

BIBL. NAZ.
VITT. EMANUELE III

109

G





## GRAMMAIRE DES CREMMEIRES.

## Université de France.

Lettre écrite à l'Auteur par le Pair de France, Grand-Maitre de l'Université.

Paris, le 9 novembre 1814.

MORITUR,
JOYIGOS ÓCTICO BART PER CALLER SE ALLER SE ALLER

égard , parfaitement d'accord avec les vôtres.

Recevez , Monsieur , l'assurance de ma considération distinguée ,

Le Pair de France, Grand-Maltre de l'Université, Signé FORTARES.

## Institut de France.

Extrait du Procès-Verbal de la Séance de la deuxième Classe de l'Institut, tenue le mercredi 21 décembre 1814.

Un membre fait observer que M. Girault-Duvivier, anteur de la GRAMMAIRE DES GRAMMAIRES, a fait un covrage intérassant pour la littérature en cérétal, apéa CALLEMENT POUR LA CLASSE; qu'il lui a même communiqué des remarques qui peuvent être ulles pour la rédaction du nouceau Dictionnaire.

La classe arrête que la Commission administrative est antorisée à disposer, sur ses fonds particuliers, d'une somme de mille franca pour être employée à acheter des exemplaires de l'ouvrage intitulé: GRAMMAIRE DES GRAMMAIRES, lequel a été reconnu être d'une grande utilité pour ses travaux.

Certifié conforme à l'original, Paris, 30 décembre 1814.

SUARD , Secrétaire perpétuel.

## Académie Française.

Paris, le 4 décembre 1817.

LE SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE certific que ce qui suit est extrait du Procès-Verbal de la séance du jeudi 4 décembre 1817.

«M. Girmilt-Duvieire, nature de la GRAMMAIRE DES GRAMMAIRES, écrit à l'Académie e la lia fila homage de la TROSISTÉ ÉTÉ FOIT DE COUTRE, Plusieure Membres observant que l'auteur a reça picéedemment de la part de l'Académie divers encouragements, et que PAR. LES SOISS GYLAS PAIS FORT ASÍCHOSE CETTE ÉTOTISTÉ, IL ÉS ESS GYLAS GYLAS DE LA COMPAPIA CONTRE LA C

Certifié conforme , le Secrétaire perpétuel :

DE L'IMPRIMERIE DE P.-J. VOGLET.

museum back

# GRAMMAIRE DES GRAMMAIRES,

## ANALYSE RAISONNÉE

DES MEILLEURS TRAITÉS

## SUR LA LANGUE PRANGALSE:

OUVRAGE MIS PAR L'UNIVERSITÉ

AU AOMERE DES LIVRES À DONNER EN PAIX DANS LES COLLÉGES. LE RECORDU PAR L'ACADÉMIE PERRECAISE COMME INDISPRISARLE À SES TRAVALX EL UTILE À LA LIVETANTORIE MEGNÉRAL;

PAR CH. P. GIRAULT-DUVIVIER.

HUITIÈME ÉDITION.

REVUE AVEC PRAUCOUP DE SOIN, ET ENCORE AMÉRICEÉE ET AUGMENTÉE;

Dedice au Roi.

Les difficultés grammaticales arrêtent quelquefois les plus grands esprits, et ne sont pas indignes de leur application.

(Préface du Dictionnaire de l'Académie.)





## Bruxelles,

J.-P. MELINE, LIBRAIRE-ÉDITEUR. 1833.





## A SA MAJESTÉ LOUIS XVIII.

SIRE,

J'ai l'honneur de déposer aux pieds de Votre Majesté l'Ouvrage qu'elle a daigné me permettre de lui offrir.

En m'accordant cette faveur honorable, Sire, vous avez assuré le succès de mon Ouvrage, et comblé les vœux d'un père de famille qui léguera à ses enfants le souvenir de votre bienveillance. Ils seront fiers de penser que l'auteur de leurs jours, après avoir consacré une partie de sa vie à un travail utile, a obtenu un regard d'approbation d'un Grand Prince, dont le moindre titre à la vénération de ses sujets et à l'admiration de la postérité, est d'être le plus éclairé des rois que la France cite avec orgueil.

Soyez assuré, Sire, que la reconnoissance profonde que m'inspire cette marque de bonté ne peut rien ajouter aux sentiments d'amour et de respect dont je suis pénétré, non plusqu'au dévouement sans bornes dont je me trouve heureux de pouvoir donner ici l'assurance à votre Majesté.

Je suis avec le plus profond respect,

SIRE,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle sujet,

GIRAULT-DUVIVIER.

#### AVERTISSEMENT SUR CETTE HUITIEME EDITION.

#### 4800

A chacum des Éditions qui est para de cet eurrags, l'Auteur a ammedé de nombreux changements, des angementaieus, de amélieraties, es theape fois if était premardé d'avrier station la but qu'il véoir proposé. Mais is u'en est pas des euvrages édisetiques comme des corrage d'inasgianton; coux-ci est des borres dans le facultés, dates le geinés de leur suiteur, et, après no cretain temps de méditation. Ils sont à pur pris faits invanishement; eux ils, su contraire, rèccroissest en même temps qu'ils se préfectionment, et leurs limites establent se recelle à meureu que l'un creit y fère parveux. Plus en a étaidé, plus on a appris, plus en a cemparé, plus en vois qu'il

Après sept éditiens successives de la GRAMMAINE DES GRAMMAINES, couronnées de quelques anocès, el reques avec diege par les Sociétés avantés et les Corps concignate du royanne, l'Auteur s'est aperque no continuanté a vocquere de travaux analognes, qu'il pouvoir êncore améliere an entrage. Il l'a donc rera avec tout le sein dent il est capable, et à utiles corrections ent été le fruit de ses neurelles rocherches.

Des Exemples ent été ajentés à ceux qu'il aveit déjà dennés dans le chapitre où il est questien du Participé passé;

Et les Remarques détachées, placées par ordre alphabétique à la fin de l'euvrage, ont reçu des augmentations considérables.

Con Remarques sent d'une huste importance, en ce qu'elles présentent la selution d'un grand nombre de difficultée, et indiquent est locutions viciouser, adoptées per le pumple, et dont quelquer-unce, moins grossières en apperence, mais tout sussi contraires au bon goût, à la purséé et à l'étéquace, se sont glissée dans la conversation des gens du monde, et à y sont, pour ainsi dire, impartonisée sam discussion et per habitable.

Tals sont les objets aur Josquels il doit accessire de fixer dans cet avertisement l'attention des Lecleurs : et si l'Auteur n'à pas la présomption de penser qu'il est enfin arrivé au terme auquel, depais près de vingt une, il l'efforce d'attendre, il ne craint pas du moins d'assurer qu'il a fait tout ce qui dépenduit de lui pour que cette huitième édition soit encore plus digne du suffrage du public.

## PRÉFACE.

Es composant est ouvrage, je n'ai pas eu la présomption d'établir des principes nouveaux, ni de vouloir confirmer de mon autorité ceux qui ont été posés, soit par les anoiens Grammairiens, soit par les nombreux Philologues modernes qui ont enfanté et enfantent tous les jours de nouvelles méthodes, do nouveaux systémes; je me suis renfermé dans un rolle plus modeste; j'ai cherché à réunir en un seul corps d'ouvrage tont ce qui a été dit par les meilleurs Grammairiens et par l'Académie, sur les questions les plus délicates de la langue forançaise.

Je me suis rarement permis d'émettre mon avis; j'ai dù me contenter de rapporter, ou textuellement, ou par extrait, celui des grands maitres, et j'ai pris, dans les meilleurs écrivains des deux derniers siècles et de nos jours, les exem-

ples qui consacrent leurs opinions.

J'ai midiqué aveo une serupuleuse exactitude les sonrece où j'ai puisé j'ai mis on parallèle les opinions des différents atuers, mais j'ai laissé aut lecteurs lo droit de se ranger à tel ou tel avis, lorsque la question restoit indécise, ou que la solution n'en étoit ni indiquée par l'analogie, ni donnée par l'asage le plus généralement adopté.

L'écrivain embarrassé sur l'emploi de certaines locutions, sur certaines règles qu'il n'a pas présentes à la mémoire, ou qu'il n'a pas approfonalies, cherche souvent na guide qui l'éclaire; il ignore que lest le Grammairen qu'il pourra consalter avec confiance; jouvent même, dans son inectitude, et craignant de touber dans une faute, il adopte uno tournure qui ne rend pas complétement son idée, ou qui la déautre.

Je lui offre le fil d'Ariano, je lui indique la sortie du labyrinthe; et c'est, éclairé par les lumières des plus célèbres Grammairiens et des plus grands écrivains, qu'il

reconnoîtra la route à suivre, ainsi que les mauvais pas à éviter.

Le professeur trouvers ann peine et sans recherches les autorités dont il aura besoin pour appuyer ses préceptes; il pourra consulter les originanx, les comparer, les indiquer à ses élèves, et, en remontant à la source des principes, donner à ses leçons le caractère d'authenticité qui seul peut les rendre solides et inoffacables.

Depnis long-temps les Grammairiens, et tous ceux qui s'occupent particulièrement de la langue, ont du désirer qu'il existat un ouvrage dans lequel fût réuni



tout ce qu'out écrit les aneiens et les modernes, sur les difficultés qu'elle présente; un ouvrage où l'on rencontrât, en corps de doctrine, les décisions éparses de l'Académie.

Les obstacles ann sombre, qui m'ont arrêté moi-même, lorsque j'ai voulu m'éccleur ur quelques doutes, ou approlondir quelques questions épineuses de la grammaire, m'ont fait sentir l'avantage qui résulteroit d'un livre où seroient elassées toutes les règles qui se trouvent dans uos plus habiles Grammairiens, où l'on réuniroit der ermarques ur notre lanque, ces observations fines et délicates qui sont disséminées dans Vaugelas, Bouhours, Voltaire, La Harpe, Marmontel, etc., et où l'on s'abstiendroit de décider ce qui est encore indécis, et de mettre des régles positives là où lu ne reste que de l'incertitude.

Le but principal que je me suis proposé est de déterminer d'une manière fixe le point auquel est parvenue de uos jours la langue française; et c'est pour y arriver que j'ai fait, si j'ose le dire, sous la dietée des Grammairiens et des Écrivains, le procès-verbal de toutes les discussions dent notre langue a été l'objet.

Une langue visante est sans eesse entrainée vers des acroissements, des changement, des modifications qui derienent, par la saité, la source de si perfection ou de sa décadence. Les grands écrivains la faxint, il est vrai, pour long temps ; leurs écris serveut long-temps de modèle et de règle, mais inseniblement la puerté des principes s'altère, l'emploi ou l'abus de certains mots s'introduit, la langue se dénsture; les Granmairiens modernes, séduits quelquefois eux-mêmes per l'exemple, partagent et sanctionnent des creurs dangereuses; ils contribuent peut-être, sans le vouloir, à rendre plus rapide un torrent dont ils étoient appelés à restreindre ou à arrêter le cours.

On se plaint de la paurreté de notre langue, et c'est souvent parce qu'on u'a pas le géuie qui sait la reudre docile ; de là ces mots noureux que l'on s'empresse d'adopter avant qu'une longue réflexion, un usage constant et l'approbation des hons écrivains, les aient cousacrés; de la ceta estrains, is fauire et si dangereuse, donnée au sens de quel-ques termes, extension plus contraire eucore à la pureté du langage que l'introduction de mots noureaux.

Peut-on accuser de foiblesse ou de pauvreté la langue dans laquelle ont écrit Bossuet, Fénélon, Pascal, Boileau, Racine, les deux Corneille, Voltaire, Rousseau, Buffon, Delille, etc.?

Une langue qui, sous leur plume, a su prendre tous les tous, se plier à toutes les formes, peindre toutes les affections, rendre toutes les pensées, animer tous les tableaux, toutes les descriptions; une langue enfin qui a prêté son harmonie à Fénélon, son élégance, as pureté à Racine, et ses foudres à Bossnet, est asses riched de son propre fonds; elle n'a pas besoin d'acquisitions nouvelles; il ne faut plus que la fixer, au moins pour nous, au point auquel ces grands écrivains l'ont élerée.

Consultons, sur le néologisme, Foltaire, dans ses Questions sur l'Eneyelopédie, au mot Langue françaire, nous verrons avec quelle vigueur il s'oppose à cette manie d'innover sans cesse; et certes, Foltaire n'éoit l'eseluen in de la routine, ui des vienx usages; mais il a senti qu'une langue illustrée par les productions des écrivains du sièce de Louis XIV, devoit s'arrêter, dans la craitate, comme il le dit l'ui-même, que la langue française, si polie, ne redevint barbare, et que l'on n'entendit plus les immortels ouvrages de ces grands écrivains.

Cette opinion remarquable d'un des plus boaux génies du dernier slècle, m'a donc fait penser que le moyen le plus sûr de fixer le langage, étoit d'offirir, si j'oso m'exprimer ainsi, la collection de toutes les lois qui ont été portées par les Grammairiens et les Auteurs classiques sur cette importante matière; ce code, dout je u'ai prétendu être que l'éditeur, est la seule digno qui puisse arrêtre efforts toujours renouvelés, et les envahissements successifs de l'esprit d'innovation.

Depuis quelques années, les grammaires françaises se sont extrêmement multipliées; plusieurs sont le fruit des méditations et du travail d'hommes sussi recommandables par leur savoir que par leurs talents; mais beaucop renferment des systèmes qui, en se rattachant par quelques points aux anciens principes, portent l'empreinte de la nouveauté. Ce qui est encore plus déplorable, c'est que ces grammaires sont souveant opposées les unes aux antres; c'est qu'elles n'abordent qu'en tremblant, ou ne font qu'ellleurer les difficultés, de sorte qu'après les avoir consultées, on s'aperçoit qu'un lieu de la lumière et de la vérité qu'on espéroit y rencontrer, ou ne recueille d'autre fruit do ses recherches que de l'incertitude et des dontes.

Mais, dans l'ouvrage que j'offro au publie, Vaugelas, Th. Corneille, Arnauld, Lancelot, D'Olivet, Dumarais, Beausée, Girard, plusieurs Grammairiens modernes, l'Académie française elle-même, vous dictoront leurs arrêts. A lour voix. Les dontes disparoissent et cédent la place à la conviction.

Cotto Grammaire offre d'ailleurs gu nouveau degré d'utilité. Bien convaineu que la religion et la morale sont les Bhése les plus esentielles de l'éducation; que les règles les plus abstraites sont mieux entendues lorsqu'elles sont développès par des exemples; et qu'à leur tour les exemples se gravent mieux dans la mémoire, lorsqu'il présentent une pensée saillante, un trait d'esprit ou de sentiment, un axiome de morale, ou une sentence de religion, je me suis attaché à choisir de préférence ecut qui offrent et avantage. J'ai en outre multiplié ces exemples autant que je l'ai pu, et je les ai puisés dans les auteurs les plus purs, les plus corrects; de sorte que, si dans certaine as, nos maitres en grammaire sout partagés d'opinion, si certaines difficultés se trouvent résolues par quelques-uns d'eux d'une façon différente, et qu'on soit embarrassés sur le cloix que l'on doit faire, sur l'aris que l'on doit suivre, on épouvera du moiss une satisfaction, c'est qu'on aura pour se déterminer l'autorité d'un grand nous; car, comme l'a dit un auteur, Il n'y a de Grammairien par excellence que les grands deviners.

Tels sont les motifs qui m'ont fait entreprendre cet ouvrage. Je vais maintenant rendre compte en peu de mots du plan que je me suis tracé:

J'ai eru devoir adopter la marche sulvie par los anciens Grammariens, soit pour les grandes divisions de la grammaire et de la syntaxe, soit pour les dénominations données anx différentes parties du discours, aux différents temps des verbes. Je n'ai point et volu créer, je n'ai point et vintention d'être auteur, j'ai donné d'ûn es servir des termes les plus généralement employés et les plus suités. J'ai laissé aux idéologues et aux métaphysiciens lo soin de démontrer ce qu'ils trouvent de vicieux ou de faux dans les anciens termes, et la gloire d'en propo-

James Lawell

ser de nouveaux; j'ai suivi les sentiers battus par les anciens maitres, bien sûr de ne pas m'égarer et de n'égarer personne avec moi sur leurs traces. La partie didactique de l'ouvrage est donc distribuée à-peu-près comme le sont

La partic didactique de l'ouvrage est donc distribuée à-peu-près comme le sont toutes les grammaires; mais cette partie, formant un corps de doctriue, peut . être lue de suite, et elle a dû être divisée méthodiquement.

Lorsque j'ai traité individuellement des mots qui, dans certaines circonstances, offrent des difficultés relatives, soit à leur emploi, soit à la place qu'ils doivent occuper dans les phrases, soit enfiu à l'influence qu'ils exercent sur les autres mots qui les suivent et qui en dépendent, j'ai eru devoir les ranger par ordre

alphabetique, mais toujours dans la classe dout ils fout partie.

Ainsi done, aux articles des Prépositions, des Adverbes, des Conjonctions, on trouvera, suivant leur ordre alphabetique, ceux de ces mots qui suivent des règles particulières, ou qui dounent lieu à des remarques et à des explications.

Pour la partie de l'ouvrage que j'ai désignée sous le nom de Remarques détachées, j'aiadopté le même ordre, comme le seul qui pût, en facilitant les recherches, rendre plus utile cette partie de mon travail, dans laquelle on trouvera la solution d'un grand uombre de difficultés, et surtout l'indication de ces locutions vicieuses qui n'appartiement qu'à la classe du peuple, et dont quelques-unes, moins grossières eu apparence, mais tout aussi coutraires au bou goût, à la parreté et à l'élégance, se sont iutroduites parmi les personnes que leur éducation, leurs habitudes auroient du garautir de cette contagiou.

J'ai fait, au surplus, tous mes efforts pour remplir la tâche que je m'étois imposée; mais peut-être u'ai-je pas encore atteint le degré de perfection auquel j'aspirois. C'est surtout au momeut où je vais paroitre devant des juges éclairés, que le seutiment de ma foiblesse me fait redouter leur arrêt.

S'il m'est contraire, loin de me décourager, loiu de repousser avec dépit les critiques et les observations, je les recevrai toujours avec une satisfaction d'autant plus grande que je técherai de les faire touruer à mon avautage.

S'il m'est favorable, je me féliciterai de ne m'être trompé, ni sur l'utilité de mon travail, ni sur les moyens que j'ai employés pour le terminer; et je me trouverai heureux d'obtenir une place à la suite de ces écrivains laborieux, chez lesquels la patience et le zèle ont teuu lieu des talcuts qui créeut, et dout les utilies ouvrages leur out acquis l'estime des hommes instruits et la reconnoissance de leurs concitoyes.

## TABLE

### DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS À CONSULTER

## POUR VÉRIPIER LES CITATIONS

#### RENFERMÉES DANS CET OUVRAGE.

| 1                         | (Décisions de l'), recueillies par M. L. T. — Paris , 1698.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | (Sentiments de l'), sur le Cid. — Paris , 1701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACADÉMIE FRANCAISE.       | [Observations de l'), sur les Remarques do Vaugolas. — Paris,<br>1704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . )                       | Commentation of the Commen |
| ( )                       | (Dictionnaire de l')Paris, 1762; et Smits, an 6 et an 7 eu 1798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ANDRY DE BOISREGARD       | Réflexions générales sur l'état présent de la langue française, 2° édi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AUGER Commentaire sur     | Melière Paris, 1819.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BEAUXÉE Grammaire ge      | nérale Paris , 1767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | synt. des partic. dans la langue française.—Paris , 1809.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BESCHER Théorie neuv.     | et raisonnée des partielp. franç.— Paris , 1810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BOINVILLIERS Grammai      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BORIFACE Manuel des au    | nateurs de la languo française. — Paris , 1813 et 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BOUNOURS (Le P.) Rome     | rques sur la langua française.—Paris, 1680.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BOUILLETTE,-Traité des s  | ons de la langua françaiseParis, 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bourson Le Participe fra  | inçais.—Brest, 1807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BUFFIER (Lo P.) Gramme    | nire française sur un plan nouveau.—1732.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | instruction élémentaireParis, 1818.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | onnaire grammatical.—Paris , 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | igo des expressions négatives dans la langue françaiseParis , 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | isies ; sa Grammaire.—Paris , 1796.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DANGEAU Essais de Gran    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | on sur les Participes (à la suite de la traduction des œuvres d'Ifo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | ocut, franç., revu par Fontenay Paris, 1802.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | éraux des belles-lettres Paris, 3º édit., 1817.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| /Grammaire fra            | menice simplifiée - Paris 4794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Solutions gran            | maticales. — Paris 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DOMERGUE. Journal de la 1 | umaticales. —Paris, 1808.<br>angue française. — Lyon, 1 « septembre 1784 à 1790. — Manuel des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ENCYCLOPÉDIE MÉTRODIQUE. - Grammaire et littérature. Les articles de grammaire sont rédiges

étrangers. - Paris, 1806. DUMARSAIS. - Principes de Grammaire. - Paris, 1793.

par Beauzée et par Dumarsais .- Paris , 1782. ESTARAC. - Grammaire générale. - Paris , 1811. FARRE. - Syntaxe franç., ou nouvelle Gramm. simplifiée. - Paris, 1803.

Bo Bo Bo Bo CH Co Co DA DA DE Do

#### TABLE DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

FÉRAUD. - Dictionnaire critique de la langue française. - Marseille, 4787.

GATTEL. - Dictionn. univ. portat. de la langue française. - Paris, 1813. GIRARD. - Vrais principes de la langue française. - Paris, 1747.

GUEROULT. - Grammaire française. - Paris, 1805

GUYOT. - Grand Vocabulaire français. - Paris, 30 vol. In-4s.

HARRIS.-Hermes, eu Recherches philosophiques sur la grammaire universelle; traduit par Thurot - Paris, 1794

JACQUEMARD. - Abrégé de Grammaire française. - Paris, 1811.

LAVEAUX. - Diet, rais. des diffio. gramm. et litt. de la lang. française. Paris, (818.

LEMARE. - Cours théorique et pratique de la langue française. - Paris, 1re et 2º édition, 1807

LÉVIZAC. - Grammaire philosophique et littéraire. - Paris , 1801.

MARMONTEL. - Leçons d'un père à ses enfants, sur la langue française. - OEuvre posthume

MAUGARD. — Cours de la langue française. —Paris , 1812. Méxagg. — Observations sur la langue française. — Paris , 1672.

MOREL. - Essai sur les voix de la langue française, et Traité de la concordance du participe. -

Paris , 4804.

**X11** 

D'OLIVET. Essais de Grammaire. Paris, 1783.

Traité de la prosodie.-

PERREAU... Grammaire raisonnée. Paris, 1800. PORT-ROYAL (Arnauld et Lancelot). — Gramm. génés, et raisonnée; avec les remarques de

Duclos, et le supplément de Fromant. - Paris, 1774.

REGNIER-DESMARAIS. - Grammaire française. - Paris, 1706.

RESTAUX. - Principes génér. et raisonnés de la langue française. - Paris, 1774.

RICHELET. — Dictionn, de la langue franç, ancienne et mod. — Lyon, 1728. ROLLIN. — Manière d'enseign, et d'étud, les belles-lettres. — Peris, 1787.

ROUSSEL DE BERVILLE. - Essai sur les convenances gramm: - Lyon, 4784.

SAUGER. - Connoissance de la longue française. - 3º éd., 1 vol. in-12. Paris, 1820.

NICARD. — Edimonsance de la roughe française. — Pect., 1901. de l'arministration de l'arminise pérferla e. — Peris, 1801. SELVASTRE DE SACT. — Principes de Gramm. génér. — 2º édit. Paris, 1803. TRÉVOTX. — Dictiennaire universel français et latin. — Peris, 1752. VALIANT. — Lettres académiques sur la langue française. — Paris, 1812.

VAUGELAS. - Remarques sur la langue française, avec des notes de Patru et de Th. Corneille

- Paris , 1738. VOLTAIRE. - Notes et Commentaires sur Cerneille. - Paris, 4783.

WAILLY, - Principes généraux de la langue frauçaise. - Paris, 1786.

es personnes ent paru étonnées que j'aie adopté un double trait dans les mots qu'on inge à la fin des lignes, au lieu du trait simple que l'on y emploie ordinairement. Lais au moyen de ce nouvean signe, Jempéche qu'on ne confonde le trait simple avec ce

elle le trait d'union ou de division , dont on fait usege dans nne infinité d'occasions : Accordes-la leur; faites-moi lui parler; quels gens sont-ce-là? sont-ce-là mes livres? Pays-Bas; Port-Royal; chef-d'œuvre; arc-en-ciel; beo-de-corbin, etc., etc.

Prenous un exemple: Il est question d'imprimer cette phrase: Quels gens sont-ce-là? et sont-ce finit la ligne. Que fera l'imprimeur avec l'encienne méthode? il mettra sont-ce-; mais on ne saura si ce trait après ce, est un trait d'union on un trait simple, lorsqu'avec ma néthode, voyant que j'al fait usage d'un seul trait, on saura tout de suite quo c'est le trait d'union que j'ai vonln employer; ainsi je garantis mon lecteur d'une faute grave, car c'est en commettre une que d'emettre le trait d'union, quand il est exigé, ou de s'en servir, quand il ne l'est pus.

## GRAMMAIRE

## DES GRAMMAIRES.

#### DES SYLLABES, DES LETTRES.

La Grammaire est un art qui enseigne à parler et à écrire correctement.

Cet art, composé de differentes parties, a pour objet da parole, qui sert à énoncer la ponsée. La parole est ou prononcéeou écrite. Ces deux points de vue peurent être considés rés comme les deux points de réunion auxquels on rapporte toutes les observations grammaticales; ainsi toute la Grammaire se divise en deux parties générales: la première, qui traite de la parole; et la seconde, qui traite de Vertiure.

La Grammaire admet deux sortes de principes : les uns sont d'une vérit é immussible et d'un usage universel; ils tiennent à la nature de la peuse mêmer, ils en naivent l'analyse, ils n'en sont que le résultat. Les antres u'out conventions libres et véraibles, et ne sont d'usage que chez les peuples qui les ont solopses librement, sans perdre le droit de les changerou de les abandonner, quand il plaira à l'usage de les modifier on de les proscrire. Les premiers constituent la Grammaine génée de directes de l'entre de directes.

Ainsi, la Grammaire générale est la seience raisonnée des principes immuables et géné= ranx de la parole prononcée ou écrite dans toutes les langues;

Et la Grammaire particulière, l'art de faire concorder les principes immuables et généraux de la parole prononcée ou écrite, avec les institutions arbitraires et usuelles d'une langue particulière.

La Grammaire générale est une science, parcequ'ellen'a pour objetque la spéculation raisonnée des principes immusbles et généraux de la parole; une Grammaire partieus lière est un art, parce qu'elle envisage l'application pratique des principes généraux de la parole aux institutions arbitraires et usuelles d'une langue particulière. (Beausée et Douchet, Eucyel méth.)

L'expression la plus simple dont on se serve pour exprimer ses pensées par le sez cours de la voix, s'appelle mots.

Pour avoir une idée juste des mots, on doit les considérer et comme sons, et comme sia gnes de nos pensées. Considérés comme sons, les mots sont composés de lettres qui, seules ou réunies

entre elles, forment des syllabes.

Considérés comme signes de nos pensées, les mots servent à exprimer les objets qui s'offrent à nos yeux ou à notre caprit, ou bien les différentes rues sous lesquelles nous les

avona conçus.

Quand la prenonciation des lettres dont
se compose une syllabe est formée par une
seule emission de voix, et suns articulation,
ces lettres sont appelées lettres voyelles, soi
simplement voyelles. Si a pronouciation des
lettres se forme par le sone de voix modifié, ou
par les letres, ou par la langue, on par le
ci lettres tont diffe sommante avec d'autrers,
concomantes ou conconners parec que, pour
former un son, elles ont besoin d'être réumies i des voyelles.

Les mots se composent done de deux sortes de lettres, de voyelles et de consonnes.

Le recueil qu'on a fait des signes ou lettres qui représentent les sons particuliers dont se composent les mots d'une langue s'appelle Alphabet.

( Dumarsais , Encycl. méth. , an mot Alphabet.) Pour nous, nous n'ayons pas d'alphabet qui nons soit propre; nous avons adopté celui des Romains. (Le même, )

Or cet alphabet n'a proprement que vingt lettres: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p,r, s, t, u, z. En effet, le x et le x en sont que des abréviations: (Le même.)

des abréviations: (Le même.)

Le x est pour gz: exemple se prononce egencemple — x est aussi pour es: axiome se prononce acsiome—on faitencore servir le x pour

deux ss, dans Auxerre, Bruxelles.
L'& est pour et. (Le même.)

Le K est une lettre grecque qui ne se trouve en latin qu'en certains mots dérivés du grec ;

c'est notre c dur : ca, co, cu.
(Le meme.)

Le q n'est aussi que le c dur : ainsi ces trois
lettres c, k, q, ne doivent être comptées

Le Q n'est aussi que le c dur: ainsi ces trois lettres c, k, q, n et doivent être comptées que pour nne même lettre; c'est le même son représenté par trois caractères différents. C'est ainsi que les lettres c i font si; si, encore st, et t i font aussi quelquefois si.

(Le même.)
Le v représente l'articulation semi-labiale

foible, dont la forte est f, et de là vient qu'elles se prennent aisement l'une pour l'autre. Neuf, devant un nom qui commence par une voyelle, se prononce neuv neu vhommes, (Beausé, Escel, méth., lettre V.) Enfin l'y est une lettre grecque qui s'em-

Enin 17 est une lettre grecque qui s'emploie pour un sou pour deux s' pour un s, dans les mots tirés du grec, et pour deux s, dans les mots purement français.

De sorte qu'on peut dire que l'alphabet français renferme présentement vingt-cinq lettres, savoir : cinq voyelles, qui sont a, e, i, o, u; et vingt consonnes, qui sont b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, y, z.

Ces cinq voyelles ne sont pas les seules que nous ayons dans notre langne; car, outre que chacune d'elles peut être brève ou longue, ce qui cause une variété assez considérable dans le son, il semble qu'à considérer la différence des sons simples, selon les diverses ouvertures de la bonche, on eût pn en ajouter encore d'autres. Mais les anciens Grammairiens ne distinguant pas les sons d'avec les lettres qui les représentent, et donnant, et aux lettres et aux sons, les mêmes noms (voyelles et consons nes), cela a occasione beaucoup de confusion et a fait tomber ces Grammairiens mêmes dans plusicurs erreurs. Par exemple, ils ont pris pour plusieurs sons, certains assemblages de lettres qui ne représentent qu'un seul son; ensuite ils ont cru que, dans la langue française, il n'y avoit que cinq voyelles, parce qu'ils ne trouvoient que cinq lettres voyelles dans notre alphabet.

Alors ees Grammairiens se sont contentés de donner plusieurs sons à un même caractère. ou encore de joindre d'autres lettres aux cinq voyelles ordinaires. Mais d'autres, plus habi= les, se sont déterminés à ne donner aux deux différentes sortes de sons, que les noms de sons simples et d'articulation, pour réserver les noms de voyelles et de consonnes aux lettres qui représentent ces sons; cependant, comme on n'est point encore accoutumé à ce nouveau langage, nous continuerons de donner, soit aux sons, soit aux lettres, les noms de voyelles et de consonnes, en prenant toutes les précause tions nécessaires pour empêcher la confusion dans les esprits : nous continuerons d'appeler voyelles, les sons simples; consonnes, les sons articulants, et pons donnerons les mé= mes noms aux lettres, parce qu'elles servent à représenter ces deux sortes de sons; mais, afin de répandre sur cette matière toute la clarté et en même temps toute la simplicité nécessaire, nous traiterons, re des voyelles pures et simples: 2º des voyelles représentées par plusieurs lettres; 3º des diphthongues; 4º des consonnes; 5º des syllabes.

(Traité des sons , p. 5,)



## PREMIÈRE PARTIE.

## DES MOTS CONSIDÉRÉS COMME SONS.

## CHAPITRE PREMIER.

## ARTICLE PREMIER.

#### DES VOYELLES PURES ET SIMPLES.

Rauen avoit distingué dix voyelles pure et simples; mais il domnoit un son different à su, et à o, MM. de Port-Royal, enadmettant en nombre devojelles, substituirent i l'asu un autre son simple. L'abbé Dangeau en porta le nombre à quinnece et, dequé las li, le Grammairiene en ont recennu plus ou moins, parce noisent plus ou moins deçons dans une banpue, selon qu'ils sont plus ou moins capunde de s'affranchés du préjugé.

Les voyelles different en plusieurs manière des soins articulents, que nous nommons consennes : re Lorsqu'on les pronence, la continue d'oblasele vois sort librement, aun trouver d'oblasele lorsqu'elle produit des consonnes; » Elles pervents ter prononcer seules, au lieu que les consonnes ne peuvent les prononcer seules, au lieu que les consonnes ne peuvent les prononcer que parle courons d'une voyelle; » Elles sont plus ou moins brires, et plus on moins logres, selon moins brires, et plus on moins de temps à les prononcer.

Les consonnes, au contraire, ne sont que comme des éclats de voix qui passent dans l'instant, et qui n'affectent que le commencement du son des voyelles auxquelles elles sont jointes.

Eufin le son des voyelles peut être aigu ou grave, tandis que le son des eonsonnes n'est pas susceptible de ces modifications. Le son aigu est un son foible et délié, qui, n'est produit que par un filet d'air ou de vou, et qui n'exige qu'une petite ouverture de boueche. Les sons graves sont plus forts, plus gros et plus remplis, parce qu'ils sont formés par une plus grande abondance d'air qu'on pousse de la poitrine.

(Traité des sons , p. 9.)

Les sons graves des voyelles d et é cirgent me grande ouvertur de bonels, e'est eq qui les fait nommer sons ouvert. Il a'en est pa de même des sons graves des voyelles ei et 6 s pour les prononcer, les lèvres s'alongent en debors, et ne laissent de passage à la voix que par leur milieu; l'air, qui vient en plus grande shondance de la potirien, s'entonne dans la bouche, et en sort en rendant un son grou et sourd. (Iden, sines page.)

Il est bon d'observer qu'entre le son le plus sign et le plus grave, il y a plusieurs degrés, et, pour ainsi dire, plusieurs nunnees de sons plus ou moins aigns, ou plus ou moins graves, dont la différence est plus sensible, l'orsqu'on saute uu degré pour comparer le prenier avec le troisième, ou le second avec le quatrier

L'e ouvert est la voyelle qui offre le plus de degrés de ces sons aigus ou graves, comme dans les mots suivants : musette, messe, père, sujet, thèse, objet, presse, fête.

(Idem, page 10.)

Les nutres voyelles n'ont point d'autre son que le son aigu, ou, si elles acquièrent quelque gravité, elle n'est presque pas senisé ble. La seule différence qu'on y peut sentir ne vient que de leur brièveté onde leur longueur, qui ne change rien à leur son, comme on peut le voir dans les exemples suivants : donné; donnée: ani.; anie. (Hom, même psg.)

Ainsi, les quatre voyelles qui sont susceps tibles de devenir réellement graves, sont a, e, eu, o; exemple : mâle, tempête, jeune, côte.

Dans la langue française, les voyelles brèsves sont toujours aigues, et les graves sont toujours longues.

Mais, que les voy dles soient longues on brèves, graves ou sigués, cela rice change point la nature, puisque leurs sons, quelque grans des que puissent fire leurs varietés, ont toujours produits par la même disposition des organes, et que la différence qui se trouvremtre les sons graves et les sons sigus ne vient que de la quantife d'airqu'on fait sortir de la poitrine, et de la force plus ou moing grande avec laquelle on pousse la voix.

(Idem, page 11.)

Aussi plusicurs Grammairiens ont-ils ern inutile de multiplier les voyelles, commefont ceux qui comptent pour autant de voyelles celles qui sont aiguës et qui sont graves; et en ont-ils borné le nombre à treixe:

#### TABLE DES VOYELLES,

Considérées seulement par rapport à leurs sons.

| o | av | 10 | ŧ |  | il tette.   | 014 |  | ٠ | coucou. |
|---|----|----|---|--|-------------|-----|--|---|---------|
| £ | m  | né |   |  | vérité.     | an  |  |   | soge.   |
| п | ıu | et |   |  | nne table.  | in  |  |   | ingrat. |
| ū | ٠. |    |   |  | ici , fini. | un  |  |   | chicun. |
|   |    |    |   |  | une cotte.  | OR  |  |   | bon.    |
|   |    |    |   |  |             |     |  |   |         |

#### OBSERVATIONS PARTICULIÈRES SUR QUEL-QUES-UNES DE CES VOYELLES.

#### §. I. - Sur l'E.

Notre langue n'a proprement que trois sortes d'E: l'E ouvert, l'E fermé, et l'E muet. On les trouve tous trois dans les mots: sévère, évéque, etc. (Dumersals, Princ. de Grammilre, page 310.)

Le premier e de sévère est fermé; c'est pourquoi il est marqué d'un accent aigu; la

pourquoi il est marque d'un accent aigu; la seconde syllabe ve a un accent grave, c'est ic signe de l'e ouvert; re n'a point d'accent, parce que l'e y est muet, etc.

Ces trois sortes d'e sont encore susceptibles de plus ou de moins; par exemple ;

L'z ouvertest de trois sortes : r L'z ouvert commun, autrement dit aigu; 2º L'z plus ouvert, autrement dit grave; 3º L'z très ou=

L. Un overet commun cet l'à de presque touts els happes, c'el l'èque nou prenons cons dan les premières ayllabes de père, mêre et de la première syllabes de père, mêre et de la gelle nière, et canoer dans tous les mots où l'à est suivi d'une consonna avec laquelle il forme la même syllabe, à moins que cette consonne ne soit le s ou le a qui marquele pluriel, oul en de la troisième personne du pluriel des verbes; ainsi, on dit debt, f' pèrf, mortél, mutail, etc., et non

pas chef, bref, etc. (Le même, même page.)

2. L'z plusonvert, ou ouvert grave, est celui qui se prononce par une ouverture de bouche plus grande que celle qu'il faut pour prononcer l'e ouvert commun, comme dans néfle. 3. L'ztrès-ouvert est celui qui demande une

ouverture de bouehe encore plus grande, comme dans procès, accès. (Le même, pege 312.)\*

L'z ouvert commun au singulier, devient ouvert long au pluriel : le chef, les chefs; un

autel, des autels. (Le même.)

L'a fermé est celui que l'on prononce en
ouvrant moins la bouche qu'ou ne l'ouvre
lorsqu'on prononce un e ouvert commun; tel

est l'e de la dernière syllabe de bonté. (Le même, page 315.)

L'E fermé est appelé masculin, parce que, lorsqu'll se trouve à la fin d'un adjectif ou d'un participe, il indique le geure masculio. aisé, nimé, habillé, etc.

L'z mued est une pure émission de vois qui se fait à peine entendre; il ne peut jamais commercer une syllabe, et, dans quelque endroit qu'il se trouve, il n'a jamais le son distinct des vogelles proprement dites, il ne peut même se rencontrer devant aucune de celles-ei sans être tout-à-fait élidé.

Il y a une difference bien sensible entre l'e muet dans le corps d'un mot, à la fin d'un mot, et dans les monosyllabes.

Dans le corps d'un mot, l'a muet est presque nu! par exemple, daus demander, on fait entendre le de tle m, comme si l'on ectivoit dmander; le son foible qui se fait à peine sens tir entre le de le m dece mot, est présisémen l'e nuet : c'est une suite de l'air sonore, qui a été modifié par les organes de la parole, pour faire entendre ces cousonare. On peut comparer l'e muet au son foible que l'on entend après le son fort, produit par un marteau qui frappe un corps solide. (Le mêma, pag. 316.)

L'E mnet est appelé féminin, parce qu'il sert à former le féminin des adjectifs; par exempla : saint, (saints; pur, purs; bon, bonne; ou parce qu'il forme, en vers, les rimes féminines.

A la fin d'un mot, on ne savroit soutenir la voir le muet, puisque, si on la soutenoit, l'e ne seroit plus muet : il faut donc que l'on appuie sur la syllabe qui le précède, et que cette syllabe, si c'est un eq qui la termine, soit un e ouvert commun, afin de servir de point d'appui à la voix pour rendre l'e muet qui termine le mot : fliède, mère, discrète, etc.

C'est d'après es princips que l'on écrit et que l'on prononce : jemène, quoique dansmener. le premier e soit muet.

Voils pourquoi les Grammairiens disent qu'il ne peut y avoir deux e muest de suie; mais il faut ajouter da fin d'un mot, car dès que la voix passe, dans le même mot, à une syllabe soutenue, cette syllabe peut être précèdée de deux e muets : recevoir, devenirçe il peut même y en avoir davantage, si l'on fait usaged em monosyllabes : de ceque jeredemande ce qui m'est du. Veilà six e muets de suite.

L'u est muet long, dans les dernières syllabes des troisièmes personnes du pluriel des verbes, quoique cet e soit suivi de at, qu'on pronons çoit autrefois. Il y a peu de personnes quine sentent pas la différence qu'il y a, dans la prononciation, entre il aime et ils siment. (Le même, page. 318.)

Dans les monosyllabes, comme je, me, te, se, etc., l'E muet est un peu plus marqué que l'e muet de MENES; maisil ne faut pas en faire un e ouvert, comme font ceux qui disent amèm nelè: l'e prend plutot slors le son de l'eu foible (1). (Le même)

(1) Dumarrais est, comme on le voit, d'avis qu'on doit prononer l'è du pronone le placé avis impératif d'un verbe. Beaucoup da parsonnes, en effet, observent cette prononciation, mais suais d'autres soutiennest qu'on doit le prononcer ave élision; que dans ce cas l'e est muet, et qu'ainsi on doit dite gardact?, l'aisses-f', etc.

D'Olivet, at MM. Dubroca et Boniface ( deux collaborateurs de Manuel des Amateurs de la Langue française) sont les seuls Grammairiens qui aient abordé cette difficulté. L'E est muet dans degré, denier, dangereux, dangereusement, religion, secrétaire, ainsi que dans petiller et ses dérivés, tels que petarder, petaudière, etc., dans aboiement, paiement, tutoiement, reniement;

Au futur et au présent du conditionnel des verbes terminés en ier, en ayer et en ayer : je prierai, je balaierai, j'essaierai, je paierai, je nettoierai, j'emploierai, etc.

Dans les temps des verbes dont l'avantdernière syllabe est oi, on ne prononce point l'e de la dernière, lorsqu'elle est ou un e muel, ou es ou ent, comme dans, que je croie, que tu croies, qu'ils croient, etc.

Dans le chant, à la fin des mots, tels que gloire, fidèle, triomphe, l'e muet est moins foible que l'e muet commun, et approche davantage de l'eu foible;

Et les vers qui finiscent par un a muet ont une syllabe de plus que les autres, par la raison que la dernière syllabe étant muette, on appuie sur la pénultième. Alors l'orcille est astisfaite, par rapport au complément du rhythme et du nombre des syllabes; et, comme la dernière to mbe foiblement, et qu'elle n'a pas un son plein, elle n'est point compa tec, et la mesurecest remplie à la pénultième.

Jeune et veillant héros, dont la haute soges-se. L'oreille est satisfaite à la pénultième ges , qui est le point d'appui après lequel on entend l'e muet de la dernière syllabe se.

#### (Le même , page 317.) §. II. — Sur l't.

De toutes les voyelles, l'e set celle dout le son cet le plus délié et le plus sigu. Lorque, dans une syllabe, elle se joint à la cousonne qui la suit, sans être précéde d'une autre voyelle, elle conserve as prononciation nature relle, à moins que la consonne avec laquelle elle se trouve jointe me soit un m on un n; a ra slors le on aigu et délié de l'se change en un autre son nasal qui tient de l'es de hage ou de l'ar et el l', c'est-à-dire que imprisur,

M. Dufreca, avant de donner son opision, rappelle ce principe reconnu en gramanire, que racement nous prononçons deux syllabas muettes de suite; et que, quand cela arrive; nons donnons à l'une d'elles une insistance qui dispense cu quelqua sorte d'une pulsation nar l'autre. De la il tire la conséquence, on plutôt la règle que voiei :

a Lorsque la finale de l'impératif qui précède le monosyllabe le est muette, comme dans cette phrase : faites-le suroir à vos amis; alors, par la raiuop qua daux syllabes muettes de snite ne se prononcent imprudent, printemps, brin, lin, fin, ctc., se prononcent, eimprimer, eimprudent, ou aimprimer, aimprudent, ctc.

Toutefois la lettre i retient le son qui lui est propre, 1º, dans les noms propres tirés des langues étrangères, comme Sélim, Ephraim, etc., qu'on prononce comme si la consonne m étoit suivie d'un e muct; 20, dans tous les mots où in est suivi d'une voyelle, parce qu'alors l'i est pur, dit Duclos, et que le n modifie la voyelle suivaute, comme i-nanime, i-nodore, etc.; 30, au commencement des mots en imm et en inn, soit qu'on prononce les deux consonnes, ce qui arrive tonjours dans ceux en imm, comme dans immanquable; soit qu'on n'en prononce qu'une, ce qui n'a lieu que dans innocent et ses dérivés, qu'on prononce i-nocent, i-nocence, etc., et dans innombrable et innombrablement.

( Lévisac, p. 60, t. 1. Gattel, l'Acad., à chacun de ces mots.)

Enfin, i ne se prononce point dans moignon, oignon, poignant, poignée, poignard, Montaigne (nou d'homme). (Man. des Amst., 3e année.)

pas, sans qu'il y en ait ane qui reçoire une insisique reanble, on prionneera l'é du pronon le comme l'e guitaral. Dans le cas coatraire, c'estdire, si la deraière syllabe d'un verbe est maccaline, comme dans est phrase: prometie-x-s-mai; jiane truisse-x-u de ce qui s'est paraé: on le prononcera avec l'e maet, et l'on dire; prometiez-s' moi; instruisse-x' de ce qui s'est paraé.

D'après cette règle, M. Dubroca est d'avis que l'on doit prononcer ainsi ces vers de Racine :

. . . . . Avonez-l', Madame, L'amour n'est point un feu qu'un renferme an une ame. (Andromague, act. II, sc. 2.)

Du Troyen ou de moi faites-le décider. ( Même pièce , même acte. )

M. Boniface pense cu'il est choquant d'entendre prononcer voile, méle, perle, garde, vegelle, etc., les expressions, voiz-le, mete-le, perde-le, gede-le, voyez-le, etc., ainsi qu'on le fait asser gienzilement an Théitre-Françai; copendant, comme il y a des vers où, pour la mesure, il fant sholment dièder le, teleq ue ceux-ei:

Ne m'ôtez pas la dunceur de le vuir ; Rendez-le à mon amour , à mon vain désespair . (Foltaire, Mérope, act. IV, sc. s. )

Retournez vers le peuple, instruisez-le en mon nom. ( Mahomet, act. II , sc. 3. )

#### 6. III. - Sur l'v.

U conserve le son qui lui est propre dans le mot au cumpley àu feminin. On dit une femme, et son pas seus famme. Lévises petuce que l'ou deil promonece de même me solique et mais l'auteur du Traité des sons croit qu'il vant mieux prononcer son-misbelle, un-nhérétique parce que, de cette manifer, ou voit tout de suit que c'est d'un homme que l'ou parte, tandiq que, dans la principal de la production de l'ou parte de l'o

U fait diphthongue avec l'i qui suit, comme

dans luit, cuit, muid, etc. Quelquefois nous employons v sansle pro-

noncer après la consonne g, quand nous votte lons lui donner une valeur gutturale, comme dans prodigue, qui se prononce hien autres ment que prodige, par la seule raison de l'u, qui du reste est absolument muet.

L'ufinal se change en l dans certains mots, soit pour raison d'euphonic, soit parce que l'usage l'a voulu aiusi. Par exemple, cou a'écrit et se prononce col, dans coi d'une

Le terrain qu's perdu cette côte appauvrie , Reprenet -le aux vallons , etc. ( Delulle , l'Homme des champs , ch. 11. )

Alors il est d'avis que ce n'est que dans ce cas que l'élision doit se faire; dans tont autre cas, dans la prose surfout, et même en vers, si la mesure ne l'exige pas, il ne croit pas que l'élisiun puisse se supporter.

Quant A D'Olicet, il pease également que l'élission de l'e muet doût avoir lieu as poètée (lorsque la meurur l'érigé ; mais il fait observer que le manvais effet qu'elle produit sur l'orcille est pire qu'une fante de versification. Aussi est-il d'avis que cc que peut faire de miseu un poète, c'est d'employer une tournure différents; et, à cette occasion, il remanque que cevra d'Racies.

Condamnez-le à l'amende, on, s'il le casse, su funct. ( Les Plaideurs, act. II, sc. 13. )

est le seul exempla qui resta, dans cet écrivin ai correct, d'un de pronon relatif mis sprés on relbe, et avant an mot qui comment par ma voyelte; et avant an mot qui comment par ma voyelte; cancore fairi-li cheavrer que calan une comédie, et que dans les premistra que dans une comédie, et que dans les premistra de la comence fairi d'abreide et de non Alecandre, al ; a voic cian on six nattres exemples de cette impere fection qu'il se tous réfararés dans les délifions avier vantes; ce qui pronve que ce grand écrivain a senti que de, ples ainsi, blesse frorità.

montugne, con de la vessie, con de chemise, un hansse-eol, et dans cette phrase du style familier, con tors, eon court.

(L'Académie et Féraud.)

Fou se prononce et s'écrit fol, lorsqu'il est employé adjectivement, et immédiatement suivi d'un substantif masculin commençant par une voyelle : fol appel, fol amour , fol espoir. (L'Académie et Férand.)

Mou : on écrivoit autrefois, un homme Moz. et effeminé. L'Académie écrit : un homme mou et effémine; cependant on lit dans Buffon : les Chinois sont des peuples mous; ct dans M. Clément :

Sur le mot édredon dormes-vous plus tranquille?

Enfin u a diverses prononciations après la lettre q: nons les indiquerons lorsque nous parlerons de la prononciation de ectte con-

Au lieu de beau, on écrit et l'on prononce bel avant un substantif singulier qui commence par une voyelle ou par un h non ass piré: bel esprit, bel age, bel oiseau, bel homme. - On dit aussi bel et bon ; mais c'est nne extension à cette règle qui n'a lieu que pour les substantifs, car on dit beau à voir, ct non pas bel à voir.

#### (L' Académie et Féraud.) ABTICLE II.

#### DES VOTELLES EU, OU, AI, AU, BT AUTRES REPRÉSENTÉES PAR PLUSIEURS LETTRES, BT QUI TOUTES RÉPONDENT À QUELQUES-

UNS DES SONS PRÉCÉDENTS Un grand nombre d'anciens Grammairiens ont pris les voyelles eu et ou pour des diph= thongues, s'étant laissé tromper par la vue de denx lettres dont on se sert pour les repré= senter, faute de caractères simples. Cepen= dant ou et eu sont des sons très-simples, aussi bien que o et e, qu'on représente souvent par au , ai , comme dans le mot j'aurui , qui se prononce j'ore. Ensuite une diphthon= gue, comme nous le ferons voir à l'article suivant, est la réunion de deux sons simples, qu'on prononce par une scule émission de voix, et dont chaeun des sons se fait entendre. Or, dans eu, ou, il n'y a qu'un seul son simple, bien différent des sons e, o, et a, qu'on n'y entend pas du tout. D'autres Grammairiens nomment ces voyelles fausses diphthongnes; mais cette denomination n'a aucune justesse , et est même ridicule , car e'est comme si l'on disoit une diphthongue qui n'est point une diphthongue. Ensuite cette dénomination ne présente en aucune manière l'idée des voyelles simples , telles que eu, ou

etc., qui en ont véritablement le son, D'autres encore les appellent, aussi bien que ai, ei, au, eau, eoient, etc., des voyelles composées. Cette dénomination n'est pas meilleure que la précédente; en effet, si l'on n'entend par voyelles que des sons simples. on sent bientôt combien cette dénomination est fausse et trompeuse, puisqu'un son simple ne pent être composé. D'ailleurs, si ce n'est qu'aux lettres qui représentent les sons sim= ples qu'on donne le nom de voyelles , quoie que celte dénomination semble alors avoir quelque air de vérité, il est aisé de voir qu'elle n'est guère plus juste, et qu'elle n'est propre qu'à induire en erreur. Car, comme on attache aux lettres l'idec des sons qu'elles représens tent, et que les lettres A, I, o, v, présententl'idée des sous A, I, o, v ; en nommant AT, AU, ou, voyelles composées, on donne presu que nécessairement à entendre que cesvoyel» les, qui ne sont que des sons simples, sont un mélange de deux sons, quoique les sons A et 1, A et v , o et v , n'aient aucnn rapport avee les sons ai ou e, au ou o, et le son ou; c'est pourquoi il nous semble qu'on doive aussi rejeter cette dénomination de voyelles composées, comme impropre et trompeuse. (Traité des sons de la l. fr., p. 27.)

Cela bien entendu, examinons la prononciation de ces voyelles :

AE ; I'e ne se prononce pas dans Cara (ville).

L'o est nul, dans paon, paone, faon, Laon, (ville). AO ‡ L'a ne se fait pas entendre, dans Saone, auriste, août, aoûteron, taon (iusecte).

Remarque. - L'a se fait entendre dans aoûté, participe passé de aoûter, qui ne s'emploie qu'a ec temps.

EA ; l'office de'l'e est uniquement d'adoutir le g des auf l'a : mangea , songra , ele.

Remarque. - Iln'est pas douteux que la eom= binaison at n'ait le son de l'e muet dans fais sant, faisoit, et dans tous les verbes composés de celui-ci : quant aux substantifs et aux ada jectifs qui en dérivent, l'Académie en fixela prononciation : on pronunce, dit elle, bienfes sance, bienfesant, dans le discours ordinaire; mais, au théatre et dans le discours soutenu, on prononce bienfésance, bienfésant.

Or a le son de l'è
ouvert, dans

Or a le son de l'è
ouvert, dans

Or a le son de l'è
note.

Foible et ses dérivés ; roide ( z ),
nonnoie et leurs dérivés ; harnois , étc.

Or a de plus le son de l'é très-ouvert dans les verbes en oftre qui ont plus de deux syllabes; tels que pam rottre, disparottre, etc.

Sur quoi nous observerons que Foldaire et beaucoup d'etrivains modernes ont adopté le changement de oi en ai dans tous ces mots, quoique l'Académie et un grand nombre de Grammairiens s's soient constamment oppos sés. — Les personnes curieuses de savoir quel sont été leurs notifs, les trouveront énoncés au chapitre de l'Orthographe, § 17, page 462.

- AIE, ont le son de l'é ouvert dans haie, bey, seigneur, Li, démangenison.
- II, démangenison. EAI, out le son de o: bateau, peau, geôfter,
- EO, 5 Georges.

  12 a le son de t : je prie, je prierois, ets.

Remarque. — Quelques personnes suppriment l'e muet du futur et du conditionnel présent des verbes en ier : je privai, je privoi; mais c'est une faute, du moins en prose.

ORU a le son de EU ouvert: maurs, saur, auf. EU a le son de U, dans les temps j'eus, nous eumes, j'eusse, etc.

Quoiqu'elle garde encor des airs sur la vertu, De grands mots sur le caur, qui n'a-t-elle pas EU? (GRESET, le Méchant, act. IV, sc. 9.)

Remarque. — On écrit Europe, Eucharistie, heuveux, Eurydice, Saint Eustache; cen pendant on ne prononce pas urope, ucharistie. etc.

(Restant , Wailly , et Livisac.)

## DES VOYELLES NASALES.

Les combinaisons des Voyelles A, E, 1,0, V, avec les lettres M et « finales, forment ce qu'on appelle les voix ou Voyelles nasales an, en,

(a) Roux. Regaier veutque l'on prononce ronde; Richeletet M'oilly sont d'vius de prononcer rode; Richeletet M'oilly sont d'vius de prononcer rode; rédeur, rédir. L'Acydémie dit que, dans la conversation, il faut prinoncer rède, rédeur, réder; dans le discoire sontenque-écle, rédeur, réder; on rode, rodeur, reduit, et Féraud se range à sette opinion.

in, on, un, dont roid le diverses représentations aum, an, anne un, en in, dim, en on, con, um, um, eum mais ces combinationns forment des Poyeles mastequ'a utant qu'elles sont suivies de quelque autre consonne, qu'elles termitent le moit, encore fautil, dans le premier cas, que la consonne quiles stati soit autre que mo un e, car deux m, ou deux n de suite, font presque toujodeux n de suite, font presque toujoco-les voyelles e se, experencea le son qui leur est propre, et m et an y servent qu'arre teuleur celle qui les suit.

Il y a quelquer exceptions à ces règles :

1º Les mois pris des langues étrangères, comme
amen, d'evaulem, lymen, abdomen, Eldra, etc.,
ne prennent point le son nasal, quoique en
ou em y termine le moi, et cela parce queles
langues étrangères n'admettent point cessons;
il faut donc prononcer comme s'il y avoit
amène, d'evaulème, hymène (4), abdomène,
Edden, etc.

( Féraud, l'Acad., Gattel, Waitly. ) .

as En dansennui, et em dans emmener gardent le son nasal, quoique la consonney soit redoublée. Les trois lettres ent, à la fin de la troisième personne plurielle des verbes, ne forment jamais un son nasal, mais seulement un e muet; et même, si elles sont précèdées d'un i, elles ne donnent aueun son, et ne foat que rendre un peu plus ouvert et plus long le son qui les précète; sinsi ils auémen, ils aumée

(3) Beancoup de personnes prononcent chreudne-té; mais, d'après ce qu'on vient de lire, on voit combien cette prononciation eat mauvaise.

(4) Hymns. Les avis sont partagés sur la prononciation de ce mot. Quelques personnes voudroient qu'on le prononçât avec le son nasal. Debitle, par exemple, le fait rimer avec mais:

Sa docile pudeur m'abandonnant sa mein , Je la prends , je la mène au berceau da l'hymen. (Paredis perdu , 1. 8. )

D'antres, et c'estle plus grand nombre, le pronone cent hymène, parce que, comme nous l'avona dit plus haut, les langues étrangères n'admettent point le son nasal.

Le mot exomen, quoique d'origine latine, se prononce à la française, c'est-d-dire, avec le son nasal. Il est vrai qu'an barreau on fait sentir le s final, mais cette prononciation n'est pas asses en mage pour qu'on doire l'imiter. rent, etc., se prononcent comme ils aims, ils aimère; etils prient se prononce comme il pri.

Il faut aussi observer que, dans plunieursmots terminės par la lettre n comme signe nasal, il arrive souvent que cette consonne est sos nore, sant que cependant la nasalité cesse d'as voir lieu; è cet-à-dire que l'on fait entendre un n intercalaire qui s'unit avec la voyelle suivante, comme dans bon ani, que l'on prononce bon-nami.

Les règles que nous allons donner, pour le cas où cette lettre est muette ousonore à la fin de la syllabe, sont d'autant plus nécessaires la connoître qu'au théâtre même, où l'on doit prononeer plus correctement qu'ailleurs, on paroit souvent les ignorer.

Paiscure céstéaal.—On ne doit laire sonner la finale nasole que quand lo mot où elle se trouve, et le mot qui le suit, sont immédiatement, nécessairement, et inséparablement unis; ou, comme dit Domergue, que quand le sens ne permet pas une petite pause après la finale nassle,

D'Olivet (dans sa Prosodie française, page 60); Dengeau (dans set Erais de Grammaire, page 30); Beanzée (Encylopédia méthodiqua, lettre N), Dumarsais (même ourrage, su mot Bállémant); Th. Corneille, Restant, Wailly, Léviace, at plustaurs actres Grammalières modernes.

On fera done sonner la coasonne a finale, dans tous les adjectifs suivis immédiatement d'un nom qui commence par une l'oyelle ou par un h non aspiré : sinsi, dansancien ami, certain auteur, vidain homme, en plein air (5), touten conservant la masalité des ayle labes en in, on liera la conome finale a svee

(5) Das tou les su indique àune ceu article, c'est-t-dire quand le not oi es tours la faile aux sale, et le not qui le suit, post immédialement, recessirement, et inséparahement unis, Damegneu, Bounzée, Dumaranis, 7 Th. Ceracille, O'lioiee, Restud, Revillette, Regime-Dermarais, 1 Th. Cristalle, Revision Ceracille, 1 Dermarais, 1 Th. Cristalle, 1 Th. Cristalle,

Ce soin, dit Dangeau, que l'on a pris pour ériter la rescontre des finales an, en, én, on, un, etc., antremeut dites Voyelles assales, avec d'antres voyelles, a pour objet de rendre la prononciation plus coulante et plus harmonieuse; c'est sinsi que, la voyelle ou à non aspiré qui suit; de sorte qu'on prononcera comme s'il y avoit anciennami, vilain-nhomme, etc.

On la fera également sonner dans les adjectifs possessifs mon, ton, son, s'ils ne sont séparés du substantif que par des adjectifs qui

comme on le verrs dans le cours de cet ouvrags ;pour éviter la rencoutre de quelques-unes de nos voyelles ordinaires , ou met entre elles tantôt un f, tautôt un s , on tantôt un l': aime-t-on , donnesem, si-l-on , etc.

M. Dubreca, l'an des collaborateurs du Manual des Amateurs de la Langue française, ne partage pas l'opinion des Grammairiems que nous venons de citer. Il veut qu'os prononce : vain espoir, on est ici bien heureux, comme s'il y avsit vat-mespoir, o-uest ici bie-nheureux.

« Cette manière, dit M. Dubroca, de lier les voyelles sauve les principes, et ne jette pas dans l'insoutenable contradiction du double emploi de ce son, qui est simple et indivisible par essence. Le caractère grammatical de ces sons est renversé, à la vérité, dans leur liaison ; mais c'est pour su faire résulter un ordre naturel de pronouciation , un ordre qui est tellement dans le génie de notre langue, que nous l'exécutous dans un très-grand nombre de mote, par un principe de prononcistion universel et reconnn. En effet, sjonte-t-il, que l'on observe notre manière de prononcer les mots taute tentif, inabordable, inhumain, etc., quolqu'un s'svise-t-il de dire, in-nattentif, in-nabordable, in-nhumain? non sans donte : et cependant qui ignore que ces mots sont composés da la particule in, qui répond à la préposition latine non , partin culs que l'ou reud toujours nasale dans les mots où elle est suivie d'une consonne, comme dans indécent, in-tempérant. Que fait-on dons dans le premier eas? on prononce l'i par, dont on forme la première syllabe du mot, tandis que le n, qui lui appartient naturellement, va se réunir, comme une pure consonne, à la voyelle suivante, et l'on dit i-wattentif, i-nabordable, i-nhumain. C'est d'après ce même principa que nous prononçous an= core bo-nheur, formé de bon et de heur; nonobstant, qui résulte de non et de obstant ; vi-nai= gre, évidemment formé des mots vin et aigre, etc. a

Nous "examinerous pas jusqu'à quel point l'opie nion de M. Dubrece est fondés , ostet distrassion n'entre pas dans la plan que nous nous sommes proposé. Sendement nons dirous qua la pressoncia-tion que ce Grammatien veu fixe denderte s come tre elle Puage universel, at que os motif ces au sufficient pour faire donner la préférence au sentiment de Benauke, de Dumarraits , de Dengeon, de D'Olivet, etc., etc.

y ont rapport; dans non intime et fidèle ami, son entière et totale défaite, on fera entendre

le n de mon, et de son.

Mais on ne fera point sounce le n final dans tous les substantifs, sans exception, auviss on non suivis, soit d'un adjectif, soit d'une conjonction, préposition ou adverbe commens cant par une voyelle ou un n non aspiré, aims si, dans sasson aveugle, son à monter, sos à deseendre, un zose necory eune, cela est est aux et indubitable, on ne fera point entendre le n de passion, bon fono, bon fono certain.

Le n final du mot un ne se fait pas non plus sentir dans, il y en eut un assez hardi : l'un et l'autre : l'un aime le vin et l'autre le jeu, parce que dans ces trois phrases, un ou l'un n'est ni necessairement, ni inséparablement hé avec l'adverbe assez, avec la conjonction et, avec le verbe aimer. Mais on prononcera le n final dans un arbre, un ameublement, à canse des substantifs arbre ameublement, auxquels est nécessairement lié le mot adjecs tif un. On prononcera de même le n final dans un autre homme, un assez grand nombre de personnes, parce que, dans ces phrases, il y a une foible inversion qui ne rompt pas la liaison de l'adjectifun avec le substantif hom= me, ou avec le substantifnombre; et, en effet, c'est comme s'il y avoit un homme autre que celui dont on vient de parler; un nombre assez grand.

On wantle verbe, dansles propositions positives, fern entendre l'articulation 1 co 8 hosnorers, on autor, on a dit, mais dans les phrases interrogatives, on, étant après le verbe ou après l'auxiliaire, eera purement nasal, c'est-à-dire ne sonnera pas, quoique suivi d'une voyelle, a-t-on eu soin l'arrive-t-on anjourd'hai! è st-on tei pour long-temps?

La contonne a sonnera encore dutale mot en, soit préposition, soit pronon, quand il aura à a suite um not auquet il a un rapport necessaire, et que ca mot commencera par sas Italia, ex un moment, fe n'as ai proist, sas Italia, ex un moment, fe n'as ai proist, sait ne la commence de la commence de la mais on dira sana lisiono, parles-ra du misnitere, alles-vous-ra su jerdin, d'onnerm'aun peu, parce que lemda si a's point un rapport parcessaire avec le mot qui le unit, on, trapport parcessaire avec le mot qui le unit, on, telle pause aprèse en l'on peut faire une pretite pause aprèse en l'on peut faire une pre-

On fera également entendre l'articulation n dans les mots bien et rien, lorsqu'ils seront suivis immediatement de l'adjectificu de l'adverbe, ou du verbe qu'ils modifient, et que cetadjectif, cet adverbe ou ce verbe commencera par une voyelle ou par un h muet; uinsi, n as fera entendre dans REES honora-

ble, men utilement, men écrire, man à dire, et dans ce vers de Voltaire :

Guise, du sein des morts, n'a plus rien à prétendre, (Henr., ch. v l.)

Mais si les mots bien et rien sont suivis de tout autre mot que del adjectif, de l'adverbe ou du verbe, la consonne n quoique placée devant une voyelle, n'aura plus qu'uu son nsai; ainsi, elle ne sonnera pas dans il parfoit sur et à propos ; il ne voyoit susu et n'entendoit pas un mot.

Il en sera de même si bien et rien sont substantifs. Ce nex est à moi; ce jana a des attraits pour moi; le mex et le mal, se prononceront sans faire entendre le n de bien et de rien.

#### ARTICLE IV.

DES DIPHTHOSCUES.

La Diphthongue est une syllabe qui fait en tendre le son de deux vopelles, ou , ce qui est la même chose, qui fait entendre deux sons distincts, prononcés en une scule émission de voix, modifée par le concours des mouvements simultanés des organes de la parole.

(Dumariais, p. 318 de sa Grammaire, et Encycl. meth., au mot Diphthongue.)

L'essence de la *Diphthongue* consiste donc en deux points : re Qu'il n'y ait pas, du moins sensiblement, deux mouvements successifs dans les organes de la parole;

3" Que l'oreille sente distinctement les deux voyelles par la même émission de voix: dans Dieu, j'entends?i' et la voyelle eu, et ces deux sons se trouvent réunis en une seule syllabe, et énoncés en un seul temps. Ainsi, ieu forme une Dishthoneue. (Meme autorité).

L'orditte seule est juge de la Diphthongue; on a beau écrire écus, ou trois, ou quatre voyelles de suite, si l'orditte nettend qu'un son, ilir's pacini de Diphthongue; put exeme ple: au, ai, oient prononces is la française, de è, è, ne sont point des Diphthongue; puisque au se prononces comme un ô long; — ai, oient, se prononcest comme un ê qui le plus souvent est ouvert: palatis, avoient se prononcest comme dans sueche.

C'est la combinaison d'une voyelle simple avec une voyelle simple, ou d'une voyelle simple avec une voyelle représentée par plusieurs lettres, comme au, eu, ou, etc., ou d'une voyelle simple avec une voyelle nassle, en une seule syllabe, en un seul temps, qui fait la Dishtlongue.

Le premier son de la Diphthongue se pro=

nonce tonjours rapidement; on ne peut faire une tenue que sur le second, parce que la situation des organes qui forme ce second son a succédé subitement à celle qui avoit fait entendre le premier son. (Même autorité.)

Les Grammairiens ne sont pas d'accord sur le nombre de nos diphthongues. Les uns en admettent plus; les autres, moins. Voici la table qui nous a paru la plus exacte:

```
Al . . . aib ! mail.
                         tru. . . Dieu.
th . . . diacre.
                          tou. . . chicarme
It . . pied.
                         or . . . moèlle, boéte (6).
IAI. . bials.
                         OUAN. . louzoge
 or . . loi.
                          UA . . . équateur.
  rot. . villageois
                          our . . ouest.
OUAL . ousis.
OUN . barage
                          CE . . . écuelle-
                          vr . . . loi, étul.
to . . . ploche.
                          uts... julo.
IEN. . . rico.
  IAN. . viaode.
IEN. . combien.
```

OBSERVATIONS.

d.i. MM. de Port-Royal, Dumarrais et Girard regardent op daus yand, ecomme appartenant à cette Diphthongue. Mais, dit Ductos, il ny a point de Diphthongue dans cunot. La première syllabe est, quantau son, un a dans l'ancienne prononestaine, qui dout constitute de l'ancienne prononestaine, qui dout nonce aisent. Sa l'ancienne cettul, qui er prononce aisent. Sa por le mouille flobble. I Mais cette nassle est e mouille foible ne sontila pas une vrine Diphthongue?

ié, Cette Diphthongue est une de celles i qui sont les plus communes dans iai, notre langne.

Oi, Toutesles Diphthongues dont la pre-

eoi, dit Duelos, comes is étoti un ou.

Nous avons vu (p. 8) les cas où la combination of se prononce en voyelle: voiet eux où elle se prononce en Diphthongue. Elle se prononce ainsi: 1º dans les monoyllabes et dans les verbes en oire et en oftre de deux

syllabes, comme moi, froid, croire, croire, cte, etc.
2º Dans lespolysyllabes en oi, oie, oir, oire,
coire, oise, oise, comme emploi, courroie,
vouloir, observatoire, nagogoire, frambois
se, angoisse. Il en est de même dans les dérin
yés.

3º Dans les mots où oi et oy sont suivis

(6) Moëlle, boëte, poëme, etc., s'écrivent présentement, moelle, hoîte, poème. (Le Dictional de l'Académic et Domergue.)

d'une voyelle, comme ondoiement, royal, royauté.

4º Au milieu des mots, comme poison,

conrésité.

Thus plusieurs noms de peuples, comme
by these plusieurs noms de peuples, comme
onseit, Fraqueit, Aragueu
mois, Fraqueit, Guiseit, Aragueu
mois, Fraqueit, foum d'hommel, qui se pros
mois, Fraqueit, foum d'hommel, qui se pros
observer que cette combination de la concherrer que cette combination d'une pros
vince, se prononce plus souvent en Diphilongraque'an ey qu'el parcequ'on apse qu'el coanion
d'employer ces mois : suusi dit-on Albigeois,
Champeonie, Franc-Comtoil.

Cette Diphthonguen's pastonjours le mémos.

Son Le son le plus naturel est celui que l'on
suit en grec, où l'on fait entendre l'o et l'y,
comme dans soi-falle, pré-inaue, Mais elle a
encore d'autres sons qu'il est difficile de reprécenter par écrit, et qu'ondoit apprendre
d'un maître labille. Ce sont à peu près,
rechi de l'on, où l'a sun son ouvert a ; lai,
fai; av echi de l'ouz : mais, poiz ; l'on, dans
représente par échi de l'ouz : mais, poiz ; l'on, dans
rapidement; et à 3 enfin, cul de l'ouz il ron,
rapidement et plus fort : hoiz.—On prosone
coles ; fouz , mone, pouz, hous.

Dans les mots où or est suivi d'un e muet final, il parolt rendre un son un peu plus ouvert que quand il n'en est pas suivi. La prononciation de soie, voie, n'est pas la même que celle de soi, toi, mais cette nuance de son ne peut pas être aisément fixée.

Oin, Dumarsais veut qu'on prononce Ouin, Public un sorte d'e nasal dans la combinaison oin après 16, que de prononcer ouin. Ainsi, sclon lui, il faut prononcer osoin plutét que souin; mais Duclos lui reproche de n'avoir pas bien perdu l'accent provençal.

OF. L'écadémie fait observer que, dans les nots poinse, poûte et leur dérirés, o et à forment deux syllabre en vers et dans le discours soutenn. Cependant la Diphidongue n'a lieu que dans la liberté de la conversa ton, encore même kier des personnes ne l'admettent-elles ni dans ces motani dans led érriés, où un sueg epérale a substitué l'accent aigu sur l'e, au tréma qu'on y mettoit sustrefais.

Voy. à ce mjet, les Remarq. dét., lett. P.

Ouan, On trouvers dans le chap. suiv.,

lettre q, les mots où qua se prononce coua. Quelques-unes des Diphthongues que nous reuons d'indiquer ne sont Diphthongues qu'en prose; car en vers elles sont ordinaires

ment de deux syllabes. Telles sont les combinaisons iai dans ni-ais; ouen dans Rou-en; ue dans casu-el; ion dans tous les mots acti-on. ambiti-on, etc., et ie dans hi-er; dans les verbes en ier : balbutier, et dans ceux qui, n'étant pas en ier, ont dans leurs temps ie précédé des consonnes br. tr. dr. vr. comme vous mettriez, voudriez, etc.; dans le verbe rire, et son composé sourire : vous riez, vous souriez, etc.: et dans tous les noms où ie est suivi d'un t, comme impiété. Nous disons ordinairement, parce qu'on trouve quelques exemples où les poètes du dernier siècle se sont permis d'enfreindre cette règle; cette licence ne passeroit pas anjourd'hui. (Livinac , p. 67 , t. 1.)

Il n'y a pas de Triphthongues dans notre

langue, parce qu'une Triphthongue seroit une syllabe qui feroit entendre trois sons, trois voix; or il n'y a dans la langue française aucun assemblage de voyelles, qui, se prononçant en une scule syllabe, fasse entendre un triple son : lieux, Dieu ne sont que des Diphthongues, parce que, quoiqu'il y ait trois voyelles dans chaeun de ees mots, on n'y entend eependant que deux sons simples, qui sont i et eu; le premier exprimé par une voyelle simple; et l'autre, par deux voyelles combinées. Il en est de même des autres assem= blages iai, iau, iou, oue, oui, qui ne frappent l'oreille que de deux sons, et qui alors ne sont que des Diphthongues.

(Dumarsais , Encycl. meth. , su mot Triplehangue , et Restant , p. 21. )

## CHAPITRE II.

DES CONSONNES.

LES Consonnes n'ont pas de son par elles» mêmes, elles ne se font entendre qu'avec l'air qui fait la voix on voyelle; c'est en quoi leur son differe de celui des voyelles, qui n'est formé que par une seule émission de voix et sans articulation. Cc son des Consonnes dif= fére encore du son des voyelles, en ce que le son de celles ei est permanent, c'est-à-dire qu'on peut faire un port de voix sur toutes les voyelles, au lieu que le son propre des Consonnes ne peut se faire entendre que dans un seul instant, c'est-à-dire qu'il est impossi= ble de faire un port de voix sur auenne Con= sonne.

De touteela il résulte que la voyelle est le son qui provient de la situation où les organes de la parole se trouvent dans le temps que l'air de la voix sort de la trachée artère, et que la Consonne est l'effet de la modification passagère que eet air recoit de l'action mon mentanée de quelque organe particulier de la parole.

C'est relativement à chaeun de ces organes que, dans toutes les langues, on divise les lettres en eertaines classes, où elles sont nommées du nom de l'organe particulier qui parolt contribuer le plus à leur formation. Ainsi, on appelle labiales celles à la formation desquelles les lèvres sont principalement employées; comme P, B, P, V, dans pères, bon, feu, vite;

. Linguales, celles à la formation desquelles Ja langue contribue principalement; comme D, T, H, E, L, dans de, tu, notre, rivage,

Palatales, celles dont le son s'exécute dans l'intérient de la bouche, à peu près au milieu de la langue et du palais vers lequel elle s'elève un pen à cet effet, comme 6, 3, K, O. et les sons mouillés, 11, 1112, AIL, AILLES, dans gingembre, guenon, jésuite, kermes, quotité, péril , fille , travail , broussailles ;

Dentales ou sifflantes, celles dont le son s'exécute vers la pointe de la langue appuyée contre les lèvres, comme s, c, x, cz, dans se, ci, zizanie, cheval;

Nasales, eelles qui se prononcent un peu du nez, comme M, B, R, dans main, nain, règne ;

Enfin, celles qui sont prononcées avec une aspiration forte, et par un mouvement du fond de la gorge, sont appelées gutturales. Nous n'avons de son guttural que la lettre H quand elle est aspirée; comme dans les mots le héros, la hauteur.

Remarque. - Il y a des Grammsiriens qui mettent la lettre h au rang des Consonnes; d'antres, au contraire, soutiennent que ce signe, ne marquant aucun son particulier aualogue au son des autres Consonnes, ne doit être considéré que comme un signe d'as= piration; mais, comme dit Dumarsais, puis que les uus et les autres de ces Grammairiens conviennent de la valeur de ce signe, ils peu= vent se permettre réciproquement de l'appeler on Consonne ou signe d'aspiration, selon le point de vne qui les affecte le plus.

Avant de parler du nombre de nos Consonnes, faisons une observation sur la manière de les nommer.

C'est un principe généralement avoué que les Consonnes n'ont point de son par ellesmêmes : ponr qu'elles soient entendues, il faut qu'elles soient accompagnées d'une voyelle. Autrefois on faisoit sonner les Consonnes à l'aide de voyelles sonores, e'est-à-dire

que b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, r s, t, v, x, z, se prononçoient bé, cé, dé, effe, gé, ache, elle, emme, enne, pé, qu, erre, esse, té, vé, icse, zède; mais les inconvénients de cette méthode engagèrent MM. de Port Royal à en proposer une nouvelle plus simple, et applicable à toutes les langues. Il est certain, disent ces célèbres et profonds Grammairiens (100 p., ch. 6), que ce n'est pas une grande peine à cenz qui come mencent à lire, que de connoître simple= ment les lettres, mais que la plus grande est de les assembler. Or, ce qui rend mainte= nant cela plus difficile, c'est que chaque lettre avant son nom, on la prononce scule, autrement qu'en l'assemblant avec d'autres. Il semble done que la voix la plus naturelle, comme quelques gens d'esprit l'ont déjà remarqué, acroit que ceux qui montrent à lire n'apprissent d'abord aux enfants à connoître leurs lettres que par le nom de leur prononciation, et qu'on ne leur nommatles Consonnes que par le son propre qu'elles out dans les syllahes où elles se trouvent , en ajoutant seulement à ec son propre celni de l'e mnet, qui est l'efe fet de l'impulsion de l'air nécessaire pour faire entendre la Consonne; par exemple, qu'on appelât be, la lettre &, comme on la prononce dans la dernière syllabe de tombe. ou dans la première de besoin ; de , la lettre d, comme on l'entend dans la dernière syle labe de ronde, ou dans demande; fe, la lettre f; ne, la lettre n; me, la lettre m, et ainsi des autres qui n'ont qu'un seul son; Que pour les lettres qui en ont plusieurs

eomme c, g, t, s, on les appelat par le son le plus naturel et le plus ordinaire, qui est au e le son de que; au g le son de gue; au t le son de la derniere syllabe de forte, et, à l's, celui de la dernière syllabe de bourse;

Ensuite, qu'on leur apprit à prononcer à part ; et sant épeler, les syllabes ce, ci, ge, gi, tia, tie, tii, etc., et qu'on leur fit entendre que le s, entre deux voyelles, sonne , à quelques exceptions près , comme un z : mitère se prononce de même que s'il y avoitmitère.

Quoique cette nouvelle méthode ait de

grands avantages sur l'ancienne; quoiqu'elle habitue à une bonne prononciation, en faisant donner à chaque syllabe son vrai son et sa juste valeur; quoiqu'elle fasse disparoftre tout accent vicieux, et qu'elle diminue les difficultés de l'appellation ; espendant elle restalongtemps dans l'oubli, par cela seul qu'elle étoit contraire à la pratique générale; mais enfin l'empire du préjngé commenceà s'affoiblir, et dans peu elle sera, selon toute probabilité, la seule en usage (7).

Suivant cette nouvelle appellation, toutes les lettres de l'alphabet sont masculines ; sui» vant l'ancienne, il y en a qui sont féminines, et d'autres qui sont musculines. Celles qu'on ne prononce qu'avec le secours d'autres lettres dont on les fait précéder sont féminines : ce sont f, h, l, m, n, r, s. que l'on prononce effe, ache, elle, emme, enne, erre, esse (on n'excepte, comme on voit, que la lettre x, qui est masculine, quoique pour la pronon-cer on la fasse précéder des lettres ic). Quant anx lettres que l'on prononce sans les faire précéder d'autres lettres, clles sont mascus lines : ce sont a, b, c, d, g, i, j, k, o, p, q, t, u, v, y, z.

Chaque Consonne ne devroit avoir qu'un son désigné par un seul caractère, et ce seul caractère devroit être incommunicable à tout antre son. Mais, comme dans la langue française il arrive que le même caractère représente plusieurs sons, ou que plusieurs carace tères ne représentent que le même son, nons distinguerons dans les Consonnes deux sons : le son propre et le son accidentel. Nous appellerons son propre, le son que la Consonne a habituellement; et son accidentel, le son qu'elle reçoit par sa position.

#### TABLE DES CONSONNES,

Selon leur son propre ou leur son accidentel, soit au commencement, soit au milieu, soit à la fin des mots.

B b - n'a que le son propre ax : Babylone , bombe, boule.

De quelque lettre que le b soit suivi, il conserve toujours la prononciation qui lui est propre, soit au commencement, soit au milieu

Le a final ne se prononce pas dans plomb,

<sup>(+)</sup> Si je fais époler à un enfant ces deux syllabes: fri, pro, je dois trouver, selon l'ancienne mithode, que effe, erre, i font efferri, et que pe, erre, o font seerro : au lieu qu'il n'y a pas cet inconvénient dans l'autre méthode, puisque de , re, i font frig pe, re, o font pro.

à plomb; mais il se prononce dans les noms propres Joab, Moab, Job, Jacob, Aureng. Zeb; et dans radoub et rumb (de vent). (Waitly et le Dict. de l'Acad.)

En cas de redoublement, ce qui n'a lieu que dans sabbat, rabbin, abbé et ses dérivés, et quelques noms de ville, on n'en pronone qu'un. (Mêmes antorités.)

Remarque. — Les mots abréger, aboyer et leurs dérivés s'écrivoient autrefois avec deux b; mais, en faveur de la prononciation, et malgré l'étymologie, on les écrit maintenant avec un seul b.

C c. - Son propre QUE: cabane, cadre,

Son eccidentel | SE : ceci.

Quoique nons ayons un caractère pour le c, et un autre pour le g, cependant lorsque la prononciation du c a été changée en relle du g, par exemple dans le mot accond et ses dérivés, nous y avons conservé le c, pareque le a yeux étoient accountumés à l'y voir, sinais, nous écrivons toujours accond, accondement, seconder, quoique nous prononcions, ace gond, acepnadement, acgondement, acgondement, accondement, accondemen

(Dumarsais, Encycl. meth., lettre C,

et le Dicione. de V. Cond.)

L'usage est partagé pour les most secret, secrétaire. Dangeau, Relatut, Domergue et Sicard penselle, poin o doit prononce segret, segrétaire; mais Domersus préfère prononce respet, segrétaire; et l'Académic, n'indiquant dans son divitonanire le changementad et al., que pour les mots second et dérives, descrétaire, coaserve le son qui lui est propre; c'étab-dire le non que.

Dumarsais, Restaut, Domergus et Sicard voudroient que Claude se prononçà Glaude; su voudroient que Claude se prononçà Glaude; mais Wailly, M. Leduc (Man. des Amst. de la Languefr, et M. Boissonnade (Journal des Debats du s 3 ou 24 septembre 18 10) peasent qu'il vaut miext dire Klaude; en effet c'est présentement la seule manière de prononeer ce nom patronal, et si fon dit Glaude, ee en nom patronal, et si fon dit Glaude, est en fon patronal, et si fon dit Glaude, est en fon patronal, et si fon dit Glaude, est daude.

Cigogne s'écrivoit autrefois cicogne, et le c

se prononçoit comme un g.

Cinitial, on dans le corps d'un mot, conserve le son qui lui est propre avant a, o, u, l, n, r, t; néanmoins avant u il rend un son moins dur : ainsi, on prononce, avec le son propre, cabaret, colonne, cuwe, clignemusette, Cnéius, crédulité, sanctifier, acteur. (Le Dict. de J. Léed., lette C.)

C. prend le son de ch , dans violoncelle,

vermicelle, que l'on prononce violonchelle, vermichelle.

(L'Acad., Trévoux , Gattel , Weilly , etc.)
Voy, les Rem. dét. , lettre V.

C ne se prononee pas au milieu des mots, quandil est suivi d'un q, ou de cr, cl, ca, co, cu : acquérir, accréditer, acclamation, accabler, accomplir, accuser se prononcent aquérir, acréditer, aclamation, etc.

(Weilly , p. 417; Levisac , p. 74, t. 1.)

Il prend le son accidentel se avant e, i : ceinture, ciguë. Il en est de même avant a, o, u, quand on met une cédille dessous, comme dans ees mots : façade, garçon, reçu.

(Le Dict. de l'Acad., et Rostaut, p. 24.) C, à la fin des mots, ne se prononce point dans estomac, broc, croc, accroc, marc, échecs (jeu), tabac, jonc, lacs (filets), arseu

échecs (jeu) , labac , jonc , lacs (filets), arseu nic , escroc , lronc , clerc , cric , porc , etc. (Le Dict. de l'Acad. ; Weilly , p. 416 ; Demandre et Gattel.)

Mais il se prononce ordinairement dans bec, échec (perte), estoc, aqueduo, agaric, syndic, trictrac, avec, cotignac (8), de bric et de broc, etc. (Mêmes autorités.)

On ne fait point sonner le c final sur la voyelle initiale du mot suivant, si ee n'est dans quelques occasions asser rares, où on lui donne le son propre; ecommedans francétourdi, du blancausori, clere-ò-mattre, criecrae, pore-épies, que l'on prononee, franqétourdi, du blan-qau-noir, cler-qà-mattre, etc.

Le e de done ne se prononne que l'orsque la phrase commence pardone : votre ami est dans le besoin ; done vous deves l'aider. Le pense, done feu sits, ou horsque cette enjones tion et suivie d'une voyelle : votre frère est done arravie ou litter enteure, d'après Domeren de l'ame, soit passionné, soit d'indisment de l'ame, soit passionné, soit d'indisguation, soit de coltre, etc., comme dans cet exemple : jusqu'à quand prétendres-vous sone me dieter des lois ?

Dans tout autre eas, le c de la eonjonetion donc ne se prononce point; ainsi l'on dit, atlons don nous promener.

Dans le redoublement, les deux c ne se prononeent qu'avec ect i; le premier c prend

<sup>(8)</sup> Cotignae. L'Acad. dit que le c final ne se fait point entendre dans ce mot. Mais il nous semble que Pusage est contraire à cette opinion; et Fémraud, Gattel, Boiste, Catineau et M. Lareaux sont d'avis qu'on doit le prononcer.

le son propre que, et le second, le son accidentel se : ainsi accessit, accepter, accident, accès, se prononcent agessit, agsepter, aqsident, agsès. (Waitly, p. 417.)

Voyes p. ss la prononciation du ch.

Dd.—Son propre B: Diane, duché, douleur. Son accidentel T: second abrégé,

grand acteur.

D initial, et dans le corps du mot avant une

consonne, conserve le son qui lui est propre : dame, admirable, admission. (Wailly, p. 450; Sicard, p. 448, t. 2.)

Mais il le perd'entièrement dans les mots où il reçoit un v après lui, comme dans advis, advocet, advouer, adversion, et cet usage a tellement prévala que l'on écrit présent cament ces mots sans d'els seuls mots adeverbe, adverbial, adverse, adversaire, adversité, qui ont retenu le d, se prononcent en le faisant entendre, mais foiblement.

(Dumarsais, Encycl. méth., lettre D.)

D final sonne, dans les noms propres Obed, David, Joad, Sud (vent), etc.

(Demandrs , Dictionnaire de l'élocution , au mot Consonne , et Wailly , p. 4s9.)

Il sonne encore, ou plutôt il prend le son accidentel t, si le mot qui finit par un d, es un adjectif suivi immédiatement de son substantii, et que celui-ci commence par une voyelle, ou un h non aspiré; ainsi, grand homme, profond abime, se prononcent grand-thosmue, profon-tabime. (Demandre)

Il prend le même son, et dans le même cas, s'il est, à la fin d'un verbe, suivi de l'un des pronoms il, elle, on : entend-il? coud-elle bien? répond-on ainsi? se prononcent enten-til? cout-elle bien? répon-ton ainsi? [Dumarsaix, Frisud, Boullêtet et Demardre.]

Dans le cas où l'adjectif ne seroit pas immédiatement suivi de son substanti, Boutlelette, Demandre, Scierd, M. Laveaux, et M. Dubroca sont d'avis qu'alors le d'final ne devroit pas se faire sentir, mémeavant me royelle; ainsi, dans ette phrase, le chaudaqiourt hui n'est pas grand au prix d'hier, on ne feroit entendre en ancune sorte ni le de chaud, ni celuit de grand.

Ils soni également d'avis que, quant aux substantifs suivis ou non suivis immédiatement de leurs adjectifs, on rét pas dans l'us sage, surtout dans la conversation, de faire sonner le d'inal de ces substantifs, même avant une voyelle; et alors ils pensent que dans froid extrême, chaud épouvantable, bond escarpé, le froid et le haud, ces most

se prononcent comme s'il n'y avoit pas de d' aux mots froid, chaud, bord.

Remarquez que, d'après cette règle, ce vers de Boileau n'est point régulier.:

> De ce nid à l'instant sortirent tous les vices ; (Ep. m.)

ear le d'ne se prononçant pas dans le mot nid, la rencontre de l'i et de l'a forme un hiatus, ce qui esteontraire aux principes que ce grand poète a consacrés lui-même.

Åu surplus c'est l'oreille que l'on doit surtout consulter; elle en apprendra plus que toutes les règles, et, par exemple, ella dira qu'onest dans l'usage de faire sentir le d'dans ces expressions: de fond-en-comble, pied-àboule, de pied-en-cap, et de ne pas le faire sentir dans pied-à-pied (3).

Elle apprendra aussi que le d se lie toujours à la troisième personne du présent des verbes : il enten-tun discours, il pren-tinté-

rêt à, il répon-tà tout, etc.

Enfin, als le mot place apres le d'est feminin, alors le d'estan sinvi dia mouvement foible qui forme l'e muet, etquiest le signe du genre fémini, il arrire que le d'est prononcé dans le temps même que l'e muet va se perdre dans la voyelle dont il est suivi; ainsi on dit gran-d'ardeur, grand-dame. Si l'on ne prosnoncit pas sinsi, la distinction des genres ne seroit plus marquée par la prononciation.

(Dumarsais, Encycl. méth., lettre D.)
Les sculs mots où les deux d se pronon-

cent, sont addition, additionnel, reddition, adducteur; ailleurs on n'en prononce qu'un seul, mais la syllabe est brève dans l'un et dans l'autre cas.

(Le Diet. de l'Acad., Wailly, Sicard, M. Chapsal.)
F f. — Son propre ve : fini forêt funcsie.

Son accidentel vr: neu-vans, neuvhommes.

Cette lettre conserve presque toujours le

son qui lui est propre au commencement et au milieu des mots. Finale, elle se fait sentir au singulier comme au pluriel, aussi bien avant les mots qui

(3) Gattel voudroit que l'on ne fit point sentir le d dans pied-à-terre, et que l'un prononçăt piedt-terre; mais nons pessons que l'naage est contraire à sa décision; et Domergue, p. 468 dn Man. des Str., Wally, dans la dernière edition de no Dict., Lemare, p\* ex. de Prosonce, et l'antéelaincourt, font prononcer pied-à-derre. commencent par une consonne qu'avant ceux qui commencent par nne voyelle : ainsi vif désir, soif brûlante; pièce de bœuf tremblante; se prononcent comme vif amour; soifardente; bœuf à-la-mode; en faisant entendre le P final de vif, de soif ; de bouf.

(Le Dictionn. de l'Acad.)

Il y a cependant quelques mots exceptés de oette règle. De ce nombre sont les mots ctef, dont le y ne se prononce ni au singulier ni au plurich éteuf, dont le 7 ne se prononce qu'en poésie; œuf frais, œuf dur, nerf-de-bœuf,cerfvolant , cerf-dix-cors , chef-d'œuvre , bœuf , gras: bœuf salé , dont le r ne se prononce ni en prose ni en poésie. Cela est fondé sur ce que, si l'on faisoit sentir la lettre y des pres miers mots œuf, cerf, nerf, chef, bœuf, la pro= nonciation seroit lente, lorsqu'au contraire elle doit être prompte, chacun de ces mots étant intimement lié avec frais, dur, bœuf, volant, dix-cors, œuvre, gras, salé, qui les accompagnent.

Dans nerf-de-bouf, on ne falt entendre d'autre f que celui du mot bœuf. (L'Acad., Livizac, Gattel, Wally.)

L'exception a également lieu, selon le P. Buffier, Waitly, Domergue, Gattel, Sicard, ct M. Laveaux, pour les mots, au pluriel, nerfs, boufs (10), œufs. Quant à l'Académie, clle n'en parle pas.

L'exception a lieu aussi dans l'adjectif numéral neuf; mais e'est quand il est suivi immédiatement d'un mot qui commence par une consonne: neuf cavaliers, neuf chevaux ; ear, quand cet adjectif est suivi d'un substantif qui commence par une voyelle, l'usage ordis naire est d'en prononcer le 7 comme un v ? neu-vécus, neu-vans, neu-venfants, neuvhommes;

Et si neuf n'étoit suivi d'aneun mot, ou s'il n'étoit suivi ni d'un adjectif numéral ou autre, ni d'un substantif, on en prononceroit le f avec le son propre : de cent qu'ils étoient, ils ne resterent que neuf, - neuf et demi, - ils étoient neuf en tout, - les neuf arrivèrent à la fois.

(Le Dict. de l'Acad., au mot Neuf.)

(10) Boileau ( sat. VI) a dit :

Et pour su croit de maux, un sort malenconfreux Conduit en cet endroit un grand troupean de bunfa.

Et Racine (Ics Plaideurs, acte I, sc. 5) 1

Et si dans la province

Il se donnoit en tout vingt coups de nerf de bauf, Mon pers pour se part en emboursoit dix-neuf.

1 \*\* Remarque.—Ces règles sur la prononcia tion du mot neuf, adjectif numéral, ne sont point applicables à l'adjectif neuf signifiant nouveau, fait depuis peu; et, en effet, le silenee de l'Académie sur la prononciation de ce mot, dans cette signification, indique qu'au singulier comme au plnriel, avant une voyelle comme avant une consonne, le y doit se faire entendre.

2º Remarque. - Demandre (dans son Dictionnaire de l'Elocution) veut que l'exception ait lieu, c'est-à-dire que le r final des mots œuf, bœuf, et nerf, serf ne se prononce, même au singulier, que dans le cas où ils sont suivis d'une consonne. Wailly est aussi de cet avis pour le mot bœuf; mais l'Academie ne s'expliquent pas sur la prononciation de ces mots, annonce par son silence que le > fi= nal de chacun d'eux, lorsqu'ils sont employés au singulier, doit se faire sentir, de même que dans les mots juif, veuf, serf, canif, naïf, pour la prononciation desquels elle ne s'explique pas davantage.

Lorsque » est redoublé, on n'en prononce

Le PR se prononce comme un F. Nous en parlerons à la lettre P.

G g. - Son propre oun : gage, guérir, guide, guttural,

B: avante, i : gelée Son accidentel gibier, giboulée.

Le g initial, ou dans le corps d'un mot, a le son qui lui est propre avant les voyelles a, o, u, et avant les consonnes l, r : galon, gosier, guttural, gloire, agréable.

Avant les voyelles e, i, il a le son acciden= tel je : Gênes, gentil, gingembre, pigeonneau, se prononcent comme s'il y avoit jene, jentil, etc. Gessner se prononce Guesner. On insère un e absolument muet après la

consonne &, quand on veut lui ôter le son qui lui est propre devant a, o, u, pour lui donner le son de j, qu'elle a devant e, i; ainsi l'on a écrit forgeons, pour le faire prononcer comme s'il y avoit forjons.

Pour donner au contraire à la lettre s le son qui lui est propre avant e, i, et lui ôter celui que l'usage y a attaché dans cescircon» stances, on met après eette consonne un u que l'on peut appeler muet, comme dans gués rir, guide, guider, à ma guise, où l'on n'entend aueunement la voyelle u.

(Douchet et Beauzes , Encycl. meth., lettre G.)

Il y a oependant quekques mots, comme aiguille, aiguillon, aiguiser (11), arguer, inextinguible, et les noms propres d'Aiguillon, le Guide, de Guise, dans lesquels l'u se fait entendre.

(Dangeau, Essei de Gramm.—Wailly, p. 423.)

Dans le mot gangrène, le s'initial prend
le son accidentel k: kangrène.

(L'Acad., p. 355 de ses Observ., et son Dietionn.)

G final sonne cun, dans les mots étrangers
doeg, agag. (Wailly.)

A l'égard de joug, l'Académie dit que l'on fait sentir un peu la lettre finale, même devant nne consonne.

G final a le son accidentel x, dans boung, et dans les mots qui sont suivis d'une voyelle, comme : suer sang et eau, un long accès, rang honorable.

Mais il est mnet dans les mots fanbourg, legs, doigt, vingt, étang, poing, coing (12), hareng, seing. (Wailly, p. 423.)

On ne prononce qu'un g dans les mots où cette lettre est redoublée, excepté avant es, et alors le premier a le son de gue : suggérer. Ce même son se retrouve dans le corps du mot avant d, m, h : Magdebourg, augmenter, Bergheim.

G, suivi de la consonne a, forme différents sons : le son propre de es forme deux articulations : gue et ne; le son accidentel ou mouillé de sn est sne.

cunations: gue et ne; le son accidentel ou movillé de gn est gne. Au commencement des mots, gn conserve le son qui lui est propre : gnome, Gnide, gnostique, gnomon, se prononeent guenome,

guenide, guenostique, guenomon.

compagnie.

(L'Académie.)

Le son mouillé de ca n'a lieu qu'au milieu des mots; on prononce magnanime, cicgone, guignon, incognito, magnétisme, Sévigné (nom propre), de même que agneau, règne, gagner,

(L'Academie.)

(12) Féraud et Gattelsont d'avis qu'il fant prononcer éghtzer; mais Beauzée, Restaut, Weilly, Domeryue, pag. 488 de son Nov. 9 et 39 de 38 Solut, gramm., M. Lemare, p. 278, 1 et vol., Rolland, M. Leweux, et l'Academie veulent que no disa ai-gui-ser: ui ast prononce repidement, mais Pas es fait astendre.

(11) L'Académie et le plus grand nombre des lexicographes écrivent platot coir que coorig; ces pandant cette deraiere orthographe est la medilemre, parce que par là on distingue ce mot de mot coorin qui signite angle, et que d'ailleurs le mot cognassier, qui est le nom de l'arbre qui produit le fruit appelé coirg, amére par analogie le mot soule étrit par un g. Il faut en excepter les mots agnat, diagnostic, stagnation, cognat, régnicole, inexpugnable, igné, Progné, que l'on prononce avec le son propre; c'est-à-dire que le g et le n sont entendus séparément. (L'académie.)

Dans les noms propres Clugny, Regnaud, Regnard (auteur comique), la lettre n a sa prononciation naturelle, et le e est entières ment muet. On prononee de même le mot signet; mais signer, assigner, assignation, se prononcent avec le son mouillé.

(Beausée, Encycl. méth., lettre N. - Domergue, page 126, et le Man. des Amat., 3\* année, p. 271.)

Le son mouillé a également lieu dans agnus; mais le g et le n se prononcent séparément, c'est-à-dire avec le son propre dans agnuscatus, nom d'arbuste. (L'Académie.)

E'Asadémie ne parle point de la prononsciation des deux mots imprégner, imprégnastion; mais Wailly, Gattel, MM. Rolland, Le Tellier, et Laveaux disent que imprégnation se prononce impregue-nation, et qu'imprégner se prononce avec le son mouillé.

Observa qu'il se faut jennit nettre d'après gn. Cette règie se jerénése; c pesqueut, si fine de triaquer dans les veches terminés su gneut en participe présent, à première et la seconde personne plurière et la seconde personne plurière de la première et de la seconde personne plurière du présent de l'indicatif, de la première et de la seconde personne plurière du présent de l'indication, cett avec un i : nous crusignions, vous crasgnies ; nous accompagnies, your accompagnies.

Le présent du subjonctif est sujet à la même exception. (M. Sauger.)

Hh. — Se prononce us 1 hameau, hibou, héros.

Cette lettre est aspirée ou muette, lorsque dans la même syllabe elle est seule avant une voyelle.

1° Si elle est aspirée, comme dans héros, hameau, elle donne au son de la voyelle suivante une articulation guturale, et alors elle ales mômes effet que les autres comonnes : ales mômes effet que les autres comonnes : l'élision de la voyelle finale du mot précedent, l'élision de la voyelle finale du mot précedent, con elle en rend muette la cononne finale. Ainsi au lieu de dire, avec clision, finest l'anacrd en quatre y llabes, comme finale d'andeur, ou dit finase the hasand en cinq villabes; comme dit finase the hasand en cinq villabes; fauveix houts, es promoner faurt honts.

tonte, se prononce j'auré honte. (Beauzée, Encycl. méth., lattre H.)

2º Si la lettre n est muette, comme dans homme, harmonie, elle n'indique aueune articulation pour le son de la voyelle suivante, qui reste dans l'état actuel de simple émission de la voix; et, dans ce cas, elle n'a pas plus d'influence sur le prononciation, que si elle victori point etric; ce s'uca laber qu'une rictori point etric; ce s'uca laber qu'une lettre purcanent étymologique, que l'un conserve comme une trace du mot radical où elle se trouvoit, plutôt que comme le signe d'un dément récla moto-côte etemployée, et, si clie commence le mot, la lettre finale un not précédunt, soit voyelle, soit consonne, est réputée immédiatement saivité out ou previet de la moto-comme de la comme distance de la conserve de l'acceptance de la comme de la comme

(Beausée, Encycl. méth., lettre H.)

Il seroit à souhaîter que l'on eût quelques
règles générales pour distinguer les mots où
l'on espire la lettre R de ceux où elle est muette.

Funçuia et Restant peasent que, dam tous les most qui rommencent peu ux et qui sont dérivés du grec ou du latin, le x me s'anyirepoint, et que c'est précisement le contraire dans tous les mots dont l'origine est barbre; mais, comme cette règle n'est rien moins qu'infaillible et générale (13); comme d'illieurs il doit parotire singuier qu'il faille étudier à fond le grec ou le latin, pour savoir comment il faut prononeer um not de notre largue, il sere plus court et plus sitr de dons me une litte extent des mots of ton aspire

#### LISTE DE TOUS LES MOTS OÙ LA LETTRE H EST ASPIRÉE.

HA! interjection.

(13) Basan est dérivé de met prec'èpues, some pour, Rac. Agair, goup, tentre.—Basan (examé auvarg) est dérivé de Jüliphote, Rec. Ma; Jülip, la mer, et Japhote, certain ciesze; —Basa, de Jülip, sidon les Boriens, pour Jürip, soleil, on de Jülip, sidon les Boriens, pour Jürip, soleil, on de Jülip, sidon les Boriens, pour Jülip, chaleur, et proprement celle qui vient da soleil; —Basan, de Adaip, sore, julie habite le geini; —Basan, de pour le sourie —Basan de Aranti (pari, vidan, et z. pour, de zigher, le courie; —Basan de Junie, soleil, pour d'Egenn ; Rec. Aga; pour, spassen; —Bés non, de zigher, etc., etc.

Harras est detivé da mot latin halitus; maran de hinnirs; maran de hinnirs; maran de hordos, ou da grec azolis, octus, en obangeant k en h; maran de herris; naturanam de harsis; naturanam de harsis; naturanam de harsis; telepapo; maran de harpis; nissaos de herres, etc., etc., etc.

Et, malgré cette origine grecque ou latine, le à de tous ces mots est aspiré.

(Fromont, supplém. à la Gramm. de MM. de Port-Royal, p. 17.) HABLER et ses dérivée, parler beaucoup et evec estentation.

HACHE, HACHER, HACKETTE. HACHIS, HACHOIR (16).

HAGHURES (L de grav.; L de blason) (15).

HARA, ouverture. HARÉ (t. de chasse).

HAIR, clôture. HAIR, eri des charretiers.

HAILLON. HAINE (16) et ses dérivés.

HAIRE, chemisette de crinou de poil dechèvre. HALAGE, action de tirer un beteau.

HALBEAN, jeune canard sauvage.

HALBRENER, chasser aux halbrans.

HALE et ses dérivés. HALEREE (17).

HALETANT, HALETER. HALLAGE, droit de bolle.

HALLE.

HALLEBREDA (t. de mépris et popul.)

HALLIER, buisson épais; eclui qui garde unc Belle. HALOIR, lieu où l'on sèche le chanvre.

HALOT, trou dans une garenne HALTE.

HAMAG, espèce de lit suspendu. HAMEAU. HAMPP, bois d'une ballebarde.

HAN, sorte de caravanscrail. HANCHE.

HANGAE (18), remise pour des charrettes.

(14) Hacus, Hacnors. L'Académie ne dit pas que le h de ces mots soit aspiré; mais Trévour, Fén

raud, Wailly, Gattel et Caminade, etc., les mettent au nombre des mots dont le h'a'sspire. (15) Hausman. Même observation. — De plue l'Academie n'indique ce mot que comme un aubstantif féminin qui ne se dit qu'un plariel; copane

dant on dit une hackure simple, une hackurs double.

(16) Harra. Le h s'aspire dans tous les temps du verbe hair.

(17) Halbarn. I. Leculemie, Trécour, Gattel, or Weilly et Boist dient que le h'aspire datel, or mot; mais Féraud et d'avis qu'il est muet, et M. Lerour, pense que Féraud et rison, parce que halemer est na composé d'halsine, où le h n'est poist aspire; héamnoins l'asage ne s'est par pour noncé en favent de ce motif, quoiqu'il paraisse fondé.

Halener au surplus s'emploie bien rarement.

(18) HANGAR. D'après Ducange, Furetière, Ris-

HANNETON.

HARSCRIT, langue savante des Indiens.

HARSR, société de commerce formée entre
plusieurs villes du nord de l'Allemagne.

HARSEATIQUE (19).

HANSIÈRE (t. de marine). HANTER et HENTISE (t. fam. et popul.).

HAPPE, espèce de crampon. HAPPELOURDE, pierre fausse (20).

HAQUENÉE, cheval ou cavale de taille mé-

diocre.

HAQUET, espèce de charrette à voiturer des marchandises.

Marchandises. HARANGUR et ses dérivés.

HARAS, lieu destiné à loger des étalons. HARASSER.

HARDER (t. de chasse). HARDES,

HARDI et ses dérivés.

HAREM (21), lieu où sont renfermées les femmes et les concubines du Sultan, d'un Pacha. HARENG et sea dérivés.

HARENG et se: HARENGÈRE. HARGNEUX.

HARICOT, plante; graine; ragoût. HARIDELLE.

HARNACHRUR, HARNACHEMENT. HARROIS (on prononce harnès.).

HARO (t. de coutume , bas et peu usité).

HARPAILLER (t. fam.) p'est d'usage qu'en pars

lant de deux personnes qui se querellent. HARPE.

HARPRAU (t. de marine).

HARPER (t. fam.), prendre et serrer fortement
avec les mains.

chelet, Restaut et Domeryue, ce mot vient du latin angorium, lieu où l'on gardait les cheraux de louage appelés equi enquirales. Héroches nous apprend que le mot angorium, en con seus, vient originairement de la laugue persane. On appelia encore en Flandre angre, nu lieu convert qui n'est point fermé et oi l'on entre de tons céles i dapre cala Trécous et Domeryue trouvent qu'il et étonnant que l'Acchémiséerire en out aves un h.

(19) Hansfartque. L'Académie ne dit point que le à de ce mot soit aspiré, et espendant elle le dit du mot hanse, d'où hanséatique est formé.

Gattel et M. Lavenux sont plus conséquents ; ils indiquent l'aspiration.

Au aurplus beaucoup de personnes écrivent hanz séatique sans h.

HARPIE

HARPIN, croc de batelier. HARPON, espèce de dard

HARPONNER. HART, espèce de lien. HASARD et ses dérivés.

HASE, femelle du lièvre et du lapin de ga-

renne.

HATR et ses dérivés.

HAUBAN (t. de maçon). HAUBANS (t. de marine).

HAURERT, sorte de cuirasse. HAUSSE et ses dérivés.

HAUSSE-COL. HAUT et ses dérivés. HAUTROIS (22),

HAUT-BORD, nom que l'on donne aux grands

HAUT-DE-CHAUSSES.

HAUTE-CONTRE (23) ( t. dc musique). HAUTE-COUR, tribunal suprême.

HAUTE-FUTAIE.

HAUTE-LICE, fabrique de tapisserie.

HAUT-MAL, mal caduc. HAUTESSR (24).

HAVE, påle et défiguré. HAVIR, v. act., dessécher.

HAVRE, port de mer. HAVRE-SAC.

HE! sorte d'interjection. HEAUME, casque.

HÉLER (t. de marine). HEM! interjection.

HENNIR (on prononce hanir), l'Acad. et tous les lexicographes.

(no) Harratowana. Snivant l'Académie, ce mot se dit figurément des personnes qui ont une belle apparence, un bel extérieur, et qui n'ont point d'esprit.

Trivoux pense que, dans ce sens, il ne se dit qu'en riant, et M. Laveaux doute fort qu'on doive jamais s'en servir.

(21) HARRE. L'Académie, Féraud et Trivous, ne parlent point de ce mot, et Walfly, qui enfanmentine, lu met su nombre des mots dont le h se s'aspire point; Gattel, qui est d'un avis contraire, peut eiter en sa faveur l'anage et l'antorité de plus sieurs écrivains estimés.

(22) HAUTEOIS. Wailly, Féraud, Gattel, Caminade, Rolland disent que le h s'aspire dans ce mot, de même que dans cenx-ci : (23) Haute-course, (24) Hautens; mais l'Académie n'en dit rien.

HENNISSEMENT (on prononce hanissement). (25 bit.) HENNI (25); HENNIADE. HÉRAULT, officier d'un prince ou d'un État souverain.

HÉRR (t. de mépris). HÉRISSER. HÉRISSON.

HERRIE, descente de boyaux. HERRIAIRE, chirurgien. HÉRON.

Héros (26).

HERSE et ses dérivés.
(27).....
HÉTRE, grand arbre.

HEURT, choe, coup. HEURTOIR et ses dérivés. HIBOU.

HIC, principale difficulté d'une affaire. HIDRUX, HIDRUSEMENT;

HIDRUX, HIDI HIÉRARCHIR.

HIE, sorte d'instrument dont on se sert pour enfoncer les pavés. HISSER (verbe act.).

HOBERAU, oiseau de proie. HOC, jeu de eartes.

HOCHE, entaillure. HOCHEMENT et ses dérivés. HOCHEPOT (28), espèce de ragoût de bœuf. HOCHER, secouer, branler.

(24 bis.) Cependant il fant observer que, malgré tontes ces autorités, nombre de personnes prononcent kénir, et il faut convenir que cette prononciation est à la fois étymologique et euphonique. (M. Nodire.)

(25) Hawar. On sapire le h de ce mot dans le discours soutenn, mais on ne l'aspire jamais dans la conversation. (D'Olivet et Demandre.) — Le h de Henriette ne s'aspire dans aucus cas.

(16) Hisnos. Les dérivés de ce mot, tels que héroine, héroisme, héroique, héroiquement, héroide, se prononcent tous sans aspiration.

(27) Histran. Le à de ce mot étoit autrefois ass piré. P. Cornecille a dit dans sa comedie du Mens teur (act. III, sc. 4): Ne hésiler jamais, et rougir encor moins.

Et Bouhours: C'est une erreur de hésiter à prendre parti du côté où il y a le plus d'évidence. Mais ne hésiter, de hésiter out parn trop dars à l'orcille, et l'on ne fait plus de difficulté de dire aujourd'hai j'hésite, je n'hésite plus.

(Foltaire , Rem. sur Corneille et Férand , Diet. critique. ) HOCHET (29).

HOLLANDER, HOLLANDE, HOLLANDAIS, (29 bis).

HOMARD, grosse écrevisse de mer. HOMERE, cheval châtré.

HONNE, bafouer (30). HONTE et ses dérivés. HOQUET.

HOQUETON, archer. HORDE, peuplade errante.

HORDE, peuplade errante. HORION (vieux mot), coup rude déchargé sur la tête ou sur les épaules.

Нопз. Ноттв. Ноття́в (31).

HOTTERTOT (32), habitant de l'Afrique. HOUBLOR et ses dérivés,

HOUR, instrument pour remuer la terre. HOULLE,

HOULE, vague après la tempête. HOULETTE.

HOUSPILLER.

HOULBUR (t. de marine). HOUPPE. HOUPPELANDE.

HOURDAGE, maçonnage grossier. HOURDER (verbe).

HOURI. HOURVARI (t. dechasse) (33) HOUSSARD, HUSSARD.

(28, 29.) HOLJEFOT, HOCKET, Wailly, Trépous,

Gattel, Boiste, etc., etc., indiquent ces mots avec sepiration; mais l'Académie n'en parle point. (29 bis.) Yoy. p. 21, une observation faite par M. Nodier.

(30, 31, 32) L'Académie fait le même onbli à l'égard des mots hottentot, hottée, houleur; mais Waitty, Féraud, et Boiste en aspirent le h.

(33) Horavani. Ce mot vient, selon Ménage, da bas allemand Acroard, qui signifie en-dech, ou impérativement retourne, qui est le cri des chassears allemands; d'après ectte origins, on ac devine pas pounquoi l'Académie écrit hourrori avec nn h, et corvori sans A. Ce mot écrit sans A est bien ecra tainement contraire à son étymologie, et, comme le di M. Acreaux, j'il viet pas fracelle.

Hourcaré so dit anssi, figurément et familières ment, d'un contre-temps que l'on essnie dans une sfisire; ou encore, d'un grand bruit, d'un grand tumulte.

Nombre de gens écorchent ce mot.

Houssare, lieu où eroit quantité de houx. Housse et ses dérivés.

HOUSSIRE.

HOUX, arbre. HOYAU, sorte de hone HECHE, grand coffre.

HUER et ses dérivés. HUGUEROT, calviniste

Hurr et ses dérivés (34). Humbs.

HUNR , BURIER. HUPPE , HUPPÉ.

HURE. HURHAUT (t. de charretier). HUBLEMENT, HUBLER. HUTTE, SE BUTTEB.

OBERVATION. — 10 LE E CONSETTE l'ESPIÈtion dant toul les mots qui sont composés des précédeuts, tels que déharmacher, enhandir, et ass détries, enharmacher, abuntement, et as divises, enharmacher, abuntement, exit à nanoncer que la voyelle qui la suit ne vient à nanoncer que la voyelle qui la suit ne vient pas en diphthongue à la voyelle qui la précide. On en excepte exhauser, exhauser ment, qui sont una suipration, quoique formés de hausser, hausenment, où le n'et aiperité, (L'. éxelue, Revieux f. Veilly, Descripse ).

2º La lettre h est ordinairement aspirée lorsqu'elle se trouve au milieu d'un mot entre deux voyelles, comme dans cohue, aheurter, ahan. (Le Dict. de l'Académie.) 3º Elle est presque toujonrs aspirée dans les

uoms de pays et de villes: le Hainaut, la Hongrie, la Hollande, Hambourg, etc.— Cependant le h n'est point aspiré dans ees phrases, toile d'Hollande, fromage d'Hele lande, eau de la reine d'Hongrie, où un uage fréquent a éface l'aspiration.

(Restant, Wailly, Chapsal, Gastel et Catinosu.)
Toutefois, comme le dit M. Nodier, cet
usage est celui des blanchisseuses et de l'office, et il ne devroit pas faire loi au salon.
4º Onze, our, quoique ne commençant pas

par nn h, se prononcent avec aspiration : de ouzz enfants qu'ils étoient il n'en est resté que six.—Le out et le non. (L'Académie.)

Nota. Dumarsais eroit que si l'on écrit et l'on prononce le onze, c'est pour ne pas con-

(34) Herr. Quelques Grammatriens ne veulent pas qu'il y ait d'aspiration dans heil; mais c'es sans fondement, puisqu'on écrit et qu'on pronont sans élision, ni liaison: le husit, les hust votumes, la huitaime, le on la huitième; voy. p. 29. fondre l'onze avec l'once; que si l'e ne s'éa lide pas devant oui, c'est pour éviter l'équivoque de l'ouie et de Louis, et aussi pour mettre une symétrie entre le non et le oui

L'o n'est pas tonjours aspiré dans onzième; on dit le onzième et l'onzième. L'Académie, Féraud, Gattel, Wailly, Rolland, et les Écrivains ont formellement admis les deux prononciations.

Fléchier écrit toujours l'onzième : Il sortit de la ville en colère, l'onzième de

juin.

Corneille l'a écrit aussi dans Cinna (act. 2, sc. 1.)

Le P. Bouhours, dans ses Doutes, se range à l'avis de Vaugelas, qui condamne le onzième; mais, dans ses Remarques, il cède à la force de l'usage, et tolère l'aspiration.

Aujourd'hui on dit plus souvent le onzième que l'onzième. (Boissonade.) Ce n'est pas comme le disent l'Académie.

Fresul, et la plagart des Grammairiem modernes, pare qu'on regarde la de une comme aspire, que l'on proionce vers tes une me sapire, que l'on proionce vers tes une harre, et non pas vers les une harre ; c'est parce que le mot les qui marque un pluriel, loin d'appeler grammaticalement in mot une, le repouse als contraire, et ne peut soufirir aucune lisions ghammaticale verc ce mot : familier, le substantif pluriel qui appelle lea est sous-entendup relibupe, et que c'est comme s'il y avoit : vers les moments qui pricée dente sup sis inventu une heure. On laise subssiter l'article pluriel , quoique le substantif qu'il appelle ne soit pas exprine.

Les consonnes après lesquelles on emploie hettre se n'Enneais sonte, i, p, r, t. — Voyon d'abord quelle est sa fonction après la lettre c; et ensuite, à chacune des autres lettres i, p, r, t, nous traiterons de celle que la lettre s' remplit lorsqu'elle en est accompagnée. Après la consonne e, la lettre u et purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e, la lettre u est purcharies de la consonne e,

ment auxiliaire, quand, avec cette consonne, elle devient le type de l'articulationforte dont nous représentons la foible par i, et qu'elle l'indique aucune aspiration dans le mot radical: telle est la valeur de n dans les mots purrement français, ou qui viennent du laire, comme chapreau, chevat, chore, chute, etc. (Beauxie, Escep.) mith, est libit. de l'Accident

Après c, là lettre « est purement élymologie que dans plusieurs mot qui vienneut du gree ou de quelque langue orientale, parce qu'elle ne sert alors qu'à indipuer que le mots radicaux avoient un h'aspiré, et que dans le moi dériré elle laisse au c la prononciation natue relle du 4; comme dans Achéloüs, Achnet. archélype, anachronisme, archonic, archange, Chalcédoine, Chalden, catéchuméne, chaos, Chéronée, Chersonées, cheeur, choriste, chorus, cherographie, chrética, chromatique, chronique, chronologie, chrysalide, Melchisédec, etc. (Besusée et V-Aced.)

-Bacchus , Achelous , Chloris , Melchior. (Wally, Demandre)

Plusicurs mots de cette classe, étant devens plus comman que les autres parmi le peuple, se sont insensiblement éloignés de leur prononciation originelle, pour prendre celle du ch français; tels sont archevéque, archiedacre, archiprière, architecte, archidac, chimie, chirungien, chérubin, tachygraphie, Achille, Machiavel, Eséchia:

(Beauzée et l'Acad.)
Remarques. — On prononce à la française,
archevéque, patriarche, Michel, et, avec le
son duk, archiépiscopal, patriarchal, Michel-

Ange.
L'Académie, Restaut, Demandre, Gattel, Féraud, Boniface, etc., sont d'avis qu'on doit prononcer le ch du mot chivographaire avec le son du k; Wailly indique dans sa gramarie qu'il faut le prononcer à la française; mais, dans son dictionnaire, îl s'est rangé à l'avis de l'Académie.

Les mêmes autorités se sont toutes réunies pour que l'on prononce le ch du mot Achéron à la française. Le Théâtre français a adopté cette prononciation; l'Opéra seul tient encore pour Akéron.

Le ch de Joachim se prononce à la française, et im prend un son nasal et obtus, comme in dans le mot injuste.

Dans almanach, le ch n'a sucun son. On prononce almana. (L'Académie.)

J j. — Se prononee toujours se : jalousic, jésuite, joli, jeune, jeter.

Il ne se double point, et ne se trouve jamais, ni avant une consonne, ni à la fin d'un mot, ni avant la voyelle i, excepté par élision; comme dans j'ignore, j'irai; et alors j' remplace le pronom je.

Ne confondez pas le j consonne avec l'i voyelle, et n'oubliez pas que cette consonne

a pour identique la lettre g.

K k. — Se prononce que : Kyrielle.

Cette lettre, inutile en latin, ne cert pas davantage eu français; elle ne s'est conservée que pour le mot kyrielle, forme abusivement de kyrié éléisou; pour quantité de mots bretons, et pour quebques mots qui nous vieuneut des langues du nord ou de l'orient; tels que Kaus, Kabach, kabin, kermés, kermésse, kilomètre, kiosque, kirsch-wasser, kinancie, Stockholm, loock, etc. (Regnier-Desmarats, su mot Prononciation.—

Waitly, p. 431, --Et le Diet, de l'Académie.) L. --Se prononce Le au commencement, au milieu ou à la fin des mots, comune dans laurier, livre, lecon, filer, modèle, appeler, aïeul, épagneul, filleul, linceul (34 bis),

tilleul, scul.

Le L final ne sonne pas dans baril, chenil,
coutil, cul, fournil (licu où est le four), fusil,
gril, nombril, outil, persil, soil, sourcil;
mais il sonne dans tous les autres mots.

Nors. La prononciation des mots pluriels cult vanie conformients ècelle du siquiler, par exemple, on dit des fair-tesdevis, des aux des conformes de la conforme de la conforme de la siquiler, par exemple, on dit des particulation du f, mais on dit des profices aux l'articulation du f, mais on dit de profices aux de des la conforme de la singulier et mot fait sonner la consonne la sai singulier; enfin des priviles afficiers, en mouillant parce que piril se mouille au singulier.

Gattel, Donergue, et M. Luccuar pennetu que l'on fait entendre le final de gentil (idolatre); l'Acadhus es tait sur la prononciation de ce moi; mais elle dit positivement que le final de gentil dans la signification de juli, agràble, ne se fui entendre que lorqui l'est avant une voyelle, et encore prend-il le son mouille; c'est-d-ier que gentil enfant se prononce comme cil y avvis gentillenfant, mais an pluriel de t'rette unet.

Voyes, p. 6, ce que nous avons dit, sur le changement de l'a final en / dans certains mots.

La voyelle i, placée avant la consonne I, donne à cette lettre un son mouille qui estrés-commun dans notre langue : ce son devroit avoir un caractère particulier; mais, commeil nous manque, il n'y a pas uniformité dans la manière de le désigner.

1º Nous indiquous ce son mouille par la scule lettre 4, quand cile est infance et précéde d'un i, soit prononcé, soit muet comme dans north, babit, ett, mit cotte de grain fort petit), périt, bait, écuel, orgueit, travait, sommeti, soleit, frait (lieu où l'on serre les foins), etc. — Il faut seulement en excepter (ji, Nit, mit (adjectif numérique), les adjectifs en il, le nots filt, et tous exus que nous avons indice

qués plus haut, où le l ne se prononce pas. 2º Nous représentons le son mouillé par ll, dans les mots Sully, et dans ceux où il y a,

<sup>(34</sup> bis.) Voyes les Remerq. détach. pour l'orthographe et la prononciation du mot lineaul.

avant II, un i prononcé, comme dans fille, ans guille, paillage, eotillon, etc. — Il faut cependant en excepter Gille, ville, mille, etc., etc., et tous les mots commençant par ill, tels que illégitime, illustre, illusion, etc., etc.

30 Nous représentous le même son par ill, de manière que l'i est répute muet, lorsque la voyelle prononcée avaut le son, est autreque iou u, comme dans patllasse, orcille, feuille, ce. Mais c'est mai rendre le son mouillé que de prononcer mélieur, comme s'il y avoit un i après le l, ou comme s'il y avoit un i grec, mey cur.

4° Enfin nous employons quelquefois th pour la même fin, comme dans Milhaud, Pardailhac.

(Beauzée, Encycl. méth., lettre L.)

On ne prononce guère les deux l que dans aliger, alliègreira, classi mi belligérant, cels laborateur, colloque, constellation, etièbere, foliticulaire, gullicon, galliciams, nellinime, intelligent, libeller, oscillation pullarium pullier, pulluler, puillation, pellinime, tietelin, galeitier, gullune, tabellin, galeitier, et que derivés de ces mots. (()) productives de ces mots de ces mot

On prononce un seus cassis coucege, cottation, collationner, mais on ch prononce deux duns collégial, et dans collation, cullationner, ayant un autre seus que celui de repas. (Wally n. 63.2 et lévieure, n. 81.1.1)

(Wailly, p. 432; et Levizac, p. 82, 1. t.)

M m — se prononec ms: muse, médisant,

Cette lettre ne reçoit aucune altération au commencement des mots.

Mais, à la fin d'une syllabe, m a le son nas sal, ou, si l'on veut, remplace le n, quand il. est suivi de l'une des trois lettres m, b, p. Emmener, combler, comparer, ctc., ctc., se prononcent emmener, combler, comparer.

On en excepte les mots qui commencent par imm : immodeste, immédiatement, immense, immanquable se prononcent im-modeste, im midiatement, etc.

On prononce aussi l'articulation x dans les mots où elle est suivie de n, comme amuistie, Agamemnon. Il faut en excepter damner, condanner et leurs dérivés. — Automue se prononce autone.

(Beausée , Eucycl. méth. , lettre M.)

Dansle mot indemne, l'e se prononce moyen, et no conserve à la lettre m son articulation naturelle; on dit ein-demne; mais, dans les mots indemnité, indemniser, l'e se change ena, et l'on y fait entendre la lettre m: ein-damenité. (M. Boniface).

ser, ein-dame-nité. (M. Boniface.) Ma encore l'articulation nasale dans comte, venu de comitis; dans compte, venu de computum; dans prompt, venu de promptus; et dans leurs dériyés.

La lettre a finale est un simple signe de la massilité de la voyelle précédente, comme dans non, pronom, faim, parfiam, etc.; il faut can encepter l'interjection feur guedques mots latins, tels que stem, et la plujurt des noms prouenciation naturelle, comme dans Som, l'autre l'accommendant som l'accommendation naturelle, comme dans Som, de la commendation naturelle, comme dans Som, de l'accommendation naturelle de l'accommendation naturelle de l'accommendation naturelle commendation naturelle commendation naturelle commendation naturelle de la proposition naturelle de l'accommendation naturelle de l'accommen

(Besuzée, Encycl. méth., lettre M.)
Lorsque M est redoublé, on n'en prononce

Lorsque M est redoublé, on n'en prononce ordinairement qu' un, comme dans commode, commis, commissaire, dillemme, etc., etc.; on excepte les most shmon, Emmanuel, ammoniae, commensurable, commémoration, committimus, commontoin, commerct aest dérivés, et tous ceux où x redoublé est précédé de i imménaquable, immense, etc.

(Regnier-Desmarais. - Wailly, p. 413 et 433. --M. Sucard, p. 451, t. s. - Gattel, et le Dict.

del'Acad.)

Grânsmaire, grammairien, fréquemment unités, ont subi le sort de tous les mots qui passent dans la langue usuelle, et ils ont pris une pronouciation adoucie, tandis que dans les mots, grammatites, moins usités, on a continué de faire entendre le double m.

N n. - Cette consonne n'a que le son propre m; nager, novice, nonagénaire.

Lonqu'elle, est suivie d'une voyelle, elle conserve le son qui lui est propre, au commancement et su milieu des mots; comme dans nourrice, anodin, cobben, etc.; on en excepte le mot enivrer et ses dérivés, et le verbe conspueillir, qui se prononcent comme s'il y avoit deux n, le premier naval et le second articulei a-maivre, an arroqueillir (3). (La Bitc. de l'Accidence, H' ally, Gattel, Boste, Catineau, Rolland, etc., etc.)

Suivi d'une consonne (autre que la lettre s), s perd le son qui lui est propre pour prendre le son nasal, comme dans ancre, engraver, ingrédient.

N final sonne dans abdomen, amen, Eden, gramen, hymen, le Tarn; dans examen (que l'usage permet de prononcer aussi avec le son nasal), et dans tous les mots où il est

<sup>(55)</sup> Domergue prononce a-ni-prer , a nor-

immédiatement, nécessairement et inséparablement uni avec le mot qui le suit, soit que ce mot commence par une voyelle, soit qu'il commence par un h non aspiré.

Béarn se prononce Béar.

(Le Dict. de l'Académie. — D'Olivet , Prosod. fr. , p. 63 et 81. — Beauzée , Encyel, meth., lettre N. — Wailly , p. 434.)

Voyez aux voyelles nasales, page 8, ce que nou a rons dit sur la pronouciation de la lettre n finale.

Quand n'est redouble, il ne donne jamais la voyelle précédente le son neal, si ce n'est dans ennoié et dans ennoié et leurs de sirés, ainsi, deux ne severent qu'a rendre la yillabe précédente brève, et anneus, année, innocence, innommable, etc., etc., se prononcent on-neus, o-née, i-nocence, i-nomble; mais annales, onnerez, annuler, connivence, cannibale, inti, innové, innoné, et les noma propres : Cincinnalari, Linnée, Porsenna, Apennins, se prononcent en faisant cattele les des la contradict les des contradicts de la contradict les de la c

(Regnier-Desmarais, au mot Pronom; Gattel, Wailly, p. 434; et le Dict. de l'Académie.)

Solennel, hennir, hennissement se pronon = cent solanel, hanir, hanissement.

(L'Académie.)

Pp — se prononce Pz : péril, pigeon,

pommade.

Le r initial conserve toujours le son qui lui est propre, soit avant une voyelle, soit

avant une consonne, comme dans peuple, paume. Cependant, avant H, le r initial a, comme nous allons le voir tout à l'heure, une pro-

nonciation qui lui est particulière.

Dans le corps d'un mot, r conserve également le son qui lui est propre. Il sonne dans ineptie, inepte, adoption, captieux, reptile, accepté, septuageisme, rédempteur, rédemp

tion, septuagénaire, etc.

(L'Academie, et Wailly, p. 435.)
Mais il ne sonne pas dans Baptiste, cheptel, indomptable, dompter (36), prompt et ses derivés, et en général dans presque tous les mots où il se trouve entre deux conson-

(Le Dictionn. de l'Académie , Rolland , Catinean , Boiste , et M. Laveaux. )

Dans baptismal le P se prononce; et, dans

(36) INDOMPTIBLE, DOMPTER. Gaitel, Féraud, Wailly voudroient que le r se fit sentir dans la prononciation soutenue.

baptime, baptiser, baptistaire (5), baptistère, il ne se prononce point. Dans septembre, septimaire, le 7 se prononce; et dans sept et ses dérivés il ne se prononce point. Dans exemption, le 7 se prononce; dans exempt, il me se prononce point. Enfin, dans contempteur il se prononce; dans compte et ses dévirés il ne se prononce point.

(Le Dictionn. de l'Academie.)

Le \* final se prononce dans heancome et trep, lesqu'ills son ainsi de mots qui commencent par une voyelle : il a beaucome fetumencent par une voyelle : il a beaucome fetuditi, ileat trop neitici. Ilse prononceansi dans naflep, julap, cap; mais il ne se prononce cop, etc., quoique suivis d'autres mot qui commencent par une voyelle onne le fait pasnon plus catendre à la fin de certains mots, a où il n'est conservé que pour l'étymologie; comme dans loup, corps, sept, temps, qu'on prononce lou, cor, set, tem.

( L' Académie.)

Dans le discours sontenu, coup inattendu, coup extraordinaire se prononeent cou-pinattena:, cou-pextraordinaire.

(Wailly, p. 435, et le Diet de l'Académie.)

Quand le r est redoublé, on n'en prononce
qu'nn. Apprendre, frapper, opposer, etc.,

se prononcent aprendre, fraper, oposer.
P, suivi de h, a pour nous le son propre de r: phare, phil're, phesphore, philosophe, phrass, piysionomie, phalange, philanthrope,

se prononcent fare, filtre, filosophe, etc.

Le ra français est le e que les Grees pros'
nonçoient avec aspiration, et que les Latins
ont conservé dans leur langue; mais alors ils
le prononçoient à la greeque, et l'écrivoient

(37) L'Accodémie, dans son Dictionnaire, édition de 1798, 19 Galley, Gartel, Le Tallier, etc. servicesset que foptistare, asis etc., as dit du registre où noté in cria les nous de cours que : . de papier, on la "mones de l'extrai q'on tire de ce regestre; et l'érond cité deux plaress, l'une de cris que contra que : . de contra de l'extraire de forçaire, p'anne des que contra que despuérer, con l'accordinate de l'extraire d'une cathédrale, et cè l'on administrati à la baptiene.

Toutefois il paroît que, dans ces diverses aon ceptions, ce mot ue s'écrivoit autrefois que d'une seule manière; en effet l'Académie, dans l'édition de 1762, Trévoux at Féraud n'indiquent que baptistère écrit avec un é.

are Is signe de l'aspiration. Four nous, qui un rouve qui et trouve ve prononçons ans apriation les quis trouve ve dans les mottalias ou dans les mottalias de mottalias de mottalias de mottalias de mottalias de mottalias de porte de

(Beausée, Eneyel, meth., lettre H.)

Qq.—Cette consonne n'a que le son propre

QUE: quotidien, quinze, quolibet.

QUE: quotatien, quunze, quotainet.

Le génie de la langue française a refuse à
la lettre q le pouvoir de représenter l'articulation sans le secours de l'u; c'est-à-dire
qu'elle l'a toujours à sa suite, siece n'est dans

quelques mots où il est final.

Q initial, ou dans le corps du mot, eon=
serve toujours le son qui lui est propre: qua=
lité, quolibet, quenouille, acquérir, quilter,
liquidation.

(Wailly , p. 436. - Livizac , p. 86 , t. 1.)

Q final some dans esq et dans cing avec les son dur. On en excepte, pour le premier, le mot cesq d'Inde, où la lettre q ne se promore pas; et, pour le second, le cas où il cet suivi immédiatement de son sub-taulif, commençant par une consonne: cinq couse lières, sing gargenuse prenoucent exin couseires, cinq gargenuse prenoucent exin couseires, cinq gargenus partonucent exin couseires, cinq gargenus partonucent exin couseires, cinq parte de de surprise.—con final control de conson, en la cinq el description de conson, en la description de conson de conson, en la description de conson de conson

Q n'est jamais redoublé.

(Le Dict. de l'Acadimie, l'ailly, et Lévasz.) Il y a quelques mots oi l'a qui se trouve à la suite duq-initial, forme avec la voyelle suivante une diphidnoque propre; alors l'a a deux sons parlieuliers : ou et u. Ainsi, que deputeur, equation, quadragémaire, quadras géuires, quadrapide, quadre, que l'on prononce accautique, écouateur, conadragésime, etc.

(38) Ce mot, que l'Académie a oublié, n'en est pas moiss unité. Une plante aquatile est une plante qui pest virre bors de l'ens, comme la asymphéa, la lestille d'ens, etc. Une plante aqualique est celle qui ne peut virre que dans les terrais marécageux on constamment hunider, comme le saule, l'enne, le rosacure. Il a aussi le son de cov, dans quadrature (terme de géomètrie), quanquam (t. de collège, emprunté du latin), quadrige (t. d'antiquité), quaterne, quadruple, in-quarto.

Qe a le son de cu, dans équestre, équilatéral, quintuple, quinquennium, questure, ubiquiste, équitation, à quia, Quinte-Curce, Quintilien (39), et dans quinquagésime, que l'on prononce quincouagésime.

Enfin les deux lettres ev se prononcent svec le son propre du et ne forment point diphthongue avec la royelle usivante, dans quiétinse, quisit, qualification, quelilet, quipropuo, quidam, quinconce, quanimodo, quiguon, kiquifer, quadrature (t.d'horlogeris), quantquan (t. corrompu du latin), quadrille, quatrain, quertout (la quatrieme partie du muid). (Gutal, Frend, H. "all'J, Nolt, etc.)

Rr - n'a que le son propre ER : ragout, règle, rivage, rouge.

Rinitial, et dans le copp da met, se prononce tonjours manurariani de son dans le discours sagatenu; mais dans la courcros mone, caspel dans horte, votre, avant une comme, caspel dans horte paner (la Sinterman, caspel dans horte paner (la Sinterman, caspel dans horte paner (la Sinterman, caspel de la Sinterman, caspel de la Sinterman, caspel dans horte paner de la continuire, si ce deux mots sont cuiris d'un cordinaire, si ce deux mots sont comme de la contra del la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la con

(Th. Corneille, sur la 4120 remarque de Vaugelas, et Lévisec, p. 88.)

Remarque. — Autrefois on prononçoit mécredi; mais actuellement il est mieux de prononeer mercredi.

R final se fait entendre, 10 dans les mos nosyllabes fer, mer, cher, or, mur, sieur, etc-(Resteut, p. 460, st Sicard, p. 457, t. s.)

Remarque. — Wailly est d'avis que le a final du mot monsieur doit se faire entendre; mais l'Académie dit positivement qu'il doit être muet.

20 Le a se fait entendre dans la terminais son er, immédiatement précédée de f, m ou v, comme enfer, Lucifer, amer, hiver.

(Girard, p. 397, t. 2.) 3. Dans magister, cancer, cullier, belveder, frater, ether, dans les noms propres Jupiter,

(39) Domerque et M. Boniface seroient d'avis que l'on prononçat Kinte-Curce, Kintilien; mais M. Lessors, le-, e' cessours, et l'usage même (du moins nous le crojons) ne sont pas favorables à cette opinion. Esther, Munster, le stathauder, le Niger, Alger ( . ). ( Demandre et Levisac.)

40 Dans les mots en ir : plaisir, loisir, repentir. (Livisac et M. Laveaux.)

Mais il ne se prononce pas, to à la fin des noms polysyllabes en ier, que l'on prononce par ie, comme officier, sommelier, teinturier, etc.; il en est de même pour les adjectifs polysyllabes en ier, comme entier, partieus lier, singulier, etc. (40).

( Beausee , Encycl. meth.) 20 R est encore une lettre muette, à lafin des nome polysyllabes en er (pourvu qu'ils ne soient pas immédiatement précédés de f, m, ou v), comme dans les mots danger, ber-

ger, etc.

(Benusée.) 30 R est, dans la conversation, une lettre muette à la fin des infinitifs en er, même quand ils sont suivis d'une voyelle, et l'on dit : aimer à boire foldtrer et rire, commo s'il y avoit aimé à boire, foldtré et rire. ( Beausee , Encycl. meth. , lettre R .- Wailly , p.

468. - Restant , p. 561. - Levisae , p. 90 , L 1,-Feraud , lettre R. - Et les Opusc. sur la langue

française , p. a57.)

) Nous devens dire qu'à présent, à Paris , un nombr (\*) Nous devoms dire qu'à présent, à Paris, un nombre iofini de personnes prononce Alger, sons taire sentir Pra-mais d'après un grand nombre d'autorites, nous pensons que'la lettre rest rude dans ce mot et doit se faire sentir comme dans air : Demandre et Leviane, le Dict, des rimes de u de la Ma eleine , de Boiete , de Lermens, de Rolland, le De . de Wailly , et la Grammaire de Lévisac et de Lemure , justificat cette prononcation.

(40) Altier. La prononciation de ce mot paroltroit n'être pas encore bien fixée , ear les sentiments sont partages. L'Académia (dans son Diet., édit. de 1762), le grand Vocabul. Franc., Restaut, Trécoux , et l'abbé Gérard sont d'avis de prononcer le a; et, suivant d'antres lexicographes et quelques Grammairiens, la a ne doit pas se faire entendre. Les écrivains ne sont pas plus d'accord entre enx.

Boileau , dans l'Art poétique , ch. III , fait rimer altier avec fier : La colère est superhe, et veut des mots altiers;

L'abattement s'explique en des termes moins fiers. et dans le Lutrin , avec quartier :

Ce perruquier superbe est l'effroi du quartier , Et son courage est peint sur son visage altier. Voltaire (dans les Denx Siècles) le fait rimer avec

métier : Taisez-vous, lui répond un philosophe altier,

Et ne vous vautes plus de votre obscur métier. Et Laharpe (dans Coriolan, 1, 3.), avec guerrier:

Vous suivez d'Appius les principes altiers, Et vous dédaignes trop un peuple de guerriers.

Oh ne doit pas, dit D'Olivet, craindre ces hiatus ; la prose les souffre, pourvu qu'ils ne soient ni trop rudes ni trop fréquents; ils contribuent même à donner au discours un certain air naturel.

Dans la lecture, dans le discours soutenu, et dans les vers, a final des infinitifs en er, précédant une consonne ou un h aspiré, est nul, et donne le son de l'e fermé à l'e qui précéde (41); mais, suivi d'une voyelle ou d'uu h muet, il se fait entendre, et on donne à l'equi le précède , le son de l'e ouvert : que mer à jouer, foldtrer et rire, doivent se prom noncer aime-rajouer , folatre -revire. C'est ainsi que s'expriment Vaugelas (dans sa 413e remarque), Dumarsais (Fneyel meth., let= tre E), et Levizae (p. 90, t. i de sa Gramm.). Cependant le P. Buffier, Feraud , Domerque , et Sicard, sont d'avis que, daus le cas où la lettre a doit se lier avec la voyelle, l'e qui précède se prononce aiguet non pas ouvert :

Léger. Sa prononciation paroltroit présenter la meme incertitude. L' Académie, dans son Dictionn. édition de 1762, recommande de prononcer le a : D'Olivet est d'avis que er , dans léger , est ouvert et long ; Richelet se contente de dire que les uns prononcent fortement le n, et les autres non ; et Féraud que, plus communément, on ne fait pas trop sentir le n.

Voltairs et Gresset font rimer leger avec air : Et Rousseau avec cher, et avec déroger.

Malgré cette diversité d'opinions , il nous semble que l'usage, du moins dans la conversation, est de pronoucer les mots altier et léger sans faire sentir le a , à moins tontefois qu'ils ne soient suivis d'nn mot commençant par une voyelle, ou par na A muet ; et nous nous eroyons d'autant plus fondé à penser ainsi, que l'Académie (dans la dern. édit. de son Dict. ) n'avertit plus de prononcer le n da mot altier, et que pour le mot léger elle se borne à dire qu'on s'est permis autrefois d'en faire sentir le a dans la poésie, surtout pour rimer.

(41) L'e des infinitifs terminés en er est fermé . tant que le a ne se prononce point; et cumme il ne se prononce, soit en vers, soit en prose, que dans le cas où le mot qui suit commence par una voyelle, alors quand l'é doit être fermé, il ne pent pas rimer avec l'a ouvert : ainsi madame Dashoulières a péché contre l'exactitude lorsqu'elle a dit :

Dons votre sein il cherche à s'abimer ; Vous et lui jusques à la mer Vous p'étes qu'one meme chose. (Idylle du Ruissesu.) aimo-rajouer foldtré-rérire, et cette der= nière prononciation est conforme à l'usage généralement établi aujourd'hui.

Lorsque la lettre a est redoublée, on n'en prononceordinairement qu'une, comme dans parrain, marraine, carrosse, etc. Seulement ees deux a rendent la voyelle précédente plus longue; et, si c'est la voyelle e, on la prononce plus ouverte, comme dans guerre, tonnerre, etc.

( Waitly. )

Exceptions. - Les deux & se prononcent, dans aberration , crrements , erreur , errer , erroné, abhorrer, concurrent, interrègne, narration, terreur, torrent; - dans la plupart des mots qui commencent par ir, comme irregulier, irraisonnable, irreligieux, irrita= tion, irrévocable, irréfragable, etc.; -dans les futurs et les conditionnels des verbes mourir, acquérir, courir. - Je pourrai se prononee je pourai.

(Wailly et Sicard. )

La lettre à placée après a est purement étymologique; elle n'a aucune influence sur la prononciation de la consonne précédente, et elle indique sculement que le mot est tiré d'un mot gree ou hébreu, où cette consonne étoit accompagnée de l'esprit rude de l'aspi= ration : aiusi rhéteur , rhune , rhythme , etc., se prononcenteommes'il y avoit réleur, rume, rytme.

(Beausée , Encycl. meth., lettre H. )

S s .- Son propre sz : sage , séjour , sucre , semaine. Son accidentel za : user , résumé, risible.

Cette lettre conserve, au commencement des mots, le son qui lui est propre, lorsqu'elle est suivie d'uncautre consonne , comme dans scorpion , statue , seandale , scorsonère, scubac, scubicuse, squelette, stomacal. Mais, dans la prononciation de ees mots, on passe si rapidement sur l'e muet du son propre se, qu'on ne l'entend presque point.

(Le Dict. de l'Acad. ; Sicard , p. 458 , t. s. )

Si, après le c qui suit les, il se trouve un e, ou un i, ou un h, comme dans scean, scel, scélérat, scène, scie, schisme, scheling, etc., le s ne se fait point sentir, et ces mots se prononeent comme s'il vavoit célérat, ceau. cel , etc.

( Le Diet, de l'Académie. - Wailly , pag. 440 ; et Sicard.)

Shakespear se prononee Chekspir,

lui est propre, quand il est précédé ou suivi d'une autre consonne, comme dans absolu. converser, conseil, bastonnade, disque, torse que, puisque, etc.; et même quand il est redouble; comme dans passer, essai, missel, bossu, mousse.

Dans Duguesclin, le s ne se fait point sentir.

Il fant pourtant excepter de cette règle. 1mms les mots transiger, transaction, transition, transit, transitif, transitoire, intrans sitif, dans lesquels la lettre s prend le son du z, quoique précédée d'une consonne; et cette exception est fondée sur ecque ecs mots étant composés de la préposition latine trans, la lettre s y est considérée comme finale, et se prononce en conséquence avec le son accidentel : toutefois l'exception n'a pas lieu ponr les mots transir et dérivés, Transylvanie;

20001, les mots Altace, Alsacien, balsan mine, balsamique, balsamite, ainsi que les mots où la lettre s est suivie d'un b ou d'un d, dans lesquels cette lettre se prononce anssi comme un z : presbytère, Asdrubal, etc. (Beausée , Encycl. meth. , lettre S , et le Diet, de

l'Academie.)

Dans le corps d'un mot, s, scul entre deux voyelles, se prononce avec le son du z, comme daus rase, hésiter, misanthrope, misère, rose, vésicatoire, etc.

Cependant s, quoique seul entre deux voyelles , se prononce avec le son propre se, dans les mots désuétude, monosyllabe, mo= nosyllabique, parasol, polysyllabe, polysynodie, préséance, présupposer, présupposis tion , vraisemblance ; et cette prononciation est fondée sur ce que ces mots sont composés de particules privatives ou ampliatives, tellement qu'il seroit plus raisonnable, pour marquer leur racine, de les couper par nn tiret, et d'écrire : para-sol, pré-supposer, mono-syllabe, etc., parce qu'alors on verroit tout de suite que le s duit se prononcer comme le s initial.

(Mems eutorité.)

S se prononce de même avec le son propre se, dans nous gisons, ils gisent, il gisoit, gisant, temps encore en usage du verbe gesir.

Finale, la lettre s est muette dans les mots trépas, tandis que, des que, remords, divers , tamis , avis , os, alors , etc ; mais elle sefait entendre dans les mots anus, aloès, as, atlas, blocus, calus, foctus, iris, mais, mœurs, prospectus, lapis, laps de temps, en sus, locatis Dans le corps du mot , a conserve le son qui | (cheval de lousge), vis , vasistas ; et dans les mots purement étrangers; tels que bibus, chorus, gratis, oremus, rebus, sinus, Bacchus, Crésus, Délos, Pallas, Rubens, etc., etc. Cependant, dans Mathias, Thomas, Judas, s ne se prononce pas.

(Wailly , pag. 429. - Demandre , et le Diction de l'Academie.)

On dit, en faisant entendre le r final: mon file (42), un tenti de lis, l'empire des lis, (33), plus que-parfait, plus-pétition, tous, pris substantivement (tous ponents), je dis plus, il y a plus, mais on le laise muet dans Jésus-Christ, le sons commun, fleur de lis ((4)) (qurife des armoiries de la France), plus (exprimant un comparatif ou un » relatif), et dans tous pris adjectivement (vous les hommes) ((5)).

( Dimergue, page 130 de sa Grammsire, et page 168 de sua Journal.)

Généralement parlant, le s final des verbes ne se prononce point thans la conversation, même devant une voyelle, ou devant un h mnet; sinsi, tu aimes à rire, tu joues avec prudence, se prononcent tu aime à rire, tu joue-avec prudence.

( Th. Curneille , 1. la 197º rem. de Vangelas , l' Acad., p. 110 de ses décisions , et D'Olivet , p. 55.)

A Pégard des mots qui prennent le s à leur pluriet, et de eeux qui s'écriveut avec un s (42) Fus. Les sentiments sont partagéa sur la

prononciation de ce mot. On dit mon f., et mon fils. Cette dernière prononciation, plus marquée, me paroît convenir mieux à l'intérêt que ce mot réveille.

( Domergue , Manuel des Étrangers , p. 459.)

Dans le discours sontens il est mieux, tant en vers qu'en prose, de faire sonner le zet de prononcer fas, même devant une conconne; mais à la fin du vers, ce mot rime également bien avec Lois, Porirs, grotist, ou le z est sonore; et avec coloris, lombriss, avis, où cette lettre est muette : alors sealement le goût preserit quand il fant prononcer fi sans faire sentir le z final.

(43) Las.

Li sur un trône d'ur Charlemagne et Clovis Veillent du haut des cleux sur l'empire des lis. (Folt., Henr., cb. 7.)

(4) Henri dans ce moment voit sur des fleurs de lis Deux mortels orgueilleux auprès du trône assis. ( Le même , même ch.]

(45) En général le s se fait entendre dans sens, tous, plus, lorsqu'sprès eux, on pent faire une pause, mais il devient nul, si la pause est impossible; c'est-à-dire, ai l'on est forcé de prononcer le mot suivant sans prendre haleine. final au singulier comme au pluriel, il y a cette difference à faire, que si l'adjectif est mis avant son substantif et que ce substantif commence par une voyelle ou un h mnet, alors le a de l'adjectif se prononce toujours : on dit les grandes actions, les bonnes œuvres, les grands hommes, ce prands.

Mais, si le substantif est mis avant l'adjectif, la prononciation du s qui est la fin du substantif, devient en quelque sorte arbitraire, suivant qu'il s'agit d'une conversation plus on moins bhre ou familière. — Ceci est applicable aux substantifs pour lesquels nous avons dit que la lettre s finale est muette.

Lorsque la lettre s est donble, on n'en prononce qu'une, mais on la prononce fortement; ainsi, bissextil, desservir, dyssenterie, desséché, essieu, messéant, etc., etc., dont les deux s'out entre deux voyelles, se prononcent avec le son propre du s: bi-sextil, déservir. etc.

(Th. Corneille, sur la 220° ct la 197° rem. de Vaugelas. — Restaut, p. 560, — et Demandre, au

mot Prononc. )

On observera que dans les mots où la lettre se trouve double, soil purce que ces mots sont composé a d'une particule et de quelquea autres mots, comme dans desserver, dessenvir, dessouder, dessécher, massant, etc., etc., soil parce que ces deux sentrent cua-némes dans la formation du mot, comme dans essence, bécases, coulises, presities, etc., cette lettre doublec se prononce un peu moiss fortenent dans les mots où elle a été ajoutéeque dans ecuvoù elle se trouvoit primitivement.

Tt. - Son propre TE: table, ténèbres,

Son accidentel cz: abbatial, patient, capa tieux.

Cette lettre conserve toujours le son qui

lui est propre au commencement des mots, quoiqu'elle soit suivic de deux voyelles : tiare, tiédeur, le tiers, le tien.

(Levizac , page 94.)

Au milieu d'un mot, le 7 ne s'articule pas toujours de même; il y prend l'articulation accidentelle daus beaucoup d'occasions, et souvent aussi il y garde celle qui lui expropre.

La fréquentation des personnes qui parlent puremeut leur langue, et un grand usage sout presque indispensables pour en faire la distinction: néanmoins voici quelques règles : ti se prononec ti, lorsqu'il n'est pas suivi d'une voyelle dans lemênue mot; mais, lorsqu'il est suivi d'une voyelle, il ae prononee tantôt t'et tantôt ei. se fait entendre.

Il conserve sa prononciation propre ti devant une voyelle ; 1º dans tous les mots où il est précédé d'un s ou d'un x, exemples : bastion, bestial, mixtion, etc.

2º Dans tous les noms terminés en tié ou en tier, exemples : amitié, moitié, pitié, entier.

chantier, layetier, etc. Les mots qui se terminent en cier s'écrivent par un c ou par un s : foncier, cour-

sier, etc. 30 Dans les mots terminés en tie, comme : partie, amnistie, dynastie, garantie, hostie, modestie, repartie, sacristie, etc., al'exception

de ceux dont nous allons parler. 4º Dans les mots terminés en tien et tienne, tels que : soutien, maintien, antienne, tienne, abstierane, etc. Nous parlerons tout-a-l'heure d'autres mots qui se prononcent cien, cienne.

5º Enfin dans le verbe châtier, et toutes ses partics; et dans les autres parties des ver= bes terminés en tions : nous portions, nous mettions, nons intentions . ctc.

Mais ti devant nne voyelle se prononce ci. to Dans le mot patient et ses dérivés ; dans tons les mots terminés en tial, tiel, tion, et tons ecux qui en dérivent, exemples: partial, essentiel, perfection, ration, rationnel. Il faut ecpendant excepter les mots terminés en stion , dans lesquels , comme nous l'avons dit , ti conserve le son propre ti: gestion;

2º Dans les noms propres terminés en tien, comme Gratien, Dioclétien; et dans ceux qui désignent de quel pays on est, comme vénis tien, vénitienne. Dans tous les autres mots terminés en tien, ti conserve le son propre ti;

3º Dans quelques mots terminés en tie, tels que ineptie, inertie, minutie, prophétie, et ceux qui sont terminés en atie, comme pri= matie, démocratie;

4º Dans les mots: satiété, insatiable, et dans les deux verbes initier, balbutier. - Tous les autres verbes qui se terminent en cier s'écrivent par un c; exemples : apprécier, nés gocier, etc.

Le r final ne se fait point entendre; cependant il y a quelques exceptions. Le T se prononce toujours dans abject, accessit, brut, chut, contact, correct, dot, direct, déficit, fat, granit, exact, échec et mat, incorrect, indirect, infect, indult, lest, luth, net, preterit, rapt, rhythme, subit, suspect, strict, tacet, tact, toast, transeat, transit, vent d'est, vivat, zénith, sist et zest.

(Domergue , p. 466 dn Man. dcs Étrangers.)

Masson, Catineau, Gattel, Rolland sont d'avis qu'il faut faire sonner le 7 dans debet :

cependant, l'usage paroit contraire, surtout dans le commerce.

Dans respect, aspect, circonspect, le c seul

Le 7 de vingt ne sonne pas à la fin d'une phrase : nous étions vingt ; il ne sonue pas non plus quand il est suivi d'une consonne : vingt soldats, de même que dans la série de uatre-vingt à cent. Mais il sonne dans toute la série de *vingt à trent*e, et quand il est saivi d'une voyelle: vingt abricots.

( Restaut , page 561.)

Dans sept, lc 7 ne sonne pas avant une consonne ni avant un h aspiré (45): sept chemises, sept houpelandes; mais il sonne quand il est scul : ils etoient sept; ou lorsqu'il est suivi d'une voyelle, ou d'un h non aspiré : sept éeus, sept hommes, ou encore lorsqu'il est pris substantivement : le sept de cœur.

( Le Dictionnaire de l'Académie.) Huit suit les mêmes règles; ninsi le 7 ne sonne pas dans huit cavaliers , huit hameaux ; mais il sonne dans ils resterent huit, huit

abricots, huit hommes, le huit du mois, un huit de pique, vingt-huit, trente-huit, qua= rante-huit, cinquante-huit, soixante-huit, soixante-dix-huit, etc. (Même autorité.) La combinaison ent, qui caractérise la

troisième personne plurielle dans les verbes. comme ils craignent, ils veulent, ils obtiennent, se prononce avec le son muet, de même que s'il n'y avoit ni n ni 7 à la fin.

(L' Academie , Wailly, Restaut , p. 591, Demandre. ) T sonne encore dans le mot Christ, employé

scul; mais il ne se fait pas entendre dans Jésus-Christ. (Le Dictionneire de l'Académie.) Il sonne aussi quand if est suivi d'une voyelle ou d'un & non aspiré, auquel il doit s'nnir. Un savant homme, je suis tout à vous,

(45) Boileau a fait rimer sept avec cornet. Un joueur .

Attendant son destin d'un quatorse et d'un sept , Voit sa vic ou sa mort sortir de son cornet. (Satire IV.)

El aveo secret .

Et souvent tel y vient qui sait, pour tout secret, Cinq et quatre font neuf , ôtes denx , reste sept. ( Satire VIII. )

Voltaire l'a fait rimer avec objet :

Elle evoit une fille; un dix avec un sept Composoit l'ige heureux de ce divin objet. (Conte de Gertrude. ) s'il vient à partir, se prononcent un savanthomme, je suis tou-tà vous.

(Le Diet. de l'Académie, )

Dans avant-hier il se fait sentir foiblement. Cependant il y a des substantifs, même suivis de leurs adjectifs, et commençant par une voyelle, où il seroit mal de le prononeer; comme un goût horrible, un tort incroyable, un instinct houreux.

De même que, si le mot a un r avant le T final; c'est-à-dire que dans : il part aujoura d'hui, il court à bride abattue, il s'endort à l'ombre, l'usage le plus commun est de ne point prononcer le T.

Lorsque le 7 est double, on n'en prononce qu'un, excepté dans atticisme, attique, bate tologie, guttural, pittoreique, où l'on fait entendre les deux t, parce qu'ils sont des parlies primitives de ces mots:

(Le Diet. de l'Académie , Restaut , p. 560; et M. Laveaux.)

Tu n'a pas d'autre articulation que celle du s'ample i absinthe, aconthe, thériaque, thon, Thalie, Mithridate, se prononcent absinte, aconte, etc. — La lettre h, dit Beauzée, n'est lei qu'une lettre élymologique qui indique seulement que le mot est tiré d'un mot grec ou hébreu.

V v — se prononce vz : valeur, vide, vėlin. Le son de cette consonne, qu'il ne faut pas

confondra vace u voyelle, ne varie jamais; et l'on ne connoît en français que quatre mots, on plulot il n'y a que quatre mots francises où cette lettre soit redoublee; Whigh, Waux-hall, qui se prononcent comme s'ils cloient écrits avec un simple v; et Whiat, (46), Whiski, qui se prononcent ouist, ouiski.

Ce n'est pas des étrangers qu'il faut apprendre comment on prononce les noms qu'ils écrivent avec un double v (w) ; l'usage seul doit nous servir de guide, et il nous dira qu'en français, Newton, Warwik, Washing»

(40) L'Académic (44ii. de 1786), Gattel, caimene "N. Larceus, "r indiquer que le met Fink, mais ce jeu qui nouvient des Aughis es dans leur dictionaire sou le nom de Histe, incompartie qui, dans la lasgo aughiste, aignisteres qui, dans la lasgo aughiste, aigniscione de la compartie de de la compartie de la comp de allence d'Attention; cue per desconserves le most Fisis, il fant direque en not facincione de la compartie de la compartie de la consisia per computing, quant à non, nonsattendrons le souverle-didition du Dictionnaire de l'Académic pour le préfere a moi auglais. ton, Law, se prononcent Neuton, Varvik, Wazington, Lasse; et que Westphalie, Walbon, Wallone, Wirtemberg, se prononcent Vestphalie, Valbon, Valone, Virtemberg, Xx.—Gette lettre a, dans notre orthogra-

pbe, différentes valeurs :

Cs : Xantippe, extrême. Gz : Xavier, exercice.

Ss: Bruxelles, Auxerre. C: Excepter, excellent.

Z : Deuxième, sixième.

Promièrement. — X ne et trouve au commencement que d'un très-petit mombre de noms propres, emprunés des langues etrangéres, et il faut l'p prononcer avec a valeur primitive a, excepté quelque- uns devenus plus commun, ci daloute par l'usog, comme plus commun, ci daloute par l'usog, comme plus commun, ci daloute par l'usog, comme nient so chimitats le Xarri, le giante, ménts ou chimitats le Xarri, le giante, Xavures, grantipe, et enfin Xarxia, que l'on prononce gererias.

( Beauzée , Encycl, méth. , lettre X.)

Deuxièmement .—Si la lettre x est au milieu

d'un mot, elle a différentes valeurs, selon ses diverses positions.

1º Elle tient lieu de es lorsqu'elle est entre deux voyelles, et que la lettre initiale n'est pas un e; comme dans axe, maxime, luxe, sexe, Alexandre.

Il faut en excepter osizante et ses dérirés, Braxelles, Auxonne, Auzerre, Auxerrois, où la lettre x est employée pour deux s, et que l'on prononce soissante, Brusselles, Aussonne, Auserre, etc., à la manière des Italiens, qui n'ont point de x dans leur alphabet, et qui emploient les deux à la place de cette lettre, comme dans Alexandre, Alessio.

Il faut encore en excepter sixain, sixième, dixième, deuxième, que l'on prononce sizain, sizième, dizième, etc.

Nota. Dizain, dizaine, s'écrivoient autres fois par un x : dixain, dixaine.

2º La lettre x tient encore lieu de cs, lorsqu'elle a après elle un c guttural, suivi d'une des trois voyclles, q, o, u, ou pou pragu'elle est suivie d'une consonne autre que la lettre h; comme excavation, excuse, excommunié, expédient, inexpuspable, etc.

( Même autorité. )

3° Elle tient lieu de gz, lorsqu'elle est entre deux voyelles, et que la lettre initiale est un e, et dans ee cas, la lettre h qui précéderoit l'une des deux voyelles seroit réputée nulle: examen, exhérédation, exhiber, exécré, exor= bilant, etc. (47);

bilant, etc. (47);
Ou bien lorsqu'elle est entre deux voyelles,
et que le mot commence par in : inexact,

inexpugnable, inexorable (48).

4º Elle tient lieu du e guttural quand elle est suivie d'un e sifflant, à eause de la voyelle suivante, e ou i; comme dans excès, exciter, exception; qui se prononcent eccès, exciter,

exception; qui se prononecut eccès, ecciter, ecception. (Même autorité.) Troisièmement.—Lorsque la lettre x est à la

fin d'un mot, elle y a, selon l'occurrence, différentes valeurs: 10 elle vaut autant que es, à la fin des noms propres: Palufox, Fairfax, Aix-la-Chapelle, Slyx (excepté Aix en Provence, où x se prononce toujours avec le son

de a); à la fin des nomeappellatifs: borax, ino dex, lynx, sphinx; et de l'adjectif préfix. 2° Lorsque les deax adjectifs numéraux six, dix, ne sont pas suivis du nom de l'espèce nombrée, on y prononc x comme us sifflement fort, ou comme s: j'en ai dix, pre-

net-en six.

3 Deux, six, dix, etant suivis du nom de l'espèce nombre; si et nom comancace par une coasonac ou par un h'aspirés, on the premonte piont ts deux héres, at pittoles, per la comme de la c

pronone cnt deu-zhommes, si-zans, etc.

4. A la fin de tout autre mot, x ne se prononce pas, ou se prononce comme un z-

Voiri les occasions où l'on prononce x à la fin des mots, le mot suivant commençant par une voyelle ou par un h muet: — 10 A la fin de uux, comme aux hommes, aux anuis; — 2º A la fin d'un nom suivi de son adjectif: chevaux alertes, chevaux épars, fravaux inue

(47) Observez que l'on n'écrit pas exhorbitant, avec un h. Exorbitant vient de ex orbità, hors du cerele.

(48) Us Grammairien, dont le nom nons échappe, penso que, si l'on vouloit verprimer are pelus d'énergie, il faudroit prononcer inazurable avec le son du et : inecessable; mais Férmud, Gattel, Rolland, et l'usage, comme le fait très-bien diserver M. Boniface, n'ont pas approuvé cette distinction.

tiles; — 30 A la fin d'un adjectif immédiatement suivi du nom avec lequel il s'accorde : heureux amant, faux accord, affreux état, séditieux insulaires; — 4º A près veux et peux, comme je veux y aller, tu peux beirre, tu en veux une. (Beausée, Escycl. méth.)

La lettre x n'est jamais doublée.

Note. Notre orthographe actuelle tend à supprimer cette lettre dans plusieurs mots; et dejà cette suppression a lien pour le pluriel des mots roi, loi, fou, etc., que l'on ceritgrois, lois, fous.

Y y. — I a lettre v a le son de l'i simple, quand elle fait scul un mot, ou qu'elle cet à la tête de la syllabe, immédiatement avant une autre voyelle : il y a, year, yacht; (W'ally, page ijib — Restaut, page leps— —Bouregue, page ijib

Elle a le même son entre deux consonnes : acotyte, mystère, syntaxe, styte, physio que, etc. Mais placée entre deux voyelles, elle a le

sondedcux i, comme dans : essayer; abbaye, payer, employer, etc. (Mêmo autorité.)

Brunert.—Une foule degens se trompent un l'empôd el Égrec et écrivent l'Appoère. Il proporte. Voici une règle pour les personequi ne savent ilelatin in le grec l'outes les fois que lemet demande deux p, il ne faut pas 4 i grec; au contraire l'. enfaut un quand il n'en demande qu'un; ainsi on écrit : Hippotte, Hippotente, Hippiera, etc., etc., et hypothèse, hyperbole, hypothèse, etc., etc., et (M. Beironnet.)

LISPE DE MOTS POUR LESQUELS ON FAIT USAGE D'UN F, ATANT LE SON D'UN F:

Abyme, analyse, acolyte, apocalypse, apocryphe, anonyme, amygdales, ankylose, alchymie, améthyste, androgyne, amphien tyons, aphye (poisson), azyme, Babylone, borborygme, chyle, clepsydre, clystere, coryphée, cyclope, cycle, cygne, cylindre, cymaise, cymbale, cynique, cynisme, cypres, Cythere , caeochyme , Chypre , chrysalide, chrysocolle, corybante, dryade, dynastie, dyssenterie , dactyle , dithyrambe , dey , Elysée, emplytéotique (bait), empyrée, érysipèle, encyclopédie, étymologie, enthy même, Euphrosyne, Egypte, gymnase, gymn nique, homonyme, hyacinthe, hydraulique, hydre, hydrophobie, hydropine, hyène, hymen, hymne, hysope, hygromètre, hyades, hydromel, hydrographie, hypocrite, hysteria que , hydrogène, idylle , Lyon (ville) , laby= rinthe, larynx, lymphe, lycee, lyre, lynx, un martyr, le martyre (49), métaphysique, myopie, myriagramme, myriamètre, myrte, mystère , mystérieux , mystificateur , mystin que, mythologie, myrrhe, mnémosyne, mé= tempsycose, métonymie, néophyte, nymphe. Odyssee, olympe, olympiade, onyx, oxymel, exyde, oxygène, panégyrique, paradygme, paralysie, physionomie, physique, polyga= mie, polype, polysyllabe, polyglotte, poly= gone, polytechnique (école), polythéisme, presbytère, prytanée, porphyre, péristyle, pygmee, pylore, pyramide, pyrrhonisme, physique, pythonisse, polynome, prototype, psyché (meuble), pythie, Pyrénées, prosély= te, pseudonyme, rhythme, satyre, style, sty= let, Styx, stéréotype, sycomore, sycophante, syllabe, syllepse, syllogisme, sylphe, sylvain, symbole, symétrie, sympathie, symphonie, symptome, synagogue, syneedoque, syndic, synallagmatique, syncope, synode, synony= me, synoptique, syntaxe, synthèse, Sibylle, (prophétesse), système, thym, tymponon, ty= pe, tympan, typographie, tyran, 200phyte, zéphyr (vent doux), y (adverbe et pron. ), yeux, yacht, yeuse. Ajoutez à ectte liste tous les dérivés, et les mots hypothèse , hypothès que, etc., etc., dont il est parlé dans la remarque pag. 31 et qui s'écrivent avec un seul p.

Z z - se prononee zz: Zacharie, Zéphire, zizanie, zone.

Cette lettre conserve toujours le son qui lui est propre, au milieu et au commencement des mots.

Finale, elle prend le son propre de s, même avant une consonne, dans Metz, Rodez, Suez, Alvarez, Coèrez, etc., et autres noms étrangers.

A la fin des secondes personnes plurielles des verbes, quand la lettre z et savire d'une voyelle et dans le diseour soutenu, elle prend la prononciation qui lui est propre; suivie d'une consonne, elle ne se fait point en tendre.

(Lévisae.)

Dans la conversation, cette lettre finale

(49) Voyes les Remarques détachées , lett. M., à la fin du voltuse.

peut ne pas se faire entendre, même avant une voyelle; ainsi: aimez avec respect, et servez avec amour votre père et votre mère, pourra très-bien se prononcer aimé avec resa pect, et servé avec amour votre père et votré mère.

( Wailly , page 446. - Demandre. - Lévizac et D'Olivet.)

MOTS DANS L'ORTHOGRAPHE DESQUELS IL ENTRE

Alexan , alèze , amazone , apozème , assez, azur , bazar , bezoart , bizarre , bize , bonze . bouze , bronze , chez , colza , Czar , diapazon , dizain, dizaine, donzelle, épizootie, goz, gaze, gazelle, gazette, gazon, gazouiller, horizon, lasaret, lazariste, lazzi; lézard . lizarde, luzerne, Mazarin, mazette, mezzo, nez . ozène ( uleère) , onze , douze , treize , quatorze, quinze, seize, rez-de-chaussée, orzain (espèce de chardonneret), suzerain, syzygie, (nouv. ou pleine lunc), topaze, trapéze, trézeau (t. de moissonneur), zagaie, zebre, zebu, zelandais, zele, zenith, Zen phire (50), zephyr, zéro, zest, zeste, ziben line, zigzag, zinc, zizanie, zodioque, zoile, zone, zoographie, zoophyte. - Ajoutez la Lozère , la Corrèze , Béziers , Mézières , quelques noms propres; tous les dérivés, et la seconde personne plurielle des verbes : vous lisez, vous chantez, etc., etc.

Ce qu'on vient delire sur la prononciation des lettres, soit voyelles soit consonnes, est tout ec qu'il faut savoir pour n'être pas trompé dans la prononciation par l'orthographe; mais cer règles ne suffisent pas pour bien lire, et surtout pour bien déclamer, il faut eneore connoltre la prasodir la faut

( D'Olivet , Prosodie fr. ; Donchet et Beauxée , Encycl. meth. )

(50) Zéphyr, Zéphire. Le premier not se dit de tontes sortes de vents doux et agtéables; le second, dont on ne fait usage quie no pecie; se diten parlant de ces vents, comme d'une divinité de la falhe. Dans cette demière accoption il n'a point de pluriel et se met sans article: Zéphire est donc le Zéphyr personniés, il est le chief des zéphyrs; il cet aux zéphyre ce que l'Amour est à l'essaim des petits amours.

#### CHAPITRE III.

### DE LA PROSODIE.

La Prosodie est l'art de donner à chaque son ou syllabe le ton qui lui est propre. Elle comprend non-sculement tout cc qui concerne le matériel des accents et de la quantité, mais encore celui des mesures que les différents repos de la voix doivent marquer, et, ce qui est bien plus précieux, l'usage qu'il faut en faire, selon l'occurrence, pour établir une juste harmonic entre les signes et les choses signifié cs.

(Benuzée , Encycl. meth. , su mot Accent. )

Ccs derniers objets n'étant pas du ressort de la Grammaire, et appartenant particulièrement à la poésic et à l'art oratoire, nous nous bornerons à parler de l'accent et de la quantité.

## ARTICLE PREMIER.

#### DE L'ACCENT.

On entend par accent les différentes iu= flexions de voix et les diverses modulations dont on peut se servir pour prononcer comme il convient les mots d'une langue. Chaque province, chaque ville même, chaque nation, chaque peuple diffère d'un autre dans le langage, non-seulement parce qu'on se sert de mots différents, mais encore par la manière d'articuler et de prononcer les mots. Cette espèce de modulation dans le discours, pare ticulière à chaque pays, est cc que l'abbé D'Olivet appelle accent national.

Pour bien parler une langue vivante, il faut avoir le même accent, la même inflexion de voix que les personnes de la capitale qui ont vécu dans le grand monde; ainsi , quand on dit que, pour bien parler français, il ne fant point avoir d'accent , on veut dire qu'il ne faut avoir ni l'accent italien, ni l'accent picard, ni un autre accent qui n'est pas l'accent national. ( Dumarenis . Eneyel. meth. , an mot Accent.)

Selon le mécanisme des organes de la parole. les inflexions de voix doivent varier suivant la nature des syllabes. Dans toutes les langues il y a des syllabes sur lesquelles il faut élever le ton, d'autres sur lesquelles il faut l'abaisser , et d'autres enfin sur lesquelles il faut l'élever d'abord et le rabaisser ensuite sur la même syllabe.

( Même antorité, )

Le ton elevé est ce qu'on appeloit accent

aigu chez les anciens : on l'écrivoit ainsi (') de droite à gauche; le ton baissé se nommoit accent grave, on l'écrivoit de gauche à droite, cn cette manière ('); le ton élevé et baissé se nommoit accent circonflexe, c'étoit la réunion de l'aigu et du grave en cette forme (\*). Mais nous ne sommes pas dans l'usage de marquer, par des signes ou accents, ect élèvement et ect abaissement de la voix ; et , comme notre prononciation est en général moins soutenue et moins chantante que la prononciation des anciens, nos ancêtres ont négligé ce soin, ou peut-être même l'ont-ils èru inutile ; de sorte que ces trois signes prosodiques ont perdu parmi nous leur ancienne destination; ce ne sont plus à notre égard que de purs signes orthographiques. En effet, toutes les fois qu'nne syllabe grecque est marquée d'un accent prosodique, par exemple, d'un accent aigu, cela nous apprend que cette syllabe, relativement à celles qui la précèdent et qui la suivent, doit être élevée : toutes les fois,

au contraire, qu'unc syllabe française est marquée d'un accent imprimé, par exemple, d'un accent aigu, comme dans bonté, cela ne nous apprend rien autre chose, si ce n'est que l'é qui se trouve dans ectte syllabe est fermé et doit se prononcer autrement que si c'étoit un couvert ou un e muct.

( Meme autorité.)

Cette variété de tons, tantôt graves, tantôt aigus, tantôt circonflexes, fait que le discours est unc espèce de chant, selon la remarque de Cicéron, et c'est la ce qu'on appelle accent grammatical. Il ne faut pas le confondre avcc l'accent oratoire, qui doit varier les tons à l'infini, selon qu'on exprime le pathétique, l'ironic, l'admiration, la colère on toute autre passion. Mais l'accent oratoire, outre qu'il n'est pas du ressort de la Gram» maire , ne peut pas être l'objet de nos observations dans cet endroit, où il n'est question que de l'accent des mots isolés.

( M. Estarne , nes s36 et 237. ) \* ARTICLE II

# DE LA QUANTITÉ.

La quantité exprime une émission de voix plus longue on plus brève. On ne doit pas la confondre avec l'accent, ear l'accent marque l'elévation ou l'abaissement de la voix, dans la prononciation d'une syllabe; au lieu que la quantité marque le plus ou le moins de temps qui s'emploie à la prononcer, ce qui constitue l'exactitude et la métodie de la prononciation, et sert à éviter des contreprononciation, et sert à éviter des contresens et des quiproque sonvent ridicules. (D'Olitet 7 prosolis française)

Nous avons, en effet, plusieurs mots qui out des significations tout-à-fait differentes, selon que l'une de leurs veyelles est longue on brève; et celui qui prononecroit ces voyelles au hasard, sans soin, sans discernement, feroit entendre autre chose que ce qu'il auroit voulu dire, et tomberoit dans des meprises fréquentes.

Far exemple, une talehe's remplir n'ext pas une tache, soulliure talehe de faire son devoir ne se prononce pas comme tacher son babit. Hy a de la 'difference dans la sens comme dans la prononciation, entre mate, animal, et matin, partie du jour; entre picher et qui sont dans la même cas, la difference qu'exige leur quantitérespective, ce désordre qu'exige leur quantitérespective, ce désordre anna la prononciation entraînera secessirement le désordre et la confusion dans l'arcs pression des idées. (M. Elmer, p. 851.)

Une brive se promonce dans le moins de temps possible. Quand nous disons à Streasboury, il est clair que la première syllabe, qui n'est compose que d'une este voyelle, que qui n'est compose que d'une este voyelle, ressdeux suivantes, qui, outre la voyelle, ressferme plusieres cononnes; mais les deux dernières, quoiqu'elles premiere plabe à n'en plus de tempeque la premiere plabe à n'en pour pour le premiere plabe à n'en pour pour le possible. Les la consideration de la le moint de temps possible.

Il y a donc des brèves moins brèves les unes que les autres; et, par la même raison, il y a aussi des longues plus ou moins longues, sans cependant que la moins brève puisse jamais être comptée parmi les longues, ni la moins longue parmi les brèves.

La syllabe feminine, celle où entre l'e muet, est plus brève que la plus brève des masculines; et, quoiqu'on appelle cet e muet, il arrive presque toujours qu'il se fait entendre. (B'Olivet, pag 66.)

Une chose à ne pas oublier, c'est qu'on mesure les syllabes, non pas relativement à la lenteur ou à la vitesse accidentelle de la prononciation, mais relativement aux proportions immuables qui les rendent ou longues ou brèves. Ainsi, ces deux médecins de Molière, l'un qui alonge executivement ses mots, et l'autre qui bredouille, ne laisse autre propose de la companité de la companit

Tichous présentement de faire comotire mostéries et nou fosques. Pour acécuter ce dessein, peut-être seroit-il necessaire de dessein, peut-être seroit-il necessaire de donner unt table de nou différente termismitons i mais ce détail, tre-sultie d'allement peut qu'il sufficiel tap plus peut nou trait peut qu'il sufficiel nu plus peut peut peut de l'experience de trouver i de règles générales. Cet dans l'excellent Traité de D'Olliert sur la Pressellent Traité de D'Olliert sur la Presselle, que nous les puiscrons; maison ne perdra pas de vauque leur application ne doit se faire que dans la prononciation sous doit se faire que dans la prononciation sous conversation.

#### RÉGLES GÉNÉRALES.

1º Toute syllabe dont la dernière voyelle est suivie d'une consonne finale qui n'est ni a ni z est brève; sac, nectar, sel, fil, pôt, taf, etc.

2º Toute syllabe masculinc, brèvo on non au singulier, est toujours longue au pluriel : des sées, des séls, des pôts, etc.

Il faut excepter de cette règle les substans tifs qui n'ont ai s ni x au pluriel : dans nux méro, te Deum, kirachwasser, etc., la dernière syllabe n'est pas plus longue au pluriel qu'au singulier; c'est le s ou le z qui rend la syllabe longue.

3e Tout singulier masculin, dont la finale est l'une des caractéristiques du pluriel, est long : le témps, le néz, etc.

4º Quand un mot finit par un l mouillé, la syllabe est brêve : éventáil, avril, verméil, quenouille, fautéuil. 5º Quand les voyelles nasales sont suivies

d'une consonne qui n'est pas la leur propre, c'est-à-dire, qui n'est ni m ni n, et qui commence une autre syllabe, elles rendent longue la syllabe où elles se trouvent: jámbe, jámbon, cráinte, trémbler, péindre, jóindre, tómber, hümble, etc.

6º Quand les consonnes qui servent à former les voyelles masales, c'est-à-dire m ou n, se redoublent, cela rend brève la syllabe.

à laquelle appartient la première des conson= nes redoublées, qui demeure alors muette et n'est plus nasale : épigramme, consonne, personne , qu'il prenne , etc.

70 Toute syllabe qui finit par r, et qui est sui= vie d'une syl!abe commençant par toute autre consonne, est brève : barbe, barque, berceau, infirme, ördre, etc.

8º Quelle que soit la voyelle qui précède deux r, quand ces deux lettres ne forment qu'un son indivisible, la syllabe est toujours longue : arrêt, barre, bizarre, tonnerre, etc.

90 Entre deux voyelles, dont la dernière est muette, les lettres a et zalongent la syllabe pénultième : base , extase , diocese , bétise , franchiee, rose, épouse, etc.

Mais , si la syllabe qui commençe par une de ces lettres est longue de sa nature, elle conserve sa gnantité, et souvent l'antépé= nultième devient brève : il s'extăsie , pesée,

épousée, etc. 200 Un r, ou un s prononcé qui suit une voyelle et précède une autre consonne, rend

toujours la syllabe brève : jaspe, masque, astre, burlesque, funeste, barbe, berceau, infirme, ordre, etc.

110 Tous les mots qui finissent par un emuet, immédiatement précédé d'une voyelle, ont leur pénultième longue : pensée, armée, joie, j'envoie, je loue, il joue, la rue, la nue, etc. Mais, si dans tous ees mêmes mots l'e muet se change en e fermé, alors la pénultième,

de longue qu'elle étoit, devient brève : louer, muer, etc. 120 Quand une voyelle finit la syllabe, et

qu'elle est suivie d'nne autre voyelle qui n'est pas l'e muet, la syllabe est brève; crèé féal, action, hair, doue, tuer, etc.

L'observation des règles générales qu'on vient de lire sur la quantité est si importante, que d'elle seule dépend souvent le sens que l'on doit donner aux mots ; et pour finir sur ee qui regarde eette propriété de la prosodie, nous allons présenter une table des homonys mes qui sont les plus usités.

# TABLE D'HOMONYMES

Qui ont une signification différente, selon qu'ils sont prononcés longs ou brefs.

#### SONS LONGS.

Acre, piquant.

Alene, outil de cordonnier.

Avant , preposition.

Bailler, respirer en ouvrant la bouche involontairement,

Bat, selle pour dee bêtes de somme.

Bête, animal irraisonnable.

Beauté, juste proportion des parties du corps, régularité et perfection des traite. - Belle

femme. Boite, ustensile à couverele.

Bond, saut.

Chair, substance molle et eanquine. Clair, adjectif.

Corps, substance étendue.

Cote, os plat et courbé qui s'étend de l'épine du dos à la postrine.

Cours, lieu de promenade.

Craint (il), du verbe craindre.

Cuire, verbe. Dégoûte (il), il ôte le goût, l'appêtit.

Dont, pronom relatif.

Faite , commet. Fête, jour consacré à Dieu.

Faix , fardeau.

Fais (tu), du verbe faire.

#### SONS BREES.

Acre, mesure de terre.

Haleine, air attiré et repoussé par les pous mone.

Avent, les quatre semaines avant Noël. Bäiller, donner.

Bat (il), du rerbe battre. Bette, plante potagère

Botte , qui a des bottes .

Boite (il), du verbe boiter.

Bon, adjectif

Chir, adjectif.

Clerc , celui qui travaille ehes un notaire ,

un aroué. Cor. durillon aux piede , - instrument.

Cote, marque numérale.

Cour, espace découvert enfermé de mure. Crin, poil long et rude.

Cuir, peau d'un animal.

Degoutte (il), il tombe goutte à goutte.

Don , présent.

Faite, participe seminin du verbe faire.

Fait (il), du rerbe faire.

Foret, grande étendue de terrain couvert de Forit, petit instrument pour percer.

Fumes (nous), du rerbe être. Goute (il), du verbe gouter.

Grave , adjectif. Hale, air chaud et sec qui flétrit le teint, les

SONS LONGS

Hote, qui tient une hotellerie, etc. Jais, substance d'un noir luisant. Jeune, abstinence.

Legs, don fait par un testateur.

Lais, jeune baliceau de réserve. Laisse (ie), du verbe laisser, Maitre, substantif.

Matin, chien. Mois, 12º partie de l'année. Mont, montagne, t. de poésie

Mur, adjectif. Masse, gros bout d'une queue de billard. Mule, qui est du sexe masculin. Nait (il), du verbe naître. Pate, farine détrempée et pétrie. Paume, jeu, - dedans de la main.

Pccher, prendre du poisson. Pene, morceau de fer qui ferme une serrure Plaine , plate campagne.

Rogne (je), je retranche. Rot, mets.

Sas, tissu de cria qui sert à passer de la fa= rine, etc.

Saut, action de sauter. Saint, pur, souverainement parfait.

Scene, lieu où se passe une action Cene, dernier souper de Jésus-Christ. Saine, féminin de l'adjectif sain.

Tete, partie de l'animal, siège des organes des sens.

Tache, ourrage donné à faire dans un temps limité. Tres, adverbe. Vaine, féminin de l'adjectif vain. Ver, insecte long et rampant.

Vivres, substantif. Voix, son qui sort de la bouche de l'homme Voler, dérober.

Puisque la prosodie, dit l'abbé D'Olivet,

nons enseigne la juste mesure des syllabes, elle est done utile, elle est done indispensable pour bien parler. Mais ee seroit parler très-mal

Pame (je), du verbe fumer. Goutte, petite partie d'un liquide. Grave (il), du verbe graver. Hille, lieu qui sert de marché.

Hotte, panier que l'an porte sur le dos. Jet, action de jeter.

Jeune, peu avancé en âge. Laid, adjectif.

Last, liqueur blanche que donnent les

de certains animauz. Lai, laique, frère lai. Laisse, cordon pour mener des chiens de cha

Mittre , verbe. Matin, premières heures du jour.

Moi, pronom personnel. Mon, pronom possessif. Mur, muraille.

Mässe, amar. M'ile, espèce de coffre Net, adjectif.

Patte, pied des animaux, etc. Pomme, fruit.

Picher, transgresser la loi divine. Peine, affliction, souffrance. Pleine, féminin de l'adjectif plein.

Rögne, maladie. Ret, vent qui sort de l'estomac et s'échappe avec bruit de la gorge.

Să, pronom possessif. Sot , etupide , grossier. Ceint, participe du verbe ceindre. Selin, partie du corpe humain. Seling, signature.

Seine (la), rivière.

Ci, adverbe.

Têtte (il), il tire le lait de la mamelle

Thehe, souillure.

Trait, dard, - ligne au crayon, etc. Veine, raisteau qui contient le sang. Virt , la couleur verte. Vivre, verba. Voit (il), du rerbe voir.

Völer, se mouvoir en l'air. ( D'Olivet, Traité de la pros. franç., p. 95, art. 4.;

Lévisec , p. 143, t. 1.; Sicard, pag. 477, t. 2.) que d'en observer les règles avec une exactitude qui laisseroit apercevoir de l'affectation et de la contrainte : le naturel, nous ne saus rions trop le dire, tant au physique qu'au moral, seul nous plaît, nous intéresse et nous captive. C'est donc à tort qu'on voit tant d'étrangers donner si peu de soin à la prosodie. Cependant il ne faut pas accabler leur mémoire d'une infinité de règles minutienses: mais, en les faisant lire, ou en conversant avec eux, il faut leur faire remarquer lessyl= labes longues et les syllabes brèves, leur faire contracter l'habitude d'appuyer sur les premières, et de glisser sur les secondes : il faut accoutumer, dès le principe, leur oreille à placer l'accent prosodique sur la syllabe qui doit l'avoir , et l'accent oratoire sur le mot de la phrase qui en est susceptible; par cemoyen, on les habituera à saisir les nuanecs prosodiques, d'où résulte l'harmonie que Porateur ou le poète a eue en vue

Ensuite tout etranger doit savoir que, comme le caractère du Français est d'être vif, doux, ceux qui formèrent peus peu notre langue se proposèrent éridement de retrascer ce caractère dans son langue, Pour la rendre vive, on ils out abrégé les mots emprutés du latin, ou, lorsqu'ils n'ont pu diminuer le nombre des vyllabes, de moins ils en out diminuel la valeur, en faisant brève qui rendre vive, ou le comprende des proposes. Pour la rendre douce, qui étoit de la propue. Pour la rendre douce, qui étoit de la rendre douce, qui étoit douce de la rendre douce, le comme les articles et les pronomer retiennent souvent, ils en on banni (%) l'bistus; juçant une cacophonie pire qu'une irrégularit.

Il est nécessire encore que tout étranges sache que, quoique nous ne puissons pas faire dans nos vers le même usage que les anciens faisoine des lougues et des brêves, éles y servent cependant, par la manière peindre les divers objets. Il est certain que le vers devient plus lent on plus vif, selon qu'on y multiplie des pieds obt dominent les herves. Un un trait de la prosonie lien observée et dens de provonce d'un observe et de la consolie de la prosonie lien observée et dens de pouvoir dominent au tyle postique et de la consolie leur, selon l'estate de la prosonie leur, selon l'estate de l'estate

On pourroit eiter un grand mombre d'esems ples de l'effet que produlsent llans les vers de nos bons poètes le mèlange heureux des longues et des brèves, et l'emploi judicieux qu'ils ont fait de ces deux parties de la quantité protodique. L'abbé D'Olivet a choisi avec raison l'exemple qu'offrent les quatre deniers yers du second chant du Lutrin.

Boileau a vonlu peindre la mollesse qui se plaint du tort que lui ont fait les conquêtes de Louis XIV et son amour pour la gloire. Elle ne peut achever son discours:

Li Möllesse öppressee, Düns så bouche, ü cë mot, sent së längoë gilicee; Et, lissë de përler, süccembint soin l'effort, Soupire, etcad les heis,... ferme l'odil et rendort.

(Le Lutria , ch. II.)

Nous n'avons rien dans notre lanque, dit D'Olivet, de plus beau que ces vers, le dernier surtout est admirable, et dans le second on voit effectivement la langue glacée de la Mollesse; on la voit glacee par l'embarra que cause la rencontre de ces monosyllabes on, ce, sent, 4a, qui augmente enorce par ces deux mots, où gue, gla font presque au lecteur l'effet que Boileau depeint.

Enfin, il faut faire observer à na stranger qu'il y a differente supéces de prononciation : car, comme le dit encore l'abbs D'Olord; plus la prononciation est leute, plus la prosodie doit être marquée dans la lecture, et bien plus encore an barrean, dans la chaire, sur le thiette. Il y a done trois espèces de prononciation; celle de la conservation, celle de la lecture, et celle de la déclamation.

« La prononciation de lo déclamation, dit a l'abbé Batleur, est une espèce de chant; chaque son y est prononcé avec une sorte de modulation ; les yllabes longues y sont est celles que sont qui leur donne plus de corps et de consistance : ee qui rend l'accent cortoire plus més do voir contoire plus aisé à observer. »

Elle est une espèce de chant, parce qu'elle admet des intonations plus élerées ou plus basses, plus fortes ou plus foibles; des tennes sur des longues; des accélerations ou des ralentissements, selon les figures qu'on emploic; enfin, des inflexions destinées à prée parer la chute ou les différents repos. C'est eque le même auteur prouve par cet exemple, tiré de Fiéchier (Oraison funèbre de Turenne):

» Dijå frémissoit dans son camp l'ennemi confus et déconcerts; J dijå l'premoit l'essor, l pour se suwer dans les montognes, l cet aige, l dont le vel hords l sovit d'abord affrayé nos provinces. Hélast'l nous savioux es que nous devoins espères, l cé nous ne pensions pas l'à ce que nous devoins cruidre. I O Dies terrible, l mais juste en vos conseils l nor les orfants des hommes!

<sup>(51)</sup> L'épée, pour la épée. - Mon amitié, pour ma amitié, etc.

| de grandes victimes, | et vous frappez, | quand il vous platt, | ces têtes illustres | que vous bvez tant de fois couronnées. »

Nous avons marqué avec soin dans ce pas= sage les différents repos de l'oreille, de l'esprit et de la respiration, afin qu'on puisse placer l'accent oratoire sur le mot qui doit l'avoir. Il y en a deux dans la première phrase, parce qu'il y a un demi-repos après camp, et un repos final après déconcerté. Le premier accent, conformément aux règles que nous avons établies, porte sur son, et le second sur l'avant-dernière de déconcerté. Il y a six repos dans la seconde phrase : le premier aprés déjà ; le second après essor; le troisième après montagnes; le quatrième après aigle; le cinquième après hardi; et le sixième après provinces, etc. Ce n'est pas qu'on doive précisément s'arrêter après chaque repos que nous avons marqué; mais on le peut, et cela suffit, parce qu'on ne s'arrêtera qu'après un de ces mots, selon la manière dont on sera affecté dans le moment de l'action. Voilà quant à l'accent oratoire.

Relativement aux intonations, aux tenues, aux accélérations et aux ralentissements. Voici comment l'abbé Batteux s'explique à l'égard de la dernière phrase, 6 D. eu ! etc. : " l'inp s tonation du premier membre, 6 Dieu · terrible ! sera plus élevée, dit-il ; celle du s second, mais juste, plus hasse. L'orateur o appuiera sur la première de terrible, et fera sonner fortement les deux r; il appuiera « de même sur la première de juste, en fai= sant un peu siffler la consonne j. Il précipi-« tera un peu l'articulation du reste de la » période, sur les enfants des hommes, parce o qu'il y a un peu trop de sons pour l'idéc. « Il appuiera de même sur immolez e sur · grandeur, sur frappez ; il développera la « première de tétes, et l'avant-dernière d'il-« lustres; enfin il alongera, tant qu'il le ponrra, « la dernièro de couronnées. »

Sur quoi notre hable professeur remarque « que les intonations , semibles surtout an « commencement des membres de périodes, » et après le repose et les expressions appryées, » et après le repose et les expressions appryées, » et pinent sur les comsonnes et non sur les voyelles, qu'elles sont entièrement séparées de l'accent, et ne sont que la syllaha accene utuée, prononcée avec plus de force et « d'étendue. »

Il ne faut pas néanmoins croire que ees intonations, ces tennes et ees accents, soient si fixes de leur nature, qu'ils ne varient jamais; ils dépendent, au contraire, presque toujours des figures que l'on emploie, parce

qu'ils doivent être adaptés aux mouvements qu'on veut exciter dans l'esprit des auditeurs : eccimérite quelque développement.

Dass Bantithèse, il doit y avoir le même contraste dans l'intensation que dans les idées. Ainsi, dans cette plerase: Nous saviense e que mous devines aperier, et nous ne pansious pas est est pas nous devines eraindre; l'intonstion est pub shute dans le première membre, et et plus basse dans le second. Mais cette variété d'intonation ne changera rien à l'accent, parce qu'elle n'empêche pas que le repos ne soit toujours le most le most toujours le most le mos

Dans la répétition, il y aura une intonation plus forte et plus d'appui sur le mot répété, parcequece mot ne l'est que pour donner plus d'énergie ou plus de grâce au discours : Mes enfants, approches, approches, je suis sourf. Si Pon y fait attention, on verra que le second approches se prononce d'une voix plus élec vec, et que le son se prolonge sur la dernière syllabe.

Dans la gradation, l'intonation doit tous jours aller en croissant à chaque degré. D'as bord il s'y prit mal, puis un peu mieux, puis bien : mis enfin il n'y manqua sien.

bien ; puis enfin il n'y manqua rien. Dans l'interrogation, l'intonation sera éle= vée, et il y aura de la vivacité dans le récit : Ma mignonine, dites-moi, vous campez-vous ja= mais sur la tête d'un roi, d'un empereur, ou d'une belle? Les demi-repos seront peu mare qués, afin de parvenir promptement au repos final; mais l'accent ne portera que sur l'avantdernière de belles, parce que l'effet de l'interrogation est d'y élever ordinairement la voix. Mais si la réponse suit l'intonation de la de= mande sera plus élevée, et celle de la réponse plus basse, afin de marquer le contraste; et même l'accent portera quelquefois sur la dernière syllabe, paree que, comme l'observe l'abbé Batteux, l'interrogation, attirant la réponse, en prend pour appui les premiéres syllabes. En voieiun exemple': En est-ce asu sez? Nenni. M'y voici done? Point du tout.

sez? Nenni. M'y voici donc? Point du lout.

Dans l'apostrophe, l'intonation s'élève toutà-coup avec une espéce de transport : Amour, tu perdis Troie! Mais la voix baisse aussitôt pour tendre au repos.

Nous ne pousserous pas cedetail plus loin, parce que ce qui vient d'être dit suffit pour donner aux étrangers une idée de l'art i difficile de hien déelamer, et, par contequent, leur montre la nécessité des former de bonne heure à une exacte prosodie, à la connoissance de l'accent, et à l'intonation qui convient à chaque mouvement oratoire. C'est aux guides qu'ils choisiront à leur faire appliquer's toutes les figures les principes que nous venons d'établir : car chacune a son intonation, ses tenues, ses inflexions, ses précipitations, ses ralentissements, ses accents; en un mot un caractère qui lui est propre.

La seule attention qu'on doive avoir, en se livrant aux différents sentiments que l'on éprouve, c'est de ne pas confondre l'accent oratoire avec l'accent prosodique.

. L'accent oratoire, dit Duclos, influe moins sur chaque syllabe d'un mot par rap= port anx autres syllabes, que sur la phrase entière par rapport au sens et au sentiment : il modifie la substance même du discours, sans altérer sensiblement l'accent prosodique. La prosodie partieulière des mots d'une pbrase interrogative ne diffère pas de la prosodie d'une phrascastirmative, quoique l'accent oratoire soit très-différent dans l'une et dans l'autre. Nous marquons dans l'écriture l'interrogation et la surprise; mais combien avonsnous de mouvements de l'ame, et par consé= quent d'inflexions oratoires, qui n'ont point de signes écrits, et que l'intelligence et le sentiment peuvent seuls faire saisir! Telles nont les inflexions qui marquent la colère, le mépris, l'ironie, etc. L'accent oratoire est le principe et la base de la déclamation. »

La prononciation de la lecture doit être bien moins marquée; mais elle doit l'être d'une manière seusible, parec que cette prononciation, étant lente, donne le temps à la réflexion d'apercevoir les fautes qu'on pourroit faire. On ne lit bien qu'en donnant à chaque ayllabe sa véritable valeur, à chaque sentimeut sa juste intonation. Quoique tout ce que nous avons dit sur la déclamation doive s'observer dans la lecture, il ne s'ensuit pas qu'on doive lire comme on déclame. Dans la déclamation on est hors de soi; on est tout au mouvement qu'on éprouve, et qu'on veut faire passer dans l'ame des autres. Mais en lisant, on est de sang-froid, et, quoiqu'on éprouve des émo= tions, ces émotions ne vont pas jusqu'à nous le faire perdre. Déclamer en lisant, c'est done mal lire, même en lisant une scène tragique. On doit se rappeler qu'on ne la joue pas, mais qu'on la lit. Un homme qui, en lisant

les fureurs d'Oreste, paroftroit agité par les Furies, n'exciteroit que le rire ou la pitié des auditeurs : il n'est, ni ne doit être Creste. La décomposition dans les traits, et les contor= sions dans les membres, seroient aussi hors de saison que ridieules. Le ton de la lecture, en général, doit être soutenu. Il ne doit avoir d'autre variation que celle que nécessite l'intonation propre à chaque figure, ni d'autre inflexion que celle que produit l'accent oratoire. Il faut que le passage du grave à l'aigu, ou de l'aigu au grave, ne soit marqué que par des demi-tons, et très-souvent même par des quarts de ton. Rien ne choque comme d'entendre pareourir trois ou quatre tons de l'octave dans une même phrase, et c'est néanmoins ee qui est très-ordinaire, surtout dans les pays étrangers. Bien lire en français et bien lire en anglais sont deux manières entièrement opposées; et ectte opposition tient à la différence de la nature de l'accent prosodique dans les deux langués.

La prononciation de la conversation diffère des deux autres en ce que la plupart des syllabes y paroissent brèves; mais, si l'on y fait attention , il est aisé de s'apercevoir que la quantité est observée par les personnes qui parlent bien. Cette prononciation n'a d'autre règle que le bon usage. On ne la saisira jasmais, dans les pays étrangers, que par l'babitude de vivre avec des personnes bien élevées, ou par les soins d'un maître qui a véen dans la bonne compagnie et qui a cultivé son esprit et son langage. Mais, comme nous l'au vons déjà dit, il faut éviter toute espèce d'affectation et de gêne, parce que, dit D'Olivet (Traité de Prosodie, page 55), la prononcia= tion de la conversation souffre une infinité d'biatus, pourvu qu'ils ne soient pas trop rudes: ils contribuent à donner au discoura un air naturel; aussi la conversation des personnes qui ont véeu dans le grand monde est-elle remplie d'hiatus volontaires qui sont tellement autorisés par l'usage, que si l'on parloit autrement, cela seroit d'un pédant. Parmi ecs personnes, foldtrer et rire, aimer à jouer, se prononeent, dans la conversation, folátré et rire , aimé à joué.

# SECONDE PARTIE.

# DES MOTS

# CONSIDÉRÉS COMME MOYENS DE RENDRE NOS PENSÉES DANS LA LANGUE PARLÉE ET DANS LA LANGUE ÉCRITE.

Os peut définir les mots, des sons articulés, ou simples, ou composés que les hommes ont représentés par des signes d'une ou de plusieurs syllabes, pour rendre leurs pensées.

sieurs syllabes, pour rendre leurs pensées.
Dès-lors on ne peut bien comprendre les diverses significations que renferment les mots, qu'on n'ait bien compris auparavant ce qui se passe dans l'esprit.

Or, il y a trois opérations de l'esprit : concevair, juger, raisonner.

Concevoir n'est autre chose qu'un simple regard de l'esprit, soit sur des objets intellectuels, comme l'étre, la durée, la pensée, Dieu; soit sur des objets matériels, comme un cheval, un chien.

Juger, c'est affirmer qu'une chose que nons concerons est telle, ou n'est pas telle; comme lorsqu'après avoir eonçu l'idée de la terre, et l'idée de la rondeur, j'affirme de la terre qu'elle est ronde.

Raisonner, c'est se servir de deux jugements pour en former un troisième; comme, lorsaqu'après avoir jugé que toute vertu est louable, et que la patience est une vertu, j'en conclus que la patience est louable.

If on voit que la treitième opération de l'esprit (le raisonnement) n'est qu'une suite nécessaire de la conception et du jugement; ainsi, ilsuffir, pour notresuje, de considérer les deux premières opérations, ou l'influence de la première sur la seconde; car les homanes, tout en exprimant ce qu'ils conçoivent, expriment presque toujours le jugement qu'ils portent de l'objet dont ils parlent.

Les deux choses les plus importantes pour le Grammairien, dans les opérations de l'es« prit, sont donc l'objet de la pensée, et l'impression que ect objet laisse, puisque c'est de la que naît l'affirmation.

De ce principe lumineux, vrzi fondement de la métaphysique du langage, et du heosin qu'out éprouvé les hommes de créer de sai nes qui exprissantel noute equi se passe dans leur esprit, il résulte que la manière la plus naturelle de distinguer les most, c'est de les diviser en deux elasses, avoir : les mots qui designent les objets de nou pennées, et les mots qui peignent les différentes vues sous lesquelles nous les considérons.

La première espèce comprend donc les mots qu'on est couvenn d'appeler substantifs et prunomis; et la seconde, l'article, l'adjece tif; le verbe avec ses inflictions, la préposition, l'adsérbe, la conjonaction, et l'interjection. Tous ces mots sont la suite nécessaire de la maniere dont nous exprimons nos pensées, et servent à faire connaître l'enchaînement des rapports qui existent entre elles.

(MM. de Port-Royal , se partie , p. 60 et suiv.)

#### CHAPITRE PREMIER

#### DII SUBSTANTIF

Lx Substantif est un mot qui, sans avoir besoin d'aucun autre mot, subsiste par luimême dans le discours, et signifie quelque être ou réel, comme le soleil, la terre ; ou réam liséen quelque sorte par l'idée que nous nons en formons, comme l'abondance, la blancheur.

( D'Olivet , Essals de Grem., peg.137. )

On divise les Substantifs en Noms propres et en Noms communs, antrement dits appel= latifs, à cause de l'appellation commune aux individus de toute une espèce.

Le Nom propre est le nom de famille, le nom qui distingue un homme des autres hommes, une ville des autres villes; enfin celui qui exprime une idée qui ne convient qu'à un seul être ou à nn seul objet : Corneille, Paris. (Le Dict. do l'Académie.)

Le Nom commun ou appellatif est celui qui convient à tout un genre, à toute une espèce; ainsi le mot arbre est un nom appellatif, parce qu'il comprend la classe des végétaux pourvus de qualités semblables qui les ont fait ranger sous cette denomination.

Le Nom appellatif, commun à plusieurs individus, est opposé au Nom propre, qui ne convient qu'à un seul.

( Duntarsais, Encycl. meth. ) Parmi les Noms communs on appellatifs.

on doit distinguer les Noms collectifs, à cause des lois particulières que quelques-uns d'entre eux suivent dans le discours Les Grammairiens les ont nommés Sub-

stantifs collectifs, parce que, quoique au sin= gulier, ils présentent à l'esprit l'idée de plusieurs personnes, ou de plusieurs ehoses; on en distingue deux sortes : les collectifs partitifs et les collectifs généraux.

Les Noms collectifs partitifs, composés de plusieurs mots, marquent une partie des choses ou des personnes dont on parle; ils expriment une quantité vague et indéterminée, et sont ordinairement précédés de un, ou de une; comme dans ces phrases : une foule de soldats, une quantité de vo= Lumes.

Les Noms collectifs généraux marquent la totalité des personnes ou des choses dont on parle, ou bien un nombre déterminé de ces mêmes choses ou personnes; ces sortes de collectifs sont toujours précédés d'un des déterminatifs le, la, ce, cette, mon, ton, notre, vos : le nombre des victoires, la totalité des Français, la moitié des arbres, cette sorte de poires, la foule des soldats.

Foyes lour syntaxe à l'Accord du verbe avec le sujet. Il y a deux choses à considérer dans les Substantifi : le genre et le nombre.

## ARTICLE PREMIER.

#### DU GERRE.

Les hommes, ayant remarqué dans l'es= pèce humaine une différence sensible, qui est celle des deux sexes, ont jugé à proposd'ada mettre deux Genres dans les Noms Substan= tifs, le masculin et le féminin : le masculin appartient aux hommes et aux animaux miles, et le féminis aux femmes et aux animaux femelles.

Quelquefois ils ont donné des noms diffé= rents aux mâles et aux femelles, comme l'homme et la femme : le bélier et la brebis ; le sanglier et la laie; le bouc et la chèvre; le taureau et la vache; le lièvre et la hase; le cerf et la biche : le jars et l'oie , etc.

D'autres fois ils se sont contentés de les distinguer en leur donnant une terminaison différente, comme tigre, tigresse; ours, ourse; loup, louve; lapin, lapine; canard, cane; renard, renarde; daim, daine (52); chevreuil, chevrelle, ou chevrette; paon, paone; faisan,

Souvent aussi ils se sont servis du même mot, soit masc., soit fém., pour exprimer le male et la femelle, comme le corbeau; le crabe; le crapaud; l'écureuil; le perroquet; le renne; le requin; le sarigue; le rhinocés ros; le taon.

La baleine: la bécassine; la corneille; la corbine; la hyène; la fouine; la grenouille; la perruche.

Par imitation, quelquefois à cause de l'é» tymologie, ou bien encore sans motif réel, ils ont donné le Genre masculin ou le Genre feminin aux autres Substantifs, quoiqu'ils n'aient aucun rapport avec l'un ou l'autre sexe : acrostiche, centime, amadou, éclair, épiderme, entr'acte, épisode, légume, monticule, ont été mis au rang des noms masculins; et

<sup>(50)</sup> Les chasseurs prononcent dine.

anagramme, antichambre, épée , fibre , onglée, ouie, au rang de ecux qui sont féminins.

(Le Dictionnaire de l'Académie.)

Le caprice a sonvent fait anssi que le Genre de plusieurs Substantifs a changé selon les temps; en voiei quelques exemples. AFFAIRE , actuellement feminin , étoit au-

trefois masculin. Marot, dans sa lettre an Roi pour qu'il le fit sortir de prison, et dans sa complainte sur la mort de Florimond Robertet, l'a fait de ce genre.

Âce, que nous faisons aujourd'hui mascue lin, étoit feminin du temps de P. Corneille.

Outre l'age en tous deux un peu trop refroidie, Cela sentiroit trop sa fin de comédie. ( La Galerie dn Palais, act. V.)

ART, du masculin, étoit féminin du temps de Montaigne , d'Amyot , et autres auteurs anciens. Comté étoit autrefois féminin; Marot, sur la mort de Fl. Robertet, l'a fait de ce genre. Il a été ensuite masculin et féminin. Présens

tement il est toujours masculin, si ee n'est quand on parle de la Franche-Comté. Date. On disoit anciennement le date et la date. Le date de DATUM et la date de DATA,

en sous-entendant epistola. Aujourd'hui on ne dit plus que la date; de fraiche date; de vicille date. Évêcué. Ronsard, dans sa réponse au ministre Montdieu, a fait ce mot feminin; il est

présentement masculin. Il en est de même du mot Archeviché.

INSULTE, qui ne peut aujourd'hui être em= ployé qu'au feminin , étoit autrefois mascus lin. L'Academie, au commencement du dernier siècle, le faisoit de ce genre, en avertissant que plusieurs s'en servoient au femi-

Bouhours, Fléchier lui ont aussi donné le genre masculin , et Boileau a dit dans le Lutrin:

Évrard seul, en un coin prudemment retiré . Se croyoit à convert de l'insulte sacré.

(Chant V.)

#### Et chant VI:

À mes sacrés antels font un profane insulte , Remplissent tont d'effroi , de trouble et de tumnite

NAVIRE. Il paroit, dit Menage, que ec mot étoit antrefois féminin, et il pensoit que, dans la haute poésie, la navire valoit mieux que le navire. Mais aujourd'hui le feminin ne s'est conservé qu'en parlant du vaisseau des Ara gonautes : La navire Argo.

( Richelet , Port-Royal et l'Acade mie.)

Potson. Du temps de Malherbe, et avant ee temps, ee même mot étoit presque tous jours employé an féminin. Cretin (dans son Chant royal), Ronsard (dans une de ses Élégies). Belleau (dans la première Journée de sa Bergerie), Desportes (dans sa sceonde Elégie), en ont fait nsage en ee genre : en effet, dit Menage, e'est de ec genre qu'il devroit être selon son étymologie latine potio qui est féminin. Mais, malgré cela et malgré l'autorité des anciens écrivains, le mot poison est présentement masculin.

RENCONTRE, toujours féminin en quelque sens qu'on l'emploie, étoit autrefois masculin. Voiture, Arnauld d'Andilly, Pasquier; et plus récemment La Bruyère, Pavillon, Mascaron , J. B. Rousseau ont dit ce rencontre, et les premières éditions du Dictionnaire de l'Académie les y autorisoient.

Docette variation d'usage il est résulté sou= vent qu'un méme mot, avec la même signifi= cation, est demeuré des deux genres.

#### SUBSTANTIFS DE DIFFÉRENTS GENRES AYANT LA MÊME SIGNIFICATION.

AIGLE. Voyez les Remarques détachées, let= tre A.

Amoun, désignant une vive affection, est maseulin au singulier : amour divin, amour paternel, amour filial. (L'Académie.)

Le cœur, dit Chrysostôme, est le symbole de L'AMOUR CONJUGAL : il meurt par la moindre division de ses parties. ( Vangelas, 371e rem. - Wailly, pag. 32; M. Lo-

mare, p. 348, note 129, et le Diction. de l'Aca-démie.)

Il est également masculin au singulier, lors= qu'il exprime la passion d'un sexe pour l'autre : vous étes mon premier amour. (Lamotte.) - Il n'y a point de déguisement qui puisse cacher L'AMOUR où ILest , pour le feindre où IL n'est pas. (La Rochefoucauld.)

( Mêmes autorités.) .

Au pluriel, ee motne s'emploie guère qu'au feminin; et alors il ne se dit que du sentiment particulier qui attache l'une à l'autre deux personnes de sexe différent : Il n'y a point de belles prisons ni de LAIDES AMOURS.

(L'Académie.) Adrien déshonora son règne par des amours

Pour parvenir au but de ses noires amours , L'insolent de la force empruntoit le secours.

MONSTRURUSES

( Rec. , Phedre , IV . 1.)

( Bossuet. )

Cotte Esther, l'innocence et la sagesse même, Que je croyols du Ciel les plus chères amours. ( Esth., III , sc. 4. )

Mais, hélas i il a est point d'éternelles amours. (Boileau, les Héros de roman.) Le passé u'a point vu d'éternelles amours,

Et les siècles futurs u'en doivent point stiendre.
(Saint-Evremont.)
(Th. Corneille, sur la 371° rem. de Vaugelas,

(Th. Corneille, sur la 371º rem. de Vaugelas, P.Acedémie, pag. 386 de ses observ., sou! Dictions., et les Gramm. modernes.)

Mais, lorsque ce substantif designe ces cesses de petits génies qui, selon la mythos logie des Grecs, servoient de cortége à la beauté, il est généralement employe au plariel et an marcailir. tous ces traits avours sont bien cacortis. — Les avours à lants et tifeas sont des tyrans dangereux. (Girard, Wally, Lévisse et M. Lemare.)

Promière remerçue.— Si von consulte les anciens auteurs, but que la credinal du Perron, anciens auteurs, but que la credinal du Perron, Coffietan, Berthaut, Fill cand a se faitte de la se édition), il paroit que le moi disp de la se édition), il paroit que le moi disp de la se édition y il paroit que le moi disp de designant la passion d'un aces pour l'autre, étoit autrefois fémina an sinpulier, aussi Pétadelmé fait elle observer qu'en possio en le fait quelquefois de ce genre. En effet, on en trouve un grand nombre d'exemples dans Racine (Bérénice, V, 7; 1 Phigingie, acte V, se. 3, Mithridate, 1, 1; Phèdre, V, 1, 1 Phèdre, V, 1, 4 Thalie, I, (i);

Dans J.-B. Rousseau; Dans Requard (lo Distrait, I, 4, Satire con-

tre les maris);
Dans Molière (les Femmes savantes, IV, 2);
Et dans Voltaire (Zaïre, Oreste, IV, sc. 1\*\*;

Adélaïde Dugueselin, II, 3).

Toutefois on n'a jamais fait usage que du masculin, lorsque ce mot est employé pour l'amour que l'on porte à Dieu, auteur de tous les biens.

Seconde remarque. — Les poètes se sont crus également autorisés à employer au marculn le mot amour au pluriet, nous en avons 
trouvé des exemples dans Molière (les Femsmes savantes, IV, 2);

Dans Voltaire (Œdipe, II; son apologie de la Fable; la Henriade, ch. IV; Nanine, I, 2; la conte des trois Manières);

Dans Laharpe (Cours de Littér., trad. des Adieux d'Aleeste, dans Euripide, t. 2); Et dans Dalille (nodes de l'Yes);

Et dans Delille (poème de l'Imag., et le Paradis perdu, I, 9).

Quoi qu'il en soit, si l'on veut écrire purement en prose, il faut, de même que les bons écrivains, faire toujours le mot amour, mas

culin au singulier, et féminin au pluriel. Mais quelle est la raison de cette exception pour le pluriel? elle vient sans doute, comme le dit M. Loveaux, de la nécessité de distinguer ces petits dieux, ces amours personnifiés, que la mythologie nous peint si jolis, du sentiment, de passion de l'amour;

Avrount est masculin, quand l'adjectif précède : un set automne. (L'Académie.) Et tol, riant Automne, accorde à sos désira

Ce qu'on attend de toi , des biens et des plaisirs.

(Saint-Lambert , les Saisons , 5° et 6° vers. )

Ou quand sur les cotesux le vigoureux Automne Etaloit ses raisius dont Bacchus se couronne.

Mais, quand l'adjectif suit immédiatement, automne est féminin : une automne PROIDE et PLUVIEUSE.

(L'Académie, édit. de 1762 et de 1798. Féraud, au moi automne, et au mot pluvieux. Wailly, Lévizac, Boiste, Caminade et Gattel.)

Une santé, dès-lors florissante, éternelle, Vous feroit recueillir d'une Automne nouveille Les nombreuses moissons.

(J.-B. Rousseau, Ode 5, 1. 3.)

Je me represente cette automne diricieuse,

et puis j'en regarde la fin avec une horreur qui me fait suer les grosses goulles. (Medame de Séviené.)

> La terre, aussi riche que belle, Unissuit, dans ces heureux temps, Les fruits d'une Automne éternelle Aux feman d'un éternel se des

Aux seurs d'au éternel printemps. (Gresser, le Siècle pastoral, idylie.) Si cependant il se trouvoit entre automne

ct l'adjectif, soit un adverbe, soit un verbe, alors on servit usage du masculin: un automne fort suc (L'Académie, édit. det 1795). — L'automne a été trop suc. (J.-J. Rouseou.) — L'automne a été universellement beau et suc. (Lésquet.)

Remarque.—Domerque n'est point d'avis de faire ces distituctions, et il préfire ne servir, avec automne, que du maseulin, par analogie avec les autres saisons, qui sont de ce genre: un bel été, un printemps froid, un hiver sec. Déja cette opinion commence à prévaloir; on lit dans Detille :

Dirni-je à quels désastres ,

De l'Automne arageux nous exposent les astres? ( Les Géorg., tiv. l.)

Aussi, voyez comment l'Automne nébuleux, Tous les aus, pour gémir, nous amène en ces ileux, ( Poème de l'Imagin., ch. VII.)

Снове. Voy. les Remarq. détachées, au mot Ouelque chose. COULTER, employé comme mot générique, et alors signifiant l'impression que fait sur l'edit la lumière réfléchie par la surface du corps, est féminin : les couleurs raintitues sont le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orangé et le rouge.

(Le Dictionn, de l'Académie, et tous les Lexicographes.)

Mais on dit I W BEAR couleur de fru. Le couleur d'eau, de chair, de citron, sont mes couleurs favorites. Cetts tioffe et d'un couse de le couleur favorites. Cetts tioffe et d'un couse de le couleur de roet custumir ; et e n'est pas parce que le mou couleur sont mou couleur couleur couleur couleur couleur couleur couleur sont masculia, et eur band, tels que ruban, hodi; etc.; etc parce que, comme tous les noms simples qui designent des couleurs sont masculias, et que l'on dit d'unider, de la collection de la couleur sont masculias, et que l'on dit d'unider, etc. palors les mots composés couleurs sont masculias, et que l'on dit d'un fait de la collection de la co

( M. Auger , Comm. our Molière , Impe. de Vers., sc. V ; et l'Académie. )

Courte est masculin, quand on parle d'un homme et d'une femme unis par l'amour ou par le mariage, ou seulement envisagés comme nouvant former cette union : Un couple

Ce fut un heureux course, un course bien assorti.

d'amants, un couple d'époux.

(Girard, et M. Lemare, p. 369, note 132.)

Il est encore masculin quand il se dit d'nn
mâle et d'une femelle que l'on a appareillés
ensemble: Un couple de pigeons.

( Ménage, chap. 73 de ses Observ. — Beauzée, Encycl. méth., au mot Couple. — Sicard, page 84,

t. 1; et M. Laveaux, son Diction. des Diffic.)
Mais couple est féminin, quand il est eme
ployé pour signifier deux choses quelconques
d'une même espèce, qui ne vont pas ensemble

nécessairement, et qui ne sont unics qu'aceiæ dentellement. (Memes autorités.) Il a avalé une courte d'œufs. (Girard et M. Lemare.)

Nous avons tué UNE COUPLE de perdrix.

(M. Laveaux.)

Remarque. — Quand deux choses vont ens semble par une nécessité d'usage, on se sert du mot paire: Une faise de gants, de bas, de souliers, de jarretières, de botles, de sabots, de boucles d'oreille, de pistolets, etc.

On s'en sert encore, en parlant d'une seule chose nécessairement composée de parties qui font le même service: une PAIRE de cis seaux, de lunettes, de pincettes, etc. Enfin une couple et une paire peur ent se dire des animaux; mais la couple ne marque que le nombre; et la paire y sjoute l'idée d'une association nécessaire. Ainsi un boucher dira qu'il achètera une couple de bœugis, paree qu'il en veut deux; mais un labouren doit dire qu'il en achètera une paire, paree qu'il veut le satteler à la même charrue.

Détige. Ménage (dans ses Observations sur la langue française, 143° ch.) et Vaugelas (en sa 241° Rem.) pensent que ce mot ne doit

pas s'employer au singulier.

L'Académia (sur cette Remarque, p. 272 de ses Observ, et dans son Dictionnaire), Riches let, Trévoux, Wailly, Domerque, Lévisao, M. Lemare, et plusieurs érivains estimés aon au contraire d'avis que l'on peut très-bien dire : C'est tre states de la fine de heureux. — La contemplation est ut bâtica d'un esprit élevé et extraordinaire.

Employé au pluriel, ce mot est toujours féminiu: I flait vorts as a blacus de l'étude; (L'Académie) Les Délucts du occur sont plus rOCCLAFTE que CELLES de l'exprit. (Saint-Evremont.) — Dans les champs Elysées, dans cet heuveux séjour de paix et de bonheur, les rois foulent à leurs pieds Les MOLTEs DELICE et les vaines grandeurs de leur condition mortelle.

Craignez que de sa voix les trompeuses délices, etc. ( J.-B. Rouss., Ode sur la Flatterie.)

Mais pourquoi le mot délice est-il masculin au singulier et féminin au pluriel? — Nous devons cette bizarrerie à la langue latine. On dit au singulier delicium, delicii, neutre: et partiel delicie delicier propriet de la langue la langue de la langue d

au pluriel, deliciæ, deliciarum, féminin.
EXEMPLE. — Ce mot est masculin : Les bors
EXEMPLES conduisent plus efficacement à la
vertu que les bons préceptes. (L'Académie.)

Les hommes croient plus leurs yeux que leurs oreilles, et par conséquent le chemin des bons préceptes est plus long que celui des sons exemples.

(MM . de Port-Royal.)

(L'Acad. sur la 345º Rem. de Vangelas, pag. 300. Son Diet.— Menoge, ch. 73.— Domergue, page 4s.— Et Sieurd, p. 86, t. 1.) Exception.—En fait d'écriture on fait le mot exemple féminin; et alors il signifie le

modèle d'après lequel l'écolier forme ses eauractères: Son maître à écrire lui donne tous les jours de Bouvelles exemples. Telle est l'opinion émise par Vaugelas, par Réquier et l'Académie (p. 300 de ses Obser-

Telle est l'opinion émise par Vaugelas, par Régnier et l'Académie (p. 300 de ses Observations, et dans son Dietionnaire, édition de 1752).

Tontefois, dans l'édition de 1798 (édition qui, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas authentique) , l'Académie est d'avis qu'en ce sens ce mot peut aussi être employé au masculin : Un BEL exemple de lettres ita= liennes, de lettres bátardes; et M. Lemare, p. 370, note 136, croit qu'il est de ce genre dans toutes ses acceptions. Mais M. Bonis face, lui répond que ce mot est de deux gen= res , suivant l'analogie et suivant l'usage. On dit une garde, une aide, une enseigne; et un garde, un aide, un enseigne, pour un homme degarde, un homme qui sert d'aide, un homme qui porte l'enseigne. Por analogie on dit de même un loutre, un remise, un vigogne; et une pendule, une office, une exemple, pour un chapeau de loutre, un carrosse de remise, un chapeau de vigogne, une horloge à pendule, une pièce contenant ce qui est nécessaire au service, à l'office, une page servant d'exemple.

M. Boniface en conclut que le mot exemple est essentiellement masculin, dans le sens que nous avons indiqué, de même que pen= dule , office ; mais que , par ellipse , on l'em= ploic comme substantif féminin.

GERS, pluriel de sa nature comme signe d'individus on de particuliers, est essentielle= ment masculin. On dit des gens vins, des gens fort DANGELEUX (L'Académie); mais ce mot conserve accidentellement féminine la forme des adjectifs qui le précèdent immé= diatement, et qui ne font avec lui qu'une scule et même expression : dangereuses gens, vieilles gens, maintes sottes gens, certaines fines gens, quelles excellentes gens. Cependant, si l'adjectif précédant immédiatement le mot gens n'avoit qu'une même terminaison pour les deux genres, et qu'il se trouvât ac= compagné ou de l'adjectif pronominal tout, ou de l'adjectif de nombre un, ou enfin d'un au= tre adjectif qui serviroit plutôt à déterminer le substantif gens qu'à le qualifier, alors tout, un, et cet adjectif resteroient musculins: Tous les honnètes gens ; maints imbécilles gens , cer» tains honnêtes gens, un de ces braves gens.

Mais remarquez bien que tout et un pren= droient la forme féminine, si l'adjectif placé avant le mot gens n'avoit pas la même terminaison pour les deux genres : Toutes ces bonnes gens, toutes ces méchantes gens, une de ces vieilles gens.

Remarquez aussi que le mot gens étant essentiellement masculin, il faut alors écrire : Beaucoup de gens étudient toute leur vie : à la mort us ont tout appris, excepté à penser.

Institutes par l'expérience, les vicilles gens sont soupconneux.

Ce contraste bizarre de deux adjectifs de différent genre se rapportant au même mot, a besoin d'être justifie. Voici les motifs donnés par Domergue, dans son Manuel des

Etrangers, p. 44. Gens, qui reveille l'idée du mot hommes , est masculin dans le fait, et ce n'est que la erainte de l'équivoque qui est la source de cette construction que desavouent tous les principes de syntaxe. Plus ami de la décence que de la grammaire, on a mieux aimé dire : ce sont de belles gens, que ce sont de beaux gens, ce sont de bons gens, cu les plaisants ne manqueroient pas d'ajouter une des épis thètes que le mot Jean, homonyme de gens, traine à sa suite. Ce qui nous confirme dans cette opinion, c'est que le mot gens repreud ses droits des qu'il n'y a plus à craindre d'équi» voque. Ainsi, après avoir dit, pour la décen= ce, les vieilles gens, on ajoute, pour l'exac= titude, sont soupconneux. Car enfin le changement de place de l'adjectif ne sauroit être, pour les bons esprits, une raison suffisante de changement de genre. Mais placons devant gens un adjectif qui écarte toute équivoque, l'usage exigera le masculin : on dit tous les honnêtes geus, tous les gens de bien, etc. Ce n'est done point parce que l'adjectif précède gens, que l'usage l'a voulu ordinairement féminin , mais seulement parce qu'assez souvent dans cette circonstance le masculin prés teroit à la plaisanterie.

Observez que le mot gens ne se dit point d'un nombre déterminé, à moins qu'il ne soit accompagné de certains adjectifs; ainsi on ne dit pas deux gens, mais on dit deux ieunes gens, deux braves gens, etc. On dit mille gens l'ont vu; et cela confirme cette règle au lieu de la détruire, puisque nuille, dans cette phrase, est pour un nombre indéterminé. C'est le sexcenti des Latins.

(M. Auger, Comment. sur Mol., Imprumptu de Versailles, sc. III.) Pounne. Ce substantif, employé au propre, dans le discours ordinaire et dans le langage

des physiciens, est féminin. - Les prières ferventes apaisent Dieu, et lui arrachent LA FOUDIR des mains. (L' Académie.)

La fondre est dans ses yeux, la mort est dans ses mains. ( Foltaire , la Heur. , ch. [V.)

La fondre, éclairant seule une auit si profonde, A sillans redoubles couvre le ciel et l'ande, ( Cribillon , Elect., II, 1. )

Toutefois l'Académie a mis au nombre des exemples : Étre frappé DE LA FOUDRE, et être frappé by FOUDRE : mais il est vrais semblable que, quand elle a dit étre frappé du foudre, elle a voulu parler du foudre vengeur, de cette espèce d'attribut de Jupiter; et quand elle a dit str. frappi de la foudre, elle a entendu parler du tonnerie qui éclate et qui frappe. Au figuré foudre est toujours masculin : Le roubax vengeur. (L'Académic.)

On m'y verra braver tout ce que vous ersignes, Cen foudres impuissants qu'en leurs mains vous

peignes.
(Corneille, Polyaucte, act. V, sc. 5.)
Mais du jour importan les regards éblouis

Ne distinguirent point, au fort de la tempéte, Les foudres menacants qui grondoient sur sa tête. ( Volt., Henr., ch. III.)

Foudre, au figuré, ne s'emploie que dans le style élevé.

En pariant d'un capitaine brave et diligent, on dit un foudre de guerre, et d'un grand orateur, un foudre d'éloquence. (L'Académie.)

Quand le sublime vient à éclater où il faut, il renverse tout comme un rouder.

(Traité du Sublime, ch. 1.)

Mánes des grands Bourbons, brillant foudre de guerre.

(Corneille, Victoire du roi en 1067.)

ORGE, sorte de grain du nombre de ceux qu'on appelle menus grains, est féminin lorsa qu'on parle de l'orge qui est sur pied: De l'orge bien LEVÉE, voild de BELLES orges; mais, lorsqu'on parle de l'orge en grains, il

foudre vengeur, | est masculin , et e'est dans ce cas seulement :

De l'orge mondé, de l'orge perlé. L'orge mondé se dit des grains qu'on a bien nettoyés et préparés, et l'orge perlé se dit de l'orge réduit en petits grains déponilles de leur soo.

(Le Dict. de l'Académie, Wailly, Gattel, Féraud, etc., etc.)

Domergue, se fondant sur l'étymologie de ec mot (hordeum), veut que orge soit tous iours massulin

jours maseulin.
Onoux, le plus grandet le plus harmonicux des instruments de musique, est masculin au singulier, et féminin au pluriel : L'onoux d'une telle église est exettent.—Il y a de DONNES orques en tel endroit. (f. Académie)

(Menage, 73° chap, de ses Remarq.; Wailly, page 33; Sicard, page 86, t. 2, et le Dict. de l'Académie.)

Remarque. — L'auteur des procès-verbanx de l'Académie gram, pense qu'il vaut miene mephoyer le singulier quand on parle de et instrument, sans avoir égard à la diversité de ses jeux : un GAND é d'AR OLGERT, èt le pluriel quand ses divers jeux fixent notre attention : des orgues bien MAMONTERES.
SOUTA, VOYE, AUR Remarque déchère, use questions de l'ARD de l'ARD

tion de syntame esses carieuse sur l'emploi de ce mot.

Aux pronoms indéfinis, on trouvera des observations sur l'emploi des deux mots Prassonnes et On.

Cette variation degenre a fait encore qu'on a donné les deux genres à deux mots pareils, mais d'une acception différente.

# SUBSTANTIFS DE DIFFÉRENTS GENRES,

d'une même consonnance, mais ayant différentes significations.

#### MASCULIN.

AIDE, celui qui aide à un autre : Aide de camp, aide des cérémonies. AIGLE. Voyez les Remarques détachées.

ANGE, eréature spirituelle; figurément, personne d'une piété extraordinaire, personne d'une grande douecur.

Aune (53), arbre de bois blanc qui eroit dans les lieux humides. Banz, cheval de la côte d'Afrique qu'on

appelle Burbarie.

BARDE, poète chez les anciens Celtes.

BERCE, petit oiscau qui vit dans les bois.

#### PÉMININ.

AIDE, secours, assistance qu'on donne ou que l'on reçoit : Aide assurée, prompte. AIGLE. Voyez les Remarques détachées.

ANGE, poisson de mer qui tient le milieu entre les chiens de mer et les ruies. — Petit moucheron qui nait du vin et du vinaigre. Auns, mesure; se dit aussi de la chose mes

surée.

Bange, poil du menton et des joues. —
Bande de toile ou de dentelle.— Fanons de la
balcine; — petits filets qui sortent de l'épi, etc.

Babe, tranche de lard fort minec.

Berer, plante dont il y a beaucoup d'es =
pèces.

<sup>(53)</sup> On écrivoit antrefois aulne, achre, à cause de l'étymologie, alnus. -- Aune , féminio, vient de ulnu.

Carre, vaisseau armé en course. (On dit plus souvent armateur.)

CARTOUCHE, ornement de sculpture, de peinture ou de gravure.

CLOAGUS, lieu destiné à recevoir des immondices. — Endroit sale et infecte. — Figurrément et familièrement réunion de vices, en parlant des personnes : cloaque d'impuretés, de toutes sortes de vices, etc. COERE. voiture d'eau ou de terre.

CORNETTE, nom que l'on donne à un officier de cavalerie on de dragons chargé de porter l'étendard.

Casvare, cheval de Croatie, province contigué à la Hongrie. (On dit présentement Croate.) Cažre (54), sorte d'étoffe un peu frisée et fort claire, qu'on porte en signe de deuil. Doz, ruse, tromperie. Terme de palais.

Есно, son réfléchi et répété par un ou plu= sieurs corps solides, disposés de manière que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'inci= dence. — Lieu off se fait l'écho.

Ensure, officier qui porte le drapeau.

Espace, étendue comprise entre deux points. — Étendue de temps.

Foret, outil d'acter pointu en forme de vis, dont on se sert pour percer un tonneau, etc.

FOURSE (57), trompeur, qui trompe avec

adresse.

# yémisin.

CAPRE, fruit du caprier. (On le dit plus souvent au pluriel.)

CARTOUCHE, la charge entière d'une arme à feu. — Congé donné à un militaire.

CLOAGER, conduit fait de pierre et voûté, par où on fait couler les eaux et les immondices d'une ville. — En ce sens, il ne se dit guères que des ouvrages des anciens.

Cocur, entaille faite en un corps solide. — Truie vieille et grasse.

Truie vieille et grasse.

Commerte, sorte de coiffe de femme. — Austrefois, étendard de cavalerie.

CRAYATE, linge qui se met autour du cou, et qui se noue par devant.

Caère, pâte fort minee qu'on fait euire, en l'étendant sur la poèle.

Dorr, ville de France dans le département d'Ille-et-Vilaine.

Ecuo (55), nom d'une nymphe, fille de l'air et de la terre.

ERSEIGNE (56), marque, indice, servant à faire reconnoître quelque chose. Tableau que l'on met à la porte d'un marchand, etc.

Espace, ce qui sert dans l'imprimerie à espacer les mots et à justifier les lignes.

Fontr, grande étendue de pays couvert de bois.

POURSE (58), tromperic.

(54) Cairr. L'Académie ne dit point que ce mot semploie figurément; Cependant Boileau (Lutrin, ch. 1), Foltaire,

Laharpe, et Delille (Énéide, liv.ll1), en ont fait nsage, comme synonyme de coile. .... Des que l'ombre tranquille

Viendre d'un crépe noir envelopper la ville. Delille, en parlant de la nuit :

Déjà du hant des cieux jetant ses crépes sombres. Et dans l'Énéide, livre ll1 ;

La suit de son trône d'ébèns Jette son *crépe* obscur sur les monts , sur les flots.

(55) Lorsque ce mot se dit de la nymphe qui porte ce nom, on pent l'employer sans article. Écho n'est pion on son qui dans l'air retentissa; C'est une nymphe en picars qui se plaint de Narcisse, ( Bul., Art port., cl. 3.)

Msis on peut aonsi le faire précédar d'un article, pourvn qu'un adjectif les sépare :

Un berger chanters ses deplateirs secrets

Sans que la triste Echo répète ses regrets.

(P. Corneille, Défense des Fables dans la poésic.)

(56) Essenours s'emploie également dans ces

phrases: Je ne me fierai à lui qu'à bonnes enseignes, avec connoissance et sur de bonnes preuves; on dit aussi: à telles enseignes que, pour dire: cela est si vrai que.

(57) Fornas, signifant trompurt, ne s'emplois qu'un masculin; on ne dit point c'ex une fourté ânzigne. Telle cet l'opinion de Férund, de Gatatel, de Boiste, de Waitly, et de Noël; et les exemples cité ann Trievar et lans l'Académie, édition de 1762, sembleroian, la confirmer. On lit expendant, dan Péditoin de 1798, une insigne fourtée, mais cet exemple n'est pas dans colle de 1792, la denière que l'Académie sit reconner.

(58) Férand ezoit que le mot Fuenza, dans le sens de tromperie, est moins commun que fourbenie: aussi lni paroit-il avoir plus de noblesee; la fourbe, dit Roubaud, est le vice, l'action propre

Gans, homme armé, destiné pour garder quelqu'un ou quelque chose.

Gazerz, lieu public où l'on délivre des expeditions des actes de juridiction que l'on y garde en dépôt.

GIVAR, espèce de gelée blanche qui s'attaehe aux arbres, aux buissons, etc.

Gene, tout ce qui, en général, sert à nous conduire dans une route qui nous est inconnue; se dit au propre et au figuré.

llémornore, plante dont le suc est, dit-on, propre à faire tomber les verrues. HYMNZ. Voy. les Remarques détachées.

INTERLIGNE (61), espace blanc qui reste entre deux lignes écrites ou imprimées.

LAQUE, beau vernis de la Chine, ou noir ou rouge. (M. Laveaux écrit Lacque.)

Lis, plante, fleur.

LIVAR. Manuscrit ou imprimé. - Registre.

- Journal. - Ouvrage d'esprit. Louraz, chapeau ou manchon de poil de

Mancag, partie d'un instrument, d'un oue til, par où on le prend pour s'en servir.

MANGEUVAR, ouvrier subalterne qui sert ceux qui font l'ouvrage. On le dit surtout d'un

aide maçon, d'un aide couvreur.

Mémoiaz, écrit fait, soit pour donner queljues instructions sur une affaire, soit pour faire ressouvenir de quelque chose.

Monz; en philosophie, manière d'être; en musique, ton dans lequel une pièce est composée, déterminée ordinairement par la note finale; en grammaire, manière d'exprimer l'affirmation.

du fourbe ; et la fourberie en exprime l'habitude , le trait, le tour, l'action particulière : la fourbe dit plus que fourberie, pnisque celle-ci n'est que l'action simple, le résultat de la fourbe.

(51) GARDE, Voyes plus bas comment il s'écrit an pluriel , lorsqu'il entre dans la composition d'un autre mot

(60) Guida, en ce sens, s'emploie le plus ordinairement an pluriel : Guides out du style simple, renes est de tous les atyles.

(61) INTERLEMEN. Ligne étant léminin , il semble, dit Feraud, que interlique, dans ses deux accepPÉMININ.

GARDE (59), guet, action de garder. - Collectivement, gens de guerre qui font la garde. - Femme qui sert les malades et les femmes en couches.

Gazyra, petite branche tendre que l'on eoupe d'un arbre qui est en sève, et que l'on ente sur un autre arbre.

GIVEE, en terme d'armoiries, grosse conleuvre ou serpent à la queue ondée

Grint (60), longe de euir attachée à la bride d'un cheval, et qui sert à le conduire.

Hériotrope, pierre précieuse verte, espèce de jaspe.

HYNNE. Voy. les Remarques détachées. INTERLIGNE (61), t. d'imprimerie. Lame de

fonte minec qu'on place entre les lignes afin de les espacer. Lagre, sorte de gomme qui vient des In-

des-Orientales, et qui entre dans la composition de la cire d'Espagne. LTs, rivière de la Belgique.

LIVER, poids contenant 16 onces. - Monnoie de compte.

LOUTER, animal amphibic.

Mancez, partie d'un vêtement où on met les bras. - Bras de mer entre la France et l'Angleterre. Manuervar, tous les cordages destinés au service d'un vaisseau. L'usage et la manière

de se servir de ces cordages. - Mouvements que l'on fait faire à des troupes. - Fig. Conduite dans les affaires du monde. MÉMOIRE, faculté par laquelle l'ame conserve le souvenir des choses. - Impression favorable ou defavorable qui reste d'une

personne après sa mort. - Action; effet de la mémoire, souvenir. Mone, usage régnant et passager introduit par le goût, la fantaisie, le caprice.

tions, devroit l'être sussi; Tréroux et Richelet lui donnent ce genre; mais l'Académie, Gattel, Wailly, Domergue, etc., le marquent mascalin. En effet , fait observer M. Laveaux, il n'en est pas du mot interligne comme du mot antichambre. Cette derniero expression est du feminin, parco qu'elle signifie une pièce on chambre qui est avant la chambre proprement dite ; et interligne ne aignifie pas lique, mais espace qui est entre denx lignes : le genre doit done tomber sur espace , et non pas sur ligne.

Môzx, jetée de grosses pierres à l'entrée d'un port que l'on fait en forme de digue, pour mettre les vaisseaux plus en sûreté. Movraz, assemblage de plusieurs poulies,

par le moyen desquels on élève en peu de temps des poids énormes (62).

Meviz, matière ereusée de manière à donner une forme précise à la cire, au plomb, au bronze, etc., que l'on y verse tout fondus ou liquides.

liquides.
Movssæ, jeune matelot qui sert les gens de l'équipage.

OEvra, recueil de tous les ourrages d'un musien: le 1s. v., Les couvre de fortier y de toutes les estampes d'un même graveu : cest etu mouvre de Golds, de Durer,—la pierre phinosphalt; mais; can es eans, il us es dit Dans le style saction et seulement au sinsgulier : un œuvre de grâne; un saint œuvre, sans esta tout faible est un œuvre imporfait. (La Font, f. s., l. 1.2) Donnous à er grand (La Font, f. s., d. dabitainnec. (boileus, le Lutrin, ch. 4).

OFFICE, devoir, chose, que la vertu et la droite raison engagent à faire. — Assistance, protection, secours. — Le service divin. — Bréviaire. — Charge avec permannes.

Ombre (63), jeu. — Poisson de rivière semblable à la truite.

Page, jeune gentilhomme au service d'un roi, d'un prince.

PÂQUE, ou plus ordinairement PAQUES; fête que l'Église solennise tous les ans en mémoire de la résurrection de J.-C. : Páques est haut cette année : Páques est passé.

Pasallèle, comparaison d'une chose ou d'une personne avec une autre : faire le pas

#### PÉMIRIN.

Môla, autrement dit faux germe, masse de chair informe et inanimée dont les femmes aecouchent quelquefois an lieu d'un enfant.

Movre, sorte de gants fourrés. Ce mot est vieux. On dit aujourd'hui milaine au sin=

gulier.

MOURE, petit poisson enfermé dans une co=
quille de forme oblongue : de bonnes moules.

Movese, espèce d'herbe qui s'engendre sur les terres sablonneuses, sur les toits, sur les murs, sur les arbres, etc., etc. — Certaine éeume qui se forme sur l'eau et sur quelques liqueurs.

(Evrz, ce qui est fait, ce qui est produit propular quelque gant: l'euror de la ridemption fut accomplie sur la crisi. — Lien et bane des marguillers: l'euror de cets parvisise est fort autz. — Lien et bane est fort autz. — Letton morale et chretiense: « foir autz. — Letton morale et chretiense: » foir une mosti course. Checur sero jugé se-foir une mosti course. Checur sero jugé se-foir une mosti course. L'est publication de l'esprit, et, en ce sen, jul n'est unité qu'un pluriel et on a fait une tris belle collection in-foile de zouras les œuvres de nos grands écrissies.

Office, lieuoù l'on prépare tout ec qu'on sert sur la table pour le dessert; l'art de le faire, de le préparer. Classe de domestiques qui y mangent.

OMBER, obscurité causée par l'interposition d'un corps opaque su-devant d'un corps lumis neux. — Figur. Protection, faveur, appui.— En peinture, les endroits les plus bruns et les plus obscurs d'un tableau, qui servent à donner du relief aux objets échirés.

PAGE, coté d'un feuillet de papier ou de parchemin. L'écriture contenue dans la page même.

Pâque (64), fête que les Juis célébroient tous les ans, en mémoire de leursortie d'Es gypte : La Páque de notre Seigneur. Au pluriel, dévotions : faire de bonnes Páques. Páques fleuries, le dimanche des Rameaux.

PARALLELE, ligne également distante d'une autre dans toute son étendue. — En terme de

(62) M. Laveaux, contre l'avis de tous les Lexicogr., fait le mot moufle féminin en ce sens. (63) On écrit plus souvent hombre, jeu; et om-

(63) On écrit plus souvent hombre, jeu; et ombre, poisson. Le Dictionnaire de l'Académie nomme ce poisson umble et prononce omble. Quant à nous, nous lui donnons préférablement la dénomination d'ombre, parce que c'est celle que lui donnent Valmont de Bomare et les pécheurs du lac de Genère.

ienève. (64) Páques ; royez les Remarques détachées.

rallèle d'Alexandre avec César, d'Alexandre et de César. — Dans la sphère, cercle parallèle à l'équateur. Tous ceux qui sont sous le méme parallèle ont les jours et les nuits de la même longueur.

PATER, l'oraison dominicale. — Les gros grains d'un chapelet sur lesquels en dit le Pater.

PERCUE, ancienne province de France, aujourd'hul comprise dans les départements de l'Orne et d'Eure-et-Loir.

PENDULE. Voy. les Remarq. détachées. Péasons. Voy. les Remarq. détachées.

PERSONNE, pronom indéfini. Voyez pour l'emploi de ce mot dans les

deux acceptions, l'art. Pronom.

Peste, petit peste, méchant petit garçon.

PIVOIRE, petit oiscau, nommé aussi bou-

PLANE, arbre que l'on appelle plus ordis nairement platane.

Ports, drap mortuaire. — Autrefois, dais. — Voile qu'on tient sur la tête des mariés, dus rant la bénédiction nuptiale. Powrs, terme de jeu.

Poste, lien où l'on a placé des troupes, ou qui est propre à en placer.—Soldats qui sout e dans un poste. — Emploi , fonction.

POURFAR, sorte de maladie maligne. — Rouge fonce qui tire sur le violet. — Petit poisson.

QUADRILLE, espèce de jeu de cartes qui se joue à quatre personnes.

RELICHE, repos, intermission dans quelque état douloureux. — Cessation de quelque tra= vail, étude ou exercice. REMISE, carrosse qui se louc au jour ou an

mois.

Sarrar, demi-dieu du paganisme, moitié homme et moitié bouc. Les poètes confondent

(65) Savras, Sarise. Trécoux écrit toojours ces deux mota avec un ágreo; et peut-être est-ce parce que l'un et Pautre s'écrivent aioni en latin, d'où ils sont dérivés. Satyre, demi-dieu, se dit ce latin autyrus; et satire, écrit ou discours piquant, se dit satyru. Quoi qu'il en soit, l'Académié et les

#### .

guerre, communication d'une tranchée à une autre : tirer une parallèle.

Parier, t. d'antiquaire, vase très-ouvert dont les anciens se servoient pour les sacrifices. — Ornement en forme de patère pour soutenir les draperies.

PERCUE, poisson de rivière. — Poisson de mer. — Ancienne mesure de 18, de 20 et de 22 pieds de roi (il y en avoit cent dans un arpent), etc. — Fig. Feinme dont la taille est

grande et toute d'une venue. PENDULE. Voy. les Remarq. détachées. PÉRIODE. Voyez les Remarq. détachées. PERSONNE, substantif.

PESTE, maladic épidémique et contagieuse — Fig. Personne dont la fréquentation est perpicieuse.

PIVOINE , plante vivace à seur rosacée.

PLANE, outil tranchant à deux poignées, pour unir, polir, égaliser. Polis, ustensile de cuisine qui sert pour frire, pour fricasser.

Poste, action de pondre. — Son temps, son produit.

Poste, relais établis pour voyager diligemment. — Maison où sont ces relais. — Courarier qui porte les lettres. — Bureau de distrisbution ou de reception des lettres.

Pourrat, teinture préciense qui se fait aujourd'hui avec la cochenille.—Au figurée dis guité royale, dignité des cardinaux.

QUADRILLE, troupe de chevaliers d'un même parti dans un carrousel, un tournois, et d'autres fêtes galautes.

RELICEE, lieu propre aux vaisseaux pour y relâcher; une bonne relâche, une relâche passagère.

REMISE, licu pour mettre une voiture à couvert. — Taillis qui sert de retraite au gi= bier. Délai, etc., etc.

SATIRS (65). En général, peinture du vice et du ridicule en discours et en action, en

lexicographes égriveot le premier mot par un s' grec, et la second par un s' royelle : d'après cela nous me voyous pas pourquoi oo o'sdotperoit pas cette orthographe, pnisque ces deux mots out d'ailleura des significations sussi différentes.

souvent les Sattats, les Sylènes, les Sylvains, les Faunes, les Pans. Se dit encore de certains poèmes mordants

chez les Grees, que l'on nommoit ainsi, parce que les Satyres en étoient les principsux personnages.

Scoliz, terme de géométrie. Rémarque qui a rapport à une proposition précédente.

SERPENTAIRE, constellation de l'hémisphère boréal. • SEXTE. 6º livre des décrétales.

Solde, complément d'un paiement : solde de compte ; c'est la différence entre le débit et le crédit, lorsque le compte est arrêté. Somme, repos causé par l'assoupissement

naturel de tous les sens.

Rendez-moi mes chansons et mon somme, dit le savetier au financier, dans la fable de La Fontaine.

Sours, action de sourire, ris modeste et de conrte durée.

Tour (67). Monvement circulaire. — Circonférence d'un lieu ou d'un corps. — Trait d'habileté, de ruse de finesse. — Machine

de tourneur, etc.

TRIOMPHE, honneur accordé chez les Romains à un général vainqueur. — Victoire,

grand succès militaire.

TROMPSTIE, celui dont la fonction est de sonner de la trompette.

A peine il scheroit ces mots, Que lui-même il sonna ia charge, Put le trompette et le béros.

(La Fontaine, liv. II, f. 6.)

VAGUE, le milieu de l'air. Il ne s'emploie guère qu'en poésie: le vague de l'air, ou

eomme subst. abstrait : Des qu'on se jette dans le vagur, on declame tant que l'on veut. (Charron.) Vast, sorte d'ustensile fait pour contenir

, (66) Solda; Féraud fait observer que quelquesuma disent le solde, pour le complément d'an paicment; mais il est d'avis que c'est un solécisme. A la vérité, l'Asadémie, dans son Diotionneire (édition de 1762), dit que ce mot est du féminin dans

tion de 1762), dit que ce mot est du féminin dans toutes ace acceptions. Trévoux, Wailly pensent de même; expendant, dans l'édition de 1798, l'Académie marque solde, complément d'un compte, du mascutin; Gattel, Rolland et M. Laveaux

# PÉRININ.

vers ou en prose. Écrit ou discours piquant, médisant contre les personnes.

médisant contre les personnes.

Ils bláment la satire , et forgent des libelles.

Ils préchent la concorde , et vivent de querelles.

(Le Franc.)

SCOLIE, note de Grammaire ou de critique, pour servir à l'intelligence des auteurs classiques. Serremaire, plante vulnéraire.

SERTE, une des heures canoniales, appelées

petites heures.

Solde (66), paye que l'on donne aux gens de guerre.

Somme, charge, fardeau. — Quantité d'argent. — Riyière de Picardie. — En t. de Théol.

gent. — Rivière de Ficardie. — En t. de Théol. Abrégé de toutes les parties d'une seience, d'une doctrine.

Sounts, petit quadrupè de rongeur, dugenre du rat.

Tova, bâtiment fort élevé, de figure ronde, carrée ou à pan, dont on fianquoit autrefois les murailles des villes. — Pièce du jeu d'éuchees.

TRIOMPHE, sorte de jeu de eartes. — Conleur dont il retourne.

TROMPETTE, instrument dont on se sert principalement à la guerre.

Partout en même temps, la trompette a sonné. { Racine, Athalie, act. V, sc. 6, } Fig., homme qui a coutume de publier tout ce qu'il sait.

VACUE, l'eau agitée et élevée an-dessas de son niveau par la tempête, par les vents : les vagues émues. (Voltaire, Henr.)

VASE, bourbe qui est au fond de la mer,

l'indiquent de même; et, dans le commerce, ce genre est généralement adopté.

(67) Toun; ce mot entre dans quelques expressions adverbiales :

Entends donc et permets que je prêche à mon tour. ( Boilean , Sat. X.)

En falsant des heurenx, un roi l'est à son tour, (Foltaire, Mariamne, set. III, se. 4-)

des liqueurs, des fleurs, des parfums, ou qui sert pour l'ornement.

Viccone, chapeau fait de laine de vigogne : un bon vigogne.

Voile, pièce de toile on d'étoffe destinée à couvrir quelque chose. Fig., prétexte, ap= parence ; un voile affreux.

( Creb., Electre, ecte II, sc. 5. ) Sous le voile de l'allégorie, de l'anonyme, etc.

(Les Dictionanires de l'Académie , de Trévoux , de Waitly , de Féraud , de Gattel , etc. )

L'usage a aussi vonlu que des Substantifs, avant la même inflexion et le même genre, servissent à désignerles deux sexes; tels sont : auteur, docteur, général, géomètre, graveur, médecin, orateur, philosophe, poète, sculp= teur, soldot, témoin, traducteur.

Vais-je épouser lei quelque APPRENTIE (68) AUTEUR? ( Boilean , Sat. X.)

Une de mes chances étoit d'ovoir toujours dans mes liaisons des femmes AUTEURS. ( J .- J. Rousseau , Confess., liv. IX.)

Les femmes d'à-présent sont bien loin de ces mœurs ; Elles veulent écrire et devenir AUTEURS. ( Molière , Femmes saventes , II , 7. )

Et les FEMMES DOCTEURS ne sont point de mon goût. (Même pièce, I, 3.)

Morguerito d'Anjou, femme do Henri VI. roi d'Angleterre, fut active et intrépide, GÉNÉALL CL SOLDAT.

( Thomas , Essai sur les femmes.)

Mademoiselle do Schurman, née à Colo= ne en 1606, étoit PEINTAR, musicienne, GRA= YEUR, SCULPTEUR, PHILOSOPHE, GÉOMÈTRE, théologienne même; elle avoit encore le més rite d'entendre et de parler neuf langues différentes. (Le Dictionneire de Biographie.)

On pourroit dire également : Madame Deshoulières, voltre (69) aimable, joignoit à une beauté peu commune, cette mélancolie douce que respirent quelques-uns, do ses oun vrages.

On lit dans une épître de Voltaire à madame Du Châtelet, mise en tête de la tragés die d'Alzire : Nous sommes au temps où une femme peut être hardiment PHILOSOPHE.

(68) Voyex le mot Apprenti, aux Remarques détachées , page 697.

(69) Observes qu'on ne diroit pas evec l'article

des flenves, des étangs, des marais.

Vigogne, animal qui tient du monton et de la chèvre, et qu'on ne trouve qu'au Pérou. - Sa laine.

Voter, plusieurs les de toile forte cousus ensemble, et qu'on attache aux vergues pour recevoir le vent qui doit pousser un vaissean : la voile est préparée.

( Rucine, Phèdre , sete II , sc. 6. )

Dans madame de Puisieux :

Une femme AUTEUR n'a rien à espérer que la haine de son sexe, et la crainte de L'autre.

Et dans les Confessions de J.-J. Rousseau : On ne doit pas s'attendre que le plaisir de la vengeonco appartienne aux philosophes exclusivement; et que, quand ils voudront être femmes, les femmes seront PHILOSOPHES

(liv. X). Le Dietionnaire de l'Académie donne aussi un exemple :

Elle est Thmoin de ce qui s'est passé; elle en est un bon TÉMOIN.

Et Marmontel (la Philosophe soi-disant. conte moral) : Venez, Mesdames, être Tâmoins du triomphe de la philosophie.

Enfin on s'exprimeroit très-bien si l'on disoit : Madame Dacier est un des plus fidèles TRADUCTEURS & Homère.

( Le Dictionnaire de Trévoux , aux mots témoin , anteur. - Andry de B., page 288 de ses Réflexions. - Le Dictionnaire de l'élocution , au mot Adjectif, et celui de l'Academie , aux mots Poète , Témoin. )

C'est eneore l'usage qui a voulu que les Substantifs, enfant, esclave, dépositaire, etc., servissent également à désigner les deux sexes; mais on a l'attention, si le substantif représente une personne du sexe féminin. que l'artiele et les adjectifs qui les accompagnent soient mis au féminin.

Le mari eut assez de crédit pour faire en= lever cette onfant , qu'il ne vouloit pas re= connoître.

( Laharpe, parlant de mademoiselle de l'Espinasse, Correspondances littér., let. XLVIII, premier vol.)

la poète Deshoulières, ni la poète Sapho. L'Académie peuse que ce seroit le cas de dire, la poétesse; mais elle ajoute avec raison qu'il faut éviter ce mot.

Excusez ma tendresse pour UBE enfant dont je n'ai jamais eu aucun sujet de plainte. (Racine, Lettre à sa taute.)

De mon rang descendue, à mille entres égale, Ou la première esclave, enfin de ma rivale. ( Racine, Bajaxet, act. V, sc. 4.)

La rime est une esclave, et ne doit qu'obeir. (Boileau, Art poet., ch. 147.)

Elle est de mos serments seula dépositaire, (Racine, lph., IV, 6.)

L'Académie, dépositaire des bienséances et de la pureté du goût. (Massillon.)

Cette distribution de genres, faite sans mo= tifs, sans plan et sans système , s'oppose à ec que l'on donne des règles générales et précises par le moyen desquelles on puisse, dans toute occasion, distinguer, au scul aspect d'un Substantif, de quel genre il est. Cependant plusieurs Grammairiens ont donné des traités de genre; mais, comme le fait observer M. Lemare, ces traites sont extremement incomplets, quelques-unes deleurs règles sont va= gues, et surtout sujettes à beaucoup d'excep= tions; et véritablement la connoissance pare faite du genre des Substantifs ne peut être que l'ouvrage du temps. C'est en lisant avec attention, et en recourant, dans le doute, aux dictionnaires, qu'on prendra insensiblement l'habitude de ne pas s'y tromper. Neanmoins, comme cette Grammaire est rédigée autant pour les Etrangers que pour les Français, nous allons extraire de ces différents traités les règles qui nous ont paru devoir éclairer nos lee= teurs sur une difficulté qui présente tant d'in » certitude. Celui qu'a publie M. Lemare est clair et satisfaisant, cependant, afin de laisser peu de chose à désirer, nous nous servirons aussi du travail de l'abbé Girard, de celui de l'abbé Cheucle , et de M. Thibierge , auteur d'un traité figuratif sur le genre de nos Subs stantifs, et le collaborateur de M. Lemare, daus cette partie.

#### SUBSTANTIFS MONT LA TERMINAISON SERT À EN PAIRE CONNOÎTRE LE GENRE.

Les nomscommunsterminés par A, As, AT: Brouhaha, ananas, bat, etc., etc., sont tous du genre masculin;

Les noms en s, dont le plus grand nombre est terminé par té; tels que : Aparté, bénédiaeité , comité, couté, député, côté, été, pôté, précipité, traité, sont masculins; les autres noms en ré, au nombre de plus de quatre cents sont tous du genre féminin.

Quelques noms feminins ont l'z muet après zé : Assiettée , battée (terme de relicur) , charretée , denlée (coup de défense d'un sans

glier, futée (sorte de mastie), hottée, jatlée, jetée, montée, nuitée (t. popul.), pátée, pellete tée, portée, potée, ripopée (70).

On compte une centaine de mots où la terminaison masculine z, et plus decent quatrevingts où la terminaison faminine kt se trous vent préedèdes d'une articulation différente; savoir . Abrég, ané, bl. e. gré, canapé, elergé, duché, gré, gué , jubé, jubilé, lé, marché, orangé (couleur d'orange), pré, récépissé, ratiné, scellé, thé, toisé, noms masculins.

Aiguillée, année, becquée, centaurée, coudée, destinée, enjambée, se, giroslée, huée, mélée, ondée, panacée, ripopée, risée, saignée, noms s'iminis.

Quoique la termination fix paroisse miera convenir aux nons risturus, e dan e'mpéche pas qu'elle ne soit la termination de plusieurs noom marculuis; tels sont lesconac communst Apogle, althée, cadactée, camée, emprée, prise de ces, mausoile, prégnée, prise de la émelce.) prymée, exambée, prontée, frochée (L. de medec.) prymée, exambée, promètée, frochée (L. de medec.) Audrogué, Aumonée, frorte, Buillée, Capaniek, Egis, Élysie, Éneie, Epunéthée, Hymánie, Egis, Élysie, Knie, Epunéthée, Hymánie, Estide, Thiele, Plantée, Pompée, Patie Strike, Thiele, Zabeke.

Par une espèce de compensation, la terminaison masculinc é est celle de quelques noms propres féminins; savoir : Aglad, Arachné, Astarbé, Chloé, Circé, Danaé, Daphné, Glaucé, Hébé, Leucothoé, Niobé, Pyrhé, Siléné, Sémélé, Thiabé.
Tous les noms communs où la terminaison

En se prononce E fermé, comme dans bûscher, clocher, danger, oranger, sont mascuslins.

Pied, et plusieurs centaines de mots où la

diphthongue finale ier se prononce ié, sont tous masculins.

On ne compte que trois noms féminins ter-

minés par la diphthongue ik; savoir : Amitié, moitié, pitié. Il y aplus de deux cent quarante noms dont

le son final fait entendre z ouvert représ senté par AI, AIS, AIX, AIX, žs, žT, ZT.

Tons ces noms sont masculins, à l'exception de deux; forét, paix, qui sont du genre féminins.

En mettant un E muet à la suite de AI, on aura les noms féminins : Baie, braie, claie,

(70) Le Dictiennaire de l'Académie, édition de 1762, fait le mot ripopée masculin ; du ripopé. craie, étaie, futaie, haic, ivraie, laie, orfraie, paie, plaie, raie (ligne), raie (poisson), saie (vetement militaire), taie.

Plusieurs noms dont on se sert pour desi= gner les lieux plantés d'arbres de la même espèce , comme aunaie (lieu planté d'aunes). boulaie (lieu planté de bouleaux), cerisoie (lieu planté de cerisiers), chotaignerai (lieu planté de châtaigniers), chénaie (lieu planté de chênes), sont terminés par AIE, et sont féminins.

I . 18, IT, IX sont la terminaison de plus de cent noms masculins. Cependant fourmi, merci (miséricorde, à la discretion), brebis . souris (petit quadrupède), vis (pièce cannelée en spirale), perdrix , sont féminins.

Il y a six noms communs masculins qui ont la terminaison féminine IE : Aphélie, périhélie, incendie, parapluie, scolie (terme de géométrie).

vue, sont féminins.

Quelques noms propres : Élie, le Messie, Zacharie, ont aussi la même terminaison. O , oe , op , os , åt , ot , au , Elu, Aub, Aut ,

AUX, terminent plus de trois cents noms dont la dernière syllabe ne donne à entendre que le son o bref ou long.

Ces noms sont masculins, à l'exception d'un très-petit nombre : eou, peau, surpeau (épiderme), chaux, faux (subst.), qui sont féminins.

Les noms terminés par v, vs, vr, sont masculins , à l'exception de trois : glu, tribu (une des parties dont un peuple est composé), vertu.

Les autres, qui ont la terminaison féminine, tels que, avenue, berlue, bévue, bienvenue, charrue, cigue, erue, étendue, retenue, revue, rue, sangsue, statue, tortue, verrue,

Les noms terminés par la voyelle combinée ge sont tous masculins.

La terminaison féminine n'a que les trois noms féminins : banlieue, lieue, queue.

Les noms coup, loup, pouls, et ceux en or, orr, orx, sont musculins, à l'exception, parmi ces derniers, de toux, quoique ce mot n'ait point la terminaison des noms féminins bajoue, boue, gadoue, houe (instrument de labourage) , joue , moue , proue , roue , toue (synon, de bateau).

Le mot syllabe est le seul nom en ans qui soit du genre féminin ; tous les autres noms sont mosculins, même ceux dans la composition desquels entre le féminin syllabe.

De tous les noms en ADE, il n'y a guère que les mots grade , jade ( synonyme de pier=

rc), et stade qui soient du genre masculin : tous les noms en ADE, au nombre de plus de eent vingt, sont du genre féminin.

Prélude est le seul nom masculin de la terminaison en UDE; les autres de cette terminaison, au nombre de vingt-huit, sont fémi= nins.

Entre un grand nombre de noms qui sont terminés par r, il n'y a que nef, soif, qui soient du genre féminin ; les autres , dont la plupart sont en if, sont du genre masculin.

Les noms en AGE sont presque tous mascu= lins. Parmi plus de deux cents noms, on n'en compte que cinq du genre féminin : cage , image, page, ploge, rage,

Les noms en kez sont masculins, et il n'y a de féminin que le Substantif neige.

Parmi les noms en 168 , il n'y a que tige et volige qui soient du genre féminin.

Les noms en vez sont tous masculins. L'orthographe des noms féminins terminés par L mouillé diffère des noms masculins, en ce qu'au féminin 1 final se double, et est

suivi d'un e muct. Noms masculins : détail , éveil , péril , deuil, fenouil.

Noms féminins : maille, taille, treille, bille, feuille, rouille.

Exceptions. - Céditle (terme de jeu), drille et quadrille, sont masculins, quoiqu'ils aient la terminaison féminine.

Il ne faut connoître que l'orthographe ou le genre de la plupart des noms terminéspar t mouillé, pour en connoître ou le genre ou l'orthographe.

Exemple. - Si je connois l'orthographe du nom écaille, la terminaison aille m'indique que le nom est féminin. Si je sais que le mot vermeil doit être employé comme adjectif feminin, et alors, si je connois son genre, je sais qu'il faut écrire vermeille.

Il n'y a de noms féminins en EULLE que feuille et son composé quinte-feuille (sorte de plante).

Chevrefeuille et portefeuille, autres comm posés de feuille, sont masculins.

Les autres mots où la voyelle ze est suivie de 1 mouillé final sont masculins. On met au nombre de ces noms : accueil, cercueil, écueil, œil, orgueil, recueil, où la terminai= son œil se prononce comme suil.

Fenouil est le seul nom masculin où la voyelle or est suivie de 1 mouillé final.

Quatorze autres noms terminés par outane sont féminins.

Les noms dont la terminaison fait entendre le son ar, représenté par ar, arc, ard, arr, sont masculins, à l'exception de hart et de nort

Il y a des noms où l'articulation R est suivie d'un Emuet. Quelques-uns sont macculins: les suivants sont du genre féminin: Arrhes, bagarre, barre, carre (t. de métier), fanfare, gabarre, guilare, jarre, mare, simarre, tare, tiare.

Les noms en 18, Ya sont masculins. Quant aux noms en 182, Yas, les uns sont masculins, les autres sont féminins. Cire, Hégire (ère des Mahométans), ire, lyre, mire, myrrhe, satire, tire-lire, sont féminins.

Les noms dont la terminasion fait entendre le son on, représenté par os, ons, ons, ons, sont du geare masculia. Mort ent le seul qui soit du genre féminis. Quant aux noms où l'artieulation a cet avivir é dun e muet, quelque-uns sont masculins. Les suivants : amphore, mandror (espèce de luth), mandras gore, métaphore, pécore, pléthore (terme de médecine), sont du genre féminin.

Les trois noms masculins : azur, futur, mur, sont les seuls qui sient la terminaison masculine en va.

Deux eent soixante-quinze noms environ, terminés par van sont tous féminins, à l'exception des noms Arcture, augure, colure, mercure, murmure, parjure, qui sont mascus

La plupart des noms en ot sont masculins. On ne compte que trois noms féminins : foi , loi , paroi. Ce dernier nom est peu usité au singulier; on dit les parois de l'estomac, d'un vase.

Poids, et les noms en oid, ois, oit, sont tous masculins.

Sur cinq noms en oix, chois est le seul qui soit masculin; les quatre autres, croix, noix, poix, voix, sont féminins.

Les noms en ase, aze, sont féminins, à l'exception des noms masculins : gymnase, vase (ustensile propre à contenir quelque liqueur).

Les noms en aise, èse, sont féminins, à l'exception des noms masculins: diese, diocèse, diapedèse (terme de médecine), malaise, mésaise.

Le Substantif trupèze est aussi masculin. Les noms en ise sont presque tous féminins. Il n'y a guère que le nom remise, lorsque ce mot signifie carrosse de remise, qui soit du genre masculin.

Les noms en osa, usa, ausa, ousa, ousa, sont tous du genre féminin Il faut compter au

nombre de ces féminins les noms cause, clause'

Les noms termines par A mssal, représenté par Am, An, Ann, Enr, sont masculins, à Pexception de dent, surdont, jument, gent (singulier de gens).

Le Substautif enfant est ordinairement masculin. On le fait quelquefois féminin en parlant d'une fille fort jeune, la jolie enfant. Les noms terminés par ANCE, ANS, ENSE SONT tous féminins. Parmiceux qui le sont par ENEZ, allence est le seul qui soit du genre masculin.

Un très-grand nombre de noms de choses terminés par e nasal, représenté par AIM, AIM, EIN, IEN, J.W., YN, Sont presque lous marculins, à l'exception des trois noms féminins: faim, main, fin.

Tous les noms dont la dernière syllabe fait entendre o nasal précédé de l'une des artieulations suivantes : B, c dur, CB, D, F, c dur, c doux, L, L mouillé, M, N, Gn mouillé, P, B, T, Y, sont masculins.

Savon est le seul nom où l'o nasal est pré= cédé de l'articulation v.

Enfinil ya plusieurs noms de choses en sion, xion, ction, et tion (dont le t se prononce comme c doux), et ees noms sont tous du genre feminin.

Un moyen bien moins douteux de déterminer le genre des Substantifs, sans eonsulter le dietionnaire, et sans avoir égard à la terminaison, e'est de recourir au sens.

# RÈGLES DES GENRES.

Sont MASCULINS, d'après le sens :

1º Les Noms qui désignent des objets mâles, comme Alexandre, Hippolyte, cheval, éléu phant.

2º Les nons désignant des objets qu'on a coutume de se figurer comme mâles; tels que : ange, génie, centaure.

3° Les noms des jours, des mois, et des saisons: dimanche, janvier, printemps (71). Voyes plus bas, quand on joint le diminutif mi

à un nom de mois.

4º Les noms de la nomenelature décimale :
centime, décime, gramme, stère, etc.

5º Les noms des métaux et demi-métaux : cuivre, étain, platine, manganèse (72), etc., ctc.

<sup>(71)</sup> Automne est des deux genres. Voyen page 43.

<sup>(72)</sup> Platine; co metal, recomment decouvert, est, dans Boiste, Gattel, Ph. de la M., Lemare, Butet, et dans tous les ouvrages de chimie, employé au masculin; mais l'Académie paroit pucher

6º Les noms d'arbres, d'arbustes, et d'ar= brisseaux : ehêne, frêne (73). --- Les Noms des vents : Est. Sud. Quest.

7º Les Noms des vents : Est, Sud, Ouest, Nord, etc.

Bise, Tramontane, sont féminins. 8º Les noms des montagnes : Chimboraço,

Cenis, Liban, Saint-Gothard, Etna, etc. Alpes, Pyrénées, Cordillères, Vosges, les

Cevennes, font exception.

9º Tous les Noms de ville en général; a<sup>2</sup>l y en a de feminins, c'est en petit nombre, et quelques-uns font même très-distinctement eonnoltre leur geure, étant eonnous de l'arcticle, eomme d'une partie propre et inseparable du nom; tels que La Rochelle, La Villette, et autres semblables.

Au surplus, lorsque leur genre n'est pas certain, on doit faire précéder le nom du mot ville, et ecei doit s'observer surtont pour les noms qui sont accompagnés de l'article pluriel les.

Neanmoins, quand on personnific une ville, on en met ordinairement le nom au feminin; c'est ainsi que Fénélon a dit: malheureuse Tyr! dans quelles mains es-lu tombée! Dans ce cas, il y a ellipse du mot ville (74).

100 Les noms d'États, d'empires, de royaus mes, de provinces, pourvu que leur terminais son ne soit pas un e mnet; ainsi: Danemarck, Piémont, Portugal, Brandebourg, etc., sont du genre maseulin; mais : France, Espagne, Hollande, Italie, Allemagne, Prusse, etc., qui finissent par un e muet, sont dugenre féminin.

Les exceptions auxquelles ette règle donne lieu ne sauroient embarrasser; ear, lorsque ces noms ont un genre différent de celui qu'indique leur terminaison, ils sont alors, eomme les noms des villes, préeddes de l'article qui indique le genre qu'on doit leur donner.

11° Les infinitifs, adjectifs, prépositions, etc., pris substantivement, ainsi que toutes les phrases substantifiées par aecident; comme: manger, boire, juste, vrai, jaune, rouge, ear, si, etc., que l'on fait toujours précéder d'un artiele ou d'un équivalent de l'artiele.

12º Les mots désignant un langage, un idiôme : le basque, l'iroquois.

Sont réminins, d'après le sens:

1º Les Noms qui expriment des objets fen melles : Junon, Vénus, etc.

2º Les Noms de vertus et de qualités : Courage, mérite sont maseulins.

100 Remarque. — Les mots composés de plusieurs mots réunis par des tirets, sont masculins ou féminins, selon que le mot principal, exprimé ou sous-entendu, est masse culin ou féminin; par exemple: un avant-

pour le Éminin; et en effet la désinance sire n'offre aucun au masseilli. Gependaut, comme tous les nons de métaux sont masculits, l'analogie avoit du cegger à laire le not pétaties aussi masculits. Quei qu'il en soit, il faut temployer au masculin les nons de tous levong état éthematiers, l'argièra, l'aydrogène, etc.; et des composés binaires, comme les suifacts et les suifites, les mitrates et les nitritées, etc.

Manganèse. Quelques minéralogiates et, à leur exemple, Boiste, ont fait le mot manganèse férminin; mais il est présentement reçu de le faire, comme les noms de métaux, du genre masculin.

- (73) Aubépine, épine, ronce, yeuse, bourdaine, hièble, vigne, sont féminins, et ainsi font exception à cette règle.
- (14) En général les noms de villes sons t'éminénse en français, lorsqu'ils dérivent d'un féminén latin. Rome vient du féminén Rome; Manteue; du féminén Manteue; du féminén Toleau; Marseille, du féminén Marséille, vient pomprou on dit Rome la 'éminée; Manteue fut malheue reuse; lá saronte Toulouse; la florissante Maraeille.

Les noms de villes sont macculists en trançais, lorsqu'ils derivent d'un non ladie, macculin, on neutre. Rouces vient de musculin latin Rothomogue; Toulon, de musculin Telo; Lyon de neutre Lugdaurum; denstredams, de neutre Amstelolan mum, simis, l'on dix Rouces est renommé par seu toilles, est Toulon par son port et so orderie; Lyon est fameur par ses étollés de soie; Amsterdam d'est commercrat que pendant la pair.

Lutèce et Paris sont la même ville; et cependant Lutèce est féminia à cause du féminin Lutetia, et Paris est masculin, à cause du masculin pluriel Parisis.

Ce que l'on dit ici du genre des noms de villes dérivés du latin, est applicable au genre des noms de villes dérivés de toute antre langue.

Cette règle s cependant quelques exceptions.

Tontefuis, pour ceux qui ne connoissent pas la langue latine, on pent donner pour regle, que tout nom de ville qui se termine par une syllabe faminine est en général féminin; dans tout autre cas il est masculin. On excepte Jérusalem, Sion 1 Ilion, Albion.

( Domergue , et la Man. des Amat. de la lang. fr.', ge ann. , p. 216 et 217. ) coureur est un courrier qui conrt devant quelqu'un, et qui en marque, par avance, Parrivée; et une percensige est une plante qui croît en hiver, et dont la tige perce, pour ainsi dire, la neige; ainsi avant-coureur est masculin, et perce-neige est féminin.

2º Remarque. — Les diminutifs suivent le genre des noms dont ils dérivent : une maisonnette est féminis, parce qu'il dérive de maison, qui est féminis; globule, masculin, parce qu'il dérive de globe; monticule, masculin, parce qu'il dérive de mont; pelle cuele, féminin, parce qu'il dérive de peau, téc.

Cependant il y a quelques exceptions, mais elles sont rares. 3º et dernière Remarque. — Nous n'avons pas compris dans le nombre des exceptions, les Substantifs qui ont les deux genres, puisque leur conformité ou leur dérogation à la règle dèpend uniquement de l'acception dans lauvelle on les prend.

Toutes ces régles partieulières faciliteront certainement la connoissance du genre des Substantifs; mais, comme nous pensons qu'une liste de Substantifs, sur le genre desqueis en ponrroit être incertain, ser se gelament d'une grande utilité, en ce qu'elle remédicra à l'insconvénient des exceptions, qui sont inséparables des règles, nous croyons devoir metetre sous les greud enou jectures celle qui suit.

# LISTE DES SUBSTANTIFS SUR LE GENRE DESQUELS ON POURROIT AVOIR QUELQUE INCERTITUDE.

Substantifs du genre masculin.

| Aszégé, précis som=    | Acr. Voy. les Rem.      | taux avec lc mercure,  |                         |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                        | détachées.              | ou vif argent.—Union   |                         |
| Azimz, tron , prés     | AIGLE. Voyez les        | de choses différentes. |                         |
|                        | Rem. détachees.         | Amene, substance       |                         |
| ACARIT. Voyez les      | A1L.                    | résineuse et inflam=   | rale.                   |
| Rem. détachées.        | Aıs, établi de bou=     | mable.                 | APPAREIL.               |
| Accessorne.            | cher; planche de bois.  | AMIDON.                | Aqeanue (76), cana      |
| Accorota.              | ALAMBIC, vaisscau       | AMPRICOUNT, dis-       | pour conduire les caux  |
| Aerosticus, petite     | qui sert à distiller.   | cours obsenr, sans     | d'un lieu à nn autre    |
| pièce de poésie dont   | ALSTRE, pierre qui      | ordre.                 | malgré l'inégalité de   |
| haqueverseommence      | a quelque ressemblan=   | ANATHÈME, excom=       | terrain.                |
| par une lettre du nom  |                         | munication. Retran-    | Aze.                    |
| de la personne ou de   | ALVÉOLE, cellule des    | chement de la com-     |                         |
| a chose qui en fait le | abeilles et des guépes. | munion de l'Église.    | Rem détachées.          |
| sujet.                 | - Cavités de l'os de    | ANCILE, bouclier sa-   | ARROSOIR.               |
| ACTE.                  | la machoire dans lesa   | cré. Voyes les Rem.    | ARTICLE.                |
| ADAGE, maxime,         | quelles sont implan-    | détachées.             | ARTIFICE.               |
| proverhe               | técs les dents.         | ANGAR. Voy. la note    | As.                     |
| ADRPER, initié.        | AMARIS, sorte de        | II, p. 10.             | Astle.                  |
| AFFINAGE, action par   | manches de chemise      | ANIMALCULE, petit      | Aspte.                  |
| aquelle on purifie les | oud'autresvêtements.    | insecte qu'on ne voit  | ASSASSIN (77).          |
| uctaux, le sucre, etc. | AMADOU.                 | qu'à l'aide d'nn mi«   | ASTÉRISQUE, signe       |
| AFFRONT. Voy. lcs      | AMALGAME (75),          | croscope,              | qui est ordinairemen    |
| Rem. détachées.        | combinaison des mé-     | ANNIVERSAIRE.          | en forme d'étoile, pour |

<sup>(75)</sup> ANALOAME. On veut, dans le Dictionn. des sciences médicales, que ce mot soit féminis; mais tous les lexicographes que nous ávons consultés s'accordent à le faire maxeulin. (76) Agrisse. L'Académie de 1762 écrit agque-

duc; celle de 1798 écrit acquéduc, et cels est d'antent plus étonant que ce mot est formé du lasin aquaducsus. (aqua, cau, et ducere, conduire.) (77) Assassus. Correlle a fait de ce mot un sab-

stantif féminin dans ce vers de Nicomède :

Et vous en avez muins à me croire nesassine.

Je ne sais, dit Voltoire, si le mot assassine, pris comme aubstantif féminin, se peut dire; il est certain du moins qu'il n'est pas d'asage.

<sup>(</sup>Rem. sur Corneille.)

Quant à l'adjectif assassine, il est très-bon;
mais, quoique Brébeuf ait dit:

Il faut que les efforts des puissantes machines Élanceut coutre lui des roches assassines ;

Et Delille (trad. de l'Enéide) : Pour punir tes forfaits de sa main assassine.

Et que l'emploi de cet adjectif au féminin ne soit pas, quoi qu'en disc Féraud, un barbarisme; il

| Substantif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | masculins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | masculins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| indiquer un renvoi. ATTRIE. ATOMIN, corpuscule invisible, petite pous- sière. ATTRIE. ATTRIE. ATTRIE. ATTRIE. ATTRIE. ATTRIE. AUTOMAIT. BOUGE, AUTOMAIT. BOUGE, AUTOMAIT. CAUTOMAIT. CAUTOM | Calif (81), poisson de mer du genre des crustaces, dixième partie du franc. Déconsur. Ecuanos. Ecuanos et al experimente por experimente de la experimenta de la expe |                   | à l'occasion d'un mar-<br>riage. Eritout, abrégé d'un livre, d'une histoire. Econisse. Equinox, temps de l'année où les jours sont égaux au muits. Etaitage. Et |
| CIGARE (80), tabae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | purgative, sternuta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÉPISODE (87),     | Rem. détachées.<br>Estament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONCOMBRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMBARGO, défense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EPITEALAME, poème |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

est vrai de dire que le mot assassine est beanconp mieux placé dans le style burlesque on satirique que dans le style élevé.

Que dit-elle de moi, cette gente assassine? ( Molière.)

On observera que gente ne se dit que comme adjectif, et il ne s'emploie enjourd'hui qu'en imitant le style de nos vieux poètes, (78) Approcess, Le peuple fait ce mot féminin :

l'Académie l'avoit d'abord dit de ce geore, ponr signifier le lieu où l'on plaide. Dana sa dernière édition, elle le marque du maseulin, et tous les lexicographes l'indiqueot de même.

(79) CENTERE. C'est à tort que beaucoup de personnes le font féminin.

(80) Geans. Ce mot est empranté de l'espegnol cigarro, et o'est surement per cette raison que les lexicographes qui en ont parlé le font mase.

(81) CRABE. Trépoux et l'abbé Prévost (dans son Dict. portetif ) foot ce mot féminin ; mais l'Academie, les antres lexicographes et tous les naturalistes ne lui donnent que le genre masculin,

(82) DIALECTE. Le genre de ce mot n'est point incertain, c'est le masculin, Huet, Scaliger, Le Vayer , Regnier , Ménage , Dumareais, Trévoux, l'Academie franc., et tous les lexicogr. le lui ont donné: o'en est plus qu'il ne fant pour l'emporter eur l'entorité de Danet , de Richelet et de quelques antres qui font ce mot du genre féminin.

Cependant nons nous permettrons de dire que le mot Dialecte étant purement grec, et n'étant en usago que parmi les gens de lettres, et senlement quand il s'egit de gree , on euroit du , à l'exemple

des Latins, lui donner le genre féminin, qu'il a en

(83) Escatars. Plusieurs écrivains ont fait ce mot féminin. Richelet lui donne les deux genres ; maia l'Académie, Trévoux, l'ebbe Prévost, Gattel, etc.,

ete., n'indiqueot que le masculin, et ce genre a prévalu. (84) EMPLATER. Trécoux et plusieurs bons auteurs font ce mot feminin; mais l'Académie, les

médecins et les lexicographes le font masculin. (85) Expressor. Autrefois on le faisoit féminin . et l'on écrivoit entre-sole ; mais l'Académie e

adopté le masculin.

(85) Erntutumes. L'Académie I éditions de 1762 et de 1798), Trévoux, Wailly, Letellier font ce mot masculin ; mais Féraud ( son Supplés ment), Gattel, Boiste, Philippon de la M., Rolland, Catineau, Morin, M. Laveaux et M. Noél lui donnent le féminin, et ce genre, que les Latios lai ont conservé , est celui qu'il z en grec. d'où il tire son origine.

(87) Erssons. Ce mot 1 du temps de Th. Cor= neille, n'avoit point de genre fixe. L'abbé Prévost le fait féminin : Trévoux dit qu'il est masculin ou feminin, mais plus sonvent mesculin. Aujourd'bni il n'y s plus de donte sur son genre. L'Acqdémie, sinsi que tous les lexicographes modernes, ne le marquent que masculin.

(88) Eschanden. L'Académie (édit. de 1762 et de 1798), Trévoux, Gattel, Wailly, Laveaux,

M. Boniface, etc., etc., indiqueot ce mot du maseulin; cependeot Boiste et Catinegu le font fémi= nin. Nous ignorous sur quoi ils se fondent, pnisque la véritable étymologie de ce mot est le substantif scandale, qui est masculin.

théâtre.

INTERSTICE , intervalle de temps. - En Rem. détachées. physique, intervalles

|                        | Du Genre ac              | :3 |
|------------------------|--------------------------|----|
| Substantifi            | masculins.               | ı  |
| cher. Lieu où on vend  |                          | Ł  |
| la viande.             | taines images ou eer-    | ı  |
| Ērž. Voyez les Re=     | taines figures dont les  | Ł  |
| marques détachées.     | anciens, et partieuliès  | ı  |
| ETRIGNOIR.             | rement les Egyptiens,    | ı  |
| EVANGILE, V. les R.d.  | rementies Egyptiens,     | ı  |
|                        | se sont servis pour ex-  | Ł  |
| Evzenz. Voyez p.42.    | primer leurs pensees,    | ł  |
| EVENTAIL.              | avant la découverte      | ł  |
| EVENTAIRE.             | des caractères alpha=    | ł  |
| Exeaerez , l'action    | betiques.                | ı  |
| de s'exercer. Figur.   | HOLOGAUSTE, sorte.       | ı  |
| peine, fatigue, em=    | de sacrifiee parmi les   | ı  |
| barras. Voy. les Rem.  | Juifs et les païens.     | Ł  |
| détachées.             | HOPITAL.                 | Į  |
| Exu.                   | Hormon, grand eer=       | Ł  |
| Exorde, première       | cle qui eoupe la sphère  | Ł  |
| partie d'un discours   | en deux parties égales,  | ı  |
| oratoire.              | etc.                     | ı  |
| FLAIR, odorat du       | Honoscore(89),pré=       | ı  |
| chien.                 | diction de la destinée   | ı  |
| Giaorze, fleur aros    | de quelqu'un, d'après    | 1  |
| matique qui croft aux  | l'inspection, la situa-  |    |
| iles Moluques snr un   | tion des astres, lors de | ı  |
| arbre que l'on nomme   | sa naissanee.            |    |
| giroflier.             | Hospick.                 |    |
| GUET. Voyez les        | Hôrea.                   |    |
| Rem. dét.              |                          | ı  |
| HAMECON.               | Housvan, grand           | 1  |
| HARRETON.              | bruit, grand tumulte.    |    |
| HECTARE, nonvelle      | Voyez les Remarques      | 1  |
| mesure : près de deux  | détachées.               | ı  |
| grands arpents.        | HYMNE. Voy. les          | ł  |
| HÉMISPHERE, moitié     | Rem. détachées.          | ł  |
| du globe terrestre.    | INCENDIE.                | ı  |
| HÉMISTICHE, moitié     | Inceste.                 | ı  |
| du vers alexandrin,    | Indies,                  | ı  |
| après lequel il y a un | INSECTE.                 | ı  |
| repos.                 | INTERMÈDE, diver-        | ı  |
| HÉBITAGE.              | tissement entre les      |    |

que lassent entre elles les molécules des OPTUM, suc de têtes corps :ce sont ees in= de pavots dont la vertu est narcotique, sopo= terstiees que l'on ap= pelle pores. rifique. INTERVALLE. OPPROBRE. INVESTAIRE. OPUSCULE, petit ouvrage de science ou de Istume, langue de terre resserrée entre littérature. deux mers ou deux golfes. Oaatoras , petite pièce qui, dans une IVOIRE (90) Licums, plante pomaison, est destinée pour y prier Dieu. tagère. LEURRE ORCHESTAE. Voy. les Minus, mase. plnr. Divinités domestiques Rem. dét. ORGANE, partie du corpsservant aux sendes aneiens païens. Ministae (91). sations, aux opéra-MIAUIT (92) tions de l'animal MONOSYLLARE. ORGUE. Voy. les MONTICULE. Rem. dét. NARCISSE, plante. OEGUEIL. Ontrisque, espèce de ORIFICE, goulot, enpyramide quadrangua laire, longue et étroite. trée étroite d'un vase, d'un tuyan, d'une ar-OBSERVATORE, édi= tère, etc. fice destiné aux obser-ORTEIL. vations astronomiq. OTAGE, personne li-OBSTACLS vrée ponr garantie de Orse , vieille graisse l'exécution d'un traité. de pore fondue, dont on se sert pour graisser ODTRACK les roues des voitures. OUVEAGE.

Substantifs masculins. actes d'une pièce del

OLYMPE, le ciel. OMBRAGE.

ORGLE.

ORCUENT.

OMNIBUS. Voyez les

(89) Hoanscorn. Anciennement on n'étoit pas d'accord sur le genre de ce mot. Ménage vouloit qu'il ne fut que masculin; Richelet dit qu'il est masculin et féminin , mais plus souvent masculio. Dorat le fait féminin ; o'est le geure que lui donnoit l'Académie, dans les premières éditions de son Dietionnaire ; mais dans sa dernière édition , elle le marque du genre masculin, et anjourd'hni on lni donne généralement ce genre.

(9n) Ivoirs. Vaugelas et Th. Corneille pensent que ce mot est féminin. Boileau et Delille le font masculin , et ce dernier geore a prévalu :

L'isoire trop haté deux fois rompt sur sa tête. ( Boileau , Lutrio , ch. V. )

Là , sur un tapis vert uo essaim étourdi Pousse contre l'ivoire on ivoire arrondi ; La bloose le recoit.....

( Delille , l'Hom, des ch., ch. 1.)

(91) Morieras. Ce mot est tonjours masculin, même lorsqu'il modifie un nom du genre féminin. On a donc eu raison de reprocher à Racine ces vers des Frères enaemis :

Dois-je prendre poor juge nne troope josolente.

D'on fier usurpateor ministre violente?

Il faut dire ministre violent, quoiqu'il se rape

porte à troupe. Au surplus, on se rappellers que Racine étoit fort

leuce ausnd il fit cette pièce. Ministre est bean au figuré, et appliqué aux choses ioanimées :

Les foudres, les pestes, les désolations sont les ministrats de la vengeance de Dieu.

Ministre cependant de oos derniers supplices , La mort, sous un elel pur, semble oous respecter. (L. Racine.)

(92) MINUT. Ca mot, fait observer Ménage, a été quelquefois des deux genres ; présentement il n'est plus que du masculin.

l'arabe.

SARIETE

SQUELETTE.

| Substantifa | masculins. |
|-------------|------------|
| 3).         | PLEURS, m. |

| Substantifa              | masculins.             |
|--------------------------|------------------------|
| OTILE (93).              | PIRUAS, m. pl. Foy.    |
| PAMPAR, branche de       | les Remarques deta-    |
| vigne avec ses feuilles. | ehées.                 |
| PARALLELE, compa=        | PRÉPARATIFS , masc.    |
| raison de deux per=      | plur.                  |
| sonnes ou de deux        | PRESTIGES , masc.      |
| choses entre elles.      | plur.                  |
| PARAFE.                  | QUADRIGR , terme       |
| Pretta, hien que         | d'antiquité : char en. |
|                          | coquille monté sur     |
| sance d'autrui, a ac-    | dany rones at attelá   |
| quis par l'industrie, le |                        |
| travail, et dont il peut | front.                 |

PENDULE. Voy. les Rem. détachées. Petran, feuilles d'u-

ne fleur qui enveloppent lepistil etles étamines.

RENNE, mammifère ruminant du genre des cerfs RISOUR. SALAWALEC, révérez ce profonde. T. fami-

ULCEAR.

nencedans une plaine. Tebracule, exercissance qui survient à une fcuille, à une raeine, à une plante.

traité. SIMPLE, nom génés UNIFORME. Us. masc. pl. Terme ral des herbes et plande palais : usage d'un tes médicinales. (Usité surtout au plur.) USTRESILE(94),tonte STADE, mesure de sorte de petits meu-125 pas géométriques bles, principalement à (94 tnises 4), en usage l'usage de la euisine. ez les Grecs VAMPIRE, mort, cadavre, qui, dans l'opi-TERTER, petite cmi-

tion qu'on met à un

Substantifs masculins lier qui nous vient de jet irrévocable condi-

nion du peuple, suce le sang des vivants Vivars, masc. plur. VESTICE, empreinte despieds, figures, traees, restes informes ULTIMATUM.dernière d'anciens édifices.

ASTUCE.

## Substantifs du Genre séminin.

| ACCOLADE. ACRE, mesure de                         | d'nn mot, de telle sorte<br>qu'elles font un ou<br>plusieurs autres mots | les Rem. dét.<br>Arażs-MIDI. Voy.                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| terre, usitée autrefois<br>en certaines provinces |                                                                          | ihid.<br>Apaks-sourke. Foy.                                                               |
| de France.                                        | Авеза.                                                                   | ibid.                                                                                     |
| Acase.<br>Asse,placepourbate                      | ANGOISSE.                                                                | ARABRIQUES , fem.                                                                         |
| tre le grain, etc., etc.                          | ANKTLOSE, privation                                                      | ARGILE (97).                                                                              |
| En Géométrie, surface<br>plane.                   | de mouvement dans                                                        | ARMOIRE.<br>ARRHES, fém. pl.                                                              |
| ALARME.                                           | jointures.                                                               | Voy. les R. detach.                                                                       |
| ALCOVE.<br>ALGARADE.                              | ANTICHAMBRE (96).<br>APOTHÉOSE, action                                   | braneux destiné à re=                                                                     |
|                                                   | de placer un homme                                                       | ecvoir le sangdu eœur,                                                                    |
|                                                   | parmi les dicux. Cé-<br>rémnnie autrefois en<br>usage chez les Grees     | pour le distribuer daus<br>le poumon, et dans<br>toutes les autres par-<br>ties du corps. |
| positinn des lettres                              | , ct ics nomains.                                                        | ues au corps.                                                                             |

ATMOSPHÈRE (98). dét. -MIDL. Voy. ATTACHE. APRADE SOUPER. I'm. AVALANCHE , MRSSC énorme de neiges détachées des montagn. Ques, fem. AVALOIRE AVANT-SEÈNE (99). (97). AVARIE. E. fém. pl. COURROIS. DÉLICES. Voy. p.44. R. detach. ERENE, V. les R. det. canal memdestiné à re-ECABLITE. angdu cœur. ECHAPPATOIRE. stribuer daus ECHAPPER. on, ct dans Eensape Eeuo , nymphe. V. autres par-

(93) Ovars. Trécoux marque ce mot masculin et feminin; mais l'Academie, Wailty, Gattel, etc., ne lui donnent que le genre masculin, (94) Usrunnun. Richelet dit que ce mot est mas-

culin et feminin; Fontenelle et d'antres écrivains lui ont danné le genre féminin : suivant l'Acadés mie, Féraud , l'abbé Prévost , Gattel , etc. , etc. , il est masculin.

(95) Assistuz. Ce mnt étoit autrefnis masculin. Anjourd'hui on ne le fait plus que féminin.

(96) Astronamans. Quelques personnes fant ee mot masculin , mais c'est à tort ; il dnit , dit Due marsais, avnir le même geure que chambre, et l'Académie ainsi que tous les lexicographés nat sanctinnné cette décision.

(97) Anoua. Voltaire, dans sa tragédie d'Agathocle, représentée après sa mort, a fait ce mot masculin; o'est un solécisme

(98) Armosrutus. M. Bailly, nn son impriment, fait ee mnt masculin, et Linguet, lui a aussi donné ce genre; mais l'Académie (édit, de 1762 et de 1798), ainsi que les lexicographes, l'indiquent du feminin, et ce genre est celui que l'usage lni a reconns.

(99) Avany-scine, Wailly, Gattel, Boiste, Larcaus, Catineau, Mayeux, Noel, etc., fint ce mnt feminin; mais l'Académie, qui ne parle de ce mot que dans l'édition de 1796, l'indique du masculin, -Il est vrai que cette édition n'est pas avonée par toute l'Académie ; cependant nous dévions en faire mention.

| Substantif           | feminins.            |
|----------------------|----------------------|
| ECRITOIRE.           | EPITHÈTE (tot).      |
| ECUMOURE.            | EQUEARN.             |
| Eppigig.             | Equivoque (102).     |
| Eclogue, poésie      | Eas, point fixe d'où |
| pastorale.           | l'on commence à      |
| EMBUSCADE.           | eompter les unnées   |
| ENGLUME.             | chez les différents  |
| Enposse. (T. famil.) | peuples.             |
| Enquera.             | Eangun.              |

ESPACE. Voy. p. 47. ENTRAVES. Erés. Esocissa. EPIDÉMIE. ESTAMPILLE, sortede Engranns, pièce de timbre qui se met sur vers fort courte, tera des brevets, etc., avec minée par une pensée la signature même ou vive, ingénieuse, par quelque chose qui la un trait piquant, mor= remplace. - L'instrudant, critique. ment qui sert à im-EPIGRAPHE, courte primer cette marque.

sontence miscau fromtiapiec d'un livre, e EPITAFRE (100). qui sert à étendre les (100) ÉFITAFRE 7 Mugular, Ménage et Th. Corneille pessoient que ee mot est des deux grares, mais platôt fismin que mascalin. Richéstle de soit suns inseedlin et Menisin, mais le plus courent mascalin ; Renard ( dans la décisece de see join

Rhétorique d'Aristote, Paris, 1875), Corneille (dans le Menteur) et Bussy-Radutin (parlant de l'épitaphe faite pour Molière) lui ont danné es goure. Aujourd'hui épitaphe n'est plus que féminis.

grammes), Cassandre (dens sa traduction de le

(111) Érresère. Le audieus écrivains, tels que Du Belloy, Balsoc et Vouyeiss, on toujours fait on ma masculin; Ménage croyoit qu'us pouvoit le faire indifferemment masculin et feminis p'Accadémie et les leulographes us lai donnest que le féminis.

(102) Égurrogra. Ce mot étoit satrefois des

deux genres; témoin ce vers de la 12º satire de Boileau:

De quel geure te faire, équivoque meudite, Ou meudit, etc.

Aujourd'hui, et depuis long-temps, le féminin l'a emporté.

(103) Fisse. Plusicurs auteurs et qualques diom tionnaires unt fait ce mut masculiu; mais le fémianés e tellement prévalu, qu'on peut regarder comma une fante da ne pas lui donner ce grure.

Ce subatantif s'emploie très-rerement au singulier-L' Académie, Tréroux, st en général les dictionnaires n'en donnent aucun exemple. Substantifs féminins.
traits d'un dessin fait fobuleux; su fig., mal qui augmente à proces.
ETABLE.

Dortion des efforts que

ETAPE, licu où on l'on fait pour le dedéchargeles marchandises et les denrées qu'on apporte de dehore. — Distribution de vivres, de fourrages que l'on fait aux trous-HYPERRATE, figure de grammaire. HYPERRATE, figure de grammaire. HYPERRATE, figure de production de l'ordent HYPERRATE, figure de production de l'ordent HYPERRATE, figure de grammaire. HYPERRATE, figure de grammaire. HYPERRATE, figure de production de l'ordent HYPERRATE, figure de production de l'ordent HYPERRATE, figure de production de l'ordent HYPERRATE, figure de grammaire. HYPERRATE, figure de grammaire. HYPERRATE, figure de production de l'ordent HYPERRATE, d'ordent HYPERRATE, d'orde

que l'on fait aux trouspes qui sont en route. Erroz. Exrasz, ravissement que son débiteur lui a

d'esprit, suprenion des sens causée par une des sens causée par une forte contemplation. Firsus (105), petit poème qui tient de Firsus. V. les R. det. Honores. Honores. Honores. Le de cu. l'acce (106). Haves (106).

Hydre (104), serpent d'un carrosse ou d'un

(104) Hydre. Plusieurs écrivains nut fait ce mot
asculin. Foltaire, cotre autres, a dit:

IMPÉRIALE, dessus

De l'Hydre offreux les têtes menaçantes Tombent à terre et toojnurs remissantes, N'effrayoient point le fils de Jupiter,

HUILE. V. les R. det.

Voici comment s'exprime Domergue (p. 351 ds ses Solut. gramm.) sur cette infraction de l'usage, et das décisions de l'Académie, et de tous les lezim cographes, qui font ce mot féminis.

Cest évidenment le feminin latin hydra qui nous e donné le feminin hydra. Pourquni le masculin latin hydras se nous donneroit-il pas hydra masculin? Les poètes suroient plus de latitude, et les deux genres suroient chacun en leur feveur une rations acalegus.

Sens duote Voltairs, et les autres écrivains qui ont donné le geure masculin à hydre, ne pensoient point à ce vers letin :

Frigida limnsis teclusa poludibus hydra.

Mais à celui-ci :

Lernœus turbé capitam circumstetit hydrus.

Quoi qu'il en soit, l'usage s'est déclaré pasitives ment pour le genre maseulin.

(165) lorans il y a des autem qui font or not massilin, et à states qui le font feminic l'Acon démas, dans les premières éditions de son Dictionnaire. l'indiquoit masculin; mais elle s'joutoit , sans faire aucus référitos, que quelque-una s'en servoient au féminis. Beideux e dit: les idiplée les plus courts, et une lédyant ledylle. Cependau: l'Acodémus (éditions de 176 et de 1798) et l'unage actet en les idonnes plus que le féminis.

(106) laum est constamment du féminin, quoi-

| v. Die Genre lat                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | 5 Substantifs.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| cartes. INSULTE ISSUE. JUJUBE. JUJUBE. LAIDERO Rem. déta LIMITES. I.OSANGE métric: figa côtés égau deux angl | (107).  K. Voy. les chées.  , t. de géo= ureà quatre x, et qui a cs aigus et                                | i féminins.  neuse dont on fait une couleur jaune.  Obs., poème divisé en strophes.  Orraz (109).  Oig.  Omoriurs, os plat et large de l'épaule.  Orale, pierre prés cieuse de diverses couleurs très-vives, | nuit, grand aigle de<br>mer. Oroux, débauche de<br>table. Oritzame, étendard<br>que faisoient porter<br>les anciens rois de<br>France, quand ils als<br>loient à la guerre. Ouatr, espèce de<br>coton fin et lustré. | Vienx mot<br>Pédale,<br>qui, pour<br>sert à faire<br>et des bém<br>le piano,<br>le son.<br>Paémice<br>Paimevé<br>Réglissi<br>Salaman |  |
| I.osange<br>métrie: fig<br>côtés égau<br>deux angl<br>deux autre<br>Mésangs<br>Nacae,<br>au-dedans           | , t. de géo=<br>ureà quatre<br>x, et qui a<br>es aigus et<br>es obtus.<br>(108).<br>coquillage<br>duquel se | ORGLÉE. OFALE, pierre prés ciense de diverses                                                                                                                                                                | France, quand ils ale<br>loient à la guerre.<br>OUATE, espèce de                                                                                                                                                     | le son. PRÉMICES PRIMEVÉ RÉGLISSE SALAMAN du genre d SANDARA SENTINEL les Rem.                                                       |  |
| trouvent l                                                                                                   | es perles.                                                                                                  | des lois de la vision                                                                                                                                                                                        | manière à nouveir                                                                                                                                                                                                    | Course (                                                                                                                             |  |

des lois de la vision

en genéral. - Appa=

rence des objets vus

ORFRAIR, oiseau de

dans l'éloignement.

que Ronsard (Ode 12, 1.5) l'ait fait du masculin. (107) INSULTS. Ce mot, dont on ne doit aujonr = d'hui faire usage qu'au féminin, étoit autrefois masculin. Bouhours, Fléchier lui ont donné ce genre, et l'Académie, au commencement du siècle dernier, le faisoit mesculin, en avertissant que plusieurs l'employoient au féminio.

#### Boileau a dit dans le Lutrin :

Ozskovas,fém. plur.

Ocas, terre ferrugi-

Funérailles faites avec

pompe.

Évrard seul , en un coin prudemment retiré . Se croyoit à l'abri de l'insulte sacré. (Chant V.)

Deux puissants canemis...... A mes sacrés autels faut un profanc insulte.

(Chant VI.) (108) Mésaxon. Tréroux marque ce mot mascu:

lin et féminin; msis l'Académie, Féraud, Wailly, ete., ete., se sont décidés pour le féminin. (109) Orran. Ce mot étoit autrefuis masculin. Riche/et fait observer que M. de Sacy lui a donné ce geure dans sa traduction de la Bible; et Racine a dit (dans Bajszet, act. Ill, sc. 7) :

Ah! si d'une autre chaîne il n'étoit point lié . L'offre de mun hymen t'eut-il tant effreye, L'eut-il refusé mema aux dépens de sa vie ?

Cependant, dit Geoffroi, il étoit si aisé à Racine d'en faire usage an féminin qu'on ne peut donter de son intention; et alors pent-être la volonté expresse de ce grand écrivain sera-t-elle de quelque poids ponr un grand nombre de nos leon teurs.

PÉDALE, mécanique auche de qui, pour la harpe, sert à faire des dièses étendard et des bémols, et, pour t porter le piano, à modifier rois de nd ils ale le son. PRÉMICES. nerre. PRIMEVERE (110). pèce de RÉGLISSE, V. les R.d. lustré. SALAMANDEE, reptile du genre des lézards. SANDARAQUE (111). SENTINELLE. Voyez gros oimanger. u de boue les Rem. détachées. SPIRALE parée de manière à STALLE (212). pouvoir contenir des liqueurs. TARE, t. de commer= PAROI, cloison mas ee; dechet qui se rens connéc. contre sur le poids, la Parois, membranes. quantité ou la quali-Onant à nous, nous ne partageons pas l'opinion

aigle del Pécune . argent.

Vieux mot.

de ee critique éclairé; et quelque imposante que soit l'antorité de Racine, nous ne pensons pas qu'elle puisse l'emporter, dans l'esprit des lecteurs, sur l'ussge établi et généralement sujvi aujonra d'hui. An surplus, il scroit possible que ce grand poète n'eût point commis nac semblable incorrection. Ne se ponrroit-il pss que Racine, par une ellipse assez hardie, eut voulu faire rapporter le participe refusé à hymen? et en effet, ce rapport paroit assex naturel; l'offre de mon hymen l'eutil tant effrayé ; et eût-il refusé cet hymen même aux dépens de sa vie ?

(110) Panenvian. Saint-Lambert, dans son poème des Saisons, a fait co mot masculin :

L'odorant primevère élève sur la plajne Ses grappes d'un ur pile et sa tige incertaine.

Mais l'Académie et tous les lexicographes le

( Le Printemps. )

marquent feminin. (111) SANDARAQUE. Richelet fait ce mot masculin; mais l'Académie, Trévoux, Wailly, Gattel, M. de Buffon, et l'usage actuel ne lui donnent que

le féminin. (112) STALLE. On faisoit autrefois ce mot masculin au singulier et au pluriel; on l'a fait ensuite féminin, et quelques-uns ont continué de le faire masculin an pluriel. De la , quelques grammairiens timides ou minutieux ont donné les deux genres à ee nombre, et out converti la fante en règle. Stalle est féminin au singulier et an pluriel.

#### Substantifs féminins.

| té des marchandises. | TUILERIES.           |
|----------------------|----------------------|
| TENEBRES.            | Unbanité, politesse  |
| THÉRIAQUE. Voy. les  | que donne l'usage du |
| Remarques détachées. | monde.               |
| Tige.                | URNE, vase antique.  |
| TOUSSAINT (113.)     | Using, tout établis- |

## ARTICLE II.

#### DU NOMBRE DES SUBSTANTIFS. Les noms communs qui conviennent à

chaque individu, à chaque chose d'une même espèce, peuvent être pris en diverses façons. On peut les appliquer à un des individus,

à une des choses auxquelles ils conviennent; Ou bien les appliquerà plusieurs individus, ou à plusieurs choses.

Pour distinguer ees deux sortes de mas nières de signifier, on a inventé les deux nome bres : le singulier et le pluriel.

Le Nom propre , n'étant qu'nn nom de fa= mille, un nom qui distingue nn homme des autres hommes , une chose des autres choses, ne peut être susceptible de l'idée accessoire de pluralité.

Si l'on trouve des exemples où le Nom propre soit mis comme le nom appellatif avec le s , lettre caractéristique du pluriel , c'est, ou parec que ee nom n'est plus le nom pro=

(113) On dit la Toussaint, et c'est manifestemeut l'ellipse qui autorise le genre fémiuin ; l'esprit la remplit ainsi : la fête de tons les saints, de Toussaint. C'est donc à cause du mot fête que le aubstantif prend l'article feminiu. On dit de même la Noël, la Saint-Jean, quoique Noël et Saint-Jean soient du masculin. Mais faut-il dire : la Toussaint est passé on passée; je vous paierai à la Saint-Jean prochain on prochaine? Requard dit: à la Saint-Jean prochain. Cependant prochain ne modifiant pas Saint-Jean, muis la fête, on doit dire : Je rous paierai à la Saint-Jean prochaine, et par conséquent, la Toussaint est passée. Daus tous les exemples de cette nature, c'est la fête que l'esprit considére ; c'est donc an mot fête que doiveut se rapporter tous les modificatifs. (Domergue, p. 83 de son Manuel. ) (114) L'Antonomuse est une figure de rhétos

rique par laquelle on emploie un nom commun ou appellatif, à la place d'un nom propre; ou bieu un nom propre à la place d'un nom commun ou appellatif. Exemple d'un nom commun, pour un Non PROPRE.

Les mots philosophe , orateur, poète , père ,

Substantifs féminins

sement dans lequel on Usur, intérét illé= emploie des machines galdel argent. — De= pour allèger la fatigue périssement qui arrive des travailleurs , et aux hardes, aux meupour diminuer la maind'œuvre. Virker. d'œuvre.

pre d'un individu, mais le nom propre d'une classe d'individus; ou bien , parce que ee nom est un nom propre employé par Antonomase (114), c'est-à-dire pour un nom commun ou appellatif, à l'effet de désigner des individus semblables à eeux dont on emploie le nom propre.

Dans le premier eas, si on dit les Henris, les Bourbons, les Stuarts, les douze Césars, c'est par la même raison que celle qui fait dire les Français, les Allemands, les Chame penois, les Bourguignons; chacun des noma Henri, Bourbon, Stuart, Cesar, n'est plus le nom propre d'un individu, il est devenule nom propre d'une classe d'individus : ce sont des elasses dont tous les individus ont un nom commun. Les Romains discient au pluriel Julii , Antonii , Scipiones , tout comme ils disoient Romani , Afri , Aquitanes. Ce sont des noms propres de collections que nous rendons aussi en français par le pluriel quand nous les traduisons.

sout des noms communs : l'Antonomase en fait des noms particuliers qui équivalent à des noms propres.

Aiusi, les Latins discient : le Parassorus , pour Aristote; l'ORATROR, pour Cicéron; le Potre, pour Virgile; le Carthaoinois, pour Annibal.

La Ligue disoit : le Biannois, pour Henriquatre.

Et nous, nous disons : Le Père de la Tracédie PRANCAME, DOUT Corneille ; LE FARVLISTE PRANCAME . pour La Fontaine; LE CYONE DE CAMBRAS, pour Fénélon ; L'Amels on MEAUX, pour Bossuet.

Exemple d'un Nom propre, pour un Non connun.

Néron , Mécène , Caton , Zoile , Aristarque sont des Noms propres ; l'Antonomase en fait des noms communs.

C'est sinai qu'on appelle un prince cruel, un Nanos ; un homme puissant qui protège les lettres, un Mictus: un homme sage et vertueux, na Cam ron; un critique passionné et jaloux, un Zoice; le modèle des critiques, un Anistanque.

Dans le second cas, si Beauzée a dit et écrit : Les Conneilles sont rares ;

Massillon (sermon du dimanche des Rameaux):

Donnez-moi des DAVIDS et des PHARAORS. amis du peuple de Dieu, et ils pourront avoir des NATHANS et des JOSEPES pour leurs minis» tres :

Boileau (Discours au Roi):

Oui, je sals qu'entre ceux qui t'adressent leurs veilles, Parmi les Pelletiers on compte des Corneilles ;

Le même (Epître au Roi) :

Un Auguste aisément pent faire des Virgiles ;

L. Racine ( Poème de la Religion, chant VI) :

C'est per eux (les chrétiens) qu'on opprend à resm pecter les rois. Et que même aux Nérons on doit l'obéissance ;

Le même (chant VI) :

L'exemple des Catons est trop factle à suivre ; Liche qui veut monrir , coursgeux qui peut vivre ;

Voltaire (Epitre à Boileau) :

Aux siècles des Midas un ne volt point d'Orphées ; Le même (Préface d'Œdipe) :

Je placerai nos Despuéaux et nos Racines à côté de Virgile pour le mérite de la versifie cation:

Le même (Variantes sur les événements de 1 744) :

Louis fit des Botleaux , Auguste des Firgiles; Le même (Discours sur la tragédie de

D. Pèdre , édition de Kehl) : Ceux qui ont écrit l'histoire en France et en Espagne n'étoient pas des TACITES.

Delille (Epitre à M. Laurent) : Louis de ses regards récompensoit leurs veilles :

Un coup d'axil de Louis enfantoit des Corneilles ; Dorat (poème de la Déclamation, chant II) :

Qu'un Molière s'élève , il naîtra des Barons ;

C'est parce que tous ces Noms propres sont employés figurément : les Corneilles pour de grands poètes; les Davids, les Phas raons pour de grands rois; les Nathans, les Josephs pour des ministres intègres, éclairés; les Pelletiers pour de mauvais poètes, etc. etc. , et qu'alors ces Noms propres, ainsi employés our des dénominations communes ou appel» latives qui sont susceptibles d'être mises au pluriel, ont dù en prendre la marque caracteristique.

Ainsi , à l'exception de ces deux cas, de ces deux motifs, tant qu'un nom reste Nom propre, il ne peut, comme nous l'avons déjà dit, prendre la marque du pluriel, quand bien même il désigneroit plusieurs personnes portant le même nom.

Mais s'il n'est pas permis de donner au Nom propre la marque du pluriel, l'usage est de la donner à tout ce qui y a rapport. On écrira done :

Les deux Corneille se sont Distingués dans la république des lettres : les deux Cicknon ne se sont pas également ILLUSTRES.

Cette phrase , qui est de Beausée, se trouve ainsi ores thugraphice dans l'Encyclopédie méthodique; et MM. Boinvilliers , Maugard , Caminade , Chapsal , Jacquemard, Laveaux, Roussel de Berville, Domairon et d'antres Grammairiens modernes, l'ant citée à l'apes pui de leur apinion sur la manière d'écrire les noms propres en pluriel.

Vous ovez pour vous les vœux des trois GUILLAUME.

(Lettre de G. Budée à Érasme, rapportée dans l'hist. de François (er. )

M. l'abbé Le Bouf a distingué deux ALAIB, l'un évêque d'Auxerre; l'autre religieux de Citeaux.

( Gaillard , Histoire de Prançois 1er, t. V. p. 20.) Quaire Methusalem bont à bont ne pourroient

Mettre & fin ce qu'un seul désire, (La Fonteine, Fable des deux Chiens et l'Ane mort.)

Les voyages me mirent à portée de faire quelques connoissances; celle des deux Bam BILLOT, etc.

(J .- J. Rousseau , Confessions , Hv. V.) L'Espagne s'honore d'avoir produit les deux Sentove, Lucain, Pomponius, Columelle. Martial , Silius Italicus , Hygin , etc.

(M. Raynouard , Origine et formation de la langue romane.)

Jamais les deux CATON n'ont autrement voyagé, ni seuls ni avec leurs armées. ( J .- J. Rousseau, Lettre à d'Alembert sur son ar-

ticle Genève , page 152 , édit. de Didot , 1827.) Rodr. Orgognès conseilla à Almagro de

faire mourir les DEUX PIZABBE qu'il avoit en= tre les mains. ( Suard , Hist. d'Amér. , l. VI, p. 391.)

Hélas! c'est pour juger de quelques nouveaux airs, On des deux Poinsinet lequel fait mieux les vers.

Des deux Richelieu sur la terre Les exploits seront admirés.

( Volt. , Ép. au due de Richelieu. )

(Rulhières.)

(115) Les Visconni, ducs de Milan, porm toient une givre dans leurs armes. (L'Académie, an mot Givre.)

Parce qu'aucun des Noms propres n'est, dans ces phrases, employé figurément; que chacun d'eux rappelle l'idée de plusicurs personnes, mais de plusicurs personnes portant le même nom, et qu'enfin, chacun de ces noms restant Nom propre, on n'a pas dû en changer la forme.

Il arrive quelquefois que les poètes et les orateurs font précéder de l'article les, les Noms propres qui ne désignent qui no dissipation de individu. Cet un irrégularite ou du noils de l'un mouvement oratoire, où le génie de l'écriuin, pour sista dire bors de liminente, croit s'exprimer avec plus de force, en empoyant le signe de pluriel, lors même qu'il ne s'agit que d'une scale personne, comme de Nevariune de Darmuse; au nateur

Il manque à Campiston, d'ailleurs judiscieux et lendre, ces beautés de détail, ces expressions heureuses qui font l'eme de la poésic et le mérite des Houkers, des Vingus, des Taser, des Muton, des Pore, des Con-Rellat. des Raciers, des Bollato.

Unc lieence qui fait naître une beauté se pardonne aisément.

(115) M. Lemare (page 17 de son Cours théor., etc.) rondroit que l'on écrit i rece la lettre cernetéritique du pluriel, les deux Torquin, les deux Cotone, les deux Rocieus, les deux Corneilles, les deux Borieus, les deux Corneilles, les deux Mormeracie, parce que, selon lai, les mote Torquines, Cotone, etc., quoique d'uns même famille, quoique de un même nom, servent à désigner plusieurs individus dont le nom doit, par cela seul, être pluriliés.

Mais il nous semble que cette opinion n'est pafondée; dans ces phrases, la nom ne doit pas prendre la «, marque caractéristique du plurid; parce que ce non ly set mojoly», a jar emphase, parce que ce non la vente mojor, a par emphase, propre. Cest un non de familie qu'en se peut padégarer. Torquies a l'emplese, a Celen et Catense ne sont pas les nons d'une nême (amilie; conche quements, quoign par ple de ploiseur Torquies, de plusieure Caten, ou duit écrire : les deux de plusieure Caten, etc. audit écrire : les deux plariel.

Ajoutons à ces motifs cenx que donne Laveaux. Ces Noms propres sont appliqués à plusieurs individus, mais chaque nom représente par l'hi-même chaque homms suquel on ne l'applique que comme L'abbé Collin a pu dire anssi, en parlant des oraisons funèbres de Fléchier :

Là brillent d'un éclat immortel les vertus politiques, morales et ehrétiennes nes Le Tellier, pes Lamoignon et nes Montausier. Parce qu'éprouvant cette émotion qui rend le style figuré, sa manière de s'caprimer est en harmonic avec sa pensée.

Mais dans cette phrase: Nou n'avon point parmi nos auteurs modernes de plus beaux génies que 11s Racine et 11s Boileau. Comme il n'y a ici ni mouvement oratoire, ní elégance, il est certain qu'il cui tét plus correct de dire: Noun n'avon point parmi nos auteurs modernes de plus beau génie que Rictine et Boulka

À l'égard des nome substantifs qui sont communs ou appellatifs, on bien qui sont mis dans cette classe, il sembleroit que, par leur nature, ils dussent tons être employès aux deux nosphres; il en est cependant plus sieurs qui ne s'emploient qu'au singulier, et d'autres dont on ne se sert qu'au pluriel.

## Substantifs qui n'ont pas de pluriel.

1º Les Noms de métaux considérés en eux-mêmes: or, argent, plomb, étain, fer, cuivre, vif-argent, bismuth, zinc, antimoins, etc. (116).

un seul individu. Quand on dit les deux Correille, les deux Scipion, il y a clipse; o'est comme si l'on diocil les deux hommes, les danx individus qui portent chacun le Nom propre de Corneille, de Scipion, est alore le pluriel tombe sur le mot hommes on sur le mot individus, et nullement sur le mot Correille ou sur lem ost Scipion, qui par conséquent ne doivent point prendre le signe caractéristique du ploriel.

Cette opinion est d'entant plus fondée qu'elle se trouve entièrement conforme à celle de Beausée, de Wailly, de M. Jacquemard, de M. Boniface, de plusieurs antres Grammairiens; et, comme on l'a vu, à celle de l'ottaire, de M. Raynouard, de J.-J. Rousseou, de Marmontei, etc., etc.

(116) Ossavarios. Si les soms de métaux es d'arometes ne s'emploient point an pluriel, v'est parce qu'ils signifient, chacun, une seuls substance composte de plusicurs parties; on, si l'on veut, parce qu'ils éslegient comme individelle la masse de checun de ces métaux et de ces aromates; leur som est, à la vérité, le nom d'une espèce, mais d'une espèce considère i udividentlement, et mais d'une espèce considère i udividentlement, et

qui ne renferme point d'individus distincts. En effet, quand on les considère comme mis en

2º Les aromates : le baume, la myrrhe, le storax, l'encens, l'absinthe, le genièvre, etc. 3º Les Noms de vertus et de vices, et quel» ques noms relatifs à l'homme physique et à

cenvre, divisés en plusieurs parties, et qu'on y distingue des qualités qui permattent de les ranger dans différentes classes, alors ils prennent un pluriel, et le nom devient un nom comman ou appellatif: des ors de couleur, des fere aigree, les plombe d'un bâtiment.

En aucune langue, dit Voltaire, les métaux, les aromates , n'ont jamais de plariel. Ainsi , chez tontes les nations, on offre de l'èr , de l'encens , de la myrrhe, et non des ors, des encens, des myrrhes. (Comment. sur Pompée de Corneille. acto 1 , vers 127.)

(117) AMESTURE. Co mot a copendant un pluriel, mais c'est aculement au figuré : et alors il signifie , sentiments pénibles et douloureux.

Dieu noue détache des trompeuses douceure du monde par les salutaires amentemes qu'il y mêle. (Le P. Thomassin.)

(L'Academie , Fernud , Gattel , Laveauz , etc.)

(118) Annun. L'Académie dit : les arandes ardeurs de la canicule, et Trévoux : les ardeurs du soleil sous la lique cont tempérées par les vents frais de la nuit. - Ce sont les seuls cas où l'on puisse, dans le sens propre, employer le mot ar deur au pluriel.

Les poètes qui se servent de ce mot au singulier et au pluriel pour amour, consultent principales ment les besoins de la mesure ou de la rime :

Il n'est plus temps : il sait mes ardeurs insensées. ( Recine , Phidre , sets III , sc. L.)

Penses-in que , sensible à l'honneur de Thèsée. Il lui cacha l'ardeur dont je suis embrasée? ( Ibid., III, se. 1. )

Je ne prétends point blamer ce grand écrivain , mais je crois qu'on ne doit pas l'imiter en ceci dans la prose, où la même gêne n'existe pas. (110) Bassessa. Quand ce mot signific sentiment

bas, état bas, il ne se dit point au pluriel :

Le maître qui prit soin d'instruire ma jeunessa Ne m'a jamais appris à faire uoe bassesse. (Corneille.)

Quand il se dit des actions qui sont l'effet de ce sentiment, on peut t'y employer : Les hommes corrompue sont toujours prêts à faire de telles (Flechier.) bassessee.

(120) Braure. Autrefois on employoit indifferemment le mot beauté au plariel et an singulier, lorsqu'on vouloit parler des qualités ou de la réunion des qualités d'une personne qui excite en nous de l'admiration et du plaisir ; mais aujourd hui on ne le met plus en ce sens qu'au singulier.

l'homme moral: l'adolescence, l'ameriume (117). l'ardeur (118), la bassesse (119), la bile . In beauté (120) . la bonté (121) . la bien= séance (122), le bonheur (123), la capacité,

Voulont parler des détails qui concourent à former la beauté d'un tout, on des perties d'une chose qui sant belles, quoique les antres ne le soient pas, le mot éeguté se met au pluriel : il est bien difficile de décrire toutes les anauxes qu'il y (L'Académie.) a dans cette ville.

Cependant , quoiqu'on dise les beautés d'un ouvrage, on ne peut le dire d'un auteur. On dira : les beautés de l'Énéide, mais on ne dira point les beoutés de Viraile.

Beauté se dit aussi quelquefois au pluriel, dans un seus indéfini : il y a des beautés de tous les

temps et de toutes les nations. Ses onvrages , tont pleins d'affreuses vérités , Étipoèlent pourtant de sublimes bequies.

( Boileau , Art post. , cb. Il. ) Ciel ! quels nombreux essaims d'innocentes beentes! (Racine , Ath. , I, 1. )

C'est aux gens mal tournés, c'est aux amaots vulgaires, A brûler constamment pour des bequtés sévères.

(121) Borrá. On l'emploie quelquefois au pluriel, mais alors il ne signific plus simplement la qualité appelée bonté , mais ses effets , ses témoignages. ( Le Dictionnaire critique de Féraud. )

Chnisisses des suje ta dignes de vos bontes. (Corneille.)

Oà sont , Dieu de Jacob , tes satiques bontés ? ( Racine , Athalie , set. IV , sc. 5.)

(122) Bussiance. Quand on veut parler d'une chose que l'on trouve utile et commode, d'une chose dont on s'arrangeroit , le mot bienséance n'a pas de pluriel.

Lorsqu'il est question de la convenance, da rapport de ce qui se dit, de ce qui se fait, avec ce qui est dù aux personnes, à l'age, au sexe, et avec ce qui convient aux usages reçus et aux mœurs publiques, ce mot s'emploie au singulier : On peut rire des erreurs de la munidanca. (Pascal.)

... La soine demande une execte reison ; L'étroits bienseance y vout être gardée.

( Boileau , Art poét., eh. II.) Souvent ansai il se dit an pluriel : les auxestances sont d'une étendue infinie : le sexe, l'âge, le caractère imposent des devoire différents. ( Belle-

gorde.) Le Tasse ne garde pas aussi exactement que Virgile toutes les amenianess des mœure, mais il

ne e'égare pas comme l'Arioste. (Bouhoure.) Les devoire du christianième entrent dans les accessivaces du monde poli. (Massillon.)

(123) Bonnern. L'Académie (p. 526 de ses Oba serv.) décide que ce mot s'emploie ordinairement le chagrin (124), la chasteté, la charité (25), la colère (126,)la captivité (127), la clarté 128),

an siogulier: cela est vrai; mais elle auroit dù ajouter que, quand il se dit du mal qu'on évite, du bien qui arrive, il prend très-bien le pluriel. On lit dans Maricaux : De combien de petits nonnavas l'homme du monde n'est-il pas entouré! Et l'Aca= démie (dans son Dictionnaire, édition de 1798 ), Th. Corneille et Trévoux disent positivement

qu'en ce sens , le mot bonheur a un pluriel. (124) CHAGRIN. Dans le sens d'humeur, dépit, colère, ce mot n'a pas de pluriel; il ne le prend que daoa le seoa de peine, affliction, déplaisir :

Les CHAORES montent sur le trône et vont s'osseoir à côté du souverain. ( Massillon.)

Oni , Lamoignon , je fuis les chagrins de la ville. . ( Boileau , Épitre VI. )

(125) CHARITÉ. Lorsque ce mot signifie l'amour que nous avons pour Dieu, co pour notre prochain en vue de Dien, il n'a point de pluriel. La fin de la religion , l'ame des vertus , et l'abrégé de la loi , c'est la charri (Bossuet); mais pour exprimer l'effet d'une commisération , soit chrétienne , soit morale, par laquelle nous secourona notre prochain de notre bien, de nos conseils, etc., on dit faire la charité, faire des cuantes, de grandes enanités. - On dit aussi prêter des enanités à quelqu'un , pour dire le calomnier : lorsque le pere Lachaise out cessé de parler , je lui dis que j'étois étonné qu'on m'eût prêté des cuantris auprès de lui. (Boileau, Lettre à Racine.)

(\$26) Contax. Corneille et Molière ont employé ce mot an pluriel.

> ( Pompée, l, 1. ) (LesFicheux, III , 1.)

Pressé de toutes parts des colères célestes. .... On m'aecable, et les astres sévères Ont contre mon amour redoublé leurs colères,

Colores an pluriel est un latinisme. Virgile a dit : attollentem iras, et tantane animis calestibus irce! En français colère ne s'emploie qu'an siognlier : on ne dit pas plos des colères que des cour-

On dit pourtant quelquefois, dans le langage familier, je l'ai vu dans ses corenzs, dans des contant affreuses : c'est qu'ici colère est pour accès de colers.

(127) Caprivirá. Bossuet a employé ce mot an pluriel : s'élever au-dessus des carrivirés où Dieu

la conduite (129), la connoissance (130), la considération (131), le contentement (132), le

permet que nous soyons à l'extérieur; cela n'est pas du gout d'anjourd'hui.

(Féraud et M. Laveaux.) (128). CLanté. On se sert quelquefoia de ce mot an pluriel dans le seus de lumières ; mais ce n'est

qu'en poésie : Étrange aveuglement !... éternelles clartés !

(Corneille, Polyeucte, acte IV, sc. 3.)

C'est à nons de chapter , nous à qui tu révèles Tes clartes immorteiles. (Racine , Athalia , acte II , sc. 9.)

> .....Ce Des Barreaux qu'on outrage S'il n'eut pas les clartes du sage, En eut la cœur et la verto.

(Voltaire , Ode sur la Paradis.) Mais, sans les clartes tacrées,

Qui peut connoître, Seigneur, Les foiblesses égareus Dans les replis de son cour? (J.-B. Roussenu , Ode II, l. L)

(129) Connurra. Ce mot n'a de pluriel qu'en termes d'hydraulique ; alors il se dit des tuyaux qui conduisent les caux d'un endroit à un antre. (#30) Connocanaca. Ce mot n'a un pluriel que goand il se dit des relations de société que l'on forme on que l'on a formées avec quelqu'nn; ou bien encore quand on parle des lumières de l'esprit :

On prend pour des amis de simples connoissances; Mais qua de repentirs suivent ces imprudences ! (Grasset . le Méchant , act. IV , sc. 4.)

Les vieilles convousances valent mieux que les nouveaux amis.

(Mad. du Deffant.) Dans le monde on a beaucoup de connousances

et peu d'amis. (Mad. de Puisieux.)

Démosthènes se remplit l'esprit de toutes les CONNOMINATION qui pouvoient l'embellir. (Le P. Rapin.)

(131) Consunéaurion. Dans le sens de raisons, de motifs qui cogagent à prendre tel on tel parti . à faire telle ou telle chose, on peotemployer oc mot an pluriel; daos toute antre signification, il ne se dit qu'an singulier.

It y a été obligé par de grandes considénations, par des comminations d'honneur et de probité. (L'Academie.)

(132) CONTENTAMENT. On dit à plusieurs personnes, ou de plusieurs : votre contentement , leur coucher, le lever (133), le courage (134), la contrainte (135), la curiosité (136), la douceur (137), la décence, le désespoir (138), l'encens,

contentement, et non pas vos contentements, leurs contentements, comme le dit Racine :

Cherches

Tout ce que pour jouir de leurs contentements, etc.

L'Académie en blame l'usage dans Corneille : Et que tout se dispose à leurs contentements.

(133) Concesa. Lavan. Les satronomes distinguent trois equachers et trois levers des étoiles : le com-

mique, l'achronique, et l'héliaque. Ainsi dans ce cas coucher a un pluriel.

(154) Coranas. On peut l'employer au pluriel.

en poésie, et dans le discours éleré, quand on lai donne le sens de comer, d'ame; ou bien encore quand on le personnifie, pour lui faire signifier les hommes courageux.

Ce grand prince calma les courann émus. (Bossuet, Or. fun. du prince da Condé.)

Homère aux grands exploits suima les courages. (Boileau , Art poét., ch. IV.)

Soumettes-lui les fiers courages Des plus nubles peuples du Nord.

Gresset, Ode au roi Stanislas.)

Les grands counsons ne se laissent point abattre

par l'adversité.

(155) Corrasves. Co not n'a de plurial qu'en ternes de jurisprudence; coprudant Bassust s dit: Par ses soirs, le mariage deviendra si libre, qu'il n'y cura plus à as plaindre de ses corrasverns et asse incommodités. — Contraintes et pris ici pour diverses sortes de glues, et nous sommes d'avis qu'il lait un bel effet.

(136) Cassouré ne se dit an pluriel que lorsqu'il signife, choses rares, extraordinaires, parmi les productions de la natare on des arts; en ce seas même, mais fort rarement, on le dit sassi en simgulier: Cet homme donne donne a la crancerri, ce qui vent dire, dans la recherche des curiorités.

(137) Doscum ne se dit en pluriel que dans le sens figuré ; on bien encore dans le sens de peroles galantes : dire, conter des douceurs à une femme.

Ce sout les donceurs de la vie

Ce sout les donceurs de la vie Qui faut les horreurs du trépas.

(Quinault.)
La vie privée o ses poscesses.

(L'Academie.)

(138) Diserross. On n'emploie plus anjourd'hui ce mot an pluriel, il feit pourtant un très-bel effet.

Et tu verras mes feux, changés en juste horreur,

l'enfance (139), l'espoir (140), l'expérience (141), l'esprit (142), la félicité (143), la fiern

Armer mes désespoirs, et hiter me fureur. (Corneille, Andromède, V, 1.)

Et par les *désespoirs* d'une chaste amitié Nous aurions des deux camps tiré quelque pitié. ( Le même, Horace, III , 1.)

Mes diplaisies, mes craintes, mes douleurs, mes convicties que mon diplaisir, ma crainte, etc. Pourquoi ne pourroit-on pes dire mes désespoirs, comme on dit mes espérances? Ne peul-on pas déceptère de plusieurs choese, comme on peut en peut de pas deseptères de plusieurs choese, comme on peut espèrer de plusieurs? (Foltaire, Remarques Corneilles.)

(139) ENTANCE. Ce n'est qu'au figuré et dans le sens de puérilité, action d'enfant, qu'il peut se dire au pluriel.

(140) Esrea. Ce mot ne s'emploie qu'en singulier; copendant Foilure s dit: Alors je recis en moi-même les doux usrous, les bizarres pensers; et Scuders; On ne peut trouver que des charmes chimériques à coupier, et à être saus esses agild de mille usrous trompeurs; mais ces écrivsins

Observer que le seus propre de ce mot ne regarde que les choses qui sont à venir; Racine l'e sppliqué à des choses présentes :

...... Me cherchiez-vous, Madams , Ua espoir si charmant me seroit-il permis?

sont bien sucieus pour faire autorité.

Pour mieux comprendre le défaut de propriété dans l'emploi de ce mot, il n'y a qu'à mett e la phrase en prose : Madame, me servit-il permis

d'espèrer que vous me cherchiez ? (D'Olivet, Rem. sur Recipe.) Cette observation est la même que celle que nous faisons aux Rem. détachées sur l'emploi du mot

espérer.

(161) Exriauseca. Ce mot ne se dit an pluriel qu'en physique, en methématiques et en médecine. La physique et la médecine ou besoin d'être aidées par les exriausecus que le hasard seul fait souveau mâtre. (Fontenelle.)

(149) Espart. Ce mot employé pour seus, sentiment, se dit au pluriel, surtout en poésie: Les asparts écoient émus, agités, timides, glacés, égurés, épardus.

Il se dit également en pluriel quand on vent désigner le personne, per rapport au caractère : c'est un de nos meilleurs ceprits.

On dit aussi de ceux qui se distinguent par l'am grément de leurs discours ou de leurs ouvrages, que ce sont de beaux esprits. té' (144), la flamme (145), la fureur (146), [ (149), l'haleine (150), le hasard (151), la gloiré (147), le goût (148), la haine

On appelle esprits forts les personnes qui voulent se mettre au-dessus des opinions et des maximes re-

Ecfin , esprit s'emploie au pluriel en parlant des genies , lutina , spectres , revenants. Des esprits

céléstes, des esprits immondes ; Et lorsqu'on veut designer ces potits carps légers, subtils et invisibles qui portent la vie et le senti= ment dans les parties de l'animal, et que l'on aper

pelle esprits vitaux, esprits animaux. Dans touto autro signification le mot esprit na

se dit qu'an singulier. (143) Fazzerra. Ce mot no se dit guère en prose

au pluriol, par la raison que c'est un état de l'ame, comme tranquillité , sagesse , repos. Cependant l'asage et l'Academie ont consacré cetto phrase ; Les félicités de co monde sant peu durablos.

Mais la poésie , qui s'élève au-dessus de la prose, permet le pluriel.

Jouissea des félicités Qu'ont mératé (") pour vous mes bontés secourables. ( Rousseau , Ode XIV, I, 1.)

Que vos félicités , s'il se 'peut , soient parfaites, ( Vultaire , Zaire , acte I , sc. 1. )

Allons apprendre an roi pour qui vous combattes , Mon crime, mes remords et mes félicités.

(144) Franzi ne s'amploie pas en pluriel; ou dit de plusieurs personnes: leur fierté, et non pas lours fiertés ; ainsi le bruit de ses vizaris, at si de ses ruaria, que l'on trouve daes Molière, sont contro l'usage.

(145) FLAMWE. Ce mot, pris pour la passion de l'amour, étoit autrefois employé par les poètes au pluriel, mais à présent il ne se met qu'au singulier; cependant, dit Voltaire, à l'occasion de ce vers de Pierro Corneille :

....L'ardeur de Clarice est égale à vos flammes.

( Le Menteur, Ilt. 2.) pourquoi ne diroit-on pas à vos flammes, aussi

bien qu'à ros feux, à ros amours? (146) Fonnon. L'Académio ne donno pas un seul exemple où ce mot soit employé an pluriel, co qui sembleroit indiquer qu'il ne doit l'être qu'au singulier; néanmoins comme de très-bons écrivains

Ponrquoi demandes-vous que ma bonche reconte Des princes de mon sang les fureurs et la hoeta? (Foltaire , la Henr., ch. I. )

en ont fait usage :

(\*) Les entraves de la versification ont force Rousreau à violer le grammaire, qui demandoit mérites.

la honte (152), l'hymen (153), l'honneur

Voes voyant exposé aux fureurs d'une femme ( Corneille.)

... Défendez-moi des fureurs de Pharnace. (Racine , Mithr., I. 2.)

... A vos fureurs Oreste s'abandonec. ( Le même , Andromage , V, 5.)

> Il n'eût point eu le nom d'Augusta Sans cet empire henreux et juste Qui fit oublier ses fureurs.

(J.-B. Rousseau.)

et que d'ailleurs l'acception de ce terme au pluriel change un peu, puisqu'il marque plutôt les effets de la passion que ses degrés , il nous semblo que son emploi à co nombre est bon et même nécesse sairo.

(147) GLOERS. Ce mot ne se dit au pluriel qu'en terme de peinture, ponr des ouvrages représentant nn eiel onvert et Inminenx, des anges, des bienheureux, otc.

(148) Gour. Lorsque ee mot est employé pour signifier l'application à quelque objet particulier de la faculté de distinguer les saveurs, on do celle de juger des objets, il peut alors être mis au pluriel : Tous les cours ne so rapportent pas. En peinture, il y a autant de cours que d'écoles.

Gout preud anssi lo pluriel , lorsqu'il aignifie la prédilection de l'ame pour tels ou tels objets : La noture nous a donné des cours qu'il est aussi dangereux d'éteindre que d'équiser.

Hors de la le mot gou't no se dit qu'an singulier.

(149) HAIRE n'a point do pluriel quand il signifio la passion en général; mais il en a un quand il signifio les sentiments de baino qui ont quelque objet partienlier en vuo! Une parole mal interprétie, un rapport douteux, un soupçon mal fondé, allument tous les jours des names irréconciliobles. (Flichier.) - Les names particulières cédoient à la haine générale. ( Voltaire. )

Comblen je vais sur moi faire éclater de haines? ( Racine, Andromaq., HI, 7.)

(150) HALEISE. Ce mot no se dit des vents quo lorsqu'ils sont personnifiés ; alors c'est nue expression prise par analogie de l'haleine de l'homme, et elle s'emploie aussi bien au singulier qu'au pluriel: Les vents se turent , les plus doux zéphirs même semblérent retenir Luurs nalmurs. (Fénélon.)-Déjà les vents retiennent, LEUR BALEIRE fout est calme dans la nature. (Barthélemy.)

(154), l'inclémence (155), l'indécence (156), l'indignité (157), l'indiscrétion (158), l'ignos

. . . Des réphirs nouveaux les fécondes heleines Feront verdir nos bois , et refieurir nos plaines. ( Regnerd , Sat. coutre les Maris.)

Seulement au printemps, quaod Flore dans les plaines Faisoit taire des vents les bruyantes haleines. ( Boilean , le Lutrin , ch. II.)

(151) Hasann. Les poètes disent ce mot en plusriel en parlact des hasards de la guerre. Dans tont autre cas, hasard ne s'emploie qu'au singulier.

(152) Horrs. Corneille a dit, dans Pompée (acte Y, sc. 3):

Pont réserver m tête aux hontes d'un supplice.

Et dans Rodogune (acte IV, se. 3): ......Vous avez dú gardar le souvenir

Des hoetes que pone rous j'avois su prévenir.

Sur co dernier vers, l'alcuire fait cettermanque: a Le mot hante n'a point de ploriel, du moins dans le style noble; « ce qui fait voir qu'il ne le condanne pas dans le langege ordinaire; so fiet, l'éraud l'ain-mine trouve bonne cette phrase de La Bruyère: La plus brillante fortune ne mérite ni le tourneut que s'en donne, ni les humiliantions, ni les merza que j'estuie.

(153) HTMES. Ce mot est souveat employé en vers pour signifier le marisge; et on lui donne même quelquefois ee sens en prose. Fiere sous les lois de l'hymen. Ooand on perle du dieu qui présidoit an marisge,

il me se dit qu'au singulier; quand il se dit du mariage même, il peut se mettre en pluriel. L'ai vu beancoup d'Aymens, aucuns d'eux ne ma

tentent.
(La Fontaine, liv. VII, fable 2.)

(154) Bowers, signifant le sentiment de l'entime de non-mêmet, et le droit que nous erons à celle de nos semblables, fondé sur notre verta, n notre probité; on bies encore, signifiant la bouns opinion qu'ils ont de notre droiture, de notre courage, de notre intrépidité, Aonneur ne éemploie qu'au singulier.

courage, de notre intrepunite, Aonneur ne semploie qu'an singulier.

Mais se disant des démonstrations de respect, des marques de civilité, de politesse, des dignités, des décorations, des honneurs funèbres, il

Ne sacrifies pas votre sonnera pour arriver aux sonneuss. (De Bagny.)

se met en pluriel.

Ambitionnes l'uouseen et non les conneues.
(Guichardin.)

rance (159), l'ignominie (160), l'injustice (161), l'impuissance (162), l'impudence (163),

N'accordez jamais les sosseurs à coux qui n'ont point d'souvers. (La Beaumelle.)

(155) Incaturace. Molière, dans les Précieuses ridicules, a employé-ce mot au pluriel, mais o'est en pleisantant: Voudriez-cous, faquins, que j'exposasse l'embenpoint de mes pluines aux un extensions de la soison?

(156) lunicance. Ce mot ne se dit en générals qu'an singulier; cependant on le dit au pluriel, pour signifier des choses indécentes.

pour ugaire ouvrages de l'oltaire sont si rema plie d'exosexusa et de blasphémes, qu'en déshonon rant ses talents et sa vicillesse, il ne mérite, malgré en haute réputation littéraire, que l'indisonation des oms senées.

(Lo Philosophe du Valais.)
(157) Inmourré. Ce n'est que dans le sens d'ou-

trage, d'afroat, que l'on dit ce mot au pluriel. (58) Issuscatros. Quand on parle du vice de l'indiscrétion, on met toujour ce mot en ringulier, on dit de plusieurs personnes, on à plusieurs: Leur indiscrétion, votre indiscrétion.

Apprihendez tout de l'incusairson des amants heureux. (Vill.)

On ne le met an pluriel que quand on parle des

effets de ce vice, des actions, des paroles indiscrètes: On n'a vu que trop de ces malheureuses entretenir l'audience des unuscrivous de leure vice. (Patru.)

(159) losonance. Dans le sens de défant de connoissance, de manque de sevoir, ce mot ne se dit point au pluriel ;

L'ignorance vaut mienx qu'un savoir effecté. ( Boileau, Épitre IX.)

Pour être sage, une heureuse ignorance Vant souvent mieux qu'une foible vertu. ( Deshoulieres.)

Quand il se prend pour feutes commises par igoorance, on pent s'en servir. Bossuet a dit, en parlant d'un écrit: en y trouve autant d'sononances que de mots.

Boileau: Dieu a permis qu'il soit tombé dans des 1000anness si grossières, qu'elles lui ont attiré la risée des gens de lettres. Et l'Académie: Ce livre est plein d'unoannes

(160) IONOMINIA. Comme le mot indignité, dans le sens d'outrage, d'injore, ignominie s un pluriel : ainsi on ne pontra pas en faire

grossières.

Limprudence (164), l'impudeur (165), l'innoncence (166), l'ivresse (167), la jeunesse, le

nage dans cette phrase: Le temps ne souroit effecter l'andousses d'une lâche action, mais on pourra s'en servir dans celle-ci: Jésus-Christ a souffert toutes les conomuns dont les Juifa ont pu e arises.

(16) Justicen. Ce mot ne ce dit au pluriel que quand ou garle des effets de l'injustice, et alors il a un rère passif: l'ai cadier de su part de grander revernes. — Quand ou vent parter du sentiment opposé la la justice, è la dociure, on doit se servir de sénguiller, et alors ce mot a un sens actif : la prosportité, qui devoit der la printer de la certu, qui ordinairement le portage de l'auvence.

La coutrainte de la rime a fait dire à Voltaire :

Le peuple, pour ses rois toujours plein d'injustices, flardi dans ses discours, avangle en ses caprices, Publicit hautement....

(Mariamne, acte I, sc. x.)
Le sens demandoit plein d'injustice au singulier.

• (162) Invensance. Ce mot ue se dit jamais qu'au singutier. On observera que l'Académie et le plus grand nombre des Écrivains ne l'attribuent qu'aux

Les grands ee croient dans l'exerussance d'être charitables, purce qu'ils se sont émposé la nécessifé d'être ambitienz ou d'être superbes. (Fléchier.)

Chacun cherche à excuser es presse dans la pratique de la vertu, par un prétente d'un vususes. (Fléchier.)

Cependant Racine a dit, dans Iphigénie (acte I, ac. 5):

Seigneur, de mes efforts je connois l'impuissance.

Et Voltaire : le drame né de l'uraussue d'être tragique ou comique.

Rusacoya.—On lit dano le Dictionasire de l'Accadémés, que le mot appuisance se til plus partici cultièrement de l'inespectió d'avoir des enfants, cancée con partice de conformation, on par quelque accident. Il nous semble qu'elle devois sponter que, dans ce éssa, e com ta se sei que des hommes, mais qu'en parlant d'une femme qui est incapalle d'avoir des enfants, on dit qu'elle est sérviée, et non pas qu'elle est impuisance.

(163) Introduce. Quand or mot désigne le vice, on le met toujours au singulier; on dit de plusieurs personnes, leur impudence, et non pas leure impudences.

Mais, quaud on parle des actions, des effets de ce

mépris (168), le martyre (169), la méchanceté (170), la misére (171), la miséricorde, la

vice , on peut sa servir du pluriel : il mérite d'être châtié pour ses inrepunces.

(164) La même observation s'applique au mot Imparment et au mot Michancari.

(165) Invenue. Domergue se plaint avec raison de ce que l'ou confoud souvent le mot impudence avec la mot impudeur.

L'impudeur doit signifier la nen pudeur, le coutraire de la pudeur, qui est une certaine bonte, nn mouvement excité par oc qui blesso l'hounêteté et la modestie;

Et l'impudence est un attentat contre la pudeur.

(166) INNOCENCE. Ce mot se dit toujours an singulier: l'unnocence de la vie éta la frayeur de la mort. (Saint-Evremond.)

Dans les temps bisabeureux du monds en son enfance Chacun mettoit sa gloire su sa seuls innocence. ( Boileau , Satire V , sur la Noblesse.)

Un anteur moderne a dit : leurs maceraeus; o'est uue faute, ainsi que le remarque Féraud.
(167) l'unessa. Ce mot peut se dire au pleriel an parlant des passiona, et o'est daus ce seus

figure que J.-B. Rousseau a dit ;

Le révell suit da près vos trompenses ivresses ,

Et toates vos richesses

S'écoulent de vos mains.

(Ods XVI.)

(168) Mirass. Quand on parle du sentimeut, on met tonjours mépris au singulier; le pturiel ne s'emploie que quand on parle des paroles ou des actions qui marquent le mépris : je ne suis pas fait pour souffrir sos mirass. (P Accidentie.)

(165) Maxras, employé figuriement pour expriment les pintes de corps et de l'esprit, n't pas ordinairement de pluviel; et quoiqu'é op parte de plusieurs aints, on dit leur maxras, et nou pa Lever anno rrans; espendant, dit übercre Férnud, le plusieit va fort bien dans cotte phrase de Basnet: Ils (les hetsiques) renovierns bienille ê mogen de se mettre à coverré des maxrass, o'sst-à-dire 'des occasions de soulife le matrye.

Voyez aux Remarques détachées une observation sur ce mot , 534.

(170) Voyes la note 164 pour l'emploi du mot michagenté.

(171) Missas. Voltaire, dans ses Remarques sur les Horaces, fait observer qu'en poésie ce mot est un terme noble, qui siguifie calamilé, et nou pas inmorale, la mollesse, la noblesse, l'obéissance, l'odorat, l'ouïe (172), la paresse, la pauvreté (173), le penchant (174), la rage (175), la reconnoissance (176), la renommée (177), la

digence; ce n'est qu'en ce sens que misère se dit sussi bien au pluriel qu'an singulier.

J'al tantôt , sans respect , affligé sa misère. (Ratine, Iph., IV, 3.) Mon caux dès ce moment partages vos misères.

. (Foltaire , Alaire , II ; 11.)

Lui seul il me rendra mon époux et ses frères.
(Le même, Mérope, acte 1V, sc. s.)
(172) Oslas. Au piuriel, ce mot no se dit qu'en

parlant des poissons, et dans un sutre sens qu'oriz au singulier; il signifie certaines parties de la têto qui leur servent pour la respiration. (173) Pavvants. Le mot pauvreté a un pluriel

(173) Pavvanti. Le mot pauereté a un pluriei loraqu'on vent parler de certaines choses basses, méprisables, sottes et ridicules, que l'ou enteud dire, ou que l'ou voit faire;

J'ai lu la satire des femmes , Juste eiel , que de pauvretés !

(Sinece.)

(174) PERCHART. Au figuré, ce mot peut se dire au piurial, quand il cet employé absolument et sans régime: Plus on ce liore à ces fercharte, plus on en devient le jouet et l'esclare.

'ans tout outre cos, il se met toujours ou sin-

0 ser. Qu'aisément l'amitié jusqu'à l'amour nous mêne ; C'est un penchant si doux qu'on y tombe sans poine,

(Corneille, Hérael., act. III, se. 4.)
Helas : de son penchant personne n'est le maître.
(Mad. Deshoulieres.)

M. Marsolier, qui a dit: Il y a des personnes yus ont de grands rescuents à la canité, a done fait une faute; en effet, sinsi que le fait observer Férand, pourquoi plusieurs penchants à une seule passion?

passion?
(175) Raoz. Ce mot ne se dit plus aujourd'hui
qu'au singulier; cependant Voltaire regrette le
pluriel, qui fait, dit-il, un très-bel effet dans ce
vers de Corneille (Polycuele, sete l, se. 2):

Le song de Polyeucte a satisfait leurs ruges.

Il est eussi plus énergique dans l'Ode de Boi= leau sur la prise de Namur :

> Déployes trutes vus rages , Princes , vents , peuples , frimas.

(176) RECONNUISANCE. Ce mot n'est bon au pluriel qu'on terme de gnerre: Ce général a déjà fait plusieurs reconnoissances; ou bien encore en pudeur, le repos (178), la santé (179), le sie lence (180), le superflu, la tendresse (181), le toucher, la vue (182).

4º Les adjectifs pris substantivement,

terme de thétite : Il y a dans cotte pièce plusieurs reconnoissances. (L'Académie et Féraud.)

Quoiqu'on dise reconnoître (avouer) ses fautes, on ne dit point faire la reconnoissance de ses fautes.

Cette remarque de Féraud est appronvée de M. Lacraux.

- (177) RESONNÉE. Ce mot ne se dit au pluriel qu'en terme de peinture et forsqu'on parle des figures de la Renommée : Voitá des Renommées excellentes.
- (178) Revo. En terme d'erchitecture, ce mot se dit du palier d'un escalier; en ce seus il a na plur récl. les avec de cet escalier ne sont pos citase grands. — Il s'emploie auxii en pluriel; en terme de peisture, el toriqu'il s'ajci des ouvreges d'enprit. Dans les eutroges comme dans les tableaux, il faut ménogre les uzros et les ombres; tout ne doit pas être également saillont et brillant.
- (179) Savrd. On dit beire des aarra, pour exprimer qu'on beit àls santé de plusieurs personnes, le mot santé à de plusrés que dans ce sens, et lorqu'il sen es quelque sont personnifié; pour de savrés délicates y elles méritent qu'on y premu confinnes. (Névignés) — S'il y a un tonheur que la ration productes; il ressemble de ses savrés qui ne a continuent qu'à force de rendéts. (Fontentle.)
- (180) Stence. Co mot n'e point de pluriel, si ce n'est en musique, où l'on dit, observer les sélemess; et alors il, s'entend des signes qui réponsdent en durée aux diverses valeurs des notes, et qui, mis à la place de ces hotes, indiquest que tout te temps de leur valeur doit être passée sa sélence.
- L'Académie ne l'indique pas evec cette accepation; et cependant il y est très-usité.
- (18) TERDERSE. L'Académie, Trécour, et en général les lexicographes, ne donnent d'exemples de ce mot qu'an singuisir, en effet il n'a point de pluriel quand il signife la sensibilité ou le passion de l'amour; mais, quand il se dit des marques de tendrence, des témoignages de tendresse, on l'emploie fort bien us pluriel:

L'inuneence succombe aux tendresses des grands; Et les plus dangereux ac sont pas les tyrens. (Vedtaure.) comme le beau, le vrai, l'utile, etc., etc. Se Tous les mots qui ont passé des languemonts ou-étrangères dans innotre langue, sans être nationhieé dans la notre par un usage fréquent; on en excepte cependant i (d'après le Dictionnaire de l'éconémie, editde 196 et. de 1798), débet, étéch, factam (183), placet, quolibet et relejasé, qui prennent la marque camochéridique do pluriel.

Dans la marque earacteristique du pluriel.
Dans la même Dictionnaire, édit. de 1798
seulement, on trouve écrit avec un sau plus
riel le mot numéro; mais on sait que cette

Médicia en plouvant me reçut dans ses bras . Ma prodigus long-temps des tendresses de mère (Le même , Henrisda , chant II.)

Tu sole combien de l'oirses jalouses tendresses Ont pris soin d'assurée la mort de ses maitresses.

(182) Vez. Quand ce mot signifie, ce général, la faculté de voir, sans application à un sujet pare ticulier, il ne prend point do pturiel.—Il en prend

dan tous les utres nonire Opierentien.— Si les noms des verties et des vices as premient, point la marque de pluriel, c'est parse que notre lesquis a considère comme individadelles citates, les choses que l'asprit ne peut pas diviser en gluiseur individual circultes, et que cue sous, que les Latios avoient dirimens, pout deveuu dons noto lange de capteré le cans proveuu dons noto lange de capteré le cans pro-

pres. (M. Lareaux, son Diet. des diffio, an mot nombre.) a Observation. — Si tes écrivains, poètes et même prossuurs, out dans le geure noble quelquefins employed des parties.

fais employé des pluriels pour des singuliers, c'est afin de rendre sux mots, par ce changement de nombre, quelque chose de la force que l'estage ordisaire lour avoit fait perdre avec le temps. (M. Auger, commentaire de Molière.)

(183) On pronouce factor.
(L'Académio, Gattel, Peraud, Philippon de la

Madelaine.)

Par agret, ta muse est benole

Pour certains complets de characur Et pour un manurais factures Que te dicta la calomnie.

(Voltaire, le Temple du Goul)
(184) Ennava. Ce mor est purement latin, et

signific les Tautes, led meprine; mas sur la firmacies, et de pluvid latine souve a fait en cotr largue un staguléer, lo spelle crysta nu tableon, sur état des tautes échapoles dans l'implement du critar des tautes échapoles dans l'implement du ouvrage, soit que ca tablean, que cet état in dique planteur fautes, soit qu'il neu insique gu'une, parté que la plantist de ch not na peut pas tomber sur les fautes indiquéer, sais sur la quantité destableure qu'es états qui les indiques quantité destableure qu'es sites qui les indiques du édition ura par été recounte par L'Academic, D'apres le même Dictionnaire, édit, de 1750 et de 1798, il faut écrire un plantel, ans cette marque caractéristique, les mots abblé, aparté, avé, aré-maria, conecti, déficit, due, tros, parte, in-folio quature, etc., l'épicales, versus (64), accut, écvelos, constitues de la contra de la contra de la contra de versus de la contra de la contra de la contra de la contra de service de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de

Girard, Demandre, Féraud, Laveaux, Gattel,

Capendant depnie l'appurition du Dictionnaire du Plantidine du 1718, benneur de personne prétratedor, sur la dict de Dictionnaire, qui, connereur l'avon dit beun survent, n'est que recomper. l'Andelnie, pe, jourqu'il o'gli de plantium fastes à reliver, il fant der un servate y mit que lencyd'il viet questione que d'une soulé faste, ou deit din un errotann. Devote que ce mos français en fancies et l'accordine de present de la conofinación es tours are dens suignifiers qui alors valid les déclinaisons luties stripolaires du alorsale les déclinaisons luties stripolaires du la langua françaire par l'Accordine de par l'Accordine de part

Si done cette êtrange înuovațion alloit tre sălopa the , dann pen un direit un dopliectiem quand îl u y ce autoit qu'un, c'i me dopliectiem quand îl y ce autoit pluicuper; ait par în antem soult, un o operdem cit un apresta, un quur c'i un opirie, ai direa; morațion an amoration, un fraire cit das fraire; un patier ci das patrus j'un te Beum ci des cus Dece.

(185) larsuares. C'es taini que l'écudirais et le contra la companie de la labourgables durient de la companie de la contra de la companie de

Ausarphus, cetto observation na tire pas à conséquenca; en fint de langage, l'usage l'emporte sur la raison, et d'après cela, nous peusons que finaprampiu doit avoir la préférence sur l'orthographe de Trécous.

Le? Nouhour met un e un pluriel de co moi, et plasficus poises le metient on la returbhent, etcolo la meure de vers, mis l'Academée et le plus gradi mombre de grammatriens suivent pour ce moi la rège générale, qui vent que les substantifs tirés des lagress étradgress no premett pour ne pluriel la maques étradgress no premett pour ne pluriel la maques étradgres ne premett pour ne seçues le va if françois. écrivent aussi sans s les mots alleluia (186), in-douze, in-seize, in-quarto, in-octoro, bravo, numéro, bénédicité, confiteor.

Wailly n'est pas non plus d'avis de mettre le s au pluriel des mots alleluis, auto-da-fé (187), imbroglio, pensum (188).

À l'égard du mot opéra , Mandeimie (dans on Bictionaire, edition de 1998) et Trévous ent d'avis qu'il doit prendre un a nupluriel; mais Mênage (168- chaptier), Th.
Cornalle (sur la 450- hemarque de l'augela,), Bouchel (page 55), le P. Boulsour 
(page 15) de see Recurques), dudry de
Robert (page 15) de c'entre l'augeRévidet, Phomader, Friend, et en fui l'avedémie (chilion de 1962), écrirent dis opéra
ann cette lette caractéritique.

Sion consult les écrivains, on voit parai eux une plus grande diversité d'opiniona que parmi les Gramanitiens : La Brayère, Scuder, Saint-Euromo, flacine, d'Alembert, J-B. Rousseau et La Harpe terrivoient loujours des opènes avec un sy mais Bolleau, Armauld, Fontonelle, Voltaire, J-J-Rousseau, Maremonlel, Regnard et Condillac-Périvoient sans cette lattre un pluriel.

Quelques littérateurs égrirent avec nu s, des bravos des concertos, des pianos, des duos, - M. Boinvilliers ve plas loin , il voudrolt que l'on écrivit avec cette marque caractéristique le pluriel de tous Jes mots qu'on e francisée ; comme des séros , des quiproquos, des accessits, des duos, des trios, etc., et il fonde surement son opinion sur ce que disent les éditeurs des OEuvres de Foltaire (dans les additions et corrections pour le tome LXIV), que les Romains ne manquolent pas de lalinier tous les mots qu'ils empruntoient des entres laugues ; même les noms propres et les noms de lieu; et 'qu'ainsi le mot étrangez opéra et nutres semblables, Iels que factum, imbroglio, concetti, etc., recus par edoption dens notre langue, devroient à less exemple, en prandre la forme et les usages. Meis , dit M. Laveaux , on mot Nombre , si beancoup de noms étrangers introduits dans notre lengue ne preunent point la marque caractéristique du pluriel, s'est pares que leur terminaison propre ne se prête pas à cette variation; que plusieurs d'entre eux portent le caractère du pluriel dans la langue d'où ils

ont this their, tals que deplicata, errain, operalant, enc., et qui d'entre, qui ont aniaquille dons cer langues, on pourroient, sans quelque apparence de barbaria, prendra le ujes de plainités de la étre, comme gantares, 'concertos, la Penas, qui propuiete. D'allieurs la plujuent de ces nicis, céunt pes unités puren non que sont pes neces unaturiles dans non tre langue, et ne pouvent, pour entre raison ; être sonmeis à non orthoppes.

6º Enfin, ne prement point de sau pluriel, les mots employés accidentellement comme substantis, et pour représenter une chose ou une idée unique; tels sont ! les ou dif, les qu'en direct-on, les un, les quatre, les ciaq, les car, les xi, les pourquoir, etc.

(M. Lemere et M. Laveaux.)

Trois un de suite (11) font cent onne en chiffires arabes. (Le Diot, de l'Académie.)

On a'écoule ul set si al les mess.

Sur l'étiquette on me fit mon procés.

(Le P. du Carconn.)

Les st, les rovaquot sont bien vigoureux; on pourre y joindre les que, les qui, les non, parce qu'ils sont plaisants.

Doux A, doux B, quatre II, deux TU, deux Mot, plusicurs FRU, deux MONSIEUE, deux MADAME, deux SOL, deux MI, etc. (189).

(M. Lemore et M. Lavenuz, en mol nombre.)

Les si ; les car , les pourquos sent le porte

Page de nobre entre deux franteres.

(Les lettres de l'alphabet de boffers, les matéries de manique, et vois la moré de la l'imper este manique, et vois la moré de la l'imper estifiére nattéristique de pluriel; perce qu'ille a'exprément, point principal de pluriel; perce qu'ille a'exprément point principal des pluriels; perce qu'ille a'exprément point principal de pluriel; perce qu'ille a'exprément point principal de pluriel; perce qu'ille a'exprément point principal de l'institute de principal de l'institute de la giunne violant district, de page somplièges de steps « une de la giunne principal de l'institute de l'inst

nons, etc., ce ne secoli plus le mot qu'on vouloit prindre. Substantifs qui n'ont pas de Singulier. Voici les principaux : accordailles, acquets (190), affre, 'aguets, alentoure, ans

Latin , l'Académie dit que l'on prononce albom, (189) Mobière; qui s dit (femmes sav., II, 6): -- Voux-iu toute le vie offenser le grammaire?

-Qui parle d'effeuer grand'-mète, ni grund-pète', cel à grandmaira est prisa à contre uns par toi! « fait une faute, cat le most granmatire est là mantèriellement employé, et alors il ne peut pas plus ètre du genro féminin qu'iln'est du, nombre pluriei; c'està-dire que ce grand comique suroit du mettre

pris, en lieu de prise.
(190) Acquires. Ce mot, dens la signification

<sup>(186)</sup> Restant et Gattel pensent que l'en doit pronomeer al-le-lu-ia : l'Académie, Treveux, Wally et Catineau, al-le-lus-ia.

<sup>(187)</sup> Auto-da-fe; trois mots espegnols qui significat acte, décret, sentence de le foi.

<sup>(188)</sup> Pensum. L'Académie éditions de 1762 et de 1798; Trécous, Féraud, Wailly, Gattel, Boiste et M. Lapeaus sont ions d'avis de prononer parisson en pisson. Cepcadán nous ferons observer qu'su mot album, egalement dériré du

cêtres (191), annales, appas (198), armoiries, arrérages', assistants (193 bis), assises (193),

d'un immeuble acquis à titre onfreux on lucratif per une personne avant le mariage, ne se du qu'an pluriel et un terme de droit; mais on l'emploie an suisquitier, en parlant d'une chose acquise ou d'un bies acquis par donation ou autrement.—Il of artitum bel acquitz.—Il n'y a si bel acquit que le don.

(191) Assertant. On mot, did: The Conveille, pis point de airquifere line faut passing: (I to let est mon necture, sinus not fill est trache me ascirusa, Remarde di Methode acrivant di visio mendre, letter methor; Methods letter condamne; Trélouze, Perioral approvene cette décision, et aux êta estimples domais par l'écoloriste, et mas êta comples domais par l'écoloriste; et mai fait, complete domais par l'écoloriste; et mai fait, complete domais par l'écoloriste; et mai fait, consider ces altatifies, onne pressure organisatique en me savere, biliner ce unet un M\*\*\*, qui avenit un air à aspitage, qu'i resembleit du monclère.

Voyes aux Rem. détach. le mot Awul, pag. 489, (192) Arras. (Les charmes de la beauté);

La timide pudeur relève les appar.

Maricous a dit au singulier: l'oppas que l'or a pour ceute quel le possident. C'est une faute, car le mot appar employé soit en propre; soit au figuré, ne se dit jaméis qu'au pluriel.

J.-B. Roussean en a fait une d'un genre diffés :

Tous les amants sevent feindre :

Il n'est point ici question de la beauté des amants, mais de leurs moyena de séduction : ainsi appdis étoit le mot propre.

Boileau e'est encore plus courté de la véritable acception du mot appas, lotsque dans sa Ge épitre, il dit : aux appas d'un homeçon perfide, ear lei point d'équivoque;

Il n'y a ni charmes, ni beanté dans un hameçon, il n'y a que des moyens de séduction, des choses qui attirent, et cela s'appelle appds; il se dit au singulier comme au pluriel, au propre comme au figure.

(192 bis) Amerany, On dit un des ameranys, et non pas un amerany.

(193) Assan. Ĉe not se dit su singulir et au pluriel, d'un rang de pierries de taille da même hauteur que l'on pose horixontalement pour construire une muraille; mais assises signifiant les estances extraordianiers que tiennent des magistrate dans divers départements de la France pour residre la testifee » est di cuy'an plariel.

atours (194), besicles, bestiaux, bornes (195) broussailles (196), broutilles, catacombes,

(194) Aronn. Péraud fait observer que ce mot, qui se dit toujours au pluriel, en parlant de la pas rure des femmes, «emploie au sinquitire avec le mot dome: les dames d'aronn de la Reine. En effet, tous les lexicographes et l'Académie sont de cet avis.

(195) Boarra, Ce n'est que lorsque ce mot se dit de ce qui sert à séparer un État, un pays, une contrés, d'un autre Bat, d'un autre pays, d'une autre coatrée con bien encere lorsqu'il est employé égarément, et qu'il signiée les limites d'une pour woarsa qu'il n'a pas de singular : l'Espagne o pour woarsa les deux meres et les Péprindees. La France a pour

nonnes la mer, le Rhin , les Alpes, les Pyrénées.

Il n'y a que la raligion qui nous puisse consoler des nonnes étroites de la vie. (Nicole.)

Aujourd'hui le luze et la vanité n'ent plus de sonnes. (Fléchier.)

Les vertus ont leurs nouxes, et ne vont point dans l'excès. (D'Ablancourt.)

Le désordre et les fantaisles n'ont point de nousm, et font plus de paucres que les prais besoins. (J.J. Ronsseau.)

Son ambition n'a point de poures, est sans Boures, ne connoît point de boures.

La franchise a ses sousses, au-delà desquelles

elle devient bêtise , étourderie ... (Oxenstiern, )

Quelquee écrivaina estimés ont cependant, dans le sens figuré ; fait uage de ce mot au singulter; par.exemple, Corneille a dit (dane Cinna, acte II,

Cette grandeur sans borna et cet illustre sang.

Rucine (dana Esther, acte II, sc. 9):

Son organic lest sans borne ainsi que un richesse. Et Boileau (dans sa 10° Satire);

Dans ses prétentions ann femme est sans borne.

Mais il faut attribuer cet emploi à la gêne de la

mesure on de la rime.

(196) Brownstann, Marmontel a dit Les sots

cont la macanatan de geure huminin. Cette exapression employée en singulier et dans un sens

figuré, est bien herdie, mis cilce u'étonne pas dans
un écrivain qui regretois tant de mots que l'unage

actual a processité de la langue française.

cisenux (197), confins, décombres, dépens, doléances, entours, entraves (198), entrailles, épousnilles, finnçailles, fonts, frais (199), funérailles, hardes, isumondices, (199 bis), irrstances (200), jours (le temps pendant lequel

(197) Canan se dit quelquelois an einquilier : en n'a pas encore mis le curan dans cette étoffe. — Le chivregion n donné trois comps de canan dans cette plais. — On dit enssi poétiquement, le curan de la Parque.

(Le Diri de l'Académie, et les actès Distions.)
(165) Dans le sens propre et littéral, arrarars se et dit qu'e s'puriel; mais, dans le sens farge et métaphorique, il se dit an ringulier et au pluriel; La jeunesse et métaphorique, il se dit an ringulier et au pluriel; La jeunesse est métaphorique, d'ac dit an ringulier et au pluriel; La jeunesse est mistra pluriel de la jeunesse est mistra qui la retienne.

(199) Fass. Dans le sens de dépenses , arances ; dépens , ce mot n'a jameis de singulier.

Falsons l'emmur, faisons la guerre, Cet deux soctiers sont pleins d'attralis : La guerre an monde est no peu chère,

L'amour en rembourse les frais.

(Bonflers, le bon Avis.)

Moi je tiens qu'et-bas, sans faire tant d'apperts.

La verta su contenta el vii a pou de freci.

[ Bolleau Epure V.]

An contraire, dans le seus de fruicheur, qui
tempère la grande chaleur, il n'a jimais de plus-

riel : Le ram est dangereus aux gens sujets aux fluxions. À velue, à la faraur du freis et du silence.

Souffroit-il du sommel la donce visite co. (Percesti.)

d'Écriture sainte : sommondice légale, impureté légale dans laquelle les Juifs tomboicat inesqu'il leur était arrivé de toucher quelque chose d'ammonde. (2nn) Innances. Co mat, dans le sens de soliééstation pressente et réctérée, ne s'emploie point ou

ringulier. Tel est l'avis de Féraud, de Gattel, et do Boiste; at l'anteur du Dict. néol. condamne un

poète qui a dit s ... Thetis à ses genoux redouble son instance.

Il à évité, fait-il abseréer; une fannes ruise aux dégens de l'exactitude. L'écudémile dit, il est vrai, fairé l'astance, je l'ai fuit à on instance, et quelques aufeur. l'out dit sonsi; mais, comme le fait abserce; l'évanué, à noi distance s'est pas de l'ébage actuel; ou dit d'an prière, à un sollicitation; et, ni l'on vent dire quelque chope de plus fort, d'aven fustante prière.

(201) Lurre se dit quelquefon en singulier : cette rivière est la norm de sa puissance.

(Le Dict. de l'Academie.)

on vit), limites (201), maines (202), matériaux, matines, mécontents (203), mours, moure, moure, cheftes, nationaux (204), nippes, nones (205), obséques, pincettes (206), pleurs (207), prémices (208), proches (209), ténèbres, vémines (208), proches (209), ténèbres, vémines (208), ténèbres, vémin

Et l'on appella en astronomie, la limite septemtrionale et méridionale, les points de l'excentriquo de la lane les plus éloignés de l'écliptique.

(202) Mans se dit tonjours en pluriel, même quand il c'agit d'un soul; Potizono fut catrifice aux mans d'Achille.

(L'Académie at tons les lexicographes.)

(20.8) Bionerment Co n'est que commo Substantif, et lorsqu'on vest designer enur qui plageant de gouvernement et dol'administration des dimes, que co not us se dit qu'an pluriel;— Le fermatié d'un roi est Comer de six turjets opositent les autouverrs, ou du moins les comprisments.

(204) Netrouaux. Ce Substantif se dit des hahitants d'un même pays; il est l'opposé d'étrangers. Cet établissement h'est pent-être pas assez

contru des étrangers, et même des auxonaux, (Pabbé Grosser). — Ella rappelle Jean de Hain neut; et quelque cavalerie, dont la discipline et les armes étoient préférables à celles des auxonaux. (Ilustoire d'Angleterre.)

L'Academie a nublié d'indiquer ce mot comme Substantif.

Dans, le Dictionnaire gramm., on critique un entere moderne, qui emploie unitional substantivem ment; un national, les nationaux. Il est vrai que le singulier me se dit point; mais depuis quelquo temps on emploie le plarial. (Férmud.)

(205) Noza se dit un singulier paur celle des sept heure caonnialet qui se récite ou se chante après Setta. Au plariet, è la se dit paur lo 6º Jaur do certains muis ches les Ramains, le 3º dans d'eutres, et toujours le 8º jour avant les ldes.

(Le Diet. da l'Académie.)
(208) Precerre se dit quelquefois an singulier

dans la même acception qu'an planiel: donnes mot la rucarra. — M. Luceaux, dens son Diet de-Difficultés, etc., oritique cette décision donnée par l'Académie; mais, dans son nonvean Dictionnaire, il paro It l'approuvor.

(267) Passes: voyes les Remarques détachées.

(128) Passucus. L'Académie dit quo ce mot désigne les premiers seuits de le terre nu da bétail; pres (210), vergetles (211), vitraux, vieres, etc., etc.

S'il y a dans notre langue des noms qui n'ont point da singulier, c'est parce qu'ils expriment plusieurs choses distinctes réunies sous la même dénomination.

DE LA FORMATION DU PLURIEL DES SUB-STABLINS

Quoique le pluriel ne se forme pas de la même manière dans tous les Substantifs, on peut cependant partir d'un point fixe.

Règle générale. - Pour former le pluriel des Substantifs, de quelque terminaison qu'ils

et par extension les premières productions de l'es= prit; mais prémices a nne signification besucoup plus étendne.

Toujeurs la tyranuie a d'heureuses prémices ,

a dit Racine, dans Britannicus (set. I , so. 1) ; Et l'abbé D'Olivet avoit critiqué ce vers. L'abbé Desfentaines répondit qu'avoir d'heureuses prémices est une facon de parler poétique et élégante, qu'on peut employer même en prose, dans le style noble. Rocine le fils tronvoit que l'abbé Desfons taines avoit raison; quant à Féraud, il peuse que cette expression va fort bien dans ce vers de Ro= cine, mais que dans un grand nombre de phrases elle iroit fort mal. C'est une de ces expressions

délicates qui ont besoin d'être placées à propos, et dont l'emploi n'est pas indifferent, On lit encore dans Racine ( Bérénice , act. 1,

ac. 5): Copendant Rome entière , en ce même moment , Fait des vœux pour Titus, et par des sacrifie: s De son reune oaissaut eélèbre les premices.

Et Féraud, à l'occasion de ce vers, est d'avis que , paisqu'on dit les prémices de mon travail , on peut dire anssi les prémices d'un règne, c'està-dire ses commencements. Cette remarque de Féroudest d'autant meilleure, que Bacine a dit, dans Britannicus (aet. V, se. 5):

Ma main de cette conpe épanche les prémices. Daus Iphigénie ( act. V, sc. 6 ) :

Déjà couloit le sang, prémices du carnage. Et Voltaire, dans Oreste (act, 111, so. 8);

De la vengeauce au moins j'ai goûté les prémices. Dans la Henriade (chant II):

La mort de Coligny , prémices des horreurs , N'étoit qu'un foible essai de toutes leurs furcurs.

Et dans l'Enfant prodigue (act. I, sc. 3): ...D'Euphémon qui , malgré tous ses vices ,

De votre carar out les tendres prémices.

soient, masculins ou féminins, on ajonte un s à la fin du mot : cette lettre est, dans le génie de lu langue française, le vrai caractère du pluriel : le roi , les rois ; le prince , les princes ; la loi , les lois.

Première exception. - Les Noms qui se terminent au singulier par s, par x, on par z, ne subissent ancun changement au pluriel : le lis, les lis; le lambris, les lambris; le pan naris, les panaris; le remords, les remords (212); la croix , les croix; le nez , les nez ; le sennez, les sonnez, etc.

( Beausée, Encycl. meth. - Girard, page 172, - Le Dic. de l'Acad. et les Gram, mod.)

(209) Procurs, Vougelas ne ponvoit souffrir qu'on se servit de proches au lieu de parents, et il cite Coeffeteau, qui étoit de son sentiment. « Cependant, disent Th. Corneille et Chapelain, « cette phrase: je suis obandonné de tous mes pram a ches, est dans la bouche de tout le monde; a et l'Acodémie, Patru, MM de Port-Royal, et nombre d'auteurs , taut anciens que modernes , fournissent des exemples de l'emploi de ce mot en cette signim fication. - Comme adjectif, proche se dit an singulier : c'est mon raocna parent.

(210) Véraus se disoit autrefois su singulier pour le soir, la fin du jour: Je vous souhaits le bon varas. Le peuple le dit encore en quelques provinces ; mais il est vieux, et ne se dit qu'en plaisan» tant. (L'Académie.)

(211) Vasorrres. Ce n'est que dans Trévoux et dans l'édition de 1798 du Dictionnaire de l'Académie, que l'on tronve que ec mot s'emploie au singulier , dana le même seus qu'an pluriel. M. Lapeaux disoit dans son Dictionnsira des Diffin cultés, que ce mot ne devoit point avoir de singulier; mais dans son nouvean Dictionnaire il pense que l'on dit aussi bien une vergette que des vergettes.

(212) Russonns. Boileau , Crébillon , Delille et Voltaire out cru devoir ôter à ce mot la lettre s, qu'il prend même an singulier :

C'est ellé (la Raison ) qui , faroughe au milieu des phisirs . D'un remord importun vicut brider nos désirs.

( Satire IV. ) Qu'importe à mes affronts ce foible et vain remord?

( Le Triumvist , act. II , se. 1.) Tous , à leur infortone ajoutant in remord ,

Séparés par l'effroi , sont rejoints par la mort. (Poème de la Pitié , ch. III.) ............Et isitser , à ma mort ,

Dans ton cœur qui m'aima , ie poignard da remord, (Tancreda , IV , 7. )

Cette licence pent se pardonner en poésie : maia en prose, elle ne seroit pas excusable.

Deuxième exception. — Les Nome terminés par eau, et par au (133), prennent un x nés par leur d'un s pour former leur pluriel : le lapereau, les lapereaux; le perdreau, les perdreaux; le chevreau, les chevreaux; le gluau, les gluaux; l'étau, les étaux. (Mêmes autorités)

Troisième exception. — Ceux qui sont terminés par eu ou par ou prenent ejacement un x au licu d'un 1; le milieu, les milieux; l'enjeu, les enjeux; l'aveu, les aveux, ctc., ctc.; le genou, les genoux; le chou, cts. cto.; cts.

Bleu, bambou, clou, coucou, cou, écrou, filou, fou, joujou, matou, sou, toutou, bijou, trou et verrou, suivent la règle générale, c'est-à-dire, prennent un s au pluriel.

(Le Diet. da Trévoux et Madémie.)

Quatrième exception. — La plupart des Noms terminés au singulier par al on par ail ont leur pluriel en aux, comme artenal

Noms terminės au singuher par al on par ail ont leur pluriel en aux, comme: arsenal, arsenaux; canal, eanaux; local (214), loeaux; cordial, cordiaux; corail, coraux; émail, émaux; fanal, fanaux; travail, travaux; ail, aulx (215); étal, étaux, etc., ctc.

Il n'y a que les mots qui se terminent en can au singulier, qui prennent l'e au pluriel; sinsi ne faites pas la fante grossière d'écrire, par exemple, ao pluriel orienteux», corraux, etc.. etc.

Observe cancer que traval fait no pluriet, travalt. In lorsqu'il algaiñ a nos machine de hois à questre pellers natre lesqueis les marchens attachent les chevans (no gueux pour les ferrer; qui bei correqu'il s'agit du comte qu'un ministre ou un antre administrateur reced des sifisires de son département, ou de rapport que le commis fait su ministre ou su chaf d'une administration de celles qui leur con dés renvoyales.

(Le Dict. de l'Académie , édit. de 1798.)

Les Noms suivants : bal, camail, carnas val, détail, épouvantail, éventail, gouvernail, mail, pal, portail, régal, sérail, etc.,

(a.3) Observes que nous alvrona que quinze mota terminés par sur ce sont le mota: «Loyau», bocalizau (morne elelle), loyau», germana (poisson), 
staus glasus, granus, hoyau (instrument de vingueron), hayau (concon), siguau, noque, polius 
(riz enit avec du beurro ou de la graisse), sorrou
(conquantille), playau, sanua (espeche de mammifre); 
et que nous en avona à pen près denz cent cinquante
terminés par cent

(214) Local. Aucun des Dictionnaires que nous arons consultés ne parle da pluviel de ce Substantif; mais comme tous indiquent celui de l'adjectif, et qu'ils disent des manges locana, il nous semble que l'on pontroit très - bien dire aussi locana. suivent la règle générale, c'est-à-dire que leur finale prend un s au pluriel.

(Le Dictionn. de l'Académie. )

Remarques. — Bercuit n'a pas de pluriel. Le Dictionaire de l'Acadesie n'en indique pas non plus aux mots bétail (a16), bocat; gent de l'action plus et l'action per l'éville et Beute (Dictionaire des Rimes) nont d'avis de l'on doit dire bocat au pluriel; mais Bernardin de Suits-Perre (Etutes de la de l'action de l'action de l'action de l'action de et M. Leseurs préferent bocate. In effet, pourquès augmenter sans nécessité le nombre des exceptions?

Ciel et œil font cieux et yeux au pluriel; cependant on dit quelquefois ciels et œils : par exemple, on dira des etxes de lit, de carrière; les ciets de ce tableau sont admiras bles. L'Italie est sous un des plus beaux ciets de l'Europe.

( L'Académie, et le plus grand nombre des lexicographes.)

On dira aussi des œils de bœuf (terme d'architecture); de chat, de serpent (terme de lapidaire); de perdrix (terme de broderie).

(Mêmes autorités.)

M. Chapsal (dans un article du Manuel des Amateurs de la langue français y coudroit que l'on dit les œits de la soupe, du fromaçe; mais l'Académie (dans son Dictionnaire, au mot œit), Trévoux, Boiste et M. Lasseux sont d'avis qu'on doit dire les yeax du fromage, ainsi que les yeax du pain, de la soupe.

Pénitentiei, rituel de la pénitence, fait

pénitentiels an pluriel; pénitentiaux est un adjectif masculinqui n'a point de singulier et qui ne se dit guère que de certains psaumes. (L'Académie, p. 358 de ses Obs., et son

Dictionnaire.

employé comme Substantif. Un grand nombre de personnes en font usage dans la conversation. (215) Arr.

Tu peux choisir ou de manger trente aulx,

J'entends sans boire et sans preodre repos. (La Fontaine, le Paysan qui avoit offensé

son Seigneur.)
Cependant ce pluriel est peu nsité; et, quand ou
veut l'exprimer, il est mieux de dire des gousses d'ail.

(216) Bestiaux. L'Académie fait observer que ce mot est un Substantif qui a la mème signification que le mot bétait; de sorte qu'elle semble dire que bestiaux n'est pas le pluriel de bétait; mais Trécoux, M. Laveaux, Féraud, Gattet, Waitly, ct., sont d'un avis contrait.

Universel (217) fait au pluriel masculin universaux : On distingue cinq UNIVERSAUX: le genre, la différence, l'espèce, le propre et l'accident. (Le Diet. de l'Académie. )

NOTA. Voyez , pour le mot Aseul , les Rem. dét, OBSERVATION. - La plupart des écrivains modernes forment le pluriel des Substantifs qui sont terminés au singulier par ant ou par ent, en ajoutant un s, et en supprimant le t final dans les polysyllabes; mais ils le conser» vent dans les monosyllabes (°). Quoi de plus inconséquent? Pourquoi, puisqu'ils écrivent les dents, les plants, les vents, s'obstinent-ils à écrire les méchans, les contrevens? Pourquoi terminer de la même manière au pluriel des mots qui ont des terminaisons différentes au singulier, tels que musulman, protestant, dont les féminins sont musulmane, protes= tante, et dont on veut que les pluriels maseulins soient musulmans, protestans? Cen pendant, si l'on ne supprimoit pas la lettre t dans ces sortes de mots, on s'épargneroit une règle particulière, et par conséquent une peine : puisqu'alors, pour former le pluriel de ces Substantifs, il y a deux opérations à faire au lieu d'une : retrancher le t . ensuite ajouter s. En ontre on conserveroit l'étymos logie et l'analogie entre les primatifs et les dérivés; l'étymologie, puisqu'avec aimant on fait aimanter, avec instrument, instrumenter; l'analogie , puisque l'on écrit l'art, et an plus riel les arts; le vent, les vents; la dent, les dents. Enfin, cette lettre seroit un secours pour distinguer la différente valeur de certains Substantifs, comme de plans dessinés, et de plants plantés.

Toutefois eette suppression n'est pas généralement adoptée ; et en effet , Régnier-Desmarais , MM. de Port-Royal , Beautée, D'Olim vet , Douchet , Restaut , Condillac ; beaucoup de Grammairiens modernes, tels que Domergue, Lemare, Destutt de Tracy, Livizac, Maugard, Gueroult, etc.; et un grand nombre d'imprimeurs que l'on peut citer comme autorités : MM. Didot, Crapelet, Miehaud, Tilliard, Herhan, conservent le t final dans le pluriel des Substantifs terminés par ant ou par ent ; mais, puisque l'Académie

a adopté cette suppression, nous ne pouvions nous dispenser d'en faire la remarque.

DES SUBSTANTIFS COMPOSÉS On appelle Substantifs composés certains termes dans la composition desquels il entre plusieurs mots, dont la réunion forme un

sens équivalent à un Substantif, comme Hôtel-Dien, qui équivaut à hópital; petit-maître, à fat; garde-manger, à buffet; contre-coup, à répereussion; arc-en-ciel, à Iris, etc., etc. Dans un Substantif composé il entre : Premièrement, un Sub-

stantif accompagné ou

d'un autre substantif. loup-marin; ou d'un adjectif. . . petit-maitre;

ou d'un mot qui ne s'en ploie plns isolément. loup-garou; ou d'un adverbe. . . . quasi-delit; ou d'une partie initiale inséparable. vice-président ;

on d'un mot altéré; e'està-dire dont la forme est

changée. contre-danse Note. Le Substantif composé peut renfermer aussi un Nom propre , comme dans : Jean-le-Blanc , Messtre-Jean , Bon-Henri , Reine-Claude , etc., etc.

Dans un Substantif composé il entre : Deuxièmement , un Verbe

accompagné ou d'un substantif passe-temps : ou d'un adjectif. . passe-dix; ou d'un second verbe. passe-passe; ou d'une préposition. passe-avant;

ou d'un adverbe. passe-partout; Troisièmement , une Préposition accompagnée ou

d'un substantif. après-dinée; ou d'un adjectif. . haute-contre; ou d'un adverbe. . après-demain : arc-en-ciel ;

Quatrièmement, plus de cau-de-vie; téte-à-tête; deux mots. . . . boute-en-train;

post-scriptum ; Cinquièmement , plusieurs) mezzo-terminé; mots étrangers. . . . auto-da-fe;

(forte-piano

L'usage varie beaucoup sur la formation du pluriel de ces Substantifs composés : les un: . les regardant comme de véritables substantifs qui, en résultat, ne réveillent plus qu'une seule idée, ne mettent le signe du pluriel qu'à la fin, quels que soient les mots dont ils

sont composés; ils écrivent des prie-dieux, des arc-en-ciels, des coup-d'œils, etc., etc. Mais, comme le fait observer M. Boniface.

<sup>(217)</sup> Ce mot, en terme de logique, se dit de ce qu'il y a de commun dans les individus d'un même genre, d'une même espèce.

<sup>(\*)</sup> Nous disons des écrivains modernes ; car Racine, Botlen u et Fénélon , dont nous avons consulté les manuscrits on les premières éditions ne retranchent point le t.

puisque ces Grammairiens regardent ces expressions comme un seul mot, pourquoi emploient-ils le trait d'union? et , s'ils ôtent ce truit d'union, comment, pour se conformer à la prononciation, écriront-ils des arc-enciel, qui sans trait d'union, feroit arcenciel; croc-en-jambe, qui feroit erocenjambe, à moins que d'en changer l'orthographe, et d'éerire des arquenciels, des croquenjam= bes? Ils servient de même obligés d'écrire des blanbecs, comme ils écrivent des béjaunes ; des portaiguilles, comme ils écrivent des portors.

D'autres, tels que Wailly et Lévizac, mettent au pluriel chaque substantif et chaque adjectif qui se trouve dans une expression composée employée au pluriel, à moins qu'une préposition ne les sépare ; et , dans ce cas, le second seul reste invariable : ainsi ils écrivent des abat-vents, des contre-jours, des rouges-gorges, des eaux-de vie, des chefi-d'œuvre.

Cependant Lévizac ajoute que la marque du pluriel ue se met pas dans les mots composés qui, par leur nature, ne changent pas de terminaison; comme des crève-cœur, des rabat-joie, des passe-partout, etc., etc.

L'adverbe partout est iuvariable de sa nature; mais cour et joie ne se mettent-ils pas, selon le sens, au singulier et au pluriel? c'est douc le sens, et non leur nature, qui s'oppose ici à ce qu'ils prennent le s ; en effet, des créve-cœur, sont des déplaisirs qui crèvent le cœur.

Wailly, de son côté, dit que, par exception, il faut écrire sans s, des coq-à-l'ane. N'y a-t-il que cette exception à sa règle , ct pourquoi a-t-elle licu? C'est, auroit-il rés pondu, parce que le sens s'oppose au pluriel , comme dans des prie-dieu , que l'Académie écrit ainsi. Hé bien , d'après ectte réponse même, Wailly auroit done écrit des pieds-àterre , des têtes-à-tête , des hôtels-dieux , des gardes manger; ce qui prouve d'une manière évidente que, pour l'orthographe de ces sortes d'expressions, ce n'est point le maté» riel des mots partiels qu'on doit consulter, mais bien le sens qu'ils présentent.

Au surplus, Wailly et Lévizae n'ont pas prévu tous les cas; beaucoup de Substantifs composés n'entrent dans aucune de leurs rè= gles, qui cependant ont été copiées, sans examen, par la plupart de nos Grammairiens modernes.

· MM. Boinvilliers, Wicard et Crépel sont les sculs qui aient plus ou moins rectifié la regle donnée par Lévizac et Wailly; et MM. de Port Royal, Dumarsais, Condillac. Marmontel, Beauzée et Fabre n'ont point traité cette question, qui présente cependant beaucoup d'intérêt.

D'autres Grammairiens, et particulières ment MM. Lemare et Fréville, ne consultent que la nature et le sens des motspartiels pour l'orthographe des Substantifs composés. Au singulier, ils écrivent un serre-papiers, parce que la décomposition amène un ar-rière-cabinet ou une tablette pour serrer des papiers et non du papier; et, d'après la même analogie, un va nu-pieds, un couvre-pieds, un gobe-mouches; et d'autres Substantifs composés dout nous donnerons la décompos sition. Au pluriel, ils écrivent des serre-tête, parce que la décomposition amène des rus bans, des bonnets qui serrent la tête et non les têtes; et , d'après la même analogie, des abat-jour, des boute-feu, des ares-enciel , des haut-de-chausses , des téte-à-tête, ctc., etc.

Enfin pour cette question d'orthographe, le Dictionnaire de l'Académie ne peut faire autorité, parce qu'il est souvent en contradictiou avec lui-même.

On y trouve :

Un chasse-mouche et un gobe-mouches. couvre-pied . . et un va-nu-pieds. Des { rouge gorges , } ot des { basses-fosses . } sages-femmes . Des pot-au-feu, pol-au-feu, et des arcs-en-ciel. Des

mille-feuille . . ct des mille-fleurs. Des casse-noisettes. et des grattes-culs. Des essuie-main. . . et des serre papiers. La plupart des auteurs ne sont pas plus d'accord entre eux, ni avec cux-mêmes.

Buffon cerit : des chauves-souris , des porcs-épics, des pie-grièches. Marmontel ; des téte-à-tête, et des tétes-à-

J .- J. Rousseau : des pot-au-feuz, et des tête-à tête.

De tout cela il résulte que, pour l'ortho≈ graphe des Substantifs composés, les règles qu'ont données plusieurs Grammairiens sont erronées, insuffisantes même; et qu'en outre il règne une grande diversité d'opinions parmi eux. Ainsi c'est rendre un grand service à nos lecteurs que de les faire jouir du travail que M. Boniface, éditeur du Manuel des Amateurs de la langue française, et l'un de ses plus zé= lés collaborateurs, a consigné dans le 1er et le 2º numéro de ce Manuel ; mais, afin de donner à cet article tout le développement que demande une question aussi déliéate, nous y ajouter ons des réflexions que nous avons puisées dans le Traité d'orthographe de M. Lemare : ces rédlexions sont d'autant plus précieuses pour nos lecteurs, que M. Lemare est un de nos meilleurs Grammairiens, et que c'est lui qui a posé le principe qui sert de base à la règle que M. Bonifoce enonce en ces termes.

« Tout Substantif composé qui n'est point « encore passé à l'état de mot (?) dois s'ecrire « au singuler et au pluriel, suivant que la » nature et le sens des mots partiels exigent » l'un ou l'antre nombre; c'est la décomposition de l'expression qui fait donner aux » parties composantes le nombre que le sens » indique. »

#### Observations préliminaires.

10 Dans les Substantifs composés, les seuls mots essentiellement invariables sont : le verbe, la préposition et l'adverbe, comme: des casse-noiseties, des avant-coureurs, des quasi-delits.

2º Le Substantif et l'adjectif se mettent au singulier ou au pluriel, selon le sens et selon les règles de notre orthographe; comme dans: des contre-vent, des contre-omiraux, des cure-dents, des terre-pleins, des demiheures, des quinse-vingen.

3º Si, comme dans pie-grieche, franc-alleu, il catre un mot qu'on n'emploie plus isolèment, ce mot prend la marque du plurie, parce qu'alors il joue le rôle d'un adjectif ou d'un substantif pris adjectivement; comme dans : des nerfy-ferures, des gommer-gutles, des pies-grieches, des loupy-grouns, des ares-doulants, des ares-doubleux, des épines-vincites.

<sup>4</sup>ν La préposition latine vice, qui signifie à la place de, et les mots initials, demi, semi, ex, in, tragi, archi, places avant un Substantif, restent toujours invariables, comme dans: des vice-rois, des mi-août, des demi-dieux, des semi-tons, des ex-généraux, des in-douze, des tragi-comédieux.

5º Lorsque l'expression est composée de plusicurs mots étrangers, l'usage genéral est de ne point employer la marque du pluriel, comme dans: des te-Deum, des post-scriptum, des auto-da-fé, des mozzo-terminé, des fortépiano.

(\*) C'est par la unppression du trait d'union, et, si la prononciation l'exige, par quelques changements dans l'orthographe, qu'un unbstantif composé passe à l'état de mot, comme on peut le voir dans adieu, auvent, justancorps, etc. Développements de la règle précédente, ou application de cette règle à chacun des Substantifs composés dont l'analyse pours roit présenter quelques difficultés.

Abat-Jour, plur. des abat-jour : des fenétres qui abattent le jour; ou, comme le dit l'Acadèmie, des fenêtres construites de manière que le jour qui vient d'en haut, se communique plus facilement dans le lieu où elles sont pratiquées.

ARAT-VENT, plur. des abat-vent : des chars pentes qui abattent le vent, qui en garantiss sent.

AIGUE-MARINE, plur. des aigues marines : des pierres précieuses, couleur de vert de mer. Aigue vient du latin AQUA, eau; ainsi aiguemarine signific eau-marine, ou de mer.

Apput-Main, plur. des appui main (218) : des baguettes servant d'oppui à la main qui tient le pincean.

AEC-BOTTATT, plur. des arcs-boutants : des arcs, on des parties d'arc, qui appuient et soutiennent nne muraille; comme on en voit aux côtés des grandes églises. Dans cette expression, boutant est un adjectif verbal qui vient de l'ancien verbe bouter, pousser.

BAIN-MARIE, plur. des bains-marie : des bains de la prophétesse Marie, qui, dit-on, en est l'inventrice.

Belle-ne-auit, plur. des belles-de-nuit : des ficurs belles la nuit.

BLANC-SEING, plur. des blanc-seings : des teings en blonc , des papiers signés en blanc , seu du blanc . BON-CHRÉTIEN , BON-NENBI , plur. des bon-

chrétien, des bon-henri. Ce sont, dit M. Loveaux, des poires d'une espèce à laquelle on a donné le nom de bon-chrétien, le nom de bon-henri.

On dit abusivement au singulier, dans quelques cas seulcment, du bon-chrétien, du bon-chretien, du bon-chretien, cest-à-dire, des poires de l'ess pèce dite bon-chrétien, bon-henri; mais il faut dire au pluriel des poires de bon-chretien, des poires de bon-henri. C'est l'espèce qui a donné le nom de bon chrétien, de bon-henri, et non pas les individus.

(#18) La décomposition d'un Substantif composé peut amear un ningulier aussi bies qu'un pluriel ; muis alors c'estuojugnels arison qui ûn décéaré de l'emploi de l'un des deux nombres : en conséquence, quoique l'on puisse dire, par exemple, que den oppuis-mains sont des oppuis de mains, il nous semble qu'il est cacore mieux de dire que co sont des loquettes arrount d'oppuis dis main.

BOUTE-EN-TRAIN, plur. des boute-en-train : des hommes qui boutent, qui mettent les autres en train, qui les animent soit au plaisir, soit au travail : suivant la définition de l'Académie.

BOUTE-FEU, plur.' des boute-feu; au propre, incendiaire; des hommes qui, de dessein formé, boutent ou mettent le feu à un édifice, ou à une ville (pen usité en ce sens).

Bourg-rour-cuian , plur. des boute-toutcuire : des hommes qui boutent, qui mettent tout cuire, qui mangent, qui dissipent tout ce qu'ils ont.

BRISE-COU, BRISE-VENT, plur. des brise-cou, des brise-vent : des escaliers où l'on risque de tomber, de se briser le cou, si l'on n'y prend pas garde; des clôtures qui servent à briser le vent. - D'après la même analogie, on écrira des brise-glace, des brise-raison, des brise-scellé, etc.

Casse-cou, plur. des casse-cou : des endroits où l'on risque de se casser le cou.

Voyez , page 85 , pourquoi il faut écrire , même au singulier , casse-noisettes , casse-mottes avec un s.

CHASSE-MARÉE, plur. des chasse-marée : des voituriers qui chassent devant enx la marée, qui apportent la marée.

Un chasse-marée, dit l'Académie, est un voiturier qui apporte la marés; l'Académie dit aussi marée fraiche, vendeur de marée. Comment a-t-elle done pu éerire : les huftres que les chasse-marées apportent? Qu'importe le nombre des voituriers? C'est toujours de la marée qu'ils apportent.

Voyez , page 85 , pourquoi il faut écrire , même au

singulier , Cent-suisses et Chasse-mouches avec un s. CHAUVE-sourts, plur. des chauves-souris : des oiseaux qui ressemblent à une souris qui est chanve , c'est-à-dire qui a des ailes chau=

CHES-B'ORUVRE , plur. des chefs-d'œuvre (219): des chefs, des pièces principales d'exéeution : an figuré, des ouvrages parfaits en leur genre. Les Italiens disent : i capi d'opera, et ne pluralisent jamais le dernier mot.

ves, des ailes sans plumes.

CHOU-FLEUR, plur. des choux-fleurs : des fleurs qui sont choux.

COLIN-MARLLAND, plur. des colin-maillard : des jeux où Colin eherche, poursuit Maillard.

CONTRE-BARSE, plur. des contre-danses : on croit que ce mot est une altération de l'anglais, country dance (danse de la contrée, de la campagne).

CONTRE-JOUR, plur. des contre-jour : des endroits qui, comme le dit l'Académie, sont

contre le jour, opposés au jour. Contras-roison, plur. des contre-poison. Remède, dit l'Acadèmie, qui empêche l'effet du poison; alors on doit, ainsi que le fait observer M. Lemore, écrire contre-poison au pluriel comme au singulier, ear le même antidote peut servir également contre un ou plusieurs poisons.

Contran-vénité, plur. des contre-vérités. La contre-vérité a beancoup de rapport avec l'ironie. Amerile honorable, par exemple, est une contre-vérité, une vérité prise dans un sens opposé à celui de son énoneiation; car, au lieu d'être honorable, elle est infamante , déshonorante.

Coq-1-1'ANE, plur. des coq-à-l'ane : des disconrs qui n'ont point de suite, de liaison, qui ne s'accordent point avec le sujet dont on parle. Faire un coq-à-l'ane, c'est passer d'une chose à une autre tout opposée, comme du coa à un áne.

Cours-coage (220), plur. des coupe-gorge : des lieux écartés, secrets, obscurs, déserts, où l'on court risque d'avoir la gorge coupée.

COURTE-POINTE, plur. des courtes-pointes : ce Substantif composé est une altération de contre-points, espèce de eouverture où les pointes ou points sont piqués les uns contre les autres; couverture contre-pointée. La préposition contre étant changée en l'adjectif courte, les deux mots qui forment le Substantif composé doivent prendre alors le s au

COUVER-CHEF, plur. des couvre-chef : des coiffures propres à couvrir le chef ou la tête.

(220) Cours -- JARRET : on écrit de même des comps-

jarret, des coupe-pâte. L'Académie écrit aban= moins des coups-jarrets. Mais jorret est ici em= ployé dans un sens vague, indéfini, dans un sens général; et certainement, quand on dit coupe jarret, il ne s'agit pas da nombre des jarrets; autrement, un seul quelquefois feroit, en ce genre, plus d'ou= vrage que quatre.

<sup>(219)</sup> CHEP-B'OREVAR. L'Académie a oublié de dire, en parlant de ce mot, que, quand il est joint par la préposition de à un autre substantif , il peut se prendre en bonne et en mauvaise part : un chef-d'auvre d'habileté, un chef-d'auvre de bétise. (Gattel , Féraud et M. Laveaux.)

d'un petit gain.

Couvez-rev, plur. des couvre-feu : des ustensiles qui servent à couvrir le feu.

Foyes , page 86 , pourquoi il faut écrire , même au singulier , couvre-pieds avec un s.

Cuive-cour, plur. des crève-cour : des dé= plaisirs qui crèvent, qui fendent le cœur.

CUL-DE-JATT, plur. des cuis-de-jatts. Iei la partie est prise pour le tout: ee sont des hommes nommés cuis-de-jatts, à cause de la jatts sur laquelle ils se trainent.

Voyez , page 86 , pourquoi il faut écrire , même au alagulier , cure-dents , cure-oreilles avec un s.

CRIC-CRAC, plur. des cric-cruc: e'est, dit M. Lemare, une onomatopée, e'est-à-dire un mot dont le son est imitatif de la chose qu'il signifie. TRICTRAC est ainsi formé; mais tric et truc étant sans tiret, on écrit, au pluriel des trictrucs.

CROS-EN-JAMBES, plur. des crocs-en-jambes: plusieurs crocs que l'on forme en mettant son pied entre les jambes de quelqu'un pour le faire tomber.

DAME-JEANNE, plur. des dames-jeannes. — Voyez le Substantif composé Pont-neuf. EAU-DE-VIE, plur. des caux-de-vie. On dit diverses caux-de-vie.

Foyes, paga 86, pourquoi il faut écrire, même au singulier, entr'actes, entre-côtes, et assule-moins avec un s.

FESSE-MARTHUE, plar. des fesse-Machieu. Ce Substanti composé et une altération de il fait saint Mathieu; c'est-à-dire, il fait comme saint Mathieu; qui , dit-on, avant sa conversion, étoit usurier. C'est par analogie avec cette capression qu'on appelle des fesse-cahiers, des eopistes qui font hiem vite, et le plus au large qu'ils peuvent, les cahiers, les rôles dont on les a chargés.

FIE.-L-BAS, plur. des fier-à-bras, Ce mot composé est une altération de fiert-à-bras, c'est-à-dire, qui frappe à tour de bras. — Ici fier vient du latin ferit, il frappe. Nous avons reteau, dans la locution sans-coup-fèrir, l'infinité de ce verbe.

FOUTLE-AU-POT, plur. des fouille-au-pot : des hommes, des marmitons dont la fonction est de fouiller, de visiter le pot.

Gene-berri, plur, des gogne-denier : tons ceux qui gegent leur vie par le travail de leur corps, sans avoir de métier. Il n'y a pas plus de rison, dit M. Lemar, pour écrire un gagne-denier que des gogne-denier : car un gagne-denier mombre plutôt que de l'espèce, un seul homme pourroit être appelé game-denier, ou segne-denier. Aus quelque opinion que l'on adopte, le singulier et le pluriel dioriera tovie in même orbrephe.

GAGRE-PAIN , plur. des gagne-pain : des ous tils avec lesquels on gagne son pain.

GAGRE-PETIT , plur. des gagne-petit : des res monleurs qui gagnent peu , qui se contentent

GARDE-CÔTE (221), plur. des gardes-côtes : des gardiens des côtes.

GARDE-FEU, plur. des garde-feu : des grilles qui gardent, qui garantissent du feu.

Foyes, page 86, pourquoi l'on doit écrire, même au singulier, garde-fous avec un s.

GARDE-HOTE, plur. des garde-note : des personnes qui gardent note. On dit prendre note, tenir note; de même on doit dire garder note, d'où garde-note.

GITE-MÉTIEE, plur. des gâte-métier : des hommes qui gâtent le métier, en donnent leur marchandise ou leur peine à trop bon marché.

Foyes , page 86 , pourquoi l'on doit écrire , mêma au singulier , gobe-monches avec un s.

Gairre.sor, plur des grippe-sous des gens d'affisire qui, moyennat le son pour livre, c'est-è-dire une trè-legère remise, reçoivent les rentes. C'est dans le même seus que l'on écrin des pinc-maille. Maille, dit Léadis- mie, éctoium emonie au-dessous du denier : Trois sous, deux deniers et maille. Il n'a is son in maille. — Des pinc-maille sont des personnes qui pincent, qui ne négligent pau une maille. Aim iles pinc-maille sont de deux ou de trois degrés plus ladres, plus avides que les prippe-son.

HAUSSE-COL, plur. des hausse-col: des plas ques que les officiers d'infanterie portent andessous du cou, ainsi que le dit l'Académie, et non pas au-dessous des cous.

HAUT-LE-CORPS, plur. des hauts-le-corps: les sauts, les premiera mouvements d'un homme à qui l'on fait des propositions qui le révoltent.

HAUTE-CONTRE, plur. des hautes-contre : des parties de musique, des voix qui sont opposées, qui sont contre une autre sorte de voix.

(22) Observotion.— Si garde, en composition, es dit d'une personne, alors il a le sena de garadien substanti qui doit prendre le sa pluinei ;
des gardes-champétres, des gardes-marines, des
gardes-majents, des gardes-marines, des
mais il garde es dit d'une chuse, où se rapporte à
marin il garde es dit d'une chuse, où se rapporte à
marinhèse champer, des gardes-manger, des
gardes-robes, etc., etc.

HAUTE-FOTAIR, plur. des hautes-futaies : des bois, des futaies élevées, hautes,

HAVER-SAC, plur. des havre-sacs : ce mot, dit Ménage, est entièrement allemand, Ha= bersack signific littéralement dans cette langue sac à avoine, du mot sack, sac, et haber, avoine. Sac est donc le seul mot qui doive prendre le pluriel.

Hoas-D'œuvan , plur. des hors-d'œuvre : certains petits plats qu'on sert avec les potages et avant les entrées; avant que les con= vives se mettent à l'œuvre. On le dit anssi des parties d'un livre, d'un ouvrage de l'art, qui ne tiennent pas immédiatement au sujet

MOUILLE-BOUCHE, plur. des mouille-bouche : des poires qui mouillent la bouche.

PASSE-DROIT, plur. des passe-droit : des graces qui passent le droit, des graces qu'on

accorde à quelqu'un contre le droit. PASSE-PAROLE . plur. des passe-paroles : des commandements, des paroles que l'on donne à la tête d'une armée, et qui, de bou-

che en bouche, passent aux derniers rangs. PASSE-PARTOUT, plur. des passe-partout : des clefs qui passent partout, qui ouvrent toutes les portes. - L'académie écrit aussi

des passe-partout. Passe-passe, plur. des passe-passe. Voyez le mot Pious-Nious.

PASSE FORT, plur. des passe-port : qu'il y ait un ou plusieurs passe port, dit M. Lemare, ce sont toujours des papiers pour passer le port, ou son chemin.

Perce-neige, Peace-Pierne, plur. des perceneige: de petites plantes qui percent la neige, la pierre, qui croissent à travers la neige, la

Pien-à-renne, plur. des pied-à-terre : des lieux, des logements où l'on met seulement le pied à terre, où l'on ne vient qu'en passant.

PIED-FLAT, plur. des pieds-plats : on appelle, dit l'Académie, un pied-plat, un homme qui , par son état et par sa conduite , ne mérite que le mepris. Il paroît, selon M. Boniface, que cette locution s'est introduite dans le temps que les hommes de basse naissance portoient des souliers plats, et que les talons hauts étoient la marque distinctive de la no= blesse.

Pique-rique, plur. des pique-nique : des repas où ceux qui piquent , qui mangent, font signe de la tête qu'ils paieront.

Les Allemands, dit M. Lemare, ont aussi leur picknick, qui a le même sens que le nô» tre. Picken signific piquer becqueter, et nicken

signifie faire signe de la tête. - Pique-nique est done, comme passe-passe, un composé de deux verbes ; il est dans l'analogie de cette phrase, qui touche mouille.

PLAIN-CHANT, plur. des plains chants : des chants plains, unis, simples, ordinaires de

l'église. PONT-BEUF, plur.'des ponts-neufs : un pontneuf est nn nom que l'on donne à de manvais ses chansons, telles que celles qui se chantoient sur le Pont-neuf, à Paris. On écrit des ponts-neufs, d'après une figure de mots par laquelle on prend la partie pour le tout. Le fondement de cette figure est un rapport de connexion : l'idée d'une partie saillante d'un tout réveille facilement celle de ce tout. Dans le Substantif composé pont-neuf, la partie saillante est un pont-neuf; mais comme l'idée de chanson prédomine tous jours, on a dit un pont-neuf, et au pluriel des ponts-neufs, parce que le Substantif coms posé pont-neuf, remplaçant le mot chanson, est susceptible, comme lui, de prendre la marque du pluriel.

C'est par la même figure que l'on dit cent voiles, pour cent vaisseaux; cent feux, pour cent ménages; voita de beaux toutres, pour signifier de beaux chapeaux faits avec le poil de la loutre, des rouges-gorges, pour des oi= scaux qui ont la gorge rouge; des blancs-becs, pour des jeunes gens sans expérience . sans barbe , qui, pour ainsidire, ont le bec blanc.

C'est encore par la même figure, qui prend la cause pour l'effet, l'inventeur pour la chose inventée, le possesseur pour la chose possédée, que l'on dit un Raphaël, un calepin, une dame-jeanne, un messire-jean, une reineclaude, etc., et au pluriel, des Raphaels, des calepins, des dames-jeannes, des messires-

ieans . des reines-claudes.

PORTE-VIGUILLE, plur. des porte-aiguille : des instruments qui portent ou alongent une aiguille; ilsn'en portent, ils n'en alongent qu'une à la fois. Il ne s'agit point, dans ces mots et les semblables, du nombre des choses, mais de l'espèce de la chose portée. C'est ainsi que l'on dit de plusieurs : Ils portent la haire, ils portent l'épèe, ils portent per= ruque, etc. - Par analogie on écrira : des porte-arquebuse, des porte-dieu, des portedrapeau, etc., etc.

Foyes, page 86, pourquoi l'on doit écrire, même au singulier, porte-mouchettes avec un s.

Por-DE-VIN , plur. des pots-de-vin, c'est-àdire ee qui se donne par manière de présent , au-dela du prix qui a été arrêté entre deux personnes pour plusieurs marchés conclus, et pour tenir lieu des pots de vin qu'on s eou= tume de payer en pareilles circonstances.

C'est ici le signe pour la chose signifiée. On REIRE-CLAUDE, plur. des rémeis-claudes. On prétend que cette sorte de pruises doit son nom à la reine Claude. Alors c'est la cause pour l'effet, comme lorsqu'on dit, des pontsneufi.

RÉTRILLE-MATIN, plur, des réveille-matin : horloges on montres qui réveillent le matin Sage-Franks, plur, des sages-femmes : des femmes qui, par leur état, leur profession, doivent être prudentes, sages; c'est la eause pour l'effet.

SAUF-CORDETT, plur. des saufre-conduits: des papies qui saurent que quelqui no quels que chase est conduit sain et sauf. On a pris l'objet sauf-conduit pour le papier; c'est la chose signifiée pour le signe, ou c'est l'effet pour la cause. C'est, au contraire, le fait observer M. Lemare, on prenant le signe pour la chose signifiée, que Lemlerre a dit:

Le trident de Néptune est le sceptre du moude.

SERBE-TÊTE, plur. des serre-tête: des rubans ou bonnets de nuit avec lesquels on se serre la tête.

SERRE-FILE, plur. des serre-file : un serre file est le dernier de la file; par conséquent, des serre-filesont les derniers de chaque file, et non les derniers de toutes les files.

Foyes , page 86, pourquoi il faut écrire , même au singulier, serre-papiers et sous-ordres uvec un s.

Tra-à-rère, plur des léte-à-tête : des conversations ou entrevues qui se font tête-à-tête

ou seul à seul.

TERRE-PLEIR, plur. des terre-pleins : des endroits pleins de terre, et présentant une surface unie.

The statik, plur. destire-ballet des instruments qui, d'après la définition de L'éculée ment qui, d'après la définition de L'éculée mie, avernat le strippe la balle de plonds, du corps de ceux qui tont bleuses d'un coup de foul ou de pitolet. Comme ces armes i fou ne soul ordinairement chargées que l'expendie, and est poulée, cano tel perdu se viloujues, dans vers poulée, cano tel perdu se viloujues, dans vers poulée, cano tel perdu se vilouis, d'an vers poulée, cano tel perdu se vilouis, d'au des est liver-medie, purce que ce not des instrusé ments pour tirer le bonchon, la bourre, le moelle.

Voyez, page 86, pourquoi l'on doit écrire, même au singulier, tire-bottes avec un s.

Tink-link, plur. des tire-lires : ce mot composé est une altération de tire-lierd, ainsi appelé parce que eette espèce de trone sert à enfermer de la menue monnoie. M. Boniface, i l'Académie et plusieurs Lexicographes écrivent tirelire en un seul mot, et alors ils écrivent un pluriel tirelires.

Voyes, page 86, pourquoi il fant écrire, même au singulier, le mot vide-bouteilles evec un s.

Toogata-virt, plur, des trauble-fete : des importuns, des indiserets qui viennent interrompre la joie d'une assemble publique ou partieulière. L'idée du nombre tombe sur le mot personne, qui est sons-entendui; et qu'il y ait un ou plusieurs trouble-fête, e'est toujours une ou plusieurs personnes qui troublent la joie d'une assemblée.

Il est vrai que Voltaire a dit dans l'Enfant prodigue (acte I, scène 5):

Je veux an peu voir nos deux troubles fêles , Mais e'est apparemment paree qu'il avoit

besoin d'un s pour la rime.

Vole-au-vent, plur. des vole-au-vent :

des pătisseries și légères qu'elles volcroient au moindre vent.

Observation. — Il nous semble que cet are ticle seroit incomplet si nous negligions de le faire suivre de la liste des Substantifs composés dont le second mot doit prendre lo marque du pluriel, quoique le Substantif composé soit employé au singulier.

On écrira, au singulier, comme au pluriel, avec la lettre s au second mot :

Un nakem-pestra, parce qu'un breche-dents est un homme qui a une brêche ou un vide aux dents antérieures; soit que j'un vide d'une seule personne ou de plusieurs, ee n'est toujours que l'idee d'un vide qu'on resuffaire entendre, et eo vide est aux dents;

Un easse-Noiserres, un casse-mottes; parce que, comme le dit l'Académie, l'un et l'autre sont des instruments avec lesquels on casse des noisettes, des mottes, des noix;

\* CRASSE-CHIERS, parce que ce Substantif composé se dit de celui qui chasse les chiens d'un lieu quelconque;

Un CHASSE-MOUCHES, parce que (d'après l'Académie elle-même) e'est un petit balai avec lequel on chasse les mouches;

Un cist-sussis, parce que ce Substantif composé se dit (suivant la définition de l'Ac cadémie) d'un des cent-suisses de la garde du

A l'égard du mot chevou-léger, M. Lemars voudroit qu'on éerivit au singulier comme au pluriel, chevaux-légers avec un x à épéroux; parce que, selon lui, on dit imile chevaux, pour mille consiers, et que d'appes la nième, analogie, on a dit étre dans les chevaux-légers,

et, par nne abréviation plus grande, un chevaux-légers.

Quoi qu'il en soit, l'usage est d'écrire ches vau-lèger au vingulier, et chevau-lèger au pluriet; c'est, comme le fait observer M. Boniface, une expression consacrée, de même que franc-maçonnerie, substantif féminin formé sur franc-maçon est haute-licer, substantif maculin formé sur haute-lice, où les deux dérivés, lice et haute, sont invariables;

Un caèvaz-rizos , parce que ce Substantif signifie (d'après le Dietionnaire de l'Acadés mie) un satyre qui a des pieds de chèvre;

Un CLAQUE-DARILLES, parce que (d'après la définition de l'Académie), c'est un chapeau dont les bords sont pendante et se soutiennent peu; ainsi claque-oreilles est un chapeau dont les bords pendants claquent les oreilles;

Un couvre-piers, parce que (d'après la définition de l'Académie) c'est une sorte de petite couverture d'étoffe qui sert à couvrir les pieds;

Un cuas-neurs, parce que (d'après la dés finition de l'Académie (e'est un petit instrument dont on se cure les dents;

Un cons-onsittes, paree que (d'après la définition de l'Académie) c'est un petit instrument propre à curer les oreilles;

Un BRYB'ACTES, paree que (selon la définition de l'Académie) c'est un espace, un intervalle qui est entre deux actes, entre deux nœuds d'une pièce de thésitr;

Un ENTRE-COTES, parce que (d'après la définition de l'Académie) c'est un morecan de viande coupé entre deux côtes de bœuf; par la même raison, on écrira un entre-lignes, un entre-nœuds, un entre-sourcits.

Un ESSUE-MAINS, parce que (d'après la définition de l'Académie) c'est un linge qui sert à essuyer les mains;

Un LAVE-MAINS, parce que ce mot signifie un nstensile de cuisine, de salle à manger où on se lave les mains; Un came-rous, parce que, dit M. Lemare,

un garde-fous est une barrière que l'on met au bord des quais, des terrasses, pour empécher que les fous ou les étourdis ne tombent; Une GARD-100EM, parce que (selon l'Académie) c'est une chambre destinée à renfermer les robes, les habits;

Un cost-motents, parce que ce mot signifie une espèce de petit lézard fort adroit à gober les mouches. Figurément on a donné ce nom à Phomme qui n'a pas d'avis à lui;

Un naut-be-thausses, parce que cette expression s'entend de la partie du vêtement de l'homme qui le couvre jusqu'au haut des CHAISSES, actuellement appelé bas, culotte, pantalon.— Chausser vient du latin calceare, (de calceus, talon); au pluriel on écrit hautsde-chausses:

Un rest-liqueurs, parce que (d'après la définition de l'Académie) e'est un instrument par le moyen duquel on découvre la pesanteur des liqueurs;

Un rone-frice, parce que d'après la définition de l'Académie) un pore-épics, est un animal dont le corps est couvert de beaucoup d'épics on de piquants. — Le mot épics, dit M. Benifice, n'est point nue altération, c'est l'ancienne orthographe; on disoit épic pour épi, pi, mant. Ce mot vient du latin spice;

Un Porte-Mouchettes, parce que ce mot signifie an plateau de métal où l'on met des mouchettes. — Par analogie on écrira un porte-lettres, et un porte-manteaux (autrement dit porte-habits), etc., etc.;

Un quixar-visora, parce qu'an quinzevingir et un des aveugles placés dans l'bàpital des Quinze-vingts ou trois cents aveus glex. — L'Académie certi l'hôpital des Quinze-vingts avec un s, et un quinze-vingts sans s; mais M. Lemare et M. Boniface font observer avec raison que quinze-vingts deise gue dans les deux cas, au singulier et au plus riet, quinze-vingtaines, ou frois cents;

Un SERRE-PAPIERS, parce qu'un serre-papiers est une sorte de tablette où l'on serre des papiers;

Un sors-orders, parce que (dit l'Académie) ce Substantif signifie celui qui est soumis aux ordres d'un autre;

Un TER-ROTTES, parce que c'est un instrument propre à tirer les bottes;

Un vibs-bournilles, parce qu'il n'est pas probable que cette dénomination familière ait été affectée su lieu où l'on ne boit qu'une bouteille, mais à celui où l'on en vide plus-

acture, actual dans lesquel nou venom d'emer le tre levent tout les difficultes van humière d'écrire au singulier et au pluriel tous les Substantifs composés; cependant, pour ne rien laiser à desirer, nous allons donner la Biste des Substantifs (e plus en usage, rangés par ordre alphabetique, et tels qu'il faut les cerire au pluriel, Quant à leur orthographe au singuilier, nous ne la donnerons point, sôn d'abrigge, et parce qu'elle ne put au prés acuter d'inscrittude, puisque tous les autres de la rennere (ust les cas indiqués par l'expression au singuilier nou oure) que quand on les emploies au pluriel.

## LISTE DES SUBSTANTIFS COMPOSÉS LE PLUS EN USAGE,

Orthographiés ainsi qu'ils doivent l'être au pluriel.

Note. Il y a des Substantifs composés qui ne peuvent s'employer qu'un singulier ; ils ne sont pes compris dans cette liste.

| Des                       | Des                                | Un on Des.                                     | Des                     |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Abat-faim (grosses        | Basses-contre.                     | Bréche-dents. Voyes.                           | Chênes-verts ( chê      |
| pièces de viande).        | Basses-cours.                      | pag. 85.                                       | nes, autrement di       |
| bat-jour. F. p. 81.       | Busses-fosses (eacheto             | (des)                                          | yeuses ).               |
| Abat-vent. Ibid.          | tes obscures et prom               | Briss son V a 9-                               | Chevan-legers. Voye     |
| bat-voix.                 | fondes).                           | Brise-cou. V. p. 82.<br>Brise-glace. V. p. 82. | pag. 85.                |
| ligues-marines. Voy.      | Basses-lices , ( terme             | Brise-raison (hommes                           | Chèvre-seuilles.        |
| pag. 81.                  | de marine).                        | qui parlent sans rain                          | (un ou des)             |
| ppui-main. V. p. 81.      | Basses-tailles.                    | son, sans suits).                              | Chévre-pieds. V. p.85   |
| près-demain.              | Basses-voiles.                     | Brise-seellé (voleurs).                        | (faunes, satyres)       |
| Après-dinées.             | Beaux-esprits.                     | Brise-vent. V. p. 82.                          | (des)                   |
| Aprés-midi.               | Beaux-fils.                        | Brule-tout.                                    | Chiants-lits ( Volt.    |
| Aprés-soupées.            | Beaux-fréres.                      | Caille-lait (sorte de                          | poésies mél.).          |
| res-boutants. V.p.8L      | Beaux-pères.                       | plantes).                                      | Chiches-faces(homme     |
| Ares-doubleaux.           | Bec-figues ( oiseaux               | Caillots-rosats (sorte                         | qui ont une fac         |
| Ares-en-ciel.             | qui becquettent les                | de poires).                                    | chiche).                |
| rrière-boutiques.         | figues ).                          | Caréme-prenant/home                            | Chiens-loups.           |
| Arrière-corps.            | Bees -d'ane ( sorte                | mes prenant le ca-                             | Chiens-marins.          |
| rriére-gardes.            | d'outils.)                         | rême ).                                        | Choux-fleurs. Fore      |
| rrière-gardes.            | Becs-de-canne.                     | Casse-cou. V. p. 82.                           | pag, 82.                |
| Arriére-neveux.           | Bees-de-corbin-                    | Casse-tête.                                    | Choux-navets.           |
| Arrière-pensées.          | Bees-de-grue.                      | Casse-eul.                                     | Choux-rayes.            |
| rrière-petits-fils.       | Belles-dames. V. p. 84.            | (un on der)                                    | Cicls-de-lit ( de lit e |
| Arrière-petites - filles. | (sorte de plantes.)                | Casse-mottes. Voyez                            | général).               |
| rriére-points.            | Belles-de-jour.                    | pag. 85.                                       | Cicls-de-tableau ( d    |
| Arriére-saisons.          | Belles-de-nuit. Voyes              | Casse-noisettes. Voyez                         | tableau en général)     |
| rrière-vassanz.           | ner 8:                             | p. 85.                                         | Claires-voies.          |
| Avant - bees. ( terme     | pag. 8 t.<br>Beiles-filles.        | Casse-noix. V. p. 85.                          | (un ou des)             |
| d'architect.)             | Belles-mères.                      | Cent-suisses. V. p. 85.                        | Claque-oreilles. Voye   |
| vant-bras.                | Belles-sœurs.                      | (des)                                          | pag. 86. (chapeau       |
| vant-cours.               | Bien-aimés.                        | Cerfs-volants (insec=                          | qui claquent le         |
| Avant-coureurs.           | Bien-être.                         | tes à quatre ailes. )                          | orcilles).              |
| Avant-derniers.           | Biens-fonds.                       | (un ou des)                                    | (des)                   |
| vant-faire-droit(ter=     | Blanes-bees. V. p. 84.             | Chasse-chiens. V. p.                           | Co-états.               |
| me de palais).            | ( jeunes gens sans                 | 85.                                            | Coiffes-jaunes ( of     |
| Avant-fosses.             | expérience): la par=               | Chasse-coquins.                                | seaux qui porten        |
| Avant-goûts.              | tie prise pour le tout.            | (des)                                          | une coiffe jaune : l    |
| Avant-gardes.             | Blane-manger.                      | Chasse-cousin (me-                             | partie prise pour       |
| Avant-mains.              | Blanes-de-baleine.                 | chant vin).                                    | thut ).                 |
| Avant-murs.               | Blanes-manteaux, (re=              | Chasse-marée. Voyes                            | Colin-Maillard. Voye    |
| Avant-pieux.              | ligieux en manteaux                | page 82.                                       | pag. 82.                |
| Avant-propos.             | blancs): l'habit pour              | (un ou des)                                    | Contre-allées.          |
| Avant-scènes.             | la personne.                       | Chasse-mouches, For.                           | Contre-amiraux.         |
| Avant-postes.             | Blanc-seings. V. p.81.             | pag. 85.                                       | Contre-appels.          |
| Avant-toits.              | Blanc-signés.                      | Chats-huants.                                  | Contre-basses.          |
| Avant-trains.             | Bon-Henri. V. p. 8 t.              | Chauffe-cire (officiers                        | Contre-batteries.       |
| Avant-veilles.            | Bon-chrétien. Voyes                | qui chauffent la cirs).                        | Contre-charges.         |
| Bains-Marie, V. p. 81.    | page 8t.                           | (des)                                          | Contre-chevrons.        |
| Barbes-de-bouc (sal=      |                                    | Chanffe-lit.                                   | Contre-clefs            |
| sifis sauvages).          | de théorie, remplan                | Chausse - pied ( more                          |                         |
| Barbes-de-chevre(sor=     |                                    | ceaux de cuir pro=                             |                         |
| te de plantes).           | Boute-en-train. V.p.82             | ceaux ac cur pros                              | Contre-danses. Voy      |
| Barbe-de-Jupiter(sor=     |                                    | soulier).                                      | pag. 82 44:             |
|                           | Boute-nors. Boute-tout-cuire.Vor   |                                                |                         |
| te de plantes).           |                                    | Chausses-trapes (pies                          | Contre-épreuves.        |
| (un ou des)               | pag. 82.<br>Boute-feu. Voy. p. 82. | Chanves-souris. Voyez                          |                         |
| Bas-fonds ( terrains      |                                    |                                                | Contre-fenêtres.        |
| bas).                     | Boute-selle.                       | Chefs-d'œuvre. Voyez                           |                         |
| (des)                     | Bouts-rimés.                       |                                                | Contre-finesses.        |
| Bas-reliefs.              | Branches-ursines(sors              | pag. 82. ×                                     | Contre-fucues.          |
| Bas-ventres.              | le de plantes);                    | Chefs-lieux.                                   | Conne-ingues.           |

Familia Conogle

| Des 1                                                    | Un ou des                                                                    | Des                           | Des                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Contre-jous. Vorez                                       | Culs-de-jatte. Voyes                                                         | Fausses-fenetres.             | Gardes-marteaux. V.              |
| p. 82.                                                   | pag. 83.                                                                     | Fansses-portes.               | pag. 83.                         |
| Contre-lettres.                                          | Culs - de - basse - fosse                                                    | Fausaes-clefs.                | Garde-noble(t. de pa=            |
| Contre-maitres.                                          | (cachots),                                                                   | Faux-fuyants.                 |                                  |
| Contre-marches.                                          | Culs-de-lampe.                                                               | Faux-incidents.               | lais).<br>Gardes-note. V. p. 83. |
| Contre-marée.                                            |                                                                              |                               |                                  |
|                                                          | Culs-de-sac (rues qui                                                        | Faux-semblants.               | Garde-vue.                       |
| Contre-marques.                                          | imitent un sac).                                                             | (un ou des)                   | Garde-manger.                    |
| Contre-ordres.                                           | Cnre-oreilles. Voyez                                                         | Fesse-cahiers (qui            | (un ou des):                     |
| Contre-poison. Voyez                                     | p. 86.                                                                       | gagne sa vie à faire          | Garde-fous. V. p. 86.            |
| pag. 82.                                                 | Cure - dents. Voyez                                                          | des cahiers, des ro-          | (une on des)                     |
| Contre-révolutions.                                      | p. 86.                                                                       | les d'écriture).              | Garde-robes. V. p. 86.           |
| Contre-rondes.                                           | (des)                                                                        | Fesse-Matthieu. Voy.          | Garde-feu. V. p. 83.             |
| Contre-ruses.                                            | Dames-jeannes (gros-                                                         | pag. 83.                      | (un on des).                     |
| Contre-vérités. Voyez                                    | ses bouteilles ). Voy.                                                       | (des)                         | Garde-meubles.                   |
| pag. 82.                                                 | pag. 83.                                                                     | Fêtes-Dieu.                   | (un)                             |
| Co-propriétaires.                                        | Demi-bains.                                                                  | Fier-a-bras. V. p. 83.        | Garde-malades.                   |
| Coq-a-l'ane. V. p. 82.                                   | Demi-dicux (223).                                                            | Fins-de-non-recevoir          | (des)                            |
| Cordons-bleus (espèce)                                   | Demi-heures, etc.                                                            | (t. de palais).               | Gardes-malades.                  |
| d'oiseaux).                                              | Demi-lunes.                                                                  | Folics-enchères.              | Gate-metier, V. p. 83.           |
|                                                          | Demi-inites.                                                                 |                               |                                  |
| Corps-de-garde.                                          |                                                                              | Fort-vetus (Regnard,          | Gåte-påte.                       |
| Corps-de-logis.                                          | Demi-savants.                                                                | le Distrait, act. 1,          | (un ou des)                      |
| Coupe-eu (terme de                                       | Doit-et-avoir. ( t. de                                                       | sc. 1).                       | Gobe-mouches. V.p.86             |
| jeu).                                                    | fin.)                                                                        | Fouille-au-pot. Voyez         | (des)                            |
| Coupe-gorge. Voyez                                       | Doubles-feuilles.                                                            | pag. 83.                      | Commes-guttes.                   |
| pag. 82.                                                 | Doubles-fleurs.                                                              | Fourmissions.                 | Gommes-résines (qu               |
| Coupe-jarret. Voyez                                      | Eaux-de-vic. Voyez                                                           | Francs-alleux (biens          | tiennent de la na-               |
| pag. 82.                                                 | p. 83.                                                                       | francs).                      | ture de la gomme o               |
| Coupe-pate(cequ'em=                                      | Eaux-fortes.                                                                 | Francs-réals ( cspèce         | de la résine).                   |
| ploient les boulans                                      | Ecoute-s'il-pleut(mou=                                                       | de poires).                   | Gorges-chaudes.                  |
| gers pour couper la                                      | lins qui vont par                                                            | Francs-salés.                 | Gouttes-crampes(cons             |
| páte.                                                    | des écluses ).                                                               | Francs-macons.                | vulsions soudaine.               |
| Courtes-bottes (petits                                   | (un ou des)                                                                  | Fripe-sauce (goinfres,        | du nerf de la jambe)             |
| hommes : c'est la                                        | Entractes. V. p. 86.                                                         | t. bas ).                     | Grands-maîtres.                  |
| partie pour le tout. )                                   | Entre-colonnes Voy.                                                          | Gagne-denier. Voy.            | Grands-pères (GRAND              |
| Courtes-pailles.                                         | p. 86.                                                                       | pag. 83.                      | sans apostrophe                  |
| Courtes-pointes. Voy.                                    | (une ou des)                                                                 | Gagne-petit. V. p. 83.        | suit toujours le sor             |
|                                                          | Entre-côtes. V. p. 86.                                                       | Gagne-pain. V. p. 83.         | de son substantif).              |
| pag. 82.                                                 | Entre-lignes. V. p. 86.                                                      | Cagne-pain. F. p. 63.         |                                  |
| Cous-de-pied (222).                                      |                                                                              | Garde-bourgeoise (t.          | Grand'-mères ( 225)              |
| Couvre-chef. V. p. 82                                    | · (un ou des)                                                                | de palais),                   | (Gannb' est toujour              |
| Couvre-feu. V. p. 83.                                    | Entre-nœuds. Voyez                                                           | Garde-boutique(mar=           | invariable.)                     |
| (un ou des)                                              | pag. 86.                                                                     | chandises qui sont            | Grand'-messes.                   |
| Couvre-pieds. Voyez                                      |                                                                              | depuis long-temps             | Grands-oneles.                   |
| pag. 86.                                                 | pag. 86.                                                                     | dans la boutique,             | Grand'-rues.                     |
| (des)                                                    | (des)                                                                        | sans pouvoir étre             | Grand'-tautes.                   |
| Crève-cœur. V. p. 83.                                    | Entre-deux.                                                                  | vendues).                     | Gras-doubles.                    |
| Cric-crac. Voy. p. 83.                                   | Entre-sol.                                                                   | Gardes - champêtres           | Gratte-cul.                      |
| (un)                                                     | Epines-vinettes.                                                             | (224).                        | Grippe-sou. V. p. 83             |
| Croc-en-jambes.                                          | (un ou des)                                                                  | Gardes-chasse. V.p.83.        | Gros-bees. (oiseaux)             |
| (de)                                                     | Essuie-mains. Voyez                                                          | Gardes-côtes. Voyez           |                                  |
| Crocs-en-jambes. Voy                                     | pag. 86.                                                                     | pag. 83.                      | Gros-textes (t. d'im             |
| pag. 83.                                                 | (des)                                                                        | Gardes - forestiers. V.       | primerie).                       |
|                                                          | Ex-généraux.                                                                 |                               | Guets-apens.                     |
|                                                          |                                                                              | p. 83.<br>Gardes-magasins. V. |                                  |
| Croix-de-par-Dicu.                                       |                                                                              |                               |                                  |
| Croix-de-par-Dicu.<br>(un ou des)                        | Fausses-braies (t. de                                                        |                               | 77 - 02                          |
| Croix-de-par-Dicu.<br>(un ou des)<br>Croque-notes (musi- | fortification).                                                              | p. 86.                        | Hansse-col. V. p. 83             |
| Croix-de-par-Dicu.<br>(un ou des)                        | Fausses-braies (t. de<br>fortification).<br>Faux-germes.<br>Fausses-couches. |                               | Hansse-col. V. p. 83             |

(122) Voyes les Remarques détachées, pour savoir pourquoi il faut écrife Cou-do-pied, et non coude-pied.

(223) Au pluriel, le mot qui auit dems proud toujours la marque caractéristique de ce nombre; et demi ainsi placé ne varie jamais. Voyes p. 120. (224) Voyez, page 83, la règle sur l'emploi, au pluriel, du mot garde, en composition avec un autre mot.

(225) Voyez à l'apostrophe, chapitre de l'Orthos graphe , dans quel cas l's de grande s'élide. Hauts-bords. Mille-pieds (famille Pag. 86 (des) Hauts-de-chausses pag. 86. Hautes-contre. V.p.83. Hautes-cours. Hautes-lices. ( fobr. de tapisserie Hautes-futaies. Voyez pag. 84. Hautes-payes. Hautes-tailles. Hauts-le-corps. Voyez pag. 83. Havre-saes. V. p. 84. Horsed'œuvre. V.p.84.

In-dix-huit, in-douze, ete., etc. (un ou des) " Lave-mains. V. p. 86. (des) Loups-cerviers. Loups-garous. Loups-marins. Main-levée. Maitre-ès-arts. (des) Mal-aise ( l'Académ prime le trait d'union). Mal-entendu. Mal-être. Messires-Jeans. Voy.

png. 84. Meurt-de-faim Mezzo-terminė (parti Perce-orcille (petits moyen, expedient insectes qui s'intro= que l'on prend pour terminer une of faire). Mezzo-tinto(estampes en manière noire). Mi-août ( on ne pluralise jamais les noms de mois) Mi-carêmes (226) (on Petits-deuils, mésange pluralise caréme ). du Cap, poisson.

d'insectes). (une ou des) Mille-fcuilles. Mille-fleurs (des) Mortes-saisons Mouille-bouche. pag. 84.

Un ou des

Nerfs-férures ( t. de maréchalerie). Non-paiements. Non-valeurs Opéra-comias Ortics-grieches ( espèce particul. d'ore ties ). Oul-dire (ce qu'on ne sait que sur le dire

Outre-passes (terme d'admin. forest. ) Paille-eu-cul ( espèce Pains-de coueou(sorte de plantes ). Pains - de - poureeau (sorte de plantes). Passe-debout ( t. de finance). Passe-droit. V. p. 84. Passe-paroles. Ibid.

Passe-partout, Ibid. Passe-passe Ibid. Passe-pied Passe-port. V. p. 84. Passe-temps. Passe-velours. Perce-neige. V. p. 84. (espèce de plantes).

duisent dans l'oreil= Perce-pierre, ou Passe-pierre (espèce de plantes)

(un on des) Pèse-liqueurs. V p. 86 (des)

Des Petits-maîtres. Petits-neveux. Petits-textes (t. d'im= primerie).

Petites-nièces. Pieds - d'alouette (plante) Pieds-de-biche (ins trum. de dentiste). ieds-de-bouf. Pieds-de-chat ( sorte de plantes). ieds-de-veau Pieds-droits ( t. d'architecture) Pieds-forts (pièces de

monnoie). ried-a-terre. V. p. 84. Pieds-plats. Ibid. Pieds-bots. Ibid. Pics-grièches (espèce d'oiseaux dont la voix est très-aigre). Pince-maille. V. p. 85.

(personnes qui ne hegligent pas une maille, monnoie de très-peude voleur). Pince-sans-rire (hom= mes malins et sour= noir). Pique-nique. V. p. 84.

Plains-chants, Poyez pag. 84. Plats-bords (gorde-fous qui regnent autour du pont d'un vaisseau). Plates-bandes. Plates-formes.

Plats-pieds ou pieds plats (hommes mé prisables ). Pleure-misère. Pont-neufs. V. p. 84. Ponts-levis.

(un Pore-épics. V. p. 86. ( des Porcs-épics. Voyes p.

deaux). Porte-aiguille. Voyes Porte-voix. Ibid. pag. 84. Post-scriptum.

Des Porte-arquebuse. Ibid. Porte-bougic. Porte-broebc. Ibid. Porte-crayon. Porte-croix. Ibid Porte-crossc. Ibid.

Porte-dieu. Ibid. Porte-drapeau. Ibid. Porte-enseigne. Ibid. Porte-étendard. Ibid. Porte-faix. Ibid. Porte-huilier. Ibid. (un ou des) Porte-clcfs (quiches

tiers qui portent les elefs ). Porte-lettres. V. p. 86. (des) Porte-lumière. Voyez pag. 84.

Porte-malheur, Ibid. Porte-manteau, Ibid. (officiers qui porm tent le manteau des vant le roi, devant les princes )

(un ou des) Porte-mauteaux. pag. 86. (morceaux de bois qui servent à suspendre les mans teaux ou les habits ). Porte-montres. Voyes

pag. 86 Porte-mouchettes. V. pag. 86. (des) Porte-mousqueton. V.

pag. 84. (un ou des) Porte-rames. V. p. 86 (t. de manuf.) (des)

Porte-respect. Voyes pag. 84. Porte-vent. Ibid. (ter= me d'organiste) Porte-verge. Ibid. (ben

done il fant dire, il n'y a de l'eau que jusqu'à moitié des jambes, on jusqu'à mi-jambes, avec un s à jambe. (M. Lemare, p. 250.) J.-J. Roussean (dans see Confessions, liv. 1V)

a dit, les haut-le-corps, et dans un autre endroit (même livre): mi-jombes. Observes que ces mots ne s'emploient jamais que

précédés de d.

(226) Mi. L'Acad. au mot mi , écrit d'abord à

mi-jambes, ou jusqu'à mi-jambes; pais elle donne

pour exemple, iln'y a de l'eau qu'à mi-jambe, que

jusqu'à mi-jambe. On dit bien d'une personne qu'elle a la jambe fine, parce qu'une seule suffit pour modèle; mais on ne dit point lorsqu'elle traverse na ruissesu on une rivière, elle a la jombe dans l'eau, mois elle a les jambes dans l'eau :

| Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3-                    |                       |                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Potadevin (prisents and ded during) planeiers sort de crearders and ded during is sort de crearders and during it is considered and an antique is a cause pour l'effe is mont de Saint-dan during in la pouze, piad (appèc de considered de consider                                                                                                                                                                                     | Det                   | Des                   | l Des                    | Des                                     |
| Potadevin (prisents and ded during) planeiers sort de crearders and ded during is sort de crearders and during it is considered and an antique is a cause pour l'effe is mont de Saint-dan during in la pouze, piad (appèc de considered de consider                                                                                                                                                                                     | Pots-au-feu ( 227 ).  | Saints-Augustins ( t. | Sous-termes.             | Trippe-madame(sorte                     |
| andelta dispirations are stated as caracterias and supplied to the state of the sta                                                                                                                                                                                     |                       |                       | Sous-licutenants.        | d'herbes).                              |
| seam). Sour-mattee, an enquele on dome tenemed side date date date date date date date da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | au delà du prix cons  |                       | Sous-locataires.         | Trouble-fête. Vorez                     |
| Pois-pouririe (Let lite lette, de mas). Le minde Suint-Ausse gathi. e de cause de ca                                                                                                                                                                                     |                       | auxquels on donne     | Sous-mattres.            | pag. 85.                                |
| téri, de mui.) Pours-brier (135). Pous-euldrecherde de la land de                                                                                                                                                                                      |                       |                       | (un ou des)              | Trous-madame.                           |
| Pour-beire (198).  Pour-beire (198).  Pour-beire (198).  Bour-beire (1                                                                                                                                                                                     |                       | gustin : la cause     | Sous-ordres. V. p. 86.   | (un ou des) /                           |
| Pouse-culgricherade la language la passe).  Pouse-pied (upter la language la l                                                                                                                                                                                     |                       | pour l'effet ).       |                          |                                         |
| us ou das)  we couldes).  de oequides).  pag. 85.  considere ou date.  de oequides oequides oequides oequides oequides oequides oequides.  de oequides oe                                                                                                                                                                                     |                       | Saintes-Barbes (où on |                          | obscurs ).                              |
| Pouise-pied (eipter de caquilles) (des) (d                                                                                                                                                                                     | la pousse).           | metla poudre dans     |                          |                                         |
| de coullies).  (des)  Prête-nom.  Suné-coullies la Personne de la completation de la comp                                                                                                                                                                                     | (un ou des)           |                       |                          | Va-tout (terme de                       |
| Sunf-conduit. Foy.   Frete-nom.   Full-conduit. Foy.   Frete-nom.   Full-conduit. Foy.   Frete-nom.   Full-conduit. Foy.   Full-conduit. Foy.   Full-conduit. Full-condu                                                                                                                                                                                       | Pousse-pieds (espèce  | Sangs-de-dragon(sor=  |                          |                                         |
| Petle-mone of the properties o                                                                                                                                                                                     | de coquilles ).       | te de plantes).       | pour tirer le vin).      |                                         |
| Prete-nom. Quani-contrate to gradient feature from the first guardient feature from the first guardient feature gradient feature from the first guardient from                                                                                                                                                                                     | (des)                 | Sauts-conduits. Voy.  |                          |                                         |
| Ounsi-contrate Ounsi-clerita. Ounsi-                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                          |                                         |
| Quaricientite (of consistentions. Consistentions. Consistentions. Consistentions. Consistentions. Consistentions. Consistention. Consistentio                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                          | Veni-mecum (sorte de                    |
| Guartier-maltes (gr. feder mits.) Genate-consultes.  Guarde-ther de logi.  Guarde-ther d                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                          | uvres quon porte                        |
| ficier milit.)  (untriers nestere, for the first state of the firs                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                          |                                         |
| Guartiers – nestees, [un ou des] (un ou des) [les de vigue].  Qu'en dira-tean.  Qu'en dira-tean.  Qu'en dira-tean.  Qu'en dira-tean.  Qu'en dira-tean.  Qu'en dira-tean.  Qu'en des per 8, 86 pp. 85.  P. 86.  Qu'en des per 8, 86 pp. 85.  Rahi-pia.  Rahi-p                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                          | Vers-comine (chenil-                    |
| (marchaus de loy) (of we dira-ken,  pag. 86.  (of we dira-ken,  pag. 86.  (of an of                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                          |                                         |
| Ou'en-dira-d-on. (400 ou des) Ouineringts. Prys. Serre-flee. (401 ) Ou'ra-la. Babi-joic.                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                          |                                         |
| (un on das)  Quinar-wingt. Veyes p. 56. (das) Qui-ra là.  Rabàt-joic.  Rabàt-joic.  Rabàt-joic.  Rabàt-joic.  Rabat-joic.  Reine-claude. Vey pa. 6.  Rabat-joic.  Reine-claude. Vey pa. 6.  Reine-claude. Veyes pa. 6.  Reine-cl                                                                                                                                                                                     | Qu'en-dira-t-on.      | neg 86                |                          |                                         |
| Ouine-wingt. Payes p. 86. p. 8                                                                                                                                                                                     | (un ou des)           |                       | Tire-bouchon, Vores      |                                         |
| p. 86. (un ou day)  Onit rachigation                                                                                                                                                                                     | Quinze-vingts. Voyez  |                       |                          |                                         |
| Oui-ra-lia.  Qui ra-lia.  Pag. 85.  (da)  Pag. 86.  (da)  Pag. 86.  Tirc-fond. Ibid.  Tric-re.                                                                                                                                                                                     | p. 86.                |                       |                          |                                         |
| Oui-ru-li. Balt-joic.                                                                                                                                                                                      | (des)                 |                       | Tire-fond. Ibid.         | miral).                                 |
| Reinser-chaudes Foy Bere-the F p. 85. Tire-pied.  Serre-point (homen and proposed pr                                                                                                                                                                                     | Qui-va-là.            | pag. 85.              |                          |                                         |
| pag. 85.  Refere-mountsche.  Grince d'emulitary).  Song-ercux (nomme revers, radiancella:  Grince d'emulitary).  Song-ercux (nomme revers, radiancella:  Song-erance, revers, radiancella:  Song-emulic (persons in the page 1).  Song-emulic (persons radiancella:  Song-emulic (persons radiancella:  Sold-y-slaine d'emulitary).  Sold-y-slaine d'emulitary d'emulitary.  Sold-y-slaine d'emulitary.  Sold-y-slaine d'emulitary.  Sold-y-slaine d'emulitary.  Tou-to-lipic (sorte d'exception).  Tout-to-pice (sorte de l'exception).  Tout-to-pice (sorte                                                                                                                                                                                      | Rabat-joie.           | (des)                 | Tire-moelle. Ibid.       |                                         |
| Robère-moutache.  Genisere d'imaillary.  Remus-misage (prous Remus-misage (prous) Remus-misage (prous) Remus-misage (prous) Remus-misage (prous) Remus-misage (prous) Remus-misage (prous) Revenisere (prou                                                                                                                                                                                     | Reines-claudes. Vor   | Serre-tête. V. p. 85. | Tire-pied.               |                                         |
| Gjince d'amillary). Revalle-natin, l'ege par l'evers, nelencolir que l'evers, nelencolir que l'evers, nelencolir que l'evers, nelencolir que l'evers par l'evers p                                                                                                                                                                                     | pag. 85.              | Serre-point.          | Toute-bonnes (sorte      | Vice-légats.                            |
| Remus-menage(trous blas, déordres , songe-malice (pre- songe-malice , pre- songe-founder , pre- son                                                                                                                                                                                     |                       |                       | de plantes).             |                                         |
| bits, disordries.)  Singe-malice, (per- sonnes mignes).  Singe-malice, (per- sonnes m                                                                                                                                                                                     | (pinces d'émailleur). |                       | Tonte-suines (plantes    |                                         |
| Reveille-matin. Fep. 1948. 53. Sonnes snalignée). 1948. 53. Sont-y-luise (desaut de comption d'une Revenutée (desaut de comption d'une de de                                                                                                                                                                                      | Remue-menage (trous   |                       |                          |                                         |
| pag. 8. Revenant-bon (pro- fits éveniute). Rouge-grape. Veyer pag. 8. Super-finance. Veyer pag. 8. Super-finance. Veyer pag. 8. Soud-batte. Soud-batte                                                                                                                                                                                     | bles , désordres ).   | Songe-malice (per     |                          |                                         |
| Revenants-bon (pros-<br>ful wormlast). Rose-croix (seele<br>dempiriqua). Rouge-sorges. Voyes<br>1948. 8.00ge-sorges. 8.00ge-sorges. Voyes<br>1948. 8.00ge-sorges. 8.00ge-so | Reveille-matin. Voy.  | sonnes malignes).     | Tonte-epice (sorte de    |                                         |
| flit ionitale).  Rose-croix (seete Souffredouleur. Souffredouleur. Souffredouleur. Tou-tou(petitachen)) (des principales).  page 5, page 5, page 5, page 5, page 5, page 5, page 6, pa                                                                                                                                                                                     | pag. 85.              |                       |                          |                                         |
| Roue eroix (acete Souffre-douleur, Sous-briseaux, Sous-briseaux, Sous-briseaux, Sous-briseaux, Sous-briseaux, Sous-brie (i. de mary sign sign sign sign sign sign sign sign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Revenants-bon (pro=   |                       | Tout at t epice ).       |                                         |
| d'ampiriques). Bouge-agrae. Veyes pig. 8i. Sque-lemme. Veyes pag. 85. Sous-harbe (t. de mas réchelrie). Sous-harbe (t. de mas réchelrie). Sous-harbe (t. de mas réchelrie). Trente-et-un (aprèc de jeu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nis eventuets).       | volatile).            | Tout tou (petitischiens) | Via havis I soute de                    |
| Rouge-gorges, Foyes.  Sque-femmes. Foyes  Saget-femmes. Foyes  Saget-femmes. Foyes  Finite-et-un (expèce de leu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Sounre-gouleur.       |                          |                                         |
| pag. 8i. Sous-harbe (t. de ma= sages-femmes. Voyes richolarie). Sous-ententes. Sous-ententes. Harpe. Trie). Voy. pag. 85. Trie). Voy. pag. 85. Trie). Voy. pag. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | abus-arbrisseaux.     | Promidica union (La      |                                         |
| Sages-femmes. Voyet réchalerie). Trente-ct-un (espèce de jeu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       | Harne )                  | rie). Vor. pag. 85.                     |
| pag. 85. Sous-ententes. de jeu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                          | ,,, p                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                          |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Quand deux Noms sont unis par BE, dans quels cas le second doit-il être au singulier ou au pluriel?

Nous ne connoissons que trois Grammairiens qui se soient occupés de cette question : M. Lemare, M. Fréville et M. Ballin (un des rédacteurs du Manuel des Amsteurs de la langue française). C'est principalement l'opinion de ce dernier Grammairien qui va servir de base à la solution de cette difficulté. Il ne paroîtra sûrement pas inutile de faire remarquer d'abord que le Dictionnaire de

l'Académie, qui est en général la source la plus estraine du bon usage, ne peut être (ci d'aucune autorité, puisqu'il emploie le singuiier et le pluriel dans les mêmes circonstances; par exemple, on trouve:

<sup>(227)</sup> Observez que, pour exprimer que l'on a mis su feu des pots pour toute sutre chose que pour faire du bouillon et du bouillo, os éerit sans traits d'union des pots au feu; alors il n'y a plus à craindre d'équivoque avec le mot composé potuus feu

<sup>(228)</sup> L'Académie, Boiete, Gattel, et besucoup d'écrivains écrivent pour-boire en uu seul mot, et alors ils lui donuent au pluriel la lettre s ( pourboires ).

#### · Aux mots :

AMANDE....... Pâte d'AMANDR, huile d'AMANDR douce, gâteau d'AMANDRS. Pâte....... Pâte d'AMANDRS. HUILE...... Huile d'OLIVE, huile d'AMANDES douces.

COUVERTURE. Couverture de MULET, couverture de CHSVAUX. GELÉE........ Gelée de PONNE, de GROSEILLE.

COING........ Gelée de COINGS.

MARMELABE. Marmelade de POMMES, de PRU=

OEILLET...... Un pied d'ORILLETS.

Un pied d'emiliers, trois ou quatre pieds de mainie, de ensoriés, deux cents pieds d'aranse.

L'édition de 1798 est absolument conforme aux précédentes, excepté que le mot amande y est toujours au pluriel dans péte d'amandes, et huile d'amandes. Les auteurs du Dictionnaire dît de Trévoux n'ont pas suivi une marche plus sûre ; on lit dans ce dictionnaire :

Le chagrin se fait de peaux d'an et de muur; les porchemins de peaux de mouvon et de cuivars.

Ces citations, qu'il eût été facile de rendre plus nombreuses, sont suffisantes pour prouver l'inecritude qui règne sur ce point de grammaire, et par consequent l'intérêt que

présente la question à résoudre.

Pour en donner la solution, il faut prins cipalement s'attacher à distinguer dans quelle

acception est employé le nom qui suit vz. 1° Si le second nom ne sert qu'à spécifier la nature du premier nom, ou, ce qui est la même chose, s'il n'est employé que dans un sens général, indéterminé, ec second nom ne

prend point le s, qui est le signe du pluriel. S'il est employé dans un sens particulier, un sens déterminé, il prend ee signe, c'està-dire qu'il se met au pluriel.

## On écrira donc :

#### Des caprices de FSMME. Des tas, des touffes d'HERSE.

Des coups de Poino, de Pinb.

Des vaisseaux chargés de Toile.

Des pots de RASILIE, des pots de BEURRE.

Des marchands de PLUME (pour lit). Des marchonds de PAILLS, de FOIN, de eIBRE.

Des morchands de DRAP, de LINGR, de TOILR,

de papina, de sois.
Des marchonds de musique.

Des marchands de VIR, de REURRE, de POISSON, de MORUE, de FLEUR D'ORANGE. Une pension de PRIMERS.

Un tas d'ananes médicinales. Un coup d'ongles.

Un vaisseau chargé de monus. Un pot de fisurs, un pot à fixurs (229), un pot d'anilets.

pot d'œniers.
Un marchand de piùmes (à écrire).
Un marchand d'arbres, d'arricors, de rais

Un marchand de DRAPS de Louviers et d'Ele beuf, de TOILES blanches, de TOILES grises. Un marchand de GRATURES, d'ESTAMPES.

Un marchand de vins fins, de reurres salés et fondus, de harengs, de carpes, d'anguileles, d'écrevissas, de fleurs.

Parce que, dans tous les exemples de la première colonne, le second nom est pris dans un sens général, indéterminé; tandis que, dans eeux de la seconde colonne, il est pris dans un sens particulier, dans un sens déterminé.

En effet, des caprices de femme, sont des caprices que l'on attribue au sexe en général; donc le mot femme est pris là dans un sens général, indéterminé. — Une pension de femmes est composée d'individus : alors le mot femme est pris dans un sens particulier, déterminé.

Des marchands de plume sont des marelands qui vendent en masse de la plume pour faire des lits, des oreillers; là le sens est général, indéfini, indéterminé; mais un marchond de plumes est un marchand qui vend

<sup>(229)</sup> Un pot de fleurs est un pot où il y a des fleurs; et un pot o fleurs est un pot propre à mettre des fleurs.

On dit de même : un pot de confitures et un pot d confitures : un pot de beurre et un pot d beurre,

Observez que l'on ditun pot d'l'esu, un pot propre à mettre de l'esu; et non pas pot ò con qui est un gasconisme.

On dit aussi un pot au lait, et non un pot à lait. (L'Acad., Féraud, Gattel, Tréroux.)

des plumes à écrire : ici le sens est individuel, déterminé.

Des marchands de paille, de foin . decidre. sont des marchands qui ne vendent pasindi= viduellement une paille, deux pailles, etc. ; mais qui vendent en masse des parties tirées de l'espèce ; donc le sons est général, indétermine , et un marchand d'arbres , d'abricots , de raisins, vend toutes ces choses par individus, c'est-à-dire que le sens est déterminé individuel.

Des marchands de vin : on n'entend pas dire qu'ils vendent des vins, quoiqu'ils en aient de plusieurs espèces, on veut dire, en générat, que ce sont des marchands qui vendent du vin, et non du cidre, du bois, du drap, ou toute autre marchandise : ces mots du vin sont purement spécificatifs, ils forment un tout, une masse de même espèce, enfin un sens général, indéterminé; mais un marchand de vins fins, s'entend d'un marchand qui tient différentes sortes de vins : là le sens est

individuel, déterminé.

Enfin des marchands de poisson sont des marchands qui vendent le poisson, le plus souvent, par morceaux, par tranches, comme la morue, le saumon, qui le vendent en masse , et toujonrs ce sont des parties de l'espèce en général; au lieu qu'un marchand de harengs. de carpes, d'anguilles, vend par individus, c'est-à-dire que ce sont des espèces particulières ou individuelles de ce que l'on appelle poisson.

Quelquefois aussi il s'agit d'extraction ou de composition. - Voyons dans ce cas ce que l'on doit faire :

Il faut examiner s'il est question de choses tirées ou extraites d'une certaine espèce. d'une certaine classe d'êtres, comme des têtes de coq, des queues de mouton, des coulis de chapon; ou s'il est question de choses faites, composées d'individus de certaines espèces, de certaines choses, comme gelée de groseilles, marmelade d'abricots, voul is d'écrevisses.

Dans le premier eas, le second mot ne prend jamais la marque du pluriel, parec qu'il a un seus indéterminé, et qu'il indique une espèce, une classe, une sorte. Dans le second cas, il prend le s, parce qu'il a un sens déterminé, et qu'il signifie des individus d'une espèce, d'une classe, d'une sorte qui entrent dans la composition de la chose.

On éerira donc : des quenes de cheval; des erins de cheval; de l'huite d'olive; du sue de pomme : des gigots de mouton : de l'eau de poulet; du sirop de groseille; de la gelée de viande, de poisson; de la conserve de mauve , de violette ; de la fécule de pomme de terro; des morceaux de brique; parce que les queues les crins sont tires de l'espèce d'animal nommé cheval; les olives n'entrent pas individuelles ment dans la composition de l'huile, mais l'huile en est tirée , extraite ; le suc est extrait de l'espèce de fruit nommé pomme; les gigots sont tirés, sont séparés d'un animal de l'espèce des moutons; l'eau est tirée de l'espèce d'animal que l'on nomme poulet ; le sirop est tiré, est extrait de la groseille, et ce fruit n'entre pas individuellement dans sa compos sition; la viande, le poisson, n'entrent pas comme individus dans la composition de cette gelée; la mauve, la violette est tirée, est extraite de l'espèce appelée mauve, violette; la fécule de pomme de terre est tirée, est extraite de la pomme de terre, qui y entre comme espèce et non comme individu; enfin la brique est tirée de l'espèce de pierre factice

que l'on nomme brique.

Dans le second cas, on écrira : une troupe de chevaux; un baril d'olives, une assiettée d'olives; une marmelade de pommes; un troupeau de moutons; une fricassée de poulets; de la gelée de groseilles; de la conserve de pistaches, de citrons, de roses; un raw goût de pommes de terre; une muraille de briques : parce qu'une troupe de chevaux est composée de plusieurs individus de cette espèce; l'assiettée, le baril d'olives sont composés d'un nombre d'individus de l'espèce de fruit nommé olive; les pommes eutrent individuellement dans la composition de la marmelade; le troupeau de moutons est com= posé de plusieurs individus de cette espèce; la fricassée de poulets est composée de plusieurs individus qui portent ce nom; les groseilles entrent individuellement dans la eamposition de cette espèce de confiture ap= pelée gelée; la conserve de pistaches, de citrons, de roses, est composée d'un nombre d'individus, de choses appelées pistache, citron , conserve , rose ; cufin un ragout de pommes de terre est fait avec un nombre d'individus que l'on appelle pomme de terre, et une muraille de briques est faite avec un nombre de pierres appelées briques.

Présentement il ne sera pas inutile d'ajous ter quelques observations sur le nombre que I'on doit employer après la préposition DE, quand elle n'est pas précédée d'un nom sub= stantif. Les exemples suivants feront voir que la moindre attention suffit pour reconnoltre s'il faut le singulier ou le pluriel :

Un enfant plein de bonne volonté. Un homme plein de défauts.

Un peintre rempli de talent. Une jeune personne remplie de falents.

Bonne volonté est au singulier, parce qu'on me dit pas des bonnes volontes; defauts est au pluriel, parce qu'on ne diroit pasqu'un homme est plein de defauts s'il n'en avoit qu'un. Talent est au singulier dans le premier cas, parce qu'il n'est question que d'un seul talent, celui de la peinture porté à un haut degré; dans le second, on veut dire que la jeune pérsonne possède les divers talents que donne une bonne éducation

Je me nourris de beaucoup de LATI et de On ne dit pus des laits; mais, quand on se

nourrit de fruits, on en mange necessairement plusicura La grele a fait beaucoup de ronz dans ce

canton Cet homme a eu beaucoup de Tonts envers

moi Beaucoup est suivi d'un singulier quand il

marque l'extension, et d'un pluriel quand il marque la quantité; dans le premier exemple, il est question d'un tort étendu, grond, cons sidérable; dans le second, on vent désigner plusienrs torts.,

Enfin, pour compléter cet article, nous allons examiner quand le nom, précédé des prepositions A , EN ou sans, doit s'employer au singulier ou au pluriel. Ce sera M. Ballin qui résoudra cette question; nous ajonterons sculement des exemples à ceux qu'il a donnés.

Le nombre est toujours indiqué par le sens ; ainsi il n'y a aucune difficulté à cet égard. Quelques exemples en donneront'la preuve : j'écrirai avec le singulier étre sur pied, être en pied, faire pied sur quelqu'un, aller à pied, parce que pied est spécificatif, employé d'une manière vague , indéfinie (230) ; mais j'écrirai sauter à pieds joints, parce que le mot joints réveille nécessairement l'idée de deux pieds.

J'ecrirai : ils courent de province en province. (D'une province à l'autre. ) - L'air est en seu, parce que seu, considéré comine un des quatre éléments, n'est pas susceptible de plusieurs unites.

Elle a mis ses enfants en novanica, parce que en naurrice est pris métaphysiquement

et généralement comme le mot nourrissage . qui signifie le soin et la manière de nourrir et d'elever les bestiaux; mais j'écrirai, en faisant usage du pluriel, c'est une semme en COVERES, parce qu'on dit les couches d'une semme; sa mère a assisté à ses couches, et que dans ce sens jamais le mot couches n'est au singulier. L'Académie ecpendant écrit des femmes en couche, le second mot au singulier, et Feraud epprouve cette orthographe; mais M. Lemare, qui est un bon juge en grama maire, se range à l'avis de M. Ballin.

J'écrirai, elle avoit l'éventaiten main, parce qu'il ne faut qu'une main pour tenir l'éventail, et, elle avoit le van en wains, parce qu'on

vanne avec les deux mains, Je suis sant pain , sans argent', parce que pain et argent sont ici pris dans un sens vague, indefini, et qu'ils n'ontpoint de pluriel dans ee sens ; mais j'écrirai avec le pluriel ,

je suis sans souliers , parec que l'on pense nécessoirement à deux souliers J'écrirai avec le pluriel : cette mer célèbre en naufrages (231) :

Tu vas done, egare sur l'ocean du monde, Affronter estie mer en naufrages feconde ( 332, bis. ) (Delille , Épitre sur l'util, de la Retr. pour les Gena de fattres.)

parce que une mer ne seroit pas féconde pour un scul naufrage (232).

(931) Boileau avoit dit dans le première édie tion de ses œuvres (Épitre sn roi ) :

Regagne le givage ; Cette mer où ta cours est celebre en naufrage.

Mais ses amis lui conscillèrent de mettre au pluriel oélèbre en naufrages, et regogne les rivages. Cependant, comme lee rivages au planiel n'est pas une expression tout-à-fait juste, il chaugea entièrement le premier vers, et écrivit ;

Sais-tu dans quels périls aujourd'hni to L'engages? Cette ther on tu cours est celèbre en manfrages.

(23s bis) Observes qu'avecles adjectifs obondant, célèbre, fécand, formidable, fertile, fameus, sterile, accompagnés d'un régime, le substantif qui suit ce régime doit tonjours être mis au plumel, On verra l'application de seci lorsqu'il sera quessi tion du régime dont chasun de ces adjectifs doit être suiv

(a3a) J'écrirai encore.

De voleur à voleur on parle probité ; L'injustice en appelle à ses droits légitimes ; Mais elle invoque l'équité

Pourelle, et non pour ses victimes. (M. Fr. de Neufch., lab. 7 , 1. 4.)

14

' (930) L'usage, dit M. Lemare, a, dans toutes ces phreses, consecré le singulier, parce qu'on prend le pied pour signifier la marche, la base. Habiller de pied en cap, c'est à-dire depuis la base, etc.; des valets de pied, c'est-à-dire des valets de marche, qui marchent et ne vont pas à cheval; aller à pied, c'est aller en marchant, et non pas en voiture.

En voilà assez pour mettre le leeteur en ; ral e'est le singulier qu'il doit employer, et état de reconnoître lui-même quel est le qu'il ne doit faire usage du pluriel que quand uombre qui convientà un nom précéde d'une préposition; et il a dù remarquer qu'en géné= | de quantité.

le sens réveille une idée précise de nombre.

## CHAPITRE II.

#### ARTICLE PREMIER

#### DE L'ARTICLE.

Le mot Article, dériré du latin articulus, qui signifie membre, se dit, dans le sens propre, des jointures des os du corps des anie maux, unies de différentes manières, et selon les divers mouvements qui leur sont partieus liers; de là, par métaphore, on a donné dirers sens à ce mot.

Les Grammairiens, par exemple, ont appelé Article un petit mot qui, sans rienéuons cer par lui-même, sert exclusivement à déterminer le sens plus ou moins restreint sous lequel on veut faire considérer le substantif commun , ou le substantif abstruit avant les quel on le place.

On divise l'Artiele, en Artlele simple et en Article composé. L'article simple est le , la , les ; l'Article composé : au, aux, du, des (233).

De larrons à larrons il est blen des degrés, Les petits sont pendas, et les grands sont titres. (Le meme, fab. 7, 1. 3.)

Parce que, pour parler de probité entre voleurs, il suffit du volenz qui porte la parole, et du volenz qui écoute.

Mais, pour établir bien des degrés eatre les lars rons, il faut comparer des Isrrons avec d'autres larrons. (M. Lemare, p. 542.) Enfin j'écrirai :

Un lec de cette étendue avoit été fait de main d'homme, sons un seul prince. (Bostuet , Hist, univ., 3º partie,)

Jusqu'ici j'ai vu beancoup de masques ; quand verrai-je des vissges d'homme? (J.-J. Rousseau, Nonv. Hel.)

C'est même une des raisons qui m'a fait aller bride en main, puisque, etc. (Racine , lettr. 39" à son fils,)

Règne ; de crime en crime enfin te voilà roi. ( Corneille , Rodogune , V. 4.)

Il vous fandra, seigneur, courir de crème en crime. (Racine, Britannicus , act. IV, sc. s.)

Quant à moi, j'étois conduit de báillement en baillement dans un sommeil léthargique , qui finit tons mes plaisirs. ( Montesq., 40c let. pers.)

Le spectateur est comme la confidente, il apa

prend de moment en moment des choses dont il attend la suite.

.(Foltaire, Comment. sur Rodog., act. II, sc. 2.)

Quitter-moi la règle et le pincean ; prenez un fiacre et courez de porte en porte ; c'est ainsi qu'on acquiert de la célébrité. (J.J. Rousseau, Émile, chap, III.)

Alasi , de prége en piège , et d'abime en abime , Corrempant de ves morurs l'almable pureté.

(Athalie, act. IV , sc. 3.) Un lit de plume à grands frais amassée.

(Botleau, le Lutrin, ch. 1.) Elle prépare des peaux d'agneau.

On me craint dans les cours ( la vérite) . On me chasse de ville en ville. (Fr. de Neufelt., fab. 11.)

Principe qu'il importe de ne pas oublier. Pour ne point errer dans le choix du nombre, il fant se bien pénétrer de la pensée que l'on n intention d'exprimer, on topt au moins recourir aux signes qui l'analysent.

(233) Cependant on peut regarder anssi comme articles, ou plutôt comme équivalents de l'Article: ee, cet, cette, ces; men, ton, son; notre, votre; quelque, nul, aucun, tout, dans le sens de chaque; et un , deux , trois , etc. , parce qu'en effet ils font eux-mêmes la fonction de l'Artielo , en donnent un sens restreint au aubstantif qu'ils précèdent; mais ees équivalents n'en conservent

Comme notre langue a bequeoup emprunté du latin, if'y a lien de penser que nous avons formé notre le et notre la du pronom ille, illa, illud. De la dernière syllabe du mot masculin ille, nous avons fait le; et de la dernière du mot féminin illa, nous avons fait la ; c'est ainsi que de la première syllabe de cet adjectif, nous avons pareillement fait notre pronom il, dout nous faisons usage avec les verbes, comme du fémmin illa nous avons fait elle

Nous nous servons de le nvant les noms masculins au singulier 1 le roi, le jour; nons employons la avant les noms féminins aussi au singulier : la reine, la muit; et, comme la lettre s, selon l'analogie de la langue, marque le pluriel quand elle est ajoutée an singulier, nous avons formé les du singulier le. Les sert également pour les deux genres : les rois, les reines. C'est en contractant avec la préposition à et la préposition de, les trois Artieles simples : le, la, les, que nous avons formé les quatre Articles composés : au, aux, du des

Au est composé de la préposition à et de l'Article le ; en sorte que au est autant que à le. Nos pères ne formoient qu'an seul mot de cet Article composé à le, en supprimant l'e, et discient an : an TEMPS INNOCENT III. c'est-àdire au temps d'Innocent III. - L'apoistois MANDA AL PROBONE, le pape envoya au prud = homme, -- MINTE LARME I JU PLORÉE DE PITIÉ AL BEPARTIE, maintes larmes furent plorees à leur partément, et au prendre congé.

Toutefois, ee elfangement de l'Article composé al en au n'a pas lieu avant les noms qui commencent par une voyelle ou un h muet; et, pour éviter l'hiatus qui auroit lieu si l'on disoit au esprit, au animal, au homme, on u continué de se servir de la préposition à jointe à l'Artiele le, en élidant l'e muet de le avant la voyelle. Ainsi, quoiqu'on dise au chapsau, au bois, on dit à l'esprit, à l'animal, à l'homme. Mais si le nom est féminin, comme il n'y s point d'e muet dans l'Article la, on ne peut plus en faire qui alors on conserve la prépos sition et l'Article : à la raison , à l'amilié , à la vertu

pas moins leur nature d'adjectifs ; car, outre qu'ils determinent la signification du substantif, ils lu modificat en y sjontant une idée de possession, de nombra, etc., atc.; sculement on ne met point l'article avant les noms qui en sont précédés. C'est an surplus on que nous verrons plus bas, (Article

Aux sert au pluriel pour les deux genrea; e'est une contraction de à les : aux hommes, oux femmes, aux rois, oux reines, pour à les hommes, à les femmes, à les rois, à les reines.

Du est une contraction de de le, et, tandis qu'on disoit al pour à le, on disoit aussi del en un senl mot, pour de le, afin d'éviter le son obscur de deux e muets de suite : l'arrêt BEL conseil , pour l'arrêt du conseil ; Gervaise Dat chastel , pour Gervaise du castel. L'Article contracté du se place avant tous les noms masculins qui commencent par une conson» ne; mais la préposition de, jointe à l'Article le on la, selon le genre du nom, a été conservée avant tons ceux qui commencent par nne voyelle : ainsi on dit de l'esprit , de l'homme, de la vertu. Par-la on évite l'hiatus: e'est la même raison qu'on a donnée pour au.

Enfin ats sert pour les deux genres au pluriel : DES rois, DES reines, pour DE les rois , DE les reines.

Cette-notion de l'Artiele est nette, simple et conforme au génie de notre langue, Ainsi nous exprimons avec des prépositions, et surtout avec de et à, les rapports que les Grees et les Romains exprimoient par les diverses terminaisons de leurs noms. Done il n'y a pas de cos dans notre langue, et les Grammairiens qui en ont admis ont manqué d'exactitude (236).

(a54) Exomen de l'opinion des Grammairiens qui veulent qu'il y ait dans la langue francaise pue cas, et des articles pigren et repieren

Des Grammairiens regardent les prépositions de et a comme des particules, comme des aus vois servent , disent-ils , à décliner nos noms : l'unn & dans cette supposition , est la marque du génétif. st l'antre , celle du datif. Mais n'est-il pas mieux de distinguer entre les langues dont les noms changent de terminaisons, et celles où les terminaisons sont invariables, at de dire que les premières seules ont des cas et des picamamons, et que les autres les suppléent par des raissourrors? Ce sont des morens différents , dont l'office est également d'énoncer les différentes ynes de l'esprit. Ainsi, dans notre langue, les prépositions tiennent lieu de la désinence des soms; at notis n'ayons en réalité ni cas , ni déclinaisons ; d'ou il faut conclure que les prépositions de at d sont semblables à toutes les sutres prépositions, par leur usage et par laur effet, et qu'elles ne servent qu'à faire connoître les rapsports que nous avans à marquer

# ARTICLE II.

# DE L'ACCORD DE L'ARTICI,E.

L'Article, modifiant le nom auquel on le joint, en indiquant une vue particulière de

Et, en effet, poarquoi les Grammairiens dont nous parlons veulent-ils former des eas et des dés clinaisons avec les prépositions de et à nintôt qu'avec toute autre préposition, comme sans, avec, pour, dans, etc. ? Quand je dis l'amour nx La patrie, la préposition de fait-elle une autre fonction que la préposition pour ? Lorsque je dis des vœux pour la patrie, n'est-ce pas, dans l'un et dans l'autre eas, une préposition qui exprime un rapport on une relation entre deux termes? N'estce pas la même manière d'énoncer des vues différentes? La similitude est parfaite antant qu'elle est sencible. Mais, pour se tirer d'embarras, dans une distinction si pen motivée que celle qu'ils ont imaginée . les partisses d'une errent si palpable n'ont autre ebose à dire, sinon que, comme les Latins n'ont que six cas dans leurs déclinaisons, nous ne devons de même en avoir que six : étrange raison pour attribuer une fonction particulière et privilés giée aux prépositions à et de, et pour les faire servir exclusivement à l'office imaginaire des déclisnaisons. Encure une fois, les eas et les déclinaisons sont étrangers à la langue française : les noms qui se déclinent en latin, parce qu'ils changent leur dernière syllabe dans le passage d'un cas à un antre. et qu'il en résulte un changement de voix et de son dans la proponciation, demeurent invariables dans notre langue; et c'est abuser des termes que d'induire les cas et les déclinaisons de l'identité des vues on des rapports , quand les mots sont privés des terminaisons et des désinences qui constituent, à proprement parler , les cas et les déclinaisons. One nous apprend-on quand on nous dit que notre accusatif est semblable au nominatif? ce ne sont là que des mots vides de sens; l'esprit ne concoit rien dans cette assertion, sinon que l'un se met avant le verbe, et l'antre après ; o'est la place soule qui les di tingue; et, dans l'une et dans l'autre occasion, le nom n'est qu'ane simple dénomina-

Par example, si fe van rendre naison de cette phrace: la decture orae l'experti, ji se a diria pa que la decture ent an momiantif, ni que l'esprat est à l'accessatif; je ne voia dans l'un et dans l'autre mot, qu'une simple déconsistien, la l'esture, l'esprat; mina, comme par l'analogie et le syntaxe de notre largae, la simple position de ces mots me fisit connoître leurs rapports, et le differentes vues de l'esprit de celti qui a parle, je div ; l'esprit, doit, de même que l'adjectif, dont il sera question bientôt, s'accorder loujours en genre et en nombré ayec le substantif qu'il accompague: La beauté la plus rare est fragite et mortelle.

10 Que da lecture, parcinasat la premier, ast la sujet de la proposition, qu'ille nest Papent, que c'est la chose qui a la faculti d'orner; s' Que, l'esprés (aut chose qui a la faculti d'orner; s' Que, l'esprés (dans chose de prise la rerbe, l'act l'abjet (le régima) de arner; ja veux dire que cras tous son erfout pas un son suffixant, qu'il ne seroit pas nomblest if d'orne, bè, quoi 2 l'esprés (sen deux son effective de la respectation l'exprés (et l'abjet de la faculti directure d'activité d'orne par l'esprés des l'abjet de la faculti directure d'activité d'orne par le seroit pas qu'il per la faculti la preparation l'acquire de l'acquis par le seroit de l'acquire de la faculti la l'ablet de l'acquis par le seroit d'acquire de la faculti la l'ablet de l'acquis par le seroit d'acquire de l'acquis par le seroit d'acquire de la faculti la l'acquire de l'acquis le l'acquis de la faculti la l'acquire de l'acquis le l'acquire d'acquire de l'acquis le l'acquire d'acquire d'

On non dit encora que la gintif est tonjunt establishe à l'addité, et que le dair le marquispar espendible à l'addité, et que le dair le marquispar le prétenda stricle di. Mais à chacens de cue deux prépositions de la qubitiere toute entre prépositions, et le node ne differer pas da premier, parce que dans l'aute calan l'autre cession, i ce a'agit également que des manquer des rapports quelconques par le méme norque, e'est-dier par l'ausag d'aux préposition, qui peut hien e Anaper le rapport, mais qui n'altre le mode e a sucung maisir qui n'altre le mode e sucung maisir qui n'altre le mode e a sucung maisir qui n'altre le mode e la maisir qui n'altre

S'il faut pousser plus loin cet éclairoissement nous ferôns observer que les deux prépositions dont l'examen nous occupe viennent, l'une de la préposition latine de, et l'autre de ad ou de à.

Les Latins ont fait de leur préposition de, le même neage que nous faisons de notre de . or, si en latin de est tonjours préposition, le de français doit l'être également.

1º Le prémier usage de cette préposition est de marquer l'extraction, e'est-à-dire, d'où une chose est tirée, d'où elle vient. En ce sens nous disons un temple ou marbre, un pont na pierre, un homme nu peuple.

so Et, par extension, cette préposition sert à marquer la propriété : le livre na Péerre, o'est-àdire le livre tiré d'entre les choses qui appartienment à Pierre.

En voilà asser pour détruire le préjagé répasdu dans quelques mess de nos grammaires, que notre de cel la marque du génitif; car, pourquoi ce complément, qui est tonjours à l'abbatit en latin, ac trouvercivit al agénitif en frameix Encore nue fois, ce n'est qu'une préposition semblable à tontre les autres unitées dans notre langue, par l'office qu'elle Il ne faut jamais, devant tes femmes, rien dire qui blesse tes oreilles chastes.

dire qui blesse LEs oreilles chastes.

Tout Le mande convient à présent que l'asstrologie est Le sciènce Le plus vaine et Le plus

fait de marquer les rapports qu'elle sezt à nous indiquer.

A l'agard de à, il vient le plus souvent de la préposition latina ad; mais, dans cette langue, cette préposition n'indiquoit point le datsf.

D'aprèsente observation, et colle que nous avons fitte au le mot de, "en a voit donc pas pourquoi d gunlqu" un ponroit être un duif en français; naus devos regarder de et d comma da simples prépositions, aussi bien que par, pour, arec, etc. Les unes et les autres servant à faire consoltre en français les rapports particuliers que l'hauge les a churgées de marquer, auxi à la langue l'atins à exprimer autrement ces mômes rapports.

Il seroi superfit de l'étendre davante, a pour détries en préjèr victoriessensel, combatte par Domarcaie, de qui nous avons extrait en partie es quoi vice de lierge par Duelos, Français, Batteny, 264, Demgous, Doucher, Bardonie, Institues, 600rd, D'Older, par au grand auménée de transmitties modernes, tels que M'adily, Destan, a moirren, tels que M'adily, Destan, a préjère contre lequel s'est promotive, fina manière aun équiroque, l'Académie, qui a dit que par le partie de la companie de la propriet de la constant de la langue de la propriet de cas proprenent dits dans la langue fançaise, quivally y dit de détinement dits dans la langue fançaise, qui qu'ulty y dit de détinement dits dans la langue fançaise, qu'oujulty y dit de détinement difficience difficience de la langue de la langue

e rentes dans les pronoms. 

Présentement, exominons si la division de l'Article en défini et en indéfini, est fondes.

Quelques Grammairiens français, à la tête desquels il fant mettre les Auteurs de la Grammaire générale (partie II, chap. VII), ont distingué deux sortes d'artieles, l'an défini, camme le, la; et

l'antre indéfini, comme un, une.

Non content de cetto première dittiection, altacorde, qui vita aptes d'husulé et Jancelet, per l'act d'avis de reconnolite toits articles indéfinit, fat d'avis de reconnolite toits articles indéfinit, et les deux premiers, sit-il, gerrest per les nons de choses qui se pravente per parties dans un neue distingui per partie dans un neue des consentations, at le trialificat ; le troitisme Article indéfinit per l'activité par le des parties de choses, et c'est pour rela que ju le noume numérate. ( L'art de bien parler français, ju r. », ghap. 1.)

Le P. Buffier et Restaut ont adopté, à quelques différences pres, le même système. incertaine; mais du temps de L. reine Catherine de Médicis, elle étoit si fort en vogue, qu'on ne faisoit rien sans consulter LEs astrologues. (Wailly, prg. 130.)

Msis Duelos (Rem. sur le chap., VII de la 2º partie de la Grammaire générale) et Beauzée (Eneyel. méth, au mot inéférais) ont pensée que ces divisions d'articles, défini et indéfini, n'avoient servi qu'à jeter de la confusion sur la nêture de l'Article.

Un mot , dit Duclos , peut, sans aucun doute , être mis dans un sens indéfini , c'est-à-dire dans sa signification vagne et générale ; mais, loin qu'il y sit un article pour la marquer, il faut alors le supprimer. On dit, par exemple, qu'un homme a été traité avec honneur; mais, comme il ne s'agit pas de spécifier l'honneur particulier qu'on lui a rendu , on n'y met point d'article ; honneur est pris indéfiniment, parce qu'il est employé, en cette occurrence, dans son acception primitive, selos laquelle, comme tout autre nom specllatif, il ne présente à l'esprit que l'idée générale d'une nature commune à plusieurs individus on à plusieurs espèces, mais abstraction faite des espèces et des individus. Ainsi il est raisoanable de dire qu'il n'y à qu'une seule espège d'article, qui est le pour le masculin, dont on fait la pour le féminin, et les pour le pluriel des deux genres.

Beauzée (sur le même sujet) ajonte à ces observations de Duelos ce qui suit ;

Des qu'il est arrêté que nos noms ne sabissent , dans leurs terminaisons, aucun ebangement qui puisse être regardé comme cas ; que les seus accesa. soires , représentés par les cas en grec, en latin , en allemand, et dans toute autre langue qu'on vondra, sont suppléés en français, et dans tous les idiomes qui ont à cet égard le même génie, par la place même des noms dans la phrase, en par les prépositions qui les précèdent; enfin, que la destination de l'article est de faire prendre le nom dans un sens précis et déterminé; il est certain, on qu'il ne pent y avoir qu'nn article , ou que , s'il y ca a plusieurs, ce seront différentes espèces du même genre, distinguées entre elles par les diffée rentes idées accessoires ajoutées à l'idée commune dn genre.

Dans la première hypothère, où l'on ne reconnolitroit pour articles que le, la, les, la conséquence est tonte simple. Si l'on vust détermines na mosoit en l'appliquant à toute l'espèce dont il exprime la sature; soit an l'appliquant à an seul midrida déterminé de l'espèce, il faut employar

#### ARTICLE III.

#### DE LA RÉPÉTITION DE L'ARTICLE.

L'Article servant à déterminer la signification du substantif doit eonséquemment être répété avant chaque substantif :

Le corur, l'esprit, les mœurs, tout gagne à la culture.

D'après cels, il est donc incorrect de dire: Les préfét et maires de Paris, ont présenté leur hommage ou roi. — Les père et mère de cet aufant. — Les lettres, paquets et argent doivent être affranchis. La grammaire exige: Le préfét et les maires; le père et la mère de cet enfinit; les paquets, les lettres el l'arvent doivent être affranchis.

Nots. Cette règle s'applique à tous les mots qui tienuent lieu de l'agticle. Il faut danc dire : son père et sa mère, et non ses pèrect mère.

Particle Cut pour cela pu'il ni natical Planmer ou morte, di commission a spécifique; l'Annexe deut je rous purée, ren, determantien leditire deut je rous purée, ren, determantien leditire deut. Si l'au ret employer le nom dans non accopsion originelle, qui est aventiclément sindène; il faut l'employer end, l'instalation est remplie; Partier en hommes, even sindes, en origine; il mai l'employer end, l'instalation est remplie; Partier en hommes, even indésée, ou il aviet question ai d'ancen individe particeller; ai u'vest question ni d'ancen nichtighe particeller; ai de la totalité des indivision. Ainsi; l'instablection de l'arcicle instifica service au moian sau matificie. De la totalité des indivision à l'annexe controllère de l'arcicle instifica service au moian sau matifica. De l'arcicle instifica en charactier deu controllère deut de l'arcicle instifica service au moian sau matifica.

Dans la seconde hypothèse, où l'on admettroit diverses espèces d'artieles, l'idée commune du genre devroit encore se retrouver dans chaque espèce, mais avec quelque antre idée accessoire, qui seroit le daractère distinctif de l'espèce. Tels sont les mots tout, chaque, nul, quelque, certain, ce ; mon , ton, sun; un , deux , trois , et tons les autres nombres cardinaux ; car tons ces mots ser= vent à faire prendre dans ue sens précis et déterminé les nems avec lesquels l'usage de notre langue les place; mais ils le font de diverses manières, qui pourroient leur faire dooner diverses décominations : tout , chaque , nul , articles collectifs, distingués encore entre cux par des nuances délicates; quelque, pertoin, articles partitifs ; un , deux , trois , etc. , articles numériques, etc. lei , il faut tonjours raisonner de même : vons détermineres le sens d'un nom par tel artiele qu'il vons plaira , ou que le besoin exigera : car ils sont tous destinés à cette fin ; mais des que vous voudres que le nom soit pris dans un sens indéfini, n'employez anaun article; le nom a ce sens par luimême.

Quand les adjectifs unis par et modifient un seul et même substantif, de manière qu'on ne puisse pas en sous-entendre un autre, l'Artiele ne doit pas être répété; ainsi on dira vace les grammairiens modernes: Le sage et pieux Fénélon a des droits bien acquis à l'estime générale;

avec Boileau :

A ces mots il ini tend le doux et tendre ouvrage. (Le Lutrin , eb. V.)

parce que, dans l'une et dans l'autre phrase, le substantif déterminé est unique; que c'est la même personne qui est sage et pieuse, et le même ouvrage qui est doux et tendge.

Mais, lorsqu'il y a deux adjectifs unis par la conjonction et, et dont le motif est un substantif exprimé, l'autre un substantif sous-entendu, l'Article doit se répéter.

l'histoire ancienne et la moderne. Les philosophes anciens et les modernes.

Le premier et le second étage.

Il y a deux histoires, deux étages, des phisosphes anciens et des modernes; l'un exprimé, et l'autre, à la vérité, sous-entendu, mais indiqué par un qualificatif qui lui est propre

exclusivement; done il faut repeter l'Artiele.
(Descripse, Solutions gramm., page 443.)

Nota. Cetta règle sur la répétition , on la uon-répétition de l'Articla, s'applique aux adjectifs pronominanx , mon , me , et aux pronoms démonstratifs ce , cet, cette.

Voici comment Wailly établit cette règle : « l'Article se répète avant les adjectifs , sur-« tout lorsqu'ils expriment des qualités op-» posées. »

Cette règle, copiée par le plus grand nombre des Grammairiens, est, comme le fait observer Domergue, absolument fausse.

1º L'Article peut ne pas se répéter avant les adjectifs, et personne ne blâmera ces phrases : L'élégant et fidèle traductur de Cornèlius-Népos, l'abbé Paul.—Le traducteur élégant et fidèle de Cornélius-Népos, l'abbé Paul.

2º L'Article peut ne pas se répéter, quoisque les adjectifs expriment des qualités opposées; on dit fort bien: Le simple et sublime Fénélon, le naif et spirituel La Fontaine.

3º Enfin l'Article doit se répéter, quoique les qualités qu'expriment les adjectifs ne soient pas opposées: Le second et le troisième étage.

La règle de Wailty manque donc de vérité et d'étendue, et celle de Domergue doit lui être substituée, comme étant très-propre à guider la plume sonveut incertaine de nos écrivains. Figres, p. 153, une difficulté résolue qui a house

coup de rapport avec celle-ci.

Foyez aussi, sux Pronoms possessifs, ce que nous disons sur la répétition de ces pronoms.

#### ARTICLE IV. DE LA PLACE DE L'ARTICLE.

La place de l'Artiele est toujours avant les substantifs, de façon que, si ces substantifs sont précédés d'un adjectif, même modifié par un adverbe, l'Artiele doit être mis avant enx, mais néanmoins après les prépositions,

s'il s'en trouve: La nature ne demande que le nécessaire; la raison veut l'utile; l'amour-propre recherche l'agréable; la passion exige le superflu.

D'un pluceau délicat l'artifice agréable Du plus affreux objet fait un objet aimable.

Girard Principes de la lang, franc. p. 212 . t.

(Girard, Principes de la lang. franç., p. 212, t. 1.

- Wally, p. 129.)

Il n'y a que l'adjectif tout, et les expressions

Il n'y a que l'adjectif tout, et les expressions de Monsieur, Madame, Monseigneur, par la raison qu'elles sont composées d'un adjectif possessif et d'un substantif, qui font changer cette marche de l'Article; ils le renvoient après cux; on dit : Tour le monde, vourss les années, MOSSIEURD l'évâpue.

( Le P. Buffer , nº 677. - Et Girard.)

# ARTICLE V.

#### DE L'EMPLOI DE L'ARTICLE.

Il n'y a point de difficultés sur les règles précédentes; mais il n'est pas aussi aisé de connoltre d'une manière précise les cas oi l'on doit faire usage de l'Article, et ecux où l'on ne doit pas s'en serire. Neamoniss voici un principe qui sera d'un grand accours pour les distinguer, puisque toutes les règles particulières que nous allons donner u'en sout

que des consequences.

Parretre cásinat. — On doit employer l'Article avant tous les nons communs pris d'eterminément, à moins qu'un autre mot n'en fasse la fonction; mais on ne doit jamaie en faire usage avant ceux qu'on prend indéterminément.

Un nom est pris déterminément, lorsqu'il est employé pour designer tout un genre, toute une espèce, on enfin un individul, Quand je dis: Les femmes ont la sensibilité en partage, le moi femmes est genre, parce qu'il se prend dans loujte son étantue, que c'est la

totalité des fémmes que l'on caractérie; mais à je dis : Les hommes à prétention sont insupportables, le mot hommes est capéce, parce qu'il est restreint à une certaine classe, ou à un certain nombre d'individus. Enfin, dans ectte phrase : Le roi est bon et juste, le mot roi est euplové individuellement.

Un nom est pris indéterminément, lorsqu'on s'en sert uniquement pour réveiller l'idec qu'on y attache; que, ne voulaut ni restreindre cette idée, ni la considérer comme genre. on ne détermine rien sur l'étendue dont elle est susceptible. C'est ce qu'on voit dans cet exemple : il est moins qu'homme ; ear , alors . je ne veux pas donner à la signification du mot homme une étendue déterminée ; je n'en= tends parler ni de tous les hommes en géué» ral, ni de telle classe particulière, ni de tel individu, je veux sculement réveiller, d'une manière vague, l'idee dont ce mot est le signe. Un coup d'aril sur ees exemples suffira pour faire connoître la nature de l'Article : 10 Dans les femmes ou dans la femme, on voit qu'il oblige ce substantif à être pris dans toute sa généralité. La différence d'un nombre à l'autre fait sculement qu'au pluriel, l'idée générale, les femmes, se prend collectivement, c'est-à-dire pour toutes les femmes à la fois : et qu'au singulier, l'idée générale , la femme, se prend distributivement, c'est-ù-dire, pour toutes les femmes considérées une à une : 2ª dans les hommes à prétention , l'Article contribue avec les mots à prétention à déterminer hommes a une certaine elasse: 30 dans Le roi est bon et juste, l'Article concourt avec bon et juste à restreindre le nom roi à un seul individu.

Remarqua. — Ce que ron dit ici des noma spellatifs qui indiquent des objets réals qui physiques, est applicable aux noma abstraite qui représentent des objets mêterphysiques. En effet les noma abstraits désignent nue qualife ou une action d'une manière genérale, nuisi indépendante des diverses nuances dont elle est auxectybles, et qui en fort, en quelques sorte, differents individus. Par exemple, que sorte, differents individus. Par exemple, du corque te clied de l'Esprit, la lendeur à sortir du lit, et celle qui empéche de riscotti de l'esprit, la temperance, la desilité, etc., etc.

Ainsi on peut également considérer les NOMS AD-TRAITS dans un sens vague et indéterminé, et les cousidérer daus uu sens général et déterminé. L'Artiele employé avec ces noms indiquera ces nuances différentes.

#### ARTICLE VI.

#### CAS OÙ L'ON DOIT PAIRE USAGE DE L'ARTICLE.

Récie césénale. — L'Article, comme nous l'avons déjà dit, accompagne essentiellement les substantifs, lorsqu'ils désignent toute une espèce, tout un genre ou un individu particulier.

6i, par exemple, en parlant des devoirs de l'homme, je veux en déterminer l'étendue à l'égard de l'espée humaine, je ne dirai point, les devoirs d'homme à homme; idée vague et qui ne met confusement en relation que deux individus je dirai, les devoirs de l'homme envers l'homme, et l'Article alors désignera l'espèce entière.

Ce que l'on dit du général peut se dire du

particulier.

Si je dis: LES NOMMES À IMACINATION sont
exposés à faire bien des fautes : presque toujours hors d'eux-mêmes, ils ne voient rien
sous son vrai point de vue, ce qui fait qu'ils
prennent souvent des chimères pour des réa-

lités;

Dans cette phrase les hommes à imagination désigne une collection qui forme une espèce, une classe distincte parmi les hommes.

Enfin, si je dis: La rature est le trôneextérieur de la magnificence divine; l'uomme qui la contemple, qui l'étudie, s'élève par dègrés au trône extérieur de la toute-puissance;

Dans cette phrase, l'homme ne désigne qu'un individu, par la restriction de la phrase incidente, qui la contemple. La noture forme aussi un sens individuel; et le trône est une chore déterminée, puisque c'est celui de la magnificence divine.

De cette theorie de l'Artiele, il résulte: Promièrement, que la destination de l'Artiele étant de donner une signification des terminée au mot qu'il accoupage, alors, toutels les fois qu'il entrera dans les vues de l'espeit de donner aux adjettis, aux infinitifs de quelques verbes, aux prépositions, aux adverles ou aux conjentions, la fonetion des substantifs, on les fera préceder de l'Artiele, puisqu'ils auront une signification déterminée : L'uossère set inséparable du 10-15.

Dans tous les temps, dans tous les pays et dans tous les genres, le mauvais fourmille et le non est rare, (Voltaire.)

Laissez dire les sots , le savoir a son prix.
( La Fontaine, fab. 161.)

Le Mourix est commun à la nature, mais le BIRN MOURIX est propre aux gens de bien. (Mot Agérilas.) Un bon esprit ne soulient famais ex roux et

Il n'y a pas moyen de contenter ceux qui

veulent savoir LE FOUNQUOI du FOUNQUOI. (Leibnitz.)
Qu'en savantes leçons votre muse fertile

Qu'en savantes leçons votre muse fertile Partont joigne au plaisant le solide et l'utile. (Boil., Art poét., ch. IV.)

Deuxièmement, que l'on fait usage de l'Arti= ele avant les substantifs pris dans un sens partitif, e'est-à-dire qui désignent une partie de la chose dont on parle; parce que, dans ee cas, il y a toujours quelque mot sous-entendu, qui indique que les substantifs sont reellement employés dans toute leur étendue, et consé= quemment dans un sens déterminé. En effet, cette phrase tirée de Fénélon : Nous ne pous vions jeter les yeux sur les deux rivages, sans apercevoir DES VILLES opulentes, DES MAISONS de campagne agréablement situées. DES TERRES qui se couvroient tous les ans d'une moisson dorée, DES PRAIRIES pleines de troupeaux, etc., équivant à celle-ci : Nous ne pouvions jeter les yeux sur les deux rivages, sans apercevoir TNE PORTION OU QUELQUES-UNES DE TOUTES les villes opulentes, DE Toutes les maisons de campagne, DE TOUTES les terres qui se couvroient tous les ans d'une moisson dorée, cte., cte., où l'on voit que : des villes opulentes, des maisons de campagne, des terres qui, etc., exprimant tout un genre, sont par consequent dans un sens déterminé; et qu'ils ne sont considérés comme employés dans un sens partitif, que parce que l'esprit, frappé de l'idée partitive renfermée dans les mots une portion, quelques-unes, sous-cutendus, rat= tache cette idee aux substantifs villes, mai= sons, terres, etc. : il y a là une sorte de syl-

lepse (!).

Cette règle est sujette cependantà une exception : c'est lorsque le substantif pris dans
un enn partific de précédie du sujettif, cur
un enn partific de précédie du sujettif, cur
tion de, comme dans cet autre exemple trie
de Reuchon: Codin qui ne point un este les
mière pure est avesque comme un avoujet-ne.
Il crosit tout voir, et il ne voir froi; il mentr
n'ayant rion vu; tout an plus il apprent de
contante et revient acteurs, per surres ombrus,
contante et combrea nervout pas précédés de
l'article, parec que les adjectifs soubres et

<sup>(\*)</sup> Voyez l'emploi de la syllepse, ch. XII, S. 3,

fausses se trouvent avant lueurs; et l'adjectif vaines avant ombres; ces substantifs n'ont pas besoin d'une marque de détermination, puisqu'ils sont déterminés par les adjectifs

qui les précèdent.

Mais il Edut alors prendre garde de comlondre le san partitid avec le sons giorni, car en èct que dans le sons giorni, car en èct que dans le sons giornia que l'on fit uage de l'Article devant le substantif précède d'un adjectif. Ainsi on dira : La miller sur cassas puisson ar l'emeglionne ultre sur cassas puisson ar l'omeglionne ultre sur cassas puisson ar l'omeglionne present passions, des belles octeans, ne desigrandes passions, des belles octeans, ne desigenet passions, des belles octeans, ne desi-

On observéra espendant que cette distincion du sens partitif arec le sens genéral, n'auront pas licu pour le cas où le substanci de l'especia de la composition de la conferencia del composition de la conferencia del composition de la conferencia del composition del composition del composition del conferencia de

Henreux! si, de son temps (d'Alexandre), pour cent honnes raisons, La Macedoine cut en des Petites-Maisons.

tites-Maisons. ( Boil., Sat. VIII.)

Remarque. - Il y a des Grammairiens qui soutiennent qu'an singulier, on doit suettre l'Article devant les noms pris dans un sens partitif, quoique ces noms soicut précédés de l'adjectif, afin d'éviter l'équivoque dans le nombre du nom et de l'adjectif. Si l'on entend prononcer, disent-ils, de bon pain et de bonne viande, on ne saura si bon pain et bonne viande, sont au singulier ou au plus riel, inconvenient que l'on éviteroit en disant du bon pain et de la bonne viande. Mais nous leur répondrons que, quand même cette équivoque ne seroit pas presque toujours levée par ce qui précède ou par ce qui suit, ec ne scroit pas une raison pour chercher à l'éviter par une faute réelle, puisque, dans ce cas, on doit prendre un autre tour. Quant à ceux qui s'appuieroient sur le témoignage de l'Académie, parce qu'on trouve dans l'édition de 1762 de son Dictionnaire, du grand papier, et du peut papier, nous leur ferions observer que cette faute, qui apparemment étoit une faute d'impression, a été corrigée dans l'és dition de 1798.

C'est done avec raison qu'on écrira sans l'Article, pour indiquer un sets partitif, un sens pris indéterminément: On n'a employé que ne bon papier à cet ouvrage. — l'oilà na bon papier, c'et non pas no bon papier. Code ne commerce, et non pas so Code ne commerce.

Mais, voulant marquer un sens individuel, général, déterminé, on écrira : Je me suis servi nu grand papier qui étoit au magasin, c'est-à-dire, de zour le grand papier que je savois être au magasin. Chambre nu commerce, et non pas chambre nu commerce, et non pas chambre nu commerce.

Observez bien que, si l'on ôte de cette phrase la proposition incidente, on ne pourra plus alors employer que la préposition de, c'est-à-dire qu'il faudra supprimer l'Article: Je me suis servi pa grand papier; dans ce cas, le sens est toujours partitif.

Troisièmement. — Si un substantif est sous-entendu, l'adjectif qui le représente reçoit pour lui l'Artiele.

Les beaux vers me ravissent, les MADVAIS me rebutent.

to repair to

Qualrièmement. — Les noms propres désignent les êtres d'une manière déterminée, en sorte qu'ils n'ont besoin d'aucun autre sisgne pour faire connoître les individus auxquels ils s'appliquent. C'est un principe que nous établirons dans un instant.

Mais l'usage paroti, an premier coup-d'eui, bien hizare, l'oriqu'il s'agit des nous de villes, de provinces, de royaumes, etc; car, at 'on ne donne pas l'Article aux nons de ne de l'origination de l'eur pourquoi l'edonne-t-on quedquefois aux nons de provinces et de royaumes l'et, si on le donne à ces derziers, pourquoi ne le leur donne-t-on pas toujours l'Estec espries l' est-ersions? Nousaurions tort decondamnes Dunies, si, dans cette variéte oil paroti te Dunies, si, dans cette variéte oil paroti te cherce cité analogie.

Si I'on dit, je vous pateral avec de l'ar, et on pa savec d'or, c'est que ce not est alors determine; car il est employe par exclusion à argent. On us rarriete plus à la seule idie du metal, on se représente l'idée générale de la monnoir doul for et l'argent sont deux copèces, et ils demandent par conséquent l'Arscitel. Cependant ou dit, je vous pairent avor, parce que la préposition en porte toujours avec elle me idex que, qu'elle communique et de la préposition en porte toujours avec elle me idex que, qu'elle cette prépasition.

Les hommes jugent toujours par comparation, et, en connéquence, it out regarde une ville coume un point par rapport a une province, à un royaume. Dés-bre, le nom de ville u'est pas sus equible de plus ou de moins d'étendue, et lise trouve autrellement parmi ceux qui ne doivent pas prendre d'Artiele. Le d'étendue, et lus rouve autrellement parmi ceux qui ne doivent pas prendre d'Artiele. Le d'étende, et lus rouves autres semblables, ne fout pas exception ; car le Catelet est employé, par corruption, pour le petit dulteur.

Mais les proviuces et les royaumes ont, comme les metaux, cette signification étendue qui embrasse plusieurs choses. Ils peuvent donc être pris determinément et indeterminément, et être employés avec l'Article ou sans Article.

Dans ecroecasions, il baut considerer si le discouranguelle Italention un tout c'hendue du pays, ou seulement sur le pays, a bi-traetom fate de l'Idea et etcaute, on ui je oenn qu'alors il suffit de regarder l'Ejeogne, ou la prance, sonne un terme d'ob l'on part, et qu'il est inutile de penser à l'étendue de ces reyaumes. Mais, purce que les mots lanites et bornes fant penser à cette étendue, on dit l'Ejeogne, et l'Ejeogne de Ponnes et les Oomes de

Pourquoi dit-on, ann Partiele, la noblesse de France, et avec l'Artiele, la noblesse de la France? e'est que, par la noblesse de la France; on estudia collection des centimes de l'Armer, en entre la collection des centimes de la resultation de la resultation de la resultation de l'armer, partie de l'armer, en la resultation de l'armer, en l'armer, et l

L'usage, remarque l'abbé Régnier-Desmarais, permet qu'on dise, presque également bien, les peuples de l'Asie, les villes de L'Asie. et les peuples D'ASIR, les villes D'ASIR; les villes DE FANKR, les peuples DE FANKE, les villes DEL FANKE, les peuples DEL FANKE, CE Ge Grammairien auroit pu remarquer qu'on dit également bien, et non pas presque également.

lement. En effet, l'usage autorise ces manières de s'exprimer ; mais il ne permet pas qu'on les emploie indifferemment l'une pour l'autre : parec que, lorsqu'on dit les peuples d'Asie, les vues de l'esprit ne sont pas absolument les mêmes que lorsqu'on dit les peuples de I'Asie. Si l'on ne veut comparer que peuples à peuples, villes à villes, on dit : les peuples et les villes d'Europe ne ressemblent pos aux peuples ni aux villes d'Asie. Alors il suffit de determiner les peuples et les villes d'Asie par opposition aux peuples et aux villes d'Enrope; et, pour les déterminer aiusi, il n'est pas néeessaire de mettre l'Article avant Asie, ni avant Europe. C'est une règle générale, qu'un nom substantifue prend point l'Article, quand il n'est employé que pour en déterminer un autre : les jeux de société, les talents d'agrés nient.

Mais on dit avec l'Article: Les peuples de Paise ent toujours été facile à abujoquer, parecque l'on a moins dessain de considèrer ces peuples par opposition à d'autres, que par rapport à l'etandice du pays qu'ils habitent. Ou direa de même avec l'Article: Les villes de Estaie ont connue le ture de bonne houre; et save l'Article: Les villes d'Asia ne sont point buties comme cettles d'article.

D'après les règles que non savons données, on devroit dire, il vient d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, comme ou nit, il vient d'Espagne, d'Angleterre ; car , dans l'un et dans l'autre cas, il suffiroit de considerer ces pays comme le terme d'en l'on est parti. Cependant il me semble qu'on dit plus communement, il vient de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique. C'est pent-être parce que, supposant qu'ou n'y a été que pour y voyager, ou les considère moins comme un terme d'où l'on part, que comme des pays qu'on quitte après les avoir pareourns. Il me paroft done que, suivant les différentes vues de l'esprit, on pourroit dire également il vient d'Asie et il vient de l'Asie. Par exemple, je ne cross pas qu'on pnisse blamer cette phrase : il part d'Europe pour aller en Afrique.

Cependant il y a'des noms de royaumes qui veulent absolument l'Article, et l'on dit toujours, les rois de ta Chine, du Pérou, du Japon. Vollà done des exemples où l'analogie parolt nous échapper. Voyons s'il seroit possible de la saisir encore car enfin nous wons. de la peine à eroire que l'usage soit aussi bia zarre qu'on le suppose.

Pourquoi disons-nous avee l'Artiele, les limites de la France? C'est , comme nous l'avons remarqué, parce que le mot limites nous force à déterminer le mot France par rapport à l'ôtendue de tout le royaume. Il faudra done toujours joindre l'Artiele aux noms Chine, Péron, Japon, si, quelques eirconstances nous avant habitues à considé= rer ces pays comme fort grands, nous ne savons plus faire abstruction de l'idee de gran= deur avec laquelle ill doffrent à notre espeit. Or, voila précisément ce qui est arrivé. Le vulgaire qui fait l'usage, rempli des vastes idées qu'on lui a données de ces pays, et n'en jugeant que par les richesses que le commerce en a transportées dans nos climats, leur a attaché une idée de grandeur qu'il ne leur ôte plus.

La Terre, le Soleil, la Lune, l'Univers, preunent l'Artiele, et cela est fonde sur l'an nalogie; mais on ne le doune pas à Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, parce que, dans l'originé, c'étoient des noms propres.

and torighte, ectodar are about properor de flever et de mer, les mêmes que pour les de flever et de mer, les mêmes que pour les noms de royannes. Je dirát sons l'Article, je bois de l'em de Sónte y pare que, pour faire comotire l'espèce d'aux que je José, il me sufil d'employer igalettemiliement le mot Sénte. Mais je dirai aver Tatgiele, l'em de la Sónte et pourbacer; poirce que je consident de la Sónte et pourbacer; poirce que je consident de la sont en la foute l'elembre de na sterification. Il toute l'elembre de na sterification.

Un dit le poisson de mer, lorsqu'on ne reut que distinguer ee poisson de celui de rivière: mais on dit le poisson de la mer des Indes; et l'Arlicle est nécessaire pour contribuer à déterminer ce nom à une certaine partie de la mer.

Selon l'abbé Régnier, il faut toujours dire avec l'Article, l'euu de la mer. Cependant il me semble qu'on ne pourroit guire être repris pour avoir dit, l'euu de rivière est douce, et l'euu de mes ets oléé. Mais y'avone que l'usage paroit favorable à la décision de ce Grausmairien. Pourquoi done ue di-on pas l'euu de mer, conna en dit le poisson de mer.

En parlant de Tesu de la mer, on n'a pas besoin de varier les teurs, comme en parlant du poisson, qui s'y trouver parce que cette eau est supposse à peu près la même partout, ct que le poisson est different, suivant les purties où il est péché. Il falloit non-seulement distinguer le poisson de mar de celui de riswiter. Il falloit encore le distinguer univant la difference des liux, et c'este qui a introu duit ces façons de 'exprimer: poisson de la mer de... Mais, comme l'ous ne demande pas ces mêmes distinctions, l'este prit s'est fait une habitude de considerer alors la mer dans toute l'étendue qu'il lui donne naturellement, et nous avons en conséquence conserve l'Article dans cette phrase, l'evau de la mer.

# ARTICLE VII.

# CAS OU L'ON NE DOIT PAS FAIRE USAGE DE

Rècit cérénate. —On ne met point l'Artiele devant les noms, quand, en les employant, on ne veut désigner ni un genre, ni une espéce, ni un individu, ni une partie quelconque d'un geure ou d'une espéce; c'est-àdire quand on ne vent rien déterminer sur l'étendue de leur signification.

Les ehemins y sont bordés de lauriers, de grenadiers, de jasmins, et d'autres arbres toujours verls et toujours sleuris.

Des ministres du dien les escodrons flottants Entraluèrent sans choix animaux, habitants, Arbres, maitons, vergers, etc. (La Fontaire, Philémon et Baucis.)

Pour bien entendre eette règle, on doit distinguer deux choses dans les noms communs : la signification, et l'étendue de cette signification. La signification est ordinairea ment fixe; car ce n'est que par accident qu'on change quelquefois l'acception du mot; mais l'éteudue de ectte signification Varie, selon que les noms expriment des idées générales, particulières ou singulières; et, dans ces trois cus, elle est déterminée. Ainsi donc . comme le discut MM. de Port-Royal, un nom est indeterminé toutes les fois qu'il n'y a dans le discours rien qui marque qu'on doive le prendre généralement, particulièrement ou singulièrement; et c'est pour ecla que, dans l'exemple que nous avons rapporte, les mots grenadiers, lauriers, jasmins, ne sont pas précedés de l'Article.

Remergue. Les nous communs sont sourent de purs quilificatifs unis alors il faut distinguer le qualificatif d'espèce ou de sorte, du qualificatif individuel. Dans ces phrases: Une table su mansa est belle; une tabalities son est préciseux ce soubstantife, de morbre et d'er, sont des qualificatifs d'espèce ou de sorte, purce que, à laide de la préposition de, ils ne servent qu'à désigner un'un tel individu, assort, une table, une abatière, est d'une telle espèce : on n'a done pas besoin de l'Article. Mais dans ces pharaes: Une table ou kausses qu'on tire de Carroure est belle; une tabatière un l'os qui vient d'Espagne; ces mots du marbre, de l'er, sont des qualificatifs individuels, puisqu'ils sont réduits à l'individu par les propositions incidentes; ce qui fait qu'ils sont précédés de l'Article.

Du principe établi ci-dessus , il résulte que les noms communs sont sans Article :

10 Quand ils sont placés en forme de titre ou d'adresse; comme : obsavations sur l'état de l'Europe; sérizations générales; rainacs; il demeure sur Piccadilly, quantina Saint-James, à Londres;

2°Quand ils sont sous le régime de la préposition en; comme: être en ville, regarder en pitié, raisonner en homme sensé; 3° Quand ils s'unissent aux verbes avoir,

3º Quand ils s'unissent aux verbes avoir, faire, et quelques autres, pour n'exprimer avec eux qu'une seule idée : avoir envis, faire peur;

Ou lorsqu'ils sont avant tout et chaeun: hommes, femmes, enfants, rous y accourent. — Centurion et soldats, Chacus mutmusic contre les ordres du general; (Fertot.)

Avec noir contraine;

Avec noir Chacun de ces deux ordres ne pouvoit souffrir % nugistrats, % autre dans le parti contraire;

Avec soit redoublé: Soit inspiration de

Dieu, soir erreur de l'homme, qui se fait un dieu de son désir. (Trad. de la lévus, delivrée.)

Avce jamais: 3xmas, peut-être, historien n'a été plus attachant.

Après tout : Tour alors pousoit être embis che, et rour en effet étoit trahison.

verhe accompagné d'une négation, comme dans ces phrases : il n'a pas n'esprit ; elle n'a pas prété n'argent; paree qu'alors le substantif est employé dans un sens indéterminé. Remarque. — On feroit cependant usage

de l'Artiele, si le substantif était suivi d'un adjectif ou d'une pbrase ineidente qui le modifiat.

Je ne vous feral point des reproches frivoles.
(Racine , Bajas., V , 4.)
Madame , je n'ai point des sentiments si bas.
(Le mone , Phid., 11 , 5.)

N'affortes point ici des soins si généreux. (Foltaire, Mér., 1, 3.)

- Ne donnez jamais pes conseils qu'il soit dangereux de suivre. On emploieroit également l'Article après un verbe accompagné d'une négation, si ce verbe étoit interrogatif; parce qu'alors le substantif seroit pris dans un sens partitifs; exemples: N'a-t-elle pas DE l'esprit? n'à-telle pas DE l'argent?

50 On nefait pas usage de l'Artiele quand le substantif est pris adjectivement :

Le mensonge est BLESTESE. — La zévérité dans les lois est EUMARITÉ pour le peuple. (Vauvenargues.)

Go Quand un des équivalents de l'Article (353), placé avant le nom, le rent indiriduct, comme lorqu'on di dramps, on temps, quadque temps, prévide le nom, l'Article adverbe de quantité entre par le comme de l'article de nom, l'Article and au monte, et midroble lorqu'il est délaise au monte, et midroble lorqu'il est délaise de l'article nom et monte, et midroble lorqu'il est delaise et monte, au pluriel, n'exprime qu'une comme fout, au pluriel, n'exprime qu'une comme fout, au pluriel, n'exprime qu'une contine succeptible de restriction il demande l'Article : roos au montes sont dominés par quelque passion, qui décide les granclers.

Celte difference se fait sentir, en ec que l'on peut dire, les hommes sont lous, comme on dit, tous les hommes sont au lieu que tout homme est, ne peut pas sorenverser de même; l'homme est tout, diroit autre chose.

On dit tout l'homme, pour dire tout dans l'homme, tohilté individuelle, quoique sous le nom de l'espèce : tout l'homme n'est pas matière, tout l'homme ne meurt pas, pour dire, tout dans l'homme n'est pas matière, tout ne meurt pas dans l'homme, tout dans l'homme n'est pas mortel.

70 Quand les noms sont en apostrophe : Fleurz charmanies! per vons la nature est plus belle (Delille, les Jardins, ch. 1(1.)

HOMME, qui que tu sois, si l'orgueil te tente, souviens-toi que ton existence a été un jeu de la nature, que ta vie est un jeu de la fortune, et que tu vas bientôt être le jouet de la mort. (Marmontel.)

80 Quand ils sont sous le régime des mots sorte, genre, espèce, et semblables: Le méchant se loisse entraîner dans toute sonte d'excès, par l'habitude de ne jamuis résister à ses passons.

De cette curerne sortoit, de temps en temps, une fumée noire et épaisse, qui faisoit UNE ESPÈCE de nuit au milieu du jour (Fénélom)

(235) Voyez, p. 94, or que e'est que les équis-

go Pour donner au discours plus de rapio dité et d'énergie, ee qui a lieu dans les expressions proverbiales et dans les sentences:

Gens trop heureux font tonjours quelque faute. (La Font., t. 1 , p. 39.)

Tonjours par qualque endroit fourbes se laissent prendre.

(Le même , le Lonp devenu berger.) Le repentir est vertu du pécheur.

Je préfère Laideur affable à beanté rude et fière.

(Le même.)

Les arts sont ENFARTS des richesses et de la douceur du gouvernement.

(Fontenelle, Éloge de Pierre I°1.)

PAUVARTÉ n'est pas vice. — CONTRETEMENT
passe richesse. — Plus fait DOUCRUB que VIO-

Je ne saurois tenir contre femme qui crie.

(La Fontaine, le Rossignol.)

Il faudroit qu'on sentit même ardeur, même

(Th. Corneille , Ariane , II , 7.)

Souvent aussi, lorsqu'on fait une énumée ration :

Citoyens, étrangers, ennemis, peuples, rois, empereurs le plaignent et le révèrent. (Fléchier.)

Je ne trouve partout que liche flatterie , Qu'injustice , intérit , traktson, fourberie. (Molsère , Misanthrope, I, 1.)

Ce que les hommes appellent GRANDEUR, GLOTRE, PUISSANCE, PROFONDE FOLITIQUE, ne paroit à ces suprémes divinités que MISÈRE et FOIBLESSE. (Fénélon.)

Que la royaute est trompeuse! quand on la regarde de loin, on ne voit que CRANDEN, tellat et Délices; mais de prés, tout est épineux. (Le même.)

10° Les noms propres de divinités, d'animaux, de villes et de lieux particuliers se mettent aussi sans l'Artiele, parce que, comme nous l'avons déjà dit, le sens de ces noms est tellement déterminé par lui-même, qu'on ne peut pas se méprendre sur sa détermination. Ainsi l'on dit :

Au milieu des clartés d'un feu pur et durable Dieu mit event le temps son trène inébrantable, (Voltaire,)

Minerre est la prudence , et Vénns la beanté. . (Boileau, Art poèt. , ch. III.)

Mais si, après avoir généralisé ees noms, on reut les déterminer, on ne les regarde plus alors comme noms propres; on les considère comme des noms communs, que l'on estreint à us seul individui, voils pourquoi l'on dit: Bien des personnes regardent le Taue comme l'Hontas de l'Italie.

Voilà aussi pourquoi l'on dit : Les RACINES et les Monières seront toujours rures. Voyse ce que nous disons à ce eujet, eu chapitre

joindre l'Article aux noms des poètes et des peintres italiens; nons ne le faisons que paree qu'il y a ellipse dans ect emplo; ear ce n'est pas à ess noms que nons les joignons, e'est à uns substantif sou-entendu. Nous imituns ce tour de Itialien, où le Malaspina, il Tasso, signifient la contessa Malaspina, il poeta Tasso.

Il y a également ellipse dans le tour de phrase que nous employons, quand notre descin et de pheer la personne dont nous parlons dans une elasse pour laquelle on a assez ordinairement peu d'égards: LALYMANY soutenoit par la beauté de sa voir les plus mausais opéra... La G..... a fectoi par moins étonnante par sa légreté que par sa gráce... C'est un tour de 3 La CAYSEN.

Tontefois, l'urbanité française a depuis long-temps proscrit de la honne compagnie ee tour de phrase, où on le regarderoit comme un signe apparent et probable de mauvaise éducation.

Tout ce chapitre est l'analyse de ea qu'ont dit surcette importante matière, Dumarsais, D'Olivet, Condillac, Marmontel, Lévizac, MM. Silvestre de Sacy et Maugard.

# CHAPITRE III.

### DE L'ADJECTIF.

L'addectiv (\*) ne désigne ni un être physique, ni un être métaphysique; il exprime seulement la quolité ou la manière d'être du substantif.

Quand I Adjectif est scul, il ne présente rien de fixe à Peprit, il ne lui offer que l'icire de fixe à Peprit, il ne lui offer que l'idet vague d'une qualité si l'on dit lon, grand, luite l'eprèt une perception voque de lonté, mots à des substantifs, il saintun rapport réel, et voit recupatiis substantes dans unajet, comme losa père, grand artère; ainsi un moi et Adjectif, quand il présente l'ide vague d'une qualité, sons spécifier l'objet auquel on d'une qualité, sons spécifier l'objet auquel on l'attribute.

La nature des Adjectifs n'est pas tellement in et determine qu'ils ne puisent devenir quelquefois de veritables substantifs; c'est torsque, ecsant de les consideres sons leur rapport de qualification, nous en Esisons les objets de nos petoses, comme de bon est prisfèreble un bous, le vuri doit être le but d'eno controllement de la consideration de la conderire, ce qui est bon; le vau, c'est-èdirs, ce sont des Adjectifs pris nobstantivement et qui designent un sujet queleonque, en tant qu'il et bon ou viva.

Sourent aussi le nom qu'on nomne substantif devient Mjectif, et cela arrive lors que ce nom est employé pour qualifier; sinsi quand je dis : Henri IV fut vanveuus et su comme Alexandre; usinqueur et roi, austantifs, deviennent des Adjectifs, puisqu'ils qualifient le mot Henri IV.

(Dumarads, au mot Adjectif; Levisne, tome 1,

Page 1/3)

Mais, si je dis Corneille ed un poète, le mot poète est substantif, paree qu'il est évident que je veux mettre Corneille dans une certaine classe d'écrivains. Poète, au contraire, est Adjectif quand je dis Corneille est poète;

(\*) Le mot Adjectif, dit Domergue, signifie platit qui ojote di que ojote di La terminismo fi expirme, co giarda, un seus odif. Destructif ne signifie pur détruit, mai qui opote da detrucción. Corrosit ne signifie par rongei, mais qui ronge. Cutte apision a pose delle l'amagine, chia ne depuda nimou affonté à m'expérimenti que le matérie del adjectif qui a ojome e ca expérime la medicion ; en det le nom Adjectif signite conjour ao seus du mabatantif expérimé ou nous-cottenda.

car alors je ne veux qu'indiquer la qualité que j'attribue à Corneille.

(Condillee, page 163, chep, NI, 11<sup>et</sup> part.)

Il y a utant de sortes d'Adjectif à qu'il y à
de sortes de rapports ouqualités sous lesqueles
son peut considèrer les substantifs. Qu'un
homme paroisse beou, laid, ridicale, spirie
tuel, etc., on a Besoin d'un mot pour expris
mer chacune de ces qualités, et ce mot est un
Adjectif.

Il suit de la que les mots un, tout, nul, quelque, aucun, chaque, tel, quel, ce, cet, mon, ton, son, vos, votre, notre, sont de vérilables Adjectifs, puisqu'ils modifient des substantifs, en les faisant considérer sous des points de vue particuliers.

(Nine autarité, p. 15, chap. XII. p. 1.) Les Grammariers qui ont rangé les Adjectifit dans la elasse des noms, et n'ont fait des uns et des autres qu'une même pertic du discours, se sont douc grandement mépris. Cela doit d'autant plus étonner que la dissemblance entre les noms autariers (et les Adjectifs n'est pas plus équivoque qu'enire les noms et les verbes, on même entré la cause et l'éfict.

# ARTICLE PREMIER. VARIATION ACCIDENTELLE DES ADJECTIFS.

La fonction des Adjectifs est, ainsi que nous l'avons dit, d'exprimer la qualité on la manière d'être des substautifs; et c'est ce qu'ils . font en s'identifiant, pour ainsi dire, avec eux. Comme l'Adjectif n'est récliement que le Subtantif même, considéré avec la qualification que l'Adjectif enonce, il en resulte qu'ils doivent avoir l'un et l'autre les mêmes signes des vues particulières sons lesquelles l'esprit considère la chose qualifiée. Parlet-on d'un objet singulier, l'Adjectif doit avoir la terminaison destinée à marquer le singulier. Le Substantif est-il de la classe des noms qu'on appelle masculins, l'Adjectif doit avoir le signe destiné à marquer les noms de cette classe. Enfiu l'Adirctif doit être au masculin on au féminin, au singulier ou au pluriel, selon la forme du Substantif qu'il qualifie; mais en exprimant les qualités des objets auxquels l'Adjectif est ainsi identifié, il peut les exprimer avec plus ou moins d'étendue : c'est ce que les Grammairiens nomment degrés de Signification ou de Qualification.

(Bamarsais, Eucycl. meth., su mot Adjectifs.)

Il y a donc trois choses à considérer dans

les Adjectifs : le genre, le nombre, et les de= grés de signification ou de qualification.

### 9. 1.

#### DE GENRE DES ADJECTIFS. Le Substantif n'est, à l'exception d'un

petit nombre de mots, que d'un seul genre. L'Adjectif, au contraire, exprimant la manière d'être du Substantif, doit être susceptible des deux genres: lemasculin et leféminin; il faut done qu'il en revête la forme.

Ire RELE. Les Adjectifs terminés par un e muet ne obangent pas de terminaison au féminin. On ne connott alors dansquel geure ils sont employés que par celui des Substantifs qu'ils accompagnent; tels sont, volage, fidèle, ainnble, prude, etc.

Cependant mattre, trattre, font an féminin mattresse, trattresse; mais peut-être est-ee parce qu'on emploie souvent ces adjectifs

substantivement.

2º. Rècir. Les Adjectifs terminés par une consonne, ou par une voyelle autre que l'e muet, servent pour le genre masculin : sain, pur, sensé, polí, e.t., et leur feminin se forme par l'addition d'un e muet : saine, pure, sensée, polie, etc. Sont exceptés:

1º Les Adjectifs où l'usage a voniu qu'on doublât la consonne finole, en y ajoutant un e muet sujet, sujette (-769); partisan, paratisanne (237), etc., etc. Cependant on éerit sultine, anylicane, océane, mahométane, persane, norte-obtomane, etc.

Vnyer le doublement des Consonnes au chapitre de l'Orthographe, page 434. 2º Malin, bénin, qui font au féminin, ma=

ligne, b. nigne.

3º Les Adjectifs en eur, formés d'un partis cipe présent par le changement de ant en eur, et qui font cuse, au feminin.

QUETANT, quéteur, queleuse.
POLISSANT, polisseur, polisseuse.
CONNOISSANT, connaisseur, cannoisseuse.
CRANTANT, chanteur, chanteuse (238).

(136) Le due d'York avoit fait demander une de ses suserres pour fémme. (Pélisson.) (237) Elle vous rendoit bien justice, vous

(157) Elle vous rendoit bien justice, vo n'avez pas de rantmanue plus sincère. (Volt., lette. 29° à d'Alembert.)

(258) Chanteuse désigne simplement celle qui chante. Quand on veut parler d'une per-coune qui a une grande répatation dans l'art du chast, on emplois le mot contairica, qui n'est point une forme particulière de l'aigleuit chasteur, employé au feminin; contairice est le faminin d'un adjectif insuité au masculin. OBSERVATION, — Ces sortes de mois son essentiellement adjectifs: un homme quéteur, connoisseur, polisseur; mais le plapart son l'employés substantirement, soil par ellipse, comme un flatieur; soil par snalogie, comme un polisseur.

Nous avons près de cent mots qui suivent cette règle.

# Il faut en excepter :

BAILLEUR (de fonds), qui fait bailleresse.

DEMANDEUR (qui forme une demande en justice), demanderesse.

Défenderesse (qui se défeud contre le demandeur), défenderesse.

Pécusen (qui commet des péchés) piche-

Je crois que, dans ese mots, pour éviter l'équivoque, on senferiul ha règle, et qu'on a suivi une sutre avalogie; celle de possers, pouverse, drôte, drôtese (53), parce que l'on aura craint de confondre le féminin de ces Sobstantifs avec celuit de bullieur (qui bàille), domandeur (qui importune par sea demandes), pédèren; (qui prend du poisson), quoique boilleur et pécheur pe s'emploient pas ordinairement au féminin.

Défenderesse s'est dit par analogie avec demonderesse.

# Il faut encore en excepter :

INVENTEUR, inventrice. Inspective, inspectrice.

Ceux-ci n'ont pavadopté la terminaison en except soit par raison d'embonie, cer impecteuse, inveduce, etc., ne falchent poi agresablement l'oreille; soit parce que ces mots appartiennent plutôt au style noble qu'à a langue usuelle. C'est un fait remarqué par plusierns Grammairiens, que pour rendre rexpression plus énergique, on s'éloigne sousvent de la routo ordinaire.

A Pégard des adjectifs en teur, non dérivés d'un verbe au participo par le changement de an'en eur, ils changent teur en trice, pour le féminin:

DISPENSATEUR, dispensatrice.
CONDUCTEUR, conductrice.

Accusateur, accusatrice. Insurereur, institutrice.

Plus de cinquante Substantifs suivent cette règle.

(139) Paurre, borgne, et drôle sont communément du mascuin et du femmus; mais les qualifia extions données par mapris à une femme ont une inflexion particulières é est une méchonta borgnesses, c'est une pauvreses, c'est une drôlesse.

( Homergue. )

On n'a pas d'exemple du mot imposteur employé an féminin , soit comme Substantif , soit comme Adjectif.

Ceux des adjectifs en eur qui éveillent une idée d'opposition ou de comparaison prennent un e muet an feminin.

ANTÉRIEUR, antérieure. CITÉRIEUR, citérieure. Extérieur, extérieurs.

INFÉRIEUR ; inférieure. INTÉRIEUS, intérieure. MAJEUR, majeure.

MELLEUR, meilleure. MINEUR, mineure. Postérieure, postérieure.

Surknikun . supérieure. ULTERIEUR, ultérieure.

AMBARSABEUR, GOUVERNAUR, SERVITETR font au féminin ambassudrice, gouvernonte, ser= vante. Ces deux derniers sont formés sur les participes gouvernont, servant.

Les personnes qui sayent le latin verront que la plupart des Substantifs en tour et en trice dérivent des mots en tor et en trix : accusator, accusatrix , etc.

Chasseur fait chasseuse, dans le style or= dinaire : Cette femme est une grande cuas-(L'Academie.)

Et enassenesse, dans le style poétique : les (Même autorité.) nymphes chasseresses. NOTA. On pent voir sei que la finale euse éveille or-

dinairement l'idee d'habitude. Les mots qui expriment des états, des aes tions convenables a l'homme seul, ou qui sont censés ne convenir qu'à lui, n'ont point de feminin; tels sont : censeur, assesseur, ap= poriteur, docteur, imprimeur; et même, quoiqu'il y ait des femmes qui professent, qui composent de la musique, qui traduisent, etc., l'usage n'admet point encore com= positrice, troductrice, et l'oreille rejette professeuse.

OBSERVATION .- J .- J. Rousseau a employé le féminin amarmes : a A Paris, le riche sait e tout, il n'y a d'ignoront que le pauvre; cette a capitale est pleine d'amoteurs et surtout a d'AMATRICES, qui font leurs ouvrages comme

a M. Guillaume faisoit ses couleurs. Ce mot, dit M. Boniface, est approuvé par

les règles de la néologie.

Linguet, Domergue et d'autres savants Pont également employé, et en ont pris la défense. Cependant le Dictionnaire de l'Academie, éditions de 1798 et de 1802, fait re= marquer qu'il est encore nouveau; et, en effet, il est si rarement employé qu'on peut dire que les écrivains, et surtout les Grammairiens

doivent être entrêmement circonspects lorsqu'ils en font nsage. On dit suveuse, empatilisuse, émailleuse.

> Un certain homme avoil trois files , Toutes trois de contraire humeur : Une bureuse , une coquette ,

COLPORTEUSE . DÉCROTEUSE :

admis dans son Dictionnaire.

Le troisième , avace parfaite. (La Fontaine , ilv. II , fab. 20.)

Et Domergue approuve l'emploi de ces mots, quoique l'Académie ne les ait point

Au surplus l'Académie n'est pas la seule autorité qui n'indique pas ces féminius; nous avons consulté beaucoup de Grammaires et de Dictionnaires, et nous ne les y avons pas trouvés, de sorte qu'il faut avouer qu'ils ne sont pas généralement adoptés.

Les féminins des mots appréciateur, créam teur, dénonciateur, destructeur, inventeur, scrutoteur, imitateur, législateur, adulateur, producteur, triomphateur, et quelques autres, peuvent être employés avec succès.

En voici des exemples :

Heureux qui possède cette philosophie Ar-PRÉCIATRICE de toutes choses ! ( Mercier. )

Quand l'imagination CRÉATRICE eut élevé ces premiers monuments, qu'est-il arrivé? le sentiment général fut d'abord sans doute celui de l'admiration.

(La Harpe , Introduction au Cours de Littérature.) C'étoit une nation bien presure que

celle des Goths. (Montesquieu.) La nature est L'inventaire et la législa-TRICE de tous les arts. (Vauvenarques.) M. Moreau et M. l'abbé Royou ont aussi

employéee mot; et Richelet l'indique comme le feminin de destructeur. Tel est le morceau qui a allumé la bile

DÉNONCIATRICE de M. de .... (Linguet. Journal polit. et litt., tom.IX, p. 227.)

Là une industrie cnéatrace de jouissances appeloit les richesses de tous les climats.

L'histoire, ainsi que les nations pérendas TRICES et conquérantes, semble avoir pris pour règle d'équité le mot de Brennus : Va

victis! (Marmontel, Élém. de Htt., tom. IV, liv. 2.) Rome , cette nouvelle Babylone IMITATRICE

de l'ancienne, comme elle enflée de ses vien toires, triemphante de ses richesses, souillée de ses idolátries, et rensécurnice du peuple de Dieu, tombe aussi comme elle d'une grande chute.

(Bosanet, dirc. sur l'Hiet, univ. 3º part., p. 395.)

г

J

i

h

N

S

1

Vos ennemis ne seront parvenns qu'à faire graver sur vos médailles, TRIOMPRIATRICE de l'empire ottoman et PACIFICATRICE de la Pologne. (Voltaire, lettre à Catherine II.)

Du cour humain sombres dominatrices, C'est vous surtout, fougueuses passions,

Dont les folles émotions Des plus chers cutretiens nons gâtent les délices.

(Belille, la Couversation.)

Faudra-t-il toujours que l'imagination

ADULATRICE ajoute à la majesté d'un débris

·antique?

ue ? (La Harpe, Éloge de Voltaire.)

L'insatiable et honteuse avarice,

Du genre humaiu pôle dominatrice.

(J.-B. Rousseau.)

Pour ce qui est de Roucher, il faut apparenment qu'il ait mis l'égoisme au nombre de ses muses instructes. (Le Harpe, Coars de litt, vot. 8, p. 315.)

> O toi ! l'inspiratrice et l'objet de mes chants. (Delille , la Pitlé , ch. 1.)

Nous pouvons l'appeler la RESTAURATRICE de la règle de S. Benoît. (Bossuet.)

La vérité mène à sa suite le doute philon sophique, l'analyse senvantaire, la raison aux eent yeux. (Domerque.)

Combien je suis éloigné de ces philosophes modernes qui nient une supreme intelligence, PROBUCTRICE de tous les mondes! (Voltaire.)

Enfin, qui eraindroit de dire la peste désolatriee, une uation spoliatrice; et, en parlant d'uue femme, c'est une habile spéculatrice, ealeulatrice; elle ne sera jamais delatrice de personue?

Ces mots et plusieurs autres seroient certainement très-bons dans nos écrivains, dans nos dictionnaires.

Tout ce que l'on vient de lire sur le féminia des Adjectifs en eur, est en partie extrait du Manuel des Amateurs de la langue française, par M. Boniface, à qui nous devons besucoup d'autres remarques également utiles sur les difficultés de notre langue.

4º Sont exceptés, les Adjectifs en eux qui font euse an féminin : heureux, heureuse; vertugux, vertueuse, etc.

5° Tons ceux en f, qui changent cette consonne en ve : bref, brève ; neuf, neuve, elc.

6º Les Adjectifs ci-après qui font leur fé= minin de la manière suivante :

| ABSOUS (Com | apoe | ás c | t an | alog | uer | ١). | absoute.    |
|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-------------|
| BEAU        |      |      | ٠.   |      | ٠.  | ٠.  | belle.      |
| BLANC       |      |      |      |      |     |     |             |
| ADUC        |      |      |      |      |     |     | caduque.    |
| Dorx        |      |      |      |      |     |     | douce.      |
| POUX        |      |      |      |      |     |     | épouse.     |
| FAUX        |      |      |      |      |     |     |             |
| AVORt       |      |      |      |      |     |     | favorite.   |
| or          |      |      |      |      |     |     | folle.      |
| BAIS        |      |      |      |      |     |     |             |
| BANC        |      |      |      |      |     |     | franche.    |
| GREC        |      |      |      |      |     |     |             |
| ALOUX       |      |      |      |      |     |     |             |
|             |      |      |      |      |     |     | jouvencelle |
| .ong        |      |      |      |      |     |     |             |
| Mov         |      |      |      |      |     |     |             |
| NOUVEAU     |      |      |      |      |     |     | nouvelle.   |
| TRAITE      |      |      |      |      |     |     |             |
| doux        |      |      |      |      |     |     |             |
| ЭEC         |      |      |      |      |     |     |             |
| liers       |      |      |      |      |     |     |             |
| fuac        |      |      |      |      |     |     |             |
| Vienx       |      |      |      |      |     |     | wieille.    |

1º Remarque. — Les Adjectifs fou, mou, bean, nouveau, Jeuvent être considerés comme ne domant pas lieu à l'exception, parce que leur feminin molle, folle, belle, nouvelle, se forme du masculin foll, mol, bel, nouvel, dont on fait usage avant un mot qui commence par une voyelle, ou par un h muct.

[Dimersit, sel beliet, de l'Acadeime.]

2º Remarque. — Fat, châtain, résous, n'ont pas de féminin.

3º Remarque. — On ceriroit autrefais, au masculin comme au fenninin, les Algérianmentande, intuntation de la momentande, intuntation de la momentande, intuntation de la momentande, intuntation de la momentande de la momentande

#### §. 11.

## DU NOMERE DES ADJECTIFS.

RÉGLE GÉRÉRALE. — Tous les Adjectifs, de quelque terminaison qu'ils soient, forment leur pluriel par la simple addition d'un s, soit à la forme masculine, soit à la forme féminine, grand, grands; petit, petits; grande, grandss; mou, mous (269).

grandes; mou, mous (259).
(Dumarsais, Encycl. meth., et les Gramm. mod.)
Cette règle est sujette à trois exceptions.

11th Exception — Les Adjectifi terminés au singulier par s ou par x ne changeal point de forme au pluriel; tels sont gras, gros, heureux, etc.; ils ressemblent en cela aux aubstantifs chasselas, carquosis, eroxis, sens, etc.

2º Exception. — Les Adjectifs terminés en eau au singulier, forment leur pluriel au mosculin, en ajoutant un x : ainsi beau, jumeau, nouveau, font beaux, jumeaux, nouvveaux. (Le Diet. de l'Académie.)

3e Exception. - Les Adjectifs terminés en al forment leor pluriel au masculin, en changeant cette terminaison en gux ; ainsi l'on dira, ovee l'Académie : des droits abban tiaux, des biens allodiaux, des verbes anon maux, des esprits arsenicaux, des fonts bartismaux, des nerss brachiaux, des édits burn saux, des péchés capitaux, des points cardinaux, des lieux claustraux, des béritiers collatéraux, des officiers commensaux, des effets commerciaux, des remèdes cordiaux, des droits curiaux, des prix décennaux, des biens domaniaux, des deniers dotaux des poids égaux, des ornements épiseopaux, des droits feodaux, despoints fondamentaux, des principes généraux, des juges infernaux, des points lacrymaux, des sinus latéraux, des moyens légaux, des princes libéraux, des usages locaux, des peuples méridionaux. des préceptes moraux, des joges municipaux, des eonciles nationaux, des hubits nuptioux, des remèdes martinux, des psaumes pénis tentiaux, des nombres ordinaux, des peuples orientaux, occidentaux, des biens patrimoniaux, des ornements pontificaux, des juges présidiaux, des ens prévôtaux, des articles

principaus, des verbes pronominaus, des jeux quinquamar, des notires royaux (341), des lièns ruraux, des ormenus secredaux, des mots sernementar, des droits seignauriaux, des poys explention naux, des vess épuleraux, des povoirs spéciaux, des ressorts spiraux, des réglements products, des tréories triennaux, des arest friomphaux, des offlees vénaux, des exceles vertious, des comptis vitaux.

des cercles vorticoms, des caprils viltaux.

L'Acadomir en ével pos expliques sur beaucoup d'autres deficirif qui coit, au sinaguiler, leur terminaison en de, cependant 
comme nous pensons arec Donerque que la 
phipart, pour nes sitre tous, du moins si 
Ton en excepte coux dont on ne fait usage 
qu'exe des nabatantif fominis, peuvent 
proportion de la landage 
and de la landage 
en de de la landage 
en de de la landage 
en la landag

Ameat: le pluriel de cet Adjeetif n'est indiqué nulle part; mais puisque l'ou dit un conseil amical, pourquoi ne seroit-il pas permis d'exprimer cette idée au pluriel? et pourquoi blameroit-on eclui qui diroit: j'ai des conseils amicals à rous donner?

ANNAL : Féraud et Trévoux disent des are rêts anneux.

Arentériscopal: le pluriel n'est pas india que; mais, puisque l'Académie dit épiscopaux, il n'est pas douteux qu'on peut dire archies piscopaux.

Austral: Féraud est d'avis qu'il ne faut dire ni australs ni austraux; et il se fonde sur ce que l'on emploie est Adjectif qu'avec le mot féminin terre, et avec le mot pôle: pôle austral ou méridional, qui ne sau-

(240) L'Académie n'indique poiot quel est le pluriel masculin de cet adjectif; mais il fait mour avec un s et uou pas un s, comme l's écrit Rollin, ou soo imprimeur.

( Férand , Gattet , M. Laveaux .)

(241) L'Adjectif royal précèdé des substantifs lettras, ordonnances, fait royaux et non royales : les lettres royaux noot les lettres qui s'expédient ; en chancellerie, au nom do roi.

Ménage (chap 26 de ses observations) est d'avis que ce pluriel fémioia reyaux vient de ce qu'autrefois on l'employait en toute occasion, pour le féminio, comme pour le masculin.

Toutefois, dit Fabrs, p. 195 de sa grammaire, si de processione de la foi de l'eccord, il se faut pas cublier qu'elles un sont l'eccord, il se faut pas cublier qu'elles un sont saitées qu'an plairel; et, excepté ces termes du formule, ou dit, au féminin, royales: Il y avoit autrefois en Francz phusicurs abboyes sorains. (UAcalèmis:)—La clémence et la libéralité, sont des vertus sontée.

(Le Dict. critique de Ferand, et le Dict. de Trévoux.) Nota. Aujourd'hui, eo parlant des ordonnances nouvelles qui émanent de l'autorité royale, on dit des ordonnances royales. roit se dire au pluriel; eependant dans le Dictionnaire de l'Académie (édit. de 1798), et dans celui de M. Laveaux, on trouve les signes austraux.

Arrotaxa: le mémo Grammairien (Fiarud) ne evito pas que lon puise dire lest trois mois automaux, mais bien les trois mois d'automne. L'académie et plusieurs leixon graphes disent positivement que ce mot t'àpontir de pluriel masculin; expendant, comme le fait observer M. Chapsal, n'estec pas reir bien scrupieux que de ne pas vouloir qu'on dite les trois mois automnaux I lorsqu'on dite les trois mois automnaux I lorsqu'on de presione et réclambe que la pensée, qu'une capression et réclambe que la pensée, pour quoi ne pas l'employer I Le line faiton, pour quoi ne pas l'employer I Le line faiton, de M. Loroux met des l'ruit nommas.

de M. Laveaux met des fruits automnaux.

Banat: Trévoux et M. Laveaux disent des fours banaux, et l'usage paroft avoir adopte cette expression!

\* Bénériciat : ce mot, ne s'employant qu'avec les substantifs féminins matière, pratique, ne doit point être en usage au plus riel masculin (2/2).

BIENNAL: puisque l'on dit, d'après l'Académie, des officiers triennaux, pourquoi ne diroit-on pas des officiers biennaux, des emplois biennaux?

Boatat : eet Adjectif ue s'employant qu'avec les mots féminins terre, rigious, contrées, aurore, etc., et avec le mot mascuslin pôle, et n'y ayant qu'un pôle boréal (côté du nord), onne sauroit lui donner un pluriel masculin.

\* BRUNAL, ne a'employant qu'avec les mots féminins plante et fête, ne peut pas non plus avoir de pluriel au masculin.

Bautat: Bossuet a dit (dans son Disc. sur Phist. univ., page 480), des conquérants brus daux y Faugelas, des cospits brutaux; Molière, dans les Femmes savantes: des sentiments brutaux; et Buffon : des babitants brutaux.

\* CANONIAL, ne se disant qu'avec les mots féminins heure, maison, ne doit point avoir de pluriel au maseulin.

CÉRÉMONIAL: Trévoux et Gattel emploient ce mot comme Adjectif : préceptes cérémo»

Colligant: L'Académie observe que ce mot n'est guère en usage qu'au féminin, et dans cette phrase: église collégiale; mais Féraud pense qu'on le dit aussi de ce qui seut le collége : poète collégial, production collége giale; dans Gresset, on trouve un exemple de ce mot employe au pluriel masculin : des poètes collégiaux; et Trévoux parle de chapelaina collégiaux; qui formoient les six colsléges de la cathédrale de Rouen.

Cotossa: l'Acadèmic, dans son Dictionanier, acmpioce et Algietfiq aix vecles mots maire, a munioce et Algietfiq aix vecles mots féminin s figure, status; aussi dit-elle que colossal à de putri qu'au feminin. Cependant on dit monument, édifice colossal, et depre colossal, et depre colossal; depre colossal; despre colossal; des colossals colossals des colossals colossals des colossals des colossals des colossals colossals des colossal

Consugat. les Grammairiens et les lexieographes n'indiquent pas de pluriel à ce mot, mais il nons semble que l'on pourroit trésbien dire des liens, des devoirs conjugaux.

CRURAL: les meilleurs anatomistes disent des nerfs cruraux, cérébraux, rénaux, et il n'y a pas un seul Adjectif que les chirurgiens, comme terme de leur art, aient foit terminer autrement que par aux.

DÉERMYBAL: on ne trouve nulle part décempiraux au pluriel; mais, ài l'on avoit besoin de ce terme, je ne vois pas pourquoi on ne l'emploieroit pas.

Décimal : eet Adjectif n'étant d'usage que dans ees phrases : fraction décimale, calcul décimal, parottroit ne devoir point avoir de pluriel au masculin; cependant nombre d'écri-

vains ont dit les ealculs décimaux.

Détovat : voyez plus bas loyal.

Diagonal : cet Adjectif, disent les lexicographes, n'étant d'usage qu'avec le mot ligne, ne saurent avoir de pluriel au masculin; cependant, puisque l'on dit, un plan horizontal, pourquoi ne diroit-on pas, un plan diagonal, et dès-lors des plans diagonaux?

\* DIAMÉTRAL : eet Adjectif ne s'employant qu'avec le mot féminin ligne, n'a pas de pluriel nu masculin.

DOCTRINAL: Trévoux et M. Lavsaux disent des jugements doctrinaux.

ELECTORAL: quoique les lexicographes n'indiquent pas le pluriel de set Adjectif, il est certain ecpendant que l'usage lui en désigne un, comme dans eette phrase: collèges élec-

tornux.

EQUIATERAL: l'Acadesies et d'autres autorités disent, des sinus latéraux; il nous semble que des triangles équilaléraux ne sonneroient pas plus mal.

EQUINOXIAL : l'Académie , Trévoux Fé-

<sup>(249)</sup> Noza. Nous ferons précéder d'un astérisque tous les mots dont on ne fait point usage au pluriel masculin.

rand, etc., n'indiquent ni le pluriel masculin, ni le pluriel feminin de e mot; ependant les géographes et les astronomes appellent points équinoxiaux, les deux points de la aphère où l'équateur et l'écliptique se coupent l'un l'autre; et Gattel indique ee pluriel dans son détionnaire.

\* Farkhimestal, ne s'employant qu'avec les mots féminins philosophic, physique, preuve, etc., n'a point de pluriel au masculin. Fatal: Saint-Lambert a dit:

Fuyez, volez, învants fatals à mes désirs; cependant Trévoux et Féraud ne veulent pas que ce mot ait un pluriel au masculin.

FEL: ee vieux mot, dit l'Académie, qui aignific fidèle, étoit, il y a peu de temps, encore en usage dans les ordonnances royales: à nos amés et feaux conseillers.

Firal: Féraud dit positivement que cet Adjectif n'a point de pluriel au masculin; eependant plusieurs Grammairiens, parmi lesquels il faut citer Beauzée et Dumarsais, ont dit des sons finals.

Fiscal: le pluriel de cet Adjectif n'est point indiqué; cependant on dit des avocals, des procureurs fiscaux.

Favoat: Férand est d'avis qu'on ne dit point des hommes frugals ni frugaux; mais il nous semble que des repas frugals ne seroit point incorrect.

GLGLL: I'deadémie, Gattel, Féraud et d'antres lexicographes sont d'aris que ee mot n'a point de pluriel au masculin. Cependant Bailly l'astronome a dit des vents glacials, et assurément l'oreille n'en est pas blessée. GRAMAYIGAL: Beauzée a dit des accidents

grammaticaux; et M. Raynouard ( Elements de la Grammaire de la langue romane ), des rapports grammaticaux. HOSIZONIAL: des plans horizontaux ne nous

semble pas être une expression incorrecte.

Inéal: Féraud et Gattel pensent qu'on ne
dit point des trésors idéaux, mais bien des

dit point des trésors idéaux, mais bien des trésors en idée; Buffon a dit eependant des étres idéaux, et on ne peut que l'approuver. Ittécat : le pluriel n'est point indiqué;

mais, de même que l'on dit des moyens legaux, ne pourroit-on pas dire des moyens illégaux? Immonat : cet Adjectif est trop nouveau

pour que nous puissions citer des exemples de l'emploi de ce mot au masculin pluriel; mais il nous semble qu'on pourroit très-bien dire des principes immoraux.

IMPARTIEL: Trévoux a dit des historiens impartiaux, et La Harpe (Cours de littée ture, tom. VIII, p. 66): des juges impar= tiaux; ce pluriel a même passé dans la conversation.

Imriatat, trisat : aucun Grammairien, si ee n'est M. Lasceaux, n'indique de pluriel à ces deux Adjectifs; mais s'exprimeroit-on incorrectement si l'on disoit des ornementsims périaux, det mouvements inégaux?

Istrial: les lexicographes ne donnent d'exemple de cet Adjectif qu'avec un mot féminin; expendant, puisqu'on dit des sons finals, l'analogie n'antorise-t-elle pas à dire, comme Beauzée et Dumarsais, des sons initials?

\* Lablat, Linctat: comme on ne fait usage de ces Adjectifs que dans: offres labiales, consonnes, lettres labiales, linguales, l'un et l'autre ne sauroient avoir de pluriel au masculin.

Lattibal: Férnud veut que est Adjectif n'ait pas de pluriel au masculin; cependant le P. Bernyer a dit, des commentaires littéraux; Fabre et D'Olivet, des caractères littéraux; et Trévoux eite le P. Lagny, qui a dit des membres littéraux.

LOMBRICAL: Wailly, Trévoux, Féraud, Boiste et Roland appellent muscles lombrie caux les quatre muscles qui font mouvoir les doiets de la main.

Lorus, con ne donne pas ordinnirement de pluriel à cet Adjectif; expendant, dans le style burlespre, on bien encore dans le style puriel à cet Adjectif; expendant, dans le style burlespre, on bien encore dans le style de chancellerie, on dit. 'Mes hous et dyraux nigéts; et d'après I-dondlenie : les fruis et dyraux entits (terme de pratique); alors des procés dyraux entits (terme de pratique); alors des moyens de la levier procés dyraux entits (abrauch prodés de la levier procés de dire; Mos dés leyaux nigéts, de procédit deloyaux nigéts, de procédit deloyaux nigéts, des procédits de

Lestaal: ce mot, d'après l'Académie et Féraud, n'est d'ussge qu'en cette phrase : ocu loutrul; eçenchant le Somains appeloient jour lustral, le jour où les enfants nouveau-nés recevoient leur nom, et où se faisoit la cérémonie de leur lustration on purification; alors, pourquoi ne diroit-on pas les jours lustraus?

MACRINAL: Buffon a dit des mouvements machinaux.

Martial: cet Adjectif n'a point de pluriel au masculin; néanmoins on dit, en pharmacie, des remédes martiaux, et Gattel parle de jeux qu'on appelle jeux martiaux.

MATAMONIAL: l'Académie et Féraud étant d'avis que est Adjectif n'est d'usage qu'avec les mots question, cause, convention, on pourroit croire d'après sela que matrimonial n'a pas de pluriel au masculin; eependant, puisque l'on dit biens patrimoniaux, peutêtre que biens matrimoniaux ne paroîtra pas incorrect.

MÉDIAL: Beauzée et Dumarsais, qui ont dit des sons finals, initials, labials, ont dit également des sons médials.

également des sons médials.

\* Médials : cet Adjectif ne sauroit avoir de masculin au pluriel ; parce qu'on n'en fait

usage qu'avec le substantif féminin matière.

\* Mixral: la même raison est applicable à
cet Adjectif, puisqu'on ne s'en sert qu'aw
vec les mots féminins oraison, restrices

tion, etc., etc.

Mentrata. Les lexicographes sont d'avis
que cet Adjectif ne doit point avoir de masculin au pluriel, parce que, disent-lis, on
nen fait usage qu'avec les mots feminins
herbe, plante, potion; mais il nous semble
que l'on ne s'exprimeroit pas incorrectement

si l'on disoit un remède médicinal, et alors des remèdes médicinaux. NASAL: Beauzée dit des sons nasals.

Nata: Apprès l'Accolomie, Primul et Gotatel, onne dit in indata in rottaux; que l'un cèt et, onne dit in indata in rottaux; que l'un cès lebroit tous les ans au jour nata li des grands hommes; et, d'après la même autorité, on nomme les quatte grandes fêtes de l'aunce (Noël, Paques, la l'entecèt et la Toussaint) y avoir mison et y trouver aux quatre y avoir mison et y trouver aux quatre y avoir mison et y trouver aux quatre puis l'aux que l'aux que l'aux quatre distinction de lit dans le Dictionnaire de Ni et l'aux quatre un fait au pluriel natale.

NAVAL: la plupart des lexicographes et l'Academie el membre sont d'avi que ce mot n'a point de pluriel su masculin; mais les rédacteurs du Dictionnaire de Tréoux sont assez disposés à lui en donner un: ils sont seulement incertains vils dirout navade ou navaux; espendant ils aimeroient mieux encore que l'on dit des combats sur mer, plufolt que des combats navales on navaux.

Numéral: Beauzée et le plus grand nombre des Grammairiens disent des Adjectifs numéraux.

numéraux.

Original: le pluriel au masculin dec et Adjectif n'est point indiqué; mais nous eroyons
que titres originaux, esprits originaux, sont
des expressions très-correctes. Conditlac a

dit, des écrivains originaux.

PARABOXIL: si l'on dit esprit paradoxal, qui empêche de dire au pluriel esprits paradoxaux?

Panoissial: ect Adjectif, ne se disant qu'au

vec les mots féminins messe paroissiale, église paroissiale, ne sauroit avoir de pluriel au maseulin.

PARTIAL: si Trévoux et La Harpe ont dit avec raison des historiens impertiaux, ne pourroit-on pas dire des historiens partiaux?, M. Dacier, dans sa traduction de Putarque (vie d'Aratus), a fait usage de ce pluriel.

Pascal: ee mot, dit Férend, n'a pas ordinairement de pluriel an masculin; eependant Trévoux, Gattel, M. Boniface et M. Laveaux sont d'avis qu'on peut très-bien dire des cierges pascals.

PASTORAL: le pluriel de ce mot n'est indiqué dans aucun dictionnaire; mais il nous semble que des chants pastoraux peut bien se dire.

PATRIARCAL: Trévoux dit des juges pan triarcaux.

\* Parsonat ne se dit qu'avec un mot fém minin: fête patronale; et dès-lors il ne sauroit avoir de pluriel au masculin.

PECTORAL: muscles pectoraux est indiqué par M. Laveaux, et remèdes pectoraux ne nous paroît pas incorrect.

PRIMORDIAL s'emploie dans cette phrase: titre primordial, qui est le titre premier, originel. Cependant, s'il y avoit plusieurs titres de cette nature, ne pourroit-on pas employer cet Adjectif au pluriel, et dire, avec M. Laweaux, des titres primordiaux?

PROVERSAL I LES Dictionnaires et les Éerivains n'employant cet Adjectif qu'avec les mots feminins conversation, locution, Jacon de parler, ne devroit pas avoir de pluriel au masculin; mais il nous semble que l'on pourroit fort bien dire un mot, un dictum proverbiaux.

PROVINCIAL : Trévoux a dit des juges pro-

PTRAMIDAL: cet Adjectif, ne s'employant communément qu'avec les mots s'eminins forme, figure, ne devreit donne point avoir de pluriel au masculin; cependant, en termes d'anatomie, on dit des nuncles pyramidaux; et Gattel est mamelons pyramidaux; et Gattel est d'avis qu'on peut très-bien dire des nombres pyramidaux.

QUATRIENNAL: l'Académic étant d'avis qu'on peut dire des officiers triennaux, ne paroîtelle pas autoriser à dire aussi des officiers quatriennaux?

RADICAL: Trévoux et Wailly ont dit des nombres radicaux.

Social, Total: ces Adjectifs ne s'employant, disent les lexicographes, qu'avec des mots

féminins: qualité sociale, vertu eociale; somme totale, ruine totale; n'ont done pas de pluriel masculin; cependant on dit trèbien un rapport social; d'après cela, des rapports sociaux est très-correct. Takirat: l'Académia, Trésoux et Féraud

TRÉVEAL: l'Académie, Trévoux et Féraud ne donnent d'exemple de cet Adjectif qu'avee des mots féminins; Gattel et M. Boniface sont cependant d'aris que l'on peut dire au pluriel, théâtrals; et La Harpe, écrivain correct, en a fait usage.

TRANSVERSAL: l'Académie est d'avis que cet Adjectif ne se dit guére que dans ces phrases : ligne transversale, section transversale; néanmoins Buffon a dit des muscles transversaux.

Tavial: J.-J. Roussem et l'abbé Des fontaines ont dit des compliments triviaux. — Féraud fait observer expendant que est Adjectif n'a point de pluriel au umaseullin; mais I-fondémie, dans son Dictionnaire de 1798, et M. Laveaux, disent positivement qu'on peut très-bien dire de détails triviaux.

VERBAL: Beauzée et plusieurs autres Gram : mairiens ont dit des Adjectifs verbaux.

Visurat, zonacu, 'ces' Adjectifs, selon les lexicographes, ne 'employant qu'avec des mots feminins, ne peuvent pas avoir de maseulin au pluriel: pudeur, modestie virginate; lumière zodicacate, des doiles rodicacates, mais ne dit-on pas un teint, nn air virginat ; et alors des teints, des airs virginate?

\* Vocal: cet Adjectif n'étant, suivant l'Académie, en nsage qu'avec les mots prière, oraison, musique, ne sanroit avoir de pluriel

au masculin À l'égard des Adjectifs adverbial, ctérical, central, conjectural, diagonal, ducal, doctoral, filial, immemorial, instrumental, jovial, lustral, magistral, marital, monacal, musical, pénal, préceptoral, primatial, proverbial, quadragésimal, social, virginal, etc., etc., l'Académie, Trévoux, Féraud, Wailly, Gattel, etc., ne leur assignent pas de pluriel an masculin, et même plusieurs d'entre eux vont jusqu'à dire qu'on ne doit pas leur en donner : cependant, pourquoi cette exception? et, puisqu'on emploie ces Adjectifs avee des substantifs masculins, et que l'on dit : mot adverbial; point central; art conjectural; titre clérical; plan diagonal; banc doctoral; usage immémorial; jour lustral; manteau ducal; sentiment filial; homme jovial; ton magistral; concert instrumental; pouvoir marital; habit monacal; code pénul; conseil préceptoral; siège primatial; mot, dictum proverbial; rapport social; jeune quadragésimal; teint, air virginal, pourquoi ne suivroit-on pas l'aualogie à l'égard de tous ees Adjectifs, saul à voir, d'après le goût et l'oreille, si ces Adjectifs doivent se tourner en als ou en aux?

Alors il ne resteroit plus que les mots bénificial, boreal, brumal, canonial, diamétral, exprimental, tabiat, lingual, médical, mental, patronal, total (a(3), vocal et zodiacalltous Algicitis marqués d'un aslérisque dans les observations précédentes), que l'on ne ponrroit effectivement pas employer an pluriel masculin, puisque l'on n'en fait nauge qu'avec des substaniis féminins.

ORSERVATION. - Le Dictionnaire de l'Acas démie et beancoup d'écrivains modernes suppriment le t au pluriel des Adjectifs qui se terminent au singulier par le son nasal ant. ent; mais les objections faites par MM. de Port-Royal, Régnier Desmarais, Beauxée, D'Olivet, et plusieurs Grammairiens modernes, contre la suppression du t à l'égard des substantifs terminés, au singulier, par ant, ent, sont également d'un grand poids pour les Adjectifs; et, en effct, cette suppression a bien des inconvénients; car si l'on ecrit au pluriel masculin alezans, et bienfaisans, sans t final, les étrangers n'en concluront-ils pas que le pluriel féminin est le même pour ees deux mots, et, par conséquent, on que l'on doit dire an feminin alexantes, parce qu'on dit bienfaisantes, ou que l'on doit dire bienfaisanes, parce qu'on dit alexanes? S'ils ne portent pas leur attention sur le singulier, l'analogie doit les conduire à l'une ou à l'autre de ces conséquences.

# . §. III. DES DEGRÉS DE SIGNIFICATION OU DE QUALIFICATION DANS LES ADJECTIFS.

Les Adjectifs pewerd qualifier les objets, on absolument, éct-l-dire ans aucu rapport à d'autres objets, on relativement, e'estchibit different degres de quillection, que
l'on architis êtrois; avoir : le Positif, le Comparatif, et le Sportalif, [Leizan, p. 235.].
Le Positif est l'Adjectif ans as simple siguification; cest l'Adjectif ans as miraport
de comparation. Ce premier degre est profet
l'il caprine le questié d'une maiére positir e:
l'il caprine le questié d'une maiére positir e:

<sup>(243)</sup> On dit la somme des totaux, mais totaux est là un substantif.

Un enfant sage et laborieux est aimé de tout le monde.
(Dumarsais, page 183, t. 1 de sa Grumm., et

(Dumarsais, page 183, t. I de sa Gramm., Lévizac.)

Le Comparatif, ou second degré de quatification, est l'Adjectif exprimant une comparation, en plus ou en moins, éntre doux ou plusieurs objets. Alors il y a entre les objets utell'on compare, ou un rapport de supériorité, ou un rapport d'énfériorité, ou un raporport d'égalité : de la trois sorte de rappor-

ou de comparaisons.

Le rapport ou la comparaison de supériorité énonce une qualité à un degré plus élevé dans un objet que dans un autre : cette comparaison se forme en mettant plus, mieux, avant l'Adjectif ou le participe, et la conjoncation que après :

Les remèdes sont plus lents QUE les maux. (Pensée de Tacite.)

Le bien est rus ancien dans le monde que le mal. (D'Aguesseau.)

C'est bien fait de prier, mais c'est MIEUX FAIT d'assister les pauvres. (Massillon.) Le rapport ou la comparaison d'infériorité

énonce une qualité à un degré moins élevé dans un objet que dans un autre; elle se forme en mettant moins avant l'Adjectif, et la conjonction que après; exemple :

Le naufrage et la mort sont noins funcites que les plaisirs qui attaquent la vertu. {Fénélon, Télémsque, lir. L.} Le rapport ou la comparaison d'égolité énonce une qualité à un même decré dans

les objets comparés; elle se forme en mettant aussi avant l'Adjectif ou le participe, autant avant le substantif et le verbe, et la conjonce tion que après; exemples : Il est peut-être avast difficile de former un

Il est peut-être AUSSI difficile de former un grand roi que de l'être. (De Neuville, Oraison sun. du Cardinal de Fleury.)

Le mauvais exemple nuit AUTABT à la santé de l'ame, que l'air contagieux à la santé du corps. (Marmontol.)

(Lévizac, p. 253, t. 1; Fabre, p. 55.)

Nous n'avonsque trois Adjectifs qui expriment senls une comparaison : meilleur,

moindre, pire.

Meilleur est le comparatif de bon : ceci est
bon, mais cela est MELLEUR. Ce eomparatif
est pour plus bon, qui ne se dit pas, si ee
n'est dans cette phrase : Il n'est plus bon à
rien, qui reut dire, il ne vant plus rien. Mais
ulors plus cesse d'être adverbe de comparaison. De même, au lieu de plus bism on dit

mieux; cependant on dit moins bon, aussi bon; moins bien; aussi bien.

Moindre est le comparatif de petil : Cette colonne est moinna que l'autre. Son mal n'est pas MONDRE que le vôtre. (L'Acadèmie) Moindre est anssi le comparatif de bon en

ee sens : Ce vin là est moinde que l'autre. (Même autorité.) (Régnier Desmarais, p. 181. — Girard, p. 382.

-Fabre, p. 57. - Lévizac.)

Pire est le comparatif de mauvais, méchant, nuisible: Il y a de mauvais exemples qui sont PRES que les crimes.

(Montespaire, Grand, et Décad, des Romains, ch. vm.)

1<sup>th</sup> Remarque. — Ordinairement parlant, il faut qu'il y ait uncertain rapport de construction entre les deux termes de comparaison, et il est nécessaire de suivre, après la conjonction que, qui est lelien de ces deux memtres, le même ordre de phrase qu'on a suivi auparavant: Il y a plus de sots non imprimés qu'imprimés.

Dites qu'il s'y EN a d'imprimés.

On voit plus de personnes être victimes

d'un excès de joie que de tristesse.

Il falloit dire que b'en excès de tristesse.

En effet, la comparaison n'est pas entre la tristesse et la joie, mais elle est entre l'excès de l'une et l'excès de l'autre. (Féraud, au mot Comparaison.)

2º Remerque. — L'Algettif, con, suivant l'Expression de Demergue, l'Estribution qui fait le fond du caractère, celle qui est pha comme de l'attribution qu'on veut régler à la première, et qui n'est pas comme on l'est moins, se placer après l'adrevhe de comparaison; on dira donc i Socrate c'ésté aussi vuilland que suge, plubbl que aussi supe que vuillant, plublé que aussi vuillant que suge. En c'êt, qu'en grap le plans, ce qui est

le plus eonnn, dans Socrate, c'est la sagesse; dans Turenne, e'est la vaillanee. Lorsque le Bourgeois gentilhomme de

Molière veut prouver la donceur de Jeanness ton :

Je croyois Jeanneton
Aussi douce que belle;
Je croyois Jeanneton
Plus douce qu'un mouton.
(Act. 1, sc. 2.)

douce est placé avant belle, parce que le point connu de M. Jourdain, c'est la beauté, et c'est à cc point qu'il compare la douceur; de même rien n'est plus connu que la dons eeur d'un mouton, et c'est à et point que notre Bourgeois gentilhomme veut comparer

celle de Jeanneton. (Le Dict. crit. de Férnud. - Urb. Domergue, page 118 de sa Gramm., et pag. 10s de son Journal.

- M. Lemare , peg. 210.)

Le Superlatif, ou troisième degré de qua= lification, est l'Adjectif exprimant la qualité portée au suprême degré, soit en plus, soit en moins. Enfrançais on en distingue de deux sortes : le superlatif relatif, et le superlatif absolu.

Le Superlatif relatif exprime une qualité à un degré plus élevé ou moins élevé, dans un objet que dans un autre; mais il exprime cette qualité avec rapport ou comparaison à une autre chose.

Ce superlatif ne doit pas être confondu avec le simple comparatif, ou simple degré de qualification; en effet, le superlatif relatif exprime une comparaison; mais cette comparaison est générale, au lieu que le comparatif simple n'exprime qu'une comparaison particulière.

On forme le superlatif relatif, en placant le (244), la, les, du, de la, des, mon, ton.

(244) Quand on vent exprimer la superlatif relatif . l'Article , comme nous le disons , est nécess. saire. On lit dans Malherbe (Ode an roi Louis XIII ) :

Et c'est aux plus saints lieux que leurs mains sacriléges Fout plus d'impiétés.

On diroit aujourd'hai, fait observer Ménage,

font La plus d'impiétés.

Cependant , pour se décider à mettre plus ou le plus avant l'Adjectif, il fant remarquer quel est l'artiele qui affecte la nom de substantif. Leibnits a dit: la Providence s'en est servie comme un moyen rees propre à garantir la pureté de la religion. Il devoit dire : comme d'un moyen plus propre, ou bien, comme du moyen le plus propre, etc. Ainsi , plus se met après la préposition de , at le plus , après l'article composé du ou de le.

Si le superlatif relatif précède son substantif, un seul Article suffit pour l'un et pour l'autre : La plus célèbre orateur qu'aient eu les Romains, est Cscinos. Mais si o'est le substantif qui précède le super-

latif, il fant mettre un article à l'un et à l'autre ; La triomphe 12 plus pur est eclui de la vertu. Racine et Motière n'ont pas observé cette

règle :

Chargeunt de mon débris les reliques plus chères. ( Bajaset, act. 111 , sc. 2.)

son, notre, votre, leur (245), avant les mots plus, pire, meilleur (246), moindre, mieux, et moins. Exemples : LA PLUS douce consolation de l'homme affligé, c'est la pensée de son innocence.

(Bossnet , Serm. du jeudi de la Passion.) La confession est LE PLUS grand frein de

la méchanceté humaine. ( Volt., Siècle de Louis XIV , t. III, p. 60 , éd. in-12 , mort de Madame. )

La prospérité est La PLUS forte épreuve de la

sagesse. ( La Harpe , Cours de littér., t. III , 2º part.)

La guerre La PLUS heureuse est le PLUS grand sleau des peuples, et une guerre in= juste est LE PLUS grand crime des rois. (Fénélon , Télém.)

LA PIRE des bêtes est le tyran, parmi les animaux sauvages; el parmi les animaux

domestiques, c'est le flatteur. (Marmontel , le Trépied d'Hélène.) Le TLUS absolu des monarques est celui qui

est le plus aimé. (Marmontel, Bélissire.) Comme dans le Superlatif relatif, il v a

Mais je veux employer mes efforts plus puissants. (L'Étourdi, set. V , sc. 12.) L'exectitude demandoit un reliques um pans

chères; - xes efforts uns runs puissants. Enfin si les mots plus, moins, mieux, modifiant des Adjectifs, doivent être précédés de l'arm ticle, il faut répéter l'article autant de fois que cea mots : C'est la raus inexcusable et la raus grande de ses fautes .- Les rues habiles gens font quelque fois les fautes les vun grossières. (Beauxée,

Enevel, meth., au mot Répetition, et Wailly. pag. 130.) Cependant Vaugelas vondroit que, quand les Adjectifa sont synonymes on approchants, on ne répétat ni l'article ni le terme comparatif, et il seroit d'avis que l'on dit : Il pratique les plus hautes et execlientes vertus.

Mais suivant les autorités que nous venons du citer : Il pratique les plus hautes et les plus excellentes vertus est la construction la plus cor-

(245) Les Adjectifs pronominaux mon, ton, son, notre, votre, teur, placés avant les adverbes com= paratifs, font la fonction d'articles ; ces phrases, C'est mon meilleur ami ; C'est leur plus grande jouissance , équivalent à celles-ci , C'est le meilleur de mes amis ; C'est la plus grande de leurs jouissances.

(246) Ainsi, le superlatif da meilleur est le meilleur, et non pas le plus bon.

excis et comparaion avec d'autres objets (personnes ou choice), ex uperfaili est en quelque sorte le degré appelé Comparaiti; suns l'article, qui correspond à un autotantif exprimé, ou à un autotatif non exprimé, unit sous-entendu, prend-il le nillacions du substantif enonce auparavant. On dira donce Coojuc cette forme nontre plus de femeté que les autres , elle n'ast pas pour ceta zu NOSES NIZILES.

Elle n'est pas pour cela la famme moins affligée que les autres femmes.

Les bons esprits sont les rive susceptibles de l'illusion des systèmes. (La Harpe.)

Sont les esprits plus susceptibles que les autres esprits.

La bonte suit toujours le parti des rebelles : Leurs grandes actions sont les plus criminelles.

(Racine, les Frères ennemis, act. I, sc. 5.)

Sont les actions plus criminelles que les

autres actions.

Les Chaldéens, les Indiens, les Chinois
me paroissent être les nations LES EUS an-

ciennement policées. (Voltaire.)

Me paroissent être les nations plus ancien=

nement policées que les autres nations.

Le superlatif absolu exprime, de même
que le superlatif relatif, une qualité à un degré plus ou moins élevé; mais il exprime cette
qualité d'une manière absolue, sans aueune
relation, sans aucune comparation avec d'autre
objets de même espice (personne on choses).

On le forme en plaçant avant l'Adjectif un de ces mots, fort, tris, bien, infiniment, extrémement, le plus, le moins, le mieux; exemples: Le style de l'énélon est raks-riche, vort coulant, et infiritation dour, mais il est quelquefois prolixe; celui de Bossuet est axtainment élevé, mais il est quelquefois dur et rude.

La superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie, la fille raisfolle d'une mère rais-sage.

(Voltaire, Polit. et législ. OEnvres, t. 43.)
(Wally, pag. 153. — Lévizac, pag. 254, t. I. — Fabre, pag. 56 et 58. — Sicard, pag. 163 et 300, t. II.)

Dans le superlatif absolu, il y a excès, c'est-à-dire que ce superlatif exprime, de même que le superlatif relatif, une qualité à nn degré plus on moins élevé; mais, comme il exprime cette qualité d'une manière absonlue, sans aucune relation, sans aucun rapport à un autre objet (personne ou chose); comme enfin il y a celusion de comparaison avec d'autres objets de la même espèce, l'aretiele qui précède les mots plus, moins, est pris adverbialement, et par conséquent n'est susceptible d'aucune distinction de genre ni de nombre: il ne correspond pas au substans tif, mais seulement à l'Adjectif. On doit done dire:

Ceux que j'ai toujours vus le RIUS PRAPrés de la lecture des écrits d'Homère, de Virgile, d'Horace, de Cicéron, sont des esprits du premier ordre.

(Boileau , lettre à M. Perrault.)

Le premier inventeur des arts est le besoin; le plus ingénieux de tous les maîtres est celui dont les leçons sont 12 vivs kcovrèxs. (Le Battenx.)

Il s'est baigné dans l'endroit où les eaux sont le moirs rapides. (M. Lemare.)

Cétoit de tous mes enfants celle que j'ai toujours LE PLUS aimée.

(Racine , lettre à sa sœur.)

À ces mots, dans les airs le truit se fait entendre :

À l'endroit où le monstre a la peau le plus tendre ;

Il en reçoit le coup, se sent ouvrir les flancs.

[La Fontaine , Adonis , poème.]

C'est dans le temps que les plus grands hommes sont le PLUS COMMUNS, dit Tacile, que l'on rend aussi le plus de justice à leur gloire. (Thomas, Essai sur les éloges.)

giore. (I homas, kasai sur les éloges.)

Les objets qui lui étoient lu ruvs agréables étoient ceux dont la forme étoit unie, et la figure régulière. (Buffon.)

La manière de nous vétir est celle qui demande le plus de temps, celle qui me paroit étre un mouns assortie à la nature. (Le même.)

Mais qu'on me nomme enfin , dans l'histoire sacrée , Le roi dont la mémoire est le plus révérée. (Voltaire , Épître au prince royal de Prusse , 1736.)

Il n'est guère possible de rendre un vers par un vers, lorsque cette précision est us vuus nécessaire, comme dans une inscription. (Le Harpe.)

Parce que, dais chaeune de ces phrases, il y a excès sans aueune raltion, sans aneun rapport à un autre objet (personne ou chose); enûn sans comparaison à d'autres objets de la même espèce; et, en effet, c'est comme si l'on disoit : Cette seine est une de cellet qui firm ent applaudies le plus, dons le plus haut

degré. — Ceux que j'ai toujours vus frappés le plus, dans le plus haut degré, etc., etc. Le mot qui exprince le superlatif tombe done sur l'Adjectif et non sur le substantif; dèslors il a dù rester invariable. (Mèmes autorités)

C'est également le Superlatif absolu qu'il faut employer; ou, eq qui et la même chose, la est également invariable, lorsque les ada verbes de comparaison, plus, moins, mieux, ne sonst suivis in d'un participe, in d'un Adajectif on dira donc, en parlant d'une femme: C'est elle qui me platit Et PIV, ou EE MITEX, ou EX MITEX, ou EX MITEX, ou EX MITEX, ou EX MITEX OU

(Mêmes autorités.)

Comme cette règle, sur la déclinabilité ou l'indéclinabilité de l'article, présente quelques difficultés, nous croyons devoir nous y arrêter encore un moment.

C'est Marmontel qui va parler (Leçons d'un père à son fils, pag. 118).

Dira-t-on: les opinions les plus ou le plus généralement suivies? les mieux ou le mieux etablies? les sentiments les plus ou le plus appronvés? les opérations les plus ou le plus sagement combinées? Ceux qui étoient les nlus ou le plus favorables?

La réponse dépend de l'intention de celui qui parle, et de ce qu'il veut faire entendre. Des opiniors, considérèes en elles-mêmes et sans comparaison, peuvent être Mat établies, purse ou moise genéralement nuivies. Si c'et là ce que rous entendez, le, relatif au participe qui mit, doit restre indéclinable, et le plus, le mieux, significar le plus , le mieux qu'il est possible.

Si vous avez en vue d'autres opinions moins bien établies, moins suivies que celleslà, et que vous vouliez indiquer eette comparaison, c'est au nom que doit se rapporter l'article, et vous direz, les plus, les mieux. De même, si vous n'avez égard qu'au degré

d'approbation que tels sentiments ont pu obtenir, vous direz, LE FLUS approuvés. Si vous comparez cette estime à celle que d'autres sentiments obtiennent, vous direz, LES FLUS approuvés.

De même encore vous direz, les opérations. Il FIUS sagement combinées ; s'il ne s'agit que de faire enteudre qu'on a mis à les combiner toute la sagesse possible; et LES FIUS sagement continées, ai 'On veut leur attribuer cet avantage sur d'autres opérations. Cela est si vrai , que, si un objet de comparazion est indique, et que l'on disc, par exemple : de indique, et que l'on disc, par exemple : de opérations Le mieux combinées de la came pagne, on parlera mal; c'est les qu'on devra dire.

Il en est de même de tout superlatif dont le rapport est déterminé: Les arbres ELS PLUS hauts de la forêt. — Les arbres ELS PLUS hauts de la forêt. — Les arbres ELS PLUS sont ELS PLUS exposés aux coups de la tempéte; les arbres EL PLUS profondément enracinés. — Les arbres EL PLUS profondément enracinés. — Les arbres EL PLUS enducts par le temps. — Les arbres EL PLUS enducts par le temps. — Les arbres EL PLUS enducts par le temps.

En parlant d'une femme, on dit: Dans une féte de la des leurs et le était toujours la PLES BELLE; mais on devroit dire: C'est, dans son négligé qu'elle était le PLES BELLE; mais cela répugne à l'orcille; que faut-il faire alors? Un solècisme, en disant, la PLES BELLE? Non, il faut prendre une autre tournure, et diret, qu'elle avoit le plus de beauté.

Si l'Adjectif est le même pour les deux generes, le plus, au feminin, n'a plus rien de sauvage: C'est dans le tête-à-tête qu'elle est LE PLUS AIMABLE. — C'est quand son mari gronde qu'elle est LE PLUS tranquille.

Remarque. — M. Boniface, qui (dans son Manuel des Amat, de la langue franc, , nº 2) a traité la question qui nous occupe enc emos ment, fait observer qu'on trouve des exemples où le précede un Adjectif à inflexion féminine. Voici les deux qu'il cite : Je ne vois dans toute la conduite de Bosalie que de ces inégalités auxquelles les femmes les mieux nées sont 18 TUS SUPTIES, Délèvet). — De

n'en indiquerai que deux, parce que ce sont ceux dont la vérité est le firs Parparae. (Lévisae.) Ensuite, pour justifier les principes énons cés par Marmontel, et dont nous renons de rendre compte, ce même professeur a cariebi

son journal de noubreux exemples recueillis dans les meilleurs écrivains. Nous ne les présenterons pas tous à nos lecteurs; mais, pour ne laisser rice à dérierr sur cette importante question, nous avons fait choix de ceux-ci : Les grands esprits sont uss plus susceptibles de l'illusion des systèmes. (Le Horpe). — La

distinction La moins exposée est celle qui vient d'une longue suite d'ancêtres. (Fénéton, Télém.)

Ceux mêmes qui s'y étoient 1x plus divertis ont eu peur de n'avoir pas ri dans les règles. (Racine.) - Ramarquez que es gens à qui l'on ne peut rien opprendre ne sont pas ceux qui savent 1x plus. (La Harpa.) — Ceux qui sevoient 1x mieux organisés ne feroient-lis pas leurs nids, leurs cellules ou leurs coques d'une manière plus soilde? L'homme est le même dans tous les états : n' cele est, les était IXB plus nombreux méritent IX plus de respect, [J-J. Rousseau.] — Les mocurs sont aussi une des parties IXB plus importantes de l'épopée, et ce n'est pas celle sur laquelle les critiques aient été LE moins injustes novers Homère. (Le Harpe.)

Hèlie ne put condamner ses enfants, qui étoient les Plus coupables des Hébreux.

Hétic ne put reprendre ses enfants, lors même qu'ils étoient LE PLES coupables.

La lune n'est pas la planète LA PLUS éloignée de la terre. La lune n'est pas aussi éloignée de la terre

que le soleil, lors même qu'elle en est LE PLUS éloignée.

Le sanglier est un des animaux qui ont la peau LA FLUS dure.

C'est sur le dos que le sanglier a la peau LE FLUS dure. Il y aura un prix pour les leçons LES MIEUX

apprises dans l'année.
C'est aujourd'hui que nos leçons ont été LE

MIEUX apprises.

Ces huit deruiers exemples sont de M. Lemare.

Parmi les Adjectifs, il en est qui, lorsqu'ils sont employés au proper, ne sont pas susceptibles de comparaison, soit en plus, soit en mônia, eu, a flor vest, qui ne sont suscepa ue peut employer alors si au comparail, rai su superailar, écst-à-dire avec les mots plus, extrémement, infiniment, moins, aussi, autoni, a, combien, ouver etot autre un dequivalent. Ces Adjectifs ont evux qui expriment une quacettime (adm.), mortel, immerté, l'immerte, impuni, parfait, unique, universel, supréme (248), etc., etc.

En effet, il n'y a que les qualités relatives qui admetent le plus et le moin. On dit la neige est plus blanche que le lait, l'es est plus ductieu que l'argent, parce qu'il y a dificrents degrés dans la blancheur, dans la duce tiltte, mais conqueixon un degré su-defia co-deçà de la perféction, de l'immortalité, de l'universalité, el la divinité, etc., etc. l'La perféction est le plus batt degré e cette l'universalité en l'argent de l'universalité l'universalité embrasse (out, d'int-dcantique chois au-delà de l'universalité ris gouverille et absolué?

(Domergue, Solnt, gramm., pag. 17s; M. Boniface et le plus grand nombre des Grammairiens; J. Harris (Hermes, ilv.1, cb. 11), ct of Odasre, dans son Gomm. sur Cornellle, su sujet du mnt unque, que ce grand tragique a emplayé sree le mot plus, dans les Horaces, sect., sec. 3.)

Excepté le mot généralissime, qui est tout français, et que le eardinal de Richelieu fit de son autorité privée, en allant commander les armées de France en Italie, la langue française n'a point de ces termes qu'on appelle Superlatifs. Ceux dont nous faisons usage nous viens nent de la langue italienne; nous leur avons seulement donné une terminaison française; tels sont grandissime, nobilissime, illustris= sime, révérendissime, excellentissime, éminentissime, sérénissime : ees deux derniers sont des qualificatifs qui accompagnent toujours le mot altesse : mais, en général, ces superla= tifs ne sortent guère de la conversation; on les souffre tout au plus dans une lettre, pourvu qu'elle ne soit pas trop sérieuse. Au surplus, il y a dans la langue française plus de précis

(147) Evrains. L'Académie dit les mous les plus attrémes; et ette nanière de s'aprimer est confarme à l'usage généralement suivi. Anais Eéraud ne la blàne-t-il pas, mais il fait baseret que agnéral actème, a yant la force d'un supréalatif, n'est pas susceptible de degrés du comparaison, et qu'ainsi ce servit une fante de dire une douvleur a extrême, vans extrême, et des l'acteurs extrêmes.

M. Lacroux ne pense pas ainsi; il nontient que l'extrimité a des degrés, painqu'on dit i t'érr védut oux dernières extrimités. Mais M. Lavoux dernières extrimités. Mais M. Lavoux dernières phrase, a quitté as véritable signification, pour en prendre me susceptible de degrés, et pour dit les dernières extrémités, comme un diroit decentiers mathèmes, les, dernières mathèmes destries mathèmes.

Dans sa signification propre, qui est celle qu'il a presque toujours, le mot actrémité a une signification absolne, et certes personne ne s'aviserait du dire, les dernières extrémités d'une tigne; autrement il faudroit avauer qu'une ligne s plus de deux extrémités.

(248) Divis, zapari. Beancom d'érrisais ont dit, san diciní,san parfois ; mis, quoique plas estur d'ente cas oient du mobre des autorités que nous isroquom a sec le plas de confince, ce n'est pas un motif pour les mistre, y maigre la saino raison et les principes, fondés sur l'acceptinn que leur unt dannée l'accludince et les Lexicoppulso, un evulunt pas que ces Adjectifs snient susceptibles de emparaison.

sion et de justesse que dans quelques langues étrangères, puisqu'avee son secours on peut exprimer les deux sortes d'excellences, l'absolue et la relative : comme dans cette phrase : On peut être un Taxs-grand seigneur en Angles terre, sans en être 12 PLUS grand seigneur.

. (Le P. Bouhours , pag. 312 de ses Rem. nouv.; l'abe bé Le Batteux ; Régnier Desmarais , pag. 185; Balsac , Doutes sur la langue française ; Marmontel , pag. 119.)

#### ARTICLE II.

DES ADJECTIFS CONSIDÉRÉS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SUBSTANTIFS.

#### §. I. ACCORD DES ADJECTIFS.

Règle générale. - L'Adjectif, exprimant les qualités du substantif, et ne formant qu'un avec lui , doit énoncer les mêmes rapports , e'est-à-dire que l'Adjectif doit être du même gence et dn même nombre que le substantif auquel il se rapporte : Une vie sonne, modénée, SIMPLE, EXEMPTE d'inquiétudes et de passions, BEGLEE et LABORIEUSE , retient , dans les memos bres d'un homme sage, la vive jeunesse, qui, sans ces précautions, est toujours PRÈTE à s'envoler sur les ailes du temps.

(Télémaque, By, IX.) Que votre ame et vos mœurs peintes dans vos nuvrages,

N'offrent jameis de vons que de nobles images.
(Boilesse, Art poét., ch. IV.) Peu importe que l'Adjectif soit séparé de son substantif; du moment que les deux mots se correspondent, rien ne dispense de les faire aceorder en genre et en nombre : Il y a pra

nommes qu'il ne faut jamais voir PETITS. ( Foltaire. ) Selon que natre idée est plus ou moins obscure , L'expression la suit nu moins nette, en plus pure,

(Botleau , Art poét., ch. L.) (Restaut , pag. 60 et 64 ; Wailly , pag. 131 ; Condillac , peg. 184 , 5e chap. ; et les Gramm. mod. ) 170 Remarque. - Lorsque les Adjectifs demi , nu , sont places avant le substantif , et quand l'Adjectif feu n'est ni précédé de l'artiele, ni d'un Adjectif pronominal, l'un et l'autre ne prennent ni genre, ni nombre, parce qu'alors ils rentrent en quelque sorte dans la classe des mots composés, grandpère, grand mère, qui sont si étroitement unis, qu'ils ne forment plus qu'un seul mot; ainsi on écrira : une preti-lieue , des preti-

heros, nu-pieds, nu-jambes, rzu la reine, rzu (Th. Corneille sur la 80° et la 328° rem. de Faugen las. - L'Académie , pag. 81 de 1es Observ.; ton Dict. aux mots deme , nu et feu ; et le plus grand nombre des Gramm. modernes.)

mes oncles , TEU ma nièce.

J'ai oui-dire à rue ma sœur que sa fille et moi naquímes la même année.

(Montesq., 51º let. pers.) Vous étiez, Madame, aussi bien que PEU Madame la princesse de Conti . à la tête de ceux qui se flattoient de cette espérance.

(Voltaire, Epit. adressée à Mad. la duchesse du Maisne , et mise en tête de sa tragédie d'Oreste. ) Si nul d'eux n'avoit su marcher we-pieds,

qui sait si Genève n'eût point été prise? . (J.-J. Rousseau, Émile , liv. II, pag. 201 de l'édit. de Didnt le j.)

Saint Louis porta la couronne d'épines NUpieds , no-tête , depuis le bois de Vincennes jusqu'à Notre-Dame. ( Wailly. )

Près du temple sacré les Grices demi-nues. (Voltaire , la Henr., ch. IX.)

Je n'aime ni les DEMI-vengeances ni les DEMI-fripons. (Le même , Variantes de l'Écossaise, )

Un homme ten d'un sang fécond en demi-dieux. ( Boilenu , Ve Satire. )

Mais eette expression n'a lieu que dans ce eas; car si demi et nu sont placés après le substantif, et feu sprès l'artiele ou l'Adiectif possessif, ils rentrent alors dans la classe des autres Adjectifs, c'est-à-dire qu'ils cessent d'être invariables, et l'on écrit une livre et demie, les pieds nus, les jambes nues, la

(Même autorité.) Observes , 10 , que l'Adjectif demi , placé après le substantif, ne prendjamais la marqua du pluriel; en effet, l'accord n'a pas lieu avec le substantif qui précèm de , mais avec un substantif suivant , qui est sous-enm tendu, et qui est tonjours du nombre singulier. Cette phrase : Il a étudié deux ans et demi équivaut à celleci : il a étudié deux ans et un demi an

feue reine, ma feue nièce.

2º Que l'adjectif feu n'a point de pluriel ; et que ce sevoit mal s'exprimer que de dire la feue reine dans un pays où il n'y auroit pas une reine vivante; il faudroit dire alors feu la reine.

20 Remarque. - Excepté, supposé, placés avant des substantifs, deviennent de vraies prépositions, espèce de mots toujours invariables, et dès-lors font encore exception à la règle de l'accord.

Voyes aux Rem. détachées, lettre C, des observan tiom sur ces deux mats, et sur les participes compris, joint , inclus.

Il en est de même des Adjectifs qui sont pris adverbialement, c'est-à-dire qui ne figue rent dans la phrase que pour modifier le verbe auquel ils sont joints, on pour en exprimer une circonstance. On dit : Ces dames parlent

nas, (L'Académie). — Ces fleurs sentent nos; (L'Académie). — Il a vendu CBR sa wie (L'Académie). — Il o vous prends tous à rissoit (ség); (L'Académie).—Ces dames se font vous de faire signer leur nairi; (L'Académie). — Il prit ses meuvres si vours; voilé du blé callus septé, de l'avoine calla semée, des orges calla septées. — La plus tembol: Due et MENC.

(Les décitions de l'Acedémie , rec. par Tallemant.)

C'est un ordre des dieux qui jamais na se rompt ,

De nous vendre bien cher let grands biens qu'ils nous font.

(Corneille, Cinna, ect. II, sc. 't.)

Vons m'aves reudn clier vos secours inhumains.
(Racina, Bajaset, act. V. sc. 2.);
Et mol, pour trancher court touts cette dispute.

(Mollère, les Femmes savantes, act. V, sc.3.) Légère et court-vôtus, elle silcit à grands pas. (La Fontains, la Laitière et le Pot au lait.)

D'un regard étonné, j'al vu sur les remparts Ces génts court-oétair, automates de Mass. (Voltairé, t.XII, Voyage à Baslin, poèsse.)

Il en coute bien cusa pour mourir à Paris.

Parce que les mots has, don, cher, ciemoin, jort, junte, coirt, ne sercett par dans ces phrases à qualifier les substantifs ni les pronoms qui les précèdent; ils servent seulement à modifier les verbes parler, sentir, vendre, prointre, etc., où à exprimer une circonstance; ce sont par consiquent de véritables adverbes, qui, comme tels, ne doivent prendre ni geme ni nombre.

(Fougelas, 542° rem.; l'Académie, sur cetta rem., pag. 583; Dumarsais, Eccycl. meth., au mot Adjectif; Marmontel, pag. 93; et les Gramm. modernes.)

Remarque.—Nouveau s'emploie aussi quelquesois adverbialement; il signifie alors nouvellement, et est invariable : du beurre nou-

(249) Il y a une grande différence entre je vousprende détendie, et je eous prende pour léuviss, la première locution signife, l'iuvaçõe votre têmoignage; et la seconde, l'accepte on je priseve votre binoignage: On press prendre à xisons les grands, les princes, les rois, Dieu même; muison ne les prend pas rous risons.

Observes que, dans le second mambre de cette phrase, témoin a'écrit avec un s, marque caractériatique du pluriel, et que dans le premier membre il s'écrit auns s.

Yoyes les Remarques datachées, au mot Têmoin.

YIAN botto. Des vins novykan perch. Des enfants novykan-nés. Mais dans ees phrases: ce sont de novykank venus, de novykank de barquir, le mot nouweau n'est plus employé adverbiadement; il modife le participes ven mu; debarquir, qui sont employés substanlitement, et qui, en cette qualite, font la loi Alber Adjectif.

Il faut observer que le mot nouveau ne s'emploie pas dans un sens adverbial avec un substantif féminin, et qu'on ne dit pas par conséquent : une fille nouveau-née.

Outre la règle générale sur l'accord de l'Adjectif avec le substantif qu'il qualifie, il y a des règles particulières qu'il est indispensable de connoître, parce qu'elles servent à expliquer la règle générale.

\*\*L'Adjectif ac rapportant à deux ou plusieur substantifs distincts (250) et du nombre singulier, se met au pluriel, et prend le genre masculin, si les substantifs sont du geure masculin, le féminis si les substantifs sont du geure féminin, et le genre masculin si les substantifs sont de genres différents.

Ce qui est de plus charmant en elle, c'est une douceur et une égalité d'esprit MENVELL= LEUSES. (Racine.)

Le riche et l'indigent, l'imprudent et la sage, Sujetr à même loi, subissent mêmé sort. (J.-B. Rousseau, Odé III.)

La clémence et la majesté PERRYES sur le front de cet auguste enfant nous annoncent la félicité des peuples. (Massillon.)

Quoique tout le monde reconnút dans l'armeste pour les Crétois, chacun travailloit à
la faire réussir, comme s'il avoit sa vie et son

bonheur attacnés au succès. (Fénélon , Télém., liv. XIII.)

Remarque. — Lorsque l'Adjectif n's pas la même terminaison pour les deux genres, et que les substantifs sont de genres différents. l'oreille cxige que l'on énonce le substantif masculin le dernier; ainsi il est mieux de dire: la bouche et les yeux OUERTS, que, les yeux et la bouche ouvers, que, les yeux et la bouche ouvers. — Cet acteur joue auec une noblesse et un goût rarratts;

(250) On appelle substantifs distincts ceux qui ne sont pas synonymes; et substantifs synonymes ceux qui ont presque la même signification; d'unbiguité et dyusisoque sont deux substantifs synonymes. que, avec un goût et une noblesse PARFAITS.

2º L'Adjectif, placé après deux ou plusieurs substantifs qui sont synonymes, s'accorde avec le dernier:

Auguste gouverna Rome avec un tempérament, une douceur souvestes, à laquelle il dut le pardon de ses anciennes cruanlés. (Domergue.)

Il honore les lettres de cet attachement, de cette protection CAPABLE de les faire fleurir. (Même autorité.)

Toute sa vie n'a été qu'un travail, qu'une occupation CONTINUELLE. (Massillon.)

Remarque.—Quand les Substantifs sont synosymes, in y a réellement qu'une seule idée d'exprimés ; et , comme l'unité au permet pas l'addition, l'additionnel et ne suroit être admis dans ces phrases ; aissi, dans celle-et, un tempérament Ex une douceur soutenue , etc., etc., il y a une faute , que l'inattention fait souvvent commette.

3º Lorsque dans plusieurs substantifs l'esprit ne considère que le dernier, soit parce qu'il explique ceux qui précèdent, soit parce qu'il est plus éuergique, soit parce qu'il est d'un tel intèret qu'il fait oublier les sutres, l'Adjectif placé après ces substantifs s'accorde avec le dernier:

.... Le fer , le handeau , la flamme est toute préte-( Racine , lphigénie , act. III , sc. 5.)

Le fer, le bundeau, peuvent fixer un instant Yattention, mais is veifineau devant l'idee de la flamme qui doit dévorer une rietime innocent est chère; le mot flamme rette seul pour faire la loi à l'Adjectif prête. — On conçoit que, dans cette phrase et dans celles qui sont semblables, la conjonction et formeroit un contre-sens, puisqu'il n'y a ici qu'un seul mot à modifier.

(Domergue , Solut. gramm., pag. 457.)

Voyes, à l'Accord du verbe avec son sujet, le solution d'une difficulté qui a beancoup de rapport avec celle-ci,

Voici une autre difficulté sur laquelle les écrivains ue sont pas d'accord i s'agit de savoir si deux ou plusieurs Adjectifs peurent forcer un substaniti à prendre le nombre pluriel. Les uns, dans e ce as, font uage du pluriel, et les dijectifs restent au singulier; les autres, au contraire, mettent au singulier les substantif, ainsi que les Adjectifs qui l'accompanent.

PREMIÈRE CONSTRUCTION: — Les COTES personnelle, mobiliaire et somptuaire. — Les premier et second volumes.

SECONDE CONSTRUCTION: La cole personnelle, la mobiliaire et la sompluaire. - Le premier et le second volume; ou, la cole personnelle, mobiliaire et somptuaire; le premier et second volume.

Four aveit laquelle de ces deux construotions il fust dopèr, i suffit de se rappeler que le substantif impose ses accidents, sa forme à tous les Adpécifs qui te qualifent; mais que ce droit n'est pas réciproque, car tous les Adpécifs reusis se ausorien forcer un substantifs l'accord, or, si l'on admettoit la première construction, c'et-d'orie si, dans le cas où un non substantif se trouve ainvi de plusierrs Adjectifs sevent el qualifier, on admettoit que ce substantif dit être mis crevit au sinquière, ce seruit abre ser Adjéctifs qui règleroient l'accord, ce qui ne peut être tolère en grammair.

La seconde construction est done la scale que fon doive admetre; c'est-à-lire, que, pour s'exprimer correctement, il faut dire : La cete personnelle, sa mobiliarir, et ta somptanire, etc., etc., id ecite manière les lois de la syntam ne sont pas violères, et l'on peut se rendreraison de ceaphrases au moyen de l'ellipse; en écle, c'est comme vil y avoit : La corra personnelle, sa cott mobiliaire, sa l'emples, d'emples, ser cette delle, sur cotte (l'emples, d'ell'empt.; - pl. Correlle, sur cotte (l'emples, d'ell'empt.; - pl. Correlle, sur cotte l'emples, d'ell'empt.; - pl. Correlle, sur cotte l'emples, d'ell'empt.; - pl. Correlle, sur cotte l'emples, d'ell'empt. - pl. Correlle, sur cotte l'emples, d'ell'emples, elle l'emples, d'ell'empt. - pl. Correlle, sur cotte l'emples, d'ell'emples, elle l'emples, d'ell'emples, elle l'emples, d'ell'emples, elle l'emples, elle l'emple

rem.;— L'Acudémie, pag. 485 de ses Observ;— Benuzée, Encyclon, méth., su mot Passestif;— Urés. Domerque, pag. 58 de sa Gramm., et pag. 73a de son Journ., 1º nov. 1787;— Sicard, pag. 199, t. 8;— Lévisac, pag. 503, t. 1;— et. Lemare, pag. 41 et.74, out émis leur opinion en feverar de ce principes.)

On peut mettre aussi au nombre de ces autorités Fromant, qui (dans son supplément à la Grammaire de Port-Royal), après avoir repris Bestaut d'avoir dit, les langues grecque et latine, a donné cet exemple: Si ce sont deux sours que la langue fraitainne d'issanchols, celle-ci et la prude, et l'amère la coquette.

D'Olivet, qui (à la page 147 de ses Essais de grammaire) a fait usage de la même phrase; M. Boniface, qui (dans son Manuel, nº 3 et nº 4) a dit: Le premier et le second acte, La premier et la opartième classe:

Thomas (dans son Eloge de Descarles): Il est très-sur que us surieux et us dus-surieux siècus furent marqués par de grands changements et de grandes découvertes;

Voltaire (dans la préface de ses Remarques sur le Menteur): Corneille a réformé LA SCÈNE tragique et LA SEÈNE comique par d'heureuses imilations;

(Dans une de seslettres à Thiriot) : Milord Bolingbroke aime La poésie anglaise, La fran: çaise et l'italienne; mais il les aime différemment, parce qu'il sait discerner parfaitement

les genres ;

La Marpé (parlant de la traduction de l'Échicle par Delille, l. 1): Lu deuxième de La quatrième et Li sixième uvez de l'Éneide sont trois grands morceaux regaritle universellement comme les plus fins, les plus écomplétement beaux que l'épopée ait produits chez aucune nation;

Montesquieu (Grand. et Décad. des Ros mains, 11): Les nouveaux citoyens et Les an= ciens ne se regardent plus comme les membres

d'une même république.

Dans ses Melanges littéraires, t. IÎ, Conseils à un journaliste: Je crois que les lecteurs eeroient charmés de voir sous leurs yeux la comparaison de quelques scènes de la Phèdre grecque, de L. latine, de L. française, et de L'anglaise.

Le chevalier de Jaucourt (Encyclop., au mot Comédie): Les comédies saintes étoient des espèces de farces sur des sujets de piété, qu'on représentoit publiquement dans le quinzième et le sécsième siécle.

Ces vers, rapportés par M. Lemare (dans son Cours théorique, pag. 41):

La langue anglaise, l'espagnole, Cèdent à la française en donceur, en beauté; Depuis Dencalion, de l'un à l'autre pole, Toutes lui cèdent en clarté.

Enfin, on peubajonter ce que nous avons dit, page 98, sur la répétition de l'Article.

Observe bien que, dans tout les exemples que anns versons de citer, et qui tenden à prouver que la sectame de construction est la reule correcte, le substautif ne se met pas up pluriel : Le premiere et le eccond volume, la première et la eccond volume, conunc consi l'avons dijà dit, il y e ellipse dans con pharses ; éct cononne s'il y avoi le première odines de second volume; la première classe et le second volume; la première classe et la second classe.

• Il faut toujours que l'Adjectifajoute quelque idée accessoire à l'idée principale exprimée par le substantif, et que cette idée accessoire convienne au substantif.

Ainsi, c'est mal s'exprimer que de dire, ils furent surpris tout-à-coup par une tempéte oangruss, paree que l'Adjectif n'ajonte rien au sens dn substantif tempéte.

(Dumarsais, pog. \$52 de ses Principes de gramm.) Quand Voltaire dit (dans Adélaîde du Guesclin):

Mais on craint trop ici l'aveagle Renommée. (Act. 1, sc. 3.)

l'Adjectif aveugle est déplacé; car on ne peut regarder comme aveugle ce qui est représenté avec tant d'yeux. La Renommée est trompeuse, incertaine, infidèle, mais non pas aveugle. (La Harpe, Conts de littérature, t. Vill, pag. 309.)

Les Adjectifs, aims que nous l'avons dejà dit au ebapitre où il est question de l'Article, s'emploient comme noms substantifs, et en font toutes les fonctions lorsqu'on les fait precéder de l'article. Employées aimsi, dit M. Maugard (p. 274 de sa Grammaire), ils se rapportent à un nom générique sous-emtendu:

. . . . Le sage, en ses desseins, Se sert des fous pour eller à ses fins. (Voltaire, la Prude, set. IV, sc. 1.)

l'homme sage.

Si les vivants vous intimident, qu'avervous à craindre des monts? (Marmontel.) les hommes vivants, — des hommes morts.

N'espérons des humains rien que par lenr foiblesse.'
( Voltaire. )

des étres humains.

Une compable aimée est bientôt innocente. (Molière , le Misanthrope , act. IV, sc. 1.)

une femme coupable. Les menteurs les plus grands disent vrsi quelquefois.

(Corneille, le Menteur, act. IV, sc. 7.) Ics hommes menteurs.

Les Adjectife pris substantivement et joints au verbe étre sont beaucon plus capressis que les substantifs; par exemple : c'est un fourbe, c'est un méchant, c'est un menteur, est une manière plus expressive de s'enoncer que si l'on disoit il a fait une fourberie, une méchanceté, un mensonge. La raison est que l'Adjectif dénote une habitude, et le substantif marque seulement un acte.

Cependant le substantif, suivi du mot même, cat souvent plus fort et plus significatif que l'Adjectif pris substantivement : Ce n'est pas seulement un fourbe, c'est la fourbes rie même; c'est-d-dire c'est un fourbe aches vé; ici on personnifie en quelque sorte le substantif, et il a bien plus d'énergie que l'Adjectif.

(Wailly , peg. 174; et le Dict. de Trévoux.)

## §. II. DE LA PLACE DES ADJECTIFS.

Un'est pas indifferent en français d'énoncer le substantif avant l'Adjectif, ou l'Adjectif avant le substantif II est vrai que, pour faire entendre le sens, il est égal de dire ônnaé blanc, ou blanc bonnet; mais, par rapport à l'élocution et à la syntaxe d'usage, on ne doit dire que bonnet blanc. Nous n'avons sur ce point d'autre guide que l'orcille; cepeudant voici des exemples qui pourront servir de règle dans les occasions analogues : on dit habitrouge; nimi dites habit blen, habit grit, et non bleu habit, gris habit; on dit mon livre, sinsi dites ton livre, son livre, leur livre; on dit Zone torride, sinsi dites par analogie, Zone tempérée, Zone glaciale, et ainsi des autre.

On peut aussi établir en principe, que l'Adjectif se place avant ou après le substantif, selon l'acception que l'on veut donner à ce substantif:

Que, placé avant le substantif, l'Adjectif lui est plus intimement uni, et dit plus que quand il est placé après (251);

Que néanmoins il ne faut pas perdre de vue que, pour la construction des Adjectifs, on doit consulter le goût et l'oreille; alors on n'oubliera pas:

Qu'avant les substantifs monosyllabes, les Adjectifs de plusieurs syllabes font rarement bien, comme : les champétres airs, les imaginaires lois, les terrestres soins, etc.;

Que les déjectifs masculins par leur terminaison sont encore moins supportables avant les substantifs monosyllabei, comme : les sacrés os, ces affreux temps, etc., etc. On dit pourtant de joits airs, mais c'est une exceptiou, et, éil y en a d'autres, elles sont en petit nombre;

Que les Adjectifs pluriels s'unissent ordinairement mieux avec les substantifs commençant par une voyelle, parce que le s qui termine les premiers se lie très-bien avec les voyelles par où les autres commencent: brillants actours ; qu'il en est de même des Adjectifs qui, quoiqu'au singulier, sont terminés par un x que l'on prononce comme un s.couras: geux ami, heureux artifone, etc., etc.

gene ann, neureux ariyoe, ecc., etc.; Que les Adjectifi masculins, modifiant un substanlif de terminaison féminine, font mieux après qu'avant: aures brillants, et non pas brillants attres; mais que les Adjectifs de terminaison féminine précèdent élégamment: brillants lumière, vaste champ.

On peut encore établir en principe que les Adjectifs qui peuvent s'employer seuls se placent après le substantif; alors on dira : un komme bossu, une femme boileuse, un enfant aveugle, puisqu'on peut dire l'aveugle, le boileux, le bossu;

Que les nombrés ordinaux (premier (252), second, troitiène, etc.), et les nombrés cardinaux employés comme ordinaux, se plascent après le substantif quand ils sont emsployés en citation, sans article, ou avant un nom propre: livre second, chanttrois, Henriquatre, etc.;

Que les articles le, la, les, et les Adjecatifs pronominaux ce, cel, cee, quelque, tout, etc., son, sa, ses, notre, votre, leur, etc., précèdent toujours le substantif: l'homme, la femme, mon père, la harangue, cette circonstance, ce personnage, etc., etc. (253);

Que tous les Adjectifs formés du participe passé se placent toujours après le substantif : pensée embrouillée, homme instruit, figure arrondite, etc., etc. (254);

(251) Les Allemands sont si sensibles à cette différence, que l'Adjectif sjouté au nom, et placé après le verbs, ne prend par de concordance. Ils disent : diese «morse Frau, ectte bells femme; et diess Frau ist «mors», cette femme est bean.

Dans un grand homme, un brave homme, un honnéte homme, les Adjectifs grand, brave, homnéte sout plus étroitement unis au non; ils disent plus que dans un homme grand, un homme brave, un homme honnéte. C'est ce que nous verrons plus bas.

(252) Si le substantif est employé avec l'article, ces Adjectifs de nombre se placent avant :

> Le premier moment de la vie Est le premier pas vers la mort. ( J.-B. Rousseau, Oda 13, liv. 11.)

Virgile est le razum poète des Latins; Cicéron est le razuma de leurs orateurs, — On compte mx-

nur ciècles depuis la naissance de J.-C., et lo nu-unuvitus sera un des plus remarquables.

Nora. Les poètes espendant mettent l'Adjectif premier après le substantif, quoique celui-ci soit accompagné de l'article ou d'un équivalent :

Mais cafia rappelant sou audace première.
(Boileau , le Lutriu , ch. 11.)

[1] étoit les amours et la gloire première

Des hois et des hamesux. (Gresset, Eglogue V.)

La plus pure l'umière Va rendre à sa vertu sa dignité *première*. (Le méma , Edouard III , sct. IV , sc. 8.)

(253) L'Adjectif pronominal qualconque se place toujours après le aubstantif : obstacle quelconque , raison quelconque.

(254) C'est pour cela qu'on doit dire : Les ennemis de la religion les plus déclarés, et non pas les plus déclarés ennemis.— C'est le ministre le plus occupé, et non pas le plus occupé ministre le

Que, dans les exelamations, l'Adjectif se plait à marcher avant : Charmant auteur! Quelle étrange démarchs! etc.; mais cette règle est loin d'être sans exception;

Qu'une règle assez générale, c'est qu'un Adjectif qui a un régime, ou qui est modifié par un adverbe, doit toujours être placé après le substantif : malheur commun à tous, fief DÉPENDANT de ce duché, homme extremement aimable ; qu'au contraire , quand e'est le substantif qui a un régime, il faut, autant que l'usage peut le permettre, que l'Adjectif prés cède, afin que ce régime suive le nom qui le régit : l'incompanants auteur de Vert-vert; l'alegant traducteur des Géorgiques; ou du moins qu'on doit placer l'Adjectif après le regime, et non pas après le substantif : Une MATTE de fone GROSSIÈRE lui servoit de lit. (Ibid.) - Une natte grossière de jonc forme= roit une mauvaise construction;

Que, dans le style éleyé, l'Adjectif peut quelquefois se placer après le verbe et loin du substantif : les BERGERS , loin de secourir le troupeau, fuient TREMBLANTS, pour se dérober à la fureur du lion, etc.; (Telemaque.)

Dans la langueur qui l'accante, ce héros hésite et balance incentain. (Trad. de la Jérus. deliv.) - Les neuns de l'empire ne PLOTTERT plus incentaines au gré de mille passions contraires qui se croisent :

## (Royon, de l'État monarch.)

Que , dans le style sérieux , quand l'Adjec= tif est régi par le verbe étre, il doit toujours être placé après : il est aimable, elle est douce et modeste; mais que, dans le style burlesque et marotique, il précède même le pronom personnel. Ainsi, Foltaire (dans son conte du Pauvre Dlable) a bien plus peche contre le goût, ou contre l'équité et la vérité, que contre la grammaire, quand il a dit des Cantiques sacrés de Le Franc de Pompignan : Sacrés ils sont , car personne n'y touche ;

Que la règle la plus générale, et que le bon sens seul nous diete, c'est que, dans la construction de la phrase, il faut placer l'Adjectif de manière qu'on voie sans peine à quel nom il se rapporte, afin qu'il n'y ait point d'équivoque dans le sens:

Enfin, que la place d'un grand nombre d'Adjectifs avant ou après le substantif tient tellement au génie de la langue, que de cette place, avant ou après, dépend souvent le sens du substantif; et l'usage dicte si impérieuses ment la loi qu'on ne scroit plus entendu si l'on se permettoit de l'enfreindre,

Dans la quatrième édition de est onvrage j'avois donné la liste des Adjectifs qui se pla= cent habituellement après leur substantif; eelle des Adjectifs qui précèdent le plus souvent leur substautif; celle des Adjectifs dont Poreille et le goût déterminent la place ; celle des Adjectifs qui, dans le style simple, se mettent après leur substantif, et qui, en vers et dans le style oratoire et poétique, se plais sent à le précéder ; enfin la place des Adjectifs qui donnent aux substantifs une acception différente, selon qu'ils sont places avant ou après. Mais comme toutes ees règles sont sujettes à une infinité d'exceptions, et que d'ailleurs nombre de personnes eclairées, et qui s'intéressent à l'amélioration de cet ou= vrage, m'ont convaineu que cette matière est plutôt du ressort d'un dictionnaire, je me suis décidé à supprimer cet article, me bornant à donner la liste suivante :

18

Un son homme signific le plus souvent un homme simple, erédule, qui se laisse dominer. tromper. Un BRAVE homme (255) est un homme de

bien, de probité, dont le commerce est sûr. Certain mal est un mal que l'on voit, que l'on distingue de tous les autres, que l'on pourroit décrire, que l'on ponrroit nommer.

Une commune voix est la réunion de tous les suffrages prononcés unanimement.

<sup>-</sup> Manquehi étoit une de svilles les plus peuplées . et par conséquent les plus débordées du Japon, et non pas des plus peuplées, et des plus débordees villes, etc., etc.

<sup>(255)</sup> Brave, substantifié, s'emploie le plus souvent an pluriel, et alors il se prend presque toujours en mauvaise part :

Un homme non se dit d'un homme plein de candeur, d'affection, d'un homme charitable, compatissant.

Un homme BRAVE est un homme intrépide , qui affronte le danger sans erainte.

Un mal certain est un mal que l'on voit comme assuré, indubitable.

Une voix commune est une voix ordinaire, qui n'a rien de plus remarquable qu'une autre.

Il est de faux dévots , ainsi que de faux braves. ( Molière , Tartule , act. I, sc. 6.) Je crains peu, direz-vous, les braves du Parnasse, ( Bosleau , satire 1X. )

Foitons tant que nous voudrons les BRAYES, la mort est la fin qui attend lo plus belle vie du ( Poscal.)

Un cavel homme est un homme ennuyeux, importun, etc., etc.

Un PAUSSE corde est une corde d'instrument qui n'est pas montée sur un ton juste, sur le ton qu'il faut.

Un FAUX accord est un accord qui choque l'oreille, parce que les sons, quoique justes, ne forment pas un tout, un ensemble harmos

nique.

Un tableau est dans un FAUX jour quand il
est éclairé du sens contraire à celui que le

peintre a choisi dans son sujet.

Une PAUSSE elef est une elef que l'on garde, le plus souvent à dessein, pour en faire un usage illieite.

Une "AUSSE porte est une issue ménagée à l'effet de se dérober aux importuns, sans être vu.

FURIEUX, avant le substantif, signifie prodigieux, excessif, extraordinaire dans son genre: Un FURIEUX menteur. Une FURIEUSE entorse.

Un GALANT homme est un homme à nobles procédés, qui a des talents, des mœurs, et dont le commerce est sûr et agréable. Il tient de Phonnéte homme.

On ne dit pas une GALARTE femme.

La prenière année est la dernière des années, dans une période dont on parle : la dernière année de son rèane.

Un GRAND homme (256) est un homme d'un grand mérite moral.

grand mérite moral.

Le GRAND air se dit d'un homme qui a les manières d'un grand personnage.

Une GROSSE femme est une femme qui a beaucoup d'embonpoint. Un homme cauer est un homme inhumain, insensible, qui aime à faire souffrir ou à voir souffrir les autres.

Unecorder ausse est celle qui ne peut jamais s'accorder avec une autre.

Un accord raux est eclui dont les intonations ne sont pas justes, dont les intonations ne gardent pas entre elles la justesse des intervalles.

Il y a un jour raux dans un tahleau quand une partic y est éclairée contre nature, la disposition générale du tout exigeant, par exemple, que cette partie soit dans l'ombre.

exemple, que cette partie soit dans l'ombre. Une clef raussz est une clef qui n'est pas propre à la serrure pour laquelle on veut s'en servir.

Une porte ravasz est un simple simulacre de porte, en pierre, en marbre, en menuisc= rie, ou en peinture.

FURITUR, après le substantif, signific transporté de fureur, en furie : Fou FURIEUX. Lion FURIEUX.

Un homme CALANT, est un homme qui eherelie à plaire aux femmes, qui leur rend de petits soins. Il se rapproche du petit-maltre, de l'homme à honnes fortunes. Une femme GALANTE est une femme qui a

des intrigues, et dont la conduite est déréglée. L'année manifax est l'année qui précède immédiatement celle où l'on parle : j'ai beaucoup voyagé l'année dernière.

Un homme GRAND (257) est un homme d'une grande taille.

L'air canno se dit d'un homme dont la physionomie noble annonce une ame donée de grandes qualités.

Une femme GROSSE est une femme enceinte

(258) Le P. Bothours, le Dictionasire de Trirous, Péroud et Vacelheu (édition de 1798), sont d'avis que l'adjectif grand, qualifiant le mol femme, na doit pas s'employer pour designer une femme d'un grand mêtire, et qu'insie na pulant de Catherine II et d'Elisabeth, on ne diroit pas que es farent de grandes f'emme; mais on diroit, par exemple, Catherine II fut une canans impérartires, et Elisabeth une ousans reine.

Voltaire fait dire à Henri IV, parlant à la reine d'Angleterre :

...I. Europe vous compte au rang des plus grands hommes. (Henrialle, ch. III.) Il s'est bien gardé de dire, des plus grandes femmes; je n'en connois pas un seul exempla. D'après cela, je pense que M. Laveaux est dans l'exreur quand il soutient qu'on peut dire une grande femme, comme on dit un grand komme.

(25) Si sprès un grand homme on sjoute un autra Adjetit qui énonce une qualité du corps, comme un grand homme ser, un grand homme feru, le moi grand ne s'applique slors qu'à la tsille; de moi grand ne s'applique slors qu'à la tsille; de modificatif qui si rapport a moral, comme va homme saxu dans ses projets, le mot grand cesse d'avoir rapport à la taille. de la société.

Le BAUT ton est une manière de parler audacieuse, arrogante.

Un nonnère homme (258) est un homme qui a des mœurs, de la probité, qui jouit de l'es= time publique, etc.

qu'elle puisse avoir d'ailleurs.

D'nonnêres gens sont eeux qui ont une réputation intègre, une naissance honnête et des mœurs douces.

Un MALHONNÈTE homme est un homme qui n'a ni probité, ni sentiment d'honneur.

JEUNE, voy. la note 259. Manyais air est un extérieur ignoble , un

maintien gauche. Cet air tient aux manières.

Le ton natr est un degré supérieur d'elévation d'une voix chantante, ou du son d'un instrument.

Un homme nonnère est un homme qui observe toutes les bienséanecs et tous les usages

Une honnéte femme est une femme d'une conduite irréprochable, quelques défauts

Des gens HORNETE e sont des personnes polics qui recoivent bien ceux qui les visitent. . Un homme MALBONNETE est un homme qui

fait des eltoses contraires à la civilité, à la bienséanee.

L'air MADYAIS est un extérieur redoutable

Celui-ci tient au earactère.

Cléon , lorsque vous nous braves , En démontant votre figure , Vous n'aves pas l'air manonis, je vous jure : C'est manuais air que vous avez. (Le Comte de Choiseul.)

Une MÉCHANIE épigramme est une épigramme sans sel, sans esprit. Du mont bois est du bois de peu de valeur qui n'est propre à aueun ouvrage.

(258) Honnéte homme ne s'emploie pas an pluriel ; on dit , honnêtes gens, et non pas honnêtes hommes : Ne confondons pas les honnêtes gens (Mormontel.) avec les gens de bien.

Paisque nous parlons de cette expression honnéte homme, nous ne croyons pas inntile d'entres tenir nos lecteurs d'une locution qui est dons la bonche de tout le monde , c'est celle de purfoit hennéte homme. Beancoup de Grammairiens sont d'avis qu'elle n'est pas bonne, parce que, disentils, deux Adjectifs ne doivent pos être joints à un nom sans conjunction , et que parfait et honnéte, qui précèdent le nom homme, ont cette incorrection.

Mais il nous semble que es principe n'est pas applicable au cas où l'un des Adjectifs est tellement nécessaire ou substantif anquel il est immédiatement joint, qu'on ne peut l'ôter, sans changer le sens de ce substantif , on sans lui donner un sens vague et indéterminé. Or, dans la phrase précitée , honnéte est tellement lie à homme, il en est tellement inséparable, que , si on l'étoit , on donneroit à ce nom un sens indéterminé, et l'on ne rendroit pas en pensée : honnéte homme, dans la sens qu'on vent lui donner, renferme deux mots aussi insépa-

Une épigramme méchante est une épigramme qui offre un trait malin et piquant. Du bois mont est du bois séché sur pied

rables que les mots grand homme, jeune homme, sage-femme, etc.; et, de même que Voltaire a dit (dons l'Education d'un prince), ce pauere honnete homme, et (dons le Triumvirat, set. III , sc. 1.) , infortune grand homme! La Rochefoucault (Max.) le trai honnête homme est celui qui ne se pique de rien : Colordeau (c' is les Perfidies à la mode, act. 1. sc. 8), ce sévère honnéte homme ; de même en doit ponvoir dire : parfait honnéte homme. A ces motifs, à ces citations, nous ajouterons

cet exemple d'un des plus corrects, comme des plus élégants écrivains du siècle de Louis XIV :

Je veux me flatter que, faisent votre possible pour derenir un Parrait Bonnite Homes, tous concevrez qu'on ne peut l'être sans rendre à Dieu ce qu'on lui doit. (Rocine, lettre 340 à son fils.)

(259) Jauxa : quand l'Adjectif jeuns est précédé de l'article, il a des sens différents, selon qu'il est placé evant ou après le nom : le jeune Scapion sin gnifie que Scipion n'était pas âgé ; et Scipion le jeune so dit pour le distinguer de Scipion l'an-

Place après le nom propre, le jeune se dit ausei pour le cadet, afin de le distinguer de son ainc.

stature.

Monte eau se dit des marées quand ellés sont extrémement basses.

Le NOUVEAU vin est le vin nouvellement mis en perce, ou du vin différent de celui que

I'on buvoit. De NOUVEAUX livres, ce sont d'autres livres, des livres autres que ceux que l'on a, ou

que l'on n'a plus. Un nouvel habit est un habit différeut de celui que l'on vient de quitter.

Un PAUVEE homme est un homme de peu de mérite, qui est incapable de faire ce que l'on désire de lui.

Une PAUVEE langue est celle dui, outre la disette des termes, n'a ni douceur, ni énergic, ni bcauté.

Un PLAISANT homme est un homme bizarre, ridicule, singulier.

Un PLAISANT personnage est un impertinent digne de mépris.

Un PLAISANT conte est un récit sans vérité

et sans vraisemblance. Un Perir homme est un homme d'une petite

Les PROPRES termes sont les mêmes mots sans y rien changer : la confiance dans les citations dépend de la fidélité à rapporter

les PROPRES TERMES des livres ou des actes qu'on allègue. Nota. Propre, employé par énergie, et par une sorte de redondance, doit précéder le

Un seuz mot. Voyez les Rem. détachées , lettre S.

Un simple homme (261) est un homme scul.

Eau MORTE, e'est l'eau qui ne coule pas : comme l'cau des étangs, des mares, etc.

Le vin NOUVEAU, c'est le vin nouvellement

Des livres ROUVEAUX, ec sont des livres imprimés depuis peu.

Un habit nouvelle cst un habit de nouvelle mode.

Un habit neur est un habit qui n'a point , ou qui a peu servi.

Un homme PAUVER est un homme saus biens.

Une langue PAUVER est celle qui n'a pas tout ce qui est nécessaire à l'expression des pensées.

Un homme PLAISANT est un homme gai, enjoué, qui fait rire.

Un personnage PLAISANT est celui dont le rôle est rempli de traits divertissants, de saillies fines, de reparties ingénicuses.

Un conte PLAISANT est un récit agréable et amusant.

Un homme PETIT est un homme méprisable qui fait des choses au-dessous de son rang , de sa dignité.

Les termes PROPRES sont des mots qui expriment bien, et selon l'usage de la langue, ee que l'on veut dire : la justesse dans le lan= gage exige que l'on choisisse scrupuleusement Les TERMES PROPRES.

substantif : ses propres amis le blament, il néglige ses propres intérêts. Le sens est : ses amis le blament, il néglige jusqu'à ses intérêts (260). Un mot seve. Voyez les Rem. détachées,

Un homme simple est un homme qui a de

(260) Quelques auteurs ont mal placé l'Adjectif propre :

Votre expérience raorna. (Mascaron.) Le voilà convaincu de son aveu raoras. (Bossuet.) L'Aca= démie elle-même a dit autrefois , dans ses Sentiments sur le Cid : Il n'y avoit pas d'apparence de s'imaginer que Chimène se résolût à faire cette vengeance nvec ses mains raorass. L'équivoque de ses mains reorass (nettes) rend cette dernière transposition presque ridicule. - Il faut, de ses PROFESS mains ; de son moran aveu ; il faut aussi roire races expérience

Corneille, dans deux vers qui se suivent, le met une fois près , et une fois avant :

Il veut de sa maio propre enfler sa renommée, Voir de ses propres yeux l'état de son armée.

On seroit plus sévère aujourd'hui. (Le Dict. crit. de Féraud.) (261) Sikras. L'anteur de l'Éloge de M. de Ven-

dôme a fait une faute, lorsqu'il a dit : Fendôme réunissoit les plus souvers mœurs avec ce naturel heureux qui porte aux plus belles actions ; c'étoit les mœurs les plus marans qu'il devoit dire.

Et La Bruyere en a commis une semblable, lors » qu'il a dit des apôtres, que c'étoient de surras gens ; il falloit e'étoient des gens simples.

unique: Cette personne n'a qu'un simple homme, un simple valet à son service.

Des simples airs sont des airs qui ne sont pas accompagnés de paroles.

Unique tableau, seul en nombre.

Un vitais homme, une vitaiss femme, c'est un homme ou une femme désagréable par la figure, par la malpropreté, ou méprisable par les manières et par les vices.

# DU RÉGIME OU COMPLÉMENT DES ADJECTIFS.

Le régime ou complément des Adjectifs est un substantif ou un verbe précédé de l'une des prépositions à, de, dans, en, sur, etc.: Quelques Adjectifs ne régissent rien; ce

Quelques Adjectis ne régissent rien; ce sont ceux qoi, par eux-mêmes, ont une qualification déterminée, tels que intrépide, inviolable, vertueux, etc.:

Un ginéral d'armée doit avoir une ame INTÉPIN, étre froid et tranquille dans un jour de bataille. (Pénéton.)—Les droits secrés de l'amité sont INVOLAULS. (Bossuct.) — Lo fortune se range difficiement du parti des hommes Vertures. (Colardeau , Trad. de la lettre d'Heloise à Abaillard.)

Quelques autres doivent nécessairement avoir un complément, soit un nom, soit un sons, soit verbe; ce sont ceux qui, ayant un sens vague, ont besoin d'être restreints pour avoir une signification déterminée, comme capable, prêt, comparable, etc.; etc.:

L'exercice et la tempérance sont expantes DE conserver aux vieillards quelque chose de leur première vioueur.

(D'Olivet, Pensées de Cicérou.)
L'ignorance tonjours est prête à s'admirer.

(Boileau , Art poét., ch. I.)
Turenne étoit un homme COMPABABLE à tous

les grands capitaines de l'antiquité.
Enfin, il y a des Adjectifs qui n'ont point de régime, quand on les emploie dans une signification générale; et qui en ont un, quand on veut les appliquer à quelque chose de particulier: Il n'est pos même au pouvoir des

dieux de rendre l'homme content.

(Scudéri.)

Qu'heorenxest le mortel qui , du monde ignoré ,
Vit content de soi-même en un coin retiré!
(Boileau, Én. VI.)

(Boileau , Ép. VI.)

Le plus REUREUX EN bien des choses est celui
qui sait se faire une agréable imagination.

(S.-Evremond.)

118 RZMARQUE. — Il ne faut pas donner de
complément ou régime à un Adjectif qui n'est
pas susceptible d'en recevoir.

C'est d'après ce principe (reconnu dans les

la simplicité : Les gens simples sont eredules ; sons déquisement , sans malice

Des airs surres sont des airs naturels, sans ornements.

Tableau UNIQUE, seul en son genre, incoma parable. Un homme VILAIN, ou plutôt un homme

fort vilain (262), signifie un homme qui vit très-mesquinement et qui épargne d'une manière sordide.

Opuscules sur la langue française, page 302;

dans Wailly, page 173; et dans presque toutes les grammaires) que Voltaire blâme P. Corneille d'avoir dit: Je cherche à l'arrêter parce qu'il m'est unique.

(Le Menteur, act. II , sc. 1.)

Toutefois Ménage et La Touche ne sont pas de cet avis; en effet, plusieurs écrivains lui ont donné un régime. Boileau a dit: AMBI-TIEUX DE gloire; et L. Racine a dft des Saints (la Rel., ch. 111):

bitieux ne doit pas avoir de régime.

Ils sout ambitieux de plus unbles richesses ; et des enfants de Mars (ch. V.) :

Ambitieux de vaincre, et non de discourir (263). Voyez, aux Remarques détachées, ce que nous di-

Voyes, aux Remarques détachées, ce que nous disons sur l'Adjectif Impatient. 2º Remarque. — Il ne faut pas donner à nn

Adjectif un autre régime que celui qui lui est assigné par l'insage; ainsi, on ne seroit pas correct, st l'on disoit: cela m'est aimable; comme on dit cela m'est agréable; pourquoi

(262) Ville. Il fint pourtant observer qu'on ac dit pas absolument un homme ville, une femme villense, ac un devent marquer cie que la situation de l'Adjectif après le 2001: mais on diroit, voild un homme blen ville; on m'a adressé à une femme execusivement villes.

(263) Aujourd'hui on dit nue phrase ambitieuse, une expression ambiticuse; mais, comme le remserque M. Loceaux, il y a trop lois de l'ambition à une épithète, ou à une tournure de phrase, pour qu'on paisse qualifier l'une ou l'autre de l'Adietit ambitique.

cela ? paree que agréable vient d'agréer, cela m'agrée; mais il n'en est pas ainsi d'aimer; on dit j'aime celle pièce, et non celle pièce aime à mai; done on ne peut pas dire cela m'est aimable.

(Voltaire , Comment. sur le Menteur de P. Corneille, act. 11, sc. 14.)

L'application de ees deux règles est très» embarrassante pour les étrangers, paree qu'elles dépendent principalement de l'usage, qu'ils ne peuvent connoître qu'à la longue, et qui même est souvent contraire à celui de leur propre langue (264).

(264) Il y a des Adjectifs dont le régime parie. selon que le verbe être anquel ils sont joints, a pour sujet il ou ce. On dit par exemple : il est hor= rible ne penser, na voir ; mais on doit dire : c'est horrible à penser, à poir .

Il est beau de mourie maître de l'univers. (Coracille , Cigna, set, 1, sc. 1.)

C'est annu à considérer.

Quelques autres Adjectifs venlent de avant un verbe, ct a avent un nom; tels sont : dous, agréable, désagréable, facile, aisé, utile, inutile, naturel, etc.

Il est doux de revoir les mars de la patrie. (Corneille , Serior., set. ttl., sc. 2.)

Il est doux ne jouir dans la solitude, des plaisirs innocents, que rien ne peut ôter aux sages. (Télémaque.)

Il est dur de hair ceux qu'on vondroit aimer. (Voltaire, Mahomet, act. til sc. 3.)

Il est Agathant ne viore arec ses amis. (Tré= vons.) - C'est une chose agaiaste à un bon esprit que la bonne compagnie.

La boolilante jeunesse est facile à séduire. (Foliaire, Brutus, act, t, sc. 4-)

Il est unier ne s'habituer de boune heure au travail. (Laveaux.) L'amour-propre Nous FAIT aimer ceux qui

NOUS sont UTILES. (Nicole.) Chacun doit suicre courageusement sa desti-

née; il est mutile pe s'affliger. (Le même.) Il n'y a rien de plus honteux que d'être INUTILE AU monde, à soi-même, et que d'avoir de l'esprit pour n'en rien faire. (Pascal).

Il est très-facile na tromper l'homme en matière do religion, et très-difficile as le détrom-

per. ( Bayle. )

3º Remarque. - 11 y a encore une difficulté hien grande à surmonter pour les étrangers, c'est de bien connoître la nature des Adicetifs , car il en est qui ne conviennent qu'aux personnes, et d'autres qui ne peuvent qualifier que les choses.

Pour savoir si un Adjectif peut se dire des personnes, il faut examiner, lorsqu'il dérive d'un verbe, si le verbe dont il dérive peut avoir les personnes pour régime direct ; par exemple, on dira bien : Cette personne est admirable, est excusable, paree qu'on peut dire admirer quelqu'un, excuser quelqu'un;

Osservation. Lorsque facile régit à, il donne an verbe régi le sens passif; facile à séduire, facils à être séduit; en conséguence il ne doit pas régir de cetta manière des verbes pronominaux; ainsi il ne fautpes dire: comme Linguet , pamphlets faciles à se procurer, mais pamphlets qu'il est facile de se procurer. (Féraud et M. Laveaux.)

D'antres Adjectifs , lorsqu'on ne les emploie pas absolument, ce qui arrive assez souvent, ont pour régime, soit la préposition d, soit la préposie tion de :

Adjectifs qui ent pour régime la préposition à, c'est-à-dire qui ont un complement construit avec cette préposition :

ACCESSIBLE : Il se rend accessible à tops les janissaires. (Bacine , Brigget , set L sc. 1.)

ACCOUNTERS :

Nourri dans l'abondance , au luxe accontume . (Foltaire, la Heur., ch. X.)

ADBÉRENT : Un arbre est adhérent au tronc. -Une satue est adherente à son piedestal.

Aonante: Croyes un bomme qui doit être agréable aux dieux, puisqu'il souffre pour la verta. (Montesquieu.)

Antfaixua : L'onvrage dont je vous parle est antérieur à celui dont vons parles.

Âraz. Voyez , page 135 , dans quel cas cet Ad= jectif prend a, dans quel cas il prend de. ASDENT:

Tantot comme une abeille ardente a son ouvrage. (Boileau, Art poét., ch. tt.) .... Ce Parthe . scienenr . ardent à nous désendre.

(Racine , Mithr., art. Itt, sc. 4.) Assent. Voyer, page 133, quend il prend a, quand il prend auprés.

mais , comme on ne dit pas pardonner quela | pardonnable , contestable , et incontestable , qu'un , contester quelqu'un , les Adjectifs

ATTENTIF :

Le fidèle , attentif aux règles de se lui. (Bosleou, le Lutrin, ch. VI.)

CHER :

Cette grandeur sans borne , a ses désirs si chère. (Voltaire, la Benr., ch. 111.)

CONFORME : Une fille qui

S'est feit une vertn conforme é son malheur. (Racine, Britann., act. 11, sc. 3.)

CONTRAISE :

Mon cour, toujours rebelle, et contratre à lui-Fait le mat qu'il déteste , et fuit le bien qu'il aime. (L. Racine , la Gruce , ch. I.)

ENCLIN : Councur

Plus enclis si blimer que savent à bien faire. (Boilean , Art poét., ch. III.)

Exact: Cel homme est laborieux, et exact di remplir ses devoirs. (L'Académie.)

FAVORABLE : De David a set yeux le nom est favorable.

(Racine, Athalie , act. III, sc. 6.) FORMIDABLE: Yoyer page \$37, si cet Adjectif doit prendre la préposition a.

FUNESTE : Il n'y e rien de si funeste à la piété que le commerce du monde.

(Flichier, ) IMPORTUN :

Importua à tout eutre , à soi-même incon (Boilean , sat. VIII.)

IMPENETRABLE. Voyer page 139, si cel Adjectif prend toujours la préposition à. INACCESSIBLE : Les nos

Toujours inaccessibles any vains attraits du monde. (Voltaire , la Henr., ch. V.)

INVISTBLE : Dieu

Invisible o tes yeux... (Voltaire , la Henr., ch. VII.)

INSTRUMBLE :

Insensible à la vie , insensible à le mort, If ne sait quand it vettle, if ne sait quand if dort. (L. Rocine , le Religion , ch. II.)

NUISIBLE : Sa conduite est nuisible à sa santé. ODIETE : Cet Achille

De qui , jusques en nom , tont doit m'être odieux. (Recino, Iphigénie, act. 11, sc. 1.)

ne peuvent convenir aux personnes, et dès-

PRÉFÉRABLE : La vertu est préférable d tous les entres biens. PROPERTY .

Il est dans ce saint temple un sécot vénérable, Prostce a l'innocence, eu crime redoutable.

(Foltoire, Henriede , ch. IV.) RESELLE:

Cette reine elle seule a mes bootes rebelle.

(Racine , Alexandre-le-Grand , set. V. sc. 3.)

Saint Louis était redontable aux vices par son équité. (Flechier.)

SENSIBLE : Aux larmes de sa mère il a peru sensible. (Racino , les Frères ennemis , act. II, sc. 3.)

(La Fontaine.)

SEMPLASEE : Du titre de clément rendez-le ambitieux ;

C'est par là que les rois sont semblables aux dieux.

SUIET : Et ce roi , très-souvent sujet au repentir , Regrettoit le héros qu'il avoit fait partir.

(Foltaire, Henriade, ch. IV.) Adjectifs qui ont pour régime la préposition un, c'est-à-dire qui ont un complément construit

arec cette préposition. Amoregus :

COMPLICE:

Tous ces pompeux ames d'expressions frivoles Sont d'un déclamateur amoureux de paroles, (Boileau, Art poétique, ch. III.)

De quel crime un enfant peut-il être capable ? (Racine , Athalie , ect. 11, se. V.)

Ainsi tu fals les dieux complices de ta beine. (La Harpe.) CONTENT .

Qui vit content de rien possède toute chose. (Boilean, Épitre V.)

DÉSTABLY: Et désireax de gloire,

Son char rase les champs et voie à la victoire. (Delille, trad. de l'Eneide.) DIFFÉRENT :

Elle le voit d'un œil bien différent du vôtre. (Corneille.)

Digne de notre encens et digne de nos vers. ( Boilean , sat. VII.)

Yoyez les Remarques détachées.

lors on ne peut pas dire : Cet homme est para donnable, contestable, incontestable. (L'Academie , sur la 343º remarque de l'angelas .

psg. 584 : Wailly , pag. 171 , et D'Olivet , 35e remarque sur Racine.)

Voyez les Remarques détachées , su mot excuse.

ENVIEUX:

J'el rendu mille amants envieux de mon sort. (Boileau , Enigme.) Feet Ave.

L'impie escleve De la foi , de l'honneur, de la vertn qu'il brave. (L. Racine , la Beligion , cb. L) EXEMPT:

O vons dont les grands noms sont exempts de la mort !

(L. Recine, la Religion, ch. 11.) Free .

... Tout fier d'no sang que vons déshonores. (Boileau, sat. V.) Un avare idolátre et fou de son ergent.

GLORIEUX :

Il n'est pas de Romaie Qui ne soit glorseux de vous donner sa main. (Corneille.)

(Boilens , sat. IV.)

HONTEUX :

J'ai cru honteux d'aimer, quand on n'est plus aimable. (Corneille, Sertorius, 1V, 2.)

INDIONE : Joycuse , né d'un sang chez les Français insigne ,

D'une favour si baute étoit le mains indigne. (Voltaire, la Henr., ch. III.) INCAPABLE :

Incapable à la fuis de craiote et de fureur. (Voltaire, la Henr., cb. VI.)

Toujours ivre de sang, et toujours sitéré. (L. Racine, la Religion, ch. I.) LAS : Lo ciel

....Lent à punir , mais las d'être outragé. (L. Ractne, la Religion, ch. 111.)

MÉCONTENT : Mais un esprit sublime .... Et toujours mécontent de ce qu'il vient de faire. (Boilean , sat. 11.)

PLEIN : Elle est dans un palais tout plein de ses sienx.

. (Racine, Britann., 1, 2.) SOIGNEUX : Il offre à ma colère

Un rival des long-temps soignen e de me déplaire. (Racine , Mithr., 11, 3.)

La même faute a lieu lorsqu'on applique aux choses des Adjectifs qui ne conviennent

Sia:

Il ettendoit Bourbon suir de vaincre avec lui, (Voltaire, la Henr., ch. IV.) TRIBUTAIRE :

Rendes de mon pouvoir Athènes tributaire. (Racine , Phèdre, II, 3,)

VICTIME:

Triste lonet des vents , victime de leur rage , Le pilote effraye . . . (L. Racine, le Religion, ch. II.)

Vint :

Lorsque, wide de sang , le cœur reste glacé , Son anic s'évapore ; et font l'homme est passé, (L. Racine, la Religion, cb. II.)

D'autres Adjectifs enfin ont un régime différent, selon qu'on les emploie avant un nom ou avant un verbe, on bien encore selon qu'on les emploie pour les personnes on pour les choses.

ABSENT se dit sans rérime :

Présente, je vous fuis, absente, je vous tronve. (Racine, Phidre , act. II, sc. 2.)

Le sentiment de la fausseté des plaisirs prés sents, et l'ignorance des plaisirs ABBENTS, causent l'inconstance. (Pensée de Pascal.) Se dit aussi evec un régime et la préposition

zo En perlant des biens et des oboses :

Absente de la cour , je n'ai pas dù penser , Scigneur , qu'en l'art de feindre il fallut m'excuser. (Racine . Britann. . set. Il. sc. 4.)

De ce même rivage absent depuis un mois. (Le même, Iphig., set. II, sc. 7.) 2º En parlant des personnes :

Absent de vous , je vous vois , vous entends. ( Fontenelle, X, 468.)

Quand j'ai été absent de Camille, je veux lui rendre compte de ce que j'ai pu voir ou enten= dre.

(Montesquieu, le Temple de Guide , ch. V.) J'étois absent de vons , inquiet , désolé.

(Campistron.) . Ces exemples confirmeroient l'emploi de cet

adjectif suivi de le préposition de , rejeté par l'Académie.

Assume : se dit le plus sonvent sans régime ; Conséquence absurde : conduite absurde : propo-

sition absurde; raisonnement absurde. Imagines ce que vous pourres de plus monsqu'aux personnes. Balzac a dit : je trouve en lui une admiration si intelligente de votre

trueux, de plue ansuanz, vous le trouverez dans

Skakespeare. (Voltaire.)

Cependant il paroitroit qu'on peut aussi le construire evec la préposition à :

Il mentoit à son cour , en voulant expliquer Ga dogme absurde à croire , absurde à pratiquer (Foltaire , Disc. sur la liberté morale.)

Voyes, anx Remurques détachées, si cet Adjectif peut se dire des personnes. Anoat : Avec les personnes, cet Adjectif régit

de :
Dieu veut êtra aponé de ses créstures.

( Massillon.)

On bien, il se dit sans régime :

Diane apoate dans toute l'Asie. (Bossuet.)

Avec les choses, adoré s'emploie sans règime :

L'audace est triomphante , et le crime adoré.

(Bribenf.)

ADROIT régit la préposition à :

ADROIT à manier les esprits. (L'Académie.)

Le marveilleux Protée, adroit e nous surprendre.
(L. Racine.)

Arragaz se dit, ou tout seul :

Lui , parmi ces transports, affable et sans orgueil, A l'un tendoit la main , flattoit l'antra de l'oil. (Racine , Athalie, act. V, sc. 1.)

ou avec les prépositions à , envers :

AFFACIX à tout le monde ou FEVES tout le monde.

(L'Académie et Féraud.)

APPARLE à lous avec dignité, elle savoit estimer les uns sans fâcher les autres. (Bossuet.) ALARMANT. Cet Adjectif régit quelquefois le pré-

ALABBANT. Cet Adjectif régit quelquefois le préposition pour : Dans la plupart des remans, ce ne sont que

conversations tendres, que sentiments passionnés, que peintures sédutantes, que situatione ALAPA MANTES FOUR la pudeur. (L'abbé Reyre.) Àpre. Dans le sens d'aride, cat Adjectif prend à :

Peut-être la réputation qu'il a d'être âpre au gain contribue-t-elle à cette coupable honte. (J.-J. Roussean.)

Par extension, et signifiant ce qui est difficile et dont ou ne peut venir à bout qu'avec beaucoup

de peine , il prend de :

Quelques grandes difficultés qu'il y ait à se

vertu, etc. Celui qui admire peut être intelligent, mais l'admiration ne peut être in-

placer à la cour, il est encore plus difficile et plus le rendre digne d'y être placé. (La Bruyère.)

Assibu. Avent les personnes, il régit auprès : Assibu aurais du prince. Avant des noms de choses et des verbes, il ré-

git a.

Assum à l'étude: Assum à con devoir

A prier avec vons jour at nuit assidus.
(Racine, Esther, ect. I, sc. 3.)

(L'Académie.)

D'écoliers libertius une troupe indocile , Loin des yeux d'un préfet au travail assidu , Va tenir qualquefois un brelan défendu. (Boileau , le Lutrin, ch. III.)

AUCUN régit la préposition de devant les noms ou les pronoms.

les pronoms.

Aucan d'eux (les plaistes) n'assonvit la soif qui

me dévore.

(L. Racine, la Religion , ch. II.)

AUCUN pr. vous ne peut se plaindre de moi.

. . . . Aucun de nous ne seroit téméraire Jusqu'à s'imaginer qu'il out l'heue de vous plaire. (Corneille, Rodog., set. IV, se. 1.)

Fénélon l'emploie dans le sens de rien, et lni fait régir la préposition de devant les Adjectifs:

Il n'a eu dans toute sa vie Aucux moment n'as-

de même que l'on dit : Il n'y a aux nx prêt.

Féraud ne croit pas devoir condemner de dans cette phrase, mis il ne peuse pas qu'ou doiv conjours mettre cette préposition dans des cas semblables. De fait fort bieu, sjonte-t-il, quand le pronom en est joint à aucun ; ainsi, eu parlant de livres, de tableaux, on dire :

Il n'y en a aucun de relié.—Il n'y en a aucun p'encadré. Meis, hors de là, il ne feut pas, généralement

parlant, mettre ce de aveut l'Adjectif, et alors il fent dire: Il n'a aucun tiore relié.—Il n'a aucun de ses

tableaux encadrés.

Aveuele se dit au propre sens régime :

Le hasard, Aveual et farouche divinité, préside au cercle des joueurs. (La Bruyère, des Biens de fortanc.)

Celui qui n'a jamais vu la lumière pure, est AVEVOLE comme un aveugle-né. (Fénélon.) temy des martyrs : Tous les pauvres le pleus

telligente. On lit, dans la vie de St Barthé= roient avec des larmes inconsolables. Comi qui pleure peut être inconsolable; mais come

Au figuré , il se dit aussi sans régime : Rien n'étoit plus avevous que le paganisme.

La fortune ne paroît jamuis si avenoue qu'à ceux à qui elle ne fait pas de bien. (La Rochefouenuld.)

ou bien avec les prépositions sur, dans ou en : On est Avenues and ses defauts , clairvoyant sur ceux des autres. (La Rochefoucauld.)

La haine est avavous pars su propre cause. (L'Academie.)

Mais Dien veut qu'on espère en son soio patern-l. Il ne recherche point, avengte en sa colere, Sur le fils , qui le craint , l'impiété du père-(Racine , Athelie , set. 1, se: 1. )

Avrna, au propre, se dit sans régime; ainsi l'on no dit point avide de pain, avide de viando, commo on dit au figuré : avide du bien d'autrui , avide de gloire, de savoir, de louanges, arute de sang.

tis s'etonnent comment leurs mains , de sang avides, Voloieut , sans y penser , à tant de parricides. (Corneille , flor., act. 1, sc. 4. )

. Tu n'en fis pas assez , reioe de sang avide ; Il falloit joindre encor l'ioceste au parricide ! (Crebilton , Semiramis , act. V, sc. 1.)

Caranar, suivi d'un régime, demande la préposition par et la préposition nour.

Célébre par ses vertus, célébre par ses cré-(L'Académie.)

Cinkone partout l'Orient , roon sa doctrine et rova sa pieté. (Bossuet.)

Cepondant Boileau a dit :

Sais-tu dans quels périls aujourd'hui tu t'engages? Cette mer on tu cours est celebre en naufrages. (Epiter an Roi.)

Mais nous croyons que ec régime est un pen hasardé.

Voir, pago 93, une observation sur l'emploi de l'Adjectif célébre.

Civil : On dit ordinairement civil envers, et civil à l'égard de tout le monde.

Fléchies avoit dit : Civil à ceux à qui il ne pouvoit être que favorable, et l'Académie avoit adopté ce régime dans son édition de 1762 ; mais elle ne l'a pas mis dans celle de 1798. En cela, elle a profité de la remarque de Féraud.

Corses s'emploie sans régime :

Le soleil, l'air, les éléments sont convers.

(L'Academie.)

et quelquefois avec un régime et les prépositions

a, acec : Le nom d'unimal est cousses à l'homme et à la

lite. (L'Académie.) Le Bien des Hébreux n'a rien de connen avec

les divinités pleines d'imperfections. (Bossuet.) Le sentiment de l'immorlalité leur est convacu à tous. (Massillon.)

L'amour a cela de connun sure les brupules, qu'il s'aigrit par les réflexions. (La Bruyèro.)

On remarquera que l'Adicetif commun p'a pas tonjours le mêmo seus employé sans régime ou employé avec un régime :

Des disgrâces communes sont des disgrâces erdinaires et peu considérables; mals des disgrâces communes a tons les hommes, sont des diagràces auxquelles toos les hommes peuvent être sujets, et qui ponvent être des disgrices extraordinaires et considérables.

De cette distinction, il faut conclure avec Fen raud que le P. Rapin a parlo peu exactement lorsqu'il a dit:

La fin de la tragédie est d'apprendre aux hom= mee à ne pas craindre trop faiblement au mona-CES COMMUNES.

Assurément les disgrâces représentées sur la scène ne sont pas ordinairement des disgrâces communes et légères ; alors il devoit dire ;.... à no pas craindre avec trop de foiblesse des discrières qui leur sont communes avec les grands, avec les héros.

COMPARABLE régit la préposition il :

Turenne est companante aux plus grands capitaines de l'antiquité.

Les biens de ce monde ne sont pas contangantes a ceux de l'éternité. (Féraud.) .

Les efforts des Titans a ont rien de comparable Au molodre effet de sa fureur. (J .- B. Rousseau, Cantate ponr l'Hiver,)

Comparmen. Au singulier, cet Adjectif régit la préposition arec.

Il ne croit pas l'exactitude des règles de l'É= vongile compazione avec les maximes du gouver= nement et avec l'intérêt de l'État. (Massillon.) Au pluriel, il se met sans régime :

Celui dont la postérité a fait un dieu, a vécu

ment des larmes seront-elles inconsolables? (Th. Corneille, 143° Rem., et Lévisac, pag. 383 de sa Gramm.)

méprisé et méprisable ; deux choses companies.

(Foltaire.)

Foltaire parle iei d'Homère. Le mot mévrisable

n'est certainement pas justs.

Voyez plus bas la note sur le mot incompatible.

COMPLAHANT. En prose, on ne donne point de régime à cet Adjectif. Racine et Molière lui en ont donné un en vers :

Les dieux , ei vos désirs toujours si complatsants. (Iphig, act. I, sc. 2.)

...Ja hais tous les hommes ;

Les uns, parce qu'ils sont méchants et mulfaisants, Et les antres, pour être aux méchants complaisants. (Le Misanthrope, act. 1, 1c. 1.)

### COMPIDENT :

\*Prét à faire sur vous éclater la vengeauce D'un geste confident de notre intelligence. (Racine, Britanniens, act. III, sc. 7.)

Count. Voyen plus has le mot Inconnu.

Consolant régit pour :

Les pramesses de la religion sont bien consolantes rous les malheureux. (L'Académie.)

Voilà une vérité bien consulate vous vous.

et de :

C'est une chose bien consorante dans see mals heurs, ne no pas se les être attirée par sa faule. (L'Academie.)

Constant régit dans ou en :

Il est ferme et constant pass l'adversité.

Constant en amour. Constant dans son amour. (L'Académie.)

Le peuple romain a été le plus constant oans ses maximes. (Bosenet.)

Lui, que j'ai vu toujours, constant dans mes traverses, Suivre d'un pas égal mes fortunes diverses. (Rucine, Bérenice, act. I, sc. 4.)

COUPARLU. Cet Adjectif, qui ne se dit an propre que des personnes, et au figuré, des choses, a'emploie quelquesois absolument.

D'una tige compable il craint un rejeton.
(Racine.)

4º Remarque. — Un substantif peut être régi par deux Adjectifs, pourvu que les rapports qui les lient soient exprimés par la

Quelquefois il régit la préposition de :

Itclas! de vos malheurs, innocenta ou coupable.
(Racine.)

Coupable de la mort qu'ici tu me prépares , Liche. . . (Voltaire.)

quelquefois la préposition devant :

Ils sont cogranus davant Dieu des désordres publice. (Massillon.) et quelquesois le préposition eurers ;

Pour un fils téméraire, et coupable onvers vous. (Foltaire, Semiram., act. III, st. 5.)

Caure, semet quelquelois avec la préposition à ...
Valérien ne fut caux, ou aux chrétiens.

(Bossuet.)
Les dieux depuis long-temps me sonteruels et sourds.
(Bossue, Inhisénie, act, 14, sc. 2.)

C'est cette vertu même à nos désirs eruelle Que vous louses encora en blasphémant contre elle. (Corneille, Polycuete, act. II, sc. s.)

· On dit aossi, cruel envers quelqu'un.

bits.

Ceamax se construit avec en devant les noms.

Cette femme est fort conzers un linge, un ha-

(L'Académie.)

DANGERREN. Avec le verbe étre employé impersounellement, et suivi d'un infinitif, cet Adjectif récit la préposition de :

It est dangerates no dire au peuple que les lois ne sont pas justes. (Pascal.)

Devant les noms , dangereux se met avec la préposition pour :

De tendres entretiene sont danganeux roun l'innocence.

Tous les grands divertissements eant auno en en x rown la vie chrétienne. (Pascal.)

Quelques écrivains ont fait usage de la préposition d : Aman trouva la puissance et la religion des

Juste Dangereux d ini-mene, a set voisins terrible.

Dangereux d ini-même, a ses voisins terrible.
(Foltarre, la Henriade, ch. I.)

Mais Féraud est d'avia que ce régime eat na anglicisme. The the religion and liberty.

Enfin, dangereux suivi d'un infinitif régit à :

même préposition, ou, ce qui est la même chose, pourvu que ces Adjectifs demandent

Cet outrage n'est ni mautais ni nascazzas à publier. (Pascal.)

Dinascasez. Quand on donne un régime à cet

Adjectif, on se sert de la préposition de :

Tout monseque indoient, dédaigneux de s'instruire,

Est le jouet honteux de qui veut le sédnire.

(Foltaire, Épitre au Prioce royal de Prusse, 1735.)

Derroux avec le verbe être, régit à on de, univant que ce verbe est employé on non come inpersonnel, et cela lui est commun avec na grand nombre d'Adjecifs. On dit : Il est difficile à comduire, et : Il est difficile de le conduire. Mais, dam le second exemple, le verbe être est employé impersonaclément.

Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si perricuss à prévoir, qu'elles mêtlent sousest le sage en défaut. (La Bruyère, De l'Homme.)

La raison n'en est pas mirriche à trouver. (Massillon.)

Qu'il est perrecus n'être victorieux et humble tout ensemble!

Dorne est quelquefois suivi d'un régime; alors il prend la préposition d : Dorne sex locons de son maître, (L'Académie.)

ii fallnt qu'un travail son corps rendu docile Forçăi la terre avace à devenir fertile. (Boileau , Épitre III.)

Cet Adjectif ne se met point avant les noms de personnes; ainsi, l'on ne dit pas : Les enfants doivent être dociles à leurs pères, mais bien:....., dociles aux volontés de leurs pères.

Indette se met avec la même préposition, et ne se dit pas non plus avec les noms de personnes. Des et recuser, joints à être, régissent de, quasd ce verbe est employé impersonnellement.

Il est uva, il est racuzux de se voir préférer un sot. (Le Dict. de Trévoux.)

Il est plus non n'appréhender la mort que de la souffrir. (La Bruyère, De l'Homme.) On dit ansai, dans le sens de rude, inhumain :

dur a soi-même, dur a la peine, dur au travail, dur a ses débitents. Errnovants. Cet adjectif s'emploie ordinairement

sans régime , surtont en prose :

Il faisoit des serments urrantantes.

(L'Académie.)

le même régime : Ce père est utile et cher à sa famille, est une phrase correcte, parce que

Ce songe et ce rapport, tout me semble effroyable. (Racine, Athalie, act. II, sc. 5.)

Cependant, en vers, on peut le faire suivre de la préposition d :

Uz Bérode , un Tibère effroyable à nommer. (Boileau , set. XL.)

Je le vois comme na monstre effroyable à mes yeux, (Racine, Phèdre, act. III, se. 3.)

Essense. On dit endurel aux coups de la fortune, aux louanges, contre l'adversité, dans le

crime, au crime. (L'Académie.)

Ses yeux indifférents ont déjà la constance
D'un tyran dons le crime endurei des l'enfance.
(Racine, Britannicus, oct. V, sc. 7.)

J'irois par ma constance, aux affronts endurci, Mc mettre an rang des saints qu'a célébrés Bussi.

( Boileau, est. VIII.) Éransons demande différents régimes, selon ses

diverses acceptions.

Il set itraspose un médeoine.

Il est strascen pass ce pays.

Il a des habitudes transcires à toute espèce d'intrique. (L'Académie.) Exern régit quelquefois la préposition en :

Cet homme est expent us chirurgie.
(L'Acedémie.)

FACHERS, Voyes Dur.

....Cos promesses stériles Charmoient ces malheureux, à tromper trop faciles. (Voltaire, la Henr., ch. X.)

Employé impersonnellement, facile demande la préposition de :

Il n'est pas si facile qu'on pense D'être fort honnéts homms, et de jouer gros jeu-(Madame Deshoulières, Réflexion XV.)

FAMEUX. Cet Adjectif, qui se dit des personnes et des choses, régit la préposition par devant les noms.

Le cardinal TLUMEZ FLE la force de son génie. (Fléchier.)

Ce brillant escadron , fameux par cent batailles.
( Voltaire , Fontenoi.)

la préposition dans :

Faut-il peindre un fripon fameux dans cette ville? (Boileau , set. VII.)

...Ce roi si fameux dans la paix , dans la guarre-(Le même.) les Adjectifs utile et cher régissent la même préposition; on dit utils à , cher à.

et quelquefois en ; mais alors le nom doit être mis an pluriel :

Cette mer rameusa an orages.

(L'Academie et M. Laveaux.)

Fácoxo. Cet adjectif, que l'on emploie fréquem ment an figuré, se met, seit absalument, comme quand on dit : un esprit fécond, une verve , une veine féconde, un sujet fécond, une metière féconde; soit avec un régime ement par la préposition se .

Chaque siècle est fécond en beureux téméraires. (Boileau . Epitre I.)

Digue fruit d'une race en héros si féconde, (J.-B. Rousseau, Ode IV, liv. 4.)

.... Féconde en agréments divers , La riche fiction est le charme des vers. (L. Racine, la Religion, cb. IV.)

On s'en sert le plus ordinairement en parlant des choses; cependant on peut le dire des personnes. Féraud, Boiste , M. Laveaux , ont dit : auteur fécond, écrivain fécond; et ce vers de Boileau :

Qu'en nobles sentimants il soit toujours fécond. (Art poét., eb. ttt.)

semble les instifier. France régit la préposition en, an propre comme

au figuré. Son esprit est runnux un espédients, un inventions. (L'Académie.)

.... Ainsi qu'en sots auteurs . Notre siècle est fertile en sois admirateurs.

(Boilean, Art poet., ch. 1.) La satire , en leçons , en nonveautés fertile, Sait seule assaisonner le plaisant et l'utile.

(Le même , satire IX.) L'hypocrite, en fraudes fertile, Des l'ensance est pétri de sard.

(J.-B. Rousseau, Ode IV, liv. 2.) Finanz demande la préposition d et le préposition en on dans:

Findus & Dieu et av Roi. - Findus su ses promesses. (Bosruet.) Finita à ses promesses.-wass ses promesses.

(Flichter.) Quand on délibère si l'on restera rutin à son

prince, on est déjà criminel. (Finilon, Télémaque.)

Soyons-aous donc su moins fideles l'un e l'antre. (Racine , Mithrid., act. I, sc. 5. ) Et Dien trouvé fidèle en toutes ses menaces. (Le même , Athalie, act. I, sc. 1.)

Mais on ne pourroit pas dire , Cet homme est utile et cuint de sa famille, parce que utile

Forme. On trouve dens Corneille un exemple de foible de suivi d'un infinitif.

Foible d'avoir dejà combattu l'amitié, Valueroit-elle à la fois l'emour et le pitié?

Comme Voltaire, dans ses remarques, ne blame oint cette construction , il paroitroit permis de l'employer, quoiqu'on en tronve peu d'exemples.

FORWINARIA. L'Académie ne fait point régir à cet Adjectif la préposition à ; ce qui sembleroit indiquer qu'elle n'appronve point ce régime. Cependant on lit dans le Dictionnaire de Trécour :

Les forces de Xercès étoient ronminaires à la Gréez.

dans Flichier :

On ne sait combien est roumpante à la délicatesse des hommes mondains, le temps que l'Église destine à la mortification des sens.

dans Voltairs :

Harlai . le grand Harlai , dont l'intrépide zèle Fut toujours formidable a ce penple infidèle. (Henriade , ch. V.)

et dans Racins :

Aux portes de Trésème. Est un temple sacré, formidable aux parjures. (Phidre, ert, V.)

Il nous semble, d'après ees exemples, que l'on pent sans crainte lui donner ce régime. Four, dens le sens d'habile, expérimenté, se

construit avec la préposition sur et la préposie Four sen l'histoire ; rour sen le droit canon ,

rour à tous les jeux. (L'Academie.) Mais ponr indiquer la cause qui rend fort, qui

produit la force, on fait usage de la préposition de, au propre et an figuré : Semblables à ces enfants vonn n'un bon lait qu'ils ont sucé.

Je m'attachois sans crainte à servir la princesse, Fier de mes cheveux bloncs et fort de ma foiblesse. (Corneille , Palchérie , act. tt, sc. 14)

(La Bruyère.)

Valois , plein d'espérance , et fort d'un tel appui-(Voltaire , la Henr., ch. IV.)

France, dens le sens de transporté de colere, d'amour, demande le préposition de :

Dans les premiers temps de la république romaine, on étoit rennex on liberté et un bien public; l'amour de la patrie ne laissoit rien qu's mouvements de la nature. (Saint-Evremont.)

et chéri ne veulent pas après eux la même préposition; daus ee cas, il faut appliquer à chaque Adjectif le régime qui lui convieut: Cet

11 dit, et furieux de coière et d'amour. (De Saintange, trad. des métam. d'Ov., liv. VI.)

Astarbó le vit , l'aima, et su devint renirese. (Fénélon, Télémaque.)

On dit, sinsi que le fait observer Féraud, en devint folle; mais l'auteur de Télémaque a regardé cette expression comme trop familière, et en a employé une moins usitée, mais plus noble et plus

énergique.

Gaos, omployé an figuré, se dit familièrement, et même dans le style noble, avec la préposition de, devant les noms et devant na infinitif:

Le temps présent est onos ne l'avenir.

Les yeux ones DE larmes. (L'Académie.)

...Par un long soupir , trop slocère interprète , Soo cœur , gros de rhagrius , avouoit sa défaite. (Dellille , les trois Régnes du la Nature , ch. III.)

Le cœur gros de souples , et frémissant d'horreur. (Corneille, Rodagane, act. II, sc. 4.)

Le eœur gros de soupirs, est une expression familière, mais le second hémistiche relère le premier: il n'est pas donné à tous les poètes d'employer avue diguité les expressions les plus communes, ni d'allier le naturel à la noblesse.

Detille a fait plus; ils est servi de cette expression en parlant du cheval de Troic.

Quand ce colosse altier , apportant le trépas , Entroit, gros de malheurs , d'armes et de soldats . (Traduction de l'Enéide, livro IV.)

Hables. L'Académie ne fait régir à cet Adjectif la préposition à qu'en termes de jurisprudence. C'est anc erreur. Ce mot régit les prépositions à , dans et en, et la première n'est pas hornée à la jurisprudence. On dit: habile dans no art; habiled manier le ciseau: habile en mathématique.

Boileau a dit .

Car tu ne seras point de ces juloux affreux, Habiles à se rendre juquiets, malheureux. (Satire X.)

J.-B. Rousseau:

Habile sculement à unireir les vertus. (Ode contre les Hypocrites.)

l'abbé Girard :

Les plus habiles gens ne sont pas ceux qui font la plus grande fortune; il n'y a que ceux qui sont nances à flatter.

homme est utile à sa famille et en est chéri (L'Aradémic, sur la 89° Benasque de l'angelas, pag. 9(;... le P. Buther, nº 673 et 673; — Restaut, pag. 1895, et l'ailly, pag. 311.)

et Voltaire :

Plus il se fie à vous , plus je dois espèrer Qu'habde à le conduire , ut non à l'égarer , etc. (Brutus, act. 11, sc. 4.)

Heuseux, dans son sens le plus naturel, régit à, en, dans, avant les noms, et de avant les verbes : heureux à la guerre; heureux au jeu. Heureux du bonheur des autres; heureux d'être dans une homete indigence.

Le plus numeurs us bien des choses est celui qui sait se faire la plus agréable imagination. (Saint-Everemond.)

Heureux dans mes malbaurs d'en avoir pu, sans crime, Conter tonte l'histoire à ceux qui les ont faits. (Racine , Béresice, acte 1, sc. 4.)

Dans un sens qui lui est un pen étranger, et qui eignifie le talent naturel, l'habileté. Heureux régit la préposition à devant un infinitif:

get la preposition a accam an immun.
Un caprit prompt à concevoir les matières les
plus élevées, et neueux à les exprimer quand il
les avoit une fois concues. (Fléchier.)

lnocarne, au figuré, se dit absolument et avec la préposition de : Je ne preods point pour juge une cour édolâtre.

(Racine.)

Périsse le cœur dur . de soi-même idolátre.

(Foltaire, Mérope, act. 1, ×. 1.)

lononant régit en et sur :

Il est fort ionorant un géographie. — Il est ionorant sun ees matières. (L'Académie.) On donne quelquefois à cet Adjectif la préposition

de pour régime :

O vanité! à mortels summants un lours destinées!

(Bossuet.)

Mais, sans cesse symments de nos propres besoins, Nous demandons an ciel ce qu'il nous faut le moins. (Botlevn, Épitre V.)

C'étoit un jeune métaphysicien fort unonaux pre choses de ce monde. (Voltaire.)

L'Académie ne dil ignorant que des personnes. Cependant de hons auteurs l'ont dit des choses : Leurs commances et iniques microsons.

(Bossnet.)

Choqué de l'iononante andre avec laquelle, etc.
(Boilean.)

..... Lo ignorant usage

No l'est pas moias qu'un ignorant suffrage.

(J.-B. Roussean.)

The Coogle

## ARTICLE III.

# DES ADJECTIFS DE NOMBRE.

Les Adjectifs de nombre servent à exprimer

Et paisque l'on dit : Une aurante décision, une averate interprétation, pourquoi ne dirait on pas : Une égorante décision, une égorante interprétation ? Pune signifie une décision, une interprétation qui montre, qui unmance de la actince, de l'autretion ; l'autre signifieroit, une décision, un un interprétation qui décis de l'ignormee. Il est probable que l'Académie a oublié diniquer cette ocception dans son Décisionaire.

IMPATIENT. Voyez les Remarques détachées. IMPATIENTA Cet Adjectif s'emploie le plus sou-

rent sans régime. Lorsqu'il en prend'un, c'est la préposition à :

Cette cuirasse est inventranaux aux coups de mousquet. (L'Académie.)

Les mystères de la Foi, les décrete de la Proridence sont un intranance à l'esprit humain. Je rencontrois de temps en temps des touffes

obscures impiniparables aux rayone du soleil.

(J.-J. Ronsseau.)

larordable , Inaccesseel Foyez lacorceva-

INCRETAIN. Féraud pense que cet Adjectif prend

pour régime la préposition de; mais il est d'avis que ce n'est qu'avec le pranom ce. Je suis meertain de ce qui arrivera. Il ne croit pas qu'on puisse dire: incertain de son amitié, de sa protection.

Cependant Delitte a dit, dans son poème de la

Pitié (chent II) :

...A leur naissance , incertains d'un berceau , D'una gootte de lait , d'un abri , d'un tombeso.

et Racine a fait plus encore; il s'est servi d'un tour latin, hardi, mais heureux, dans Bajazet (act. ll, sc. 2):

Infortuné , proscrit , incertain de réguar, Dois-je irriter les cours au lieu de les gagner ?

De sorte que, quoique l'Académie n'est point donné d'exemple de ce régime, et malgré l'opinion de Féraud, il semble qu'on pourroit se le permettre.

INCOMPATIBLE OF INCOMPLIANTA, ayant un sens relatif, ne doivent pas s'employer on singulier absolument et sans la préposition avec :

La piété n'est point montantes avec les armes. (Fléchier.) Li quantité, ou l'ordre et le rang des persons nes et des choses.

On en distingue de deux sortes : les Adjec=

Sans cesse elle présente, à mon ame étonnée, L'empire incompatible avec votre hyménée. (Racine, Bérénice, act. V, 10, E,)

Cet abus étoit meoxenante avac toute espèce de

Féraud, qui émet cette opinion, a pour lui le véritable send ece se deut expressions, dont l'une signifie qui ne peut a'accorder arec, el l'autre, qui ne peut se concliér arec : d'où il suit qu'on doit exprimer les deux termes de la relation, les deux choses qui ne peuvent pas compatir, qui ne mentrent aus se concliér ensemble.

D'après cela, on ne comprend pas comment l'Académie a donné les exemples suivants :

C'est un esprit inconfatible. — Un homme inconfatible. — C'est une chose inconsiliable. Avec qui ? avec quoi?

INCONCEVARIA 1 INABORDADAS A et INACCIBIRLE SE construisent ordinairement sans régime :

La grando étendue de l'Univers et la petitense des alómes sont des chases monsenyamms. — Den pris qu'il est en place ; il est maccamma, than andamas. (U. Académic).

ces adjectifs penvent pourtant régir la préposition d.

O donx ammaements! 6 charma inconcessable
A coux que du grand mooda éblouis la chaos!
(J.-B. Rousseau, Ode VII; liv. 3.)

Toute la côte de la pêcherie est manondarin and vaisseaux de l'Europe.

On trouve peu de cœune maccassenzas à la flatterie. (Bellegarde.)

.... Uov profonde obscurité

Anx regards des humains le rend inaccessible.

(J.-B. Rousseau, parlant de Dicu.)

INCOMPARIABLE. FOYES INCOMPARIALE.

\* laconne et conne. Incomnu régit la préposiution à :

L'ennui, qui dévore les autres hommes, est une axe à ceux qui savent é occuper. (Fénéton, Télémaque.)

Connu régit la préposition de :

Quand on cherche de nouveaux amis , c'est
qu'on est trop bien coanv au anciens.

Delitte fait régir à inconnu la préposition de :

L'hyaren est inconnu de la pudique abeille. (Traduction des Géorgiques, ch. IV) tifs de nombre cardinaux et les Adjectifs de nombre ordinaux.

Les Adjectifs de nombre cardinaux (265)

mais ee régime n'est pas autorisé , puisqu'avec le verbe être et les pronoms personnels, commu se construit toujours avec la préposition à.

Inconsonante. Cet Adjectif régit de : Toute l'Égypte parut inconsolante un cette

(Fénéton, Télémaque.) L'Académie . édition de 2762. lui a donné pour régime la préposition sur :

Il est inconsonant sua cette mort. mais ce régime ne nous semble pas être reçu.

lucunante n'e point de régime, ni an propre ni au figuré : mal incurable ; caractère incurable , passion incurable. Ce mot, dit Voltaire ( Diet. phil., tom. 3), n'a encore été enchâssé dans un vers

que par l'industrieux Aucine : D'nn preurable amour remèdes impuissants.

(Phedre, act. I, sc. 3,) et incurable, qui n'est pas tonjours très-noble dans notre langue , est ici très-élégent et très-poétique.

IMDOCULE. Voyez Docule.

INDELORET, Les écrivains lui ont fait régirla préposition à et la préposition pour : Il est trop inducent à ses enfants, vous ecs

(L'Académie et Féraud.) enfante. Mais checun pour soi-même est toujours indulgent. (Boileau , sat. IV.)

Rome lui seru-t-elle indulgente ou sévère? (Racine, Béréoica , act. 11, sc. 2.)

Henri IV étoit unpriount à ses amis , à ses serviteurs , à ses maîtresses. (Voltaire, Histoire du Parlement.)

Ouoi qu'il en soit de ces imposantes entorités . nous pensons qu'en prose eurtont , la préposition envers est préférable evec indulgent.

INFRANCABLE. On dit dens le Dictionnaire néologique que cet Adjectif se met sans régime, et l'on critique un auteur d'avoir dit : Il demeure prim BRANLABLE à toutes les secousses de la fortune.

Cependant il y a plusieurs exemples de ce régime :

Ce rocher est interantante à l'impétuosité des vents. - Il demeure intraanlante contra la violence des vaques. (L'Académie.) Mon cour , incbranlable aux plus cruels tourments.

(Corneille.)

Interestable part ses amities. ( Bossuet.)

servent à marquer la quantité des personnes

INTERANLABLE DARS ses résolutions. (L'Académie.)

INEXORABLE régit la préposition à :

Saint-Louis se rendit inexonants aux larmes et Av repentir du blasphémateur. Dur au travail et à la peine, un homme unexo-

sauce à soi-même n'est indulgent aux autres que par excès de raison, (La Bruyère, ebap. IV.)

Est-ce m'aimer , cruel , autaot que je vous aime , Que d'être inexarable à mes tristes soupirs ? (Recine, les Frères ennemis, act. II, sc. 3.)

INEXPLICABLE se construit quelquefois avec la pré= position à : Ils sont une énigme inexplicable à eux-mêm

mes. (Massillon.) Cet illustre oratenr applique cet Adjectif aux

personnes; mais, comme le fait très-bien observer Ferand, on dit d'un homme qu'il est indéfinissau ble, et l'on ne pent pas dire qu'il est inemplica-

Cette observation, que la plapert des lexicographes ont sanctionnée, n'e pas empeché madame de Staël de dire :

Ces femmes sont pour l'ordinaire maxeues

INPATIOANIN. Bossuet et le traducteur de Hume ont fait régir à cet Adjectif le préposition d et l'infinitif:

INFATIOABLE à instruire, à reprendre, à conson. ler, etc.

Il étoit infationals à expédier promptement les causes.

Ce régime paroit fort bon à Féraud. Inviousen régit à pour les personnes et en pour

les choses. Nous les regardone comme d'un ordre mrinunn

à nous. (Bossust.) Les ennemis nous cont expinences un forces, un

nombre, za infanterie. (L'Académie.) larmetus. Cet Adjectif, eppliqué aux choses, se dit, ou sans régime :

La société des hommes est une mer unione , et plus orageuse que la mer même.

(L'abbé Esprit.) ou avec un régime accompagné de la préposition a :

> Infidèle à sa secte et superstitious (Voltaire, la Henriada, ch. 11.)

et des choses, et répondent à cette question, combien y en a-t-il? On les a ainsi nommés,

lagiment régit pour devant les nome at à de-

Les esprits délicats, si moteurez vous les plaisirs des autres, ont trop de goût pour eux-mémes. (Saint-Evremond.)

Le vice est moismers à se déguiser. (Féraud.)

Les hommes sont moismes à se tendre des piéque les une aux autres. (L'abbé Esprit.)

Inchar a'emploie avec la préposition eners quand le régime est un nom de personue: Ingrat eners Dieu; ingrat eners soe bieclaiteur; et avec la préposition à quaud le régime est un nem de chose.

Une terre industrià la culture; un esprit monat aux leçons. (Roubaud.)

....Ces mêmes diguités
Ool rendu Bérénice ingrate à vos bontés.
(Rocine, Béréolce, act. I, sc. 3.)

Mais voyant que ce prince ingrat d ses mérites. (Corneille, Pompie, act. II, sc. s.)

Ingrat à tes bontis , Ingrat à too amour. (Foltnire, Mort de César, act. I, sc. s.)

Malheur au citoyeo ingrat à sa patrie Qui veud à l'étranger son s vare industrie. {Delille, la Pitlé.}

INDETABLE. Voyes , aux Remarques détachées , une observation sur l'emploi de cet Adiretif.

lausanes se construit avec la préposition d et la préposition pour ;

Ce mémoire est expreses aux magistrats; cela est expresses poss lui, rous as maison, rous ess amis. (L'Académic.) Lequir a une signification différente suivant qu'il demande de eu sur. Étre isquiset de exprisse

la cause de l'inquiétude : Je suis inquiet de na pes recevoir de vos nouvelles ; Je suis inquiet de ce triste évênement. Étre inquiet sur exprime l'objet de l'inquiétude:

Je suis inquiet sur sen sort; Je suis inquiet sur ce qu'il résultera de cet événement.

Observes oncore que l'Adjectif impuier n'ence prime qu'une s'intantion de l'ame sans sorie riègral à le cause qui le produit. Il differe an cela du participe passé siquitéé, qui renferme et l'îdée de outse situation et l'îdée d'une cause étrangère d'où alle vinnt; ainai impuiel peut a'employer abselument; signifiéé veut tonjours un régime. C'est done à signifiéé veut tonjours un régime. C'est done à

parce qu'ils sont le principe des autres nome brés, et qu'ils servent à les former; ce sont un,

tort que Bacine a dit dans Andremaque, act. I,

La Grèce so ma faveur est trop inquiètée.

et dans Alexandre-le-Grand, act. II, sc. 1 : ....Mon ame inquiétée,

D'une crainte si juste est saos cesse agitée. (D'Olivet, Remarques sur Racine.)

IRANTARIE. Le père Bouhoure est d'avis que cet Adjectif doit s'employer absolument, et il condamne : Insatiable de biens , insatiable de coir.

Cependant l'Académie decee des esemples du régime des nome: Insatiable de gloire, d'honneurs, de richesses, de louanges; et ce régime est usité aujourd'bni; mais selui des verbes est très-deuteux.

Isséranana. Quand cet Adjectif se dit des personnes, il s'emplein tonjours sans régime :

Ces deux amis cont méranantes (L'Académie.) La reconnoissance est une des qualités les plus motranantes des amos bien nées.

(Pensée de Louis XII'.)

Onand il se dit das choses, en peut l'employer

sans régime : La chaleur at le feu sont inséparables.

Mais le plus souveut il se construit avec le pré-

position de :

Le remords est unirananta pu crime.

(L'Academie.)

L'orqueil est presque instrunant de la favour. (Fléchier.)

Insolunt peut être accompagné d'une des prépositions dans, en, avec :

Les ames basses cont insolution nais la bonne fortune et consternées dans la maupaise.

Ce valet est insolunt un pareles. — Combien de gens sont insolunt avec les femmes! (L'Acadèmie.)

Un écrivain a fait régir à l'Adjectif insolent la préposition de :

Ils devinrent insolvant da leurs forces, et poussèrent plus loin leurs prétentione. Ce régime, fait observer Féraud, n'est dan sance

untorisé; cependant il n'ose la coedamner. On dit: Il est onossettivex na ses succès. Peerquoi ne diroit-on pas: Insolent de ses succès, de sa force, de sa puissacce? deux, trois, quatre, vingt, soixante, soixante et onze (266), etc.

Invescenta. Rollin fait régir à cet Adjectif la préposition à .

Peuples extracibles as fer et aux armes.

Et Féroud pense que ce régime, quoique peu usité, doit être autorisé. Noos sommes d'entant plus de cet avis, que Boileau et Racine, deux des meilleurs modèles dans l'art d'écrire, s'en sont servis:

Mais qui peut l'assurer qu'invincible aux plaisirs.
( Boileau, sat. X.)

Bajaset, à vos soins tôt ou tard plus sensible , Madame, à tant d'attraits n'étoit pas invincible-(Racine, Bajaset, set. V, sc. 6.)

INVELNERABLE régit la préposition d :

qu'Achille l'étoit à la querre.

Il est invalutualis aux traite de la médisance.

(L'Académie.)

Socroto étoit aussi invulnimana aux présents

(Scudéri.)

Jaloux prend ordinairement de pour régime :

Une femme doit être saloese ne sen honneur jusqu'ou acrupule. (L'Acudémie.)

On est plus IALOUX DE conserver son rang avec ses égaux qu'avec ses inférieurs. (L'abbé Esprit.)

.... Peu jalon x de ma gloire ,
Dois-je au superbe Achille occorder ma victoire ?

(Racine, Iphigénie, act. IV, sc. 8.)

Cependant quand jaloux est employé dans le sens de délicat, on le fait alors quelquefois suivre

de la préposition sur :

Les hommes sont aussi salora sun le chapitre
da l'esprit que les femmes sun celui de la beauté.

Jaloux employé comme substantif se met toujours sans régime. On ne dit pas : Les jaloux de se gloire.

LEVY se construit avec down devant les noms, et avec à devant les verbes;

Il faut être LENT DANS le choix de ses amis. L'homme juste est quax à punir , prompt à récompenser.

... La bras de su justice, Quoique lent a frapper, se tient tonjours levé. . (J.-B. Rousseau, Ode XII, Br. 1.) Les Adjectifs de nombre ordinaux mars quent l'ordre et le rang que les personnes et

Lues régit de, dans le sens de délieré, exempt : Lues de soins; lues de soucis. (L'Acudémie.)

Voici, voici le temps où libres de contrainte. (J.-B.Rousseau, Ode sur la Mort du Pr. de Conti.)

Mon cour exempt de soins, libre de passion, Sait dooner une boine à son ambition. ( Boileau , sat. II. )

Libre d'ambition , de soins débarrasse, Je me plais dans le raog où le ciel m's placé. (L. Racine, la Religion , ch. IV.)

Montesquieu lui fait régir également la préposition de, dans le sens de peu attaché à, peu serupuleux sur :

Les Étoliens étoient hardis, téméraires, toujours lines or leurs paroles.

Corneille lui donne un régime précédé de la pre-

position d :

Car enfin je suis libre à disposer de moi. (D. Sanche d'Arragon, set. 1, sc. 3.)

C'est une faute, et il n'y a pas de doote que, aans la mesure, il eût dit : je suis hibre de disposer. Minaoan. Cet Adjectif fait bien au figuré, et

alors il prend pour regime la prépositioo de : Le sage est ménager du temps et des paroles (La Fontaine, liv VI, Fable 8.)

Un bon roi est la meilleur minagen un ces su= jets.

Musiniconoussa. On dit sans régima : Une provisdeoce miséricordieuse ;

Dieu muincondicex, le Sauveur muénmondicex.
(Bossuet.)

Mais oo ne dit pas : Un hommé miséricordieux , une femme miséricordieuse. Il faot dire : un homme miséricordieus resers les paurres, une femme miséricordieuse envers les malheureux. Et avec Bosanet : désuis-Christ a été misfaiconnieux anyans les pécheurs.

Moveaux. Deltile n fait uasge de cet Adjectif avec la préposition de : Et sur no lit pompeux la portent, loin du jour, Mouvante de douleur, et de rage, et d'amour-

Mourante de douleur, et de rage, et d'amoi (Traduction de l'Énesde, liv. IV.) Rica n'empéche de l'imiter.

Afcessates s'empluie tentôt absolument :

Cette austère nobriété dont on fait honneur aux anciens Romaine, étoit une vertu que l'indie gence rendoit nicusaina. (Saint-Evremond.) les choses occupent entre elles : tels sont pres mier, second, troisième, quatrième, et ainsi de suite.

Tantôt avec la préposition d :

La doctrine d'une vie à venir, des récompenses et des châtimens après la mort, est victorages à toute société civile. (Foltaire.) Et quelquefois avec la préposition pour devant un

La foi est absolument nicussana roun le sa-(L'Académie.)

Snivi d'un infinitif , l'Adjectif nécessaire prend également la préposition pour :

L'ardeur et la patience sont nicessanns ronn avancer dans le monde. (De Meilhon)

Orrieggus. Fléchier fait régir à cet Adjectif la préposition a :

Il est facile , urricura à ceux qui sont ou-des : sous de lui, commode à ses égaux. mais encers vaudroit mieux. ( Féraud. )

Onunnianex. Cet Adjectif régit quelquefois de , devant les noms et devant les verbes :

Rome , tout onnantanna encore na la gloire de son empereur.: (L'abbé Cambacérés.)

D'Ailli, topt orqueilleux de trente ans de combata. ( Voltaire, la tteurisde, ch. VISt.) Organilleux de leur pompe, et fiers d'au camp nom-

breux. Sans ordre, ils s'avançoient d'un pas impétneux. (Le même , ibed ., ch. III.)

Dans le Dictionnaire grammatical, on cite cette phrase : nanvailleux n'as commandement universel. Mais, comme le fait observer Féraud, c'est un las tinisme admis par l'usage.

PAREMSUX regit de devant l'infinitif des vera

Je sais que vous étes un peu sanzuren p'écrire, mois cous no l'éles ni un penser, ni un rendre service. ( Voltaire. )

Vos froids raisonnements az feront qu'attiédir Un spectateur tonjours paresseux d'applaudir. (Boileau , Art poet., ch. III.)

PLANSTREE, Bosswet a dit :

Ils tournent l'Écriture en mille manières PLANSIBLES AN Genre humain.

L'usage n'admet pas ce régime ; et cet Adjectif n'en demande pas. (Féroud.)

Paxians. Quelques auteurs ont fait régir à cet Adjectif la préposition à devant un infinitif :

Ce bois est rismes à travailler.

Excepté premier et second, en forme tous les nombres ordinaux des nombres cardin naux, en terminant en vième ceux qui finissent

Un trône est plus pénible à quitter que la Vie. (Rocing, les Frères ennemis, act. 111, sc. 4.)

Tout doit tendre au bon sens, mals pour y parvenir Le chemin est glissant et penible à tentr. (Boileau , Art poét., ch. I.)

Mais Racine le fils n'approuve pas ce régime. En effet, l'Academie n'en donne pas d'exemple ; mais Boileau et Racine sont des écrivains d'un si grand poids, que nous n'osons pas décider contre

Avec le verbe être employé impersonnellement, pénible régit très-bien la préposition de :

tegrats, un Dien si bun ne peut-il vous charmer ? Est-il danc à vas cœurs, est-il si difficile Et si pénible de l'aimer ?

(Racine, Athalie, act. t, sc. 4)

Pasiciava se met avec la préposition à devant les

Cet enfant est fort rateixex à son père et à sa mère. (L'Acedémie.)

... Tu verras Cet obiet à mon cour judis al précieux. Foltaire, Mariamne , act. IV, sc. 2.) Le mérite pourtant m'est tonjours précieux. (Boileau, sat. VII.)

PRÉMINISTRE. Le P. Paulian fait régir à cet Adjectif la préposition à : Cette seconde lettre lui présentera les connois-

sances eniquements à la révélation surnaturelle. (Préface du Dict. phil.-théol.)

Ce regime, dit Ferand, est ntile, mais il est peu usité.

Propose s'emploie souvent sans régime :

Les personnes ruopinans rivent comme si elles avoient peu de temps à vivre, et les personnes apares comme si elles ne devoient pas mourir. (Sarrasin.)

Quelquefois on lui donne la préposition eu : Vers ce temple famoux, si cher à tes désirs,

Où le ciel fut pour tui si prodigue en miracles. (Boileen, Lutrin, ch. Vt.)

Je vois de toutes parts, prodigue en ses largesses , Cybela à pleines mains repandre ses richesses. (J.- B. Rousseau.)

et plus souvent la préposition de :

Coux qui sont ovider de louanges sont re-(Maxime lat.) orse p'argent.

en f; en changeant en tême l'e muet de ceux qui ont cette terminaison; enfin en ajoutant tême à ceux qui finissent par une consonne: Le nombre cine exige en outre n avant tême.

teme a ceux qui finissent par une consonne : le nombre *cinq* exige en outre u avant *téme*;

Un menteur est tanjaura prodigue de serments.

(Corneille, le Menteur, act. III, sc. 5.)

Prodigue de ses biena, un père plein d'amour,
S'empresse d'enrichir ceux qu'il a mis au jour.

(L. Racine, la Religion, ch. III.)

....Les cœurs remplis d'ambition Sont sans fisi , sans honneur et sans affection,

Prodigues de serments. . . . (Crébillon, le Triumvirat, sct. IV, sc. 4.)

en encore, avec la préposition envers : Et, prodique envers lui de ses trésors divins,

ti nuvrit à ses yeux le livre des destins.

(Voltaire, la Henriede, ch. 1.)

Proper enivi d'un infinitif veut la préposition à : La jeunesse est racurra à s'enflammer. (Fénélon.)

Un jeune homme, toujours houillant dans ses caprices, Est prompt d recevult l'impression des vices. (Boileau, Art poèt., ch. III.)

L'homme rauerz à se venger n'attend que le moment de faire du mal. (Bacon.) Féraud ne lui donne ce régime qu'en parlent des personnes. Voici plusieurs exemples qui prouvent qu'il a en tort;

Aussitht ton esprit, prompt à se révolter.
(Boileau, Epit. IX.)
Cet orageux torrent, prompt à se débarder,
Dans son choc ténébreux siloit tout inonder.

(Voltaire, la Henrisde, ch. IV.)

Iphigénie en vain s'offre à me protéger,

Et me tend une main prompte à me condener.

Et me tend une main prompte à me soulager. (Rucine, Iphigénie, act. II, sc. 1.) Mon cœur , je le vois bien, trop prompt à sa géner,

Devoit mieux vons ennanitre et mieux s'exeminer. (Le même, Androm., ect. IV, sc. 5.) Mes humicides mains, promptes à me venger, Dans le sang innucent brûlent de se plonger.

(Le même, Phèdre, act. IV, sc. 6.) Paoraz. Voyez les Remarques détachées. RECORNOSSART. En parlant des parsannes, il ré-

git la préposition envers, et en parlant des choses la préposition de : On ne sauroit trop être ancumnomment unvers

ses parents un la bonne éducation qu'ils vous ont donnée. (Féraud.)

REDEVARLE. Cet Adjectif demende la préposition à devent un num de personnes et de choses personnifiées, et la préposition de devant un nom de choses: ainsi de neuf, de quatre, de trois, de cinq, on fait neuvième, quatrième, troisième, cin= quième. (Lévisae, page 289.)

Les hommes croyoient être naparantas à ces dieux du la sérémité de l'air, n'une heureuse navigation; aux autres, du la fertilité des saisons. Marillon.)

Jamais a son sujet un roi n'est redevable. (Corneille, le Cid, act. tt, se. 2-)

Tout citoyèn est andavana à sa patrie un ses talente et da la manière de les employer. (D'Alembert.)

Mais redevable aux soins de mes tristes emis. (Racine, Bajanet, act. V, sc. 11.)

REDOUTABLE régit le préposition dans, et queles quefois la préposition d :

Dès sa première campagne le duc d'Enghien passa pour un capitaine également nenouvent une les siéges et une les batailles.

(Bossnet.)
Saint-Louis étoit cher à son peuple par su bonté, aucoctante ac vice, par son équité.

(Fichier.)

Condé même, Condé, ce héros formidable,

Et nun moins qu'aux Flamands, aux flatteurs readoutable.

(Boileau, Epitre IX.)

RESTROTABLE SE met avec la préposition par ou la préposition d : Ce vieilland est restrotable par son âge et par

ses vertus. (L'Académie.)
Rien n'est plus austrotable que la vertu malkeurouse.

Et rois que votre front prête à mon diedeme Un celat qui le read respectable aux dieux même, (Racine, Esther, act. II, sc. 7.)

Responsante régit la préposition de ct la préposition d ou envers :

Fous serez nervenenza à Dieu, exvers Dieu des maurais effets qui pourront naître de ves opinions inhumaines. Il (Henri de Bourbon) e'estimoit nervenenza à

Dieu, sex hommes et à soi-même de la grâce qu'il avoit reçue en quittant le parti de l'erreur. (Bourdalone)

Des froideurs de Titus je serai responsable? Je me verrai puni parce qu'il est coupable? (Racine, Bérénice, ett. III, sc. 4.)

.....Nun, il n'est rien dont je ne sois capeble ; Vous voilà de meo jours maintenant responsable. (Le même, third., act. V, sc. 6.)

Riche demande ordinairement la préposition en et le préposition de : Unième ne s'emploie qu'à la suite d'autres nombres : le vingt et unième, le trente et unième, etc., etc.

unteme, ctc., ctc.

Les patriarches n'étoient nsenza qu'un bestiaux.

Ce paye est asen un blés, un vins, un sel, etc.
(L'Académie.)
Riche de ses forêts, de ses prés, de ses caux.

(Delille , les Jardins , ch. I.)

Du reste , je suis devenu accuz na bone mémoi-

(Racine, lettre à Boileau.)

Il est richeen varin, cela vaut des trésors.
(Molére, Femmes savantes, act. II, sc. 4.)

Molts riche de ce qu'il possode,
Que pauvre de ce qu'il o's mas.

(J.-B. Rousseau.)

La Bruyère met par et de dans la même phrase;
de pour les noms qui expriment les bieus; par pour
coux qui expriment les moyens de les acquéris :

Nos ancètres en avoient moine que nous, et ils en aroient asses; plus mens van leur économie et Pan leur modestie, que un leure revenus et un leure domaine.

Ces deux régimes différents peuveut faire un bon effet dans des phrases semblables.

Sivina demande pour, envere, à l'égard :

Un magistrat doit être sevenz et impitoyable rone les perturbateurs du repos public, Ce père n'est pas asses sévenz exvans ses en=

fants, A L'icano de ses enfants.

Quelques antenrs loi ont doucé la préposi-

.... Que faut-il que Bérénice aspère ? Rome lui sera-t-elle indulgente ou sévère ? (Racine , Bérénice , act. II , sc. 2.)

Promettes sur ce livre ,..... Que , sévère aux méchants et des bons le refuge , Entre le pauvre et vous vous prendres Dicu pour juge.

(Le même . Athalia , act. IV , sc. 3.)

Coriolan étoit strêma avx autres comme à lissatême. (Vertot, Révol. rom.)

Sours, employé au figuré, régit la préposition d :

La colère est sonnu aux rementrances de la raison. (L'abbé Esprit.)

Il (le ciel) devrolt étre sourd aux aveugles souhalts.

( La Fontaine, la Téte et le Queue du serpent.)

Exemples pris daos Racine: Sourde à la pitié.

Actives pris dates nacine : Sourde a la pitie.

Parmi les mots qui expriment une idée de nombre, il y en a qui sont de véritables substantifs; ecux-ci sont de trois sortes.

(Thébaide, act. II, sc. 3.)—Sourd à la voix d'une mère. (Iphigénie, act. IV, sc. 6.)

Et dans Voltaire : Sourds aux cris. ( La Henriade, chent III.)

Observes que l'ou dit sourd à la voix, auxeris, aux menaces, parce que l'on peut être sourd à toutes les choses qui pervent i restendrir; mais quand Racine a dit, dans lphigénie (act. Y, e.c.): En vain sourd à Calchas, pour dire sourd à da voir de Calchas, c'est par une ellipse hardie, qui est autoui éten poésie parce que cette sorte de figure contribue à l'animer.

SUPPORTABLE dans le sens de tolérable, se met saus régime ou avec un régime et la préposition à :

L'égoisme n'est pas surrouxable.

Employes vos richesses à rendre la vie plus surrouxanx à des infortunés que l'escès de la misère a peut-être réduits mille fois à désirer la mort. (Massillon.)

Quelques auteurs lui ont aussi fait régir la préposition à dans le sens d'excusable.

Les offenses sont as rrourmans \(\lambda\) un homme sage.

(Mallebranche.)

Victuation s'emploie, ou sans régime : En conquérant ruine presque autant ea nation vernauses que les nations vaincues.

(Fénélou, Télémaque, liv. V.) on avec la préposition de :

> Victorieuses des années. Nymphes, dont les luventions, atc.

> > (Mad. Deshoulières).

(Racen.)

(Boileau, Épit. IV.) Vus Illustres travaux des ans victorieux.

Racine a dit dans le prologue d'Esther :

Et sur l'implété , la foi véctorieuse.

Yur. Bossuet, dans l'Oraison funèbre de la duches-e d'Orièma, fait régir à cet Adjectif et la préposition à et l'infinitif :

Elle aimoit à prévenir les injures par la doun ceur ; viva à les sentir, facile à les pardonner.

Vomm. Quand cet Adjectif preud na régime, c'est la préposition de que l'ou emploie : Les uns expriment une certaine quantité ou collection des choses, comme une dizaine, une douzaine, une vingtaine, une centaine, un millier, un million; on les appelle noms de nombre collectife.

Les autres marquent les différentes parties d'un tout, comme un demi, un quart, un tiers, un centième.

D'autres enfin désignent l'augmentation progressive du nombre des choses; ce sont le double, le triple, le quadruple, le centuple.

On emploic les Adjectifs de nombre eardi= naux, au lieu des Adjectifs de nombre ordinaux, 1° en parlant des heures et des années courantes, comme il est six heures. — Nous sommes en mil huit cent trente-trois.

(Wailly, pag. 175. – Lévisac, pag. 290.)

2º En parlant du jour du mois : le deux
mars, le quatre mai (267); mais on dit toue

Ces terres sont trop vomeza pe grand chemin.

Fusses-to par-delà les colonnes d'Alcide , Je me croirois ancore trop voisin d'un perfide, (Recine : Phidre set IV , sc. 2.)

Cepeodaot La Fontaine a dit : "

a..., Il déracine Celui de qui la tête au ciel étoit voistae. (Fable du Chène et le Roseau.)

Main le datif, dans le latin proxima cœlo, a pu tromper le poète.

(265) Cassovata se dit de ce qui est leprincipal. Le premier, le plus considèrable, le fondement de quelque chose. C'est sinsi que l'on appelle la Prudence, la Agustiée, la Foree, la Tempéronce, les quatre vertus cardinales, parce qu'elles servent de fondement i toote les autres. De nême que l'on appelle l'Orient, l'Occident, le Midit et le Septentrion, le quatre pointe sardinaux.

Cardinal vient de cardo, mot latin qui signifie un gond; en effet, il semble que ce soit sur ces points priocipaux que roulent toutes les autres choses de mêmo nature.

(268) Quelques personnes écrivent unze, par u initial, et non pas par o, sons prétente qu'en finance l'o pent favoriser la fraude : cette orthographe est extrêmement vicieuse, et le motif que l'on donoe n'est pas suffiant pour l'autoriser. — Voyez, page 21, s'il est permis d'écrire l'onzième.

(267) Voltaire disoit le deux de marc, le quan tre de mai, et Racine le deux mars, le quatre mai. Sous le rapport de la correction grammsticale.

jours avec le nombre ordinal, le premier mai, le premier juin, et non pas le un mai, le un juin.

30 On les emploie encore en parlant des souverains et des princes, coume fousi douze, Henri quatre, Louis qualorze: mis on ne dit pas Henri un, François un, pout Henri differenment Henri deux, et Henri second. On dit ususi Charles cing, Philippe cing, etc., mis on dit Charles-Quint, emporeur com temporain de François premier; Skate-Quint pape, contemporain de Henri quatrati.

(Patrn et Th. Corneille, sur la 127° Rem. de Vaugelas. — Le P. Buffer, 'n° 369. — Le P. Bonhours, pag. 585. — Wally, pag. 175.)

Les Adjectifs de nombre cardinaux s'emploient quelquefois substantivement: comme le huit, le dix de cœur; jouer au trente et quarante; nous partimes le douze, et nous ne revinmes que le trente. On n'a livre un cent, deux cents do patlle. (L'Académie.)

Il en est de même des Adjectifs de nombre ordinaux: Socrale est le paustre qui se soit occupé de la morale: le substantif est sousentendu; c'est comme si l'on disoit: Socrale est le paustre philosophe, etc.

De tous les Adjectifs de nombre cardinaux, il n'y a que vingt et cent qui, précedés d'un nautre Adjectif de nombre par lequel ils sont multipliés, prennent un s au pluriel : quatrevisers chevaux, cent quatre-visers pistoles; deux extrs chevaux, cinq exist francs.

(L'Academie, Férand, Gattel, Wailly, M. Lemare, etc.)

Deux cents auteurs extraits m'ont prété leurs lumières.
(Boileau, Epitre XII.)

De l'autre part se sont trouvés quatre-

la première construction est certainement préférable, puisque deux et gradre sont là pour deux-time, quatrième, et que l'on dit toujours avec la préposition de, le deux-lème jour de mai, le quatrième jour de jrain. Ensuite les Latin disoient avec reduitf: primus februarii, secundus oprilis.

Ainsi, la trammaire et Panalogie sout pour de deux su mars. Le quadre au mai; suis si ou commaîte l'unagr, qui, en fait de langue, ent la règle de l'opinion, on dira le deux mare, le quarte mat. Cest sinsi que s'expriment presque toujours mo hons auteurs, et les personnes qui se piquent de parler purement, et qui évitent tonte espèce d'affectation. VINCES dacteurs séculiers... qui ant condamné les propositions de M. Arnauld.

( Pascal, 1re lett. provinc.)

Sait-il bien ce que c'est que cinq CENTS cous? — Oui, monsieur, il sait que c'est mille einq CENTS livres.

sille eing etsts livres.
(Molière , les Fourberies de Scapin, set. It , sc. 11.)
On assure que les porte-faix ou crocheteurs

de Constantinople portent des fardeaux de neuf cents livres pesants.

(Buffor , Hist. nut. de l'Homme.)

Observez que, dans quatre-vingis docteurs, dans cinq cents ans, et autres phrases semblables, vingt et cent sont regardés comme des substantifs; l'un pris pour eingitaine, l'autre pris pour centaine.

La même chose a lieu, lorsqu'on sousentend le substantif après vingt et cent précédés d'un Adjectif numéral. Ainsi l'on écrira avec la marque du pluriel quatre-vingts, six-vingts (268), deux cents. (L'Académie.)

La Suède et la Finlande compesent un royaume large d'environ deux cents de nos lieues, et long de TROIS CENTS.

g de TROIS CENTS.

( Voltaire, Histoire de Charles XII.)

Nons partimes cinq cents; mais, per un prompt renfort, Nons nous vimes trois mille an arrivant an port. (Le Cid, act, IV, sc. 3.)

(18) Six vingts visibili; on dit plos ordinsirement cont ringi 50 adiosit energe dans la visibel passel, sept vingts ann, hab vingts ann : Depuis axie on sept vingts ann, par le prince contributes a commente. I finance 1.— Des frames enceintees a commente. I finance 1.— Des frames enceintees an another de hab lives pet spin. — I condition in condemnosity is untrofosis evite manifere de « exprise moderne enceintees another de hab lives pet spin pet spin pet enceintees en enceintees en enceintees en enceintees en enceintees en enceintees en enceintees enceintees enceintees en entre en en entre en entre en entre en en en entre en entre

Il y a plus, Cost que plusicaris fectivaism moders me on táit suago do epilepsema de ces termes. Pallutire, dans a XI e Romangos sur Ginna, a dist. Romangose que dona cette epico de l'an y perspue que douz mots à reperandre, et que la pièce est plus despuis servinou na. F. Paulio (dans la Tolient depuis servinou na. F. Paulio (dans la Tolient que le comman, qui out de care de la galette et de la rejusere; expendant cet exemplo n'est plus mixim importable. Maudit soit l'auteur dur , dont l'ápre et rude verve , Son cerveau tensillant , rima malgré Minerve ; Et , de spu lourd maritaau martelaut le bon sens , A fait de méchants vers donze fois douze cents.

(Bolleau, vers en style de Chapelain.)

Le Français de vingt-quatre ans l'a emé
porté, en plus d'un endroit, sur le Grec de

QUATER-VINGTS. (Rousseau.)

(Le Dictionnaire de l'Académie; et la plus grand
nombre des Grammairiens taut anciens qua modernes.)

MM. Lehodey, Lemnre et Chapsal. L'Académie, néenmoins, a écrit, dans son Dictionnaire, édition de 1762 et de 1798, neuf cents mille avec un s'a cent; mais l'usage

est contraire à cette orthographe. S'il étoit question de datre les années, alors on écriroit, sans la marque du pluriel, l'an mit 1ppt exrs, l'an mit sept cont écarta-trisor, quoique cont et uingt fusesent précédés d'un autre Adjeculié de nombre, parce que ces nombres seroient employés pour des nouves près ordinans, et qu'il ne s'agriori que d'une année, comme 'il y avoit l'annit sept centièm m, fan mit lept cent quater-voipétient.

(Nemes antorités.)

Quant au genre, il n'y a de tous les nombres cardinaux que an dont la terminaison varie, selon qu'elle doit être masculine ou féminine: un tableau, une bouteille. (B'Olivet, psg. 12a.)

NOTA. N'oublies pas de lire , aux Remarques déta-

chica, quelques observations ser un, wingt, cont et mille.

On dit wingt et un, trente et un, quarante et un, etc., jusqu'à soixante et dix inclusivement; mais on dit, sans la conjonction, wingt-deux, vings-trois, trente-deux, trente-

trois, etc., soixante-deux, etc.

(Le Dictionnaire de l'Académie, aux mots dix, vingt, treate, quarante, cinquante, et soixante.)

La Fontaine, qui avoit besoin d'une syls labe de plus, a dit :

Enfin , quoique ignorante à vingt et trois karats , Elle pussoit pour nn oracle. (Fable 139e, les Devineresses.)

Dans une édition de Boileau (Genère . 1724), on lit aussi eu plusieurs endroits vingt et trois, vingt et quatre; mais cette faute a eté corrigée dans les éditions subsequentes. Enfin on dit, sans la conjonction et : quatre-vingt-un, quatre-vingt-onze, cent un, comme quatre-vingt-deux, quatre-vingttrois, etc. (Féraud.)

Quand le substantif auquel se rapporte l'Adjettif de nombre cardinal est représenté par le pronom en, placé avant le verbe présedent, ou bien encore quand le substantif est sous-entendu, l'Adjettif ou le participe qui suit le nombre cardinal doit étre précéde de la préposition de « sur mille habitants, il n'y as a pars un priche-Sur enten fulle conducte de la la préposition de « sur mille thabitants, il n'y l'a su qui mille ut tots, et city cent le la lettif. De mulle, il y l'un et ent par la lateir. De mulle, il y l'un et ent par la lateir.

(Th. Corneille, aur la 181° Rem. de Vaugelas. — 1. Académie, pag. 195 de ses Observations. — Wailly, pag. 179. — Marmontel, pag. 419. — Laveaux, au mos Nombro.)

Muis l'emploi de la préposition de ne doit pas avoir lieu avant l'Adjectif ou le participe, lorsque l'Adjectif numéral cardinal est suivi du substantif avec lequel il est en rapport: Sur mille combattants, il y eut ent hommes tués, ou, il y'en eut eent qui furent tués. Cent hommes un tués seroit une faute. (U-Académe, pag- 196 de ses Obsert, sur Pauglas.)

On met au singulier le substantif qui est avant un nombre cardinal employé pour un nombre ordinal, et l'ou dit, L'an dix-huit cent dix; les mots dix-huit cent dix sont ici

pour dix-huit cent dixième.

Pour ce qui est des Adjectifs de nombre ordinnux, et de ces substantifs qui expriment une idée de nombre, ils preunent, dans tuus les eas, la marque du pluriel: les premiers, les seconds, les douzièmes, les vingdièmes, les deux douzaines, les trois quarts, les trois centièmes (369), truis millions, quatre milliards,

( Le Dictionnaire de l'Académia , et les autorités ci-dessus.)

# CHAPITRE IV.

# DES PRONOMS PROPREMENT DITS, ET DES ADJECTIFS PRONOMINAUX.

A en juger par l'étymologie, le Pronom proprement dit est un mot qui n'a par luiméme aucune signification, et qu'on met à la place d'un nom précédemment énoncé, pour le remolacer, et en éviter la répétition.

De que le Pronon tient la place d'un nom, c'est une conséquence qu'il en réveille Tidée telle qu'elle est, telle que le nom la réveille ce l'ul lui-mûne, écts-à-dire sans yrien ajouter, et sans en rien retrancher. Un mut employe au figuré peut fers substitué à un mot pris chan le propre: voide, par exemple, à vaisseux souté est employ pour une toute autre raison que pour tenir la place de vaisseux y voite met donc pau un Pronon.

Mais, lorqu'après avoir parle d'Atexandre et de son passage en Asic pour combatre les Perses, on dit qu'il les subjugons, et qu'il les subjugons, et qu'il les subjugons, et qu'il les subjugons et les proposes de les mous d'essandres, dais, Perses, la place des nous d'essandres, dais, Perses, ou de la contra de la contra la rappellaction guident que les sonns onost. Quesquefais encore le Pronon tient d'une place entière; par ecomple, si leu d'une plarace entière; par ecomple, si leu d'une plarace entière; par ecomple, si leu d'une plarace entière; par comple, si leu d'une plarace entière; par comple, si personne de la contra montaine, mais de ce de contra de la contra motion, mais de ce de contra metales, mais de ce de contra metales que de la contra metales mais de ce de la contra metales mais de ce de contra metales mais de ce de la contra metales que de la contra metales que la contra me

mot accompagné de toutes ses modifications, de la belle maison de campagne que M. le conte a achetée.

Le seus exige encore que, daus quelques cas, le Pronom tienne lieu d'une phrase construite différemment de celle dont il prend la place. Voules-vous que j'aille vous voir ? je le veux, c'est-à-dire, je veux que vous venies evoir. (Condillac, sage 102)

ne voir. (Condillac, page 197).
Les Pronoms und thu grand avaluage dans
les langues : ils épargueut des répétitions agui cercient iusapportables; ils répandent sur tout le discours plus de clarté, de variété et de grâce; mais on feroit une faute si on les euplepoit pour réveiller une idée autre que celle du nom dont ils prennent la place; et c'est avec raison que l'on a critiqué ce vers de Ruesine;

(189) On ne doit pas confondre le trois-centième avec les trois-centièmes; est le trois-centième s'écriroit no thiffers | 100 o, le trois-centièmes s'écriroit no flot o, le trois-centième ne cent cat un tiers, puisque la trois-centième partie de cent est la mêms chose que la trois-ième partie de un. Les trois centièmes de cent sont trois, puisque la centième partie decent est non trois, puisque la centième partie decent est.

(M. Collin-d' Ambly , pag. 66.)

En effet, la et elle ne rappellent pas nulle paix, ils rappellent seulement la paix, c'està-dire une idee toute contraire. Ceptendant il fut convenir qu'il y a dans ee vers une vivacité et une précision qui doivent d'antant plus faire pardonner cette licence au poète, qu'avant d'aperceroir la faute l'esprit a suppléé à ce qui manque à l'expression.

(Même autorité.) On divise ordinairement les Pronoms en cinq elasses; savoir : en Pronoms personnels, en Pronoms possessifs, en Pronoms demonstratifs, en Pronoms relatifs, et en Pronoms indefinis. Nous adopterons cette division, comme étant reçue par la presque totalité des Grammairiens; mais, parmi les Pronoms possessifs, démonstratifs et indéfinis, il en est auxquels plusieurs Grammsiriens refusent. avee raison, le nom de Pronom. Tels sont, par exemple, mon, ma, ton, ta, son, sa, nul, aucun, etc., etc. En effet, si le Pronom est destiné à remplacer le nom, il est clair que les mots dont il s'agit, ne tenant la place d'aucun nom, mais étant au contraire toujours joints à un nom qu'ils qualifient en le déterminant, ne sauroient être considérés comme Pronoms; ee sont de véritables adjectifs, car ils en ont l'essence , et en subissent les lois ; c'est pourquoi nous les considérerons comme adjectifs, et nous les appellerons Adjectifs pronominanx, à cause de l'espèce d'affinité qu'ils ont avec les Pronoms, ou dn moins à cause de l'usage où l'on est souvent de les classer parmi les Pronoms. Nous ferons pour ehaeune de ees sortes d'adjectifs nn article séparé, qui viendra immédiatement après le Pronom avec lequel ils ont rapport. Ainsi. après le Pronom possessif, nous parlerons de l'Adjectif pronominal possessif; et il en sera de même à l'égard des Adjectifs pronominaux démonstratifs et indéfinis.

### DES PROBOMS PERSONNELS.

La fonction des Pronoms personnels est de désigner les personnes.

Le mot personne, dérivé du latin persona, personange, rôde, designe, en Grammaire, le personange, le rôle que joue dans le discours le nom ou le Pronom. Il y a trois personnes : la première est eelle qui parle, la seconde est celle à qui l'on parle, et la troisième celle de qui l'on parle.

Les Pronoms personnels de la première personne sont : je, moi, me (pour moi ou à moi), et nous.

Coux de la seconde sont : tu, toi, te (pour tei ou à toi), et vous. Ceux de la troisième sont : il, lui, elle, ils, elles, soi, se (pour soi ou à soi), leur (pour à eux, à elles).

# §. I.

JR.

Je, Pronom de la première personne, dont nosu est le pluriel, est des deux genrès; masculin, si c'est un homme qui parle; féminin, si c'est une femme. Il est toujours sujet de la proposition, et se met ordinairement avant le verhe: je vais, je cours. Quand le verhe commence par une voyelle, on élide l'e, et l'on dit, Jordonne; Jentends.

Je, cependant, se met après le verbe, soit dans les phrases interrogatives ou admiratives, comme que deviendrai-je? que ferai-je?

Soit quand le verbe se trouve enfermé dans une parenthèse, comme (lui répondis-je).

Soit quand on l'emploie par manière de souhait: puissé-jel ou par manière de doute : en croirai-je mes yeux?

Soit enfin quand il est précédé de la conjonction aussi, ou de quelqu'un des adverbes peut-être, à peine, etc.; avass puis-je vous assurer; avass pensai-je mourir d'effroi; INUTILEMENT voudrais-je me persuader; Paurkrak irai-je; à Peurs fus-je arrivé.

(Waitly, page 313; Restant, page 303; et les Gramm. modernes.)

On observera que, si le sem de la phrase des monde l'emploi du présent de l'indicatif, et que ce temps appartienne à un verbe qui se termine par un e muet, il faudra, dans les phrases interrogatives, changer eette finale eu é fermé; sinsi, f'aime se changera en aiméje, et non pas, comme le font quelques éerie vains, en aimé-je, avec un é onvert.

Feillé-je ? puis-je croire un semblable dessein ? (Racine , Phèdre , act. II, sc. 2.)

Si le sens de la phrase demande l'emploi du présent du subjonetif, ou de l'imparfait du même mode, comme je dusse, je puisse, on écrira dussé-je, puissé-je (270):

(yze) Quand la deraine spillad d'un mat ne mutte, la plenditien se sacroit fer mette, parce que d'un syllabo de cette nature ne parce parce que d'un syllabo de cette nature ne parce cas, la plandiciene se promoce avec le soc acuert, et prend un acesta grave : prér», récirer. Il n'y a d'exception à cela que pour les note en égs, somme glory, mandry, et a, dan lequelle l'uneg a vondir d'origin, mandry, et a, dan lequelle l'uneg a vondir fermé, et prit un accesa sige. Cela s'applique assai aux verbes de le preniter conjugiçates, laverpas ce Dusse-je, après dix ans, vair mon palais an cendre (271)! (Racine, Androusque, act. 1, sc. 4.)

On lit dans la première épître de Boileau (édition de Saint-Marc et de Brossette) :

Mais où cherchai-je nilleurs ce qu'on trouve chez nous? Cette faute, très-commune alors, ne seroit point pardonnable à présent.

(Vaugelas, 203e Remarque, - L'Académie, p. 223 de ses Observ. sur cette rem. - Son Dictionnaire. -MM. de Port-Royal, pag. 211 .- Ménage, 57ª chap. - D'Olivet , Girard, et tons les Grama modernes sont d'accord sur cette arthographe.)

Les mêmes Grammairiens pensent que, dans le cas où je, mis après le verbe, seroit susceptible de produire un son dur et désagréable, ee qui n'a lieu que pour les verbes composés d'une seule syllabe au présent de l'indicatif, il faudroit alors prendre un autre tour, et dire, au lieu de, dors-je? ments-je? sens-je? etc., est-ce que je dors? est-ce que je ments? est-ce que je sens?

Voyez , à is 6n de ce chapitre , quand on duit répéter le Pronum je.

MOI.

Moi, Pronom de la première personne, dont nous est le pluriel, est des deux genres; il ne se dit que des personnes ou des choses personnifiées. On voit, par cette dernière définition, que moi est un synanyme reel de me et de je; mais ce n'est pas un synonyme grammatical, puisqu'il s'emploie differem= ment, et que, dans aueun cas, il ne pent être remplacé ni par je ni par me. C'est ee qui sera éclairci par ce qui suit.

Mai se joint à je, par apposition et rédu= plication, pour danner plus d'énergie à la phrase, soit qu'il vienne après le verbe, comme dans ces phrases : Je dis moi, je prétends mai; sait qu'il précède je et le verbe : Moi, je dis. Mot, je pretends. Mot, dont il déchire la réputation, JE ne lui ai jamais rendu que de bans offices. Mot, à qui il fait tont de mal, se cherche toutes les occasions de le servir. Moi, ne songeant à rien, l'allai bonnement lui dire ....

Moi , que j'use opprimer et noircir l'innocence ! (Racine , Phidre , act. III, sc. 3.)

Quelquefois je ne paraît point, mais il est saus-enlendu : moi , trahir le meilleur de mes amis! faire une lácheté, moi! phrasc ellip= tique, où il est aisé de suppléer, je voudrois! je pourrois!

Moi, se met de même par apposition avant ou après me : voudriez-vous me perdre, Moi votre allie! Mot, vous me inupconneriez de....

Il se met aussi par apposition avec nous et vous, lorsqu'il est accompagné d'un autre nom ou Pronom, Vous et Moi nous summes contents de notre sort. Nous irons à la camu pagne LUI et Moi. Il est venu Rous voir, MOR FRÈRE et MOI. Dans ces phrases, moi et le nom ou Pronam qui lui est jaint ant tout ensemble l'apposition et l'explication de nous : et il faut abserver que mai, étant joint à un autre nom on Pronom, ne doit paroitre qu'en se∞ cond : vaus et moi ; un tel et mai : à moins que le nom auquel il est joint ne soit eclui d'une personue très infericure. Ainsi un père dira, moi et man fils; un maitre, moi et mon laquais.

Mai est encore une sorte d'apposition qui détermine les Pronoms indéfinis ce et il : C'est mot qui vous en réponds. Qui fut bien aise? ce fut not. Il n'y eut que lui et not d'un tel ovis. Que vous reste t-il? not.

Après une préposition, il n'y a que le Pronont mai qui puisse exprimer la première personne. Vous servirez-vous de not? Pensat-on à Moi? Ils aurant affaire de Moi. Ils auront affaire à Mot? Cela vient de Mot. Cela est à Mot. Cela est pour Mot. Je prends cela pour Mot. Selon Mot. vous avez raison. Vous serez rembourse par MOI. Cela roulera sur MOI. Tout est contre MOL

Il en est de même après une conjonction : Mon frère et uoi. Mon frère ou uoi. Mon

Cendre se dit quelquefais pour mort, et dans cette acception il peut très-bien se dire au singu-

lier: J'ai donné comme toi des tarmes à sa cendre. (Voltaire , Alaire , act. 1, sc. 4.)

Si le pouvoir d'un dieu fait survivre à 14 cendre. (Meme pièce , act. III, sc. 1.)

S'ils ont aimé Laïus , ils vengeront sa cendre, (Foltaire , OEdipe , act. t, sc. 3.)

Les Thébains, de Latus n'ont point vengé la cendre. ( Même pièce , même seèue.)

verbes sont suivis dn Pronom je ; ils semblent alors ne former avec ce Pronom , du moins pour l'oreille, qu'un seul et même mat.

<sup>(271)</sup>En cendre an singulier est une inexactitude. On dit réduire , ou mettre en cendres au plariel , et non pas en cendre au singulier ; c'est ajusi que pense Féraud, et l'Académie donne deux exemples qui confirment cette opinion.

frère aussi bien que mot. Ni mon frère ni mot. Personne que mot. Nul autre que mot.

Quand le verbe est à l'impératif, et que le Pronom qu'il régit n'est pas suivi du Pronom relatif m, c'est moi qu'il faut employer après le verbe, soit comme régime simple : Louesmon, récompente-moi; soit comme régime composè : Rendes-moi compte; ditre-moi la vérité; et alors moi se joint au verbe par un tiret; mais on diroit : Donnes-Men, à eause du Pronom en.

Quelquefois, mais dans le discours familier sculement, moi se met par redondance, et pour donner plus de force à ce que l'on dit: Failes-Not laire ces gens-là; donnes-leur-Moi sur les orcilles.

Dans le même eas, le Pronom moi se met après l'adverbe de lieu y, soit comme résgime simple du verbe, soit comme résime composé: Tu vas à l'Opéra, mêmes-y-moi; tu vas en voitare, donnes-y-moi en l'un vas en voitare, donnes-y-moi me se met après le Pronom nous ; mones-sous-y-Donnes-nous-y une place.

Lorsque le verbe eat su singulier, et que la seconde personne de l'impératif finit per un e muet, on sjoute, ainsi qu'on a pu le voir dans les deux exemples qui précèdent, un s au verbe (273): mênes-y-moi; donnes-y-moi une place.

Voyse plut has (an Proson agent, S. 1), et à l'exceed avec son signifé fremesque), comment to desire keaptions, su'i foreque avec and est englight comme to desire, and the signife entire englishe comme agent en englishe en april en englishe en april en englishe en entre englishe en

(27) Gets lette, qu'en eppelle rephonique, sur misse pour érrite in remoutre de deur veytiles qui se chopereisen d'engrésiblement pour l'eraille; qui se chopereisen d'engrésiblement pour l'eraille; qu'en le comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la c

# §. III.

Me, Pronom personnel qui signific la même chose que je et que moi, n'est jamais employé comme sujet; il est des deux genres, et est tantôt régime direct et tantôt régime indirect : il Mx chérit, pour il chérit moi; il Mx platt, pour il platt à moi.

Me s'allie à je et à moi.

Moi , je m'arréterois à de vaines menaces ! (Racine, Iphigéoie, act. 1, sc. 2.)

Me, régime direct ou indirect, se place toujours avant le verbe.

Bajaset aujourd'bul m'honore at me caresse. (Recine, Bajaset, act. 1, sc. 1.)

Venez; les malheureux me sont toujours sacrés.

(Foltuire, Oreste, act. II, sc. 2.)

(Wally, pag. 318. — Le Dict. de l'Académie', au mot me.)

Quand plusieurs Pronoms régimes accoms pagnent un verbe, me (ainsi que te, se, nous, vous) doit être placé le premier.

vous ) doit être placé le premier. (Wailly, pag. 319. — Lévisac, t. 1, pag. 325.) Accorder-moi votre amitié; si vous uz la refuses, j'en serez vivement affecté.

Dans les phrases où il y a deux verbes, on place ordinairement le Pronom me près du verbe qui le régit : On ne sauroit un reprocher

d'aimer la table

Cependant ee ne seroit pas une faute de dire: On ne me sauroit reprocher. C'est l'om reille que l'on doit eonsulter alors.

Mais on remarquera que ce dérangement n'est pas autorisé, quand le premier verbe est à un temps composé; et, en effet, il seroit déplacé de dire: ¿e x'aurois voulu procurer ce plaisir, au lieu de j'aurois voulu mt pro-eurer ce plaisir.

(L'Académie, sur la 357e Rem. de Faugelas, page 372 de ses observ. — Wailly, pag. 32u.)

Le Pronous me doit toujours se répéter avant chaque verbe employ à un temps siusple : il sur flatte el sur loue. Lorsque les verbes sont à des temps composes à el est pensis de sous-entendre le second Pronous me avec l'exultaire du verbe qu'il précéde, pourvu que les deux verbes demandent le mêms t'égime; on dira donc également les il sur l'ouie et a récompensé générousement; mois l'aulaine et su récompensé générousement; mois l'aulancier et sur récompensé générousement; mois l'aulaine et su récompensé générousement; mois l'aufantier et sur récompensé générousement; mois l'aufantier et sur récompensé générousement; mois l'aufantier et sur récompensé générousement; mois l'autaine et sur récompensé générousement de l'autaine et sur récompensé de Cette règle sur l'emploi de me s'applique aux Pronoms nous, vous, te, et se. (L'Académie, sur la 327e et la 467e Rem.de Vancries.

pag. 530 et 490 de ses Observ. - Le P. Buffer, nº 1017. - Marmontel, pag. 202.)

# §. IV.

Nous, Pronom pluriel de la première personne, est des deux genres, et se dit des personnes et des choses personnifices; il peut être ou sujet, ou régime direct, ou régime indirect : Nors avons aids, et sous allons prouver qu'il n'y a pas de bonheur sans la curetta. (Beautice). — Les grandes prospérités

NOUS aveuglent, NOUS transportent, NOUS égarent.
(Bosset, Oraison funcère de la reine d'Angieterre.)
Tout ce qui nous ressemble est parfait à nos yeux.

(L'abbé Aubert, fab. 6, liv. IV.)

Dans la première phrase, nous est sujet;

dans la seconde, il est régime direct; et dans la troisième, il est régime indirect. (Wally, pag. 182.— Lévisec, t. I, pag. 320.)

Lorque nous, amployé comma sujet on comme régine, est pioni à un autre nom on Pronom qui concourt, avec nous, à former promo qui concourt, avec nous, à former nous avant le verbe, puis le répéter après es verbe aus avant le verbe, puis le répéter après es verbe aus préposition, s'il est unique direct. Nous partienns demain, eux et nous; il nous a bien accueillis nous et nes amis. Et avec une préposition, p'ut et régine indirect, and de le lier avec le nom qui concourt i former le sujet ou le régine : Il nous dait cette nomme à nous et à mas ausciet.

(Mémes autorités.)

Quantà la place que ce Pronom doit occuper dans le discours, ee que nons venons de dire pour le Pronom me, et pour le Pronom moi, lui est applicable.

Voyes, an Pronous vous, et que nons disons sur l'emploi du Pronom nous, dont on fait quelquefois usage su lieu de je.

Tu, Pronom personnel de la seconde personne, est des deux genres, mais seulement du nombre singulier; il ne se dit que des personnes et des eboses personnifiées.

Tu, ainsi que le Pronom je, ne peut jamais elre que le sujet de la proposition. Exemples: Si To as un ami véritable, tâche de le conserver. — Aimes-To la paix, ne parle jamais des absents que pour en dire du bien. Le Pronom tu s'emploie dans bien des cas. 1º On peut tutoger ses inférieurs, s'ils sont beaucoup an-dessous de soi; un mattre peut donc fort bien tutoger son laquais.

2º On peut aussi tutoyer eeux que l'on méprise ou que l'on insulte; quelle que soit alors leur condition, on se met bien au-dessus d'eux. C'est ainsi que le grand-prêtre Joad, n'ayant plus besoin de dissimuler, dit à la reine Athalie (aet. V, se. 5):

Je de les vais moutrer l'un et l'autre à la fois.

Councis-fu l'héritier du plus saint des monarques, Reine?....

3. On tutole ceux avec qui l'on est trèsfamilier. Cependant le favori même d'un prince ne

pourroit décemment le tutoyer. 4 Dans le style éleré, on tutoie tout, même ce qu'il y a de plus grand, de plus véméré.

O Dieu de vérité, quand su parles, je crois; De ma fière raison j'arrête l'insolence. (L. Recine, la Grâce, ch. 1V.)

(M. Lemars, pag. 100 de sou Cours théor. et prat.)
Le tuttoiement, qui rend, dit Vollaire, le
discours plus serré, plus vif, a de la noblesse
et de la force dans la tragédie; mais il doit
être banni de la comédie, qui est la peinture
de nos mœurs.

# \_ §. VI.

Te, Pronom singulier de la seconde personne, et des deux genree, ne peut jamais, ainsi que le Pronom me, êtreJque le régime dible avant une voyelle: Je ra promés de grandes Jouissances, si tu as le godf du truvail. — Je r'en conjure. — Je r'en res-

Te se place toujours avant le verbe dont il est le régime: Je veux TE convaincre. — Comment a-t-elle pu TE faire consentir à cela?

Cependant on pourroit dire aussi: Je TE veux convaincre.—Mais, comment t'a-t-elle pu faire consentir à cela? ne seroit pas correct, parce que le premier verbe est à un temps composé.

(L'Académie, sur le 357\* Rem. de Vangelas, pag-372. - Wailly, pag. 128 et 340.)

Quoiqu'on dise transportez-vous-y, l'usage ne permet pas que l'on se serve au singulier du Pronom II, avant cet adverbe, et que l'en dise, transporte-z'y; il faut dire transportesy-ros; ou, ce qui est encore mieux, il faut éviter avec soin cette manière de s'exprimer, parce que, quoique régulière, elle choque l'or cille.

(Vaugelas, 106º Rem.; l'Académia, sur cette rem., pag. 110 de ses Observations , et les Grammairiens

§. VII.

Toi. Pronom singulier de la seconde personne, est des deux genres, et ne se dit què des personnes et des choses personnifiées : On aura soin de voi, on pensera à voi, on fera

cela pour rot.

modernes.)

Quelquefois on l'emploie par apposition avec tu et te, pour donner plus d'énergie à l'expression : Tot qui fais tant le brave, tu n'oserois ; on t'a chassé, TOI; on t'a trailé ainsi, Tot qui étois l'ame de ses conseils.

Enfin, tos indique la seconde personne du verbe; ainsi, que ee Pronom soit exprimé ou sous-entendu, il faut éerire :

O toi ! qui vais le hoate aù je suis descendue, Implacable Vénus , suis-je assez confondus? (Racine, Phèdre, ect. III, sc. 2.)

Approche , heureux appui du trôns de ton maître, Ame de mes conseils , et qui seul tant de foie Du sceptre dans ma main as soulagé le poids,

(Racine , Esther , act. 11, sc. 5.) Dans ce second exemple , toi est sous-

Si le Pronom toi est joint à un autre Pronom personnel de la troisième personne, ou à un substantif, pour former le sujet d'un verbe, on les fait suivre du Pronom personnel vous, qui devient le sujet de la proposition : Toi et lui vous êres de mes amis: ton frère et toi vous inez à la campagne.

Dans les phrases impératives , toi est régime direct ou régime indirect : REGARDE-TOI dans ce miroir, régime direct; porne-tot la peine de m'écouter, régime indirect.

Figure-toi Pyrrhus , les yeux étincelants , Entrant à la ineur de nos palsis brûlants. (Recine, Andromaque, III, sc. 8.)

A ta foible raisan garde-toi de te rendre ; Dien t'e fait pour l'aimer, et ann pour le comprendre. (Foltsire , la Henriede , ch. VII.)

Aide-toi , le ciel t'aidera. (La Fontaine, le Charretier embourbe.) (Restaut, pag. 94 .- Wailly, pag. 18s .- Livizac, pag. 311, t. Il ; et M. Laveaux.)

6. VIII.

VOUS.

Vons, Pronom de la seconde personne et

des deux genres, se dit des personnes et des choses personnifiées; il peut être, comme le Pronom nous , ou sujet , ou régime direct , ou régime indirect; exemple : Vous étes riche, je vovs en felicite; cherches présentement à vous faire des amis. Le premier vous est sujet; le second, régime direct, et le troisième, régime indirect.

Si le Pronom vous n'est pas seul employé comme sujet ou comme régime du verbe, et qu'il soit uni à un autre Pronom personnel, ou à un substantif, on répète le Pronom personnel vous, qui alors, comme sujet de la phrase, veut que le verbe soit à la seconde

Je vous récompenserai vous et votre frère. - Vocs et celui qui vous mêne, vous réntrez. (Télem., liv. 1.)

La rot, wong, et les dieux, wous étes tous complices. (Th. Corneille, Ariane, act. V, sc. 4.)

(Wailly, pag. 181 .- Levisac , pag. 81n, t. 1.)

Vous suit, pour la place qu'il doit occuper dans la phrase, les mêmes règles que le Pronom me; et, quand il est aecompagné d'une préposition, il suit celles qui sont indiquées pour le Pronom moi.

Vous est singulier, quand on n'adresse la parole qu'à une seule personne, et il est pluriel, quand on adresse la parole à plusieurs ; mais remarquez que, quand par politesse, on emploie le Pronom pluriel vous au lieu du Pronom tu, le participe prend bien la terminaison féminine lorsqu'il est question d'une femme, mais il ne prend pas le s qui est la marque du pluriel, et l'on dit : Madame, vous étes ESTIMÉE, et non pas estimées, parce qu'alors on emploie le participe par rapport à la personne à laquelle on parle, et non par rapport au Pronom vous, ni au verbe auxiliaire pluriel dont on se sert. (Dangeau, pag. 184 .- Girard, pag. 55, t. II, et les

Gramm, mudernes,) De quoi vous étes-vous avist, de charger les enfers d'une si dangereuse créature? (Botlems, les Héros de roman.)

Le dieu n'est entouré que des monuments de nos fureurs; et vous ères éronné que ses prétres aient accepté l'hommage d'une cour-(Voyage d'Anscharsis, chap. XXII.)

La syntaxe est la même pour les adjectifs et our les Pronoms, et l'on dit, quand on n'adresse la parole qu'à une seule personne : Vous pourrez peut-être cacher aux autres des actions répréhensibles, mais jamais à vousmema. ( Penrie d'Isceraje, t. 1, pag. 25.)

Vous en allez juger vous-même tout-àl'heure. (Boileau, les Héros de roman.)

De votre ton vous-memo a loucisses l'éclat.

De votre ton vous-même a doucisses Péclat. (Racine, les Plaideurs, act. III, sc. 3.) (Restant, pag. 205, et Girard.)

Quelquefois aussi on fait usage du Pronom neura nile udu Pronomi, et dans e cas le principe invoqué pour le Pronom vour, au lieu du Pronom re, et également applicable; c'est-d-clire que l'on doit éerire avec le nomire usaguifre ja partiège mie en rapport avec en magnifre ja partiège mie en rapport avec comme nou le sommes, parce que cette phrasvet qu'une vyllepe, c'est-d-ufe une figure par laquelle le discours répond plutôt à la penate qu'une vyllepés de la grammate.

Quelle pensée réveille en moi cette phrase, prissadé comme nou le sommer à sucune autre que celle-ci : persuadé enome je le suis, Le je a part trop tranchant, et par modestie on s'est serri de nous au lieu de je si donc on considere qu'en effet nous n'aprime qu'un seul individu, on doit laisser au sinqu'un seul individu, on doit laisser au singuiler l'adjectif qui suit, puisque dans notre seprit nous n'avons d'autre intention que de modifier le Prosona je.

Cc vers de Molière (Sganarelle on le Mari trompé, sc. 16) :

Sans respect al demi nons a deshonore,

dans lequel déthonoré est mis au singulier, quoique précédé d'un régime directua pluriel, qui est mous employé pour moi, vient fortisfier ce principe; et l'opinion de son judicieux commentateur (M. Auger), qui approuve ce singulier, achèvera súrement de convainere nos lecteux.

On vera, lorsqua nous parlerous de l'emploi du most appelé impérial (art. XV, § 3.), que tiet-inveuvent una personne, se parlant à elle-même, fait mage de la première personne du plareir de l'impériell re qu'en pareil cas on se met par l'adjectif un plariel : solvons digen de noir-naissance; sovors agg ; c'erctainement si l'on employui le plassiel dans ec cas, ce arctit discretout le charme, nont je pluquat de cett fe-ous de parle es cett faire de la contre son de parle per cette faire men un contre-son. de pour le parle per cette faire men un contre-son. de

(M. Fanier, l'un des réduct, du Man, des Amat, de la langue fr.)

Nous avons fait observer (page 159) que le Pronom tu peut exprimer dans le discours deux sentiments de l'ame absolument oppos és, l'amité ou la haine. En effet, lorsque nous parlons ou écrivons à des personnes que nous aimons, ou contre lesquelles nous sommes fort en colère, nous nous servons du Pronom tu; de même le Pronomy outs, qui fut de tom tur de même le Pronomy outs, qui fut de tout temps employé, en parlant à une seule personne, comme une marque d'égard, do respect ou d'indifférence, n'est plus dans quelques éirconstances que l'expression de la douleur. Nous n'en citerous qu'un exemple, mais il suffira pour faire sentir combien le Pronom vous mis à la place du Pronom ta change le sens d'une phrase.

Un père est prévenu que son fils, abandonné à la débauche, se propose de forcer son secrétaire, pour y prendre de l'argent : il ouvre lui-même son secrétaire, et y met en évidence une somme d'argent, avec ce billet foudroyant adressé à son fils :

Puisqu'un lien fatai a pour vous tant d'appas, Qu'il vous fait renoncer à votre propre estima : Je veux, du moins, avons éparguer un crima ; Acceptez..... ne dérobea pas.

(M. Feyre, Téodede Prén, set. W. to. 14). Tous no lectures seniored que ce file, see coutume à entendre de la bouein de son prince le mot de, expression de sa tendrese, aura eté à bina à la lecture de ces vous, qui sont le langage d'un per posiblement affecté; lis sentiront aussi que ce reproche paternal affecté; lis autorité pas été aussi touchant, et n'auroit pas été ainsi tent de la comme de la c

Puisqu'un lien fatal a pour voi tant d'app pas, qu'il vi fait renoncer à va propre estime; je veux du moins vipargner un erime : accepte.... ne dérobe pas.

Vous, tu, toi, peuvent se dire des aninuus, et même des choses inanimées, mais uniquement en apostrophe; uu berger diroit tre-bien: Mêmechres breist, vous étes l'unique objet de mes soins; et un Israelite indignie pourroit tenir ce langus; e Et vou, sariet montagne de Sion, tu l'es vue profinnée par des impires. (Géard, p. 355, t. 1)

Il est quelquefois permis de mettre à la seconde personne ce qu'on exprime ordinais rement par la troisième : IJ y a des gens si complaisants que vous ne sublike vous empécher de rechercher leur société, — pour qu'on ne sauroit s'empécher, etc.

C'est quelque ehose de bien terrible qu'une tempéte; il est bien difficile de ne pas crains dre, lorsque vous voyez les flots soulevés qui viennent fondre sur vous, vouse pstole, qui se trouble, etc.

Ce tour de phrase réveille l'attention de eeux à qui l'on parle; il les intéresse, ils croient voir ee qu'on leur dit.

Maisee seroit en abuser que de dire à quelqu'un : Quand vors vors sur les grands chemins , et que vous êtes pais , on vous juge , et l'on vous pend en vingt-quatre heures. (Waitly, pag. 179.)

§. 1X.

II. Pronom singulier masculin de la troi« sième personne, se dit des personnes et des ehoses, et est toujours sujet de la proposi» tion:

Un dévot aux yeux creux, et d'abstinence bléme, S'il n'e point le cœur juste, est affraux devent Dieu; L'Évangile an chrétien ne dit en aucun lien : « Sois devot. » Il nous dit : « Sois doux , simple ,

(Boileau, sat. XI.)

équitable. » Le premier il se rapporte à dévot, et le second à évangile.

II, dans les verbes unipersonnels ou pris unipersonnellement, s'emploie sans rapport à un nom déjà exprimé; il se rapporte à ce qui suit, et sert à l'indiquer. Quandje dis : la s'est passé bien des choses depuis que nous ne nous sommes vus; il est mis pour men des choses, et ces mots sont le sujet, et uon pas le régime du verbe s'est passé. C'est comme a'il y avoit, bien des choses se sont passées. (Restant, pag. 308. - Wailly ., pag. \$19.)

Le Pronom il, et en général les Pronoms doivent rappeler l'idée de la personne ou de la chose, ou du nom de la personne ou de la chose dont ils tiennent la place; et être au même nombre et au même genre :

Voilà l'homme en effet ; // va du blane an noir ; Il condemne au matiu ses scotiments du soir. Importun à tout entre , à soi-même incommode, Il change à tons moments d'esprit comme de mode : Il tourne au moindre vent, il tombe au moindre choc: Anjourd'hai dans un casque, et demain dans un froc-(Boilean , sat. VIII.)

Dans cet exemple, il, qui se rapporte à homme, en réveille l'idée, et est le seul Pronom qui convienne ; aussi prend-il la forme masculine et singulière, parce que homme est de ee genre et de ce nombre.

( Le Dict. crit. de Férnud , au mot il. - Lévisac , pag. 306, t. I.)

Lorsque le sujet du verbe vient d'être énoncé, le Prouom il ne doit pas précéder ce verbe : ainsi cette phrase de Fontenelle n'est pas correcte : Licinius étant venu à Antioche. et se doutant de l'imposture, il fit mettre à la torture le prophète de ce nouveau Jupiter; on doit supprimer le Pronom il, puisque Li= cinius est le sujet du verbe.

(Le Dict, erit, de Féraud, au mot il.)

Dans l'emploi du Pronom il, ee qu'il faut surtout eviter, ee sont les équivoques; par exemple, quand on dit : Molière a surpassé Plante dans tout ce qu'it a fait de meilleur ; on ne sait d'abord si Molière, dans tout ce qu'il a fait de meilleur , a surpassé Plaute, ou si , Plaute , dans tout ce, qu'il a fait de meilleur, a été surpassé par Molière. Voilà ce qui ne doit pas rester en doute.

(Wailly , page 219. - Le Dict. de Férand. - Levizac, pag. 317, t. f.)

8. X.

ILS.

Ils est le pluriel de il, et tout ee qu'on vient de lire sur ce Pronom, lui est applicable.

§. XI.

LUI.

Lui est un Pronom de la troisième personne, et du nombre singulier.

Sa fonction ordinaire est de servir de complément à une préposition exprimée ou sous= entenduc: J'allai à lui. Je tombai sur lui. Vous irez avec lui. Il lui donna la main. Dans ce dernier exemple, la préposition est sous-entendue; e'est comme si l'on disoit, il donna à lui la main. (Féraud, et l'Académie.)

Ce n'est que dans ce dernier cas que le Pronom lui est commun aux deux geures.

Hors de la, il n'appartient qu'au genre masculin : C'est lui qui me l'a donné : c'est de lui que je le tiens; vous pensez ainsi, mais (L'Academie.) lui pense autrement.

Lui s'emploie quelquefois comme mot expletif, et quand on veut douner plus de force au discours : Il est impossible qu'un homme de mauvais naturel aime le bien public : car comment pourroit-il aimer un million d'hom= mes, LUI qui n'a jamais aimé personne? (Fréron.) - Je le verrai LUI-MEME. Il s'emploie encore quand on veut marquer la part que différentes personnes ont eue ou auront à un fait ou à une action : Mes frères et mon cousin m'ont secouru; eux m'ont relevé, et un m'a pausé.

(Wailly, pag. 181 .- Lévizac, pag. 310, t. I.)

Lui se place après le verbe, 1º quand ce Pronom est précédé d'une préposition: Comme on conseilloit à Philippe , père d'Alexandre , de chasser de ses États un homme qui avoit mal parlé de 101, je m'en garderois bien, dit-il, il iroit partout médire de moi.

(W'eitly, pag. 318.)

om lui.

2º Lorsque le verbe est à l'impératif : Dites-Lui ce qui en est. (Le même.)

Nota. Ce que nous avons dit au Pronom me, sur la place des Pronoms en régime, est applicable au Pro-

El l'observation que nous feisons au Pronom se, pag. 158, sur l'inconvéaient qu'il peut y avoir à placer ce Pronom près du premier verbe, dans les phrases au il y a deux verbes, s'applique également au Pronom lui.

Lui, joint à un nom ou à un Pronom, soit par la conjonetion et, soit par la conjonetion ni, veut toujours que le verhe qui est aups exant, soit précédé d'un Pronom de même nature que le Pronom ou les Pronoms qui suivent. Exemples: le l'enflicite, lux et ses amis.— Je ne l'estime ni 'UI ni von frère.— On ne nova accualité ni 'UI ni 'UI ni 'UI.

Bosmet n'a donc pu dire correctement: Il semble que l'aldo ait eu un bon dessein, et que la gloire de la paureté (évangélique) art sévert un et ces partians. — Il falloit l'art séduit, avet évas partians. — Péndon n'a pu dire non plus : Péndope, ne voyant revenir ni un in ion, n'aura pu résister à lant de prétendants; il falloit ne Kous voyant revenir ni un in ion in ion; n'aura pur résister à lant de prétendants; il falloit ne Kous voyant revenir ni un in mont par l'auton de l'a

(Le Dict. crit. de Férand, du mot eux.)

Une grande différence, et la plus remar-

quable qu'il y ait, entre les Pronoms de la troisième personne et ceux des deux premières, c'est que ceux-ci (je, moi, nous, tu, toi, vous), ne peuvent jamais désigner que des personnes ou des hoese personnifiées; et que ceux-là (il, ils, elle, elles) servent à désis-

gner les personnes et quelquefois les chooses. Mais if flut observer que lui (\*) ne se dit in point des choses, quand il est en régime inso direct, éct-à-drie quand il est précédé d'une nonns le, la, les, ou par les Prononnes ne et yry ainsi, an lieu de dire, en parlant d'une maison : Je lui giottera in possiblen, vons direct jy ajouterai un possiblen, von ou de plusieurs, je bai ou je leur donnerai ou de plusieurs, je bai ou je leur donnerai

mes soins, vous dires : j'y donnerai mes soins. Vous pourrez dire d'un poète : Que penset-on ne Lui? Mais de ses ouvrages, il faudra

dire, qu'in pense-t-on?
On ne dira pas non plus d'un arbre: Ne montez pas sur El pour su cueillir Ess fruits, vous tomberiez; mais on dira: n'i montez pas pour en cueillir Ess fruits, vous tomberiez.

(Le P. Buffer, nº 699.— Th. Corneille, uur le 104º Rom, de Yangelas.— MM. de Port-Royal, p. 110.— Condillee, ch. VIII, pag. 201.— D'Olivet, p. 165.— Restaut, pag. 99.— Et Wailly, pag. 184)

# Enfin à ces questions :

Est-ce-là votre demeure? Sont-ce-là vos appartements? Sont-ce-là vos robes?

Sont-ce-là vos robes? | vous repondres: | ce ne le on n'es | (La P. Buffer, no 698. — D'Olivet, pag. 165. — Wailly, pag. 184.)

ce ne l'est pas. ce les sont. ce ne les sont pas. on n'en peut rien faire.

# § XII. ELLE. EUe , Pronom de la troîsième personne du

feminin singulier, fait elles au pluriel. Il est tantè le feminin de lui, et tantè le feminin de lui, et tantè le feminin de lui, et antè le feminin de lui, et ante le feminin de lui, et antere et l'est et toujours, execupté dans les interrogations, et ne peut en titre s'éparé que par un autre Pronom personne do un en mégative. — Eux danse, Eux lui a donné as gráce. — Vient-sur? Danse-tuls? Elle, sujet d'une préposition, se dit étase.

lement des personnes et des choses.

Quand elle est le féminin de lui, il ne se dit pas toujours des choses. — On ne dit pas

(\*) Remarquez que cette règle, ainsi qu'on va le voir, a'applique aux Pronoms elle et esse.

Cependant l'usage autorise à se servir des Pronoms lui, eux, elles, en régime direct ou en règime indirect, quand on parle de choises personnifies, ou auxquelles ou attribue ce qu'on a coutume d'attribuer aux personnes: J'aime Lu Yéaith au point que je socrifierois tout pour LILE.

L'innocence vant blea que l'on parle pour elle. (Racine, les Frères annemis, act. III, sc. 6.) (Fromant, pag. 135 de son Supplém, à le Gramm. de Port-Royal, — Le P. Buffer, nº 79n. — Wally, pag. 185.)

Condillac (pag. 300 de sa Gramm.) pense que, si, dan ces sortes de phrases, les Pronoms lui et elle se disent des choses aussi hien que des personnes, c'est senhement parce qu'il n'y a pas d'autre manière de s'exprimer, ct qu'il importe peu que la vérité soit personsifiée ou ne le soit pas. d'une science ou d'une profession, IL s'est adonné à ELLE, il fant dire, IL s'y est adonné; ni d'une jument, je ne me suis pas encore servi d'ELEE, mais je ne m'en suis pas encore servi.

Il semble qu'avec les prépositions de ct à , les Pronoms elle , lui , eux , ne se disent pas indifféremment des choses et des personnes. - Cependant, lorsqu'ils sont précédés des prépositions avec ou après, ils peuvent se dire des choses. Cette rivière, dans ses débordes ments, entraine avec ELLE tout ce qu'ELLE rencontre, ELLE ne laisse rien après ELLE.

Elle ne peut pas servir de régime indirect à un verbe actif; on y substitue lui, qui alors est féminin. - En parlant d'une femme on dit : Donnez-LUL ce qu'elle demande ; ELLE demande ses gages, donnez-les-LVI. - Cepen » dant, s'il étoit question de savoir à qui, de plusienrs femmes, on doit donner quelque chose, on diroit fort bien, ces femmes ne méritent pas ce présent faites-le à ELIE, en désignant celle que l'on entend indiquer par le Pronom. C'est par la même raison qu'on lit dans Télémaque : Il eroyait ne pas parler à ELLE, ne sachant plus où il étoit. Dans cette phrase, elle est considéré, non comme une personne à qui l'on dit quelque chose , mais comme nne personne à qui l'on adresse la parole. - Il veut un parler, signifie, il veut lui dire quelque chose, lui communiquer quelque chose par le moyen de la parole.

Il veut parler à ELLE, signific c'est à ELLE qu'il veut adresser la parole, et dans ee tour, il y a toujours une sorte d'opposition; cels'est pas à un que je veux parler, c'est à ELLE.

Après les verbes neutres et pronominaux qui régissent la préposition à, on dit elle et elles .- Il faut s'adresser à FILE ou à ELLES, il faut revenir à ELLE ou à ELLES. -Quand on y ajoute meme, on peut dire à elle avec les verbes actifs, en faisant précéder lui : don= nez-les-Lui à ELLE-même.

Quand le Pronom la est le régime direct d'un verbe, et qu'il y a après ce verbe un nom qui concourt avec le Pronom à former ce régime direct, on le répète après le verbe, par le moyen d'elle : Le lion la dévora, ELLE el ses enfants; de même au pluriel : On les condamna, ELLEs et leurs complices

Lorsque le Pronom elle est le sujet d'une proposition, et qu'on veut le joindre à un nom qui concourt avec lui à former ce sujet, on laisse le verbe après le Pronom, parce qu'il ne peut en être sépare; mais après le verbe, on répète-elle, pour le joindre an nom qui concourt avec ce Pronom à former le sujet : Eux mourut, ELLE et les siens.

Le Pronom elle, comme plusieurs antres Pronoms, s'emploie aussi pour rappeler des phrases entières. - Qui a commis ce crime abominable? Elle ; e'est-à-dire , BLE a commis ce crime abominable. - Voyez lui.

Voltaire a dit dans Oreste (act. V, sc. 7) :

Fers, tombes de ses mains; le sceptre est fait pour elles. Observez , dit à ce snjet La Harpe (Cours de littér.), qu'il n'est ni dans le génie de notre langue, ni dans l'usage des bons écrivains, de placer le pronom elle autrement que comme sujet, quand il se rapporte aux choses: on ne l'emploie comme régime que quand il se rape porte aux personnes ou aux choses persons nifiées : la violation de cette règle jette de la langueur dans le style ; c'est une sorte d'inélégance. La même faute est dans ces vers de Tancrède (act. I, sc. 4.):

Mais qui peut altérer vos hoatés paternalles? Your seule, your, me fille, en abusant trop d'elles

Il n'y a personne qui ne sente combien ce Pronom elles qui finit la phrase et le vers. produit un mauvais effet; et ect effet se retrouvera dans toutes les phrases du même genre, en prose comme en vers. - Il se sous vient de vos bontés, il en est pénétré. Si l'on disoit il est pénétré d'exces, cela paroitroit ridicule. C'est que notre langue y a pourvu moyennant le Pronom en, qui, se plaçant avant le verbe, réunit la précision et la rapie dité. Il est vrai qu'il y a des occasions où l'on ne sauroit se servir du mot en ; mais alors il faut éviter ce Pronom, et chereher une antre tournure. (M. Laveaux.)

# S. XIII.

Eux, Pronom de la troisième personne, masenlin pluriel. C'est le pluriel de lui : mais il ne s'emploie pas comme singulier, en régime indirect, sans le secours d'une préposition exprimée; on y supplée par le Propom leur. qui se dit au masculin et au féminin.-Voyez Lour.

Eux se met toujours après le verbe; sonvent il est précédé d'une préposition, et alors il est le terme du rapport. S'il n'en est pas précédé, il est le sujet d'une proposition; dans le dernier cas, il ne se met jamais senl, et est suivi ou d'un autre substantif, ou de l'adjectif même : Ils souffrent beaucoup, EUX et leurs enfants, c'est-a-dire, eux et leurs enfants souffrent beaucoup; ils le disent uvx-

Après un substantif suivi de la préposition

de, on n'emploie guère eux ; mais, au lieu de ee Pronom, on met l'adjectif possessif leur, avant le substantif. On ne dit pas c'est le livre d'aux, mais c'est leur livre. Cependant on dit : j'ai besoin d'eux , j'ai soin d'eux ; parce qu'avoir besoin, avoir soin sont des verbes, et qu'il ne s'agit pas iei d'un sens possessif.

Eux s'emploie aussi pour rappeler au maseulin, l'idée du Pronom les mis en régime direct, et lier ee Pronom avec une proposition incidente : Vous les blamez , EUR qui n'ont suivi que vos conseils.

Eux rappelle aussi ee même Pronom au masculin, lorsque ec Pronom partage la fone= tion de régime avec un ou plusieurs substantifs places après le verbe, et sert à le lier avec ees substantifs. Je les ai vus, zux et leurs enfants : je les ai vus, zvx, leurs femmes et leurs enfants. Eux sert aussi, dans un cas semblable, à rappeler l'idée du Pronom leur, employé comme régime indirect : Je leur ai parle, à sux et à leurs adhèrente. - On peut dire, je veux leur parler, on je veux parler & EVX; mais avee la même différence de sens que fious avons expliquée au mot Lui. - Voyez Lui . Leur.

# §. XIV.

Lour. Il ne faut pas confondre ce Pronom pluriel de la troisième personne, avec l'adjectif pronominal possessif leur, dont nous parlerons page 164.

Leur, Pronom personnel, est des deux genres; il signifie à eux, à elles; et il se dit principalement des personnes : Les femmes doivent être attentives, car une simple apparence LEUR fait quelquefois plus de tort qu'une faute réelle. (Girard.)

Il faut compter sur l'ingratitude des hom= mes, et ne laisser pas de LEUR faire du bien. (Télém., liv. XXIV.)

Ouclquefois on s'en sert en parlant des animaux, des plantes, et même des ehoses inanimées : Quand je vois les nids des oiseaux, formés avec tant d'art, je demande quel maitre LEUR a appris les mathématiques et l'architecture. - Ces orangers vont périr si on ne LEVE donne de l'eau, - Ces murs sont mal faits, on ne LEUR a pas donné assez de talus. (Le Diet. de l'Academic, et les Grammairieux mon

dermes.)

Mais, en général, l'emploi du Pronom per= sonnel leur est restreint aux personnes, et

ee scroit s'exprimer incorrectement que de dire: Ces projets parurent sages, et Henri LEUR donne son approbation, au lieu de Henri y donna son approbation.

Outre que la signification de leur, Pronom personnel, est différente de celle de leur, adjectif possessif e'est qu'eneore eclui qui est Pronom personnel se joint tonjours à un verbe, et désigne un nom pluriel qu'il rema place sans jamais prendre de s final; au lieu que eelui qui est adjeetif préeède toujours un substantif qu'il modifie, et avec lequel il s'accorde : Le pardon des ennemis ne consiste pas seulement à ne exte nuire ni dans leur réputation ni dans leurs biens ; il faut eneore les aimer véritablement , et reva faire plaisir si l'occasion s'en présente. (Girard.)

Va , dis-leur qu'à ce prix je leur permets de vivre. (Racine, Athalie , act. V, sc. 2.) Quant à la place que leur occupe à l'égard

du verbe, il suit la règle du Pronom lui, non précédé d'une préposition. (Les Grammairiens anciens et modernes.)

# §. XV.

Se. Pronom de la troisième personne, des deux nombres et des deux genres, s'emploie pour les personnes et pour les choses, et aes compagne toujours un verbe : Cette femme su promène; ces hommes su querellent; cette

fleur se fletrit; ces arbres se meurent. Les yeux de l'amitié se trompent rarement,

(Foltaire , Oreste , act. IV, sc. t.) Il sert à la conjugaison des verbes pronominaux : il ou elle su repent de sa faute.

Se est tantôt régime direct des verbes actifs: Se rétracter, se perdre, rétraeter soi, perdra soi ; tantôt régime indirect : Se faire une toi; su preserire un devoir; faire une loi à soi, prescrire un devoir à soi.

(Le Diet, de l'Acedemie.)

Observez que, quand deux verbessont à des temps composés, se peut servir pour l'un et pour l'autre, sans qu'il soit besoin de le répéter, s'il est régime direct ou régime indirect des deux verbes; comme dans eette phrase : Il s'est instruit et rendu recommandable par ses lumières.

Mais on ne sauroit se dispenser de répéter ec Pronom, s'il est régime direct d'un verbe, et régime indirect d'un autre. On ne dira done pas : Il s'est instruit et acquis beaucoup d'estime par ses lunières, mais bien 'il s'est instruit et s'est aequis, etc.

(Marmontel, et M. Lavenux.)

Le Pronom se précède toujours le verbe dout il est le régime; mais dans les phrases où il y a deux verbes, sa place n'est pas aussi certaine. Autrefois on placoit plus volontiers ce Pronom avant le verbe régissant auquel il n'appartenoit pas, qu'avant le verbe régi au» quel il appartenoit; on disoit : Il se peut faire , plutot que il peut se faire ; ils se peuvent entraider, plutot que ils peuvent s'entr'aider.

Votre idée se sait toujours faire place, a

dit madame de Sévigné. Racine , dons Bajazet :

Viens , suis-mol ; la sultane en ce lieu se doit rendre. (Act. I, sc. 1.) Et La Fontaine (dans sa fable de l'Ânc et

le Chien ) : Il se faut entr'aider , c'est la loi de nature.

L'abbé D'Otivet Irouvoit que ces deux ma= nières de s'exprimer étoient également bon= nes. Lamothe-Levayer pensoit qu'il étoit beaucoup mienx de placer le Pronom avant l'infinitif qui le régit; effectivement, fait observer Féraud, cela est plus analogue an génie de la langue, qui est de rapprocher, autant qu'elle peut , les mots qui ont relation entre eux. Ce dernier avis a prévalu; mais, si habituellement on doit le suivre, on peut, pour la variété ou pour la mélodie, s'en écarter quelquefois.

Voyez ce que nous disons en Pronom le , pag. 180.

8. XVI. 501

Soi, Pronom singulier de la troisième personne, et des deux genres, se dit des personnes el des choses. '(Le Dict. de l'Academie.)

Quand soi se dit des personnes, on en fait usage dans les propositions générales ou indéterminées; et, dans ee eas, ee Pronom est loujours accompagné ou d'un nom col» leetif, ou d'un pronom indéfini; tels que, ehaeun, ce, quiconque, aucun, celui qui, heureux qui, personne, tout homme, etc., etc.; ou bien encore d'un verbe employé, soit unipersonnellement, soit à l'intinitif :

Quiconque n'aime que soi, est indique de wirre.

Aucun n'est prophète chez soi. (La Fontaine, fab. de Démocrite.) On a souvent besoin d'un plus petit que sor. (Le meme , f. 2, liv. 11.)

Des passions la plus triste en la vie C'est de n'aimer que soi dans l'univers.

(Florian - la Pouls de Caux.)

Houreux qui vit ches soi , De régler ses desirs faisant tout son emploi ! (La Fontaine, l'Homme qui court après la Fortune.)

lt dépend toujours DE soi d'agir honorable. ment.

ÉTRE trop mécontent DE sot est une foiblesse ; en être trop content est une sottise,

(Mad. de Sablé.)

(Le P. Buffier, no 704 .- D'Olivet, pag. 166 de se Gramm. et soe Rem, sur Recine. - Girard, pog. 345, t. I. - Wally, page 185.)

Si l'on veut appliquer individuellement à quelque sujet chacune de ces memes propositions générales, ou, ec qui est la même chose, si la proposition est individuelle et indéterminée, D'Olivet est d'avis que ce n'est plus du Pronom personnel sor que l'on doit alors se servir, mais du Pronom défini lui ou elle, suivant le genre ; qu'en conséquence on doit dire : Cet homme a pour LUI un wil de complaisance.-Il rapporte tout à Lu, il ne parle que de LUI. Cette personne est contente d'ELLE. lorsqu'elle a fait une bonne action. - Elle vit retirée chez ELLE. (Mêmes autorités.)

Waitly , Lévizae , Caminade et plusieurs autres Grammairiens se sont ranges à eet avis; mais M. Lemare, M. Boinvilliers, ct, après cux, M. Boniface pensent que soi , se rups portant à des personnes, peut très-bien s'em= ployer dans les propositions qui présentent un sens déterminé. Ce Pronom, disent-its, est indispensable lorsque l'emploi de lui , ou eux, pourroit donner lieu à une équivogne, comme dans ectte phrase : Ce jeune homme , en remplissant les volontés de son pere, travaille pour sot; car si l'on disoit travaille pour LUI, on ne sauroit si le jenne homme dont il est question travaille pour ses intérêts, ou pour eeux de son père.

Soi indique une action qui tombe sur le sujet de la proposition, au lieu que lui an= nonce que l'action passe au-delà du sujet; de sorte que l'on doit dire : Paul pense à sot, si l'on veut faire entendre que Paul est l'objet de ses propres pensées; et, si l'on veut expri= mer qu'il pense à Lue , on dira : il pense à LUI. Cette nuanee se trouve parfaitement exprimée dans les vers suivants :

> Ou mon emour me trompe, ou Zaire sujourd'hal, Pour l'élever à soi, descendroit jusqu'à lui. (Foltaire , Zaire, act, I, sc. L.)

A ccs molifs, ccs Grammairiens ajoutent beaucoup d'exemples choisis dans de bons écrivains, tant auciens que modernes.

Un homme peut parler avantageusement de soi lorsqu'il est calomnié. (Voltaire.)

sot lorsqu'il est calomnié. (Voltaire.)

Charmant, jeune, trainant tous les cours sprès sol.

(Racine, Phèdre.)

Qui ne vit que pour soi n'est pus digne de vivre.

(Boissy, la Sage Étourdie.)

Il faut laisser Mélinde parler de sot, de ses vapeurs, de son insomnie. (La Bruyère.) L'avare qui a un fils prodique n'amasse ni pour sot ni pour tvi. Equité ils invegnent l'autorité de Mare-

Ensuite ils invoquent l'autorité de Mormontel, qui a list observer que plusieurs derivains nottes aucun legred la règle dons excivains nottes aucun legred la règle dons qui dans son journal, dit que alcerte just rapport d'ambiguité, qu'il nous vient d'une lague à laquelle nous dérous une infinité d'autres mot (r/3); que tous nos poètes l'empeloient comme étain plus soncre, et dors que ploient comme étain plus soncre, et dors que titres par l'entre par l'en

Quand sei se rapporte à des chores, tous les frammàriens sont d'avis qu'on peut l'employer non-seulement avec l'indédini, muis converse l'andédini, muis converse les défini, qu'il converte sus deux control et de l'année et donne de soi, muis élles aux créti, l'Marmantel, et Le crime trutte toujours après tou certaine basseus dont on est bien aise de dévoker le presence au public, Marsillen, Nyi, sem, de la presence au public, Marsillen, Nyi, sem, de la sur le des des l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année sentie, que pour se sur l'appendin de la control de l'année soit (Marsillen, Nyi, sem, de la sur l'appendin de l'année soit (Marsillen, Nyi, sem, de la que soit (Marsillen, Nyi, sem, de la qu

Soi, rapporté au singulier, ne renferme aueune difficulté qui ne se trouve résolue par ce qui vient d'être dit : car soi est un singulier. Mais soi peut-il se rapporter à un plusriel?

Tout le monde, dit D'Olivet (by Rem. sur, Rencie), convient que non: 1'si signi de personnes, on ne dit qu'eux ou elles mais à legard de choca, les avis sont parlugés. L'égard des chocas, les avis sont parlugés. Be sont personnes de l'employer : Cor chosa sont constitue de l'employer : Cor chosa sont condifférentes. Il ne Brost; cer chocas B soi seat indifférentes. Il ne condama que la première de ces trois phrases, n'approuvant pasque Fon mette soi après l'esqu'etti. Mais 17th. Corresille et l'évadeime.

(dans leurs Observations sur cette remarque) n'admettent que la dernière de ces trois phrasse, et rejettent les deux autres. Pour moi , continue D'Olivet, ai je n'étois retenu par le respect que je dois à l'Acadeime, je n'en recevrois aucune des trois, étant bien persuade que soi, qui est un singulier, ne peut régulièrement se construire avec un pluried.

Conditine, pag. 204; Wailly, pag. 186; Domainron, pag. 108, t. I; Lérisec, pag. 304, t. I; et Gremrouli, pag. 19, 2° partie, sont entièrement de l'avis de D'Olivet.

D'Otivet. Quant à l'Académie, elle dit positivement, dans la dernière édition de son Dictionnaire, que sor est un Pronom de la troisième personne, seulement du nome bre singulière.

Soi, joint h même par un trait d'union, ne signifie rien de plus que soi employé sans suite; seulement il a plus de force, et na pas suite; seulement il a plus de force, et na pas totoiquar beston d'être accompagné d'une préposition : Célui qui aime le travail a ausse et soi-Mint. Le firmyérs? Pour word le viée et soi-Mint. Le firmyérs? Pour word le viée ribble repos, il faut être en pais nove Dieu, exce les utures et ouve soi-Mint. (Benhours.) exce les utures et ouve soi-Mint. (Benhours.) et il partial et si oveugle, rest production et si partial et si oveugle, rough et autres, des chause que l'on pratique journellement. (Soint-Evennoul)

Souvent sans y penser, un écrivain qui s'aime Forme tous ses héros semblables à soi-même. (Boileau.)

(Boileau.)

Soi-même s'applique aux personnes, et ne se dit jamais des choses.

# ARTICLE II.

DES PRONOMS POSSESSIFS.

Les Pronoms possessifs marquent la possession des personnes ou des choses qu'ils res

présentent.

Ces Pronoms sont le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Tous sont susceptibles de varier dans leur forme, selon le genre et le nombre du substantif auquel ils ont rapport.

Quand ces Pronoma le auirs, Ierus, le aux, not rapport qu'u une seule personne, lis font, à la première personne, le mien, masseulin, et la mienne, féminin; et au pluriel, let miens, masculin, et les mienne, féminin; et au pluriel, let miens, masculin, et le tienne, féminin; et au pluriel, aux pluriel, au troisibne personnel et sien, saiguiller masculin, la treisibne personnel et sien, saiguiller masculin, la treisibne, féminin, et la siennes, féminin.

Quand ils ont rapport à plusieurs person= nes, c'est à la première personne, le nôtre,

 <sup>(273)</sup> Les Latins, à qui nons devons nos pronoms, discut: guisque sibi timet (chacun craint pour soi); et, avarus opes sibi congerit (l'avare amasse pour soi).

la nôtre, les nôtres; à la seconde, le vôtre, la vôtre, les vôtres; à la troisième, le leur, la leur, les leurs. (D'Olives, p. 178.)

Ces Pronoms doivent toujours se rapporter à un nom exprimé auparavant.

Rekerque. — On manque souvent à cette règle dans la correspondance entre négociante. Bien de plusordinaire que de leur voir commencer la réponsée une lettre par cette phrase barbare: J'ai reçu la vorse en date de , etc.; il faut dire : J'ai reçu vorse letre la mate de , etc. (Lévine, pag. 336, e. l.)

Quand le mien, le lien, le nien, le nêtre, le tevêtre, le leur, tiennent lieu de la personne, ils ne peuvent pas se rapporter à des substantifs de choses, tels que ame, esprit, plume, épée, etc. On dit, en parisant d'un excellent écrivain: Il n'y a pas de meilleure plume que voi, et non pas que la sienne, ee qui feroit un autre sens.

On dit encore, en parlant d'un homme qui execlle à faire des armes : Il n'y a pas de meilleure épée que tur; si l'on disoit : Il n'y a pas de meilleure épée que la sienne, que celle de monsieur, cela signifieroit que son épée est de la meilleure trempe.

(Le P. Bouhours, p. 546. - Wailly, p. 180.)

Mais toutes les fois que ces Pronoms possessifs pevent ters pporter à un nom pris dans une signification définite; ou, es qui est la même chose, toutes les fois qu'un nom est employé avec l'article ou avec quelque equiavalent, on doit faire usage des Pronoms posventes, et l'est est est est de la consenzacorrespondant. On doit done dire t l'est ta saxivaturs de mon frère, et la Stat, pluids que c'est le sentiment de mon frère et u Mot. (L'estess, p. 33, pt. 1).

Il n'y a nulle difficulté sur l'emploi des quatre Pronoms possessifs qui servent aux deux premières personnes; car le mice, le tien, le nôtes, le votre, avec leur feminin et leur pluriel, se disent des personnes et des choses; comme: l'otre père et la min décient amis ja maion qui touche à Lu MIRENS; c'est votre avantage et la NOTR; je soumets mon opinion à la Votra.

Le sien et le leur, avec leur féminin et leur pluriel, se disent également de tout ce qui appartient aux personnes: Ce n'est pas votre avis, e'est le sien. — Ce n'est pas mon affaire, e'est le sien. — C'est votre avantage et le leur. En tdehant d'usurper vos avantages, elles abandonnent les leves.

(J.-J. Roussenn , Émile, liv. III. cb. 19.)

Mais, à l'égard des animeux et des choses, les Pronoms possessife les inne les lemen un peuvents étemployer que dans les mêmes occasions où on emphole les adjectifs pronomismux son et se. Alors on dire fort bien de dans les montes de la company de la com

Mais, après avoir parlé de la bonté des fruits d'un arbre, on ne dira pas que LES SIES sont meilleurs que ceux d'un autre; parce qu'on ne dit pas d'un arbre, que SES fruits sont excellents, mais que les fruits EN sont excellents.

Comme cette règle de syntaxe sera suffisamment établie au Pronom en, on y renvoie le lecteur.

(Regnier-Desmerals, pag. 264.-Wailly, p. 187.)

Ce qu'il y a de plus à remarquer relativement à ces Promos possessif, écit qu'ils font les fonctions de mistantifs en deux coccasionatificrentes, où à proprement paraler, ils cessent d'être Pronoms, pusiqu'ils not, par cux mêmes, un sens qui leur est cont, par cux mêmes, un sens qui leur est de tien, le sien, pour rignitère ce qui apparente en la chien, pour diputière ce qui apparente en la chien pour feight de toutes les divisions et de toutes les divisions et de toutes les querelles.

Et le mien et le tien , deux frères pointilleux , Par son ordre amenant les procès et la guerre. (Boileau , sat. XI.)

Cependant l'usage de cette signification est tellement renfermé dans ces mots mien, tien, sien, qu'elle ne passe ni à leur féminin ni à leur pluriel. (Mèmes sutorités.)

L'autre occasion où les Pronoms possessifs sont employès substantivement, les embrasse tous, à la vérité, mais seulement su masculin et au pluriel : les miens, les itens, les sions, les notres, les votres, les leurs, qui se disent des personnes à qui l'on est attaché par le sang, par l'amitié, ou par quelque sorte de dépendance. Alors on dit : Not et les miens, pou et les notres, vous et les sièms, pour et les notres, vous et les softens, par l'amitié et les softens, les et les softens.

pour dire les parents, les amis, les adjerents des uns et des autres; et ce n'est que de cette manière qu'on peut employer, en ce sens, les miens, jes tiens, etc., le Pronom personnel derant toujours précéder le Pronom possessif, qui, sans cela, n'auroit plus la même signification. (M'emes sutorités.) Nûtre, vôtre, précédes d'un article, prem

nent un aceent circonflexe; alors Po est long. (Le Dict. del'Académie.)

Perce qu'un fort grand bien s'est venu jolode e as soltre, A peine à nos discours répondes rous un mot : Quand on est plus riche qu'un eutre, A-t-on droit d'en être plus voi ? (Voltaire, le Dimanche.)

Je dis du bien de toi , Tu dis du mal de mol ; Demon , quel malheur est le nêtre /

On ne nous croît ni l'un ni l'autre. Nous des oos nous prêter aux foiblesses des autres (274), Leur passer leurs défauts, comme ils passent les actres.

(Regnard, les Ménechmes, act. 1, se. 2.) En plaignant les autres, nous nous consolons nous-mêmes: en partageant leurs mal-

solons nous-mémes: en partageant leurs mal= heurs, nous sentons moins LES NOTEES. (Le Tourneur, tred. d'Young, 100 nuit.]

# ARTICLE III.

### DES ADJECTIFS PRONOMINAUX POSSESSIFS.

On appelle ainsi certains mots qui qualifient, ou, pour parler plus exaetement, qui détermineut le nom auquel ils sont joints, en y ajoutant une idée de possession.

# Ces Adjectifs pronominaux sont : M. S. P. S. Pluriel des deux genres. Mon. . ma . . . . mes.

Ton... ta..... tes

Ces Adjectifs donnent lieu à plusieurs observations importantes.

# §. I. MON, MA, MES.

Mon est pour le masculin singulier; ma pour le féminin singulier; et mas pour le pluriel des deux geures.

Lorsqu'un nom feminin, soit substantif,

soit adjectif, commence par une voyelle on par un h non aspire, et qu'il suit immédiatement ce pronom, on met mon au lieu de ma, afin d'eviter l'hiatus qui résulteroit de la rencontre des deux voyelles : on dit mon ame, mon épée, mon aimoble amie; et non pas ma ame, ma épée, mon aimoble amie; et varant un h aspire, mu au féminin, ma hache, ma haranoue.

(Th. Corneille, sur le 350° Rem. de Vaugelus, — L'Académie, page 344 de ses Observ., et son Dict.)

On met l'artiele, et non pas l'Adjectif pronominal possessif, avant un non en régime, quand un des pronoms personnels, sujet ou régime, comme je, la, il, me, le, se, nous, vous, y supples suffisamment, ou que lev cire constances ôtent toute équivoque. Ainsi, au lieu de dire; 270 mol à su Sete, il a regu un coup de feu à son bras; on dit: j'ai mal à 12 tête, il a reçu un coup de feu ut bras.

Dans ees plirases, les Pronoms personnels je, il, indiquent d'une manière cloire le sens quon a en vue; alors il n'y a pas d'équivoque à craindre.

Mais aile Pronom personnel n'ôte pas l'equivoque, on doit joindre alors l'Adjectif pronominal possessif au nom, comme ; je vois que su joinde c'affe. Es i l'en d'asprime ainsi, c'est parce qu'on pout voir s'estime ainsi, c'est parce qu'on pout voir s'estime (C'est encore pouc ettle raison que l'on dit : Elle lui donne sa main à boiser; — il o donné harditunet sos brais au chiuriques; — il pard tout sos sang : car dans ces phrases il n'y a que lex-Adjectifs possessifique indiquent d'une son bras, de son sang ; et non de la main, du bras et du sang d'un autre.

(Le P. Buffier, no 755 -Regnier-Dermarais, page 260. - Weilly, pag. 189.)

Les verbes qui se conjuguent avec deux Pronoms de la même personne, bêent communément loute équivoque; et quand je dis: 22 ME suis blessé à LA MAIN, il est évident que je parle de ma main ; alors l'emploi de l'Adjectif possessis feroit une foute.

(Lévisac, pag. 330, t. 1. — Wally, pag. 189.)

Cependant l'usage autorise à dire : Je me suis tenu toute la journée sun mes JANURS;

— je l'ai vu de mus propres yeux; — je l'oi entendu de mes propress obsettes.

(Les Décisions de l'Académie, pag. 38, et soo Dict. —Damaranis, pag. 93, t. I.—Et Wally, p. 353.)

Voyes et que nous disuns sur les Pléonasmes. Les Adjectifs pronominaux possessifs se remplacent par l'article, avant les noms qui

<sup>(274)</sup> Voyez, plus bas, ce que oous disons sur l'emploi du Prozom autre.

doivent être suivis de qui, que, dont, et d'un Pronom de la même personne que ees Adjectifs possessifs. Ainsi, au lieu de dire : J'ai reçu VOTRE lettre que vous m'avez écrite; - tenes VOS promesses QUE vous m'avez faites; il faut dire: i'ai recu ta lettre our vous m'avez écrite;

tenez LEs promesses QUE vous m'avez failes. (Wailly, pag. 187. - Livisac, pag. 331, 1. L)

Les Adjectifs pronominanx possessifs se répetent : 10, avant chaque substantif; on doit dire : MOR père et MA mère sont venus ; MON père, MA mère, MES frères et MES sœurs ont été en butte à la plus affreuse calomnie, et non pas, mes père et mère sont venus; mes père et mère, mes frères et sœurs ont été en butte, etc.

(Vaugelas, 513e Remarque.-Le Père Buffier , no 1027 .- Wailly, p. 189 .- Et Levisse, p. 333,

20 lls se répètent avant les adjectifs qui ne qualifient pas un seul et même substantif : Je lui ai montré uns beaux et uns vilains habits. (Mêmes autorités.)

Cette phrase equivaut à celle-ei : Je lui ai montré mes beaux habits et mes vilains habits. Or, puisqu'il y a un substantif sous-entendu, il faut bien l'indiquer et le déterminer; eela ne peut se faire qu'en répétant le déterminatif mes.

30 Mais les Adjectifs possessifs ne se répè-

tent pas, quand les adjectifs qui les accompagnent qualifient le même substantif : mes beaux et riches habits. En effet, les mêmes habits peuvent être tout à la fois beaux et riches. Remarque. - Lamothe-Levayer pense que

l'on a tort de bannir eette phrase, mes père et mère, et que c'est une propriété de notre langue qu'il faut conserver. La raison qu'il en donne est qu'elle s'emploie où l'on diroit autrement mes parents, et où l'on veut unir les deux auteurs de notre être, sans les considérer séparément, ee qu'il trouve signifi= catif et élégant; comme : il a maltraite mus père et mère , Mts père et mère sont morts.

Chapelain et Th. Corneille ne sont pas de eet avis; ils trouvent mes père et mère, une phrase de palais, un style de pratique ex= trêmement incorrect. - Enfin, quoique cette manière de s'exprimer soit dans la bouche de beaucoup de monde, bien eertainement elle est contraire aux principes de la langue, et condamnée, comme on vient de le voir , par le P. Buffier, par Vaugelas, par Wailly, par les Grammairiens modernes, et enfin par l'Académie.

Voyex, peges 98 et suivantes, ce que nous disons sur la repétition de l' Article.

§. II. TON, TA, TES

La Syntaxe de ees Adiectifs pronominaux est eelle des Adjectifs pronominaux mon, ma, mes.

8. III. SON, SA, SES

Ces Adjectifs pronominaux possessifs se metteut toujours avant le substantif. Le promier est du genre masculin au singulier, son père, son honneur; le second est du genre féminin au singulier, sa sœur, sa hardiesse, le troisième est de tont genre au pluriel, ses biens, ses honneurs.

Quoique l'Adjectif pronominal son soit de

sa nature masculin, il tient lieu du féminin. lorsque le mot qui suit commence par une vovelle ou par un h non aspiré, comme son amitié, son habitude.

(Th. Cornelle, sur la 35° Remarque de Vaugelas, - Marmontel, pag. 207. - Le Dict. de l'Acadé.

mie.) Les Adjectifa possessifs son, sa, ses, ont

rapport à des personnes ou à des choses personnifiées, ou ils ont simplement rapport à des choses. S'ils ont rapport à des personnes ou à des

choses personnifiées, nulle difficulté, il faut les employer; mais s'ils ont rapport à des choses non personnifiées, l'usage varie, et c'est an pronom en, dont nous parlerons dans nn instant, qu'on trouvera la règle qu'il faut suivre.

(Le P. Boulours, pag. 157 de ses Rem. pouv.) Il en est des Adjectifs pronominaux pose

sessifs son, sa, ses, comme des Adjectifs. possessifs mon, ma, mes, ils suivent la même loi, quant à leur répétition; ainsi it faut dire : sox père et sa mère sont estimables. - Je con= nois ses grands et ses petils appartements; sts beaux et sts vilains habits. - Il faut honorer son père et sa mère. Mais aussi l'on dira : Je ne saurois m'empén

cher de parter de sas grandes et mémorables actions, et non pas de ses grandes et de ses mémorables actions.

Voyes ce que nous disons sur la Répétition de l'Arm ticle, pag. 98, st sur l'emploi du Pronom en.

§. IV.

NOTRE, VOTRE, NOS, VOS.

Notre, votre, Adjectifs pronominaux possessifs des deux genres, font au pluriel nos, vos, ct ils sont toujours joints à un substantif; comme : notre frère, notre sœur, votre onele,

mottres.

votre tante; nos frères, nos sœurs, vos oncles, vos tantes.

Quand, par politesse, on emploie vous au lieu de lu, quoiqu'on ne parle qu'à une seule personne, on fait usage alors de l'Adjectif possessif correspondant votre, et non pas de l'Adjectif noi; on dira done : Fous êtes trop occupé de voran fortune, et vous ne l'êtes pas ausse de voran salat.

(Lévisec, psg. 328, t. 1, et le Dict. de l'Académie.) Notre, votre, joints à un substautif, ne prennent point l'accent circonflexe, et l'o est bref : notre livre, votre livre. La certitude de l'existence de Dieu est

NOTRE premier besoin. (Voltaire, lett. à M. Konnig, 7° vol. des OEuvres.)
(Mêmes autorités.)

### LEUR.

Leur, Adjectif pronominal possessif, et des deux genres, s'écrit au singulier Leur et au pluriel leurs. Cet Adjectif signifie d'eux, d'elles, et est ordinairement relatif aux personnes: Les enfants doivent le respect à LEURS

...Il est bien dur, pour un cœur magnanime; D'attendre des secours de cenx qu'un méestime: Leurs refus sont affrenz, leurs bienfuits font rougir. (V'oltaire, Zure, act. II, sc. 1.)

Il se dit aussi quelquefois des animaux, et des plantes même des choses inanimées: Les des avec uxos seul instincts ont quelquefois plus sages que l'homme avec sa raison.— Mes orungers ont perdu loules uxros feuilles.— La fonte des neiges a fait sortir les rivières de uxcus bits.

(Girard, pag. 293, t. I. - D'Olivet, pag. 164. -

Lear, Pronom personnel, se joint, comme nous I'svons dit, page (48, tonjours à un verbe, et ne prend, à cause de la forme particulière qu'il a au pluriel, jamais le s final, signe oradinaire de ce nombre; au lieu que leur, Adjectif pronominal possessif, est toujours joint à un substantif qu'il modifie, et avec lequel il s'accorde.

Quant à l'emplui de cet Adjectif possessif; quant à sa appression avant les noms qui daivent étre saivis de qué, que, et d'un prosono de la même personne que l'Adjectif teur; enfin quant à sa répétition, la syntaxe des Adjectifs possessifs, nom, mes, mes, son, se, sez, lui est applicable.

Avant de passer à un autre pronom, nous croyons devoir parler d'une location qui se présente très-fréquemment, et sur laquelle on pourroit avoir quelque incertitude : doiton dire : Tous les maris étoient au bal avec LEURS FRANCES, Ou avec LEUR FRANCE? Étaminons: chaque mari en particulier n'avoit que sa femme, il est vrai; mais tous les maris considérés ensemble comme formant un seul tout, étoient au bal arec plusieurs femmes; or, dans la proposition précitée, on les euris sage tous à la fois, pour leur donner une attribution commune.

L'adjectif pouseuit leur doit done être ore hotographia de manière à attester no rapport avec plusicurs pris collectivement, et non pas avec des unites prises distributivement, puisque la proposition offre un sens collectif, mais non distributif. Reconséquence ond oit direct Tous les maris étoient au bal over texts femmes.—Ces domes attendent twos volures. — Je vous ai dit un mot sur Aristide et un Expansionadia, mais je vous fresi consottre Despansionadis, mais je vous fresi consottre

Si l'on disoit: Tous les maris étoient au bal avec Leur femme, on croiroit que les maris n'avoient qu'une femme pour eux tous.

Ces dames attendent LEUR voiture, on croiroit qu'elles attendent une voiture pour plusieurs; et ainsi des autres phrases.

Cette solution, donnée par M. Boinvilliers, se trouve confirmée par l'exemple de nombre d'écrivains.

### Racine a dit :

Lorsque d'un saint respect tous les Persans tonchés N'usent lever leurs fronts à la terre attachés. (Esther, act. II, sc. 1.)

# Ginguené :

Les dans sont dans leurs meins , var leurs fronts, l'alm légresse.

Regnard, dans Démocrite (act. I, sc. 1.) t

Et je suis convaincu que numbre de maris Vondroient de *leurs* moltiés se vuir luin à ce prix.

Marmontel, dans le conte de la Veillée: Ma fille, votre modestie, les tendres soins que vous rendez à vos parents, font souhaiter à toutes les mères de vous donner pour épouse à treus fils.

Fénélon, dans Télémaque, parlant de deux pigeons: Lenas eœurs étoient tendres, le plumage de Leurs cous étoit changeant.

Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Viraginie ne connoissoient d'autres époques que celles de la vie de LEURS mères.

La Harpe (Cours de littér., t. II, p. 135): Voyons dans quelles circonstances l'un et l'outre peignirent les mours, et ce qui constitue la différence de LEURS caractères.

J.-J. Rousseau : L'aigreur et l'opinidtreté

et les mauvais procédés de LEURS maris.

Le Sage : Ils entassoient dans LEURS chapeaux des pièces d'or et d'argent.

M. de Châteaubriand: Les mots de morale et d'humanité sont sans cesse dans LEVES bousches.

ches.

Le même : Quolques matelots fumaient
tuuns pipes en silence.

Ces messieurs ont présenté leur offrance (c'étoit une pendule achetée en commun). Ces deux enfants (ils sont frères) ont perdu

Ces deux hommes ont perdu leur hon-

neur.

Ces deux charrettes perdront leur maître (elles n'en ont qu'un).

J'ai envoyé ces deux lettres à leur adresse ( à M. Lucas ).

Dans la première colonne, offrande, père, honneur, mattre, adresse, et l'Adjectif possessif lour sont au singulier, parce qu'en effet il n'y a qu'une offrande, qu'un père, etc. ; dans la seconde , offrandes , pères , femmes , chapeaux, essieux, adresses, et l'Adjectif possessif leurs sont an pluriel, parce qu'il y a plusieurs offrandes, plusieurs peres, etc., quoique en effet chaque monsieur n'ait fait qu'une offrande; que chaque cousin n'ait qu'un père; que chaque homme n'ait qu'une femme, qu'un chapeau; chaque charrette qu'un essieu; chaque lettre qu'une adresse. Au surplus, comme le fait fort bien observer M. Boinvilliers, si l'on eraint l'équivoque dans ees sortes de locutions, on peut avoir recours au sens distributif, et employer le pronom indéfini chacun, et dire par exemple : Tous les maris étoient au bal, enseun avec sa femme. - Voyez , plus bas , ce que nous disons sur le Pronom chacun.

Remarque. — L'Adjectif possessif leur peut étre employé au singulier, quand il est joint à un de ces substantifs s'hout devons approuver leta conduirs. — Mestieurs, il faut prendre votar bart. — Mes lettres sont arrivées à l'UE DESTINATION. — le puis qu'admirer LURA BANCOUR et gémir sur LUES DES-TIVÉS.

## ARTICLE IV.

#### DES PRONOMS DÉMONSTRATIPS.

Ces Pronoms servent à démontrer , à indi-

Cette même solution se trouve ensuite appuyée de l'autorité de M. Lemare, dont l'opinion, sur la question qui nons occupe, est si elairement exprimée, que nous croyons ne pas devoir en priver nos lecteurs.

Leur, leurs, dit ce Grammairien ( page §2 de son Cours analytique), est un adjectif qui, ainsi que tous les autres, reçoit la loi, et jamais ne la fait. On doit dire:

Ces messieurs ont présenté leurs offrandes (l'un des vers, un autre des roses).

Ces deux enfants (ils sont cousins) ont

Ces deux bommes ont perdu leurs femmes, leurs ohapeaux.

Ces deux charrettes perdront leurs essienx.

J'ai envoyé oes lettres à leurs adresses ( à Lyon, à Nantes ).

quer les personnes ou les choses qu'ils représentent.

Ce sont :

Ce celui, celle, celui-ci, celle-ci, celui-là, celle-là, ceci, cela, ceux, celles, ceux-ci, celles-ci, ceux-là, celles-là.

§. I.

Ce, Pronom démonstratif, se distingue de cz , adjectif pronominal démonstratif , dont nous parlerons bientôt, en ce que lorsqu'il est Pronom démonstratif, il est toujours joint au verbe etre, on suivi de qui on de que relatif, et alors il est sujet ou régime ; au lieu que, quand il est adjectif pronominal démonstratif, il accompagne toujours un substantif, dont il détermine la signification. Ainsi dans ees phrases : CE qui me platt, c'Est sa modes= tie. (Lévisac.) C'ast un poids bien pesant qu'un grand nom à soutenir. (Montesquieu, Areace et Isménie, p. 21), cz est Pronom démonstratif; et il est adjectif pronominal démonstratif dans cette autre : Cw discours est cloquent.

Lorsque ce n'est pas joint à un nom, il répondaux deux nombres et aux deux genres: De toutes les vertus celle qui se fait le plus admirer, c'est la forcé de l'ame; le plus respecter, c'est la justice; le plus chérir, c'est l'unanité.

Ce n'est pas un portrait, une image semblable, C'est un amant, un file, un père véritable. (Boileau, Art poétique, choni III.) (Bossuet.)

inventérent l'écriture.

Celui que vous voyes, vainqueur de Polyphonte, Cest le filt de vos rois ; c'est le sang de Cresfonte; C'est le mien, c'est le seul qui reste à ma douleur. (Foltaire, Mèroje, net. V, se. 7.)

Ce sont les rois qui fant les destins des mortels. Ce runne les Phéniciens qui , les prentiers ,

Ga reasur les Français qui assigirent lu place. (U.Academie - Levisue, pug. 36%). Ce est souvent relaiti à ce qui précède dans le discours, et alors il treat lien de il on de elle, et indique nue personne dont on a dejà parle; quand on dit: Les onfants sont des liens qui reliennent les moris et les femnes dans leur devoir, ex sont les fruits et les yageset le un

quand on dit i Les enfunts sont des lieur qui retienment les moris et les formes dans teur devoir, cx sont les fruits et les gages de leur tendresse, c'est un intérêt comman qui les lie; — Les astronomes, qui précudient comnoître la nature des éleiles fixes, assurent que cx sont autont de societ. Ge, dans la première phrase, se rapporte à enfunts, et dans la seconde, à éloiles fixed.

(Restant, pag: 117. - IV aully, pag. 109.)

Quelques Grammairieus pensent que ce ne seroit pas une fante que d'employer il ou elle dans ces plurases; mais la plupart sont d'avis que cet emploi scroit moins élégant, moins conforme à l'assge, et moins dans le génie de notre laneu.

Cependant si le verhe ettre n'étoit mivi que d'un adjectif, on d'un substantif pris adjectisvement, il faudroit faire n'age du Prouom personnel il on elle j comme : Lisez Démosthènes et Cieron, 11s sont très-éloquent. — Joi vu le Louvre, ti est magnifique, et digne d'une orande nation.

(Waitly, pag. 210. — Demandre, au mot Pronom; et le Diet, de Férand.)

Ce, n'elant pas joint à un noin, pout être relatif à ce qui suit dans le discours, et alors il indique une personne ou une chose dont on va parler, counse quand on dit: C'est "acheter cher un repeutir que de se ruiner pour satisfaire une fantaisse (l'Académie); on voit que ce se ruipere de ces mots, de se ruiner, etc. (Resute M'eilly)

G'EST bien peu connoître les chances de la fortune que de s'abandonner au désespoir. (De Bugny.)

C'Est être en mauvaise compagnie que de se trouver livré à soi-même, quand on ne sait ni s'occuper, ni s'amuser de lectures. (Mod. du Deffant.)

Dans plusieurs occasious où ee est relatif à ce qui suit dans le discours, il n'y est souvent employé que par éléganec, et pour donner plus de force, de variété et de grâce à l'expression; quand je dis : ex fut l'envie qui occasionna le premier meurtre dans le monde ; c'est au fond comme si je disois, l'emire occasionna le premier meurtre dans le monde. Cependant il y a dans la première phrase une certaine énergie qui ne se trouve pas dans l'autre.

De même si je tils : Cr qui me révolte le plus, c'êst le rovier les hommes puissaits abuser de leur autorité; ou : Cr dont je suis ficilés, c'est que les hommes oublient le suis ficilés, c'est que les hommes oublient per leur première condition; la répétition du Pronom ec, dans ces sortes de phrases, rend certainement l'expression plus énergique. (The Carmélle, sur la sife Remanue de l'augelas.)

- M. Bonvilliers, pag. 151. - Et lés autoria tes ci-dessus citées. ]

Ce forme anssi divers gallicismes propres à réveiller l'attention, par le piquant qu'ils répandent dans le discours; comme : C'est obliger tout le monde que sa rendre service à un honnéte homme. (Pensée de Publ. Syrus.)

C'est créce les talents que de les mettre en place.

(Voltaire.)

Que de remplir son cour du soin des malheureux. (Crebillon , Atrée et Thymte , act. 1V, sc. 1.)

Observez que l'omission du de dans ces phrases, seroit nue fante; on doit le considér rer comme une particule explétive commandée par l'emphonie, et que l'usage exige.

(Le P. Buffier, no 366 et 731. — Fangelas, pag. 461 de ses Rem. nouv., t. 11. — Féraud, Dict. crit. — Marmontel, pag. 309.)

Enfin, quelquefois ee est mis puur le mot general choxe, dont la signification est restreinte et déterminée par les mots qui le snivent; cumme dans cél exemple: Du nedait s'appliquer qu' à cs qui peut être utile, c'est à-dire, à la chose on aux choses qui peuvent être utiles, etc.

(Th. Corneille , sur la 261º Remarque de Faugelas. - Restaut , pag. 117 et 268. - Wailly ,

pag. 309.)

Le Pronom ce avant le verbe étre, étant
susceptible de beancoup de règles, demande

nn examen partienlier.
PREMIÈRE RÉGLE.— Le verbe étre précédé
immédiatement du Pronom ce, et uni à un
pluriel par une préposition, se met toujours

au singulier.

Cruel! c'est à ces dieux que vous sacrifier.

(Racine, lphigénie, act. IV, sc. 4.)

C'tsv des contraires que résulte l'harmonie du monde. (Bernardin de Saint-Pierre.)

Le motif de cette règle est que , dans ces denx phrases, et dans celles qui sont analognes, il y a inversion ; de telle sorte que la préposition et le substautif pluriel mis à la suite du verbe être, appartiennent à un verbe qui est après : dans la première phrase, c'est sacrifier, et dans la seconde, c'est résulte. Eu effet, la decomposition donne : sacrifier à des dieux, -l'harmonie résulte des contraires. Ce se rapporte à la préposition qui suit le verbe étre; il est par conséquent du nombre singulier, et oblige le verbe être à prendre ce nombre. (M. Chapsal.)

SECONDE REGLE. - Ce devant le verbe être demande que ce verbe soit au singulier, exeepté quaud il est suivi de la troislème personne du pluriel. Ainsi l'on dira, avec le verbe être, au singuier : C'est le nombre du pcuple, et l'abondance des aliments, qui sont la vraie force et la vraie richesse d'un roy aume., (Fénélon, Télém., liv. XXII.)

Dans les ouvrages de l'art, c'est le travail et l'achèvement que l'on considère, au lieu que dans les ouvrages de la nature, c'est le

sublime et le prodigieux. (Botleau, Truité du Sublime , chap. XXX.)

Ce n'est plus le jonet d'anc flamme servile ; C'est Pyrrhus , c'est la fils et le rival d'Achille. (Racine , Audromaque , act. 16, sc. 5.)

CR SEEA nous tous qui nous ressentirons de sa bonté. - C'est vous tous qui faites des vœux pour lui. - C'EsT vous qui etes chéris. - C'ETOIT nous qui étions malheureux.

Mais on dira , en mettant le verbe au plus ricl: CE SOBT les ingrnts, les menteurs, les flatteurs qui ont loue be vice. ( Fénélen , Telem. , I. XVIII.) CE SONT les ouvrages médiocres qu'il faut abréger. (Vauvenarques.) CE ne sour ni les arts ni les métiers qui

peuvent digrader l'homme, en sont les vices. (Bernardin de Saint-Pierre.)

CE SONT eux qui lui montreront de quoi il peut s'applaudir. - C'étoient eux qui ordonnoient la cérémonie. (L'Academie.)

Parce que, dans tous ces exemples, le verbe être est suivi d'une troisième personne du plurick. Neanmoins d'excellents auteurs font in-

differemment rapporter le verbe être soit au substantif qui le suit, soit au pronom ce; Racine dit daus Audromaque :

Co n'est pas les Troyens, c'est Heetor qu'on ponrsuit. (Act. 1, sc. 2 )

Ce n'étoit plus ees jeux , ces lestins et ces fêtes , Où de myrte et de rose ils couronnoient leurs rétes-(Foltnire, la Henrisde, chant X.)

Boilenu (les Héros de Romau) :

Volontiers. Regardez bien. Ne les sont-ce

pas là? (vos inbletiss). - Ce les sont là ellesmêmes.

Racine (les Frères ennemis, act. II, sc. 3, Polynice parlant du peuple) :

Sa haine, ou son amour, sont-re les premiers droits Qui font monter su trône ou descendre les rois? Chamfort (Eloge de Molière) :

CE sont les résultats qui constituent la bonté des mœurs théâtrales, et la même piece pour roit présenter des mœurs odieuses, et être d'une excellente moralité. ...

D'Olivet :

Dites-moi, sonr-ce là des signes d'opulence ou d'indigence?

Enfin l'Académie écrit elle-même dans son Dictionuaire : Est ez les Anglais que vous aimez? - Quand CE SEROIT les Romains quiauroient fait cela.

Dans ces phrases, dit Condillac, le suict du verbe est une idée vague que montre le mot ce, et que la suite du discours détermine. Si l'esprit se porte sur cette idée, nous disons au singulier, c'est eux; et nous disons an pluriel, ce sont eux, si l'esprit se porte sur le nom qui suit le verbe. Cependant il est vrai de dire que la majorité des écrivains emploient le pluriel.

Mais une chose sur la quelle les Grammai» vicus et les Ecrivains sont bien d'accord, c'est que jamais ce sont ne peut régir le singulier.

Buffon, qui a dit (dans son Bist. nat. de l'Homme) : Les nègres blancs sont des nègres dégénérés de leur race; en ne sont pas une Estice d'hommes particulière et constante ; devoit done dire : ce n'est pas une espèce d'hommes particulière et constante, etc. Remarque. - Quand la phrase est interro-

gative, et que le verbe étre employé au pluriel fait très-mal, comme quand on dit : furent-ce les Romains qui vainquirent? c'est a l'écrivain de prendre un sutre tour qui " concilie ce qu'on doit à la grammaire avec ce qu'exigent l'oreille et l'usage.

TROISIÈME RÈGLE. - Après un nom ou un pronom précédé d'une préposition, et de c'est, c'étoit, etc., on doit faire usage de la conjouction que : C'est à vous que je parle. C'est à Rome , mes fils , que je prétends marcher.

(Racine , Mithr., set. III, sc. 1.) Ce n'est pas de cela qu'il s'agit anjourd'hui.

(La Fontaine , liv. V, fab. 1.) (R gnier-Desmarais, pag. 377. - Domergae,

Si l'on disoit, par exemple, c'est à vous à

qui p parte, la même priponition as treutes roit deux foit dans la même phrase, quoiqu'il n'y ait qu'un seul rapport à indiquer. En éllet, supprimes écri, quin es et qu'a marquer d'une manière plus semible la choic dont il 'agit, la phrase sen reduit à ces termes : le parte à vous, à qui... La préposition à marque le rapport de parter avec vous; mais à qui n'est précédé duseun mot dont il puise marque in correct. Il faut done que, et non d qui, puisqu'il ne s'agit que de lier une proposition avec une autre fuir une proposition avec une autre tier une proposition avec une autre der une proposition avec une autre de gree pet de la contra de la co

Voyes ce que nous disons sucure sur ce sujet su ré= gime nom, article XIV, Ç. 3,

Remarque.— Au lieu de la conjonction que, on pourroit employer na pronom relatif précédé d'une préposition, si c'est, c'étoit étoient suivis d'un substantif ou d'un pronom non précédé d'une préposition.

Cest vors, mon cher Narhed, rore qui mon cour s'attendrit (Files, Wr. III.)—Four aves fait de grandes choses; mais, avoues le valrité, ce n'est gudre voes ras qu'i clés ont défailes. (Files, fiv. XXII.) Ces tours de phrases seroient auns corrects que ecux-ci: Cest rous vors que mon cours s'attendrit. Cest rous vors que mon cours s'attendrit. Ce n'est guére par vots qu'elles ont été faites. (Commade, puz. 30.)

Quarabus abeas. — Ce, joint à un des Fronness relatifs qui, que, d'ont, etc., et à la tête d'une phrase, forme avec le pronom relatif et le verbe suivant, le sujet d'une autre phrase dont le verbe est presque toujours être; or, étre peut être suivi ou d'un verbe, ou d'un dejetif, ou d'un substantif.

Quand le verbe être est suivi d'un verbe, on répète le Pronom es : Cz que je crains e'est d'être surpris. (Lo P. Buffer, 22 465.)

L'emploi du Pronom cs, dans le second membre de la phrase, est également nécessuire, lors même qu'il ne se trouve pas dans le premier membre. On dira done avec Voltaire:

Le véritable éloge d'un poète, c'ast qu'on retienne ses vers. Le seul moyen d'obliger les hommes à dire

du bien de nous, c'est d'en faire.
(Hist. de Charles XII, Disc. pril.)
(Lo P. Buffier, nº 463. — L'Académie, pag. 28

(Le P. Buffer, nº 463. - L'Académie, pag. 288 de ses Observations.)

Suivi d'un adjectif, ce ne se répète pas : Cz qu'on loue zur souvent blámable. — Cz qui réussit zur rarement condamné. — Cz qui est vrai zur beau. Nous mettons iel les Participes su rang des adjectifs. (Le P. Buffier , nº 463. — Demandre , su mot

Quand le verbe êlre cet suivi d'un substantif du nombre singulier, on a la liberté de repêter ou de ne pas répêter le Pronom ce, selon que l'orcille et le goût en décident : Répandre des grâces zes, ou êvat le plus bel apanage de la souveraineté.

(Volteire, Essel enr le Goût.)

La première qualité d'un roi Est, on c'Est la fermeté.

(Louis XIV.)

a fermeté. (Louis XIV.) L'enfer des femmes EST, ou c'EST la vieil= lesse. (La Rochefouoauld.)

(Le F. Baffer, s. (25. – Demonder, at Edvisco).
Mais, la refeptition du Promon er est indispensable, dans le cas où le verhe être est
avir d'un substantif da noubre plurid, ou
d'un pronom personnel : Ca qui m'attache le
plus à la vis, exor une su afinate au famme.
(Maranstel) — Ca qui n'arrache un sentiment
or est verse. (Demondré) — Ca
qui n'arrache un sentiment
outre les préfidies, les trehismes, les noirecurs.
(Th. Carmillo)

## §. II.

Colui fait ceux au pluriel; le féminiu cello forme son pluriel par la seule addition d'un s; at les deux autres, colui-ci, celui-là, suivent entièrement la même règle : les adverbes ci

et là n'admettent aueune variation!

Les Pronoms celui, celle, appliqués aux personnes et aux choses, ont toujours rapport à un nom énoncé auparavant :

Je ne connois d'avarice permise que CELLE du temps. Les défauts de Henri IV étoient ceux d'un homme aimable, et ses vertus, CELLES d'un

grand homme.

( Note de *Foltaire* sur un ouvrage de M. de Burt ,
vol. XIV de ses crurres. )

Les seules louanges que le cœur donne sont

cuitte que la bonté s'altire.

(Massillon, Oculs, fanchre.)

La phrase suivante, par laquelle beaucoup de régociants et de marchands sont dans l'us sage de commencer leurs lettres d'affaires, n'est done pas correcte: J'ai CRUTI de vous annoncer, etc.; puisque le Pronom celui ne s'y trouve précéde d'aucun nom.

Il faut remarquer cependant que ces Pronoms font quelquefois exception à cette règle, c'est-à-dire qu'ils s'emploient, dans quelques cas, mas aucun rapport à un nom qui précède; en ce sens, ils se disegt sculement des personnes, et sont suivis d'un Pronom; tels que : de qui que, dont, daquel, ci, lù, etc., nécessaire pour restreindre l'idée générale de ce mot à une idée particulière comme dans les exemples suivants :

Coux qui font des heureux sout les vrais conquérants.

( Voltaire, lettre à Christian VII, roi de Danemerck.)

Celui qui fait tout vivre , et qui fait tont mouvoir, 8 'il donne l'être à tont , l'a-t-il pu rocevoir?

5'll donne l'être à tont, l'a-t-di pu recevoir, ch. I.)

(L. Raccine, Poème de la Religion, ch. I.)

Aimer cure qui vous heïssant, cure qui vous persécutent, et les aimer lors même qu'ils

travaillent avec le plus d'ardeur à vous ope primer, c'est la charité du chrétien, c'est l'ese prit de la religion. (Bourdalowe, estmon pour la fête de Saint-Étienue.)

CRIVI QUI rend un service doit l'oublier, crivi qui le reçoit, s'en souvenir. (Pensée de Démosthènes, Voyage d'Anacharsis.)

(Le Dictionnaire de Féraud. - Marmontel , pag.

217. — Et les Gramm. mod.)

Souvent, pour donner plus de force et dégance à l'expression, on supprime le Pronom; ainsi Racine, au lieu de dire : Veyez si mes regards sont coux d'un jinge sévère,

a dit:

Voyes si mes regards sont d'un juge sérère.
(Audromaque, set. Hi, sc. 6.)
(Le P. Buftier, nº (66. — Demandre, et Lévisac.)

Les écrivains se permettent rarement cette ellipse, qui a quelque chose de hardi, et qui peut rendre la phrase obscure.

Les Pronoms celui, ceux, celle, celles, ne peuvent pas être suivis immediatement d'un adjectif ou d'un participe, comme celle reque, ceux aimables; ils ont besoin, pour être mos difies par un adjectif ou un participe, d'avoir après eux un pronom relatif: ceux qui est reque, exus qui sont aimables.

Wailly n'a done pas été correct lorsqu'il a dit : Les nombres ordinaux se forment des cardinaux; dans euux reamisés en F, on change ven vième; et en effet,

Dans caux terminis en x, signific, dans ce nombres terminis en f; ce qui forme un nens tout contraire à l'idee de l'écrivain, cer sa pensée est de précenter une idee indicative avec restriction. Or, qu'on relise la phrase décompasse, et l'on verra que l'idee indicasper cettricite. Les nombres ordinant : di compartie de la compartie de la nombre terminie en r, on change 7 en vième. Le sens embrases la totalité des nombres deminie en l'idée, il faut donc dire, dans ceux qui sont terminés en v.

Cotte phrase de Legendre a la même incorrection : Pline dit que Carés inventa les augures tirés des oiseaux, et qu'Orphée in-

venta etx 1116 des autres animaux.
Décomposons Cophés inventa les augures
tiris des autres animaux. Ne semblet-til pas
que ess augures dont
que ess autres désignent des augures dont
que ess autres désignent des augures dont
précis? He hien, l'agrès est est est complet et
précis? He hien, l'agrès pour les les autres des
une idée indictative ever extriction; il bornoit
son idée aux augures qui sont tirés des autres
animaux. Lo qui écit donn encessive pour
restreindre la signification, et l'idee exigecul
port l'article de l'agrification, et l'idee exigecul
port l'article de inventa cex que sont tirés
qu'il mit : Ophés inventa cex que sont tirés

den autres sonhanux.

L'auteur du Dictionnaire historique, article
Dellile, 'est également mal caprimé, lorsqu'il
aut : Le goul de la philosophie in était pas
autre les des la philosophie in était pas
force des termes, équivout à se goul fais
force des termes, équivout à se goul fais
force des termes, équivout à se goul fais
force des termes, équivout à se goul de la vient de la compêtité, contre la pensée de l'auteur, qui
in anueun déte indicative à peinder, qui veut
seudement présenter son idée dans un sem
autre des la contraite de l'autre de

Mais pourquoi celai ou celle ne peut-il pas tère immediatement uvir d'un attribut particulier (adjectif ou participe)? parce qu'il caprime une idee indicative aver restriction, équivalent à cet homme, cet objet, cette colon absolument, il doit necessirement êtrecité absolument, il doit necessirement êtrecette, qui ca retriègne la signification (Celai homme, celai besu, sont des locutions que réjette notre langue.

(Domergue, pag. 204 de ses Solut, gramm.)

M. Lemere, pag. 506, Féraud, et les Grammairiens qui ont aborde catte difficulté out approuvé cette solution.

Présentement il s'agit de savoir si l'usuge permet de faire rapporter les Pronoms celui, celle à un substantif pluriel, et les Pronoms ,ceux, celles à un substantif singulier.

Quelques exemples, pris dans nos écrivains les plus estimés, prouveront que l'usage admet ce rapport : L'anour est ceuvi de tous les meux que

sait le misuz le chemin du Parnasse.
(Racine, lett. V. à M. Le Vesseur.)

J'ai tout réduit à TROIS STANCES, et j'ai ôté
CRILE de l'ambition, qui me servira peut-être

(Le même , lettre XXIX , à M. Le Vasseur.)

CETTE PERASE et CELLES qui la suivent deviennent claires. (Voltaire.)

L'influence du luxe se répand sur routes

Linjuance du tuxe se repand sus touts

LES CLISSES de l'état, même sus celle du la boirreur. (Marmonte!)

Vous serez seul de votre parti, peul-être; mais vous porterez en vous-même vn résons GNGE qui vous dispensera pr enva des hommes. (J.-J. Rousseau.)

LA SATIEE de Boule ou sur l'Homme est une de CELLES où il y a le plus de mouvement et de variété. (La Harpe.)

variété. (La Harpe.)
On répétoit avec admiration 12 NOM des
Solon et des Lycurgue avec exex des Militade
et des Léonidas. (Thomas.)

CETTE LOGIQUE ne ressemble à aucune de CELLES qu'on a faites jusqu'à présent.

Cette construction, dit M. Boniface (dans son Manuel des Amat. dela lang, franç., p. 167), contraire en effet aux lois de la grammaire, qui veulent que le Pronom prenne le genre et le nombre du nom qu'il représente, peut être justifiée par la syllepse (255), figure dont les écrivains se servent fréquemment.

Best wei given pout effere ette construetion en répétant le substanif, et que souvent même cette régétifien est élégante; par excuple, Marsontel suroit pa dire : L'insfluence du luxe se répand sur teutes 185 CALSdu le Cett, même sur la CALS-fu de lobousreur; mais ce u'est pas là un motif pour proceirre ces sortes de phrases. Il ya plus, si le Pronom étoit accompagne de quelque chouqui en déterminal le nombre, de même que effet désugréable, il ne faudroit pas eximère d'émployet le Pronom.

### §. 111.

### CELUI-CI, CELUI-LÀ.

Le Pronom ectai, ainsi qu'on vient de le voir, n'à de lui-néme qu'une signification vague; aussi exige-t-il tonjours après lui nn qui relatif qui en détermine le sens. Mais celui-ciet celui-là ayant une signification fixe, par le moyen de ci et de là, qui en sont inséparables, n'exigent ni qui ni que. Celus-ce, glorienx d'une charge si belle, N'eut voulu pour besucoup en êtra soniagé. La Fontaine, fab. 3.) Celus-là fait le grime à qui la crime sart.

(Foltaire, sur Médée, III, 3.)

Ce scroit done mal parler que d'en ajouter un immédiatement, et de dire : Celui-lé qui

woudra être heureux, etc.
Autrefois cependant on en faisoit usage:
Mais qu'il soit uoc amour si fiirte

Que celle-là que je vous porta,
Cela se se peut sullement.

(Malherbs.)
...Le feu qui brûla Gomore

...Le teu qui brila Gomore

Ne fat jamais si vélément

Que celus-li qui me dévore.

A présent on ne le tolère pas; eependant lorsqu'il y a quelque chose entre ces Pronoms et le Pronom qui, on permet l'emploi de ce

CELUI-Li est deux fois grand, qui, ayant toutes les perfections, n'a pas de langue pour en parler. (Pensée de Gracian.)

Celui-ci peut aussi être suivi du qui relatif dans une seule circonstance, c'est lorsque qui est le sujet d'une proposition incidente explicative, c'est-à-dire, qu'on peut retrancher, sans altere le sens de la proposition qui a pour sujet celui-ci ou celui-là : CEED-EL, qui est dojà usé, vaut mieux que CEED-EL, qui est tout neuf.

Colinici, celuichi s'emploient quand il siegli de personnes ou de closes présentes, mais avec cette différence que celuici sert à deis gore un objet (personne ou chose) près de celui qui parle; et celui da, un objet moisu près Supposona qu'il soit question de deux livres phecès sur une table, mais l'un à l'extension de le consideration de committe de la committe de la comme d

La méinc règle à observe quand les persons nes on les choses dont on parle ne sont pas présentes; éest-à-dire, que celui-ci se raps porte à ce qui a été dit en dernier lieu, comme étant plus près, et celui-là à ce qui a été dit auparavant, comme étant plus éloigné. Exems

ples:

La Folie et l'Amour jouoient un jour ensemble :

Celui-cu n'étoit pas encor privé des yeux.

(Le Fontaine, l'Amour et la Folie.)

Tel est l'avantage ordinaire

Qu'ont sur la beauté les talents;

Cenx-es plaisent daos tous les temps,

Celle-la n'a qu'un temps pour plaire.

(Foltaire.)

<sup>(275)</sup> La sylépeire, comme on le verra à la consstruction figure, a lieu lorque les mois sont employée séton ha peorée, plutôt que selon l'unegda la constitucion grammaticale. Par cette figure, on met souvent au singulier ec qui devroit être au pluriel, et au pluriel oc qui a rapport au singulier ; unus melleurs. Grammariens voient de l'éléganee dans es tours, ou'd watters ne voient que fondance.

Un magistrat intègre et un brave officier sont également estimables; exeu-là fait la guerre aux ennemis domestiques, exeu-en nous prolège contre les ennemis extérieurs.

(Regnier-Desmarais , pag. 270. - Restaut, pag. 119. - Wailly . - Le Dict. de l'Acadenne.)

## §. IV.

Les Pronoms démonstratifs ceci, cela, différent des Pronoms dont on vient de parler, en ce qu'ils ne se disent proprement que des choses, et qu'ils n'ont point de pluriol. Ceci, cela s'emploient judquefois dans la même plarses, et en opposition; abors ceci dés signe l'objet qui est plus prés de nous, et cela,

même phrase, et en opposition; alors ceci désigne l'objet qui est plus près de nous, et cela, l'objet qui en est plus cloigne; comme : Je n'aime pas etct, donnez-moi de ett... (L'Académic.)

Quand le Pronom cela est seul, et sans opposition au Pronom ceci, il se dit, de même que ceci, d'unc chose que l'on tieut et que l'on montre : Que diles-vous de CELA? CELAest fort beau. (L'Academie.)

Dans le style tout-à-fait familier, surtout dans la conversation, ou dit ça au lieu de cela.

## Le soir Alain fit un beau song; ; C'est toujours çu.

Quelquefois cela se dit aussi des personnes; par exemple, l'usage permet de dire, en parlant d'un enfant, mais dans le style familier: CELA est heureux; CELA ne fait que jouer. (Le Det. de l'Académie, au mot cela.)

### ARTICLE V.

### DES ABJECTIFS PRONOMINAUX DÉMONS: TRATIFS.

Les Adjectifs pronominaux démonstratifs sont ac, cet, cette, ces ils sont toujours joints à un nom, dont ils restreignent la signification, et qu'ils modifient, en y ajoutant une idée d'indication.

De cette ouit, Piriolee, as-to vo la splendeur? Tes yeu, ne soot-lis pas tout pleins de as grandeur? Ces ilambeaux, ee hicher, criete ouit collamnée, Ces sigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, Cets foult de rois, ces cooust, ce séant, Qui tous de mon amaot empreutoient leur éclat; l'étre poorpre, cet or, que rehausoit su ploire, El ces lautres encor timoins de sa rietoire.

(Racina , Bérénice , act. 1, sc. 5.)

L'Adjectif pronominal servant à déterminer la signification du substautif, il est évident que ce est Adjectif pronominal démonstratif, lorsqu'il précède un nom, soit seul, soit see compagne de son adjectif, comme dans ce château, ce superbe monument.

L'Adjectif pronominal démonstratif, ains qu'où a pu le remarquer dans les vers qui viennent d'être cités, se ripète avant chaque substantif; on le répête aussi lorqu'un nom est accompagné de deux adjectifs qui ne qua lifient pas le mêne substantif; comme dans cette phrase : eux bouux et cus visitais appartements. — Cett crigle ayant éte cripluete, pace q's et page 119, nous ne pennons qu'il noit necessaire d'en parler davantage.

### ARTICLE VL

## DES PRONOMS RELATIFS.

La fonction des Pronoms relatifs est de rappeler dans le discours l'idée des personnes ou des choses dont on a dejà parlé, afin de déterminer l'étendue du sens qu'on leur donne. On les appelle relatifs à cause de la relation ou du rapport qu'ils ont avec les noms on les Pronoms qui les précèdent, et qui expriment les personnes ou les choses dont ils rappellent l'idée. Quand je dis : Il y a bien des personnes qui aiment les livres comme des meubles ; qui , a rapport à persannes , et c'est comme si je disois : Il y a des personnes , LES= QUELLES personnes aiment les livres , etc. De même , quand je dis : L'or Que nous rechera ehons tant, est, etc., que se rapporte à or, et c'est comme si je disois : L'or , LEQUEL or . et ainsi des autres Pronoms relatifs.

(Restant, pag. 121 et 122.)

Ce nom ou Pronom qui précède le relatif, est ce que l'on appelle antécedent. Cet antécédent n'est pas toujours exprimé; dans bien des phrases, il est sous-entendu : mais l'esprit le supplée aisément, et le place près du relas tif qui s'y rapporte; dans cette phrase : Il est étonnant que Henri IV ait péri sous le fer d'un assassin , LUI QUI n'éloit occupé que du bonheur de ses peuples ; lui , antécédent de qui, tient la place de Henri IV, exprimé auparavant. Mais dans ectte autre phrase : Que veut être heureux doit dompter ses passions . le nom substantif est sous-entendu; c'est comme s'il y avoit : L'homme qui veut être heureux, etc. (Livizgo, pag. 339 . t. L.) NOTA. Dans un justant pous dirons ce que c'est qu'un

Pronom explicatif, et uo Prouom indéterminatif.

Les Pronoms relatifs ont encore la proprieté de faire l'office de conjouction, en unissant deux membres de phrase; quand on dit: Les biens de la fortune, que nous recherchons que un si grand empressement, peuvent se perdre facilement; le relatif que réunit en une seule phrase ces deux membres: Les biens de la fortune peuvant se perdre facilement. — Nous recherchons avec empressement les biens de la fortune; et il a de plus l'arantage de déterminer, avec le membre qu'il es suit, l'étendue du sens que l'on donne aux mots, les biens de la fortune.

NOTA. Quelques Grammairieus, et, entre autres, l'abbé de Condittac, domneut à ces Prunness, le num de Pronoms conjonctifs.

Les Pronoms relatifs sont qui, que, quoi, lequel, dont, où, le, la, les, en, y.

OUL.

Qui est Pronom absolu, ou Pronom rela-

Il est Pronom absolu, quand il n'a pas d'antécèdeut exprimé, et qu'il n'offre à l'esprit qu'une idée vague et indéterminée; il signific alors quioonque, celui qui, celle qui. Exemples:

Qui se lasse d'un rai peut se lasser d'un père.

(P. Curneille, Nicomède, act. 11, sc. 1.)

Oni veut parler sur tout, suuvent parle ou besard;
On se croit orateur, on n'est que babillard.

(M. Andréeux, Mem. de l'Inst., vol. IV, pag. 443.) Qui ne fait des heureux n'est pas digne de l'être.

(Des Boulmiers.)

Läche qui veut mourir, courageux qui peut vivre.
(Racina, le file, le Religion, ch. VI, vers 168.)

Qui absolu peut être sujet ou régime. Il est sujet dans les exemples qui précèdent ; il est régime dans QUI aimez-vous ? DE QUI parlezvous ?

(Regnier-Desmarais, pag. 195. - Wailly, pag. 201. - Restant, pag. 151.)

Qui est relatif, quand il a un antécédent exprimé, nom ou Pronom; en ce sens il signific lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.

Exemples :

Le premier qui fat rol fut au père adoré. (L'abbé Aubert, Prologue, l. V, de ses fables.)

L'amour avidement erolt tout ce qui le flette. (Racine, Mithr., ect. III, sc. 4.)

Le premier Qui versa des larmes fut un pere malheureux.

Qui absolu, n'offrant à l'esprit qu'une idée vague et indéterminée, ne s'emploie ordinairement qu'au masculin et au singulier, c'està-dire, que les adjectifs qui peuvent s'y rapaporter, sont mis au masculin et au singulier.

Qui ne selt competir aux meux qu'on e soufferts ? (Voltaire , Zaire, act. II, sc. 2.) Il est cependant quelquefois suivi de noms qui marquent un féminin et un pluriel : comme quand on dit à une femme, qui choisissez-vous pour compacate? et à un homme, qui choisissez-vous pour compacate?

(Restant, pag. 150. — Wailly, pag. 201.)

Le qui absolu ne s'emploie qu'en parlant

des persounes ou des choses personnifiées, comme dans ces exemples : Ou est celui qui vient le premier de tous,

(Poi est celui qui vient le premier de tous nonchalamment appuyé sur son écuyer? (Boileau , les Héros de Runsau.)

Dites-moi, je vous prie, lui demanda Clorinde, qvi sont ces jeunes gens?

(J.-J. Rousseau , Olinde et Sophronie.)
Qui sont ces méristrate. . .

Qui sont ces magistrats. . . (Voltaire, Henriade, ch. IV.)

Qui sont ces etrangers ?.... (Le même , les Scythes, octe I , sc. 7.)

Ou dit bien : Il y avoit hier chez vous beaus

coup de personnes; qui sont-elles? mais on ne dit pas : Vous avez plusieurs raisons à alléguer contre ce que je dis; qui sont-elles? parce que le Pronom absolu qui nes èmploie pas pour les choses; il faut dire : quettes sont-elles? ou prendre un autre tour. (Th. Corvelle, sur la 127 Bem. de Fangeles.—

Weilly, pg. 200.—Marmontel, pg. 225.)
Qui Pronom relatif est tantôt sujet, et
tantôt régime indirect; il est sujet dans ces
phrases: L'ame du souwerain est un moule
qui donne la forme à toutes les autres.
(Montaquien, Lettres pers., 1. 99s.)—Il est rée
gime indirect, toutes le sois qu'il est précédé

d'une préposition : L'enfant à qui tout cède est le plus melbeureux. (Fillefré.)

Lorsque qui est sujet, il se dit des personnes et des choses, et doit être préféré à lequel, laquelle : L'homme qui vit content de ce qu'il possède, est vraiment heureux.

L'amitié est une ame Qui habite deux corps, un cœur qui habite deux ames.

(Peusie d'Aristote.)

La manie de conquérir est une espèce d'a=

varice Qui ne s'assouvit jamais.
(Marmontel, Bélimire, ch. VIII.)

(Le P. Buffier, nº 143. — D'Olivet , pag. 18n. — Th.Corneille, sur la 131º Remerque de Veugelas. — Restaut, pag. 119. — Weilly, pag. 190.)

Il ue seroit pas permis de substituer dans ce cas le Pronom lequel au Pronom qui.

Cependant, comme lequel est susceptible de genre et de nombre, il y a bien des ceris vains qui l'emploient volontiers pour prévenir les equivoques; mais il faut, autant qu'il est possible, choisir un autre tour.

(Condillac, chap. XII, pag. s16.)

Lorsque le relatif qui est régime indirect, il ne se dit que des personnes ou des choses personnifiées. Il y o du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner.

(La Brayère, chap. 19, pag. 2[6.)

Le bonbeur appartient à qui fait des heureux.
(Delille, p. de la Pitié, ch. II.)
Rochers à qui je me plains.

Bois à qui je conte mes peines.

(Marmontel.)

La gloire à qui je me suis dévouée. (Faugeles.)

(Th. Corneille, sur la 64° Rem. de Faugeles.—
L'Académie, page 67 de ses Observ., et son
Dict. an mot qui.— D'Olivet, pag. 18c.—
Condillee, pag. 318.— Les Grammalriens mod.)
Remorque.— Quand le relatif qui ne se
dit ni des personnes, ni des choses personni-

fiées, on ne doit point le faire précèder d'une préposition. (Le P. Buffier, n. 444. — Condillec, page 219.)

Il semble qu'en poésie, et dans le style élevé, il soit permis de déroger à ce priucipe. On lit dans Corneille :

Sontiendren-vons nn faix sous qui Rome succombe? (Pompée, set. I, sc. 1.) Dans Racine ( la Nymphe de la Seine à la

Reine ):

Je t'amène , après tact d'années,
Une paix de qui les donceurs ,
Saus aucus mélange de pleurs.

Peront couler les destinées.

Dans J.-B. Rousseau (Ode XVI):

Du haut de la montagne où sa grandeur réside, Il a brisé la lance at l'épée homicide Sur qui l'Implété fondoit son ferme appui.

Dans Voltaire (Alzire, act. V, sc. 4):

Je pardonne à la msin par qui Dieu m'a frappé. Cette inexactitude est excusable en poésie, où l'on met plus de force dans l'expression, et où l'on sait d'ailleurs que tout s'anime, et

que l'on y personnifie souvent les objets. (Mémes autorités.) Voyes plus les ce que nons disons sur l'emploi du Pronom lequel.

Le Pronom qui n's point par lui-même de nombre ni de personne; il prend le nombre et la personne de son antécedent, ou, si l'on reut, du nom ou du pronom auquel il se rapporte, et les communipue au verbe dont il et le sujet; conséquemment on dira : » Moiqui à la parlé, toi qui as parlé, bi ou

elle qui a parlé, nous qui avons parlé, vous qui avez parlé, eux ou elles qui ont parlé.

Parce que qui représente la première personne, dans mol qui a parti, nous qui avons partil, les Fronoms moi et nous étant de la première personne; il indique la secondo personne dans toi qui as partil, vous qui avar partil, les Fronoms étans, pui désigne la troisitme prame et abns, pui des que la consitme prame et alle et au troisitme personne.

(M.M. de Port-Royal, pag. 132. — Th. Corneille, sur la 96º Rem. de Veugeles, pag. 273. — L'Académie, p. 203 de ses Observ. — Resteut, ște., etc.)

ete., etc.)

2º D'après le même principe, on dira : «

Pour moi qu'en moté même un autre monde étonne.

Pour moi qu'en santé même un antre monde étonne, Qui crois l'ama immortelle, et quo e'est Dieu qui tonne « (Boileau, suire I.) et non pas qui croit.

ion pas qui crost

Si c'étoit moi qui voulusse, si c'étoit vous qui voulusses, si c'étoit lui qui voulut, et nom pas, si c'étoit moi qui voulut, etc. (Même antorité.)

Tontefois, Racine (dans Britannieus, act. 11, sc. 3) a fait usage du Pronom qui à la trois sième personne, quoique se rapportant à moi:

Britannicus est seul : quelque ennui qui le presse ; Il ne volt dans son sort que moi qui s'intéresse,

Geoffrei, un de ses commentateurs, n'a fait aueune remarque sur l'emploi de cette trois sième personne, ce qui donne lieu de penser qu'il l'approuve; il dit seulement que à son

sort seroit plus correct que dans son sort. Et Mormoutel (p. 49 de sa Grammaire) dit, sur ce vers, que Racine s'est exprimé comme il le devoit en parcil cas.

Sedaine, s'il est permis de citer Sedaine dans un ouvrage sur la langue, a, de même que Racine, dit dans son opéra de Richard Cœur-de-lion:

> O Richard! 6 mon roi! L'univers t'abandonne; Sur la terre ii n'est done que moi Qui s'intéresse à ta personne!

et Molière a dit sussi ( dans le Mari trompé, sc. 2) :

Ce a'est pas moi qui se faroit prier.

Mais Domergue (p. 306 de ses Solut. gram.)
n'approuve ni Racine, ni Sedaine, ni Molière,
et il pense que ces écrivains ont fait une
faute que rien ne sauroit excuser; voiei ses
motifs:

Dans les verbes pronominaux, tels que se repentir, s'intéresser, etc., l'usage scul indique assez qu'il faut me à la première personne, te à la seconde, se à la troisième, et que l'on dit , je m'intéresse , tu t'intéresses , il s'intéresse. Oui équivant à lequel : L'homme out est venu; thomme, trout homme est venu. - Il n'est que moi qui m'intéresse, c'est-à-dire , il n'est que moi , LEQUEL moi m'intéresse ; il n'est que toi qui t'intéresses ; e'est-à-dire, il n'est que toi, LEQUEL toi t'intéresses, etc. L'application à tous les cas est facile, de sorte que, pour connoître de quelle personne est le sujet qui, il ne faut pas considérer qui tout seul , ce Pronom n'étant pas plus doué de personnalité que ce, grand, beou, et autres mots de cette espèce; mais il faut faire attention an Pronom sons-entendu, qui a scul le droit de communiquer les accidents de la personne et ceux du nombre.

M. Bontface, M. Serreau, et M. Auger (dans son Commentaire sur Molière, le Depit am., act. III, sc. 7; et le Médecin malgré lui, act. I, sc. 6), se rangest à l'avis de Domergue.

3. On dira : Vous parlez comme un hom QUI ENTEND la matière, et non pas, QUI EN-TRADEZ la matière. (Domerque.) - Vous parles en hommes, ou comme des hommes qui s't connoissent, et non pas en hommes, ou comme des hommes ou vous y connoissez. (Lemare.) - Ce ne sont pos des gens comme vous, messieurs , QUI SE PRAMETIANT d'offirmer , et non pas qui vous Permetter. (Le même.) - Po= ris est fort bon pour un homme comme vous, monsieur, qui rours un grand nom, et qui le soutient , ct non pas QUI PORTEZ, et QUI LE SOUTENEZ (Voltaire, lett. 407); parce que, dans chaenne de ees phrases, le relatif qui ne représente pas le Pronom, il représente le substantif qui le précède immédiatement et que l'on peut sous-entendre après lui ; et , en effet, c'est comme si l'on disoit : Vous porlez comme un homme, LEOURE HOMME entend la matière. - Vous parlez en hommes , LESQUELS HOMMES s'y connoissent. - Paris est fort bon pour un homme, LEQUEL HOMME, etc., etc.

Ce substantif que l'on est censé répéter après lequel dans ces phrases, en est donc réellement le sujet; et alors c'est lui qui a seul le droit de communiquer au verbe la personne et le nombre.

L'exemple des meilleurs écrivains vient fortifier ectte règle. Boileau a dit (dans une de ses lettres à M. le due de Vivonne): Étervous encore ce même caus mistentu qui ve-noit souper chez un misérable poète?

Rousseou (Nouvelle Hélaise , p. 239 , L 1):

Je suis sur que, de nous quatre, lu es la seul qui russa lui supposer du gout pour moi.

Rotrou (Iphig., act. IV, se. 3): Sil vous souvient pourtant que je suis la première

Qui vous ait appele de ce doux nom de père.

Montesquieu (Lett. pers.) : Tu étois En SEUL

qui vit me dédommager de l'obsence de Rico. Voltaire (lett. à M. Caperonnier, juin 1763): Je suis l'ROMMA qui Accours d'an œuf. Le même (lett. à M. Walpole): Mo destinée e encore voulu que je fuise L'PARMA qui art expliqui à mes concitoyens les découvertes du grand Newton.

Le même (lett. à M. de Croimont): Vous éles aussi LE PREMIER qui ATT commandé son souper chez soi.

Le même: Je pense que vois et moi nous ovons été les seuls qui siers prévu que la destruction des Jésuites les rendroit trop puissonts.

Féneton (dial. de Pithias et de Denis): Souviens-toi que je suis LE SEUL qui T'A déplu. Il est vrai que Rocine a dit (dans Iphia

Il est vrai que Rocine a dit (dans Iphigénie, act. IV, sc. 4):

Fille d'Agumemon, c'est moi qui la première,

Seigneur, vons appelai de ce doux nom de père.

( Dans Britannicus, act. III, ac. 3 ):

Pour moi, qui le premier secondai vos desseins.

Et Voltaire (dans sa correspondance, sur Shakespeare, p. 417): C'est moi qui, LE FRE-MIER, MONTANI aux François quelques perles que j'avois trouvées dans son énorme j'unier-

Et dans su tragédie de Brutus (act. 1, sc. 1):

Cest nous qui, le premier, avez rompu nos fers.

Mais le qui suivant immédiatement le mot
moi, c'est à ce nom qu'il doit se rapporter.
Le sera est c'est moi qui, c'est à dire learne.

Le sem est, c'est moi qui, c'est-à-dire lequel moi, vous oppeloi, etc., et la preuve que le Pronom qui ne se rapporte pas au mot de premier, c'est qu'on peut deplacer celui-ci et le mettre, par exemple, après le verbe. On peut dire : C'est moi qui vous appelai ts. praexitar; c'est vous qui aves rompu E PRAMER, etc.

adjectif de nombre cardinal ou simplement d'un adjectif, c'est au Pronom placé auparavant que se rapporte le relatif, et non pas à l'adjectif, qui, n'ayant par lui-même ni geure ai nombre, ne peut communiquer l'ace cord; en conséquence il faut dire avec Corneille:

N'accuse point mon sort , c'est toi seul qui l'as fait. (Cinna, ect. III, sc. 4.) Avec Massillon (Vices et Vertus des grands): C'est vous seuls (les riches et les puissants) qui BONNEZ à la terre des poètes lascifs, des auteurs pernicieux, des écrivains

Avec Dacier (Vie d'Annibal): Nous sommes ici PLUSIEURS qui nous souvezons des grands succès que nous eumes dans la dernière guerre,

Avec J.-J. Rousseau (la Nouv. Heloïsc, liv. 1, pag. 7): C'est vous settls qui vous GRAUGE, par tet éclat, de publier et de confirmer tous les propos de Mylord Édouard.

Avec Collin d'Harleville :

Je ne vois que nons deux qui soyons raisonnables.

Avec M. Jacquemard : Nous étions DETE qui ÉTIONS du même avis.

Avec Marmontel (dans Lausus et Lydie):
C'est moi suu qui suu coupable.
Parce que, dans ces exemples, ec sont les

Pronoms toi, vous et nous, antécédents de qui, qui communiquent la personne et le nombre au Pronom relatif, et conséquemment au verbe.

Observez que l'on diroit : Nous étions DEUX juges qui froisser du même avis, et non pas qui froisse du même avis, à cause du substantif juges, qui est l'antécédent du Pronom relatif qui.

Quand e'est un nom propre qui précède le relatif qui, il n'est pas aise de déterminer à quelle personne doit se mettre le verbe dont le qui relatif est le sujet.

Comme aueun Grammairien n'a eneore aborde cette question, e'est mon opinion que je suis obligé de donner; peu conflant dans mes propres lumières, je crains de n'égarer l'appuierai du moins ce que je vais dire d'exemples choisis dans les meilleurs seriavains. Le lecteur, au surphus, fera de mon opinion l'usage qu'il jugera couvenable; il me suffit de lui svoir donné cette preuve de mon opinion la la perfection de la naegae.

On le nom propre indique la personne qui parle, et alors il tient la place de moi, Pronom de la première personne; on le nom propre indique la personne à qui l'on parle, et alors il tient la place de vous, Pronom de la seconde personne; ou enfin le nom propre indique la personne de qui l'on parle, et alors il tient la place de Jui on d'elle, Pronom de la troisfème personne.

Dans le premier cas, qui est de la première personne; dans le second cas, de la seconde personne; cet dans le troisième cas, de la troisième 'personne. Je dirai done: Je suis Saman qui ai fuit érouler les voites du temple; car c'est moi Samon qui parle, c'est de moi-méme que je parle; et je me noume; mon uom tient évidemment la place du Pronom je, et s'identifie avec em toi; il en prend toutes les formes, il devient avec lui l'antécédent de qui yet, comme cot antécédent et de la première personne, je suis obligé de dire: qui ai fait devauler, et.

Findlen vient à l'appui de cette opinion, lorsqu'il fait dir à Biomède (dan Tèlem, lir, XXI); le min Diomède, roi d'Étolic, qui manns l'éma nu siège de Troie. Dans cette phrase, il n'y a évidenment qu'un seul individis, qui est Diomède, et Diomède parte, et parte de luis, son nom tient donne lieu di Pronom moi : aussi Féridon a-t-il mis le verbe à la première personne.

Mais je dîrâi: Fous étes Samson qui xvis fait écrouler les voittes du temple; parce qu'ici il est érident que c'est à Samson que je parle, et qu'alors le nom propre Samson tient la place du Pronom vous; conséquemment j'ai été correct, lorsque j'ai mis le verbe à la seconde personne.

Fénélon vient encore à l'appui de cette opinion, lorsqu'il fait dire à Timon, dans son dialogue avec Socrate: Je suis tenté de croire que vous êtes Minerve, qui être veme, sous une figure d'homme instruire sa ville.

Enfin je dirai : Si vous dies fort comme Saxon, qui A ratt à du seil devouler les voites du temple, vous... parce que, dami cert betrace, en ciet pas Samon qui parle, ce n'est pas non plus à lut pael ; purs' puri ce de la partice de la compare avec la persona casiement pour le comparer avec la persona i qui j'adresse la parole : ce n'étoit donc ni da première personne ni a la sconduc personne que je devois mettre le verbe qui caprime l'action, mais c'étoit à la troisième personne, patique, commi en viliat la troisième personne, patique, commi en viliat la troisième personne, patique, commi en viliat de presente.

Remarquez bien que, si dans chacun des cas dont il vient d'être parie, nouvavon fait précèder le nom propre du déterminuit (ex, précèder le nom propre du déterminuit (ex, custions dit, pre cample : l'é aui se l'Amona, sour êtes ce Somone, etc., etc., alors, an moyen de ce déterminuit, de ce vériable adjectif, le mot Somono resteroit dans la chace des nom substuttiés, et dévendroit chace de nom substuttiés, et dévendroit de la troisième personne, il obligeroit le de la troisième personne, il obligeroit de le la troisième personne, il obligeroit de personne. Conséquement, au lieu de dire, comme on vient de levoir : Je suis Samon qui at fait éerouler; vous étes Samon qui at la fait éerouler; vous étes Samon qui artis, fait éerouler; out direit : Je suis ets Samon qui s'aft éerouler; vous étes ets Samon qui s'aft éerouler; vous étes ets Samon qui s'aft éerouler; vous étes ets suis suis cet, qui s'art épui; - Donnergue : Fous parlet en homme, ou comme EV ROMEN qui strais à matière.

Lanoue (dans Mahomet II, act. II, sc. 5);

"Oui, connois-moi, ja suis ce Grec enfin

Oui, dans ces mêmes murs, balança tou destin-

Et le traducteur de la Jérusalem delivrée, (chant. VII):

Je suis cu Tanchada qui a ceint l'épée pour Jésus-Christ.

Observes que, dans les phrases interrogatives on négatives, le doute qu'elles expriment fait considèrer le nom propre comme énonçant une troisième personne, et dés-lors demande que le verbe soit mis à la troisième personne.

Étes-vous Samson qui 117 écrouler les voûtes du temple? — Je ne suis pas Samson qui 117 écrouler, etc.

N'étes-vous plus cet Ulysse qui a combattu tant d'années pour Hélène contre les Troyens? (Mad. Dacier, trad. de l'Odyn. d'Hom., liv. XXII.)

On diroit eependant: Est-ee vous, Samson, qui rivas derouler les voultes du temple? paree que Samson, employé iet en apostrophe, forme une espèce d'incise, et que ce n'est point par conséquent à ce nom, mais au promo vous, que se rapporte le relatif qui.

Quand le Pronom relatif qui est sujet, il ne doit yas être s'esqu'e de son antecéednt, si est antecéednt est un nons : La consenzes us un rext incorruphile qui ne s'apuit pomais : c'est un Minois qui nous montre nos fautes; un nouserar que nous déchire le corre. Ainsi, il n'est pas bien de dire : Le rithiux que l'on dit qui ronte de ac cendre. Il faut rapprocher le qui de son antécéednt, et dire : Le rithiux que l'on qui, à ce que l'on dit, renaté de ne cendre.

(D'Olivet, 73e Rem. sur Racine. - Domairon, pag. 115, tom. L. - Levizac, pag. 341.)

A l'égard des phrases où qui est répété, comme dans cet exemple: Un nateur qui est sensé, qui sait bien sa langue, qui médite bien son sujet, qui travaille à loisir, qui consulte ses amis, est presque sir du succès; tous ces qui, par le moyen du premier, tonschent immédiatement leur substantif, et rentrent par conséquent dans la régle.

(Memes autorites.)

Qui, employé absolument, e'est-à-dire,

sans antécédent énoncé, est le sujet du verbe suivant; et le second verbe n'a ni ne sauroit avoir de sujet exprimé : l'antécédent sousentendu du Pronom qui en est le sujet. Dans ce vers :

Qui vit simé de tous à jameis devroit vivre.

Qui, est le sujet du verbe vivre; et celui, antécédent sous-entendu du Pronom relatif, est le sujet du verbe devoir. (Le Dict, crit. de Féreud.)

On est donc flohé de lire dans la IV satire de Boileau :

En un mot, qui voudroit épuiser ces matières, Peigaant de tant d'esprits les diverses manières, Il compteroit plutét combien, dans un printemps, Guénaud et l'antimoine ont fait mourir de gens.

Cet il est de trop. (Même autorité.)

On répète le Pronom sujet qui , quand la clarté et le goût l'exigent. Par exemple, c'et le goût qui veut qu'on le répète dans cette le goût qui veut qu'on le répète dans cette phrase : Ceux out écoutent le parole de Dieu, que en méditent les oracles sacrès; ou sugfirent aux pieces de l'évalutions où dissontexpasts, etc.; mais il veut qu'on me le répète pas dans celle-ci : L'homme qui aime la compagne et habite la voille, n'ast point heureux.

Voyes, art. XX, Ş. 3, chap. des Verbes, dans quels cas le que relatif demande la Subjonctif,

> §. II. Que.

Ce Pronom est, de même que le Pronom qui, Pronom absolu ou Pronom relatif.

Il est Pronom absolu, quand il n'a pas d'antecedent expriné, et alors il significquelle chose? qu'est-ce que? et s'emploie dans les phrases interrogatives, que voulez-vous?

que dit-on?

Il est l'ronom relatif quand il a un antécée
deni; et alors il est des deux genres et des deux
nombres, et, dans tous les cas, on peut lui
substituer lequel, laquelle, etc., avec le uom
dont il tient la place.

Trouversi-je partout un rival que j'abhorre? (Racine, Andromaque, act. V. sc. 5.)

Songiez-vous sux douleurs que vons m'allies coûter ? (Le mems , Britannicus, act. 11, sc. 6.)

Le modestie ajonte su talent qu'on renomme, Le pare, l'embellit : a'est is pudeur de l'homme. (L'abbé Royou.)

Que, relatif ou absolu, ne peut jamais être sujet; il est ordinairement régime direct, et quelquefois régime indirect : Un grand cœur est onssi touché des ovantages qu'on lui souhaite, que des dons qu'on lui fait. Ici qu', pour que, est régime direct.

Mais, dans cette autre phrase: Une fontaine ne peut jeter de l'eau douce par le même tuyau qu'elle jette de l'eau salée. Qu'est mis pour par lequel, et est régime indirect (Walty, p. 182.)

NOTA. Au chapitre des Participes, et au chapitre des Conjonctions, nous faisons brancoup d'obsertations relatives aux que qui font le matière de ce param graphe.

graphe.
El , comme il est essentiel , pour l'application des règles sur les Participes , de savoir dislinguer le Pronom relatif que de la Conjonction que , nous en indiquons le moyen à chacur de ces chapitres; pour ne indi-

### nous répéter , nous y renvoyons nos lecteurs. §. III.

### ....

Ce Pronom peut être aussi, ou Pronom absola, ou Pronom relatif : il est Pronom absola, quand il s'emploie sans antécèdent : quot de plus aimable que lo vertu? et il est Pronom relatif, quand son antécèdent est exprimé : J'ignove e à gou Il pense.

Quoi, dans ces deux cas, se dit, non des personnes, mais nniquement des choses, et il garde toujours sa terminaison, sans égard au genre ai au nombre du substantif dont il rappelle l'idée. (D'Oliset, pag. 181.)

Comme Pronom absolu, quoi signifie quelle chose, et il est surtout d'usage dans les pbrases interrogatives, et dans eelles qui marquent doute et incertitude: Quot de plus solisfaisant pour des parents que des enfants sages et laborieux?

Il y a dans cette affaire je ne sais quos que je n'entends pas, (L'Académie.)

Il avoit je ne sais quot, dans ses yeux perçants, qui me faisois peur. (Télémsque.)

Si quoi absolu est suivi d'un adjectif, il le régit avec la préposition de; et quant aux adjectifs qui peuvent se rapporter a ce Pronom, ils sont toujours au masculin et au singulier : Le jour n'inspire point e ne sui vocu de tritte et de passionné comme la muit. (Telimaque.) — à quoi vous attendez-vous de fâcheux? (L'acustinic).

(D'Olivet , pag. 180. - Restaut , pag. 153. -Wailly , pag. 200.)

Comme Pronom relatif, quoi tient lieu du Pronom lequel, loquelle; il est des deux nombres et des deux genres, ettoujours régime indirect: Lo chose à quoi lovare pense le moins, e'est à secourir les puwres. (Wailty.)

— C'est eneore iei une des raisons pour quos je veux élever Émile à la campagne.

(J.-J. Rousseau, Émile, t. I.) (Mêmes autorités.)

Observez que, dans ecs exemples, on pourroit se servir de lequel, laquelle, duquel, aquel, etc.; et même, Marmontel est d'avis que l'usage et l'orcille désavouent l'emploi des Pronoms quai, de quoi, à quoi, quand ilsont pour antéépédent un non vagiable.

ont pour antecedent un nom variable. Le Pronoum quoi sun esignification vargue; c'est pour estterasson qu'on doit le préfèrer, lorsque son antecédent est ce, voidé, rien, qui n'ont pas une signification plus détermis nets. Les maladies de l'ems cont les plus dans gereuses; noui devrions traveilles à les quérir, c'est à (veot cepondant nous ne travaillons guère. — Vottà su quoi pi veulois vous parler. — Iln'y a suis sur quoi on ai lipus érrit.

Vollà sur quel je veux que Bajasel prononce. (Rocine, Bajasel, act. 1, sc. 3.)

Dans ces phrases, auxquelles, de quelles choses, et sur lequel novaudroieut ricn.

Cependant, comme il y a toujours un peu de bizarrerie dans les langues, on doit avec rien préferer dont à duquel et à de quoi.—Il By a rien vort Diçu ne soit l'auteur.

(Wailly, pag. 197.)

De quoi a un uisque étendu, et l'on r'en neupour signifier le moyen, lo faccilé, le masnière, estitu tout ce qui ent nécessire ou comcensible pour la chose dont il right. Dans ce seus, on l'emploie sans aueune relation : Donnez-moi la vou écrire. P. Il et riche, il Donnez-moi la vou écrire. P. Il et riche, il nous amuser; mais il cet capilopé relativement dans rette plurie, et dans tauter les untres denéme nature: J'écrirais voluntiers, si f'avoir su roçu.

(Regnuer-Desmarais, pag. 180. - Et le Diet. de l'Académie.)

Enfin, lorsque le Pronom quoi se trouve suivi de que, il signifie quelque chose que; en ee sens, il demande le subjonetif, et s'écrit en deux mots:

> Jameis un lourdaud, quoi qu'il fasse Ne saurolt passer pour galant. (Le Fontaine, fab. 65.)

Aux Pronoms indéfinis, nons parlerons de l'emploi du Pronom quot suivi de que.

Remarque. — On dit substantivement, nn je ne sais quoi, pour dire certaine chose qu'on ne peut exprimer.

### §. IV.

## LEQUEL, LAQUELLE, DUQUEL, DE LAQUELLE,

De tous les Pronons relatifs, lequel est le seul qui prenne l'article; encore cet article lui est-il si intimement uni qu'il ne s'en sépare jamais, et ne fait plus qu'un seul et même mot : il s'incorpore à quel, et dans son état naturel, et dans son état de contraction.

Lequel, et Inquelle, son féminin, peuvent se dire, tant au singulier qu'au pluriel, des personnes on des choses. Mais l'usage ne les admet pas dans toutes les occasions où l'on aurait lieu de les employer.

On ne s'en sert presque jamais en sujetou en régime direct, et les oreilles seroient blessées de ces expressions : Dieu , LEQUEL a créé le ciel et la terre. - Les vertus, resquerses nous rendent soreables à Dieu. - Il faut alors, pour parler purement, avoir recours au Pronom relatif qui, et dire : Dieu, qui a créé le ciel et la terre. - Les vertus out, etc.

(Faugeles, 122º rem. - Condillec, pag. 126. -Restaut, pag. 13s . - Wailly, pag. 195.}

Ce n'est pourtant pas qu'on ne puisse, et qu'on ne doive même quelquesois employer lequel, laquelle, etc., en sujet et en régime direct; quand on vent éviter une équivoque, ou deux qui de suite qui auroient des rapports différents, et dire, par exemple : C'est un effet de la divine Providence, LEQUEL attire l'admiration de tout le monde. - Aussitôt que je sus débarrassé des affaires de la cour j'ollai trouver l'homme qui m'avoit parle du moriago de Mad. de Miramion, LEQUEL me porut dans les mêmes sentiments. (B. Rabutin.) Mais, dans ees occasions, il ne s'agit pas de l'éléganée du style ; il semble que le genie de la langue répugne à l'employer ailleurs. (Mémas autorités-)

Les Pronoms lequel, laquelle, sont d'un usage un peu plus étendu en régime indirect. Il est à propos, ponr en faciliter l'intelligence, de faire ici une observation particulière sur le Pronom lequel régi par la préposition de.

Les Pronoms relatifs, quels qu'ils soient, précédés de la préposition de, ne supposent pas sculement un antécédent qui les précède, ils supposent encore ordinairement un autre nom substantif dont ils dépendent et avec lequel ils ontune liaison nécessaire. Ainsi dans ectte phrase : Henri IV, prover la bonte est nssez connue ; duquel, dont l'antécédent est Henri IV, a une liaison nécessaire avec le nom substantif bonté: prover la bonté. Quelquefois ee substantif est joint au Pronom duquel, comme on vient de le voir; quelquefois il en est séparé par quelques mots, comme quand on dit : Henri IV , prouet on connott ossez la bonto. Or, dans le premier cas, le Pronom peut se trouver avant ou après le nom substantif; et comme on dit : Henri IV, provet la bonte est ossez connue; on dira: Henri IV, à la bonte prores on a donné tant de louanges Ce qui fait le fondement des règles suivantes :

Quand le Pronom relatif est avant le nom substantif dont il dépend, l'usage ne souffre guère que l'on emploie duquel ou de laquelle, et que l'on dise, par exemple : Le livre Due QUEL vous m'avez fait present. - La religion DE LIQUELLE on méprise les maximes, au lieu de dire : Le livre dont .- La religion dont, etc.

Mais si ee Pronom est après le nom substantif dont il dépend , duquel et de laquelle sont les seuls dont on puisse se servir en parlant des choses ou desanimoux, et il faut dire: La Seine, dans le lit DE LIQUELLE viennent se jeler l'Yonne, la Marne, et l'Oise. - Les moutons, à la dépouille propries les hommes doivent leurs vétements. (Restaut, pag. 133.)

En parlant des personnes, il est souvent indifférent d'employer de qui, ou duquel, de laquelle. Quelquefois l'on a plus de grace que l'autre, et c'est à l'oreille d'en décider. Ainsi je puis dire : Le prince à la protection DE QUI ou provet je dois ma fortune - C'est une femme sur le compte DE LAQUELLE il ne court pas de mauvais bruits ; cependant de laquelle seroit ici à préférer à de qui. Duquel ne se met après le nom substantif

dont il dépend, que quand ee nom est précédé d'une préposition ; comme dans : C'est une femme sur le compte BE LAQUELLE, etc.

Au reste, il est bon d'observer qu'on ne doit mettre les Pronoms duquel et desquels après les noms substantifs dont ils dépendent, que quand il est indispensable de le faire , parce qu'il y a toujours dans cette transposition une certaine dureté qu'il faut éviter , et qu'à cet égard il n'y a pas d'autres règles à anivre que celle du goût et de l'orcitle.

### (Mémes autorités.)

Auguel, à loquelle sont d'un usage trèsordinaire, et presque toujours indispensable, uand il est question de choses. Ainsi il fant dire : Le jardin AUQUEL je donne tous mes soins. - Les sciences auxquelles je m'opplique.

Les Lapons danois ont un gros chat noir AUGUEL ils confient tous leurs secrets, et qu'ils consultent dans leurs offaires.

(Buffon , Bist. nat. de l'Homme.)

Mais, si l'on parle des personnes, on est libre d'employer à qui ou auquel, à loquelle,

suivant que l'un ou l'autre conviendra mieux dans le discours; et l'on peut dire également : Dieu, à our ou acques nous devons rapporter toutes nos actions. — Il faut bien chaisir les personnes à QUI ou ACQUELLES on veut donner se confiance :

(Le P. Buffier , no 444 - Condillac , pag. 271 - Restaut, pag. 134 - Et les Gramm. mod.)

Quand es sont des prépositions sotres que de ou é, qui régisent le Pronon relatif, ou peut employer indifféremment qui on tequet, laquette, si lon parte des personnes, et dire: Songsons à féchir le juge BEALTI QUI OU BEALTI QUE DOUI DE CONTRE L'AUGUAT DOUI DE CONTRE L'AUGUAT DE CONTRE L'AUGUAT DE CONTRE L'AUGUAT DE L

Mais, si l'on parle des choses, on doit se servir de lequel, laquelle, et dire: Le bois DINS LEQUE NOIS DOUS SOMMES PROMENÉS.— L'opinion CONTRE LAQUELLE je me déclare.—Le fauteuil sun lequel je suis assis.

NOTA. Qui, comme neus l'avons déjà dit, pag. 172, s'emploirroit cependant dans le cus où let choses serolent personnifices: L'oreille à qui l'on peut en imposer. (Fanguéss.)

Down, Pronom relatif des deux nombres et des deux genres, s'emploie lorsqu'on parle des choses ou des personnes; il se dit pour daquet, de laquelle, desquels, desquelles, de quoi, dans tous les cas où nous avons dit que l'on peut faire nage de ces Pronoms.

La lecturo nost je fais mon amusement. — Le chien nost l'attachement m'intéresse. C'est un homme nost le mérite égale la naise sance. (Th. Corneille.)

On attribue à la cigogne des vertus morales BOST l'image est toujours respectable : la tempérance, la fidélité conjugale, la piété filiale et patornelle. (Buffon.)

Mais dans les vers suivants on peut mettre de qui et dont :

.... Il est un Dien dans les cieux

Dont (de qui) le bras soutient l'insocence,
Et confoud des méchants l'orgueil ambitieux,

(J.-B. Rousseau, Oda 4, liv. I.)

Exemples où duquel, de laquelle ne sont

Les méchants servent à éprouver un petit nombre de justes répandus sur la terre; et il n'y a point de mal vont il ne naisse un bien.

plus d'usage.

(Voltaire, Zadig, ch. XX.)

Le premier pas, mon fils, que l'on fait dans le monde; Est celui dons dépend le reste da nos jours. (Le même, l'Indireret, act. 1, ec. 1.) Exemple où dont vaut mieux que de quoi : Il n'y a rien dans le monde bow Dieu ne soit l'auteur. (Restaut, peg. 138.)

Le Pronom dont ne doit i mais être précédé d'une préposition, ctainsi, dans le cas où il s'en tronre une après le sujet auquel il se rapporte, dayael, de laquelle doivent être préférés; on dira donc : Les hommes è la faveur BEQUELS on aprire. — Les fleurs sur le calice BEQUELLES repose l'obellé. — Le prince à la projectelon BEQUEL je i recours.

profection Begett, au recours.

On préfère aussi duquel, de laquelle à dont, si l'on eraint quelque équivoque : La bonté du Seigneur, DE LAQUELLE nous ressentons tous les jours les effets, devroit bien nous engager à

observer ses commandements. (Wally, pag. 197. - Lévizac, pag. 355, t. t.)

Voyez, au éhapitre où nous parlons de l'emploi du Subjonetif, dans quel cas on doit faire usage de ee mode avec le Pronom dont. (Le P. Buffer, 20° 524.—W ailly, pag. 271.—Res-

taut , pag. 831.)

### où, D'Où, PAR OÙ.

Où est ou Pronom absolu, ou Pronom relatif.

Il est Pronom absolu, quand il n'a pas d'an-

técédent: Où allez-vous? Où aspérez-vous? Par où commencerez-vous cet ouvrage? D'où venez-vous? (W'ally, pag. 503.—Restant, pag. 53.—Léviace,

pag. 360, t. I.)

Comme Pronom absolu, où se dit seulement
par interrogation, ou avec des verbes, et des

façons de parler qui désignent connoissance ou ignorance. Où, d'où, par où sont Pronoms relatifs,

quand ils sont précédés d'un antécédent : L'astentoù nous nalvons est un pas vers la mort.

(Voltaire, Site de Bellebat.)
Le ciel deviet un livre où la terre étonnée
Lut, en lettres de fen , l'histoire de l'année.
(Rozest, l'Agriculture.)

Heureux qui , satisfult de son humble fortune , Lihre du joug superbe où je suis attaché, Vit daus l'état obscur où les dieux l'ont caché i (Racine , tphigénia , act. 1, ac. 1.

Henri IV regardoit la bonne éducation de la jeunesse comme une chose v'où dépend la félicité des peuples.

Il n'y a pas un honnête homme qui voulut faire usage du moyen DAR où cet intrigant est arrivé à la fortune.

(Regnier Demarais, pag. 291 .- Wailly , pag. 1994 - Restant, pag. 121.) Obi, d'oi, parodi ne tedisent jamair que des choes ; il vaut de deux genres d'ut elemi nombres, et out souvent, dans le discours, nombres, et out souvent, dans le discours, plus de grêce quelquel, dunt lequel, por Lequel, dont ils fout les fouctions, espendant, out od oit en faire usage qu'avec reserve, et quand les noms saxquels ils erapportent, ou le verbes auxquels ils sont joins, marquent une sorte de localité physique ou morale; on dira done:

La maison n'où je sors.—Le péril n'où l'on m'a sauvé. — Le péril où je m'engage; parce qu'il y a là une idéc de localité.

u ii y a ia une idec de localite. (Restant, pag. 142.— W ailly, pag. 199.—Sicard, 'pag. 214, t 11. — Marmontel, pag. 219)

Cependant, comme ces petits mots où, d'où, par où, sont ecommodes, la poésie en a fait quelquefois usage dans des cas où il n'y a pas localité physique ou morale; Racine a dit (dans Iphig., act. III, sc. 5; et dans Mithr., act. I, sc. 3):

.... L'hymen où j'étois destinée.

Et dans Alexandre (act. Il , sc. 2) :

.... Il ne reste que mul
Où l'un découvre aucor les vestiges d'ou rol.

Mais, si ces licences sont permises à un grand poète, il est certain qu'elles ne le seroient pas dans la prose, ct ce seroit bien certainement une faute que de dire où pour à qui, et à laquelle pour en qui, en laquelle, etc. (Meine autorité)

Ce seroit également une faute que de préférer d'où à dont, lorsqu'il s'agit d'origine, de race, et de ne pas dire comme Boileau, dans sa 5- Satire:

Sans respect des aseux dont elle est descendue.

Comme Racine (dans Iphig., aet. I, se. 1): L'hymeu vous lie encure aux die as dont vous sortes.

Dans Phèdre, (act. 1V, sc. 6) :

Misérable 1 et je vis! et je soutiens la vue De ce sacré solail dont je suis descendue l

Enfin comme Racine le fils (dans son poème de la Religion, chant II) :

Le corps né de la poudre , à la pondre est rendu ; L'esprit retnurne au ciel , dont il est descendu.

Parce qu'alors, c'est une idée de relation, plutôt qu'une idée d'extraction, qu'il s'agit d'exprimer.

Toutefois dont ne doit jamais être employé lorsqu'il s'agit d'un lieu quelconque, et qu'il est suivi d'un verbe qui marque l'action de sortir, de venir, etc.; c'est une idée d'extraction qu'on veut exprimer, c'est d'où qu'il faut

Wally a done blame, aver raison, la phrase suivante d'un historien moderne: Le alliés de Rome, indignés et honteux tout-à la-fois de reconnoître pour maîtreuse une ville soux la liberté parcissoit être bannie pour toujours, commencerent à secouer un joug qu'ils ne portoient qu'avec peine.

( Marmontel at Domergue. )

§. VI.

LE, masculin singulier, fait au féminin singulier LA. LES se dit pour les deux genres.

guiter 14. LES se' dit pour les deux genres. Ce Pronom accompagne toujours un verbe, et se distingue en cela de l'artiele, qui accompagne constamment un nom. Ainsi dans ces vers:

> On dit que l'abbé Boquette Préche les sermons d'autrul : Moi qui sais qu'il les achète,

Ja soutiens qu'ils sont à lui. (Boileau. épigr. rapportée dans les Observ. de Bret, sur le Tartufe.)

le premier *les* est article et le second est Promuom.

Le, Pronom, se dit des personnes et des choses, et est toujours régime direct : Si Dieu n'existoit pas, il fandroit l'inventer.

(Voltaire, les trois Impusteu )
Le vral bien n'est qu'an cial , il le fant acquerir.

(Godeau.)

Les succès couvrent les faules , les revers

LES rappellent. (M. de Lévis, 81º Max.)

Les Pronoms le, la, les, et en général les Pronoms en régime, se placent ordinairement avant les verbes dont ils sont le régime :

Il n'est point de mortel (ul n'est son ridicule; Le plus sage est celui qui le cache le mieus. (Regnard, Démocrite, act. V, sc 5.)

(L'Académie, sur la 35º Rem. de Faugelar, pag. 39 de ses Observ. — Marmontel, pag. 191. — Lévisac, pag. 325, t. l.)

Cependant, dans les phrases on il y a deux verbes; leur place, surtout en poésie, n'est pas aussi certaine.

Racine a dit, dans les Frères ennemis, (aet. II, sc. 3:)

Que le peuple à son gré nous craigne ou unus chérisse, La sang nous mat au trône, at non pas son captice; Ce que la sang lui danne, il le duit acceptar, Et s'il n'aims son prince, il le doit respecter. Dans Britannieus, act. I, sc. 1 :

Il m'écarta du trône où je m'allois placer.

Dans ses Poésics diverses (la Renommée):

Quoi que fasse Louis, soit en paix, soit en guerre,

Il sous pent inspirer.

Louis Racine (poème de la Religion, ch. III):

Ne pouvant plos s'eutendre , Il se faut séparer.

Et là chacun des Pronoms se trouve mis devant le verbe régissant auquel il n'appartient pas, au lien d'être devant le verbe régi auquel il appartient; mais alors beauconp de

poètes se permettoient eette lieenee, et à présent même on ne doit pas la regarder comme une faute. Voyez, page 158, ce que nous disons de la plece du Pronom se.

Quand plusieurs Pronoms accompagnent un verbe, me, te, se, nous, vous doivent être placés les premiers; le, du, les se placent avant tui, leur; enfin en et y sont toujours les derniers: et ce que nous avons dit au Pronom me, dans le cas où il y a deux verbes dans une

même phrase, est applieable au Pronom le. (Girord, pag. 33o, t.; W'ailly, pag. 519.) Voyes, à chacuo des Pronoms personnels, et au Rég. pron., ett. 15, 5, 4, ce que nous disons sur le

place que cos Pronoms dolvent occuper.

Le Pronom le peut tenir la place, soit d'une prorosizion, soit d'un yense, soit d'un nom.

soitd'un adjectiv.

10 Lorsque ee Pronom tient la place d'une
proposition ou d'un verbe, il est invariable.

parce qu'une proposition ou un verbe n'a ni genre ni nombre ; exemples : Si le public a eu quelque indulgence pour

moi, je LE dois à votre protection.
(Condillac.)

Va , je ne te bals point. — Tn le dois. — Je ne puis. (Corneille, le Cid , acte III., sc. 4.) J'eime done sa victoire , et je le puis sans crime.

( Le mêma , act. IV , sc. 5.)
.... Asseyons-nous ici.

— Qui , moi , Monsieur ?
—Oui , je le veux elosi.
(Foltnire, Nanine, act. I, sc. 7.)

2º Lorsque ee Pronom tient la place d'un nom, soit eommun, soit propre, il se présente sous les mêmes formes que ee nom:

Miracle! eriolt-on: veoez voir dans les nues Passer la reine des tortues. La reine l — Vraiment oni ; je la suis en effet.

(La Fontaine, Fab., la Tortue et les deux Canards.) Si e'est effacer les sujets de haine que vous

avez contre moi, que de vous recevoir pour MA FILLE, je veux bien que vous LA soyez. (Le même, les Amours de Psyché.)

Ne me trompé-je pas en vous croyaot ma nièce?

— Oui, Monsieur, je la snis.

(Boissy, Pouvoir de la Sympathie, ect. II, sc. 2.)

Il seroit à souhaiter que tout homme fit son épitaphe de bonne heure, qu'il La fit la plus flatteuse qu'il seroit possible, et qu'il employ ât toute sa vie à La mériter.

(Marmontel, Éléments de littérat., su mot Épitaphe.) L'esclave vainement lutte cootre sa chaîne;

L'intrépide la porte , et le léche le traine.

A ces questions :

Étes-vous Pauline? Étes-vous *la mariée ?* Étes-vous *la realtresse* du logis ? Étes-vous *les héritiers* du défunt?

Dans toutes ces phrases, le substantif communique an Pronom les inflexions du genre et du nombre.

3º Lorsque ce Pronom tient la place d'un adjectif ou d'un substantif pris adjectivement, il doit rester invariable, paree qu'un adjectif ne communique pas l'accord, mais le resçoit:

Catherine de Médicis étoit salouse de son autorité, et elle le devoit être. (Le P. Dantel, Hist, de France.)

(Le P. Damer, Hist. de Fracce.)

La noblesse donnée aux pères, parce qu'ils étoient YERTURY, a été donnée aux enfants afin qu'ils IZ devinssent. (Trublet.) il faut répondre : Je la suis Je la suis, Nons les sommes.

Je veux être mart, parce que je le suis, et c'est en vain que je ne le voudrois pas être. (Molière, les Amonts magnisques, act. 1, sc. 3.) Une pautre fille demande à être chatterme, et on ne veut pas qu'elle le soil.

(Foltaire , Correspondance , p. 348.)

Mels je naqois sujette et je le suis encore. (Le même, Semiramis, set. 111, sc. 6.)

Je ne suis contexte de personne, je ne Le suis pas de moi-même.

(Marivaux, Jeux de l'Am. et du Han., I', 2.)

Dire : je sole chrétienne.

-Oui ... seignenr ... je le sois. (Foltaire , Zaire , cet. II, sc. 3.)

### A ces questions,

Étes-vous mariée? Étes-vous massresse de ce logis? Étes-vous héritiers du défunt?

: Je le suis.
Je ne le suis pas.
Nous le sommes.

(Beautée, Encycl. meth., su mot le. - Girard, pag, 332, t. I. - Condillac, pag, 205. - Wailly, p. 138. - Marmontel, pag, 76. - M. Lemare, etc. )

Dans l'incertitude, voulez-vous savoir si le Pronom tient lieu d'un substantif ou d'un adjectif s'aubstitucz lui, elle, eux; elles; ou bien tel, telle, telle, telles, cela, suivant le genre et le nombre; la première substitution vous indiquera un substantif, la seconde un adiectif. (Domerque.)

Au surplus, voici sur quoi la règle que nous venons de donner est fondée. Il y auroit un défaut de sens , un défaut de rapport entre la demande et la réponse , si celle à qui l'on demande si elle est veuve, répondoit je la suis; car que signifieroit ce la? il signifieroit, je suis la veuve, la veuve dont vous parlez. Or ee n'est pas ee qu'on lui demande, mais seulement si elle est veuve indéfiniment; alors le substantif veuve est indéterminé, et dèslors pris adjectivement. Conséquemment le Pronom qui en tient la place ne doit pas s'accorder avec ec nom autrement qu'avec un adjectif, c'est-à-dire, qu'il doit rester inva-(La Harpe , Cours de littérature.) riable.

Voyes, à l'article où 11 est question des degrés de signification et de qualification, page 115, dans quel cus le Pronom le joint avec plus, moins et mieux ne preud ni genre ni nombre.

Souvent un verbe a deux régimes, l'un direct, et l'autre indirect, par acumple, quand je dis: Poyre le tribut à Cétar; tribut et le régime direct, à Cétar et le régime indirect, of il au nome deux Pronome, la phrase alors sera aint conque: Proyone, l'apparea ellor en el posse. Gresser un ellectre qui n'est permise ni en prose ne n possée. Gresser ne doit donc pas être imité lorsqu'il d, dans le Méchant (act. 1, ex. 2):

Je ne suis point ingrat , et je fui rendrai bien.

Il falloit, je LE lui rendrai bien.

Racine ne doit pas non plus être imité quand il dit, dans les Frères ennemis (act. II, ac 3):

Il veut que je rous voic , et rous ne voules pes.

Il devoit dire, et vous ne La voulez pas.

Mais on observera que cette tragédie est celle par laquelle Racine débuta.

(D'Olivet, pag. 168.—V augelas, et Th. Corneille, 34e Remarq.—: L'Académie, sur cette rem.— W ailly, et plusieurs Grammairiens modernes.)

Le Pronom le ne doit également pas se supprimer dans cette phrase : Quand je ne serois pas votre serviteur comme je 12 mis ; et en effet, remplacez eette phrase par une semblable, mais en faisant usage de la négative, vous verrez alors qu'il faut nécessairement dire : Quand je ne serviteur, comme en effet je ne 12 suis pas, plutôt que comme en effet je ne 12 suis pas, plutôt que comme en effet je ne suis pas, qu

seroit evidenment incorrect.

Celte règle ex usus applicable au l'honom

on, et es seroit une faute que de dire: On me

on peut pas usoir plus d'esprit quit l'us; rien à

la vérite ne deplait à l'orcille dans cette

la vérite ne deplait à l'orcille dans cette

y manque, si l'on met devant le verbe un

y manque, si l'on met devant le verbe un

untre sujet que le Pronon il; comme si l'on

disoit, par exemple : On ne peut pas usoir

plus d'esprit que mon frère n'a, su lien de

que mon frère n'en a. (Th.Corneille, sur la 353 e Rom. de Faugelas.) Enfis il ne faut pas trop éloigner le Pronom le du substantif auquel il se rapporte. Boileau

a fait cette faute dans le Lutrin. (ch. IH): Ce spectede n'est pes pour amuser nos yeux , Dit-il , le temps est cher ; portous-le dans le temple.

Lui-mème se courbant, s'appréte à la rouler.

Ces deux le se rapportent au mot Luirin, qui se trouve quatre vers plus haut. Cela n'est pas régulier.

Racine a fait la même faute dans Bajazet (act. V, sc. 1):

Hélas! je cherche eu vain : rieu ne s'offre à ma vue. Malheureuse ! comment puis-je l'ovoir perdue l'

Trois vers après on, voit qu'il est question d'une lettre qu'elle avoit perdue. L'éloignes ment du Pronom relatif est d'untant plus irrégulier dans cette occasion, qu'il eause nne équivoque, puisqu'on peut également le fair rapporter à vue, qui précède immédialement Pespression Fouvir perdue. (Péraus.)

Après ces règles sur l'emploi que l'on doit faire du Prosom le, il ne sera pas lantile de lire à la fin de ce chapitre, art. X, ce que nous disons sur la répétition des Pronoms, ainsi qu'une règle applicable à tous les Pronoms.

### §. VII.

En, Pronom relatif des deux genres et des deux nombres, se dit des personnes et des choses:

Néron , bourreau de Rome , en étoit l'histrion.

(Delitte, l'Homme des champs, ch. l.)
Soyez moins épineux dans la société; c'est
la douceur des mœurs, c'est l'affabilité qui Ex
fait le charme.

(Foltaire , Becaeil de lett., 1751.)

Le Pronom en peut être considéré comme faisant tantôt les fonctions de régime direct, tantôt celles de régime indirect.

Il figure comme régime direct toutes les fois qu'il remplace un substantif, pris dans un sens partitif; dans un sens qui exprime une des personnes ou des choses dont on parle; comme dans eette phrase, où il est question d'amis : j' EN ai rencontré, et dans cette autre, où il s'agit de lettres : j'sn reçois. En effet, j'ai reneontré qui? des amis, quelques amis, représentés par en. Je reçois quoi? des lettres, quelques lettres, représentées par en. Ainsi en est régime direct des verbes rencontrer, recevoir, puisqu'il est l'objet de l'action qu'exprime chaeun de ces verbes. C'est l'opinion de Livitae, Féraud, Caminade, M. Bescher, et de M. Auger dans son commentaire sur Molière.

mentaire sur Modere.
Voici comment éveprime ce commentateur : Dans cette phrase du Môderin malgré lui (at. III), e. 3) : « Le son de cette proférasion est qu'il y a, parmi les morts, une honmeltet, une discrétion la plus grande da mondre, et jamuis on n's voit re plaindre du méderie qui et au de le Tromo relaify sa est un plurid, régime direct du reche sont du méderie qui et most. Par consequent, qui est un facte, qu'il est de l'est partie de l'est turis, ou liste tourre sain à la fait de l'est turis, ou liste tourre sain à phraset et et loui, ou liste tourre sain à phraset et et loui, ou liste tourre sain à phraset et et loui, ou liste tourre sain à phraset et et loui, ou liste tourre sain à phraset et et loui, ou liste tourre sain à phraset et et loui, ou la deux se plaindre du mé-

En est régime indiceet quand il ne se rapporte pas à un substantif partitif. Ex. : Elle s'en flatte; les nouvelles que j'en ai reçues.

En se place ordinairement avant le verbe dont il en est le régime: La via est un dépôt confié par le cicl ;

Oner se disposer, c'est être criminel.

(Gresset, Edouard III, set. IV, sc. 7, )

Nourri dans le sérail, j'en connois les détours.

(Roense, Bajazet, set. IV, sc. 7, )

( Rocine, Bajazet, ect. IV, 10.7.) ( Wailly, et les Graum. modernes.)

Si la religion étoit l'ouvrage de l'homme, elleux seroit le chef-d'œuvre. (De Brvix.)

Toutes les fois qu'il s'agit de choses, l'usage varie sur le choix que l'on doit faire du Pronom en, ou des adjectifs possessifs son, sa, ses, leur, Leurs, et les Grammairiens ont bien de la pcine à se faire des règles; le seul moyen d'en trouver une, c'est d'observer quelques exemples.

On ne dira pas en parlant d'une rivière : Son lite at profind, miss le lit se est profind, on dit espendant : elle est sortie de son liton un dira pas en parlant d'un parlament, sont intégres ; un soldant sont discipliosis, sant intégres ; un soldant sont discipliosis, as situations est aprieble ; il funt dire : Les magistrats un sont intégres; les soldats un cont disciplinis; la giuntion un set auprieble. On dit neammoins : Le parlement est méconant de planieurs de 1su maggistrats; termic a ent ma dittie; il faudroit pouvoir l'ôter de su place.

Cet examen fait, il est aisé d'établir pour règle que, s'il est question de choses qui ne soient pas personniliées, on doit se servir du Propom en, toutes les fois qu'il peut entrer dans la construction de la phrase; et que, lorsqu'il est impossible de faire usage de ce Pronom, on doit employer l'adjectif possessif son , sa , ses , leur , leurs. En effet , quoique ces adjectifs possessifs paroissent plus partis culièrement destinés à marquer le rapport de propriété aux personnes, il est cependant naturel de les employer pour marquer ce même rapport aux choses, lorsqu'on n'a pas d'autre moyen; en conséquence on doit dire : L'Eglise a sus privilèges, le parlement a sus droits; la ville a ses agréments, la campagne a les stess; par la raison qu'il n'est pas possie ble de substituer ici le Pronom en. Mais ou dira de la ville : Les agréments un

sont préférables à ceux de la campagne; d'une république: Les cityens 23 sont vertieux; d du parlement : Les membres 23 sont éclairés; de l'Église: les privilèges 33 sont grands; par çela seul que le Pronom en entre tré-bienn dans la coastruction de la phrase. Par la même . raison, on dira: Ce tablom a 323 besuiés; cette maisse as agrárment; umás oun edira cette maisse as agrárment; umás oun edira point: SEs heautés sont supérieures; sEs agréments sont grands; il faut dire: Les beautés EN sont supérieures, Les agréments EN sont grands. (Condillac, psg. 21n, ch. X.)

Voltaire cependant s'écarte de cette règle, quand il dit:

Mais la mollesse est douca, et se suite est eruelle. (Zaire, act. I, sc. 11.)

Ainsi que le fait observer jndicieusement M. Chapsal: La mollesse est douce, et la suite n est eruelle, cût été plus correct; mais quelle différence de cette phrase lourde, languissante, au vers barmonieux que nous venons de citer!

Thomas, en comparant les Grands au marbre, dit:

S'ils ont l'éclat du marbre , ils unt se dureté.

Je erois encore, dit le même professeur, qu'on n'oscroit le blâmer; quelle oreille assez peu délicate pourroit préferer : ils 1x ont la dureté? Les entraves de la versification peus vent faire pardonner cette faute, lorsque la phrase en acquiert plus d'élégance, d'barmonie ou de forse

### §. VIII.

Ce Pronom relatif, des deux genres et des deux nombres, s'emploie pour à lui, à elle, en lui, en elle, sur lui, etc., et il est d'un usage indispensable quand on parle des choses:

Tout mortel en nassant apporte dans son cour Une lai, qui du crime y grava la lerreur.

(L. Racine , Ep. sur l'Homme.)
J'ai comm le malheur , et j'y sais compatir.
(Guichard.)

Socrate dit à celui qui lui annonça que les Athéniens l'avoient condamné à mort : la nature les T a condamnés aussi.

Mon trône vons est dù : loin de m'en repentir , Je vnus y place mêma , avant qua da partir. (Racine , Mithridate , act. III , sc. 5.)

Qui grave dana lui, je sais compatir à lui, la conscience s'intéresse à eux, je vous place sur lui, seroient autant de fautes contre la Grammaire.

Cependant, en poésic, et en prose lorsque le style est élevé, les auteurs, au lieu de  $\mathcal{F}$ , emploient à la suite d'une préposition les Pronoms personnels, lui, elle, eux, elles, quand les objets sont personnifiés.

Lorsqu'il s'agit des personnes, on ne fait ordinairement usage du Pronom relatify que lorsqu'on les assimile en quelque sorte aux choses, et que le verbe qui les accompagne peut se dire également des personnes et des choses. Ainsi l'on dit: En approfondissant les hommes, on y découvre bien des imperfections. On déconvre également des imperfec-

tions dans les hommes et dans les choies.

Hors-de la, no dait es servir, pour les pere sonnes, del Pronons personnels. On ne dins sonnes, del Pronons personnels. On ne dins une de la comparticipa del la comparticipa de

(Wailly, Fernud, Buffer, Marmontel.)
Toutefois, beaucoup d'écrivains, les poètes
surtout, ont fait usage du Pronom y, en parlant des personnes:

Pour ébranler mon cent , Est-ce peu de Camille, y joignes-rous ma sœur? {P. Corneille, Hurace, act. II, sc. 6.}

Prince, n'y pensez plus (à Laodice), si vous m'en pouvez croire. (Le méme, Nicomède, act. IV, sc. 5.)

(Le messe, Nicomede, act. IV, sc. 5.)

N'y songeous plus. Allons, cher Paulin: plus j'y
pense (à Bérénice),

Plus je sens chanceler ma cruclie constance. (Racine, Bérénice, act. II, sc. s.)

On me dit tant de mal de cet homme, et j'x en vois si peu. (La Bruyère.) A chaque moment qu'on la voit, on x (ca

elle) trouve un nouvel éclat. (Télémaque,)
Mais que doit-on conclure de là? que ce
sont des licences que les poètes et les grands
prosateurs se permettent; et si on les leur pardonne, il est certain qu'on ne les toléreroit
pas dans la prose ordinaire.

Voyes, chap. de l'Adverbe, ce que nous dissons sur y adverbe.

### ARTICLE VII.

#### DES PRONOMS INDÉPINIS.

La fonction des Pronoms indéfinis est de désigner les personnes et les choses sans les particulariser, et c'est à cause dece défaut de précision qui se trouve toujours dans leur manière de désigner, qu'on les nomme indéfinis.

Ges Pronoms sont : on , quiconque , quelqu'un , chacun , autrui , personne , l'un l'autre , l'un et l'autre , tel , tout. §. I.

On (276), toujours sujet, ne se joint jamais qu'avec la troisième personne singulière du verbe; el quojqu'au singulier, il sert à exprimer une idée de multitude, d'universalité, et il n'est guère d'usage que dans les façons de parler indéfinies où aucun sujet n'est apécifié:

On garde sans remords ce qu'on acquiert sans crimes. (Corneille, Cions, act. II, sc. 1.)

On ne doit pas attribuer à la religion les défauts de ses ministres. (Leclerc.)

On relit tout Racine, on choisit dans Foltaire.
(Delille, l'Homme des champs, ch. L)

On ne surmonte le vice qu'en le fuyant. (Fénélon, Télémaque, liv. VII.)

Dans ces exemples, je fais nage d'une troisième personne singulière, après le Pronom on; je ne désigne aueune personne, qui garde, qui ne doit pas, qui relit, et je n'en détermine pas le nombre.

( Regnier-Desmarais , pag. 145. — Restaut , page 89 —Marmontel , pag. 204.—Le Diet . de l'Aca u démie.)

Le Pronom on, d'un usage très-étendu dans la lasque française, ne se dit absolument que des personnes; toutefois on n'en fait point usage en parlant de Dieu; ainsi, au lien de dire: ¿ui jugement dernier; on ne nous des mandrar pas ce que nous avons dit; mais eque nous avons fait, dites: Dieu ne nous demandrar pas, etc. (Waitly, pez, 204). Pour la douceur de la prononciation on met, avant on, la lettre cuphonique l', ou plutôt l'article le dont l'e s'élide toujours avant une voyelle; et les mots après lesquels l'on doit être employé plutôt que on, sont : et, si, ou, que et qui; exemples :

Ce que l'en cooçoit bien s'énance clairement. ( Boileau , Art poétique , ch. 1.)

Pour paroître à mes yeux, son mérite est trop grand: On n'aime pas à voir ceux *à qui l'on* doit tant. ( Carneille , Nicomède , act. II, sc. 1.)

C'est d'un rol (Agésiles) que l'on tient cette maxime auguste, Que jamais on n'est grand qu'autant que l'on est juste.

(Bolleau, settre IX.)

Si l'on veut vivre tranquille, il faut mépriser les propos des sots. la haine des en-

vieux , l'insolence des riches.
(Gaubertin.)

Cependant, dans le cas où le Pronom on seroit suivi de le, la. ou les, il ne faudroit pas faire usage de l'avant on, afin d'eviter un son désagréable; on dira done: Je ne veux pas qu'ox le tourmente, plutôt que, je ne veux pas que l'on le tourmente.

Enfin on est en général préférable à l'on, et il seroit ridicule (177) de commencer une phrase, et même un alinés, par l'on; ainsi il est beaucoup mieux de dire: Os met l'abri des coups du sort ce que l'on donne à ses amis (Martial); Os a vu la gloire soutre d'une source déshonorée, (M. Fillemain);

(176) Le met on vient du latin home; il a par conséquect le mée sens que le aubstantif homme, que l'on trouve dans nos anciens autenrs. En effet, on disoit autrelois hom, home, hon, omme, me, ym, pour homme et pour on. (Vayre le Trésor de Boret; et les Glossières de Corpentier et de Ducange; voçes aussi celtui de M. Roquefort.)

Le Romao de la Rose, pag. 282, dit, beau gentilhom, pour beau gentilhomme. — Marot, en ses ballades, page 321, dit: Noé le bon hom, pour Noé le bon homme: enfin hom se prococçoit on, dont on a ôté le h comme ioutile.

Ce qui d'ailleors vieot à l'appui de l'opinion que nons ocus sommes formée de l'origine du Pronom on, o'est qu'il reçoit l'article le avec l'apostrophe, comme le nom homme; en effet, mous disons, l'on étudie, l'on joue, et non pas l-on étudie, l-on joue: sans doute parce qu'on disoit autrelois l'homme séndiés, l'homme joue, c'est qu'en core les Italies sont servis du mot nome, et uom pour signifier homme et on; et colio, que les peuples septoution naux, d'origine germanique, se servent également du mot man on mann, homme, soit an singulier, soit an pluriel, la où nous nous servous de ou.

(Regnier-Desmarais, pag. 2:6.— Le P. Buffer, no 335.—Faugelas, 9 Rem.— Condillac, VIIIe chap., page 305.— Restaut, pag. 89, et plusiaurs Grammalriens modernes.)

(277) Ce seroit même une faute, parce que ce seroit prendre le mot on on homme dans un sens défini, tandis que l'usage veut qu'il soit pris dans la sens le plus indéfini, le plus général, surtont au commencement de la période. que, L'on nait musicien, etc., L'on a vu la gloi-

re. etc. (Vaugelas , 9e, 10° et 11° Rem .- Th. Cornaille et l'Académie sur ces rem .- Fromant , pag. 157 .-

Res tant et Wailly.)

Le Pronom on, à cause de sa signification vague, est du genre masculin, comme l'indiquent les exemples ci-dessus; ecpendant il y a des circonstances qui marquent si précie sement qu'on parle d'une femme, qu'alors ce Pronom a une signification plus déterminée, et adopte le genre féminin, qu'il communique à l'adjectif dont il est accompagné; ainsi l'on

dira à une femme : On n'est pas toujours seune et sour. (L' Académie.)

Quelque mine qu'on fasse, on est toujours bien aise d'être Atuen. (Molière, le Sicilien.)-C'est un admirable lieu que Paris; il s'y passe tous les jours cent choses qu'on ignore dans les provinces, quelque spinitualle qu'or paisse être.

( La même , les Précieuses ridicules , sc. 10.)

Quand on a tout pour soi, que l'on est fraiche et belle, S'attrister est bien fou-

(Le méme.)

On est plus jolie à présent, Etd'an minois plus séduisant

On a les piquantes finesses. (Marmontet, Mel. de litt., rep. à Voltaire.)

De maures pour servir aux femmes de modèla, Montres-leur qu'on paut être at jeune, et sage, et belle; Sage sans pruderie , avec simplicité ; Que cela meme ajonte un charme à la beauté.

(Collin d'Harleville.)

( Le Dictionnaire de l'Académie. - Wailly , paga 294. - Marmantel, pag 205.-M. Lemare, pag 373, note 151°, 1. 1. - Sicard, pag. 139, t. II.)

On peut être suivi aussi d'un adjectif ou d'un substantif pluriel; c'est lorsque le sens indique évidemment que ce Pronom se rapo porte à plusieurs personnes : On n'est pas DES ESCLAVES pour essuyer de

si mauvais traitements. (L'Académie.) - Le commencement et le déclin de l'amour se font sentir par l'embarras où l'on est de se trouver seuls (La Bruyère.) - Personne n'est surpris de me voir passer l'hiver à la campagne; MILLE GENS du monde en ont fait autant ; on est toujours seranés, mais on se rapproche par de longues et DE fréquentes visites.

(J .- J. Ronsseau , lett. an Marech. de Luxemb.)

Ici l'on est égaux. (Inscription sur la porte d'un simetière.) On n'a tous deux qu'un cœur qui sent mêmes traverses, (Corneille, Pulyeucte, act. I, se. 3.)

A l'occasion de ce dernier exemple, Voltaire (dans ses Remarques sur Corneille) fait observer que cette expression ne paroit pas d'abord française, mais que cependant elle l'est : Est-on alle la? dit-il, on y est alle DEUX. C'est là un gallicisme qui ne s'emploie que dans le style très-familier.

Il faut répéter le Pronom on avant chaque verbe auquel il sert de sujet : On le loue , on le menace, on le earesse; mais, quoi que l'on fasse, on ne peut en venir à bout. Sans cette pas satisfaite; aussi le goût en a-t-il fait une (La P. Buffier, no1017.)

Toutefois, quand on répète ce Pronom, on doit toujours, pour éviter l'obscurité, le faire rapporter à un seul et même sujet ; par conséquent les phrases suivantes ne sont pas correctes :

On dit qu'on a pris telle ville. - On croit n'être pas trompé, cependant ou nous trompe à tous moments. - On croit être aime, et l'on ne vous aime pas. - On peut à-peu-près tirer le même avantage d'un livre où l'on a gravé ce qui nous reste des untiquités de la ville de Rome.

Dans la première phrase, le premier on se rapporte a ceux qui disent qu'on a pris telle ville, et le second à ceux qui l'ont prise. -Dans la seconde, le premier on se rapporte à ceux qui croient n'être pas trompés, et le second à ceux qui trompent ; et sinsi des au= tres phrases : mais le rapport sera le même, et la faute disparoîtra, si l'on dit : On dit que telle ville a été prise; - Cu croit n'être pas trompé, cependant on l'est à tous moments; - On eroif être aimé, et on ne l'est pas; -On peut tirer le même avantage d'un livre où Est gravé, etc.

( Le P. Bouhours , pag. 250 .- Beauzée , Encycl. meth., au mat Repetition .- Wailly, pag. 3/4 .-Domergue , pag. 62. - Marmantet , pag. 106. -Sicard , pag. 340, t. Il. )

Tous les verbes, à l'exception des verbes universonnels de leur nature, peuvent être précédés du Pronom on. Ainsi on dit : On aime, on est aimé, on tombe, on est puni, on se promène, on convient; mais on ne dit pas on importe, on faut, on pleut, parce que ees verbes ne peuvent avoir pour sujet le mot homme, dont, comme nons venons de le dire, s'est formé par corruption le Pronom on; et qu'il est de principe, minsi qu'on le verra plus bas, qu'on ne peut pas, dans

les verbes unipersonnels, mettre de nom à la place du Pronom il. (Restaut, pag. 326.)

Plusieurs personnes, accoutumées à lier le n final de on avec la voyelle suivante, suppriment le n qui doit caractériser la négation que le sens de la phrase exige; par exemple, au lieu d'écrire : On n'a rien à faire, on n'est bon à rien, elles écrivent, on a rien à faire, on est bon à rien.

Mais dans ees phrases rien, signifiant néant, nulle chose, pas du tout, et ayant conséquemment un sens négatif, demande évidemment la négative ne

Si eependant on étoit embarrassé de savoir si l'on doit faire ou ne pas faire usage de la négative, on s'en assureroit en substituant le Pronom personnel je au Pronom on; c'està-dire que, si, dans cette phrase, on n'a rien à faire, on employoit je, on verroit de suite que la négalive est impérieusement exigée après le Pronom je; et eu effet, j'ai rien à faire, choqueroit l'oreille la moins délicate.

## §. II.

### QUICONQUE.

Ce Pronom indefini, ordinairement masculin , n'a point de pluriel ; il ne se dit que des personnes, et il signific, quelque personne que ce soit qui :

Quiconque a pu franchir les bornes légitimes Pent violer enfin les droits les plus secrés. (Racine , Phedre , act. IV, se. 2.)

Extermines, grands dieux , de la terre où nous son Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes! (Voltaire , Mahomet , acte III, sc. 8.) Quand le Pronom quiconque est employé

dans le premier membre d'une phrase, on ne doit pas faire usage dn Pronom il dans le second membre : quiconque attend un malheur certain PRUT dejà se dire ma heureux.

(Saint-Evrement , lett. à Mas de Mazarin.)

Quiconque est riebe est tout . . . (Boilean , satire VIII.) \_ ;;

Le motif de cette règle, qui nons est donnée par Vaugelas, Richelet, Féraud, l'Acan démie, et les Grammairiens modernes, est, comme le dit fort judicieusement Féraud, que quiconque renferme deux sujets , l'antécedent et le relatif; en effet, c'est comme si fon disoit : CELUI QUI est riche, IL est tout.

Cependant, Massillon avoit coutume de mettre ce Pronom il après quiconque, lorsque le second verbe en étoit un peu éloigné : Quiconque n'est pas sensible au plaisir si vrai, si touchant, si digne du cœur, de faire des heureux, 11 n'est pas né grand; 11 ne mérite pas même d'être homme.

( Humanité des Grands.) D'Olivet, dans sa traduction des Pensées de Cieéron, a dit anssi : Oviconque découvrit les diverses révolutions des astres , 11 fit voir par là que son esprit tenoit de celui qui les a formés dans le ciel.

(Chap. II , sur l'Homme.)

Mais ni l'nn ni l'autre ne doivent être imi= tés.

Lorsque le Pronom quieonque a un rapport bien précis à une femme, on peut le faire suivre d'un adjectif féminin; on pourroit donc dire à des dames : Quiconque de vous sera assez EXEDIE pour médire de moi; je l'en ferai repentir.

(Le Dictionnaire de l'Académie. - Wailly , page 207 .- Sicard , pag. 187 , t. II.-Le Dictionnaire critique de Fernud .- Domergue, pag. 108 de son Mapuel.)

Regnier-Desmarais pense que ce qui donne lieu dans ect exemple à l'adjectif feminin dont quieonque est suivi, c'est que ce Pronom n'est plus employé indéfiniment, et qu'il est restreint et déterminé par de vous; autrement il ne scroit pas d'avis de préciscr le genre • d'un mot dont la signification est si vague,

## §. III.

si indéfinie.

QUELQU'UN.

Ce Pronom a deux significations différens tes , sclon qu'il est employé absolument , c'est-à-dire, sans rapport à un substantif; ct selon qu'il est employé relativement, e est-adire avec rapport a nn substantif

Quand il n'a pas rapport à un substantif, il signifie une personne, comme : QUELQU'UN a dit que l'ame du monde est le soleil. -Queloc'en a-t-il jamais douté sérieusement de l'existence de Dieu?

En ce sens, il ne se dit que des personnes, et ne prend le féminin ou le pluriel que quand il est sujet; on ne dit donc pas dans le sens absolu, je connois querqu'une; - ni au pluriel, je connoie quesques-uns, j'ai parlé & QUELQUES-UNES.

(Regnier-Besmarais, pag. 305. - Le P. Buffier, nº 478. - Dangeau, dans la première partie de son traité sur le mot quelqu'un. - Waitly, page 105. - Restant, pag. 162.)

Mais gnand quelqu'un a rapport à uu substantif, il se dit des personnes et des choses, et se joint avec un nom ou un Pronom précédé du Pronom en, ou de la préposition de, et s'emploie aux deux genres et aux deux nombres; comme : Conocises-1000 qu'etquesus a be ce messieur? Gelliques-usu a tecs domes? J'air conocis qu'etques-usu, qu'etquesuses. D'air conocis qu'etques-usu, qu'etquesuses. D'air conocis qu'etques-usu, qu'etquesuses.

rois en avoir QuelQues-unes.
(Mêmes autorités.)

(Le P. Buffier, v. 480 .- Regnier-Desmarais , page

# S. IV.

Ce Pronom a, comme le Pronom quelqu'un, deux significations differents; tantôt il a'emploie dans une signification générale et indéa finic, qui compreud aussi bien les hommes que les femmes, et alors il signific foute personne, chaque personne, et ne peut jamais être mis au féminin : on s'en sert de même que du Pronom quelqu'un, et il ne se dit également que des personnes:

Le seus commun n'est pas chose commune : Chacun pourtant croit en evoir esseu. ( Falaincourt.)

CHACUN soit combien curisusement les Égyptiens conservaient les corps morts; ainsi leur reconnaissance envers leurs parents était immortelle.

(Bossuet, Discours sur l'Histoire universelle, p. 45.)

... Chacun est prosterné
Devent les gens heureux. Sont-lls dans la misère?
On les plaint tont au plus ; et l'un croit heancomp faire.
( Destouches, le Dissipateur, act. V, sc. 15.)

Tantot chacun se dit par relation, soit à quelque terme qui précède, soit à quelque terme qui suit; et alors il a une signification individuelle et distributive dans lapquéle il est muceptible de l'un ou de l'autre genre, suivant que le terme de sa relation est masseulin ou findini; en ce sens choous se distoyer controlle de personnect et des choses, comme caucrus d'elles pit surprise.—Les tableour out cu certs de l'estance de l

Observez que, quoique le nom régi par chacun soit au pluriel, le verbe se met toujours au singulier, parce que chacun a une signification distributive: Chacune de ces femmes est tris-attachée à son mari.

(Fabre, p. 145.)
CEACUN de nous prendra son porti.

( M. Lemare , p. 4s.)

CRACER des juges s'étoit adjugé le prix, en même temps que la plupart avoient accordé le second à Thémistocle.

(Barthéleny, Voy. d'Anach., introd., partie II, p. 134.)
L'auteur moderne qui a écrit, cuacun d'eux
furent d'ovis, devoit done écrire, cuacun d'eux

fut d'ovis. (Féruud, Diet. erit.)
Quand chacun est suivi d'un nom ou d'un
Pronom, il prend la préposition de à sa
suite : Éprouvez séparément CRACUR de vos
amis, et voyez combien il y en a peu de sincères.

(Regnier-Desmarais , pag. 307. - Wailly , page 305. - Firand.)

Il se présente, sur l'emploi du Pronom chacun, par rapport aux adjectifs possessifs son et leur, une difficulté assez embarrassante; c'est de savoir dans quelles circonstances on doit, arec le mot chacun, employer un de cadeux Pronoms préferablement à l'autre.

Il est certain que leur, leurs, ne peut jamais étre employé dans les phrases on il n'y a pas de pluriel énoncé, telles que celles ci: Il a donné à chacun sa part. Le sens est entièrement distributif; il y a unité dans l'idée, il doit y avoir unité dans les mots.

(Wailly et Girard.)

Ce n'est donc que dans les phrases où un pluriel fait contraste avec chaeun, qu'il peut y avoir du doute. Dans ee cas, il faut bien examiner auquel du nom pluriel, ou du distributif singulisr chaeun, répond directement l'adjectif pronominal pousessif.

(Memes autorités.)

Si le rapport répond directement au distributif éhacun, c'est à son, sa, ses, de figurer dans la phrase; s'il répond au nom pluriel, c'est leur, leurs, qui doit énoncer cette correspondance.

Le rapport répond directement au distributif chocun, et conséquemment on emploie son, sa, ses, lorsque chacun est placé après le régime direct du Verbe. (Mêmes sustantés, et le Dictionnèire de l'Académie.)

On se bottoit pour avoir le pillage du camp ennemi; après quoi le vainqueur et le vaincu

se retiroient, CHACUR dans sa ville.
(Montraguieu, Grand. et Décad., des Rom., ch. 1.)

Voulez-vous savoir ce que c'est que l'ode? contentez-vous d'en lire de belles. Vous en verrez d'excellentes, chacuna en son genre. (D'Alembert.).

Tandis que les deux rois faisoient chanter deste Deum , CHACUN dans son camp. (Voltaire , Candide , ch. III.)

Tous les habitants se sont engagés à ces fournitures, CHACUN pour sa quote-part.

Ils ont donné LEUE AVIS , CHACUN selon ses (Voltaire.)

La plupart des commentateurs se sont donné la peine de desniner ect édifice, engenn à sa manière. (Lamenc.) Il faut remettre CES LIVEES, CHACUN à SA

(L'Académie.) place. Ils ont opporté des offrandes au temple, CHACUN scion ses moyens et sa dévotion

Le rapport répond directement au nom pluriel, et conséquemment on emploie leur, teurs, quand chacun précède le régime di-

rect Les langues ont, CHACUNE, LEURS bizarreries (Boileau.)

Les abcilles, dans un lieu donné, tel qu'une ruche ou le creux d'un vieux arbre, bdtissent, CHACUNE, LEUR cellule. (Buffon.)

La nature semble avoir partaré des talents divers nux hommes pour lour donner, à CHAcus, etta emploi, sans egard à la condition dans laquelle ils sont nes. " (J.-J. Rousseaw.)

Ils ont donné, CESCUN, LEUR avis, sclon leurs diverses vues. Les deux charrettes pendirent, enicene,

LEUR CSSICU. , (Domergue.) L'un de ces peintres excelle dans le dessin, et l'autre dans le coloris, deux mérites qui ont, CHACLN, LEURS partisans .- Ils ont paye, CHA-CUN, LEUR écol. - Ils ont apporté, CHACUS, LEUR offrande .- Ils ont rempli , CRACON, LEUR devoir.

(L'Académie , au mot chacun, et au mot mérite.) César et Pompée avoient , CHACUN , LEUR mérite, mais c'étoient des mérites différents

(L'Académie , au mot mérite.) ( Wailly , pag. 206. - Condillac , pag. 215 , eh. IX. - Lévizac, pag. 474, t. 1.) (178.)

(278) Observes que, quand chacun est suivi de lour , leurs ; il faut le mettre catre deux virgules ; ct que, quand il est suivi de son, sa, ses, il suffit de le faire précéder d'une virgule.

Lorsque le verbe n'a pas de régime direct, la difficulté est plus grande. Il faut alors exam miner si le régime indirect n'est qu'accessoire, c'est-a-dire, s'il n'est qu'une espèce d'incise qu'on peut supprimer, sans que le sens principal en souffre; ou bien si ce regime ins direct est lié, par le sens, d'une manière indivisible avec le verbe, de sorte qu'on ne pourroit le supprimer sans porter atteinte à la signification du verbe. Dans le premier cas, chacun doit être suivi de son, sa, ses, et dans le second, de leur, leurs. Ainsi on dira : Tous les juges ont opiné, CBACUN sclon sus lumières. - Its ont prononce, chaces selon sa conscience, parce qu'ils ont opiné, ils ont prononce offrent un sens fini, et que les régimes indirects qui suivent expriment une circone stance particulière, dont l'esprit n'u pas absolument besoin pour être satisfait. Mais on dira avec leur : Il vit Homère et Esape, qui ves noient, cuacun, de Liva maison; attendu que le verbe venir exprimeroit ici une action inv complète, si l'on retranchoit le régime indirect de leur maison; quand on vient de quelque lien, le régime judirect est donc indispensable.

On dolt remarquer que, presque toujours, quand le verbe est neutre , ou employé neue tralement, c'est-à-dire, sans régime direct, c'est son, sa, ses qu'il faut employer, parce qu'alors le verbe a, par lui-même, une signification complète et indépendante du régime indirect, qui, dans ce cas, exprime une cirà constance purement accessoire.

Chacun n'a point de pluriel : et un chaeun a été long-temps usité. Molière a dit dans l'École des Femmes (act. I, sc. 1) :

Chose étrange de voir comma avec passion. Un checun est chaussé de son opinion!

Plusieurs autres écrivains, d'ailleurs estimables, l'ont aussi employé.

Mais, comme le font observer Féraud, Wailty, Caminade, et M. Laveaux, un chacun est banni de la langue, parce que c'est une sorte de pléonasme.

Tout chacun est encore plus suranné.

Sous ce tombesu git Françoise de Foix, De qui tout bien , tout checun souloit dire (Marot.)

chaque.

(Le Dictionnaire critique de Fereud.)

Voyes plus has ce que nous disons sur la Pronon

§. V.

AUTRIT (279).

Cc Pronom, qui ne se dit que des hommes et des femmes, n'a ni genre ni nombre, et ne s'emploie qu'en régime indirect :

L'honnéte homme est discret; il remarque les défauts d'autrus, mais il n'en parle jamais. (Saint-Évremond.)

Autrui n'est proprement d'usage qu'avec les prépositions à et de, et jamais il n'est accompagne de l'article : La générosité souffre des maux d'actaut, comme si elle en étoit responsable. (Yaurenargues)

Heureux ou malheureux, l'homme a berolu d'autrui; Il ne vit qu'à moitié, s'il ne vit que pour lui. (Delille, l'Homme des champs, ch. II.)

Ne fais à AUTREI que ce que tu voudrois qui te fut fait à toi-même. (L'Académie.)

Il est vrai que l'on dit l'autrui, pour dire le utroit d'autrui, comme duns cette phrase : Sauf en autres choses notre droit, et l'autrui en toutes; mais cette façon de parler est du vieux temps, et usitée sculement en termes de chancellerie et au palais.

crines de chancellerie et au palais. (Le Dict. de l'Académie. — Regnier-Desmarais, pag. 305.—Restaut, pag. 173.—Wailly, pag. 212.)

Le mot autrai présentant quelque chois de vague et d'indéterminé, on me doit point y faire rapporter les adjectifs possessifs son, sa, ses, leur, leurs, en régime simple, c'estàdire, quand les aubstantifs auxquels ils sont joints sont sans préposition; et dans ce cas, il faut faire usage du relatif en, et de l'areticle; on dira donc : En épousant les intérêts d'avyux, nous ne devons pas 28 épouser les

(279) C'est par erreur que les anciens Grammaisriens ont mis ce mot au nombre des Pronoms, car il netient jamais la place d'nn nom.

La signification du mont homme est reafermée dans ce mot, et de plus par accessorie, la signification de us autre. Ainsi quand on dit, ne fuiter aucun tort à autruit, c'est comme si l'on disoit, ne faitze aucun tort à un autre homme. Or, s'il es crident que la signification du mot autruit est celle d'homme, ce mot doit tire de whene nature et de même espèce que le mot homme lui-même, no nobtant l'idée accessoir readue par un autre. rassions. Leurs passions ou ses passions eût été une faute.

Mais on peut faire rapporter à autru les Pronoms son, sa, ses, leur, leurs, en regime composé ou indirect, c'est-à-dire, quand les substantifs auxquels ces Pronoms sout joints, sout précedées d'une préposition : Nous reprenons les difunts d'avvart, sans faire attention à six ou à EUTS bonnes qualités.

(Wailly, pag. 111. — Lèvizac, jag. 378.) Cependant M. Boinvilliers n'est pas d'avis de permettre l'emploi du Pronom ses ou leurs, à cause de la nature du Pronom autrui, qui est d'être indéfini, c'est-à-dire présentant quelque chose de vague et d'indéterminé.

Comme aueun autre Grammairien n'a traité cette difficulté, nous laisserous nos lecteurs juger du mérite de cette observation.

Vaugelas (504º Remarque) pense que ee seroit mal s'exprimer que de dire : Il ne faut pas désirer le bien pas autras, au lieu de, il ne faut pas désirer le bien d'autrei, paree que autre a relation aux personnes dont il a deja été parlé; si l'on disoit, il ne faut pas ravir le bien des uns pour le donner AUX AUTRES, on s'exprimeroit bien; mais, il ne faut pas ravir le bien des uns pour le donner à autrui , ne seroit pas correct, par la raison que, quand il y a relation des persons nes, il fout employer autre, et que, quand il n'y a point de relation, il faut employer autrui. D'ailleurs, ajoute - Vaugelas, autre s'applique aux personnes et aux choses; mais autrui ne se dit que des personnes, et toujours avec les articles indéfinis. (Il entend. mais toujours avec une préposition)

Th. Corneille pense (sur cette remarque de Fungulas) que peut-être en seroit pas mal parter que de dire: Il ne faut point faire axx artis e que nous nevulons pas qui nous soit fait ; mais I-Neadômie, dans son Dictionnaire, dit: Il ne faut pas faire à ventre ce que nous nevulons pas qui nous soit fait; et dans son Dictionnaire, dit: Il ne faut pas faire à ventre ce que nous ne vuolons pas qui nous soit fait; et dans seo Observations sur Fungulas (p. 535), elle est, comme lui, d'avis que autre seroit une faut que

§. VI.

PERSONNE.

Personne est tantôt Pronom indéfini, et tantôt nom substantif : nous avons cru devoir le considérer en même temps sous ces deux points de vue, afin que la difference de leur syntaxe fût plus sensible. Dans l'inne et dans l'autre signification, il ne se dit jamais des choses.

Comme substantif, le mot PERSONNE a un sens déterminé; il est toujours accompagné d'un article ou d'un autre déterminatif, et on l'emploie au féminin et au singulier aussi bien qu'au pluriel. Exemples : Il y a en Sorbonne DES PERSONNES tres-SAVANTES et tres-DISCRÈTES , AUXQUELLES on peut se fier pour la conduite de ses mœurs. (Le P. Bouhours.) Les Pensonnes qui sont incapables d'oubtier les bienfaits, sont ordinairement Giningusus. (Th. Corneille.) -La modération DES PERSONNES HEUREUSES vieut du calme que la bonne fortune donne à leur humeur. (La Rochefoucould.) J'ai vu DES PER-SONNES encore plus VAINES que ces deux hom= mes. (Girard ) - Je sais cette nouvelle D'UNE (Restaut.) PERSONNE bien INSTRUITE.

(Th. Corneille, sur la 7e Rem. de Vangelas, et l'Académie, pag. 11 de set Oluces. — Regnier-Desmarais, pag. 304. — Girard, pag. 300. — Restant, pag. 164. — Les Gramm. mod.)

Vaugelas pense qu'il faut meltre au masscultes adjectife et les Pronons qui se rapportent au substantif féminiu personne, lorsque ces adjectifs en sout sépares par un grand nombre de mots i. les personnes comsommées dans la vertu ont en toute chose une droiture d'esprit et une attention judicieuse qui les empéchent d'être wisners.

(Faugelas , 7º Rem.)

Th. Comcille his observer qu'il faut, pour que cette exception ai lieu, que l'algesif ne soit pas joint au verbe qui a personne contra cette qui a personne cette en finain, quelque grand nombre de mots qu'il y côt entre le moi personne et et algestif ; ainsi on direit : Les personnes qui calectif, ainsi ond inferit : Les personnes qui cheix, sont ordinairement chiftatures. A consideration de l'amb qu'en de l'algestif principale qu'en de la consideration de l'amb qu'en de l'algestif principale de la consideration de l'amb qu'en de l'algestif généraux soit fort éloigné du substantif personne.

Mais Lévizac et M. Loveaux sont d'avis que c'est une chose contraire aux principes généraux de toutes les langues qu'un mot puisse être présenté, dans la même phrase, sous deux genres differents : et l'un et l'autre sont d'avis que si l'usage avoit établi une exception pour le mot personne la ruison devroit l'abolir.

Personne, comme Pronom, est toujours pris dans un sens indeterminé; il vemploie sans article ni aucun autre determinatif; il est toujours du masculin et du singulier, et soumet à la même forme les mots auxquels il se ramporte. On s'en sert avec ou sans négation. Accompagné d'une negation exprimée par ne, ce mot rappelle le nemo des Latins, il siguific nul homme, nulle framce, qui que ce soil, comme dans ces exemples: l'Enzorsa ne sera assex IRABL. (L'Acodemic) — PTRONTRA ne suil s'il est digne d'amour ou de haine. (Riebout) — PRONTRA et all suil HERNEX que vous (Th. Corneille) — le n'ai vu presonné de sivant que ce deux framme. (Gioyrd.)

(Les autorités ci-dessus , et le Diet. de l'Académie.)

Sans négation, personne s'emploie ordis nairement dans les plrases qui expriment le doute, l'incertitude, ou qui sont interrogatives, et alors il signifie quelqui um, comme dans ces exemples : l'edoute que remostra en mieux print la nature dans son aimoble simplicité, que la sensible Gesiner. — Personne a-ti jumair second plus naivement que La Fontaine (Restaut.) — l'o-t il ressonne d'ausez maria. (Il déadrise)

(Restaut, page 164. - Wailly, page 208. - Et le Dictionusire de l'Académie.)

Fnfin, personne, Pronout, ne se dit point des animans: Si lo vieille arraignée (dit Pluche, Speet, de la Nat., Eutrett. W) ne peut trouver ressonnt qui, de gré ou de force, ui abandonne ses filets, il faut qu'elle pér risse, faute de gagne-pain; il falloit dire : ne trouve auteun arraiguée qui, etc.

(Le Dict. crit. de Fernud.)

# §. VII.

Ce mot, des deux genres et des deux norubres, sert à distinguer les personnes et les choses, et s'emploie avec l'article ou ses équivalents.

On le regarde comme Pronom, quand il n'est joint à aucun substantif, et qu'il n'est pas accompagné du Pronom en : Un autre que moi ne vous parleroit pas ovec autant de franchise.

(Reguier-Desmarais, pag. 311. - Restant, page 171. - Le Diet. de l'Académie.)

On le regarde comme adjectif, quand il est joint à un substantif, ou qu'il est précèdé du Pronome en, aquel il se rapporte comme à son substantif. Les anciens ne ergoient par qu'il y eit un avran moude. — Le tempte de Salomon ayant été détruit, on En rédétit un Autar par l'ordre de Cyrux. — Autras temps , Attass meurs. (Restaut.)

Quelquefois autre a la même signification

que l'adjectif différent, comme dans cet exemple : Un voyageur rapporte souvent les choses tout AUTRES qu'elles ne sont, c'est-àdire , tout-à-fait DIFFÉRERTES de ce qu'elles (Même autorité.)

Voyez es qui est dit sur l'emploi du Pronom autrui, pag. 190-

Remarque. - Doit-on éerire en voici bien d'un autre, on en voici bien d'une autre?

L'Académie, dans son Dictionnaire (édit. de 1798), admet l'une et l'autre locution.

Trévoux écrit, en voici bien d'une autre. Voltaire (dans les Filles de Minée, dans la Prude, III, 7, dans l'Écossaise, V, sc. dernière, et dans une de ses lettres à M. de Cideville), n'orthographie jamais autrement.

Legrand, dans sa comédie de la Nouveauté (act. I, sc. 5), et Féraud (dans son Dictionnaire crit.), ont également suivi cette orthographe.

Mais on lit dans la comédie du Faux Noble, de Chabanon :

Daus le Méchant, de Gresset (acte III, se. 9);

Dans le Jaloux sans amour, de Imbert (acte V, sc. 18);

Et dans le Dictionn. de l'Académie (édit. de 1762) .... En voici bien d'ux autre.

De sorte que la question ne paroît pas résolue. Cependant il nous semble que cette locution est clliptique; et , pour savoir si l'on doit écrire une autre ou un autre, il suffit de recourir au sens; ou, pour mieux dire, elle est l'abregé de celle-ci : en voici bien d'une autre sorts, dont on se sert quelquefois dans la conversation Le substantif sorte est donc le mot auquel se rapporte l'adjectif numéral; et, comme ce substantif est du genre féminin, il en résulte qu'on doit dire: en voici bien d'une AUTRE. La ressemblance de prononciation qui existe, jusqu'à un certain point, entre d'une autre et d'un autre, a sans doute induit en erreur l'écrivain inattentif, et lui a fait indifféremment éerire, en voici bien d'une autre, et en voici bien d'un autre. Nous nous bornons à indiquer le féminin comme plus correct, sans défendre l'emploi du masculin, puis ju'un grand nombre d'écrivains en ont fait usage. Nous ajouterons sculement que. en voici bien d'une autre, outre l'avantage d'être plus exact, a en sa faveur un plus grand nombre d'autorités.

## 6. VIII.

### L'US L'AUTRE.

Ce Pronom prend les deux nombres et les deux genres; il fait au féminin l'une l'autre, et au pluriel les uns les autres, les unes les autres; il se dit des personnes et des choses, et prend l'article avant chaeun des deux mots qui le composent. On l'emploi ceonjointes ment ou séparément.

Employé conjointement, l'un l'autre exprime un rapport de réciprocité entre plus sieurs personnes, ou entre plusieurs choses, e'est-à-dire ce que se font mutuellement plusieurs personnes ou plusieurs objets; alors le premier figure dans les phrases comme sujet, et le second comme régime. Aussi n'y a-t-il que l'autre, ou l'un l'autre qui prenne une préposition, si le mot auquel il se rapporte en exige une; exemples : Ils médisent l'un de l'AUTRE. - Est-il édifiant de voir des catholiques déchainés les TNS contre les AUTRES? - Il a manqué aux égards que l'on se doit mutuellement les UNS aux AUTRES. (Regnier-Desmarais, pag. 310 .- Restant, p. 166.

- Et Wailly, pag. 213.)

L'un l'autre, employé séparément, marque la division de plusieurs personnes ou de plusicurs choses, et ne forme pas alors un seul Pronom; il en forme deux qui figurent dans les phrases comme les substantifs, seit en qua= lité de sujet, soit en qualité de régime direct on indirect,

Tous deux (Bossuet et Fénélon) evrent un génie supérieur; mais L'UN avoit plus de cette grandeur qui nous élève , de cette force qui nous terrasse; L'AUTRE, plus de cette douceur qui nous pénètre, et de ce charme qui nous attache. (La Harpe, Éloge de Fénéton.)

L'un élève, étonne, mastrise, instruit; L'AUTRE plait, remue, touche, pénètre.

(La Bruyere, des OEnv. de l'Esprit . compar. entre Corneille et Baciuc.)

L'un se met pour les personnes ou pour les choses dont on a parlé d'abord : l'autre , pour celles dont on a parlé en dernier lien : Charles XII, roi de Suède , éprouva ce que la prospérité a de plus grand, et ce que l'adversité a de plus cruel , sans avoir été amolli par L'UNE ni ébranlé par L'AUTRE. (Voltaire.)

Osons opposer Socrate même à Caton; L'UN étoit plus philosophe, et L'AUTRE plus citoyen. (J.-J. Rouserau.)

Racine, La Fontaine, Fénélon, Massillon,

Mably, Buffon, Barthélemy, Delille, etc., ont employé l'un l'autre dans les mêmes rapports que dans ees exemples.

Quand il est question de plus de deux personnes ou de plus de deux choses, le Pronom Pun Pautre doit se mettre au pluriel; Racine ne doit done pas être imité quand il dit :

Taus ses projets semblaient l'un l'autre se détruire. (Athalie, act. III, sc. 3.)

Pulsse le clei verser sur toutes vos années Mille prospérités l'une à l'autre anchaînées ! (Bérénice, set. V., sc. 7.)

Il devoit dire : les uns les autres, les unes aux autres.

### §. IX.

## L'UN ET L'AUTRE.

Ces mots expriment l'assemblage de plusieurs personnes ou de plusieurs choses : ils ont les deux genres et les deux nombres, et prennent l'article.

On les met au rang des Pronoms, quand ils ne sont pas joints a un substantif; comme quand on dit, en parlant de deux auteurs: LEW ET L'AUTRE rapportent les mêmes circonstances; et en parlant des differents paris qui divisiont Rome: Ils se refunissiont 125 URS ET LES AUTRES contre l'ennemi commun.

lls sont adjectifs, quand ils sont joints à un substautif singulier: J'ai satisfait à L'UNE ET à L'AUTRE objection.—Il n'y a guère d'homme qui se serve également de L'UNE ET DE L'AUTRE main.

(Regnier-Desmarais, pag. 309. — Resteaut, p. 172.)

Observez que ee seroit mal s'exprimer que de dire à l'une et l'autré chiertien — de l'une

de dire à l'une et l'autre objection, ... de l'une et l'autre main, ou comme Molière (Mélicerte, act. I, sc. 2):

Et qui parie le mienz de l'un et l'eutre ourrage, parce que (comme on le verra un chapitre des Prépositions) la préposition doit être répétée avant les mots qui ne sont ni synonymes ni équipoleuts, et certainemen' il n'y a rien de plus différent que l'un et l'autre.

(Vaugelas, Remarque 5:4e; l'Académie, pag. 557 de 1es Observ.; et M. Auger, dans sun Comment. sur la Mélicerte de Molière, act. 1, se. 2.)

Si les substantifs sont de différents genres, lemasculin l'emporte, d'autant plus que l'autre, ayant la même terminaison pour les deux genres, peut être attribué au feminin: Quece soit penchant ou raison, ou peut être L'UN KT L'ASTRE. (Féraud, au mot autre.) Quand Fun et Fautre est employé comme régime, il suit la règle des Pronoms personnels, éest-à-dire, qu'il doit être précédé de let, qu'on place avant lo verbe. Ainsi, on ne doit pas dire, comme un des éditieurs des Cèsvres de Bosuct: Calvin fit différentes professions de foi pour satisfaire L'N NI L'AUTRE (Zuingle et Luther); mais on dira, pour las satisfaire Ven NI L'AUTRE.

L'un et l'autre ne doit pas être confondu avec l'un Entre, Quand je dis: J'ni la Pf-liade et l'Énéde, l'UNE EX L'AUTER m'ont enhanté, ou Jadmire L'UNE EX L'AUTER ji lin'y a pas là d'idée de réciprocité: L'un et l'autre sprime seulement le nombre deux ji ets sujet de la première proposition, et complément de la seconde.

Mais si je dis: Virgile et Horaee s'aimèrent L'UN L'AUTRE, outre l'idée de nombre, l'un l'autre marque ici une réciprocité d'amitié: Virgile aimoit Horace, et Horace aimoit Vira

gilc. (Domergue, Solutions gramm., pag. 246.)

PREASES QUI EXTRIMENT LE NOMBRE DEUX, SANS
RÉCIPSOCITÉ 1

Et l'un et l'autre camp, les voyant retirés,

Ont quitté le combat, et ce snot séparés. (Racine, les Frères eunemis, act. 111, sc. 3.)

Le destin, qui fait tont, oous trompe l'un et l'antre. (Voltaire, l'Orphelin de la Chine, act. III, sc. 2.)

L'UN ET L'AUTRE manifestèrent leurs vues dans le premier conseil qu'ils tinrent avant de commencer la campagne.

(introd. au vnyage d'Anacharsis, II<sup>e</sup> part., 3<sup>e</sup> sect.)

L'un et Pavire, à moo seus , unt le cervean troublé,

(Boileau , Sat. IV.)

PREASES QUI , OUTRE L'IBÉE DE NOMBRE , MARQUENT UNE IDÉE DE RÉCIPROCITÉ :

Les hommes ne sont que des vietimes de la mort, qui doivent au moins se consoler LES UNS LES AUTRES. (Foltaire, Siècle de Louis XIV, pag. 328, chap-

XXXI.)
En ee monde li se fant l'un l'autre secourir.

(La Fontaine, liv. VI, fab. 16.)

Tous deux s'aidoient l'un l'autre à porter leurs douleurs ; N'ayant plun d'autras bicos, ils se dunnoient des pleurs. (Delille, Poème de la Pitié, eb. III. parlant de l'in-

facturé Lauis XVI et de son auguste épause.)

Il y a donc une faute dans ces vers de Pi-

La Breinane adorable a pris goût à mes vers.

Donse fois l'an sa plume en fustruit l'univers : Elle a douze fois l'an réponse dé la nôtre ;

Et nous nonsentensons tous les mois l'un ET l'autre. (La Métromenie, act. II, se. 8.)

car le sens indique une réciprocité de louanges, et alors il falloit dire : Et nous nous encensons tous les mois L'UN L'AUTRE.

Au contraire, l'un et l'autre étoit nécessaire dans ces vers de Gombaud :

Une fois I'an , il me vient voir ;

Je lui rends le même devoir.

Nons sommes l'an et l'autre à plaindre :
Il se contraint pour me contraindre.

parce qu'ici il n'y a pas d'idée de réciprocité.

(M. Lemare, page 231, nº 223.—Domergna, page 247 de ses Solut. gramm. — M. Auger, dans son Comment., snr Molière, le Festin de Pierre, act. V, sc. 6.)

L'un et l'autre, joint à un subsiniti, n'est plus Pronom indefin, mais aiglectif, alori on cerit : l'un et l'autre entrait. (Domergue.) — L'un et l'autre entrait, l'une et l'autre saison. (L'Académis, en mot un.) Le seul substantif reste au singulier, parce que la phrase est elliptique, c'est-à-dire, que les substantis cheval, climat, suison, sont sous-entendus après l'un.

Nos meilleurs écrivains observent cette rès gle :

L'un et l'autre RIVAL, s'arrêtant ou pessage, Se mesure des yeux, s'observe, s'envisage. (Boilean, le Lutrin, chant V.)

D'jà par une porte an public moins comme L'un et l'entre consur vous evolent prévenue. (Recine, Britanniens, act. I, sc. 2.)

Et l'un et l'autre CAMP, les voyant retirés. (Le même, les Frères ennemis, ect. III, sc. 3.)

De pareilles frayeurs mon ame est alarmée ·

Comme elle je perdrai dans l'une et l'autre ARMÉE(\*).

(Corneille, les Horsees, ect. 1, sc. 3.)

L'un at l'autre CONSUL suivre ses étendards, (Le même, Pompée, act. II, sc. s.)

S'étant ensuite informé plus en détail de ce qui s'étoit passé dans l'une et l'autre Ammét (\*). (Voltaire, le Monde commo il va.) Non , mais il faut savoir que tout est estifice Ne va directement qu'à vous rendre service ; Que ce conseil edroit , qui semble être sans fard, Jette dans le panuecu l'un et l'autre vieillard. (Molière, l'Etourdi, est. 1, sc. 10-)

Pour la question de sevoir si, après l'un et l'autre, l'un ou l'autre, ni l'un ni l'autre, le verbe qui ecocompagne cheucuc de ces expressions doit étre mis au singulier ou eu pluriel, nous remettons à en donner la solution lorsque nous purlerons de l'Accord du verbe erce son sujet.

§. X.

Tel, qui fait au féminin telle, est Pronom indéfini dans les phrases suivantes et autres semblables:

Tel donne à pleines maios qui n'oblige personne : La façon de donner vant mieux que ce qu'on donne. (P. Corneille, le Menteur, ect. I, sc. 1.)

....Tel dans la faveur vous vient importuner, Qui n'attend qu'un revers pour vous shandonner. (Lagrange, tragédie d'Athénais.)

Tel reponsse aujourd'hni le misère importune, Qui tombera demain dans la même infortune. (La Harpe, Philoctète, act. I, sc. 4.)

En ce sens tel tient la place du substantif homme, ou du Pronom celui; il ne se dit que des personnes, et, ainsi employé, il ne se met jamais au pluriel. (Regnier-Demarais, pag. 281. — Restant, page

174 - Levisac, pag. 393, t. 1.)

Tel est également substantif dans cette phrase, où pour ne pas nommer la personne dont on parle, on dit : Avez-vous vu un Tel?

Mais tel doit être considéré comme adjece tif, lors, will sert à marquer la comparaison d'une personne ou d'une chose à une autre, sans exprimer par lui-même sous quel rapport cette personne ou cette chose est comparée; comme quand on dit l'homme evaint de se voir rit qu'il est, parce qu'il n'est pasrit qu'il devoir être.

(Flichiar, Oraison fun. de M. Montausier.)

C'étoit Vénus. . . . . Telle qu'elle est quand , les cheveux épars

(Foliaire, ce qui piait aux Dames, conte.)

(Restaut, pag. 174. — Lévisac, pag. 393, t. 1.)

Il en est de même lorsqu'il est joint à un nom: Il n'y a pas de tils animaux.

(L'Academie.)

Tel s'emploie en poésie, tant au commen-

<sup>(\*)</sup> Dans l'une et l'autre armée, au lieu de, dans l'une et dans l'autre armée, est contraire è ce que nous avons dit page 193.

cement du premier membre qui établit une comparaison, qu'au commencement de celui où elle est appliquée : TEL qu'un lion rugissant met en fuite les bergers épouvantes, TEL Achille, etc. (Le Dictionoaire de l'Académie.)

Telle qu'une bergère , au plus beau jour de fête , De superbas rubis ne charge point sa têta ;

Telle , simable an soo air , mais humble dans son style,

Doit éclater sant pompe une élégapte idville. ( Boileau , Art poétique, chant II.)

Ce que noos disous , pag. soz , sur l'amploi du Pronom quelque , ast d'autant plus necessaire à lire après cat article, que souvent oo coofond ces deux Prenoms.

### ARTICLE VIII.

### DES ADJECTIFS PRONOMINAUX INDÉPIXIS.

Les Adjectifs pronominaux indéfinis sont chaque, quelconque, nul, aucun, pas un, même, plusieurs, tout, quel, et quelque.

### CHAQUE.

Chaque n'est proprement qu'un adjectif, qui sert à marquer distribution ou partition entre plusieurs personnes ou plusieurs choses. Il est des deux genres, mais il n'est d'usage qu'au singulier, et il précède toujours le substantif, dont il ne peut être séparé par aucun adjectif ni preposition, comme on le pourra voir dans quelques-uns des exemples suivants :

Chaque âge a ras humeurs , son goût et ses plaisirs. (Regnier , satire V.)

Chaque age a ses plaisirs : chaque état a ses charmes; Le bian succède au mal , les ris suivant les larmes. ( Delille, trad. de l'Essai sur l'Homme. )

Cheque passion parle un différent langage. (Boilean, Art postlque, chant. III.) (Regnier-Desmarais , pag. 32s. - Restant , page

163. - Wailly, pag. 207.) Chaque ne doit pas être confondu avec chacun; et, en général, chaque se met toujours avant et avec le substantif; c'est-à-dire avec le nom de la chose dont on parle, et il n'a point de pluriel : A CHAQUE jour suffit sa

(L'Académie.) CHAQUE áge a ses devoirs.

( Rouszeau, Émile , liv. V.) (Le Dictionnaire de l'Académia.)

Chaeun, au contraire, s'emploie absolument et sans substantif.

Chacun a soo défaut où toujours il revient. (La Fontaine, liv. III, fable 7.)

Chacun à son métier doit tonjours s'attacher. (Le méme, fable 90.)

CHACON en parle, CHACON en raisonne. (L'Académie )

Chacun de l'équité ne fait pas son flambeau, (Boileau, satire X1.)

... Chacun pour sol-même est tonjours indulgent. (Boileau, satire IV.)

Enfin plusieurs disent : Le prix de ces objels est de six francs enague; e'est une faute, puisque, comme on vient de le voir, chaque doit toujours se mettre avant et avec son substantif. Ainsi l'abbé Guénée s'est exprimé incorrec»

tement, lorsqu'il a dit, en parlant de Salomon, qu'il avoit douze mille écuries, de dix chevaux CHAQUE; il devoit dire, de dix chevaux CHACUNE. (Le Dict. crit. de Féraud.)

On troovers , page 188 et suivant , tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur le Pronom chacun.

### §. 11. OURLCONOUR.

Cet Adjectif pronominal, employé avec une négation, est à-peu-près le synonyme de nul, aucun; il sert également aux deux gen= res; mais alors, comme ces deux mots, il n'a pas de pluriel, et il a cela de particulier, qu'il se met toujours à la snite d'un substantif, soit en parlant des personnes, soit en parlant des choses : Il n'y a chose everconoux qui puisse l'y obliger. - Il ne lui est demeure chose QUELCONQUE.

(Regnier-Desmarais , page 316. - Le Dictionnaire da l'Académie.)

Employé sans négation, dans le style didactique, il signific quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, et, dans ee cas, il a un pluriel : une lique QUELCONQUE étant donnée, etc. -Deux points QUELCONQUES étant donnés.

(Memes autorités.)

Requier-Desmarais et Restaut disent que ee mot est peu usité. Il l'est davantage aujourd'hui, surtout dans cette dernière signification.

### §. III.

### NUL, AUCUN, PAS UN.

Ces trois Adjectifs, qui, comme on va le voir, par les exemples suivants, s'emploient quelquefois sans que leur substantif soit énoncé, ont à-peu-près la même signification ; cependant il n'est pas permis de faire, dans tous les cas, indifferemment usage de l'uu ou de l'autre.

#### NUL

Cet Adjectif, qui paroît avoir une force plus negative que aucua et pais un, set le seul qui puisse bien s'employer d'une manière générale et absolue, c'est-à-dire, sans aucun rapport à ce qui précéde dans le discours; alors il a la même signification que le mot personne, et n'est d'usage qu'au singulier masculin et en sujet!

Nul de nons de sang-froid , avouons-le sans honts , N'envisage la mort. . . . .

(L. Racine, Épitre sur l'Homme.)

Nul n'ast content de sa fortune,

NI mécontent de son esprit.

(Mad. Deshoulteres, Reil. 8.)

Nul à Paris ne se tient dans sa sphère.

(Voltaire, Etrennes aux Sots.)

Nut. n'aime à fréquenter les fripons, s'il n'est fripon lui-même. (J.-J. Rousseau.) (Restant, pag. 168. — Le Dictionnaire de l'Academie.)

Nul., joint à un nom, se dit en sujet ou en regime; il signific aucun, et ne s'emploie qu'au s'ingulier, masculin ou l'éminin : Nex homme n'a été exempt du péché originel. (Trèveus.) - L'homme ne trouve NULE part son bonheur sur la terre. (Massillen.) (Léviace, pag. 385, 1.1)

Nul bien sans mal , nul plaisir sans mélange.

Cepeudant nut s'emploie au pluriet, mais c'est dans les phrases où il signifie, qui n'est d'aucune valeur; alors il se dit d'un contrat, d'un testament, ou d'un autre acte, et ne se met jamais avant, mais toujours après son substantif; ces effets sont NULS. — Toutes ces procédures sont NULLS.

(Le Dict. de l'Académie.)

#### AUCUN.

Avers est presque toujours pris dans une signification plus restreinte; c'est-à-dire qu'il a toujours rapport à un substantif de personne ou de chose, énoncé après, ou que l'esprit supplée aisément : Aveus coutre-temps ne doit altirer l'amilié.

(Restaut , pag. 169. - Wailly , pag. 217.)

Aucus physicien ne doute aujourd'hui que la mer n'ait couvert une grande parlie de la terre habitée. (D'Alembert.) Aucen de nos grands écrivains n'a travaillé dans le genre de l'épopée.

(Foltaire, Essai sur la poésic épique, ch. IX, au mot Milton.)

Mais on ne diroit pas bien sans rapport à un substantif : Accur n'a-t-il prété l'oreille à ce que nous avons dit? — Je n'ai jamais rien demandé à aucus.

Dites: Personne n'a-t-il prété l'oreille, etc.

— Je n'ai jamais rien demandé à Personne.

(Westly.)

Ancun se met quelquefois sans négation dans les phrases qui expriment l'interrogation ou le doute, et alors il peut se rendre par quelque, quelqui im; comme quand on dit : De tous les peinves y en a-t-il accus qui ain mieux entouh que Le Moire, la magie du clair-obsecue? — Le doute qu'il y ait accus auteur sans d'faut. (Walthy et Lévisac.)

Cet Adjectif pronominal s'employoit autrefois au pluriel.

La Fontaine a dit (dans le mal Marié) :

J'ai vu beauconp d'hymens, aucuns d'eux ne me tentent.

Montesquieu (8° Lettre pers.):

Je ne me mélai plus d'AUCUNES affaires.

J.-B. Rousseau (Odc 1, liv. III):

Tel que le vieux pasteur des troupesux de Neptune, Protée, à qui le Ciel, père de la Fortune, Ne caebe aucuns secrets.

### Et Racine :

Aucuns monstres par moi dompées jusqu'aujourd'hai Ne m'ont acquis le droit de faillir eomme ini ! (Phèdre, act. 1, sc. 1.)

Mais D'Olivet s'exprime ainsi, à l'occasion de ce vers de Racine: Aucun a un sens affirmatif et un sens nifatif. Il a un sens affirmatif sculement en style du palais: Ce fait est rucconté par AUCUN (Pacadamie); et dans le style marotique: D'AUCUNS croiront que j'en unis amoureux. Alors il signific quelquesans.

Il a un sens négatif quand il signifie pas un, et alors il n'est usité qu'au singulier :

Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire.
(La Fontaine.)

A moins que le substantif auquel il se rapporte ne s'emploie qu'au pluriel: Il n'a fait accuss frans; il n'a versà aucuss rieuss; il ne m'a rendu avcuss soins; il n'a fait aucuss préparties. (L'Académie.) Ainsi les exemples que nous avons cités précédemment, seroient incorrects aujours d'hui.

Fabre, Wailly, Domergue, etc., etc., ont approuvé ecte régle. Férual et M. Auger, dans son Commentaire ur Molière (le Festin de Ferrer, etc. III, se. 4; et Don Gareie de Newares, etc. IV, se. 3), qui la reconnoissent pour laquelle în le fut pas se verir de plun pour laquelle în le fut pas se verir de plun pour laquelle în le fut pas se verir de plun le deste îndiquês, c'est quitauem cet toujours accomsagen d'une négative qui exclut toute dec de pluralité : Jascue, c'est qui sur un riqui n'en a pas un, n'en a par du tout, donc le discondince de pluralité convenir à cette expres-

### PAS UN.

Pas un s'emploie toujours, comme aucun, dans une signification restreinte et relative; toute la difference entre l'un el l'autre, c'est que pas un exprime une exclusion plus générale qu'aucun, et il modifie, comme eet Adjectif, le nom qui précéde ou qui suit; on ne s'en sert guère que dans le style familier : il et aussi sourt que ras vu.

Cette expression, dans ce sens, ne s'emploie point dans les phrases de doute.

(Restant, page 169. — Wnilly, pog. 218.)

Pas un, Adjectif, prend le genre féminin;
mais il ne prend jamais le pluriel: Il n'y a PAS
UNE seule personne qui... (L'Académie.)

Nul, aucun, pas un, veulent la préposition de avant le substantif ou le Pronom qui le suit, comme : Nul ne lous ceux qui y ont été. (L'Académie). — Il my a fias un pas cas livres que je n'aie lu. — Aucune De vous ne peut se plaindre de ma conduite. (Lévisac, psg. 388, 1. 1)

### MÊME.

Même est ou Adjectif pronominal ou adaverbe. Employé comme adjectif, il est variable; employé comme adverbe, il ne l'est point. La difficulté est done de savoir dans quel cas il est ou adjectif ou adverbe. Même est Adjectif pronominal, quand il

précède le substantif, et alors il le modifie par l'idée d'identité, comme dans ces phrases: C'est LE MEME soleil qui éclaire toutes les at ions de la terre (Restaut.) Pierre et Céphas, c'est un muns apôtre.

Les mines vertus qui servent à fonder un empire servent aussi à le conserver.

(Montesquien.)

Dans ce cas, mêmerépond à l'idem des Lautins.

Mémeest encore Adjectif, quand il modifie le substantif par une idée de similitude, de ressemblauce. Dans cette phrase: Vos droits et les miens sont LES MÉMES.

Du berger et du rai les cendres sont les mêmes.

Même répond au similis des Latins.

Il est également Adjectif, quand il est precédé de l'un des pronoms personnels moi, toi, soi, lui, etc.; comme dans : moi-mêms, toimêms, soi-même, lui-même; elle-même, nousmêmes (280), vous-mêmes, eux-mêmes, ellemêmes (280), vous-mêmes, eux-mêmes, elle-

Ceux qui se plaignent de la fortune, n'ont souvent à se plaindre que D'EUX-MEMES.

(Voltaire , Siècle de Louis XIV, t. I , eu mnt Cessandre.)

Un titre, quel qu'il soit, n'est rien si ceux qui le portent ne sont grands par EUX-MÉMES. (Vultaire, Hist. de Russie, ch. II.)

Ici, méme modifie le substantif par l'idée d'identité simple, et il répond à l'ipse des Las tins.

Enfin, même est Adjectif, quand il est précédé d'un ssul substantif qui fait ou qui recoit l'action du verhe. On dira donc: Les Romains n'ont vaincu les Grecs que par les Grecs MÉMES. (Mably.)

(280) On écrit nous-même, sous-même, saus s, quand il n'est question que d'une seule personne;

Va. Mais nous-même ellens, précipitons nos pas. (Racine, Bajaset, act. 1V, sc. 5. C'est Roxane qui parle.)

Vous voyes Ce que nous possédans, et nous-méme à vos pieds. (La Fontaine, les Filles de Minée.)

Mais vous-même, ma sepur, est-ce simer vatre frère Que de lui faire en vain cette injuste prière? (Racine, les Frères enpemis, act. II, sc. 3.)

Vous seul pouves parler diguement de vous-même. (Voltaire, le Henrisde, ch. I.)

C'est votre temps, cs sont vos soins, vos affectiens; o'est vous-nému qu'il faut donner. (J.-J. Roussen.) On est obligé de contraindre l'enfant; il est triste, muis nécessaire de le rendre malheureux par instants, puisque ces instants mêmes de mailleur sont les gernes de son bonheur à venir. (Buffon.)

Les meilleurs princes MMTs, pendant qu'ils ont une guerre à souteuir, sont contraints de faire le plus grand des maux, qui est de tolérer la licence et de se servir des méchants.

(Pénélou, Télémaque, liv. III.)

Qui est ce qui en pourra disconvenir; je ne
dis pas de nos alliés, je dis de nos ennemis

MEMES, etc. ? (Borleau, Remoreiment à MM. de l'Académie.)

Les brenfaits MEMES veulent être assaison= nés par des manières obligeantes. (Amelot.)

Les criminels, condannés aux peines du Tarlare, n'ont point besoin d'autres châtisments de leurs fautes, que leurs fautes Nè-Ms. (Telémaque, liv. XVIII.)

Le mirite nous blesse et nous éblouit, et ue voulant pas nous défendre de nos vices, nous voudrions pouvoir ôter aux autres leurs vertus MÉME. (Massillon.)

> Cependant , à les entendre, Leurs ramages sont si doux, Qu'aux bords mémes du Méandre ,

Le cygne en sernit jaioux. (J.-B. Rousseau, Ode à Malherbe, liv. (II.)

Les rochers wintes, et les plus farouches animaux sont sensibles à de touchants ac-

Dans ces exemples, même répond, comme lorsqu'il est précédé d'un pronom, à l'ipse des Latins; les Romains n'ont vaincu les Grees que par les Grees Ex.-MEMES, etc., etc.

Mais même est considéré comme adverbe, et par conséquent invariable : 1º Quand il modific un verbe, comme dans ces phrases : Nous n'ironspas à la campagne, nous n'avons pas mème envie d'y aller.

Nous ne devons pas fréquenter les impies, nous uevons nême les éviter comme des pestes publiques.

2º Quaud il est précédé de plusieurs substantifs qui font ou reçoivent l'action du verbe :

Les hommes, les animaux, les plantes minz sont sensibles aux bienfaits.

J'enlès erois ma femme à ce temple , à vos bras , Aux dieux ménte, à nos dieux, s'ils ne m'exauçoient pas. (Foltiere, Olympie , act. III , sc. 3.) Les plaisanteries, les agaceries, les jalousies mans sa intéressoient. (J.-J. Rousseau.)

Leurs états resservés dans des bornes plus étroites, leurs plaintes, leurs jalonsies, leurs fureurs, leurs invectives nime ne les en con-

vaincront-ils pas malgré eux?
(Boileau, Remerciment à MM, de l'Académie.)

J'ai tout à craindre de leurs larmes, de leurs soupirs, de leurs ploisits ment.

(Montesqueu, 9" Leitr. pers.)

D'autres femmes, des bêtes mint, pourtont lui donner le lait qu'elle lui refuse. La sollicitude maternelle ne se supplée point.

(J.-J. Rousseau, Emile, liv. 1.)

Le nombre des productions de la nature, quo que prodigieux, ne fait que la plus petite partie de notre étonnement; sa micanique, son art, ses ressources, ses désordres nime

emportent toute notre admiration.
(Enfon, Hist, not. de l'Homme, pog. 15 . t. l.)

Dans chacune de ces phrases, même répoud à et même, aussi, sons excepter; c'est l'étien dés Latins: Les hommes, les auimays, st même les plantes : les plantes ACSSI, 5ANS EX-CEPTES les plantes , sont sensibles aux bienfaits.

Quelques écrivains, et aurtout des poête s' outre tendu variable même adverbe, et învariaable même Adjectif; mais ce sont des licences qui ne doivent pas lirer à conséquence : les régles lorsque aurtout elles sont fondees sur la raison, ne doivent point être violées, même par les grands écrivains.

## §. V.

### PLUSIEURS.

Plusieurs, qui n'a point de singulier, est ou substantif ou Adjectif pronominal.

Comme substantif, il est des deux genres, ne se dit que des personnes, et en désigne un nombre indéterminé : PEUSIEURS ont erru le monde étenel.—PEUSIEURS se sont trompés en voulant tromper les autres.

(Le Dictionnaire de l'Académie, -M. Lemare, et plusieurs autres Grammairieus modernes.)

Comme Adjectif, plusieurs est également des deux genres; mais il se dit, des personnes et des choses, et precède toujours le nom substantif qu'il determine: Preuzens historiens ont raconté. — On le dit ainsi dans TRUNKENS agarélles. §. VI.

On en distingue de cinq sortes :

1º Tout, substanti, signifiant une chose considérée un son entier... c'est le totum des Latins: Lx rour est plus grand que sa partie. (L'Académic)—En ce sens, il s'emploie tautôt save l'article, et lantôt sans l'article; dans ce deraire cas, il signific chaque chose, et est toujours du masculin et du singuiler: Lu jeue nesse est présomptususé; quoique fragule, elle croit pouseir rout. (Fisiche, Télem, lir.).

Tout étoit adoré dans le siècle paten ; Par un excès contraire, on n'adore plus rien.

(L. Racine, la Religiou, chant VI.)
Tour tombe, rour péril, rour se confond

autour de nous. (Sermon du père Neuville )

Tout au monde est mélé d'amertame et de charmes.

La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alatmes.
(La Fontaine, fab, du Meunier, son fils et l'Ane.)

2º Tout, Adjectif, signifiant tout entier...c'est le totus, l'omnis des Latins: Tout l'homme
ne meurt pas. (M. Lemare et M. Lavenwr.)

3º Tout, Adjectif, signifiant chaque.... c'est le quisque des Latins. — Dans ce sens, tout est toujours au singulier, et n'est jamais univi de l'artiele ni d'un équivalent :

Tout éloge imposteur blesse une ame sincère.

(Boilean, Epitre IX.)

Tout citoyen doit servir son pays:

Le soldat, de son sang ; le prêtre, de son sêle. (Lamotte, aux Écriv. inut.)

Tout mortel on naissant apporte dans son cour Une loi qui su crime y grave la terreur. (L. Rocine, Epli, II sur l'Homme.)

4º Tout, Adjectif, signifiant une universalité collective.... c'est l'omnes des Latins. —

Toures les nouveautés en matière de religion sont dangereuses. Tous les peuples qui vivent misérablement

sont laids on mal faits.
(Buffon, Hist, net. de l'Homme.)

(N. Lemare, pag. 39.)

Dans cette même acception, tout peut accompagner non-culement les adjectifs posscoifs: Employer 1071 non pouvoir, 1071 son industrie, 1071 non 1000; 1071 to 10 capacité, pour son anti, c'est emplir un devoir; mais encore les dits nivants 1 Nous, 1001; cux, ce, céui, ecci, celu, céui-ci, célui-ci, échi-ci, de semet lonjour si la suite des trois permiers: nous tous, 1001 (101), 1011 (101) (101) (101) vant les demonstratifs: 1001 (2, 1001 cc), 1001 (101) tout ceei, etc. Le, pronom, ne veut immédiatement tout, ni avant, ni après lui, mais le renvoicaprès le verbe, dans les temps simples, et entre l'auxiliaire et le verbe; dans les temps composès : Je les ai rots épromés, et je les trouve rots très-bons. (Lévisec.pgs. 25/5, 1.1)

So Tost, adverbe, signifiant, tost-à-juit; be trat, adverbe, signifiant, tost-à-juit; be pland des Latins. Dans ce seus, il est time variable, quand des Latins. Dans ce seus, il est time variable, quand des latins. Dans ce seus, il est time successive plant de puri-ce qui commence par une woyelle ou un A non aspiré: Ce sond de soffant rore plant d'epyri-ce vina- lui de soffant rore plant d'epyri-ce vina- lui de soffant rore plant d'epyri-ce vina- lui out le poil rouz, sond sugerir de son ou voir nouveui.

(U.Acedemic; Th. Corneille, Observ. sur la 1076 Rem. de l'augeles; et Laveaux, son Dict. des Diffic. au mut tout.)

Nus valisseaux sont tout prêts, et le vent nons appelle. (Racine, Andromoque, act. 111, sc. 1.)

Les hommes, vour ingrats qu'ils sont, s'intéressent loujours à une femme tendre, abandonnée par un ingrat.

(F'olsaire, Pretare du Commentaire sur Arlane.)
Il se goumet lui-même aux caprices d'autrui,
Et ses écrits tout seuls doivent parter pour lui.

Et ses écrits tout seuls doivent parter pour lu. (Bostour, saire IX, édit. de 1. Didot.)

C'est li re qui fait peur aux esprits de ce temps

Qui, tout blanes an-debors, sont tout noirs audedaux (28s.)
(Beilean, Discours an Roi, même édit.)

(781) Tout-à-fuit est une expression adverbiale, et entièrement un adverbe; comme tels, ils sont invariables de l'eur nature. Quelque, placé avantun adjectif masculin, ou féminin singulier ou plus riel, est également invariable.

(as) Observes que, ai, anna sucumental savie signed à Pittal, à la quillit des premonse et des chors dont il a dié question dans bus ces exemples, dan e vouloi considère que le combre deces personnes, ou de ces chorses, ou arrait obligé, peur equiper au pencie, de neutre toute annat Philipiuti féminis, con bent, ai l'adjectif se trovroit au plus celle anacellon of sissinis, de mette sons ou fouter. Ainsi au line de dire, par exemple. Per chevage out de poil cour aero des verses que en la faction de la comparation de la consecución de la consecución de la comparation de la consecución de la poil rue acur ou sure-la nativa con ever-la verse mentals. «Les y equi agaillés de calvenas que and es poil rue acur ou sure-la nativa con ever-la-vara remantals.» Nos missanes en la consecución de la poil rue acur ou sure-la nativa con estar acur acur acur de la poli rue acur ou sure-la nativa con estar de la poli rue acur ou sure-la nativa con estar de la politica del politica de la politica de la politica del politica de la politica del po

L'Ame est donc tout esclava l'une loi souversina Vers le bien on le mai incessamment l'entraîne. (P. Corneille, OEdipe, act. III, sc. 5; édit. de M. Renouncil.)

Cette simplicité même, Tour ennemie qu'elle est du faste et de l'ostentation, etc. (Le même, Discours à l'Académie, même édit.)

La paresse, 7007 engourdie qu'elle est, fait plus de ravage chez nous que toules les autres passions ensemble.

autres passions ensemble.
(La Rochefoucsuld, note d'Amelot, su mot paresse.)
Eucharis, rougissant et baissant les yeux,

demeuroit derrière rout interdite. (Fincton, Télém., liv. III, édit. de M. Lequien, collationnée sur les trois manusc. comus à Paris.)

Baléazar a commencé eon règne par une conduite 1001 opposée à celle de Pygmalion. (Le méme, liv. VIII, même édit.)

Tout éclairée qu'elle étoit, elle n'a point présumé de ses connoissances. (Bossnet, Oraison funèbre de la duch. d'Orléans.

édit. de P. Didot.) Un torrent de ploisirs , une mer de clarté,

Un torrent de plaisirs , une mer de clarté, L'un bonheur inconnu m'inoudent tout entière. (Delille, Paradis perdu, liv. IX.)

C'est Vénns tout entière à sa proie attachée. (Racine, Phèdre, act. I, sc. 3, édit. de P. Didot.) Et mou ame à la cour s'attacha tout entière.

(Le même, Athalie, act. III, se. 3, même édit.)

La cour est , ce me semble, à Marly rour

autre qu'à Versailles.

(Racine, Lett. à Boileau, même cétion.)

(Vaugelus, Wailly, Domergue, pag. 206 de 203

Solutions Gramm.; M. Lomery, et les Gram-

mairieus.)
. La valeur, vour héroique qu'elle est, ne suffit pas pour faire les héros.

(Massillon, Orais, fuo, de Turenus.)

Exception. — Tout, ayant la signification de quelque, entirement, tout-à-fait, coase d'être invariable, lorsque l'adjectif qu'il précède est féminin et commence par une consonne ou par un h aspiré: routza raisonnes bies qu'elles sont. — C'est une femme toutza piene fe cour. (1. Académie, un mot tout.)

sur usées; all diroit : les cheroux qui ont le poil roux aunt rous lons ou rous maurais; les raincous sont rous prêts, ces hardes cont rours usées; ou ce qui seroit encore mieux, on diroit; rous les cheroux qui ont le poil roux anot un baux ou maurais; rous les raites raux sont prêts, puisque c'est da nombre de presoners ou de aboses que l'on vont pasier, et nou de leur étai. L'espérance, 10012 trompeuse qu'elle est, sert au moins à nous mener à la fin de la vie, par un chemin agrisable.

(Le Rochefoucauld, au mot espérance, po 1.)

La Grèce, vouve polie et vouve sage qu'elle étoit, avoit reçu les cérémonies des dieux immortels et leurs mystères impurs.

urs mysteres impurs.
(Bossuet, Disc. spr l'Hist. univ.)

Cette jeune personne est vovre honteuse de s'être exprimée commeelle l'a fait. (L'Académie.)

Certes, tu me dis là une chose voux nouvelle.
(Molière, l'Avere, act. 11, sc. 6.)

Remarque. — Il faut observer que tout, lorsqu'il précède l'adjectif autre suivi d'un substantif exprimé ou sous-entendu, a, dans ce cas, la signification de chaque; qu'il est alors adjectif, et conséquemment s'accorde t

Tours autre place qu'un trône eut été in= digne d'elle. (Bossnet, Orsis, fun. de la reine d'Angl.)

Cette liberté a ses bornes comme TOUTS autre

espèce de liberté. (Voltaire, Prél. du comte d'Essex.) Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre de

reine, que de vivre dans routs autre dignité.
(Boileau, Prét àu Traité àu Sablime.)
Voilà la paix dont j'ai joui, routs autre
me paroit une fable ou un songe. (Tèlèm.,

liv. IV.) - Sous-entendu paix.

Toute autre se seroit rendus à lenrs discours.
(Racine, Britannicus, act. IV, sc. 2.)

Mais tout, suivi de autre et d'un substantif, redeviendroit adverbe, et conséquemment invariable, a lout étoit préédéd du moit une; alors tout signifieroit entirement, et modifieroit Indjectif autre. Ainsi Bossuct étôt dit et étrit i Une rour autre place qu'un trône suit été indigne d'elle.

Sous-entendu femme.

Tout est eneore adverbe et alors invariable, quand il précède un autre adverbe, comme dans ees exemples: La rivière coule tour doucement. (L'Académie, au mot tout.)

Ces fleurs sont rour gussi frasches qu'hier. (Menage, et Patru, surls 107° Rem. de Vaugelas.) La joie de faire du bien est rour Auruke

MENT douce que la joie de le recevoir. (Messillon, Serm. sur la Mort du Pécheur.). Cette dame est vour sussi fraiche que dans

son printemps.
(Th. Corncille, et les Gramm. mod.)

Je concius que Cléon est asses bien ches elle. Autre couclosion tout aussi naturelle.

(Gresset, to Méchaol, set. I. sc. 2)

Exception. — Tout, placé avant l'adverbe
tant, n'est pas adverbe, mais adjectif; il sis
guifie alors en quelque nombre que, et s'acc
orde avec le mot qu'il modifie. On lit dans
J. Racine ( Alexandre-le-Grand, act. II,
sc. 2):

Dans Racine le fils (poème de la Grace,

...Dieu veut le saiut de tous înnt que nous sommes ; Jésus-Christ e versé sou saog pour tous les bonsmes. Dans La Fontaine (l'Homme et la Puce) : 11 sembla que le ciel sor tous tant que nous sommes Soit obligé d'avoir incessamment les yeux.

(Fable 146.)

(Puble 150-)

Dans le même écrivain :

... Tous tant que nous sommes, Nous cous laissons tenter à l'approche des biens.

Dans Molière (les Femmes Sav., act. III, sc. 2):

Et je veux nous reoger, toutes taet que nous sommes De cette indigos classe où nous raogeot les hommes. Dans J.-B. Rousseau:

Un instinct né ches tous les hommes, Et chas tous les hommes égal, Nous force tous tent que nons sommes.

D'aimer notre sejour natai. (Ode VIII, liv. 3.)

Enfin toutest adverbe quand il précède un gérondif, ou une préposition et un substantif, remplaçant l'un et l'autre un adverbe :

Elle lui dit cela τουτ en riant.— Elle sora tit τουτ en grondont. (L'Académie.) Elle se tient τουτ de travers. Leurs regards étoi-nt τουτ, Es feu. Leurs amis étoient τουτ En

colère. " (Cominade.)

Si bien dooc que votre ame est tout e « feo poor moi.

(La Fontaine, Climène, comédie.) Elle est tout en cau; tout en sueur.

(Th. Corneille, Observ, sur is 1070 Rem. de Vaugolos.)

Ma muse tout es feu me prévient et te loue. (Boileau, Discours ao Roi, édit. de P. Didot.) Ismène est auprès d'elie; Ismène tout en pleurs. (Racine, Phèdre, act. V, sc. 6; mêms édit.)

Et quand il précède un substantif employé sans déterminatif, et pour qualifier un autre substantif on un pronom : Cette femme est TOUT wil et Tour oreille, Tour yeux et Tour oreilles.

(U'Académie et Th. Corneille , Observ. sor la 1070 Rem, de Faugelas.)

Ce diable étoit tont yeux et tout oreilles. (La Fontaine, fable 244, Belphégor.)

Les Français sont 70v1 feu pour entreprendre. (J.-J. Rousseou, Confessions, liv. 6.) Ces règles sur tout adverbe sont absolument celles que dobne l'Académie; peut-être les avons-nous exprimées d'une manière plus

elaire et plus succinete.

Observations. — Tout, joint à un non de ville, prend le gene masaini, quoique le nom de ville soit féminin, non pas pare que dans et cas on le considére comme adverbe, mais parec qu'on sous-entend le moi peuple, aqueq l'esprit fait rapporter l'Adjectif tout; on dira donc avec le cardinal d'Ossat. Tour Rome te sait, ou la vu. — Torr Florence en est abreué, c'est-à-dire vor le peuple de Home, rovre le peuple de

(Th. Corneitte, sur la 106º Rem. de Faugetas; et

\*\*P. Acadimies.\*\*)
Il n'en est pas de même lorsqu'il, est joint 
à un nom de province, de royaume, d'une 
des quatre parties d'u monde, et même d'une 
paroisse ou d'une rue, il prend alors le genre 
de ce uom; il faut done dire: rours la France 
sourt la rue, rours la paroisse la vue; quois 
que toute la France, la rue ou la paroisse ne 
signifient autre chose que tout le peuple de

la France, de la rue ou de la parvisse.

(Memes sotorités.)

Tout se répète avant chaque substantif,
synonyme ou non: il a perdu route l'affection route l'inclination qu'il avoit peur moi ;
et non pas: il a perdu route l'affection et

l'inclination, etc.
Ce seroit une plus grande faute de ne pas répéter tout, devant deux substantifs de genre différent; et il a'y a personne qui plut souffir ette fin de lettre : je uis ovec vorur l'ardeur et le respect possible, au lieu de je suis avec rours l'ardeur et rour le respect possible.

Enfin, quand tout a la signification de chaque, le singulier est plus correct que le pluriel. En vers, on a le choix de l'un ou de l'autre nombre, et Racine a pu dire:

Et ce royois-to pas, daos mes emportements, Que mon cœur démentoit ma houche à tous moments? ( Andromaque, cct. V, sc. 3.)

La Fontaine ( La Fortune et le jeune En-

Elle est prise à garant de contes aventuses.

Et Fontenelle :

Moi, qui n'ai , pour tour avantages, Qu'une mutette et mon senour,

Mais, en prose, il est mieux de dire: de vort gonre, de touts gorne vort gonre, de touts gorneres, de toutes sortes. Cette règle, dounce par Pérud et Domargne, est établie sur l'us asge le plus common et le plus autorisé, et coufirmée par une remarque de Brossette sur ces vers de Boileau (sal. XII):

Pols, de cent dugmes faux la superstition Répandant l'idolátre et folic illusion,

Répandant l'édolâtre et folle illusion, Sur la terre, en tout lien, disposée à les suivre. que l'on doit, dit-il, écrire ainsi, et uou pas en tous lieux, comme le portent quelques co-

pies. Voyer les Remarques détachées, lettre T.

§. VII.

Nous en avous parlé aux Pronoms indéfinis, p. 194.

§. VIII.

Cet Adjectif pronominal indefini suppose toujours après lui un nom substantif auquelil se rapporte, et dontil prend le genre et le numbre. Il se dit des personnes et des closes: QUE plainir ne doit on pas sentir à soulager ceux qui souffrent, à faire des hervers réguer sus les cours! (Massillon, Petit Caréno.)

Quelle fonle de maux l'amour traine à su suite ! (Recine, Andromaque, act. II, sc. 5.)

Il na manqué à Moliver que d'eviter le jargon et le barbarisme, et d'evitre purmentque feu, quette noiveté, quette source de la bonne plaisanterie, quette initation des mourres, quettes images, et quette du ridie cule l. (La Bruyère, chap. 1.) Le pessit de tout temes melle iniute puissance

Laissele crime en paix et poursuit l'innocence. (Batine , Andromaque , act. III, se. 1.)

Quelquefais le nom substantif auquel PAdjectif prononinal quel se rapporte, est louentenda; e'est, par exemple, quand, en rappelant se dont on a dejà parle, on demande out est-il' goutte est-elle; ou bien encorsi, après avoir dit: Lai des nouvelles à vous apprendre, on demandoit, outrests sont-elles? ('est-à-dire, quettes nouvelles ont-elles? ('Reguier-Demonit, pag. 88; - ph' eller, y-col-

Quelle, féminin de l'Adjectif quel, s'emploie dans le même sens, et dans les mêmes circonstances.

Voyez 5. IX, la différence qu'il y a entre ce pronom et le pronom Quelque.

§. 1X.

Cet Adjectif des deux geures marque au singulier une personne ou une chose indeterminée, et au pluriel un nombre indéterminé de personnes ou de choses: Quetque passion secrète enfanta le calvinisme.

Quelques crimes tonjoors précèdent lès grandé crimes. (Rucine, Phèdre, ect. IV, sc. 2.) Quelque, dans cette signification, répond à

l'aliquis des Latins.
(L'Academie, M. Lemare, et les Grammairiens modernet.

Quelque est considéré comme adverbe lorsqu'il precède immédiatement un adjectif de nombre cardinal; alors il a le sens d'environ, d'apre-pria, et il repond au circiter des Latins: Il y a quetque cinq cents ans que Flavio Groja, Napolitain, a fait l'utile découverte de la boussol.

Alexandre perdit quesque trois cents hom= mes, lorsqu'il défit Porus. (D'Allancourt.)

Plaise aux dieux que votre béros de Pousse plus loin ses destinces de Et qu'après quelque trente années Il vienne goûter le repos Parmi nos ombres fortunées !

(Voltaire, Epitre su princo de Vendôme.)

Il y en a eu que Loue trente-six qui ont
trouvé moyen d'entrer dans le port.

(Racine, Letter & M. de Egnrepaux.)
(L'Academie, V augelas, Th. Corneille, Restaut,
Wartly, etc., etc.)

§. X.

### QUELQUE ... QUE, QUEL QUE.

Ces deux Adjectifs pronominaux indefinis varient dans leur syntaxe, selon les mots auxquels ils se rapportent, et auxquels ils sont joints. Or, quelque peut être joint ou à un substantif, ou à un adjectif, ou à un verbe.

1" Joint à un substantif seul ou accompagné de son adjectif, openoper répond au quantusseunque, quantaeunque der Latius; il signific quel que soit le, quelle que soit la, et slors il est considéré comme un Adjectif qui prend, quant au nombre seulement, l'inflection du mubstantif; dans cette signification, on l'errit toujours en un seul mot:

Quelquis erreurs que suive le monde, on s'y laisse surprendre. (Girard.)

. . . Le peuple, au fond de son néant, Tonjours séditieux, quelque bien qu'on lui fasse . Parle indiscrètement de ceux qui sont en place.

(La Chaussée.)

Princes, qualques reisons que vous maquissies dire. Votre devoir ici n'a polot du vous conduire.

(Rucine, Mithr . act. 11. sc. 2.)

Ouriques grands biens que l'on possède;

QUELQUES belles qualités que l'on ait, etc.
(Regnier-Desmarais, Restaut.)

QUELQUES grands oventages que la nature donne ce n'est pas elle seule, mais la fortune avec elle qui fuit les héros.

(La Rochefoncauld, an mot hiros, no 2.)

Mais quelques vains lauriers que promette la guerre, Ou peut être héros saus ravaçer la terre. (Boilean, Épitro au Roi, vers 27-)

QUELQUES faux bruits qu'on ait semés de ma personne, fai pordonné sans peine, ele. (Le même, Discourssur la Satire.)

Mais quelques bers projets qu'elle jette en mon cœur, L'amour . . . . . . . . . . . . . (Cornesile.)

Une semme, QUELQUES GRANDS MENS qu'elle porte dans une maison, la ruine bientôt, si elle y introduit le luxe, avec lequel nul bien

ne peut suffire.

Quinques légères différences dons le culte et dans le dogme ovoient, etc.

(Fénélon.)

(Voltaire, Siccle de Louis XIV, sur l'Aogleterre.)

Qualques seriétes voix que je eroyais à peine (283). (Le même, Eryphile, set. 1, sc. 1.) 20 Suivi d'un Adjectif seul, ou d'un adverbe,

2º Suivi d'un Adjectificul, ou d'un adverbe, quelque répond à l'adverbe quantumvir des Latins, et est invariable, puisque dans de cas il modifie un mot qui n'a ni genre ni nombre par lui-même: Qualque prissans qu'ils soient, je ne les crains point. (L'Académie)

(283) L'Académie, pag. 5 de ses Observations aur Fougelas, et quelques Grammairiens voulnient que, lorsque le substantif étoit immédiatement précédé d'un adjectif, quelque restat invariable, et ils étoient d'avis que l'on écrivit alors opprove gronds ovantages que la nature donne; parce que, disnient-ils, cette phrase vouloit dire, quelque grands que soient les avontages que la nature donne; mais la plupart des Grammairiens modernes. et le plus grand nombre des écrivains ont , comme on vient de le voir, rejeté entte opinion; en offet . lorsquo le substantif est précédé d'un adjectif. comme dans les exemples ci-dessus, ce n'est point à l'adjectif que se rapporte quelque, mais au substantif, et cela est ai vrai qu'on peut dans ce cas transposer l'adjectif après le substantif, et même le supprimer, sans nullement nuire à la signification de quelque.

ll est un ses cependant où quelque, joint à un

QUELQUE SIEN ÉCRITS que soient ces ouvrav ges, ils ont peu de succès.

Les choses qui font plaisir à croire seront toujours crues, quetque vaines et quetque déraisonnobles qu'elles puissent être.

(Buffers, Hist. not. de l'Homme, p. 243, v. 4.)

Justes, ne craignez point le valu pouvoir des hommes :

Qualque élecés qu'ils solent, ils sont ce que nous

SOMMES. (J.-B. Ronsseau, Ods 111.)

QUELQUE CORRONFUER que soient nos mocurs, le vice n'a pas encore perdu parmi nous loute

sa honte. (Massillon, Petit Carrine, Tentations des Grands.)

QUELQUE ANCÈRES que paroissent être les houmes avec les fenumes, elles ne doivent pas s'attendre à n'être jamais trompées.

QUELQUE ADROSTEMENT que les choses se soient faites.

Dans tous ees exemples, quelque est considéré comme adverbe.

3º Suivi d'un verbe, quelque s'ecrit en deux mots (quel que'); el slors le premier est adsjectif, et s'ascorde en genre et en nombre avec le nom on pronom qui est le sujet dece verbe : Queux que soit votre intention; ques que soient von desseins; quelles que soient von vues.

La valeur, quels que soient ses droits et ses maximes , Fait plus d'asurpateurs que de rois légitimes. (Crebellon, Semiramis , act. 11, sc. 3.)

La foi, dans tout état, doit être univarsella :
Les mortels, quels qu'ils soient, sout égaux devant elle.

(Foltaire, la Loi naturelle, 4e partie.)

adjectif suivi de son substantif an pluriel , ne prendroit point la marque da pluriel, ce seroit celui où sa signification répondroit su quantumvis des Latins, comme dans les phrases citées ci-après et dans celle-ei : querque sons sentrans qu'uient été Racine el Boileon, ils ont cependunt fuil des fautes de grammaire; on effet, quelque voulant dire iei à quel jue degré , et alors tenant lieu d'un adrerbe, ne doit pas prendre le signe du pluriel; et, afin de rendre plus frappante cette observation, apus la ferons snivre de cette phrase : quelques bene écricains out dit, dans laquelle on voit que, quelque n'a point la signification d'un adverbe . celle da quantumris da latin ; mais qu'il répond au quantuscunque des Latios, mut qui, comma notes venons de le faire voir , prend la marque du pluriel, lorsqu'il est joint à un substantif an pluriel , senl , ou accompagné de son adjectif.

mation.

Quels que soient ses penchants, le sage les surmonte: C'est de sous que dépend on la gloire ou la hoote. (Fillefré.)

Quels que soient les homains, il fant vivre avec sux : Un mortel difficile est toujours malbeureux. (Gresset, Sidney, act. 11, sc. 2.)

(Gresset, Soluty, act. 11, 16, 2) (Vaugelas, 337° Rem.—Th. Corneille, sur cette rem.—Le P. Buffer, no 477.—Girard, p. 431, t. 1.—Restaut, pag. 177.—Les Grumm, moder.)

### §. XI. TOUT, QUELQUE.

Ccs deux expressions présentent des differences qu'il est estudie de connoître. Par exemple, cela sientile qui dit: 2007 canso poéte qu'est Defille, il lui échappe quelques fuutes, est convaineu que Deille est un grand poète, qu'il a la plénitude du talent poétique, et il exprime som jugement par les mots tout grand poète, et par le mode consaré à l'affir-

Celui qui dit : QUILQUE CRADE poète que sour Delille, on peul le surpasser, convicul bien de certain degré de talent poétique dans Delille; souis il fait entendre qu'il ne le croit pas parrenu au plus haut degré, qu'il est possible de s'élever plus haut, et il exprime son jugement par les mots quedque grand poète, et par le mode consacré à l'incerti-

tude, au vogue.

(M. Boniface, Man. des Amat., etc., 2º année,
page 297.)

# §. XII.

TEL QUE, QUEL QUE.

Souvent on confond tel que avec quel que; mais tel que sert à la comparaison, et il régit l'indicatif, qui est le mode de l'affirmation, parce que, dans les phrases où on l'emploie, il a un seus précis et positif:

TEL est le caractère des hommes, qu'ils ne sour jamais contents de ce qu'ils possèdent. (L'Académic.)

Quel que, au contraire, hisse dans l'indécision la qualité, l'état, la manière d'être de la personne, et, par cette raison, il régit le subjonctif, qui est le mode affecté au doute: Je n'en excepte personne, que qu'il qu'il quel quel qu'il puisse être. (L'Académie.)

Quel que soit le mérile, quelle que soit la vertu de cet homme.

Un meurire, quel qu'en soit le prétexte on l'objet, Pour les cœurs vertueux fat toujours un forfait.

(Crébillon, le Triunvirst, set. II, sr. 3.)

Alors, an lieu de dire avec Voltaire (Sés miramis, act. 111, sc. 6, édition de 1785) :

Ce grand choix, tel qu'il soit, pent n'oficaser que moi. il faut dire : Ce grand choix , QUEL QU'il soit.

El avec Sousigny: Il n'est point de système, Th. absurde et ridicale qu'on puise se le figurer, que des philosophes n'aient imaginé, el qui n'ail trouvé des partiens pour le soutenir; dites: Il n'est point de système, que que absurde et queque ridicule que l'on puises se le figurer, etc.

(L'Acodémie, sur la 397º Rem. de l'augelas, pag. 468.— Weilly, pag. 136.— Lévizec, pag. 599, t. 1.— Marmontel, pag. 232.) Quelques auteurs emploient aussi quel.

quelle pour l'Adjectif pronominal indéfini quelque; Motière, pas exemple, a fait eette faute.

Eo quel lieu que ce soit , je veux sulvre les pas. (Les Fáchenx, act. III, sc. 4.)

Il devoit dire en quelque lieu que ce soit. (M. Auger, Comment. sur Molière.)

Voyez, pages 194, et ci-dessus, pour l'emploi de tel et de quel.

### ARTICLE IX.

DES EXPRESSIONS QUI QUE CE SOIT, QUOI QUE CE SOIT, QUOI QUE,

Que plusieurs Grammairiens out placées au rang des Propoms Indéfinis.

# §. I.

### QUI QUE CE SOIT.

Cette expression s'emploie seulement en parlant des personnes, au masculin singulier, avec on sans négation, avec ou sans préposition. Employé sans négation, qui que ce soit

signifie la même chose que quiconque on quelque personne que ce soit : À QTI QUE CE ces tout que hous partions, nous devon être polis.

—Qui que es soit qui me demande, dites que je suis occupé.

Employé avec négation, il signific pers

sonne ou aucune personne: Je n'envie la fortune de QUI QUE CE SOIT. — On ne doit jamais mal parler de QUI QUE CE SOIT en son absence. (Regnier-Desmarnis, pag. 178 — Restant,

pare 176. - Wailly, pag. 314.) §. 11.

# QUOI QUE CE SOIT.

Cette expression se dit seulement des choses; elle est toujours du masculin et du singalier, et s'emploie aussi avec ou sans négation, avec ou sans préposition.

Sans négation, elle signifie la même ehose que quelque chose que : Quoi que et soir qu'elle dise, elle ne me persuadera pas.

Avec une négation, elle signifie rien: Quelque mérite que l'on ait, on ne peut, si l'on n'a ni bonheur ni protection, réusir à Quoi Que et soit. (Girard.) — Ceux qui ne s'occupent à Quoi Que et soit d'utile, me paroissent fort

méprisables.
(Regnier-Desmarais , pag. 180. – Restaut , page 177. – Wailly , pag. 214.)

§. III.

OUOLOUE.

Quoi que s'écrit tonjours en deux mots quand il signifie quelque chose que :

Quoi qu'en dise Aristote et sa docte cabale, Le tabac est divin ; il n'est rien qui l'égale.

(Th. Corneille, lo Festin de Pierre, ect. 1, sc. 1.)

Nous faisons nos destins, quoi que vous puissies dire : L'homme, par sa raison, sur l'homme a quelque empire. (F'oltaire , les Pélopides, act. 1 , sc. ».)

Cependant il est souvent mieux, pour la clarté et pour Fharmonie, de préférer quels que chose que à quoi que; mais si l'on se sert de quoi que, on observera de ne pas lier que avec quoi, pour le distinguer du mot quoique conjonetion. (Regnier-Demorais, pag. 280. — Restaut, pags

178. - Le Dict. critique de Férend.)

Voyez, aux Pronoms relatifs, pag. 177, ce que nous avons dit sur la Pronom quos.

### ABTICLE X

# DE LA RÉPÉTITION DES PRONOMS.

Les Pronoms personnels ujets je, ns. il.; ele, nour, vous, il.; elles, nour, vous, il.; elles, retiplent, se Quand il y a deux propositions de mite, oh or posse de l'alimentain à la négation, et de la negation à l'uffirmation: Li vout et in eur par les voix pe gapes rives, et vous est par. — Vous de filtes, et vous neur par les voix le giffes, et vous le voix et le filtes, et vous le voix et le filtes, et vous le voix et le filtes, et vous le voix et voix et le voix et

2º Quand les propositions sont liées par toute autre eonjonetion que les eonjonctions et, mais, ni : Ju désire vous voir heureux, parce que su vous suis attaché. — Vous serez vraiment estimé, si vous ètes sage et modeste. Sooges-vous que je tiens les portes du polais? Que je puis vous l'auvrir ou fermer pour jemeis? Que je is ur votre vie na subjire suprims?

(Beauzée, Eucycl., au mot Répétition.)

Dans toute autre circonstance, on répète on l'on ne répète pas les Pronoms personnels sujets, selon que la répétition on la non Répétition de ces Pronoms donne à la plurase plus d'élégance, de force ou de elarté; ainsi ces phrases:

Tv aimeras tes ennemis, zv béniras ceux qui te maudissent, zv feras du bien à ceux qui te persécutent, zv prieras pour ceux qui te calomnient. (Bauseée.)

Je voux qu'on dise un jour aux siècles effrayes : It fut des Juifs ; it fut uns insolente race,

(Rocine, Esther, oct II, sc. 1.)
Il s'écoute, il se plait, il s'adonise, il s'aime.

(J.-B. Rousseau.)

Nots avons dit et nots allons prouver qu'il
n'y a pas de bonheur sans la vertu.

y a pas de bonneur sans la vertu.

. 3. (Beauzée.)

Et eelles-ci :

Quand is moment viendra d'aller trouver les morts, Faurai viçu sans soins, at monros sans remords. Le Fonteine, le Songe d'un habitant du Mngol.)

Un rapport chardestin n'est pes d'un bounéte boneur. Quand j'accuse queiqu'un , je le dep, et me nomme. (Gresset, le Méchaol, act. V, sc. 4.)

Il pleuroit de dépit, et ALLA trouver Calypso, errante dans les sombres forêts.

Troublé, furieux, livré à son désespoir, IL (Télémaque) s'arrache les cheveux, se roule sur le sable, REPSOENE aux dieux leur rigueur, ATTELLE en vain à son secours la cruelle mort. (Le même.)

L'Éterpel est seu nom; le monde est son onvrage; Rentend les sompe de l'humble qu'un outrage, Jage tous les martels avec d'égales lois, El du haut de sou trône interveje les rois.

(Kacine , Esther, act. III , sc. 4.)

sont des phrases très-correctes. Au surplus le goêt ne connoît pas de règles; lai seul peut faire juger s'il faut répéter ou ne pas répéter les Pronoms personnels sujets, dans tout autre eas que eeux que nous avons indiqués.

Le, la, les, et en genéral les Pronons en régime, se répètent avant chacun des verbes dont ils sont les régimes: Je veux LES voir, LES prier, LES presser, LES importuner, LES dichir

Un fils nes'ume polal contre un coupeble père;

Il détourne les yeus , & plaint , et le révère.

(Voltaire, Brutus, sct. 1, sc. 2.)

Sou visuge odieux mufflige et me poursuit.
(Recine, Euther, sct. II, sc. 1.)
(Beauzée, su mot Répétition.)

Avant les verbes qui sont à des temps différents : Ce que je vous ai dit, je uz crois et uz croirai, jusqu'à ce que j'aic la preuve du cantraire.

(Lécisoc.)

Avant les verbes qui, quoique compasés du premier, expriment une actian différente: Il le fait et le défuit sans cesse.

(Le même.)

Enfin le relatif que se répète aussi, larsque les verbes dant il est le complément ont des sujets différents, ou le même sujet désigné par un pranom répète : C'est un malheureux out les romainmence les plus affectueux n'ont point touché, out les menaces n'ont point dévanté, que les menaces n'ont point dévanté, que rien n'a pur arrider, et que personne ne raméneres jamais à son utéroit.

Voyes, article XIV, § 4, ce que nous disons sur la place des Pronoms régimes.

Règle applicable à tous les Pronoms.

Le Pranom ne peut jamais se rapporter à un nam pris dans un sens indéterminé, e'està-dire, qui n'a ni artiele, ni équivalent de l'article, exprime ou saus-entendu, tels que mon, ton, un, taut, quelque, plusieurs, et autres semblables; ainsi l'an ne dait pas dire : L'homme est animal qui ra sonne. - Il m'a reeu avec politesse qui m'a charmé; mais bien : L'homme est un animal qui raisanne ; il m'a recu avec UNE politesse qui m'a charmé; parce que animal et politesse, emplayes dans les premières phrases sans article, au sans quelque équivalent de l'arfiele, ne sont que de purs qualificatifs; ils expriment sculement une manière d'être , et alors le qui relatif ne saurait s'y rapporter. En effet, ce serait passer du général au particulier, ee serait rattacher deux idées à un mot qui n'est rien par lui-même, qui tire toute sa valeur du substantif auquel il se rapporte.

Au lieu qu'a l'aide du mat un, équivalent de l'article, ammal et politesse deviennent de vrais substantifs, et dés-lars ils peuvent être suivis du relatif qui, pnisqu'ils sant pris dans un sens particulier.

On ne dira done pas : Il n'est point b'BU-

faisante. — Dans les premiers dges du monde, choque pier de s'autti. gouvernoit Ls stasses, avec un pouvoir absalu. Il faut prendre un autre tour, et dire, par exemple: Il n'est pas d'humeur à faire plaiir, et moi je suis d'une humeur bienfaisante. — Dans les premiers dges du monde, chaque père de Gonille gouvernoit es orijants avec un pouvair absolu.

On ne dit pas non plus :

Pourquoi les semmes prient-elles Dieu en

LATIN QU'elles n'entendent point?

Je vous fais grace, quaique vaus ne Lamés

ritiez pas.

Paurquoi les femmes prient-elles Dieu un LATIN, puisqu'elles n'entendent pas cette lun= gue?

Je vous fais grace, quoique vous ne LE mi= ritiez pas.

Dans la dernière phrase, le pramom le se rapporte à faire grâce du genre maseulin et du nambre singulier: Je vous fais grâce, quoique vaus ne méritiez pas que je vous fasse grâce.

Voyea, ce que nous avous dit, page 180, sor l'ema ploi du Pronom le.

(MM. de Port-Royal, page 189. — Duclos, page 136 de ses notes. — Th. Corneille, sur la 369a Rem. de Vaugelas. — L'Acadénic, page 384 de ses observations. — Condillac, ch. 18, p. 215. — De Wallly, et plusieurs autres Grammsirieus modernet.)

Mais quelquefais le determinatif est some entenda. Larque out in par emple: Il n'a point de livre qu'il n'ait lu. Est-il ville dans le rejname qui ente entre entre entre entre entre teorier qui... au moyen du determinatif un, saus-entendu, les subatantifs livre, ville, homme, père sont détermines, et le ens est il n'a par su l'ive qui. Est-il dans le reynamment n'ulte qui I il n'a par su l'ou le reynamle candule comme entre entre

Le nam est également déterminé dans ce

Jamais taut de beauté fut-elle couronnée? (Esther, act. III, sc. 9.)

vers de Racine :

Dans ec vers, une, qui est équivalent de l'artiele, est sous-entendu; et jamais tant de beauté, signific jamais une si grande, beauté.

### CHAPITRE V.

### ARTICLE PREMIER.

### DU VERBE.

Lts mots que nous employons pour exprimerno pense/exercent à donner aux hommes la connoissance des objets qui sont présents horter capiri, et du jugement que nous en portons. Or, toutes les fois que nous pertons un jugement, nous pourons distinguer trois choses; le unjet, le verba, et l'autribat. Quand nous dissons : le verte at et aimable; la vertu ext le nujet, conçais per de l'entre de l'en

ent l'ell'ibid, ou la qualité que sous assurons convenir à la vertu, que nous silimons apparteuir à la vertu; est est le Ferbe, le motparteuir à la vertu; est est le Ferbe, le motpar lequel nous déclarons cette convenance, cetté attribution de qualité, cette affirmation. Le Verbe est douce le mot par excellence; il entre dans toutes les phrasés pour être le inde nou pensees; lui seul a la propriété, non -seulement d'en manifeter l'existence, mais encore d'exprince le rapport

(284) La Proposition est l'énonciation d'un jngement; quand je dia: Dieu est juste, il y a là une proposition, parce que je juge, j'affirme que la qualité de juste convient à Dieu.

Dana tonte proposition il y a trois parties essens tielles : le sujet, le verbe, et l'attribut.

Le sujet est l'objet d'un jugement. L'attribut est la qualité que l'on jage convenir au sujet ; il en exprime la manière d'être. Le verbe, qui est tonjours le mot étre, affirme que la qualité exprimée par l'attribut appartient au sujet.

Ainsi, dans cette proposition: Dies est justs, Dies est le sujet, sat, le verbe, et juste, l'attribut.

Il arrive très-souvent que le verbe et l'attribut aont réunis en un aeul et même mot; comme dans cetts propérition : il vient, que le Grammairien décompose ainsi, il set renant; il en est le sajet, ast, le verbe, et venant l'attribut.

Il y a denx sortes de propositions : la proposition principale et la proposition incidente.

La proposition principale est celle qui occupe le premier rang dans l'énoueistion de la pensée; elle est on absolue ou relatire. La Proposition principale absolue est celle qui

a un sens complet par elle-même, et qui peut exister sans le secours d'aucune antre proposition :

Ni l'or ni la grandeur oe nous rendent beureus. (La Fontaine, Philimon et Bancis.)

La Proposition principale relative est celle qui

est liée à une autre proposition pour faire un sentotal : L'ama du auge est terjours constante, ettle lutte avec un courage égal centre le matheur et centre la prospérité. La seconde proposition, etle lutte; etc., est une proposition relative Ainsi, quand il y a plusieurs propositions principales, la première est dafoules, et les autres sont relatives.

La Proposition incidente est celle qui est sjoutée à une proposition précédente pour la déterminer ou pour l'expliquer. Doui îl mit qu'il y a deux sortes de propositions incidentes : la proposition incidente déterminaties , et la proposition incidente explicative.

La Proposition forcidente debreminative distrinmia une proposition prededente, a laquelli elle est jointe d'une manière indivisible: Le apieulle elle criticale de la consideration de consideration de la consideration de la consideration de publica distribuishi paren qu'il les rei caretiniciderati lieu a migi piotor, dont elle est un migpliera distribuishi paren qu'il les rés résertindre la signification trop générale du mos généra, per l'idée de la conse particultier qui particuis. Cette proposition est indignissabile di pretente. Cette proposition est indignissabile di pretente, consideration qui précode, con per sumoit la retranciente.

La Proposition incidente explicative explique la proposition précédente, à laquelle elle est jointe d'uns manière divisible : Les sovents, qui sont plus instruits que le commun des hommes, devoient aussi les surpasser en sayesse... Qui sont plus instruits que le commun des hommes, voilà plus instruits que le commun des hommes, voilà qu'elles ont au prisent, au passé, et au futur-Remarquea que, quoiqu'il y ait dei jugements négatifs, le Verbe renferme et exprime sons : la vortan n'et pas i qualie, le Verbe art sons : la vortan n'et pas i qualie, le Verbe art aurrque assui bien Hiffmation, que s'il n'ésmarque assui bien Hiffmation, que s'il n'éssi cette negation n'y étoit yas, l'affirmectois que l'inutillé se trouve avec la vertuz mais en joignaut la négation au Verbe, j'affirme qu'elle ne s'y trouve passé.

Remarquez encore que les Verbes négatifs renferment et expriment aussi l'affirmation. —Nière, par exemple, c'est affirmer ou qu'une chose u'est pas, ou qu'elle ne convient pas à une autre. Donc le principal emploi du Verbe cit l'affirmation, c'est là sa qualité essentielle.

Cependant cette définition du Verbe ne marque pas tout l'usage des Verbes, cit il vy a récliement que le Verbe étre dont elle rende bien toute la nature. Les hommes, naturellement portes à varier et à abrèger leurs discours, ont trouvé le moyen de combiner avec la signification principale du Verbe, qui cet l'Affirmation, plusieurs autres significations.

Ils y ont joint, 1s, celle de l'adjectif, quand je dis Auguste jone, c'est comme si je dissois : Auguste cut jouant. Auguste est le sujet, et joue est un Verbe qui renferme en Ini-même le Verhe être, et l'adjectif ou l'attribut jouant. De là est venue la grande diversité des Verabes.

ae ils ont établi des différences dans les ferminaisons, pour mieux désigner le sujet de la proposition: J'aime, nous aimon, vous aimes. De là les personnes dans les Verbes: et comme le sujet de la proposition peut designer une ou plusieurs personnes, de là le nombre singulair et le nombre pluriel.

3º Ils y ont joint encore d'autres différences qui expriment à quelle partie de la durée appartient l'action, ou l'état exprimé par le Verbe; comme: j'aime, j'ai aimé, j'aimerai. De la la diversité des temps.

4º Enfin, on a encore assujeti le Verbe à

d'autres inflexions, pour marquer si l'affirm mation est absolue, indéterminée, conditionnelle, dépendante, ou commandée; de la les

(MM. de Port-Royal. - Demandre , Diet. de l'Élocution.)

La diversité de ces significations réunies en un même mot a jeté dans l'erreur, sur la nature du Verbe, beaucoup de Grammairiens, d'ailleurs très-babiles. Ils ont moins consisdéré l'affirmation qui en est l'essence, que ces rapports qui lui sont accidentels, en tant que verbe.

Aristote l'a defini, un mot qui signifie avec temps;

D'autres, comme Buxtorf, l'ont défini, un mot qui a diverses inflexions, avec temps et personnes;

D'autres ont cru que l'essence dn Verbe consiste à signifier des actions et des pase sions;

Et Jules Scaliger a cru révèler un grand mystère, dauf son livre des principes de la langue latine, en disant que la distinction des choses, en ce qui demeure et ce qui se passe, est la vraie origine de la distinction entre les noms et les Verbes; les noms devant signifier en qui demeure, et les Verbes ee qui se passe.

Mais, comme le disent MM. de Port-Roy al, il est aisé de voir que toutes ces définitions sont fausses, et n'expliquent pas la vraie nature du Verhe

La manière dont sont conçues les deux premières le fait assez voir, puisqu'il n'y est point dit ee que le Verbe signifie, mais seulement ce avec quoi il signifie.

Les deux dernières sont encore plus mauvaises, car elles ont les deux plus grands vices d'une définition; savoir, de ne convenir ni à tout le défini, ni au seul défini.

En effet, il y a des Verbes qui ne signifient ni des actions, ni des passions, ni ee qui passe, commc: reposer, exceller, exister, etc.

Et il y a des mots qui ne sont point Verbes, qui signifient des actions et des passions, et même des choses qui passent, selon la définition de Scaliger.

Ainsi, à ne considèrer que ce qui est essentiel au Verbe, il doit demeurer pour constant que sa-seule vraie définition est : un mot dont le principal usage est de signifier l'affirmation, puisqu'on ne sauroit trouver de mot qui marque l'affirmation, qui nesoit Verbe, ni de Verbe qui ne serve à la marquier.

la proposition incidenté explicative; elle est le supplément explicatif de la proposition qui précéte, parce qu'elle sert à en développer l'idée. Cette proposition peut se retrancher sans muire à l'intégrité du sens de la proposition précédente. (M. Chapsel.)

Toutefois, si fon vent comprendre, dans ledinition du verlee, ses principana accidents, on le pourra définir ainsi: Un mot 
out le principal nange ent des ignifier e diffirmotion, avec désignation des personnes, des 
moubres, des losses, et des modes et este 
definition couvient parátement au Verbe
tre que l'ous peptle Ferle aubtouff; parce 
tre que l'ous peptle Ferle aubtouff; parce 
sans attribut, de même que le substantif en 
sans attribut, de même que le substantif en 
signifie que l'objet sans égard à se qualités.

Four les autres Verbes, en tant qu'ille en différent par l'union que l'on a faite de l'affrantation avec certains attributs, on les peut défaire ou cette sorte: L'in moi dont le peut défaire ou cette sorte: L'in moi dont le de puetque attribut, avec disignation de personnes, de tonombres, des loups, et des modes; et l'on appelle ees Verbes, l'erbes affectifs, pare qu'il reunissent cun seul moi l'affrantaion, et se que l'on attribue au mot l'affrantaion, et se que l'on attribue au tet qu'ille qu'il en l'appelle et l'ajet et et à qualite qu'il est attribue.

(MM. de Port-Royal, pag. 132.]

Après avoir expliqué l'essence du Verbe, et en avoir marqué les principaux accidents, il est nécessaire de considerer ces mêmes accidents en particulier, et de commencer par ceux qui sont le ommuns à tous les verbes, qui sont la diversite des personnes, des nombres, des temms, et des modes.

### ARTICLE II.

### DES NOMBRES ET DES PERSONNES DANS LES VERBES.

Il y a dans les Verbes, comme dans les noms, deux nombres : le singulier et le plus riel. Le singulier, quand une seule personne ou nne seule ehose fait l'action du verbe : je chante, tu dors, il marche; et le pluriel, quand deux ou plusieurs personnes ou plus sieurs choses eoncourent à cette action : nous chantons, vous dormes, ils marchent.

Dans ehaque nombre, il y a trois personnes. La première est celle qui parle; la seconde est celle à qui l'on parle; la troi-

sième est celle de qui l'on parle. La première personne est exprimée par les pronoms jn pour le singulier, et nous pour le pluriel (285).

(285) En français, quoiqu'on ne parle qu'à une scule personne, la politesse veut qu'ordinairement on se serve de la seconde personne du pluriet, au lieu de celle du singulier; on dit Monsieur, voss La sceonde personne par le pronom tu et

La troisième personne par le pronom il et

its. Cependant, afin de ne pas toujours employer ees pronoms, on a cru qu'il suffiroit de donner an Verbe une inflexion, une terminaison pour exprimer la premère, la seconde et la troisième personne, tant au singulier qu'au pluriel.

Aussi la personne dans les Verbes est-clle désignée, du moins le plus souvent, de deux manières : par le pronom qui la représente : je, nous, tu, vous, il, elle, ils, elles, et par la terminaison, l'inflexion du Verbe : vois, voyons, vois, voyez, voit, voient. Mais si l'on a réuni ces deux expressions de la per» sonne, e'est parce qu'il y a quelques occasions où eelle du pronom ne peut eutrer, comme, par exemple, ainsi que nous le verrons touta-l'heure, dans l'impératif; et que, dans d'autres, l'inflexion du Verbe ne suffiroit pas, colume dans la première et la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif du Verbe aimer, où l'on éerit et l'on dit également aime : j'aime, il aime , etc.,

(Demandre , au mot Personne.)

# ARTICLE III. "

Tou les jugements que nous protons des choses qui sont l'oligit de nos pensées, se rapportud à un temps précent, passé, ou féture production parties, qui sont l'instant de la prote, culti qui le précede, et cloint qui le suit. Cette circontance de Temps ne change rien à la nature du suigit, m'à selle de l'attribuit; elle ne modifie que l'affirmation exprimée par le verbe.

C'est done en modifiant le verbe, et en lui donnant des formes différentes, que l'on peut

icavez fort bien, et non pas: re fens fort bien. Dans lev Vebes passifs, et dans lev Verbe neutre, dont aons parlerons bientot, givand on dit par politesse rouz, su lieu de tr., le Verbe ne prend point un s au pluriel; on ne dit point Madame, rouz étes anvies y mais rous êtes anxis, quoi que rous et étes soiest au pluriel.

Dans les requêtes, les placets, les exposés, un se sert de la troisième personne au lieu de la secomde.— Un domestique pent dire aussi à son maitre: Monsieur, rous étes servi; mais, dans les maisona montées sur un hant ton, le domestique dira Monsieur sor servi. exprimer ces diverses circonstances de Temps. Ainsi nous disous il pleut, il s'agit d'exprimer que l'action se fait presentement; il plut, s'il s'agit d'exprimer qu'elle se fit; il pleuvra, s'il s'agit d'exprimer qu'elle se fera.

Ces formes, ces modifications destinées à indiquer les circonstances de Temps, se nome ment elles-mêmes des Temps.

(M. Sylvestre de Sacy, Gramm, gén., pag. 158.)

Cepeadant il faut av ouer que ces modifications ne sont pas essentiellement attachées au retric du trobe peut illement attachées au retric du trobe peut illement au retric exprimes par des adverbes, ou de quelque autre manière, ou même simplement indiquées par l'ordre de la narration. C'est ce qui rive souvent parmi les gens qui ne savent qu'imparfaitement le francais. Si un nègre, par excuple, d'oût : Hier moi attas à la rivière pour chercher de Essa, moi traouva peut peut des la companie de la conservation de la companie de la companie de situation di dit : Hier je unis allià la rivière pour chercher de l'essa, j'ai tromo l'essa guéle, et je cher de l'essa, j'ai tromo l'essa guéle, et je

Il n'y a réellement que ces trois Temps : le présein, le passé, le futur, puisque la durée ou le temps ne peut être divisé autrement.

(Meme autorité.)

n'ai pu casser la glace.

Mais il peut exister entre plusieurs actions qui ont rapport an même point de la durée, diverses nuances, divers rapports que les trois Temps dont nous venons de parler ne pourroient seuls exprimer. Par exemple, une action passée peut être présente à l'égard d'une autre action également passée; comme, JE Lisois quand vous entrates : on bien une de ees deux actions passées peut être anterieure a l'autre : J'avois Lu quand vous entrates, etc., etc. De même il peut arriver qu'entre deux actions qui appartiennent à un Temps à venir, il y en ait une qui soit passee par rapport à l'autre ; comme quand on dit : J'AURAL LU QUAND vous viendrez. Or, pour exprimer ces différents rapports, on a imaginé cinq sortes de passés, et deux sortes de futurs. Le présent est le seul qui n'ait pas de Temps correspondants, parce que le présent est un point indivisible : tout ce qui n'est pas rigou= reusement présent est passe ou futur

D'où il résulte qu'il y a cinq sortes de passes : l'imparfait, je chantois: le prétérit défini, je chantai; le prétérit indéfini, j'ai chanté; le prétérit antérieur, j'eus chanté, et le plus-que-parfait, j'avois chanté.

Deux futurs : le futur simple, je chanterai; et le futur passé, j'aurai chanté.

Les Temps se divisent en Temps simples, et

en Temps composés. Les Temps simples sont ceux qui sont exprincés en un seul mot; comme: je chante, je chanterai, chanter, etc.; et les Temps composés, ceux qui sont formés d'avor on d'étre, et d'un participe passé: j'ai chanté, j'avois chanté, je suis aimé, vêtre aimé, etc.

Parmi les Temps simples, il y en a cinq soron appelle Temps primitifa, parce qu'ils soron il former les autres Temps, et qu'ils ne sont formés cux-mêmes d'aucun autre; ce sont le présent de l'infinitif, le participe prisent, le participe passé, le présent de l'indicatif, et le préteir défini.

Les Temps formés des Temps primitifs se nomment Temps dérivés.

 Plus bas, nous donnerons les terminaisons des Temps primitifs.

Les détails dans lesquels nous venons d'enetrer nous paraissent suffisants pour donner au lecteur une idée claire et précise de ce que l'on entend par Temps en Grammaire : quant à l'emploi de ces differents Temps, nous en ferons l'objet d'un article particulier.

# ARTICLE IV.

# DES MODES DU VERBE.

Le mot Mode signifie manière. On a donné ee nom a diverses inflexions du verbe qui servent à exprimer les différentes manières d'affirmer. Il y a cinq Modes, qui sont l'Indicatif, le Conditionnel, l'Impératif, le Subjonetif et l'Infinitif.

L'Indicatif exprine simplement l'affiruation; commaé: le danne, j'ai donné, je fu donné, ora indique l'affirmation d'une manière directe, positire, et non dépendante d'aucun autre mot, quel que soit le temps auquel cette affirmation se rapporte.

(Restant, pag. 224. - Lévisac, pag. 87, 1. tf. )

Le Conditionnel exprime l'affirmation avec dépendance d'une condition : Je lirois si j'avois des livres.

L'Impératif exprime l'affirmation sous la forme du commandement, de l'invitation ou de l'exhortation: Apprends à obéir pour commander aux autres.

Ce mode n'u point de première personne au singulier, parce que, soit en commandant, soit en print, soit en print, soit en print, soit en print, soit en print parler à soi-mêuse qu'à la seconde personne, et qu'alors un homme se considére comme detant, ceu quelque sorte, divisé en deux pare

ties, dont l'une commande à l'autre, la prie ct l'exhorte.

(Fromant, supplément à la Gramm. de Port-Boyal, pag. 190-)

Voici comment s'exprime M. Lemore (page 105 de son Cours théor. , première édition) : « On ne parle que pour communiquer ses pensées. Je puis bien commander à un autre qu'il lise; c'est de l'enonciation de cet ordre que dépend cette action. Mais si je veux lire, je n'ai pas besoin de me commander par un ordre verbal, un ordre intérieur me suffit.

· Ouand je dis lisons, il n'y a toujours que moi qui ordonne, et je n'ordonne que pour que les autres lisent. Si je suis compris dans l'ordre, ce n'est que par bonnêteté, par ac-

« Nos Grammairiens disent: L'impérotifn'a point de première personne, parce qu'on ne peut pos se commonder o sai-même. Et pour= quoi ne se commanderoit-on pas? Ne dit-on pas tous les jours : Cet homme sait se commonder ; je sais pie commonder? Au contraire, il n'y a personne a qui l'on puisse mieux commander qu'à soi-même pour être sur de l'obéissance. Mais quand on se commande, on n'a pas besoin de se le dire; on agit, et cela vaut micux.

« Ainsi, il n'y a pas de première personne. non point, parce qu'on ne peut se commander, mais parce qu'il est inutile d'exprimer le commandement. »

Puisque le commandement ou la prière qui se rapporte à l'Impérotif se fait souvent relativement à l'avenir, il arrive de là que ce mode exprime souvent une idée de futurition.

Le Subjonctif exprime l'affirmation d'une manière subordonnée, et comme dépendante d'un autre verbe, auquel le verbe au subjonetif est toujours lie par le moyen d'une conjonetion : Il faut que j'aille; il falloit que j'écrivisse; en cas que je chontasse.

Voilà pourquoi le Subjonctif exprime tous jours quelque chose d'incertain.

L'Infinitif exprime l'affirmation d'une manière indéfinie et indéterminée, et dès lors sans aueun rapport exprimé de nombres ni de personnes; comme : donner, lire, plaire.

(MM. de Port-Royal, pag. 165 et 175.)

Chacun de ces Modes a divers temps; excepté cependant l'Impératif, qui n'a qu'un temps.

On trouvers , & l'article XV du présent chapitre , ce qu'il est nécessaire de savoir sur les Modes, les Temps et leur emploi,

### ARTICLE V.

# DES DIFFÉRENTES SORTES DE VERBES Verbe SUBSTANTIN of Verbes ADJECTIFS.

Quoique le Verbe substantif être serve à former tous les autres Verbes , ainsi que nous le faisons voir, page 214, et qu'il soit par conséquent le seulVerbe qu'il y ait; les hommes, ayant joint, dans beaucoup de circonstances, quelque attribut particulieravee l'affirmation, ont fait de cette réunion einq autres sortes de Verbes , auxquels ils ont donné le nom de Verbes adjectifs, parce qu'ils réunissent en un seul mot l'affirmation, et ce que l'on attribue au sujet.

Ces Verbes adjectifs sont 1 le Verbe octif, le Verbe passif, le Verbe neutre, le Verbe pronominal, et le Verbe impersonnel, ou pluv tot unipersonnel.

### §. I. DU VERBE ACTIF.

Le Verbe actif est celui qui exprime une action faite par le sujet, et qui a, ou peut avoir un régime direct. Dans cette phrase : Hippolyte aime le travail, aimer est un Verbe actif, paree qu'il a pour sujet Hippolyte qui fait l'action, et pour régime direct, le travail. On reconnolt qu'un Verbe est actif, toutes les fois qu'on peut, après le présent de l'indicatif (286), mettre quelqu'un ou quelque chese. Ainsi, eonsoler, chanter, sont des verbes actifs, puisqu'on peut dire : Je console quelqu'un, je chonte quelque chose.

Le Verbe actif, dans ses temps composés, se conjugue toujours avec avoir.

# §. 11.

### DU VERBE PASSIF.

Le Verbe passif est le contraire du Verbe actif. Le Verbe actif présente le sujet comme agissant, comme faisant une action qui se disrige directement vers son objet, au lieu que le Verbe passif présente le sujet comme recevant, comme souffrant une action qui n'a , point d'objet direct.

Dans la proposition : La loi protège égoles ment tous les citorens; la loi, qui est le sujet,

<sup>(286)</sup> Je dis, sprès le présent de l'indicatif. poar que l'on ne ernie pas que dans foire tomber, laisser courir, les Verbe tomber, courir sont seu tifs , parce qu'on dit faire tember quelqu'un , to sser coutir quelqu'un.

exerce l'action exprimée par le Verbe protege; et ces mots, lous les elloyens, sont le régime direct du verbe.

Dans cette autre: Tous les citeyens sont également protégés par la loi, le sens est le même que dans la précédente; les mots tous les citeyens, qui tout-à l'heure étoient le régime direct du verbe, sont maiutenant le sujet de la proposition jimis il in recevent par l'action exprimée par le Verbe sont protégés, elle est au contraire exercée sur ent par la loi; ils la souffient, au lieu d'en être la cause ou le modeur.

Dans la première proposition, le Verbe protège est appelé actif, parce qu'il suppose del'activité, de l'énergie dans le sujet, puisque c'est lui qui exerce l'action sur autrui.

Dans la seconde, le Verbe sont protègés est passif, paree que le sujet, loin d'avoir de l'ace tivité, loin d'exercer l'action, est dans un état passif, puisque c'est' sur lui que cette action est exercée par autrui.

Dans l'une comme dans l'autre, l'action part toujours du même principe, du même moteur, la loi; elle tombe toujours sur le même objet, lous les citoyens; il n'y a de différence que dans la construction de la phrase.

Ainsi les Verbes sont actifs ou passifs, sclon que le sujet de la proposition exerce sur antrui, ou souffre lui-même de la part d'autrui, l'action exprimée par le Verbe.

A la riguege, noni ne devriona pas admeter de Verles pargió dans notes langue, puisque nous n'avona pas de formes particulières, d'inficacions disintes pour les cas oi l'action e stecerces par autrai sur le sujet de la propietion. Les Latines expriment par med moi, et au, per sur diffice, etc., etc.; mois nous ne parvona exprimer outor les formes relatives an passif que par la combinacion des formes calculared de la verbe efre avec le participe passe d'un antre Verbe : ce n'est donc pas, ricourense-ment parlant, pour nous unevois differente; et étre ainsi, je suis ainés n'est par la verbe efre ainsi, je suis ainés n'est parlant que l'est moistant, je autimentale de l'est moistant, je autimentale.

(M. Esterne, t. II, p. 203.)

Quoi qu'il en soit, tout Verbe passif a née
cessairement un Verbe actif (287); et tout

(287) Le Verbe oldir fait exception, et d'est le seul. On dit: Je veux être oldi, quoique l'on ne duse pas, s'obsis quelqu'un.

Est-il si pénible d'aimer pour être aimée, de se

Verbe actif a son Verbe passif (288); de sorte qu'on peut établir en principe qu'on reconuoît un Verbe actif quand on peut le tourner en passif, et un Verbe passifilorsqu'on peut le

changer en actif.

En françàs on fait peu d'usage du Verbe
passifi on préfère d'employer le Verbe actif,
pare qu'il dégage la phrase de petits mots
qui grient la construction ; c'est en cela que
le genie de la langue française diffère beau
coup de celui de la langue l'artinie. On ne diroit
pas bien: l'oau les jours occu quim' ont donné
l'être sort ves por moi; mais on doit dire :
Ja voss l'Eu les jours ceux qui m'ont d'ente
Ja voss l'Eu les jours ceux qui m'ont d'ente

Cétre. (Lévizoc, pag. 4, t. II.)
Souvent aussi, au lieu de faire neage du
Verbe passif, on emploie le Verbe actif, avec
le pronom refléchi, et alors on donne au Verbe
pour complément objectif (régime direct), un
pronom de même personne que le suiet.

(M. Mangard, pag. 241.)

Nos jonrs, filés de toutes soies, Ont des ennuis comme des joies? Et de ce mélauga divers Se composent nos destinées, Comme on voit le cours des années Compusé d'étés et d'hivers.

(Malherbe, Ode au cardinal de Richelieu, 1623 on 1624.)

On n'exécute pas tout ce qui se propose;

Et le chemin est long du projet à la chose.

(Mel/ére, Tortufe, set. III., sc. 1.)

Le Verbe passif se conjugue dans tous ses temps avec le verbe êtro.

§. 111.

### DU VERRE NEUTRE.

Le Verbe neutre diffère du Verbe actif, en ce que eclui-ci exprime une action qui se diw rige directement vers son objet, tandis que celle du Verbe neutre n'aboutit vers l'objet

rendre aimable pour être heureuse, de se rendre extimoble pour être obèie?

(J.-J.-Rousseau, Émile, liv. V.)

La nature a fait les enfants pour être oimés et

secourus, mais les a-t-elle foits pour être obéis et craints? (Le même, livra II, page 116.) C'en est fait; j'al parlé : vous êtes obéie,

Vous n'aves plus , madanie , à craindre pour ma vie.
(Racine, Esjaret, acte III, sc. 4.)

(288) Le Verbe setif oroir fait exception. On ne dit pas en parlant de quelqu'un ou de quelque chose : il est eu, ou elle est eue. qu'indirectement, c'est-à-dire qu'à l'aide d'une préposition. D'on il suit que le Verbe neutre n'a jamais de régime direct; et qu'on ne peut jamais par consequent le faire suivre d'uu des mots quelqu'un, quelque chose; de même qu'il ne peut jamais adopter la voix passive, puisqu'il n'y a que les Verbes qui aient un régime direct qui en soient susceptibles. C'est pourquoi marcher, et tous ceux de ce genre sont des verbes neutres, puisqu'ils ne peuvent être suivis des mots quelqu'un ou quelque chose, et qu'ils ne peuvent pas non plus se tourner par le passaf. Agir quelqu'un, mara cher quelqu'un, être agi, être marché, ne sont d'aucune langue.

Les Verbes neutres sont de deux sortes : les uns dont l'action peut se porter au dehors, et conséquemment qui ont un régime indirect, mais que quekques Grammairieus nomment à cause de cela Verbes neutres transitifs, comme venir, nuire, ctc.; car il faut necessairement dire : vemir de la campagne, nuive à sa réputation; les autres dont l'action se concentre eu eux-mêmes, qui n'ont donc pas de régime, et auxquels, pour eette raison, on a quelquefois donné le nom d'intransitifs ; tels sont : dor= mir, vivre, rire, marcher, etc.

Parmi les Verbes neutres, il y en a qui se conjuguent avec avoir; comme regner, vivre. languir, etc.; d'autres avec l'auxiliaira être; comme : tomber , arriver ; et enfin il y en a un certain nombre qui, selon l'occurrence, prennent tantôt avoir et tantôt étre; tels sout . cesser, grandir, passer, etc. Nous indiquerons, daus un instant, dans quel cas cela a licu.

Remarque. - Dans ces Verbes, l'auxiliaire être est employé pour le verbe ovoir. Ainsi, je suis tombé, je suis arrivé, équivalent, ponr le sens ,a j'ai arrivé, j'ai tombé, c'est une irre= gularité particulière au genie de notre langue. Il est aisé d'après cela de distinguer un verbe passif d'un verbe neutre conjugué avec ètre. En effet, je snis enconrage n'equivant nullement à j'ai encourogé : c'est done un verbe passif.

### 6. IV.

### DES VERBES PRONOMINAUX.

Les Verbes pronominaux sont ceux qui sè conjuguent avec deux pronoms de la même personne, je me, tu te, il se, nous nous, vous vous, ils on elles se. JE ME flatte, TU TE méfies sont done des Verbes pronominaux.

On diviseles Verbes pronominaux en Verbea pronominaux accidentels, et en Verlies pronominaux essentiels.

Les Verbes pronominaux accidentels sont des Verbes actifs ou neutres conjugués avec deux pronoms de la même personne, mais qui ne le sont qu'accidentellement ; tels sont : je me donne, je me plains. En effet, on dit egalement avec un seul pronom : je donne , je plains (285).

Les Verbes pronominaux essentiels sont ceux qui ne peuvent être employés sans deux pronoms de la même personne, comme : je m'empare, je me repens, je m'abstiens:

Quoiqu'on ne puisse pas hiettre quelqu'un on quelque chose après les Verbes pronomie naux essentiele, comme cela a lieu à l'egard des Verbes actifs, et qu'on ne puisse pas dire, se repentir quelque chose, s'emparer quels qu'un, de même que l'on dit : se donner quetque chose, s'attacher quelqu'un; cependant il n'en est pas moins certain que ces Verbes ont une signification active, que le sens indique clairement. Par exemples s'ABSTENIA est pour se tenir loin de; s'EMPAREA pour se mettre en part; s'ingénien, pour se rendre ingénieux, etc.; ainsi l'action exprimée par les Verbes pronominaux essentiels est réelle= ment recue par le second pronom; et par conséquent, dans ces Verbes, ce second pronom est toujours régime direct.

Il est donc bien facile de reconnoître les Verbes prononinaux essentiels; neanmoins. afin qu'on ne soit pas embarrassé pour l'application des règles que nous donnerons sur leur participe, nous allons en présenter la liste z

| S'abstenir.     | S'ebouler.    |
|-----------------|---------------|
| S'accouder.     | S'écrouler.   |
| S'aceroupir.    | S'embusquer.  |
| S'acharner.     | S'emparer.    |
| S'acheminer.    | S'empresser.  |
| S'adonner.      | S'en aller.   |
| S'agenouiller.  | S'encanailler |
| S'agriffer.     | S'enquérir.   |
| S'aheurter.     | S'enquéter.   |
| S'amouraeher.   | S'en retourne |
| S'arroger.      | S'eserimer.   |
| S'attrouper.    | S'estomaques  |
| Se blottir.     | S'évader.     |
| Se cabrer.      | S'évanouir.   |
| Se carrer.      | S'évaporer.   |
| Se comporter.   | S'évertuer.   |
| Se défier.      | S'extasier.   |
| Se dédire.      | Se formalise  |
| Se démener.     | Se gargarises |
| Se désister.    | Se gendarme   |
| Se dévergonder. | S'immiseer.   |
| S'ebahir.       | S'industrier. |

| S'ébouler.      |
|-----------------|
| S'écrouler.     |
| S'embusquer.    |
| S'emparer.      |
| S'empresser.    |
| S'en aller.     |
| S'encanailler.  |
| S'enquérir.     |
| S'enquéter.     |
| S'en retourner. |
| S'eserimer.     |
| S'estomaquer.   |
| S'évader.       |
| S'évanouir.     |
| S'évaporer.     |
| S'évertuer.     |
| S'extasier.     |
| Se formaliser.  |
| Se gargariser.  |
| Se gendarmer    |

(289) Voyez aux Remarques détachées une observation sur l'emploi du Verbe pronominal se disputer | page 511.

Se raviser. Se rebeller. Se rébéquer. Se récirer. Se redimer. Se refugier. Se remparer. Se remparer. Se rengorger. Se repentir.

Se rataliner. Be souvenir.
Enfin, parmi les Verbes pronominus aescidastelo, il y cia aquelques-uns qui daivent
etre considers, en quelque soute, comme
pronominuar escentiels, ce sont gene oile
second pronom est tellement liés hi debe par
le sens, qu'on ne auvroit le retancher ann
porter atteinte à ba signification du Verbe.
Ges Verbes sont au nombre de dome, savoir:

S'attacher. S'apercevoir. S'attaquer. S'attaquer. S'aviscr. Se disputer. Se douter. Se louer(seféliciter). Se plaindre. Se prévaloir. Se taire. Se servir. (Domergue.)

Tous les Verbes pronominaux preunent le Verbe être pour former leurs temps composés; mais alors le Verbe être est employé pour avoir : je me suis flotté, est pour j'ai flotté

### 6. 1

DE VERBE IMPERSONNEL OU UNIPERSONNEL.

Les Verbes auxquels les Grammairiens domment ordinairement le nom d'impersona nels, et que nous appelons unipersonnels, sont certains Verbes défectueux que l'on n'emploie, dans tous leurs temps, qu'à la troisième presonne du singulier : il faut, il importe, il y a, etc.

Dans les Verbes impersonnels, le pronom in spine pas le même rible que dann les sus tres Verbes, où il tient toujours lieu d'un nom déja exprisie; quand je dis: 101 jeune homme sans expérience est souple aux impressions du verse, il a s'aigri des nois qui noi donne; it verse, il a s'aigri des nois qui noi production suiteil, verse, il a s'aigri des nois qui noi verse, il a s'aigri des nois qui verse, il a s'aigri les sous les sons tout est prodigue et présempteur pour tout production de la control de qu'il a le plan simé; on voit que tous ces il sont mis pour le moi jeune homme.

Dans les Verbes unipersonnels, au comraire, le Pronom il netient la place d'aueun nom, etn'est pas réellemeutle sujet du Verbe; c'est une espèce de not indicatif qui équivaut à ceré, et qui annonce simplement le sujet du Verbe; exemple: La est nécessaire que je sorte; il comment que vous suiviez mes conseils: c'est-à-dire, exet, que je sorte, est nécessaire; exet, que vous suiviez mes conseils, convient. Il en est de même à l'égard des phrases suivantes;

Pour bien juger des grands , il faut les approcher.
(L'abbé Aubert , fable 19 , liv. 1tt.)
Il faut rendre meilleur le pauvre qu'on sonlage ;

C'est l'effet du travail, en tout temps, à tout âge. (Saint-Lambert, les Salsons, l'Hiver.) Parmi les Verbes unipersonnels, il y en

Parmi les Verbes unipersonnels, il y en a qui le sont de leur nature, c'est-à-dire, qui ne s'emploient jamais qu'à la troisième per= sonne du singulier, comme il pleut, il neige : et d'autres qui sont tantôt unipersonnels, et tantôt personnels, selon que le pronom il y est employé avec un sens vague, et comme tenant lieu de ceci, ou dans un sens précis, et ayant rapport à un substantif qu'on peut substituer à ce pronom. Convenir, arriver sont unipersonnels dans ces phrases : Nous tenons tout de Dieu; IL convicnt que nous lui rapportions toutes nos actions ; 11 arrive souvent que, etc.; mais ils sont personnels dans celles-ci : Pardonnez à votre fils, IL convient de son tort ; 11. arrivera plus tôt une outre fois : effectivement on peut dire votre fils convient de son tort, etc.

Les Verbes unipersonnels se conjuguent les uns avec avoir, comme il a plu, il a tonné; les autres avec étré, comme il usu importont, il usu résulté.

# ARTICLE VI.

### DES VERBES AUXILIAIRES.

Les Verbes ouxiliaires sont avoir et être. L'auxiliaire avoir, sert, ir è a conjuguer hi-mêne dans ser temps composés i fai exjoient en jament en 20 ser les Cenjuguer jouen et la composition de la composition fais été, faucit été; 3 les temps composés de Verbes actific, somme fai ainel le charse; j'e les temps composés de tous les Verbes actures dont le participe est indefinable : composés d'un grand nombre de Verbes mispressonnés i d'u praid nombre de Verbes mispressonnés i d'u praid pombre de Verbes mis-

L'auxiliaire être sert à conjuguer, 10 les Verbes passifi dans tous leurs temps : être simé, il cet aimé, il étoit aimé; 2º les temps composés des Verbes pronominaux : le me suis étois, nous ne nous somme pas faits nous-même; 3º les temps composés des Verbes neutres dont le participe est variable : Il est tombé en démence, elle est arrivée ne home santé; à les temps composés de certains verbes unierconnels : il est arrivé que, etc., Verbes unierconnels : il est arrivé que, etc., plaire, etc.

et meme les temps de quelques Verbes unis personuels : IL EST TILLE que vous écriviez. (Neme autorité.)

Le Verbe stru et le Verbe avoir ne sont sustiliaires que les regrission stipinit à quelque participe passé s'un autre Verbe, pour en former les temps composés à lors de là, avoir est, de même que chanter et rire, un Verbe adjectif; et s'ere et, comme nous lavons dit (pages 306 et 200), un Verbe substantis, eta-dire, no Verbeauju ne signifie que l'affernaviton sans aucun simblest, un Verbe qui marque chante de la comme de l

(Restrant, page 319. — Demandre, Dict. de l'Élocution.)

Quelquefois aussi le Verbe substantif ére devient un Verbe adjectif, quand, avec l'affirmation, il renferme le plus général de tous les attributs, qui est l'étre, comme dans ette phrase: Corneille étoir du temps de Raeine, c'est-à-dire, excitoit.

(MM. de Port-Royal, page 171.)

### ARTICLE VII.

### DES CONJUGATSONS.

Tout ce qui concerne les différentes inflexions ou variations des verbes, est appelé par les Grammairiens Conjugoison, d'un terme pris des Grammairiens latins, qui signifie assemblage sous un méme joug; et non senlement tous les verbes qui sont ainsi sous le joug d'une même règle sont appelés verbes d'une même Conjugaison; mais, en appliquant le méme terme à une signification plus para tieulière, on dit la Conjugaison d'un verbe, pour signifier les différentes inflexions ou variations de chaque verbe; de sorte que conjuguer un verbe, c'est le faire passer par toutes les inflexions ou variations que produisent les nombres, les personnes, les modes et les temps.

et en multipe d'en venir à le classification des Conjugaions. Jordre demanderio peut-étre que, comme les differentes Conjugaions ont produçue chose de commun entre elles pour la formation de leurs moufer et de feurs temps, un traitst presentement de la manière dont ces modes et ces temps ont coutume de se former. Mais, aftenda que la manière dont ordre de la communitation de leurs de la verbes suivent à cet égard varie suivant le verbes suivent à cet égard varie suivant le et qu'ennite il sevoit difficie de bien saivir cette formation, anna avoir accume notion de la manière de conjugar les verbes, on remet à en parler après qu'on aura donné la Con⇒ jugaison des verbes auxiliaires, et eelle des verbes réguliers et irréguliers.

Chaque verbe de la langue française prend ordinairement de son infinitif les règles de sa Conjugaison, et c'est ee qui fait qu'on est dans l'usage de classer les Conjugaisons suivant les differentes terminisons des infinitifs, qui sont réduites à quatre classes de Conjugaison.

La première est celle des verbes dont l'inq finitif est terminé en er, comme oimer, chanter, etc.

La seconde est celle des verbes dont l'infinitif est terminé en ir, comme finir, emplir, etc.

La troisième est celle des verbes dont l'infinitif est terminé en oir, comme recevoir, devoir, etc.

devoir, etc.

Et la quatrieme est celle des verbes dont l'infinitif est terminé en re, comme rendre,

Dans chacune de ces Conjugaisons, il y a des verbes réguliers, des verbes irréguliers, et des verbes défectifs.

Un verbe est répute régulier, lorsque, dans tous ses modes et dans tous ses temps, il prend essetement toutes les formes qui apprend essetement toutes les formes qui apprend essetement principalitér, lorsque, dans quelque temps, il prend des formes différentes de celler qui erractériseut la Conjugaiona à consequence de la consequence de la contraction de la consequence de la contraction de la consequence de la contraction de la consequence de la conposite montre de toutes les reconomies.

Quoique les Verbes avoir et être fassent partie des Verbes irréguliers, la nécessité où l'on est de s'eu servir pour former les temps composés des autres verbes, oblige à les placer avant les quatre Conjugaisons principales.

### ARTICLE VIII.

DE LA CONJUGAISON DU VRRBE AUXILIAIGE

# AVOIR (290). INDICATIF (PREMIER MODE).

PRÉSENT ABSOLU-

J'ai (291).
Tu as (292).
Il ou elle a.

Nous avous.
Vous avez (293).
Ils ou elles ont.

(290) Le verbe aroir a ceci de patticulier, que tardis que la plupart des autres verbes ont le soin de lui pour former leurs temps composés; il est

### IMPARTAIT.

J'avois (294). Nous avious. Yous avicz. Tu avois Il , ou elle avoit.

J'eus (295).

Tu cus Il. ou elle eut (206). PRÉTÉRIT INDÉPINE

J'ai cu. Tu ns cu Il, ou elle a cu

J'eus cu. Tu eus cu. Il, ou elle eut eu.

J'avois eu. Tu avois cu. Il, ou elle avoit eu.

J'aurai. Tu aur.is.

Il. ou elle aura.

# Ils. ou elles avoient. PRÉTÉRIT BÉVIRI.

Nous comes. } (297). Ils , ou elles curent.

| Nous avons cu. Yous avez cu. Ils. ou elles out eu.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR. Quand, ou lorsaue.

Nous cumes eu. Vous cûtes eu Ils, ou elles eurent cu.

PLUS-QUE-PARPAIT. | Nous avious cu. Vous aviez eu. Ils, ou elles avoient eu.

FUTUR ASSOLU. Nous aurous. Vous aurez, Ils, ou elles auront.

le seul qui tronve en lni-même de quoi former les siens. Nous avons indiqué, page 215, l'usage que l'on fait de ce verbe comme anxiliaire. (291) On écrit j'ai, et l'on prononce jé.

(292) Règle générale. - La seconde personne du singulier prend un s final; il n'y a d'exception one pour les verbes rouloir , pouvoir , valoir , prévaloir , qui prennent un x à la première et à la seconde personne du singulier,

(195) Règle générale. - Toutes les secondes personnes plurielles des temps simples sont terminées par s, ou par s : elles sont terminées par s, quand l'e qui précède, est na c fermé ; par s quand cet e est mnet: Yous ares, yous eussies, yous aimez, vous entes, vous aimátes, vous recutes,

(294) J'avois se prononce j'avés. Les persons nes qui suivent l'orthographe dite de Voltaire, écrivent j'avois par un a, mais beaucoup de Grammairiens, ainsi que l'Académie, n'ont pas adopté cette orthographe.

# (295) J'eus se prononce j'u.

(296 ) Eut ne prend point ici l'accent circonu flexe : il na le prend que quand on dit aussent au pluriel.

(207) Règle générale. - La première et la seconda personne plurielle du préterit défini prennent

PUTUS PASSE. Quand, ou lorsque. l'aurai cu. Nous aurons eu. Tu auras eu. Vous aurez en. Il. ou elle aura cu. Ils, ou elles auront eu-

### CONDITIONNEL (DEUXIÈME MODE).

# FRÉSENT.

J'aurois. Nous nurions. Tu aurois Vous auriez. Il, ou elle auroit. lls, ou elles auroient.

PASSE. J'aurois, ou j'eusse en Nou aurious, ou nous eussions eu.

Tu aurois, ou tu cusses Vous auriez, ou vous eussicz cu. Il, ou elle auroit ; il, ou Ils , ou elles auroieut ; ils, ou elles eussent elle eut eu.

### IMPÉRATIF (TROISIÈME MODE). PRÉSENT OU FUTUR.

(Point de première personne au singulier) (208). Ayous. Aie (200). Ayez.

lPoint de troisième personne, ni au singulier ni au pluriel) (300).

un accent circonflexe sur la voyelle qui termine la dernière syllabe.

(298) Rigle générale. - Nous avons dit , pag. 211, your quel motif ce temps n'a point de première personne.

(299) Les sentiments ont été long-temps partagéa sur la question Je savoir si l'un doit écrire que ou aic. Les auteurs de la Grammaire de Port-Royal, et la plupart des Grammairiens qui sont venus après eux, se sont décides pour la seconde manière; ils écrivent que j'aie que ta oies, qu'ils aient. Il est vrai que l'Académie, dans la dernière édition da son Dictionnaire, laisse te choix d'écrire aus on aie ; mais pnisqu'il est à présent reconnu , 1º qu'à l'exception d'un très-petit nombre de mots dérivés du greo, qui ont conservé leur orthographe, l'i grec ne doit s'employer que pour deux s, comme dans : pays , moyen , joyeux , e ffrayez , etc.; 20 qu'avant an e muet, on ne sanroit entendre ce son (deux st: n'est-il pas infiniment mienz d'écrire, aie, que j'aie, que tu aies, orthographe qui a ponr elle l'autorité de presque tous les Grammairiens , et qui est consacrée par l'usage des écrivains, et par celni de tons tes les personnes qui écrivent correctement notre langue?

(300) Qu'il ait , qu'ils aient apparticament évidemment au subjonetif,

# SUBJONCTIF (QUATRIÈME MODE).

| PRESENT | ou | PUTUS. |  |
|---------|----|--------|--|
|---------|----|--------|--|

|            | Il fout, | il faudra. |
|------------|----------|------------|
| Que j'aic. |          | Oue nous   |

Que j'sie. Que nous ayons. (302)
Que vous ayez. (302)
Qu'il, ou qu'elle ait
Qu'ils, ou qu'ellesaient.

Il falloit, il faudroit
Que j'eusse. Que nous eussions.
Que tu eusses. Que vous eussiez.

Qu'il, ou qu'elle cut Qu'ils, ou qu'elles eusent.

Il a fallu, il aura fallu Que j'aic eu. Que nous ayons eu Que tu aics eu. Que vous ayez eu. Qu'il, ou qu'elle ait eu. Qu'ils, ou qu'elles aient

PLUS QUE PARPAIX.

Il auroit, ou il eut follu

Hauroit, ou il etit follu
Que j'eusse eu.
Que tu eusses eu
Qu'il, ou qu'elle eut eu.
Qu'il, ou qu'elle eut eu
sent eu.

### INFINITIF (CINQUIÈME MODE).

| PRÉSENT.                                                      | PARTICIPE PARSE.                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Avoir.  PRÉTÉRIT.  Avoir eu.  PRETICIPE PRÉSERT  Ayant (304). | Eu, eue, syant eu. PASTICIPE FUTUS. Devant svoir. |

(301) On dit, qu'il ait, et jamais, qu'il oie. C'estone exceptioo à la règle générale qui veut que, dans tous les verbes règuliers ou irréguliers, la troisisme personne siogulière do présent do sub-jonctif soit terminée par 00 e muet. — Le verbe être est dans le même cas.

(300) On écrit ayons, ayez, et non pas ogrions, ayes, e et non pas ogrions, ayes, e cetto orthogruphe, qui test adabatée par l'Accadémic, et par la presque totalité des écrivains, et un exception au principe qui rent que tous les verbes dont le participe présent est en yons, prannent yi à la première et à la seconde personal pluriella de l'imparfait de l'indicatif et do préseot das subionetif.

(500) La troisième personne do singulier de l'imparlait do subjoncif prend toujour un accent circonficse sur la voyelle qui est avaot le f final ; gu'il etit, qu'il chandil; gu'il finit, qu'il eticult, etc. Le deux qui esistent dans la ternia maison des sotres persones de ce tempa annoncent qual 'on octivoit autrelois gu'il rests, qu'il chantart, et que l'on a remplace le » par col accent.

(304) On prococce ai-iant; règle générale pont

### ARTICLE IX.

DE LA CONJUGAISON DU VERBE AUXILIAIRE

# INDICATIF (PREMIER MODE).

| Je suis. | Nous sommes. | Nous ommes. |
| Jou elle est. | II, ou elles sont. |
| Japaparat. |
| Jetois (365). | Nous etions. |
| Nous etions. |
| Nous etions. |
| Nous etiens. |
| Nous etiens

Je fus. Nous fitnes. (307).
Tu fus. Vous fotes. (107).
Il, ou elle fut. Ils, ou elles furent.

J'ai été.
Tu as eté.
Nous avons été.
Vous avez été.
Ils. on elles ont été.

Quand ou lorsque

J'eus été.
Tu eus été.
Vous cûtes été.
Il, ou elle eut été(308). Ils, ou elles curent été.

FLUS-QUI-FARFAIT.

J'avois été.

Tu avois été.

Nous aviors été.
Vous aviez été.
Il, οα elle avoit été.
Ils, οα elles avoient

Je serai.
Tu seras.
Il, ou elle sera.
Ils, ou elles seront.

FUTOR PASSÉ.

Quand ou lorsque
J'aurai été.
Tu auras été.
Tu auras été.
11, ou elle aura été.
lls, ou elles auront été.

tons les mots où l'oo fait usage de l'i grec tenant lieu de deux s. (305) Observation semblable à celle qui a été

faite an verbe avoir : Tontes les secondes persone nes des temps simples finissent par on a; aissi n'éxcrivet pas : tu est. (3.69 Nos obographes écrivent j'étais; mais

cette orthographe a'est point adoptée par l'Aeudémie.

(507) Règle générale. — On écrit toojonrs ees

deux personnes plurielles avec oo secent circons flexe.

(308) La troisième personne plurielle n'est point eusseut, conséquemment point d'access circonsfigne à la troisième personne singulière.

# 218 Remarques sur l'Emploi des deux Auxiliaires Avoir et Être.

# CONDITIONNEL (DEUXIÈME MODE).

### PRÉSENT. Je serois (309). Nous serions. Tu serois. Vous seriez.

Il, ou elle seroit. Ils, ou elles seroient.

J'aurois, ou j'eusse Nous aurions, ou nous cussions été. Tu aurois, ou tu cusses Vous unriez, ou vous

été. cussiez été. Il , ou elle auroit; il, lls, ou elles auroient; ou elle eut été. ils, ou elles eussent

### été. IMPÉRATIF. (TROISIÈME MODE).

PRÉSENT OO FUTUR. ( Point de première personne au singu lier. ) (310).

Sois. |Soyons (311). Soyez.

### SUBONCTIF (QUATRIÈME MODE). PRÉSENT OU PUTUS.

Il faut, il faudra Que je sois. Que nous soyons. Que vous soyez. Que tu sois. Qu'il , ou qu'elle soit Qu'ils , ou qu'elles

soient. IMPASFAIT.

Il falloit, il faudroit Que je fusse. Que nous fussions. Oue tu fusses. Que vous fussiez. Qu'il , ou qu'elle fut Qu'ils, ou qu'elles fus-(313).

sent.

PRÉTÉRIT. Il a fallu, il aura fallu

(312).

Que j'aic été. Que uous ayons été. Oue tu nies été. Que vous ayez été. Qu'il , ou qu'elle ait Qu'ils, on qu'elles sient été. été.

PLUS-QUE-PARFAIT.

It ouroit, ou il eat fallu Que j'eusse été. Que nous eussions été. Que tu cusses été. Que vous cussiez été! Qu'il , ou qu'elle eut Qu'ils, ou qu'elles eusété. sent été.

(309) Nos néographes écrivent je serais.

(510) Voyez, p. 210, pour quel motif ce mode n'a point de première personne. (311) On n'ecrit pas , soyions , ni soiyons:

Voyez-en les motifs au verbe avoir, note 302. (510) Qu'il soys est une fante grossière. Avoir et être sont les deux seuls verbes dont la troisième personne singulière du subjonctif ne finisse

pas par nu e mnet. (313) Règle générale. - A la troisième per-

sonne singulière de l'Imparfait du subjenctif, on fait nsage de l'accent eirconflexe.

### INFINITIF. (CINQUIÈME MODE).

PRÉSENT. PARTICIPE PASSÉ. Étre. Été (314), ayant été. PRÉTÉRIT. Avoir été. PARTICIPE PUTUS. PARTICIPE PRÉSENT. Devant être: Etant.

Remarques sur l'Emploi des deux Auxiliaires

### AVOIR ET ÈTRE.

PRINCIPE GÉNÉRAL Le verbe avoir sert à former les temps composés des verbes qui énoncent l'action; et le verbe étre, les temps composés des verbes qui expriment l'état ; j'at aimé, il a succombé, marquent l'action. Je suis aimé, il est sorti, expriment l'état. ( Condillac , chap. XX , page 249. )

Des six cents verbes neutres ou environ qui existent dans notre langue, il y en a plus de cinq cent cinquente qui prennent l'auxiliaire avoir, paree qu'ils expriment une ace tion. Parmi ee graud nombre nous n'indiquerons que comparottre (315), courir (316), renoncer (317), comme etant les seuls qui

### (314) Été ne change jemais de terminaison. (315) Companolyna. Wailly est d'avis que ce verbe prend indifféremment avoir on être. - Tré-

poux, Lévisor et Gattel adoptent cette opinion ; mais l'Académie ne donne d'exemple que da premier, et Féroud pense qu'il est plus sur et plus eutorisé.

(216) Course, expriment tonjours one action, se construit avec greer.

Il est vrai que Racine a dit (Bérénice , act. II , se. 1): j'y suis couru, pour j'y ai couru; et, ce qu'il y a d'étonnant, o'est que deux vers auparavent il avoit employé l'euxiliaire avoir ; meis ce sont de ces distractions dont les meilleurs écriveins ne sont pas exempts; et personne n'ignore que ce vers de l'Art poétique :

One votre ame et vos mœurs peints dans tout vos (Ch. IV.) ORVINGES.

fut imprime plus d'une fois sans que l'anteur s'apercit qu'un adjectif masculin y anivoit deux substantifs féminins.

Courie, cependant, prend l'auxiliaire être loraqu'il signifie être en voque , suivi , recherché ; mais e'est parce qu'alors il a un sens passif.

( D'Olivet , Rem. sur Racine )

(317) REMUNCEA, Ce verbe étant neutre , et prenant dans ses temps composés l'auxiliaire ovoir ,

nons aient paru susceptibles de quelques observations particulières.

Les verbes noutres after, arriver, cheir; diedeier, éclor, nouurir, natter, houber (3/8), vonns, et lés composés de ce dernier, coume decorir, intervenir, parvanir, rovair, preparair, rovair, preparair, rovair, preparair, preparair, rovair, preparair l'auxiliaire étre, parec que claseum d'eun éclor de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de

Remarque. — Convania, contatvenia, stavenia, quoique formés du verbe venir, méritent aussi une observation particulière.

CONVENA demande tantôt l'auxiliaire avoir, et tantôt l'auxiliaire étre. Dans le sens d'être sortable, il prend le verbe avoir; et il prend le verbe étre, quand il signifie demouver d'accord: apus somms convenus d'acheler ce qui ne nous xôtt pas convenus d'acrol.

CONTREVENIA est employé par le plus grand nombre des écrivains avec l'auxiliaire avoir. Cependant l'Académie, dans l'édition de 1762, se sert de ce verbe avec les deux auxiliaires: n'avoix point contrevens, n'iras point contrevenu; mais dans l'édition de 1798, elle n'admet que n'avois point contrevenu; et en effet, ce verbe n'exprime récliement qu'une action.

SENVERA PERMI DOPINE L'ARRIBINE COUTE.
A L'EGAR de sautre rechap active, comme selecitata, pluraciara, cientra, accoronia, para l'Arrian, calenta, accoronia, accordia, accordia, accordia, accordia permicale de couta amiliariera, sebon le pointé e var écon leguel on exert exprisée y de sorte que, al Paction que le verbe permica, el pointe de variante de principale que lon a central de la contral de la contral de la companio del la companio d

Et, comme tout verbe employé avec un régime direct, c'est-à-dire, activement, a rapport à l'action et non pas à l'état, il en rés sulte que les verbes neutres dont nous venons de partier au forancie. Ileu, avorot un des caractères qui amonicent l'action, lorsqu'ils ser rout accompagnés d'un régime direct, qu' dans ce cas ils séront actifs; et qu'alors ils devrand toojours prender l'autilière aout;

Ge principe bien entendu, faisons-en l'apa plication sur quelques verbes.

Dicimina. On dit, il a dégénéré, pour exprimer l'action, et il est dégénéré, pour exprimer l'état: Il a dégénéré de la vertu de ses ancêtres. (L'Academie.)

Les Romains ont bien dégénéré de la vertu de leurs ancêtres. (Patru). Cette race est dégénérée. (L'Acudémie.)

Cette pièce (Béréniec), qui a fait verser bien des larmes, soits Louis XIV, n'en feroit pas répandre une seule aujourd'hui; nous sommes donc bien digénérés.

(Freiron , Année littér.)

Ainsi cette phrase de Fertol : Plusieur dissent que l'étale monarchine téois préferable à une république qui troit dégénérée en pure monarchie, est ogrecte, cer on entendoit pas par la une république qui avoit dégénéré, qui avoit fait l'action de dégénére; muis une république deprière, qui coit dans un état qui est la suite de la dégénération, une république qui étal dégénérée.

Dispunoiras. La plupart des écrivains don-

on ac doit pas l'employer au passif. Le traducteur de l'Histoire d'Angleterre de Hunc a fait cette fuse, ca s'attachaut trop à l'expression de son modèle: Le suprémotie du roi y étoit recommes, le covenant assocé. Il falloit dire: On y recomments ou covenant assocé. Il falloit dire: On y resconneixes la truprématie du roi, on y remonçoit eu

corenant auxoncé. Il falloit dire: On y recomnoissoit la suprématie du roi, on y renonçoit un corenant. (318) Tousan ne preud avoir dans aueun cus; cependant Veltaire a dit ( l'Orphelin de la Chine.

act. II, sc. 5);

Où scrais-je, grand Dieu! si ma crédulité
Eut tombé dans la pléga à mes pas personté!

Et La Horpe, dans son Cours de littérature : Jamais Voltaire n'avoit été plus brillant que dans Alzire, et l'on a prine à concevoir qu'il art tombé de si haut jusqu'à Zulime, ouvrage

médiocre.

Mais ces fautes échappent aux meilleurs écris

vaius. Il falloit dans le premier exemple : f'ét tombé et

dans le second : soit tombé.

(519) Cette exception à lieu aussi pour les verbes pronominanx auxquels ou donne l'anziliaire tère, bieu qu'ils expriment une action.

nent à ce verbe l'auxiliaire avoir; mais on peut le considérer, tantôt comme exprimant une action, tantôt comme exprimant un état résultant d'une action. Quand je dis : le jour commence à disparoltre, j'exprime évideme ment le commencement d'une action; alors, si je veux exprimer cette action comme entièrement faite, je dis : le jour » disparu.

Une république fameuse, remarquable par Li singularité de son origine, etc., a DISTARU de nos jours, sous nos yeux, en un moment.

(M. Deru, 1811. de la Rép. de Venire, t. I. p. 1.) J.-J. Rousseau a dit : C'est ainsi que la modestie naturelle du sexe Est disparue peu à

Il auroit dû dire a disparu; peu à peu îndique une action qui se fait successivement. La mera disparu suus leurs nombreux valueaux. [Dellle, !!Raide, [iv. 1V.)]

Mais faisant abstraction de l'action, je puis considérer le jour comme ne paraissant plus, par suite de l'action d'avoir disparu; dés-lors, j'exprime un état, et je dis ; le jour zet dis-

Quni! de quelque côté que je tourne la vue, La fui de tous les cœurs est pour mui disparua? (Recine , Mithridate, act, 111, sc 4.)

Medes, Assyrichs , vaus étes disparus; Parthes , Carthaginois , Romains , vous n'êtes plus.

(Rocine le fils, in Religion , chant III.)

Les grands auteurs Étoient Dispans depuis

long-temps. (L'abbé Dubos.)

Péau, Si je voulois parler de personnes qui existent plus, jedirois etdes sour faints, parce qu'alors éen de l'état des personnes et de l'état des personnes est encepte, maistije voulois designer pennée est occupie, maistije voulois designer l'époque où elles ont erecht ut vie, je maniferé dont elles ont percht ut vie, je in essevirois de l'auxiliaire avoir, et je direis et elles outraits amendes dont elles outraits année 1800 — Elles outraits et elles outraits année 1800 — Elles outraits des first par combat. — Elles outraits des principals et l'état par combat. — Elles outraits des principals et l'état par combat. — Elles outraits de une estima (2020).

(300) Prans. Dan le Dictionarire grammatical, na condamne que rour finacie aprêt, et 10 nd écide que co verbe proof taujonr l'auxiliaire accir; rependant il y a na grand nombre d'exemples pour l'auxiliaire étre, 0n on tranve planicurs dans Boideau (Traité da subline, ceba, XII') dan les Lettres édiliantes ; dans Péndon (Tclénaque, lux XII et XXI); dans J. A. Reuszenuv e cocre dans l'adity, Retant, Férmul, Gattel, et l'Acan de Midly, Retant, Férmul, Gattel, et l'Acan

ECHOURE. Le même principe est applicable à ve verbe. L'Académie ne lui donne que l'auxiliaire avoir. Cependant, comme il peut signifier ou l'action d'échouer, ou l'état qui résulte de eette action, on peut dire dans le premier seus:

Le vaisseau a échoué, en approchant des côtes; et le vaisseau que monsieur montoit Est échoué.

Notre vaisseau a échoué sur la côte, contre un rocher.

(L'Académie, Trévoux, Gattel, Féraud.)
Nous avons échoué sur un banc de sable.
(Mêmes antorités.)

Et dans le second sens : Une fois que le vaisseau étoit échoué. (Leures éd.)

L'espèdient auquel ils avoient eu recours troit entièrement échoué.

(Uistoire d'Angleterre.)

Octave Farnèse, voyant que son dessein

krott échoud. (Histoire d'Allemagne.)

Accoventa. Je dirai: C'est une sage-femme qui a accouché ma sœur, parce que accouché avec un régime direct est employé activement, et que c'est de l'action de la sage-femme que j'entends parler.

De même, si je veux parler de l'action d'une femme qui met un enfant au wonde, je dirai : Celte femme a accouché hier : a accouche avec courage.

(L'Académe, au mos Accoucher.)

Mais si c'est l'état de la femme qui occupe ma pensée, el non l'action d'enfanter, je dirai: Celte femme 181 accouchée d'un enfant mâle; cette femme 181 accouchée depuis deux heures. (1/Académie, Woilly et Sicard.)

Vient-on me dire que-madame N. est aecouchée, et désiré-je savoir à quelle heure elle a mis son enfant au monde, il faudra que je dise: A quelle heure 3-t-elle accouché? ce qui voudra dire à quelle heure 3-t-elle fait Laction d'accoucher? alors on devra ue repondre: Elle A accouché à sept heures, et non elle stra accouchée à sept heures.

démie; mis il est vrai de dire que l'angar du Dictionnaire grammatical ne distingue pas, comme Condilloc et M. Leaure, le ces uoi c'est l'état, la situation que l'on veut exprimer, de celui où il sègli de l'action, de passage d'un état à un autre. Au surplus, lorsque d'eux expressions sont également reyna, on doit certainement préfèrer celle que la raison avegue la constitue de la constitue de la que la raison avegue à l'action de l'action de

Cresur. Ce verbe prend également les deux auxiliaires, sclon le point de vue sous lequel on le considère.

Condillac, qui nous fournit le principe que nous émettons, sur l'emploi des deux auxiliai= res, s'exprime ainsi au sujet du verbe cesser : Quand on dit que la fièvre ast cessée, e'est qu'on juge qu'elle ne reviendra pas, et par conséquent le participe cessée signifie un état, et doit se construire avec le verbe étre. Mais quand on dit, la fièvre a cessé, on présume qu'elle reviendra, on a au moins tout lieu de le eraindre. La fièvre a cessé, signifie done qu'elle a cessé d'agir pour recommencer. Or, c'est cette action à laquelle on pense, qui détermine en pareil cas, l'emploi de l'auxiliaire avoir.

Un grand nombre d'écrivains et l'Académie ont consacré ces principes :

. . . . Les orages Ont cosse de gronder sur ces heureux rivages. (Voltaire , Eriphile, act. 11 , sc. 3.)

La goutte a cessé de le tourmenter. (L'Académie.)

### Il a cessé de se plaindre. (Dangeau.)

D'ailleurs, dans ees exemples, le verbe cesser est suivi d'un régime direct, qui, annonçant que cesser est employé activement, exige l'auxilinire avoir. Ce régime direct est exprime par l'infinitif suivant; en effet, l'ae= tion de gronder, l'action de tourmenter, etc., sont l'objet, le régime de celle qu'exprime le verbe cesser.

Voyex le Chapitre qui traite du Régime des verbes.

Et sous l'autre point de vue, on dira : La fièvre Est cessée. (L'Académie.) - La peste EsT cessee. (Dangeau.) - Quand la contagion sur cessée, S. Charles Boromée fit rendre à Dieu de solennelles actions de gráces. (Le P. Griffet.)

Et du Dieu d'Israel les fêtes sont cessées. (Recine , Esther, set. I, sc. 1.)

DEMEURER. Si l'on veut faire entendre que le sujet n'est plus dans le lieu dont il est question, qu'il n'y étoit plus, ou qu'il n'y sera plus à l'époque dont il s'agit, on fera usage de l'auxiliaire avoir, paree que avoir été dans un lieu et n'y être plus, suppose une action; ainsi l'on dira : Il a demeure six mois à Madrid. - Il a demeuré long-temps en chemin. (L'Académie.) Il A demeuré long-temps à Lyon. (Beauzee, Th. Corneille, Dangeau, Wailly, Domergus et Sicard.) Il A demeuré quelque temps en Italie pour apprendre la langue de ce pays. ( Restant. )

......Me lengue embarrassée Dans me bouche vingt fois a demouré glacée (321.) (Racine , Berenice, act. 11 , sc. s.)

Avec Molière (le Mariage forcé, act. 1, sc. 2) : Quel temps AVEZ-vous demeuré en Anv gleterre? .... Sept mois.

Et avec Fénélon (Télémaque): J'as demeuré captif en Egypte comme Phénicien (322)

Mais si l'on veut exprimer que le sujet est encore au lieu dont il est question, qu'il y étoit encore ou qu'il y sera à l'époque dont il s'agit, demeurer prendra l'auxiliaire etre, parce que c'est un état et non une action que d'être dans un lieu ; on dira alors avec l'Aca= démie : Il Est demeuré en chemin : - nvec Beauzée : Mon frère Est demeuré à Puris pour y faire ses études ; - D'Olivet : Je suis demeuré muet; - Dongeau : Il us demeuré court en haranguant le Roi: - Restaut et Condillac : Il EST demeuré à Paris pour y suivre un procés : - Wailly et Sicard : Il EST demeuré deux mille hommes sur la place; - Domergue : Après un long combat la vice toire nous EST demeurée.

Enfin avec Racine (parlant de Britannieus): Les critiques se sont évanouies, la pièce Est demeurée.

La Fontaine (La Fiancée du roi de Garbe):

. Le reste du mystère Au fond de l'autre est demeuré.

Et Molière (la Comtesse d'Escarbagnas) : Nous sommes demeurés d'accord sur cela. EMPIRER. L'Académie ne met ee verbe ni

(391 ) Il fant usr demeurée glacée , dit l'abbé D'Olivet. - Je ne partage pas son opinion. En effet, Racine ne vouloit pas exprimer que la langue de Titus est restée dans un silence permanent; vingt fois elle a refusé d'articuler des mots , mais á la fin Titus a pa parler. Il y a passage d'un état à nn autre ; il n'y a psa permanence , done il fant : A demeuré glacée. (M. Chapsal, Dictionnaire grammatical.)

(322) Un Grammairien prétend qu'il fant dire : l'ai été captif. La moindre réflexion fera sentir la différence qu'il y a cotre j'as été captif, et j'ai demeuré coptif. Le premier est vague, et n'a aueun rapport à la durée de la captivité; le second marque cette durée , quoique d'une manière indéfinie. Celui qui a été captif peut ne l'avoir été qu'un jour; celui qui a demeure captif . l'a été pendant nn temps considérable. Le besoin d'exprimer ces nuances, et l'exemple de Fénelon justiment donc cette expression. (M. Lareaux.)

# 222 Remarques sur l'Emploi des deux auxiliaires Avoir et Étre.

avec Fauxiliaire avoir, ni avec l'auxiliaire étre. Il prend l'un et l'autre : On dit qu'un mal a empiré, pour marquer l'action qui a opèré le changement, et l'on dit, le mal est empiré, pour marquer l'état, le degre où il se trouve après avoir empiré (323).

Conton. Nombre de Grammariene sont d'avis de toujours donner au participe de ce verbe l'auxiliaire tête. Ils disent: Cet effet est échu, et non a échu, mais pourquoi n'appliqueroiton pas à échoir le principe que nous avons invoqué pour le participe des aux verbes de l'auxiliaires? El pouquoi ne diroit-on pas qu'un bildet a échu, lors qu'il a passé de l'atta do le paisement a che était pos etiplite, l'atta de le paisement à che était pos etiplite, le de l'auxiliaire de l'auxiliaire de l'auxiliaire de de l'auxiliaire de l'auxiliaire de de l'auxiliaire de l'auxiliaire de la che de l'auxiliaire de l'aux

Gannia, Esseilla, Raffenia, Vittilla, Canser, Stevens, et Decous prement Fauxiliaire awir, si, comme le dit Marmontel, et verbes on pris dans le war d'un action et cer verbe son pris dans le van d'un action de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme del la comme del la comme de la

Mais il 'On y attache l'idec d'un data actue et passif, no di, di Mormonte, laire usage de l'anatiliani etc., di Mormonte, laire usage de l'anatiliani etc., ev l'un a'un bien grandi.— Comne elle un soubellié.— On divint qui elle nan rejeaule.— Le seu que je vans bien vieilli. (Mormante).— Il y a long-tempa qu'ils sont dicha se deur principe, al y a long-tempa qu'ils sont dans un externe qu'ils sont dans un externe qu'ils sont dans un exter qui résulte de Lestion de debra l'action l'action de l'action de debra de l'action de l

On dira de même, pour exprimer l'action : Les troupes ont décampé hier matin. — Cette personne & changé d'avis. — Cet homme & changé de visage. (UAcadém e)

Et pour exprimer l'état : Les troupes sont décampées. — Cette femme Est bien changée depuis sa dernière maladie. — Cet homme Est changé à ne pas le reconnoître.

(L'Academie.)

ECRAPPER. On dit: Le eerf & échappé aux chiens, pour dire que le cerf, par ses ruses, par ses détours, par la légereté de sa course, en un mot par son action, a évité d'être pris ou saisi par les chiens.

Et le cerf est échappé aux chiens, pour dire que le cerf, par suite de l'action qui l'a soustrait à la poursuite des chiens, est dans un état où il ne eraint plus cette poursuite. On diroit dans le même sens : L'un des coupables à échappé à la geudarnerie.

(L'Académie.)

Ulysse! Ulysse! m'AVEZ-vous échappé pour jamais? (Fénélon, Télémaque, liv. XXIV.)

Ce voleur Est échappé de prison.

Seigneur, quelque Troyao vous est-it échappe?
(Racine, Andromaque, act. 1, sc. 4)

On dira aussi d'unc chose qu'on a oublié de dire ou de faire: Ce que je voulois vous dire m's échappé. — Ce passage s échappé à votre ami, il l'a omis.

J'ai retenu le chant, les vers m'ont échappé. (J.-B. Roussenu , Puésies diverses.)

Et d'une chose faite par inadvertance, faite malgré soi, d'un mot dit par mégarde, par indiscrétion :

Peut-être , si la voix ne m'ent été coupée, L'affreuse vérité me serott échappée.

(Recine, Phèdre, act, IV, sc. 5.)

Ce mot m'est échappé, pardonnes ma franchise.
(Voltaire, la Henriade, eh. II.)

Dans le sens d'éviter, le verbe échapper prend toujours l'auxiliaire avoir : Il l'a échappé belle.

Avec l'unipersonnel, il prend l'auxiliaire étre : It lui évoit échappé dans ce mémoire des expressions un peu hasardées. (Féraud.)— Jamais il ne m'est échappé une parole qui pit découvrir le moindre seeret. (Fénélon.)

According, Appanofing; Choltre, Décholtre, According, Sortin et Ristea se conjugueront de même avec le verhe étre, si l'on veut exprimer l'état, la situation; et avec l'auxiliaire avoir, s'il s'agit de l'action, du passage d'un état à un autre.

Accounts. La raison pour laquelle courirprend toujours l'auxiliaire avoir, et que accourir prend tantôt l'auxiliaire avoir, et tan-

<sup>(535)</sup> Féraud reproche à J.-J. Roussenu d'voir di l'. Mon sort se sauroit ètre empirée ; il prétori di l'. Mon sort se sauroit empiree Mais et de de la comme de la comme de la comme de chose. La première, signific, ne peut être dans un étot pire que celui où il est ; cl ls seconde, ne sauroit augmenter en mal.

Del Fustiliaire être, est que courir n'exprime qu'un nouvement, qu'une action, su lieu que, dans secourir, qui signifie se mettre en mouvement pour arriver promptement à un but, on distingue deux choses l'action mu but, et l'est qui résulte de cette action faite : Die que je l'ai entenda se plaindre, je lui si dit : dans ce moment j'èrois secourir partie par de lui, je lui si dit : dans ce moment j'èrois secourir avie de l'action d'accourir à noi secourir, de l'action d'accourir au secours de qu'un.

APPADOTAL Porotire prend toujour's l'auxiliaire avoir, et approfire prend taubit avoir, et tantit étre. Si je ne Yeux exprimer que l'action d'un spectre, indépendamment de l'effet, de l'impression que m'à pu causer son opparition, je dis 1 Ce spectre a apporu troir fois pendant lo muit; mais si je veux narquer l'impression que son apparition m'à faite, je dis 1 de spectre m'ax appare.

Vous m'étes , en dormant , un peu triste apparu. (La Fontaine , les deux Amis.)

Si l'on me demande à quelle heure le spectre s'est rendu visible, je répondrai : Il s apparu à minuit ; le premier peiut l'action, le second l'état.—Ou ne peut jamais dire le spectre m'a apparu.

Chofras, Déchofras, Quand on vent exprimer l'action des eaux qui se sont elevées audessus des eaux de la veille, il faut dire: La rivière a eris, décru depuis hier. Mais si l'on vent dire seulement que les eaux sont dans un état d'elevation supérieur à celui où elles étoient auparavant, on doit dire: La rivière Lat crite, décrue.

En deux jours la rivière s crú, décru de deux pieds.—Depuis hier la rivière EST crúe, décrue de deux pieds.

Accoitas. On observers laméme règle pour le verbe accordire. Si l'on veut exprimer l'action, il faut dire: Son bien a accru depuis six mois; ou, pour éviter l'lisitus de a accru; son bien à beaucoup accar depuis six mois; et, si l'on reut exprimer l'état : son bien Est accru.

Parta, Restar, Aborder, se conjuguent egalement avec avoir pour exprimer l'action, et avec citre puur marquer l'etat: Nous avoir abordé à celle tle ovec beancoup de peine. — Enfin nous souks andrés à celle tle ovec beancoup de peine. — Enfin nous souks andrés à Lyon. (U Acodémic).—I a resté espe mois à Coinar sans sortir de ma chambre. (Voltoire.)—Le lièrre a parti de ma chambre. (Voltoire.)—Le lièrre a parti

à quatre pas des chiens. (L'Acodémie.) — Il s parti, il y a près d'une demi-heure (M. Lus veoux) — Le l'ottendois à Paris; mais il zsr resté à Lyon. (L'Acodémie) — Son bros zsr resté porstjuique. — Cependant Telémoque éxotr resté seul avec Mentor. (Fénélon, Tèlèm.) — Il szr parti pour Lyon.

A l'égard des verbes monten, descendes, entere, sonties, et rassen, un grand nombre de Grammairiens les conjuguent avec avoir, sculement quand ils ont un régime direct :

II. a monté les degris. (Restaut.) — Avite vous monté les dies (l'Indille) — Il a passé le but. (U'Acodémic.) — Le butelier . nº passé. — (Mese autorité). » Nous avons par sie figuiev. (Mes Leidody.) — Alexandre a prais l'Emphrate (Mesteut, l'Indille). — On la sorti dans ficheuse affaire. (Restout, l'Veilly.) — Il a descenda plaireur passager dons cette ville (L'Acodémic). Ju descenda les degrés . — J'at descenda les montegae en dat minutes. (M. Losenux.)

El avec étre, luriqu'ils ne sont pas accounpagnes d'un regime direct il 1 sar passé en Amirique depuis tel temps. (L'Académic.) —
L'empiredes Miedes ur passé, (la F. Bouhaur.) —
Le procession ur passée. (Condillac.) —
Celte mode, celte fleur, rar passée. (Restout, frolly, es Siendi, — Il ist monté dans se chambre. (Dongeau.) — Notre Seigneur tar
monté auciel. (L'Académic.)

Je ne dois qu'à moi seul, non à un sang illustre, les grandeurs où je svis monté. (Folt., Trad. dell'Hérael. espag.)

Il ktott monté, il zst descendu (l'Acodémie.)

— Il zst descendu bien bas. (Dongeou.) — Il
y a une demi-heure que 1z sus descendu.
(M. Levenur.)

La rivière est sortie de son lit. (L'Académie.) \_Monsieur est sorti.

(Ménage , Th. Corneille, Waitly, Restaut, Considillac, et Lévisac.)

Gepradant, camus es verbas until muerpillar el deprimer un estello fra mater qu'il n'ont pas de régime direct exprine, ne devotion pas leur apliquer le principe genéral que nous avons invoque pour les verbes prir, esser, demeurer, étc. et par conséquent les conjuguer avec avoir, quand c'est perin que en est exprise, con la compara de la configuer avec avoir, quand c'est cet l'est qu'il s'egit de prémière Aber un cegime direct ou non, ci avec dire, Josque c'es l'est qu'il s'egit de prémière Aber un cet de lougus. (L'Acolémes)—l'armer à paut que par le pressi l'estain paus de l'estain par le production paus de l'estain par le production paus de l'estain par le production paus de l'estain par le l'estain par le present le l'acolémes de l'estain par le l'estain par l'estain par le l'estain par l'

sous mes fenétres. (Condillac.) — Elle A passé sa jeunesse dans la dissipation. (Foltaire.) — Cette loi bien combattue A passé. (Lemare.)

II a monté quatre fois à sa chambre pendant la journée. (L'Académie) — Il a monté permé dant trois heures pour arriver au haut de la montagne. (Daugeau.) — La rivier a monté cette année à une telle hauteur. (L'Académie). — Le blé à beaucoup monté en six semaince detemps, (R. Leweaux.) — Le bornoiter à lédes detemps, (R. Leweaux.) — Le ormorter à ledes endu de quatre degrés pendant la journée. (L'Académie). — As entréene cleiu. (Péliseno).

(U-kaudinic)—I stantien extieu. (Philases)

Lasain vir nett hi-mined also se enties

ment i il feel pu. (Isseers). — It seemble que

ment i il feel pu. (Isseers). — It seemble que

philasophe. (La Bruyles). — La syridenteur

ove entre en secitié avec les auteurs et les

pour une affaire, etc. (Th. Conneille, le Feait

pour une affaire, etc. (Th. Conneille, le Feait

et Ferre, s.c. V. e. s. ) — Montieur sorti ce

matin, et il est de retour. (Monge, chap. ) r.s.)

d'une heure.

Il n entré ce matin dans ma chambre, et il en est sorti presque aussitét. (M. Laveaux.) puisque, dans tontes ees phrases, e'est l'acation faite par le sujet que l'on veut exprimer, et non pas l'état où il se trouve.

Et ne devroit-on pas dire aussi?

Notre Seigneur EST monté au ciel. (L'Acam démie.) — Il EST monté dans sa chambre. (Même savorité.) — La voix de l'innocence EST monté au ciel. (M. Laveaux.) — Elles SONT descendues de leur char. (M. Laveaux.) — Depuis quand sont-elles descendues? (Memeautorité.) — Les beaux jours sont passés. (L'Acadèmie.) — Tout le monde Est sorti. (Restaut et Wailly.)—Les rentes sont montées; puisque c'est ici l'état du snjet que l'on veut exprimer?

### ARTICLE X.

### PARADIGMES, OU MODÈLES DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CONJUGAISONS.

Avant de donner ces modèles, nous croyons nécessaire de rappeler à nos lecteurs, qu'on ne distingue en frânçais que quatre espèces de conjugaisons, parce que les verbes ne se terminent réellement que de quatre manières différentes à l'infinitif: en er, en ir, en oir, et en re.

Le tableau ci-après indique que la première et la troisième conjugaison ne varient jamais, mais que la seconde et la quatrième varient; de manière que les Temps primitifs des quatre conjugaisons principales se divisent naturellement en douze classes.

Néamoins comme ces douze classes ont étéréduites à quatre par tou les Grammairiens, nous ne donnerons que les paradigmes ou modéles de conjugaisons de ces quatre classes, ne doutant pas qu'ave la lable des terminaissons des temps primitifs, avec la formation des temps, et la conjugaison de tous les verbes, irréguliers, le lecteur ne soit suffisamment wilde.

# TERMINAISONS DES TEMPS PRIMITIFS.

| AU PRÉTERIT<br>périst.        | En ai, comme jaimai.           |                      | En is, comme je finir. En ris, comme je verris. En tis, comme je sentis. En ins, comme je sentis.  |                        | Eu us, comme je reçus.                         |                        | En dis, comme je reodis.  En us, comme je plus.  En usisi, comme je reduisis.  En ignis, comme je craignis.  En us, comme je erus.  En quis, comme je naus. |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU PRESENT<br>DE L'ESBICATIF. | ISON.<br>  En e, comme j'aime. | SON.                 | En is, comme je finis. En re, comme jo uvre. Eu ens, comme je sens. En iens, comme je tiens.       | ISON.                  | En ois, comme je reçois.                       | VISON.                 | En ds., comme je rends. En ais, comme je plais. En uis, comme je reduis. En uis, comme je reduis. En ois, comme je resiss. En ais, comme je reniss.         |
| AU PARTICIPE                  |                                | SECONDE CONJUGAISON. | En i, comme fini. En eri, comme ouvert. En li, comme senti. En u, comme tenu.                      | TROISIÈME CONJUGAISON. | En çu, comme reçu.                             | QUATRIÈME CONJUGAISON. | En du , comme rendu. En la , comme plu. En uit, comme réduit. En aint, comme craint. En u, comme cra.                                                       |
| AU PARTICIPE<br>PAÉMENT.      | - PR                           | · SE                 | En issant, comme finissant. En rant, comme ouvrant. En tant, comme sentant. En nant, comme tenant. | TRC                    | En evant, comme recevant.   En çu, comme reçu. | δυA                    | En dant, comme rendant. En aisant, comme plaisant. En uisant, comme redaisant. En aisant, comme craignant. En aisant, comme proisant.                       |
| AU PRÉSENT<br>DE L'INFINITIF. | En er , comme aimer.           | •                    | En ir, comme finir.<br>En rir, comme ouvrir.<br>En tir, comme sentir.<br>En enir, comme tentir.    |                        | En cour, comme recevoir.                       |                        | En dre, comme tendre. En are, comme plaire. En aire, comme réduire. En aindre, comme craindre. En aindre, comme craindre.                                   |

### §. I.

DE LA CONJUGATION DES VERRES ACTIFS.

Le Verbe actificst, comme nous l'avons déjà dit, celui qui, outre sa qualité inbérente à tous les verbes de signifier l'offirmotion, exprime une action faite par le sajet, et qui a, ou qui peut avoir un régime direct.

# Pro CONJUGAISON EN ER. CHANTER (Modèle).

# INDICATIF (PREMIER MODE).

PRÉSENT ABSOLU.

(Ce temps marque une chose qui est, ou qui se fait dans le moment de la parole.) Présentement

Je chante (324).
Tu chantes (325).

Nous chantons.
Vous chantez.

Il ou elle chante. Ils ou elles chantent.

(Ce temps morque une chose foite dons un temps passé, mais comme présente à l'égord d'une autre chose faite dons un temps égotement passé.)

Quand vous êtes entré,

Je chantois (326).
Tu chantois.
Il ou elle chantoit.
Ils ou elles chantoient.

rairint utrin.
(Ce temps morque indéterminément une chose
faile dons un temps déterminé et entière=

ment écoulé.)

La semoine passée,

Je chantai (327).
Tu chantas.
Il ou clle chanta (328). Ils ou elles chanterent.

(394) A la première conjugaison, la première personne du présent de l'indicatif ne preud point de s.

(525) Cette seconde personne prend un s. — Régle générole pour tous les temps simples des verbes réguliers et irréguliers. Voyez les exceptions à l'orthographe, des verbes.

(326) Nos néographes écrirent je chantau par

(327) On pronouce je ekanté.

. (328) Règle générale. — A la troisième personne aingulièse du prétérit défini des verbes de la première conjugaison, on ue met ni acceut circoullexe ni t final.

(329) Régle générole. — Ces deux personne plurielles preanent l'accent eirconflexe.

### PRÉTÉBIT INDÉPINI.

(Ce temps marque une chose foile dans un temps entièrement possé que l'on ne désigne pas, ou dans un temps passé désigné, mois qui n'est pas encore tout-ò-foil écoulé.) Cette semaine.

J'ai chanté.
Tu as chanté.
Il ou elle a chanté.
Il sou clics ont chanté.

PRÉTÉRIT ANYÉMIEUR.

(Ce temps marque une chose possée ovant une

autre, qui est également passée, et dont il ne reste plus rien à écouler.)

Quand

Feus chanté.

Nous càmes chanté.

Tu cus chanté.
Il ou clle eut chanté.
Ils ou elles eurent chanté.

prétérit anyérieur sur-composé (330).

(Ce temps morque une chose passée avont une autre, dans un temps qui n'est pas encore entièrement écoulé.)

Quond
Jai cu chanté.
Tu as cu chanté.
Il ou elle a cu chanté. Il sou elles ont elles orte.

chanté.

(Ce temps morque qu'une chose étoit déjà foite, quand une outre, également passée,

s'est faile.) Quond vous entráles,

Quond vous entrâtes,
Tavois chanté.
Tu avois chanté.
Il ou elle avoit chanté.
Ils ou clles avoient chanté.

rutes assolu.
(Ce temps morque qu'une chose sera ou se
fera dons un temps qui n'est pos encore.)

Demain
Je chanterai (332).
Tuchanteras.
Vous chanteren.
Vous chanterez.
Il ou elle chantera.

FUTUR PASSÉ.
(Ce temps morque qu'une chose sera foite,

(350) Ce temps est peuven usage

(353) On distingue également un plun-que-parfist composé, aimsi qu'un fitur pessé composé, dont l'emplei est encore plus rare que celui du parfisi satérieur sun-composé: j'aroris es disé, j'araris es aimé, etc. On observers que ces trois temps, n'étent pas unité dans les sunilisires, ue sout pas admis dans les verbes passifs.

(332) On pronouce je chanteré.

lorsqu'une autre, qui n'est pas encore, sera présente.) Je sortirai quand

J'aurai chanté. Tu auras chanté.

Nous aurons chanté. Vous aurez chanté. Il ou elle aura chanté. Ils ou elles auront ebanté.

# CONDITIONNEL (DEUXIÈME MODE),

PRÉSENT.

(Ce temps marque qu'une chose seroit ou se feroit dans un temps présent, moyennont une condition.

Si je pouvois. Je chanterois. Tu chanterois. Il ou elle chanteroit.

Nous chanterions. Vous chanteriez. Ils ou elles chantes roient.

PASSÉ. (Ce temps marque qu'une chosc auroit été soite dans un temps passe, si la condition ciont elle dépendoit avoit eu lieu.)

Si vous aviez voulu

J'aurois ou j'eussel Nous aurions ou nous chanté cussions chanté. Tu aurois ou tu cuises Vous auriez ou vous chauté. eussiez ebanté.

Il ou elle aurait, il ou Ils ou elles auroient, elle eut chanté ils ou elles eussent

# IMPÉRATIF (TROISIÈME MODE) (333).

chanté. PRÉSENT OU PUTUR.

(Ce temps marque l'action de prier, de com= mander, ou d'exhorter, il indique un present par rapport à l'action de commander, et un futur par rapport à la chose come mandee.)

(Point de première personne) (334). Chante (335). |Chantons. Chantez.

(533) Chante, chantons, chantez, voilà les seules personnes de l'impératif français ; qu'il chante, qu'ils chantent, sprartienneat évidem= ment au subjunctif.

D'ailleurs la suppression des pronoms , qui sont necessaires partout ailleurs, est une des formes caractéristiques du sens impératif.

(Beauzee , Encycl. meth. , an mot imperatif. --Domergue , pag. 89. - Lemare , page 191 , première édit. , etc.)

(334) L'impératif a'a point de première person» ne. Voyez-en la motif page 210.

(335) Dans les verbes de la première conjugaison,

### SUBJONCTIF (QUATRIÈME MODE).

PRÉSENT OU PUTUR.

(Ce temps marque le désir, le souhait ou la volonté.)

On désire, on désirera

Oue je ehante. Que nous chantions. Que vous chuntiez. Que tu chantes. Qu'il ou qu'elle chante. Qu'ils ou qu'elles chantent.

### IMPARFAIT.

On désiroit, on désira, on a désiré, on désireroit

Que je ehantasse (336) | Que nous ehantassions. Que tu chantasses. Que vous chantassiez. Qu'il ou qu'elle chans Qu'ils ou qu'elles chautát (337). tassent.

dont la seconde personne singulière de l'impératif est tonjours terminée par un e muet, on ajoute un s après cet e , quand le pronom en ou le pronom y doit suivre : opportes-y tous tes soins; donnes en. Mais observes que si, an lien du pronom en, c'est la préposition en qui suit le verbe terminé par un e muet, alors on ne fait point usage de la lettre eun phonique s, e'est-à-dire que l'on écrit , odmire en Fronce..... et aon pas odmires en Fronce. (Voyez Orthographe des verbes.) Cette règle géném rate s'applique à tous les verbes de la deunième et de la troisième conjugaison dont la denxième perm sonne singulière de l'impératif est ca e ; tels que offrir, souffrir, ouvrir, cueillir, ovoir, savoir, etc. . Offre , souffre , ouvra , queille , aie , sache.

(536) On dit que je chantasse, que tu chantasses, et non pas que je chantas , que ta chentas.

(337) A la troisième personne singulière de l'ima parfait du subjonctif, on fait usage d'un f final, et sur la pénaltième on met un accent circon-

On lit dans les confessions de J .- J. Rousseau (liv. 111) : « Je fus corrigé d'une fante d'orthogras « phe que je faisois, avec tous les Generois, par a ces deux vers de la Henriade (chant II) :

.... Soit qu'un vieux respect pour la sang de leurs maitres

Parlat encor pour moi dans le cœur de ces traitres,

" Le mot parlat, qui me frappa , m'apprit qu'il « falloit nn f à la troisième personne de l'imparfait « du subjonetif; aa lieu qu'auparavant je l'écrivois, a et prononçois parla, comme au parfait simple « (parfait défini). »

PRÉTERIT.

On a désiré, on aura désiré Que j'aie chante. Que nousayonschanté. Que vous ayez chanté. Que tu aics chauté. Qu'il ou qu'elle ait Qu'ils ou qu'elles aient chanté. chanté.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que tu cusses chanté. | Que nous cussions Qu'il ou qu'elle cut Que vous cussiez chanchanté.

Qu'ils ou qu'elles eus-

### sent chanté. INFINITIF. (CINQUIÈME MODE).

PRÉSENT. PARTICIPE PASSÉ. Chanter. Chauté, chantée. PRÉTÉRIT. PARTICIPE FUTUR. Avoir chanté. PARTICIPE PRÉSENT. Devant chanter. Chantant

Conjugez de même abimer (338), abreuver, daigner (339), déverser (340), implorer (341) ,

(338) Animan. Ce mot offre tonjours une idée de profondeur. Snus un déluge d'eau il abima le monde.

Dieu resolut enfin . . . . . . . . . . . . . . . . D'abimer sous les eaux tous ces audacieux

(Boilean, Sat, XII.) Pourquoi, dit Voltairs dans ses Remarques sur Corneille, pourquoi dit-on abimé dans la douleur, dans la tristesse, etc.? c'est que l'on peut y ajon= ter l'épithète de profonds.

(339) Datoxan. Férand fait observer avec rai= son que ce verbe est peu usité à la première personne, à moins qu'on ne fasse parler Dien on nu souverain, ou qu'on ne parle en plaisantant, ou dans le dépit. En conséquence il blame cette phrase de Bossuet : Je ne daignerai ni les avouer ni les nier; cela paroit, dit-il, trop fier et trop hau-

(34n) Dévassa. Depuis quelque temps on a donné à ce verbe une nonvaile acception. On l'emploie au figuré pour verser , répandre ; on dit : déverser le mépris, l'opprobre sur quelqu'un.

(341) Infloara. L'Académie n'emploie ce verbe que ponr parler des eboses ou da Dieu; et Férqué en concint qu'on ne doit pas s'en scrvir en parlant des personnes. Voici des exemples du

Implorer Dieu dans son affliction. (L'Académie.)

Mni jalnuse! et Théree est ceiui que j'implore! (Racine , Phedre , set. V, sc. 6.) Vérité que l'implore, achève de descendre!

(Le même, même pièce,)

parler (342), pleurer (343), soüler (344), épouvanter, hébéter, lamenter, marier (345), vaciller (346), et tous les verbes dont l'infinitif est en er.

A l'égard des Verbes irréguliers ou défectifs de cette conjugation, Voyes Article X et suiv.

Remarques .- Pour conjuger un verbe sur un autre verbe de quelque conjugaison qu'il soit, il faut savoir :

10 Que, dans les verbes, il y a des radicales, syllahes ou lettres qui précèdent la terminaison, lesquelles sont comme la racine du verbe, et en renferment la signification; et des syllabes ou lettres qui forment la terminaison : les premières sont toujours invariables, et ne peuvent disparoitre dans la conjugaison; les secondes, au contraire. varient suivant les temps et les personnes. Ainsi dans le verhe chanter, la terminaison commune aux verbes de la première conjugaison est er, les radicales sont chant.

2º Oue les temps simples se divisent en temps primitifs, qui servent à former d'autres temps, et qui ne sont eux-mêmes formés d'aucun autre; et en temps dérivés, qui se forment des temps primitifs, suivaut les règles détaillées de la formation des temps

Cela posé, qu'on ait à conjuguer, par exemple, le verhe oublier : la terminaison er

(34s) Pasana. Ce verbe s'emploie figurément dans un grand nombre de cas : Is silence, le mérite, les services, les blessures, l'honneur, l'humani= té , la vertu parlent.

(543) Prayens. Actif, se dit des choses et des personnes. Il faut pleurer les hommes à leur naissance, et non pas à leur mort.

(Montesquieu , Lettres pers.) Ci reé pále, interdita, et la mort dans les yeux, Pleurout sa funeste aventure.

(J.-B. Rousseau , Cantate de Circi.) Pleures-vous Clytemnestre, nu blen Iphigénie?

(Racine , Ipbigénie , act. I, sc. 2.) (344) Sorzan. Autrefois ce terme étoit admis dans le style noble. Corneille a dit , dans la Cid ; Soulez-vous du plaisir de m'empêcher de vivre.

Et l'Académie, dans sa critique du Cid, n'a point relevé cette expression.

Anjourd'bni on ne la souffriroit pas. (345) Yoyes les Remarques détachées pour les verbes épouvanter, habiter, lamenter, et mas rier.

(546) Vactains conserve tonjours les deux II.

fait connoître que ee verbe est de la première conignaison; on sépare les radicales des finales, et l'on a oubli-er. Ensuite on a recours au modèle que nous avons donné des temps de la première conjugaison, qui est chanter, pour ajouter aux radicales oubli, les terminaisons qui siyvent chant dans les cinq temps primitifs, et l'on touve :

Inf. prés., oubli-er. — Part. prés., oubliant. — Part. passé, oubli-é. — Indie. prés., j'oubli-é. — Prét. défini, j'oubli-ai.

Les cinq temps primitifs étant trouvés, il ne s'agit que de suivre les règles établies pour la formation des temps dérivés, et que nous développerons après avoir donné le modèle des quatre conjugaisons.

Si 'On ne vouloit pas avoir recours à la formation des temps, le modelt de conjugation du verbe chanter suffiroit. En effet, on formeroit quelque temps que ce fit, en ajoue tant aux radicales oubfs, les terminations qui tout aux radicales oubfs, les terminations qui tout aux radicales oubfs, les terminations oubfire rout. Per exemple, n' étécule feltura du verbe subliér que l'on voulôt former, les finales de cettaps étant, dans le modelés de conjugation du verbe cuartet, erui, erus, erus, erons, on des elesquosers, erunt, on n'auroit besoin que del cisajone ter sux radicales oubfs, et alors on auroit ter sux radicales oubfs, et alors on auroit dell'aux dell'aux

# II∞ CONJUGAISON EN 1R.

EMPLIR (Modèle) (347).

# INDICATIF (PREMIER MODE).

A quoi vous occupez-vous?

PRÉSENT ABSOLU.

J'emplis (348). Tu emplis. Il ou elle emplit. Nous emplissons. Vous emplissez. Ils ou elles emplissent.

(547) Exercia. Voyez aux Remarques détachées, une observation sur ce verbe.

(348) Cette première personne prend un s final; il custe met de méme à la troisième et à la quatrieme conjugation. Si los fait usage de cette orthogras ples, cola prorient, comme le dit l'Académie, page 149 de se Observations, de ce que les premières personnes du présent de l'indicatif de tous les verbes qui ne terminent pas ectte premières personne par ne ament, sont longue.

IMPARTAIT.

Quand vous êtes entré,
J'emplissois (349).
Tu emplissois.
Il ou elle emplissoit.
Il sou elles emplissoit.

poárásit nárini.

La semaine passée
J'emplis.
Tu emplis.
Vous emplites.
Il ou elle emplit.
Il sou elles emplirent.

PRÉTÉRIT INDÉPINI.

Cette semaine,
J'ai empli.
Nous avons empli.
Vous avez empli.

Il ou elle a empli. Ils ou elles out empli.

Quand J'eus empli. Tu eus empli. ' Il ou elle eut empli.

Nons eûmes empli. Vous eûtes empli. Ils ou elles eurent em= pli.

PRÉTÉRIT ANTÉRIZUS SUR-COMPOSÉ.

Quand

J'ai cu empli.
Tu as eu empli.
Il ou elle a eu empli.
Vous avez eu empli.
Il ou elles ont eu empli.

Quand vous vintes,

Vois empli. | Nous avions empli.

J'avois empli.
Tu avois empli.
Il ou elle avoit empli.
Ils ou elles avoient empli.

FUTUR ABSOLU.

Demain
J'emplirai. | Nons emplirons.
Tu empliras. | Vous emplirez.
Il ou elle emplira. | Ills ou elles empliront.

J'irai , quand
J'aurai empli. Nous aurons empli.

Tu auras empli.

Tu auras empli.

Il ou elle aura empli.

Ils ou elles auront empli.

CONDITIONNEL (DEUXIÈME MODE).

Si je pouvois, J'emplirois. Nous emplirions.

Tu emplirois.
Il ou elle empliroit.
Il ou elle empliroit.
Il ou elles empliroient.

(34g) Ils nous semble que puisque l'Académie n's pas approuvé cette orthographe, il ne faut pas écrire j'emplissais par a.

31

Je reçois.

Tu recois.

# PASSÉ.

Si vous aviez voulu, J'aurois ou j'eusse Nous aurions ou nous cussions empli. empli. Tu aurois ou tu cusses Vous auriez ou vous enssiez empli. empli. Il auroit au il cut em= Ils auroient ou ils cussent empli. pli.

# IMPÉRATIF (TROISIÈME MODE).

# PRÉSENT OO FUTUR.

(Point de première personne.) Emplissons. Emplis (350). Emplissez.

### SUBJONCTIF (QUATRIÈME MODE).

On désire, an désirera

Que j'emplisse. Que nous emplissions. Oue tu emplisses. Que vous emplissiez. Qu'il emplisse. Qu'ils emplissent.

IMPARIAIT. On désiroit, on désira, on a désiré, on

désireroit Oue nous emplissions Oue j'emplisse. Oue tur emplisses. Que vous emplissiez. Qu'il emplit. Qu'ils emplissent.

On a désiré, on aura désiré Que j'aic empli.

endrénir. |Que nous ayons empli-Que vous ayez empli. Ou'ils aient empli.

Que tu aies empli. Qu'il ait empli. PLUS-OUE-PARYAIT.

On auroit, an eut désiré |Que nous cussions em= Que j'eusse empli. pli.-Que tu cusses empli. Que vous cussiez em=

pli. Qu'ils cussent empli. Qu'il cût empli.

# INFINITIF (CINQUIÈME MODE).

PRÉSENT. PARTICIPE PASSÉ. Emplir. Empli, emplic. PRÉTÉRIT. Avoir empli. PARTICIPE PUTUR. " PARTICIPA PRÉSENT.

Devant emplir. Emplissant. Conjuguez de même applaudir, agir, choi= sir, gémir (351), éclaircir (352), enfouir, mu-

(35s) Cette seconde personne prend un s, parce que la première personne du présent de l'indicatif , dont elle se forme, en a nn.

(3511 Voyes an Régime des verbes, des Rem. sur l'emploi des verbes applaudir, agir, choisir, gémir.

(352) Échatmun. Ce verbe, lorsqu'on parle des

personnes, ne peut s'employer sans régime indi-

rir, amollir, etc., etc., et tous les verbes dont la terminaison est en ir; et faites usage de la méthode indiquée à la fin de la première conjugaison, pages 228 et 229.

# IIIse CONJUGAISON EN OIR. RECEVOIR (Modèle). INDICATIF (PREMIER MODE).

PRÉSENT ASSOLU.

Que faites vous? Nous recevous. Vous recevez. Hs ou elles recoivent. Il ou elle reçoit.

INPAREALT. · Quand vous étes entré , Nous recevious. Je recevois

Vous receviez. Tu recevois. Il ou elle recevoit. Hs au elles recevoient PRÉTÉRIT DÉFINI.

La semaine passée, Nous reçûmes. Je reens. Vous recutes. Turecus. Il ou elle reçut (353). Ils ou elles reçurent. PRÉTÉRIT INDÉTINA

Cette semaine . J'ai recu. Nous avons recu. Tu as recu. Vous avez recu. Il ou elle a recu. Ils ou clies ont reçu.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR. Quand, lorsque J'eus recu. Nous câmes reçu. Vous eutes recu. Tu cus recu Il ou elle cut (354) recu. His ou elles eureut recu.

rect. On dit : éclaireir quelqu'un de quelque chom se , et non pas éclaireir quelqu'un :

De vos desselas secrets oo est trop éclairei. ( Racine.) Je veux da tont le crime être mieux éclaires.

(Le meme.) Ainsi Rocine et Voltaire n'ont pas été corrects. quand ils ont dit; le premier dans Bajuzet (act. 11,

se. 5. ) : Oh elet! combieo da fois je l'anrois éclairere, Si je n'eusse à sa baine exposé qoz ma vie.

Et le second dans Zaire (act. IV, so. 6.) : Eh bien! madame , il faut que vous m'écleireissies.

Eclairer, dans ee cas, étoit le verbe dont ils devoient ac servir. En parlant des choses , il suffit du régime din

L'a momant quelquefois éclaireit plus d'an doute.

(Racine.) Ce terme est équivoque, il le fout éclaireir. (Boilean.)

(353) Tonjoura la même règle : il se faut

### PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR SUS-COMPOSÉ.

Quand J'ai eu recu. Nous avons eu recu. Tu as eu reeu. Vous avez eu recu. Il ou elle a eu reçu. Ils ou elles ont eu recu.

PLUS-OUE-PARFAIT. Quand vous vintes J'avois reeu.

Nous avions reçu. Tu avois recu. Vous aviez recu. Il on elle avoit reçu. Ils ou elles avoient res Cu.

# FUTUR ASSOLU.

Demain Je recevrai To recevers Il ou elle recevra.

Nous recevrons. Vous recevrez. lls ou elles recevront. FUTUR PASSÉ.

J'irai quand J'aurai recu.

Nous aurons recu. Vous aurez recu. Tu auras recu. llsouellesaurontreeu

# Il ou elle aura recu. CONDITIONNEL (DEUXIÈME MODE.)

### PRÉSENT. Si je pouvois.

Je recevrois. Nous recevrions. Vous recepriez. Tu recevrois. Il ou elle recevroit. Ilsou ellesrecevroient.

Si vous aviez voulu,

J'aurois ou j'eusse re=| Nous aurions ou nous eussions recu. Tu aurois ou tu eusses Vous auricz ou vous cussicz recu. Il auroit ou ileut recu. Ils auroient ou ils eus-

# sent recu. IMPÉRATIF (TROISIÈME MODE).

PRÉSENT OU PUTUR. (Point de première personne au singulier.)

Recois. Recevens.

# SUBJONCTIP (QUATRIÈME MODE).

PRÉSENT OU FUTUR-

On désire, on désirera,

Oue ie recoive. Que nous recevions. Que tu recoives. Que vous receviez. Qu'il reçoive. Qu'ils recoivent.

point mettre d'accent sur la pénultième de ce

(354) Nous avons déjà dit qu'on ne fait usage de l'accent circonflexe sur l'u de eut, que dans les temps où l'on dit eussent an pluriel.

IMPARIAIT.

On désirait, on désira, on a désiré, on desireroit .

Que je reçusse (355). |Que nous recussions, Que tu recusses. Que yous recussiez. Qu'ils recussent. Qu'il recut. sairtear.

On a désiré, on aura désiré

Oue i'aic reeu. Oue nous ayons reçu. Que vous ayez recu. Que tu aies recu. Ou'il ait recu. Qu'ils aient recu.

PLUS-OUE-PARTAIT. On auroit, on eut désiré

Que j'cusse reçu. Que nous eussions recu Que tu eusses recu. Qu'il eut reçu.

Que vous cussiez recu. Qu'ils cussent recu.

### INFINITIF (GINOUIÈME MODB). PRÉSENT. PARTICIPE PASSE.

Recevoir. Reçu, reçue. PRÉTÉRIT. PARTICIPE PUTUS. Avoir recu. Devaut recevoir. PARTICIPE PRÉSENT. Recevant.

Conjuguez de même les verbes devoir (356),

(355) Dans le verbe recevoir, comme dans les mots où le c a le son d'un s , on met une cédille sous cette consonne, mais c'est seulement avant une des trois voyelles a, o, s.

(356) Davom. Dovrions, devriez, est en poém sie de trois syllabes, et peut-être est-ce par cette raison que quelques écoliers prononcent ces mots comme si l'on écrivoit deverions , deveries avec un e muet après le r.

Der s'emploie dans le sens de quand même.

Dat le peuple en fureur pour ses maîtres nouveaux De mon sang odieux arroser leurs tombeaux. Dut le Parthe vengeur me trouver sans défense, Dut le ciel égaler le supplice à l'offense ,

Trône à t'abandonner je ne puis consentir. (Corneille , Bodoguns , set. V. sc. 1.)

Dat tout cet appareil retomber sur ma tête. (Racine , Iphig. , set. 12, se. 5.)

Voltaire a dit dans Mérope (act. L. sc. 3.) :-

Nous devous l'un à l'autre un mutuel soutien.

La Harpe dit an sujet de ces vers : « La rigueur « grammaticale exigeoit nous nous devons. Je « crois qu'en poésie on doit d'antant plus supprimer cette répétition de pronom , qu'elle n'est u pas agréable à l'oreille, et que l'un à l'autre ex-« prime suffisamme at la réciprocité.

Cette observation ne parolt pes juste à M Larenner, et il me semble qu'il a raison, .

Je rendrai.

Tu rendras.

percevoir, décevoir (357), concevoir, apercevoir, etc., et suivez la méthode indiquée, à la fin de la conjugaison du verbe chanter, p. 228 et 220-

# IVm CONJUGAISON EN RE. RENDRE (Modèle).

# INDICATIF (PREMIER MODE).

PRÉSENT ABSOLU. Oue failes-vous?

Nous rendons Je rends. Tu rends. Vous rendez. Il ou elle rend. lls ou elles rendent.

IMPARFACT. Quand vous êtes entre

Je rendois Nous rendions. Tu rendois. Vous rendier Il ou elle rendoit. Ils ou elles rendoient. PRÉTÉRIT DÉPIRE.

La semaine passée Je rendis. Nous rendimes.

Vous rendites. Tu rendis Il ou elle rendit. Ils ou elles rendirent. PRÉTÉRIT INDÉPINI.

Cette semaine J'ai rendu. Nous avons rendu. Tu as rendu. Vous avez rendu. Il ou elle a rendu Ils ou elles ont rendu. PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

Quand, lorsque J'ens rendu Nous eûmes rendn. Tu ens rendu Vous cûtes rendu. Ils ou elles eurent ren-Il ou elle eut rendn.

du. PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR SUR-COMPOSÉ,

Quand J'ai eu rendu. Nous avons eu rendu. Tu as eu rendu Vous avez eu rendu. Il ou elle a en rendu. lls ou elles ont eu ren-

du. PLUS OUE-PARFAIT.

Ouand vous vintes J'avois rendn Nous avions rendu. Vous aviez rendu. Tu avois rendu Il ou elle avoit rendu. Ilsou elles avoient rendu.

(357) Décayon. Ce verbe n'est plus usité que dans les temps composés :

Par quelle trabison le cruel m'a décue! (Racine , Iphigenie , ect. V, sc. 3.) Cruelle ! quend ma foi vous a-t-elle décue ?

(Le même, Phèdre , act. 1, sc. 3.) Les Anglais, pieve par le nom de liberté, en (Bossuet. )

ont à la fin détesté les vices. Tromper a tout-a-fait remplacé ce verbe.

FUTUR ABSOLU. Demain

Nous rendrons. Vous rendrez. Il ou elle rendra. lls ou elles rendront. PUTUA PASSÉ.

Firal , quand J'anrai rendu. Nons aurons rendu. Vous aurez rendu. Tu auras rendu. lls on elles aurontren-Il ou elle anra rendu.

du. CONDITIONNEL (DEUXIÈME MODE.)

PRÉSENT. Si je pouvois, Je rendrois. Nons rendrions. Tn rendrois. Vous rendriez.

Il ou elle rendroit. Ils ou elles rendroient. precé Si vous aviez voulu , J'aurois ou j'ensse rens Nous aurions ou nous eussions rendu

Tu aurois on tu cusses Vous auriez on vous rendu eussicz rendu. Il aproit ou il cut ren= Ils auroient ou ils eusdu. sent rendu.

### IMPÉRATIF (TROISIÈME MODE). PRÉSENT OD FUTUR.

(Point de première personne au singulier.) Rends. Rendons. Rendez.

# SUBJONCTIF (QUATRIÈME MODE).

PRÉSENT OU PUTUR. On désire, on désirera Que je rende. Que nous rendions. Que tu rendes. Que vous rendicz. Qu'ils rendent. Qu'il rende. IMPARFAIT.

On désiroit, on désira, on a désiré, on désireroit Oue ie rendisse. Que nous rendissions. Que tu rendisses. Que vons rendissiez. On'il rendit. Qu'ils rendissent.

PRÉTÉRIT. On a désiré , on aura désiré Que j'aie rendn. Que nous avons rendu. Que tu aies rendu. Que vous ayez rendu. Ou'il ait rendu. PLUS-OUE- PARFAIT.

On auroit ou on eut désiré Que j'eusse rendu. Que nous eussions ren= Que tn eusses rendu. Quevous cussiezrendu. Qu'il eut rendn. Qu'ils cussent rendu.

### INFINITIF (CINQUIÈME MODE). PRÉSENT. PARTICIPE PASSÉ.

Rendre. Ayant rendu. raétémit. PARTICIPE PUTUS. Avoir rendu. PARTICIPE PRÉSENT. Devant rendre. Rendant.

Conjuguez sur ce verbe, attendre, enten= dre, suspendre, vendre, prendre, prétendre, répondre, tordre, etc., etc.

Et suivez la méthode indiquée, à la fin de la conjugaison duverbechanter, p. 228ct 229. On trouvers la conjugaison des Verbes irriguliers at des Verbes défectifs, à l'article XII.

### §. II.

### PARADIGME, OU MODÈLE DE COUJUGAISON DES VERAGE PASSIFO.

Le Verbe passif est celui om présente le sujet comme recevant l'effet à une action produite par nn autre objet.

Il n'y a qu'une seule conjugatson pour tous les verbes passifs : cile se fait avec l'auxiliaire être, dans tous sest mps, etavec le participe passé du verbe actif; c'est pourquoi nous ne donnerons que la première personne du sin= gulier et du pluriel de che que temps, et, si quelques-uns ... nos lecteurs etoient embarrassés pour la coaju (asson des autres personnes, ils n'auroient qu'à consulter le modèle de la conjugaison du verbe étre, page 217.

ÉTRE LOUÉ. (Modèle).

### INDICATIF.

### PRÉSENT ARSOLU.

Je suis loué ou louée. Nous sommes loués ou (358). louées (35a). IMPARPART.

J'étois loué ou louée. Nous étions loués ou

endreiner nernnt

Nous fûmes loués ou Jc fus loué ou louéc. louées.

PRÉTÉRIT INDÉPINI.

J'ai été loué ou louéc. Nous avons éte loués

ou louées. PRETERIT ANTIBUTE.

J'eus été loué ou lonée. Nous eûmes été loués ou louées.

(358) Règle générale. - Tous les participes passés employés avec le verbe être , s'accordent en genre et en nombre avec le sujet du verbe être. Pour former le féminin , on ajoute un c muet et ponr former le pluriel, ou ajoute un s.

(35a) Nous avous déjà dit que le participe doit être mis au singulier quand le pronom rous est employé pour le pronom fu; aiusi il faut dire , en arlant à nn homme, vous étes loué ; et, en parlaut à une femme , roue êtes louée.

PLES-QUE-PARFAIT.

J'avois été loué ou Nous avions été loués louée. ou louées. FUTUR ASSOLU.

Jeserai louéou louée. Nous scrons loués ou louées. PETER PASSE.

J'aurai été loné ou Nous aurons été loués ou louées. louée.

### CONDITIONNEL

PRÉSENT. Je seroisloué ou louée. Nous serions loués ou louées.

J'aurois été loné ou Nous aurions été loués louée, ou j'eussc été ou louées, ou nous eussions été loués ou loué ou louée. louées.

### IMPERATIF. PRÉSENT OR FUTUE.

Sois loué ou louéc. Soyons loués ou louécs. SUBJONCTIF.

PRÉSENT OU PUTUR.

Que je sois loué ou Que nous soyons loués ou louées. . louée.

IMPARTAIT. Que je fusse loué ou Que nous fussions loués ou louées. louéc.

PRÉTÉRIT Que j'aie été loué ou Que nous ayons été loués ou louécs. louée.

PLUS-QUE-PARPAIT. Ouc i'cusse été loué Ouc nous cussions été ou louée. loués ou louées.

### INFINITIF

PRÉSENT. PARTICIPA PASSÉ. Être loué ou louée. Avant été loué ou louée. PRÉTÉRIT. PARTICIPA PUTUS. Avoirété louéoulouéc. PARTICIPE PRÉSENT. Devant être loué ou

louée. Étant loné ou louéc. On conjuguera de même les verbes passifs être aime, être satisfait, être admiré, être

aperçu, être lu, etc., etc.

# DE LA CORJUGAISON DES VERBES REUTRES.

Le verbe neutre est celui qui, outre sa malité inhérente à tous les verbes, de signia fier l'affirmation, exprime nne action faite par le sujet, et dont l'objet ne sauroit être direct.

On le distingue d'avec le verbe actif, en ce qu'on ne peut pas mettre immédiatement

Je tomberai.

après lui les mots quelqu'un ou quelque chose, c'est-à dire, en ec qu'on ue peut pas lui assigner de régime direct.

Il y a à-peu-près six cents verbes neutres dans notre langue; environ cinq cents se con= juguent avec l'auxiliaire avoir, comme: mare cher, dormir, languir, etc., qui font j'ai marché, j'ai dormi, j'ai langui; et alors les verbes chanter, emplir, recevoir, rendre, dont on vient de donner les paradigmes ou modèles de conjugaison, peuvent servir pour la eonjugaison de ces verbes neutres; nous ferons observer sculement que le participe passé de ces verbes étant toujours invariable. il faudra dire simplement : marché, ayant marché; langui, ayant langui, et jamais MARCHÉE, ni LANGUIE avec l'accord, ainsi que eela se pratique quand le verbe est actif au lieu d'être neutre.

A l'egard des verbes neutres qui se conjuguent dans leurs temps composés avec l'auxi= liaire étre, on remarquera que cet auxiliaire y est toujours au même temps que le verbe avoir, dans les verbes où l'on fait usage de ce dernier. Ainst, de même que l'on dit : j'ai aime, j'ai pris, j'avois fini, on dit : je suis are rivé, j'étois arrivé; où l'on voit que dans les uus, comme dans les autres, les verbes avoir et être sont au présent et à l'imparfait.

### PARADIGME, OU MODÈLE DE CONJUGAISON DES VERBES NEUTRES OUI PRESNENT L'AUXI-LIMIRE ÉTRE.

Ayant donné précédemment le paradigme des trois personnes, tant singulières que plurielles, nous peusons qu'il suffira de donner ici la première personne de chaque temps.

# TOMBER (Modèle). INDICATIF.

PRÉSENT ASSOLU. Je tombe. Nous tombons.

AMPARFAIT. Je tombois. Nous tombions.

PRÉTÉRIT DÉFINI. Je tombai. Nous tombámes.

PRÉTÉRIT INDÉTINI. Je suis tombé ou Nous sommes tombés tombée. ou tombées.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR. Je fus tombé ou tom« Nous fûmes tombés ou

tombées. PLUS-QUE-PARFAIT.

J'étois tombé ou tom Nous étions tombés ou bée tombées.

PUTUR ABSOLU. FUTUR PASSÉ. Je serai tombé ou Nous serons tombés tombée.

tombées.

Nous tomberons.

### CONDITIONNEL.

PRÉSENT. Je tomberois Nous tomberions.

FASSÉ. Je serois ou je fusse Nous serions , ou nous tombé, ou tombée. fussions tombés ou tombáss

# IMPÉRATIF.

PRÉSENT ON VEITUR Tombe. Tombons.

SUBJONCTIF.

PRÉSENT OU FETUR. Que je tombe. Que nous tombions.

IMPARYAIT.

Que je tombasse. Oue nous tombasa sions.

PRÉTÉRIT. Que je sois tombé ou Que nous soyons tom= tombec. bes ou tombees.

PLUS-OUE-PARFAIT. Que je fusse tombé ou Que nous fussions tombée. tombés ou tombées.

### INFINITIF.

PRÉSENT. PARTICIPE PASSÉ. Tomber. Tombé, ou tombée, tombe ou PRÉTÉRIT. étant Étre tombé ou tombée. tombée. PARTICIFE PRÉSENT. PARTICIPE FUTUR. Tombant. Devant tomber.

Conjuguez de même les verbes arriver, aller, déchoir, décéder, mourir, nattre, partir, rester, sortir, monter, descendre, venir, devenir, revenir, parvenir, etc., etc.; et, a l'égard de leurs temps composes, voyez p. 218, les Remarques que nous avons faites sur l'emploi des auxiliaires avoir et étre.

# DE LA CONJUGAISON DES VERBES PRONOMI-

MADK. Le verbe pronominal est un verbe qui se

conjugue toujours avec deux pronoms de la même personne, comme se me flatte, TU TE blesses, ctc.

Ces verbes n'ont point de conjugaison qui leur soit particulière. Dans les temps simples, ils se conjuguent comme les verbes de la con-

jugaison à laquelle ils appartiennent : et dans les temps composés ils prennent l'auxiliaire étre.

# SE PROMENER (Modèle).

### INDICATIF. PRÉSENT ASSOLU.

Je me promène. Nous nous prome= nons.

IMPIREATE

Je me promenois. Nous nous nions PRÉTÉRIT PÉPINI.

Je me promenai. Nous nous promenámes

PRÉTÉRIT INDÉPINI.

Je me suis promené Nous nous sommes on promenée.

promenés ou promenées. PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

Je me fus promené ou Nous nous fûmes propromenée. menés ou prome= nées.

PLUS-QUE-PARFAIT. Je m'étois promené Nous nous étions proou promenée. menés ou prome=

nées.

FUTUR ASSOLUT. Nous nous promènes Je me promenerai.

rons. FUTUR PASSÉ.

Je me serai promené Nous nous serons pro= ou promenée. menés ou prome=

### nécs. CONDITIONNEL.

PRÉSENT. Je me promènerois. Nous nous promènes rions.

PASSÉ. Je me serois promené¡Nous nous serions ou promenée; - je promenés ou promeme fusse promené nées; - nous nous

### IMPERATIF.

ou promenées.

# PRÉSENT OR FUTUR.

Promène-toi (390). Promenons-nous.

ou promenée.

(360) On écrit promène-toi, et non pas pre menes-tos avec un s , parce que les verbes de la première conjugaison ne prennent point de s à la acconde personne singulière de l'impératif; es-

# SUBJONCTIF

### PRESENT OR PUTER.

Que je me promène. Que nous nous promenions.

IMPARPAIT.

Que je me prome= Que nous nous pronasse. menassions. . PRÉTÉRIT.

Que je me sois pro= Que nous nous soyons mené ou promenée. promenés ou promenées

PLUS-OUE-PARPAIT.

Que je me fusse pro» Que nous nous fuse sions promenés, ou mené ou promenée. promenées.

# INFINITIF.

PRESENT. PARTICIPE PARES. Se promener. Promené ou promepoétánit. nee; s'étant pro-S'être promené ou promené ou promenée. menée PARTICIPE PUTUR. PARTICIPE PRÉSENT. Se promenant. Devant se promener.

Conjuguez de même se blesser, se repentir. se coucher, se baigner, se moucher, etc.

### DE LA CONJUGAISON DES VERBES UNIPERSON-BELS.

Le verbe unipersonnel est celui que l'on n'emploie dans tous ses temps qu'a la trois sième personne du singulier. Il se conjugue selon les inflexions qu'exige la conjugaison à laquelle il appartient; néanmoins, comme ees verbes n'ont pas tous les temps, nous allons donner la Conjugaison du verbe uniper= sonnel neiger, afin que l'on sache quels sont les temps qui lui manquent.

# NEIGER (Modèle).

### INDICATIF.

PRÉTÉRIT DÉFINI. PRÉSENT ASSOLUT. Il neige. Il neigea. fussions promenés PRÉTÉRIT IMPÉTINI. IMPARTAIT. Il neigeoit. Il a neigé.

> cepté lorsqu'ils sont suivis de y en de en , et alors c'est une lettre euphenique.

> On met un accent grave sur l'e qui précède ne da verbe promener, par la raison, comme nonz l'avons dit pag. 149, que, lorsque la dernière ayllabe est muette, l'e qui termine l'avant-dernière doit être sonore et grave.

PRÉTÉRIT ARTÉRIEUR.
II eut neigé.

PLUS-QUE-PARFAIT.
II avoit neigé.

FUUR ARSOLU.

II neigera.

FUUR PARSOLU.

II neigera.

FUUR ARSOLU.

II neigera.

FUUR ARSOLU.

### CONDITIONNEL

Il neigeroit. Il nuroit ou il cut neis-

(Point d'Impératif.) SUBJONCTIF.

PRÉSENT OU FUTUR.

Qu'il neige.

| INFARFAIT.

Qu'il neigeát.

Qu'il dit neigé.

PLOI-QUE PARVAIT.

Qu'il det neige.

# INFINITIF.

en usage.

PAÉSENT, PARTICIPE PASSÉ.
Neiger. Ayant neigé.
Les autres tems de l'infinitif ne sont pas

# §. VI. DE LA FORMATION DES TEMPS. Les temps des verbes sont simples ou com-

posés. Les temps simples sont eeux qui ne consistent qu'en un seul mot, et qui, entés sur une même racine fondamentale, different entre cux par les inflexions et les terminaisons propres à chueun; les temps composés sont ceux qui sont formés du participe passés du même verbe avant lequel on met un des autiliaires avoir et étre comme: l'ai ainé, je suis mocuragé, etc.

Parmi les temps simples d'un verbe, il y en a einq que l'on nomme primitifs, parce qu'ils servent à former les autres temps, dans les qualre conjugaions : ce sont, comme nous l'avons dit, page. 210, le Prisent, le Pritirit défini de l'Indicatif, le Présent de l'Indicatif, le Présent de l'Indicatif, le Présent de l'appassé.

De la première personne singulière du ratsurs de Unescriv, et de la première et de la seconde] versonne plurielle du uisus visurs, on forme la seconde personne singulière et la première et la seconde personne plarielle de l'Impérière en dant le spron noms personnels je, suis, vous, Ainsi de j'aime, je faiti, nous aumons, vous aimes, on forme l'impératif : aime, finis, aimons, aimes.

Du pratiant défini, on forme l'imparfait du subjonctif, en changeant ai en asse, pour la pi-mière conjugaison, comme j'aimai, que j'aimaise, et en quutant se aux terminaisons du prétérit pour les autres conjugaisons; comme; je finis, que je finisse; je reçus, que je reçusse; je rendis, que je rendisse; je vins, que je vinsse, etc.

Du PRÉSENT DE L'INFENITIF, on forme le futur de l'indicatif, c'est-à-dire que,

Dans les verbes de la première conjugaisson, on ajoute ai à la consonne finale r de l'infinitif: donner, oublier, jouer, prier, crésr, font donnerai, oublierai, jouerai; prierai, créerai;

Dans les verbes de la seconde conjugaison, on ajoute également ai à la consonne finale r de l'infinitif : emplir, finir, font emplirai, finirai;

Dans les verbes de la troisième conjugais son, on retranche oir de l'infinitif, pour y substituer rai : recevoir, apercevoir, concevoir, sont recevrai, apercevrai, concevrai,

Enfin, dans les verbes de la quatrième conjugaison, on change la finale re de l'infinitif en la finale rai : rendre défendre, tordre, font rendrai, défendrai, tordrai.

Le conditionnel présent se forme, de même que le futur, du présent pa l'impirite, et alors les règles fondées pour la formation de ce temps lui sont applicables; seulement la finale, au lieu d'être ai, rai, est ois, rois.

Du PARTICIPE PRÉSENT, on forme :

10 Les trois personnes plurielles du présent de l'indicatif, en changeant ant en ons, pour la première personne; en ez, pour la seconde; en ent, pour la troisième : aimant, nous aimons; aimez, vous aimez; aimant, ils aiment;

20 L'imparfait de l'indicatif, en changeant la finale ant en ois, oit, ions, ies, oisne: aimant, j'aimois; emplissant, j'emplissois; recevant, je recevois, etc., etc.

3º Le prisent du subjonetif, en changeant ant, selon la personne et le nombre, en e, es, e, ions, icz, ent : aimant, que f'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nou aimes, qu'il aiment, emplisant, que j'emplise, etc.; rendant, que je rende, etc.; cousant, que je eouse, etc.; résolunt, que je résolve, etc. résolvant, que je résolve, etc. résolvant, etc. résolvant, etc., etc.

### DE LA FORMATION DES TEMPS COMPOSÉS.

Ily a sept temps composés: le prétérit indéfini; le prétérit antérieur; le plus-queparfait de l'indicatif; le futur passé; le conditionnet passé; le prétérit du subjonctif; le plus-que-parfait du subjonctif. Je mange.

Mange.

Règle générale. — Du participe passé on forme tous les temps composés qui se trouvent dans les verbes, en joignant à ce partieipe les différents temps des auxiliaires avoir ou être.

Ainsi, du participe passé, on forme 1º le préterit indéfini, en y joignant le présent de l'indicatif du verbe avoir : J'ai donné, j'ai empli, j'ai reçu, j'ai rendu; 2º le prétérit antericur, en y joignant le preterit defini du verbe avoir : J'eus donné, empli, recu,

rendu; 3º le plus-que-parfait de l'indicatif, en y joignant l'imparfait du verbe avoir : J'avois donné, empli, reçu, rendu; 40 le futur passé, en y joignant le futur simple du verbe avoir : l'aurai donné, empli, reçu, rendu; 50 le conditionnel passé, en y joiguant le conditionnel présent du verbe avoir: Faurois donné, empli, reçu, rendu, 6º le prétérit du subjonctif, en y joignant le présent du subjonctif du verbe avoir : Que j'aie donné, empli, reçu, rendu; 7º enfin, du participe passé se forme le plus-que-parfait du subjonctif, en y joignant l'imparfait du subjonetif du verbe avoir : Que j'eusse donné,

empli, recu, rendu. Dans les verbes pronominaux, et dans les verbes neutres qui prennent l'auxiliaire être. les temps composés se forment de même: mais ce sont les temps du verbe auxiliaire être qui se joignent au partieipe; ainsi, on ne dit pas : Je m'ai repenti, j'ai tombe, je m'avois repenti, j'avois tombé, etc.; mais je me suis repenti, je m'étois repenti, je suis tombé. j'étois tombé.

(Restaut , pag. 251. - Wailly , pag. 74 - Levizac, pog. 53. t. 11)

Si on conjugue les temps composés des verbes pronominaux avec l'auxiliaire être, plutôt qu'avec l'auxiliaire avoir, c'est parec que l'action et la passion s'y trouvant dans le même sujet, on a été plus porté à se servir du verbe étre, qui signific par lui-même la passion, que du verbe avoir, qui n'auroit marqué que l'aetion; et en effet, quand on dit : Il s'est tué, c'est comme si l'on disoit : il a été tué par sot-même, où on trouve la signification passive que l'on ne trouveroit pas dans il s'a tué.

(MM. de Port-Royal , Gramm. gén. , pag. 197.) Il ne sera pas inutile , lorsqu'ou aora lu cette formes tion des temps , de jeter un coup d'ail sur ce que nous disons au chapitre des Verbes trréguliers et à celui de l'Orthographe , art. U. S. 4.

### ARTICLE XI.

Avant que de donner la conjugaison des Verbes irréguliers , nous parlerons de plus

sieurs verbes qui , quoique réguliers , quant à leur conjugaison, demandent que nous nous en oecupions, parce qu'il est faeile de se tromper sur la manière de les orthographier.

### DE LA CONJUGAISON DES VERBES DONT L'IN-PINITIP EST TERMINÉ EN GER.

# MANGER (Modèle).

# INDICATIF.

PRÉSENT ABSOLU.

Nous mangeons. IMPARYAIT. Je mangeois.

Nous mangions. PRÉTÉSIT DÉTINI.

Je mangeai. Nous mangeames. PRÉTÉRIT INDÉFINI.

J'ai mangé. Nous avons mangé. PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR. J'eus mangé. Nous càmes mangé.

PLUS-QUE-PARPAIT. J'avois mangé. Nous avions mangé. FUTUR ASSOLU.

Nous mangerons. Je mangerai. FUTUR PASSÉ.

### J'aurai mangé. Nous aurons mangé. CONDITIONNEL.

. PRESERVE Je mangerois. Nous mangerions.

PARSÉ. J'aurois ou j'eusse Nous aurions ou nous mangé. cussions mange.

> IMPERATIF. PRÉSENT OU FUTUR.

### Mangeons. SUBJONCTIF.

# PRÉSENT OU PUTUR.

Que je mange. Que nous mangions. IMPARTANT.

Oue nous mangeus= Que je mangeasse. aions. PRÉTÉRIT. Que j'aie mangé. Oue nous avons man-

gé. PLUS-QUE-PARPAIT. Que nous eussions

### Que j'eusse mangé. mangé. INFINITIF.

PRÉSENT. PARTICIPE PASSÉ. Manger. Mangé ou mangée. PRÉTÉRIT. . PARTICIPE FUTES.

Avoir mangé. Devant manger. PARTICIPE PRÉSENT. Mangcant.

32

### Conjugaison des Verbes terminés en éer et en cer. 238

Conjuguez de même les verbes abréger, arranger, bouger, corriger, dégager, déran= er, diriger, encourager, engager, gager, iuger, ménager, partager, ronger, songer,

venger, etc. Afin de conserver au g le son du j, dans les verbes en ger, on met un e muet après le g, lorsque cette consonne est suivie de la voyelle a ou o; comme : jugeant, jugeons, jugeois; mais on écrira sans e muct, jugions, jugerent, parce que le g n'est pas suivi des vovelles a , o.

(L'Académie. - Wailly, pag. 80. - Lévisac, pag. 25, t. II. - Ferend, etc., etc.)

### 6. II.

### DE LA CONJUGAISON DES VERBES DONT L'INFINITIF EST TERMINÉ EN ÉER.

### AGRÉER (Modèle). INDICATIF.

PRÉSENT ABSOLU.

J'agréc. Nous agréons.

IMPARPART. J'agréois. Nous agréions.

PRÉTÉRIT DÉPINI.

Nous agréames. J'agréai.

PRÉTÉRIT INDÉPINI. Nons avons agréé. J'ai agréé.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

J'ens agréé. Nous cûmes agréé. PLUS-OUE-PARFAIT.

J'avois agréé. Nous avions agréé. FUTUR ABSOLU.

J'agrécrai. Nous agréerons. PUTUS PASSÉ.

J'aurai agréé. Nons aurons agréé. CONDITIONNEL.

PRÉSENT. J'agrécrois. Nous agrécrions.

PASSÉ-J'aurois ou j'eusse Nous aurions ou nous

agréé. cussions agréé. IMPÉRATIF.

PRÉSENT OU PUTUR. Agrée.

Agréons.

SUBJONCTIF.

PRÉSENT NU PUTUR. Que j'agrée. Que nous agréions.

IMPAREAIT. Que j'agréasse. Que nous agréassions.

PRÉTÉRIT.

Que j'aic agréé. Que nous ayons agréé.

PLUS-QUE-PARFAIT. Que j'eusse agréé. Oue nous cussions agréé.

PRÉSENT. PARTICIPE PASSÉ. Agréer.

Agréé ou agréée. PRÉTÉRIT. Avoir agréé. PARTICIPE PUTUR. PARTICIPE PRÉSENT.

Agréant. Devant agréer.

Conjuguez de même eréer, désagréer, récréer, suppléer, etc. Le participe prend trois e au féminin. Au

futur et au conditionnel, où il y en a deux; les poètes ordinairement en suppriment un :

Votre cœur d'Ardaric agréroit-il la flamme ? (Corneille.)

Nos hôtes agréront les soins qui teur sont dus, (La Fontaine , Philémon et Bancis.)

En prose, cette suppression seroit une faute.

### 6. III. DE LA CONJUGAISON DES VERBES DONT L'IN=

# PINITIP EST TERMINÉ EN CEA. SUCER (Modèle).

# INDICATIF.

PPRÉSENT ABBOUT.

Je succ. Nous sucons. IMPARPART.

Nous sucions. Je suçois. PRÉTÉRIT DÉPINI.

Je suçai. Nous sucâmes. PRÉTÉRIT INDÉFINI.

Nons avons sucé. J'ai sucé.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR. J'eus sucé. Nous câmes sucé.

PLUS-OUE-PARFAIT. Nous avions sucé.

J'avois sucé FUTUR ARSOLU.

Jc sucerai. Nous succrons.

PUTUE PASSÉ.

J'aurai sucé. Nous aurons sucé.

### CONDITIONNEL. PRÉSENT.

Nous succrions.

Je sucerois. PASRÉ. J'auroisouj'eusse sucé. Nous aurions ou nous

cussions sucé. IMPERATIF.

PRÉBENT OU PUTUE. Suçons.

# SUBJONCTIE

| PRES            | ENT ou PUTUS.        |
|-----------------|----------------------|
| Que je suce.    | Que nous sucions.    |
|                 | INPASPAST.           |
| Que je suçasse. | Que nous suçassions. |
|                 | PRÉTÉRET             |
| Que j'aic sucé. | Que nous ayons sucé. |
| PLUS            | -QUE-PARFAIT.        |

### Que j'ensse sucé. Que nous cussions sucé.

| INF                                                      | INITIF.                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PRÉSENT. Succr. PRÉTÉRIT. Avoir sucé. PARTICIPE PRÉSENT. | Sucé ou sucée.  PARTICIPE FUTUS.  Devant succr. |

Conjuguez de même amorcer, annoncer, avancer, bercer, délacer, dépecer, devancer, enfoncer, énoncer, rincer, pincer, etc. (Lévisac , pag. 25, t. ff.)

Le c, dans tous ees verbes, a la prononcia= tion accidentelle s; c'est pour la lui conserver que l'on met une cédille dessous, toutes les fois qu'il est suivi d'un a ou d'un o.

C'est ec qui arrive aussi dans les verbes où il est suivi d'un u, toutes les fois qu'on veut que le c ait la prononciation douce du s : il recut, il a apercu.

### DE LA CONJUGAISON DES VERBES DONT L'IN-PINITIP EST TERMINÉ EN UER.

# JOUER. (Modèle).

### INDICATIF. PRÉSENT ASSOLTE.

| Je Joue.   | Nous jouons.       |
|------------|--------------------|
|            | IMPARFAIT.         |
| Je jouois. | Nous joulons.      |
|            | PRÉTÉSIT DÉFINE.   |
| Je jouni.  | Nous jouâmes.      |
|            | padrésir renderes. |

J'ai joué. Nous avons joué. PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR. Nous cûmes joué. J'eus joué. PLUS-QUE-PARFAIT.

J'avois joué. Nous avions joué. PUTUS ABSOLU. Je joucrai. Nous joucrons.

FUTUR PASSÉ. J'aurai joué. Nous aurons joué.

CONDITIONNEL

PRÉSENT.

Je jouerois. Nous jouerions. J'aurois, ou j'eusse Nous aurions, ou nous joué. cussions joné. IMPÉRATIF.

PRÉSENT OR PUTUE. Jone Jouons,

### SUBJONCTIF. PRÉSENT OU PUTUS.

Que je jouc. Que nous jouïons. IMPARTAIT. Que je jouasse. Que nous jouassions.

PRÉTÉRIT. Que j'aic joué. Que nous ayons joué-PLUS-QUE-PASFAIT.

Que j'eusse joué., Que nous cussions joué.

### INFINITIE

| PRÉSENT.           | PASTICIPE PASSE. |
|--------------------|------------------|
| ouer.<br>PRÉTÉRIT. | Joué ou jouée.   |
| PARTICIPE PRÉSENT. | PARTICIPE PUTUS. |

Devant jouer. Conjuguez de même, avouer, clouer, des clouer, nouer, dénouer, contribuer, distribuer, échouer, secouer, trouer, puer, ara

(Maugard, pag. 65, liv. IV.)

guer, etc.

Première remarque. - Lorsque, dans les verbes en er, ectte terminaison est précédée d'une voyelle, comme dans appuyer, prier, jouer, avouer, etc., il est permis anx poètes de conserver ou de supprimer l'e muet qui précède la finale rai ou rois. C'est pour cela qu'ils écrivent je jouerai ou je jourai; j'au vouerai ou j'avourai; j'arguerois ou j'argua rois, j'appuierois ou j'appuirois; je prierois ou je prirois, etc.; mais lorsqu'ils font cette suppression, ils remplacent l'e muet, en meitant un accent circonflexe sur la voyelle qui précède.

Cette licence est sans doute foudée sur ce que d'am bord la syllabe se , re ou ne est toujours longue : et ensuite sur ce-que l'e muct se perd ordinalrement dans la pronoaciation.

Deuxième remarque. - On écrira j'argue avec nn tréma sur l'e, puisque l'on prononce j'argue, comme le mot cigue, où l'e final, ne se prononçant pas, s'orthographie ainsi.

Troisième remarque. - Les verbes dont le participe présent est terminé en uant, comme suer, tuer, etc., exigeut, à la première et à la seconde personne plurielles de l'imparfait de l'indicatif et du présent du subjonctif, un trêma sur l'i placé après la lettre u : Nous tuions, vous tuiez; que nous tulons, que vous

Appelle.

tuïes, afin qu'on ne prononce pas ui, comme

dans je suis.

Quatrième remarque. — Le verbe puer.

verbe neutre, n'est d'usage qu'à l'infinitif, au présent, à l'impogfait, au fittur et au conditionnel présent. Autrefois on éerivoit : Je pus, tu pus, il put; mais à présent, on éerit : Je pue, lu pues, il pue (361).

(L'Academie. - Levizac , pag. 24, t. 11. - Caminado, pag. 259.)

### §. V.

# DE LA CONJUGAISON DU VERBE APPELER. INDICATIF.

PRÉSENT ASSOLU.

J'appelle. Nous appelons.
Tu appelles. Vous appelez.
Il ou elle appelle. Ils ou elles appellent.

J'appelois. Nous appelions.

J'appelai. Nous appelàmes.

J'ai appelé. Nous avons appelé.

PRÉTÉRIT ANTÉRITUR.

J'eus appelé. Nous eûmes appelé.

J'avois appelé. Nous avions appelé.

J'appellerai. Nous appellerons.

J'aurai appelé. Nous aurons appelé.

# CONDITIONNEL.

J'appellerois. Nous appellerions.

J'aurois appelé ou Nous aurions appelé ou nous eussions appelé appelé.

(361) Peza est bas: on ne l'emploierait pas anjourd'hui dans une ode, comme a fait Malherbe (Ode au Roi Louis XIII):

Phlègre, qui les reçut, pue encore la foudre Dont ils furent touchés.

Cet écrivain a comme on le voit, fais pure actif, pue encore le faudre. Récultement l'Académie dit : Cet homme pue le musc. — See habité puent le vieille graisse ; et Linguet a dit au Squré Style crit, et mord.) : ce motpue le Fentenelle et so finesse. On dit ordinairement sent; mais puer est plus expressif :

. . Als I sollicitude à mon orelle est rude , Il put étrangement son ancienneté.

(Molière, les Femmes savantes, act. II, se. 7.)

IMPÉRATIF.

Appelons.
Appelez.

# SUBJONCTIF.

PRÉSENT ON FUTUR.

Que j'appelle. Que nous appelions.
Que tu appelles. Que vous appelies.
Qu'il appelle. Qu'ils appellent.

Que j'appelasse. Que nous appelas= sions.

ssons.
ratitair.
Que j'aie appelé. Que nons ayons appelé.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j'eusse appelé. Que nous eussions appelé.

# INFINITIP.

Appeler.

\*\*Patriant.\*\*

Avoir appelé.

\*\*Patricipe passes.\*\*

Appelant.

\*\*Patricipe putses.\*\*

Patricipe putses.\*\*

Devant appeler.

Conjuguez de même les verbes atteler, amoneeler, chanceler, dételer, étinceler, niveler, rappeler, renouveler-ficeler, etc.

Observation.—Comme on a pul e remarquer parla conjugaion du verbe appeler, les ver bes terminés par cler, comme appeler, nice etc., doublent la teltre, quand, après cette lettre, on entend un a muet, directer, esta-dire, louplent la teltre de stuvie de e, es, ent s'Auppelle, lu mielles, ils titnede entipar conséquent on écrita avec un seul l, nous appelons, vous nivetes, ils élimechient. Cette règle est applicable unis aux verbes

dont l'infinitif est en eter; comme - fureter, feuilleter (362), breveter, caquater, souffeter, jeter, projeter, que l'on éenit : je furette, je feuillette, je brevette, je caquater, je souffette, je feuillette, je brevette, je canquette, je souffette, je jetel, je projette, je cachetet ; je furettois, je feuilletois, je cachetois.

Les verbes tenir, venir, prendre, et leurs composés, comme appartenir, convenir, ena treprendre, etc., suivent la même règle pour le redoublement de la lettre n: que je tienne, que tu viennes, qu'ils conviennent.

<sup>(362)</sup> Voyes pour la prononciation des verbes cacheter, feuilleter, chapeler, etc., etc., les Remarques détachées, lettre C.

Tel est le génie de notre langue; et fon doit conclure de son uniformité sur ce point, qu'elle ne se gouverne nullement selon les lois de un susse arbitraire et aveugle, mais qu'elle a, de temps immémorial, consulté les principes de l'harmonie, qui demandent ou que la penultième soit fortible, si la dernière est unuette, on que la penultième soit foible, si la dernière est de soutien à ha voix.

(D'Oluet, psz. 79 de u Prosodis fr.)
D'après ce principe, les verbes acheve,
dipocer, lever, mener, promener, et leurs
composés, prennent nn accent grave sur la
pénultième e, a toutes les personnes où les
lettres i, i, n, sont doublées dans les verbes
appeler, jeter, etc.

# §. VI.

# DE LA CONJUGAISON DES VERBES DONT L'IN-

### EMPLOYER (Modèle). INDICATIF.

PRÉSENT ABSOLU.

J'emploie. Nous employons.
Tu emploies. Vous employez.,
Il ou elle emploie. Ils ou elles emploient.

J'employois. Nous employions.
Tu employois. Vous employiez.
Il ou elle employoit. Ils ou elles em-

ployoient.

FRÉTÉRIT DÉFIRI,

J employai. Nous employames.

J'ai employé. Nous avons employé.

J'cus employé. Nous cumes employé.

J'avois employé. Nous avions employé.

J'emploierai. Nous emploierons.

PETUS PASSÉ.

J'aurai employé. Nousauronsemployé.

CONDITIONNEL.

J'emploierois. Nous emploierions.

J'aurois ou j'eusse em= Nous aurions ou nous ployé. Rous eussions employé.

### IMPÉRATIF.

PRÉSENT OR FUTUR.

Employers. Employers.

# SUBJONCTIF.

Que j'emploie. Que nous employions.

Que tu emploies. Que vons employiez. Qu'il emploie. Qu'ils emploient.

Que j'employasse. Que nous employassions.

Que j'aie employé. Que nous ayons em-

Que j'eusse employé. Que nous eussions employé.

### INFINITIF.

Employer.

Avoir employe.

Participe passe.

Employé ou employée

Participe return.

Employé ou employée

Participe return.

Devant employer.

Employant.

[L'Académie, sur la 2158 Remarque de Vaugelas.

— Girard, pag. 88 , t. 11, conjug. du verbe voir.

-Mestat, pag. 3094 (20). - Westly, pag. 81.) Tous les verbe dont l'infinité et en yer, ou, pour micax dire, tous ceux dont le partière présent esten yant, comme : payer, hégayers, hyerr, cótoyer, aboyer, appuyer, déployer, noyer, et., se conjuguent de même que employer, c'est-à-dire que l'on conserve l'y qui se trouve dans l'infinitir, toutes les fois qu'on entend le son de deux i, f po pois, lu poyen, nous cótybrême, etc.; ce qui arrive dans toute la conjugaison, excet qui arrive dans toute la conjugaison, excet qu'arrive dans toute la conjugaison, exposition, ex
de de deux d'arrive qu'arrive dans de l'arrive de l'arrive dans de l'arrive dans de l'arrive dans de l'arrive dans de l'ar

(363) L'Academie hisre le choix d'ècrire, il page, on il prior, je pagevar, on ig paderes, on escore je patrat; cependant elle n'indique que paiement, légaiement, il frois, il effruie, c'etrivins du siècle de Loisi. N'I avoient delig prépar su changement de l'i gree en i voyelle. On lit dans Ractine (Phèdre, act. V, no. 6):

J'ai vn , seigneur , j'ai vn votre malbeureux fils Trainé par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler, et sa voix les effraie ;

Ils courent : tont son corps n'est bientôt qu'une plaie. Dans la même pièce (set. I, se. 5) :

Sur qui dans son malheur, voules-vous qu'il s'appuse?" Ses larmes n'annont plus de main qui les assuss. baient (364), ta aboies, je côtoie (365), ils ap= puient, je déploie, je renvoie, que je voie, que tu voies. Aux deux premières personnes plurielles de l'imparfait de l'indicatif et du présent du subjonctif, on met un y et un i, savoir, l'y de la partie radicale (employ), et l'i de la partie finale ions, iez.

Il résulte donc de ce qui précède que les verbes croire, voir, fuir, asseoir, etc., ayant leur participe présent terminé en oyant :

### Et (act. II, sc. 5) :

En vain vous espérez qu'un dieu vous le renvote ; Et l'avare Achéron ne liche point sa proie.

### Dans Boilegu (Satire VII) :

Car le feu, dont la flamme en oudes se déplose, Fait de notre quartier une seconde Troie.

# Dans le même écrivain (Satire VI) :

Je le poursuit partout , comme un claien suit sa proie, Et ne le seus jamais qu'aussitot je n'abore.

### Et (Épitre IX) :

Sa lonange agréable est l'ame des besax vers : Mais je tiens , comme toi , qu'il faut qu'elle soit vrai Et que son tour adroit n'ait rien qui nous effrate.

# Dans La Fontaine (la Cigale et la Fourmi) : Je vous painsi , lui dit-elle ,

Avant l'out , foi d'animal. Aussi la plupart des Grammairiens sont-ils d'accord sur ce changement, et l'asage actuel est conforme à leur opinion.

(364) BAYER, on prononce be-id. Cet mot, dit Tréroux , tire son origine de l'italien badare , qui est anssi latin, selon les gloses attribuées à Isidore. Antrefois on disoit beer, dont on a conserve l'adjectif verbal , béant, béantes.

D'autres veulent crier, et leurs voix défaillantes Expirent de frayeur sur leur lèvres béantes. (Delelle, trad. de l'Enéide , liv. 6,)

Et les rapides dards de leur langue brûlante S'agitent en siffant dans leur gueule béante. (Le mome , liv. It. Le poète parle lei des serpents.)

Molière a dit dans le Tartufe ( act. I , sc. 1, édit, pour la compagnie des libraires associés, 1788):

Allons , your , your river , et biilles aux corneilles. Bailles est bien certainement un berberisme.

(365) Côzovza prend l'accent circonflexe à tons ses temps. Voyen à la note suivante, une règle sur la ma-

nière d'orthographier les mots terminés en ment ; ete., etc.

creyent, voyant, etc., font à l'imparfait de l'indicatif et au présent du subjonetif : Nous croyions, vous croyiez; que nous croyions, que vous croyiez, etc.; et non pas, nous croyons, vous croyez, elc.

(Les Grammairiens modernes.)

### §. VII.

DE LA CONJUGUISON DES VERBES DONT L'IN-PINITIP EST TERMINÉ EN 170

### PRIER (Modele)

INDICATIF. PRÉSENT ABSOLU-

Je prie. Nous prions. IMPAGEALT.

Je priois. Nous priions.

Yous priicz. PRÉTÉRIT BÉFINI Je prisi. Nous priâmes.

PRÉTÉRIT INDÉPINI J'ai pric. Nous avous prié.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

J'eus prié. Nous cûmes prié. PLUS-QUE-PARPAIT

J'avois prié. Nous avions prié. PUTUS ASSOLU. Je prierai. Nous prierons.

PUTUS PASSÉ. J'aurai prié. Nous aurons prié.

### CONDITIONNEL

PRÉSENT. Nous pricrions.

Je pricrois. PASSE. J'aurois j'cusse Nous aurions ou nous

cussions prié. IMPERATIF.

PRÉSENT OR FUTUR . Prions

SUBJONCTIF.

prié.

Pric.

PRÉSENT OU PUTCA. Que je prie. Que nous priions. Que vous priicz.

IMPASPAIT. Que nons priassions. Que je priasse.

PSÉTÉRIT. Que j'aie prié. Que nous ayons prié

PLUS-QUE-PARPAIT. Oue nous cussions Que j'ensse prié.

prié.

### INFINITIF.

PRÉSENT. PARTIGIPE PASSÉ. Prier. Prié, priée. PRÉTÉRIT. Avoir prié. PARTICIPE FUTUR. PARTICIPE PRÉSENT. Devant prier. Priant.

Conjuguez de même crier (366), decrier (367), certifier, delier, étudier, relier, oublier (308), plier (369), trier, nier, et tous les verbes dont l'infinitif est termine en ier.

( Le Diet. de l'Académia. - Wailly , pag. 81. -Levisac, psg. 14.)

Prier et tous les verbes dont le participe

(566) Cana. Au futur et an conditionnel, l'e est tellement muet, que le mot n'est que de deux syllabes; et trés-souvent les poètes écrivent, je crirai, en remplaçant l'e par un accent circonflexe. Cette licence leur est d'autant plus permise , que la syllabe, éc, ic, ou ue est toujours longue; ce= pendant il est mieux de conserver l'e, en ce qu'il sert de signe caractéristique.

Règle. - Les noms terminés en ment , dérivés d'un verbe où la terminaison er de l'infinitif est précédée d'une voyelle , aboyer , monier , remuer, etc., prennent un e avant la dernière syllabe: absicment, bégaiement, dévouement, maniement, remuement, etc.

Exceptions. - Enternûment, remerciment, (367) Dieman. On confoud quelquefois décrier . avec décréditer, que très-sonvent ou emploie l'un et l'autre au figuré; mais le premier va directement à l'honneur, le second au crédit. On décrie une femme, en disant d'elle des choses qui la fout passer pour une personne dont les mœurs ne sont pas intactes ; on décrédite un marchand, un négociant, en publiant qu'il est ruiné. ( Le P. Bon= hours.)

L'esprit de parti nienza les personnes, pour venir à bout de nicainne leurs opinions , leurs

Des auteurs décries il prend en maiu la cause.

... par tes presents, mon vers décrédité, etc. (Le même, Épit. V.) (368) Ouazten. Les poètes sappriment souvent l'e muet au futur et au conditionuel. ( Foyes les

notes 363 et 366 ) (369) PLILE. Voyes aux Remarques détachées . dans quel cas ou peut dire ployer.

La Bruyère donne à ce verbe le sens et lo régime de porter, engager à : Il n'y a ni crédit , ni outorité, ni faveur, qui aient pu vous ruin à faire oe choix. L'usage n'admet point cet emploi.

(Le Dictionnaire critique de Péraud.)

présent est terminé par iant, comme riant, liant, etc., ayant leur partie radicale terminée par un i (comme pri), doivent nécessais rement, aux deux premières personnes plu= rielles de l'imparfait de l'indicatif et du présent du subjonctif, prendre deux i de suite, dont un appartient un radieal, et l'autre à la terminaison : nous priions , que nous priions ; yous priiez, que vous priiez.

### ARTICLE XII.

### DE LA CONJEGAISON DES VEBBES IRRÉGELIERS ET DES VERBES DÉFECTIFS.

Les verbes irréguliers ou verbes anomaux sont eeux dont les terminaisons des temps primitifs et des temps dérivés ne sont pas exactement conformes à celles du verbe qui leur sert de modèle. Les verbes défectifs sont eeux auxquels il manque eertains temps ou eertaines personnes que l'usage n'admet pas.

Quelque irrégulier que soit un verbe, les irrégularités ne se rencontrant que dans les temps simples, nous nous dispenserons de parler des temps composés,

Rècle générale.—Tont verbe qui n'a point de prétérit défini, n'a point d'imparfait du subjonctif; tout verbe qui n'a point de par= ticipe present, n'a point d'imparfait de l'in= dicatif, point de pluriel au présent de l'indicatif, et point de présent du subjonetif. Tout verbe qui n'a pas de présent de l'indieatif, n'a point d'impératif; de futur, n'a point de conditionnel; en un mot , quand un temps primitif manque, les dérivés de ce temps manquent aussi. (Ily a très-peu d'exceptions.)

# VERBES IRRÉGULIERS ET DÉFECTIFS DE LA PREMIÈRE CONJUGATSON.

Cette conjugaison n'a, à proprement parler, en verbes irréguliers, que les verbes alter, enveyer, renveyer; et en verbes defectifs. elle n'a que importer, résulter, et neiger.

# CONJUGAISON DU VERBE NEUTRE ALLER. INDICATIF.

PRÉSENT ASSOLU. Je vais (370). Nons allons. Tu vas. Vous allez. Il va. Ils vont. IMPERCATE.

Fallois.

(370) Les aneiens Grammairiens disoient je vais, ou je ras. Ce dernier n'est plus usité. L'oven pag. 184, note I.

Nous allions.

J'allai. Nous allámes.
Tu allas. Vous allátes.
Il alla. Ils allerent.

psétérit indétisi.

Je suis allé ou allée. Nons sommes allés ou allées.

Tu es allé ou allée. Vous êtes allés ou allée.

Il est allé ou elle est lles sont allées.

FRATARIT ANTIGERE.

Je fus alle.
Tu fus allé.
Vous fûtes allés.
Il fut allé.
Ils furent allés.

J'étois allé.

Nous étions alles.

FUTER ABSOLT.

J'irai,

Nous irons.

Tu iras. Vous irez.

Il ira. Ils iront.

FUTUS PASSÉ.

Je serai allé. Nous serons alles.

# CONDITIONNEL

### PRÉSENT.

J'irois. Nous irions.
Tu irois. Vous iriez.
Il iroit. Ils iroient.

Je serois ou je fusse Nous serions ou nous allé. fussions allés.

# DIPÉRATIF.

PRÉSENT OU FUTUR.

(Point de première personne.)

Va. Allons

# SUBJONCTIF.

Que j'aille. Que nous allions.

Que j'allasse. Que nous allassions.

Que je sois allé. Que nous soyons allés

Que je fusse allé. Que nous fussions allés-

PARTICIPE PASSÉ.

# INFINITIF.

PRÉSENT.

Aller.

PRÉTÉRIT.

Étreallé.

PASTICIPE PRÉSENT.

Allant.

Devant aller.

Allant. (Le Dict. de L'Académie, édit. de 1768 et de 1798.)

1º L'Académie, dans son Dictionnaire,

édition de 1762, n'indique que je vais au présent de l'iudicatif, et ne parle point de je vas, qu'elle semble proscrire par sou silence. Dès 1704, elle l'avoit formellement condamné dans son observation sur la XXVIE Remarque de Fangelas, où elle déclare que je vais est le seul qui soit aujourd'hui autorisé.

Regmer-Desmarais, qui, bieutôt après, donna sa Gram. franc., suivit cette décision. Le P. Buffier, nº 610, et Restaut, page 328,

Le P. Buffier, nº 610, et Restaut, page 388, se contentent de faire observer que je vas est moins ustik que je vai: —Wullfy, page 119, présente les deux locutions comme absoluent identiques et également bonnes; — et l'abbé Girard, pages 79 à 81, tl. II, quojque académie cien, montre pour je vas un penelmat décide.

Cependant il faut convenir que, quoique cette dernière expression soit préférable grammaticalement, comme étant régulière, il n'est pas permis d'en faire usage: les écrisvains, par leur silence, et les Grammairiens medernes, par leur décisions, en ayant désapprouvé l'emploi.

20 L'Academie, pag. 21 f. de esc Observations sur Vaugelas, est d'avis que limperatif va prend un s devant y et en : vas; y, vas; en; mais elle fait observer qu'il ne faut pas qu'il y ait un autre mot à la suite, et que l'on diroit mieux : il y a un grand tumulte, y a y mettre ordre, y, v s arrèten le cours.

Le père Buffer, nº 533.—Restaut, pag. 257.
—Waitly, page 80, partagent cette opinion; mais Domergue, page 428 de ses Solutions grammaticales, peuse qu'on pourroit établir cette autre règle générale:

Tout imperatif qui n'a point de 2 final en prend un avant y et en, drapue ces deux mots forment avec tui un tens indivisible. Exemple: var-y, var-y demeure, portes-y du sconr. Le 2, ajoute Domergue, est réclamé par l'euphonie; et l'influitif, n'adoneis sant les on en auxacune manière, ne sauroit dispenser du 2, qui

sauve l'hiatus. (M. Johanneau, Mélanges d'orig. étymol., pag. 95.) Dans la Vic des Saints de Bretagne, par le

P. Atbert, imprimée en 1637, on voit souvent le mot wa écrit par un fluial, avant les voyels les comme avant les consonnes. Ou y lit, page r.16, à la marge: Saint Herré viat à l'excele, il vat trouver son oncle, il vat voir sa mere. C'est airement pour ecls que le peuple prononce encore ee t devant une voyelle, et dit, par exemple, il vat en viite.

3º Étre allé et avoir été sont deux expressions sur lesquelles il est bon de recueillir et d'examinerl'opinion des divers Grammairieus, afin que nos lecteurs sachent si elles peuvent être employées indifféremment l'une pour l'autre.

Être alle et avoir été fout entendre un

transport local; mais la seconde expression a encore un autre sens: qui est allé, a quitté un lieu pour se rendre dans un autre : qui a été, a, de plus, quitté eet antre lieu où il s'étoit rendu :

renau:
Tous ceux qui sont allés à la guerre n'en
reviendront pas; tous ceux qui ont int à
Rome n'en sont pas meilleurs. (Beauzée.)

Céphise 157 ALLÉE à l'église, où elle sera moins occupée de Dieu que de son amant. Lucinde A ÉTÉ au sermon, et n'en est pas devenue plus charitable pour sa voisine. (Gérard.)

Quand je dis: dis sont allès à Rome, je fais entendre qu'ils y sont encore ou sur le chemin; et quand je dis, ils ont été à Rome, je fait connotire qu'ils ont fait le voyage de Rome et qu'ils en sont revenus,

The Corrolle, me'n XXVI Rem. de Fangeles, Andry de Boisprager (Ref.), 1, 1, page (5) et de cet avis. Voice de quelle manière il è cas que prime : el la rarier pas qu'on dies, il et éle, so pour de et allé proui à a dé, ce qui est une faute avise a allé pour il a dé, ce qui est une faute avez excev. Combien de gens disent : je mis allé es voir; je mis allé int rendre vois te. La règle qu'il latt aivre en cels, et que, tous-tes les fois qu'on suppose le retour du lien, et au faut dire, et de te. par l'étre et lorsqu'il et la tent dire et de te. par l'étre et lorsqu'il et la tent dire et de te. par l'étre et lorsqu'il et la tent dire et de te. par l'étre et lorsqu'il et l'est de l'en l'est et l'est dire et de l'en l'est et lorsqu'il et la faut dire et de te. par l'étre et lorsqu'il et l'en l'en l'est et l'est et l'en l'est et l'en l'est et l'en l'est et l'est et l'en l'est et l'est et l'est et l'en l'est et l

Restaut partage cette opinion, et les Grama unirieux underners Font adoptée; excepté quelque-mus, comme Férnaul, Domergue, qui veulent qu'on comploie allé quant il y a une idée de tendance, etérre lorsqu'il y a une idée de station. Quelque fondé en raison que soit ce dernier sentiment, la majorité des écrivaiss ne la pas adopté, et elle s'est delarce pour la distinction faste par Th. Cornelli et Andry de Dairroyard, estre leve alle ét aussi dury de Dairroyard, estre leve alle ét aussi

Si quelquefoi ils 'en écartent, cest-adire s'intemplointe quelquefois je uni alli à la place de Jai tél, c'est lorsque la phrase exprime une circontance qui annoue c'infemment le retour : Il y a dit aun que je usi alli la magnetre pour la première fois. — Il d'etil trois heupes, quand n sus attà chet hi. d'etil trois heupes, quand n sus attà chet hi. Cou les joure che M. Silvestre (I-I. Roussus). Dans cer phrase le mouvement, a cit aprime, mais elles indequent aussi la présence passée, le retout.

4º Peut-on dire: il ret trouver son ami, au fieu de : il ALLA trouver son ami? Un grand nombre de personnes regardent cette manière de parler comme une faute, et soutiennent qu'il faut toujours dire il alla , et jamais il faut. Th. Conneille est de leur sentiment, et V'oltaire, dans ses Remarques sur Cinna, pense de même, puisqu'il critique ec vers de P. Corneille (Pompée, I. 3):

Il fut jusques à Rome implorer le sénat.

C'étoit, dit-il, une licene qu'on prenoit e aturefois; il y au même plusieurs personnes qui disent : je vue le veir , je vue lu parler; e uni étante ; per la rison qu'on une parler, qu'on vue voir , mais on n'est point ve parler, qu'on vue voir , mais on n'est point ve parler, qu'on vue voir , mais on n'est point ve parler, qu'on vue point ve ju l'aut donc direc , parler, on l'aut fevoir , j'attas lui parler, il atta l'ime plotter. Caux qui tombent dans ettle fusture e dirocent pas : l'a vue lui remontrer, sa rus lui , faire aperceoir.

Les Grammairiens modernes sont d'accord avec Voltaire.

5º Beaucoup de personnes, les étrangers surtout, confondent aller avec veair. Étant à Paris, ils disent je sui venu à l'erasilles, je sui allé ici. Atler se dit du lieu où l'on et à celui où l'on n'est pas; et venir, du lieu où l'on n'est pas, à celui où l'on est : (d'iel) p'imi à Londres; (de Londres) je viendrui ici. (Mionge, Fienul et Trévans.)

### Conjugaison du Verbe s'EN ALLER.

Sen aller se conjugue comme aller, dans se temps simples et dans set temps composits; on dit : Je m' KS suis allé, lu l'ER es allé, il i'ER est allé, nous nous EN souisses allés, nous vous xe étes allés, ils i'EN son allés. A l'impératif : l'a-l'EN, qu' il s'EN aille, allons nous-EN, allez-vous-f, qu' ils i'EN ailles, allons nous-EN, allez-vous-f, qu' ils i'EN ailles.

Quand on interroge, on dit: M'en irai-je, t'en iras-tu, s'en ira-t-il, nous en ironsnous?

1º En, comme l'on voit ; doit toujours précéder immédiatement l'auxiliaire être, dont les temps composés du verbe aller sont for-

Le soir, tôt ou tard, mon père s'en étoit allé aux champs pour quelque affaire.

(Amyot, trod. de Théagène et Chariclée, I)

Combien de grands monuments s'en sont
allés en poussière! — Il s'en est allé, elles s'en
sont allées. (L'Acodémie.)

Ma fille s'en est allée de son plein gré avec ces jeunes gens. (Voltaire.)

(Le Dict. de l'Académie ; ses Rem. et décis., page 164. — Le P. Buffer , nº 64. — W ailly , Restant, et les Grammair. modernes.)

2º Girard est d'avis qu'il est mieux de dire: Je m'en vas, Je m'y en vas, que je m'en vats, je m'y en vass; mais eette opinion n'est pas eelle de Trésoux, de Richelet, de Regnier Desmarais, du P. Buffier, ni de l'Académie, dans son Diet, au mot en et au mot venir.

dans son Diet, au mot en et au mot venir.

Féraud pense que je m'en vais est la scule
manière de s'exprimer autorisée par l'usage.

30 On dit je m'en vais, je m'en redourie, parce que en act de complement à l'idèt et no parce que en act de complement à l'idèt et no parce que en act de complement par que de je vais, je redourne; mais quand on ajoute à la premenande, ou me superente, que en que pour der correct, dire, je vais ou je redourne à la promenande, ou bien je vait une promener; et non pa s: je m'Ex vait on je m'Ex vait en promenande, n'ije m'Ex vait on je m'Ex vait me promenante, parcente la la promenande, n'ije m'Ex vait me promenante.

de 11 uc faut pas, a l'impératif du verbe s'en allet, écrire va-l-en, comme à let étoit cuphouique; mais bien va-l'en avec une apostrophe au-dessus du l, parce que c'est le pronom te dont on retranche l'e, La meilleure preuve que l'on en puisse donner, c'est qu'en parlant à quelqu'un qu'on ne tutoie pas, on dit: Allez-vous-en.

dit: Allez-vous-en.
(Regnier-Desmarais, pag. 391.—Restaut, p. 329.—
Bumarsais, Encycl. meth., au moi Euphonie.
Féraud, Maugard, p. 299, 2e partie.—Lemare,

page 5%)
Wally terit out-ten avec un trait d'union
après le l. Dans le Dictionnire de l'Académie
après le l. Dans le Dictionnire de l'Académie
(citil de 1998), a moi affer pour vou-ten : de
an moi chausses, elle éerit vou-fon iret au
an moi chausses, elle éerit vou-fon iret de
annes, no-fon-e, ecti avec une apostrophe;
mais, dans l'edition de 1762, la dermière qui ai
affer, ni anne frouver, ui au moi
affer, ni au fourier, ui au moi
affer, ni au fourier que l'on éerite vou-éen avec
un trait d'union après le l.

50 En aller ne surroit se passer du pronom personnel se, et si, dans le style familier, on dit i Cette can fait un aller les rougeurs. — Laisser-le un aller, cela, dans aucum cas, ne peut s'écrire, il faut dire et écrire : Cette eai fait passer les rougeurs. — Laisses-le sur laisses-le sur aller.

Il en est de même pour tout les verbes essentiellement pronominaux qui, ayant la sia gnification active, doivent toujours avoir un régime direct. Ne dites done pas:

Il faut le laiser morfondre; dites: Il faut le laisser sz morfondre. (Le Dicl. de l'Academic, pag. 40 ct 41.)

Voyez aux Remarques détachées, lettre P. l'observation que nous faisous sur l'emploi des verbes se promener, se baigner, se mouscher.

EXVOYER, REXVOYER (verbes actifs.)
Ces deux verbes out une irrégularité au

futur de l'indicatif et au présent du conditionnel, où ils font j'enverrui, je renverrai, j'enverrois, je renverrois.

(Le Diet. de l'Academie, Féraud, Wailly, et les Gramm. mod.)

Inforter (verbe unipersonnel, neutre et défectif }.

Ce verbe n'est d'usage qu'à l'infinitif et à la troisème personne singulière ou plurichle: Il nous import beaucoup de fuir la société des méchants. — Qu'umorten les plaintes et les murmures des auteurs, si le publie s'en moque? (Féraud et le Diet. do l'Académia.)

On demande si qu'importe peut être suivi de la préposition de. Montesquiu a dit 53 en général le caroctère est bon, qu'importe or quelques défauts qui s'y trouvent ? (Esprit des lois), et Racine (Bérénice, acte IV, sc. 3),

Eh! que m'importe, hélas! de ces vains ornements?

L'abbé D'Olivet a critiqué ce vers, mais Tabbé Desjonaines et Racine le fils 10nt défeudu. L'Academie eu 1762, pensoit comme Tabbé D'Olivet; mais en 1398 elle acru devoir admettre ce régime, et selon elle, on dit paquoi m'importe pu'importe nu son amour ou bit su haine? qu'importe nu beau ou nu mauvait temns?

Il nous semble que l'opinion de l'Academie en 1798 est crronce, et que les phrases de Montesquieu et de Racine ne doivent être regardées tout au plus que comme des négligenees autorisées peut-être par l'usage, dans le temps où ils écrivoient, mais qui sont entierement condamuees aujourd'hui, puisqu'elles sont contraires aux règles de la gram= maire. En effet: tout verbe doit avoir un sujet: quand on dit : que m'importe son opinion , id est facile de reconnoître que son opinion est le suiet du verbe importe : mais si je dis : que m'importe ne son opinion, au moven de la preposition DE, son opinion devient regime indirect, et l'action exprimé par importe n'a pas de moteurs, conséquemment le verbe n'a plus de sujet. Sous ce rapport-la les phrases précitées sont donc essentiellement vicieuses, mais clies le sont encore sous un autre rap= port, c'est qu'il est impossible de rendre compte par l'analyse du de qui précède le substantif place après le verbe importer. Ce verbe, dit l'Academie, signific être d'importance; qu'importe veut donc dire, de qu'elle importance est ou sont? et qu'importe de ces vains ornements, signific de quelle importance sont DE ses vains ornements. D'où l'on voit que le ne resiste à toute explication rais sonnable, que ectte phrase est complètement

absurde, et qu'il en est de même de celles qui sont analogues.

Nous pensons, en conséquence, qu'il faut s'en tenir au sentiment de l'Académie en 1762, et dire et écrire, comme tout le monde dit et écrit aujourd'hui: que m'importent ces vains ornements? qu'importe son amour ou sa haine? etc.

Dans le vulgaire obscur si le sort l'a placé . Qu'importe qu'au hasard uo sang vil soit versé !

(Racine, Athalic, set. II, sc. 5.)

Dans cette solitude champeire qu'ont has
bitée vos pères, que vous invortant les vains
discours des hommes, et leurs lâches intrigues,
et leurs haines impuisantes, et leurs trompeuses promesses? (Bergasse.)

Resulter et Neiger (verbes unipersonnels et défectifs).

Ces verbes ne sont également usités qu'à l'infinitif, et à la troisième personne du singulier des autres temps : Il y a deux jours qu'il reles; il en résultera de grands inconvénients. (Mêmes sutorités.)

6. II

DES VERBES IRRÉGULIERS ET DÉFECTIFS DE LA SECONDE CONJUGAISON.

Abstenia (s') (verbe pronominal et irrégulier).

Ce verbe se conjugue sur tenir; voyez page 254.

Page 254.

Accounts, (verbe neutre et irrégulier ).

Ce verbe se conjugue comme courir, avec cette difference cependant qu'il reçoit tantôt être, tantôt avoir, suivant qu'il exprime un êtat ou une action.—Forez pages 222 et 223.

Acceptent (verbe actif et irrégulier).

Voyez cueillir.

Acquanta (verbe actif et irrégulier).

Pacquiera, ta sequiera, il coquiert; nons sequiera, cosa, rous sequiera, il sequieretta. "Evequeriora; nons experimento consumento del consumento del compario de

quis. — Acquérir. — Avoir acquis. — Acquérant. — Acquis, acquise. — Devant acquérir.

(Reguler-Desmarass, pag. 410. — Th. Corneille, sur la 396: Rem. de Vaugelas. — Les Décis. de l'Académie, pag. 140, el son Dictionn. — Le

Dictions. de Richelet.)

Il n'y a point de verbe sur l'orthographe et sur la conjugaison duquel les auteurs aient

sur la conjugaison duquel les auteurs ai varié davantage. .

L'abbé Grossier, Le Gendre, l'abbé de Mably ont dit au présent, il acquière, pour il acquiert; et les deux derniers, ils acquièrent, pour ils acquièrent. D'autres écrivains, au nombre desqueis il fait nettre Corneille, ont dit au futur simple et au conditionnel, acquierers, et acquièreroit, au ficu de acquera, acquierroit in l'un ni l'autre ne doivent être imites.

L'écalèmie est d'avis que sospiérir ne se dit que des choses qui pervent se mettre au nombre des biens et des avantages, comme capeirer de la gloire, de l'homenr, et des vicheases; espendant La Teuche pretend que l'on dit fort bien, soggiérir mes et esprés lui pour le la comme de la comme de la comme de Férand (Dictionn crit), Domander, Gattel, Relland, etc., etc., ne non la sed de est avis. Aeguis se prend quelquefois substantive ment; on dit qu'un homme a de l'acquis.

beaucoup d'acquis, pour dire qu'il est trèsinstruit dans sa profession. Conjuguez sur ce verbe : conquerir, recon=

quirir, requirir, s'enquirir.
Congetan rist d'useg qu' à l'infiniss,' à
l'imparsit du subjonciss, au préterit défini,
ux temps composé et au participe pausé. Il
se dit figurément des choess morales et upirit
utiles. Recongetain s'emplois le plus sousvent au participe passé. S'ampetain s'emplois
pen hors de l'infinist et des temps composs.
—Ce veche dit plus que depuis que pour par
l'ente en la femandant plusiaire, pour juger
par leurs témoignages comparés, ou cu présent, en pour usurant de questions une personne instruite, on s'enquiert: Le nouvelluis
Exegunax de afgiriere publiques; l'homme

oisif s'en INFORME.—Ce verbe se dit des personnes et des choses. Voyez au régime nom, une observation de D'Ohvet, sur le verbe informer, auquel Racine a donné un régime autre que celui qui lui appartient.

Assaillin (verbe actif et défectif).

J'assaille; nous assaillons. — Passaillois, nous assaillions. — Passaillis; nous assaillimes. — Passaillirai. — Passaillirois. — Assaille; assaillons. - Que j'assaille; que nous assaillions. - Q j'assaillisse ; que nous assaillissions. - Assaillir. - Assaillant, - Assailli, assaillic-

(Le Diet. de l'Académie , Restaut, pag. 356 ; Gattel, Lévinac, page 31 , t. 11 ; Caminade, pag. \$1 ,

et M. Butet.)

Féraud est d'avis que ee verbe n'a , au présent de l'indicatif, que les trois personnes du plurich

Wailly pense que l'on peut dire : j'assail= lerai et j'assaillirai: Trévoux ne met que j'assaillerai. Autrefois on disoit au singulier : j'assaus,

tu assaus, il assaut, Malherbe, pariaht de l'Eglise, a dit : Un juur , qui n'est pas luin, elle verra tumbée

La troupe qui l'assaut et la vent mettre à bas-(Les Larmes de saint Pierre.)

Au futur, on disoit autrefois j'assaudrai. Presentement ee verbe n'est guere usité qu'aux temps composés et au présent de l'in= finitif.

Conjuguez de même tressaillir, et dites au présent , il tressaille , et non pas il tressaillit , comme l'ont dit J.J. Rousseau et quelques autres écrivains :

Énée à cet aspect tressaille d'allégresse. (Delsile , trad, de l'Énéide.)

Le futur est régulier, et fait conséquemment je tressaillirai. Cependant Le Franc a dit : je tressaillerai d'allègresse; et Féraud pense que je tressaillerai paroît plus conforme à l'analogie des verbes de cette dernière terminaison : je cueillerai, je recueillerai, etc.

Mais il nous semble que cette opinion de "Féraud est très-peu fondée, ear si l'on dit je cueillerai, c'est paree que l'on a dit autrefois cueiller à l'infinitif (voy ez page 249) : je tres= saillirai est bien préférable, puisqu'il est conforme à la règle sur la formation des temps, qui vent que le futur se forme du présent de l'infinitif.

D'ailleurs Restaut, Demandre, Lemare, Lévizac, Caminade, Catineau, et Gattel indiquent je tressaillirai.

Il est vrai que l'Académie met je tressail= lerui, mais e'est dans l'édition de 1798; car, dans l'édition reconnue de 1762, on y lit je

tressaillirai. Autrefois on disoit, il tressaut.

Averia. Ce verbe se conjugue sur venir. Voyez plus bas.

Benin (verbe actif).

Ce verbe se conjugue comme emplir, verbe de la deuxième conjugaison.

Il n'est irrégulier qu'à son participe passe, qui fait bénit , bénite ; et béni , bénie.

Bénit , bénite , se dit sculement en parlant do la bénédiction de l'église, donnée par un évêque ou par nn prêtre avec les cérémonies ordinaires. On dit un cierge BERIT; du pain BÉRIT; de l'eau BÉRITE; des abbesses BÉRITES. Les drapeaux ont été nintrs. (L'Académie.)

Dieu fait voir à Ève son ennemi vaincu, et lui montre cette semence BÉRITE (1.-C.) par laquelle, etc. (Bossuet, Hist. univ., Il part.)

Du temps de Moise, on y montroit encore les tombeaux où reposoient les cendres BÉRITES d'Abraham , d'Isaac et de Jacob.

(Le même, Disc. sur l'Hist. univ., 11º part.)

Beni, benie, a toutes les autres signifieations de son verbe; il se dit en parlant de la bénédiction et de la protection particulière de Dieu sur une personne, sur une famille .. sur une ville, sur un royaume ou une nation; ou bien encore pour désigner les louanges affectucuses que l'on adresse à Dieu, aux hommes bienfaisants, et même aux instruments d'un bienfait. L'ange dit à la Sainte-Vierge : Vous êtes

BÉRIE entre toutes les femmes. - Les armes BÉBITES de Dieu sont toujours heureuses. (L'Académie, 1762, 1798.)

Les princes qui ne se croient placés sur le

trône que pour faire du bien à l'humanité, sont nests de Dieu et des hommes.

Ce règne , qui commence à t'ambre des autels, Sera beni des dieux et chéri des mortels. (Voltaire , Otympie , act. I, sc. 1.)

Enfin Beauzée fait observer que béni a un sens moral et de louange, et bénit un sens légal et de consécration : Des armes qui ont été nénites par l'Église, ne sont pas toujours

BENIES du Ciel sur le champ de bataille. Bouillin (verbe neutre et défectif).

Je bous, tu bons, il bout ; nous bonillors , vous bouilles, ils bouillent. - Je bouillois; nous bouillious. - Je bouillis; nous bouillimes. - Je bouillirai ; nous bouillirons. - Je bouillirois ; nous boaillirions. - Que je bouille, que tu bouilles, qu'il bouille : que nous bouillions, que vous bouilliez, qu'ils bouillent. - Que je bouillisse ; que nous bouillissions. - Bouillir. - Bouillant. -Bouilli , bouillie, etc. (L'Académie.)

Ce verbe, fait observer Féraud, ne s'em= ploic au propre qu'à la troisième personne du

singulier ou du pluriel; mais, pour le rendre actif et l'employer à toutes les personnes, on se sert des temps du verbe faire, joints à l'infinitif bouillir : Je fais bouillir, nous faisons bouillir, etc.

Wailly dit je bouillirai, ou je bouillerai; mais le premier est le seul qu'indiquent l'A= cademie (éditions de 1762 et de 1798), Restaut, Demandre, Féraud, Caminade, Gat= tel , etc.

# Courir (verbe neutre et irrégulier.)

Je cours, tu cours, il court; nous courous, vous courer, ils courent. - Je courois ; nous courions. - Je courus ; nons courumes. - Je courrai: nous courrons. - Je courrois , nous courrious. -Cours , courous. - Que je coure, que lu coures , qu'il coure ; que nous courions, que vous couries, qu'ils courent. - Que je courusse; que nous courussions. - Courir. - Courant. - Couru , courne, etc.

(Th. Corneille, sur la 250° Rem. de Faugelas .-Restaut , Wailly , Feraud , Demandre , Levizac , et l'Académie.)

Conjuguez de même les verbes concourir, discourir, accourir, parcourir, secourir,

Discourin. L'Académie et les écrivains ont donné pour régime à ce verbe la préposition de ou lu préposition sur : Socrate passa le dernier jour de sa vie à discourir pe l'im= mortalité de l'ame, sun l'immortalité de l'ame. (L'Académie.)

J'ai entendu ce philosophe discourir sen les propriétés de l'aimant, sun la pesanteur de l'air ; il en p. le fort savamment: (Trivour.)

Nous discourumes BE ces choses. (Racine , le Banquet de Platon.)

On croirait, à vous voir , dans vos libres esprices, Discourir en Caton des vertus el des vices.

(Boileau, Satire IX.) Lamoignon, a ous irons, libres d'inquiétade, Discourir des vertus dont tu fais tou étude-

(Le même , Épitre V.) Sur, paroît préférable à Féraud; mais M. Laveaux est d'avis que discourir sur quel= que ehose, e'est en parler avee ordre, avee méthode, en parler à fond; et que discourir

de quelque chose, e'est en parler sans approfondir la matière. Il doit certainement y avoir une différence entre ces deux manières de s'exprimer, et la distinction établie par M. Laveaux peut être exeellente. Comme nous n'avons pas pu véa

rifier si elle est confirmée par l'usage des bons écrivains, nous nous bornons à la faire connoître à nos lecteurs, sans prononcer sur cette difficulté.

Accornin se conjugue aussi comme courir; mais il recoit, selon l'occurence, tantôt avoir, tantôt étre : j'at accouru , je stis ace couru; au lieu que courir, lorsqu'il signifie se mouvoir avee vitesse, ne reçoit que l'auxilaire avoir.

(L'Academie , Feraud , M. Laveaux.) Voyez, page 218, une remarque de D'Olivet sur une faute échappée à Racine dans l'emploi du verbe courir.

Voyez aussi, page 247, ce que nous disons sur l'emploi des temps composés de ce verbe

Courre, à l'infinitif, a le même sens que courir, mais il ne s'emploie que dans certaines facons de parler ; par exemple, en termes de chasse et d'équitation : courre le cerf, le daim, un lièvre, courre un chevul. On dit aussi, en terme populaire, courre le guilledou, ou bien eneore courre la poste, courre une bague. Autrefois on employoit souvent ee

verbe à la place de courir. Voiture a dit : Les périls que j'ai à COURE en ce voyage ne m'étonnent point.

Et Malherbe:

De ces jeunes guerriers la flotte vagabonde Alloit courre fortune aux orages du monde.

Présentement, excepté les cas précités, on doit, comme le fait observer Trévoux, toujours dire courir, et même, pour ne pas se tromper, il est bon de s'en servir partout où l'on a le moins de doute.

COLVRIR (verbe actif).

Voyes la conjugaison du verbe ouvrir.

Cuerten (verbe actif et irrégulier).

Je cneille, tu cucilles, il cueille ; nous eneillons, vous cueilles 1 ils cucillent. - Je cueillois ; nous eneillions. - Je cueillis; nous cueillimes. - Je eucillerai; nous cueillerons. - Je cueillerois; nous curillerions. - Cueille ; cueillons. - Que je eneille : que nous cueillions. - Que je cueillisse; que nous encillissions. - Cucillir, eueillaut. -

Cueilli, eneillie. (Restant , Wailly, les Gramm. mod., et l'Acadenne.)

Il est certain que l'on a dit autrefois cueile ler à l'infinitif, et e'est pour eela que l'on dit je cueillerai, au futur, et non pas je cueillirai; je cueillerois, au conditionnel, et non pas je cueillirois.

Remarquez qu'il faut dire : je cueillis, nous

cueillimes, j'ai cueilli; et non pas je eneillai, nous cueillámes, j'ai eueillé. (Th. Corneille, et l'Académie, sur la 688° Rem, de

Faugelas, Restaut, Wailly, et les Gr. mod.) Conjuguez de même recueillir, accueillir.

### Dormer.

# Voyez sortir.

Faillin (verbe neutre et défectif), Ce verbe n'est en usage qu'au prétérit défini, je faillis; nous faillises; au prétérit indéfini, j'ai failli; aux temps composés tant de l'indicatif que du subjonetit, j'aurois, j'avois failli; etc.; et à l'infinitif, faillir,

faillant failli, faillie.
(Wailly, pag. 83. — De Latouche, pag. 156, t. l.)
Ce verbe s'emploie quelquefois dans le sens
de se tromper, et La Fontaine a dit avec cette

acception , je faux.

L'Academie met dans son dictionnaire; je faur, ny faux, if faux, tou faux, if faux, not faux, if faux, not faux, if faux not faux, if faux not faux

Faillant, participe présent, éemploie dans ettle phras adverbiale, jouer deoup faillant, pour dire, jouer à la place du premier des joueurs qui manque. — Failli , faillie, participe passé, n'est d'usage que dans le seus de finir, et dans celui de manquer à faire. A jour faill i, c'est-à-dire à jour fini : Il faut que dans quelque jours, your voyies celte affaire faite ou \*\*nature, c'est-à-dire que vous la voyiez faite ou manquée.

(L'Académie.)

Dévallin, son dériré, est irrégulier et décetif; il nest plus guére usité qu'à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, nous déjaillons, à l'imparfait, je déjaillois, aux prêtérits, je déjaillis, j'ai déjaillois, aux prêtérits, j'ai déjailles, fousel cerpendant a dit : la famille royale étoit bis AILLIE. (L'écadémie, Féraud, Gattle, 6ts.)

Manquer est plus d'usage dans le sens de dépérir, s'affoiblir; cependant on dit fort bien, ses forces dévaillent tous les jours; commencent à défaille. (Mêmes autorités.)

ERRIE (verbe actif et défectif).

Ce verbe, qui signifie frapper, u'est plus

d'usage que dans cette phrase, sans-coupférir, pour dire, sans en venir aux mains, sans rien hasarder.

Firu, e, ne se dit qu'en ees phrases badis nes : il est firu de cette femme, pour dire, il en est bien amoureux : je suis firu, j'en ai dans l'aile. (L'Acadimie, Firund, et Trivoux.)

On trouve encore dans nos anciens écri-

vains il fiert pour il frappe. Voyez aux substantifs composés, le mot fier-a-bras.

# FLEURIE (verbe neutre et défectif ).

Ge verbe est regulier dans le sens propre, c'est-à-dire, quand il signifie pousser des fleurs, être en fleur, et alors îl se conjugue comme emplir; en ce sens on dit à l'imparfait, il fleurissoit; et au participe présent, fleurissoit.

Dans le sens figuré, il signific être en eredit, en hønneur, en vogue, et il fait, le plus souvent, florissoit à l'imparfait de l'indicatif, et toujours florissant au participe préseut.

C'est ainsi que s'expriment l'Académie, Trevoux, Feraud, Demandre, Wailly, M. Lemare , et les écrivains les plus estimés vienneut fortifier eette décision. Cependant on trouve dans les Incas, de Marmontel, et dans d'autres ouvrages estimés, des exemples de l'emploi de fleurissoit dans le sens figure; et il semble que cette expression présente une image plus bardie que florissoit, qui, à force d'être employée, ne signific plus que vigere, être en vigueur, dans sa force, en crédit, sans offrir à l'esprit d'idée métaphorique. Quoi qu'il en soit, nous croyous qu'on doit dire d'un empire qu'il florissoit , et non qu'il fleurissoit , puisque c'est ainsi que s'expriment la plupart des écrivains.

Toujours est-il certain que ee seroit s'ex= primer très-mal que de dire :

Et dans ce temps fécond sa divine influence Fait germer les vertus et *florir* l'innocence. ;

parce que l'infinitif florir n'est pas en usage.
REFLEURIR se conjugue comme fleurir; cet dans le sens figuré, on fera mieux aussi de dire à l'imparfait reflorissoit, et au participe actif, reflorissant. (Mêmes autorités.)

Fun (verbe actif et neutre).

Fuir, verbe actif, signific éviter, fuir le danger.

Fuir, verbe neutre, signifie courir pour se sauver d'un péril Je fnis, tu fuis, il fait; nous fnyous, vous fuyex, ils fuient. — Je fayois; nous fuyious. — Je fuisis, nous fuitous. — Je fuisis. — Fuirs, ill. — Fuis, fuyous. — Que je fuie; quo nous fuyions. — Que je fuies; quo nous fuyions. — Fuir; fuyant; fui, etc. — Ce vorbe pread l'auxiliaire accior.

(Restaut. pag. 533. — Wailly, pag. 82. — L'Académie, sur la 150° Rem. de Vaugelas, pag. 22, el son Dictionn. — Lévizac.)

Employé activement, c'est-à-dire dans le sens d'éviler, ce verbe a pour participe fui, fuie.

Conjuguez de même le verbe s'enfuir; et observez qu'à cause du pronom personnel, on dit à l'impératif enfuis-toi, et non enfuisten, ni fuis-ten.

Observez cucoreque en se detache du verbe s'en aller, mais que cette préposition est réunie dans le verbe s'enfuir; et qu'alors ce seroit une faute grossière de dire il s'en est fui, au lieu de il s'est enfui.

Th. Corneille, qui fait cette remarque, est d'avis que c'est epplement mal s'exprimer que de dire il s'en est erfait, parce que, fait à l'abourere, c'est employer deux fois la particule en, que l'on joint à fair; mais il nous semble quil y a un eson cette règle n'est pas avoc un rejune indirect, s'enfair de quelque autre de l'aboure de l'aboure de l'aboure d'aboure d'ab

Nous avons d'autant plus de raison de penser ainsi, que l'Académie a dit: on l'a mis en prison, mais il s'en est enfia, c'est-à-dire il s'est enfui de prison, ce qu'il falloit expriiner, c'e e qu'on ne pouvoit faire qu'en employant la préposition en.

GESTE (verbe neutre et défectif).

Ce verbe, qui n'est plus en usage, significit étre couché; on dit cependant encore : il git, nous gisons, ils gisent, il gisoit, gisant. (1:Academa, Wally, Férand, Lévizac, Gattel, etc.)

L'Académie ne dit pas dans quel style ces temps peuvent s'employer; mais Trésoux, Féraud et Gattel font observer que ce ue peut être que dans le style plaisant.

Cependant, lorsque mad. Dacisr a dit : Un vieillard cusur sur la terre.... le jouet des bêtes, il me semble qu'elle s'est exprimée plus poétiquement que si elle eût dit : couché, étendu.

Il y a mieux, fait observer M. Lemare (pag. 411 de sa Gramm.); si, d'après l'avis de l'Acudémie, il gisoit est français, pourquoi ils gisoient seroit-il un barbarisme? ensuite, si l'on peut dire, d'après la même autorité, il git sur la paille, pourquoi ne le diroit-on

pas de soi même à une deuxième personne?

Git est la formule ordinaire par laquelle
on commence les épitaphes; mais cette expression est belle aussi au figuré, et surtont
en poésie:

Gi git Ver-vert, el gisent tous les cours. (Gresset, Ver-vert, ch. IV.)

Peuples, rois, vous mourez, et vous, villes anssi; Là, git Lacedemone, Athènas fut ici-

(L. Racine , la Religion, ch. 1.)

HAIR (verbe actif).

Jo hais, tu hais, il hait; nous haïssons, vous haïsson; lis haïssont. — Je haïssois; nous haïssons. — Jo haïs; nous haïsmes. — Je haïrai; nous haïsmes. — Je haïrai; nous haïssons. — Que je haïsse; que nous haïssions. — Haïs; haïssant; hai, haïe. (Wailfy, pag. 88, Restaut, pag. 333. — Demandre.)

Le h s'aspire dans tous les temps de ce verbe, et il n'a d'irrégularité que dans la prononciation. — Voltaire cependant (dans l'Enfant prodigue) a dit sana aspiration:

Je mears au moins sans être hat de vous.
(Act. IV, sc. 3.)

Et dans Alzire :

Aurait rendu comme eux leur dleu même hassable, ( Act. I , sc. a, )

Mais c'est une faute qu'il faut éviter. L'estrois premières lettres de ce verbe forment toujours deux syllabes : ha-ī, excepts au présent de l'indicatif ; hais, ta hais, il hait, et à la seconde personne singulière de l'impératif, hais. Ces deux différentes prononciations se Irouvent réunies dans ces vers de Racine :

Et je souhaiterais, dans ma juste colère, Que chacun le hatt, comme la hatt son père. (Les Frères ennemis, act. I, sc. 5.)

Quand il hait une fois, il vent hair tonjours.
(Même pièce, set. II, se. 3.)

Mais le roi , qui le hait, veut que je le hatsee. (Iphigénie, act. V, sc. 1.) -

Ce vetbe, comme le font observer Restaut et Wnitly, ne se dit guère à la seconde personne du singulier de l'impératif ni au prétée rit défini, ni à l'imparfait du subjonetif, et dans ces deux derniers temps, au lieu de se servir de l'accent circonflexe i nous hatines, vous haties, qu'it hait, on se sert du trêms, nous harines, vous haties. qu'it hatt.

En faisant pour chaeun de ces temps usage du tréma, on ne satisfait pas à la règle qui réclame l'accent eirconflexe; mais on a préferé une fante d'orthographe à une faute de prononciation qui auroit un plus grand inconvénient. (M. Boniface.)

### Issir (verbe neutre).

Ce verbe, qui s'est dit aneiennement pour sortir, n'est plus en usage qu'au participe passé issu, issue; on s'en sert pour signifier, venu, descendu d'une personne, d'une race. [Le Diet. de l'Acadèmie, Féraud, W'ailly,

Cormon.)

# Mentin (verbe neutre et irrégulier).

Se conjugue sur sentir. Ainsi écrivez je mens, et non pas je ments, comme l'a fait Lévizae.

Ce verbe ne peut être employé qu'avee précaution dans le style noble. Ainsi on a relevé avec raison l'expression suivante, comme prosaïque et trop familière:

Il ne faut point mentir, ma juste impatience Vous accusait déjà de quelque négligeure. (Bacine, Bérénice, act. V, sc. 4.)

Ce verbe prend l'auxiliaire avoir dans ses temps composés.

# Conjuguez de même démentir.

# Mounts (verbe neutre et irrégulier).

Je meurs, its neurs, il meurit, nous mouros, vous moures, ils neurett. — I'm mourois, nous mourios, — Je mourus; nous mourios, — Je mourus; nous mourrios. — Je mourus; nous mourrios. — Meurs, mourous. — Que je meurs, que tu meures, qu'il neure; que coos mourious, qu'il neures, — Que je mouros que vous mouries, qu'ils neureur. — Que je mourous que vous mouries, qu'ils neureur. — Que je mouraus que cous mouries, qu'ils neureurs, — Mouris; mourant, mout, morte, etc.

(Le Diet de l'Académie. — Wnitly, pag. 83. — Bestant, pag. 333.)

Ce verbe prend l'auxiliaire étre dans ses

temps composés. — Au conditionnel et au futur, on met deux 7, et ou les prononce. Voyez aux Remarques détachées lettre M, des observations sur l'emploi de ce verbe.

# Ovin (verbe actif et défectif).

Indicatif présent : j'ois , tu ois , il oit ; nous oy ons , vous oyez , ils oient.

Ni ce temps, ni l'imparfait j'oyerois, ni le futur j'ouirai, ne sont plus d'usage, non plus que les temps qui en sont formés. On ne se sert maintenant de ce verbe, qu'au prétérit

défini de l'indicatif; j'ouïs, il ouî; à l'imparfait du subjonetif, que j'ouïsse, qu'il ouït; à l'infinitif, ouïr; et dans les temps composés, on se sert du participe ouï, ouïc, et de l'auxiliaire avoir.

(1. Académie. - Wailly, pag. 84. - Restaut, page - 334. - Féraud. - Trévoux, etc.)

Le verbe auïr a une signification beaucaup moins étendue que le verbe otendre; il ne se dit proprement que d'un son passager, et qu'on entend par haard et sans dessien. On ne doit pas s'en servirquand il est question d'un prédictaetur, d'un avecat, d'un discours publie; mais on dit trè-bien, ovia la messe; Seigneur, daignes coit no prières; les dimanches la messe ovilans; et au papias, ovia des témoins.

### Ouvrin (verbe actif et neutre).

Fourze, in ourze, in ourze, nons ourzons, vous ourze, ils ourze, il-ourzent.—Jourzis, nous ourzinons.—
Pourzis : nous ourzinos.—Pourzis; nous ourzinos.—Jourzinos.—Ourze; ourzous.—Jourzinos, nous ourzinos.—Ourge; ourzous.—Que jourzis e; que nous ourzinos.—Ourzir; ourzeta, ourzet, ourzet

(L'Academie , Wally , Restant, etc.)

Ce verbe a, au présent de l'indicatif, la même finale que les verbes de la première conjugaison; aiusi la seconde personne de l'impératif ne prend point de s, excepté lorsqu'elle est suivie de en ou de y.

Conjuguez de même les verbes eouvrir, découvrir, entr'ouvrir, recouvrir, rouvrir, souffrir, offrir, mésoffrir, etc.

Remarque. - Recouvert est le participe du verbe recourrir, verbe actif de la seconde conjugatson, composé de couvrir, sur lequel il se conjugne, et de la préposition itérative re, qui indique la répétition d'une chose : recouvrir, e'est couvrir de nouveau.-Recouvré est le participe du verbe actif recouvrer, de la première conjugaison, qui signific retrouver, rentrer en possession, aequerir de nouveau une chose qu'on avoit perdue. Bien des personnes confondent plusieurs temps du verbe recouvrir avec ceux du verbe recouvrer : il en est effectivement plusieurs qui leur sont comniuns, comme le présent et l'insparfait de l'indicatif; mais le prétérit défini et le part i= eipe passé de ces deux verbes sont très-diffé= rents : ct. en effet, on dit recouvrit au prétérit défini du verbe arcouvrir : il arcouvrir le toit de sa maison ; et l'on dit recouvra au pré= térit défini du verbe recouvrer : il ancouvra la santé , la vue.

(Th. Corneille, sur la 44° Remarque de Fangelas, pag. 125. — L'Academie, pag. 17 et 295 da sen Observ.; ses Décis. recueillies par Tallemant; pag. 70. — Restaut, pag. 330.)

L'Académie (dans son Diet.) fait observer que l'on disoit autrefois recouvert, pour signisfier recouvré, et que l'on dit en ce sens, pour un perdu, deux de szecouvests; mais elle ajoute qu'il vaut mieux dire recouvrés.

# Partir (verbe neutre et irrégulier).

Je pars, in pars, il part; nous partons, vous partes, ils partent. — Je partois, nous partions. — Je partia; nous partimes. — Je partirai; nous partiarons. — Je partirols; nous partirions. — Pars; partons. — Que je parte; que nous partions. — Que je partises; que nous partissions. — Partir; partent; partis, partie.

Ce verbe prend tantôt l'auxiliaire étre, et tantôt l'auxiliaire avoir dans ses temps composés. l'oyez page 223, des remarques sur l'emploi des auxiliaires avoir et être, avec le verbe partir.

(Le Dict. de l'Académie, Férand, Trésoux, et les Gramm, mod.

Départis, Voy, les Remarques détachées.

Quarra (verbe actif et défectif).

Ce verbe signifie proprement, cherchet

avec charge d'amener celui qu'on nous envoie chereher, ou d'apporter la chose dout il est question; il n'est d'usage qu'à l'infinitif, et avec les verbes aller, venir, envoyer.

Regnier-Desmarais , pag. 410. - Wailly , pag. 84. - Et le Diet. de l'Academie.)

Allez me quisin un tel ; je l'ai envoyé quis na; il m'est venu quinin. — Ce verbe n'est point admis daus le style noble.

Cependant Corneille a dit dans Polyeucte (aete IV, sc. 2):

L'autre m'obligeroit d'aller quirir Sévere.

Mais présentement on n'oseroit plus s'en servir.

RECOUVEIR. Voyez page 252, au mot ouvrir; une observation essentielle sur l'emploi de ce verbe.

# REPARTIR (verbe actif).

Dans le sens de répondre sur-le-champ, et vivement, ce verbe se conjugue comme partir dans ses temps simples; mais, dans ses composés, il prend l'auxiliaire avair : Il ne lui & réparti que des impertinences (L'Académie).— Il lui « ràparti avec beaucoup d'espril.

(Dangeau.)

REPARTE, verbe neutre, dans le sens de retourner, ou partir de nouveau, se conjugue absolument comme partir dans ses temps simples et dans ses temps composés : Il est arrivé avant-hier, et il EST REPART ce matin. (Dangen.)

Réparts, verbc actif, dans le sens de distribuer, partager, se conjugue, dans tous ses temps simples et ses temps composés, comme

emplir :

Je répartis ; nous répartissons.—Je répartissois ;
nous répartissions. — Je répartis, nous répartisses.

Fai répartit. — Je répartissi. — Répartis ; répartissons. — Que je répartisse, etc. — Réparti,

(Le Dictionnaire de l'Académie.)

Ce dernier verbe est régulier, et on ne l'a mis ici que pour le faire distinguer de repartir.

# RESSORTIR (verbe neutre.)

Sortir après être entré, ou sortir une seconde fois après être déjà sorti; et verbe se conjugue comme sentir, on comme sortir, verbe neutre.

RESSORTER, verbeneutre: être de la dépense dance de quelque juridiction, se conjugue comme finir, verbe actif.

(Le Dict. de l'Académie. - Lévisec, pag. 19, t. II, - Féreud )

# SAILLIR (verbe neutre et défectif).

Ce verbe, dans le sens de jaillir, sortir avec impétuosité et par secousses, ne se dit que des choses liquides; il n'est d'usage qu'aux trojsièmes personnes, et à l'infinitif. Il se conjugue sur finir:

Il saillit: ils saillissent: Son sang saillissoir avec impétuosité.—On fait saillis l'eau à une très-grande hauteur par la compression qu'on en fait dans les pompes.

(Restant , Waitly, et M. Laveaux.)

Sailla, verbe neutre, défectif et irrégulier, se dit, en terme d'architecture, d'un balcon, d'une corniche, et autres ornements d'architecture qui débordent le nu du mur. En ce sens, il n'est également d'usage qu'aux troissièmes personnes de quedques temps, et à l'infinitif : Il saille, ils saillent; il sailloit, ils sailloit et l'in sailloit saille, selve d'on fait suitur les corniches corinthiennes plus que celles des autres oufre de l'architecture d'architecture de l'architecture de l'architecture d'architecture d'architectur

(Trivoux , Firead , Wailly , et l'Academie.)

Sessin (verbe actif, neutre et irrégulier.)

Je sens , tu sens , il sent ; nous sentone , vous

sentez, ils sentent. - Je sentois; nous sentions .-Je sentis; nous sentimes. - Je sentirai; noos sentirons. - Je sestirois; nous sentirions. - Sens; sentons. - Que je sente; que nous sentions .- Que je sentisse; que nous sentissions .- Sentir; sentant ;

(Le Dict. de L'Académie , Féraud , Lévizec.) Quelques écrivains ont fait usage du passif

ètre senti : A parler en général, la religion doit itaz moins raisonnée que sentre

(L'abbe Du Serre-Figon.) La cause du rire est une de ces choses plus (Voltaire.) SENTIES que connues.

Cette manière de parler, dit Féraud, est fort à la mode, mais e'est un néologisme. Observez qu'on a dit autrefois sesse au

parlicipe. Les oiseaux qui tant se sont teus , Pour l'hyver qu'ils ont tous senteus. (Le Roman de la Rose.)

Conjugnez de même les verbes ressentir, consentir, pressentir Voyez pour ressentir, les Remarques déta-

ebécs.

# SERVIR (verbe actif). Je sers, tu sers, il sert ; nons servons , vous serm

ver, ils servent. - Je servois; nous servions. -Je servis; nous servimes. - Je servirai; nous servirons. - Je servirois ; noos servirions. - Sers ; servoos. - Que je serve ; que noos servions. -Que je servisse ; que nous servissions. - Servir ; servant : servi, servie, etc. (Le Diet, de l'Académie , Féraud , et Demandre.)

Conjuguez de même desservir. - Asservir est régulier.

Voyez aux Remarques détachées, lettre R. . au mot rien, une observation sur l'expression cela ne sert de rien, cela ne sert à rien.

# South (verbe actif et défectif.)

Dans le sens d'obtenir, avoir, ee verbe n'est d'usage qu'en terme de palais, à la troisième personne et à quelques-uns de ses temps : Il sortit, ils sortissent .- Il sortissoit, qu'il sortisse, etc., etc. - Sortissant - Sorti, sortie. Pour les temps composés, on fait usage de l'auxiliaire avoir, puisque ce verbe, dans cette signification, est verbe aetif : Ce jugement A sorti son plein et entier effet.

Soutin (verbe neutre et irrégulier.)

Dans le sens de passer du dedans en dehore

il se conjugue dans ses temps simples comme sentir.

Je sors, tu sors, il sort ; neos sortons, yous sortes, ils sortent. - Je sortois. - Je sortis. - Je sortirai. - Je sortirois. - Sors. - Que je sorte.-One ic sortisse.

Quant à ses temps composés , voyez p. 223, les remarques sur l'emploi des deux auxiliais res avoir et être, avec le verbe sortir.

Donnin, verbe neutre, se conjugue, dans ses temps simples, de même que le verbe neu » tre sortir: mais, dans ses temps composés, on fait usage de l'auxiliaire avoir.

Les poètes font dormir les choses inanimées :

Le fen qui semble éteint dort souvent sons la cendre. (Corneille, Rodogune, act. III, se. 4.) Les vents nous anroient-ils exaccés cette nuit?

Mais tout dors et l'armée , et les vents et Neptune, (Racine, Iphigenia , set. I, sc. 1.) Guillot dormait profondément ;

Soo chien dormeit aussi, comme aussi sa musette. (La Fontaine , liv. III, fable 3.)

Les guerriers amoliis laissent dormir leurs lances. (Dolille , traduction de l'Encide , liv. IV ) Dormir se prend quelquefois substantive =

ment : Le Bonnin n'est pas sain après le re-La Fontaine dit que le financier se plais

gnoit

Que les soins de la Providence N'enssent pas au marché fait vendre le dormir, Comme le manger et le boire. (Fable 144.)

Le substantif, dit Wailly, ne s'unit pas à des adjectifs et n'a point de pluriel. On ne dit point un grand dormir, de grands dormirs.

# Surgir (verbe neutre et défectif).

Ce verbe vieillit, dit l'Académie; il signific aborder. On disoit autrefois stagia au port.

A la fin du siècle dernier, Andry disoit que ee verbe étoit du bel usage : au commen a eement de eelui-ci , La Touche remarquoit qu'il ne se disoit guère qu'an figuré et en vers; et Feraud, Grammairien plus moderne, est d'avis qu'ilne se dit au figuré, ni en prose, ni en vers, et que, lors même qu'il étoit en usage, ou ne le disoit guère qu'à l'infinitif. Surgir est maintenant d'un fréquent usage, au figaré. TRESSAULUR.

Vovez assaillir

TEXIR (verbe actif et irrégulier).

Je tiens, tu tiens, il tient ; noos tenens, vous

tenes, ils ticament. — Je tenois; nous tenions. — Je tins; nous tiames. — Je tiendrai; nous tiendross. — Je tiendrois; nous tiendrois. — Tiens; tenons. — Que je ticane; que nons tenions. — Que je tinsse: que nous tiussions. — Tsair. — Tenant.

- Tonn, tenne, etc. (La Dict. de l'Académie, Restaut, pag. 356, Fé-

reud, Wailly.)

Voyez, à l'emploi de la négative, quand ee
verbe demande ne.

Conjuguez de même les verbes s'abstenir, apparlenir, détenir, entretenir, maintenir, obtenir, retenir, et soucherin, et sous de doubler la lettre n, toutes les fois qu'elle doit être suivie d'un e muet; dans le caseontraire, ne la doublez pas.

### VERIB. (verbe neutre et irrégulier).

Je viens, tu viens, il vient; nous venons, rous venes, il svicanent. — Je venois; nous venious.— Je vins; nous vienedrois. — Je viendrois; nous vienedross. — Je viendrois; nous vienedross. — Je viendrois; nous viendross. — Viens; vanons. — Que je vienne; que nous venions. — Que je vinses; que nous venions. — Yenir; vennus; venu, venue, cête.

(Wailly , Restant , pag. 337 ; le Diet. de l'Académie , etc.)

Venir se conjugue, comme on le voit, de même que tenir, et la règle que nous avons donnée (pag. 250) pour le doublement de la lettre n lui est applicable, mais ee verbe, dans ses temps composés, prend l'auxiliaire étre.

Joint au pronom se et au mot en, il se dit avec éléganee avant un infinitif :

> Un jour , an dévot personnage Des députés du peuple rat

S'en vinrent demander quelque aumône légère. (La Fontaine, Fabla 127, le Rat qui s'est retiré du moude.)

On trouve dans le Roman de la Rose, je tenis, je tenirai; je venis, je venirai, pour je tiens, je tiendrai; je viens, je viendrai. A venir est une façon de parler dont on se sert pour dire, qui doit venir, qui doit arriver: les siècles à Venia, les lemps à VERIE.

(L'Academie et Trévoux.)
Le séuat demanda ce qu'avait dit est homme,
Pour servir de modèle aux parleurs à venir.
(La Fontaine, Fable 211.)

Le sorbean sert pour le présage ; La corneille avertit des malbeurs *à venir* (Le même , Fable 34.)

Dieu permet que les méchants prospérent, c'est une preuve d'une vie à VERIE.

Dans cette phrase de M. Necker : des avantages incertains, AVERIRS, il y a deux

fautes; il faut retrancher le s, et écrire à

Les verbes avenir, circonvenir, convenir, devenir, disconvenir, intervenir, parvenir, prévenir, ressouvenir, redevenir, se souvenir, et subvenir, suivent la même conjugaison.

AVENIR, verbe actif, neutre et défectif, ne s'emploie qu'aux troisièmes personnes du singulier et au présent de l'infinitif; encore est-ce dans le style marotique. Il avint, il aviendra, qu'il avionne, il avint que.

L'Acadèmie dit : Je me résous à tout ce qu'il peut en venir; et Racine 2 dit dans Mithridate :

### ... Quelque malheur qu'il en puisse avenir.

Mais, selon Voltaire, qu'il en puisse aves nir est une expression qui, peu digne de la haute poésie, du temps de Racine, seroit à peine aujourd'hui française.

CIRCONVENIR, verbe actif; PRÉVENIR, verbe actif; et subvenir, verbe neutre, prennent avoir; et, lorsque convenir signific étre propre, être sortable, il se conjugue aussi avec eet auxiliaire.

Le verba RENYKINA, ainsi que DEVENA, ne régit que les noms: il ne gouverne ni les verbes, ni les adverbes, ni les prépositions. Ainsi, eette phrase: La Terre-Sainte RENYMY sous la domination de ses anciens mattres, renferanc une faute; il falloit dire, rentra sous, etc.

Voyez, page 218 et suivantes, des remarques sur l'emploi des auxiliaires avoir et étre.

Voyes à l'Adverbe (usage de la négative) eil faut, avec le verbe désconvenir, que le verbe de la phrase subordonnée ait la négative. — Voyes aussi les Remarques détachées, lettre S, pour la différence qu'il y a entre se souvenir et se ressouvenir.

# Vetin (verbe actif et défectif).

Ce verbe signifie habiller quelqu'un, lui donner des habits.

Je věts, tu věts, il vět; nous větons, vons větes, ils větent. — Je větois. — Je větis. — Je větirai. — Je větirois. — Věts; větons. — Que je věte. — Que je větisse. — Větir; větant; větu, větue, otc.

(Wailly, pag. 84; Resteut, pag. 337; Lévisac. Féraud, Bemandre, Cammade, Trévoux, le Dict, de l'Académie, et celui de Gattel; Lemare, pag. 408, et Laveaux, dam 300 Dict, des difficultés.)

A chacun des temps de ce verbe, on met un accent circonflexe sur l'e. — Le présent de l'infinitif u'est guère usité, et si l'on s'en sert, il faut prendre garde que l'on dit il vét à la troisième personne du singulier, et à la même personne du pluriei ils vêtent; sinsi ne dites pas avec Voltaire: Dies leur a refissé le cocolier qui ombrage, loge, vêrr, nourrit, abreuve les orjants de Brama.

Avec Buffon;

Le poil du chameau, qui se renouvelle tous les ans par une mue complète, sert aux Arabes à faire des étoffes dont ils se virusses et se meublent.

Avec Delitte (le Paradis perdu, liv. VII): De leurs molles toisons les brelés se vétissent.

Vitir templaie plus ordinairement avec les pronoms personnels, et alors il signific than biller, pronome se ton il signific than biller, prendre son habillement sur soi. En ce sens il se conjugue, dans ses temps simples, comme le verbe setti votir; mais, dans ses temps composts, on fait, de même qu'avec tous les autres verbes pronominant, usage du verbe titre. Je mer suits, nous nous svious.

— Je me suits votin ou votine; nous nous soits.

Rus votins ou votine.

(Le Diet. da l'Académie.)
Conjuguez de même les verbes dévêtir, revêtir, et observez que se dévêtir n'est guêre en usage que pour signifier se dégarnir d'bambits : il ne faut pas su bêviens trop tôt.

& III.

### VERBES, JERÉGULIERS ET DÉFECTIFS DE LA TROISIÈME CONJUGAISON.

Avora (verbe actif et auxiliaire).

Ce verbe est un des plus irréguliers; nous en avons donné la conjugaison, page 215.

APPAROIR (verbe neutre et défectif).

Ce verbe n'est d'usage qu'à l'infinitif avec le verbe faire, et à la troisième personne singulière de l'indicatif, où il ne s'emploie qu'unipersonnellement, et où il fait il appert.

(Le Diet. de l'Académie, Féraud et Gatset.)
Il appert ne se dit qu'au palais; espendant
La Bruyère (chap. VII) a dit à l'infinitif ne
faire qu'apparoir dans sa maison. Apparottre
étoit le mot propre.

Assuors (Verbe actif).

Au propre, asseoir se conjugue le plus ordinairement avec deux pronoms persona nels.

Je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied; nons nous asseyons, vous vous asseyez, ils s'asseient. — Je m'asseyois; nous nous asseyions. — Je m'assis; nous nous sasimes. — Je m'antièrai , ou je m'anscierai ; obna nous sasiemes. — Je m'antièrais, ou sous nacierais ; ou je m'antièrais, ou je m'antièrais, ou je m'antièrais, ou sous nous nous nous sasierons, ou sous nous nous sasierons, ou sous nous nous . — Que je m'antière que nous nous sancipions. — Que je m'antière que nous sous sasiesions. — S'antière ; que nous sous sasies ; que nous sous ; que nous sous ; que nous sous ; que no

Il n'ys point de verbe qui sit épronvé tant de variations dans sa conjugaison; mais enfin l'Académie (Dict., édit. de 1762 et de 1798), Wailly (page 86 de sa Gramm.), Restant (pages 35 et 155), Gattel, Lévince (pag. 53, t. 11), Sizard (pag. 33, t. 1), la plupart des Grammarins modernes, et cenfin l'uage ont décide qu'il se conjugacroit suivant le modèle que nous indiquons.

Conjuguez de même le verbe rasseoir.

Caoia (verbe neutre, irrégulier et défectif).

Tomber, stre porté de haut en bas par son propre poids, ou par une impulsion qu'on o reçue. Ce verbe n'est pas beauconp en usage; on l'emploie quelquefois à l'infinitif, et il pent également étre pris au propre et su figure; alors c'est, surtout en poésie, un terme très-expressif, mais il faut qu'il soit bien amené.

(L'Académie , Féraud, Demandre , Wailly, etc.)
Tout vs choir en ma malu , ou tomber eu la vôtre.

(P. Corneille, Rodogune, act. 1, sc. 5.)
Mais plus dans un haut raug la faveur vous a mis,
Plus la crainte de choir vous doit reudre soumis.

(Th. Corneille, le Comte d'Essex, act. I, sc. s.)

Ainsi qu'on voit, sons cest mains diligentes,

Choir les épis des moissons jaunissantes.

(Foltaire.)

On fait usage anssi du participe chu, chue, mais plutôt en vers qu'en prose, et plus dans le style badin et familier que dans le style sérieux et élevé. Au lieu du Rminin chue, on disoit anciennement chule, ee qui ne s'est conservé que

dans ces façons de parler proverbiales, chercher chape-chille, trouver chape-chille, qui veut dire chercher, on tronver une aventure avantageuse, on quelquefois mauvaise. Je tui dis que ce n'est point là la vie d'un

Je tui dis que ce n'est point la la vica un honnéte homme, qu'il trouvera quelque CHAFE-CEUTE, et qu'à force de s'exposer, il aura son fait. (Mad. de Sévigné.)

On a dit antrefois chaer, chair, chaoir, ensuite cheoir. Roubaud est d'avis qu'à raison de l'étymologie, on devroit continner d'éerire ce mot avec un e: Trépoux et Caminade suivent eette orthographe; mais l'Académie, Féraud, Wailly, Restaut, Girard, Domergue, etc.; etc., écrivent choir sans e.

COMPAROIR (verbe neutre et irrégulier).

Ce verbe a le même sens que comparotre ; mais comparoir ne se dit qu'au palais , et dans ces phrases: assignation à comparoir, ou

être assigné à comparoir.

Le Gendre, qui a dit : Les Platéens ajournèrent les Lacédémoniens à companois devant les Amphictyons, auroit donc mieux observé le style de l'histoire s'il eût dit, eitèrent les Lacédémoniens.

Conduction (sx) (verbe réciproque et irrégulier).

Ce verbe, qui signifie prendre part à la douleur de quelqu'un nese dit qu'à l'infinitif, et il est vieux. (L'Acadèmie, Faugelas, Féraud, et Gattel.)

DECROIR (verbe neutre, irrégulier et défectif.

Jo dechois, tu dechois, il dechoit; aons dechoyons, yons dechoyes, ils dechoien.—Je dechoyois, pons dechoyois.—Pe dechus; aons dechume.—Je decherrai; nous decherrons.—Oechois; dechoyons— —Qeo decherrois; nous decherrons.—Dechois; dechoyons— —Que je dechois; que nons dechoyons.—Que je dechois; que nons dechoyons.—Que je dechois; que nons dechoyons.—Dechoi; ye point dechumes; que aous dechumions.—Dechois; ye point

de participe présent. Décha, déchus.
Déchoir, dans ses temps composés, prend
fantôt l'auxiliaire étre, et tantôt l'auxiliaire
avoir, selon le sens qu'on y attache.— His
sont vicaus de leurs priviléges. (I' deadéme.)
Dépuis ce moment il a vicau de jour en

— Depuis ce moment il 1 Becut ae jour en jour.—Voyez page 222. (L'Académie.) Au futur et au conditionnel, on dit : Je décherrai, je décherrois, et non pas je dé-

choirm, je déchoirois.

Roubaud et Trésoux écrivent déchoir, avec un e; mais les autorités qui écrivent choir sans e suivent la même orthographe pour déchoir.

(L'Academie, Freilly, Restaut, etc., etc.) Boileau a dit et écrit (Épitre VI): Du rang où notre esprit uns fois ven fait volr, Sans un ficheux éclat nons ne saurions déchoir. Et La Fontaine (liv. VII, fabl. 5): L'âgs la fit déchoir; adien tous les amans.

Écnoin (verbe neutre, défectif et irrégulier).

Ce verbe, qui ne se dit que des choses,

n'est guère d'usage, au présent de l'indicatif, qu'à la troisième personne du singulier, il échoit, qu'on prononce et qu'on érit quebquefois, il échet; au préteiri l'échus; au futur et au conditionnel l'écherrai, i écherrais; à l'imparfait du subjonctif que l'échusses au participe présent échéant; et au participe passé échu, échuse. (L'Académic,

Mais plusieurs Grammairieus sont d'avis qu'en général échoir n'est bien employé qu'à la troisième personne du singulier et à celle du pluriel; il échoit, ou il échet, ils échoient, ils écheur, etc., et ils n'admettent point de premières personnes; ainsi ils blament j'échus j'écherrai, que j'échusse, nous échia mes, etc.

Souvent on joint à l'infinitif de ce verbe, le verbe devoir : ces effets ont pu échoir.

Voyez, page 222, de quel auxilliaire est accompagné le participe de ce verbe.

Fallosa (verbe unipersonnel, défectif et irrégulier).

Il faat.—Il falloit.—Il fallat.—Il a falla.—Il eut falla.—Il soni falla.—Il sonora.—Il sure falla de l'impératif. — Il suroiton il eut falla. Point d'impératif. — Qu'il fallet.—Qu'il fallat.—Qu'il sitfalla.—Qu'il eut falla.—Falloir.—Ayant falla.

"Nation.—Qa'll estimia.—Failor.—Ayant fails.
Voyez, aux Observations sur es adverbes
et au mot beaucoup, dans quel ess il faut dire,
il s'en faut beaucoup, il s'en faut de beaucoup. Voyez sussi, au mot ne, dans quel eas il
faut employer cette négative avec il s'en faut.

MESSEOTE (verbe neutre).

Se conjugue sur seoir.

Mouvoin (verbe actif).

Je mena, tis mena, il ment; aous mooroma, vora mooro, ils mearant, — Je moorosi; mos moarios. — Je mul mona mosi is mos mooros. — Je moorosi; mona mooros. — Je moorosi; aoos moorros. — Meus; mooroos. — Qua je meare; que nous mourions. — Qua je messe; que aous mussions. — Mourois jimooranti; mul, mue.

Plusieurs de ces temps ne sont en usage que dans les lybel diséctique : On ne saurait espliquer comment l'ame, étant purement spirituelle, pour toworor le corps. Hors de l'infinitif, on est si peu secoutumé sux medes et aux temps de ce verbe, que , quand on les rencontre, on y trouve un air sauvage, comme dans cette phrase de Bousset: Les premières affaires qui se mentre dans l'Egitie. Avec le pronon personnel se, le présent de l'Indicatories.

tif fait assez bien : Les Cartésiens , pour rendre raison du mouvement , disent qu'un corps qu: se MEUT , en pousse un autre , etc.

Émouvoir, s'emouvoir, et promouvoir se conjuguent sur mouvoir. Émouvoir et s'emouvoir et voir ne se disent guére qu'a l'infinitif, au présent de l'indientif, au subjonetif et aux temps composés; et promouvoir à l'infinitif et aux temps composés.

Begnard a dit, dans le Légataire universel (act. II, sc. 6):

Et je veis lui dicter ane lettre, d'nn style Qui de madame Argante émouvers le bile (371). Émouvera, comme le fait observer Waillysest un barbarisme; on doit dire émouvera sans

e après le v, comme on dit mourra.

Démovona, dont on fait usage en terme de
palais, pour signifier faire que quelqu'un se
désite d'une prétention, qu'il y renonee, n'est
guère d'usage qu'à l'infinitif. (L'Académie.)

PLEUVOIR (verbe unipersonnel et dé-

fectif).

Il pleut; il pleuvoit; il plut; il pleuvra; il pleuvroit; qu'il pleuve; qu'il plût. — Plu, pleuvant.

(Le Dictionaire de l'Académie.—Regnier-Desmaruis, psg. 451.—W ailly, psg. 87. — Féraud.) Ce verbe n'a point d'impératif, car il n'y a que Dieu qui puisse commander aux temps.

Le participe passé n'a point de féminin.
Pleuvoir se dit figurément en eboses spirie
tuelles et morales: Dieu fait rievous des
grâces sur ses élus (Trévoux.)— Il rieve ici
de l'ennui à verse.
(Ménags.)

Que de bleus, que d'honneurs sur soi s'en vont *pleuvoir*. (*Boilonu*, Sat. VII.)

### Pourvoir (verbe neutre).

Je pourrois, tu pourrois, il pourroit; note pourvojons, vous pourroyes, il pourroitent...—de pourvojonis, nous pourrojons...—Je pourrois; nous pourroines...—Je pourroitins...—Pourrois-—de pourroitois...—Nous pourroitions...—Pourroispourroyons...—Que je pourroise; que nous pourrojons...—Que je pourroise; que nous pourroijons...—Que je pourroise; que nous pourroisen...— Pourroir; pourroyant; pourrus.

phe que celle qui est d'usage pour le verbe voir; on en excepte le prétérit défini, le futur, le conditionnel, l'imparfait du subjonetif.

e conditionnel , l'imparfait du subjonetif. (L'Académie , Restaut , Wailly , et les Gremmelrieus modernes.)

(371) Dans les dernières édit. on lit échauffera.

# Pouvoin (verbe actif, défectif et irrégulier).

Je puis ou ja peux, tu peux, il peut; nous ponvos, vons ponvez, ils peuvent.— Ja pouvois; nous pouvoins.— Ja pus; nous pointes.— Je ponrai; nons pourrous.— De pourois; nons pourrous.— Point d'impératif.— Que je paise; que uous puissions.— Que je paise; que uous puissions.— Que je paise; que nous pussions.— Pouvoir ; pouvent; pu: peint de fiminin.

Ce verbe a beaucoup d'irrégularités. Le futur je pourrai s'éerit avec deux r, et l'on n'en prononce qu'un.

(Le Dict. de l'Académie, et celul de Trévoux. --Restaut, pag. 339. - Wailly, pag. 87.)

Restaut, pag. 339. — Wailly, pag. 87.)
La poésie et la conversation souffrent je

peux; ecpendant je puis est beaucoup plus usité, et doit d'autant plus être préféré, qu'à l'intercogatif, on dit toujours puis-je?

Par quel gage éclatant et digne d'un grand roi Puis-je récompenser le mérite et le foi ? (Racine, Esther, act. II, ac. 5).

Il est d'ailleurs le seul en usage dans les écrits des bons auteurs français.

L'anivers m'en-barrasse, et je ne puis songer Que cette borloge raiste, et n'ait point d'horloger. (F'oltaire, les Cabales.)

..... Enfin je puis parler en ilberté ; Je puis dans tout son jour mettre la vérité.

(Racine, Athalie, act. II, sc. 6.)
......Cest mon plaisir : je me veux satisfeire;
Je ne puis bèen parler, et ne sauroit me taire.
(Boileau, settre VII.)

Modeste en ms couleur, modeste en mon séjour, Franche d'ambition, je me cache sous l'herbe t Mais si sur votre front je puts me volr un jour, La plus humhle des fleurs sera la pius superbe.

(Desmarest, en envoyant une violette.)

Je ne puis qu'en cette préface Je ne partage entre clie et vous Un peu de cet encens qu'on recueille au Parnasse. (La Fontaine, Fable 150.)

On dit: je ne puis, et je ne puis pas. Qans le premier exemple, la négative est moina forte: Je ne puis suppose des embarras, des difficultés. Je ne puis pas exprime une imposasibilité absolue.

Bonact emploie pouvoir comme rerbe promominal: qu' ne l'ast re faire, pour qu' n' A trae faire. L'illustre auteur, en mettant, selon son u-age, le promom se avant le verbe régissant, et non pas avant l'infinitif regi, a étà induit en erreur, car le promom se ne se met avant l'auxiliaire être suivi d'un partieipe que quand le verbe est pronominal

Arnauld et Pluche ont fait la même faute. produite par la même erreur.

PREVALOIR (verbe neutre et irrégulier).

Ce verbe se conjugue comme valoir, dont nous allons donner la conjugaison; cependant au présent du subjonctif on dit : que je pré= vale, que nous prévalions ; et non pas que je prévaille, que nous prévaillions.

Prévaloir signifie avoir l'avantage, remporter l'avantage; mais, employé pronominalement, il signifie tirer avantage : L'homme ne doit pas beaucoup se raévalois de sa rais son, qui le trompe si souvent. (Trévoux.)

(Th. Corneille, sur la 39e Rem. de Vaugelas ; les Observations de l'Académio , page 43. - Ses Dé-

cisions .- Regnier-Desmarais, Restant, Wailly,

Le régime ordinaire de prévaloir, neutre, est la préposition sur : Il ne faut pas que la contume PREVALE SUR la raison. (L'Academis.) -Quelques auteurs ont employé la préposition à : Son témoignage ne rativatt pas au crédit de Clodius. (Vertot.) Le Dictionnaire de Trévoux donne des exemples decerégime, mais sans citer d'auteurs; et Féraud pense avec raison que la préposition sur est le régime seul autorisé.

Sur mes justes projets tes pleors out prévalu. (Racine , tphigenie.)

PROMOUVOIR (verbe actif et défectif).

Ce verbe, comme nous l'avons dit page 258 n'est d'usage qu'à l'infinitif, et aux temps composés : On l'a promu, elle a été promue-(L'Academie , Feraud , Trévoux.)

# RAVOIR (verbe actif et défectif).

Ce verbe ne s'emploie qu'à l'infinitif : Elle a pris à l'Amour ses traits ; et le dieu, pour les BAVOIR, vole loujours auprès d'elle

(Faiture.) Réu, que l'on prononce ru ou réu, et je le raurai, je me raurai, comme on le dit en eertains endroits, sont des barbarismes.

(L'Académie , Péraud , Trévoux , etc.) On dit figurément et dans le style familier, se ravoir, pour dire, reprendre, réparer ses forces, sa vigueur:

Allons, monsieur, tâchez un pen de vous (J.-J. Rousseau.)

# Savoir (verbe actif et irrégulier.)

Je sais, tu sais, il sait ; zous savons, voas savez, ils saveut. - Je savois ; noas savions. - Je eus, nous sumes. - Je sagrai, nous sagrons. - Je saurois; noas saarions. - Sache; sachons . -Que je sache; que nous sachions, - Que je susse ; que nous sassions .- Savoir; sachant; sa, sue-

Les Dietionnaires de Richelet, de Trévoux, de Wailly, de l'Académie (éditions de 1762 et de 1798), de Demandre, et de Féraud, indiquent je sais, et je sai.)

Savoir se trouve écrit avec la lettre ç dans des ouvrages anciens et estimés; mais aujourd'hui l'Académie, tous les Grammairieus mos dernes, et le plus grand nombre des Lexieographes retranchent eette lettre comme inus tile, parce qu'elle n'influe en rien sur le son de la syllabe, et que même elle ne peut servir pour marquer l'étymologie latine : car si l'on consulte Ducange, Menage, Roquefort, enfin nos meilleurs etymologistes, on verra qu'ils font dériver savoir du latin sapere, être sage, être de bou seus, judicieux, etc., et non de l'infinitif scire; en effet, il est impossible que l'infinitif latin seire ait donné l'infinitif fran : cais scavoir : ou en aurait fait seire ou seire car tous uos verbes en oir dérivent des verbes latins en ere: habere, avoir; debere, devoir; percipere, percevoir, etc. Ensuite, la sagesse, le bon sens, le jugement, ne sont-ils pas les attributs du savant, de eclui qui sait? Le verbe latin sapere se trouve même employé dans le sens de savoir, par Plaute (372), par Cicéron (373) et par plusieurs auteurs francais qui ont écrit en latin (374). C'est dans ce sens que ee verbe est passé dans les langues vivautes : les Italiens disent sapere, les Esu pagnols saber ; nous avons dit de même saver. Dans des lettres patentes du duc de Bourgogne, de l'année 1416, on lit plusieurs fois nous saverous pour nous saurons.

Dans la Bible (Exode, ch. XVI, verset 12), on lit également :

Et vous savenez que jéo sui le Seignor vostre Dicu.

On trouveaussi dans le Glossaire de la langue romane, par M. Roquefort, au mot savoir : saveriez pour sauriez.

Enfin les variantes de savoir étoient saver, saveir, savir

Il n'y a, dans toute la langue, que le verbe savoir qui se mette au subjonetif sans qu'un autre mot le précède ; mais encore faut-il que ce soit avec la négative : JE NE SACHE rien de

(372) Ego rem meam sapio - (373) Qui sibi ser mitam nou sapiunt, alteri moustraut viam .- (576) Alphabetam sapiat digito taatum numerare

sursoyions. — Je sursis; nous sursimes. — Je unscoirai; nous aurseoirons. — Je surseoirois; nous surseoirons. — Surseois; snosyans. — Que je sursnie; que nans sursoyions. — Que je sursisse, que naus sursissinas. — Surseoir. — Sursoyant. — Sursis, sursiss.

L'Académie (éditions de 1762 et de 1798). Lévizac, Demandre et Caminade écrivent je

sursois, sans e.
Gattel, Wailly et M. Butet écrivent je

surscois avec un é.
Surseoir, verbe actif, signifie suspendre,
remettre, différer, et il ne se dit guére que
des sfisires, des procédures : On a sussis sa
délibération, l'exécution de cet arrêt. [Véncadémie, éditions de 1762 et de 1798.] — En
termes de palais, on dit : Sussions à l'écection de cet arrêt,
prévation, sussions à l'execution de cet arrêt,

et, en ce sens, ce verbe est neutre.

Le participe présent sursoyant est également usité au palais; mais, en général, ce verbe est moins d'usage aux temps simples qu'aux temps composés.

On écrit surseoir avec un e après le s; et dès-lors on en met un au futur et au conditionnel.

(L'Académie, Trévoux, Wailly, Boiste, le Dict. gramm., Gattel, Féraud.)

Soulois (verbe neutre et défectif).

Ce verbe, qui signifie avoir coutume, a vieilli et ne s'est guere dit qu'à l'imparfait : Il ou elle souloit. Il peut encore être employé dans le style marotique :

Sous ce tombeau git Françoise de Poix , De qui tont bien un chacun souloit dire. (Marot.)

Quant à son temps, bèen le sut dispenser, Deux parts en fit, dont il souloit passer, L'une à dormir, et l'autre à ne rien faire. Épitaphe de La Fontaine, faite par lui-même.)

Valois (verbe neutre, irrégulier et défectif).

Je vanz, in vanz, il vant; nous valnas, vons vales, ils valen. — Je valois; nuns valions. — Je valnis; nuns valoros. — Je vandrois; nons vandroins. — Je vandrois; nons vandroins. — Je vandrois; nons valnis; — Que je vaille; que nuns valinas, divarille rulle de la valle; valle que nons valnasions. — Valois. — Valois, valle que valois val

Il prend l'auxiliaire avoir dans ses temps composés.

Conjuguez de même les verbes équivaloir et revaloir.

Mais on observera que le verbe équivaloir

end de peur d'auge à l'infaulif, et qu'il regit le più la préposition à Coute expression qui n'est pin nom, verbe, ou modificatif, est terme de supplement, et le vouvez à pairent des pares les d'orsion (le F. Buffer, Gramm. fr.); que le substantife peut régit la préposition de cu le substantife peut le significatif et regit la regit d'année d'année afin que l'adjectif éemploie serce la Custorité d'un auteur grave est équivalent à L'autorité d'un auteur grave est équivalent d'un auteur grave est équivalent que resison. (MM de Port-étyca):—En Grammaire il y « des termes tepuxalent qui un commerce de l'autorité d'un auteur grave est équivalent que product, autor bêten fun que l'auteur, ja proacte.

Quant à revaloir, il se dit plus ordinaires, ment en mal, et totijours avec le pronom le ou cela: Je II lui ai revalu, je lui revaudrai cula.

(Regnier-Desmarais, pag. 421. - Restaut, page 42. - Wailly, pag. 88. - et l'Académie.)

Valoir fait au snbjonetif que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, etc., : Je ne crois pas que ce libelle varr la peine que... a été rejeté par l'Académie.

Dès qu'il s'agit d'exprimer une valeur, on dit valant : Il a une terre valant dix mille écus ; et, dans ce sens, valant est le véritable participe du Verbe valair.

Mais, pour exprimer qu'il les a en sa possession, on dit alors: Cet hamme a dix mille écus VAILLAWT; et dans ce cas vaillant est un substantif masculin employé adverbialement.

VALOIR, dans le sens de procurer, fuire obtenir, est verbe actif, et alors son participe passé valu prend l'accord. — Voyez S. V, au elsapitre des Participes, ce que nous disons sur l'emploi du participe de ce verbe.

# Von (verbe actif).

Je vnis, ta vnis, il vnit; nons vzyons, vnsver, ils vnient.—Je vnysis; nunu vryinsa. Vnet vnis; nons vimes. — Je verroi; nons vimes. — Je verroi; nons verrons. — Vois, vryons. — Que je vreroi; nons verrons. — Que je visse; que nons vissians. — Vnir. — Vny vne, etc. (U.Academe, Richelet, W. Mily, pag. 43, a flex

tant, même page.)
Conjuguez de même revoir, entrevoir et

prévoir : en observant cependant, à l'égard de ce dernier verbe, que l'on dit su futur de l'indicatif prévoirai ; au conditionnel, prévoirois. L'Académie donne le choix d'écrire je vois

on je vni, de même qu'elle le donne pour quelques autres verbes; tels que : prévoir, savoir, devoir, etc. Trévoux, Richelet, Wailly ont adopté exte orthographe D'Olivét se croit d'autant plus fondé à na fiire autant, qu'il penue qu'autrefois, pour distinguer la première personne des verbes au sinquiler, de la sceoude et de la troisième personne, on ne mettoit pas de s'a écte première personne. Beaucoup de poètes ancieus et de poètes modernes écrivent en effet, sans cette lettre, je voi, s'popreoi, je prévoi, etc.

Racine dans Andromaque (act. V , se. 5):

Gráce au ciel , j'entrevoi. . .

Diens! quels raisseaux de sang coulent autour moi f Racine le fils, dans le poème de la Beligion (chant III):

Sans doute it est sacré, ce tivre dont je soi Tant de prédictions s'accomplir devant mol-

J.-B. Rousseau, Épigramme XV: Honni seras, ainsi que ja prévoi, Par cet écrit.

Boileau , Satire VIII :

Ce discours te surprend , docteur, je l'aperçoi. L'homme, de la nature est le chef et le roi.

Et Satire X :

...Sa science , je cros, Aura pour s'occuper ce jour plus d'un emploi.

Voltaire, dans Alzire (act. II, se. 2):

La mort a respecté ces jours que je te doi , Pour me donner le temps de m'acquiter vers toi (375).

Mais que, dans l'origine, on ait écrit sons la première presonne des verbes au singulier, ou que ce soit par liennee que les poètes reditions, avec Chapefoin, que ce qui a fait mettre les à cette première personne, c'est que la syilha est longue, et qu'il y est place pour en marquer la longueur r'emsuite nous croyons que l'ausge de mettre ettle lettre est vent jomais érrie, que les proouteurs ne duistre-tra-carennet et seulement lorsque la rime l'exige, qu'il est permis aux poètes de supprimer le A.

L'imparfait de l'indicatif et le présent du subjonctif sont, comme les verbes terminés en oyer, uyer, etc., distingués, dans la première et la seconde personne du pluriel, par

un i ajouté à l'y : nous voyions, vous voyiet; que nous voyions, que vous voyiez.

Volloin (verbe neutre, actif et désectif).

Je veax, tu veax, il seut; nous voulons, vous veales, ils realest. — Je voulor; nous voulons— Je voulor; nous voulons— Je voulor; nuus voulons. — Je vouloris; nuus voudons. — Je vouloris; nuus voudons. — Que je vouloris; que nous voulons. — Que je vouloris, eque nous vouloris. — Voulori. — Vuulant. — Voulori. — Devant voulori.

(L'Academie , Wailly , Restant , Levizac , et Demandre.)

La seconde personue du pluriel du conditionnel, vous voudriez, est de deux syllabes en prose, et de trois en vers.

Cest un etst qu'eu vaiu vons voudres combattre. (Gresset, Sidney, act. H, sc. 2.)

C'est peut-être pour cela que quelques personnes disent improprement vouderiezvous, comme s'il y avait un e après le d. Vouloir, et les Verbes pouvoir, valoir, et

Pouloir, et les Verbes pouvoir, valoir, et prévaloir, sont les seuls qui aient un x aux deux premières personnes du présent de l'indicatif.

MM Lemare, Caminade, Boniface, (Man des Amst, \*\* aunce, page 57), Boisvoilliers, pag. 475 de sa Gramm.), Butet (Cours théor.), Jaquessard et M. Auger indiquent veuilles pour deuxième personne du pluriel de l'impératif, et nombre d'ecrivains en ont effectivement fait usage.

... Veuillez vous souveuir Que les événements régleront l'avenir.

(Corneille, Pompée, act. II, sc. 4.) Je vals faire ventr

Quelqu'an pour l'emporter , veuillez la soutenir. (Molière, Sganarette , se. 3.)

... Fouillez être discret, Et n'allez pas, de grice, éventer mon seçret. (Le même, l'École des Femmes, act. I, sc. 6.)

Ne venillet pas vons perdre, et vous êtes sauvé. (Corneille, Polyeuete, act. tV, sc. 3.)

VEUILLEE donc que votre Dieu soit juste.
(Marmontel.)

VETILLEZ me croire.
(L. mome, so Gromm., pag. 189.)

Veriller bien m'inserire d'avance sur la liste des souscripteurs. (Delille.)

VERILLEZ auparavant examiner avec moi comment l'article Bic, ille, il, icst introduit dans la langue latine et dans la nôtre.

(Didervt.)

<sup>(575)</sup> S'acquirras. Matherba a dit, s'acquitter pour; Th. Corneills (le Festin de Pierre) et Regnard (les Ménechnes), s'acquitter vers; mais ce verbe régit de pour les choses, et envers pour les personnes: tout autre régime est une faute.

Verillez du moins nous dire qui nous devons suivre. (Volney.)

VEULLEZ, Monsieur, rendre hommage au nièrite. (Voltaire.)

Veuillez, Monsieur, vous rappeler ici la manière, etc. (J.-J. Rousseau.)

Cependant l'Acadénsie, Wailly et Restaut n'en parlent point, et M. Maugard conclut de là qu'on ne doit pas s'en servir. Dossandre va plus loin, il trouve ridieule de se commander à zoi-même de vouloir, et absurde de le commander aux autres.

Mais il nous semble que veuilles signifie le plus souvent je vous prie de vouloir; a surplus nous ne prononçons pas, nos lecteurs verront si ce qu'a dit Demandre peut les etus pécher de se servir de veuilles, lorsque tant de bons cerivaius n'ont pas eraint d'en faire usace.

On dit au present du subjonetif, que je veuille; mais au pluriel, on dit que nous voulions, que vous voulies, et non pas que nous veuillions, que vous veuillies, comme quelques certivains l'ont dit.

(L'Academie, Feraud, Gattel, Wailly, Lemare, etc.)
Vouloir s'est employé autrefois comme

substantif:

D'un malin vouloir est porté. (La Fontaine, liv. VI, Fab. 5.)

Persuades par mauvais vottoia et conseil (edit d'Henri II). Ce mot, dit La Mothe le Vayer, a entièrement vieilli, et l'on ne s'en sert plus ni en vers ni en prose. L'Aoadémie nt le coudamnoit point : cependant elle dit (dans ses Observations sur les Reus, de Vaus gelas) qu'il est entièrement bunni de la prose, et qu'il y a peu de personnes qui s'en servent en poésie. Dans la dernière édition de son Dietionnaire, elle le borne à quelques phrases : C'est Dicu qui nous a donné le vovioir et le faire, etc. - Trévoux est d'avis que ce mot n'est fort kon ni en vers ni en prose; e'est pourquoi il peuse qu'il ne le faut employer que rarement, et en de eertaines oe= castons; par exemple, il figure bien dans cette phrase de Nicole : C'est Dieu qui fait tont , et qui opère, par sa grâce, le vottota el l'action. Féraud eroit que les poètes ont eu tort de ne pas s'en servir, et Piron l'a certainement employé avec succès dans Gustave-Wasa (aet. I . sc. 6) :

...Le vouloir céleste Par un songe aux mortels rouvent se manifeste, J.-B. Rousseau a dit aussi dans le Flatteur (act. V, sc. 7):

Oh! Men, Men; tout cela sera le mienx du monde, Mais rien n'ira pourtant que selon mon *vouloir*.

### §. IV.

VERBES IBRÉGULIERS ET DÉPECTIFS DE LA QUATRIÈME CONJUGAISON.

ABSOUDER (verbe actif et défectif).

J'abous, tu abous, il abous; nous aboolrous, vous aboolres, il aboulente. 19, 'blackris' is nous aboolrena.—Point de pritériel défini.—J'abous aboolrena.—Point de pritériel défini.—J'abous dérien.—Abous; a balvous, en Jabous que abous aboolrena.—Abous; a balvous, en Jabous; abous; abous;

L'Académic indique pour participe au masculin absons et absoul. Absoul est plus analogue au féminin, que l'on écrit absoule; mais l'usage et les Grammairiens sont contraires à cette orthographe.

# Abstraire (verbe actif et défectif ).

L'Académie se contente dedire que ceverbe se eonjugue comme traire; mais Féraud obserre avec raison qu'abstraire est peu usité, et que l'on dit plus ordinairement faire abstraction de....

Cependant abstraire se dit très-bien aux temps composés.

Accroire (verbe neutre et défectif).

Ce verbe n'est d'usage qu'à l'infinitif, et ue s'emploie qu'avec le verbe faire, qui lui set d'auviliaire, l'Loadémie et la plupart des lexicographes disent que faire aceroire siguie fic faire rorier à quelqu'un une chose fausse, mais quelques-uns sont d'avis que faire acecraire siguife que eclui qui dit une chose, l'a dite à dessein de tromper.

Accreirat (verbe actif et neutre).

Se eonjugue sur crostre.

ADMETTER (verbe actif et irrégulier.)

Ce verbe se conjugue sur mettre; voyez su conjugaison.

ATTRAIRE (verbe actif et défectif).

Attirer, faire venir par le unyen de quelque ebose qui plaît. Mézerai s'est servi de ce verbe au figuré, mais il est vieux en ce sens. L'écadémie le met au propre: Le sel est bon pour attranta les pigeons. Il n'est d'usage qu'à l'infinitif, et encore on peut dire que attirer seroit préférable.

(L'Academie, Ferand, Demandre, Gattel.)

ATTENBRE (verbe actif et neutre).
Voyez la conjugaison du verbe peindre.

BATTRE (verbe actif et irrégulier).

Je bats, in bats, il bat; nous battom, rons batten, ils battent. — Je battom; nous battoms. — Je battin; nous battimes. — Je battom; nous battoms. — Je battom; nons battimes. — Bats; battoms. — Que je batte; que nons battimes. — Que je battise; que nous battissions. — Battre. — Battent. — Battu, battue. — Devant battre.

(Restaut, pag. 363. - Le Dict. de l'Académie. -Lévizac, Féraud et Demandre.)

Conjuguez de même abattre, combattre, débattre, ébattre et rebattre.

Féraud prétend qu'en prose il faut dire ètre combattu par : Jz sus comentre en des sentiments tout opposés. Il est certain que les poètes font usage de la préposition de :

D'un soin cruel ma jole est ici combattue. (Racine, Iphigents, act. II, sc. 2.)

Quand du moindre intérêt le cour est combattu , Sa générosité n'est plus une veriu.

(Crebillon, Pyrrhus , set. I, sc. 5.) (Dict. crit. da Ferand.)

Et il nous semble que ce ne seroit pas une faute de dire avec Montesquieu (Lettres persan.): Quand vous commants gracieusement avec vos compagnes, DE charmes, DE douceur al Paniousement.

ment avec vos compagnes, ne charmes, ne douceur et n'enjouement. Entrer ne se dit qu'avec le pronom personnel, et il est vieux. La Fontaine s'en est souvent servi, en parlant de l'amour, et des

fautes qu'il traite de galanterie. (Trécoux.)

Bounz (verbe actif et irrégulier).

Je bois, ta hois, il hoit; nons borons, rons. buver, ils boirent. — Je brois; nous borions.— Je hois; nons boirons.— Je hois; nons boirons.— Je boirois; nous boirons.— Bois; barons.— Que je bouse; que nous buvins.— Que je bouse; que nous busions.— Que je bouse; que nous busions.— Buvant.— Ba, bac.— Devant boire.

Les poètes emploient souvent ee verbe an figuré :

... Una riante troupe Semble boire avec lut la jole à pleine coupe. (Rocine, Esther, act. 11, sc. 9.) La céléste troupe Boit à pleine conpe L'immortalité.

(J.-B. Roussean.)

Le germe des douleurs infecte leurs repas, Et dans des coupes d'or ils boivent le trépas. (Thomas, Ép. an peupla.)

Quand poneral-je...

Botre l'heureux oubli des soins tumultueux!

(Delille, l'Homma des champs, ch. IV.)
Ils disent anssi, boire sa guérison, boire la

santé, boire un affront, boire le calice jusqu'à la lie, et, en style d'Écriture sainte, boire l'iniquité comme l'eau.

Immona. Nous n'avons conservé de co vieux mot que le participe imbu. Il étoit cependant trés-expressif; il signifioit recevoir par goût des idées, des opinions, etc., et se les rendre propres par la force de l'habitude. On disoit aussi a'imboire.

Montaigne a dit: Il faut qu'il innouve leur humeurs, non qu'il apprenne leurs préceptes; et qu'il oublie hardiment, s'il veult, d'où il les tient, mais qu'il se les sçache approprier.

J.-J. Rousseau a fait renaître cette expression, et quelques écrivains l'ont imité: Celui qui vous parle est un solitaire qui, vivant peu avec les hommes, a moins d'occasions de s'unioux de leurs préjugés. Nous n'avons quen mot qui exprime con-

venablement l'idée que présente imboire; pourquoi donc le rejeter?

Disoire n'est usité que comme substantif.

Braire (verbe neutre, irrégulier et défectif).

Ce verbe ne s'emploie qu'au présent de l'infinitif, braire; aux troisièmes personnes du présent et du futur de l'indicatif, il brait, ils braient; il braira, ils brairoit; et du conditionnel, il brairoit, ils brairoient.

Les autres temps ne sont point en usage. Telle est l'opinion de l'Académie, de Féraud, de Demandre, de Wailly, de Restaut

et de Lévine.
Cependant, fait observer M. Lemarv (page 41 de sa Gramm.), de equa quelques rethevant de la companie de la compa

dire: brais, nous brairons? Dans tous ces cas, comment s'exprimeroit donc la bruyante société?

# BRUIRE (verbe neutre et défectif.)

Ce verbe n'est guère d'usage qu'à l'infinitif et aux troisièmes personnes de l'imparfuit de l'indicatif, où l'on dit il bruyoit, ils bruyoient... Dans les autres temps on dit : faire du savit, rendre un son confus.

Bruire n'a point de participe passé; point de temps composés, ni de participe présent.

Dans cos phrases: Les flots BRUYANTS.—La foudre BRUYANTR dans la nue; bruyant n'est qu'un adjectif verbal qui exprime l'État:

On voyoit l'assemblée agilée et BRUYANTE par intervalle. ...Quand Flore dans les plaines

...Quard Flore deon les plates.
Feisalt taire des vents les breyantes haleiges.
(Boilean, le Lutrin, ch. [1.])
(L'Académie, Restant, Férend, Lévizac.)

La Bruyère et Marmontel regrettoient que l'usage cut préfèré faire du bruit, à bruire: on entend suttes le vent, les vagues. — Les flots suvoisser horriblement. — Les insectes bruissoient sous l'herbe, comme l'a dit Bers ardin de Saint-Pierre, est une incorrection.

# CEINDRE (verbe actif.)

Voyes la conjugaison du verbe peindre.

Cinconcine (verbe actif, irrégulier et défectif.)

Je circoncis, la circoncis, il circoncit: nons

circoncisons, vons circoncises, ils circoncisent.— Je circoncis; nons circoncines. — Pai circoncis; — Je circoncipria. — Je circonciris.— Circoncia; circoncisons. — Que je circoncise; que nous circoncisons. — Circoncire. — Circoncis, circoncisons. (L'Académie. Restant. Wally. Firmul.

(L'Académic, Restaut, Wailly, Féraud, Demandre.)

D'autres Grammairiem donnent à ce verbe un imparfuit à l'indicatif et au subjonctif, de méme qu'un participe présent; mais, comme le fait observer Lévizac, le bon goût doit pross crire ces formes, qui sont peu harmonieuse. CLORE (verbe actif, irrégulier et dé-

fectif).

Ce verbe n'a que quatre temps simples : l'indicatif présent, je clos, tu clos, il clôt; point de plurich. — Le futur, je clorai. — Le conditionnel présent, je clorois. — Le participe passé, clos, close; et dès-lors tous les temps composés.

(L'Académie , Restaut , Wailly, Férand , Demandre.) Quoique ces autorités n'indiquent ni impératif ni subjonctif, Lévizac et M. Butet sont d'avis qu'on pourroit très-bien dire, clos ce jordin : je veux qu'il close ce jardin.

Clore s'emploie très-souveut avec le verbe

Enclore s'écrit et se conjugue de même. Concurre (verbe actif.)

Je coacias, ta coacias, il coacias; nous coacianos, rous conclust, lis ioneterat. — Je coacianis; acoa coacialosa. — Je coacias, acou coacianos. — Je coaciurai; nous coaciarosa. — Je coaciurais, nous cociciriosa. — Coacias; coacianos. — Que je coacia; que nous coacialosa. — Que je conclusas; que nous conclusios. — Coaciura. — Coaciusas; que nous conclusios. — Coaciura. — Coaciusas. — Coacia. — Coaciura. — Coa-

(L'Academie, Richelet, Wailly, page 92, Restaut, Ferand, etc.)

L'Académie met indistinctement un t on un d à la trôisième personne du présent de l'indicatif; cependant l'emploi du t est préférable.

Aux deux premières personnes plurielles de l'imparfait de l'indicatif et du présent du subjonctif, on met un tréma sur l'i, pour empêcher que l'on ne prononce nous concluions, sous conclui-es.

Ce verbe e di tordinairement des persones; on le di pourtant quolquelosi des passes; del preuves qu'on alleque : cet arguent concert bien : cetle praye, ce teste ne Concur pai. Nais alors conclur se dit seni et Concur pai. Nais alors conclur se dit seni et Boanset n'a pas toute la correction qu'on a le divid d'attendre de cet cervinai r.Ce passas ges concursar seulement que nour recevoran quelque choux.

# CONFIRE (verbe actif et irrégulier).

Je confis, în confis, îl confit; nous confisors, rous confisers, îl confiserit. — Je confisoris, nous confisious. — Je confisious au de confis nous confisious. — Je confisious confiseris, in confiseris, nous confisious. — Confisiris, nous confisious. — Confiserit, nous confisious. — Confiserit, confisio

L'imparfait du subjonctif n'est point en usage; cependant Wailly et Lévizae indiquent que je confisse, mais quelques personnes aiment mieux dire: Je voudrois que vou risante convinta des coings, plutôt que je voudrois que vous confisites des coings.—
confit. confits s'emploie figurément, mais

duns le style familier et railleur, en parlant de ceux qui ont quelque bonne ou manyaise qualité qui les pénètre, et qui se trouve chez cux au suprême degré :

Cet hymen , de tous hiens , comblera nos deurs ; U sera tout confit en douceurs et plaisirs. (Molière , Tartufe, act. 11, sc. 2.)

Bien est-il vrai qu'il parloit comme un livre . Tonjours d'un ton confit en savoir vivre. (Gresset, Ver-vert, ch. 11.)

Connaître (verbe actif, neutre et irrégulier). l'oyez la conjugaison du verbe parottre.

CONTREDIRE (verbe actif et irregulier. ) Voyes la conjugaison du verbe dire.

Cordre (verbe actif et irrégulier.)

Je couds, 14 couds, il cond; nous consons, vous cousez, ils cousent .- Je cousois; nous cousions .-Je cousis; nons cousimes. - Je condrai; nous condrons .- Je condrois, nous condrions .- Couds; cousons .- Que je couse ; que nous cousions-Que je cousisse; que nons cousissions. - Coudre; cousant; cousu, cousue; devant coudre. (L'Academie. - Richelet. - Restaut, pag. 3/3 .-

Wailly. - Livizac. - Féraud, etc.)

Conjuguez de même découdre et recoudre. Remarque et décision de l'Académie sur les verbes coudre, recoudre, absoulre, moudre. « Tous ees verbes termines en oudre sont « fort irreguliers, mais ils s'accordent tous a sur le futur ; ainsi il faut dire il coudra . « et non pas, il cousera, comme quelques uns a le disent; il résoudra, il absoudra, il « moudra. Mais le pretérit défini ou aoriste « de ces verbes est différent presque dans « chueun d'eux; car, au verbe coudre, il « faut dire il cousit; au verbe résoudre, il « faut dire il résolut; le verbe obsoudre n'a « point de lemps, et il faut prendre le tour a passif, it fut absous; et au verhe moudre. « il faut dire il moulut. Il en est de même au « pretérit indefiui , j'ai cousu ; j'ai résolu; « j'ui absous ; j'ai moulu. On peut eroire que « la seconde personne du pluriel de l'indi-« catif sert de règle à ces pretérits ; car vous " cousez est peut être cause que l'ou dit je a cousis, et vous résolves aurène un pen je « résolus , puisque le l s'y conserve ; mais il s vaut mieux alléguer l'usage que de chercher « des raisons; car on dit, vous absolvez, et « cependant le prétérit est plus ordinairement a il ful absous ; et absolu n'est d'usage qu'en

« cette phrase, le jeudi absolu, qui est le « jeudi saint. »

Le participe de ces quatre verbes est : cou= su, cousue; recousu, recousue; absout, absoute; moulu, vioulue.

# CRAINDRE (Verbe actif).

Foysz la conjugaison du verbe pendre.

CROINE (verbe actif et irrégulier.)

Je crois, tu trois, il croit; nons croyons, vons croyer, ils crojent.-Je croyois; nous croyions.-Je crus, nous crumes. - Je croirai; nous croirons. -Je croirois; nous croirions.-Crois; croyons.-Que je croie, qu'il croie; que nous croyions .- Que je crusse; que nons crussions. - Creire; croyant; eru, erue; devant croire. (Bestaut , pag. 3/10, I'Académie , Richelet, Levi-

zec . Fernud , etc.)

Autrefois on écrivoit je creus, lu creus, il erent, j'ai eren; actuellement l'on écrit et l'on prononce je črus, etc., j'ai cru: quelquesuns y mettent un secont circonflexe, sous prétexte d'indiquer la suppression de l'e; mais cet accent n'est plus employé aujours d'hui par ceux qui écrivent bien , que pour marquer les syllabes longues. Vorez, au Régime des verbes, une observation sur la faute où l'on tombe en faisant suivre de la préposition de, le verbe croire

Voyez aussi, aux Remarques détachées, lettre C, dans quel cas croire demande que le verbe de la proposition subordounce soit mis au subjonctif, et une observation sur l'emploi de ce verbe.

accompagné d'un infinitif.

# CROÎTRE (verbe neutre et irrégulier.)

Je crois, tu crois, il croit; nous croissons, vous croisses, ils croissent. - Je croissois; nons eroissions. - J'ai crù. - Je cros; nous crumes. - Je croitrai: nous croitrons .- Je croitrois, nous croistrions .- Crois; croisses. - Que je croisse; que nous croissions. - Que je crusse; que nous crussions. -Croissant. - Crù, cruc.

Ce verbe denunde avoir quand il exprime l'action, et être quand il exprime l'état. (Voyet page 223.)

Conjuguez de même accroître el décrois

(L'Académie , Demandre, Férnud , Wailly , Gattel . Le Tellier.)

Accru, participe passé du verbe accroître, s'écrit sans acceut.

Corneille fait rimer crottre avec renultre. La victoire aura droit de le faire renultres Si ma baine est trop faible, ells la fera crottre. (Sertorius, act, 111, v. 4)

Et avec maitre :

J'en veux, à votre exemple, être aujourd'hai le greffrer Et, malgré cet amour que j'ai trop laissé croffre, Vous dices à la refog...

(Meme pièce, set. tv, se. 3.)

Racine le fils, dans son poème de la Religion, le fait rimer avec reconnoître, qu'on
prononce aujourd'hui reconnêtre.

La voix de l'univers l'et Dieu me rappelle : La terre le public...

A de moindres abjets tu peux le reconnultre : Coutemple reulement l'arbre que je fais croftre. (Chant I.)

Voyez une observation sur l'emploi de ce verbe, lettre C, Remarques detachées.

# Dire (verbe actif et irrégulier).

Je dis, tu dis, il dit; nous disons, vous dites, ils disent. — Je disois; nous disions. — Je dis; nous dines. — Je dirai; nous dirons. — Je diroi; nous dirious. — Dis; disons, dites, etc. — Que je dise; que nous disions. — Que je disse; que nous disions. — Dire; disont; dit, devant dire.

De tons les composés de dire, il n'y a que le verbe redire qui se conjugue absolument de même; sinsi il fait à la seconde personne plurielle du présent de l'indicatif, vous redites, et à l'impératif redites, etc. A l'égard des verbes dédire, contredire,

interdire, médire, prédire, on dit vous dédisez, vous contredisez, vous interdisez, vous médisez, vous prédisez; quant aux autres temps, ils se conjuguent de même que le verbe dire.

C'est ainsi que s'expriment l'Académie , Féraud , Restaut , Gattel et Wailly.

retaut, Restaut, Gattel et Wailly.
Cependant nous pensons avec M. Lemare,
(page 412 de sa Gramm.), M. Laweaux et la
plupart des Grammairiens modernes, que l'on
dit de nième à la seconde persoune plurielle
de l'impératif : dédisez, contredisez, interdis

sez , prédisez , etc.

Dire régit quelquefois de devaut un nom.

On dit, dans le style familier , on diroit v'un fou, p'un homme ivre.

(L'Académie.)

On eut dit v'un démoniaque quand il récitoit ses vers. (Boileau.)

... Quelle main , quand il s'agit de prendre ! Vans deries d'un ressort qui vient à se détendre. (Motière.) Voyez, à l'emploi du subjonctif, à quet temps il faut mettre le verbe de la préposition subordonnée après on d'iroit, qui équivaut à il semble.

Autrefois on employoit le verbe contredire neutralement et avec la prépositiou à.

Les dieux ont prononcé. Loin de leur contredure , C'est à vous...

(Racine, Britannicus, éet. II, sc. 3.)

Elles ne contradisent point au lémoignage
extérieur des Écritures. (Bossuet.)

L'Acad'mie a dit aussi, dans ses Sentiments sur le Cid: Ce discours nous paroit contranine à celui que le poète lui fait tenir maintenant.

Présentement on diroit: Loin de les constredire. — Elle ne contredirent point le tés moignage. — Ce discours paroit contredire celui, etc. Leverbe maudire fait je maudis, nous mau»

dissons, vous maudissez, ils maudissent.— Je maudissois, etc.— Maudisses, maudissons, qu'il maudisse, etc.— Maudissent.— Dans les autres temps, maudire se conjugue counue dire. (Le Wet. erit. de Féraud; Dumerque, Journal de

13 aoút 1787, p. 511, et sa Grammaire, pag. 103.) Dissoubre (verbe actif et irrégulier).

Ce verbe se eonjugue comme absoudre, qui n'a ni preterit défini, ni imparfait du subjonctif Quantà son participe passé, l'Académie, Trévoux, Restaut, Wailly, Féraud, Livizac et Gattel n'indiquent que dissous au masculin et dissoute an feminin.

Quelques personnes donnent pour participe au verbe dissoudre, l'adjectif dissola, qui ne se dit, dans le sens moral, que pour impudio que, débauché. Cétte méprise peut deveuir quelquefois riticule et odieuse; en cliet, une société dissolue, et une société dissoute sont des choses bien differents.

Écloss (verbe neutre, irrégulier e défectif).

Ce verhe se dit de quolques animans qui maissent d'un ouri, comme des oisseux, des insectes; par extension des fleurs, et figures mend de choses merdes et printelles. In l'est d'unage qu'à l'infinitif debrer; au participe passé éctors, échose part troisièmen personnes du prescri de l'indicatif ut écht, ils échoses aux troisièmens pérsonnes du prescri de l'indicatif ut écht, ils échtoseix aux fait de debres d'un destinaire de l'est debres de l'action de l'est destinaire qu'en destinaire de l'est debres de l'est debres de l'actions de l'est debres de l'est debre de l'est destinaire destinaire de l'est destina

aux temps composés qui se forment avec

(L'Académia, Restant, Férand, Gattol, s1 Lévisac.)

# Écrire (verbe actif et irrégulier.)

l'écris, tu écris, il écrit; nous écrivons, vous écrives, la écrivent. — l'écrivois; nous écrivons. — l'écrivois; nous écrivons. — écrivons. — Que l'écrive. — Que l'écrivass; que nous écrivasions. — Écrire; écrivant; écrit, écrite, etc.

(L'Académie, Férand, Wailly, etc.)

Conjuguez de mémeles verbes circonscrire, décrire, inscrire, prescrire, proscrire, récrire, souscrire, transcrire.

# Ensuivan (verbe pronominal). Voyez l a conjugaison du verbe suivre.

Excurs (verbe actif et irrégulier.)

Il se conjuge comme conclure; mais Re-

gnier et Ménage n'admettent au partieipe passé que exclu, exclue, lorsque l'Académie, Wailly, Restaut, Demandre, Lévizac, mettent exclu, exclue, et exclus, excluse; et que Racinea dit:

Pourquoi de ce conseil moi sulle suls-je excluse? Quoi qo'il en soit, ee dernier participe est peu usité.

# FAIRR (verbe actif et irrégulier ).

Je fais, tu fais, il fait; nous faisons, vons faites, ils font.—Je faisois; nous faisions.—Je fits; nous faisions.—Je fits; nous fitmes.—Je ferdi; nous ferons.—Je ferdi; nous ferions.—Fais; faisona; faites.—Que je fasse; que nous fassions.—Que je fasse; que nous fassions.—Que je fasse; que nous fassions.—Gue je fasse; que nous fassions.—Faite; faisant; fait, faite; devant faire.

(L. Académie, Regnier-Desmarais, pag. 433. — Restaut, pag. 347. — Trévoux. — Girard, page 26, t. II. — Lévisac, etc.)

La diphtongue ai, ainsi que nous l'avons dit observe au commencement de cette Grammaire, pages y et 11, lorsque nous avons parlé des diphthongues, ayant le son de l'e muet dans faisons, jos faisons, jo faisons, sinsi que dans les derives bengiannt, biens-faisance, contrefiziant, etc., Foldaire, et, à on excample, plaisueurs litterateuren n'ont pas manqué de substituer l'e muet à l'ai. Mais Domarcais, Condillace, Girard, Bauscés, D'Olived et Domargue se sont constamment poposés à l'adoption de ce changement, et l'Académie, le véritable juge de cette matière, la formallement rejeté.

Cependant Wailly, Féraud, Demandre, listente choix d'erite nous Jesons ou nous Jásions, je Javios ou je Jásios, et list s'appnient de l'opinion de Rollin (chap. 1er; Etude de la langue franciale), qui peuse qu'il seroit como forme à la raison de préferer nous Jésons, je fesois écrit avec un e, pareq que cette orthographe se trouve d'accord avec la prononciation.

Voyez, aux Remarques détachées, lettre F, quelques observations sur l'emploi de ce verbe.

Les verbes contrefaire, effaire, effaire, effaire, estaffaire exoniquement de même. Foayans, faire quedque ehose contre son devoir, est us verbe courte et décetifiqui ne s'emploie qu'à l'infinitif et aux temps comprose. On s'en nert en terme de palais, et en juge vient à foffaire on dit auux, dans le style familier, ou parlant d'une fille ou d'une femme qui 'est laises séduire : elle a forfair à son honneur.

(L'Acodémie , Wailly, Restaut at Féraud.)

Malvaire (verbe neutre et défectif.

Il n'est usité qu'à l'infinitif et au participe

passé. Il prend l'auxiliaire avoir. Mèraux, faire und mauvaise action, est également un verbe neutre défectif, dont on ne fait usage que dans la conversation famis

lière : il ne faut ni méfaire ni médire.
(L'Académie et Féraud.)

FEIRBRE (verbe actif et neutre).

Voyez la conjugaison du verbe peindre.

FRIRE (verbe actif et défectif.)

Ce verbe n'est d'usage qu'au singulier du présent de l'indicatif: je fris, ufris, il frit; au futur, je frirai, cte; au conditionnel, je frirois; à la seconde personne singulière de l'impératif, frits, aux temps formés du participe frit, frits.

Pour suppléer au temps qui manquent, on se sert du verbe faire, que l'on joint à l'infie nitif frire: nous faisons frire, vous faites frire, ils font frire, je faisois frire, etc. (Wailly, pags 91.—Restaul, pags 447.—Féraud.)

# Libb (verbe actif et irrégulier).

Je lis, tu lis, il lit; nous lisons, vous liser, ils lisent. — Je lisois; nous lisions. — Je lus; nons lūmes. — Je lirai; nons lirons. — Je lirois; nons lirions. — Lis; lisons. — Que ja lise; que nous lisi ons .- Que je lusse ; que nous lussions .- Lire ;

tisant; ln, lne, devant lire.
(L'Academie, Restant, Wailly, Levtzac, etc.)
Conjuguez de même les verbes élire, réélire,

relire.

Voyez aux Remarques détachées, lettre L, des observations sur l'emploi du verbe

Lume (verbe neutre, défectif et irré-

gulier).

Je lais, ta luis, il luit; nous luisons, vous
luisez, ils luisent.— Je luisois; nous luisians. —

Je luirai ; nous luirons.— Jeluirois; nons luirinns. — Que je luise ; que nons luisions.— Luire ; luisant; lui; devant luire.

(L'Académia, - Wailly, - Restaut, - Lévizac, Férand, etc.)

Cc verbe n'a ni prétérit défini, ni impératif, ni imparfait du subjonctif, et son participe passé n'a point de féminin. Les temps composés se forment avec l'auxiliaire avoir.

Relaire se conjugue comme luire; mais, quoiqu'il fasse assez bien au figuré: La vertu autre davantage dans l'adversité, son partie cipe présent n'a jamais été en usage qu'au propre.

MAUBIRE (verbe actif).

Veyez la conjugaison du verbe dire.

METTRE (verbe actif et irrégulier).

Je mets, in mets, il met; nous mettons, vous mettes, ils mettent.—Je mettoris; nous mettions.—
Je meis; aous miene.—Je mettoris; nous mettions.—
Je mettrois; nous mettrions.—Mets; mettons.—Que je meise;
—Que je mette; que nous mettions—Que je misee;
—que nous missions.—Metter; mettant; mis , mise;

(L'Académie. - Wailly, page 94. - Restaut, page 348. - Féraud, etc.)

Admettre se conjugue de même.

devant mettre.

Motors (verbe actif et irrégulier).

Je moda, ita mauda, il mond ; anan moulana, vous maules, lis mauda, -le moularis nous moulanis mous moularis mous moularis mous moularis.—Je moularis mous moularis.—Je moularis moularis.—Je moularis moularis.—Moularis moularis.—Under je moularis moularis.—Under je moularis que maus maninassions.—Moularis moularis.—Under je moularis, moula, moularis que sant moularis.—Under je moularis, moula moularis.—Wally je moularis moularis.—Wally je moularis moularis.—Under je moularis moularis.—Under je moularis moularis.—Il moularis moula

348.—Fernud , etc.)

Émoudre et remoudre se conjuguent de même. NAÎTRE (verbe neutre et irrégulier).

Je nais, it nais, il naît; nous naissons, vous naisses, ils naissent.—Je naisoit, nous naissions.

— Je naquis; nous naqulmes. — Je naîtrai; nous naîtrons. — Je naitrai; nous naitrons. — Je naitrai; nous naissons. — Que je naisse; que nous naissions. — Que je naquisse; que nous naissions. — Naître; naissant; ne, necé derant naîtrai.

Les temps composés se forment avec l'auxiliaire étre.

(L'Academie , Restaut , Wailly , etc.)

BENAÎTRE se conjugue de méme; mais on remarquera que ce verbe ne se dit au propre que de la nature des fleurs, des plantes, des têtes de l'hydre qui renaissoient à mesure qu'on les coupoit; du phémis, oiseau fabuleux, que les anciens font renaître de sa cendre, et de Frométhez, qui, suivant la fable, avoit un foie renaissant, pour servir de pâture perpétuelle au vautour qui le déshiroit.

Au figuré, renastre régit quelquesois la présposition de : Le monde, livré à de continuels combats, meurt sans cesse, et sans cesse auxair pa ses propres ruines.

1 (Jérusalem déi.)

Revols ton cher Zammre échappé du trépas; Qui du sein du tombeau renaît pour le défendre. (Foltaire, Alaire, act. It, se. 4.)

Nuire (verbe neutre, défectif et irrégulier).

Je auis, ta auis, il anti; nons auisons, vous auises, ils auseste. — Je nuisois, uons antisions. — Je suisis; nons auislense. — Je nuirsi; nons nuirons. — Je auise; que nons auisions. — Que je auise; que nons auisisions. — Que je nuisise; que nons autisisions. — Muire; naismos, nuisise; que nons autisissions. — Muire; naismos, nuis pedat de féminio. Les temps composés se forment ave l'autilisive avoir.

(Restaut, Wailly, Feraud et l'Academie.)

INSTRUME se conjugue de même; mais on observera qu'au prétérit défini on dit finstraisis, il instruisit, et non pas, comme on le disoit autrefois, finstruis, il instruit.

Oindre (verbe actif et irrégulier).

J'oins, tu oins, il oint; nous oignons. — J'oin ganis. — J'oignis. — Pisi aint. — J'oindrai. — J'oindrois. — Oins; oignes. — Que j'oigne; que nons oignions — Que j'oignisse. — Oignant. — Oint, ointe. — [L'Académia, Trévoux et Férnud.]

Suivant Regnier, on ne se sert de ce verbe qu'en parlant de l'extrême-onction, et de cérémonies dans lesquelles l'usage des huiles est nécessaire. Quant à l'Académie, elle n'en borne pas l'emploi.

Autrefois on otenor les athlètes pour la lutte. — Les unciens se faisoient ounne au sortir du bain. — On other une tumeur avec de l'onguent pour l'amollir. — On othe le papier, le bois, le corps des animaux.

Féraud est d'avis que ce verbe est peu usité.

Paître (verbe actif et défectif).

Je pais, în pais, il pait; nous paissons, vous paissee, ils paissent.— Je paissois; nous paissions.— Je paitrai ; nous paltrons. — Je paitrois; nous paitrions.— Paissons; paisses.— Que je paisse; que nous paissions.—Paltre; paissant; pn. Pos de fimitiis

(L'Academie. - Wailly, pag. 90. - Féraud, Tré-

Ge verben'a point de prétérit défini, point d'imparfait du subjonctif; et le participe passé n'est guère en usage qu'en terme de fauconserie et avec le réduplicatif repatre: Il a put et repu. Patres e dit au propre des bestiaux qui broutent l'herbe, qui la mangent sur la ractine: Les moutons PAISSENT les prés. Le Museullent rempire su triannel mamelle.

Et pattre l'herbe nonveile. (La Fontaine, liv. IV, Fab. 15.)

Il s'emploie aussi neutralement :

Le dalm sur les rochers y pait en bondissant. (Roucher, poème das Mois, Décembre.)

Il y a des espèces d'oiseaux qui Faissent, comme les grues, les poules, les suons, etc. Pastre signific encore faire rairen, donner la pâture; et en ce sens il n'est, di l'Aceadémie, usité au propre qu'en terme de fauconnerie: on a oublié de rairez ces aiseaux, if faut les raires.

Cependant Voltaire a dit (Essai sur les mœurs, 1er vol. des Juifs en Egypte) : Les Samnites viennent raitus leurs troupeaux.

Delille (trad. des Géorgiques, liv. 4): Précieuse faveur du dieu puissant des ondes,

Dont il patt les troupeaux dans les plaines profondes. Et Domerque (trad. de la 1re Eglogue de

Enfants, paissez vos banfs at sillonnes vos plaines.

Virgile):

De sorte qu'il paroltroit que l'emploi du verbe pattre avec cette acception a plus d'és tenduc.

Observez qu'on fait usage de l'accent eir=

conflexe, au présent de l'infinitif, à la trois sième personns du singulier du présent de l'indicatif, au futur et au conditionnel.

REFATTRE se conjugue comme paitre et a de plus un prétérit défini : je repus. Il est neutre au propre, et l'Académie le dit des hommes et des chevaux : Il a fait dix lieues sans rerattre. Il est mieux de dire sans manger, ou sans boire ni monger.

Au figuré repaitre est pronominal et actif : il se brevit de chimères, de vaines espérances. Elle ne se brevit que de ses maux, elle ne

s'abreuve que de ses larmes. (Traduction de la Jérusalem délivrée.)

PAROÎTRE (verbe neutre, irrégulier et défectif).

Je parois, tu parois, il parol i; nons paroissons, y ons paroisses, ils paroissent. — Je paroissons, nous paroissons. — Je parus; nous partimes. — Je parolitzi. — Je parolitoris. — Paroissen. — De Que je paroisses; que nous paroissons, que je parrusse. — Paroitre; paroissant, paru. Point de fémimin. (Wattly, Eérond, Lévises, Charles)

Conjuguez de même comparoltre, appar roltre, reparoltre, disparoltre, connoltre, recomoltre; mais voyez pages 210, 222 et 223, pour l'anxiliaire dont il faut faire usage dans les temps composés.

CONNOITRE, dans le sens de avair pouvoir, avoir autorité de juger de quelques matières, est neutre, el se construit toujours avec de ou un équivalent : Ce juge connoir des matières civiles et criminelles. — Il en connoir par pel. (L'Acodémie.)

Si la justice vient à conneître du fait, Elte est un pen brutale, et saisit au collet. (Regnard, la Légataire, act. IV, sc. 3.)

Paroitre et les verbes qui sont analogues se prononcent parêtre, comparêtre, etc.

Peindre (verbe actif et irrégulier).

Je peins, ta peins, il peint; nous peigenas, vous peigens, lis peigent. — Je peigenis; nous peiguions. — Je peigais, nons peiguines. — Je peindrai; nons peindrons. — Je peindrois; nous peindrions. — Peins; peigona. — Que je peige; que nous peiguisons. — Que je peiguine; que nous peiguisons. — Peindre, peignant, peint, peinte; derant peindre.

e. (Restant, pag. 345 .- Wailly, pag. 68.)

Conjuguez de même craindre, astreindre, joindre, atteindre, ceindre, feindre, plaindre, poindre, et tous les verbes en aindre, eindre, et oindre,

A l'égard de poindre, employé comme verbe actif, et dans le sens de piquer, il n'est guère d'usage que dans eetle phrase et les semblables: Oignez le vilain, il vous ronsmat, roussez le vilain, il vous ronsmat, roussez le vilain, il vous oindre :caressez un malhomète homme, il vous fers du mal; faites-lui du mal, il vous sersesers.

En ce sens poindre ne s'emploie plus que dans le style marotique ou le burlesque.

Et moi chétif, de vos suivants le moindre, Combien de fois, les ! me suis-je vu poindre

De traits parells ! (J.-B. Rousseau, Éphre à Marot.)

Employé neutralement, et en parlant des cluses qui commencent à paroltre, comme le jour et l'herbe, il ne se dit qu'à l'infinitif et au futur : Lorsque les herbes commencent à rottrate (on sortir de terre), elles sont dans leur force.—le partirai des que le jour roise BAL (commencer à paroltre).

Benserade a dit au figuré :

De tous les maux on vit poindre l'engeance.

D'Ablancourt l'a employé au présent :

Sortons, voilà le jour qui foint. On diroit aujourd'hui : qui commence à roindre. (Le Dict. crit. de Férand.)

Voyez, aux Remarques détaebées, une observation sur le verbe plaindre, et une sur atteindre. Voyez aussi, au chapitre, Régime des rere

bes, quel est eelui que l'on doit donner au verbe eraindre, quand il est suivi d'un infinitif; et, au chapitre de la négative, dans quel eas on doit en mettre une au verbe de la proposition incidente ou subordonnée.

Predict (verbe actif et irrégulier.)

Voyez dire.

PREMORE (verbe actif et irrégulier.)

Je prends, to prends, il prend 3 noms prenost; vous prens, il prenaent.—De prenois; nous prenions.—Je pris; nous primes. — Je prendrai; nous prendrost. — Je prendrois; a nous prendross. — Prends; prenos. — Que je prense; que nous prenions. — Que je prisse; que nous prissions. — Prendra; prenast, pris, priss; dernat prendre.

(L'Académie. - Girard , pag. 102, t. II. - Restaut , pag. 350. - Féraud et Lévisac.)

Il faut doubler la lettre n toutes les fois que cette lettre doit être suivie d'un e muet. — Voyez pag. 240 et 241. Conjuguez de même apprendre, désapo prendre, comprendre, entreprendre, rapo prendre, reprendre, surprendre.

# RESOURE (verbe act if et irrégulier).

Je résons, turésons, il résont; nous résolvous, vos résolvous, vos résolvous, il résolvous, — Je résolvous sous résolvous. — Résolvous ; résolvous. — Que je résolvous ; que nous résolvous . — Que je résolvous ; que nous résolvous ; qu

(Fangelas, 69 Bem.-L'Académie, sur cette Rem. p. 78 de ses Observ.-Restaut, p. 352 - Wailly, psg. 94. - Bernandre, Caminade et Féraud.)

Alicus. - Où donc, medame, et que résolvez-vous ? (Racine, Andromeque, et, III, sc. 8.)

Il feut partir, seigneur. Sortons de ce palais, .

On hien resolvans-nous de n'en sortir jamais,
(Le même , même pièce, act. V, sc. 5.)

Dans le sons de décider détermines par

Dans le sens de dérider, déterminer une chose, un cas douteux, on se sert du parchose, un cas douteux, on se sert du participe passé résolu, résolue; en parlant des choses qui se changent, qui se conventissent en d'autres, on se sert du participe passérésoux. Ainsi, dans le premier sens, on dira: Ce jeune homme a sésout de changer de condulte; et dans le second: Les soleils a sisson le brouillard en pluic.— Résous n'a point de féminin.

(L'Academie, Warlly, Levisac, etc.)

RIBE (verbe actif et défectif).

Je ris, ta ris, il rit, sona rions , rous ries, ils rient. — Je risit, aona riions , vous riier, etc. — Je ris; nona riines. — Je rirai; nona riines. — Je rirai; nona riines. — Bi; riona. — Que je rie, qua turies, qua riis; que nona riier, qua riis; que nona riier, qua riis; que nona riier, qua riisions. — Riire; rient, r. Pedin de frimbris.

(L'Academie. - Restant, pag. 350. - Féraud,

Trevoux, M. Laveaux , etc.)

Rire se dit au figuré des choses inanimées; et en morale, en parlant de ce qui plait, de ce qui est agréable: Dans la jeunesse nous n'aimons que le joit et l'agréable; nous ne courons qu'après ce qui atr à l'imagination.

Tout ret sux premiers traits du jour qui se réveille. (Racine.)

Delille lui fait régir élégamment la prépos sition de :

Quand lout est de bonbeur, d'esperance et d'amour. (Les Jardins, ch. 1.)

Mais, comme le fait observer Féraud, ce

régime, appliqué aux choses, et dans le sens figuré, appartient au style poétique.

Rire s'emploie aussi avee le pronom per= sonnel dans le sens de se moquer.

A votra nes, moa frère, ella se rit de vous-(Molière, Tartufe, act. I, sc. 6.)

Mais si je vais parler, vous-vous rirez de moi. (Destouches, le Glorigux, act. 11, sc. s.)

Et rire, substantif masculin, bien différent de la plupart des infinitifs pris substantives ment, s'emploie au pluriel, et s'unit à des adjectifs: des rires forcés. (Waitly.)

Sourire se conjugue comme rire.

Ce verbe, dans le sens de marquer de la complaisance, de l'affection, ou bien encore

complaisance, de l'affection, ou bien encore de présenter un aspect agréable, des idées riantes, fait bien au figuré:

Je reçus et je vois le jour que je respire , Sans que père ni mère ait daigné me sourire.

(Racine, Iphigénie, act. II, sc. 1.)

Le seul printemps sourit an monde en son surore.
(Delille, trad. des Géorgiques, Nv. II.)

Soubre (verbe actif et défectif ).

Terme didactique: donner la solution d'une difficulté, répondre à un argument. Ce verbe n'est en usage qu'à l'infinitif: soudre un probtéme; à présent on dit mieux, résoudre un problème. (L'Académie.)

# Sourpax (verbe neutre et défectif).

Soriir, éteouler par quelque fente de la terre. Ce verbe ne edit que des naux, des fontaines, des sources, des rivières, et il n'est quirer d'usage qu'à l'unifinité, et aux troisienes personnes du présent de l'indicatiré. Ce marsi sera difficile à desricher, on y voit sociann des saux de tous côtés.—On dit que le Rhin, le Rhône et le Pô sourairer au pied de la mieme montagne.

(Trioux, y'Accedimes)

Sourdre se disoit aussi quelque fois au figuré, mais seulement à l'infinitif : Pompée disoit qu'en frappant du pied contre terre, il en

feroit sounder des légions qui obéiroient à ses ordres. (D'Ablancourt.)
Ce verbe en ce sens est énergique, mais inusité. (Mêmes autorités).

Surring (verbe neutre et défectif).

Je suffis, tu soffis, il suffit; nous suffisous, vous suffiscs, ils suffisont. — Je suffisois; nous suffisions.

suffises, ils ruffisent.— Je suffisois, nous suffisions.
— Je suffis; nous suffimes. — Je suffisis sus suffices. — Je sufficis; nous sufficions.—Suffis; suffiseus.—Que je suffises; que uous suffissious.—Sufice; suffisaut, suffi. Point de feminin.

Trioux, Richelet, Cominade et Domandre sont davi que e crebe fait à l'imparfait du subjonctif que je suffice, Restaus, Wally et Lévizae pensent qu'il faut dire que je suffice; quant à l'Académie, elle se contente ble qu'il faut eviter de se servir de l'imparble qu'il faut eviter de se servir de l'imparlement en faire nance, il servir inieux de dire que je suffisse, qui est conforme à la formation des temps.

### Suivag (verbe actif et irrégulier.)

Je mis, tu nuis, il suti; nous suivons, vons suives, ils suivent.— Je suivois, pous suivione, de suivis; nous suivines.— Je suivis; nous suivines.— Je suivrai; nous suivrons.— Je suivrai; nous suivons.— Que je suive; que nous suivions.— Qui je suivise; que nous suivisse; — Suivre; suivent, suivis, suivie.

Ce verbe s'emploie avec succès an figuré : L'envie sust la prospérité. L'embarras sust les richesses , les digni-

tés. (L'Académie.)

La craints suit le crime, et c'ast son châtiment.

(Foltaire, Semirumis, sch. V, sc. 4.)
La peine suit le crime : elle arrive à pas lents.

(Le même, Oresta, sct. I, sc. 11 )
Conjuguez comme suivre, poursuivre et

ENSUVAR, dériver, résulter, est un verbe qui ne s'emploie qu'avec le pronom se, et seulement à la troisième personne tant du singulier que du pluriel: De tant de maux un grand bien s'exsuver.

(L'Académie et Féraud.)

Toute langue étant imparfaite, il ne s'ex-

sur pas qu'on doive la changer.

( Voltaire.)

Remarquez que dans les temps composés de ce verbe on met toujours le pronom relati en avant l'auxiliaire être, mais que dans les temps simples, lu 'est pas bon d'employer ce pronom, et de dire comme Bossuez: le premier chapitre et ce qui s'an Ensyruv. Car deux de unite font nue cacophonie qu'il fant évie ter. (Le Diet. critique de Féraud.)

Survivas (verbe neutre).

Voyez la conjugaison du verbe vivre.

TAIRR (verbe actif et irrégulier.)

Je tais, tu tais, il tait; nous taisons, vous taisez, ils taisent. — Je taisois; nous taisions. — Je tus; uous tumes. — Je tairai; nous tairons. — Js tairois; nous tairions .- Tais , taisons .- Que le taise : que nons taisions. - Que je tusse ; que zous tussions.

- Taire; taisant, tn, tue. (L'Académie , Richelet , Trevour , Rolland , Féraud , Gattel et Wailly.)

Féraud n'indique pas de féminin au participe; cependant il est usité, mais rarement. Ce verbe s'emploie pronominalement dans le sens de garder le silence, ne pas parler.

Quoi ! même vos regards ont eppris à se taire. (Recine, Britannicus , ect. II, sc. 6-)

Tout se calms à l'instant, les fondres se sont tus. ( Delille, tard. du Paradis perdu, ch. II.)

> Si tant de mères se sont fues , One ne vons taises-vous aussi ? (La Fonteine , Fable 201.)

M. Charpentier est d'avis que l'on dit ne pas setaire d'une chose, pour dire, la publier hautement, en parler sans eesse. Cependant on ht dans le Diet. de l'Académie : Il ne peut se TAIRE DE LA GRACE que vous lui avez faite.

Romeias, j'sime la gloire, et ne veux point se'en teire.

Dans Crébillon : Et dans Boursault :

Il e raison , madame , et je ne pnis m'en tuire.

(Ésope à la Conr , ect. I, sc. 4.) Taire est peu usité au passif; ainsi, au lieu de dire : Il seroit bien étonnant que ces circonstances cussent iti turs de tous ceux qui....

il seroit mieux de dire eussent été ignorées. (Fergud.)

TISTER (verbe neutre et défectif). C'est faire de la toile ou des étoffes en entrelacant les fils, la soie ou la laine dont on

doit la composer. Ce verbe n'est plus en usage hors des temps formés de tissu, qui est son participe.

Pour ses autres temps, on les remplace par les temps du verbe tisser, dont on ne se sert qu'au propre : Tisser du lin , de la laine , du coton.

Tissu se dit au propre et au figuré, comme substantif, et comme participe. Au propre, tissu substantif se dit particue

lièrement de certains petits ouvrages tissus au metier : Un rissu d'or et d'argent; un rissu de cheveux.

Au figuré, tisse signifie ordre, suite, éco= nomie, disposition:

Nous ne pouvons changer l'ordre des destinées : Ellas font à leur gré le tiagu de nos juurs. (Mad. de la Suze.) Là . dens un long tiesu de belles actions, Il verra comme il faut dompter les nations. (Corneille, le Cid, ect. I, sc. 7.)

Racine a dit dans Bajazet (uet. V, sc. 12). Moi seule j'ai tissu le lien malheureux

Dont tu viens d'épronver les détestables nœuds.

La , tisse est participe.

Et Rousseau, dans son Ode contre les Hypocrites, en a fait usage comme substantif. dans un sens qui tient du propre et du figuré :

> C'est vous de qui les mains impures Trament le tizzu détesté Onl fait trébucher l'équité Dans le piège des imposture (Ode 5, liv. 1.)

TRAIRE (verbe actif et défectif.)

Je trais, tu trais, il trait; nous trayons, vous trayes, ils traient .- Je trayois ; nous trayions .-Point de prétérit défini. - Je trairai; nous trairons, - Je trairois; nous trairious. Traie ; trayons. --Que je traie; que nous travions. - Point d'imporfait du subjentif. - Traire; trayant, trait, traite. (L'Académie. - Resteut , pag. 350. - Lévizac ,

page 37, t II -Wally, Ferand , etc.) Les verbes distraire, extraire, rentraire, retraire et soustraire se conjuguent comme le verbe traire; pour attraire et abstraire: vovez

VAINCRE (verbe actif, irrégulier et défectif).

ec que nous avons dit plus baut

Je vaines, tu vaines , il vaine ; nous vainquons , vous rainques, ils rainquent. - Je rainqueis; nous vainquions, - Je vainquis; nous vainquimes, - Je vaincrai; none vaincrons. - Je vaincrois; nous vaincrions. - Vainquons. - Que je vainque ; que nons reinquions. - Que je rainquisse ; que sons vainquissions .- Vaincre. - Vainquant. - Vaincu, vainoue.

(Restout, peg 354 .- Wailly, pag. 94 .- L'Academie , Ferund, etc.)

On voit, par la conjugaison de ee verbe, que la lettre c se change en quavant les voyelles a, e, i, o.

Le présent de l'indicatif, au singulier, et l'imparfait, ne doivent être employés qu'avec beaucoup de réserve, et Voltaire va jusqu'à les proscrire, Th. Corneille cependant s'en est servi dons Ariane (sel. IV, sc. 4) :

De l'among aisément on ne sedec pas les charmes.

Beaucoup d'auteurs l'ont imité.

La seconde personne singulière de l'impératif n'est point en usage. Enfin, vaincu est souvent substantif : Plusieurs fois il ordonna qu'on éparquât le song des VAINCUS.

### VIVRE (verbe neutre et défectif).

Je vis, tu vis, il vit; nous vivoes, vous vives, ils viveot. - Je vivois ; nous vivions. - Je vécus; nous vécumes - Je vivrai ; nous vivrons .- Je vivrois ; nous vivrions .- Vis ; vivons .- Que je vive , que noos vivioos. - Que je vécusse ; que nous vécussions. - Vivre. - Vivent. - Vécu. Point de téminin.

Les temps composés se forment avec l'auxim liaire avoir.

Voltaire a dit dans Brutus (act, V, sc. 5) :

Au moment où je parle ils ont vecu peut-être,

Ils ont vécu, pour dire ils sont morts, est un tour purement latin : les Romains évitoient, par superstition, les mots réputés funcstes. Nous disons plus ordinairement ils sont morts ; mais cependant ils ont vécu est 'un tour devenu frauçais par l'usage qu'en ont fait un grand nombre d'auteurs; d'ailleurs il produit un plus bel effet que l'expression dont il tient la place. (Cominade | pag. 287.)

Vivre régit de., ct non pas du :

Je vis de bonne soupe, et non de beau langage. (Molière , les Femmes savantes, set. 11, sc. 7.) Cependant L. Rocine a dit :

> La riche fiction est le charme des vers , Nous wivens du mensonge. (La Religion , chant IV.)

Il falloit nous vivons pe mensonges: mais le pluriel n'accommodoit pas le poète. (Le Dict, crit. de Férand.)

Vivre de régime paroît au premier coupd'œil une expression ridicule, car le régime n'est pas un aliment : ecpendant l'Academie l'indique dans son Dictionnaire; plusieurs écrivains s'en sont servis : La Fontaine, par exemple (dans sa fable du Héron), et l'usage l'a depuis long-temps autorisée. On peut en dire autant de vivre de ménage, d'industrie, etc. (Même autorité.)

Vivre se dit très-bien au figuré : Les pas= sions nobles ont cet avantage, qu'elles VIVENT n'elles-memes, et s'alimentent de leur propre ardeur.

... Tu crois , cher Osmia , que ma gloire passée ; Flatte encor leur valeur et vit dans leur pensée. (Racine, Bajazet, act. 1, sc. 1.)

(Le même , même pièce, art. 1, sc. 3.)

Croves que vos bontes vivent dans sa mémoire.

Ton oom encor chéri vit au sein des fidéles, (Boilean , le Lutrio, ch. VI.)

Vivre ovec soi est aussi une expression belle et élégante :

Retranchous nos désirs , n'attendens rien des hommes , Et vivons avec nous. (L. Racine.) (Meme autorité.)

Viva le Roi ! est une acclamation pour té» moigner qu'on souhaite longue vic et prospé= rité au roi .- Vive est aussi un terme dont on se sert pour marquer que l'on chérit, que l'on estime quelqu'un, ou que l'on fait grand eas de quelque chose.

Malgré tout le jargon de la philosophie, Malgre tous les chagrins , ma foi , vive la vie ! (Gresset, Sidney, set. III, sc. dern.)

Il est charmant, ma foi ; vivent les gens d'esprit ! (Palissot.)

VIVENT les gens qui ont de l'industrie! (Pluche.)

VIVENT la Champagne et la Bourgogne pour les bons vins. (L'Académie.) Vivé ou vivent est la troisième personne

du présent du subjonctif du verbe vivre. (L'Académie , Féraud , Trévoux , etc )

Survivre se conjugue comme vivre.

Quelques auteurs, tels que Mascaron, Fléchier et Bossuet, ont dit au prétérit défini : je véquis, je survéquis; Andry de Boisregard prétendoit qu'ils éloient bons tous deux, avec cette différence que je véquis lui parois= soit du beau style, Vaugelas les admettoit aussi. Th. Corneille n'approuvait ni je vé= quis , ni je survėguis ; mais l'Académie , dans ses Observ. sur les Rem. de Vaugelas, dans ses Décisions recueillies par Tallemont, et dans son Dictionnaire, ne reconnoît que je vécus, je survécus. Restaut, Wailly, Péraud, et enfin les Grammairiens et les Ecrivains modernes se sont conformés à cette décision.

#### ARTICLE XIII.

DE L'ACCORD DU VERBE AVEC SON SUJET.

6. I.

DU SUJET.

La principale fonction du verbe est, comme nous l'avons dit , de signifier l'affirmation , le mot qui désigne la personne on la chose qui est l'objet de cette affirmation , s'appelle le Sujet du verbe ; on l'exprime presque toujours par un nom on par un pronom.

Pour connoltre le Sujet du verbe, il suffit

de mettre qui est-ce qui à vanit le verbe. Le réponse à cette question indique le sujet. Quand on dit : La finicionime triomphe est sienne des muses puisse; mui sis à vara présentent des muses puisse; mui sis à vara présentent des muses qui est-ce qui triomphe des muse passés? In réponse, la philosophie, indique que c'est la philosophie qui est le sujet; et il, pour le second membre de la sujet; et il, pour le second membre de la plares, on demande; qui est-ce qui triomphe plares, on demande; qui est-ce qui triomphe sents, indique, la réponse, des muse présents, indique, de la réponse, des muses présents, indique, de la réponse, des muses présents, indique, de la réponse, de la réponse, mentir qui en sou le sujet. — Marrie et handres: Qui est-ce qui est honteux? réponse, mentir mentires douce le sujet.

# 6. II.

# ACCORD DU VERBE AVEC SON SEJET.

RÉGLE GÉNÉBALE.—Le verbe s'accorde avec son sujet en nombre et en personne :

> La beine veille et l'emitié s'endort. (L'amotte, le Chien et le Chat, fable 7.)

La religion VEILLE sur les crimes secrets; les lois VEILLENT sur les crimes publics.

es lots VEILLENT sur les crimes publics.

(Folteire.)

Pelience et succès marchent toujours ensemble.

Virgile, Varius, Pollion, Horace, Ti-

bulle ÉTOIENT amis. ( Voltaire, discours préliminaire en tête de la trasgédie d'Alvire.)

Dans ces phrases, le sujet peut être considéré comme l'agent principal qui commande à tous les autres mots, et leur preserit les formes dont il doit se revêtir, pour ne faire qu'un tout avec lui : le verbe est done obligé de prendre en quelque sorte la livrée du sujet.

Tel estle principe général de l'Accord; mais tont simple qu'il cat, l'application n'en est pas toujours aiséc, car quelquefois il est difficile de distinguer s'il y a unité ou pluralité dans le sujet, et si, par conséquent, le verbe doit adopter le singulier ou le pluriel.

Afin d'en faciliter l'application, et de lever tous les doutes, nous allons dans plusieurs remarques, donner la solution de toutes les difficultés qui peuvent se présenter sur l'accord du Verbe avec son Sujet.

Première remarque. — Lorsque le verbe a deux ou plusieurs sujets, substantifs ou pronoms singuliers de la troisième personne, unis par la conjonetion et, on met ce verbo à la troisième personne du pluriel:

Lui et elle Viendront à la campagne avec moi. La jeunesse et l'inexpérience nous EXFOSERT à bien des fautes, et, par conséquent, à bien des peines.

Autrefols la Justice et la Véreté nues Chee les premiers humains furent long-temps connues. (Ruthières.)

Voilà ee que venlent la Grammaire et la raison, car deux ou plusieurs singuliers vaelent un pluriel, et écei ainai qu'ont écrit la plupart des auteurs. Cependant on trouve quelqueolis des exemples du singulier, principalement dans les poètes, chez qui les entraves de la versification semblent faire execuser cette liecnes.

On lit dans Boileau (le Lutrin , ch. I) :

On dit que ton front jenne, et ton teint sans çoulenr Perdit en ce moment son entique pâleur. Dans Racine (Mithr., act. V, sc. 5):

...Quel nouveau trouble excite en mes esprits Le song du père, é ciel, et les larmes du fils !

Dans Voltaire (la Henr., ch. III):

...Le tendresse et le crainte Pour lui dens tous les cœurs croit elors éteinte.

Chez les prosateurs, c'est souvent une négligence échappée à la rapidité de l'écrivain, ou une faute commise à dessein pour donner à la phrase plus d'harmonie: Moise a écrit les

a la phrase plus d'harmonie: Moise a écrit les ceuvres de Dieu avec une exactitude et une simplicité qui attire la croyance et l'admirabition.

(Bossuet, Histoire mnt., p. 170, édit. in-18)

La sagesse et la pièté du Souverain PEUT faire toute seule le bonheur des sujets. (Massillon, U' dim. de Carème.)

L'Univers, me dis-je, est un tout immense dont toutes les parties se correspondent. La grandeur et la simplicité de celle idée ELEVA mon ame.

(Thomas, Éloge de Merc-Aurèle, p. 563.) Le bien et le mal EST en ses mains. (La Brayère)

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas en cela que ces écrivains sont à imiter.

Deuxième Remarque. — Lorsque le verhe est précedé de deux ou de plusicurs substantifs qui ne sont pas liés entre eux par la conjonction et, on met de même le verbe au pluriel: Le Rhône, la Loire sont les rivières les plus remarquables de la France.

L'embition , l'emour , l'everice , le beine, Tiennent, comme un forçat, notre esprit à le chaîne (Boileau , Setire VIII.)

Exceptions. — On fait accorder le verbo avec le dernier substantif, 1º quand les substantifs ont une sorte de synonymic, parce qu'alors il y a unité dans la pensée, et que par conséquent, il doit y avoir unité dans les mots : Son courage, son intrépidité trosel les plus braves. (Domergue.) — Son amenité, sa douceur Est connue de tout le monde.

(Le meme.)

Dans tous les âges de la vie, l'amour du travail, le goût de l'étude EST un bien.
(Marmontel, la Veillèe, Conte moral.)

La douceur, la bonté du grand Henri à Été célébrée de mille louanges. (Pelisson.)

Ce ciel chlouissant, ce dôme lumineux,

Laisse chapper vers mol, du centre de ses feux,

Un rayon précurseur de la gioire supréme.

(Colardeau.)

Le noir veuin , le fiel de leurs écrits , N'exeite eu moi que le plus froid mépris.

Mais les substantifs synonymes ne doivent jamais être unis par la conjonetion additionnelle et; il n'y a qu'nne seule et même idée, un signe d'addition devient done inutile.

Ainsi les écrivains que nous venons de citer anroient eu tort d'en faire usage, et de dire, par exemple: la douceur Et la bonté du grand Henri.— Ce ciel éblouissant et ce dôme luniveux, etc., etc.

De même, J.J. Rousseau, qui a dit: Heureus esclaves, vous leur deves (aux arts) ce goit délicat et fin dont vous vous piques; cette douceur de caractère Ex cette urbanité de mœurs qui rendent parmi vous le commerce liant et si facile, a fait une faute.

En eflet, la douceur de coractive et l'aménité des meurs ne sont pas deux choses différentes dans l'esprit de l'écrivain : le second subtantif n'et qu'un coup de pineeau de plus j'est la même idée représentée sous ans couleur plus vire; il ne faut done pas et, qui et un signe d'addition. — Qui randeat qu purisé des tréces, auxil, parce que en n'ête purisé des tréces, auxil, parce que en n'ête le nombre pluriel, mais la pluralité des choses.

(Domergue, peg. 116 de sa Grammeire simplifée-)
20 fait accorder le verbe avec le dernier
substantif fors-que l'esprit s'arrête sur ce substantif, soit parce qu'il a plus de force que
coux qui précèdent, soit parce qu'il est d'un
tel intérêt qu'il fait oublier tous les autres.
C'est ainsi que Racine ([phig., quet. 111,

sc. 5) a dit:

...Le fer, le bandeau , la flamme est toute prête.

L'attention se porte un instant sur le fer,
sur le bandeau : mais bientôl l'esprit ne con-

sidère plus que la flamme qui va dévorcr une victime innocente et chère. Il en est de même des exemples suivants:

Le Péron , le Potose , Alzire est sa conquête. (Foltaire, Alzire , act. I, sc. 2.)

où l'esprit finit par s'arrêter sur Alzère.

Ce sacrifice, votre intérêt, votre honneur,
DIEU vous le COMMANDE. (Demerque.)

Dieu rous le commande. (Domergue.)

Dien règne seul dans une ame où domine
la piété; l'intérêt s'efface devant l'honneur;
l'honneur humain devant Dieu. Dieu reste
seul, et doit seul faire la loi au verbe com-

C'est encore d'après ee principe que Vol= taire a dit :

Un seul mot , un soupir, un coup-d'œil nous trahit. (OEdipe , act. III, sc. 1.)

Vous , peuple de héros dont la foule s'avance , Accourez , c'est à sous de fixer les destins :

Louis, son fils, l'État, l'Europe est den vos meins.
(Poème de Fontenol.)

Que l'amitié, que le sang qui nons lie Nous tienne lieu du reste des humains. (Epitre 75.)

Massillon (IVª dimanehe de Carême) :

Il ne faut aux Princes et aux Grands, ni effort, ni étude, pour se concilier les cœurs; une parole, un sourire gracieux, un seul regard surrir. Corneille (Héraclius, act. I, se. 2):

Cette feinte donceur , cette ombre d'emitie

Vient de la politique, et non de ta pitlé. Racine (Phèdre, act. IV, sc. 6):

J'ai pour steul le père et le maître des dieux ; Le ciel , tout l'univers est piciu de mes sieux.

Le même : Mou repos, mon bouhour sembloit être afformi.

Pascal (ses Pensées, partie I, artiele 4): L'homme n'est qu'un roseau. le plus foible de la nature; il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser; UNE VAPEUR, UN GRAIM DE SARLE SUffit pour le tuer.

Le même (article 5) :

La vanité est si ancrée dans le cœur de l'homme, qu'un GOUSAT, un MARMITON, un ENCHETEUR SE VANTE, et VEUT avoir ses ad=

mivateurs.

Bossuet:

N'en doulez pas, Chrétiens, LES PAUSSES RELIGIONS, LE LIBERTINAGE d'esprit, LA FUREUR de disputer sur les choses divines à EMPORTÉ les courages.

### Marmontel :

Je tremble qu'un regard , qu'un souper ne vous dompte.

### Colardeau, (parlant de l'ame):

. . . Son instinct, son vol impérieux, L'élève vers sa source, en l'élevant son cieux.

Observez qu'il n'y a point de difficulté; si le dernier sujet est pluriel; dans ee cas, on ne peut employerquece nombre: son repentir, ses pleurs le RÉCRIMENT.

3° Romarque—Quand le verbe ae rapporte à pluvieurs sujets de différentes personues, il as met au pluriel et s'accorde avec la personne qui ala priorite (376): Voss et suo, nous sommes content de notre vort. (L' Acodéssie.)— Vors et uvi, vons savez la chose. (LP , Buffer.) — Nous 1088 à da campagne, Lut et Mot.—

(L'Académie.)
(Le P. Baffier, nº 709. — Wally, pag. 578. — Le
Dict. de l'Académie, au mot moi, et les Granm
mairieus modernes.)

4" Remarque.—"-L'orsque deux mots composant le sujet d'un verbe sont unis par'ou, cette conjonation excluant l'un des deux rus jets, c'est le recond seul qui donne l'accord au verbe, parce qu'monne le dermier, il frappe le plus l'esprit, et que ces sortes de phrases étant elliptiques, le même verbe estsous-entendu dans la première proposition, avec la forme qu'exige le mot sujet que précède ou.

C'est Cicéron ou Démosthène qui a det cela. — Ce sero le général ou ses deux a des-de-camp qui staort cuancis decette mission (le général sera chorgé, ou ses deux aides-de-eamp sea ront chargés, etc.)

Seigneur, il vous est donc indifférent que nous périssions, et notre perte ou notre salut n'est plus une affaire qui vous interesse.

(Mussillon, Écueils de la Piété.)

En quelque endroit écarté du monde que

la corruption ou le hasard les sexte, etc.
(Bossest, Orsis. fun, de la Duch, d'Oriénas.)
Cependant l'Académis n'est point en tout
d'accord avec ces Grammairiens, car tantôt
celle fait accorder le verbe avec le dernier sus
jet: C'est Cicéron ou Démosthème qui a sur
cala, et lantôt avec les deux: C'es cars son pére

ou son frere qui ostissumont cela.

On trouve cependant dans de bons auteurs

quelques exemples contre cette règle ; comme ceux-ci :

Le bonheur ou la témérité oux pu faire des héros; mais la vertu seule peut former de grands hommes.

(Massillon , Triomphe de la Raligion.)

La peur ou le besoin vous tous ses mouveents. (Buffon parlant de la Souris.)

Le temps ou la mort sour nos remèdes. (J.-J. Rousseau, la Nonvelle Héloise.)

Mais ez sont souvent des uépligences qu'il ne faut pas initier, et qu'alquefais leveroid du verbe avec les deux sujetane paroit coivrensble que pare que la conjonction ou a été employée improprement au livu de cf que le seus arigocit. On observer a d'ailleurs qu'il y a dez cas où l'accord du verbe avec les deux sujets versit inca-seducent une faut e contre la pranservit inca-seducent une faut e contre la pranpare par exemple: Mon onde or non frier ax nomar à l'ambassad de l'évoine; il in y a qu'une place à donner, le bon seus grige le singulier.

2° Si le pronom régime direct du participe a deux antécèdents unis par la conjonction ou, qui donne l'exclusion à l'un des deux, le participe accorde avec le dernier, comme frappant le plus l'esprit:

Est-ce une poire ou deux poires qu'il a MANN céxs? — Est-ce une péche ou un brignon qu'il a MANCÉ? — Est-cé un brugnon ou une péche qu'il a MANCÉR?

Ces phrases sont elliptiques: Est-ce une poire qu'il a mangée, ou deux poires qu'il a manées? etc., etc.

5" Romanyue. — Loraque lea deux sujets, unis par la conjonetion ou, sont de differentes personnes, l'ussge exige que la personne qui a la priorité soit place immédiatement avant le terbe qui, dans ce can, s'accorde avec cette personne et se met au pluvia! C'est loi o' moi qui avons fait cela; l'est lui ov moi qui avons fait cela; l'est lui ov moi qui avons fait cela; l'est lui ov moi qui estangle. L'acidon, loyne, sur la langue franc.)— Lui o moi nous sexons peut-c'ère un jour ausse Roweries pour , etc. (Mormontel.)

Le roi , l'aut , on med , nons mourrons.

(La Fontaine, Fabl. 125.)

(Wailly , pag. t /i. - Marmontel, pag. 172. - Livizet , pag. 63, t. tl , -et Siourd, pag. 133, 1. tt)

6\* Remarque. — On emploie le singulier, malgré les pluriels qui précèdent, si une expression, telle que chacun, personne, nul, rien, tout, réunit tous les sujets, en un seul

<sup>(376)</sup> La première personne a la priorité sur la seconde, et la seconde personne sur la troisième.

ou si la conjonction adversative mais est placée avant le dernier sujet singulier.

Vous n'étes point à vous, le temps @les biens, le vie... Rien un vous appartient ; tout est à la patrie-(Gresset, Sidney , act. 11, sc. 6.)

Grands, riches, pctits et pauvres, PERSONNE ou NUL ne PEUT se soustraire à la mort

Remords, crainte, périls, rien ne m'a retenue-(Racine Britaguleus , act. IV, sc. 3.)

Non seulement toutes ses richesses et tous ses honneurs, MAIS toute sa vertu s'ÉVANOUIT (Vaugelas.)

Dans ces exemples il y a ellipse d'un verbe au pluriel :

Le temps, les biens, la viene vous AP= PARTIENNENT pas; rien ne vous appartient :

Grands, riches, petits et pauvres ne PEUVERT se soustraire à la mort, personne, nul, ne

(Vaugelas , 361e Bem. - Th. Corneille, surcette rem .- L'Académin, pag. 376 de ses Observations. -Beausee, Encyclopedie, meth., an mot numbre - Wailly , pag. 149. - Domergue , pag. 53.-M. Lensare, pag. 57.)

" Remarque. - Dans les phrases où deux substantifs sont lies par une des conjonctions de même que, aussi bien que, comme, non plus que, plutôt que, avec, ainsi que (signifiant de même que), et autres semblables, c'est avec le premier substantif que l'accord a lieu, parce que c'est ce substantif qui fixe particulièrement l'attention, qui joue le principal rôle : La vertu , DE MEME QUE le savoir , A son prix. L'envie, DE MEME QUE toutes les autres pas= sions, Est peu compatible avec le bonheur.

Le juste aussi bien que le sage , Du crime et du malheur sait tirer avantage. (Foltaire , Zaire , act. II, sc. 5.)

Aristophane, aussi bien que Méandre, Charmoit les Grees assemblés pour l'entendre . . (J.-B. Rousscen.)

La force de l'ame, comme celle du corps. EST le fruit de la tempérance.

(Marmontel.) L'éléphant ; comme le castor, aime la société de ses semblables.

. (Buffon).

Cette butaille , comme tant d'autres , ne ne-CIDA de rica. (Voltaire, Hist. de Charles XII.)

Son esprit, NON PLUS QUE son corps, ne se pare jamais de vains ornements. (Fénélon.) Ce ne sont point les honneurs , NON PLUS QUE

les richesses , qu'il a Bésthés. (M. Bescher, p. 154 de sa Nonv. Théorie des Par-

C'est sa fille, PLUTOT QUE son file, qu'il a DESHÉBITÉE. (M. Bourson.)

C'est sa gloire; PLUTÔT QUE le bonheur de la nation, qu'il a ambitionnée.

Ce malheureux père, Avec sa fille désolée, PLEUROTT son épouse dans ce moment. (Florian.)

Presque toute la Livonie, ATRC l'Estonie entière, avoir été abandonnée par la Pologne au roi de Suede (Charles XII).

(Foltaire, Hist. de l'emp. de Russie, ch. XI.) Et comment saves-vous. . . . . . .

. Si leur sang tout pur ainsi que leur noblesse, Est passéjusqu'à vous de Lucrèce en Lucrèce ? (Boilenn, Satire V.)

Le pourrisson du Pinde, ainsi que le guerrier. A tout l'or du Pérou préfére un beau laurier, (Piron . la Mitromanie, act. III, sc. 7.)

L'histoire, AIRSI QUE la physique, N'A COM= MENCE à se débrouiller que vers la fin du seizième siècle.

(Voltaire, Comment, sur les Huraces.)

Dans toutes ces phrases , le substantif ou le pronom qui vient après les conjonctions de même que, aussi bien que, etc., etc., est le sujet d'un verbe sous-entendu, et cette phrase dejà citée : La vertu , de même que le snvoir , a son prix, equivant à celle ei; la vertu u son prix; de même que le savoir a son prix.

8. Remarque. - Il arrive souvent que l'accord doit aussi avoir licuavec le premier substantif, quoique les deux substantifs ne soient pas unis par les conjonctifs dont nous venons de parler, c'est lorsque le dernier de ces substantifs est le sujet d'un verbe sous-entendu :

C'est sa probité bien connue, jointe à son caractère doux et modèré, que l'on a consible nku dans cette occasion.

(M. Bescher, pag. 154 de sa Nouv. Théorie des Par-

C'est une satire, et non un livrautile qu'il (Le même.)

C'est sa probité bien connue, jointe à ses

malheurs, que l'on a considérée dans cette oc-

Quei honheur de penser. Que si le cosps périt , l'amé échappe à la mort , Et que Diau , noo las rois , disposs da mon sort !

(Bernie, la Religioo vengée, ch. VII.) (Wailly, pag. 174. - Fabre, pag. 121. - Sicard, pag. 83, t. II. - M. Boniface, pag. 176. - M.

Bescher, pag. 154 de sa Théor. des Participes.)

9º Remarque. — Après l'un et l'autre, le

9° Hemarque. — Après l'un et l'autre, le verbe doit-il être mis au pluriel, ou est-ce le singulier que l'on doit employer?

Vaugelas (dans sa 142\* Rem.) et Marmontel (p. 370 de so Grammaire) sont d'avis que l'on peut so servir indifféremment du singulier et du pluriel.

L'Aeadémie, sur la Remarque de Vaugelas, laisse également le choix.

Regnier Detonarais , p. 300 de sa Gramm.

— De la Touche, p. 240 , t. L. — Wäilly, p. 146. — Domergue, p. 36 et 115. — Fabre, p. 116. — Girard, p. 116, t. 11. — Sicard, p. 126 t 183, t. 11, et Léviace, p. 116, t. 11, pensent qu'il est mieux de n'employer que le pluriel.

Girard motive son opinion dansees termes : La proprieté partieulière de la conjonction a et, est d'unir les choses qui font le subjectif a ( sujet ), de telle façon que leur influence a dans le régime soit commune et inséparable, » et alors elle fait que l'attributif ( verbe ) se e trouve soumis à ces deux choses : d'où il · suit que eet attributif, devant répondre au a nombre de ce qui le régit, en vertu de la « loi invariable de la concordance, ne peut se « dispenser de prendre la forme plurielle. « Cela est si vrai , qu'on n'en a pas le moindre a doute dans tout autre exemple; et, en effet, « qui a jamais imaginé qu'on put dire : Pierre a et Jacques est venu, ou n'est pas venu? Et e en vérité, il n'y a pas plus de raison à l'ie « maginer pour l'expression l'un et l'autre; u tout est soumis à la même syntaxe. »

Enfin!'Académie, dans son Dictionnaire, au mot autre, donne ces exemples: L'une et l'arte y a monqué, et l'un et l'arte y ont manqué, et au mot un: L'un et l'autre est bon, et l'un et l'autre sont bons.

Présentement, si l'on consulteles écrivoins, on yerra que les uus ont fait usage du singulier, les autres du pluriet.

Corneille a dit .

Ésoilie et Gésar, l'un et l'autre me géné. (Cinna, act. III, sc. 2.) Et Racine:

L'un et l'autre à la reine ont-ils osé prétendre? (Mithridate, act. II, sc. 3.)

L'un et l'autre ont promis Atalide à ma foi, (Bajazet , act. 1, sc. 1.)

Dans'Andromaque (act. V, se. 5) et dans les Frères ennemis, e'est encore le pluriel que Racine a employé.

Boileau, au contraire, a fait usage du singulier ( Art poétique, ch. III ) ;

Étudiez la cour, et conocissez la ville; ... L'une et l'autre est toujours eo modèles fertile(377).

Dans sa X Salire :

L'un et l'autre des-lors weent à l'aveotore.

Mais, dans sa Sotire IV, il a employé le pluriel :

L'nn et l'autre à mon sens ont le cerreau troublé. Ainsi que dans sa Satire IX :

L'un et l'autre evant lui s'étoient plaints de la rime

La Fontaine a adopté le singulier, dans sa Fable de l'Ivrogne et sa femme :

A demeurer ches soi l'un et l'autre s'obstine. Ainsi que dans sa Fable 51° et dans la 140°

L. Racine ( Poème de la religion, ch. V.) parlant des corps mis en mouvement par la Divinité, a dit ou singulier:

Exercant l'un sur l'autre un mutuel ampire , Par les mêmes lians l'un et l'autre s'attire.

Bossuet (Discours sur l'hist. univ., 11° partie, p. 277), au sujet de l'Ancien et du Nonveau Testament, a également foit usage du singulier:

Par le rapport des deux Testaments, on prouve que l'UN ET L'AUTRE EST divin.

Voltaire, dans Mérope, act. II, sc. 2, a
dil:

L'un et l'autre à cas mots ont levé le poignard.

Lun et l'autre a cas most ont teve le poignatu.

Et dans l'Orphelin de la Chine: Votre époux avec lui termioe sa carrière,

L'un et l'autre bientot voit son heure dernière.
(Act. V, sc. I.)

Enfin le même écrivain dans le Siècle de Louis XIV, en parlant de la mort de Turenne dans son Discours de réception à l'Académie,

et dans la Henriade (ch. VIII), — Fenélon, (577) Après là cour et la ville, on lit dans quelques éditions l'an et l'autre, masculin parce que les mots l'un et l'autre étoient priaqualquefois neutrelement, anjourd'hui, ce seroit une faute. dans le Telemique (fiv. XXIV).—Musillona dans le Petit Cerime, — La Harpe, dans le Cours de Littérature (t. III., p. 110, et t. VIII., p. 336), — Tabbé Barthélemy, tana l'Introduction au Voyage d'Anacheris (III pratiques et 3), — Délide, dans la traduction du Paradis pertiu (id. Phartae (id. IV.), — enfine le Parthélemi (id. IV.), — enfine le P. d'Ordona, Cana les Rev. d'Angl. (p. 61, t. VI), ont employé tantôt le singuier et tantôt le plurie.

Mais, comme presque tous les Grammairiens se ent promonée pour le pluriel, nous pensons qu' en doit employer ce nombre, plutique le niquiter; mais que, cependant, le singuier ne peut être cansidérs absolument comme nue, isute, puisque l'académie et de bons écrivains l'autorisent. Peut-être quelques-uns de nos lecteurs voudront-lis suvrie pourquoi l'un et l'autre est construit, tantôt arc le singuier, tantôt avec le pluriel.

Domergue leur répondra que les écrivaissont mis le pluriel, lorsque, attentifs à la semastion qu'ils éprouvoient, ils ont été frappés de deux unités; et que le singulier est tombé de leur plumé, lorsque, glissant sur l'idée aprimer, lis n'ont ru dans l'un et l'autre que l'uterque des Latins, dont la forme matérielle précesque un véritable singulier.

Nota, Si les mots l'un et l'eutre étoieut placés après le verbe, il n'y auroit plus de difficulté, le pluriel seroit de rigueur : ils vollorent l'un et L'autre se promener ; mais ils ne se sont promenés Bluce n'i L'autre.

tor Renarque.—Si les sujets sont exprimés par ai fun ni fautre, ou liés par ni répété, la question de savoir si le verbe doit être mis au singulier ou au pluriel, est un peu plu difficile à résondre; cependant, lorsque nous aurous exposé à nos lecteurs les diverses opinions des Grammairiens et des cérvisfun qui out traité cette question, nous pensons qu'il leur sera facile de fixer la leur

L'Académie (dans son Diet., édit. de 1762 et de 1798, au mot n') a mis an nombre des exemples, celui-ci: ni l'an ni l'autre n'ass mon père.

Dans l'édition de 1762 : né l'un #1 l'autre n'ont fait leur devoir.

Et dans l'édition de 1798 : 11 l'un 11 l'autre n'à fait son devoir.

Th. Corneille et l'Académie (sur la 151° Remarque de Vaugelas) s'expriment ainsi sur cette difficulté:

On dira : Ni la douceur ni la force ne l'i-BRANLERENT; mais, en parlant de deux hommes, on dira : NI l'un NI l'autre ne vez ébranlé à la vue de la mart. Pourquoi les deux ni, dans le premier cas, demandent-ils un plus riel? et ponrquoi, dans le second, souffrentils un singulier? L'idée n'est-elle pas dans tous les deux également conjonctive? Si l'on y regarde de près , disent Th. Corneille et l'Académie, elle ne l'est pas. Dans cette pbrase : ni la douceur ni la force ne l'ébranlèrent, l'esprit assemble la doueeur et la force comme deux movens dont on s'est servi; mais, dans la seconde phrase, il considere les deux hommes l'un après l'autre, et par là il les sépare. La différence des deux personnes est plus sensible à l'esprit que celle des deux moyens, et c'est de la que provient cette difference de construction.

Domergue, Fabre, Sicard et Lévizac eroient que, dans tous les cas, on doit faire usage du pluriel; et ils fondent cette opinion sur ec que ce n'est pas l'action qui commande la forme que doit prendre le verbe, mais le sujet. Or dans cette phrase : Ni l'un Hi l'autre n'our fait LEUR devoir, il y a deux sujets; aucun des deux n'a fait son devoir, e'est ce que cette phrase signifie; l'exclusion est commune à l'un et à l'autre, et cette exclusion ne peut être marquée que par le pluriel. D'ailleurs, ajoutent-ils, pnisque l'Academie est d'avis que l'on doit dire : NI la douceur NI la force ne l'ERRANLERENT, et non pas ne l'ebrania, pour quel motif diroit-elle : MI l'un ni l'autre ne sur imante à la vue de la mort, plutôt que ne furent?

Wailly et Marmondel distinguent le cas où il n'y a qu'un des deux sujet qu'i fisse ou qui recoive l'action, do celui où les deux sujet pets la font ou la recoivent en même temps. Bans le premier cas, ils sont d'avis qu'on fasce usage du ringulier, et que fron dise : Ni I'un su l'antre n'ext mon père. — Ce ne exva su M. le dace, su M. le, combe qui sua nomné ambassadeur d'Ejragne; parce qu'un n'a qu'un père; parce qu'un la did y avoir n'a qu'un père; parce qu'un la did y avoir puis suite de la maintain de la considera en Espague, et qu'ulors de la maintain de la cui suite de la maintain de la cui suite de la cui la cu

Dans le second cas, its pensent que l'on doit faire usage du pluriel, et en conséquence que l'on doit dire : ni la douceur ni la force n'y pervent rien. — Ni les biens ni les honneurs ne valura la anté. — Cenéet ni M. et due ni M. le comte qui retriensent a la place d'ambassadeur, parce que la douceur et la force, les biens et les honneurs font ou re-

coivent faction en même semps, et que M. le duc et M. le comte peuvent tous les deux prétendre à la place d'ambassadeur.

A l'égard des écrivains, ils ont indifférenment employé le singulier et le pluriel.

Racine a fait usage du pluriel, dans Mie

thridate (act. III , sc. 1):
Ni cet asile même on je le fais garder ,

Ní cet asile méme où je le fais garder, Ní mon juste courroux n'ont pu t'intimider. Dans Alexandre (act. V. sc. 2):

Ni serment ni devoir ne l'avoit engegé A courir dans l'abline où Porus c'est plangé.

Et du singulier dans Andromaque (act. IV, sc. 5):

Quoi ! sans que ni serment ni devoir vous retienne! Et dans Iphigénie (act. 1V, sc. 5):

Ni creinte ni respect ne m'en peut détacher.

La Fontaine a également fait usage du pluriel (dans sa Fable de Philémon et Baucia):

Nil'or ni le grandeur ne nous rendent heureux. ... Et du singulier (dans sa Fable de la Mouche

et la Fourmi) :

Adien : je perds le temps , laisses-moi traveiller

N/ mon grenier ni mon ermoire

No se remplit à bebiller. Boileau a fait usage du singulier (dans sa 7º

Réflexion critique sur Longin):

Ni l'un Ni l'autre (Corncille et Racine) ne
bott être mis en parallèle avec Euripide et
avec Souhècle.

Voltaire, dans Oldipe (act. III, sc. 1), a

Dens ce cour malheureux son imege est tracée; La vertu ni le temps ne l'ont point efficée.

Et dans sa 2 Remarque sur le 8 vers de la tragédie d'Horace : Ni l'une ni l'autre

manière n'asy élégante.

san.

Marmontel, dans sa traduction de la Pharsale ('liv. III): Ni l'amour si la haine ne nous suivert dans le tombeau.

Et (liv. V): Je ne me plains ni des dieux, ni du sort: ce n'est % leur rigueur % celle de la mort qui nomm les nœuds du saint amour.

la mort qui nomer les novads du saint amour.

La Harpe, dans son Cours de litt. (v. 7, page 281): La Fontaine fut oublié, ainsi que Corneille: Bl L'UR BL L'ATRE n'Étour courli-

Et Vauvenargues: Ni le bonheur ni le més rite ne ront l'élévation des hommes.

Dacier, dans sa traduction de Plutarque, Compar. de Thésée et de Romulus): 81 l'un Et l'autre ne su; conserver les façons de faire d'un roi; car l'un dégénéra en républicain, et l'autre en tyran.

Et Bouhours: Ni la cour ni la prospérité

n'ont pu le gâler.

J.-J. Rousseau, dans ses Confessions (liv.
VIII): \*\*1 Grimm \*\*1 personne ne m' a jamais

parlé de cet air.

Et dans ses Réveries (4° promenade): Ni mon jugement ni ma volonté ne decritain ma

mon jugement ni ma volonté ne dictébent ma réponse. Enfin l'abbé Barthélemy a fait usage du

singulier dans le Voyage d'Anacharsis (introduction, 1º partic): Entrez dans ce bois some bre, ce n'est m le silence m la solitude qui occurt votre ésprit.

Et du pluriel (même introd., e 122 partie):
N1 le rang N1 le sexe ne mispersouren des
soins domestiques, qui cessent d'être vils, dés
qu'ils sont communs à lous les états.

Ainsi il est évident, par ce qui précède, que l'écrivain est libre de se décider en faveur du singulier on du pluriel, puisque les Grammairiens qui se sont occupés de cette difficulté, différent entre eux d'opinion, et que l'Académie , ainsi que nos meilleurs auteurs, on t fait usage indifféremment du singulier et du pluriel. Cependant, comme il n'existe pas dans la nature de ressemblances parfaites, de même il ne doit pas y avoir dans le langage deux manières de s'exprimer qui aient entre clles assez d'analogie pour que l'une puisse exactement remplacer l'autre; alors nous pensons qu'il y a , entre celles dont il s'agit, une différence qui ne permet pas d'employer indistinctement l'une au lieu de l'autre. Cette différence est celle qu'ont indiquée Wailly et Marmontel. - Les deux sujets concourent-ils à l'action? il y a pluralité dans l'idée, il doit y avoir pluralité dans les mots, et par conséquent il faut donner au verbe la forme plurielle. Ainsi je dirai : xil'un NI l'autre n'ont fait leur devoir .- Ni la dous ceur Bi la force ne PEUVERT rien. Si, au contraire, un des deux sujets sculement fait l'action , il y a unité , et des-lors le verbe doit être mis au singulier : Ce ne sera M M. le duc , BI M. le comte qui sERA nommé ambaso sadeur d'Espagne. - Ni l'un ni l'autre n'Est mon père.

NOTA. Ce que nous evous dit, que le verbe se met în pluriel, et s'accorda avec le personne qui e la proforité, quand il se rapporte à plusieurs prunona sujeta de différentes personnes, anis par la conjonction as, est applicable au verbe uni par la conjonction ai, est applicable au verbe uni par la conjonction ai est seux s'a moi au soustis confesses. Ni veut si les ai 'avez fai de celu.

11" Remarque. — On a long-temps disputé sur la question suivante : Doit-on, après un, une, joint à de, des, se servir du singulier ou du pluriel, et dire : C'est une des plus belles actions qu'il ait jamais PATTE; ou c'est the des plus belles actions qu'il ait jamais FAITES?

Voici comment s'expriment Condillac (p. 219), Marmontel (page 121 de sa Grammaire), Sicard (page 148, t. II), Domairon ( page 101 ), Lévizae (page 67, t. II ) et les autres Grammairiens modernes qui se sont occupés de cette difficulté :

La phrase dont il s'agit et toutes celles qui lui sont analogues, sont elliptiques; c'est comme s'il y avoit : C'est une acrion des plus belles actions qu'il ait jamais faites. Pour résoudre la difficulté, il fant examiner si le.

pronom relatif qui oblige le participe ou le verbe à prendre l'Accord , a pour antécedent le substantif en ellipse, ou le substantif pluriel placé après la preposition de. Dans le premier cas, on emploie le singulier, et dans le second le pluriel. Or, dans la@phrase citée ci-dessus, il est évident que le relatif que se rapporte au substantif placé après la prépos sition, car il s'agit d'actions foites et non pas d'une action faite. Le participe doit donc être mis au pluriel.

D'après ces principes, il faudra dire au sine gulier: C'est un de nos mellleurs Grammain riens qui a fait cette faute, parce qu'il s'agit d'un GRAMMAIRIEN qui a fait cette faute ; et au pluricl : Votre ami est un des hommes qui PÉRIRENT dans la sédition , parce qu'il s'agit de plusieurs hommes qui périrent.

M. Lemare pense que l'on doit dire :

## Avec le singulier.

Hégésisochus fot eclui qui travailla le plus efficacement à la ruine de sa patrie.

C'est la chose qui a contribué le plus à ma fortune. L'antiquité des Assyriens est le point d'his-

toire qui a été le moins contesté. Ctésias est le premier qui oit exécuté cette entreprise.

Trajan est le plus grand prince qui ait ré-

C'est un de mes enfants qui a diné chez vous

C'est un de mes procès qui m'a ruiné.

Dans les phrases contenues dans la première colonne, le verbe, l'adjectif et le participe sont mis au singulier, parce qu'ils se rapportent au substantif sous-entendu après un : c'est un de mes enfants qui a diné chez vous, l'action de diner est faite par un de mes enfants. -Dans les phrases contenues dans la 2º colonne, le verbe, l'adjectif et le participe sont mis au pluriel, parce qu'ils se rapportent au substantif pluriel mis après un de ou un des : c'est un des enfants qui ont dine chez vous; tous les enfants participent à l'action de diner.

Et l'opinion de ces Grammairiens est sanc= tionnée par l'autorité des bons écrivains ? Hossuet a fait usage du singulier dans ectte

phrase (extraite de son Discours sur l'hist. univ. , p. 462) : Une des plus belles maximes de la milice romaine ETOIT qu'ou n'y louoit point la fausse valeur.

### Avec le pluriel.

Hégésisochus fut un de ceux qui travaille. rent le plus efficacement à la ruine de leur

C'est une des choses qui ont le plus contribué à ma fortune.

L'antiquité des Assyriens est un des points d'histoire qui ont été le moins contestés.

Ctésias fut un des premiers qui aient exém euté cette entreprise. Trajan est un des plus grands princes qui

aient régué. C'est un des enfants qui ont diné chez

vous. C'est un des procès qui mont ruiné.

Et dans cette autre (tirée du même ouvrage, p. 410) : Unt des choses qu'on imprimoit le plus fortement dans l'esprit des Egyptiens, Exort l'estime et l'amour de leur patrie.

Voltaire a dit aussi dans ses Annales de l'Empire (p. 462) : Une des premières choses qu'on discuta dans le concile, FOT la communion sous les deux espèces.

Enfin M .... Un des plus grands malheurs : des révolutions est de démoraliser tout le monde, et de n'instruire personne.

Parce que, dans chacune de ces phrases, l'action est exécutée par un seul agent ; le mot un, une y exclut évidemment toute idée de pluralité, puisqu'il indique, par exemple, dans nne des phrases de Bossuet, que la fausse valeur est de toutes les maximes de la milice romaine, celle qu'on ne louoit pas.

Boileou a ensuite fait usage du pluriel (Dis-

eours sur le style des Inscriptions) : Le passsage du Rhin est une des plus merveilleuses actions qui ALENT jamais été failes.

Racine (Préface de Mithridate): Ce dessein m'a fourni une des scènes qui ont le plus réussi dans ma tragédie.

Rollin : L'empereur Antonin est regardé comme vu des plus grands princes qui sieux réqué.

Massillon (Viecs et Vertus des grands): Les prospérités humaines ant loujours été un des piéges LES PLUS DANGEREUX, dant le démon s'est servi pour perdre les honmes.

Mascaron: M. de Turenne a eu tout ce qu'il falloit pour faire un des plus grands eapitaines qui FURENT jamais.

Trublet (Essais de littér. et de morale) : Homère est un des plus grands génies qui AIRMT existé jamaie ; Virgile est un des plus

accomplis.

Voltaire (Annales de l'Empire): Henri VIII

étoit un des plus grands fléaux qu'ait éraouvés

la terre.

La Harpe (Cours de littérature, t. VIII. page 318): L'ouvrage de St.-Lambert sera toujours, par la beaute du langage et la pureté du goit, vn de ceux qui , depuis la Henriade, ont fait

le plus d'honneur à notre langue. Le même (t. VII, p. 77): L'exorde de l'osraison funébre de Turenne ést vn des morceaux les plus finis qui soient sortis de la

plume de l'échier.

Delille, dans sa préface de l'Énéide : Une des qualités us plus indispensables de l'éponpée, c'est que le sujet en soit national.

Enfin M. Suard (dans sa Notice sur la vie et le caractère du Tasse, p. vj): Tasse eut pour père en des écrivains qui containuèneur le plus efficacement à mettre en honneur la

poésie italienne. Paree qu'ici, le relatif que se rapporte au substantif pluriel, placé après un de au un des. Il est vrai que Th. Corneille et Restaut n'adoptent pas la règle que nous avons donnée, il est également vrai que l'Académie n'a rien dit sur cette question importante dans son Dietionnaire, édition de 1762; et que, dans l'édition de 1798, au mot plus, elle eite ect exemple : L'astronomie est una des sciences qui FAIT ou qui vont le plus d'honneur à l'esprit humain. Mais comme l'opinion de ces Grammairiens, et la décision de l'Académie, qui se trouve d'ailleurs consignée dans l'édition qui n'est pas avouée partoute l'Académie, sont contraires à l'usage adopté par nos écrivains les plus éélèbres, nous pensons qu'elles ne sauroient parter atteinte à la règle que

nous avons établie.

120 et dernière remarque. - Nous avons vu au chapitre des substantifs (page 41) qu'il y a deux sortes de Noms eollectifs : les Collectifs partitifs et les Collectifs généraux. -Les Collectifs partitifs sont eeux qui expri= ment une collection partielle, une partie, un nombre indéterminé des personnes ou des choses dont on parle, comme: La plupart, une infinité, un nambre, une sorte, une nuée, une foule, etc. Dans ectte classe se trouvent les adverbes qui expriment la quantité, comme : peu, beaucoup, assez, moins, plus, trop , tout , combien et que , mis pour com= bien. Les Collectifs généraux sont ceux qui expriment la totalité des personnes on des choses dont on parle, comme : Parmee, la multitude, le peuple, la forêt, l'escadre, la foule, etc., ou un nombre déterminé de ces mêmes personnes ou de ecs mêmes ehoses : le nombre des victoires, la moitié des arbres, cette sorte de poires.

Il s'agit présentement de connoître les réa gles auxquelles les uns et les autres donuent lieu, pour l'Accord du verbe.

PREMIÈRE RÈCLE, Quand un substantif Collectif partitif ou un Adverbe de quantité est suivi de la préposition de et d'un substantif; l'adjectif, le pruoum, le participe et le verbe à acconfent avec ce dernier substantif, parce qu'il exprime l'idée principale, eelle qui fix le plus l'attention.

Exemple: La phyport BY NONDE ne se Nove to pai de l'intenta nu de la disgence des nuteurs. (Racias, préluse de la comédia des Plais deun). — La phyport Des NONNES se toovertes-NERE blem micas des services qu'il brevolutes neue de com qu'ils recolvont. (Condery), parce qu'ils livent des livers lampies, et pure qu'ils friquented des libertins. (Pailles). — Une infinité DE NONDE TESTE que la vue des courtisans et une combile préplicalle, qu'ils sant loujours sur le thiétre, et ne quittent jumais le manques. (La Becchiqueouth).

Quantité DE GERS ONT dit cela. — Un grand nambre d'ENNEMIS PARDENT. — On vit une nuée de BARBARES qui DÉSOLÈRENT tout le pays. (L'Academie.)

Un nombre infini d'ossenux faisoient rés sonner ces bocages de leurs doux chants. (Télémaque, liv. XIX.)

On voit un grand nombre de PRESONNES CA-PURES de faire une action sage; on en voit un plus grand nombre CAPARES de faire une action d'esprit et d'adresse; mais BIRN PEU sont CAPARES de faire une action généreuse. (Frence) On eite des femmes spartiales une route de mots qui ANNONCERT le courage et la force.

(Thomas, Essai sur les Éloges.)

Peu d'HOMMES BAISONNENT, et tous veulent décider. (Le grand Frédérie.)

La plupart des ANIMAUX ONT plus d'agilité, plus de vilesse, plus ile force, et même plus de

courage que l'homme.

(Buffon, Hist. nat. du Chieu.)

(I augelas, 40°, 47° et 319° Rem.—Th. Corneille
sur ces rem.—Les Obsers. de l'Académie sur la

4," Rem. - Wailly, pag. 140, - et Lévizac, page 78, 1. II.)

Il trouva une partie du pain mance, une partie de ses enfants monts, des citrons man-

cks, des liqueurs surs (378). (L'Academie et Th. Corneille.) Une vingtaine de soldats ont péri.

(Sicard.)

Peu de monde en est revenu. - Peu de gens

NEGLIGERT leurs intérêts. (L'Académie.)

Beaucoup de monde étoit à la promenade.

Beaucoup de Gens rensent ainsi.

(Même autorité.)

Assez DE GENS MÉPRISENT le bien , mais peu savent le donner; c'est-à-dire, peu de gens

savert, etc. (La Rochefoueauld, 308.)

Pro de princes, dans l'histoire, ont eu ce
earactère de bonté, comme Henri IV.

(Thomas, Essai sur les Éloges, chap. XXVI.)

Combien FEU ONT nesez de vie pour voir
toute leur gloire et toute leur influence!

(La Harpe, Eloge de Voltsire.)

Il y a feu de familles dans le monde qui ne touchent aux plus grands princes par une extrémité, et, par l'autre, au simple peuple.

Force gens ont été l'instrument de leur mal. (La Fontaine, Fab. 148.)

( La Brayère, ch. XIV.)

Tant de coups imprévus m'acceblent à la fois, Qu'ils m'ôtent la parola, et m'étouffent la voix. (Racine, Phèdre, acl. IV, sc. 2.)

Januals tant de beauté fut-alle courounée ! (Racine, Esther, act. III, sc. 9.)

COMBEN de bons écrivains dans tous les genres sont cités par Ovide dans cette élégie! (Voltaire, Epitre dédicatoire de D. Pèdre.)

(378) Si l'on écrit des bas de soie nous, c'est parce que la soie, elle-même n'ast pas noire. Et si l'on écrit une robe de satin neuxe c'est parce que c'est une robe faile da satin blanc, d'une étoffo a fund blanc,

(M. Jaquemerd , l'un des Collab. du Manuel.)

Observation. - Avec la plapart employé absolument, le verbe e met toujours au pluriel : Le sénat fut partagé, La PLEPART YOU-LOIERT que... Le PLEPART PUREST d'avis.

(L'Académie , au mot plus. - Lévisse, pag. 60 , t. II. - Féraud, etc., etc.)

Le substantif qui règle l'Accord du verbe est sous-entendu : La plupart DES SENATEURS vouloient que, etc., etc.

Voyes les Remarques détachées pour le mot une infinité, et pour le mot sorte.

Remarque. — Un grand nombre d'écrivains ont fait accorder l'adjectif, le pronom, le paraticipe et le verbe avec le Collectif portilif, et non avec le substantif place à la suite: Une troors de montagnar. Is kuns a la maion de Bourgogne. (Domerque.)

Une mode de critiques s'est élevée contre La Mothe. (Voltaire.)

Ct PRU de mots suprit pour ranimer l'armée.

Nestor et Philoctète furent avertis qu'une PARTIE du camp Étoit déjà BRULÉE. (Fenélon, Télém., liv. XX.).

Une nuts de traits cascuncir l'air et couvrir tous les combattants. (Le même, liv. XIX.)

D'adorateurs zélés à peine un petit nombre Ose des premiers temps nous retracer quelque ombre. (Racine, Athalie, act. 1, sc. 1.)

Parce que, sans doute, ils ont vu, dans les Collectifs partitifs, troupe, nude, peu, partie, nombre, et non dans le substantif à la suite, l'idée dominante du sujet. L'Accord est sylseptique et non grammatical; il n'est pas entre les mots, mais entre les idées.

SECONE RÉLL. LOreque le substantif Collectif général est suivi de la preposition de et d'un nom, l'adjecif, le pronom, le participe et le verbe s'accordent avec le collectif général, parce qu'il exprime une idée totale, indépendante des termes qui le suivent; enfin, parce qu'il exprime l'idée principale sur laquelle s'arrête l'esprit.

L'ARMER des infidéles PUT entièrement des truite. (Même autorité.)

La Plubalith des maîtres n'est pas bonne (U'Académic, au mot pluralité.)

Il a fourni le noment d'exemplaires convenu. (Même antorité.)

De ce qui précède, il résulte qu'on dira : UNE TROUTE de voleurs se sont introducts; et : LA TROUTE de voleurs s'EST INTRODUCTE. Dans la première phrase, le Collectif est partitif; dans la seconde, il est général.

### §. III.

### DE LA PLACE DU SUJET.

Ordinairement le Sujet précède le verbe, parce qu'il est dans l'ordre que l'esprit voic d'abord un être avant que d'observer sa manière d'être ou d'agir; cependant cette règle générale est soumise à plusieurs exceptions.

1º Dans les phrases interrogatives, le promom Sujet se place toujours après le verbe; César eut-11. osé passer le Rubicon, si la faiblesse de la république, et les factions qui la déchiroient, ne l'eussent enhardi à tout

entreprendre?

Remarque.—Quoiqu'on interroge, le nom, employé comme sujet, ne se place aprês le verbe que quand il est seul; ar il eonserve sa place avant le verbe, si le pronom cors respondant doit marquer l'interrogation: L'humeur est-LLLX done le privilège des grands, pour être l'excuse de leurs vices? (Massilton)

(Weilly, pag. 315.—Lévisae, pag. 59, 1. II.)

2" Le Sujet, soit nom, soit pronom, se place
encore après le verbe, dans l'incise qui marque qu'on rapporte les paroles de quelqu'un,
comme: Je ne me eroirai jamais heureux,
Bisoir cz sox nos, qu'autant que je ferai le
bonheur de mes peuples.

Tous les hommes sont fous, a DIT BOILEAU, et ne différent que du plus ou du moins.

3º Le Sujet se place après le subjonetif, quand on exprime un souhait:

PUISSENT TOUS LTS PLUPLES SE convainere qu'il n'y a pas de plus grand fléau que les révolutions dans les États.

Ce tour a plus de force et d'ènergie que si l'on eût dit : Je souhaite que tous les peus ples... etc., etc.

4º Onplaceaussi le sujet après leverbe dans les phrases qui commeusent ou par un verbe unipersonnel, ou par ces mots, ainsi tel: Il est Assivk d'heureux changements. — Ainsi s'est terminée sa carvière. — Tet étoit alors Cétat des affaires du continent.

Nota. Il faut se rappeler ici ce que nous avons dit, page 3/4, que, dans les verbes unipersonnels, le pranom il n'est pas le Sujet du, rerbe, mais une sorte de prounn indicatif qui sert à annoncer, à démantrer le Sujet.

50 On met également après le verbe le Sujet suivi de plusieurs mots qui en dépendent : Nous écoutons avec docilité les conseils que nous donnent ceux qui savent flatter nos passions. (Larochefoucauld.)

Cette construction est tantôt de rigulier, et tantôt de goût.

NOTA. Foyez, à la construction grammaticale, ca

que nous disans sur l'arrangement que les membres de la phrase daivent garder entre eux, soit dans la phrase expositive, soit dans la phrase impérative, soit dans la phrase interrogative.

# ARTICLE XIV.

### DU RÉGIME DES VERBES.

On appelle, en gènéral, Régime ou come plèment un mot qui achève d'exprimer, qui complète l'idée commencée par un autre mot.

#### §. I.

Le règime ou complément des verbes est donc un mot qui en complète la signification; et comme cette signification peut être complètée directement ou indirectement, il en résulte qu'il y a deux sortes de Regimes: l'un direct et l'autre indirect.

Le Régime direct est celui qui schème d'exprimer directment l'îde commence par le verbe; il est l'objet immédiat de l'accion que le verbe cit est l'objet immédiat de l'accion que le verbe caprime, et il réponda la question qui l' pour les personnes, et quar? Dour les choses j'aûne mon pière. J'aine, qui l'omo père; mon pière ent donc le Rème direct du verbe aimer et e, en effet, il complète directement l'idee commencée par ce verbe.

Le Rigime indirect est celui qui complite indirectement l'idec commencie par le verbe, c'est-à-dire qui ne la complète qu'à l'aide dune preportion exprimée ou son-entendue; il est le terme de l'action que le verbe exprime, et répond aux questions à qu'il de propriet, et el pour le choes; l'aprelé à on prière est donc le pour le choes; l'aprelé à on frère est donc le Regime indirect. Il parle, à on fière est donc le son de la complete de pour le choes; l'aprelé à on frère est donc le consideration de la consideration de l'aprelé à on frère est donc le section de la consideration de l'aprelé à on frère est donc le section de la consideration de l'aprelé à l'aprelé à on frère de la consideration de l'aprelé à l'aprelé à

la préposition à. Remarque. — Il arrive souvent que, lorsqu'un verbe actif est suivit d'un infinité, leve prépositions à, de, perdent la force de leur signification, et ne sont plus que des lettres comme dans ces plusares il domantese à firustas il vous recommande se tians; la maie à bassifer, et, à et de nij indispunt pas un Rejme indirect : à dusder, de lire, a destiner, sont l'Objet desactions exprinses par les verbes commencer, recommander par les verbes commencer, recommander more, ils en cont donc le liègieux directs, maner, ils en cont donc le liègieux directs, called ettre l'àpie direct d'une action qui contitue le Reigne direct. Ne fett, il consciutius le Reigne direct.

mence, quoi? à étudier. — Il vous a recommandé, quoi? de lire; etc. Ainsi donc à étudier, de lire, etc., sont des Régines directs. On n'y fait usage de la préposition que pour satisfaire l'oreille; grammaticalement ces prépositions sont inutiles.

(M. Chapsal.)

De même, Jorsque la préposition de est employée dans un seus partitif, et précéde un substantif qui est l'objet direct de l'action di averbe actif, elle a l'addique plus slors un Regime indirect, mais un Regime direct elle equivant à quelque, ou à quelques, si le substantif est pluriel : Donner-moi su pain, il a nequi su bu substantif est pluriel : Donner-moi su pain, il a nequi su bu substantif est pluriel : Donner-moi su pain, il a regis substantif est pluriel : Donner-moi su pain, il a regis substantif est pluriel : Donner-moi su pain, il a su grandes richesses.

Un verbe peut avoir pour régime, ou un verbe à l'infinitif: La religion seule peut faire supporten de grandes infortunes; Ou un substantif: Respectez la vieillesse.

Ou un substantif : Respectez la vieillesse. Ou enfin un pronom : Les yeux de l'amitié se trompent rarement.

Avaut de passer aux règles partieulières à ecs trois sortes de Régimes, il est bon d'examiner quels Régimes veulent les différentes expèces de verbes

Le verbe actif est eclui qui a, ou qui peut avoir, comme nous l'avons dit, un Régime direct : elle commande LE RESPEC. Outre ce Régime, certains verbes actifs peuvent avoir encore un Régime indirect : Il a commandé l'atlaque à set moutres.

Le verbe passif a pour Régime un nom ou un pronoun précèdé des prépositions de ou par : Un jeune homme ignorant et orgueilieux est mégrise in lous eeux qui le connoissent. — La premiere opération de la fistule a élé faite sur Louis XIV, par le célèbre Mareschal.

Quelques verbes neutres sont sans Régime, comme languir, dormer; beaucoup de ces verbes ont un Régime accompagné de la prée position à ou de : Les veilles et les exces NUMERT à la santé. — Celui qui MÉDIT DI son prochains e rend odieux et méprisable.

Eufin un grand nombre de ces verbes prennent diverses prépositions: Régaer sur une nation bruve; tomber pass la misère, etc. Les verbes pronominaux ont pour Régime

les pronous, me, te, se, nous et vous; or ces pronoms sont quelquefois Régime direct : Pour ne jamais s'écarter du chemin de la

Pour ne jamais s'écarter du chemin de la vertu, it faut toujours être en gurde contre ses passions; c'est-à-dire pour ne jamais écartersos.

Et quelquefois ees pronoms sont Régime

iudirect: On doit toujours se reprocher, nonsudement d'avoir fait le mat, mais même de n'avoir pas fait le bien.— On doit toujours reprocher à soi.

Enfin les verbes unipersonnels n'ont ordinairement qu'un Régime indirect : Il importe à vorat rains de veiller à l'éducation de son fils.

# REMARQUES SUR LE RÉGIME DES VERBES PAS-51FS. On est souvent embarrassé sur le choix que

l'on doit faire entre les prépositions de ou par, que règit le verbe passif; voiel, à ee sujet, une règle qui, si elle u'est point universelle, est du moins très-étendue. S'agit-il d'un seutiment, d'une passion,

S'agit-il d'un seutiment, d'unc passion, ou, pour tout dire, d'uncopération del ame, employez la préposition de : L'honnéte homme est estimé, même be eeux qui n'ont pas de probité.

S'agitil au contraire, non d'une passion, d'un sentiment, mais d'une action à laquelle l'esprit ou le corps a seul part, faites usage de la préposition par : La poudre à canon fut inventée, dit-on, r'a te cordelier Berthott Schwartz, vers la fin du XIII siècle; et les bombes le furent va Gallen, évêque de Munster, vers lemites du XVII.

Les Gaules furent conquises FAR Cèsar.
(Wailly.)

(Le P. Buffer, a\* 716. — Restaut, pag. 195. — Wally, pag. 23s. — Fabre, pag. 353, — et le Dict. critique de Férnud.)

Les poètes eependant sont en possession, quand la chose leur convient, de substituer la préposition de à la préposition par. Racine, par exemple, a dit:

. . . Valneu du pouvoir de vos charmes (Alexandre-Le-Grand, ect. II, sc. 1.) Et d'un sceptre de for veut être gouverné.

### (Athalie , act. IV, sc. 3.) Et Malherbe :

Je suis veincu du temps, je cède à ses outrages.

Il devoit dire vaineu par le pouvoir, otc.—
Gouverné par ou avec un sesptre de fer. —

Vaincu PAR le temps.

C'est une licence que les entraves de notre versification font pardonner aux poètes.

Restant, Wailly et Frand sont d'avis que l'on ne doit jamais camployer par avant le nom de Dieu, et alors ils pensont que l'on doit dire : Toules nos aetions seront jugées bu Dieu à la résurvection, et non pas Pas Dieu. Cette opinion a sûrement pour motif d'eviter l'équivoque dn juron vulgaire pardieus avec les mots par Dieu; quoi qu'il en soit, il nous semble qu'il sera toujours mieux de dire: Le eiel, la terre, l'homme, la femme, ont éfé créés par Dieu; plutôt que le eiel, la terre, l'homme, la femme ont été créés de Dieu.

Les verbes passifs s'emploient souvent sans Régime : Le temple de Jérusalem fut détruit,

malgré les défenses de Titus. (Wailly, pag. 832. – Lévizac, pag. 73, 1. II.)

# §. 11.

### DU RÉGIME VERBE.

VERSE A L'INFINITIF RÉGISSANT UN AUTRE VERBE SANS LE SECOUSS D'UNE PRÉPOSITION.

Premièrement.—Un verbe à l'infinitif peut restreindre ou déterminer la signification d'un autre verbe sans le secours d'une préposition.

# Tels sont les verbes :

Quoiqu'à peine à mes maux je puisse résister, J'aume micux les souffrir que de les mériter.

(Corneille, les Horsces, set. 1, se. 3.)

Il n'y a rien que les hommes AIMERT MEUX
CONSERVER, et qu'ils ménagent moins que leur
propre vie. (La Bruyère.)

J'aime mieux voir en compagnie exquise Mon fils au bai qu'en mauvaise à l'église. (J.-B. Roussean, Allégories, liv. II.)

ALLER, se meltre en mouvement pour faire quelque ehose, ou servant à marquer les choses qui doivent ou qui peuvent arriver.

Je ne condamna pins na courroux légitime; Et l'on vous va, seigneur, livrer votre victime.

(Racine, Andromaque, act. II, sc. 4.)
Et le Bhin de ses flots ina grossin la Loire,
Avant que tes favours sortent de ma mémoire.

(Boileau , le Lutrin, chant II.)

COMPTE. Quelques écrivains (Montesquieu, Le Sage, Voltaire, madame de Sévigné), ont fait usage de la préposition de avec ex verbe, et Féraud, ne désapprouve pas ce Régine; mais Vaudémie (son Diction., édit. de 1798) dit positivement que compter, suivi d'un infinitif, a'emploie présentement sans préposition.

Caons. Il a eru bira faire, est miens dit que : il a eru de bien faire, disent les éditeurs de Trévaux. Féraud ne se contente pas de dire : est mieux , il blame formellement l'emploi de cette préposition, et en effet les melileurs écrivains et l'usage y sont contraires. On lit dans Pascal : Je esoros ne pouvoir prendre pour régle que l'Écriture et la tradition.

Dans Bossuet : Elle enovoir servir l'État ;

elle enotort assurer au roi des serviteurs, en conservant à Dieu des fideles.

Dans Massillon : Les grands ne CROIENT étre nés que pour eux-mêmes.

DAIGNER:

Calliope jamais oe daigna leur parter.
(Boileau, Discours ao Roi.)

Daigne, daigne, mon Dieu, sur Mathao et sur elle Repandre cet esprit d'imprudence et d'erreue,

De le chute des rois funeste avant-coureur.
(Racine, Athalie, act. 1, sc. 2.)
Devosa: Si la bonne foi étoit exilée de la

terre, elle DEVENDIT SE RETROUVER dans le eœur des rois. (Paroles da roi Jean.) Un seul jour perdu DEVENDIT ROUS BORNER

Un seul jour perdu DEVROIT KOUS DONNES des regrets. (Massillon.)

Noos dérobe le joor qui doit oous rendre heureux.
(L. Raciee , la Grâce, chant II.)

Nul doute que ce verbe, devant un infanitif, se met sans préposition ejeendant quelques écrivains out fait usage de la préposition de. Par exemple, l'abbé Grosier, apostrophant Sénèque, a dit: Ta es un philicophe, in appartiens à tous les peuples de la terre et tu leur Dous de Kettras en pratique tes préceptes sublimes; mais alors il y a un Régime de sous-entendu: le bonheur, Leunantage.

Foyez, page 199, ce que cous disons sur l'emploi du verbe pronominal se devoir.

ENTENDRE (dans le sens d'ouir) :

J'enteuds déjà partont les charettes courir, Le maçoos travailler, les boutiques s'ouvrir. (Boileau, Satire VI.)

Le ciel daos tons leurs pleurs ne m'entend point nommer. (Racine, Bérénice, act. IV, sc. 3.)

Cependant, ainsi que le fait observer Féraud, entendre, en es sens, nº a e Régime qu'à l'actif ; j'ai entendu dire; il ne l'apas au passif. Ainsi, au lieu de siire avec le P. Charlevoi: IL IS VERSET ENTENDES prononeer les saints noms de Jésus et de Marie; dites, on les INTENDES prononer; etc.

Esrázea. Ce verhe, employé a un temps autre que l'infinitif, se met le plus souvent sus préposition, quand il est suivi lui-name d'un verbe à l'infinitif.

Presque tous ceux qui prêchent la liberté ESPÈRENT AVOIR PART à la lyrannie.

(Guichardin.)

....J'espérois y régner sans effroi : Moines , abbés , prieurs , tout s'arme contre moi-(Boileau, le Lutrin , chant II.) Il espère reviere en sa postérité.

(Racine, Esther, act. 1, sc. 9.) Cependant Voltaire, dans Zaire, Fenelon, daus Telemaque, et d'autres écrivains ont fait dans ee cas usage de la prépostion de, et eela ne peut pas être regardé comme une faute; mais ee qui en scroit une, ee scroit de ne pas s'en servir quand le verbe espèrer est à l'infinitif, et que le verbe qui le suit immédiatement est aussi à l'infinitif, car alors cette préposition est impérieusement exigée.

Peut-on Espenen DE vous nevoir aujourd'hui?

(L'Académie , Féroud , M. Laveaux , et plusieurs Gramm. modernes.)

FAIRE : Calchas Fern taire nos pleurs , fern parler les dieux.

(Racine , Iphigénie , ect. 1, sc. 1.) Ja le fis nommer chef de vingt rois ses rivaux. (Le meme, Iphigenie, act. 111, sc. 6.)

Falloir. Ce verbe neutre, quine s'emploie jamais qu'a la troisième personne, se met sans préposition devant un infinitif.

Il BAUT ETRE utile aux hommes pour être grands à leurs yeux. (Massillon.) Quand an choisit un gendre , il faut le choisir bien.

(Piron, l'Ami mysterieux , act.III, sc. 8.) LAISSER. Ce verbe devant un infinitif se prend souvent dans la signification de permettre ; et alors il se met sans préposition.

Ou laissez-mui périr , ou laissez-mui régner. (Corneille.) Je cède , et laisse aux dieux opprimer l'innocence.

(Raciae, Iphigénie, act. 1, sc. 5.) Je te laisse trop woir mes bonteuses dauleurs. (Le même, Phèdre, act. 1, sc. 3.)

Foyez, plus has dans quel cas laisser prend a ou de. OSER :

Moi que j'ose opprimer et noircir l'innocence ? (Racine, Phodre, ect. 111, sc. 3.) Il est beau D'OSER S'EXPOSER à l'indignation du prince plutôt que de manquer à ses devoirs,

(Massillon.) Qui suis-je pour aser murmurer de mon sort ? (L. Racina, la Grice, chant IV.)

PERSER (eroirc) : . Un discours trop sincère aisément nous ontrage ; Chacun dans ca miroir pense voir san visage.

(Boilean, Satire VII.) (Espérer, se flatter) :

Il pense voir en pleurs dissiper cut prage. (Racine, Andromaque, act. V, sc. 1.) Voyez, page 295, quand ce verbe prend la prepo-

siting d.

Potvoia. Dans le sens neutre ou dans le sens actif, ce verbe, devant un infinitif, se met sans preposition :

Rien ne peut prospèrer sur des terres ingrates. (L. Racine, la Grace, chant L.) Et qui peut immoler sa haine à sa patrie

Loi ponrroit bien aussi sacrifier sa vie. (Racine, Les Frères ennemis, act. III, sc. 6-)

PRÉTENDRE (avoir intention, avoir dessein): Je prétends vous treiter comme mon propre fils.

(Racine, Athalie, act. II, sc. 7.) C'est lui que je prétends honorer aujourd'hui. (Le même, Esther, act. 11, sc. 5.)

J.-B. Rousseau a donué à ce verbe la préposition de :

C'est par une homble foi , c'est par un amour tendre Que l'homme peut prétendre

D'homerer ses antels. (Ode XVI, liv. 1.)

Mais ec Régime n'est pas exact.

Voyez plus bas l'emploi de prétendre dans le seus d'aspirer.

Savora (avoir le pouvoir, la force, l'adresse, Phabileté, le moyen) :

Il n'appartient qu'aux héros et aux génies sublimes de savoir etre simples et humains Sainte Thérèse cut voulu ne savoir écrare

que pour publier ses défauts. (Massillon.) SEMBLER, sc construit avec l'infinitif :

Plus on s'élève, plus la félicité sember S'ÉLOIGNEE de nous. (Le même.) L'infortune d'autral semble ppus satisfaire.

(L. Racine , Epitre sor l'homme.) Son front chargé d'ennui semble dire aux humains Que le repos du cœur est lois des sonversins. (Foltaire , Agathorie , act. II, sc. 1.)

SERTIR (avoir le cœur touché, l'ame émue de quelque chose d'extérieur ). Ce verbe se construit souvent avee un infinitif sans préposition:

... La piété charmée Sent renaître la joie en son ame calmée. (Boileau, le Lutrin, chant V.) Je sens de jour en jour dépérir mon génie.

(Le même, Épitre VIII.) Je sentis tout man corps et transir et briller,

(Racine , Phèdre , act. 1, sc. 3.) S'imagines (se figurer quelque chose sans fondement) : Il s'IMAGINE ETRE un grand

homme. (L'Académie.) Ces laches chrétiens qui s'inaginent avan-

(L'Académie.)

CER leur mort, quand ils préparent leur confession. (Bossuet.)

### SOURAITER.

Voyes, page 305, si, lorsque ce verbe est suivi d'un infinitif , il est permis d'en faire nage sans préposition. VALOIR MIRCX : Il y a beaucoup d'occasions où il VAUT MIEUX SE TAIBE que de parler.

### VENUE.

Poyes la Remarque qui est à la fin de ce chapitre. Vora: Nous avens vu le règne le plus glorieux rinin par des revers. (Mussillon.)

...On ne voit guèra Les hommes en ce siècle occueillir la misère. (Peron , la Metromanie, act. V, sc. 4.)

Voctors regit, dans besucoup d'actions, l'infinitif non accompagné de préposition :

Voulez-vous du public mériter les amours ? Sans cesse en écrivant variez vos discours. (Boileau, l'Art poétique, chant I.)

Chacun veut en sagesse ériger sa foise. Oui , grand Dieu , c'est en vain que l'humaine foiblesse

Sans toi veut se parer du nom de la sagesse. (L. Racine, la Grace, chant I.) VERBES & L'INFINITEF RÉGISSANT UN AUTRE VERBE A

L'AIRE DE LA PRÉPOSITION & Secondement. - Un verbe à l'infinitif peut

restreindre ou déterminer la signification d'un autre verbe, à l'aide de la préposition à. Tels sont les verbes : S'ABAISSEB : Faites bien conceveir à M. Desm

préaux combien vous êtes reconnoissant de la bonte qu'il a de s'ABAISSER à s'entretenir avec mous. (Lettre de Racine à son fils.) Et fait comme je suis , au siècle d'aujourd'hai ,

Qui voudra s'abaisser à me servir d'appui? ( Boileau, Satire L.)

ABOUTIR: Cette vie si pénible, si sordide ABOUTIT à grossir par de misérables épargnes un bien injuste. (Massillon.)

Ce verbe n'est point usité en poésie. S'ABUSER. Comme verbe pronominal, s'abuse

se dit le plus ordinairement sans régime. Toutefois, Pascal a dit : Il n'est pas possible de s'ARUSER à prendre un homme pour un rese suscité.

S'ACCORDER (élre d'accord): Les Évangélistes S'ACCORDENT tous à nommer saint Pierre devant tous les apôtres. (Bosswet.)

Ils s'ACCORDOTENT tous à demander l'expuls sion de Mazarin. (Voltaire.)

S'ACRARNER : Ils s'ACRARNENT fort à diffamer cette haranzue. (LaBruvère.)

S'ACUERRIR : Il s'est acuerri à mépriser tout ce que les sens offrent de plus cher

(Massitton.)

Voyez aux Remarques détachées quel régime il faut donner à ce verbe suivi d'un infinitif, on d'un nom de personne.

AIMER (prendre plaisir à) : L'homme n'AIME point à s'occuper de son néant et de sa bassesse. (Massillon.)

Le plus doux des mortels aime à voir du rivage Ceux qui, prêts à périr, luttant contre un orage. (L. Racine, Épître II, sur PHomme.)

ARIMER :

...Votre rigueur les condamne à chérir Ceux que vous animez à les faire périr. (Corneille, Cinns , set. IV , sc. 3.)

S'ANIMER : Elle s'ANIMOIT à s'anéantir avec Jesus-Christ, à nattre avec lui, à mourir et à ressusciter avec lui. (Fléchier.)

Je me crois des élus , je m'anime à les suivre. (L. Racine, la Grace, chant IV.)

S'APPLIQUEE : Il s'APPLIQUE à discerner la cause du juste, avec celle d'u pécheur. (Flechiar.)

APPLIQUEZ-vous à multiplier chez vous les richesses naturelles. (Fénélon.)

L'honneur, la probité, le sens et le raison Demandent qu'on s'applique avec attention A remplir ses devoirs , a ne nuire à personne. (Voltaire , le Dépositaire , act. I, sc. 2.)

APPRENDEE : La religion nous APPREND à obéir aux puissances, à respecter nos maîtres, à souffrir nos égaux, à être affables envers nos inferieurs, à aimer tous les hommes comme nous-mêmes. (Massillon.)

Qu'en vous almant, vos fils apprennent à vous (Piron , l'Écola des Pères , act. Il, sc. 5.)

APPRÈTER : Ils font le pain , APPRÈTENT à manger. (Fenelon.)

S'APPRÈTER :

... Bientôt îl s'appréte A mériter son trons en marchant à laur tête. (Voltaire, la Henriade , chant I.) A suivre ca grand chef I'un et l'autre s'appréte. (Boilens, le Lutrin, chant 11.)

ASPIRER : Et monté sur le faite il aspire à descendre.

(Cornestie, Cinna, art. Ill, sc. I.)

...Et je ne puis songer Que Troie en cet état aspire à se venger. (Racies, Andromaque, act. l, sc. 2.)

Pascal a dit: Aspirer de : Elle n'ASPIRE encore D'y arriver que par des moyens qui viennent de Dieu même. Mais il a voulu éviter un liatus.

Assignen: On l'a assigné à comparolire à la première audience.

Sassuftin (s'astreindre): S'assuftin à gouverner un peuple, etc. (Filchier.)
S'attaente (s'appliquer): Je me suis attaent à rechercher la véritable cuuse de etc.

(Pescet.)
Eu vain à l'observer juur et unit je m'ettache.
(Racine, Phèdre, act. I, sc. 2.)

(Prendre plaisir): Le sort, dont la rigueur à m'accabler s'attache. (Voltaire, Brutus, act. III, sc. 5.)

ATTENDRE.

Voyes plus bas.

S'ATTENDRE: Les mourants qui parlent dans leurs testaments, peuvent s'ATTENDRE à étre écoutés comme des oracles. (La Bruyère.) Il faut s'ATTENDRE à exciter l'envie quand

on a du succès. (L'Académie.)

Toutefois Racine'a employé de avec s'attendre :

Mes transports anjourd'hui s'attendoiset d'éclater.

(Britaonicus, act. III, sc. 1.)

Il est facile de voir qu'il a voulu éviter un hiatus. Attendar (différer, remettre): Il y a des hommes qui attendant à être dévôts que tout

le monde se déclare impie ou libertin (La Bruyère.)

Faudra-t-il sur sa gloire attendre à m'exercer Que ma tremblante voix commence à se glacer ? (Boileau, Épitre l.)

S'AUGMENTEE :

L'allègresse du cœur s'engmente à la répandre. (Motière, l'Ecole des Femmes, act. IV, sc. 6.) AUTORISER: Cette haute réputation de saine

teté, qui seule peut AUTONISSE à reprocher hardiment aux peuples et aux princes mêmes leurs excès.

A ve vous rieu cacher son amour m'autoriss.

A ne vous rien encher son amour m'autorise. (Corecille, Héraclins, act. II, sc. 3.)

S'AVILIR: L'Académie et les Grammairiens ne parlent pas du régime de ce verbe devant un infinitif; cependant il est certain qu'il demande la préposition é.

La vertu s'evilit è se justifier.

a dit Voltaire (OEdipe, act. II, se. 4.)

Et Gresset, parlant des froids censeurs r dit à sa muse :

t à sa muse ;

Et sans jamais *l'avilir à* répondre,

Laisse au mépris le soin de les confondre.

Avore, suivi d'un infinitif. Ce verbe sert à marquer l'état, la disposition, la volonté où l'on est de faire ce que l'infinitif du verbe si= guille.

Nous n'avons jamais qu'un moment a vivre, et nous avons toujours des espérances pour plusieurs années. (Fénélon.)

Vous aves è combattre at les dieux et les homme (Recine, Iphigénie, act. V, sc. 3.)

J'et votre fille ansemble et ma gloire é défendre. (Le même, Iphigénie, act. IV, sc. 7.) BALANCER (Étre en suspens) :

Tandis qu'à me répondre ici vous belancez.

(Racine.)
Et ne balaecons plus, puisqu'il faut éclater,

A prévente le coup qu'il cherche à nous porter.

(Th. Corecille, le Comte d'Essex, set. 1, se. 3.)

BORREE, suivi d'un régime et d'un infinitif,
demande la préposition à. La religion n'apas

comme la philosophie, nonné toute sa gloire à essayer de former un sage dans chaque siècle, elle en a peuplé toutes les villes. (Massillon.)

Porus boreoit ses vœux è conquérir uo cour. (Racise, Alexandre, act. IV, sc. 2.) SEBORNER: L'homme de bien est celui qui

n'estni un saint niun dévot, et qui s'ent bonné à n'avoir que de la vertu. (La Bruyère). Chenchen (tácher de): L'homme du meilteur esprit parle peu, n'écrit point; il ne

CHERCHE point à inuginer ni à plaire.

(Le même.)

Oul, c'est Joas: je cherche en vain è me tromper. (Racine, Athalie, act. V, sc. 6.)

SE COMPLAIRE:

Dieu se complett, un fille, é voir du baut des cieux

Ces graods combats d'un cœur sensible et rertueux.

(Volteire, Agathocle, act. II, sc. II.)

CONCOURIR (COOPÉTET): Toules ces choses

CONCOURENT à établir les livres divins.

(Bossuet.)

Condamnen, suivi d'un infinitif, prend la préposition à, soit au propre, soit au figuré : ....Uu'peuple infortuné

Qu'é périr avec moi vous avez condamné. (Racine, Esther, act. III, sc. 4.) Est-ce qu'à foire peur ou reut vous condamner?

Est-ce qu'à faire peur ou veut vous condamner?

(Boileau, Satira X.)

Sa condamnes: Il se condamnoit, en renu

SR CONDAMNEE: Il SE CONDAMNOIT, en rendant les sceaux, à rentrer dans la vie privée.

(La Bravère.)

Que seroit la puissance des rois s'ils se condimentement à en jouir tout seuls!

(Massillon.)

Consentia. Le régime de ce verbe devant
un infinitif, le plus conforme à l'usage, est la
préposition à La crainte des supplices ou
d'une mort prochaine ne peut le faire consantia à payer la rançon pour lui.

(Fléchier.)
El quelque grand malheur qui m'en puisse arriver,

Li quetque grand maineur qui m'en puisse arrive Je consens à me perdre, and de la saover. (Corneille, Ciana, ect. II, sc. s.)

Peut-être à m'accuser j'eurois pu consentir. (Recine, Phèdre, ect. IV, se. 5.) Cependant, on trouve consentir de, dans

Racine : César loi-même lei consent de vous entendre.

Gesar loi-même lei consent de vous entendre.

(Britannieus, act. II, sc. 1.)

Je puis me plaindre à vous du sang que j'ei versé,

Mais enfio je consent d'oublier le passé.

(Aodromaque, ect. IV, sc. 5.)

Dans La Bruyère :

Il consent n'être gouverné par ses amis. De sorte qu'il paroltroit que la préposition de peut très-bien être employée avec le verbe

consentir, suivi d'un infinitif.

Devant un nom, nul doute que la préposition à avec consentir, est la seule auto-

Consisten: La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu'à donner à propos.

L'esprit de la conversation CONSISTE bien moins à montrer beaucoup d'esprit qu'à en faire trouver aux autres. (Le même.)

CONSISTER (contribuer): Tout CONSISTE à pervertir les rois. (Filichier)

Toul m'afflige et me uuit et conspire à me uuire. (Racine, Phédre, act. 1, sc. 3.)

CONSUMER (user, ruiner) :

Co peu que mes vieux aos m'oot leissé de vigueur , Se consume saos fruits à chercher ce veinqueur. (Cornestle, le Cid, ect. III, sc. 5.)

Contraibuen (ecopérer): Il y a dans certains hommes une certaine médiocrité d'esprit qui contraibue à les rendre sages. (La Bruyère.) Conveix :

Poisque mon roi lui-même à parler me convie.

(Racine, Esther, ect. III, sc. 4.)
Faut-il qu'à feiodre aucor votre amour me convie!
(Le meme, Bajezet, sct. IV, sc. 1.)

A se rendre mol-même en veio je le convie, (Corneille, le Cid, act. IV, sc. 4.)

Toutefois l'Academie a mis, on l'a convie

de s'y trouver; mais il nous semble qu'elle a mal fait de donner eet exemple, puisque là il y a un eertain lieu où on le convic à se rendre, et que dans ee cas la préposition à est toujours la seule qui convienne.

Cooten : Il n'y a rien qui coote davantage à approuver et à louer que ce qui est le plus digne d'approbation et de louanges.

(La Brayère.) Employé comme verbe unipersonnel coûter prend de : Le plus difficile est de donner; que Coûts-1-11 b'y ajouter un sourire?

Il en cours bien moins at remporter des victoires sur les ennemis que as se vaincre soi-même. (Massillon.)

Déterminate. (porter, exciter, porter à une détermination): Ses amis, malgré leurs peimnes et leurs soins, ne purent jamais le détremmine à rester au milieu d'eux.

- (Barthélemy.)

St Détremmen: Dion s'étoit enfin Détremmé
à délairer sa patrie du joug sous lequel elle
gémissoit. (Le même.)

Disrosta (préparer, engager). Ce verbe, dans eette signification, demande la préposition à : Il y a dans le cœur de celui qui prie un fonds de bonne volonté qui le disross à embrasser et à sentir la vérité. (Fléchier.)

A le chercher (Dico) la peur oous dispose el coue eide. (Boileau, Epitre XII.)

SE DISPOSEE :

A marcher sur ces pas Bajocet se dispose. (Racine, Bajazel, eci. III, sc. s.)

ÊTER DISPOSÉ (être préparé) : Je vois qu' a m'obéir vous étes disposée.

(Racine.)
...Est-elle embo disposée à partir?
(Racine, Béreoic., act. IV, sc. 5.)

SE DIVERTIE: Il se DIVERTIT beaucoup à faire ajuster sa maison, et y dépense bien de l'argent. (Med. de Sévigné.) — Je me suis extrémement DIVERTIE à méditer sur les caprices

(La même.)

de l'amour. Donnes :

> Si le roi dans l'instant, pour savver le coopable, Ne lui donne d'baiser son sceptre redoutable. (Racine, Esther, ect. 1, sc. 3.)

Je te donne d' combettre yn homme redoutable. (Corneille, le Cid, act. I, sc. 6.)

EMPLOYEE : EMPLOYEE vos biens et votre autorité à faire des heureux, à rendre la vie plus douce et plus supportable à des malheu=

Employez mon amour a venger cette mort. (Corneille, le Cid, set. 111, se. 2.)

### ENCOURAGES :

Je cours a voos servir encourager son ame.
(Foltaire, Mahomet, act 111, se. 3.)

Ab! plotôt à mourir daignes m'encourager.
(Foliaire, Agathode, act. I, sc. 1.)
Engages (déterminer par la persuasion à

faire quelque chose):

L'intérét, qui fait tout, les pourroit engager

d yous donner retraite, et même à yous venger.

(Voltaire, le Triumvirat, act. III, sc. 3.) ...Engages-de à l'instant 4 chercher dans Micéne na trône qui l'attend.

(Voltaire les Pélopides, act. IV, sc. 3.)

Comme verbe pronominal, ce verbe prend
la préposition à ou la préposition de, suivant

que Toreille et le goût le demandent :

Elle s'ENGACEA par une promesse solennelle
un faire toujours ce qu'elle croiroit être de
plus accompli. (Fléchier.)

Si tout ce qui reçoit des fruits de la largesse

A peiodre tes exploits ne doit point s'engager.

(Rolleau, Enitre VIII.)

(Boileau, Épitre VIII.)

Enhandin: Un premier succès enhandir à en tenter de nouveaux.

Ensuignen:

Méchant, c'est bien à vons d'oser ainsi commer Un Dien que votre houche enseigne à blasphémer ( (Racine, Athalie, act. III, sc. 4.)

...Le faux acle...

Enseigne à tout souffrir, comme à toot hasarder.

(Foltaire, la Henrisde, chant X.)

S'entendel (se connoître à) : Il s'entend parfailement à mener une intrigue. S'éxudes (s'appliquer, s'exercer à faire quelque chose) : Je n'éxudes à chercher les

causes secrètes de , etc. (Bossuet.)

Tout ce qui vous environne s'attent à vous tromper. (Massillon.)

Sa riqueur s'étudie esses à m'accabler. (Th. Corneille, le comte d'Essex, act. IV, sc. 5.)

S'ÉVERTEER :

Le rime est une esclave... Lorsqu'à la bien chercher d'abord on s'évertue, (Boileau, l'Art poétique, chaot L)

### EXCELLER:

Il excelle à conduire un char dans la carrière. (Racine, Britannicus, act. IV, sc. 3.) Tel sxcelle à rimer qui jage suttement.
(Boileau, l'Art poétique, chant II.)

### Excursa :

Ma gloire, mon repos, tout m'excite à partir. (Racine, Britannieus, act. 11, 3c. 4) ...Leur sang et leurs blessures

Les excitoient encore à venger leurs injures. (Foltaire, la Henriade, chant VIII.)

S'EXCITER: On s'EXCITE à la pénitence afin de s'EXCITER à glorifier le Père céleste. (Flichier.) EXBORTES: Je vous EXBORTE, non pas à

pleurer une reine, mais à imiter une biene faitrice. (Le même.)

S'exposea (se mettre en péril, se mettre dans le cas de): Je m'expose à me perdre et cherche à vous servir.

# (Foltaire, Mariamas, set.III, sc. 5.) Sg patiguen :

Je me fatignerois a tetracer le cours Des outrages cruels qu'il me fait tous les jours. (Boileau, le Lutrin, chaot IL)

### S'HABITUER :

La rime...
L'esprit à la trouver aisément s'habitue.
(Bosleau, l'Art poétique, chant I.)

HATR. Boileau s'est servi avec ee verbe, suivi d'un infinitif, de la préposition à : Tel, qui hait à se voir peint en de faox portraits.

Sans chagrin voit tracer ses véritables traits.
(Épitre IX.)
SE HASARDER: Il se HASARDA à passer les

Alpes. (Voltaire.)

Quelques écrivains ont employé la préposition de; nous n'osons ni condamner, ni
approuver ce régime, qui, au surplus, est

Hésiten : Il n'uésith pas à favoriser son évasion, au risque de s'en faire un dangereux ennemi. (J.J.-Rousseau, Émile, IV.)

Qu'Ériphile hésitét à vous récompenser ?

(Voltaire, Éryphyle, act. II, sc. 2)

# Instaular (379):

peu usité.

Vons medonica (379):

Vons medonica de noms qui doivent me surprendre.

Madame : on ne m'a pas instruite à les entendre.

(Racine, liphigénie, act. I, sc. 2.)

(379) En prose, on dit instruite par son exemple, mais plusieors poètes ont employé de, ou a. Instruisez-le d'exemple, et vous ressouvence Qu'il faut faire à ses yeux ce que vous esseignes. (Cornellie, le Cid, et.l., sc. 1.) Je l'instruirei moi-même à venger les Troyens. (Raciae, Andromaque, act. 1, sc. 4.) INTÉRESSER (380) :

En vain vous prétendes, obstinée à moirfé, Intéresser ma gloire à vous laisser périt. (Rucine, Iphigénie, act. V, sc. e.)

INVITER.

Qui pardonne alsement invite à l'offenser. (Corneille, Cinna, act. III, sc. 1.)

ETRE INVITÉ: Le langage de l'amour n'étant pas comme aujourd'hui le sujet de toutes les conversations, les poètes en étoient moins INVITÉS à traiter cette passion. (Voltairs.)

SE LASSER. Ce verbe, suivi d'un infinitif, paroltroit pouvoir être employé avec la présposition à , aussi bien qu'avec la préposition de :

L'autre en vain se lassant à polir une rime.
(Boileau, Discours au Roi.)
Auguste s'est lassé d'elre si rigoureux.
(Corneille, Cinna, act. III, se. 1.)

... Ms bouche unie avec les auges
Ne se tassers point de chanter vos louanges.
(L. Racine, la Gréce, chant III.)

· METTER :

Admirateur sélé de ces maitres fameux .

Je mats toute ma gloire à marcher après eux.
(L. Racine, la Grâce, chant II.)

Pour s'iastruire d'exemple en dépit de Linière.
(Boileau, Chapelain décoifié.)
Il m'instruisoit d'exemple au graod art des héros.
(Voltaire, la Henriade, ch. II.)

Et dans quels lieux le ciel, micux qu'au sejour des champs, Nons iestruit-il d'exemple aux généreux penchants? (Delitte, l'Homme des champs, ch. II.)

(Delille, l'Homme des champs, ch. II.)

Et cette expression paroit à Voltaire faire un très-bel effet.

(380) S'intéressen, âter intéressé ont des seus très-différents: l'un signific prendre intérêt à quelque chose:

Et pour moi jusque-là votre ecus s'intéresse! (Racine, Britann., set. V, se. t.) L'autre signifie, avoir intérêt à une choss.

Mais parlies-vous de moi quand je vous ai surpris ? Dans vos secrets discours étois-je satéressée ? (Raciae, Bérénice, act. II, sc. 4-)

Ainsi dens cette phrace: Fuyez les procès sur toutes choses: souvent la consejence s'y intéresse, la santé s'y altère, les biens se dissipent. Il falloit y est intéressée: l'affectation de la symétrie s paut-être produit ce contre-sens. A croitre nos malheurs le démon met sa joie Lion terrible , il cherche d'dévoter sa proie, (Le même , chant II.)

SEMETTEE :

Tous mes sots à la fois ravis de l'éconter , Détonnant de concert , se metteut d'eluster , (Boileau, Satire III.)

Montrea (enseigner): La nouvelle méthode employée par des professeurs pour montrea à lire n'a pas eu, quelque bonne qu'elle soit, un très-grand succès.

S'OBSTINER:

L'Académie en corps a bean le consurer Le publie révolté s'obstine à l'admirer. (Botleau , Satire IX.)

Quand...

Vous vous obstinerez d' ne l'écouter plus ,"

(Th. Corneille, Arlane, act. III, ac. t.)
S'OFFRIA:

Je m'affire à servir son courronx....

Je m'ofre à vous reoger...
(Th. Corneille, Asiana art. W. se.

(Th. Corneille, Ariene, act. IV, sc. z.)
Avoir Print:

On a peine à bair co qu'on a bien aimé. (P. Corneille, Sertorius, act. I, sc. 3.)

Elle a prine à ses voux peut-être à consentir. (Th. Corneille, Ariano, act. IV, sc. 3.)

Реиспев :

Je penche d'antant plus d'ini vouloir du blen , Que , s'en voyant'indigne , il ne demande rien. (Coracille , Héraelius , act. II, se. 2.)

Pensen (songer à quelque chose) :

Gand tombe avant qu'on resse à le munir.

(Bossuet.)

Avet-vous jamais rensk à offrir à Dieu loutes ces souffrances? (Mussillon.) (Avoir dessein):

Il pease à m'y trainer.. (Foltaire, Sophon., act. V, sc. 6.)

Prasévéren : Il persévène à soutenir ce

qu'il a dit. (L'Académie.)
...Grands dieux, si votre haine
Persèvère à vonloir l'arra cher de mes mains,

Persèvère à vouloir l'arracher de mes mains ,
Que peuvent devant vous tous les foibles humains ?
(Racine, Iphigénie , act. IV, sc. 9.)

PERSISTER :

Allons ; et s'il persiste à demeurer chrétien. (Corneille, Polyeucle, act. III, sc. 5.)

A demander le sang que vous persécutez.

(Foltaire, le Triumvirat, act. 1, se. 3.)

39

SE PLAIRE :

Quel père de soe sang se plaît à se priver? (Racine , Iphigénie , act. 111, sc. 6.)

Dieu se plait à donner, mais il vent qu'oc le prie. (L. Racine, la Grâce, chant II.)

Le ciel dans une ouit profonde Se platt à nous cacher ses lois. (J.-B. Rousseau, Ods I, liv. 2.)

Racine cependant a dit dans Esther (acte

Relevez , relevez les superbes portiques Do temple où ootre Dieu se plait d'être adoré.

Mais, comme l'a fort bien fait remarquer
D'Olivet, ce grand poète auroit dit, se plait
à être adoré, si l'biatus ne l'en eût empêché.

PRENDSE PLAISIE;

Je ne prends point plaisir a croître ma univere. (Racine, Bajazet, act. III, sc. 5.) Prennent-ils done plaisir à faire des compables, Anu den faire après d'illustres miscables? (Le même, les Frères encomis, act. III, sc. 2.)

(Le même, SE PLIRE :

A fléchir soo amant sa fierté sa plioit. (Foltaire , Sophon , ect. II , se. 4.)

SE PRÉPARE :

Préparez-vous è voir ce malheureux chrétien.
(Corneille, Polyeucte, set. III, sc. 4.)

La terre compte peu de ces rois bleofaisants : Le ciel a les former se prépare long-temps. (Boileau , Epitre I.)

(Bosteau, Epitre 1.)

Patrendar (dans le sens d'aspirer est neutre):

Getoo, daos tons les temps, gardant son carectère, Mourut poor les Romains saos prétendre à leur plaire. (Voltaire.)

Devant un nom, prétendre, dans le sens d'aspirer, se met également avec la préposition à.

Anteurs qui prétandes à l'honocur du comique. (Boileau, l'Art poétique, chant III) l'obéis sans prétadre à l'honocur de l'instruire.

(Racine.)

Gependant quelques poètes ont eru pouvoir employer en ee sens le verbe présendre
comme verbe actif.

On lit dans Racine (Mithr., act. I, sc. 1): Il crut que, seus prétendre une plus baute gloire, Elle lui céderoit une fedigne victoire.

Et dans Voltaire (Rome sauvée, set. II, se. 6):

. . . Freppez , mettez en crodre Tout ce qui *prétendre* l'honneur de se défendre. Mais si on passe cette licence aux poètes ,

Mais si on passe cette licenec aux poètes, il est certain qu'en prose elle ne seroit pas tolérée.

Foyes pag. 290, l'emploi de prétendre, dans le seos de avoir intention, avoir dessein.

PROVOQUER: PROVOQUER à boire, PROVOQUER à se battre. (L'Académie.) Répuire (contraindre, obliger):

Le sort vous a réduit a combattre à la fois Les durs Sydoolens et vos jaloux Crétois. (Voltaire, les Lois de Micos, act. I, sc. 1.)

L'inexorable Amao est réduit à prier. (Racine, Esther, act. 111, sc. 5.)

SE RÉDUIRE (aboutir, se terminer): Tout ce discours se RÉBUIT à prouver que vous avez tort.

RENONCES :

... Désormais renonçant a rous plaire. (Racine.

RÉPUGNER : Je RÉPUGNE souverainement à faire cela. (L'Académie.)

Su aéssunau : On su aéssunu aisément à souffrir un mal que tous les autres endurent. (l'ensée de Sénique.)

RÉSOUDRE.

(Foyes, page 304, ce que nous discos sur l'emploi de ce verbe soivi d'un ioficitif, quaed il est setif, on passif, ou pronominal.

Révessa ;

... Si par ton artifice
Tu ne peux réus sir à tre faire un complice.
(Voltaire, Catillas, act, 15, sc. 1.)
Risquez (courir des risques). Ce verbe régit

la préposition à après son régime direct: Songès qu'on risque tout à me le refuser. (Th. Corneille, le comte d'Essex, act. II, sc. 1.)

Lorsqu'il est neutre, il régit la préposition de. Sanvia (être utile, propre, bon à quelque

chose): La modération que le monde affecte n'étouffe pos les mouvements de la vanité; élle ne sun qu'à les cacher. (Bossunt, L'exemple des grands sunt à autoriser la vertu. (Massillon.)

La satire ne sert qu'à rendre un fat illustre. (Boileau, Satire, IX.)

Sonon (penser, avoir quelque vue, quelque dessein, quelque intention) : Le prince de

Condé avoit pour maxime, que, dans les grandes actions, il faut uniquement soncen à bien faire, et laisser venir la gloire après la vertu. (Bosswet.)

Je songe . . . . A régler mes désirs , à prévenir l'orage,

A sauver, e'il se pant, me reison du neufrage. (Boileau, Epitre V.) L'age viril. . .

Contre les enups du surt songe à se maintenir. (Le même, l'Art poétique, chant III.)

Surrian. Ce verbe régit à ou pour : La vie, qui est courte et qui ne suffit presque pour aucun art, surrir roun être bon chrétien. (Nicole.)

. . . Sauvent le raison suffit à naus conduire. (Voltaire, la Houriede , chant IX.)

Suffire est quelquefois employé impersor nellement, et alors il régit à ou de : Il surrir n'être malheureux pour être injuste.

Ne vous suffit-il pas dens la paix , dans le guerre , D'être un des souverains sous qui tremble la terre?

(Voltaire, Catilina , ecte 1, sc. 3.) TARDER (différer à faire quelque chose) :

Puisse la chrétienté ouvrir les yeux! Que TARDE-I-elle à se souvenir, et des secours de Candie, et de la fameuse journée du Raab? (Bossuet.)

Si la sens de vos vers tarde a se faire entendre . Mon esprit aussitot commence à se détendre. (Boileau, l'Art poétique, chant 1.)

Employé impersonnellement, ce verbe, qui ne se dit alors que pour marquer que l'on a impatience de quelque chose, régit de, quand c'est un infinitif qui suit : Il metabb D'ache= ver mon ouvrage.

TENDRE : Les tendresses inexprimables de Marie-Thérèse TENDOINT toutes à inspirer à son fils la foi, la piété, la crainte de Dieu. (Bossuet.)

TENIR (avoir pour but) : Il TIEST à finir lui-même cet ouvrage.

(L'Académie.) Ne tient-il qu'à merquer de cette ignominie

Le song de mes aieux qui brille dans Junie ? (Racine , Britannicus, act. I, sc. 2.)

TRAVAILLER : Il TRAVAILLOIT à purifier son cocur, non pas'à polir son esprit. (Massillon.) Je travaille à la perdre , et la perd sons regret-

(Corneille, le Cid, set. I, se. 3.)

TREMBLES :

l'oyes, page 305, si ce verbe , snivi d'un infinitif, demande la preposition a on la preposition de.

Visen : Il vise à se faire des patrons et des créatures. (La Bruyère.)

VERRE A L'ENFENITE RÉGISSANT UN AUTRE VERRE A L'AIDE DE LA PRÉPOSITION de.

Troi nement .- Un verbe à l'infinitif peut restreindre ou déterminer la signification d'un autre verbe, à l'aide de la préposition de : Tels sont les verbes :

S'ABSTERM : ARSTEREZ-VOUS DE nuire à votre (Massillon.)

Les Italiens se seroient ABSTEBUS DE touches à ce sujet. (Fontenelle.)

C'est une question sur laquelle nous nous ABSTIRBDRORS DE prononcer. (D'Alembert.) Accessa : Les courtisans de Darius Acces soient Daniel D'avoir violé les lois des Pers ses.

(Massillon.)

Carthage aima toujours les richesses, et Aristote l'accuse b'y être attachée. (Bossuet,)

Quand vous devez la vie aux soins de ce grand homme Vous osex l'accuser d'avoir trop fait pour Rome. (Foltaire , Catiline , act. V, so. 1.)

ÈTRE ACCUSÉ : Socrate ful accusé de nier les Dieux que le peuple adoroit. (Bossuet.)

S'ACCUSER : S'ACCUSER B'avoir rompu le (Pascal.)

ACRETER :

On croit faire grace à des malheureux quand on n'ACRÈVE pas DE les opprimer. (Flichier.)

Vérité que j'implore, achève de descendre. (Racine, Esther, act. III, sc. 4).

ATFECTER (faire ostentation de quelque ehose):

Pour éblusir les yeux la furtupe erragante Affecta d'étaler une pompe lusalente. (Boileau, Épitre IX.)

(Prendre quelque chose à tâche): Nous AFFECTORS soment pr louer ovec exagération des hommes assez médiocres. (La Bruyere.)

Perse en ses vers obscurs , mais servés et pressants , Affecta d'enfermer mains de mots que de sens. (Boileau, l'Art poétique, chent II.)

Être AFFLIGE : Je suis sensiblement AFFLIGE DE voir que votre colique ne vous quitte point. (Voltaire.)

S'AFFLIGER: On ne s'est jamais peut-être avise de s'AFFLICER DE n'avoir pas trois yeux mais on est inconsolable de n'en avoir qu'un. (Pascal.)

S'AGIR, employé unipersonnellement, et alors servant à marquer de quoi il est quessition, demande la préposition de devant un infinitif : Il nesait plus parler quand il s'AGIT DE d'emander. (Fléchier.)

Mais il no s'agit point de vivre , il faut régner.

ETRE BIEN AISE: Le monde, tout mondequ'il est, est pour lant BIEN AISE D'avoir des gens de bien pour défenseurs et pour juges.

(Massillon.)

Je st is eien alse d'apprendre cela.
(Molière, les Fourb. de Scapin, act. II, sc. 5.)

AMBITIONSER: La duchesse de Mazarin, à qui l'on ambitionsoit de plaire. (Foliaire.)
Appartente. Ce verbe s'emploie quelquefois

unipersonnellement, et alors il régit de devant un verbe à l'infinitif, et devant les noms : Il n'appartiurs qu' à la religion vinistruire et de corriger les hommes. (Parcal.) Il n'appartiest qu'aux femmes de faire lire dans un seut mot tout un sentiment.

(La Biuyère.)

Noble affabilité, charme toujonts vainquent,
il u'appartient qu'à vous de triompher d'un cœur.

(J.-B. Rousseau.)

### S'APPLAUDIR :

...Je m'applaudissois de retrouver en vous Ainsi que les vertus , les traits de mon époux. (Voltaire, OEdipe, aet. IV, sc. 4.)

Son grand cour s'applaudit d'avoir au champ d'honneur Trouvé des ennemis dignes de sa valaur. (La méme, la Henéiade, chant VIII.)

Poyes les Remarques détachées.

APPRÉMENDER : Elle APPRÉMENDOIT D'abuser des miséricordes de Dieu. (Fléchier.)

Il APPRÉHENDOIT DE voir ce qu'il avoit de plus cher au monde. (Fénélon.)

# AVERTIR:

Souffres quelques froideurs sans les faire éclater; Et n'avertisses point la cour de vons quitter. (Rocine, Britannieus, act. I, sc. 2.)

C'est pour vons evertir de ce qu'il seus faut craindre, Qu'à ce triste entretien j'ai voulu me contraindre. (Th. Corneille, le comte d'Essex, act. I, sc. 2). S'AVISER: Si un avare s'AVISOIT DE devenir

S'AVISER: Si un avare s'AVISOIT DE devenir prodigue, il étonneroit bien du monde. Jouez ces pièces à Nankin; mais ne vous

AVISEZ pas DE les représenter aujourd'hui à Paris ou à Florence. (Lett. de Voltaire, à l'Academie franç.)

# Валин :

Ja ne puis te blâmer d'avoirfai l'infamie. (Corneille, le Cid, act. III, sc. 4.) Ne blames pas Perruult de condamner Bomère. (Boileau, Épigramme 21.)

BRIGUER (rechercher avec empressement). Suivi d'un nom et d'un infinitif, ce verbe régit de:

J'al brigué pont mon sang, pour le héros que j'aime, L'honneur de commander dans ce péril extréme. (Voltsire, Brutus, act. IV, sc. 6.)

Ces Scythes altiers brignoient...
L'honneur d'être comptés au rang de nos soldats.

(Voltaire, les Seythes, act. II, sc. 5.) Brûtza (être posséde d'un violent désir): C'est qu'elle sort d'un sang qu'il brille de répandre.

(Racine, Iphigénie, act. II, sc. 5.)
....Voici cet étranger
Oue vos tristes sourcous brilloient d'intercoure.

(Folisire, Mérope, act. IV, sc. 1.)

# CESSER: Joas no cessera jamais de vous aimer.

(Rocine, Athalie, act. IV, sc. 4.)
Grand roi , cesse de vainere , ou je cesse d'écrire.
(Boileau, Épitre VIII.)

Cesse done à mes yeux d'étaler un vain titre. (Le même, le Lutrin, chapt II.)

Charger (donner commission): Ellenous a charges de vous témoigner l'impatience que, etc. efféchier.)

Zerbinette m'a Cuargé promptement pe ve= hir vous dire que, etc. (Motière, les Fourb. de Scapin, act. II, sc. 6.)

SE CHARGES (prendre le soin d'une chose):

Il se charges de les défendre. (Massillon.)

Les lois ne se chargeset de punir que les
actions extérieures. (Montesqueus.)

# CHOISIR (opter):

Choisis de leur donner ton sang ou de l'ancens. (Corneille, Polyeucte, act. V, sc. 2.)

A qui chaisiries-vous, mon fils, de ressemblee? (Racine, Athalie, act. IV, sc. 2.)

COMMANDER (ordonner, enjoindre quelque chose à quelqu'un) :

Il commande au soleil d'auimer la nature. (Recine, Athalic, act. I, se. 4.) Commande à mes tyrans d'éparquer ma mémoire. (Folteire, Mariamne, act. V, sc. 3.)

### CONJUNER : J'ose vons conjurer de ne vous perdre pa

(Th. Corneille, le comte d'Essex, act. III; sc. 3.)
Ils conjuraient ce Dieu de veiller sur vos jours.
(Recine, Euber, act. III, sc. 4.)

Sa mère... La conjure en tremblant de presser son départ. (Volteure, Mariampe, act. 111, sc. 4-)

### CONSESSEELER:

Je vous conseillerois de ue l'appreudre pas. (Th. Corneille Ariane, act. II, sc. 4.)

Je lui conseillerois de s'assurer d'un autre. (P. Corneille, Nicomède, act. III, sc. 2.)

CONSUNTIR:

Foyez, page 193, si l'on peut quelquefols faire usage de la préposition de avec ce verbe suivi d'un

SE CONTENTE à : Les Romains SE CONTENTOIRET DE savoir la guerre, la politique et l'agricul= (Bosswet.) Ceux que vous outragez en contentent n'of=

frir à Dieu leurs gémissements. (Pascal.) CONTRAINDRE.

Voyez, pag. 309, ce que nous disons sur l'emploi de ce verbe. Conversa, dans le sens d'être expédient, être à propos , ne s'emploie guère qu'imper=

sonnellement, et alors il prend de. J'ai commandé qu'ou porte à votre père

Les foibles dons qu'il convient de vous faire. (Foltetre, le Droit du seigneur, act. III , ac. 6.)

Connigna. Lorsque ce verbe est suivi d'un infinitif, il ne peul pas prendre une préposi= tion autre que de ; mais il a rarement un infinitifaprès lui, et il vaut mieux, autant que possible, lui donner un nom pour regime. AVOIR COUTUME.

# Foyes, page 306, ce que nous disons an mot Ac-

conlumer .- Voyan aussi les Remarques détachées. Calindre :

Sur les pas d'un bauni craignez-vous de marcher. (Racine, Phèdre, act. V, sc. S.)

Sans cesse on preud le masque, et quittant la nature, On cresat de sa montrer sous sa propre figure. (Boeleau, Epitre XI.) DÉDAIGNES :

... Ce cœur , c'est trop vons le celer ,

N'a point d'un chaste amour dédaigne de brûler. (Rocine, Phidre, act. IV, sc. 2.)

Le pavillou d'Antoine est auprès du rivage : Passez, et dédaignez de veuger mon oulrage. (Foltaire, le Triumvirst, act. IV, sc. 3.)

## Défendae (prohiber) :

Le ciel protège Trole, et per trop de présages Son courroux uous defend d'au cherchar les passages (Racine, Iphigauie, act. I, sc. 2.) Le désolé vieillard, qui bait la raillarie,

Lui déseud de parier , sort du lit en furie.

(Boileau, le Lutrin, chant IV.)

Observez que ee verbe prend la conjonce tion que avec le subjonetif, au lieu de la préposition de, quand , au lieu d'un nom on prenom pour régime indirect, il a la proposition suivante pour seul régime :

...Je defends qu'on preune les armes. (Foltaire, ge Rem. sur Corneille.) Mais mou père défend que le roi se hasarde.

(Racine.) DEMANDER :

Voyez, page 293, ce que nons disons sur la préposition dout ce verba doit etre accompagné quand il a à sa suite un verbe à l'infinitif.

SE DÉSACCOUTUMES : Il SE DÉSACCOUTUME un peu DE jurer. (L' Académie.)

DÉSESPÉRER : Salomon DÉSESPÈRE DE trouver cette femme forte. (Flichier.)

Un tas d'hommes perdus de dettes et de crimas , Que pressent de mes lois les ordres légitimes , Et qui , desespérant de les plus éviter ,

Si tout n'est renversé, na sauroient subsister. (Corneille, Cinna, act. V, sc. 1.)

Désirer de faire quelque chose; désirer faire quelque ehose): Bossuet, La Bruyère, Fléchier, Racine, Thomas, Voltaire et Buffon ont fait usage avee ee verbe de la preposition de devant un infinitif; ecpendant nombre d'éerivains l'ont retranehée; mais l'Académie, Féraud, Gattel et beaueoup de Grammairiens modernes, sont d'avis qu'il vaut mieux s'en servir.

DÉTESTER : Je BÉTESTE rester long-temps à table est aussi bien dit que je DÉTESTE DE rester long-temps à table.

# SE DEVOIR :

...Je dois è sa mamoire De vous moutrer le bien que vous avez perdu. (Foltaire, Mariamne, act. V, sc. dernière.)

Peut-être II me devoit cette grâce infinie, De conserver vos jours aux depens de ma vie-(Foltaire, OEdipe, act. III, sc. 2.)

DIFFÉRER (remettre à un autre temps) : Defférer d'être heureux après son inconstance, C'est moutrer , etc.

(Th. Corneille, Ariane, act. V, sc. 2.) Qui pourra différer de veuger la querelle ?

(Foltaire, Catilian, act. II, sc. 2.) Cependant plusieurs écrivains ont préféré

la préposition à avec ce verbe, mais l'Académie ne laisse pas le choix; et en effet la préposition de est beaucoup plus en usage. Dire (ordonner, conseiller):

Dites au roi, seigneur, de vous l'abaudonner.

(Racine.) Quand on veut donner au verbe direle sens de faire connoître, apprendre, il faut se servir de la conjonction que et de l'indicatif.

Nous dit qu'elle nous cache une illustre princesse.
(Racine, Iphigéole, act. I, se. s.)
...Vons portex, madame, no gage de ma foi,

Qui vous dit tous les jones que vous étes à moi.
(Le même Mithridate, act. II, sc. 2.)
Disconvenin: Vous ne sauriez bisconvenin

DISCONTINUES: Il ne DISCONTINUE pas DE

DISPENSER (exempter, affranchir): Il des mande qu'on le dispense de condamner un innocent. (Massillon.)

innocent. (Massillon.)

SE DISPERSER: Nous ne pouvons nous DISPERSER D'imiter ses vertus. (Le mème.)

Et le soin de sa gioire à présent la dispense De se porter ponr vous à cette violence. (Corneille, Nicomède, act. IV, sc. 5.)

SE DISCOLPEE: Il s'est DISCULPÉ D'avoir fait son discours trop long. (La Bruyère.)

Dissuader: On l'a dissuadé de commettre cette faute.

Doursa (être dans l'ineertitude) :

Ils n'osent plus douter de nous evoir surpris. (Corneille, le Cid, act. IV, sc. 3.)

(Hésiter) :

Pourries vous nn momeot douter de l'accepter?
(Racine, Athaiia, act. II, sc. 4.)

Cette acception est très-rure. Empiremen: La crainte de faire des ingrats

ne l'a jamais EMPÈCHÉ DE faire du bien. (Flechier.)

Je sais l'art d'empécher les grands cœurs de faillir. (Corneille, Sertorius, act. IV, sc. 2.)

Empécher demande pour régime direct un

Emperer utennate pour regain tireet a nom de personne; ainsi l'on dira, on nous empèche d'entrer; mais on ne dira pas on nous empèche l'accès de cette maison; dites: on nous interdit l'accès de cette maison. (Voltaire, Rem. sur Corneille.)

Avec s'empécher on fait aussi usage de la préposition de, il ne saurait s'ampèchen de jouer, de médire. (L'Académie.)

jouer, de médire. S'errorcer.

Voyes, pag. 307, si l'on peut, devant l'infinitif qui lui sert de régime, employer tantôt si et tantôt de. S'ampresses.

Voyes, page 30g, si l'on peut, devaot l'infinitif qui sert de régime à ce verbe, employer taotôt d'et tantôt de,

ENTREPRENDRE. ILS ENTREPRIEENT en vain DE

régler les mœurs et de corriger les hommes par la force seule de la raison. (Massillon.) . . . J'approuve les soins du monarque guerrier

Qoi ne pouvait souffrir qu'un artisan grossier Entreprit de tracer, d'une main etiminelle, Un portrait réservé pour le pinceau d'Apelle. (Boilean, Discours au Roi.)

S'ETONNEE: L'univers s'ETONNE DE trouver soutes les vertus en un seul homme, (Bossuet.)

Le timide chevreuil ne songeoit plus à fuir, Et le deim si léger s'étonnoit de languir. (Delille.)

ETRE ÉTONNÉ. Le général évonné de voir balancer la victoire. (Massillon.)

Devant un nom, étonné demande aussi la préposition de ; cependant Voltaire a dit dans Sémiramis (acte V, se. 1.)

La cature étonnée à ce duoger funeste.

Mais La Harpe dit à l'occasion de estle expression: On dit étonné de, et non pas étonné à, si ce n'est dans cette phrase, étonné à la vue, à l'aspect; et il est évident qu'étonné à ce danger signific étonné à la vue de ce danger. Le la présision poétique est dans tous ses droits.

ERRAGER: Il ERRAGE DE voir son ennami dans ce poste. (L'Académie.) J'enrage de trouver cette place usurpée.

(Moltère, l'Ecole des Femmes, ect. III, sc.5.)

ÉVITER: Il ÉVITE DE donner dans le sens des autres, et d'être de l'avis de quelqu'un.

(La Brayère.)
Un vers étoit trop foible, et vons le rendez dur.
J'évite d'être long, et je deviens obsenr.

(Boilens, Art poétique, chant L.)

Foyez, aux Remerques détachées, une observation
sur l'emploi de ce verbe.

S'exeusen (donner des raisons pour se diseulper, pour se justifier de faire, d'avoir fait une chose):

Et vous vous excuses de m'avoir fait heureus.
(Racine, Mithridate, act. IV, sc. 2.)

Ja ne m'excuse point de chercher votre vue. (Voltaire, OEdipe, act. 111, se. 2.)

FEINBRE :

Il feignait de m'aimer, ja l'aimois en effet. (Th. Corneille, Ariane, act. IV, sc. 2.) Elle a feint de passer chez la triste Octavie.

(Racine , Britanoicos , act. V , sc. 8.)
C'est être heureux éponx
Que de feindre de l'être.

(J.-B. Rousseau, cantata allégorique, chant X.)

Du temps de Corneille, de Molière, feindre s'employoit dans le sens d'hésiter, et

Lawrence Control

alors il demandoit, de même que ce verbe, la préposition à :

Tu feignois à sortir de ton déguisement. (Molière, l'Étourdi, ect. V, sc. 8.)

Et l'Académie a mis ses exemples dans son Dictionnaire: Il n'a pas feint DE lui déclarer, il ne feignit pas DE l'aborder; mais ee verbe, avec cette acception, ne s'emploie plus zuiourd'hui. (Voltaire, Rem, sur Corneille.)

FÉLICITER (faire compliment sur un suceès, sur un événement agréable ) L'Académie ne donne à ce verbe que la préposition de pour régime, soit qu'il se trouve devant un verbe a l'infinitif, soit qu'il se trouve devant un nom; eependant on dit, feliciter quelqu'un sur quelque chose.

Je ne sais qui est l'auteur des vers latins : mais je le PÉLICITE, quel qu'il soit, sur le gout qu'il a, sun son harmonie et sun le choix de

sa bonne latinité. (Voltaire, Correspond.) SE PÉLICITEE (s'appliquer, se savoir bon gre) : Jo me velleite D'avoir fait un si bon choix.

(L'Académie.)

Les peuples se T'.LICITERONT D'avoir un roi qui lui ressemble. (Massillon.)

SE PLATTER (tirer vanité d'une chose) : S'est-Il flatte de plaire , et connoît-il l'amon?

(Voltaire, Semiramis, act. 11, sc. 1.) Je no me flattais pas d'y rencontrer un port. (Le même, le Triumvirst, act. IV, sa. 5.)

### France :

Je suls du sang des dieux et je frémis d'en être. (Voltaire, Sémiramis, act. V. sc. 4.)

Et déjà tont confus, tenant midi sonné, En soi-même frémit de u'avoir point diné. (Boilean, la Lutria, chant IV.)

# FORCER.

Voyes, page 309, l'amploi da ce verbe suivi d'un infinitif. Avoir garde: Il n'a garde de tromper, il

est trop homme de bien. (L'Academie.) Je n'ai garde à son rang de faire un tel outrage.

Il N'A GARDE D'aller avouer cela, ce seroit faire tort . ele.

(Molière, les Fourb. de Scapin, act, I, sc. 6.)

### SEGARDER:

Gardes-vons d'imiter ce rimeur forieux. (Bolleau, l'Art poétique, chant IV.)

(Corneille.)

. . . Tont homme prudent doit se gurder toujones, De donner du crédit à de manvais discours. (Regnard, Pémocrita, art. 1, sc. 4.)

Les poètes sont en possession d'employer garder neutre, au lieu du verbe pronominal se garder:

Aux dépens du bon sens enrdes de plaisanter. (Boileau, l'Art. poétique , chant ifi.)

. . . Gardes de necliger Une amente en fareur qui cherche à se venger. (Rocine, Andromaque, act. V, sc. 6.)

On trouve aussi dans Molière, dans Crébillon, dans Voltaire et dans d'autres poètes, des exemples d'un semblable emploi, de sorte qu'il paroît que l'on peut se servir en vers de celte expression : mais en prose . la suppression du pronom ne seroit pas nutos risée.

PRENDRE GARDE. On dit PRENEZ GARDE DE tomber; mais quand l'infinitifqui suit est accompagné d'une négation, on dit PERREZ GARDE a ne pas tomber.

PRENEZ GARDE à ne pas trop vous engager dans cette affaire. (M. Laveaux.)

GÉMIE :

Il gémiten secret de perdre ce qu'il aime. (Voltaire, Mariampe, act. IV, sc. 5.)

Il craint de lui parler, il gémit de se taire. (Le même, Brutus, act. III . ec. 2.)

SE GLORIFIEE: Tant qu'Alexandre eut en tête un si grand capitaine, il put se GLORIFIER D'avoir vaincu un ennemi digne de lui. RENDER GRACE :

Je rends grases aux dieux de n'être pes Romain. (Corneille, Horace, act. il, sc. 3.)

l'ai pour alle ceut fois rendu grices aux dieux D'avoir choisi mon père au fond de l'Idumée. (Racine, Bérénice, act. II, sa. 2.)

# HASARDER :

Si je hazarde trop de m'être déclarée, J'aime miaux ce péril que ma parte assurée. (Corneille, Sertorius, act. V, sc, dernière.)

Il vaul mieux HASAEDEE DE sauver un coupable que de condamner un innocent. (Voltaire.)

Foyez, page 264, quel régime doit accompagnar se hasarder.

SE BATER : HATONS-NOUS DE purifier notre (Bosevet.) coeur.

... Hatous-nons l'un et l'autre D'assurer à la fois mon bonbenr et le vôtre. (Racine, Iphigénie, act. 11, sc. 1.)

### AVOIR BONTE :

J'ai houte de montrer tant de mélancolic. (Corneille, Horace, act. 1, sc. 2.)

IMPUTER. Ce verbe, suivi d'un nom et d'un infinitif, prend la préposition de :

Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire D'avoir mal soutenn l'honneur de ma maison. (Corneille, le Cid, cet. I, sc. 7. )

#### INDIGNER :

Tons ces rois dout le seng, dans nos veines transmis S'indig na si long-temps de nous voir ennemis. (Voltaire, Sophon., ect. II, sc. 5.)

### S'incèrea :

... Tenes , dites à votre meltre , Ou'll ne l'ingère pas d'oser écrire encor. (Molsère, l'École des maris, act. II, se. 7-)

Inspinen : Dieu se plait à récompenser (Fiechier). à qui il inspine de le servir. C'est nous inspirer presque un désir de pécher Que montrer tant de soin de nous en empecher. (Molière, l'Écale des maris, ect. I, sc. 2.)

JURER (affirmer par serment, promettre fortement) :

S'il faut qu'à tous moments je tremble pour vos jours Si vons ne me jurez d'en respecter le cours. (Racine, Béréules, set. V, sc. 6.)

Oni, nous jurons lei pour nous , pour tous nos frères De rétablir Joss au trône de ses pères. (Le même , Athalie, oct. IV, sc. 3.)

MEDITES: Il y a long-temps que je MÉDITE pe vous écrire. (Voltaire.)

SE MALER (s'occuper de): Le roi se mète depuis peu DE faire des heureux. (Mad. de Sévigné.)

Un gros fermier qui fait le petit-maître . Pait l'inconstant , se mele d'être un fet. (Voltaire, le Droit du seigneur, ect. 1, se. 3.) MENACER (être un pronostie, pronostie

quer): ... Un auteur les menoce De joner des bigots le trompeuse grimace.

(Boileau, Discours au Rol.) ...On me menace, Si je ne sors d'ici, de me bailler ceut coups.

(Moltère, les Femmes savantes , act. H, sc. 5.) (II est à craindre que) :

Le discorde en ces lienx menere de s'aceroltre. (Boileau , le Lutrin , chent L.)

MÉRITER (être assezimportant pour) :

Examinons ce bruit... S'il ne mérite pas d'interrompre me course. (Rucine, Phidre, act. 11, sc. 6.)

... Cette ressemblance où son conrage aspire Mérite mieux que toi de gouverner l'empire.

(Corneille, Heraclius, act. 1, se. 2.)

(Étre digne de, se rendre digne de): Plus vous me commandes de vous être infidèle, Mademe , plus je vois combien vous méritez De ne point obtenir ce que vous souhaitea.

(Raeine, Bajazet, act. IV, sc. 5.) Mornia (figurément et par exagération) :

. . . J'y cours , Medame, et meure dejà d'y consecrer mes jours. (Corneille, Sertorius, ect. 11, sc. 4-)

NÉGLICER :

Un auteur n'est jemais parfait Quand Il neglige d'être almable. (Bernis, Epitre à Pontenelle.)

NIER. Ce verbe, suivi d'un autre verbe régit de à l'infinitif, lorsque le verbe régi se rapporte au sujet de la phrase : Il a Nit D'n= voir pritendu deux voix dans le consistoire. (J. J. Rousseau.) -Il nie D'avoir dit cela. (M. Laveaux.)

Dans le eas contraire, on cuploie que aveo le subjonetif : Je ne niz pas que vous ne soyet (L'Académie.) fondé.

On ne peut NIER QUE cette vie ne soit désin (Bossuet.) rable. ORDONNER:

Mon père evec les Grees m'ordonne de partir. (Recine, Andromoque, act. 11, sc. 1.)

Ma gloire, mon amont , vons ordonnent de vivre. (Le même , ly higénie act. V, sc. 3.)

...J'ordonne à le Victoire De preparer pour vous les chemins de la gloire. (Voltaire, la Beurisde, chant I.)

Quand ec verbe n'a point de régime indireet, nom ou pronom, alors il demande que et le subjonet:f.

Quelle vola salutaire ordonne que je vire, Et reppelle en mon scin mon ome fagitive ? (Rucine, Esther, act. 11, sc. 7.)

Ainsi Voltaire, qui a dit (Oreste, act. III, sc. 4):

li règne, et c'est asses ; et le ciel nous ordonne Que, saus peser ses droits, nous respections son trône.

auroit dit en prose, le ciel nous onnonne pe respecter, ou, le ciel ordonne que nous rese pections.

### PARDONNES:

Je lui pardonne De présèrer les beantés De Palés et de Pomone Au tumulte des eités.

(J. B. Ronsseau.)

PARLER (déclarer son intention, sa von

. . . J'ai su que ce traitre d'ameot

Parle de m'obtenir par un enlevement, (Molière, l'École des maris, act. 11, sc. 11.) PERMETTRE (tolerer) : Dieu PERMIT aux

vents et à la mer DE gronder. (Plechier.) Quoi! pour venger un père, est-il jamais permis . De livrer se patrie aux meins des ennemis ?

(Corneille, le Cid, act. V, sc. 2.) Des manx que nous crafguous pourquoi nous assorer, L'incertitude so moins nous permet d'espèrer. (L. Racine, la Religioo, chant II.)

PERSUADER : On lui a PERSUADÉ DE se marier. AVOIR PERR :

... As-tu peur de mourir ? (Corneille , le Cld, set. II, sc. 2.)

Ma bouche a déjà peur de t'an avoir trop dit. (Boileau, Satire X.) SE PIQUEE (se glorifier de quelque chose) :

Je ne me pique point du scrupule insensé De benir mon trepas quand its Pont prococeé. (Racine.)

Je ne me pique pas aussi de les garder. (Th. Corneille, la Festin de Pierre, set. III, sc. 4. SE PEAIRE.

Foyes, page 196, ce que nous disons sur l'emploi de ce verbe suivi d'un infinitif. SEPLAINDEE :

Je le plains de m'aimer , si je m'en dois vengeauce. (Corneille, Heraelios set. V, sc. 2.) Jete plains de tomber dans ses mains redoutables-(Racine, Athalie, act. II, se. 5.)

SE PAIRE UN PLAISIR :

Je me fais un plaisir , à ne vons rien celer , De pouvoir , moi vivant , dans peu les désoler-(Boileau, Satire X.)

. . Je me suis fait un plaisir nécessaire De la voir chaqua jour, de l'aimer, de lui plaire. (Racine, Bérenice, act. II, sc. 2.)

### Paéréssa.

Foyez les Remarques détachées.

### PRESCRIBE :

Tu m'as prescrit tantôt de choisir des victimes. (Th. Corneille , le Comte d'Essex, set. III, se. 4.) ... Ce hardi suborneur

Avant tout aux mortels prescrit de se venser. (Boileau, Satire XI.)

### PRESSER :

Je no to presse plus , ingrat , d'y consentir. (Racine, Bajaset, set. II. sc. 1.) Un jour, il m'en souvient, le sénat équitable Vous pressoit de souscrire à la mort d'un coupable. (Le même, Britanulcus, IV, sc. 3.)

SR PRESSEE : . . . On obéit , oo se presse d'écrire ,

(Boileau, la Lutrin, chant VI.)

Pourquoi vons presses-vous de répondre pour lui ? (Racine, Atholie, set. II, se. 8.) PRÉSUMES :

. . . Ne présumes pas D'armer contre mes vœux l'orgueil de vos appas (Voltaire, l'Orphelin de la Chine, act. V, sc. 4.)

Cesses de présumer. . . . Mes vers., de voir en foule à vos rimes glacées Courir , l'argeot en main , les lecteurs empressés. (Boileau, Épitre X.)

PRIER : Je le prie , en mourant, d'épargner mes douleurs. (Racine, Birinice, act. VI, sc.5.)

Nous prendrons à témoin le dieu qu'on y révère; Nous le prierons tons deux de nons servir de père, (Racine, Phedre, act. V, se. 1.)

Ce verbe, suivi d'un infinitif, prend toujours de, excepté dans une seule circonstances voyez les Remarques détachées.

PROMETTRE : Céphise, il fere plus go'il n'a promis de faire.

(Racine, Andromaque, act. IV, sc. t.) Arez-vous bien promis de me hair tonjours ! (Le meme, Bérénice, act. V, se. 5-)

Je promets d'observar ce que la loi m'ordonne, (Le même , Athalia, act. IV, sc. 5.)

SE PROMETTEE : Qui peul'se PROMETTER D'évie ter, dans la société des hommes ; la rencontre de certains esprits vains , légers , familiers , delibérés, qui sont dans une compagnie ceux qui parlent, et qu'il faut que les autres écoutent? (La Bruyère.)

l'examiner, pour en délibérer) : Proposer an sultan de ta céder le Nil.

Proposen (mettre une chose en avant pour (Boileau.)

.. .Quand ce fier Solamir Osa me proposer de l'accepter pour gendre.

( Voltaire, Tancrede , act. I , sc. 4.) SE PROPOSER (avoir le dessein, former le dessein) : Il sa Propose pe vivre desormais

dans la retraite. (L'Académie.) Il ne se propose p'aller à la gloire que par la vertu. (Massilton.)

PROTESTER. L'Académie donne à ce verbe, suivi d'un infinitif, la préposition de : Il lui PROTESTA DE ne l'abandonner jamais,

Et Molière, dans l'Avare (act. V, sc. 3), R dit : Je PROTESTE DE ne prétendre rien à tous ves biens.

Quoi qu'il en soit, Féraud est d'avis que la eonjonction que est plus correcte, et M. Laveaux, qui pense de même, donne pour motif que protester, emportant, dans l'idée de celui qui emploic cette expression, quelque chose d'assuré, d'immanquable, qui bannit tout doute, toute incertitude, rejette alors la préposition de, puisqu'elle marque par ellememe doute, incertitude, contingence.

### PURIE :

... Un grand ennemi ne peut être exené... Et je le punirois de m'avoir épargué,

(Corneslle, Béraclius, act. III, sc. 2.)

. . . Le ciel me punit d'avoir trop écouté D'un oracle imposteur la fausse obscurité. (Foltaire, OEdipe, act. IV, sc. 1.)

Ne les pantagez pas d'être nés dans mon flanc. (Feltaire, Marlamne, act. 1V, sc. 4.)

SE RAPPELER.

Voyez, aux Remarques détachées, si ce verbe pr nominal demande is preposition de devant un infinitif. ÉTEE BASSASIÉ :

Nous nous lassons de tout, uos plaisirs ont leur fin , Et l'homme n'est jamais rassaste de vivre. (L. Rocine, Epitre II.)

ÉTRE RAVI : Le monde est savi de pouvoir faire un crime à la piété de ceux qui la pra-(Massillon.) tiquent. ...Je suis ta passion et suis rusti de voir

Que tous ses mouvements cèdent à ton devoir. (Cornelle, le Cid , act. 11, sc. 2.) RESUTER (décourager) : Ne vous EZEUTEZ

pas Bi voir le fripon prospèrer.

Ce héros, rebuté d'avoir tant combatta. (Crébillon, Idoménée, act. IV, sc. 5.)

RECOMMANDEE (exhorter quelqu'un à faire quelque chose) : RECOMMANDEZ à vos enfants DE fuir le vice, D'aimer la vertu.

(L'Academie) BEFUSER (rejeter ungoffre , une demande) : . . . Pégase pour eux refuse de voler,

(Boileau, Discours an roi.)

Ma voix. . . A-t-elle refusé d'enfler sa renommée ?

(Corneille, Nicomede, act. IV, sc. 2.) REGERTIER : Quelle gloire pour un roi d'être sur que, dans un temps à venir, les peuples REGRETTERONT DE n'avoir pas vécu sous son

(Massillon.) Avoir regert : J'ai regret de vous voir

dans l'erreur. (L'Académie.) Me plume encoit regret d'en épargner sucua-(Borlean, Satire V.)

SE RÉJOUIR : Je MR RÉJOUIS DR lui apprendre cette bonne nouvelle. (L'Académie.) SE BEPENTIE :

. . . Trop tard , dans le naufrage? Confus on se repent d'avoir bravé l'orage.

(Boileau , Satire XII.) Se repent-it dejà de m's voir apaisée?

(Racine, Bajszet, act. 111, sc. 6.) SE EEPEOCHER : Il SE REPROCHE DE n'avoir pas pour Dieu toute la tendresse qu'il ressentoit

(Massillon.) pour ses amis. Ne me reproche point de tromper ma patrie. (Foltaire, Mahomet, act. 1), sc. 5.)

Résourat. Quand ce verbe est employé ace tivement, il regit de devant un infinitif : Madame la dauphine vit toutes les dimensions de sa croix, et nésouur pu s'y laisser attacher sans se plaindre. (Flechier.)

Dieu résolut enfin, terrible en sa vengeance , D'abîmer sous les canx tous ces andacieus. (Boilegy, Satire XII.)

Quand il est employé passivement, il prend à ou de :

Après tant de malheurs , enfin le ciel propien Est resolu , ma file ; a nons rendre justice. (Corneille, D. Sanche, set. 11, sc. 2.)

Vous étes résolu d'abandonner Bysance. (Campestron, Andronic, act. 11, sc. 4.)

Et quand il est pronominal, il demande la préposition à : Résous-toi, pauvre époux , à vivre de conleuvres. (Boileau, Satire X )

Quelquefois à céder ma fierté se résout. (Th. Corneille, le comte d'Essex, act. II. sc. 6.)

Il est vrai de dire que l'on trouve dans de très-bons écrivains, des exemples de l'emploi de se résoudre avec la préposition de Quoi qu'il en soit, l'Académie, Trévoux, Féraud et M. Maugard ne laissent pas le choix.

Se résoudre de se perdre, dit Voltaire, (Comment. sur Corneille, Rodog. act. I, sc. 6), est un solécisme; on dit : Je me résous à ; je resous de ; il est résolu à , il est résolu de.

SE RESSOUVENIE : Voyes les Remarques détachées.

Je riois de le voir avec se mine étique . Son rabat jadis blane , et sa perruque antique. (Boileau, Satire III.)

Rorgin : Il faut Borgin DE commettre des fautes, et non de les avouer.

... Je rougissois dans l'ame

De me voir obligé d'accuser ce grand corur. (Voltaire, OEdipe, eet. II, sc. 4.)

Stora (être convenuble). Ce verbe, dont l'infinitif n'est plus en usage, ne s'emploie que dans certains temps, et toujours à la troisième

personne du singulier ou du pluriel. Employé impersonnellement et suivi d'un infinitif, il regit de :

Il te sted bien d'avoir, en de si jeunes mains , Chargé d'ens et d'honneurs ; confié tes desseins.

(Racine. Bajeset , ect. IV, sc. 7.) Perfide il vons sied bien de proponeer et nom. (Foltaire, Marianne, act. IV, sc. 4-)

Dans ces phrases, il vous sied bien est iro-Quelquefois eette expression se dit en bonne

part:

C'est à tol , Lamuignon. . . Qu'il sied bien d'y veiller pour le meintlen des lois. (Boileau, Épitre VI.)

Avoir soin : Mense elle avoit encor cet éclat emprunté

Dont elle eut soen de peindre et d'orner son visag (Racine, Athalie, ect. H, sc. 5.) N'ayes soin copendant que de dissimuler.

(Le mime, Mithridate, ect. IV, sc. 3.)

PREADRE SOIR :

Le maître qui prit soin d'instruire ma jeunesse Ne m'a jamais appris à faire une bassesse. (Curneille, Nicotaede, act. II, sc. 3.)

Oncile importane main , en formant tous ces norads. A pris soin sur mon front d'assembler mes chevens ? (Le meme, Phidre, act. 1, sc. 3.)

Sommen : On a sommé le gouverneur de se rendre.

Sourrain (permettre) :

. . .Je souffre sucore

D'être deshonoré par celle que j'adore. (Corneille , Cinne, set. V, sc. 2.) Jusques à lui sonffrir en cervelle troublée

De courir tous les bals et les lieux d'assemblée. (Molière, l'Ecole des Maris, ect. 1, sc. 2-) SOUHAITER :

. . . Qui vous a dit que, malgré mon devoir . , Je n'ai pas quelquefois sonhaste de vous voir. (Recine, Andromaque, set. II. sc. 2.)

Quelques écrivains mettent avec ce verbe l'infinitif qui le suit sans préposition : Il ne SOUBAITOIT ETAR son collègue que pour être son disciple. (Vertot.) - Il sounattoit avec passion un s'emparer de sa personne et de ses résors. (Rollin.)

Et l'Académie donne cet exemple : Je sou HAITEROIS POUVOIR vous obliger.

Sourconnen. Ce verbe se joint à un infiuitif par la préposition de. On dit soupçonné d'avoir, et non pas soupconné avoir.

Soupconner, renfermant dans l'idée qu'il présente quelque chose de vague, d'incertain, d'indéterminé, exige nécessairement, dans ce cas, la préposition de. Il ne faut donc pas imiter Rollin qui a dit : Il eut l'oudace de déférer tous ceux qu'il sourconnoir Avois

eu du penchant à secourir Persée. (Perand et M. Lavenux.)

SE SOUVERIE (s'occuper d'une chose) : Sou» VENEZ-VOUS DE montrer une ame égale dans le malheur, et DE ne pas vous livrer, quand la fortune vous rira, à une joie excessive.

(Pensée d'Horace.) · Souvenee-vous surtout de répondre de lui.

(Foltaire, le Trigniviret, set II) sc. 3.) Force les Remerques détachées pour la distinction à faire entre se souvenir et se ressouvenir.

Strribe :

Voyes, page 197, quelles prépositions il demendes

Successa : C'est la religion qui lui a successi. DE faire cette belle œuvre. Supplier : Je vous supplie, sage Pluton, Dr.

m'expliquer fort au long ce que vous pensez de l'amitié. (Boileau , les Héros de Roman.) ETRE SURPRIS (être étonné) :

Il fut surpris de se voir mépriser. (Foltaire, le Drost du seigneur, ect. 11, sc. 3.)

PRENDRE A TÂCHE : Avez-vous PRIS A TÂCHE Da me contredire sur tout? (L'Académie.) C'est la source des combats des philosophes, dont les uns ont rais à TACHE D'élever l'homme en découvrant ses grondeurs; les autres, un l'abaisser en représentant ses misères.

(Paical , Pensées , 11, 4.)

Tenter (essayer) :

Mon nom deviendra eber aux si écles à venir Pour evoir scalement tente de vous panir. (Voltaire, le Triumvirst, sct. V, sc. 2.)

Quand sa haine impuissante et se colère veine Eurent tente sans fruit de briser notre chaine. (Foltaire, Catilina, ect. 1, sc. 2.)

ÊTRE TENTÉ (avoir une extrême envie) : Je fus bien TERTÉ DE lui répondre.

(L'Academie.)

TERMELEE (craindre, appréhender, avoir grand'peur) : Je TREMBLE D'avouer. (L'Acadés mie.) - Il faut donc que je TREMBLE DE revoir Nelson. (Marmontel.)

Sa main trembloit de blesser ce beau corps. (Voltaire.)

Cependant Th. Cornsille et Racine ont donné à ee verbe la préposition à pour ré= gime:

Je frémis de la perdre et tremble à m'y résoudre. (La comte d'Essex, act. III, sc. s.)

Je tremble à vons nommer l'ennemi qui m'opprime. (Mithridata, act. 1, sc. 2.)

Mais Féraud est d'avis que le de est préférable; et, en effet, puisque, avec le verbe eraindre, cette préposition est toujours employée, pourquoi trembler, dans cette signification, ne prendroit-il pas le même ré= gime?

Ticher.

Foyes plus bas , page 308.

donne au Verbe végissant.

SE TROUVER BIEN (Evoir sujet d'être content) :

Vous vous trouveres bien de les avoir mivis-(Th. Corneille, Ariana, act. II. sc. 5.) SE VANTER : Le monde se VANTE DE faire des

heureux. (Mossillon.) Je ne me conte pas de le ponvoir fléchir.

(Corneille, Pumpée, act. IV, sc. 2.) Verbes à l'Infinitif régissant un autre Verbe à l'aide de la Préposition a ou de la Préposition DE, suivant l'acception que l'on

Quatrièmement. - Un verbe à l'infinitif peut restreindre ou déterminer la signification d'un autre verbe, à l'aide de la préposition à ou de la préposition de, suivant l'acception que l'on donne au verbe régissant.

Les verbes qui changent de signification, sclon qu'ils sont suivis de la préposition à ou de la préposition de , et d'un infinitif , sont accoulumer, commencer, continuer, defier, s'efforcer, être, laisser, s'occuper, manquer, obliger, oublier, risquer, tacher, essayer et venir.

Accourement, employé activement, et suivi d'un infinitif, régit la préposition à : Il ne faut pas accouremen les peuples à prendre les rênes , à murmurer.

Et l'indigue prison où je suis renfermé, A la voir de plus près m'a même accoutumé.

(Racine, Bajazet, act. II, sc. 5.) Employé pronominalement, il régit aussi

la préposition à : Il est bon de s'accourture à profiler du

mal, à supporter les outrages de la fortuns, à souffrir la vérité.

Descends du haut des cleux , auguste vérité ,

Que l'oreille des rois s'accontume a t'entendre. (Voltaire, la Benriade, chant 1.) Muis employé neutralement dans le sens

d'avoir coutume, ce verbe, devant un infinitif, demande la préposition de : Elle joignoit à l'ambition, assez ordinaire à son sexs, un courage et une suite de conseils qu'on n'a pas accourent b'y trouver.

Joint à être, il demande à : Les rois sont ACCOUTUMÉS À avoir des gens chargés de pena ser pour eux. (Flechier.) Foyes aux Bemarques détachées ce que pous disons

sur l'amplui da l'expression avoir contume.

COMMENCER. Ménage , Bouhours , Th. Corneille, Wally et l'Academie admettent avec ee verbe à ou de pour régime.

Je commence à rongle de mun nisiveté. (Racine, Phedre, act. I, sc. 1.) Ses transports dès long-temps commencent d'éclater.

(Racine, Britaunieus, act. III, sc. 1.) Et beaueoup d'écrivains l'ont employé ninsi.

Mais Marmontel et M. Laveaux établissent, entre commencer à et commencer de. une distinction qui nous paroit très-judicieuse.

Commencer à, disent-ils, désigne une aetio n qui aura du progrès, de l'accroissement vers un but :

Le sommeil sur ses yeux commence à s'épancher. (Boileau, Satire VII.) J'adure le Seigneur , on m'explique sa loi -

Dans son livre divin on m'apprend à la lire, El deja de ma main ja commence a l'acrire. (Racine, Athalia, act. II, sc. 7.)

Commencer de peint une action présentée comme pouvant ou devant être continuée jusqu'n la fin, et non comme lendant à un but.

Puisqué j'al commencé de rompre le silence. (Racine, Phiedre, act. III, sc. 2.)

Albe , où j'ai commence de respirer le jour. (Corneille , Horoce, act. I, sc. 1.)

Ainsi, on dit d'un enfant, il commence à parler, à marcher, etc.; et, d'un orateur, il commença de parler à quatre heures, et ne finit qu'à dix.

Continues demande à devant un infinitif, lorsqu'on veut exprimer que l'on fait une

chose sans interruption; et de, lorsque l'on vut exprimer qu'on la fait avec interruption, en la reprenant de temps en temps. On doit dogse dire, continuez à bien vivre, parce que l'on ne doit pas essers de bien vivre, et continues un vous former le style, platôt qu'à vous former le vyle, parce que le travail nécessaire pour se former le style est évidemmentinterrompu et repris.

Continuer à exprime le terme où aboutit la continuité; continuer de présente le résultat. (Marmontet) Cette différence, entre ces deux expres-

sions, semble être consacrée par les écrivains : Sésastris continuons de me regarder d'un œil de complaisance. (Finèlon, Telèm.)

P eusce-voos que Calchas continue à se taire ! (Racine, Iphigéuse, act. 1, sc. 3.)

Pourquoi consinues à vivre pour être chogrin de tout, et pour blamer tout depuis le

matin jusqu'au soir? (Fénélon.)
Quoique j'aie à me plaindre de Modame,
je continue de la voir, elle continue de méerire. (Racine.)

Ils sont coupables d'avoir continué de persécuter la maison de Port-Royul. (Pascal.)

Laissez parler, et continuez D'ogir. (La Bruyère, )

Dérier, signifiant provoquer, faire un défi, régit de : Je l'ai périé de boire.

(L'Acedémie.)

J'oso le défier de me pouvoir surprendre. (Molière, l'Ecole des Maris, act. II, sc. 2.)

Signifiant exciter, aiguillonner, inciter, inviter, il régit de : Je vous parse de m'oublier jamais. (L'Académie.)

Je défiois ses yeux de me troubler jameis. (Recine.)

S'EFFORCER. Ce verbe signifiant employer toute sa force à faire quelque chose, prend la préposition à : Ne vous EFFORCEZ point à parler.—Il s'est EFFORCÉ à courir.

(L'Acedemie.)

Signifiant employer toules ses facultés intellectuelles pour parvenir à une fin, il prend à aussi bien que de.

Et ce liche attentat u'est qu'un trait de l'euvie Qui s'efforce si noircir une si belle vie. (Corneille.)

Laisses-moi m'efforcer, cruel, a vous hair (Voltaire, l'Indiscret.)

Ah! I'on s'efforce en vain de me fermer le bouche. (Recine.) Quand un autre à l'instent , s'efforçant de passer (Boileeu , Satire V.)

Eras. Wailly et Férand sont d'avisque ce verbe joint le «, régit à ou de devant un infinitif, mais que l'oreille et le goût doivent et consultés pour le choix de l'une de ces préfère de, quand le verde à l'infinitif commence par une voyelle : évat à nous d'obir, et non pas, c'est d' nous bébir; ou bien encer pour eviter le reuseautre de junieurs à: Cest à lui de se conformer à la voolant d'aviformer.

Il nous semble que e'est à vous à, éveille

l'idée de tour :

C'est à vous à faire. (L'Académie, au mot faire.)— C'est à mon tour à parler. (L'Académie, au mot parler.)— C'est à vous à parler après moi. (Domerque.)

Et c'est à vous de, une idée de droit, ou encore une idée de devoir : C'est au maître De parler, et au disciple D'écouter.

(Domergue.)

C'est aux lecteurs de toutes les nations DE
prononcer entre l'un et l'autre.

(Voltaire, dans son evert, sur le trag, de Jules César, par Shakespeare.)

C'est à moi d'obéir , puisque vous commendea. (Corneille, Polyeucte, act. II, sc. 4.)

Ma fille, c'est à nous de montrer qui nous sommes. (Rocine, iphigénia, ect. II; sc. 4.) C'est à l'amont de rapprocher

Ce que sépare la fortuse.
(J.-B. Rousseau, Cantate XX.)

Laissen, dans la signification de transmettre, prend la préposition à devant un infia

nitif :

Va. ne me laisse point un héros à vencer.

(Folsaire, le Triumvirat, act. V, sc. dern.)

Dans la signification de cesser, s'abstenir, discontinuer, et avec la négative, laisser, devant un infinitif, se met avec la préposition de : Lorsqu'il sembloit céder, il ne Laissout

pas De se faire craindre, (Fléchier.)

Au sein des grandeurs, il ne LAISEE pos
D'aimer l'opprobre de Jésus-Christ.

(Massillon.)
Manques. Dans le sens de ne pas faire ce

que l'on doit à l'égard de quelqu'un ou de quelque shose, se verbe demande la prépos sition à devant un infinitif : On mésestime celui qui MANQUE à remplir ses devoire. (Wailly.)

Dans le sens d'omettre, oublier de faire quelque chose, il demande la préposition de : Qui cherche Dieu de bonne foi ne MARQUE jamais de le trouver. (Bossuet.)

jamais De le trouver. (Bossuet.)

Onne peut MARQUEE D'être honoré des hommes, quand on les tient par l'intérêt.

(Fléchier.)

Dans le sens de faillir, être sur le point de, on se sert aussi de la préposition de, quoique le sens soit sfirmatif : Il a MANGOS DE toms

ber. (L'Acodémie, Tréroux et Féraud.)
S'occuper. On dit s'occuper à, et s'occuper
de. Le premier se met avec les verbes, le

second avec les substantifs.

On ne peut pas toujours travailler, prier, lire:

Il vaut mieux s'occuper a juner qu'a médire.
(Botleau, Satire X.)
Taudis que tout s'occupe a me persécuter.

(Racine, Mithridate, net, 11, sc. 1.)

L'homme n'aime pas à s'occupre de son
néant, de sa bassesse. (Massillon.)

Dans les jours de trouble et de deuil, on se renferme tout en soi-même et l'on s'occure DEsa douleur. (Fléchier.)

L'Académie dit s'occuper de son jardin, et s'occuper à son jardin. Le second exemple ne peut être bon que comme phrase elliptique; s'occuper à son jardin, c'est-à-dire, s'occuper à travailler à son jordin. On peuts occuperde son jardin, sans s'occuper à son jardin.
Obtien: Banal es ens d'imposer l'obligation

de dire ou de faire quelque chose, ce verbe prend à ou de : La loi naturelle nous oblice à honorer père et mère.

Mon zele woblick aujourd hui à vous donner un conseil salutaire.

(Barthélemy, Introd. su Voy, d'Auscharsis, 2° part.)

Dieu nous a caché le moment de notre mort
pour nous obliche p'ovoir attention à tous les
momens de notre vie.

(La Rochefoucauld, au mot mort, no 8.)

Dans le sens de rendre service, faire ploisir, il ne veut être suivi que de la préposition de : Vous m'obliques beaucoup de me recommander à mes juges. (L'Académie.)

Arec le passif, de est également la préposition que l'on doit préférer: L'été, les Groenslandois ne sont guère plus à l'aise que l'hiver, car ils sont ossués su vivre continuellement dans une éternelle fiunée, efin de se garantir de la piqure des mouchevons. (l'uffon.)

Observez que, quand obliger ne marque qu'un devoir moral, il se dit des personnes, et non pas des choses. Ainsi l'on dira avee Boileau :

Est obligé d'aimer l'unique auteur du bien , Le Dieu qui le nourrit , le Dieu qui le fit anitre. (Epitre XII)

Ou bien: l'on est onliek p'obéir aux lois divines et humaines.— On est ollicé de travailler à réprimer ses passions. Mais on ne dira pas: La jeunesse est ollicés p'avoir du respect pour les personnes dégées, mais la jeunesse doit avoir du respect, etc.; ou bien, un ieune homme est obliés et.

De même, su lieu de dire: La critique est OBLIGHE D'être sévère, lorsqu'un lure contient des maximes contraires à la morale; dites, la critique doit être sévère, ou un critique est OBLIGH D'être, etc.

OBRIER. On dit eublier à, quand ona perdu Pusage, l'habitude de finir une chose que l'on faisoit ordinairement; et l'on dit oublier de, quand il s'agit d'un manque de memoire. Àinsi, on oublie à danser, à lire, en ne dansant pas, en ne lisant pas, et l'on oublie d'une dans un endroit, parce qu'on ne s'en est pas ressourenu.

Ces nuanees delicates n'ent pas toujourses pet observées par les écrivains même les plus corrects; en ellet, on lit dans Boileau: J'oubilous à vous dire que les libraires me pressent fort de donner une nouvelle édition de mes œuvres; au lieu de, j'oubilous de vous dire, etc.

Risquen. Dans le sens de hasarder, mettre en danger; ee verbe, suivi d'un infinitif, demande la préposition de : Vous nisquez DE tomber. (L'Academie.)

Ils ELSQUENT DE tout perdre pour faire perir un seul homme. (Massillon.) Dans le sens de courir des risques, et alors

verbe actif, il demande la preposition à: Vous Risquez lout à prendre ce parti. Ticuxe. Ce verbe preud à, quandil signifie viser à; autremeut dit, quand le seus a plus

viser a; autrement ut., quant le see a prode rapport au but qu'aux efforts: Il Tricus à m'emborrasser. (UAcodémie.) L'un Tricus à l'émouvoir par des images

affectées de sa misère , l'autre , etc. (Fléchier.)

Je m'exelte coutre elle , el táche à la besver.
(Racene, Britannicus, act. II, se. z.)
Par ces mots étonnauts (elle) táche à le reponser.
(Boilean.)

Quand il exprime les efforts que l'on fait pour venir à bout de quelque chose, ou en d'autres termes, lorsqu'il indique plus partis eulièrement les efforts mêmes que le but auquel ils tendent, il prend de : Je tacherat de le satisfaire. Je tacherat d'oublier cetteinjure.

Je tache cependant d'obtenir qu'on diffère.
(Th. Curneille, le comte d'Essex, set. V, se. 8.)

Tiches dans ee dessein de l'effermir vous-même.
(Racine, les Frères ennemis, act. III, sc. 6.)

Et sur les pieds en vain *tâchant de* se hansser, (*Boilean*, Art poétique, chant V.)

ESSATE. Dans le sens de viser à, ou bien dans le sens de faire ses fforts pour venir à bout de quelque chose, demande les mêmes régimes. Ainsi lon dira avec M. Laveaux: Comunicient resant à jouer les morceaux les plus difficiles; avec l'Académie, ISSATETÀ marcher.

Avec P. Corneille (Horacc, aet. I, sc. t): Essayes sur co point si le faire parler.

Et avec Voltaire (Mahomet, act. V, se. der = nière):

Tremble; son bres s'essaie è frapper ses victimés.

Parec que, dans ces phrases, le sens a plus

de rapport au but qu'aux efforts.
Mais aussi l'on dira : Cet homme foible et
nalétudinaire a ESSATÉ DE se lever, DE marcher. (M. Laronar.)—On ESSATE DE SECOURT de joug de Lafo (Massillon), parce que les indique plus particulièrement les efforts mêmes que le but auquel ils tendent.

VERIE. Ce verbe régit l'infinitif sans préposition, quand eet infinitif a rapport au lieu où l'on arrive :

Oul, je viens dans son temple adorer l'Éternei. (Racine, Athalie, set. I se. 1.)

Que devant Troie en flamme Hécube désolée Ne onenne pas pousser une plainte ampoulée. (Boileau, Art poétique, chant ill.) Et l'infinitif avec la préposition de, quand

il se rapporte au licu que l'on quitte; quand il marque un temps passé depuis peu : Il ne vient que de partir.

Novs vanous de voir le règne le plus long et le plus glorieux de la monarchie finir par des revers. (Massillon.)

Il vient en m'embrassant de m'accepter pour gendre. (Racine, Iphigénie, act. 111 sc. 3.)

En venir régit à avant les noms et avant les verbes: Ils en VINERR AUX reproches. — Nous en VINERS enfin à discuter la grande question. (Féraud.) Verbes à l'Infinitif régissant un outre Verbe à l'aide de la Préposition à ou de la Préposition de, suivant que l'oreille et le goût en presertivent l'emploi.

Cinquièmement.—Les verbes après lesquels l'orcille et le goût preserivent le choix des prépositions à ou de devant l'infinitif qui suit, sont : contraindre, demander, s'empresser et forcer.

CONTRAINDRE: Deux horribles naufrages CONTRAIGNIBENT les Romains p'abandonner l'empire de la mer aux Carthaginois,

(Bossuet.)

It a fallu une loi pour régler l'extérieur de l'avocat, et le contrainant ainsi à être grave et plus respecté.

(La Bruyèro.)

Elle 2. . . .

Exigé qu'un éponx ne la contraindroit point A trainer après elle un pompenx équipage. (Boileau, Satire IX.)

Si ses exploits divers Ne me contraignosent pas de voler à toute heure

Aubout de l'univers.
(Racine, possies div., la Renommée.)

DEMANDER: On ne vous DEMANDE pas DE vous

rierier : C'est un chef-d'œuvre. (La Bruyère.)

Combien de fois DEMANDA-t-elle au ciel n'approcher sa fille du trône, etc.! (Fléchier.)

Ses yeux balgues de plears demendoient é vous voir.

(Racine, Bérénice, act V, se. 7.)

Je vous demende de mécouter.

(L'Académie.)

S'EMPRESSER: Tout s'EMPRESSE à leur perm suader qu'ils sont, etc. (Massillon.)

Tout l'univers. . . .
S'empresse à l'efficer de votre souvenir .
(Racine, Britannicus, act. 11, sc. 3.)

Je vais commo on L'empresso à condamner leur choix. (Voltaire, Don Pèdre, set. III, sc. 3.)

Vos générouses mains s'empressent d'effacer Las larmes que le ciet me condamas à verser, (Le même, Mahomet, set. I, sc. 2.)

S'ENGAGER.

Voyes page 294.

Forces: Ce dernier jour où la mort nous roncens an confesser toutes nos erreurs. (Bassuct.)

. . . Jusqu'à ce jour l'anivers en slarmes
Me forçost d'admirer la bonheur de vos armes.
(Racine, Alexandre-le-Grand, act. V, sc. 3.)

Cet ascendent melin qui vons force à rimer.
(Bosleen, Satire IX-)

. . . Forces-votre père à révoquer ses vœux.
(Racine, Phèdre, 2c1. V, sc. 1.)
. . . . Js us puis peaser

Qu'é leindre si long-temps vous puissies vous forcer. (Racine.)

# §. III. DC RÉGIME NOM.

Un nom peut être régi par deux adjectifs, par deux verbes, par deux prépositions, pourvu que ces adjectifs, ces verbes, ces prépositions aient le même régime. On dira bien:

Le bonheur le plus grand, le plus digns d'envie, Est celui d'être *utile* et cher à sa patrie.

Celus qui sait CONSENVER ET AFFERNIR un que celui qui sait gagner des batailles. (Basnet, Disc. sur l'Hist. univ.), parce qu'on dit utile à; cher à; — conserver un état; affermir un état.

Mais on ne sauvoit dire: Le roi de Françe aout su conneilre ets ervir de tes sourabges (Bist d'Anglet), puisque connoître demande un régime înse et est ervir est est sourabges direct pour est est verbes; afin donc que la ricce pour est est verbes; afin donc que la ricce pour est est verbes; afin donc que la rejuine du premier verbe, et donner pour rei gime, a us econd verbe, un promo correspondant : Il avoit su connoître ses avantages, et s'en servir.

(Th. Corneille, sur la 89a et la 327e Remarques de Vaugeles.—L'Académie, pag. 94 et 335 de ses Observations.—Restaut, Wailly, et les Grammairiens modernes.)

C'est par un semblable motif que M. Lemare eritique ecs phrases :

Le souverain créateur puisson et akous le mouvement des astres.

Il a parlé en même temps contait et un TA= YEUR pa ses adversaires.

Il le conjura par la mémoire et l'amitié qu'il avoit rontées à son père. Il falloit, pour qu'elles fussent correctes,

donner à chaque mot le régime qui lui convient, et alors dire :

Le souverain créateur préside au numere ment des astres, et la niche.

Il a parlé en même temps contra et rous ses adversaires; ou bien: Il a parlé en même temps contras ses adversaires, et EN LEUR PA-

Il le conjura par la mémoire de son père, et par l'amilié qu'il lui avoit rontés. Un rerbe actif peut, ainsi que nous l'avons dit plus haut, avoir deux régimes, l'un direct et l'antre indirect : L'homme sage préfère la science aux richesses; mais il ne peut avoir deux régimes directs, parce qu'une seule aeu tion ne peut avoir qu'un objet immédiat et direct. D'Oiwet a donc eu raison de critiquer ce vers de Racine :

Ne sous informes pas ce que je deviendrai. (Bajaset, act. II, sc. 5.)

pnisque vous, et ce, sont l'un el l'autre régimes directs. Ne me demandes pu ca que je deviendrai, on ne vous isformes pas Be ca que je deviendrai, cussent été des phrases correctes, attendu que, dans la prenière, demander n'a qu'an régime direct qui est ce, de même que, dans la seconde, informer n'a que le pronom vous, ce qui est conforme aux principes.

La grammaire ne permet pas non plus de donner à un verbe deux régimes indirects; pour exprimer le même rapport; aussi a-t-on reproché à Boileau d'avoir dit;

C'est à vous, mon esprit à qui je veux parler. (Satire IX.)

au lieu de c'est à vous, mon esprit, que je veux parier; ou bien encore, c'est vous, mon esprit, à qu je veux parier. Comme nous nous sommes oceupés de cette difficulté, pag. 153 et 154, nous nous bornerons ici à y renvover le lecteur.

Le Régime Nom, soit direct, soit indirect, suit ordinairement le verbe: Peuples, obéinsez à YOS SOUVERAINS, et vous souverains faites à YOS PRUPLES tout le bien qui est en votre pouvoir.

Quand nn verbe a denx régimes, le plus court se place ordinairement le prequier; mais si les régimes sont de la même longueur, le régime direct se place avant le régime indirect : L'ambition, qui est orboyante; sacrifie le présent à l'avenir; la volupté, qui est awugle, sacrifie l'avenir au présent; mais l'envie, l'avarice, et les autres passions empoisonnent le prisent et l'avenir.

(Terrasson.)

Ici les régimes directs, le présent et l'avenir, sont les premiers, parce qu'ils sont de même longueur.

Mais, dans la phrase suivante, les hypocrites s'étuleut à parer des dehors de la vertu les vices les plus honteux et les plus décriés, le régime direct les vices, etc., est le dernier, parec qu'il est le plus long ; copendant, quand il a'gril d'eviter nue équivoque, on donne la première place au régime indirect, quoique ce régime soit aussi long ou même plus long que le régime direct ; ainsi on dira : Le physicien arrache à la nature ses secrets; parce que, si l'on changcoit la place du régime indirect, on ne sauroit si l'on veut parler des secrets de la nature, ou de eeux du physicien.

(Wally , pag. 31s .- Livizac , pag. 84. - M. Boinvilliers , pag. 302. -M. Chapsal , Dictionnaire grammatical,)

NOTA. - A la coustruction grammaticale, chap. XIIe , nous entrons dens de plus grands détails sur l'arrangement que les membres de la phrase doivent garder entre enx ; nous y renvoyons le lecteur.

### §. IV. NU RÉGIME PRONOM.

Doit-on dire , en parlant d'un homme : Je L'ai vu faire bien des sottises, ou je tet ai vu faire bien des sottises; et en parlant des animaux : C'est la brutalité qui LES fait suivre les mouvements de leur colère, ou qui Exta fait suivre les mouvements de leur colère?

Pour résoudre cette question, examinons quels sont les régimes que demandent les verbes voir et faire, et, pour plus de facilité, substituons aux pronoms personnels les substantifs qu'ils remplacent : J'ai vu err HOMME fuire bien des sottises; c'est la brutalité qui fail suivre aux ANIMATE les mouves ments de leur colère. Dans la première phrase, cet homme est le régime direct du verbe voir, et non pas l'infinitif faire, qui se rapporte, comme une espèce de modificatif, au mot homme, et fait partie du régime direct; e'est comme s'ily avoit : j'ai vu cer nomme faisant bien des sottises. Dans la seconde phrase, suivre est le régime direct de faire, ear e'est l'objet de l'action, et aux animaux en est le régime indirect. Si l'on remplace cet homme, et aux animaux par des pronoms personnels, il est clair qu'il faudra se servir de La pour le substantif homme, et de leur pour le substantif aux animaux; et que conséquemment on dira : Je L'ai vu faire bien des sottises; c'est la brutalité qui ERRE fait suivre, etc.

D'où il suit que, toutes les fois qu'un verbe actif est suivi d'un infinitif, on doit employer le, la, les, avant ec verbe actif, si l'infinitif n'est point régime direct, car alors il faut que le pronom soit regime direct, puissu'un verbe actif exige un regime de ectte nature; et qu'on doit employer lui, leur, quand l'infinitif est le regime direct du verbe actif, un verbe actif ne pouvaut pas avoir deux régimes directs.

Ainsi Molière ne s'exprime pas correctes ment quand il dit : Une certaine scène d'une petite comédie que je LEOR ai vu essayer (le

Sieilien, sc. 3); puisque l'on dit : J'ai vu quelqu'un essayer une certaine scène, il devoit dire : que je LEs ai vus essayer

On ne dira pas non plus : L'idée les a pris d'aller à la campagne; on dit : L'idée a pris A vos anis d'aller à la campagne; il faut donc se servir du pronom leur. Ici le verbe prendre est pris neutralement; il ne sauroit avoir de régime direct.

Souvent le sens qu'on veut exprimer détermine l'emploi du pronom personnel, comme régime direct ou comme régime indirect. Ainsi , il y a une grande différence entre', je w ai vu donner un soufflet, et je l'ai vu donner un soufflet ; le premier a reçu le soufflet , le second l'a donné.

Il y a également une grande différence entre les offres de services que je LEUR ai vu faire, et les offres de services que je LES ai vus faire; - entre les liqueurs que je LEUR ai vu verser, et les liqueurs que je LES ai vus vers ser. - entre les objets que je ERUR ai vu prendre, enlever, et les objets que je us ai vus prendre, enlever; - cnfin entre les choses que je LEUR ai vu offrir, donner, refuser, ct les choses que je un ai vus offrir, donner refuser; cette différence est telle, qu'en confondant les deux régimes on exprimeroit positivement le contraire de ce qu'on voudroit faire enteudre.

Les Régimes Pronoms se placent ordinairemeut avant le verbe; il y a cependant quelques exceptions : nous les avons données, lorsque nous avons parlé de la place des pronoms personnels en régime , pages 149 , 151, 152 ct 153.

Toutefois, comme nous ne devons rien négliger de ce qui peut être utile à nos lees teurs, nous dirons avec M. Maugard, au risque de nous répéter un peu, que :

Quand un verbe à l'impératif a un pronom pour régime, soit direct, soit indirect, il faut le placer après le verbe avec un trait d'union, si la proposition est affirmative : Crois-Moi, - punis-Moi. (Raeine.) - Levez-(La Fontaine.) vous un peu, s'il vous platt.

Ameres-wors , ma mère , et voyes votre fils. (Foltaire, la comtesse de Givri ; act. 11, sc. 5.)

Si la proposition est négative, il faut placer le pronom immédiatement avant le verbe : (Racine.) Ne me trompez point.

Ne me rappeles poiat une trop chère idée. (Le meme , Bérénice , set. V, sc. s.) Ne wous prepares point un nonveau repentir.

(Voltaire.)

Si le régime direct d'un verbe à l'impératif 41

est un pronom, et le régime indirect le pronom en, ou un nom, ou l'équivalent d'un nom, précédé d'une préposition, on place le régime indirect après le pronom:

Instruises-m'en de grâce; et , par votre discours , Hâtez mon désespoir , on le bien de mes jours. (Motière.)

Lorsque le verbe, qui est à l'impératif, a pour régime direct un pronom, et pour régime indirect un autre pronom, il faut placer après le verbe le pronom régime direct, ensuite le régime indirect avec des traits, d'union:

Là , regardez-moi là durant cet entretien ; Et jusqu'au moindre mot , imprimez-le-wour hien-

(Molière, l'École des Femmes, set. II, sc. 2.)

Mon innocence est le seul bien qui me reste,

laissez-LL-MOI, cruel. (Marmontel.)

Si le régime indirect est un pronom, et le régime direct un non ou un mot qui en soit l'équivalent, il faut placer le pronom régime indirect immédiatement après le verbe, avec un trait d'union:

Viver, et faites-vous un effort généreux.
(Racine, Bérémice, act. V, se, dernière.)
Ah, cruel ? par pitlé montres-moi moins d'amour,

(Le même , Bérénice , act. V, sc. 5.)

Muse , redites-moi ces noms chers à la France.

Muse, redites-moi ces noms chers à la France. (Voltaire, la Heurisde, chant IV.)

Si l'impératif est suivi de deux pronoms, régimes indicects, il faut phece rimmédiace ment après le verbe le pronom, régime indicreet, qui est nécessaire pour l'expression de la pensée, et mettre à la seconde placecehu qui n'exprime qu'une idée accessoire, ou qui n'est employé que pour donner plus d'ênergie à l'expression, et qu'on pourroit en retrancher sans changer les sens :

Allons, monsieur, faites le dú de votre chorge, et dressez-sui-moi son procés comme larron et comme suborneur.

verbes sont à la même personne et au même nombre, on peut placer, avant l'impératif, le pronom régime du verbe de la seconde proposition.

Tenez, monsieur, bottez-mon plutôt, et me laissez rire tout mon saoul.

(Molière, le hourgeois gentille, act. III, sc. 2.)

Alles , Laseur , trouvez-le' , et lui portes
Trois cents louis , que je crois bien comptés.

(Voltaire, la Prude , act II, se. t.)

Monsieur Lysidas, prenez un siège vousmeme, et vors mellez là. (Moltere, la Critique de l'École des fem., sc. 6.)

(Moltere, la Critique de l'Ecole des fem., sc. 6.) Cependant Molière a dit :

Finissons auparovant votre affaire, et me dites qui est celle que vous oimez.

(L'Avare, act. 1, sc. 2.) Laissons cela , Zéphire , at me diz si tes yeux

Laissons cela , Zéphire , at *me diz* si tes yeux Na trouvent pas Psyché la plus belle du moude. (Psyché, act. III, se. 1.)

Nais, à l'occasion de ces deux derniers exemples, Bret Iait observer que, dans le premier, l'exactitude demande, et dites-moi; et, dans le second, et dis-moi.

Toutefois ce commentateur a négligé de donner les motifs de cette préférence. M. Maugard, plus judicieux critique, nous apprend que c'est parce que le verbe de la seconde proposition n'est par à la même personne que celui de la première.

### ARTICLE XV.

### DES TEMPS, DES MODES ET DE LEUR EMPLOI.

On distingue dans les verbes, ainsi que nous l'avons dit, page 210, cinq modes ou manières de manifester l'affirmation; savoir : l'Indicatif, le Conditionnel, l'Impératif, le Subjonctif et l'Infinitif.

#### §. 1.

### DE L'INDICATIF, ET DE L'EMPLOI DES TEMPS DE CE MODE.

Le mode indicatif est la manière d'exprise mer le présent, le passa et le fairra rèce sifirmation purc et simple. On l'appelle indico sit, parce qu'o insilipe ce cqu'on affirme d'une choux, d'une manière directe, positive et ins dépendante, quel que soit le temps auquel cette affirmation se rapporte. Il est composé l'appel de la présent de la composition de l'appel de la présent de l'appel de la présent de la futur desse la Le plant paux.

(Restaut , pag. 224. - Levisac , pag. 37, 1, 11.-

## 1º DU PRÉSENT ABSOLU.

I. Le présent absolu marque qu'une chose est ou se fait dans le moment de la parole II ne peul y avoir qu'un présent, parce que le moment actuel ne peut être plus ou moins présent. Ainsi, quand je dis, j'écris, c'est comme si je disois, actuellement j'écris. Ce temps est un présent absolu et sans dépendance.

(Wailly , pag, 55. - Restant , pag. 211. - Lévizec, pag. 87, t. II.)

II. On se sert encore du présent absolupour exprimer une chose que l'on fait habiatuellement, ou l'état habituel d'un sujet : R aime la paix; il blûme tous les excés; il jouit des heureux changements qui viennent de s'opèrer. (Memes sutorits.)

111. Pour marquer des choses qui sont, et qui seront toujours vraies: Dieu Est éternel, sa puissance Est sans bornes et sa clémence Est grande. (Mêmes autorités.)

1V. Au lieu du futur, afin de donner plus de vivaeité au discours :

Mes amis sont taut prèts; c'en est fait, il est mari-(P. Carneille, Héraelius, act. IV, sc. 6.) pour il mourra.

Jz svis de retour dans un moment.

(Molière, le Mariage farcé, act. 1, sc. 1.)
pour JE SERAI de retour.

Milord Fabridge est-il à Londres?—Non, mais il BEVIERT bientôt.

(Voltaire, l'Écossaise, set. I, sc. 4.)
pour il reviendra.

Toutefois eet emploi n'a lieu que relativement à un futur prochain, ear on s'exprimeroit mal si l'on disoit Je succèbe à mon père DANS DEOX ANS.

Le présent absolu désigne eneore le futur, quand il est précédé du mot si, exprimant une condition.

Si Titus a parlé , s'il l'épouse, je pars.

(Racine, Bérénice, act. I, sc. 3.) (Wailly, pag. 257.) V. Enfin, on fait usage du présent absolu,

pour exprimer un passé, afin de réveiller l'attention et de frapper fortement l'imagination. Tel est ee passage de Racine.: J'aiva, seigneur, J'ai va votre malheureux nis.

Trainé par les chevaux que sa mala a noncris. Il veut les rappeler, et sa voix les effruie. (Phèdre, act. V, sc. 6.) Ge dernier vers est un tableau que la forme

du présent met sous les yeux. Si Racine cut dit : il a voulu les rappeler, mais sa voix les a effrayés, ce n'eût été qu'un simple récit. (Wailly, Restaut, Lévizac, etc.)

Toutefois, quand on emploie ainsi le présent absolu, il faut que les verbes qui sont en rapport, dans la même phrase, soient aussi au présent; dès lors les phrases suivantes ne

sont pas correctes: Le centurien envoyé par Mucien ESTAE dans le port de Carthage, et dée qvil. TVT béssagut il étite la voix. Il falloit, et dés qu'il EST débarqué il étite la

Tandis que le cardinal Mazarin GAGNOIT des batailles contre les ennemis de l'État, les siens consattent contre lui : Dites gagne, combattent, ou gagnoit, combattoient.

(Condillae, ch. XIX, pag. 2/3. - Sicard, page 2/8, t. II. - et les autorités et-dessus.)

### 20 DE L'IMPARFAIT.

1. L'imporfait de l'indicatif marque une chose faite aux un temps passe, mais comme présente à l'égard d'uneautre chose faite dans un temps également passe: Je transois à vour, quand vous ièse endré. Dans cette phrase, l'indique l'action de peurer comme passée à l'égard du temps actuel, mais je la marque comme présente par rapport à l'action d'emetrer. (Vailly, pag. 53.)

II. On s'en sert aussi, quand on parle d'actions habituelles faites dans un temps passé qui n'est pas défini : Henri IV Étoit un grandroiet il AIMAT son peuple.

(Wailly , pag- 259 .- Levisac, pag. 89.)

III. Pour n'exprimer qu'un rapport au présent; mais il doit être précédé de si, signis fiant supposé que : Si s'ixots en crédit, je vous serois utile; c'est-à-dire, je ne vous suis pas utile, parce que je ne suis pas en crédit.

### 3º DE PRÉTÉRIT DÉPINA

Le prétérit défini marque une chose faite daus un temps déterminé, et entièrement écoulé: Monsieur un tel ÉERIVIT hier au soir un sixain à mademoiselle.....

(Moltère, les Précieuses ridicules , sc. 10.)
Il vous souvient des lieux nû vous prétes naissance.

Il tous souvient des lieux nà vous prites naissance.
(Racine, Bérénice, net. I, sc. 4-)
L'ennul naquit un jour de l'aniformité.

(De la Matte, fable du Chameau.)
(MM. de Part-Royal, pag. 156, - Restaut, page
213.-Wailly, pag. 259.)

### 4º DU PRÉTÉRIT INDÉFINE.

Le prétrit indiffni marque une chose faite dans un temps entirement passe, que l'on ne désigne pas, ou dans un temps passe désigne, pas qui n'est pas encorecutièrement éconile. Ainsi, quand je dis: Les fruits de la terro car it la premiter nouvriture des hommes; je ne désigne pas positivement le temps où cela est rive. Mais si je dis: 3/3 u to la férere cette anuée, ce printemps, ce mois ci, cette est maine, aujourd fuit, je désigne ha verite dans si ha verite des

temps passés, mais ce ne sont pas des temps absolument passés, et il en reste encore quel= ques parties à écouler. (Mêmes autorités.)

En français, le prétérit défini et le prétérit indéfini ne s'emploient pas indifféremment l'un pour l'autre. On ne doit se servir du pré= térit défini que pour exprimer un temps absolument écoulé, et qui soit éloigné au moins d'un jour de celui où l'on parle. Ainsi vous ne direz pas : It ret un très-grand froid curra SANAINE, CE MOIS, CETTE ANNÉS, CCC., parce que cette semaine, ce mois, cette année ne sont pas tout-à-fait écoulés : ni : JE RECUS CE MATIN la visite de mudame votre mère, parce que ce matin fait partie du jour où l'on est encore.

Mais vous direz fort bien : J'ALLAI HIER au Theatre-Français. - JE PASSAI tout l'été pas= RIEE à la campagne.

(Dangeau, Essaide Gramm., pag. 174 .- Froment suppléns. à la Grammaire de Port-Royal , pag. 186 .- Restaut , Waslly et Condillac.)

On se sert au contraire du prétérit indéfini, en parlaut d'un temps passé qui n'est pas entierement écoulé : j'ai cerit en MATIN, AUJOUR-D'HUI, CRITE SEMAINE, etc., ou dans un temps totalement écoulé, mais dont on ue précise pas l'époque : Troic a été pétarire par les Grees .- Cependant, dans ce deruier cas, l'n= sage permet d'employer le prétérit défini, et de dire : Troie fut détruite par les Grees.

(Dangeau , pag. 174 .- Restaut , pag. 219.) Le prétérit indéfini s'emploie quelquefois pour un futur passé: Avez-vous bientôt fait? -Attendez, s'Al fini dans un moment; e'est-àdire , aurez-vous bientôt fait ? - Attendez , j'aurai fini dans un moment.

(Wailly , pag. 260 .- Livizar , pag. 94.) Remarque. - Au licu du prétérit indéfini, on emploie mal-à-propos le plus-que parfait. On dit : Je vous ai mande que le ministre m'avoir PIRLÉ de vous.-Nous avens su que vous aviez ACRETÉ une jolic maison. - J'ai appris que volre mère avoit été quelque temps malade. cte., cte. Il faut : Je vous ai mandé que le ministre m'a PARLÉ de vous. - Nous avons su que vous AVEZ ACHETÉ une jolie maison. -J'aiappris que votre mère A kth quelque temps malude; parce que, dans ecs phrases, le sea cond verbe exprime simplement un passé, et non pas un passé antérieur à l'égard de l'action exprimée par le premier verbe de la phrase.

(Domergue, Solut. gramm., pag. 110, et suiv.)

#### 5º DU PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

Le prétérit antérieur exprime ordinairement une chose passée faite avant une autre qui est également passée, et c'est pour cela qu'on le nomme antérieur. Il y en a deux : l'nn qui exprime une chose passée faite avant une antre qui est également passée, et dont il ne reste plus rien à écouler, comme dans cette phrase: Quand j'Ers Beconsu mon erreur, je rus honteux des mauvais procédés que j'avois cus pour lui; l'autre qui exprime une chose passée faite avant une autre dans un temps qui n'est pas entièrement écoulé : Quand i'as EU ce matin APPRIS la nouvelle de votre nomis nation, j'ai couru en faire part à nos amis comming.

(Restant , pag \$14 .- Livinac, pag. 94.)

Ces prétérits antérieurs ont entre enx la même différence qui existe entre les deux prétérits dont nous venons de parler, et ils doivent s'employer dans le même sens. Le premier alors peut s'appeler prétérit antérieur défini ; et le second, prétérit antérieur indéfini. Ils sont toujours accompagnés d'une con » jonction ou d'un adverbe de temps ; comme ; DES QUE j'eus diné, DES QUE j'ai cu diné; j'ous dine uten dans un instant ; j'ai eu dine uten dans un instant.

### (Restant, pag. 215 .- Lévisac, pag. 94-) 6º DU PLUS-QUE-PARFAIT.

Le plus-que-parfait marque une chose nonseulement passee en soi, mais comme passée à l'égard d'une autre chose qui est aussi passée; ainsi, quand je dis : J'Avois Béjeune, quand vous vintes me demander, je fais entendre que mou déjeuner étoit passé à l'égard de votre arrivée, ou du temps où vous vintes, qui est aussi un temps passé à l'égard de celui où je parle.

Au premier coup-d'œil, il semble que le plus-que-parfait et le prétérit antérieur ne different point entre eux. Ils offrent néanmoins une grande difference. La chose , ou l'action exprimée par le prétérit antérieur. est toujours accessoire et subordonnée à celle qui l'accompagne, et qui est l'action principale, ecile sur laquelle s'arrête l'attention : Quand j'zes beconne mon erreur, je fus honteux des mauvais procédés que j'avois eus à son egard. Mou intention est de dire que je fus honteux, cle., mais seulement après que j'eus reconnu mon erreur; c'est ee que j'exprime à l'aide du prétérit antérieur. C'est tout le contraire à l'égard du plus-que-parfait : JAVOIS DÉSEURÉ, quand vous vintes me demander; mon intention est de dire que j'a. vois déjeuné, et qu'alors vous vintes. L'action exprimée par le plus-que-parfait est done celle qui fixe principalement l'esprit, et l'autre n'est que secondaire.

Quand on emploie le prétérit antérieur, la chose ou l'action qu'on a principalement en vue est présentée la dernière, et lorsqu'on se sert du plus-que-parfait, elle tient au con= traire le premier raug.

(Restaut, pag. \$15 .- Levisac, pag. 915, t. II.)

7º DES DEUX PUTURS. Le futur absolu marque qu'une chose sera

ou se fera dans un temps qui n'est pas encore : Nos corps RESSUSCITERONT au jour dernier. Ce futur a la signification de l'impératif, quand il exprime un commandement ou une

défense : Vous RESPECTEREZ vos parents, vous ne mentinez point, ce qui signifie, respectez vos parents, ne mentez point.

(Wailly, pag. 260 .- Restant, pag. 217 .- Levizac, pag. 97, t. II.)

Il y a un tour de phrase assez particulier, où le futur se place au commencement, avant le sujet exprimé par un qui relatif : CROIRA qui voudra l'historien Capitolin, et quelques autres écrivains qui font danser les éléphants (Le Dict. crit. de Féraud.) sur la corde.

Le futur passé marque qu'une chose sera faite lorsqu'une autre qui n'est pas encore, aura lieu : Quand J'AURAI FINI mes offaires , je vous irai voir. Dans cette phrase, la fin de mes affaires est encore à venir, mais je la marque comme passée à l'égard de ma visite qui est aussi à venir. Ce futur passé s'exprime par le futur des auxiliaires avoir ou être, et le participe passé du verbe. Il se met ordi= nairement après des que, aussitot que, après que, quand, et autres conjonctions semblables. (Restaut , pag. 218 .- Feraud.)

Remarque. - Au lieu du futur, on se sert abusivement du conditionnel présent : On nous a dit que vous consenviniez à faire cette démarche.-Votre frère m'a assuré que vous IRIEZ à la campauné au commencement du printemps prochain .- Le bruit a couru que je QUITTEROIS CE pays incessamment. Il faut : que vous consentinez, que vous inez, que je QUITTERAL, attendu qu'il n'est pas question ici de conditions moy ennant les quelles les actions de consentir, d'aller, de quitter, doivent avoir lieu; mais qu'il s'agit sculement d'ex= primer que ces actions s'exécuteront dans un temps où l'on n'est pas encore.

### DU CONDITIONNEL, ET DE L'EMPLOI DES TEMPS DE CE DEUXIÈME MODE.

Le conditionnel est la manière d'exprimer l'affirmation avec dépendance d'une condition ; il a deux temps, le présent et le passé.

Le conditionnel présent marque qu'une

chose seroit ou se feroit dans un temps pré= sent, moyennant certaine condition : Nous GOÙTERIONS bien des jouissances, si nous sa= vions faire un bon usage du temps.

(Restaut, pag. 122 .- Wailly, pag. 56 .- Livisoc, pag. 100.)

Le conditionnel passé marque qu'une chose auroit éte faite dans un temps passé, si la condition dont elle dépendoit avoit été remplie : Il seroit allé à la campagne, si le temps le lui avoit permis. - Il n'unt pas mis au jour son ouvrage, s'il n'EUT pas CRU qu'il pút étre utile. (Mêmes autorités.)

Remarque. - Pour faire entendre que la chose auroit été faite et consommée dans un temps passé, et qu'elle auroit été passée à l'égard de ce temps passé, moyennant certaines conditions, il faudroit dire : J'AUROIS EU BÎNÉ, OU j'EUSSE EU BINÉ avant midi, si l'on ne füt venu me détourner. La même remarque est applicable au plus-que-parfait et au futur passé, et l'on diroit dans le même sens : Si j'AVOIS EU DINE, je ne vous AUROIS pas FAIT attendre : il SERA SORTI, des qu'il AURA EU ACHEVÉ sa lettre.

(Restaut, pag. 222 .- Lévisac, pag. 100.) Ouelques Grammairiens appellent ces temps sur-composés, parce qu'ils empruntent les temps composés du verbe auxiliaire avoir; mais, comme on s'en sert rarement, nous avons eru devoir n'en dire qu'un mot dans la conjugaison des verbes. (Mêmes autorités.)

Les conditionnels servent à exprimer un souhait : Je serois ou j'avrois été content d'obtenir votre suffrage. (Mêmes autorités.) Ils s'emploient avec si , qui marque doute,

incertitude; comme : Demandez-lui, s'IL SE-BOIT VERU avec nous, supposé qu'il n'eut pas eu affaire. (Memes autorités.)

Enfin les conditionnels s'emploient pour différents temps de l'indicatif, comme : J'Almenois que l'on travaillat à former le cœur et l'esprit de la jeunesse; ce bavaoir être le principal but de l'éducation .- Pourriez-vous croire votre fils coupable d'ingratitude? L'AUBIEZ-VOUS soupconné d'un vice si désho= norant? Pourquoi VIOLEEOIT-IL un des devoirs les plus saints?

Dans la première et dans la seconde phrase, le conditionnel est pris pour un présent; elles signifient : f'AIME qu'on travaille, etc. Pouvez-vous croire votre fils? Dans la trois sième, le conditionnel est mis pour un prétérit simple : L'AVEZ-VOUS soupconné, etc. - Et dans la quatrième , pour un futur : Pourquoi VIOLEBA-T-IL un des devoirs les plus saints ?

(Memes autorités.)

Le conditionnel présent et le conditionnel passé, ainsi que les deux futurs, ne peuvent pas s'employer avec si, mis pour supposé que. Les étrangers font souvent cette faute; ils disent , par exemple : Les soldats FERONT bien leur devoir, s'ils sunour bien commandes. - Vous August vu le roi, si vous segue venu avee moi. On emploie alors, après si, le prisent , au lieu du futur : s'ils sont , cte.; le plus-que-parfait, a la place du conditionnel passé : si vous étiez venu, etc.

(Le Dict. crit. de Féraud, lettra C.)

### §. III. DE L'IMPÉRATIF, ET DE L'EMPLOI DE CE TROISIÈME MODE.

L'impératif est une manière de signifier dans les verbes, outre l'affirmation, l'action de commander, de prier, ou d'exhorter; quand je dis: Sachtz que la femme que le vice fait rougir, est la mieux gardée; c'est comme si je disois : Je vous exhorte à savoir, je veux que vous sachiez, etc. (Restant, pag. 225 .- Lévisac, pag. 103.)

Ce mode n'a qu'un temps, qui marque tantôt un présent, par rapport à l'action de commander : Soulagez la vertu malheureuse; les bienfaits bien appliques sont le trésor de Chonnéte homme. (Peusée d'Isocrate.) Et tantôt un futur, par rapport à la chose commandée : VENEZ me voir demain. (Mêmes antorités.) Ce temps n'a pas, ainsi que nous l'avons déjà dit, page 210, de première personne au singulier; mais il en a une au pluriel, parce

que c'est autant if soi qu'aux autres qu'on adresse la parole. Adorons dans nos maux le Dieu de l'univers.

Quelquefois on se sert de la première per= sonne du pluriel de l'impératif, quoiqu'il ne s'agisse que d'une personne. Un homme se dira en lui-même : Secounous-le, ountions ses torts pour ne nous souvenir que de ses matheurs.

Mais observez que, de même qu'en parlant à une seule personne, le participe ne prend

Soyons indigne totar d'un si généreux frère-(P. Cornesile, les Horaces, act. IV, sc. 4.) Étnuffe tes soupirs , malbeureuse Constauce ; Soyons en tous les temps digne de ma naissance.

(Voltaire, la Princesse de Navarre, act. III, ac. 4.) Ah! soyons soge : il est bien temps de l'être. (Voltaire, l'Enfant prudigue, act. III, sc. 6.) Laisssons, lessons aller le monde

Comme il lui piait, comme il l'antend ; Vivons cache , libre et content Dans une retraite profonde. (Florian, Epilogue mis à la fin de ses fables.) Je me disois · Quittors ce vain délire ; Que ma raison reprenne son empire : Soyons heureux, et libre désormais,

Vivons pour nous, vivons pour les beaux arts, etc. (Florian, le Chien de chasse.)

6. IV. DU SUBJONCTIF , ET DE L'EMPLOI DES TEMPS DE CE QUATRIÈME MODE,

Le subjonctif est ainsi appelé, parce que, comme son nom l'indique, il est sous le joug, sous la dépendance d'un verbe qui précède, et dont il ne peut être séparé sans cesser de former un sens clair et déterminé. Si l'on dit, par exemple : Je veux que vous apparaire votre lecon; ces mots, vous appreniez votre

Lecon ne peuvent être séparés de ceux-ci, je veux que, parce que, seuls, ils ne formeroient

plus un sens raisonnable.

Il existe done deux différences principales entre l'indicatif et le subjonetif. La première, c'est que le subjonctif n'exprime l'affirmation que d'une manière indirecte, et comme dépendante de quelques mots qui précèdent, au lieu que l'indicatif l'exprime d'une manière directe, positive et indépendante de tout antre mot qui pourroit précéder; la seconde, que le subjonetif n'a pas de sens déterminé, lorsqu'on a supprimé ce qui le précède, au lieu que l'indicatif, quoiqu'on ait supprime quelques mots, n'en forme pas moins un seus clair et déterminé, et par conséquent une affirmation directe.

(Lévisne, pug, 104, t 11.) Le mode subjonctif a qualre temps : le

pas la marque du pluriel, quoiqu'on ait fait usage du pronom vous, et que l'on disc :mon= sieur, vous étes Estiné; de même, on met l'adjectif au singulier , lorsqu'une personne, en se parlant à elle-même, se sert de la première personne du pluriel de l'impératif.

<sup>(381)</sup> Nous-même, sans s'à même, quand il est question de plusieurs personnes, est une fante; e'est une li cence que prennent les poètes. l'agez an pronom personnel, pag. 153, 6 van et la nute à ls page 197.

présent, l'imparfait, le prétérit et le plus» que-parfait.

### 1º DU PRÉSENT.

Le prient et le fistur du subjonciff se presentent sous la même forme, ils ne different point, comme à l'indicatif, par la terminaison ; e'et par le ense qu'on les distingue : l'otre cousin est trie-modelle, qotoqu'u sour l'invis-instinti, quonqu'il soil exprime un priesent Jedisire que vous en Passiste volre auni; que vous en faisice exprime un fidur. — En effet la première de ces deux phrases signifies uvier cousin est unestent, et malgrée del il est voire cousin est la section de liquisle, vous en ferez votre aux ; pe le désire.

### (Même autorité

### 2º DE L'IMPARFAIT.

L'imparfait du subjonctif, de même que l'imparfait de l'indicalif, marque qu'une aetien est présente relativement à une autre aetien 1 de dévirois que vous vissuss. Mais, de plus que l'imparfait de l'indicaitf, il est suceptible d'exprimer un fatur, comme dans cette phrase : Je souhailois que vous ne Vissusse que demain.

### 3º DU PRÉTÉRIT.

### 4ª DU PLUS-QUE-PARFAIT.

Le plus-que-parfait du subjonetif; comme le plus-que-parfait de l'indicatif, marque qu'unc chose est passec à l'égard d'une autre chose qui et aussi passéc; jeté aussi susceptible d'une signification future: le necroypsis pas que vous sensurs sidd ran; sidde fini exprime un passi; mais, dans cette phrase : la voudrois que vous sensurs ni, quand je roviendrui; que vous aussiers, fini exprime un futur passé.

(Restaut , pag. 217 et 231. - Lévisae, pag. 106.)

CAS OU L'ON DOIT PAIRE USAGE DU SUBJONCE

L'indicatif est le mode de l'affirmation; le subjonctif est le mode de l'indécision, du doute. Ainsi, le verbe de la proposition subordonnée se met à l'indicatif, lorsque le verbe de la proposition principale (382) exprime quelque chose de positif, d'affirmatif; et il se met au ubjonesif, quand le verbe de la proposition principale marque quelque chose d'indécis, de douteux, etc.

De ee principe général résultent les règles suivantes sur l'emploi du subjonctif.

Premièrement.—Le verbe de la proposition subordonnée se met au mbjouetif; quand le verbe de la proposition principale exprime la surprise, l'admiration, la volonté, le sonbait, le consentement, la défense, le doute, la erainte, l'apprehension, le commandement; parce qu'alors ce verbe ne marque rien d'affirmatif, rien de positif à l'égard du verbe qui sait.

(Le P. Buffer, nº 517.—Wailly, pag. 266.—Marmontel, pag. 311. — Lévizac, pag. 117.—Les Grammairiens modernes.)

On dira done d'après cette règle : Je permets , je souhaite, je doute, je veux, j'ordonne, je crains, je désire que vous ai=

(Voltaire, Comment. sur le Menteur de P.Corneille, act. III, sc. 3.)

Je tremble, j'appréhende, je crains, j'ai peur, qu'il ne vienne.

(Féraud , Gattel , Leveaux , et l'Académie ; à chacun de ces mots.)

. . . Vaus brûles que je ne sois partie.
(Racine, Iphigénie, act. II, se. 5.)

lei brûler est employé dans le sens de dés sirer ardemment. (Mêmes autorités.)

Combattant à vas yeux permetten que je meure. (Racine, Mithridate, act. III, sc. 1.)

J'attends qu'il VIERNE. (Féraud, Caminade, et Boiste.)

Il attend qu'en secret le roi s'offre à ses yeux.

(Voltaire, la Henriade, chant IX.)

Des ce même moment ordonnez que je parte.

(Racine, Mithridate, act. II, sc. 1.) Vous voulez que je fuie et que je rous évite.

(Le même, Mithridate, act, II, se. 3.)

The near qu'en ta faveur nous croyons l'impossible.

(P. Corneille, le Cid, act. 1V, se. 3.)

(382) On sait comme nous l'avons dit, page 207, qu'on entend par proposition principale celle qui occupe le premier rang dans l'énonciation de la penaée; et par proposition incidente on subordonnée celle qui est ajoutée à la proposition principale pour la déterminen ou pour l'exhiquer. Obés si in veur qu'on t'obéisse un jour. (Foltaire, Stance 28 du Recueil de Stances on Qua trains.)

Je DOUTE, je MIE que cela sort.

(L'Acedemie, Boiste, M. Laveaux.)

Nith qu'il y Ait des peines et des récompenses après le trépas, c'est nier l'existence de
Dicus puisque s'il existe, il doit être nécessaim
rement bon et juste.

(De Saint-Foix, Essais sur Peris, t. V.)

Prends gerde que jamais l'astre qui nons éclaire
(Na te rooie en cestieux metire un pied téméraire.

(Racine, Phèdre act. IV, sc. 2.)

La pluie EMPÈCEA qu'on ne s'ALLAT promener
(L'Acadèmie, Féraud, Gattel et Boste.)

(L'Academie, Féraud, Gattel et Boiste.)

Je consens que mes yeux solent toujours abusés,

(Racine, Phèdre, act. V, sc. dernière.)

Je consens que vous le passiez.

(L'Académie, Féraud, Gattel et Boisté.)

J'AIME MIEUX qu'Acante soit méchant que
si je l'étois. (Télémaque, liv. XIX.)

Je M'ÉTONNE (383) qu'il ne VOIR pas le danger où il est.—Je suis RAVI que cela soit ainsi. (L'Académie)

Il s'ÉTONNE qu'on AST pu vivre en de tels temps. (La Bruyère.)

. . . Je suis ravi que nous logions ensemble.
(Destouches, le Glorieux, ect. II, sc. 2.)
Souffrez (384) que Bajazet voie enfin la lumière.

(Rocine, Bajuset, act. 1, sc. 2.)
Souther que je vous bish; e'est-à-dire, permetter que.

(L'Académie , M. Laveaux, ste., etc.)

(383) S'eronnen. Quelques anteurs, tels que le P. Rapin, le P. Sicard et Leibnitz, unt fait régir l'indicatif à ce verhe; meis comme le fait très-bien observer Féraud, cette fante ne sereit pas tolérée à présent.

S'etonner qu'une chose se fasse; c'est trouver qu'il n'est pas fasile qu'elle se fasse, c'est douter qu'elle se fasse; alors le subjonetif est impérieusement exigé.

(384) Sosrrasa. Plusieurs écrivains, anciens on modernes, ont mis au lieu du subjonctif le préposition de avec l'infinitif:

on de avec l'infinitif: Luther na souvrait pas à Bucer na pina que,

Comment powoit-on leur sourrain (aux chrétiens) de nivasran les infamies du théâtre?

...Souffres a mun amour De vous entretenir avant la fig du jour.

L'usage présent condamne ce régime.

(Feraud, Diet. erit.)

(Flouri.)

Paree que, dans ees exemples, la proposition principale exprime ou la surprise, ou l'admiration, ou le souhait, ou la volonté; en un mot, quelque chose d'indéeis, de douteux. Mais on diroit avec le mode indicetif:

Je pense, je soupçonne, je crois, je dis, je soutiens, je présume, j'imagine que vous AVEZ apris les mathématiques.—Je gage (385), je parie que cela EST.

(L'Acadentie, aux mots gager , parier .- Féraud.

Gattel.)

J'ai toujours détesté l'ingrotitude, et si J'avois des obligations au diable, je caots que je

munots du bien de ses cornes.

...Je sens que, malgré tuu offense, Mes entrailles puur toi se troublent par avance. (Rocine, Phèdre, act. IV, sc. 3.)

(Rocine, Phèdre, act. IV, sc. 3.)

Je wois que votre cœur m'applandit en secret.

(Rocine, Bérénice, act. I, sc. 5.)

Si l'ame avoit soxok qu'elle Est l'image de Dieu, elle se seroit tenue à lui, comme au seul oppui de son être. (Bossuet.)

paree qu'ici le verbe de la proposition princia pale exprime l'affirmation d'une manière dis recte, positive.

(385) On dis fessops, i pararis que secho ser, es mapas, que cira nor, perce qu'il ve jan siccessiste, para quel via fase suage de Nisdiesti que la checaça e los afiracetes, anir celiment; il suffic que l'on differe étre persuadé de son estime cira persuado de son estime cira persuado que persuado en comparte de la milita que l'on affirme étre persuado de son estime cir, o farente c'est differer qu'une chose est, certainement c'est differer qu'une chose est, certainement c'est differer à donc en revis do metatene. L'Académia de donc est para qui pessent persuado de la comparti de la principar de la comparti de la principar ce de la comparti de la principar ce de la comparti de la principar de la comparti de la principa de la comparti de la principa de la comparti de la principa de la comparti del la comparti de la comparti del la comparti del la comparti de la comparti de la comparti de la comparti del la comparti de

Observes, svec Rouboud, que gager a est quand il vajet de verifier, d'accomplir us point, un fait, dans la croyance ou la peranasion que votre opinion est honne, que votre précention est juste, et que provier se dit quand il a signi d'évennements contingents, douteux, dépendants, du maiss en partie , du haard on decuase étrangéres, dans l'empérane que le sort favorisera votre parti , que votre parti l'emmorters.

L'amour-propre est ordinairement plus intéressé dans les gageures que la cupidité, on veut avoir raison; la cupidité Pest bien devantage dans les paris, ou veut gagner de l'argent. Peuximoment.— On met le verbe de la proposition subordonnée au subjonctif. « à la proposition principale est négative ou interrogative, parce que cette sorte de proposition exprime le doute, l'incertitude, etc. : Je xx pense pas, je xx souponne pas, je xx crois par ue vous XTX appris les mathémotiques.

(L'Académie, Féraud, Gattul, et les Grammairieus modernes.)

Je nn gage pas, je nu parie pas que cela sort. Je n'ai employé aucune fiction qui ne sort

une image sensible de la vérité.

(Foltaire, Essal sur la Poésic épique.)

Je ne voudrois pas assurer qu'on le nouve écrire. (Boilean, à la fia de sa 8° réflezion sur Longie.)

PRESERVOUS qu'en formant la république des abeilles, Dieu n'est pas voului instruire les rois à commandes over douceur, et les susjets à obéir avec amour?—Sourçoneez-vous, raisumez-vous que ce soit mon fère qui ai êst de cris de contra de contra

Ah! madame, ast-ii vrai qu'un roi fier et terrible Aux charmes de vos yeax soit devenu sensible? Que I hymen aujoned'hui doive combler ses vuux?

(Crébillon, Rhad. at Zén., act. I, sc. 2.)

Doutes-tu qu'il na veuilla impiorer ma clémence?
(Corneille, le comta d'Essex, act.II, sc. 2.)

Je NE crois pas, ou CROTEZ-vous qu'il VIERNE. (L'Academie, et tous les Grammairieus modernes.)

Crois-tu que dans son cour il ait juré sa mort !

(Racine , Andromaque, act.111 , sc. 8.)

L'homme, pour qui tout renaît, stat-l-il le seul qui uncun pour ne jomais revivre? (Le Tournaur, tradact. d'Young, 9º Noit.)

(Le Tourssur, tradact à 100mg, 5º Null.)

Dieu juste! smorr-il vrai que tu vissts avec
indifférence le crime triomphant et la vertu
souffrante?, (Le même, 10º Nuil.)

Foyez, aux Remarques delachées, pour quel motif les deux verbes dissimuler et ignarer, demandent dans le seus régatif le verbe de le proposition subordonnée à l'indicatif, et dans le seus affirmatif le dee mandent au subjonctif.

Remorque. — Quelquefois on n'emploie l'imploie l'acception que pour allimerou nieravec plus d'énergie; on n'interroge alors que pour le seul effet oratoire, pour communiquer aux autres le sentiment qu'on é prouve. C'est une simple formule, c'est l'interrogation des riteteurs. Dans ce cas, le verbe de la proposition subordonnée se met à l'indicatif, puisqu'il n'exprime point le doate:

CROTEZ vous que les Limousins sont des sols, que les Parisiens sont des bêles? ce qui veut dire: Étes vons assez simple pour éroire que les Limousins sont des sots, que les Parisiens sont des bêtes?

Croirei-je qu'un mortel, avant sa deroière heure, Paut pénétrer des morts la profonde demeure! (Racine, Phêdre, act. II, sc. 1.)

Que Thésée est mon père, et qu'il est votre époux.

(Act. I , sc. 5.)
Et sur quoi juges-vous que j'en perds la mémoire?

(Nême scèus.)

Croirei-is qu'une mult e pu vous ébrauler ?

(Le mêma , Iphigénia, act. 1, sc. 3.)

Crois-tu que , toujours ferme au bord du précipice,

Grois-tu que , toujours ferme au bord du précipice, Elle pourre marcher sans que le pied lui glisse ? (Boileau, Satire X.)

(M. Lemare, M. Maugard et M. Augar dans son Comment. sur la Sicilien de Molière, sc. 14.)

Troisimment. — On met le verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif avec le verbe prétendre (dans le sens de croire, sous teuir), et avec le verbe entendre (dans le sens d'ouir, comprendre): le returns que coda n'est pas vroi. — de ratiense que son droit est incontestable. (U.Académis) — Au son de la voir, j'aurans que c'est votre frère.

Mais avec prétendre et entendre (dans le sens de vouloir, ordonner) on fait usage du subjonctif :

Je rakitums que l'on rasst son devoir. (Férand, Gattel et M. Lavonux.)

De lui seul je prétands qu'on reçoire la lui.
(Bolleau.)

Il PRÉTEND que tout VIENNE et DÉPERDE de lui. (Foltoirs.)

J'ENTENDS que vous lui OBRISSIEZ.

(L'Academie, Férend et Gattel.)

Non, s'il vous platt, je n'antenns pas que vous rasuez de dépense, et que vous anvortez rien acheter pour moi.

(Molliere, Paurcenognac, act. I, sc. so.)

Quatrièmement. — On met le verbe de la proposition subordonnée au subjonetif après les verbes unipersonnels, on après ceux qui sont employès unipersonnellement:

IL IMPORTE que vous y sotez.—IL VAUT MIRUX qu'il ne VIENNE point. — IL RÉPUGNE que cela soit ainsi.

... Il suffit que vous me commandias. (Racina, Iphigiule, act. V. sc. 3.)

Il est juste, grand roi , qu'un meurtrier périsse. , (P. Corneille, le Cid, act. I, sc. 7.)

Monsieur, il est impossible que vous vovies

à présent ma maîtresse, elle est dans l'affliction la plus cruelle.

(Foltaire, l'Écossaise, act. III,sc. 8.)

Il faut en excepter : il s'ensuit , il résulte , il arrive, et les verbes unipersonnels dans la composition desquels se trouve un adjectif qui exprime une idée positive ; tels que , évi= dent , certain , sur, vrai, etc.; ces verbes alors n'exigent le subjonctif que lorsqu'ils sont in= terrogatifs ou accompagnés d'une négation. On dira done : Il est vaat , sun , centain que vous ètes mon ami .- Il arrive souvent qu'on EST trompé.

Et: Iln'EST PAS VEAL, SUR, CERTAIN que vous SOYEZ mon ami -Il n'ABRIVE PAS souvent qu'on soit trompé par ses amis.

Cinquiemement. - Le verbe sembler, employé avec l'un des pronoms ms, te, nous, vous, Lui, leur, demande le verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif, parce que, dans ce cas, sembler répond à je crois ; il marque, de même que ee verbe, une affirmation : Il me SEMBLE que je le vois. (L'Académie.) - Il me SEMBLE qu'il n'y a pas de plus grands jouis= sance que celle de faire des hsureux. Mais aussi, d'après la règle établie plus

haut, ee yerbe demande le subjonctif, quand il est employé avec une négation ou une interrogation : Il we me semale pas que l'on PUISSE penser différemment.

Els quoi ! te semble-t-il que la triste Eryphile Doive être de leur joie un témoin si tranquille (Racine, Iphigenie, eet. II, sc. r.)

Lorsque ce verbe est employé sans un des pronoms dont nous venons de parler, Féraud et l'Académie sont d'avis de mettre le verbe de la proposition subordonnée au subjonctif : IL SEMBLE. à vous entendre, que je vous en

DOLVE de reste. (L'Académie.) - IL SEMBLE que vous n'anez rien vu. (Féroud.) - le sensee que ce mal soit sans remede. (M. Loveouz.) Le P. Buffier, Minage, Th. Corneille, Waitly laissent néanmoins le choix d'em= ployer l'indicatif ou le subjonctif; et, en effet, plusieurs écrivains ont fait, dans ce cas, usage tantôt de l'un , tautôt de l'autre.

Mais, comme il semble, sans pronom, n'est point une affirmation, qu'il exprime un doute, une incertitude, et comme beaucoup d'écrivains ont, avec celte expression, fait usage du subjonctif, nous pensons avec Féraud et l'Académie, dont nous venons d'invoquer l'autorité, que ce mode est préférable.

Voici les exemples que nous avons choisis parmi lous ceux que nos reeberehes nous ont procures :

IL SEMBLE que les grandes entreprises soient parmi nous plus difficiles à mener que chez les anciens.

(Montesquieu, Grand. et Déc. des Rom., ch. 21.)

... Il sembloit qu'un spectacle si doux N'attendit en ces lieux , qu'un temoin tel que vous. ( Racine , Andromaque , set. 11, sc. 4.)

IL SEMBLE que la race d'hommes que l'on trouve en Laponie et sur les côtes septentrionales de la Tartarie, sort une espèce particu-Lière dont tous les individus ne sont que des

avortons. (Buffon , Histoire naturelle de l'homme. Variétés dans l'espèce humeine.)

IL SEMBLE que l'être qui pense soit aban= donné et solitaire au milieu de l'univers phy = sique; et la pensée a besoin du commerce de la pensée.

(Thomas, Éloge de Marc-Aurèle, p. 564.) It semble que, pour humilier ceux qui cultivent les sciences, Dieu AIT permis que les plus belles découvertes aient été faites par

hasard, et par ceux qui devoient moins les faire.

(L. Racine, note 173 du Poème de le Relig., ch.V.) IL SEMBLE que l'auteur art été embarrassé de cette situation forcée , qu'il AIT voulu exprés se vendre in intelligible.

(Voltaire , Comment. sur Rodog.)

On diroit, qui équivaut à il semble, paroitroit demander aussi le subjonctif; on lit dans Boileau (Sat. VI) :

On diroit que le ciel , qui se fond tout en eau , Feuille inonder ces lieux d'un déluge nouvean.

Et dans son Art poétique (ch. III) : On diroit que , pour plaire , instruit par la neture , Homère ait à Vénus dérobé sa ceinture.

On DIROTT que le livre des distins AIT été ouvstt à ce prophète. (Bossuet.)

On DIROTT qu'il soit aveugle. (M. Jacquemart, p. 179, II part.)

On diroit, à vous voir essemblés en tumulte, Que Rome des Gaulois craigne encore une insulte. (Crebillon, Cetiline, act. IV, sc. 1.) Mais encore y a-t-il quelque inecrtitude,

puisque Boileau a dit aussi avec l'indicatif (s'adressant à Molière, et lui parlant de la On diroit, quand tu venz, qu'elle te vient chercher.

(Satire II.)

Et dans sa Ve Satire :

Cependant , à le voir , evec tant d'errogance , Vanter le faux éclat de sa haute naissence , On diroit que le Ciel est soumis à sa loi, Et que Dieu l'a pêtre d'autre limon que moi.

Sixiemement. - Quand la proposition subordonnée est liée à la proposition principale par un des pronoms relatifs qui, que, dont, où, etc., il faut examiner si la proposition qui dans le second, du subjenctif :

suit ee pronom exprime quelque chose de positif ou quelque chose d'incertain. Dans le premier cas, on fait usage de l'indicatif, et

- 10 J'épouserai une femme qui me plaira. 20 J'irai dans une retraite où je serai tran=
- 3º Je te donncrai des raisons qui te eon= vaineront. 4º J'aspire à une place qui est agréable.
- 5º Montrez-moi le chemin qui conduit à 6º Ils envoyèrent des députés qui consultés
- rent Apollon. 7º Je cherche quelqu'un qui me rendra
- 80 Préférez ces expressions où l'analogie est unic à la clarté.

Dans J'épouscrai une femme qui me plaira, on emploie l'indicatif, parce que l'idée est positive; il s'agit d'une femme que j'ai en vue, je suis certain qu'elle me plaira. Dans j'épous serai unc femme qui me plaise, on sc sert au contraire du subjonetif, parec que l'idée est indéterminée; jai le désir de prendre une femme, mais je ne sais pas laquelle; je suis par consequent incertain si elle me plaira. Il en est de même des autres phrases, e'est l'idée qu'on veut exprimer qui détermine le choix de l'indicatif ou du subjonctif. (M. Lemarc.)

Septiemement.-On met le verbe de la pro= position suhordonnée au subjonetif, lorsque le prouom relatif qui a pour antécédent un substantif modifié par un adjectif employé au superlatif relatif, e'est-à-dire, par un adjectif précédé d'un des mots le plus, le meilleur, le moins, le micux, la plus, la moins, la micux, les plus, etc. (386).

Si ma religion étoit fausse, je l'avoue, voilà le piège le MIRUX dressé qu'il soit possible (La Bruyerc, chap. XVI.)

Cet homme, eache dans son discrt, enveloppe dans sa vertu, devint un des PLUS nobles instruments DONT Dieu sc sour servi dans son Eglisc, pour faire éelater sa puissance. (Flechier, Panegyrique de saint Vincent de Paul.)

Le plus grand théâtre qu'il y ait pour la vertu, e'est la conscience.

(D'Olivet, pansée de Cicéron , sur la conscience.)

J'épouscrai une femme qui me plaisc. J'irai dans une retraite où je sois tran=

quille. Je te donnerai des raisons qui te convainquent.

J'aspire à une place qui soit agréable. Montrez-moi un chemin qui conduisc à

Ils envoyèrent des députés qui consultas=

sent Apollon. Je eherche quelqu'un qui me rende ser-

Préférez des expressions où l'analogie soit unie à la clarté.

L'Évangile est le rivs beau présent que Dicu AIT PU faire aux hommes (Montesquien.)

La religion est toujours LE MEILLEUR garant que l'on PUISSE avoir des mœurs des hommes. (Montesquien , Grandeur at Dec. des Romains ,

chap. X.) Ou lorsque le pronom relatif eorrespond à Fun des adjectifs nul, aucun, premier, second, traisième, dernier, etc.; ou encore lorsqu'il se rapporte à quelque substantif ou adverbe qui a un sens négatif, tels que personne, peu,

guère, rien, aucun, etc. Racine est le parmier qui air su rassembler avec art les ressorts d'une intrique tragique, ( Thomas , Éloge de Racine.)

C'est une des pernières épitres que saint Paul AIT écrites. (Trévoux.) Les intérêts de leur vanité sont les DERNIERS QU'on DOIVE me-(Gecffroy.) nager.

Il n'y a PERSONNE QUI, en pareil cas, ne RÉGLIGEÀT un intérét si important. (Voltaire , sur la tragédie du Triumvirat.)

Il n'y a RIEN QUI BAFRA CHISSE le sang comme une bonne action. (La Bruyère.)

Il y a rev de rois qui sacuere chercher la véritable gloire.

( Fénélon, Télémaque, tiv. XIV.)

On peut dire que le chiex est le seul animal nont la fidélité sort à l'épreuve. (Buffen.) Le suu bien qu'on ne ruisse pas nous enn lever, c'est le mérite d'avoir fait une bonne

(Pensée d'Antisthène.) Il n'y a Aveun de ses sujets qui ne masandat

<sup>(386)</sup> It faut se rappeler que le mestleur, le pire, le moindre, expriment eux seuls un superlatif.

sa propre vie pour conserver celle d'un si ban roi. (Fénélon, Télémaque, liv. VIII.)

Ce u'est pas le seul bien que sa malo ma revisse. (Crébillon , Rhad. et Zén., act. l, sc. 2.)

Le présent est l'unique bien Dont l'homme soit vraiment le maître, (J.-B. Rousseau, OdaXitt, liv. 2.) (387.)

Il n'y a curre de mois que, étant heureusement placés, ne pressent contribuer au sublime (388). (Voltaire.)

Huitièmement. — Les adjectifs pronominaux quel que, et les expressions qui, que, quoi, que, veulent également le verbe de la phrase subordonnée au subjonctif :

(387) M Ledru ( Mannel des Amat. de la lang. franç. est d'avis que le seul, l'unique demandent le mode du subjonctif, quand l'idée n'est pas positive, quand elle tient du doute; mais que, quand l'idée est affirmative, qu'elle ne tient pas du doute

il faut l'indicatif.

Ainsi il ne oroit pas qu'ou pnisse condamner les exemples suivants :

Il y avoit du délire à penser qu'on eût pu faire périr , par un crime tant de personnes royales , la jasent ripes le ven qui personnes royales ,

laissant viere le seu, qui rovvoir le venger.
(Voltaire, Siècle de Louis XIV.)
Voità sans doute la moindre de vos qualitée;

Voilà sans doute la moindre de vos qualités; mais, madame, c'est la surin dont j'in pur parler avec quelque connoissance.

Les mauvais sucrès sont les suus maîtres qui ruvrent nous reprendre utilement, et nous arracher cet aveu d'avoir failli, qui coûte tant à

(Racine.)

cher cet areu d'avoir failli, qui coilte tant à notre orgueil. (Bassuct.) Locks est le sant que je caoss dévoir excepter. (Condillac.)

porce que dans chacun d'eux le seus est bien affirmatif.

Toutefois, M. Ledru fait observer que comma il y a presque tonjoors un certain rague daus les phrases où l'on emploie seul oo unique, il fant alors, dans les plus graod nombre de cas, faire usage du subjonetif.

(388) Remarque. — Il est un cas où Pon doit mettre le verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif-c'est quaod le apperlatif est suivi d'an régime indirect, comme dans cette phrase: Le soleil est le plus grand des corps que l'on arrançors dans le ciel.

Le relatif que se rapporte non an soperlatif, mais au régime qui le suit, ainsi l'idée est positive, car QUELQUE effort que PASSENT les hommes, leur néant paroit partout.

(Bossnet, Disc. sur l'Hist. colv., tt\* partia, paga 415.)

Du maître, quel qu'il soit, peo, heaucoup ou zéro, Le valet fut toujours et le sloge et l'écho. (Piron, l'École des Pères, act. II, sc. 3)

Mais dans quetque haut rang que vous evyes placé, Souvent le plus beureux s'y trouve renversé. (Th. Corneille, le comte d'Essex, act. 1, sc. 3.)

Qui que ce soit, parles et ue le croignez pas (389.) (Racine, tphigéuie, act. III, sc. 5.)

Quoi que vous écriviez , éritez la bassesse.
(Boileau, Art poétique, chant 1-)
Quoi qu'on dise , un suou ne deviendra qu'no sine.

(Groselter.)

le seus est celui-ci: On aperçoit des corps dans le ciel, et le soleil est le plus grand, dès lors ce n'est pas le subjonctif que l'ou doit employer.

were gen . pene-fère que, inte que.
Conjunction no locations conjunctives qui venleat tonjunc le mòpiocetti e fine que, el moise que,
arant que , en cou que, en co ca que, de muis, que,
gus, de peur que, de createt que, encere que,
grape de cepe, cine, que, que consoletar que,
primpi ce que, cine, que, que, montre que,
primpi ce que, cine, que, que, peur que,
primpi ce que, cine, que, peur que, peur que,
que, pois que, pois que, peur que, peur que,
que, est que, dans le sem de di moiser que, come
que, est que, dans le sem de di moiser que, come
que, est que, dans que, de peur que, de

(W'nilly, pag. 268. — Lévisec, pag. 232 et 234, tome tt.)
Observes que ce n'est pas la que, mis à la suite

de ces conjocetions, qui est la cause du subjonetif, ce soot les mots antécédents, qui tous exprimeat uo acte de volonté. Quaud je dis: Fais que je fes-lime, afin que je sois trists d'être, cic.; c'est comme si je disois, Fais que je l'estime vollart ou si vo vaux que je sois triets.

Dans les phrases suivantes: Si tu sors, et que tu fasces ce que je dis, tu réuseiras; o'est comme si je discis, et esupposé que tu fasce. Viene, que je te disc un mot, c'est-à-dirc, afin

que je te dise un mot.

(M. Lemars, pag. 111 , note 203, 170 édit.)

Newièmement. — La eonjonction ei... que exige aussi le subjonctif, lorsqu'elle est employée pour quelque que !

Simince qu'il puisse être un cheveu fait de l'ombre. (Villefré.)

Ou bien lorsqu'il y a une négation avant et après si : Il n'a pas été si leste qu'il ne soit

tombé. (Waithy, pag. 270.—Falre, pag. 244)
Ou encore lorsque la conjonelion si est
remplacée par que dans le second membre de
la phrase, parce qu'alors que exprime le
doute. Ainsi vous direz: Il est vrai que je
sui sinciere; el l'On vous répondra: S'il est
vrai que vous sorts sinciere. expliques-vous
donc. (Le biet, crit. de Fravad.)

Dixiemement. — On met au subjonetif le vece de la proposition subordonnee après les conjonctions sou locutions conjonctives: Avant que, bien que, encore que, quoique, de peur que, en cas que, sons que que se sons que se sons que que que se sons que se so

Les plaisire ne sont pas assez solides rove ov'on les appropondisse, il ne faut que les efflourer.

Avent même que Rome est gravé donse tables , Metius et Tarquin n'étoient pas moins compables. (Racine, le fis, Poème de la Religion, chant l.)

Avent que Babylone épronvát ma puissance.

(J. Racine, Bajaset, act. 1V, sc. 3.)

AVART QUE je vusse venu. (L'Académie.) (390). Bien qu'à ses déplaisirs mon ame computisse.

(P. Corneille, le Cid, act. II, sc. 7.)
Il fail bon craindre, encor que l'on soit saint.
(La Fontaine.)

ENCORE QUE les rois de Thibes PUSSERY les plus puissants de tous les rois de l'Égypte,

(340) Fenud his observer qu'il ne faut pas mettre indifferement acunt que avec le subportif, et evont que de ca cront de «vec l'infinitif. On doit mettre caroni que de ca cournt de «vec l'infinitif, quand cei infinitif ne rupporteu mipt de la propietion i; fel nei qu'eje ette sermes «verra ne se sation i; fel nei qu'eje ette sermes «verra ne se saculture qu'il propiet et me de la départ de cuiul a qu'il pay à nomme, il familes direi de his di payl cette somme «vara cu'il vaxiv co canat sun disport, et no pue, concel de pertir-

Voyez, aux observations sur les adverbes, si, avec avant que, il fant ne dans la phrase subordonnée. jamais ils n'ont entrepris sur les dynasties voisince.

(Bosseet, Disc. sur i'Hist. univ., III, part.)

De peur que ma présence encor soit criminelle.

Je te laisse...
(Molière, l'Étourdi, act. 1, sc. 5.)
Il faudroit en prose, ne soit crimi-

nelle (391).

Quolque le ciel soit juste, il permet bien souvent
Que l'iniquité règne et marche en triomphant.

(Voltaire, Don Pédre, act. V, sc. 1-)

Mais , soit qu'un vieux respect pour le sang de leurs maîtres

Parlat encor pour moi dans la cour de ces traitres.

(Voltaire, la Henrieds, chant III.)

AU CAS QUE cela soix (302).

(L'Académie.)

Les paissances établies par le commerce.....
s'élèvent peu à peu et sans que personne s'en
APERCOIVE.

(Montesquieu, Grand. des Romains, ch. IV.)
Pourve qu'on sache la passion dominante

de quelqu'un, on est assuré de lui plaire. (Pascal, Pansées; part. I, str. 10.)

C'est assez que , il suffit que vous sorez zssuré. (M. Anger, Commentaire ser Molière, pag. 357,

(m. Anger, Commentare ser monere, pag. 337, tome III.)

Remarques. — Il arrive souvent que, pour

(3g1) Molière, dans l'École des femmes (set.

IV, sc. 9), a dit:

La mienne, quoique aux yeux elle n'est passi forts.

Mais, comme la fait observer M. Auger, dans son commentaire, il faut, quoique aux yeux elle

ne sorr pas si forte.

(399) Cas se dit pour aventure, conjoncture, occasion: on dit dans cette acception, au cos que, et en cos de.

On dissit autrefois en cas que. Benusé trouva use diférence entre ce deux repressions en cas, on cas, et décide que l'on ne doit pas dire en cas que. Il moitre son opinion par ce principe du tont ce qui caige un autreddent le suppose détermine individuellement; or il as peut l'être que par l'article. Au cas, renfermes est article; que cas que signific dans le cas que; mais en cas n'a point d'article, il no doit donc pas être suivi de que.

Alors il faut dire, au cas que cela sost avec la subjonctif, et en cas avec la préposition de at un substantif : en cas de refus. subjonctif.

donner plus de vivaeité au discours , on supprime la proposition principale :

Que la foudre à vos yeax m'écrase si je mens : (P. Carneille, le Meoteur , ect. III, sc. 5.)

...Qu'ils meurent pour leur père,
Qu'ils meurent. Aussi bien ils sont morts poor leur
mère.

(Longopterre , Médèe, ect.IV, sc.8.)

Que je faie ! sh ! Rhadape , au comble de le gloire , Quaed sur mes ennemis j'emporte le victaire ; Que je fuie ! (Le même , Médée , ect. V, sc. 1.)

Mais, en rétablissant les ellipses, tout rentre dans l'ordre, et l'on voit qu'alors il faut toujours le subjonctif.

toujours le subjonctif. Quelquefois aussi, non-seulement le verbe de la proposition principale est supprimé, mais encore le que, satellite constant du

Au diable soit l'écho, l'hamme et l'églague. (Piron.)

Dit le ciel égaler le sopplice à l'offense !

(P. Carneille, Rodog., act. V, sc. 1)

Plût aux dieux que mon père, belas ! vécûs encor

(Racine, Bérénice, act. II, sc. 4.)

Graices en ciel mes meins ne sons point crimioelles.

Plut aux dieux que mon cour fut innocens comme elles!

(Le même, Phêdre, ect. I, sc. 3.,)

Écrive qui voudra...
(Boilean, Setire X.)

Me préservent les cieux d'une nauvelle goerre?

(V'altaire, les Pélop. set, V, sc. 1-)

Périsse le Troyen suiteur de nos slarmes!

(Racine, Iphigenie, act. II, sc. 2.)

Puisse-je de mes yeux y vair tomber ce faudre?

(P. Carneille, les Horaces, act. V, sc. 5.)

(P. Carneille, les Horaces, act. V, sc. 5.)

Cette double ellipse est rare; mais on remarquera que, dans ce cas, on place presque toujours le sujet après le verbe.

(Wailly, pag. 276, Lévizac, M. Lemare et M. Maugard.)

Eafin il n'y a dans toute la langue qu'un verbe qui se unette a nui-piacell', suns qu'un autre mot le précède : c'est le verbe Souvir, seconognée lu précent d'une négative : La ra sacun sein qui voil plus digne de notre amour que la vertu, ni de plus propre à noire bon-heur que l'amitié. — Des enfants étourdis de-vinennet des hommes vulgainer; ras a lacras point d'observation plus générale et plus certaine que celle-la.

(J.-J. Rousseau, Émile, t. 1.)

Mais, ce qu'il y a de particulier, c'est que cette manière de parler n'a lieu qu'à la première personne, car on ne dit pas lu ne sau ches rien, il ne sache rien. [Th. Corneille, sur la 362º Rem. de Vaugelas. —

Le P. Buffier, uº 615. - Le Diel. de L'Academia.)

§. V.

### DE L'INFINITIF ET DE L'EMPLOI DES TEMPS DE CE CINQUIÈME ET DERNIER MODE.

L'infinitif signifie l'affirmation d'une maenière indéfinie, et des-lors, sans aucun rapeport exprimé de nombre ni de personne. (MN. De Port-Boyal, pag-175, Restaut, pag-237.

Quand je dis étre, avoir, aimer, finir, je fais seulement entendre la signification de ces verbes d'une manière générale, sans y rien ajouter.

rien ajouter.

On distingue cinq temps dans l'infinitif:

Le présent, le prétérit, le participe présent,

le participe passé, et le participe fistur.

Le Présent de l'infinits et susceptible d'exprimer un présent, un passé, on un faitur, relativement au temps du verbe qui le précède, comme dans je l'entends rive; rive exprime un présent, parce que s'entends est un présent, et c'est comme s'il y avoit, il rit et je lentends.

Je l'aientendu rive. Rire caprime un passé, parce que fai entendu est au passé; c'est comme s'il y avoit, il a ri et je l'ai entendu. Je l'entendrai rire. Rire exprime un futur, parce que fentendrai est au futur; c'est comme s'il y avoit, il rira et je l'entendrai.

(Wailly, pag 55. — et Restaut, pag. 250.)

Le prétérit de l'infinitif exprime seulement un passé relativement au temps du verbe qui le précède; comme dans je erus ou je cropois l'avoir entendurire. (Wailly et Lévisac.)

Pour exprimer, dann l'infinitif, un fotur par rapport au temp du verbe qui le précède, il faut joindre l'infinitif du verbe devoir au verbe qui est 1 fininitif Jerois servat vous faire part decette nouvelle. Toutefois, comme le présent de l'infinitif, pécede des verbes prometire, espèrer, compler, s'attendre, nomere, designe (cojour un futur il la prive vous contenter, c'eth-duffe il espere qu'ul pour cos cinq verbes collement, de faire usage du verbe devoir, quand on veut exprimer ce temps.

(Wailly, pag. 237 .- Livisac, pag. 12, t. II.)

Le présent de l'infinitif sert à spécifier le verbe dont on veut parler. Ainsi on dit : le verbe croire, le verbe donner, le verbe plaire, comme on dit le nom prince, le nom temple. (Restaut, pag. 237.)

Le présent de l'infinitif fait toujours la fonction on de sujet, ou de régime, soit direct, soit indirect.

HAIR est un tourment; AIMER est un besoin de l'ame. (M. de Séour).

Il n'y a pour l'homme que trois événements, naître, vivre et mourin: Il ne se sent pas nostre, il souffre à novain et il oublie de vivre. (La Bruyère, de l'Homme.)

Je voudrais inspirer l'amont de la retraite. (La Fontaine.)

Dans les deux premiers exemples, l'infinitif est sujet; il est régime direct dans le second, et régime indirect dans le troisième.

Far consequent tout verbe place immediatement après un autre verbe, ou à la suite d'une préposition, doit être mis à l'infinité, parce qu'alors il est le régime du verbe ou de la préposition qui précéde: C'est aux meurs et non au destin qu'il FART IMPUER les crimes — (Peosèse de Sheique.) Fous les peuples sont frères, et DOUERT SAMER comme lett. (Fécilos, rélèunge, le, Y.A.)

On peut être héros saus ravager la terre.
(Boileau, Épitre au Roi.)

Oui jamais de nos lois n'offensa l'équité

N's fen à redoutre de leur sévénité. Exceptions. — 10 La préposition en exige toujours le participe présent, au lieu de l'infinitif: H'fout corriger les meurs en aixar. 2º Après les verbes croire, voir, on met quelquefois le participe passé: La femme que pla cues unité. — Vos parens que j'avois vus

'nissoris à vous pardonner.

Mais dans ette pluras : Ce que l'on donne
à ses amis sur visnois aux cuprices du sort,
ce sont là les soules richesses qu'il ne puisse
pas nous entéere (Peaste de Matial, Épig. 52.);
est dérodé ne forme pas une exception, puisque, dans tous les temps composes, fautiliaire
et le participe ne font qu'un seul et même
verbe.

Le verbe étre, ayant pour sujet un infinitif, peut être précédé ou non précédé du pronom es; on dit également bien : Médire de son prochain, c'est une action infime, ou est une action infame.

Mais ce pronom est indispensable, 1º lorsque l'infinitif, qui sert de sujet, a un régime d'une certaine étendue : Taire un service qu'on a rendu, c'est ajouter au bienfait. 2º Quand il y a deux ou plusieure infinitifs

de suite employés comme sujet: Lire, peindre, faire de la musique, c'est l'unique occupation de so vie.

L'infinitif devient quelquefois un véritable substantif, et alors il est susceptible d'être déterminé et modifié comme les autres substantifs.

Ce n'est pas la mort que je crains, c'est le MOURIR. (Montaigne)

Un bon mouble vaut mieux qu'un mal vivre. (Charron, la Sagesse, liv. I.) Le taibe est mieux séant à la femme, et le

RÉPONDRE à l'homme. (Amyot, trad. de Théag. et Charielée.)

Laissez dire les sots , le savoir à son prix. (La Fontaine, Fab. 161.)

La paix nous devenoit nécessoire comme le MANGAR et le BORMIA. (Foltaire, Corresp., t. VIII, p. 371.)

Le reisonner tristement s'accrédite.

(Le même.)

Le zira est sans doute l'assaisonnement de

l'instruction, et l'antidote de l'ennui. (La Harpe, Cours de Bitéral., p. 404, t. V.)

Il est aussi dans le génic de notre lanque de préférer le mode infinitif à l'indicatif ou au subjenetif; en effet; il debarrasse la phrase d'une foule de petits mots dont l'emploi frequent rend la construction louche et languissante; volla pourquoi ou dit: Il vaut mieux être molheureux que b'iras renimiet, plutôl que: il vaut mieux être malheureux que vous sours criminet.

(Th. Corneille, sur la 3º Rem. de Vaugelas.-et Wailly, pag. 237.)

Cependant on doit préfect l'indicatif ou le subjoncit à l'infiniti, pour éviter plusieurs de on plusieurs à; sinsi, au lieu de dire : Le philosophe Aristippe changes ses compagnons de voyage, dedur de sa part à ses concileyers, De sostess de bonne heure à se procurer des biens qu'ils puissent sauver avoc cux du nau-frage; il faudroit dire, qu'ils songeassent de bonne heure, etc.

Tout infinitif prisent, précédé d'une préposition, doit toujours se rapporter d'une manière claire et précise, soit au sujet de la proposition, soit au régime direct, ou au régime indirect : L'homme vit pour tanvalles. — Dieu nous a créés pour tanvalles. — Jo vous conseille de tranvalle de tranvalle de tranvalle.

Dans la première phrase, l'infinitif travailler avec la préposition dont il est précédé se rapporte au sujet l'homme; dans la seconde phrase, il se rapporte au régime direct nous; et dans la troisième, il se rapporte au régime indirect vous.

Ainsi cette phrase : La vie de Pépin ne fut

pas assez longue rous Muttan la dernière main à ses projets, n'est pas correcte; le rapport de l'infinitif a lieu, non avec la vie, qui est le sujet de fut, mais avec Pépin, qui est le régime du sujet.

Cetta autre phrase manque également d'exactitude: Cett ouvre norma que le Scie geneur nous donne; l'infinitif semble être en rapport avec le sujet Seigneur et avec le régime indirect nous ; on .ue sait trop si le sens est que le Seigneur donne pour le plasisir même de donner, ou qu'il nous donne, afin que nous donniens.

Celle ci n'est pas plus exacte: Lo vie est failte rous TRAVAILLES; pour travailler ne se rapporte pas au sujet du verbe, car la vie ne travaille pas; mais il est en rapport avec nous, qui n'est pas dans la phrase; ce qui est essentiellement vicieux.

Pour rendre ces phrases correctes, il faut prendre un autre tour qui indique clairement par qui sont faites les actions des verbes meters, donner, travailler : La vie de Pépin ne flu pes ausse longue rous çoit. Mit la devanière main à use projets.—C'est pour que sous monstons, que le Seigneun rous donne.—Nous

ne vivots que pour travailler.

Enfin, d'après ce qui précède, il est facile
de juger que les phrases suivantes ne sont pas
plus correctes: J'ai ordonné na muita mon
nanuerit. — La comédie est f'aile pour mas.

— Je vous ai donné ma fille pour mar muta.

Auta.

Que l'on eherche partout mes tablettes perdues ; Mais que sans les o*nvrir* , elles me soie*nt* rendues,

Le présent correspond : à son propre temps.

au prétérit antérieur composé.

(Quinautt, la Mort de Cyrus, act. I, sc. 5.)

Il faut : J'ai ordonné qu'on saûtar mon auti

manuscrit. — La comédie est DESTINE à faire rire. — Je vous ai donné mn fille rova que vous soyez heureux. — Que l'on cherche parlout mes tablettes perdues, mais qu'elles me soient rendues sans qu'on les ovars, ou bien sans qu'elles seient ouvertes.

### §. V1.

## DES PARTICIPES ET DE LEUR EMPLOL

Le participe présent et le participe passe sont susceptibles d'exprimer le présent, le passé ou le futur, selon le temps du verbe principal de la phrase: Un enfant, aunt de ses parents, nour faire tous ses efforts pour mériter leur amour.

Le participe futur, comme son nom l'indique, marque une action qui aura lieu dans un temps où l'on n'est pas encore.

Les participes méritant, par leur importance, de fixer l'attention de eeux qui venlent connoître à foud les principes de la langue française, nous avons ern devoir en faire un article séparé. Voyez article XVII.

# ARTICLE XVI. DR LA CORRESPONDANCE BRIDE LES TEMPS.

Il y a dans les temps des verbes un rapport de détermination qu'il n'est pas permis d'is gnorer. Ce rapport, ou cette correspondance, est souvent fondée sur l'usage, qui, lui seul, établit toutes uos règles.

'C'est le temps du verbe principal qui prescrit au second verbe le temps qu'il doit prendre; et la correspondance dans les verbes ne peut avoir lieu que dans la phrase composée, où plusieurs verbes dépeudent les uns des

après que vous avez en diné.

anaud your lines.

#### 1

### CORRESPONDANCE DES TEMPS DE L'INDICATIF ENTRE RUX.

Les temps de l'indicatif correspondent les uns aux autres, de telle manière que

| au prétérit indéfini.<br>L'imparfait correspond :                                                      | quand vous ovez lu.                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| à son propre temps,<br>au prétérit défini,<br>au prétérit indéfini.<br>Le prétérit défini correspond : | Je lisois, quand vous écriviez.<br>quand vous écrivites.<br>quand vous avez écrit. |  |
| à son propre temps, et pres-                                                                           | Quand vous le vouluites, je vins.                                                  |  |
| rieur.<br>Le prétérit indéfini correspond                                                              | Quand j'eus fini, j'y allai.                                                       |  |
| à son propre temps,<br>à l'imparfait,                                                                  | J'ai lu, aussitôt que vous l'avez voulu pendant que vous écriviez.                 |  |

```
Le prétérit antérieur correspond presque toujours :
                                     Quand j'eus lu, vons entrátes.
  au prétérit défini ,
                                     Après que j'eus lu, on me demanda.
    Le plus-que-parfait correspond:
  à l'imparfait ,
au prétérit défini ,
                                                           quand yous entriez.
                                        J'avois lu ,
                                                           quand yous entrates.
  au prétérit indéfini ,
                                                           quand yous étes entré.
  au prétérit antérieur,
                                                           quand yous futes entré.
    Le futur absolu correspond :
  au présent de l'indicatif.
                                                           si vons le désirez.
  au préterit indéfini ,
                                                           si vous avez fini votre ouvrage.
                                       Je partirai
  à son propre temps,
                                                           quand yous voudres.
  au futur passe ,
                                                           quand yous l'aurez dit.
    Le futur passé correspond :
  au futur absolu .
                                    Quand vons aurez fini, je partirai.
    Le présent du conditionnel correspond :
                                     Quand un coupable échapperoit au châtiment, il n'échap-
  à son propre temps.
                                       peroit pas aux remords.
                                     Je vous ai lerois volontiers de ma bourse, si j'étois plus
  à l'imparfait,
                                     Je vous croirois, si vous n'aviez pas contracté la malbeu-
 au plus-que-parfait,
                                      reuse habitude de mentir.
    Le premier conditionnel passé correspond :
                                    Les Romains auroient conservé l'empire de la terre, s'ils
 an plus-que-parfait ,
                                     avoient conservé leurs anciennes vertus.
    Le deuxième conditionnel passé correspond :
                                    Quand même Alexandre eut conquis tonte la terre, il
 à son propre temps,
                                    n'eut pas été satisfait.
   Poyez page 260, une observation sur je no saurois employé pour je ne puis, et page 269, une observation sur
 on dirost employé pour il semble.
    Lorsque deux verbes sont unis par la conjonction que, on met le second à l'indicatif,
 si le premier exprime quelque chose de positif, et alors il résulte différents rapports de
 correspondance entre les temps de ce mode.
   Le présent de l'indicatif correspond :
 à son propre temps,
                                                           que vons partez au jourd'hui pour Pa=
 au futur absolu .
                                                          que vous partirez demain.
 au futur passé ,
à l'imparfait ,
au prétérit défini ,
                                                          que vous serez parti, si, etc.
                                                          que vous partiez hier, si, etc.
                                      On m'assure.
                                                          que vous partites hier.
 au proterit indefini
                                                          que vous étes parti ce matin.
 an plus-que-parfait.
                                                          que vous éties parti hier avant moi.
 au conditionnel présent.
                                                          que vons partiries aujourd'hui, si,
                                                           cte
 au 1er conditionnel passé,
                                                           que vous seriez parti hier, si, etc.
 au 2º conditionnel passé ,
                                                          que vous fussiez parti plutôt, si, etc.
   Si le second verbe exprime une action passagère, et que l'on veuille marquer un présent
relatif an premier verbe, alors
   L'imparfait, le prétérit défini, le prétérit indéfini, le plus-que parfait de l'indicatif,
correspondent :
                                    On disoit.
                                    On dit.
a l'imparfait .
                                                           ue vons aimiez l'étude.
                                    On a dit.
                                    On avoit dit.
  Si l'on veut marquer un passé antérienr au premier verbe, la même correspondance a
lieu, et alors
```

L'imparsait, le prétérit défini, le prétérit indéfini, le plus-que parsait de l'indicatif, correspondent :

au plus-que-parfait, On disoit, On dit, On a dit, On a witt it on a witter aimé l'étude

Si Von reul marquer un futur absolu , alors L'impatsuit, le prétérit désini, le prétérit indéfini, le plus-que-patsuit de l'indicatif, correspondent:

au présent du conditionnel.

On disoit,
On a dit,
On a woit dit,

(Lérisac, 10m. II, page 116.)

Mais, si le second verbe exprime une chose vraie dans tous les temps, une action qui se fait ou peut se faire dans tous les temps, alors

L'impatsait, le prétérit défini, le prétérit indéfini, le plus-que-parsait de l'indicatif, correspondent:

Je vous disois

Je vous dis ,

présent de l'indicatif ,

Je vous ai dit

Parce que l'existence de ces vérités est indépendante de toute époque; qu'elle est sismultanée avec tous les instants, qu'elle est toujours présente.

On se servira également du présent, s'il s'agit de quéque chose qui caisteau moment que l'on parle, et l'on dira: l'e vous ai fait savoir que ma feame ast en mad d'enfant. — Le savois bien que vous tras morait. — Et non pas : le vous ai fait sovoir que ma feame trort en mad d'enfant. — Le savois bien que vous tras morait.

(Fabre, pages 249 et suiv.— Donnergue, page 108 de ses Solut. gramm.)

Comme beaucoup d'auteurs, très-correcte d'aileurs, ont fait plus d'une fois des fustes dans l'emploi des temps, nous se croyons par insulté de nous arrêtre encore un le eas où on doit mettre le verbe de la proposition de la proposition principale soit ou à l'îns-parfait, ou an préterit défini, ou au préterit indéfini, ou au préterit indéfini, ou au préterit défini, ou au préterit de la proposition ce de M. Maugard que nons puisons ce qu'on va lire ce qu'on va l

Ce Grammairien commence par eiter cette « quoique l'imparfait convint quelquefois remarque de Duclos sur le chapitre XVI « mieux, après la conjonction si. Exemple :

que les crimes secrets out les dieux pour témoins (Sémiramis, act. V, se, dern.); et non pas avoient les dieux pour temoins.

que l'espoir Est le seul bien des eæurs infortunés (Bernis, ch. 7): et non pas étoit le seul bien. qu'il n'y a rien de stable et de perma-

nent dans le monde; et non pas qu'il n'y avoit rien de stable. que la santé sart la félicité du corps, et le savoir celle de l'esprit; et non pas que la santé faisoit la félicité du corps.

de la Grammaire générale de Port-Royal :

« Puisqu'on n'a multiplié les temps et les « modes des verbes que pour mettre plus de s précision dans le discours, je me permettrai s une observation qui ne se trouve dans au-« enne grammaire , sur la distinction qu'on « devroit faire et que pen d'écrivains font. a du temps continu et du temps passager, lors-« qu'une action est dépendante d'une autre. a ll y a des occasions où le présent seroit « préférable à l'imparfait qu'on emploie com-« munément. Je vais me faire entendre par des e exemples : On m'a dit que le roi kroit parti a pour Fontainebleau. La phrase est exacte, « attendu que partir est une action passagère. « Mais je erois qu'en parlant d'nne vérité « constante, on ne s'exprimeroit pas avec

sont, etc., parec que ees propositions sont
des vérités constantes et indépendantes du
temps.

On emploie encore le plus-que-parfait,
quoique l'imparfait convint quelquefois

a assez de justesse en disant : Jai fait voir

a que Dieu kroir bon ; que les trois angles

a d'un triangle iroient égaux à deux droits.

a Il faudroit que Dieu est, que trois angles

Le treus aurois salué, at je vesu avois vu. La phrase est exacte, parce qu'il ségit d'une action passagère : mais celui qui aroit la vue asciba sur passagère : mais celui qui aroit la vue assel base pour ne pas reconnoître les passants, diroit naturellement, sije veyosis, oet non pas si j'avois vu; attenda que son état habituel est de ne pas voir. Ainsi onlue devroit pas il suigressi dervoit pas il suigressi de difront, s'in avoir tris sansible; il faut vil d'oit, attendu que le sensiblité est mentale pas veget de l'aroit pas soughers.

• qualité permanente. 

Ensuite M. Maugard convient qu'avant ce judicieux académicien, aucun Grammairien na, à la vérité, exposé ce principe, mais il prouve que de bons écrivains anciens et mo-

dernes l'ont pratiqué. Exemples :

Vnus m'evez dit , tont franc , que je dois accepter Celui que , pour époux , ou me veut présenter. (Molière, le Tartufe, ect. II, sc. 4-)

Qu'est-ce que vous me voulez, mon papa?

Ma belle maman m's vit que vous me veus me ve

(Le meme, le Maiede imaginaire, ect. II, sc. 2.)

Hier elle vous blevoit au dessus de votre
sage père, de l'invincible Achille, du fameux
Thèses, d'Hercule devenu immortel. SENTITESvous combien cette louange EN excessive?

(Fénélon, Télémaque, liv. IV.)

Il concident que sagesse vaut mieux qu'éloquence.

, (Voltaire, le Touresu blanc, t. 58 des OEuvres.) N'AVRZ-Vous jamais bien fait réflexion que

NOUS SOMMES de pures machines? (Voltaire, Corresp. génér., t. IX, p. 1/6.)

On un suntott pas de quelle utilité IL Est d'avoir des principes.

(D'Olivet, Pensée de Cicéron, t. VII.)

On m'a bit qu'on na connoît plus certaines
planetes qui Tonanan autour de Jupiter,

auxquelles Galilée donna en mon honneur le nom d'Astres de Médicis. (Fontenelle, Dial. de Cosme de Médicis et de Béréa.)

Et déjà quelques-uns couroient épouvantés, Jusque dans les vaisseaux qui les ont apportés. (Recine, Mithridete, set. V, sc. 4.)

L'abbé de Saint-Pierre raovvoit que la devise de l'homme vertueus Est renfermée dans ces deux mots : donner et pardonner. (D'Alembert.)

Après cela, M. Maugard relève les fautes suivantes:

Peut-être an vous e dit quelle étoit mon humeur.
(Voltaire, le Dépositaire par. II, sc. 5.)

L'humeur est une qualité permanente, une qualité existant actuellement dans l'esprit

du poète; il devoit donc dire quelle est, etc.

ATAT FAIT référion, depuis quelques
années, qu'en ne eschoit rien à être bon
homme, je me suis mis à être un peu gai,
parce qu'on m'à bit que cela tet bon pour la
santé.

(Foliete, Corren, girke, I. VIII, pag. 333). Etre bon homes, thre bon it as and; sont eightmust des qualités permanentes; il lais du donc dire agant, est bon en cetta preuve. J'et coans qu'il n'y veut de bon pour la wiellesse qu'une occupation dont on riv toujeurs air. (Falisire, à madame de Defant). Est pour la veutillesse, qualité permanente, vérité incontestable; donc il faut il n'y a...

Tout le monde CRIOIT pour la liberté et la justice, mais on ne savoit point ce que c'éroit que d'être libre et juste.

(Voltaire , Charles XII, pag. 110.)

Libre, juste, qualités permanentes, assertions absolues; donc il faut c'est.

In cuotore que les lois étoinnt faites pour secourir les citoyens, autant que pour les intimider. (Voltaire.)

Faites pour secourir, pour intimider, qualités permanentes, maximes vraies et toujours présentes; donc il faut sont.

presentes; donc il faul sont.

Il faul un corps d'Hercule pour vivre ici;
mais j'y suis libre, et s'at trouvé que la li-

berté valoir encore mieux que la santé. (Fotseire, Corresp. génér., t. IX. p. 459.) Valoir mieux, qualité permanente, vérité

incontestable; donc il faut dire, vout mieux.

L'empereur Antonin avort appas à son fils
Marc-Aurèle qu'il valort mieux sauver un
seul citoyen, que de défaire mille ennemis.

(Bosset, Disc. sur l'Hist. univ., an de J.-C., 161.)

Sauver un seul citoyen, qualité permanente;
donc il faut dire, il vant miéux.

Je n'ai pas onblié, prince, que ma victoire Devoit à vos exploits le moltié de sa glotre. (Racine, Bérénice, ect. III, sc. 1.)

Devoir, être redevable, exprime une oblia gation, une reconnoissance constante et has bituelle; donc il faut doit.

Je t'ai deje dit que j'ésois gentilhamme , Ne pour chômer , et pour se rieu savois. (La Fontaine.)

La noblesse, étant un droit du sang, ne peut jamais se perdre; donc il faut, je sus. Oh! mon ami! ne wivez-vous pas nit que vous wivez point de naissance?

(Bernardin-do-Saint-Pierre, Peul et Virginic.)

N'avoir point de naissance est une qualité permanente; done il faut dire, vous n'avez point.

Je n'ai pas prétendu insérer dans ces littes tous les adjectifs qui se mettent, les uns avant les substantifs, et les autres après : s'at vouv seulement faire voir que cette position n'ivou point arbitraire.

Assurément cette position n'étoit pas plus arbitraire à l'époque où ee savant Grammairien éerivoit eela, qu'elle ne l'avoit été auparavant, et qu'elle ne l'a été depnis; il devoit done dire n'est, et non pas n'étoit.

Je suis du sentiment du vieux Renaud,

qui Disolt qu'il n'APPARTEROIT qu'eux gens de quatre-vingts ans de conspirer.

(Voltaire, Corresp. génér., t. 1X, 1764.)
Otez, qui disoit que, vous aurcz: Je auis

du sentiment du vieux Benoud, il n'appartient qu'aux gens, etc.

Enfin routes les rois que vous aurre pu bouts sur le tenes qu'il paux employer....

STATEZ-TOUS DE CE MOTTH QUI EST STAILLISEZ.

Cette opinion de M. Maugard est absolument semblable à celle qu'ont émise Domers
gue (p. 97 de ses Solut. gramm.) et M. Les
mare (pages 122, 123); mais nous avons
préféré donner celle de ce Grammafrien,
parec que nous l'avons trouvée plus riche en

### §, II.

exemples.

### CORRESPONDANCE DES TEMPS DU SUBJONCTIF AVEC CEUX DE L'INDICATIF.

| COMILEGI CADANCI                                                                        | DES TEMPS DU SC    | BOUNCIES AVEC CECA DE                                                                       | E PADICATIO               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Le présent du subjonctif                                                                | eorrespond :       |                                                                                             |                           |
| au présent<br>au futur absolu<br>au futur passé<br>L'imparfait du subjoncti             | de l'indicatif,    | Je veus<br>Je voudrai<br>Quand j'aurai voulu                                                | que tu viennes.           |
| à l'imparfait<br>aux deux prétérits<br>au plus-que-parfait<br>et aux deux conditionnels | de l'indicatif,    | Je voulois<br>Je voulus, j'ai voulu<br>J'avois voulu<br>Je voudrois<br>J'aurois voulu       | que tu vinsses            |
| Le parfait du subjonctif                                                                | correspond ·       |                                                                                             |                           |
| au présent<br>au prétérit indéfini<br>au futur absolu<br>au futur passé                 | de l'indicatif,    | Je veux<br>J'ai voulu<br>Je voudrai<br>Quand j'aurai voulu                                  | que tu aies écrit.        |
| Le plus-que-parfait du se                                                               | bjonetif eorrespon | d: -                                                                                        |                           |
| à l'imparfait<br>aux prétérits<br>au plus-que-parfait<br>et aux denx conditionnels      | de l'indicatif,    | Je voulois Je voulus, j'ai vonlu Quand j'eus voulu J'avois voulu Je voudrois J'ourois roulu | que tu ensses écrit.      |
|                                                                                         |                    | ( Lév                                                                                       | isee, tom. II, pag. 119.) |
|                                                                                         |                    |                                                                                             |                           |

Remarque. — Il est aisé de voir que le présent el le préteit du subjonctif correspondent avec les mêmes temps de l'indicatif, à l'exception du prétérit indéfini seulement, qui correspond avec le parfait du subjonctif, et non pas avec le prisent; et que l'imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif correspondent avec les mêmes temps de l'indicatif et du conditionnel.

D'après cela, qu'est-ce done qui doit déterminer le choix à faire entre le présent et le prétérit, l'imparfait et le plus-que-parfait? L'idée seule que l'on a en vue peut déter: miner ee choix. Deux règles éclaireiront ce point :

In Baux. — Quand le verbe de la propotion principale est au prisent ou au futur de l'indicatif, con met au présent du subjoucfer écui de la proposition subordonnée, si l'on veut expriner un présent ou un futur, par rapport a un present evete, mais on le met par rapport au premier verbe, mais on le met au pour de sub-fouctif, à l'on veut exprimer verbe : la var que celui ou present premier verbe : la var que celui ou present de la protection de la protect de ceux qui l'écoutent; at que celui qui écrit vat dessein de se faire comprendre de ceux qui lisent ses ouvrages. - Il FAUDEA QU'ILS SE RENDENT à la forcede la vérité, quand ils AURONT PERMIS QU'ELLE PAROISSE dans tout son jour .- It suffit qu'un habile homme n'ait rien n'acuck pour faire reussir une entreprise : le mauvais succès ne doit pas diminuer son mérite. - Je douterai toujours que vous AYRZ FATT lous vos efforts.

(Restaut, pag. 332 .- Wailly, pag. 273. - Livezec , pag. 113.)

Exception .- Quoique le premier verbe soit au present, on peut mettre le second à l'ime parfait , ou au plus-que-parfait du subjonc= tif, quand il y a dans la phrase une expression conditionnelle :

On peut dire que les vices nous attendent dans le cours de la vie, comme des hôtes ches qui il faut successivement loger; et je doute que l'expérience nous les rit éviler, s'il nous krost permis de faire deux fois le même chemin. (La Rochefoncault.) - Je ne pense pas que cette affaire zur névest sans votre inter= vention. (Waitly, et les mêmes autorités.)

II e Rècer. — Quand le verbe de la proposi= tion principale est à l'imparfait, à l'un des prétérits, au plus-que-parfait, ou à l'un des conditionnels, on met le verbe de la proposition subordonnée à l'imparfait du subjonctif, si l'on veut exprimer un présent ou un futur, par rapport au premier verbe; mais on doit le mettre au plus-que-parfait, si l'on veut exprimer un passé, toujours par rapport au premier verbe .- Trajan avoit pour mexime, qu'il VALLOIT que ses concitoyens le TROUVAS-SERT tel qu'il eut voulu trouver l'empereur, s'il eut été simple citoyen.

(Bossuet, Disc. sur l'Hist. univ., an de J .- C. 96.) Les Romains ne vouloient point de batailles hasardées mal-a-propos, ni des victoires qui COUTASSERT trop de sang: (Lemême, pag. 463.)

Dieu A PERMIS que des irruptions de barban res RENVERSASSERT L'empire romain , qui s'étoit agrandi par toute sorte d'injustices. Guillaume III, Laissa la réputation d'un

(Le meme.)

grand politique, quoiqu'il n'eur point été po pulaire, et d'un général à craindre, quoiqu'il EUT perdu beaucoup de batailles. (Voltaire.) Sparte ETOIT sobre avant que Socratz Rûz

lout la sobritté ; avant qu'il zon lout la vertu, la Grèce abondoit en hommes vertueux.

(J .- J. Rousseau.)

Et le financier se plaignoit Que les soins de la Providence

N'enssent pas au marché fait vendre le dormir. Comme le manger et le boire.

La Fontaine , la Savetier et le Figancier.)

Tous les gouvernements étoient vicieux avant que la suite des siècles, et en particulier le Christianisme, EUSSERT ADOUGT et perfeca tionne l'esprit humain. (L'abbé Terrasson.)

Remarque. - Au lieu de faire usage de l'imparfait du subjonctif, on emploie le présent du subjonctif, lorsque le verbe de la proposition subordonnée exprime une action qui peut sc faire dans tous les temps : Jen'at EMPLOTÉ aucune fiction qui ne sort une image sensible de la vérité.

(Foltaire, Essal sur la poésic épique.) Dieu a entoue les yeux de tuniques fort minces, transparentes au-devant, afin que l'on reisse voir à travers.

(B'Olivet, traduct, des Pensées de Cicéron, ch. II, sur l'Homme.)

Après le prétérit indéfini, on se sert beaucoup plus souvent du prétérit du subjonctif que du plus-que parfait.

IL A FALLE qu'il se sort DONNE bien des peines. (Memes autorités.)

Je N'Az jamais trouvé personne qui m'AIT assez aimé pour vouloir me déplaire en me disant la vérité tout entière.

(Fenelon, Telemague, liv. XII.)

It a fallu que vous avez travaillé seul contre un roi, et contre tout son peuple, pour les corriger. (Le même, liv. XXII.)

Il a fallu que mes malheurs M'AIENT INS-TRUIT, pour m'apprendre ce que je ne voulois pas croire. (Le même, liv. IX.)

### ARTICLE XVII. DU PARTICIPE EN GÉNÉRAL.

On appelle Participe deux inflexions que les verbes reçoivent à l'infinitif. L'une est celle que l'on nomme Participe présent, et l'autre, Participe passé. (Lévizoc, pag. 192.)

Le Participe est ainsi nommé, parce qu'il participe de la nature du verbe et de eelle de l'adjectif. Il participe de la nature du verbe, en ce qu'il en à la signification et le régime ; il participe de celle de l'adjectif, en ce qu'il exprime une qualité : Une femme ATTACHER à ses devoirs .- Dieu AIMANT les hommes.

On divise les participes en deux classes, relativement aux temps qu'ils expriment. L'un prend le nom de Participe présent, l'autre, celui de Participe passé (393). Le premier se

(393) Quelques Grammairiens donnent an Parm ticipe présent le nom de Participe actif, et au Participe passé celui de Participe passif ; il ne seroit pas difficile de prouver que ni l'ane ai l'autermine toujours en ant: aimant, ay ant, étant. Le Participe passés différentes terminaisons: aimé, lu, souffert, soumis, craînt, absous, etc., suivant les verbes d'où il dérive.

#### 3 ..

### DU PARTICIPE PRÉSERT.

Le Participe présent offre plusieurs difficultés qui viennent de sa ressemblance parfaite, quant à la forme, avec l'Adjectif ver-

bal, et avec le Gérondif.

C'est en nous occupant des moyens de le
distinguer de ees deux homonymes, que nous
établirons les régles qui leur sont applica-

# §. II.

### DU PARTICIPE PRÉSENT ET DE L'ADJECTIF VERBAL.

On voit dans les ouvrages de J. Dubois (dit Spéwal), eslébre médecin, le premier qui ait écrit sur la langue françaire; dans ceux de Henri Étienne, le second des Étienne, le plus célèbre Grammairien du scitiéme siècle, au jugement de D'Olivér; et dans eux de P. de la Ramée, connu sous le nom de Ramus, ce famen professeur de l'Université de Paris; on voit, dis-je, que le Participe présent se déclinoit dans le scitiéme aiècle.

En effet pour ne pas multiplier les exemples qu'il seroit facile de prendre dans les ouvrages imprimés à cette époque, il nous suffira de eiter les phrases suivantes :

Pour ce que j'appelleray de leurs oreilles ESCOUTABLES mal, à elles-mesmes, quand elles escouteront bien.

(Henri Étienne, Projet du livre intitulé, de la Précellence du langage françois. Paris, 1579.)

Et iceluy ouvannes en certains lieux trous vèrent. (Rabelais.)

Qui par les carrefours vont leurs vers grimussants, Qui par leurs ections font rire les passants.

(Regnier, Satire II.)
Ces enfants hienbeureux, creatures perfaites,
Sens l'imperfection de leurs bouches muettes,
Ayants Dieu dans le cœur, ne le purcut louer.

(Malherbe, les Larmes de S. Pierre.)
Si vos yeux, pénétrante jusqu'aux choses fulures. . . (La même.)

Qui a done pu faire cesser l'usage de décliner le Participe présent dans notre langue?

tro de ces dénominations ne sont exactes; mais comme cella dont nous nous servos est la misque de l'essentiel est de bien connoître l'empioi de chacua de ces participes, nous ne coyonn pas nécessire de nous attacher à dénomter le plas ou le moias d'exactitude de ces dénominations. On croit généralement que c'est à la publicacation des fameuses Lettres de Paccal, ras 1639, qu'il faut reporter l'époque de la fination de notre langue à cet égant, d'araul de meigna le premier dans la Crammairande meigna le premier dans la Crammairande en 1640, l'anticolombilité du Participe en 1870, et l'action des dépetits verbans; et l'Academie prononça, le 3 juin 1679 : La régle de l'action de déclaires l'actions de l'action maltin de l'action de l'action

plas te Participa présent. »
Depois es monent, etté doctris e n'a point
varié, et l'écadémie, dans les dernières édia
ions des on Dictionnière, Beaude, l'augular,
D'Obert, et tous les Grammairiens modernes
ont fait que la confinere; mais en montrer
l'époque, et n'est pas en faire voir la raison.
L'espoque, et n'est pas en faire voir la raison.
L'espoque, et n'est pas en faire voir la raison.
L'espoque, et n'est pas en faire voir la raison.
L'espoque, et n'est pas en faire voir la raison.
L'espoque, et n'est pas en faire voir la raison.
L'espoque, et n'est pas en faire voir la raison.
L'espoque, et n'est pas en faire voir la raison.
L'espoque, et n'espoque, et n'espo

Tous sont d'avis que le Participe prisent, toujours terminé en ant, est invariable, quels que soient le genre el le nombre du substantia auquel il se rapporte; et ils pensent que l'adjectif vorbal, également terminé en ant, s'accorde toujours en genre et en nombre avec le substantif qu'il modifie.

Or, comme le Participe prisent et l'Adjeco-

tif verbal qui ont la même terminaison, sont quelquefois, l'un et l'autre, suivis d'un régime indirect, le point diffielle est de savoir les distingner, afin d'éviter les fautes dans les-quelles on tomberoit, en rendant variable eq qui ne l'est pas, et en ne rendant pas variable ce qui ne l'est pas, et en ne rendant pas variable ce qui dei l'être.

Le Participe présent exprime, de même que tous les verbes, une action faite par le mot qu'il modifie, comme allant, marchant, frappant; on une opération de l'esprit, comme pensant, désirant.

L'Adjectif verbal exprime une qualité, une aptitude, une disposition à agir, plutôt qu'une action : si le sens qu'il présente semsble offiri quelquefois l'idée d'une action, c'est une action qui, par sa durée, sa continuité, sa non-interruption, se transforme en manière d'être.

Quand je dis : Fai vu cette mère caressant son fils , l'action que j'énonce est restreinte, elle a nne durée limitée; un instant avant, elle n'avoit pas lien; l'instant d'après, elle peut cesser : done caressant est un Participe présent.

Mais si je veux peindre une qualité inhérente à la mère, une qualité qui, quoique ne se démontrant pas dans le moment par des actions, n'en existe pas moins dans le cœurou. dans le caractère, j'emploie alors l'Adisctif verbal, et je dis, cette mère est caressante.

Cette différence entre caresser et être caressant est positivement celle qui existe entre le Participe présent et l'Adjectif verbal; c'est dans cette muauce, souvent difficile à saisir. que consiste la plus grande difficulté

Lorsque le Participe présent est suivi d'un regime direct sur lequel porte l'action, il est aisé de le distinguer de l'Adjectif verbal, qui, n'exprimant pas une action, ne peut avoir de régime direct sur lequel elle tombe

Mais quelquefois le Participe présent n'est suivi d'aucun régime, soit direct, soit indirect , tandis que l'Adjectif verbal est énoncé avec un régime indirect, et alors il est d'autant plus difficile d'en faire la distinction, que ces deux espèces de mots ont plus de rapport entre eux.

Voici les moyens que les Grammairiens ont indiqués, pour parvenir à la solution de cette

Si le mot en ant, sur la nature duquel on a des doutes, peut se décomposer par un autre temps du verbe, précèdé du qui relatif, ou de l'un de ces mots lorsque, puisque, parce que, c'est un Participe; ainsi dans ces phrases :

Je peindrai les plaisirs REHAISSANT en foule. -Les oppresseurs du peuple GÉMISSART à leur tour .- On ne reconnut plus qu'infames scélérats ASPIRANT à la gloire. - L'autre voit mourir ses deux fils EXPIRANT par son ordre

Comme on peut dire : les plaisirs qui renaissent en foule; les oppresseurs qui gémis= sent à leur tour ; des scélérats qui aspirent à la gloire; deux fils qui expirent par son ordre, il est aisé de voir, par eette construction, que ces mots en ant sont des Participes présents, et non des Adjectifs verbaux.

Mais si le mot en ant, qui présente du doute, peut se construire avec un des temps du verbe être, précédé du relatif qui, ce mot est un Adjectif verbal , puisqu'il est de la nature de tout adjectif de pouvoir être précédé de ce verbe, exprimé ou sous-entendu; en conséquence, comme on peut dire : des personnages qui sont dansants; des avocats qui sont plais dants; une nature qui est riante ; des arguments qui sont concluents; une barrière qui est tournante; des instruments qui sont tran= chants; une vie qui est tempérante, je vois que tous ces mots en ant sont de véritables Adjectifs verbaux, susceptibles d'accord; et alors j'écris des personnages DANSANTS; des avocals PLAIDANTS; une nature RIANTE, des arguments CONCLUANTS, une barrière TOUR- BARTE; des instruments TRANCHARTS; une vie

TEMPÉRANTE (394).

Ce moyen , que l'on peut appeler mécanique, mais qui cependant n'est pas aussi sur que le raisonnement, puisque l'Adjectif verbal souffre quelquefois la même décomposie tion que le Participe présent, aidera beaucoup à distinguer l'un d'avec l'autre; toutefois, afin d'en rendre l'application plus méthodis que, il faut avoir égard à la manière dont le mot en ant est employé dans la phrase

Or, ce mot peut être inencé ou sans régime direct, ou sans régime indirect, ou bien il peut en être suivi.

1º Si le mot en ant n'est précédé ni suivi d'aucun régime, on peut assez généralement le regarder comme exprimant l'état , la manière d'étre, ou enfin nne qualité, et par conséquent on peut le regarder comme Adjectif verbal.

Ainsi dans ces phrases : Une fenime oblighante, des hommes rute VOTANTS, des enfants CARESSANTS.

Tel enfis triomphant de sa digue impuissante . Un fier torrent s'échappe, et l'ouds mugissante

Traine. . (Delille , traduction de l'Enéide, liv. Il.) Des esprits bas et nampants ne s'élèvent

amais au sublime. (Girard.) il est aisé de voir que tous ces mots en ant sont des Adjectifs verbaux,

Mais, dans les phrases suivantes, on reconnoîtra par l'analyse que les mots en ant. quoique sans régime, comme dans les phrases précédentes, sont des Participes présents.

L'autre esquive le coun , et l'assiette sulant S'an va frapper le mur et revieut eu roulant,

(Boilean, Satire III.) L'assiette volant est l'assiette qui vole; l'assiette va frapper le mur, parce qu'on la fait voler; volant exprime un acte, donc

e'est un Participe présent La mer MUCHSART ressembloit à une personns qui, ayant été trop long-temps irritée.

n'a plus qu'un reste de trouble. (Fénélon, Télémaque, liv. IV.)

Mugissant motive l'emploi du verbe qui suit; e est parce que la mer mugissoit, qu'elle ressembloit; e'est done de l'aete de mugir qu'il s'agit, et non de l'état.

(3a5) Des personanges dansunts penvent ne pas danser ; des avocats plaidants peuvent ne pas plaider; une nature riante n'est pas une nature qui rit : des arguments concluants un concluent pas ; une barrièra tournante peut ne pas tourner ; des instruments tranchants pouvent ne pas trancher, une vie tempérants ne tempère pas.

Il entend les serpents, il croit les voin-MARTAY audora de lai. [Philaton].

Les rampant est employé cômuse Participe,
parce que on iet pas la faculté de ramper des ceptites, mais l'action de ramper qui pequavante. Dans la pharea de Gérard, au contestire, le mot rampant est employe comme d'Agréty' overba, et non comme Participe, d'Agréty' overba, et non comme Participe, de d'Agréty overba, et non comme de distribution de d'Agréty overba, et non comme des d'Agréty des comme de la comme de la comme de la comme de d'Agréty des comme de la comme de la comme de la comme de d'Agréty de comme de la comme de la comme de la comme de d'Agréty de comme de la comme de la

2º Lorsque le mot terminé en ant est suivi d'un régime, ou ce régime est direct, ou il est indirect.

Si le régime est direct, nulle difficulté, ce mot est Participe.

Ainsi, dans ces phrases : Cette réflexion embarrassant notre homme .

On me dort point, dit-il, quend on a tent d'espril. (La Fontaine, Fab. 173.) Et c'est là que fuyant l'orqueil du disdéme,

Laste de vains honneurs, et me ekerchant moèméme, Aux pieds de l'Éternet je viens m'humilier. (Racine, Esther, act. 1, sc. 1.)

La oature., . De verdure et de fleurs égayant ses attraits.

(Delille, l'Homme des champs, chant. III.)

Il est clair que embarrassant, fuyant,
égayant sont des Participes, puisque chacun

deux a un régime direct, et que, comme nous l'avons prouvé, p. 333, l'Adjectif verbal n'en peut avoir de semblable. Mais, si le régime cet indirect, la difficulté

sera plus grande, parce que les Adjectifs verbaux peuvent, sinsi que les Parkicipes, être suiris d'un régime de cette espèce; alors ce ne sera que par l'analyse, on par les moyens grammaticaux déjà indiqués, que l'on pourra déterminer si le mot en ant est Parsicipe, on s'il est Adjectif.

Quand Racine a dit, dans Andromaque (act. III, sc. 4):

N'est-ce point à vos yeux un spectable asses doux , Que la veuve d'Hector pleurant à vos genoux?

le poète a fait usage du Participe, parce que pleurer aux genoux de quelqu'un peint une action instantanée; à vos genoux, comples ment de pleurant, indique le lieu prés duquel on pleure, la position et l'action de la personne qui vient y pleurer. Mais quand le même écrivain a dit (act. IV,

sc. 5):

Pleurante après son char vons voules qu'on me vois.

s'il a employé l'Adjectif verbal, e'est parce que pleurante exprime moins une action qu'un état. Il représente Andromaque en pleurs à la suite d'un char, et dans un état de désolation qui n'est pas une affliction momentanée. Pleurer, tomber aux genoux de quelqu'un est une action. Lorsqu'on suit un char en pleurant, l'action est dans la marche, les pleurs sont une suite de l'état de

captivité. Il est vrai que le poête aurait pu dire, pleurant après son char; muis alors le sens m'auroit pas été cutol-fait le même, il auroit finarcit pas été cutol-fait le même, il auroit pleurer après son char, et le poète a cu Vistention de faire exprimer à Andromague sa répugnance à suivre le char d'Hector; dans le premier cas, pleurer cut été l'euion principale; dans le second cas, il n'est qu'accessoire, il ne pein qu'une circonatune; les coire, d'un peine qu'une circonatune; les controlles de l'eui-fait de servite de faccion.

Buffon a dit dans ses Époques de la nature: Toutes les planètes, ciaculant autour du soleil, paroissent avoir été mises en mouve-

ment par une impulsion commune.

Dans cette phrase, circulant marque évis
demmeut l'action de circuler; circulantes
n'auroit indiqué que la faculté de circuler
autour du solcil. Ainsi Buffon a voulu peins
dre l'action des planètes, et non leur faculté,
leur naivre.

Dans les exemples suivants :

Tremblante pour un fils que je o'osois trahir , Je te venois prier de ne le point hair.

(Racine, Phèdee, act. 11, sc. 5.)
...Surprise et tremblante à vos pieds ,

Je baisse en frémissant mes regards effrayés. (Foltaire, Mahomet, act. 111, se. 3,)

Près de lui quelques chefs, tremblants en sa présence, De ses sombres dooleurs respectoient le silence.

(La Harpe.)

Les autres hommes paroissent TREMBLANTS

Les autres hommes paroissent TREMELETS à leurs pieds. (Fénélon.) Tremblant est employé comme Adjectif' verbal, parce qu'il exprime une circonstance

accessoire à l'action principale, l'état et la manière d'être des personnes qui agissent: d'ailleurs tremblant est pris là dans un sens métaphorique qui s'applique à l'ame, mais il ne peint pas l'action physique de trembler.

On dira aussi avec M. Bescher:

Foyez-vous ces debris FLOTTANT ( qui flot-

tent) vers la côte?

Et avec Fénélon :

Calypso aperçut.... un gouvernail, un mat, des cordages PLOTTANTS (qui étoient flottants) sur la côte.

Parce que flottant, dans la première phrase,

désigne des objets en mouvement, franchissant un espace et voguant vers un but : tandis que le second les représente seulement comme surnageant, sans monvement certain. sans direction. L'un peint l'action, qui doit avoir un terme probable dans un temps donné; l'antre indique l'état, la situation, dont la durée est illimitée. On dira encore:

On voit la tendre rosée négouttant des feuilles.

On voit la sueur RUISSELANT sur son visage. Mais on dira :

Voyez-vous ces feuilles DECOUTIANTES de rosée P

Voyez sa figure RUISSELINTE de sueur.

Dans les deux premières phrases, on affirme que la rosée tombe par gouttes, que la sueur conle récllement en petits ruisseaux ; c'est Duns les deux autres, on parle seulement

de feuilles humides de rosée, d'une figure converte de sueur ; c'est l'état sous lequel ces objets s'offrent à la vue. On dira :

Je lee ai vus, woven't au champ d'honneur. MOURANT de la mort des braves.

Les femmes dans leurs bras sontinuent sa foiblesse, El sur un lit pompens la portent lain do jour. Mourente da douleur, et de rage, et d'amour-

(Delitte, PÉnéide, liv. IV.) Là c'est l'action de mourir : ici . l'état d'être mourante.

Enfin on dira:

Une jeune personne BRILLANTE de santé, BRILLANTE de fratcheur, anillante d'attraits; elle ne fait peut-être pas en ee moment l'action de briller ; elle est brillante ; e'est son état. Mais si vous la voyez anuxant dans une société par les graces de l'esprit, non moins que par la beauté ;- elle brille , il v a action.

Une femme est ECLATANTE d'attraits, ÉCLA= TANTE de beauté; c'est un don de la nature, inhérent à la personne.

Mais s'agit-il de l'action ? on dira : Nous entendimes les bombes écuatant avec un hore rible fracas (395).

(3g5) Rrmanque. - Quelques écrivains, ayant fait précèder d'un régime indirect le Participe présent, l'oot fait alors accorder comme Adjectif verbal, quoique, dans ce eas, il ne cesse pas d'exprimer une action. En voici des exemples : Chez les hommes ailleurs sous ton joug gémissants,

Vainement on chercha la raison , le droit sens.

(Boileau, Satire XI.)

Tout ee qu'on vient de lire est extrait en partie du Traité de M. Beschert l'ouvrage de M. Bertrand, et le manuel des Amateurs de la langue française, nous ont été aussi trèsntiles; mais, pour ne rien laisser à désirer sur cette partie si négligée de notre langue, nous eroyons devoir faire connoître à nos leeteurs l'opinion de deux écrivains qui se sont occupés du Participe present et de l'Adjectif verbal, et que l'on peut citer comme d'excellentes autorités.

La Harpe, dans son commentaire sur Racine ( tome V, p. 132 ), a posé en principe, que le Participe présent est de sa nature indéclinable : ee principe, dit-il, est universel. soit que le verbe soit actif on neutre, qu'il ait un régime ou qu'il n'en ait pas , et que son regime, s'il en a un, soit direct ou indirect. Mais nons avons beaucoup de verbes où le

Ja les pelus dans le meurtre à l'envi triomphants, Rome antière noyée an song da ses enfants

(Corneille, Cinna, set. 1, sc. 3.) L'autre, avec des yeux sees et presque indifférents, Vait mourir ses daux fils , par son ordre expirants. (Racine, Berénies, act. IV , sc. 5.) Que, par une mais chère et de mon sang fumante .

L'Araxa, daos ses caux, me vit plonger moorante. (Crébillon , Rhadamiste et Zénnbin , act. I, sc. 1.)

Du meurtre de une rois encore déponttents. Bientôt de potre sang se main sera fumante.

(Delille, tred, de l'Epéide , liv. 11.) Aussitot quelques Grammairiens en ont conclu que la place du régime indirect détermine la valeur dn mot en ant; c'est-à-dire, qu'ils ont

établi es principe que tel mot en ant doit être regardé comme Adjectif verbal, lorsqu'il est précédé d'un régime jadirect, et comme Particine

présent , lorsqu'il en est anivi.

Mais comment ont-ils pn penser que la position do regime indirect influe sur la nature do mot en ant? Sous ton jong namemant, on otherant sous ton jong. - A Centi TRIGHTHANT OR TRIGHTHANT à l'envi. - Par son ordre expenser, on expenser par son ordre, etc., n'est-ce pas tonjours la même chose pour le sens? n'est-il pas toujours question, dans l'une et dans l'autre phrase, d'une action, et non pas d'un état, d'une situation? Si l'on admettoit le principe mis en avant par

ces grammsiriens, alors, dans les phrases citées, page 333, les pluisirs nunamoung en foule, les oppresseurs du pouple aimmant à leur tour, etc., renaissant, gémissant, qui sont de véritables Participes, puisqu'ils se penvent pas se décomposer par qui sont renaissants, qui sont gémiscants , et que d'ailleurs ils expriment un acte passager deviendront donc des Adjectifs verbaox. par cela senl qua l'on diroit : En foule ronnissant, à leur tour gémissant? la raison et la Grammaire ne sauroient admettre une semblable subversion des principes.

Participe peut devenir Adjectif verbal. Il faut observer comme un autre principe non moins imprescriptible, qu'alors le Participe devenu Adjectif verbal, ne pent jamais prendre de régime direct, et ne recoit que le régime indirect. Ainsi , quoique du Participe nimant nous avons fait l'Adieetif verbal ais mant, aimante, on ne dit pas cette femme aimante un tel homme; mais on dira très-bien une main Dégouttant de sang. Dégouttant, degouttante est là un Adjectif verbal qui comporte le régime indirect. La raison de cette différence, c'est que, quand le Partierpe devient Adjectif verbal, il n'exprime plus une action, mais une habitude morale, ou un état de choses. C'est la le caractère de l'Adjectif, et e'est pour cela qu'il n'y en a point qui puisse se joindre à un autre mot sans une particule (préposition) qui exprime une relation quelconque, comme, à, de, pour, sur, etc. Des exemples rendront eette règle sen= sible.

Lome actisant ur le corps, il an faut conclore que, cle: agissant in expriment qu'une action, et ici Participe. Loma agis ante seroit une faute grossière. Nourquoi ? c'est qu'agissant, e, Adjecțif verbal, ne signific qu'une habitude : c'est un homme agissant, c'est une tête toujours agissante, c'est une tête toujours agissante, d'est une tête toujours agissante d'agir, une tête qui a l'habitude de peuser. Mais an dirioit très hier: Loir est une force actissante un les corps les plus solides, agis sante peus autient, autre en pour autre en pour sante en pou

De même on diroit: Les eaux cousant vers la mer, vont s'y perdre pour en ressortir en vapeurs attirées par le saleil.

Les eaux courantes seroit une faute; courantes ne se dit que des eaux qui ne sont pas stagnantes.

Paris et les villes envisonnantes, est trèsexact. Les villes environnantes Paris, n'est plus français. Il faut dire environnant: le régime direct avertit que c'est iei un Participe, et non un Adjectif.

La femme APPARTENANT à son mori, ne doit pas en être séparée says des causes gaves. La femme appartenante scroit une faute:

mais on diroit bien, un château et les terres APPANTENANTES. Un fait et les cerconstances DÉPENDANTES. Les femmes sont naturellement DÉPENDANTES de leurs maris (36), etc.

(596) On est loin d'être d'aecord sur l'emploi du mot siaux, comme Adjrectif on comma Participe. Des Grammsuriens oot éerit longuement sur cet objet, sons arriver à une décision maname; mais leors reche-ches et leurs diesertations ont

M. le comte Darua établi pour règle que les Participes présents sont une modification

prouvé que les cours de jadicature et les sociétées savantes, ausquelles octte expression appartient principalement, emploient les unes tantôt l'Adjectif, et les autres tantôt le Participe.

Quant à nous, nous pensous que, si l'on veul déragnet la cour, ou la société pur le pays qu'elle habite, on par le lien habite, on par le lien habite, of est entre le part qu'elle habite, on par le lien habite, de ses senses, on des stouper l'adjectif perbal, et dire: La cour reputs saures à Peris. — La cour de justice stars van palaite. — La société noutémoigne stars, au paure; parce que oées une bubitude, une manifer d'être, un usage constant; mais, si l'on vouloit expriser une circonstance particulière, on emploirent le Participe, et l'on duroit :

La cour royale de Parie, stanz ou setoranz à Versailles, a prononcé.....

La cour royale, mianare, on start en robes

Parce que, dans ce ess, o'est une circonstance, c'est l'action de sièger en tel lieu, on avec tels costumes, que l'on vent désigner.

A l'égard du mot appartenant, La Harpe est, domme on le voit, d'avis qu'il est des cas où il peut aussi être employé comme Adjocif verbal, et alors susceptible de preodre le genre et le nome

Benucie pense que, dans exte phrase. Une maison arrassuras à Pilhyus, le mot opportenonte, quoique suivi d'an rigime indirect, dait être considère comme un pur Adjectif, diviré du verte appartenir; prore que, d'abrud, il est sems hàble dons sa syntase à beaucoup d'autres adjectifs, tels que, vents d'a nante, riceassux d'a rie, sexan su meanonge, etc., ensuite parce qu'il designe réellement Piets.

L'Académie française s'est rangée à cette opinico, puisqu'elle permet de dire: Les biens arrantesarts à un tel. — Une maison à lui appare

Et ette décision de l'Académie est d'antant plus fondée en rision, qu'il est évident que, dans ett exemple, et dans tous eeux qui soot saalogues, on n'a égard à sucume circoastunce de temps; et qui, d'après ce qu'on lit dans la Grammair génévrale, t. 11, psg. 120, distingue essentiellement les Participes prisents.

Férnud, dans son Dictionnaire critique, veut aussi que l'on puisse dire: question arrantements d la foi; biens arrantements au seigneur.

M. Bertrand, voter d'une disertation auces approfundie un le Participes, est d'ari que l'on doit employer le mot reportement comes Adjec et j'ervind, dans ectte phrese i. Le droit d'accesse sion, quand il a pour objet deux choses modis-indires s'arranxaras d'acra maters sidfferents etc.; es cliet, a sportements exprise l'état des chors mobilisations d'arranxaras d'acra maters sidfferent des sons mobilisation dont il est que pas une circontance excidentelle et passgère, emportant avec so l'iléé d'une action.

Easin Voltaire a dit : Une ville APPARTENANTE

aux Hellandais.

du verbe, et deviennent souvent des Adjectifs ; qu'ils peuvent être variables ou ue l'être pas, suivant qu'on les emploie comme verbes ou comme Adjectifs; que de ce choix dépend celui du régime qu'on leur donne comme verbes, ou des règles auxquelles ils sont euxmêmes soumis comme noms; mais qu'il faut bien se garder de croire que le choix entre le verbe et l'Adjectif soit indifferent .- Le verbe a la propriété de marquer l'action et le temps ; par consequent, toutes les fois qu'il s'agit d'indiquer une action, le goût nous dit d'employer le Participe comme verbe, et la Grammaire défend, en ce eas, de le rendre variable, mais permet de lui donner un régime. - L'Adjectif, au contraire, indique un état, une qualité; en conséquence, lorsque le Participe fait la fonction d'Adjectif, il est assnjéti lui-même aux lois auxquelles l'Adjectif est soumis, e'est-à-dire qu'il est gouverné par

le nominatif (su; et), et regi par le verbe. Observation .- Mulgré le principe admis et reconnu de l'indecliusbilité du Participe, beaucoup d'auteurs, et surtout des poètes, se sont donné la licenec d'attribuer l'accord à des mots qui ont réellement la nature du verbe ; mais, comme les Participes étoieut. ainsi qu'on l'a vu , autrefois variables , il n'est pas étonnant qu'il nous reste quelques traces de eet ancien usage, et qu'on lise,

Dans Boileau (Epitre X1): Et. pour tier des mots si mai d'ente accordante Prendre dans ce jardiu la luns avec les dents.

Dans le même écrivain (Satire VI): Et plus loin des taquais, l'un l'autre s'agaçants, Font aboyer les chiens, et jurer les passants.

Dans Racine (Idylle sur la paix): En leur fureur de nouveau s'oubliants. .

Dans La Fontaine (Philémon et Baueis): Moitié secours des dieux, moitié peur, se hatants.

Dans le même écrivain (les deux Perroquets, le Roi et son Fils): Ces deux rivaux un jour ensemble se jouents.

Et l'abbé Barthélemy : Il apprit que quelques officiers de ses troupes, APPARTERANTS QUE premié-

res familles d'Athènes, méditoient une trahison en faveur des Parthes.

Observes que, bien que dous toutes ces phrases le mot appartenant puisse se décomposer par un autre temps du verhe, précédé du qué relatif, il a cependant été regardé comme Adjectif verbal, parce que, comme nous l'avons déjà dit, page 332, le raisonnement détermine si le mot en ant est Participe ou Adjectif, d'une manière beaucoup plus infaillible que ce moyen grammatical.

Dans Molière ( l'École des Maris act. 1 , sc. 6):

Et du nom de mari fièrement se parants. Leur rompent en visière aux yeux des soupirents.

Cependant, puisqu'il est de prineipe que tout mot en ant , par celo seul qu'il est précédé du pronom se régime direct, est le Participe d'un verbe pronominal, et non un Adjectif verbal, ce seroit, à présent, une faute grave que de rendre variable ce Participe; la plupart des écrivains mêmes que nous venons de citer, ont reconnu cetterègle fondamentale:

En effet, Boileau a dit dans sa Satire III :

Nos braves s'accrochant se premont aux chevenz. Regnier (Sat. XIIIe), et La Fontaine (Fable 12 , liv. 1V):

. . Corssirss à coresires L'un t'autre s'attaquant, ne font pas teurs affaires.

Racine, dans Athalie, act. I. sc. s: Les morts se renemant à la voix d'Élisée.

Bossuct a dit aussi: La mémoire de la créatian alloit s'AFFOIBLISSANT peu à peu. Fénélon ( Télémaque, liv. IV ) en même

temps j'aperçus l'enfant Cupidon, dont les petites ailes s'agitant le faisoient voler aua tour de sa mère. Et Delille:

Des milliers d'ennemis, se pressent sous nos portes Fondent sur nos remparts. (Trad. de l'Enéide , tiv. 11.)

Les Participes ayant, étant, ne peuvent jamais devenir Adjectife verbaux, et par consequent sont toujours invariables:

Rarement, après plusieurs générations, des hommes hora de leur pays, conservent leur premier langage, même ATANT des travaux communs, et vivant entre eux en son ciété.

(J. J. Rouszonu, Essai sur l'origine des tangues.) La géographie et la chronologie étant les deux yeux de l'histoire, pour bien étudier celle-ci, il faut etre guide par celle-là. (Beauzée.)

DU PARTICIPE PRÉSENT ET DU GÉRONDIF.

Le Participe présent, qui est une des formes du verbe, s'applique indifféremment aux trois personnes. Mais quelquefois le Participe présent est

précédé de la préposition en, exprimée ou sous-entendue ; et alors on l'appelle Gérondif. Ex passant, Ex faisant, Ex courant

Toutes les fois que le Gérondif se trouve

accompagné de la préposition en, il est aisé de le reconnoltre, puisque c'est sa marque caractéristique; mais, lorsque ettle préposition est supprimée, ce qui arrive quelquefois, c'est le sens de la phrase ou sa construction, ou bien encore l'un et l'autre qui donnent le moyen de ne pas le confondre avec le Participe présent.

Le premier de lous ees moyens est de voir il on peut, ans altere on san eshanger le sens de la phrase, y ajouter la préposition en jamis par cample, il est faitel de s'as percevoir que l'on peut dire: Je suis persudique, t'ANLEATS pendant is mois avec application, vous sur-passerse beuseup vou comarande, aussi bien que: Je auss persuadi qu'ar travaillant pendant sir mois, etc.

D'oh l'on conclura que travaillant est un

Gérondif.

Un autre moyen de reconnoître le Gérondif, et qui tient au sens de la phrase, e'est que le Gérondif n'a rapport qu'au sojet, tandis que le Participe présent pent se rapporter également au sojet ou au régime. Exemple: En auxyants chez moi, j'ai trouvé mon

frère

Dans cette phrase, que la préposition en soit supprimée, ou qu'elle ne le soit pas, la modification ou l'état exprimé par ces mots, rentrant chez moi, se rapportant toujours au sujet je, j'en conclus que rentrant est un Gérondif.

Mais si je dis: Fai été chez mon frère et je L'ai trouvé usaux Firgile; lisant est ici un Participe présent, parce qu'il exprime évidemment une action relative au régime le.

Il est si vrai que le Grondy exprime une action relative seulementas migri, que l'on ne pourroit pas dire ; je fair encentre, en xi promenant; mais que l'on diroit tre-bien, en xi promenant; et d'il y avoit; je fair encontré and et que l'on se demandit dans la prépatition en, on verori qu'elle peut entre dans la première, et qu'elle ne le peut pas dans la seconde.

Présentement que l'on connoît la nature du Participe présent et du Gérondif, et les moyens de distinguer l'un de l'autre, nous allons donner quelques règles générales sur leur emploi.

Paramera richt.—Quand il y a dans nne meme phrase plusieurs Gérondifs de mite, employes avec ou sans la conjonction et, e est le goût et l'orcille qui doivent décider s'il faut repeter ou non la préposition en : Il l'aborda en surant et blasphémant le nom de Dieu:

Ou bien, il l'aborda EN JURANT et EN BLAS-PHÉMANT le nom de Dieu,

sont deux phrases syalement correctes; mais is, au lieu de dire aver Bosanet ! Leur ubuil conducteur qui , 18 combattant, as dogmanitant, as dogmanitant, as docteur et le prophète, aussi 18 faisant le docteur et le prophète, aussi 18 faisant le docteur et le prophète, aussi 18 mais et le lement enchant le monde, etc., on disoit, leur ubuil conductur qui , 28 combattant, Dockatlant, authent de l'experiment enchant le monde, etc., on disoit, leur ubuil conductur qui , 28 combattant, Dockatlant, authent de l'experiment de l

Secones sketz.—Il se faut mettre le pronom relatif en, ui avant un Géroudéf, ni avant un Perircipe présent, et ce seroi mal s'exprimer que de dire: Le vous ai aut, mon fui choor de bon, parce qu'on ne distinguereit pas le pronom relatif en de la préposition en, et qu'on diroit tonte autre chose que ce que l'en reut dire: alors, pour éviter ette équivoque, il laut vousant en fuiere.

De même, si l'on disoit: Le prince tempère

la rigueur du pouvoir, en Ex partageant les fonctions; cette répétition choqueroit. Pour être correct; il faut tourner différemment la phrase, et dire: En partageant les fonctions du pouvoir, le prince en tempère la rigueur. (Wailly.)

TROISIÈME RÈGLE. - Comme le Participe présent est susceptible d'exprimer, soit une action présente, soit une action passée; pour déterminer à quel temps il faut mettre le verbe de la proposition subordonnée, il est alors nécessaire de voir si l'action est ou présente ou passée, parce que, dans le premier eas, e'est du présent du subjonctif que l'on doit faire usage, et dans le second eas on doit employer l'imparfait. Je dirai done, M\*\*\* désirant que je voit son homme d'affaires avant que de commencer les pour uites, je me propose d'y aller cette semaine, paree qu'il s'agit d'une action présente; mais je dirai: M\*\*\* désirant que je visse son homme d'affaires avant que de commencer les poursuites, j'ai déjà eu plusieurs entret ens avec lui, etc., parce que là il est question d'une action passée.

Dans la première phrase le Participe présent se tourne par le présent de Findicatif: comme M\*\*\* désire, etc.; alors le dennième verbe a dû se mettre au présent du subjonctif.

Dans la sceonde phrase, le Participe prés sent se tourne par l'imparfait de l'indicatif

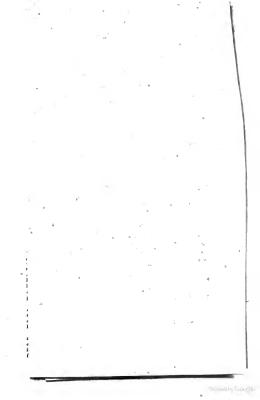

comme M\*\*\* désiroit, etc.; c'est pourquoi le second verbe a dù se mettre à l'imparfait

du subjonctif. Les bons écrivains viennent fortifier ces principes.

Mademe , il vous demande avec impatience ; Mais j'ai cru voos devoir avertir par avance ;

Et , sonhaitent surtout qu'il ne vous surprit pas, Dans votre appartement j'ai retenu ses pas-(Racine , Bojazet, set. 111, sc. 8.)

Ici le verbe est à l'imparfait du subjonctif, parce que souhaitant signifie comme je sous haitois.

Cependant Protésilas, ne pouvant souffrir que je ne CRUSSE pas tout ce qu'il me disoit contre son canemi, prit le parti de n'en purler plus, et de me persuader par quelque chose de plus fort que les paroles.

(Fénélon , Télémaque, liv. XIII.) Là pouvant, Participe présent, équivaut également à l'imparfait : Cependant Protésilas qui ne pouvoit, etc.

Le compère aussitôt ve remettre en sa place L'argeat volé , prétandant bies Tout reprendre à la fois , sans qu'il y manquat rien.

(La Fontaine, liv. X , Fab. 5.)

Rapport régulier du Gérondif. La maison do Seigneur seule , un pen plus ornée , Se présente , au dehors , de mars environnée ;

Le soleil , en naissant , la regarde d'abord. (Boileau, Epit. VI.)

La tragédie informe et grossière , en naissant , N'étolt qu'un simple chœur , où chaeun en dansant, (Le même , Art poét., ch. III.) Enfin l'heure est venue , et la neuvième surore,

Des rayons d'un jour pur, en naissant, se colors. (Delille, Ecelde, V.) Dans la première colonne, le rapport se

fait avec le sujet de la phrase : C'est le soleil qui naît, et qui regarde la maison du Seigneur.

C'est la tragédie qui naît, et qui est in-C'est la neuvième aurore qui nait, et se

colore des rayons d'un jour pur. Dans la seconde colonne, le rapport du gé-

rondif se fait contre l'analyse avec un autre substantif que le sujet, puisque astre, ciel, biens , limier , sont les sujets, et que en naissant, en parlant, ne s'y rapporlent pas.

Nous ne pouvons micux terminer tont ce que nous venons de dire sur le Participe prés sent et sur l'Adjectif verbal, qu'en réunissant, dans un lableau, plusieurs phrases choisies dans nos meilleurs écrivains, dans lesPrétendant signific qu'il prétendoit.

"QUATRIÈME RÉGLE. - Le Gérondif se rapporte toujours au sujet de la phrase, et jamais au régime. Quand on dit : Je vous as vu en priant Dieu, cela signific que c'est moi qui priois Dieu; mais si je veux signifier que c'étoit vous qui prilez Dieu, il faut que je me serve de l'infinitif ou du Participe, et que je dise : Je vous ai vu prier ou priant Dieu. La ustesse de cette observation paroit dans le Britannieus de Racine, où le Gérondif, mal place, forme un sens équivoque .- Mes soins, dit Agrippine, en parlant de Claudius, dans Britannicus (act. IV, sc. 11):

De son sla, ca mourant, lui cachèrent les pleurs. Est-ce Claudins, est-ce son fils qui mou-roit? et qu'est-ce que des soins qui eachent des pleurs en mourant? (D'Oliver.)

Un esemblable faute se rencontre dans cette plirase : En vous accordant cette faveur, c'est me procurer une véritable jouissance, puisqu'elle ne renferme ni sujet exprime, ni sujet sous-entendu; mais elle sera correcte, si l'on dit: en vous accordant cette faveur, je me procure, etc. (396 bis.)

Rapport irrégulier du Gérondif. Si son estre . en neussant , ne l'e formé poète . Dans son géole étroit il est toujours captif, ete

(Boileau, Art. post., ch. 1.) Oui, je voodrois qu'aucua na vons trouvit simable, Que le ciel, en nessant, ne vous eut donné ries.

(Molière, Missuth. , IV, 3.) Cruelle , quand ma foi vous a-t-elle déçue ? Songes-vons qu'en neissant mes bras vous ont re (Racine, Phidre, set. 1, sc. 3.)

Tout en parl nt de la sorte, Un limier le fait partir.

(La Fontaine, liv. VI, f. 5.)

quelles l'un on l'autre sera employé. Ces exemples multipliés ne peuvent qu'être infiniment utiles à nos lecteurs, puisque, comme l'a dit J .- J. Rousseau, « Pour bien écrire, il a faut surtout consulter les livres qui sont u bien écrits. »

(396 bis.) Les mots vu , attendu , excepté, supore, employes cumme prepositions, se sont éloignés de leur signification primitive.

La véritable raison de l'invariabilité des mots récédents est l'ellipse du verbe avoir qu'on a faite dans certains cas; quand on dit, par exem-ple, on massacra les habitans excepté les enfans, cela signifia , ayant excepte les enfans. C'est ainsi cell signita, ayant campus re-que l'oo dis: passé dix heurce, je ne vous attem-drai plus ;—payé cent franca à M\*\*\*; — repu de M\*\*\* la somme de ; pour ayant passé dix heure; j'ai payé cent francs, etc. l'er TABLEAU. j'ai payé cent francs , etc.

# ARTICLE XVIII.

DU PARTICIPE PASSÉ.

Nous allons traiter du Participe passé employé sans auxiliaire, ou comme faisant partie des temps composés des verbes, soit actifs, soit pausifs, soit neutres, soit pronominaux, soit unipersonnals : or, dans certains cas, ce Participe reste invariable, et, dans d'autres, il prend le genne et le nombre du substantif on du pronom auquel il se rapporte.

Voyons donc quels sont ees eas, car e'est à eela que se réduit toute la diffieulté des Participes, que Vaugelas regardoit eomme le point de Grammaire le plus important et le nus ignoré.

§- 1-

### DU PARTICIPE PASSÉ SARS AUXILIAIRE.

Paruniara sàcue.—Le Participe passé, cumployé sans auxiliaire, s'accorde, comme l'adjectif, en genre et en nombre avec le substantif, on le pronom qui le modifie: Les méchonts ont bien de la peine à demeurer (Fénélem.)

Que de remparts détruits ! que de villes forcées ! Que de maissons de gloire en courant, amassées ! ( Boilean, Art poétique, chant IV.)

Exception.— Les Participes ottenda, vu, suppost, except y, v comprir, ciyiont, ci-cinctus, sont invariables lorsqu'ils précèdent le substantif qu'ils qualifient, parce qu'iolse ils sont considérés comme des espéces de prépositions : ATREND les viennents.— Ve les foits.—Survois telle circontance. — Ex-CUTT étle et moi.—Ho quotre maisons, t'ous Pausso maison de compogne.— Vou trouverse, ct-outre, ci-cicus mes deux lettres.

Mais on doit dire: Des événuements arranpos. — Des fuits vus. — Telle circonstance arrosis, — Fous et moi Exerris. — So maison de campogne r compris. — Fous trouvers: mes deux lettres (-lonatrs, et-nicturs; parce que les Participes ottendus, vus, supposée, etc., sont placés après le substantif qu'ils modifient.

(Domergue, MM. Lemore, Bourson, et d'autres Grammairiens madernes.)

Remarque. — Le participe passé, mis au commencement d'une phrase, doit toujours se rapporter d'une manière précise et sans équivoque à un nom ou à un pronom placé après, soit en sujet, soit en régime:

Hononé de la confiance du prince, le ministre justifia le choix qu'on avoit fait de lui. Ici le Participe honoré se rapporte au sujet le ministre.

Charge du crime affreux dant vaus me soupçonnes,
Queis amis me plaindrant, quand vaus m'abandonnes?

(Racine, Phèdre, act. 1V, sc. 2.)

(Racine, Phèdre, act. IV, sc. 2.)

Chorgé se rapporte au régime me.

Mais on s'exprimeroit mal, si l'on disoit : Ontick d'entreprendre un long voyoge, je crois que mon pere sero tres-affecté de notre séporotion. En effet, on ne suit pas si c'est le père ou le fils qui est outagé d'entreprendre un long voyoge. Pour faire disparoître cette équivoque, il faut prendre un autre tour, et dire, par exemple: Mon père, osuice d'entreprendre un long voyage, sera sons doute très-affecté de notre seporation i ou : Comme je suis ostaci d'entreprendre un longvoyage, je erois que mon père sera très-affecté de notre séparation. Dans la première de ces phrases, on indique que c'est le père qui est ostice d'entreprendre; et, dans la dernière que c'est le fils. Il résulte de ce qui précède que les vers

snivants ne sont pas corrects:

Valacu, mais plein d'espair, et maître de Paris.

Fainca, mais plein d'espuir, et maître de Paris , Sa politique habile, au fond de sa retraite, Aux Egueurs incertains déguisoit sa défaite.

(Voltaire, Henriade, chant VIII.)

Vaincu ne se rapporte ni à un nom, ni à

un pronom exprimé après; il est en rapport avec l'adjectif pronominal sa ( pour de lui), qui n'étant lui-même qu'un modificatif ne peut devenir l'objet, le support d'un autre modificatif.

Cette remarque s'applique au Portécies présent, dont le rapport doit toujours être déterminé d'une manière précise. Il ne faut donc pas dite avec un auteur moderne: Al-MAST outont l'étude, il est itonnant que ses parents ne lui permettent pou de by livere. Effectivement rien n'indique que ce soit plus tôt aux porates qu'à Lui que se rapporte le Participe oisoni; alors il faut tourner la phrase autrement.

§. II.

DU PARTICIPE PASSÉ EMPLOYÉ DANS LES TEMPS COMPOSÉS DES VERBES ACTIFS.

Drexissa sicta. — Tout Participe passé, employé dans les temps composés d'un verbe actif, s'accorde en geure et en nombre avec son régime direct, quand il est précédé de ce régime; et il reste invariable, quand il n'en est pas précédé (397),

(507) On observera que le régime direct , lors:

On dira donc avec accord: Si Dieu nous a pistingués des antres animaux, c'est surtout parle don de la parole. (Quintilien)

Pour sauver son erédit, il faut cucher sa perte.

Cella que, par malheur, nos geus avuient sonfferte

Ne put se réparer.

(Le Fontaine, Fab., 250.)

Les meilleures harangues sont celles que le cœur a DICTRES.

(Marmontel, Élèmens de littérature, t. IV, lettre II.)

Je me flatte de deux choses que l'on a Caux long-temps impossibles.

(Lettre de Vultaire au comte de Levembaupt, 28

Quel plaisir d'aimer la Religion, et de La voir CRUE et SOUTEBUE par les Bacou, les Descartes, les Newton, les Grotius, les Corneille, les Bacius, les Boileau, les Turenne, les d'Aguesseau, l'éternel honneur de l'esprit humain.

(La Brayure, chap. des Esprits forts.)

Le roi a été bien aise de cette nouvelle que
l'on a sur par un courrier du duc de Grams
mont. (Racine, lett. à M. de Bonrepsits.)

Les vents nous auroient-ils exaucés cette auit ? (Le meme, Iphigénie, act. I. sc. 1.)

Si le sort ne m'eut donnes à vous, Man bonkeur dépenduit de l'avair pour épaux. (Le même, Mithridate, act. III. sc. 5.)

Les sulides trésors sunt ceux qu'un a donnés. (Racine le fits , la Religiun, chant ti, vers 126.)

qu'il précède le Participe, est tonjours un des pronoms que, me, te, se, le, la, lee, nous, sous, et quelquesois nn nom précédé de quel, combien de on de que de, dans le sces de combien de.

Mais on se rappellera que les pronoms me, te, ne, nous, rous, sont régime direct, lorsqu'ils sont mis pour moi, toi, soi nous, rous; et qu'ils sont régime indirect, qeaud ils tiensant lieu de d moi, à toi, d nous, à rous.

Et l'on n'oubliera pas que le sujet répond à la question qu's est-ce qu's? et le régime direct à la question qu's? on quoi? — Qu's pour les persons nes, quoi pour les choses.

Enfin, on remarquera que, dans cette phrase, quels soldats, que de soldats, que de soldate, que de soldate des desdetes de soldate, que de soldate, combien de soldate sont le sujet da verbe neutre préris, tandis qu'ils sont le région direct du verbe actif toris, dans celleci : quete soldate, que de soldate, yard me coldate, yard me coldate, yard me coldate, yard me soldate, consider de soldate soldate.

Et pour m'avoir trouvéz (398) le visage un peu découvert, il a mis l'épèe à la main. (Molière, le Sieillen, sc. 15.)

Parce que les participes passés distingués ; soufferts, dictées, crues, promise, etc., etc. sont précédés, checun, de leur régime die rect.

Dieu a distingué qui P nous; -nous régime direct.

Nos gens avoient souffert quoi? la perte, représentée par le relatif que; — que régime direct.

Le cœur a dicté quoi l'es harangues, représentées par le relatif que; — que régime direct. On a cru quoi l'eleux choses, régime direct. Vous avez promis, qui l'outre fille représentée par la, par l'; — la, régime disrect; etc., etc.

Mais on dira, sans faire subir de variations à aucun des Participes passés employés dans les exemples qui suivent: Il ou elle a AMÉ les sciences. — Nous avons cuttivé nos prairies. —Ils ou elles ont acce vos lettres.

Cette foule de chefs, d'esclaves, de muets, M'unt vendu dés long-temps leur silance et leur vic. (Racine, Bajanet, act. V. sc. 1.)

Didon a Yonné sur la côte d'Afrique la superbe ville de Carthage.

(Finilon, Tilimaque, tiv. It1.)

(393) Pour m'anoir vaorsta le nisoge un pous décourer. Cest à tort que houte le nouvelles éditions substituent dess cette phrase trouvel à trourée. Ce al'est pas la visage de Zaide qui s été trourée un peu décourer : éves Zaide qui s été trourée (ayant) le sisage un peu décourert. (M. Auger, Commext, sur Molitee.)

Cette mance est extrémement délicate, et elle pronve ce que nons avons déjà dit bien des fois, qu'en fait de diffientlés grammaticales le moyes la plus sur de les résondre d'une manière satisfais sante, e est de s'attacher à saisir le sens de l'écris vain.

En offet, si Melière viù dit; avec ce chapean on avec cette coligre si m' trouval de ringe un per dicouvert, il n'unoris pa mis deux e à trouvet, avec aven instation avanit étate din et Avec cette coffere ils treard à mai le ringe un pen dicouvert, avec cette coffere ils treard à mai le ringe un pen decouvert, etc., il est épident; avec de l'insip large qu'il dit pour m'envert treare le ringe un pen découvert, etc., il est épident; avec de l'insip la le vie mage de Liste qu'il est l'unoris un pen découvert, avec de Liste qu'il est l'unoris un pen découvert.

## 342 Du Participe passe employe dans les Verbes passifs et neutres.

Pierre-le-Granda forcé la nature en tont : mais il l'a forcée pour l'embellir. Les arts qu'il a transplantée de ses mains dans des pays dont plusieurs alors étoient sauvages, ont, en fructifiant, xxxv témoignage à ron génie, est Exansis La mémoire.

(Voltaire , Hist. de Russie , 1725.)

Parce que, dans ces phrases, le régime direct suit le Participe.

Elle a nimé, quoi? les sciences.

Elle a cultivé, quoi ? les prairies. Elle a reçu, quoi ? vos lettres.

Didon a fondé, quoi ? la ville de Carthage. Les arts ont rendu, quoi ? témoignage.

Remarque. — Si le Participe étoit présédé de deux régimes, pour reconnoître s'il doit y avoir accord ou non, il suffiroit de distina guer lequel des deux régimes est direct; et par exemple, dans cette phrase de Fénélon

(Telémaque, liv. XVIII):

Inte firit le urréptoit avec insulte toates
les louange que leurs flatteurs atun avoient
les louanges que leurs flatteurs atun avoient
sonstate pendante urvie ij 13 a deux régimes,
le premier représenté par que, et le second
par leur : mais, comme l'un des deux ein nécessairement divect, et l'autre indivect;
l'analyse, une fraire leur répétait avec insulte
outer les flouanges que ou auxquestas leurs
vie, m'indique que c'est que qui etc régime
direct du Partierje donnés, et que c'est lui
qui doit déterminer l'accerd.

Les pirases snivantes sont conformes à ces principes, et s'analysent de même :

Il y a de certaines bornes que la nature a DONNÉES aux états, pour mortifier l'ambition des hommes.

(Montesquien , Grand. et Décad. des Romains , chap. V.)

Toutes les dignités que tu m'us demandéez , Je te les si , sur l'heure et ssus peine , accordéez. (P. Corneille , Cinna , act. V , sc. t.)

Mais que vos yeux sor mol se sont bien exercés :

Qu'ils m'ont vendu bien cher les pleurs qu'ils ont

(Racine , Andromaque , net. I , sc. 4.)

Eh! quelle jooissance est préférable Au spectacle touchant des beureux qu'on a faits !

wersés !

(Léonard.)

Du principe que nous venons d'établir sur l'accord du Participe d'un verbe actif, il résulte que le Participe d'un verbe qui n'a pas de régime direct doit rester invariable, et qu'on doit écrire, ils ont chanté, elles ont répondu, elle a écrit. En effet, dès que le régime direct n'existe pas, il est évident qu'il ne précède pas le partieipe.

Foyez , debs le 20 tablesu synoptique , de nouveaux exemples à l'appui de cette seconde règle.

§. 111.

DU PARTICIPE PASSÉ EMPLOYÉ DANS LES TEMPS DES VERBES PASSIFS.

Tuossème auche. — Tous les verbes connus sou le nom de verbes passifs forment leura temps à l'aide de l'auxiliaire étre et de leur Participe possé. Dans ces verbes le Participe accerde toujours, et saus exception, en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exembles:

La vertu timide ust souvent oppninku. (Massillos, Vices et Vertus des Grands.) La vertu obscure ust souvent murnisku.

(Le même.)

Les gens de mérite ÉTOIENT CONNUS parmi
les Perses, et ils n'épargnoient rien pour les
gagner. (Bossuet, Hiet. uoiv., 5º partie, eb. V.)
Les anciens Grecs ÉTOIENT généralement

PERSULDÉS que l'ame est immortelle. (Barthéleny, latrod. eu Voyage d'Aosch., l'e partie.)

Je ne vois rien ici dont je ne sois blessée. (Racine , Bérénice à Titus , act. V , sc. 5.)

§. 1V.

DU PARTICIPE PASSÉ EMPLOYÉ DANS LES TEMPS COMPOSÉS DES VERBES REUTRES.

Questable abilité. Nous avons dit en parlant de la formation des temps composé des verbes neutres, que les uns prennent le verbeétre, les autres l'auxiliaire avoir, et que d'autres se conjuguent tantôt avec étre, tantôt avec avoir. Voyons dans quel cas le Participe passe, employé dans les temps composés de ces verbes, doit s'accorder, ou doit rejeter l'accord.

Le Participe est-il accompagné du verbe étre, il suit la règle des verbes passifs, c'està-dire, qu'on le fait accorder eu genre et en nombre avec le sujet:

Nous sommes enfin verves à ce grand empire qui a englouti tous les empires de l'Univers, d'où sour sourts les plus grands royaumes du monde que nous habitons.... (Bossuet, Histoire universelle, 3º partie, cl. VI.)

Tous les maox sont sortis de ce don détesté: Tous les maux sont renus de le triste Pandore.

(Voltaire, Opéra de Pandore, ect. V.) Meis je m'en fais peut-être une trop helle image;

Elle m'est apparase evec trop d'evantage.
(Racias, Britannieus, act. II, sc. 2.)

(Thomas.)

C'est à l'ombre des lois que tous les erts sont nés.

Le Partieipe est-il accompagné de l'auxiliaire avoir il est invariable; car tout Paraticipe, accompagné de cet auxiliaire, ne prend l'accord que quand il est précéde de son régime direct; et jamais un verbe neutre n'est accompagné de cette espèce de régime:

As-tu vu quelle jole a para dans ses yeux?

(Th. Cornellle, Ariane, act. III, sc. 5.)

La justice et la modération de nos ennemis

Nous ont plus nut que leur valeur.
(Marmontel, Bélissire, XI.)

Nous , pour à nous.

Si l'on éerivoit quelle joie a PARUE. — La justice et la modération de nos ennemis nous ont plus Neurs: on feroit accorder le Participe avec son sujet, ce qui ne doit jamais avoir lieu, lorsque le Participe est précédé de l'auxiliaire avoir.

On écrit également sans record : Tous les moments qu'il a soutrer. — Les jours qu'il a Parlit; qu'il a conversé avec ses enfants. —Les deux heures qu'ils ont cours.

Oui, c'est moi qui vaudrois efficer de me vie Les jours que j'aivéce sans vous avoir servie. (P. Corneille, le Menteur, act. III. sc. 5.)

Puisse le cicl. qui fit dans mon cœur éperdu , Ajunter à vos inurs ceux que j'aurois «écu / (La Chaussée, la Gouvernante, act. IV, sc. 9.)

Le que est là régime indirect; il est pour pendant lesquels : Les moments pendant lesquels il a souffert; les jours pendant lesquels il a PARLÉ, il a CONVERSÉ; les heures pendant lesquelles ils ont coure, etc., etc.

REMARQUE.—Quelquefois les verbes neutres sont employés activement, et alors ils suivent la deuxième règle, e'est-à-dire que leurs Participes s'accordent, quand le régime direct est placé avant; alors on diraavee accord:

reet est place avant; alors on dira avec accora:

Les meubles que l'huissier a caix. (M. Lemarc.)—La langue que Cicéron a ratifit.
(Le méme.)

Il a retrouvé les deux enfants qu'il avoit tant revets. (M. Bescher.) Quand je considére en moi-même les périls

extrêmes et continuels qu'a courts cette prins cesse sur la met et sur la terre. (Bossnet, Orsis. fun. de la duch. d'Orleun.)

L'évêque de Meaux a créé une langue que lui seul a FARLÉE.

(M. de Châtensbriand , Grule du Christienisme , t. III, rh. 4.)

Le zèle d'une pieuse sévérité reprochoit à

La Fontaine une erreur qu'il a reguée luimême. (Champfart, Éloge de Le Fonteine.)

N'épargnez pas les mieus , achevez , Achorée , L'histoire d'une murt que j'ai déjà pleurée.

(Corneille, Pumpée, set. II, sc. 2.)

Foyce, pag. 360, une remerque sur le verbe conteret dans le s' tablean symptique, de nouveeux exemples à l'appui de cette 4º règle.

### S. V.

DU PARTICIPE PASSÉ EMPLOYÉ DANS LES TEMPS COMPOSÉS DES VERBES PEONOMINAUX.

Pour bien comprendre la règle qui ra suitre, il fiut le rappeler que nous appelun verbes pronominus accidentés, des verbes actifs on noutres de leur nature, qui sont employés accidentéllement avec deux pronomde la même personne; comme je m'inagine, je me plais; et que les verbes pronominus; essentiés sont exte qui ne peuvent se conjuguer sans deux pronoms de la même personne, comme je me repens, je m'abstitus etc.

Foyes une explication un peu plus étendue de ces verbes, chapitre V, article V, S. 4.

CINQUIÈME BÈCLE.—Le Participe des verbes pronominaus s'accorde quand il est précédé de son régime direct, el reste invariable lorsqu'il en est suivi. D'où il résulte que : 1º Le Participe des verbes pronominaux

essentiels prend toujours l'accord, parce que ces verbes sont toujours précédés de leur régime direct, exprimé par le second pronom.

Elle s'est moquén de vous. — Elle s'est nofun.—La haine s'est un part de son nou. (L'Academie.)

L'Académie s'est souvenur de cette longue prospérité qui l'a suivi jusqu'au tombeau. (Mermoutel, t. XVII, Mel. Éloge de M. de St. Aigann.)

Ces hommes se sont EEPENTIS.

(Dangenn.) J'estime après tout que ce sont des sautes

dont ils ne se sont pas soucits.
(Boileau, Traité du Sublime.)

On écrira également, en faisant accorder le Participe avec le second pronom : — Elle s'est sanvir de son crédit. — Elle s'en est Avrsit; ils s'en sont avisés trop tard. — Elle s'est appacer dans cette glace (399). — Ils se sont

<sup>(399)</sup> Cette location semble offir quelque difficulté; copendent, si l'on y réfiéchit un peu, on verre que dans: elle s'est arançen de son erreur, il y a un régime indirect après le Participe: st,

APRROUS de l'erreur. - Elle s'en est bien pou : TER. - Elles s'en sont ALLEES sans me voir. (Le Dirt, de l'Academie , à chacun de ces mots.)

Parce que, commenous l'avons dit, en porlaut du verbe pronominal, page 213, les ver= bes, se servir, s'apercevoir, s'aviser, se douter, s'en aller, etc., doivent être, par lo nature de leur signification, considérés comme essentisllement pronominaux.

Un seul verbe pronominal fait exception à eette règle, c'est le verbe s'arroger, qui, quoique essentiellement pronominol, n'a pas pour régime direct son second pronom. On écrira done ovec accord : les droits qu'ils se sont Annogés, parce que le régime direct que précède le Participe; et sans accord : ils se sont ARROGE des droits, porce que le régime direct des droits vient après le Participe.

2º Les verbes pronominaux accidentels, formés d'un verbe neutre, ont toujours leur Participe invariable, parce que ces verbes, n'ayant pos de régime direct, ne peuvent alors être précédés de cette sorte de régime : Elles se sout NUI. - Ils se sont PARLE. - Ils se sont B1.—Ils se sont svecënë.

(Domergue , Marmontel et Bescher.)

Les anciens se sont PIE à raconter la mort singulière du fameux poète Eschyle, qui fut tue, dit-on, par le choc d'une tortae qu'un aigle, etc.

(Beffon, des Quadrupèdes oxiperes, t. I, pag. 206.) Elle s'est PLU à me contredire. - Ils se sont PLE ('100) à me persécuter.

(L'Academie, Domergne, M. Lemare, M. Bescher, M. Boniface, etc., etc.)

Le pronom se, dans ces exemples, est pour à soi.

REMARQUE. Se plaire, Se sourire. Sedeplaire, Se complaire, St rire.

Se parler, Se succéder. Se nuire, s'entrs-nuire,

sont les seuls verbes pronominaux accidentels formés d'un verbe neutre.

3º Les verbes pronominaux accidentels, formes d'un verbe actif, ont leur Participe tantôt invariable et tantôt voriable, selon que le régime direct suit ou précéde le Participe. Exemple : Ils se sont bit mille injures.

(I. Academie.)

comme le verbe s'aperceroir est actif, ou vient d'un verbe actif, et qu'alors il loi faut un régime direct, on en conclura naturellement que sa est le régime direct, et cette conclusion est d'antant plus rsisonnable que l'on aperçoit les personnes.

De même, si l'on examine cette antre phrase : Je mesuis arrague qu'un long bodinage t'échauffe, on verra que le régime direct , placé avant le Participe, demande nécessairement uo régime iodirect, et ce régime indirect est la préposition de sous-entendue avant le que : Je me suis apercue pa cu que, etc. L'usage ne permet pas de rétablir cette ellipse , mais l'analyse la réclame.

On observera que dans: elle ne s'est point ar-TANDOR qu'elle verroit ; elles se sont plaintes que vous ne leur eussiez pas répondu , et autres phrases analogues à celles-là , où le régime direct est aussi avant le participe , la préposition de est également sous-entendue avant le que. (400) Le verhe plaire, dit M. Lemare, n'a

jamais qu'un sens unique, et son complément est toniours an datif; Ils as plaisant ensemble , c'esta-dire ils plaisent à soi, lorsqu'ils sont ensemble.

Plaire , dit M. Boniface , est essentiellement neutre : quand je dist ella s'est plu , plaire ne cesse pas d'être verhe refféchi ; cela signifie elle a plu à soi. Dans : Ils se sont ran à me contrarier ; se plaire a la même signification que dans : ces personner se sont plu. La seule différence qu'il y sit, c'est que, dans la dernière phrase, le Participe est employé daos le sens propre, et que , dans la première, il est pris dans le sens figuré.

L'Académie, comme on l'a vn tout-à-l'heure, consacre l'opinion de ces deux Grammairiens, et Voltaire, Thomas, Delille et Domergus viennent encore la fortifier.

Thomas a dit: Une foule d'écripains sa sonz rue à recpeillir tout ce que les femmes ont fait d'éclatont.

Veltaire , dans Micromégas, p. 171 : Insectes invisibles que la main du Créateur s'est pus à faire naître dans l'abime de l'infiniment petit.

Qu'il me soit permis de remarquer ici combien les outeurs sa sont eur, duns tous les temps, à tromper les hommes. (Le même, Histoire de l'empire de Russie, 1792.)

Delille dans sa préface de l'Énéide : Les poètes épiques su sour toujours rue à décrire des batailles.

Et Domerque (Lettre à M. de Laurencin, p. 311 de ses Solutions grammaticales): Il n'y auroit pas de deutes sur ce point si l'on avoit donné une édition de Racine sur la copie qu'il s'érore rue d faire lui-même des ses æncres.

Ils ont dit, quoi? mille injures; le régime direct est après le Participe: point d'accord. Quelquee-uns de nos outsurs modernes su

Quelquee-uns de nos outeurs modernes su sont imaginé qu'ils surpassoient les anciens. (D'Olivet.)

Ont inaginé en eux, quoi? qu'il surpassoient les anciens. Ici c'est un membre de phrase qui est régime ou complément direct, et qui de plus est après le Participe, double raison pour que l'accord n'ait point lieu.

Saturne, issu du commerce du Ciel et de la Terre, eut trois fils qui se sont exerné le domaine de l'univers.

domaine de l'univers. (Barthèlemy, Introd. au Voyage de la Grèce, prem. partie.

Ils se sont partagé, quoi? le domaine de l'univers; le régime direct est après le Partiscipe : point d'accord.

Mais on dira avec accord: Elle s'Ent LOVÉE de moi. — Elle s'EST PLAINTE de voue. — Nous nous sommes Plainte de vos procédés. — Elles EL SONT bien MÉJOUES. — Ils s'ÉTOIERT PERSUA-BÉS (401) qu'on n'oseroit les contredire.

(L'Académie, à chacon de ces mots.)

Ma patrie, ma famille se sont présentées
à mon esprit: ma tendresse s'est névellée.

mon esprit : ma tendresse s'Est névnitzke. (Fénélon, Télém. liv. H.

(401) Plusieurs Grammairicas, au mombre desquels il faut nettre Marmontel, M. Movgord,
M. Fourzon, Mile Vaurilliers, sont d'avis que
l'Académie s en tont d'exive persuades au plprici;
car, dissentils, on persuade de aignéque chose, et alors se, dans la plusse précitée, est to complément indirect, du même que daos s'ininginer, se figurer que, etc.

Mais M. Boniface fait observer, dans le troisième noméro de son Maonel des Amateurs , pag. 70 et 18, que les verbes s'imaginer, se figurer soot toujours suivis d'un régime direct : On se figure ordinoirement us cuoses outrement qu'elles ne sont. - Vous vous êtes imoginé cala (L'Aco= démie); an lieu que l'on dit : persuoder quelqu'un de quelque chose, et persuader qualque caosa à quelqu'un. - Je l'ai persuadé pa la nécessité de faire telle chose; persuader une vinera à quelqu'un (l'Acodémie); d'où il conclut que, ce dernier verbe n'étant pas en parfaite aoalogie avec les deox autres, et la phrase de l'Acodémie pouvant se décomposer par : ils avoient persuadé mx de ceci, ou par : ils ovoient persuadé cues à eux, lo Participe persuadés, émit evec no s, est alors très correct.

M. Benifoce ajoute ensuite que cette orthographe s été adoptée par plusiours écrivaios, L'un et l'antre avant lui s'étoient plaints de la rime. (Boileau , Satire IV.)

Les uns se sont elantes que la loi chrévitienne engageoit à un détachement des choses du monde. (Neuville, Serm. de la 4° sem.)

Quelques-uns ont pris l'intérêt de Nar-

Quelques-uns ont pris l'intérêt de Nareisse, et se sont Plaints que j'en eusse fait un très-méchant homme.

blicine, prem. préace de Britanicus. de La réputation de Racine s'est accave de jour en jour. (Voltaire, Siècle de Louis XIV.) C'est une chose qui mérite d'être remarquée que la plupart des grands hommes de mer que la France a produits »s sons rosmés dans

la marine marchande.

noni.

(Thomas, Éloge de Dugnsy-Trouln.)
Quels honneurs les grands princes n'entils pas rendus à ceux qui se sont bistingués
dans les arts l

(Rollin, Hist. univ., avant prapas, L. XI, pag. to.)
Parce que les Participes de tous ces verbes
pronominaux accidentels sont précédés de
leur régime direct exprimé par le second pros

Poyez, dans le 2º tableau synoptique, d'autres exemples à l'appni de cette règle; vayez aussi le tableau qui est à la fin de la page 349.

comme la provincia les excepils mirantes. Primittes portrate per le vous débuter, el visus metters pour aux mettes pour aux per le vous d'entre et visus vest tris nansantes que ce grand prince, en concrolant cette grêde, oil vir s'encentre en moi un écricoin capable de outsimé, en quelque outse, pour le boutel de seigle et al mospificience des parcolas, le grandeur de ses exploits. (Bulleus, Rem. à l'Andenie Innquiste, De en modernes as soor rassessain que cela refféi pour, etc. (Bulleus, Bulleus, Bull

Ces raisonnements et ers exemples onus paroisa seot concloants, et slors nons pensons que l'on est maitre de faire accorder ou de ne pas faire accorder le Participe.

Toutefois M. Baccher juge qu'il vaut nieus, lorsque la persoasio est finodée, regarder comma direct le régime qui jetécée le verbe procomiant ac persoader; et que, quand elle ne l'est pas, il fant le coonidere comme indirect. Persoader quelqu'un d'une chose, c'est le convaiocre; persuader quelque chose è quelqu'un, c'est le lui fiste ecoirs.

#### S. VI.

DU PARTICIPE PASSÉ EMPLOYÉ DANS LES TEMPS COMPOSÉS DES VERBES UNIPERSON-NELS (402).

Sixième aùcle. — Quand le Participe possé forme avec l'auxiliaire ce que l'ob appelle un verbe unipersonnel ou emplo yé unipersonnel=

On dit : Les chaleurs qu'il a vary pendont l'été. (D'Olivet et Marmontel.)

lement, il reste invariable.

La grande inondotion qu'il y o zv.

La grande sécheresse qu'il a PAIT.
(Marmontel.)
La disette qu'il y A EU pendant l'hiver.

(D'Olivet.)

En effet, aucun de ces verbes n'a la voix estre : les Participes ou éfoit ne se rapportent pas au que relatif, car il ne vagit pas d'innedation ou de dateit en par quichy un, ni de richereuse, ni de chaleurs parta; le proporte, pour maquer implement l'existence; et le que, qui n'est le régime d'aucun reche, et une expression dont on ne surreit rendre raison. Les participe eu, foit, n'ayant rendre raison. Les participe eu, foit, n'ayant revariables, puis que tout participe cuspique regime d'irect, et unus d'il ce nel precéde.

On écrira également sans accord, mais par un autre motif :

, Il Est araivé de gronds malheurs.

Quela montages en EST-IL ESEUTE!

Parce que c'est une règle sanue acception que
le Participe conjugué avec dire (excepté dans
les verbes pronominaux où il est pour ovair)

accorde toujours avec son mijet : or, quel
est, dans ces deux phrases, le mjet de est
arrivé, est rémulé? c'est if l'eprésentant ceci,
mot invariable, mot nentre, qui ne sauroit
exercer aucune influence sur le Participe.

Il faudra aussi écrire sans accord : Il s'est aussemblé une foule de gens ormés. Ici le verbe unipersonnel n'est autre chose

Ici le verbe unipersonnel n'est autre chose que le verbe pronominal accidentel se rass sembler employé unipersonnellement; le sue

(sos) da se rappellera ce que sons avoas dit, pet, n'i, que l'on conoti qu'un verbe est pris impersonnellement, quand le prosons il qui le précède ne se rapporte ni à un indiridu, ni à une chose dacto na itát mentios, évet-à dire, quand, à la place de ce pronom, on ne peut pas substiturr le nom d'une personne ou d'une obnose dont il a été question précèdemans). jet est il, ceci; et, comme le pronom se, régime direct, se rapporte à ce mot vague, il en résulte que le Participe rassemblé reste invariable.

Enfin on écrirs d'après le même principe : Il s'est clissé une faute. Il s'est recuvé dix personnes chez moi.

Nous avons établi, avec le plus de clarté et le plus de précision qu'il nous a été possible, les règles relatives aux Participes passes, employés dans les temps composés de toutes les espèces de verbes.

#### EXCEPTIONS PROPOSÉES.

Presentement nous allons, pour rendre notre travail complet, mettre sous les yeux de nos lecteurs les Exceptions proposées sur quelques unes de ces règles; ensuite nous donnerons la solution de plusieurs difficultés qui se présentent daus l'emploi des Participes.

Promisensent.—D'anciens Grammairiens primi lesqués no compte l'ampeira. Desse merair, le P. Bonhaurt, le P. Baffiers voulcient que le Farticipe passe d'ha reche settif, quoique précède de son régime direct, n'en prit ni le genre ni le nombre, quand le sujet du verbe étoit mis après le Participe un tentant de la company de la company en conséquence, on d'evoit écrie, sobo cux con conséquence, on d'evoit écrie, sobo cux de la company de la company de la company Les courages qu'o les la company. Le Les courages qu'o les la company.

Mais Th. Corneille (sur les 184º et 196º Remarques de Vaugelas) ne comprenoit rien à cette exception, et il étoit d'avis qu'elle ne devoit point avoir lieu.

D'Olivet (dans ses Essais de Grammaire, page soi) pensoit que, pour donner atteinte à une règle generale, il auroit fallu que l'us agge se fut prononcé de manière à ne haiser aucun doute; or, sjoutoit-il, du temps même des Grammairiens qui avoient proposé eette exception, non meilleurs écrivains avoient exception, non meilleurs écrivains avoient

exception, nos meilleurs écrivains avoient été les plus fidèles observateurs de la rigle. Et, en effet, tout le monde connoît l'épigramme traduite d'Ausonne, par Charpontier:

> Pauvre Didon, où t'a réduite De tes maris le triste sort! L'un, en moursol, cause ta fuite; L'autre, en fuyanl, cause ta mort.

Et, pour a'assurer que ce n'est point la rime qui amène réduite, ne lit-on pas dans Rocine:

Fuis ; et, si tu ne veux qu'un chitiment soudein T'ajonte aux acciérais qu'a punis cette main. (Racine, Phédre, acl. (V. sc. 2.)

. . . Oui , je sais , Acomet , Jusqu'où les a portes l'intérét de l'Etat. (Bojonet, ect. II. sc. A)

Dans Corneille (Rodogune, act. I, sc. 6) :

C'est cette Rodogune , où l'un et l'entre frère Trouva encor les appas qu'avelt trouves leur père.

Dans Boileou (7º réflexion sur Longin) : La langue qu'ont genire Ciceron et Virgile étoit dejà fort changée du temps de Quinti-

#### Et (Satire V):

Il ne peut rieu uffrir eux yenx de Punivers , Que de vieux perchemins qu'out épargnés les vers.

Au surplus, presque tous les écrits des auteurs modernes, tels que Foltaire (403), La Harpe, Buffon, Marmontel, Delitle, prouvent que la règle de l'accord est généralement. observée, et que le désir de ramener la langue à des principes plus simples et plusuniformes a décidément fait rejeter cette exception; de sorte qu'il est bien reconnu que la place du sujet ne peut influer sur le rapport du Partieipe avee son régime; en conséquence l'exactitude veut que l'on disc : La lecon our vous ont DONNÉE vos maitres. - Les ouvrages qu'a tentes ce grand homme. - Les peines que m'a CAUSÉES cet événement.

Deuxièmement.-Les mêmes Grammairiens vouloient que le Participe, quoique précédé de son régime direct, n'en prit ni le genre ni le nombre, quand il etoit suivi d'un adjectif qui se rapportoit à ce même régime, et qui en faisoit partie; ainsi ils étoient d'avis que l'on écrivit .

Adom et Ève QUE Dieu avoit enté innocents. Madame de Sévigné s'est BENDU célèbre par le naturel et la grace inimitable de son style epistolaire.

Mais Th. Corneille et Lamothe-Levayer (Lettre 58, page 638, t. II, sur la 1940 et 486 Remerque de Vaugelas), Duclos

g. 207 de ses Remarques sur la Gramm. de Port-Royal), Fromant (pag. 233 de son Supplément), D'Olivet (pag. 198 et 210); Condillac (pag. 260, ch. XXII), Girurd (t. 11, pag. 123), et le plus grand nombre des Grammairiens modernes n'admettent pas catte exception.

Les meilleurs éerivains l'ont également rejetée. On lit dans Fénélon (Télémaque. liv. II) : Si la douleur de notre captivité ne NOUS seit SENDUS INSENSIBLES à tous les plaisirs.

Dans Bossuet : Les Perses, adorateurs du soleil, ne souffroient point les idoles, ni les rois Qu'on avoit PAITS DIRUX.

Dans Massillon : Ils avoient été les pères de leurs peuples et uns avoient nempus nauneux pendant leur règne.

Dans Corneille (Cinna, act. V, sc. dernière):

Me haine ve muurir que j'el crue immortelle. Dans Racine, parlant de l'épée d'Hippolyte

(Phèdre, act. III, sc. I) : Je l'ai rendue horrible à ses yeux inhumains.

Dans Fléchier : Il prodigua son sang et sa vie pour assurer au roi delle province, que sa situation et la conjoncture du temps avoient RENDUE tres-IMPORTANTE.

Dans Montesquieu (76º Lettre pers.) : De rendre carrée une boule que les premières lois du mouvement avoient FAITE ronde.

Des-lors plus de doute qu'il ne faille, dans les deux phrases eitées plus haut, créés et rendue, au lieu de créé et rendu (404).

Troisiemement. - D'autres Grammairiens, au nombre desquels est Vaugelas, étoient d'avis que l'on ecrivit sans accord : Les ha=

(4u3) Voltaire, par exemple, qui souvent n'a pas feit scoorder le Participe, lorsque l'accord le génoit, pour la mesure on pour la rime, a, dans ce cas même, respecté cette règle de la Grammaire ; dans Brutus ( act. IV, sc. 3):

Ces murs, ees citoyens qu'a sauvés mon courage. Dans OEdipe ( act. Ill, sc. s);

Des biens que m'e ravis la colère céleste . Me gloire, mon honneur est le seul qui me resta. Daes Mariamus (act. 1, sc. 1):

Elle a voulu me perdre , et je n'ai fait enfin Que lui laucer les traits qu'a préparés sa main.

Même piace (act. III, sc. 4):

Hérode, en errivent, recueille evec terres Les chagrins dévorants qu'a semes sa fureur.

(4u4) A toutes ces autorités nous sjouterons celle de Voltoire, qui a égelement respecté cette règle,

J'ai vu la mort de prés , et je l'al vue hurrible. Le saint de l'Etet nons a rendus perents.

Assex de rois , que l'histoire a faits grands , Ches leurs tristes volsins ont porte les clarmes.

Helas ! je vuas ai vas ennemis des l'enfance.

Par ma foi ces Aeglais, que j'avois cruz si sages , N'ont plus ni rime ni raison.

Je les al sus urnes de nos dieux domestiques.

bitants nous ont RENDU moitre de la ville; et avec accord : — Nous nous sommes rendus maîtres de la ville.

Mais, que le verbe soit actif ou pronomis nal, le rapport avec le rigime elange-t-il de nature? S'il n'en change pas, le Participe doit être, dans l'un et dans l'autre cas, assujetit à la même régle; ainsi il faut dire: Les habitants nots ont auxors ustraza de la ville, autre de la ville de la ville de la ville de nots sommer auxors ustraza de la ville.

Quatrimement. — Les anciens Grammisriens avoient encore cherche à etablir une exception hien singulière : ils vouloient que le Partiejre pause, employé dans les temps composes d'un verbe actif, quoique point avec ce régime, larque le suject soit point avec ce régime, larque le suject soit d'avis de d'ire. Les sons que test a suicé, for points que cela a Russi, au lieu de : Les roins que cela a Russi, les poinces que cha a noxaisa. Mais depuis long-temps cette exception n'est plus admis-

Cinquiemement.—Reguier-Denmarui avoit usus uni cide un peu extraordimire sur les deux Farticipes allé et venu. Il prétendoit que l'on devoit écrire: Elle est autie se régime venoit à être transposé, il étoit d'avis d'étrerie. Elle s'est suit plaindres éle nors est YEN voir, regardant, disoit-il allé et venu moditairement units d'un infinifi, comme inseparables, et d'offrant à l'exprit qu'une nicette opinion et été alorgée, l'unige au-roit bien mérité le resproche qu'on lui fait sovent d'être plein de caprice.

Sixièmement. - Des Grammairiens ont trouvé de la difficulté dans cette phrase : De la façon que l'as bit les choses, on a du m'entendre. Ils voudroient que j'ai dites, mais Th. Corneille (dans ses Remarques sur Vau= gclas), l'Académie (sur ces Remarques), Mé= nage et Girard, font observer que, pour mettre le Participe du verbe dire au féminin il faudroit que le que fut relatif à façon : de la façon, laquelle; mais que ne se résout pas par laquelle, il se résont par avec La-QUELLE; il est conjonctif, et son relatif : d'ailleurs, le mot choses étant évidemment régime direct, ni que, ni de la facon ne sauroient l'être, puisqu'un verbe ne peut avoir denx régimes directs; de plus, le régime direct choses se trouve placé après le Partieipe : donc le Participe doit rester invariable.

#### PREMIÈRE REMARQUE.

Le Participe été ne change jamais: La villede Londres, ayant été brulée en 1666, fut rebâtie, an grand étonnement de toute l'Éurope, en trois années, plus belle et plus régulière qu'auparavant.

## SECONDE REMARQUE.

On doit éviter, dat l'abbé fleguier, d'employer au fémnin les Participes plaint, physer au fémnin les Participes plaint, cruint, parce que la désinence de ces Partiripes ext la même que celle des substantifs formés des verbes plaintée, eraintes. Qui divini l'. Cet une personne que s'ai ressure; divini l'. Cet une personne que s'ai ressure; la Grannanire, mais revolucion. Loid divis d'une formé dont p'ai plaint le sort; c'est une madalité que j'ai apprehendée.

Toutefois, D'Olivet (1922, 192 de ce Enaise) de Grammire), Vangelas (569 kmarque), 17h. Corneille (uur cette Remarque), et Pailty (1925, 527), sont d'avis qu'on diroit trèv-bien au masculin : Les hommes over j'al TAUNT.— Les accellents est p'al GAUNTS.—
Les chones est j'al GAUNTS; pourra qu'on sit l'art de placer ce s'Patrière, de manière qu'on ne put les confondre avec les substans int.— Elle faiput caustru qu'on in est les confondre avec les substans int.— Elle faiput caustru qu'unitée, ajout tent ces Grammairiens, n'a rien qui évoque, parce que, plan, qui precede, de l'equivoque.

Enfin l'Académie, dans ses Observations sur Veugelas, pense que l'emploi du Participe feminin plainte, est preferable à celui du Participe erainte.

Mais quelles que soient les autorités qui prétendent celure on restrointe l'emploi du l'articipe feminin crainte, il nous parolt évident que ce l'articipe ne put jamais tere confondu avec le substantif crainte; et d'ailleurs, dans cette phrase: La maladie que l'ai crainte; crainte ne sonne pas plus mai à l'oreille que plainte dans les exemples suivants:

La paurre Fanchon s'étoit PLAINIR de beaucoup de maux de tête tout le matin. (Racine, lettre XXV à son fils.) Laisse-moi respirer, du moins, si to m'as plante.

(Corneille, Polyeuete, act. II, sc. 3.)
. . . Je m'en sois souvent plainte.
(Voltaire, le Dimanche ou les filles de Minée.)

Avant de parler des difficultés qui peuvent se présenter dans l'emploi des Participes, il ne sera peut-être pas inutile de donner les



# RÉCAPITULATN TIFS, PASSIFS, NEUTRES R

Acrirs, s'accorde tonjours, et sans exot

s composés des VERBES essentiellement

icipe précédé du pronom it, tenant place ou d'un verbe, ou d'un jectif, ou de tout un membre de rase.

nom n'est suscentible de prendre

Participo considpouvar, Point 1 raisons pour lesquelles le Participe est varia= ble, lorsqu'il vient après son régime, et invariable lorsqu'il le précède; ponr quels motifs on dit : La pièce Que j'ai Paire, vous L'avez LUE; et que l'on ne dit pas : J'ai FAITE cette pièce, vous avez LUB cette pièce. Pour= quoi l'on dit : quals hommes avez-vous nencontais? plutôt que : Avez-vous aencontais tels ou tels hommes? En effet, dans ees phrases, il s'agit également d'une pièce faite, d'une piece lue, et d'hommes rencontrés. L'analogie n'est-elle pas la même, soit que le Participe passé suive le régime, soit qu'il le précède? Doit-il être adjectif dans une eireonstance plutôt que dans une autre? N'avonsnous pas une infinité d'adjectifs, qui tantôt précèdent, tantôt suivent le nom dont ils déterminent l'acception, et qui ne varient pas? Enfin si la valent du mot ne varie point, pourquoi la forme de ee mot ne change-t-elle?

Ecototos ce que dit à ce sujet D'Obicet (uga, 18) et 190 de sez Esanis de Cammaire); Si Fon demande pourquoi le Farticipe se décinie lorqui II vient après son région, ct qui au consideration de la companie de la companie de cliue pas, je m'imagine qu'ou e cia, mos Francis, sany enfendre finence, n'on tonge qu'à leur plus grande commodité. On commence une pluras, ne seabant pas sième, quel substantif viendra ensuite il est done plus comstantif viendra ensuite il est done plus commente, pour a pas s'enferrer par trop de Participe dout le substantif n'est point nonce, et peu-fère n'est point préva. En effet (dit M. Bescher, pag. 116 de son Traité des Participes), il est mille circons stances où nous commerçons une phrase, sans que nos idées soient arrêtées. Dans ce cas, nous employons des mots dont la signification, en quelque sorte bannale, peut s'audapter à toute espèce de discours; et, tandia que nous prononçons es mots, nos idées se fixent, et la phrase s'achère.

Si je dis : On voil bien que cette personne a to , je puis terminer la mon discours; mais d' aussi je puis ajouter : a lu Biellaun, a lu la Henriade, a lu les bons auteurs, a lu les tragedies de Racine. Si lu, ne cette circome stance, etoit regarde comme adjectif, il s'eriroit de quatre manifers: Il faudroit a lu Boileun; a lue la Henriade; a lus les bons auteurs: a lues les tragédies de Racine.

On a done jugé bien plus simple, dans l'îneertitude de ce qui peut suivre, de considérer le mot comme toujours énoncé dans un sens absolu, quand le régime direct ne le précède pas.

Mais cette incertitude a'existe plus, si te régime direct préedè le Participe. Le nom csi exprimé, le geure el le nombre de ce nom sont connus, et alors plus de prétexte qui vienne empécher l'accord du l'articipe devenu adjectif. Le verbe aouic, qui, dans les préedècnts exemples, etoti inhérent au Partieipe, se détache de l'adjectif, rec'et le scal et de l'accordine de l'adjectif, rec'et le scal même que le nom; car l'adjectif doit suivre le reviene du nomo que l'adjectif doit suivre

#### Tableau indiqué page 345.

- Il se sont arraché des larmes. Il se sont avoué leurs torts réciproques.
- Ils se sont déclaré la guerre. Pluton, Neptune et Jupiter se sont divisé,
- sans tumulte et sans guerres, le ciel, la mer et l'enfer. Ces dieux se sont fait une guerre eruelle de
- séduire le cœur d'une foible mortelle.

  Ils se sont lié les jambes.
- L'àme du sage s'est servi de pâture à elleinême.
- Les grandes causes se sont subordonné les petites.
- Files se sont tranquillisé l'esprit.

  Par des lectures dangereuses elles se sont trouble le ecryeau.
- 2º Le Suirt, soit nom, soit pronom, se place encore après le verbe, dans l'ineise qui marque qu'on rapporte les paroles de quelqu'un, comme: Je ne une croirai jumais heus

- Ils se sont arrachés de nos mains.
- Ils se sont avoués comme auteurs du délit. Ils se sont d'elarés contre moi. Les hommes se sont divisés et ont été la
- Les Romains s'étoient faits à la discipline.
- Ils se sont liés d'amitié.

proic des tyrans.

- Grace à mon amour, je me suis bien servie Du pouvoir qu'Amurat m's donné sur sa vie.
- Les petites causes se sont subordonnées aux grandes.
  - randes.
    Elles se sont tranquillisées peu à peu.
    Elles se sont troublées à ma vue.
- reux, bisoit CE son Bot, qu'autant que je ferai le bonheut de mes peuples.
- Tous les hommes sont fous, a DIT BOILEAU, et ne différent que du plus oû du moins.
  - II- TABLEAU

#### SOLUTION DE PLUSIEURS DIFFICULTÉS QUE PRÉSENTE L'EMPLOI DU PARTICIPE PASSÉ.

. I.

anoma la Pantinia

Lorsque le Participe passé, conjugué avec Pausiliaire souré et précéde d'un reche à rect, est immédiatement suivi d'un verbe à l'infinitif, il dut, pour determiner s'il doit ou ne doit pas s'accorder avec le régime, caminer atteniment, s' si le l'articipe est un verbe settlé et l'infinitif un verbe nous est un l'articipe est un verbe neutre, est un l'articipe est un verbe neutre, l'articipe et l'infinitif son tou donn des verbes settifs.

Dans le cas où le Participe est un verbe aetif, et l'infinitif un verbe neutre, il n'y a point de difficulte, car l'action exprimete par le Participe tombe nécessairement sur le régime qui le précède , puisque ce régime nu le précède qui verbe neutre, un verbe de cette nature ne pouvant avoir de régime direct.

Ainsi dans eette phrase: Je les ai vus tomber, le Partieipe vus doit s'écrire avee un s, puisque tomber est un verbe neutre, et que l'action exprimée par le verbe actif voir porte sur le régime LES, mis pour EEX.

Let a-1-on vus maccher parmi vos eunemis? Fut-il jamais au joog esclave plus soumis? (Racine, Esther, act. III, sc. 4-)

Alles , dis-je , et sachez quel lieu les a vus neltre. (Voltaire, Oreste, act. II, sc. 3.)
Vons que j'ei vus périr , vous immortels courages.

(Le même, la Mort de César, act. II, sc. 1.) Cette nuit ja l'ai vue arriver eo ces lieux. (Recine, Britaonicus, act. II, sc. 1.)

Lui-même d'anssi loin qu'il nous a ons paroître. (Bucine, Bajazet, act. V, sc. 10.)

Peut-être devons-nous regretter ces temps de inne heureuse ignorance, où nos aïeux vivoient pauvres et vertueux, et mouroient dens le champ qui tis avoit vos naître.

(Thomas, Eloge de Dugusy-Tronia.)

Les grands hommes appartiennent moins

au siècle qui tes a vus nattre et qui jouit de leurs talents, qu'au siècle qui les a formés.

(Gaellard, Histoire da François I.)

A peine Pavions-nous EXTENDER parler.

(Fénélon, Telemaque, liv. XXIL)

Si le Partieipe est un verbe neuire, et l'infinitif un verbe actif, il est évident que l'action exprimée par l'infinitif porte sur le régime, placé avant, et qu'alors on doit éerire: Je vous envoie les livres que vous avez ran désirer; le Participe paru sans accord, puisque parolire est un verbe nentre, et que l'action exprimée par l'infiniti désirer, tombe sur le régime livre, représenté par que.

Enfin, si le Parisipe et l'infinitif sont tous deux des verbes actifs, l'infinitif est suiri d'un régime direct, ou a'en est pas suiri. Dans le premier exa, il n'y a sucune difficulté, car il est évident que le régime direct qui précède le Participe, pusique l'infinitif a son régime direct après l'infinitif a son régime direct après l'un de l'infinitif a son régime direct près de l'infinitif a son régime direct près d'un direct près de l'infinitif a son régime direct près d'un de l'infinitif a son régime direct près d'un de l'infinitif a son de l'infinitif a son le s'autre d'un de l'infinitif de l'infinitif a son l'infinitif son l

Ja l'al sue à grooox consacrer ses fureurs.

(Racine, Béréolce, act. II, sc. 2.— Titos parlant de la cour da Ruma, sous le règne de Néron.)

Mazzell, in m'as vue, avec loquictude, Truiner de mon destio la triste incertitude. (Foltaire, Variantes de Mariamne, act. l, sc. 1.)

Sire, au joor du péril les a-t-on vus jamais Payer de leur honoeur on la vie ou la paix ? (M. Raynouard, les Templiers, act. 1, sc.5.)

Toute l'Europe sait que je ne l'ai jamais attaquée la-dessus, non pas même torsqu'on l'a vet entarphendat sur ma succession. (Fertot.)

Mais, al l'infinitif n'est pas suivi d'un rengime d'ret, c'est alors qu'il pent y avoir de 
l'incertitude, pusque le régime un précède 
peut apportenir à l'un ou à l'autre: dans se 
noupel de dans le régime apportenité. D'un consupel de dans le régime apportenité. D'un compute de l'entre le régime apportenité. D'un caption de l'entre le l'autre le l'autre le l'autre le l'entre le l'entre le grant de l'autre le l'entre le l'entre l'entre le grant de 
le nombre, s'illest l'objet de l'action exprime 
par l'indiuit, le Participe reste invariable, 
parce qu'alors il a pour régime direct! l'Infaparticipe, ne paut par la infamie ni gener ni 
nombre, et ne precédant pas d'allieurs le 
Participe, ne peut voir un recluir-à aneune

Pour s'assurer du véritable sens de la phrase, on aura recours à l'interrogation que nous avons indiquée plus haut, et par laquelle on reconnoît le régime; par exemple, si j'ai à écrire: Je les ai ves applaudir, dirai; j'ai vu, qui? eux applaudir (305).

(405) On se rappellera que, dans les phrases où le régime a un rapport direct avec le Partieipe, le verbe à l'infinitif se résout par le Partieipe présent, ou par le relatif qué, avec l'imparfait de l'indicatif:

J'ai en ene applandissant, - qui applandis-

Alors le partieipe prend l'aecord , puisqu'il est précédé de son régime eux, représenté par LES.

Mais dans les phrases suivantes :

Les airs que j'ai ENTENDU CHARTER, les navages our Pai vu pessinta.

Je dis :

J'ai entendu, quoi ? chanter des airs. J'ai vu , quoi ? dessiner des paysages.

Cette réponse m'indique que le pronom ous, qui représente ces mots, des airs, des paysagee, quoique enonce avant le Participe, est en rapport direct avec l'infinitif.

Les exemples suivants serviront à justifier cette règle :

La guerre ne se faisoit point autrefois comme nous L'avons VU PATRE du temps de Louis XIV.

(Voltaire, introd, an Siècle de Louis XIV, ch. 11.) Croyez-moi , les humains que l'ai trop su consettre. Meritent pen mon fils, qu'on veuille être leur maître, ( Foltaire, Alsiee, act. I, sc. 1.)

Seigneur, dit Tancrede, je viens te confirmer des prodiges que tu n'as pas votte chome, et qui en effet paroissent incroyables. (Trad. de la Jerus. del.).

Monsieur, celle comparaison est bonne: mais elle n'est pas de vous ; car je L'ai EX= TENDU FAIRE à notre curé. . . (Florian.) .

Si , dans toutes ces phrases, les Participes sont restés invariables, on voit facilement que e'est parce que les régimes sont en rapport direct avee les verbes à l'infinitif, puisque, par la réponse à l'interrogation, ils viens

nent après; ou, si l'on veut, puisque oes infinitifs penvent se rendre par la voix pass sive (406).

Mais il se présente une autre difficulté qui semble un pou moins facile à résondre se est de savoir comment on doits'y prendre, quand le Participe, suivi d'un verbe à l'infinitif, est précédé de deux régimes.

Le même principe est applicable dans cette circonstance, e'est-a-dire qu'il faut détermis nar le rapport de chaque régime; mais, pour cela il est indispensable de faire une double interrogation.

Ainsi dans cette phrase : Les liqueurs QUE j'ai ve verser, Pécris comme nous l'avons dit tont-a-l'heure, vu sans accord, parec que le régime est en rapport direct avec l'infinitif : Fai vu , quoi ? verser des liqueurs

Mais si j'ai à exprimer que j'ai vu des com vives verser des liqueurs, j'écrital : Les lin queurs QUE je LES ai VES verser; j'ai vu, qui? eux; vereer, quoi? des liqueurs e vus au pluriel et au masculin , puisque le régune eux de ce nombre et de ce genre, est en rapport direct avec ee Participe, et le substantif liqueurs en rapport avec l'infinitif verser,

De même, si j'al à exprimer que j'ai vu verser des liqueure à des convives, j'écrirai : Les liqueurs QUE je LEUR ai vo verser; j'au vu, quoi? verser des liqueurs; à qui? à eux, aux convives ; un invariable, car le régime est en rapport direct avec l'infinitif; puisqu'on ne peut le placer qu'après, et à eux, en rape port iudirect avec ce même verbe. > D'après ce qu'on vient de lire, on verra

sans peine qu'il faut écrire :

#### AVEC ACCORD

En parlant d'une femme qui étoit occupée à peindre :

Je t'ai vue peindre. J'ai vn elle peindre (peignant, qui peignoit).

En parlant des voleurs qui pilloient :

Je LEs ai vos piller .- J'ai vu eux piller (pillant , qui pilloient).

En parlant d'aetrices : Je LES ai vues jouer. - J'ai vu elles jouer

(jouant, qui jonoient). Bans les phrases où le régime appartient au

verbe à l'infinitif, ce verbe se résont ordinaires ment par la voix passive:

J'ai ou applaudir era: Euz tron arragon.

## SANE ACCOUNT

En parlant d'une femme que l'on étoit oca cupé à peindre ;

Je L'ai ve peindre. - J'ai vu peindre elle (elle être peinte.) En parlant des paysans que des voleurs pil-

loient : Je Lts ai vo piller .- J'ai vu piller eux (eux:

être pillés.) En parlant de tragédies ::

Je LES ai vo jouer .- J'ai vu jouer elles (elles etre-jouces.)

(408) Il est à remarquer que cette solution , ou plutôt cetta règle, nous est donnée par Th. Cora

neille | sor la 184º Rem. de Vaupelas , pag. 209 , t, II) Beausée Encycl, method .. au mot Participets En parlant de personnes qui offraient des secours :

Je les ai entendus offrir. — J'ai entendu

elles offirir (offrant, qui offroient),
En parlant de secours offerts; mais dédai=

Les secoure quel'en vous a offerts, madame, je vous les ai vus imprudenment dédaigner. —J'ai vu vous imprudenment dédaigner (de=

daignant , qui dédaigniez.)

En pariant d'une femme qui offroit des présenta:

Je L'ai vuz offrer des présents. - J'ai vu elle offrir (offrant, qui offroit.)

En parlant d'offres de service faites par..... Les offres de service que je les ai ves faire. J'ai vu eux faire (faisant, qui faisoient des offres de service.)

#### §. 11.

Le Participe laissé, suivi d'un infinitif, est galement assujéti aux mêmes principes, à la même règle; e est-à-dire que, pour déterminer l'accord, il faut examiner auquet du Partieipe ou de l'influtif appartient le règime qui précède le Participe.

Mais, afin de faeiliter eet examen, il faut distinguer le cas où l'infinitif qui suit laissé, est neutre; le cas où il est netif, mais employé sans régime; entin le cas où il est actif et employé avec son régime direct.

Dans la première supposition, utille diffaculté, puisqu'il est de principe qu'un verbe neutre ne pentavoir de regime direct.—Dans la seconde, il y a un pen plus d'inecrtitude; mais alors il faut hien se p'enetrer du seus de

Ducles (pag. 20% et 208 de 208 Remarques sur la Grammaire de Port R.yal); Condillos pag. 258, alsp. XXII); D'Olicet (pag. 201); P'académie (dans son Journal, pag. 302); Gérard (pag. 125 et 126, t. 1); enfin par Woilly, Reslaut, et les Grammairem modernes)

Et il est d'autsut plus nécessaire de ne pas perdre de vue cette observation, que plusieres des Grammairiers deut ou virait de lire les nome ont emis, : d'occasion du Fartiriere datasé misid'un infinitif, une opinion qui est enlierement contradictoire avec ces principes qu'ils ont enze même responsants."

Cost | an surplus, ce que Pon en vuir dans un

En pariant des secours offerts :

Je LES ai ENTENDE offrir.—J'ai entendu offrir ces secours (ees secours être offerts). En parlant de secours implores et refusés:

Les secours que vous avez implotés, man dame, je vous tes ai vo inhumainement refus ser. — J'ai vu inhumainement refuser les sen cours à vous, madame (les secours être inhumainement refusés.)

En parlant d'une femme à qui l'ou offroit des présents :

Je Lui ai vu offrir des présents. — J'ai vu offrir des présents (des présents être offerts à elle.)

En parlant d'offres de service faites à....... Les offres de service que je LEUR ai VU faite FE. — J'ai vu faire des offres de service (des

offres de service être faites à eux.)

la phrase, et bieu distinguer si le regime est l'objet de l'action exprimée par le l'articipe lassé, ou l'objet de l'action exprimée par l'infinitif qui le suit.—Dans la troisieme supposition, puisqu'il est reconnu en principe une deux récimestiresta ne peuvent démendre

d'un meme verbe, il est evident que l'infinitif ayant son régime, celui qui précéde appartieut nécessairement au Participe Ces principes bien entendus, il ne s'agit plus que d'en faire l'application:

Nous pensons done que l'on doit égrire dans le gremier cas, e'est-à dire lorsque l'infinitj' est neutre: Elle s'est l'assist tomber. — Je tts ai l'assist aller, passer, marcher, venir, partir, sortir, è de même que l'on écrit : Je L'ai ven fombers, je L'ai legandit aller, passer, marcher, etc.

(Duclos : Domergue, sa Gramm. simpl. et son Journ. Ire part.)

Quelques écrivains scruyuleux diront peuttère que affic construction n'est pas correcte, parce qu'ûn' est pas selon l'unage de dire; elle a hissé, qu'î elle touber, l'ai laisée, qu'î eux passer, marcher, etc. Mais if suffit qu'elle rende la pensée, pour que l'on soit autorisé à regarder le régime comme dépendant du Participse

A l'appui de cette opinion, nous avons l'Ascadémie, eette autorité respectable, à laquelle est devolu le droit de-gronoueer sur toutes les difficultes relatives à la langue française.

Dans son Dictionnaire (Adit, de 1762 et de

1798); on lit au mot aller e Gette femme s'est

Nous avons encore pour autorité bequeoup d'écrivains :

Le ridicule des femmer savantes n'est pas tout-à-fait pousse à bout, il y a d'antres ridicules plus naturels dans ces femmes, Qu. Molière a tatsets échapper. (Le P. Ropin.) Airri, quand Jügurtha eut enfermé une aire

mée romaine, et qu'il t'eut trisset aller sur la foi d'un traité, on servit..... (Montesquieu, Grandeur et Décadeure del nomain),

chap. VI.)

O Jutie! si le destin r'eut laterie vivre, ètc. (Marmontel, trod. de la Phatiale de Lucale, ch. I. Il La Laisske trop vivre après lu most de-

l'empereur Maurice son mari.
(P. Corneille, Examen d'Hérachus.)

Mon sujet s'étendant sur ma plume, je l'ai

(J.-J. Rousson, Priface de la Lettre à d'Alonbert.)

Elle ne s'est point Laisage aller, comme
bien des rois, aux injustices.

(L'abbé Terrasson, coman de Schor.)

Enfin Marmoniel, que notre citons aufant comme littératur que comme Grammairien, a dit: Elle s'est varieur aller, elle s'est varieur tomber.

Dain le second eas, c'est-à-dire, si le verbe à l'infinitif est actif, mas employé ann régime, il est necessaire, comme nous l'avon dit plus faust, de se bien penetrer de ce que l'on veut exprimer, et alors, de faire usage del'inferrogation, pour arriver à consollre abre quel du Participe ou de l'ininitif appartient le regime, et en ®onséquence;

Si l'on avoit à parles d'age biche que l'on l'on n'i pan empéches de prendre de la nourrie ture, on écritoit avec accord 1 de la la tourie ture, on écritoit avec accord 1 de la tourie mangori, parce que le pronom énote dans la réponse se rapporte directementan Participe, puisqu'il vieut immédiatement prèse et, comme il est regime direct, et qu'il procède le Participe, il le requi Variable.

Mais, al lon avoit à parter d'unchiefe que l'éta a daudonné aux chiens, et dont on leur a lait faire curge, il faudroit écuré uns secred, y le lais apie majore. Il sinse, quoi! nangerelle, la biche, parce que cette réponse resunt à la suite du verbe à l'influirit, u'indique que le pronon qui représente la biche, au mappet direct ace l'infantif, et que, par conséquent, il n'influe par une le Participe, quomvil gietphack avant la joie, quomvil gietphack avant la per, quomvil gietphack avant la Les serivains viennent encore fortifier ces principes. On lit dans J. J. Rousseau: Son père sait bien que tout le menu linge

n'eut point eu d'autre blanchisseuse qu'elle, si on L'avoit Lusser faire:

Dans Voltaire

Il aurait certoinement corrigé bies des choses que le zele inconsidéré de son écrivain avoit aussins échapper.

Dans la traduction de la Jérusalem delivrées Insernée, la flu néammoirs à toute heure celui par qui tu r'es aktast charmer. Dans Lesage a

Be concert avec lui, elle s'étoit Lisse ren's fermer pour se déroper 6 des poursuites qui abarmoient sa vertu.

Dans es d'ent première exemple; l'infinitif est employ à neutralement, et le regime direct dépend en verbe actif qui précède. Dans les deux dernièrs, au contraire, l'infinitier employ activement; il a pour régimedirect te, se qui précèdent; et lin-même est le régime direct du Participe.

Enfin, donr le cas où l'infinitif est actif, mais suivilui-méme d'un regime, il n'y à auscume difficult pour determine e'il fant ou il in é haut pas l'accord. En ellet, pais u'il es da principe qu'un acreb ne peud avier deux régimes directs, il faut necessairement que ce souit le aubtantif ou le pronon qui préside le Participe qui en rois le régime, et qui alors le force à urandre le genre et le nambre.

On forms dono? Le tra sit trists there me pigeons.— Le tre di trists there me pigeons.— Le tre di trists is charve in, che constil.—Le tre di trists boire mon vin. Pai làine, qui l'aux ture mes pigeons. Usi laissé, qui l'eux chaiser un charreuit. — J'ai làine qui l'eux boire mon vin.

Si le Partine Intrace toit suivi de l'infinitif d'un verbe senticliement pronominal, ou accidentellement pronominal, lorge d'un verbe setti, il prendrett tonjour laccord, parce qualtors le serior, préceduat le Partine et de la laccord, parce qualtors le serior, préceduat le Partine et de la laccord, parce qualtors le serior, préceduat le Partine et de la laccord de laccord de la laccord de laccord de la laccord de la laccord de la laccord de la laccord de laccord de la laccord de laccord de laccord de la laccord de laccord de la laccord de la laccord de laccord de laccord de laccord de laccord de la laccord de la laccord de laccord

Jeles ai tensés se divertir, se conseler, se repentir (407).

Voyes dans 163º tablean synopliqued autres exemples à l'appui de cette solution sur le Participe laisse.

<sup>(102)</sup> Th. Corneille, Beelaut, Wailly, Douchet, Girgord, Condillac, Oo la Touche et Livizac, pensent que le Participe laises, suivi de l'infaitif d'un verbe, de quelque nature qu'il sont, doit toujours rester lavariable; parce que, selou cua le

jours un sens indivisible avec l'infinitif, tellement qu'on ne sauroit, sans changer entièrement le sens de la phrase, mettre, immédiatement après ce l'articipe, le substantif dont le régime pronom tient la place. On dira

Une femme s'est présentée à la porte; je L'ai FAIT PASSES. (Duclos, Supplém. à la Gramm. de Port-Royal,

ch. XXII.)

Les serpents puroissens privés de tout moyen de se mouvoir, et uniquement destinés à vivre sur la place où le hasard LES PAIT RAITE. (M. de Lacipède, Discours sur le sature des ser-

pents, vol. 3.)

Ne m'a-1-il pas caché le sang qui m'a fait naître? (Foltaire, Zaire, act. I, sc. 3; c'est Zaire qui parla,)

Sa famille l'a PAIT INTERDIAB.

(Géronte, parlant de medame Bertrand, dans le Retour imprévu, de Regnard.) (408.)

Quelques personnes objecteront peut-être que les verbes neutres n'ayant point de régime direct, le verbe nattre, dans le second exemplo, ne peut gouverner le pronom régime direct les; qu'en conséquence, il faut que ce soit le Participe fait qui le gouverne, et des-lors qu'on doit écrire : les a fait nattre ; mais Th. Corneille leur répondra que le verbe faire imprime son action et son regime à l'infinitif qui le suit , soit que ee verbe soit actif, ou qu'il soit neutre; qu'ainsi l'on dit : Faire mourir quelqu'un, faire tomber quelqu'un , faire venir quelqu'un ; et cepen= dant ce ne sont pas les verbes mourir, tomber, venir qui gouvernent quelqu'un , puisque ce sont des verbes neutres; ce n'est pas non plus le verbe faire qui les gouverne, puisqu'on ne peut pas dire, faire quelqu'un mourir : le verbe faire imprime son action aux verbes neutres, qui prennent alors une signification active, de telle sorte que faire mourir quelqu'un se tourne par faire que quelqu'un meure. Enfin Th. Cerneille leur dira que, si l'infinitif qui suit faire est l'infinitif d'un verbe actif, il se résoudra par le passif : Faire peindre quelqu'un ; faire que quelqu'un soit peint.

Observes, dit M. Bescher, que le Participe fait, sur la nature duquel très-peu de personnes elèvent du doute, ne pourroit luiméme précéder un infinitif auquel on présendroit attribuse deux régimes directs je ar le principe que deux régimes de cette espèce ne saurcient appartenir au même verbe ne souffre aucune exception. Onne dira donne pass. Le 138 as fait Tumerere le Reuwe.

Maison dira : Je LEUR ai fait.... Le régime qui suit le verbe à l'infinitif demande que lo régime qui précède soit indirect, puisqu'il ne peut jamais appartenir au Participe fait.

#### & I

La même règle s'observera encore ponr le cas où le Participe passé, employe dans les temps composés d'un verbe soit actif soit pronominal accidentel, est suivi d'un infinitif précédé des prepositions à ou de; c'est-àdire que l'on cerira sans accord :

C'est une fortification que j'ai Appuns à faire. (Vaugelae, Th. Corneille et l'Académie.)—J'ai appris, quoi ? à faire une fortification.

Entrainé par le torrent, il se trouva males gré lui hors de la route qu'il avoit résolu de suivre. (Bourdaloue, Oraison fan. du prince de Condé.) Il avoit résolu, quost de suivre la route.

Telles sont les réflexions que j'ai cav utile de vous soumettre. — J'ai cru, quoi? utile de vous soumettre les réflexions.

Les voyages qu'elles se sont raorost de faire. Elles ont proposé à elles, quoi? de faire des voyages;

parce que, dans toutes ces phrases, l'interrogation, amenant en réponse l'infinitif, indique que c'est cet infinitif qui est l'objet de l'action, on, ce qui est la même chose, le régime du Participe.

Mais on écrira avec accord : Pénélope, ne voyant revenir ni lui, ni moi, n' aura pu rèsister à tant de prétendants; son père L'aura contrainte d'accepter un nouvel époux. (Fénélon, Telèmaque.) — Son père aura contraint, qui ? elle.

Les maladies lui ôtèrent la consolation qu'elle avoit tant Bésiara, d'accomplir ses premiers desseins. (Bossuel.) Elle avoit tant désiré, quoi? la consolation.

Veux-tu bien ne pas prendre garde à Fimprudence ove j'ai vot de le le dire. (Marisaus. Jeux de l'Am, et de lles., act. l, so. 7.) – J'ai eu, quoi? Fimprudence.

Elle s'est CHARGER d'écrire cette lettre. -

<sup>(408)</sup> Ninon de Lenclos, suivant Pobservation de Marmontel. disoit : Je ne suis fatte homme, et elle parlait bies ; mais minon auroit pas dit : Je me suis faite atmer. Dans la première phrase, o'est me qui est règime de faite ; dans la seconde, c'est aimer qui est règime de fait.

parce qu'ici la réponse à l'interrogation indique que le régime qui précède dépend du Participe.

En effet, un verbe actif ne pouvant avoir qu'un régime direct, et les verbes accepter et contraindre, accomplir et désirer, avoir et dire, ayant chacun le leur, il faut nécessairement que le pronom le et le pronom que, qui précèdent les Participes , soient régis par ces Participes.

L'Infinitif est quelquefois sous-entendu à la suite du l'articipe, ce qui arrive après les Participes des verbes devoir, vouloir pouvoir: Je lui ai fait toutes les caresses que l'ai DU .- Il a eu de la cour toutes les graces qu'il

a voute. - Vous avez aimé votre prochain, si vous lui avez rendu tous les services our vous avez Pt. (Domergue, et tous les Gramm, modernes.)

Comme, dans ces phrases, le relatif que n'est pas le régime du Participe, car on n'a pas du les caresses; on n'a pas voulu les graces, on n'a pas pu les services, mais on a du faire les caresses, on a voulu avoir les graces, on a pu rendre les services; il l'est done des infinitifs sous-entendus fuire, avoir, rendre : d'où il resulte que les Participes, di , voulu , pu , doivent étre invariables.

Toutefois les Partieires du et voulu prennent le genre et le nombre dans les phrases snivantes : - Elle m'a toujours payé les sommes qu'elle m'a purs. - Il veut fortement toutes les choses ou'il a une fois youlous. parce qu'il n'y a point de verbes sons-entendus ; il a dù les sommes , il a voulu les choses. Dans ces phrases , le relatif que est le régime direct de a dues, a voulues; et comme ce ré= gime précède les Participes, ecux-ci doivent prendre l'accord.

Tout Participe précèdé d'un que relatif, et suivi immediatement de la conjonction que et d'un verbe, soit au conditionnel, soit au subjonetif, est toujours invariable, comme dans ces phrases :

Lu lettre que j'ui Présuné que vous recen vriez. (Mormontel.)

Les affuires QUE vous avez PREVU que vous auriez. (Beausée.)

Par la raison que la proposition subordonnée est toujours le régime direct du Para ticipe. En effet, j'ai présumé quoi i que vous recevriez la lettre: - Vons avez prévu quoi? que vous ourier les affaires. Dans ces sortes de phrases, que relatif est, comme on le voit, le régime direct du verbe de la proposition subordounée.

Écrira-t-on : Cette femme n'est pas aussi belle que je L'avois IMAGINÉE, ou IMAGINÉ; que je L'avois PERSEE, ou PERSE; que je L'ovois CRUE, ou CRU?

Ou diroit d'une ou de plusieurs femmes : Je L'ai enue belle, je LES ai enues belles, paree qu'on peut dire : J'ai cau cette femme belle, ces femmes belles; et alors il semble qu'on devroit dire : Elle n'est pas aussi belle que je L'avois (MAGINÉR, PENSÉE, CEUE; mais qu'on y prenne garde, le sens n'est pas ici le nieme. Le pronom l', dans la première phrase, ne représente pas la femme, il ne represente que la qualification, aussi l'est-il pour le. On ne rendroit pas sa pensée en disant : Elle n'est pas aussi belle que j'avois imaginé, que j'ai PENSE, que j'ai ent elle ; il faudroit dire : Elle n'est pas aussi belle que j'ai ın scint , que j'ai PENSE, que j'ai env qu'elle l'éloit, ou que cela étoit. Le tient donc lieu de qu'elle l'étoit. ou de que cela étoit. En consequence, comme il y a une règle de grammaire (page 181) qui dit que le pronom le ne prend ni le genre ni le nombre, quaud il tient la place ou d'un adjectif, ou d'un verbe, ou de tout un membre de phrase, il faut cerire imagine, pense. cru, au masculin et au singulier. La prenye d'ailleurs que cela est correct, e'est que, s'il étoit question de plusieurs femmes, on ne diroit pas : Elles ne sont pas aussi belles que je LES ai inaginėts, on diroit que je L'ai ina-GIVE. Or, si le pronom representoit les femmes, il faudroit le mettre au pluriel, et si on ne l'y met pas, c'est qu'il ne représente pas les femmes; alors, ne pouvant s'accorder en nombre avec ee mot pluriel, il ne doit pas non plus s'accorder en genre. Si done, dans ee cas, le Participe ne doit prendre ni genre ni nombre, il doit également rester invariable dans le premier.

(M. Morel, pag. 60 de son Traité de la Concordan ... ce du Participe )

Le détroit de la Sicile ne semble-t-il pas nous opprendre que la Sicile étoit autrefois jointe à l'Apulie , comme l'untiquité L'a tous jours ent?

(Foltaire, Essai sur les mœurs; Chang. dans le

Lorsqu'il nous eut fait comprendre que la chose étoit plus sérieuse que nous ne L'avions PERSE d'abord.

#### 8. VIII.

Dans quel cas un Participe passe, précéde

357

du mot en, doit-il prendre ou rejeter l'accord?

D'après Lévizoc, Féraud, Caminade, M. Bescher et M. Auger (dans son Commentsur Molière), le pronomen, joint à un verbe actif, peut être considéré comme régime direct au comme régime indirect de ce verbe.

Toute les fois qu'il est considéré comme régume direct, le Participe ne varie pas, car le propon en, n'ayant de sa nature ni genre ni nombre, ne sauroit en communiquer an Participe. Mais, si le pronom en est regardé comme régime indirect, il n'influe sullement sur le Tarticipe, qui alon s'accorde avez con régime direct, lorsqu'il en est précédé, ou reste invariable, quand il en est suivi.

Toute la difficulté consiste donc à savoir dans quel cas en est régime direct ou régime indirect.

Ce pronom est régime direct, lorsque, comme tous les mots qui jouent ce rôle, il est l'objet de l'action exprimee par le verbe; et alors on ne peut pas le supprimer, car si on le retrauchoit de la phrase, on ne sauroit plus à quoi se rapporte le Participe. Si, par exemple , en parlant de fleurs, je dis j'en ai eucilli, certainement le sens est parfaitement clair; mals, que je fasse disparoftre en, et que je dise : j'ai cueilli , l'action n'a plus d'objet ; il n'y a plus de sens, puisqu'on ne sait plus ce qui a été cueilli. An contraire, le pronom en est regime indirect, lors qu'il n'est pas l'objet de l'action exprimée par le verbe employé comme Participe, et dans re cas on peut le retrancher de la phrase, sans qu'on cesse de savoir à quoi le Participe se rapporte. En effet, dans cette phrase : Les deux lettres que j'en ai recues; que je supprime en, il reste. les deux lettres que j'ni recues, où je vois que le Participe reçues se rapporte au mot lettres représente par le relatif que ; et alors j'en conclus avec raison que en est régime indirect. car un même verbe ne peut avoir deux régimes directs.

Faisons maiutenant l'application de cette règle à quelques exemples pris dans les auteurs.

Boileou (parlant de Louis-le-Grand, dans son discours à MM. de l'Académie) a dit : Il a lui scul fait plus d'exploits que les tutres n'ex ont ve.

Qu'el est iei le regime direct de ont lu? Le mot en ne peut pas se supprimer, car cette phrase que les autres n'ont lu, n'offre pas de sens, on ne sait ce qui est lu. En est doncrésgime direct, et par conséquent, le Participe doitresteriuvariable, comme l'a écrit Boileaus puisque en, ainsi que uous l'avona dit, n'a ni genre, ni nombre.

D'après le même principe le Participe est resté invariable dans les phrases suivantes : l'ai perdu plus de pistoles que vous n'ex nvez cagné. (Vougelas.)

La crainte de faire des ingrots ou le dés plaisir d'en avoir ractive, ne l'ont jamais empéchée de faire du bien.

(Fléchter, Oraison funcbre de madame de Montausier.)

Babiazar est aimé des peuples; en possén dant les cœurs, il possède plus de trésors que son père n'ex avoit Massè par sen avarice cruelle. (Fénélon, Télémaque, liv. VIII.)

Par son anniyse, Descartes fit faire plus de progrès à la géométrie, qu'elle n'un avoit PATE depuis la cryotion du monde.

(Thomas, Éloge de Descartes.)

Il n'est que trop vrai qu'il y a eu des anthropophages: nous Es avons TEOVÉ en Améviaue. (Voltaire.)

Il n'y a qu'une tontine qui soit onéreuse : aussi les anciens n'un ont jumais FAIT.

(Le meme.)

Il y a en de meilleurs poètes que Voltaire;

il n'y Ex a point Et de mieux RÉCOMPRESÉS.

(La Beaumelle,)

J'ai vu des sovante aimables ; mais j'ux ai nouvé d'au peu lourds. (Morromotel.) Effectivement la suppression de en ne peut avoir lieu dans aucun de ces exemples. Que vous avez gagné; le déplaitir d'avoir trousé; que son pére n'avoit amussé; qu'elle n'a fait, n'offrent plus de sens: donc en est régime direct, danc le Participe a di étre invariable.

Mais on dira avecacerd. Hovolt une jolie maison, il d'aisip-folloment tous les reenus qu'il ex a nerust : plarce qu'ici je pni, supprimer en ? Tous les revenus qu'il ex a retires. Cette suppression m'indique que ce n'est par en qui est le regime direct, mais le mot rever-mus represseul par que relatif, qui, precédant le Participe, l'oblig è s'accorder avec lui en geure et en nombre.

C'est d'après le même principe que le Parsticipe est invariable dans cette plarase: Fen di reçu deux lettres; en peut se retrancher; mais comme le régime direct deux lettres est après le Participe, ce dernier rejette nécessairement Paccord.

Conformement à cette règle, je dirai doné avec Racine:

Et sur mon proper trène on me vercoit placée Par le même tyran qui m'an auroit chassée / (Alexandre-le-Grand, etc. 111, sc. 2-) Bans Andromaque (act. I, sc. 1):

Combien à vos matheurs al-je donné de larmes ! al-je donné, quoi ? des larmes.

Et Voltaire, dans Brutus (act. I, sc. 2):

Quel pouvoir a romps; des nœuds jadis si saints?

A rompu, quoi? des nœuds jadis si saints.

§. X.

Si le Participe passé, employé dans les temps composés d'un verbe actif, est précédé des mots le peu suivis d'un substantif, doit-on, pour en déterminer l'accord ou le non accord, avoir égard à ce substantif, ou est-ce tonjours avec le pas que le Participe doit entrer en

concordance?
Le seul point de la difficulté est debien sainir
l'idée principale que l'on a en vue; pour cela
ilfaut nécessairement examiner si le pau, qui
précéde le substantif, signiès une quantiés
petite, insuffisante, ou bien s'il a un sens totalement négatif, et qui équivaut à le manque,
le défaut.

Dans le premier cas, le peu n'est regardé que comme accessoire: c'est une espèce d'adjectif; l'objet désigne par le substantif est réellement l'idée principale, et alors c'est ce substantif, singulier ou pluriel, qui doit determiner l'accord du Participe.

Dan le second cas, le peu sort de su signification naturelle pour en prendre une de discionion que de convention; ce n'est plus qu'un mot que l'unbantité fançaise emploie pour designer la visritable expression, qui scroit trop dure, ou opourvoit blasser l'amour-propre, ce e mot est estcelui sur lequel se porte l'attention, abstrasece de la sur lequel se porte l'attention, abstrasetion faite de l'objet exprine par le unbatantif; aussi est-ce lui qui doit déterminer l'accord du Participe.

Conformément à ces principes, on écrita: « Arta eccons: Le peu d'effection 622 vous lui avez transcata lui a rendu le course, et la course, et la cit et rendu que procupe en lui avez témolgup é de l'affection; vous liui avez témolgup é de l'affection; vous liui avez témolgup é de l'affection; que sur le la companie de l'affection; expertie quantité à la vésur de la companie de l'affection expertie retillement la peunée, et c'est pour cets que ce substantif détermine l'accord du Participe.

SANS ACCORD: LE PRU d'affection que vous lui aver rémouré lui a été le courage. Ici ovoi facilement que le courage lui a été ôté parce que vous ne lui avez pas témoigné d'affection: si on emploie le peu, de préférence à un autre mot qui été été plus dur, ce n'est que pour adoncir le reproche. Le peu est vraiment le mot qui occupe la pensée, ansai est-ce ce mot qui a déterminé l'acoord du Participe.

Avec accord : Le peu d'application que j'ai nouvel à l'étude de la géométrie m'a suffi pour n'être pau tout-d-fait novice dans cette science. C'est effectivement l'application qui ocenpe la pensée; j'ai donné peu d'application à cette science, mais cafin j'en ai donné, et cela m'a suffi pour n'être pas tout-à-fait novice dans cette science.

Sara accona : D'où viennent est difficultés, si ce niet la res d'application qu'en y a 2007s. L'el les difficultés ne naissent que faute d'application; on n'entend certainement pas dire que vous ayer donné de l'application, cer si peu que vous en cussicz donné, peut-être les difficultés ne seroient-étle pas nées; on veut donc parler du manque total d'application, alors c'est le pas qui compe la pensée.

Avec accade : Le peu de lumières out j'ai acquists me font connotire... Il est évident que je veux dire que j'ai acquis des lumières, quoique je convienne que j'en ai acquis peu, en petite quantité; le peu n'est donc la qu'une circonstance, et l'objet dominant, les lumières acquises.

Sans account: La PEO d'exactitude que j'ai raotré dans cel ourrage ne m'a pas prévens an faveur d'el audien. Cest parce que je n'ai pas trouve d'exactitude que je n'ai pas éte prévenu en faveur de l'auteur; il est évident que je veux dire qu'il y a défast, manque d'exactitude, c'est donc le pre qui occupe la pensée, et alors c'est ce mot qui détermine l'accord.

Enfin, si Marmontel (pag. 258 de sa Grammaire) a écrit avec Accobo: Le peu de troupes qu'il a assassatists, ont tenu ferme dans leur poste, c'est parce que le peu n'est là qu'une circonstance, troupes est l'objet dominant.

El s'il a écrit auss accoap: Le peud instruction qu'il a su, le fait tomber dans mille avreurs, c'est parce que ce n'est certainement. pas l'instruction qu'il a cue qui le fait tomber dans l'erreur; mais bien le défant, le manque total d'instruction; le peu alors est le mot qui occupe la pensée, donc c'est lni qui a dú déterminer l'accord.

De même, si Racine (dans la préface d'Andromaque) a dit Avec accond : Je ne crois pas que j'euse besoin de cet exemple pour justifier de peu ne lassaté que j'ai reasa, c'est parce que la liberté qu'il a prise nécessite sa justification; le peu n'est là qu'une circonstance, liberté est le vrai régime.

Les phrases suivantes consacrent les mêmes principes; nous nous contenterons de les présenter à nos lecteurs, sans les analyser: Je ne parlerai point du peu de capacité que j'ai sequiss dans les armées. (Vertot.) Déintarus agante les ort de Pharsale, netité

Déjotarus gagne le port de Pharsale, petite ville où il n'a point à craindre LE PEU d'habitants que la guerre y a LAISSÉS.

(Marmontet, tred. de la Phurale, liv. VI.)

Les Numantins qui en eurent avia, et qui
furent instruits po PEU de précnution qu'ils
avoient PSIS, le poursuivirent à propos.

(Saint-Real, Conjunation de Venise.)

Les Américains sont des peuples nouveaux:
il me semble qu'on n'en peut pas douter, lorsu

qu'on fait attention NU PEU de progrès que les plus civilisés d'entre eux AVOIENT PAU dans les arts...

(Buffor, Hist. natur. de l'Homme, pag. 209; édit. in-12 de l'imprim. royale.)

En considérant LE VEU de progrès qu'on avoit FAIT de part et d'autre durant cette campagne, on devoit s'attendre à voir trainer la guerre en longueur. (Sward, trad. de l'Hist. de Gharles-Quint, t. III, l. 4.)

#### §. XI.

Les Participes value et codifé peuveut-lis quelquefois s'accorder? Un grand nombre de Grammairiens, considérant que le Participe passé ne doit entrer eu concordance qu'avec le régime direct qui le précedé, pensent que les deux Participes value et codié doivent tous jours rester iuvariables, puisque, disent-lis, valoir et codier, étant deux verbes neutres, n'ont nas de régime direct.

Falsie et cosler sont, à la verité, essentiellement neutre en latin; mais lis ne le sont pas toujours en français. En effez, dans le sens figuré, on dit : Cette bostaile fai a vax le baton de marchat. — Ce plaint lui a voir bien der regret, et dans ce seus seador et cosler quittent l'eutre liquit en circle; vacon signifie dans precuers, rapporter, et coorsa signifie exiger, occasionner, causer, danner par consequent ils dovert ushir les secidents grammaticaux des verbes dont ils tiennent lico.

On devra donc écrire : Les honneurs que

m'a Yauts mon habit. — Les peines que cette affaire m'a coordes; par la raison que valus et coitées, employés ici au figuré, sont actifs, et précédés chacun d'un régime direct, a occasionné, quoi? des peines; a procuré, quoi? des honneurs.

(Caminade, Bourson, M. Bascher, M. Jacquemart et M. Lemare.)

Plusicurs exemples chöisis dans de trèsbons écrivains viennent à l'appui de cette opinion. On lit dans Télémaque (liv. VII, edit. de Barrois, p. 219, et édit. de Lequien, p. 196, faite sur les trois manuerists connus de Fénelon): l'ous n'avez pas oublié les soins que tous m'avez coûrts depuis votre suffance; vous n. avez occasionné, quoi? des soins; le regime direct précède, donc accord.

Dans Racine (Phèdre, act. II, sc. 5, édit. de P. Didot):

Que de solus m'eut cosités cette tête charmante!

ent exigé, quoi? des soins.
(Sa première préface de la tragédie d'A=

lexandre-le-Grand):
Sans comprer les chagrins que leur ont
peut-être courés les applaudissements que
leur présonce n'a pas empéché le public de me

(Britannieus, act. V, sc. 3, même édit.):

Après tous les connis que ce jour m'a coûtés, Al-je pu rassurer mes esprits agités ?

a occasionné, quoi ? des ennuis.

donner.

Dans J.-J. Rousseau (Nouv. Héloïse, lettre XX): Que de pleurs son départ m'auroité courks (m'auroit causé, quoi? des pleurs):

Emile (liv. I):

Mes manusorits raturés, barbouillés, et même indéchiffrables, attestent la peine qu'ils

m'ont courix (ont occassionne, quoi? de la peine)! Enfin, dans M. Dussaulx (Son livre intiulé... De mes Rupports avec J.-J. Rousseau; Out de veilles, que de tourments il m'a courés!

(il a occasionné, quoi? des veilles, des tourments). Ne seroit-il pas doux de retrouver dans l'effet de nos soins les pluisirs qu'ils nous ont courts. (J.-J. Rousseau, Nouv. Héloise, t. 1.) Foret dans le 3º tableau synoptique d'autres exem-

Foyes dans le 3º tablean synoptique d'autres exemples à l'appui de ces ouse solutions.

# ridue,

# LE PARTICIPE PA

r ce Participe, ou l'objet de

est tan exception, lors même e ipe taise, suivi d'un Infinitif, e tioi prendre l'accord ou rester i jupe fat, suivi de l'Infinitif d'u un sens indivisible avec cet In e un sens actif au verbe neutre d

e du on



III- TABLEAU.

#### CHAPITRE VI

#### DE LA PRÉPOSITIONS

#### ARTICLE PREMIER

L. Préposition sert à marquer le rapport qui existe entre deux termes. Dans este phrase: Le titre de conquérant n'est écrit que su le marbre; le titre de père du peuple est grand DANs les cours (Massilem, Hum. des Grands); sur, marque le rapport de position supérieure qui ly a entrée déreit et le marbre; et dans, celui d'infériorité qu'il y a emtre est grande il és cours.

La Préposition n'a d'elle-même qu'un sens incomplet; elle exige toujours après elle un mot qui en complète la signification. Le mot qui suit se nomme le régime de la Préposition, et les deux forment ce qu'on appelle

un régime indirect.

Les Prépositions sont invariables, parce que l'idee genérale d'un rapport entre deux objets, me semble pas plus s'approcher de fun que de l'autre, et qu'en consequence il u'y suroit pas eu glus de raison de faire accorder la Préposition avec le mot qui la présecte, qu'avec eclui qui la suit. D'aitleurs de quale utilità autre l'ait la suit. D'aitleurs de quale utilità autre per propriettor L'Aite abstraite de rapport en et-elle suaceptille? Le Prépositions out donc de d'ur invariables quant à leur termination, et elles le sont aussi dans toutes les langues. (D'umezania.)

Leur ussge est d'autant plus fréquent dans me langue, qu'elle a moins d'autres ressources, Les Latius ont dè les employer beaucoup plès racement que nous ¡ elles céoient souvent inutiles dans une langue 'où , bi difference des terminaisons distinguant les cas, le rapport des idées entre elles citort, dans beaucoup de circonstances, indiqué d'une manière plus courte, plus commode et plus satisfaisants.

De là il résulte nécessirement que l'étude des Prépasitions est plus compliquée et en même temps plus importante dans notre langue et dans toutes celles qu'on parle en Eurôpe, que dans les langues mortes qui ont des terminaisons dont les langues modernes sont privées. C'est par l'emploi des l'épripositions que nous suppléons aux car qui nous manquent en français; par exemple, la Préposition de répond souvent au génitif et à Pablatif des Latins. Le liuve un Pierre. — Je vièms un Rome. La voilà donc chargée de deux nouvelles fonctions que n'avoit pas chez les Latins la Préposition de, qu'elle représente. (Demandre, Biotionaire de l'élocquion.)

Cependant, quoique le nombre des rapa ports qui peuvent exister entre deux objets, soit infini , le nombre des Prépositions n'est pas fort grand, paree qu'il arrive souvent qu'une même Préposition exprime descapports différents, et même des rapports opposés; par exemple, quand on dit : Une étoffe DE laine; de sert à former un qualificatif. -Dr pain; de est une Préposition extractive -Le livre de Charles; de marque un rapport de propriété. De jour, De nuit ; de s'emploie pour pendant ou durant. - Parlons DE cette affaire; de est mis pour touchant, sur. - Je suis chargé De sa fortune; de est là pour à cause. - Dr dessein prémédité : de sert à former un adverbe, etc., etc.

(Ducles, Suppl. à la Grammaire de Port-Royal,

page 141.)

De même quand on dit : Il demeure k Paris; il reste k la porte; à indique le lieu. — Ils marchérent deux k deux, pas k pas; à indique alors l'ordre de la marche. — Il faut travailler \( \) moderer ses passions; à indique le but. (Failly, pag. 97.)

## DIVISION DES PRÉPOSITIONS. .

Les Prépositions sont simples ou composées. Les Prépositions simples sont celles qui s'expriment en un seul mot, comme à, de, en pour, sans, avec, etc., et les Prépositions composées, celles qui s'expriment en plusieurs mots, comme vis-à-vis, à côté de, etc. —

composées, celles qui s'expriment en plusieurs mots, comme vis-à-vis. à côté de, etc. — Celles-ci sout souvent désignées sous le nom de locutions prépositives.

#### §. I.

Comme les rapports qu'expriment les Prépositions sont trop nombreux pour qu'on puisse ici les considérer tous, nous nous bornerons, dans le classement des Prépositions, à ceux des principaux rapports qu'elles représentent, et que nous réduirons à neuf, à l'exemple des Grammairiens; savoir rapports de lieu, d'ardire, d'union, de séparation, d'opposition, de but, de sause, de moyen et de spécification.

(Ginard, pag. 184, L.II .- Waitly , pag. 98.)

Les Prépositions qui marquent le lieu sont :
AUTOUR , CHER, DANS , DÈS, DESSUS , DEVANT ,
DERRIÈRE ; JUSQUE , PARMI , PRÈS , PROCHE , AU-

rais, Vis-l-vis, sous, sua, Visa:

Il se répand autoun des trônes certaines terreurs qui empéchent de parler aux rois avec liberté.

(Fléchier, Panégyrique de Salut-François de Paule.)

Que de restitutions, de réparations la comfession ne fait-elle pas faire cazz les catholiques! (J.-J. Rousseau, Émile, t. III.)

La gaieté, le bonheur sont sous un toit rustique; ils s'égarent DARs des châteaux. (Favart.)

Dans la prospérité il est agréable d'avoir un ami; DABs le malheur c'ess un besoin. (Pensées de Séabque.)

L'homme pès sa naissance a le sentiment du plaisir et de la douleur. (Marmontel.) Devast le temps, passent rapidement toutes les générations, les vieillards sont poussés par les hommes d'un des viril, et ceux-ci par

les enfants. (De la Beaume.) Corneille s'est élevé au-dessus des poètes, qui l'ont précédé, et les a laisses bien loin DEBRIÈRE lui.

Le plaistr d'obliger est le seul bien supréme Qui puisse élever l'homme au-dessus de lui-même. (Pensées da Cicéron.)

L'héroisme de la bonté est d'aimer 10500'à ses ennemis. (Marmontel) C'est une des miséricordes de Dieu de semer des amertumes et des dégoûts PARMI les douveurs trompeuses du monde.

douxeurs trompeuses du monde. L'horreur que les Perses avoient pour le mensonge fit qu'il passa toujours parmi eux

pour un vice honteux et bas.

(Bosset, Disc. sur l'Hist. univ., 3º part., pag. 432.)

... Tant usurpateur est près da son cercuail.

(Foliaire, le Triumvirst, act. 1V, sc. 1.)

Le caprice est dans les femmes tout PROCHE
de la beauté pour être son contre-poison.

de la beauté pour être son contre-poison.

(La Bruyère, chap. III.)

L'art est toujours grossier avents de la nature. (Le comte de Valmont.)

ure. (Le comte de Valmont.)

A quoi sert-il à un peuple que son roi sub-

jugue d'autres nations, si on est matheureux sous son règne!

(Fénélon, Télépaque, Wv. V.)

Le vice est si hideux, qu'il n'ose se produire
que sous les traits de la verlu.

(Josephe, histories.)

Les grands seroient inutiles sur la terre,

s'il ne s'y trouvoit des pauvres et des malheum reux. (Massillon , liv. 4 , dim. du Carème.) Écrivez les injures sun le sable , et les biens

faits sur l'airain. (L'Académie)

Le premier moment de la vie

Est le premier pas aurs la mort.

(J.-H. Rousseau, Ode 13, Hv. H.)
Les Prépositions qui marquent l'ordre,

SORT: AVANT, APRÈS, ENTRE, DEPEIS:

La conscience nous avertit en ami AVANT de

nous punir en juge.
(Pensées de Stauislas, roi de Pologas.)

Je crains Dieu, et araks Dieu, je crains

principalement celui qui ne le craint pas.
(Pemée de Sadi.)
L'homme est placé libre ENTRE le vice et la

vertu.
Quelle distance previs l'instinct d'un Laspon ou d'un Nègre, jusqu'à l'intelligence d'un Archimède ou d'un Newton! (Le même.)

Les Prépositions qui marquent l'umon, sont: avec, burant, perdant, outre, selon, suivant:

Le mortel heureux contracts une dette AVEC le malheur.

(Le Tourneur, tred. de Young, I<sup>re</sup> unit.)
. . . Avec notre existence,
De la femme, pour nons, le dévoûment commence.

(Legonvé, la Mérite des femmes, v. 107 et 108.)

Si jamais on peut dire que la voie du chrétien est étroile, c'ass DURANT les persécu-

tions.
(Bossect. Oraison funchre de la reine d'Anglaterre.)
La vraie gloire est le lot d'un monarque
qui s'est occupé, PERDART un règne orageux,
du bonheur de ses sujets, et qui s'en est occ
du bonheur de ses sujets, et qui s'en est occ

cupé avec succès.

OUTRE l'estime de soi-même, qui est elle seule un si grand bien, l'honnête homme a, de plus, l'estime et la confiance universelles. (Marmontel.)

La terre, cette bonne mère, multiplie ses dons salon le nombre de ses enfants qui mén ritent ses fruits par leur travail.

(Fenelon, Telemaque, Ilv. V.)

Les talents produisent suiv AST la culture.
(Marmontel.)

Les Prépositions qui marquent la séparation, sont : sans, excerré, nons, saur, vu : Point de vertus sans religion, point de bon-

heur sans vertu. (Diderot, Essel sur le mérite et la vertu, Dédiesce.)

SANS les fommes, les deux extrémités de la vio servient sans secours, et le milieu sans

Il faut être toujours prêt à servir ses amis, EXCEPTÉ contre sa conscience.

Hons l'Église romaine, toutes les autres sympathisent avec les incrédules (Bosnet.)

Le sort de la France a presque toujoure été que ses entreprises, et même ses succès nons de ses frontières, lui sont devenus funcites. (Foltaire)

Si tous les livres devoient être brûlés, nonmis un seul, lequel voudriez-vous conserver?

On peut tout sacrifier à l'amitié, SAUF l'hon= nête et le juste. (Marmontel.)

L'homme, vu sa foiblesse et la longueur de son enfance, n'a jamais pu être absolument sauvage.

Les Prépositions qui marquent l'opposition, sont : CONTRE, MALGRE, NONOBSTANT :

Un conquérant est un homme que les dieux, irrités contant le genre humain, ont donné à la terre dans leur colère.

(Fénélon , Télémaque , l. VIII.)

Le travail est une meilleure ressource contra l'ennui que le plaisir. (Trublet.) La loi ne sauroit égaler les hommes malont

la nature. (Vauvenargues.)

La vérité, nononstant le préjugé, l'erreur
et le mensonge, se fait jour et perce à la fin.

(Marmontel.)
Les Prépositions qui marquent le but, sont:
ENVERS, CONCERNANT, TOUCHART, POUR, LOIN,

PAR-DILÀ, À TRAVERS, VOICI, VOILÀ:

L'humanité ENVERS les peuples est le premier devoir des grands; et l'humanité renferme l'affabilité, la protection et les larges-

ses. (Massillon, Humanité des Grands.)

Celui qui a besoin de conseils Concunnant,
TOUCHART la probité, ne mérite pas qu'on lui
en donne. (Marmontel.)

Les rois, pour effrayer ont le tonte pnissance : Mais, pour gagner les cœurs, ils n'ont que le clémen. (Lanouc, Mahomet II, act. II, sc. 5.) La nature, sur la fin de nos jours, nous dégoûte de la vie par la douleur, rous nous faire quitter ce monde avec moins de regrets.

(Le grand Frédéric.)

C'est LOIN de la foule que se retirent la su-

gesse et la vérilé.

Par-deli tous ces cieux , le Dieu des cieux réside.

(Voltaire, Benriade, chant V.)

Au-deladu besoin le reste est apperfin.

(Villefri.)

Le génie et la vertu marchent à TRAVERS les obstacles.

Quelque soin que l'on prenne de courrir ses passions par des opparences de piété et d'honneur, elles paroissent toujours AU TRAM TRAS de ces voiles.

(La Rochefouceuid, Maxime 1304.)

Voill deux mortelles maladies qui afflimgent le genre humain: juger les autres en toute rigueur, se pardonner tout à soi-même.

(Bossnet, Serm. sur les jugem. hum.)
Silence I silence I Votct l'ennemi, disois le
grand Condé à l'auditoirs, quand Bourdaloue
montois en chaire.

Les Prépositions qui marquent la cause et le moyen, sont: PAR, MOYEMBART, ATTEREU : L'ennui est entré dans le monde PAR la pas

raison que l'aime mieux les jours et les omraison que l'aime mieux les jours et les om-

bres , que l'éclat et les táches. (Pensées de Rivarol.)

L'homme de bien, MOTERNAUT une conduite égale et simple, se fait chérir et honorer partout. (Marmontel.)

C'est pour l'espèce humaine une loi de nature d'être secourable, ATTENDU que tout homme a besoin de secours. (Lemème.)

Enfin les Prépositions qui marquent la spéeification, sont à, DE, EE :

L'hypocrisie est un bommage Que rend le vice e le vertu.

(L'abbé Aubert, Fab. X, liv. 11.)

Du crime au repentir un long chemin nous mène,

Du repentir eu crime nn moment nous entraîne.

(Colardeau, Epitre d'Hélouse à Abellard.)

L'oubli de toute religion conduit bientôt à
l'oubli de tous les devoirs de l'homme.

(J.-J. Rousseau.)

Dens les temps bienbenreux du monde en son enfance Chacun mettoit sa gloire en sa seule innocence. (Bolleau, Satire V.)

#### 6. II.

#### DU RÉGIME DES PRÉPOSITIONS.

On peut encore diviser les Prépositions selon leur régime, et alors on en distingue de trois espèces : celles qui régissent les noms sans le secours d'une autre Préposition ; celles qui les régissent à l'aide de la Préposition DE, et celles qui les régissent à l'aide de la Préposi-

Les Prépositions qui régissent les noms sans le secours d'une autre Préposition , sont :

A, de, dès, après, attendu, avant, avec, ehez, concernant, contre, dans, depuis, derrière, dessus, dessous, devers, devant, durant, en, entre, envers, excepté, hors, hormis, (toutes trois servent a marquer exclusion ). malgré, moyennant, joignant, nonobstant outre, pas, pour, parmi, pendant, sans, sauf, selon, sous, suivant, sur, touehant, à travers, vers , voici , voilà , vu.

Celles qui veulent être suivies de la Préposition DE, sont :

Auprès, autour, ensuite, faute, hors, loin, près, proche, à eause, à côté, à couvert, à fleur, à force, à la faveur, à l'abri, à la mode, à la réserve, à l'exception, à l'exclusion, à l'égard, à l'insu , à l'opposite , à moins, à rai= son, à rez, au deçà, au delà, au dessus, au dessous, au dedans, au dehors, au devant, au milieu, au lieu, au moyen, au niveau, au péril, au prix, au risque, au travers, aux dépens, oux environs, en dépit, le long, visà-vis.

Celles qui veulent être suivies de la Préposition 1 , sont : Jusque, attenunt, par rapport , quant. Sauf est quelquefois suivi de cette Préposition, mais il ne l'est pas dans tous les cas; on dit : sats à eux à se pourvoir ; mais on dit : sauf leur recours.

La plupart des Prépositions qui demandent pr , sont celles qui sont composées d'une Pré= position et d'un nom, et e'est la raison pour laquelle elles veulent cette Préposition. Celles qui veulent la Préposition à sont celles qui marquent nn rapport de tendance , de

(Restaut , pag. 388. - Lévizac , p. 150, t. II.) 1re Remarque. - Il en est du régime des Prépositions comme de eclui des verbes. Quand le régime de deux Prépositions mises de suite, tombe sur un même nom, il faut que ces deux Prépositions demandent le même régime, sinon le nom sur lequel tombent les différents regimes, doit être répété, ou par lui-même, ou par un pronom, et accompagné

du régime qui convient à chaenne des Prépo= sitions. On dira : Un magistrat doit toujours juger suivant les lois et conformément à ce qu'elles prescrivent. Mais on s'exprimeroit mal, si l'on disoit : Un magistrat doit toujours juger sulvant et conformément aux lois, parce que suivant ne veut pas de Préposition à sa suite, tandis que conformément doit être suivi de la Préposition à

(Restant , pag. 590. - Wailly, pag. 311. - Marmontel, pag. 173 .- Levisac, pag. 174 , tom. 1.)

2º Remarque. - Il y a quelques Préposia tions qui en régissent d'autres, telles sont : DE, HORS, EXCEPTÉ; par exemple : La Préposition DE pent régir après, avec, en, entre, chez, par, auprés, près. On dit : Les per= sonnes qui figurent dans la belle estampe représentant le général Wolf mourant, sont peintes D'APRES nature.

La soiblesse de la raison humaine empéche souvent de discerner le vrai D'AVEC le faux, le bien D'AVEC le mal, l'ami D'AVEC le flatteur.

Il faut que la partie D'EN haut domine sur celle p'en bas.

Il y en a peu D'ENTRE eux qui.... (Wailty.) Je sors DE CREE le prince. (Girard.) DE PAR le roi. (L'Acodémic.) Les hommes Paks DE mourir se montrent

tels qu'ils sont. (Wailly, pag. 98. - Girard, pag. 243, fom. II.-Livizac, pag. 162, t. 11.)

La Préposition nons, servant à marquer exclusion du lieu et des choses qui sont con= sidérées comme ayant quelque rapport au

lieu , régit de : nons la ville. (L'Académe.)

Misérables jouets de notre vanité , Nous cherchons hors de nous nos vertes et nos vices. (Boilean , Épitre III.)

Tous les maux sont depuis long-temps nons de la boite de Pandore, mais l'espérante est encore dedans. (Marmontel.)

Toutefois la Préposition nons , en ce sens , s'emploie dans certaines facons de parler du style, familier sans la préposition de : Cet homme est logé woas la porte Saint-Antoine, a dit l'Académie.

Et Rousseau (ses Confessions liv. Ier) : Hy avoit nons la porte de la cour une terrasse. Employé avant un verbe, cette Préposi-

tion régit également de : Ton esprit fesciné per les lois d'un tyran ,

Pease que tout est crime hors d'être musulman. (Foltaire, Mahomet, act. 111, tc. 8.) Hone De le battre, il ne pouvoit pas le traiter plus mal. (L'Académie.)

traiter plus mal. (L'Académie.)

Avant les autres modes du verbe, on fait usage de la conjonction que ; Il lui a fait toun tes sortes de mauvais traitements, nons qu'il

ne l'a pas battu.

Hors, servant à marquer exception, régit
les noms sans Préposition: Hoss ceta je suis
de votre avis.

(L'Acadèmie.)

Je lui peux immoler mon repos et ma vie , Tout , hors la vérité. . . (Voltaire.)

Tout périt , hors la gloire, et surtout la vertu.

(Dorat.)

Excepté a les mêmes significations, les mêmes régimes que hors.

#### ARTICLE III.

#### DE LA RÉPÉTITION DES PRÉPOSITIONS.

Les Prépositions à Par. UN se répètent avant chaque non, chaque pronom ou chaque infinitif qui en est le régime : Il est combié phonaeur et 21 géoire. — Fous recevres une letire 28 lui ou 20 moil.— Il dut la vie kât chience et à la magnanimité du vaisqueur. — On travue les manes prépajes 28 Europe. 21 Asie, 22 Afrique, 21 juaqu'ar Amérique. — Il s'occupe à luir et à Jaire de vert. — Il s'occupe à luir et de vert. — Il

tache de mériter et n'obtenir votre confiance. D'Ablancourt (dans sa traduction de l'Asfrique de Msrmol) a péché contre cette règle, lorsqu'il a dit:

Ils sont riches EN gros et menu bétail; il falloit, dit Ménage (t. 111, p. 383), EN gros et EN menu bétail.

Le traducteur de la Pharsale (Brébeuf) a fait une faute semblable dans ces vers :

C'est de lé que nous vient cet art ingénieux De peindre la parole et de paster aux yeux, Et, par les traits divers de figures tracées, Donner de la couleur et du corps aux pentées.

(La Pharsale, ch. II.)

11 a mis l'art de peindre, il devoit mettre :
DE donner de la couleur, etc.

J.-J. Roussessu a fait aussi cette faute: La foiblesse originale (des enfants) qu'ils tirent de là constitution de leurs parents, les soins qu'on prend v'envelopper et géner tous leurs membres, etc. Il faut: v'envelopper et un géner lous leurs membres, etc. Il faut: p'envelopper et un géner lous leurs membres.

Les autres Prépositions, et principalement celler qui contiennent deux ou plusieurs syllabes, ac répétent lorsque les substantifs qui en sont le, régime out untre eux an sens opposé; et, par conséquent, ne se répétent pas lorsque les substantifs sont à peu près synom nymes.

Exemples où les Prépositions sont répé-

Dans la ville et Dans la campagne. L'homme est sous les yeux et sous la main de la Providence.

... Le ciet fit les femmes

Pour corriger la levain de nos ames ,

Pour adoucir nos chagrins , nos humeurs ,

Pour nous calmar, pour nous rendre meilleurs. (Voltaire, Nanine, act. III, sc. 5.)

Remplissez vos devoirs envens Dieu, envens vos parents, et envens la patrie.

Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre Par les lois , par les arts, et surtout par la guerre. (Foltaire, Mahomel , act. I, sc. 5.)

Ce rot (Louis XV) grand par lui seul , et grand per

(M. Raynouard, Fénélon et le duc de Bourgogne.)

Exemples où les Prépositions ne sont pas
répélées :

Passer sa vie DANS la mollesse et l'oisiveté.

Il est sous la garde et la protection des lois.

Il faut être indulgent ENVERS l'enfance et la foiblesse.

Elle charme tout le monde van sa bonté et sa douceur.

Ceçendant, fait observe Marmontel, on peut dire cigalement : Aravus se dangere ce à Travus les obstables, ou simplement, à Travus se la danger et les obstacles. La Prictravus se tradgere re les obstacles. La Pricvent se répéter par emphase, quoique les substantifs soient à-peu-pric synonymes; de même qu'on peut quéquefois les sous-enten, dre avant des substantifs opposés de significaciation, lorque le gout ou l'aramoni l'esige.

On dira done bien: LOIR DE monde et LOIR DE monde, et LOIR DE tumulte, — ANTE une femme aimable, ANTE des effants bien nis, et ANE de bons livres, on peut wieillir doucement à la campagne; ou avec une femme aimable, des affants bien nis, et de bons livres, on peut vieillir doucement à la campagne; all la campagne la la campagne.

. . . Les eœurs remplis d'ambition Sont sans foi , sans honneur et sans affection. (Crébillon, le Triumvirat, act. 1V, sc. 4.)

Il est encore une circonstance où la Préposition ne doit point se répéter : c'est lorsque l'esprit ne voit qu'une substance. Je dirai, par exemple, La Fontaine, dans sa fable de l'Anc et le Chien, etc., ou bien : De tous les romans de l'antiquité, c'est à TRÉACÈRE ET CHARICLER que je donne la préférence. Si je disois : La Fontaine, dans sa fable de l'Ane et du Chien, on, c'est à THÉAGÈRE ET à CHAateura , l'expression annonceroit deux fables, deux romans, et trabiroit la pensée, qui ne considère qu'une seule fable , appelée l'Ane et le Chien , et un seul roman, intitulé Théasone et Chariclée: il v a bien deux noms pour cette fable, pour cet ouvrage, mais ces deux noms ne forment qu'un seul titre, qu'une seule chose. Où l'esprit ne voit qu'nne substance, la plume ne doit pas exprimer deux rapports.

and reproduction and doit past non plus as repeter lorque, class use plurase, il se trouve deax participes qui sont life par la econjonction et, et qui ont le même pronom pour régime; on dira: Notre loi ne juge personne ans l'anoir entande et commère, mais il ne seroit pas correct de dire: Notre loi ne juge contante il distribute de la commercia de la continua ri di lifa tir répter anna covir, parce qu'après examiné; il y a un substantif en régime.

Enfin une Préposition ne doit point être répétée avec divers sens dans une même phrase, comme si l'on disoit, par exemple: Caton, sus le point de mourie, médita long-temps aux l'immortailt de Came; ou bien: commences ?\(\text{lamb}\) a me prouver ?\(\text{lamb}\) a de bonnes ruisons; ou encore : il passa la nuit \(\text{lamb}\) réver\(\text{a}\) e qu'il avoit \(\text{fire}\).

C'est une négligence qu'il faut éviter autant qu'il est possible, quoiqu'elle se trouve dans de boss écrivains.

(Bonhours , Beauzée , Watlly , Domergue , page 313 de ses Solut. gramm., at Marmontel.)

#### ARTICLE IV.

#### DE LA PLACE DES PRÉPOSITIONS.

Les Prépositions doivent toujours être à la tête des mots qu'elles régissent, de manière qu'on ne puisse pas se méprendre un l'erapport que l'on a en vue; c'est la netteté du sens qu'il règie respendant elles n'ont pas une place fixe dans la langue française; et, pourvu que la phrase soit claire et l'oreille satisfaite, tout est bien.

#### ARTICLE V.

Comme il arrive qu'une même Préposition a des rapports différents, et comme aussi chaque Préposition a des nuances qui la dislinguent, nous crayons nécessaire de faire connoître et ees rapports et ces nuanees, par des observations sur eelles des *Prépositions* qui en sont susceptibles.

#### OBSERVATIONS SUR L'EMPLOI DE PLUSIEURS PRÉPOSITIONS.

AUTOUR, ALERTOUR, (\$10).

Autour, est une Préposition qui veut un régime : Aurous au la place. — Rôder tout Aurous a'une maison. (L'Académie.)

Imitolant son silence, autour de lui rangés (Racina, Phèdre, act. V, sc. 6.)

Autour s'emploie quelquefois adverbialement, et alors sans régime : Il regardoit tout autous si on le suivoit.

On dit: autour, ponr dire : ici prés.
(L'Académie.)

Alentour est un adverbe qui n'a pas de régime : Les échos d'alentour, les bois d'alentour.

Dans les champs , dans les bois , sur les monts d'alentour ,

Quand tout rit de honbeur, d'esparance et d'amour. (Delille, les Jardins, chant. V.)

Cependant de bons auteurs du Sielet de Louis XIV, tels que MM. de Port-Royal, Voilure, d'Andilly, Benserade, Baileau, Las Fontaine, ont fait ee mot Préposition, Las ren prose qu'en vers ; mais Boileau, qui avoit dit, dans les premières éditions de ses OEuvres ?

A Centour d'un castorj'en ai lu la préface.

a mis dans sa dernière édition.

Autour d'un caudebec j'en ai lu la préface.

Cette correction de la part d'un écrivain aussi pur, l'usage bien constant à présent, et enfin la Grammairé, qui veut qu'un adverbe soit employé sans régime, décident saus appel que alentour ne doit plus être suivi d'un régime; aisais on s'exprimeroit mal si l'on disoit qu'une mère aus fulles Margores d'elle.

Et Le Fontaine ne diroit plus (dans sa fable de la mouche et le Lion) :

Fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs,

(\$10) Le Dict. de l'Acordémic, édit. de 176s, et beaucong d'écrivain du siècle de Louis XIV, écrivent d'Pentour, en deux mots et avec une postrophe après la lettre et, mais, cet adverbe tiant écrit en un seul mot (alentour), dans les d'acrèces d'acrèces de l'acrèces de l'acrèce

Ou encore (dans l'Ivrogne et sa femme):

L'attiruil de la mort a l'entour de son corps.

## AVANT, DEVANT.

Un et l'autre de ces mots marquent également le premier ordre dans la situation; mais ovant est pour l'ordre du temps, devant est pour l'ordre des places: Nous venons Arkis les prenonnes qui passent AYANT nous; nous allons pranitan celles qui passent MAYANT. —Le plus tôit arrivé se place AYANT les autres; le plus considérable se place BYANT.

Cette opinion de l'abbe Girard sur avant et devant a fait dire à Féraud que le premier de ces most répond à après, et le second à derrière. Cela n'est pas exact, fait observer M. Laveaux; car on dit, marchez BETART, je marcherai arats, et non pas je marcherai DBARIRE, du moins dans le sens dont il est question.

Si Féraud est d'avis qu'il faut dire que l'adjectif marche devant, et non pas avant son substantif, comme le disent plusieurs Grammainjens et l'Académie elle-même, alors on devroit dire; ce que Févaud lui-même ne dit point, que l'adjectif se met Beanikae le substantif.

On peut dire qu'un adjectif se met avant son substantif; et cela marque une priorité d'ordre. Par consequent, on dira bien aussi, dans un sens opposé, qu'un adjectif se met après son substantif. Dans ces phrases, on suppose un rapport necessaire d'ordre entre le substantif et l'adjectif. Mais s'il s'agissoit de choses qui n'aient pas nécessairement un rapport d'ordre, et que l'on fit abstraction de ce rapport, on pourroit employer devant, comme l'emploient souvent plusieurs Grame mairiens, et notamment Dunarsais. Par exemple, si j'ai à placer un substantif et son article, je dirai bien : Il faut msttre l'article avant le substantif. Mais s'il est question de savoir s'il faut donner ou non un artiele à un substantif, on dira : il faut mettre un article devant ce substantif, et l'on parleroit mal en disant, il faut mettre un article avant ce substantif .- Done on peut dire, suivant les diffen rentes vues de l'esprit : il faut mettre l'article avant ee substantif, ou, il faut mettreun article devant ce substantif.

D'après le principe que devant ne doit pas s'emfleyer par rapport autemps, il est certain que Wailty, Marmontel, M. Guéroult, et les éditeurs du Dictionnaire de Trévoux, ont eu raison de blamer l'emploi de cette Préposition dans les phraces mirantes: Anguste commonço à réginer quarante-deux ams partar l'ésus-Christ.—Henri IV régina provent Louis XIII. - Provioù dans des confres partar que, du temps de de von nouvelles. Il est veni que, du temps de faccire, de Bolleun, de La Pratine et de faccire, de Bolleun, de La Pratine et de ployoit dans ce sens; mais, puisque l'ausque catel lui a ôte cett signification, il faut la bannir de toutes ces phrases et autres sembibles, et faire unge de la Préposition avant.

## AVANT QUE DE, AVANT DE.

Laquelle de ces deux locutions doit-on préférer: Les Granunairiens et les écrivains sont trèspartagés d'opinion. Vaugelas (274° Remarque) est d'avis que avant que de doit être préféré;

partagés d'opinion. Paugelas (27/4 Remarque) est d'avis que avant que de doit être préfect l'Académie (dans son Observation sur cette remarque, et dans son Distribunaire) ést rangée à cette opinion, et les écrivains du Siècle de Louis XIV ont employé avant que de, plutôt que avant de.

Boileau (dans son Art poét.) a dit :

Avant done que d'écrire, apprenes à penser. Racine (dans Bérénice, act. IV, sc. 5):

Avant que d'en venir à ces cruels adieux.

La Fontaine (dans les deux Aventuriers) :

Fortune aveugle snit aveugle hardiesse: Le sage quelquefois fait bien d'exécuter, Avant qua de donner la temps à la sagesse D'envisager le fait, et suns la consulter.

Molière (dans le Tartufe, act. III, se. 2) :

... Ah! mon Dlen, je vous prie,
Avant que de parler, prenes-mol ee mouchoir.
Massillon: Il faut payer ses dettes, le

salaire des artisans, les gages des domestiques, AVANY QUE EL faire des charités. Fénélon: AVANY QUE EL se jeter dans le péril, il faut le prévoir et le craindre.

Pour ce qui est des écrivains modernes, ils emploient indifféremment avant que de, et avant de; et les prosateurs preférent même avant de.

Mais Dumarrais croit que c'est pecher comtre le bon goût; car, dit-il, avant étant une Préposition, doit avoir un complement ou régime immédiat. Or, une autre Préposition ne sauroit être complement, et lou ne peut pas plus dire avant de, que avant pour, avant par, avant sur, de ne se met après une Préposition que quant liest partitif, parce qu'a

(Télémaque.)

lors il y a ellipse, au lieu que dans avant que, ce mot que (hoc quod) est le complément, ou, comme on dit, le régime de la Préposition AVANT; avant que de, c'est-à-dire, avant la chose de.

D'Olivet fait observer que Racine et Despréaux ont toujours dit avant que de, comme plus conforme à l'etymologie, qui est l'antequam du latin; et, si aujourd'hui la-plupart de nos poètes préferent avant de, il est d'avis que rien n'est plus arbitraire.

Quoi qu'il en soit de l'option de ces deux foramariens; justement etébère, de celle de l'angolas, de la préférence donnée par les écrisais da Sicile de Louis XII à avant que de, cubit de l'autorité de l'dendriné, fleanteux de la compartie, sont de se neutre à table, et il se fonde sur ce que, quand on regarderoit avant comme l'reposition, avant de partir ne servit encore qu'une phrase de lipique sièce à amytre, avant (de monent) de partir; au fieu qu'il avant de la situliai sunt de la compartir de la compartir de la situliai sunte, avant que de partir.

Usunge, il est vrai, avoitautoris é et ennace aunt que de minis, quélque poites s'etant permis, pour la mesure du vers, de direaunt de ct quéques prostateurs ayaut coiles imiter, l'usage s'est estin portage. Ainsi, an peut du mois schoisr aujourdu fui entre auunt que de, el avant de, misi toniquer setit vari de dire que aount de s'emploie plus frequemment aujourd'horie. Dameggan et laborat pas la libert du choix, puisqu'hi proserient avant que de coume un express sin contraire à la Grammaire el l'usage.

sion contraire à la Grammaire et à l'usage.

Corneille et Rueine ont dit avant que avec un infinitif:

Mais avant que partir je me ferai justice.

(Raccae . Mibridate, act. III , se. 1.)

Avant qu'abandonner mon ame à mes douleurs.

(Corneille, Polyeuete, act. III , se. s.)

Pour me justifier avent que vous rien dire. (Le même, Sertorius, act. V, sc. 8.)

Cette manière de parler ctoit plus conforme à l'étymologie, qui est l'antequam des Latins; elle étoit d'ailleurs autorisée de leur temps, puique l'ange/eax], le plus sage des cérvains de notre langue (comme le dit Beilean dans première rélicion sur Longin), Papprouvoit; aiusi l'en auceit tort de leur en faire un entre; quoi qu'il en soit, on désapprouveroit avec raison l'écrivain qui s'en serviroit actuellement.

#### AUPRÈS DE , AU PRIX DE .

Ces deux expressious, d'après la définition qu'en a donne le Dictionnaire de l'Academie, paroitroient pouvoir s'employer indifférement l'une pour l'autre; cependant toutes les deux exvent à exprimer une comparaison, mais chacune d'elles marque une vue partie culière de l'esprit.

Au prix de doit être préféré, lorsque l'on veut parler du mérite réel de deux objets, des avantages qu'ils peuvent proemer, de l'intérêt que l'on peut y prendre, de l'apprée ciation que l'on en "peut faire: Le cuivre est vil av raux de l'or.—La richessen est rien au paux de la vertu.

Tous les anciens physiciens ne sont vien av PRIX des modernes.

L'intérêt n'est rien au Paix du devoir.

(Thomas, Éloge de Descartes.)

Ft I'on doit employer de préférence auprès de, lorsque, vientendant parler ni de prix, ni de valeur, ni d'appréciation, on veut seulement faire remarquer la différence énorme qui existe entre les deux objet® que l'on compare: Cette femme si brune est blanche avrès à viune nègresse.

La terre n'est qu'un point arrais ou reste de l'univers. (L'Académic.) Tous les ouvrages de l'homme sont vils et

grossiers ALFRE'S DES moindres ouvrages de la nature, AUFRE'S D'un brin d'herbe, ou de l'œil d'une mouche. (Marmontel.)

Mais un gueux qui n'aure que l'esprit pour son lot . Auprès d'un homme rielle , à mon gré, n'est qu'un sot. (Destouches.)

#### ACPRÉS DE , PRÉS DE.

L'une et l'autre de ces Prépositions exprisent dans le sus iprept une idée de proximité; nais prés merque une proximité pais prés merque une proximité plus vayue, et auprès une proximité plus déterminée. Il domeure rels rice, signific que la demure n'est pas désignée. Il domeure sarais n'éei, veut dire que sa demure est très-prose de. Ma maino est rais n'est féglie, en cinq minutes on va de l'une à l'autre; no maino est avris n'estifier, est cioudie l'église en carris n'estifier, elle toudie l'église en L'arris n'estifier, elle toudie l'église en L'arris pur de trismphe est arrits pur deléction.

Cependant auprès éveille aussi une idée d'assiduité ou de sentinent, mais ce n'est que dans le sens figuré, où on l'emploie pour exprimer l'espèce de proximité que produit la frequentation, la familiarité, la faveur : On

l'a placé auprès du ministre. — Cet enfant est toujours resté auprès de sa mère — Quand je vois auprès des pronds, à leur table, et quelques ois dans leur familiarité, de ces hommes alertes, intrigants, etc. (La Bruvère,

(Laveaux, son diet, des Difficultes,)

Quoi qu'il en soit de ce que nous venons de dire, nos poétes trouvent fort commode de mettre, selon le besoin, prés ou auprèz. Mais, en fait de style, il s'agit non de la conveuance de l'écrivain, mais de ce qu'exige la pensée,

D'olivet, dans sa einquième Remarque sur ee vers de l'acine (Esther, act. II, sc. 5) :

Pour vous régler sur eux, que sont-ils près de vous? ne eroit pas que l'usage actuel souffre que l'on emploie près de vous dans le sens de en comparaison.

Foungelat (Mr. Remarque) dit positivement qu'on ne doit pas dire, il y a des gons rabs ne tri qui ne volent ten; mis bien: il y a les gons rabs ne tri qui ne volent ten; mis bien: il y a des gons terrabs a tra qui ne volent rien; volent rien; l'Academie, sinsi que les chiteurs du lière l'academie, sinsi que les chiteurs du les même opinion; puisque au mot ampris, on tit que cette Préposition peut d'employer dans le vens de su priz de, en comparation dans le vens de su priz de, en comparation au mot pris.

Voyez plus bas pres, vis-à-vis, en face, et pres de, pret à.

Devant, avant, voyez page 367.

#### DERANT.

C'est la senle Préposition qu'il soit permis de placer quelquefois après son complément; on peut dire: durant sa vie; ou : sa vie durant. Mais on ne diroit pas de même : le jour durant, l'hiver durant.

( Le Dict. de l'Académie. - Restaut , pag. 388.-Wailly, pag. 388, et le Dict. crit. de Féraud.)

Durant s'employoit très bien autrefois comme conjonetion, et alors il significit pendant que, landis que: DUBANT qu'on est dans la prospérité, il fout se préporer à l'adver-

Regnier-Denmarais, Faugelas, Restant, les éditeurs du Dietionnaire de Tréoux, et pluiciars écrivains de leur temps en offernt det exemples; mais l'usage actuel rejette cette locution; éett du moins l'aris de Wallty, de Girard, de Féraud. Quant à l'Acodémie, elle n'offre dans son Dictionnaire aueun exemple qui fasse voir qu'on peut l'employer sans danger.

#### DURANT, PENDANT.

Durant exprine une durce continue: pendant marque un moment, une repoque, ou une durce susceptible d'unterruption; aind l'on doit dire : les enneuis se noit cantonnés BERNY Éhiver, s'ils cont restés cantonnés ant que l'hiver autre; et les enneuis se sont cantonnés PERNEY Éhiver, s'ils cont simples ment fait le choix de cette saison pour se cantonner, sans cependant qu'ils soient restés dans leurs enationments tout hiver.

(Wailly, pag. 286.)

Gresset fournit un exemple remarquable où ees deux mots figurent dans le même vers:

Pendant ces jours, durant ces tristes scènes, Que fisiéz-tous dans vos cloîtres déserts, Chastes Iris du couvent de Nevez, (Vert-vert, chapt III.;

Par un prémier coup de pinecau , l'auteur de Vert-vert peint une époque. Que faisiezvous pendant ces jours? C'est-à-dire que fais siez-vous dans ces temps-là? A peu près

eomme dans ee vers de Racine:

Que faisiez-sour alors? Pourquoi san Hippolyte,
Des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite?

(Phèdre, act. II, sc. 5.)
Par un scound coup, il donne au temps, de l'étendue, de la continuité : durant ces trisse

tes scènes.

DESSUS, DESSOUS, DEDARS, DEHORS.

Ces mots sont quelquefois Prépositions et quelquefois adverbes. Ils sont Prépositions, et peuvent alors être

accompagnés d'un régime.

1º Quand on met ensemble les deux opposés, et qu'on ne place le nom qu'après le dernier: Je l'ai cherché attans et massous la

table (L'Académie.)

Il y a des animaux DEDANS et DESSOUS la terre. (MM. de Port-Royal.)

(Faugelas, 128º Rem. - L'Acadenie, pag. 151 de ses Observations. - MM. de Port-Royal, page 150-Condillac, pag. 221, ch. XIII.)

2º Quandils sont précédés des Prépositions DE, À, PAR: et présque toujours alors, ils sont suivis de la Préposition DE:

La faveur met l'homme AU-DESSUS des égaux, et sa chute AU-DESSUS. (La Bruyère, ch. VIII.)

Le prince doit être AU-DESSUS des autres, et le loi AU-DESSUS de lui.

(Mot de François Ier.)

Nous portons tous AU-DEDARS de nous

des principes naturels d'équité, de pudeur, de droiture.

(Massillon , Sermon du dimanche de la Passion.)

Il est riche, il est jeune, et PAR-DESSUS cela il est sage.—Otez cela DE DESSUS le buffet. (L'Académie.)

Remarquez que l'on dit: par-dessus cela, de dessus le buffet, et non pas: por sus cela, de sus le buffet. (Th. Corneille, et l'Académie, sur la 517º Rem.

(Th. Corneille, et l'Académie, sur la 517° Rem de Vaugelas, et Wailly, pag. 296.)

Excepté ees deux cas, dessus, dessous, dedans, dehors sont de véritables adverbes, qui ne sauroient être accompagnés d'un réagime : On le cherchoit sur le lit, il étoit passous, — Il n'est ni Bussous, — Il n'est ni Bussous. — Il cet allé Burons. (L'Acodémé).

Ainsi, ne dites pas: Parmi les animaus, il y nos o qui vivent Dessots la terre, d'autres Debus l'eux d'autres Debus l'eux et en partie d'expesse l'eux d'autres enfin Dessos la terre el DEDAS l'eux d'autres enfin DESSOs la terve seulement; mais dite: Parmi les animaus, il y en a qui vivent sots terre, d'autres pars l'air, DASS l'eux, et d'autres pars l'eux, et ct.

Autrefois eependant dessus, dessous, dedans, dehors, s'employoient indifféremment comme Prépositions et comme adverbes. On en trouve plus d'un exemple dans les bons écrivains.

Racine (dans Alexandre, aet. II, se. 2) a dit:

. . . Ses sacrilèges meins

Dessous un même joug rangent tous les humains.

Corneille (dans Rodogune, act. V, sc. 4) a
également fait usage de l'adverbe dedans
comme Préposition:

Puissiez-vous ne trouver dedans votre union Qu'horrenr., que jalonsie, et que canfusion!

Enfin, La Chaussée a fait suivre l'adverbe dessous d'un régime direct dans ees vers : . . . Les lettres anonymes

Sont ordineirement les ermes d'un méchent , Du plus vil essessin qui frappe en se cachent Dessous le merque épais de se bassesse extréme.

Mass aujourd'hui la poésie se pique d'être anssi exacte que la prose; et il est certain que Racine diroit présentement : sous un même joug. — Corneille : Bass voire union.— Et La Chaussée : sous le masque épais.

## Sous, Sur, Dans, Hors.

Chaeun de ces mots doit, comme préposition, être suivi d'un régime :

I.a vertu souz le chaume attire nos hommages. (Bernis, la Religion vengée, cheut V.) Le sort ne tombe jamaie que sur les malheureux. — La gloire d'un souverain consiste moins DANS la grandeur de ses États, que DANS le bonheur de ses peuples. (Fénélon.)

Nons cherchous hors de nons nos vertus et nos vices.
(Boileau, Épitre III.)

(Le Dict. de l'Académie, et Wailly, peg. 207.)

Tout-à-l'heure nous entrerons dans quelques détails sur l'emploi des Prépositions sur et sus.

## DEVERS, VERS.

Autrefois on fesoit usage de la Préposition nevens, pour signifier du côté de :

Plus que jemeis confus , humilié, Devers Paris je m'en revins à pied.

(Voltaire, le Penvre diable.)

C'est ainsi, devers Case, que tont Normend raisonne.
(Boilean, Epitre II.)

Etl'Académie elle-même a mis cet exemple dans son Dictionnaire : Il est allé quelque part bevess Lyon. Quoi qu'il en soit, cette Préposition a

vicilii, et on lui a substitué le mot vers, sutre Préposition de fieu. On dit done présentement : Il demeure vers Toulouse; il est vers Lyon, et non pas : Il demeure Davers Toulouse; il est bruers Lyon. (Faugelse et Th. Cornelle, 180° et 250° Remar-

ques, et nombre de Grammeiriens mod.)

Devers se joint quelquefois avec la Prépo-

sition par, et alors il n'est guère d'usage qu'avec les pronoms personnels, et sert à marquer la possession: Retenir des papiers PAR DEVERS 501.—Avoir le bon bout PAR DEVERS 501. (L'Acodémie.)

Vers est aussi Préposition de temps : Le papier a été inventé vers la fin du quatorzième siècle, et l'imprimerie, vers le milieu du quinzième siècle.

Comme Préposition de temps, vers demaude toujours l'artiele uvant le substantif qui suit; ainsi il fuut nécessairement dire : J'irai vous voir vers les quatre heures, vers les onze heures, et non pas vers quatre heures, vers onze heures.

# En, Dans, A. Fn marque un sens vague et indéterminé;

DANS, un sens préeis et déterminé; à exprime aussi un sens préeis, mais il exprime la situation, au lieu que DANS marque l'intériorité. On dira: J'ai vécu Es pays étranger; EN Itolie.

En tout temps , en tous lieux le public est injuite. Horece s'en plaignoit sous l'empire d'Auguste.

orece s'en plaignoit sous l'empire d'Auguste. (Épitre de Foheire, à medemoiselle Clairon.) Ce live est have be bibliothique. — Elle total has no choice — Ille son! to promonade. — Ils son! we spectacle. Et, comme 
souvent l'ide by brisknaviré et celle de situation se confondent ensemble dans l'esprit de 
celui qui parle, et peuvent toutes denx exprimer su pensée, il arrive alors que la Priposition axes et la réposition i A emploient 
position parse et la réposition i A emploient 
dit équinement l'une vour l'autre, et qu'on 
dit équinement l'une vour l'autre, et qu'on 
dit équile en : Il et à saw l'arris, il et 
l'arris, l'arris autre.

(D'Olivet, 26° Remarque sur Racine, et Marmontel, pag. 167.)

Il résulte de ce qui précède qu'on place dane avant un nom de ville, et en avant un nom de contrée ou de région; et, en effet, un nom de ville présente un sens précis et particulier, et un nom de contrée ou de région présente un sens vague et général.

(Le P. Buffier, at 653.-Th. Corneille, sur la 538\* Bem. de Veugelas. - Mermontel.)

C'est encore parce que en n'appartient qu'us sens indefini, et dans au rens defini, et qu'il est de principe que le sens défini est esul qui reçoire l'article, que l'usage a voulu qu'on mit loujours en avant les noms de royanne et de province, quand on les emploie sans article : En France, en Espagne; et dans, lorsqu'on les emploie avec l'article : dans le Fronce, dans l'Espagne.

(Le P. Bouhours, pag. 67 de ses Rem .- Th. Corneille, sur la 428e Rem. de Vaugelas .- Wailly,

peg. 166.)
Cest pour le même motif qu'on fait encore
usage de ce a want les nons qui n'expriment
ni des royaumes ni des provinces, et qui sont
sans articles: En paix, en guerre, en soney,
en colère, mais on diroit à caune de l'articles:
Dans la paix, dans la guerre, dans les songes, dans la colère ; expendant il fini trenare
quer, s' que, lorsque l'article est idide,
cuille premet d'emplayer en 18 rabbance
quer, s' que, lorsque l'article est idide,
cuille premet d'emplayer en 18 rabbance
per l'emplo de dans soit alors même per prierable;
2º qu'on sou'il article su'auticle
con l'article auticle de l'emplo de dans soit alors même préferable;
2º qu'on sou'il requebquefois l'article avant un
feminin singulaire, quoique l'article ne soit
pas étide : En la fleur de l'âge, 28 la belle
stoine, 28 la saison des fruit.

Mais ces exemples sont rares, et Marmontel donte que, quoi qu'en disc Bouhours, En la prospérité, En la solitude, En la paix, En la guerre, soient tolèrés.

(Le P. Bouhours, pag. 67 .- Th. Corneille et Marmontel.)

Cependant, si la phrase exige en même temps l'article, et en, pour Préposition, quel

parti prendre? Par exemple, les verbes diviser, changer, distiper, fondre, résoudre, et leura analoques veulent la Priposition XI, dans ec cas il n'y a aucune difficulté, si le régime de ces verbes est indéfini sans artiele; on dit : Le nuage rond EX pluie, l'eus se DISSIER EN fumée, le lois se REDUR EX Cendree, un coras se RESOUTEN MAPPERI,

Il pease voit en pleurs dissiper cet arage.
(Racine, Andromaque, act. V, sc. 1.)
(Marmontel, pag. 169.)

De même que si , au lieu de l'article , e'est un des équivalents , en s'en accommode très-

un des équivalents, en s'en accommode trèshieu, comme dans estle phrase de Voiture: J'ai une extrême tristesse de voir que mon ome se soit bivisét un deux corps aussi foibles que le vôtre et le mien.

Mais si, au régime du verbe, l'article est

Mais si, au régime du verbe, l'article est indispensable, qu'arrivera-t-il? Dira-t-on ; Catte ville est tombée nn le pouvoir des ennemis? Non, mais en cède la place, et l'on y substitue à ou dans, au gré de l'oreille : Cette ville est tombée av pouvoir, aux mains, Dans les mains des ennemis

(Marmontel, pag. 170.)

Toutefois, en, qui répugne absolument à recevoir l'article même, e îl in étre four ainsi dire efficé par l'dision, 'secommonde, commerment avec dans, de tous les prohoms, outenant de l'article, reis que rec, cel, celai, nous, etc. on dérivés, commer sen, nos, votre, qual, quelque, tel, etc. Il ne faut qu'ouvrir les livres pour trouver des ceamples de tout cela en prose et en vers. Il y a pour tent de sen d'in est mêtre de l'article de l'articl

Mais, quant aux occasions où l'esprit, l'occille et l'usage s'accordent à permettre que dous et en soient employés indifferement l'un pour l'autre, c'est une vaine déliseatese que d'en vouloir gêner le choix. On a dit de Soerate: Il paus un jour et une nuit zu une si profonde méditation, qu'il se tint toujours pass une mime place.

M. Pairu a également dit: Ce cher parent fut heureux dans so naissonce, dans son marioge, en ses enfants, un ses emplois.

Fénélon (dans son livre de l'Esistence de Dieu) s'est exprimé en ces termes : Un danseur de corde ne foit que vouloir, et à l'instant les esprits coulent avec impétuosité, tontôt dans certains nerfs, et lantôt un d'ansaltes.

Enfin, Boileau a dit, en faisant la peinture d'un jeune homme :

Est vain dans ses discours, voluge en ses désirs. (Art poétique, chant III.)

Et que l'on ne pense pas que si cet écrivain n'a pas répété dons, ce n'est que par la contrainte de la mesure; en effet, s'il l'eût voulu, il l'eût pu sans peine en disant, comme l'a remarqué Ménage: Léger pars ses désirs.

En marque aussi la duree; ou dit : 18 une heure, 18 peu de temps, 18 mille aus 1 alors, en répond à la question 18 combien de temps/ 20 nas indique l'époque où une chose aura lieu: 1 bass une heure, 10 nas peu de temps/ 10 nas indique l'époque où une chose aura lieu: 10 nas une heure, 10 nas peu de temps/ 10 nas mille ans; et, en cette signification, dans répond à la question quand?

Ainsi on dira: Il arrivera En trois jours, pour signifier qu'il emploiera trois jours en tiers pour se route; et, Il arrivera En En En jours, pour faire entendre simplement qu'il s'écoulera trois jours avant que son arrivée sib lieu.

Il y a égaloment une distinction à faire dans l'emploi des Prépositions ER, DARS, À Dirc d'une personne qu'elle est en ville, e'est dire qu'elle n'est pas chez elle; dire qu'elle cst DARS la ville, c'est dire qu'elle n'est pas hors de la ville; enfin dire qu'elle est à la ville, c'est dire seulement qu'elle a la ville pour séjour.

(Le P. Bouhours, pag. 93 de ses Rem. - Restaut, pag. 393.)

De même ax campagne sert à signifier qu'on est en mouvement, qu'on est en marche, hors de chez soi; et c'est dans ce sens qu'on dit que les roupes sont ax campagne, comme on dit: Il a mis sea anie, il a mis ben des gens ax campagne. (L'Acadèmic)—Elre à la campagne signifie qu'on a les champs pour

(W'ailly, pag. 284.—Restaut, pag.393, et plusieurs Gramm. mod.)

De cette ditinction entre est deux expressions, 18 compage, et la campage, 18. M. Chapad (dans le Mannel des Amateurs de la langue française, 5 s manéro) conclut que l'on doit dire d'un negociant qui a quitte la langue françaisirs; 11 est là campagare; et au contraire que, si ce négociant est sorti de la ville pour ses faffices, 61 est envoyage, on doit dire: Ce négociant est xex campagne. En s'emploie avec puis est servels, et en

eliange la signification; exemples:

Des malheureux qui se sont attiré leur infortune par une mauvaise conduite, ont tort de s'en pressore aux autres.

C'est-à-dire, d'imputer aux autres leur infortune.

Après plusieurs explications, on EN VINT

aux reproches, ensuite aux menaces, et enfin aux coups.

C'est-à-dire, on poussa l'aigreur de la eonversation jusqu'aux reproches, etc.

Ils ne s'un tinnent pas là; ils conservérent l'un contre l'autre une haine implacable.

C'est-à-dire, ils ne se contentèrent pas de s'être querellés et battus, etc.

En s'emploie sans relation à anenne chose exprimée, ni sous-entendne, mais seulement par une certaine redondance que l'insage a autorisée et rendue élégante: Il su est de cela comme de la plupart des choses du monde. (L'Académie.)

Il faut avoir soin, dans l'emploi de la Préposition à, d'éviter une locution qui est certainement vicieuse, quoiqu'elle se trouve dans Les gens qui se noient se PRENNENT à tout ce qu'ils trouvent.

C'est-à-dire, s'attachent, etc.

(Le Diet. de l'Academie. - Wailly , pag. 286.)

Après s'être occupés de choses indifférentes, ILS VINEET à parler des écrivains du Siècle de Louis XIV, et tous furent d'avis, etc.

C'est-à-dire, ils s'entretinrent des écrivains, etc.

Ils tinnent à leur opinion, et la motivée

C'est-à-dire, ils restèrent attachés à lenr opinion.

le Dictionnaire de l'Acodémie. Quand on dit : Ce bataillen viendra de sept à huit heure, il it est composi de sept à huit heure, il it est composi de sept à huit cents hommes, on s'exprime correctement, et la préposition à est bien employée, parce que de sept à huit heures, il y a un intervalle ou une heure divvisible en pluieure minutes; de sept à huit cents hommes, il y a une centaine divisible en unitée.

Mais, dans cette phrase du Dict. de l'Acan démie : Il y avoit sept à huit personnes dans eette assemblie, à est mal employé.

En effet une personne n'est pas divisible en plusieurs parties, de sorte qu'il n'y a point d'intermédiaire, d'intervalle, entre une et deux personnes, entre sept et huit personnes, Il pent y avoir dans une assemblée sept ou huit personnes; mais le bon usage, celui qu'avouent la raison et les bons écrivains, n'autorisera jamais à dire : sept à huit personnes. (M. Lemare, peg. 154.)

Baeine, La Fontaine et Bernardin de St.-Pierre, viennent fortifier cette décision; le premier a dit, dans une de ses lettres à Boileau : On a tue on pris aux Allemands sept à huit eents hommes; La Fontaine (Amours de Psyché): Les deux jounes bergères assises voyoient a dix pas d'elles cinq ou six chevres; et Bernardin de St.-Pierre (Etudes de la nature, Etude 13t) : Il y avoit, dans la maison du paysan où je logeois, cinq ov six femmes et autant d'enfants qui s'y étoient

réfugiés. La Bruyère (Caraet., ch. XI) : Je, suis ctonné de voir jusques à sept or huit personnes se rassembler sous un mênie toit.

Beaucoup de personnes emploient, après dans, l'adverbe y dans la même phrase; c'est une faute grossière.

L'auteur de l'Année littéraire la relève dans ces vers :

Mais j'aurai dans ces murs la tranquille avantage D'y trouver des mortels dont je chéris la foi. (Le Suirre.)

Il faut dire, de trouver. (Féraud , Diet, crit., au mot Dans.) JUSQUE.

Préposition de lieu et de temps, qui mar= que le terme où l'on s'arrête, et qui exige toujours à sa suite une Préposition, avec son complément: susque dans les enfers.-Jusque par dessus la tête. (L'Académic.)

On peut dire que Henri IV fut véritablement le héros de la France. Ses talents, ses vertus, et susqu'à ses défauts, tout pour ainsi dire nous appartient.

(Thomas , Essai sur les Éloges.)

Il n'est pas jusqu'aux Quinze-Vingts Qui de me voir n'aient envie. (L'Étoile.)

(Le Dict. de l'Académie.)

On écrit très-bien jusque avec un s à la fin, même avant les mots qui commencent par une voyelle. En prose, c'est l'oreille qui en décide; en poésie, c'est la mesure du vers susques au ciel. - Cette nouvelle n'étoit pas eneore venue Jusquas à nous. (L'Académie.)

J'al poussé la vertu jusques à la rudesse, (Racine, Phidre, act. IV, sc. 3.)

. . . Percé jusques au fond du cœue D'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, (Cornerlle , le Gid, act. IV, sc. 3.)

C'est ainsi que la puissance divine, justement irritée contre notre orgueil, le pousse susqu'au néant, et que, pour égaler à jamais les conditions , elle ne fait de nous tous qu'une même eendre. (Bossuet.)

. . . Le vrui héros , le grand homme Déplore jusqu'à ses succès . . .

(Lamotte, Ode II, liv. 1.)

(Le Dict. crit. de Ferand, et celui de Wailly.) Il en est de même pour grace à , graces à :

Grace aux dieux, mon malheur passe mon espérance. (Racine, Andramaque, act. V, sc. 5.)

Graces au ciel, mes mains ne sont point criminalles,

(Le même , Phèdre , act. I , sc. 3.) Jusqu'à, jusqu'aux, marque aussi quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire, soit en

bien , soit en mal : Tous les pères , Jusqu'aux plus graves, jouent avec leurs enfants. (Le Dict. de l'Académie.)

Jusque, suivi de là adverbe, preud tous tours le trait d'union : Ils en vincent susoux-Li, qu'on erut qu'ils alloient se battre.

(Mêmes autorités.)

#### MALGRÉ.

Malgré régit les noms sans le secours d'une autre Préposition : Les mariages qui se font MALGRE père et mère, sont punis par l'exhée rédation. - Il est sorti MALGRE la gréle, MALent la pluie. (Le Dict. de l'Académie.)

J'ai servi malgre moi d'interprète à ses larmes. (Racine, Phidre, act. IV, sc. I.)

Malcat plusieurs avantages, le roi de Pologne désespéroit de prendre la ville.

Malgré que n'est plus d'usage qu'avec le verbe avoir, précédé de la Préposition En; en effet, malgré que veut dire mauvais gré que; quelque mauvais gré que; ainsi malgré que j'en AIR, malgré que j'en EUSSE, veut dire macrais gréque j'en MR, quelque maurais gre que j'en EUSSE; construction qui ne peut avoir lieu avant tout autre verbe.

Malgré que je fasse, malgré que je sois, ne doivent done pas se dire. Il faut remplacer Platon?

leau (Epitre V) :

malgré, par quoique, bien que, ct dire: quoique je fasse , bien que je sois. (Richelet ; Fernud , et les Grammeiriens mod.)

Nous avons parlé de l'emploi de cette Prés nosition au régime des verbes , Artiele XIV.

Cette Préposition est composée de par, et de l'ancien nom MI, qui signifie milieu. Elle produit dans la phrase le même effet qu'y produiroient les quatre mots par le milieu de.

Parmi ne s'emploie qu'avec un nom pluriel indéfini, indéterminé, qui signifie plus de deux, ou avec un singulier collectif : PARMI les hommes; PARMI le peuple. - PARMI de grandes vertus, il y a souvent de grands defauts. (L'Académie, au mot Parmi.)

Il feut , parmi le monde , une vertu traitable ; A force de sagesse , on peut être blâmable.

(Moltere, le Misantrope, set. 1, sc, 1.) Le mérite de la bonté est d'être bon PARMI

les méchants. (Marmontel.) Parmi la foule innombrable de ceux qui ont été loués, où trouverons-nous des hommes comme Socrate, et des panégyristes comme

(Thomas, Essai sur les Éloges, ch. IX.) PARMI les nations de l'Europe , la guerre , au bout de quelques années, rend le vainqueur

presque oussi malheureux que le vaincu (Voltaire, Siecle de Louis XIV.) Rien n'empêche non plus de dire avce Boi-

Que crois-tu qu'Alexandre , en ravageant la terre , Cherche parmi l'horreur, le tumulte et la guerre ? Avee Voltaire (dans la Henriade, ch. V) :

Parmi ce bruit confus de plaintes, de clameurs, Henri , vous répandics de véritables pleurs,

Et dans Mérope (act. 111, se 5) :

Il y porta la flamme , et parmi le cernage , Parmi les traits , le feu , le trouble , le pillage.

Parce que tout ce qui donne une idée de confusion donne aussi une idée de multitude,

et que rien n'est moins défini que la multitude. D'après cela, il y a un solégisme dans ce

vers de Racine :

Mais parmi ce plaisir, quel chagrin me dévore? (Britennicus , act. II, sc. 6.)

Et dans celui-ci de Corneille (Polycuete . act. I. sc. 3):

Parmi ce grand emour que j'avois pour Severe.

Car ces mots ce plaisir, ce grond amour, excluent toute idee collective, ct sont reduits à l'unité.

On s'exprimeroit également mal si l'on die soit : parmi les deux frères , parmi les trois . parce que le nombre deux , et même le nom= bre trois, ne sont pas indéfinis, ils ne présentent pas l'idée d'une multitude. Dans ce cas, la Préposition ENTRE, est le mot propre. (L'Academie, eu mot Parmi.)

Parmi s'est employé autrefois comme ad= verbe.

La Fontaine et Plucke l'ont employé de la

Ces deux emplois sont beanx (\*) : mais je vondrois .

Quelque doux et discret ami. (La Fontaine, Feb. de l'Ours et l'Amat. des jardins.)

Donner aux poulets un nombre de grains, avec quelques charançons mélés PARMI. (Pluche.)

Présentement cette tournure de phrase n'est plus en usage. (Férond, au mot Pormi.)

PRÉS, VIS-À-VIS, À COTÉ, EN PACE. Toutes ces Prépositions marquent proxie

mité de lieu ou d'époque, ou de terme; chaeune d'elles veut être suivie de la Préposition DE : Nous sommes PRES du temps de lo moisson. raks des vendanges , raks Da Chiver. - Il est logé vis-1-vis pa mes fenètres. - Molière mare che à côté DR Plaute et de Térence. (Le Dict. de l'Académia , à chacun de ces mots.)

Pais au déluge se range le décroissement de la vie humaine. (Bossuet.) A pollodore me fit entrer dans la palestre de Taureas, EN FACE DU portique royal. - En TACE du théatre est un des plus anciens tem=

ples d'Athènes, celui de Bacchus (411). (Voyage d'Ausch., ch. VIII, t. 2.) Toutefois, dans le discours familier, et lorsque ces Prépositions ont pour régime un substantif de plusieurs syllabes, on peut se dispenser de faire usage de la Préposition DE;

mais eette lieenee ne scroit pas autorisée, même dans le discours familier, si le régime étoit un monosyllabe; près lui, prés vous, vis-à-vis moi, etc., seroient insupportables. (Le Diet. de l'Académie , et le plupart des Gram.

mod.)

' ( \* ) Prêtre de Flore , prêtre de Pomone.

(411) En foce. Cette expression, qui sert ici de Préposition , s'emploie quelquefois adverbialement et dans le même sens : Ce château a en foce un fort beau canal.

(1. Academie.)

#### Paés DE , Patr à.

Ces deux expressions sont très-sonvent confondues; ecpendant le sens de l'une est bien différent de celui de l'autre, et lenr régime n'est pas le même.

D'abord près de est une Préposition qui signifie sur le point de ; et prêt à est un adjectif, qui signifie disposé à.

Ensuite prés doit toujonrs avoir pour résgime la Préposition DE, et prét, la préposistion à:

Si près de voir sur soi fondre de tels orages , L'ébrenlement sied bien aux plus fermes courages-{P. Corneille , les Horaces, act. I, ac. 1.)

Un vieillard près d'aller où le mort l'appeloit. (Le Fontaine, Fab. da Vieillard et ses enfants.)

On ne connoît l'importance d'une action.

que quand on est raks an l'exéculer.
(La Fontaine, Amour de Psyché.)

Les beaux jours sont Pais DE revenir.
(L'Académie.)

La mort ne surprend point le sage ; Il est tonjours pret à partir.

(La Fontaine, Fab. de la Mort et le Mourant.) Soyez-vous à vons-même un sévère critique; L'ignorance toujours est prête à s'admirer.

(Boileau, Art poétique, chent I.)

Je définis le conr un pays où les gens ,

Tristes , gais , préts d tont , à tont indifférents ,

Sont ce qu'il plait en prince; on, s'ils ne peuvent l'étre Tichent en moins de le paroltre. (La Fontaine, les Obséques de la Lionne.)

Déjà même Hippolyte est tout prêt à partir. ( Racine, Phèdre, ect. I, sc. 5.)

Enfin, on dit: Paks de mourir, pour signifier sur le point de mourir; et pakt à mourie, pour dire, résigné à mourir.

(Le Diet. de l'Académie. — Regnier-Desmarais, 1919, 595.—Wally, pag. 190. — Restaut, pag. 389. Lévianc, pag. 162, l. II. — Sicard, — et les Grammériens modernes.)

Beaucoup d'écrivains, tant anciens que modernes, se sont néanmoins peu occupés de la différence qui existe entre les deux expressions près el prét; mais c'est un abus contre lequel les Grammairiens se sont tonajours récriés, èt il est certain que l'usage actuel réprouveroit les plirases suivantes :

Je uis pass on maintenir mon sentiment, laplume à la main, jusqu'à la dernière goutle de mon encre. (Caste). — Rome, pastrà s'ucccomber, se soutint principalement durant ses malheurs, par la constance et par la sagesse du ténat.

(Bostnet, Disc. sur l'Hist. universelle, pag. 491.)

Présentement, pour être correct, il faudroit dire: Je suis Pakt à maintenir, parce que l'usage bien reconnu veut que l'on disc: Je suis disposé à maintenir, et non pas je suis disposé de maintenir.

De même on diroit : Rome Paks De succomber, paree qu'il est constant que Romen'étoit pas disposée à succomber, mais sur le point de succomber.

Voyez Augues DE, Pars DE, p. 368.

#### QUAND ET QUAND.

Sorte de Préposition signifiant en même temps que : Il est parti quand et quand nous. — Venez quand et quand moi.

(L'Acadénue, en mot Quand.) Quand et quand sont trois mots qui, comme tous les mots d'une langue, ont chacun leur

sens individuel :

Il estparti quand et quand nous, veut dire :

il est parti quand nous sommes partis, et quand none sommes partis. (M. Lemare, psg. 1042 de son Cours.)

Cette expression est populaire, et, si l'on s'en ert, il faut en prononcer le d'eomme celui de grand homme, grand esprit, grand orateur; c'est-à-dire, comme nn t; mais ce seroit une faute que d'écrire quant et quant (Fangulas, 65% Rem.—Mélage, ch. 230, de 180 Ob-

serv. — Andry de Boisr., pag. 506 de ses Réflezions, —et le Dict. de l'Académie, édit. de 176e et de 1798.)

SARS.

Cette Préposition a quelque chose de paraticulier; elle recoit également après elle ni on et entre deux régimes :

Et, dans ce cas, sans ne se répète point. On dit anssi :

Sans crainte ni padeur, sans force ni verta.

Je reçus et je vois le jour que je respire , Sans que mère ni père est daigné me sourire. (Racine, Iphigénie, ect. II, sc. 1.)

Et sans est ici répété.
Sans crainte et sans pudeur, sans force et sans vertu.

La raison de cette différence paroltra pouttere subtils, mais elle est juste: same est exclusif par lui-même, ni l'est aussi, par conséquent ni le supplée; au lieu que ef, nayant pas le même caractère, ne dit pas cequesans doit dire, et l'oblige à se répéter (41.2) (Marmontet, p. 162-)

<sup>(412)</sup> Il me semble, dit M. Lareoux, que sans crainte né pudeur dit quelque chose de moins que sans crointe et sans pudeur. La répétition de sans marque plus positivement le défent que ni. Je pense que l'on feroit un reproche moine dur à

Puisque sans est une Préposition exclusive, une Préposition qui comprend elle-même la négative, et que nulla renferme aussi, c'est la répêter que d'associer ces deux espèces de mots. Ainsi ce vers de l'Étourdi de Mohêre (act. 1, sc. 9):

Vous le verries dans peu soumis sans nul effort. est une faute contre la langue. Les Latins dissoient sine ullo discrimine, et non pas nullo. Nous devons dire de même sans aucun effort, et non pas sans nul effort.

(M. Auger, Comm. sur Molière, pag. 33, t. 1er.)

Lorsque sans précède immédiatement un
verbe, ce verbe doit-il être suivi de l'article

verhe, ce verhe doil-il être suivi de l'article contracte du, ou bien de la Préposition de sans article? Doil-on dire: Asseoir les ime pôts sans exciler su plaintes, comme a dit Linguel, et comme on diroit En n'excitant pus Bu plaintes; ou faul-il dire, sans exciler sus plaintes? — Il boil le vin pur sans y mettre b'can, vou sans y mettre us l'eau?

La première manière parolt à Féraud plus conforme à l'analogie. Quant à l'Académie, elle ne met point d'exemples. — En voici un de Linguet avec sans que : Cela pourroit arriver ans que la nation française mérildt va exproches.

Enfin sans ne s'associe pas volontiers avec plus, signifiant davantage:

Et sans plus me charger du soin de votre gloire, Je veux laisser de vous jusqu'à votre mémoire. (Racine, Mithridate, act. 111, sc. 5.)

Ce sans plus, fsit observer le même critique, a quelque chose de choquant et de suranné.

On diroit en prose: Sans me charger plus long-temps du soin de votre gloire. — On retrouve ce sans plus dans Phèdre, où Thésée dit des dieux: Et je m'en vais pleurer leurs favours meurtrières.

Sans plus les fatiguer d'inutiles prières.

(Act. V, sc. 5.)

Madame de Sévigné dit : un mot sans plus ; et La Fontaine :

Un point sans plus tenoit le galant ampêchi.

une personne, en lui disant : Comment arez-cous pu, assa crainte u pudeur , tenir de tels propos? que si on lui disoit : Comment arez rous pu, assa crainte ur sass pudeur, tenir de tels propos? Ce n'est là qu'une opinion porticulière qui ne

nous semble pas porter atteinte à la regle, et que nous citons pour rempiir la tiche que nous nous aommes imposée de faire connoître à nos lecteurs les divers sentiments des Grammairiess. Cette expression n'est permise que dans le style badin.

Voyez plus bas, au chapitre où il est traité de l'Adverbe, si sans que doit être suivi de la negatire.

#### SUR . SUS.

. Ces deux Prépositions significant la même chose; mais sus n'est plus guère d'usage que dans cette phrase; Ona enjoint à tous les bátiments de courir sus aux Anglais.

En sus est une facon de parler adverbiale, qui signifie par delà : Il a touché des gratifi= cations EN SES de son revenu.

Dans l'usage ordinaire, la moitié, le tiers, le quart en sus est l'addition de la moitié, du tiers, du quart d'une somme; qualre francs et le quart en sus font cinq francs.

(L'Actonimie, se met Bax.— Gattel et N. Leowen.).
Mais en termes de finance, le liers en sus
veut dire la moité d'une première somme,
laquelle y étant joute fait, le tiers en total,
aquelle y étant joute fait, le tiers en la total,
aquelle y étant joute, fait, le tiers en la total
première somme, lequel y étant ajoute, fait
e quard en total ; sinai le firers en su de
douze mille frances, est, en termes de finantee,
Le quard en sus est de quaire mille frances.
Le quard en sus est de quaire mille frances
total sette mille france. (Woss custelles)

Par sus ne se dit point, ni conséquemment par sus sout; il faut dire : par-dessus tout f'admire; ou mieux encore : par-dessus tout cela j'admire. (l'angeles, 517\* Ram., et l'Académie sur cette

(Fangulas, 517\* Ram., et l'Académie sur cette Remarque.)

## Å TRAVERS, AU TRAVERS.

A travers est toujours suivi d'un régime direct, et au travers l'est toujours de la Préposition de : Nous n'apercevons la vérité qu'à travers le voile de nos passions. (Saint Évrement.)

(Saint Evrement.)
A travers les respects, laurs trampruses souplesses
Pénètrent dans nos corurs, et cherchent nos foiblesses.
(Voltaire, OEdipe, act. III, sc 1.)

À TEAVERS les murmures flatteurs des courtisans, Sully faisoit entendre la voix libre de la vérité. (Thomas, Éloge de Sully.)

. . . Quel ebemin a pri jusqu'en ces lieux
Vous conduire au travers d'un camp qui nous assiége?
(Racine, Athalia, act. V, sc. s.)

Nous passames au Travers des écueils, et nous vimes de près toutes les horreurs de la mort. (Télémoque, liv. I)

Autravers des périts un grand cour se fait jour. (Rocine, Andromaque, act. 111, sc. 1.) Mais un anteur, nuvice à répandre l'ancens, Souvent à son héros , dans un binarre onvrage , Donne de l'eucensoir au travers du visage.

u travers du visage. (Boileau, Epitre IX.)

(1. Academie, dans ses Observ. sur l'augelas, page 243. — Son Dict. — Th. Corneille et Chopelain, sur la 263 Rem. de l'augelas. — Menage, ch. 55. — Le P. Bouhours, pag. 167. — Wailly, pag. 288, — et les Grammsiriess modernes.)

Buffon, par exemple, a dit: Le lynx ne voit point au taavens la muraille, mais il est vraiqu'il o les yeux brillants, le regard doux, l'oir agréable et gai.

Plusieurs écrivains n'ont pas toujours distingué ces deux régimes; mais leurs écarts ne sauroient faire loi.

A travers et ou travers ont des sens trèsdifférents-

A troor designe purement et simplement Faction de passer par un mitier, et d'aller par-dels, ou d'un bout à l'autre; et au travere designe proponent ou particultèrement l'action et l'effet de pénetrer dans un milieu, et de le percer de parte part, ou d'outre en outre. Von passes à traver le milien qui vous vons passes au trevers d'un milien dans lequel il faut vous faire un passege, faire une ouverture, vous lûtre jour.

Le jour qui passe entre les nuages, passe à TRAVERS; celui qui passe dons le corps d'un nuage, passe AU TRAVERS.

Le poil de chèvre ou de chameau passe à TEAVERS L'oiguille qui est pervée. — L'aiguille passe au TEAVERS DE la peou qu'elle perce.

DAISE AU TRAVERS DE la peou qu'ette perce.

Un espion passe habilement et odroitement

A TRAVERS LE camp ennemi, et se souve. — Le
soldot se jette AU TRAVERS D'un botaillon, et

l'enfonce.

On ne voyoit le soleit qu'k TRAYERS LES nuages. — On voit le jour au TRAYERS DES vietres, pas chássis.

(Le Dict. de l'Académie, et Roubaud dans ses Synonymes.)

#### V18-A-VIS.

Vis-à-vis de, dans le sens d'envers, est une des mille et une loeutions vicieuses eondamnées par tous les Grammairiens. Quoiqu'elle soit fort en usage dans le monde, elle doit être proscrite.

Vis-à-vis de ne s'emploie que dans le sens propre: vis-à-vis de l'église, etc.; il exprime un rapport de lieu, en face, à l'opposite. Dans le sens figuré, on se sert des Prépositions RM= VERS, A L'ÉGARD DR:

Tous tant que nons sommes ,

Lyux envers nos pareils, et taupes envers nous .

Nous nous pardonnons tout, et rienaux autres hommes.

(La Fontaine, Fab. de la Besece.)

Une triste expérience otleste à tous les poys et à tous les siècles, que le genre humain est injuste ENVERS les grands hommes.

#### (Thomas.)

La royauté est un ministère de religion RE-VARS Dieu, de justice ENVARS les peuples, de charité ENVERS les misérables, de sévérité ENVARS les méchants, de tendresse ENVERS les bons.

· (Flichter, Orsison funibre de saint Louis.)

Voltaire, dans ses Quest'ons encyclopédiques, au mot Langue flançoise, s'exprime ainsi sur cette locution:

A Aujourd'hui que la langue semble coms se mencer se corrompre, et qu'on étudie à s parler un jargon ridicule, on dit : Conpussión parler un jargon ridicule, on dit : Conpusu de nous; miconlent via l'viu de nous j'imu de nous; miconlent via l'viu de nous j'ims grat via-l'viu de moi j, fer rui-l-viu de se a supéricurs; a ulieu de : coupoble, bienfoisiant « merar nous; d'ifficile enver nous; micontent es « de nous; ingrat envers moi j, fier pour, avec « ses supérieurs.

« Une infinité d'écrivains nouveaux sont « infectés de l'emploi vicieux de ee mot vis-à-« vis : on a négligé ces expressions si bien « mises à leur place par de bons écrivains ; « envers , avec , à l'égard, en faueur de.

« Presque jamais les Pelisson, les Bosuet, ples Pléchier, les Massillon, les Bacine, les « Quinault, les Boileau; Molière même et La « Fontaine, qui tous deux ont commis beaus « coupt de fautes contre la langue, ne se sont « servis du terme vià-à-vir que pour exprismer une position de lieu.

Foyez ce que nous disons sur les Prépositions

#### VOICE, VOILA.

Lorsqu'on oppose ces deux mots, voici sert à montrer, à désigner l'objet le plus près, et voilà l'objet le plus éloigné.

Celui qui, ayant une carte de géographie sous les yeux, dit: votul les Apennius, et voiet le Caucase, est plus prés du Caucase qu'il ne l'est des Apennius. C'est eomme s'il disoit : vois ici le Caucase, et vois là les Apennius.

(Le Dict. de l'Académie. - Le P. Buffier , nº 655. - Le Diet. crit. de Féraud, - et M. Lemare.)

Voici et voilà se disent aussi des choses qui ne s'apereoiyent pas par les sens; mais on se sert de voici, pour les choses que l'on va dire : Voici la cause de cet événement, écoulez.

Voici la cause de cet événement, écoulez. Voici trois médeclus qui ne nous trompent pas : Galté, doux exercice et modeste repas.

(Domarque.)

Je m'en rapporte à vous. Écoutes, s'il vous plaît,

Foici le fait : depuis quinse ou vingt aus en çû,

Au travers d'un mien pré certais dann passe.

Recine, les Pisideurs, act. 1, sc. 7).

Et l'on emploie voilà pour les choses qu'on vient de dire: Voilà les preuves sur lesquelles je me fonde: qu'aves-vous à répondre?

La droiture du cœur, la vérié, l'innocence et la règle des mœurs, l'empire sur les pase sions, voità la véritable grandeur et la seule gloire réelle que personne ne peut nous disvuter. (Massillon.)

Si ma religion étoit fausse, je l'avoue, voith le piège le mieux dressé qu'il soit possible d'imaginer. (La Bruyère, liv. XVI.)

d'imaginer. (La Bruyère, liv. XVI.)

Voltà les périls, volti les moyens de les
éviter. (Massillon.)

Remarque. — Voilà donne plus de mouves ment et de force à la pensée, lorsqu'on songe plus à l'effet de l'action qu'à l'action même, encore que le sujet soit proche et s'attache à

Du côté du lavant bientôt Bourbon s'avance , Le voilé qui s'approche, et la Mort le devance. (Voltaire , la Benriada, chaut V.)

une action présente :

Voici, voilà, sont des mots formés de l'împératif du verbe voir et des adverbes ci et là. C'est par eette raison qu'ils peuvent avoir, comme les verbes, les pronoms conjonetifs pour regime, et que l'on dit : Me voici, te voici, le voici, le voilà, nous voici, nous voilà, les voici, les voilà; ee qui peut con=

venir aux autres Prépositions.
Cret aunis par eetle raison que l'on dit: Le
voilé, ji. voici qui vient; ji. voyez-vous qu'
voite, ji. voyez-vous qu'
voite, ji. voyez-vous qu'unt vient? car il est
certain que, dans les deux premières phrases,
qu' est relait à le et à fa qui est avant, quoiqu'on ne puine pas l'exprimer par lequelle ni
par Lequelle; et, en effet, é est la même chous
voite hai lequel vient; voyez vous elle qui
voit la lequel vient; voyez vous elle qui
voit la voite, qu'unt, qu'unt,

Mais on pourra dire: Voici QU'IL vient; voilà QUE l'on sonne, parce qu'slors l'absence du pronom conjonctif le permet d'employer

le pronom conjonetif que.

(Vaugelas, 322 Rem. — Th. Corneille, sur ceite Rem., pag. 323, t. 11.—L. Academie, pag. 355 de ses Observ.—Ménage, ch. 75-- Restant, pag. 354 — Le Diel. de l'Académie, Leveaux, son Diet. des difficultés, et M. Lemare, p. 1240, de son cours de langus française.)

Lorsqu'on ne veut point marquer l'opposition, voilà est presque toujoura le mot qu'on préfère, parce qu'il arrive rarement alors qu'on ait en vue l'idée de proximité: Voilà une bibliothèque bien composée.

C'est sans doute ponr le même motif que, dans un appel nominal, on répondra me voilà et non pas me voici. — Me voilà veut dire, vous me voyez là, je suis là, dans cette assem-

## CHAPITRE VII.

#### DE L'ADVERBE.

#### ARTICLE PREMIER.

University seet à modifier, soit un adjectif, soit un verbe, soit un verbe, soit un sutre deverbe; e'est-dire qu'il marque quelque manière, quelque circonstance de equiest exprime par l'un ou par l'autre, sinsi, dans ette phrase: Henri IV était vanuem d'igne d'être assis ure le tône de France; il était continueus vecupé de la prospirité desse Etats il avoit éxisueus munt le caractère d'un bon roi, son nom vivre strances des l'autres de l'autre de l'autre d'autre l'autre le caractère d'un bon roi, son nom vivre strances de l'autre d'autre l'autre l'autre l'autre l'autre d'autre l'autre l'autr

Vraiment, continuellement, éminemment, éternellement, sont des Adverbes qui désigennt de différentes manières es qui est spécifie par l'adjectif digne, par le participe occupé, par le nom qualificatifroi, et par le verbe viura. L'Adverbe est comme l'adjectif du verbe, du participe, et de l'adjectif,

(Dumarsais.)

Les mots tirent leurs dénominations de l'usage auquel ils s'appliquent le plus fréquemment; or, la fonction la plus ordinaire des Adverbes est de modifier le verbe; voilàpourquoi on les a spiedes Adverbe, c'estdire, mots joints au verbe; mais, lorsqu'on ditque l'Adverbe modifie un verbe, on doit estendre qu'il modifie la qualité ou l'attribut renfermé dans le verbe, comme: Ce joune homme sa conduit sacrature; l'Adverbe sagement modifie l'attribut conduinant, renfermé dans conduit, qui est pour est conduiant.

(Dumarsais , Encycl., meth. Levisac , pag. 171, tome 11.)

Comme les mots modifiés par l'Adverbe n'ont par eux-mêmes ni geure ni nombre, il en résulte que eette partie d'oraison est toujours invariable.

Ce qui distingue l'Adverbe des autres espieces de mois, c'est qu'il a la valeut d'une
préposition avec son complement. Par exemple, sagement signifé la même chose que avec
sagesse. Dans il y est, le mot y est un Adverbe qui vient du latin fòj; ent if y est, est
la même chose que : il est dans ce situ il,
la mon sò est-il 2 est est glament un Adverbe
qui vient du latin nôj; et, en effet, où est-il',
c'est comme il 10 midiot; en que file ant-il'
Si, quand il n'est pas conjonction conditiona
melle, est aus Adverbe; et, par exemple
dans elle est sa sogs, il est asse par exemple
dans elle citt d'un de l'est d'un poirt que
latin sic, et vet dire à ce point, au poirt que

Paisque l'Adverbe emporte toujours avec ulla vateur dun préposition, et que chaque préposition marque une expèce de manière d'être, une carté de modification dont le mot qui suit la préposition fait une application particulière; il cet vincien que l'Averbe doit ajouter quelque modification ou quelque eire constance à l'action que le verbe indique; par exemple: Il a tét repu AVEC POLITERES OU POLIMER.

Il suit encore de là que l'Adverbe n'a pas besoin lui-même du complément ou du régime, puisqu'il renferme en lui son régime; et voilà aussi pourquoi il offre toujours à l'esprit un sens complet.

Cependant il y a quinze Adverbea qui, s'employant avec un régime, font exception à ec principe; ec sont dependamment, différemment, indépendamment, qui prennent la préposition de; et antérieurement (413), conformément, conséquemment, convenablement, exclusivement, inférieurement, postérieurement, préférablement, privativement, proportionnément, relativement et supéreurement, qui prennent la préposition à. Exemples choisis dans le Dictionnaire de l'Académie :

Cette dete a décontractée aprinterment à la uter. Parier convenient et mid-Lla uter. Parier convenient et midter l'Inductive conformation de l'active de la partie de l'active de l'active de la avoit de right. L'ame agit souvent biersbientes pas oppares. Les princes agisses biphilitats partéculièrs. Il h'y aver parteciment publication de l'active de l'active de partierment publication de l'active de auteur ont écrit au cette maîtire, pusi l'active auteur ont écrit au cette maîtire, pusi l'active surser à l'auter. Dels petu agir par lui-mène, l'attive de l'active de L'activ

mément est tonjours suivi de la préposition à et peut ne mettre avant et après le verbe. - Conséquemment ne régit la préposition d que quand il signifie en conséquence; lorsqu'il signifie d'une manière conséquente il ue prend point de régime, et se met toujours après le verbe. - Dépendamment se met toujours après le régime , et ne se place qu'au pres le verbe. - Diffèremment s'emploie absolument ou avec la preposition de et se met tonjours après le verbe. Inférieurement prend la même résgime que l'adjectif. - Supérieurement suit le meme principe; mais il differe d'inférieurement en ce qu'il s'emploie quelquefois absolument , et sans qu'il y ait de comparaison exprimés. - Indépendamment se met tonjours avec un régime, et se place après le varbe, et quelquefois an commencement de la phrase. - Préférablement est toujours snivi de la préposition à et ne pent se mettre qu'av près le verbe. - Privativement, qui signifie la même chosa qu'exclusirement, se met tonjours avec la préposition d' at n'est guère d'usage qu'en cette phrase: Privativement à tout autre. - Postéricurement exige toujours un régime, et se place toujours entre l'auxiliaire et le participe. - Prov portionnément se met toujours avec la préposition d et se place toujours après le verbe. - Relatives ment se gouverne d'après les mêmes principes. -Exclusionment se met le plus ordinairement sans régime; cependant Rousseau l'a employé avec la préposition à.

Foyez plus bas, art. V, la place que l'on doit donner aux adverbes.

préposition de ; et antérieurement (413),

(413) Antéricurement se met après le verbe, si il

vaige an régime exprimé on sons-entenda. — Com
rendément se met avec ou sans régime ; et dans

ers deux en, il se met après le varbe. — Conference de seu , il se met après le varbe. — Conference production de la conference de la conf

ROSTÉSIEUREMENT À celui dont vous me parles.

—Il n'a pas été récompensé PSOPOSTIONNÉMENT À SON mérite. — Cela a été dit BELATIVEMENT À ce qui précéde. — J.-J. Rousseau a dit : Régulus aimoit la patrie EKCLUSVEMENT À 201.

1re Remarque. — Chacun de ces Adverbes a conservé le même régime que celui de l'adjectif dont il est formé.

s' Remarque. — Quelques-una de ces Adverbes peuvent s'employer sans régime : Ils en parlent tous deux bien bifférember. (L'Académie.)—Dans cette affaire vous n'avez pas agi convernaliment. (Meme sutorité.)

Les Adverbes de quantité étant employés substantivement, prennent de pour régime : Il a INFIRIMENT D'esprit, consubés allement p'amour-propre, etc., etc. Ce de là forme ce-

qu'on appelle un génitif.

adverbiale.

Il y a des adjectifs qui deviennent de vériables Advertes, quand, ne se rapportant à aucun substantif, ils perdent leur nature de qualifiestif, et qu'ula ne figuerat dann la phrase que pour modifier le verbe anquel ils sont joints, ou, e qui revient au même, pour en exprimer une circonstance, comme quand put to file seu son, elle chante zorn; elle pour put to file seu ne de chante son, juste, faux, quojue adjectif, elle most bon, juste, faux, quojue adjectif, elle most bon, juste, faux, quojue adjectif, elle crievantance des verbes auxquels ils sont juste, diverbe comme des Adverbes.

(Restaut, pag. 403. – Lévizac, pag. 173, t. II.)
Lorsque le modificatif d'un participe, d'un
adjectif ou d'un Adverbe est exprimé en
plusieurs mots, comme: à coup súr, tout
d'un coup, etc., etc., on l'appelle expression

#### ARTICLE II.

## DE LA DIVÍSION DES ADVERBES.

On peut considérer les Adverbes, ou par rapport à leur forme, ou par rapport à leur signification.

## §. I.

Considerés par rapport à leur forme, on peut, comme tous le mots de la langue, le distinguer en primitifs et en dévivés, en sime première distinction s'est d'auseux conséquence pour l'anage qu'on doit faire des duvretes, on les energències icl, par rapport à leur forme, que comme simples ou composit, entrataut par le terme d'aderés aimple, un une de la langue, ne fait qu'un seul mot, comme : quand, comment, janual, dérormais, toujours, beaucoup, etc.; ct, par le terme d'adverbe composé, un Adverbe qui est formé de plusieurs mots que l'on est dans l'nasge de séparer dans l'écriture, comme : à présent, en haut, en bas, au moins, du moins, à la hâte, plus que jamais, etc.; lesquels sont moins des Adverbes que des expressions adverbiales.

## §. II.

Les Adverbes, considérés par rapport à leur signification, pomeroient preque se leur signification, pomeroient des différences dans qu'il par de différence de confideration de la leur de leu

On ne se propose pas de donner ici la liste de tous les Adverbes de chaque classe; es seroit une affaire de longue haleine, et en même temps de trop peu d'utilité : on se propose seulement de marquer les principaux, et d'y ajouter ensuite les observations leur ripetition, leur répetition, leur repetition, leur par de le leur gour de le leur goule de leur goule de le leur goule de leur goule de le leur goule de leur goule de le leur goule de leur goule de le leur goule de le leur goule de le leur goule de leur goule de le leur goule de le leur goule de le leur goule de le

#### §. III. DES ADVERBES DE TEMPS.

Ce sont ceux qui expriment quelques cire constances ou rapports de temps et par lesquels on peut répondre à la question quand ? Ils sont de deux sortes, les uns désignent le temps d'une manière déterminée; ce sont, pour le présent : aujourd'hui, présentement, maintenant, d cette heure, etc.; pour le passé : hier, avant-hier, jadis, au temps passé, depuis peu; et, pour le futur : demain, bientot , tantot , dans peu , etc. Les autres ne désignent le temps que d'une manière indéterminée; ce sont : souvent, d'abord, à l'improviste, sans cesse, etc. Parmi ees derniers, il y en a qui sont susceptibles de degrés de qualification; on dit : Venez PLUS OU MOINS souvent, etc.

#### 6. IV.

#### DES ADVERBES DE LIEU.

Ce sont ceux qui appartiennent à toutes sortes de lieux indifferement, et qui servent à exprimer la difference des distances et des situations, par rapport ou à la personne qui parle ou aux choses dont on parle. Ce sont, pour le lieu : ici, là, devant, derrière, dessus, dessous, en haut, en bas, etc. Ces Adverbes ne prennent ni comparatif, ni superlatif: Venez ICI, allez Là, courez PAR-TOUT.

Pour la distance, ce sont : près, loin, proche, cte. Ces derniers sont susceptibles de degrés de signification, et peuvent être modifiée par d'autres Adverbes : Les plus favorisée du prince ne sont pas ceux qui en approchent de plus ribs. — Il ne faut être ni trop reis, ni trop rois, pour être dans un beau point de vue. (Lévisse, pag. 187, 1, 11.)

#### c v

#### DES ADVERBES D'ORDEE ET DE RANG.

GEN Adverbes sont ecus qui servent à caprimer la manière dout le selones sont arrangées les unes à l'égard des autres, sans attentino au lieu : lis out deux branches, les uns regardent l'ordre numéral, tels que: reprenierment, secondement, etc., qui se forment en ajoutant ment au singulier féminis des nombres ordinaux; et les autres regardent le simple arrangement respectif, tels en moitres ordinaux; et les autres regardent le simple arrangement respectif, tels en multe, etc., comme il fluid restudiants refaire en devoir; seconsement il ne faut prendre que des plastire premis.

Les yeux admirent p'aboab la beauté; BREUITE les sens la désirent; le eœur s'y livre APRES.

Ni les nus ni les autres de ces Adverbes no sont susceptibles de degrés de qualification, ni ne peuvent modifier d'autres modifics etis; ils ne peuvent non plus en être modifics; et leur service n'ayant pour objet que l'évênce ment, il ne s'étend pas jusqu'aux adjectifs. (Girerd, pes, 198, 198)

## §. VI.

#### DES ADVERBES DE QUASTITÉ.

Ce sont eeux qui modifient par une idée de quantité, soit plyrique, toit morale : ils peuvent énoncer l'une et l'autre de ces deux sortes de quantités, en trois manières : par estimation précise, par comparaison, et par extension; ce qui les parlage en trois ordres. Ceux du premier ordre sont : sates, trop, peu, béaucoup, bien, fort, très, au plus, au moins, tout, du tout, tout-6, fait.

Ceux du second ordre sont : Plus, moins, davantage, aussi, autant. Ceux du troisième sont : Tant, si, presque, quelque, encore.

Ces adverbes sont tons propres à modifier les verbes, les Adjectifs nominaux et vers baix, les Adverbes de manière, se quelquem de lien. Il n'y a d'exception dans cet unage que pour fers, que fait par les aussignes par les aussignes que pour fers, que que que que moisse. Dans cette clarse, frès, quelque, quari, tout, Dans cette clarse, frès, quelque, quari, tout, Dans cette clarse, frès, quelque, quari, contra participes et les Adverbes. Davantage, du moins, que participes que les participes que les participes.

## 9. VII.

## DES ADVERBES DE MANIÈRE ET DE QUALITÉ.

Ces Adverbes expriment comment et de quelle manière les choses se fout. Il y a peu de noms adjectifs dans notre langue dont on n'ait formé des Adverbes de cette nature. Ainsi, de sage, de prudent, de juste, de constant, etc., on a lait sagement, prudemment, justement, constamment.

Cette terminaison en ment est celle de presque tous les Adverbes qui signifient quantité et manière, an moins de tons ceux qui ne consistent qu'en un seul mot formé du nom adjectif; car, pour les autres, comme lis ne sont composès que de quedque préposition et d'un nom substantif, on pris substantive ment, ils nont point d'autre désinance que celle du mémenom i ceux-el ne sont juire en moins grand nombre que les prenières. On tentre de la contrain de

Ccs Adverbes de manière sont sujets aux rois degrès de qualification: positif, comparatif et superfaif, à l'exception de eeux dont la valeur renferme une analogie à la quantité ou à la similitude, comme : extrêmement, totalement, suffisamment (ainsi, de même avain, exprès, comment, incessamment, notamment to nuisamment on huisamment en huisamment en

Le comparatif et le superlatif se forment, dans ses Adverbes, de la même manière et avec les mêmes mots que le comparatif et le superlatif des adjectifs; on dit : Vivement, aussi vivement, plus vivement, très-vivement.

Deux Adverbes seulement forment leur comparatif et leur superlatif d'une manière irrégulière; ce sont bien et mal. Le premier fait mieux, et le second fait pis.

Le, avant plus ou moins, ou avant le comparatif, sert à former le superlatif: Il faut toujours parler LE FLUS eagement, s'énoncer LE FLUS clairement qu'il est possible. Ces Adverbes sont très-rarement employés pour en modifier d'autres, soit de la même classe, soit d'une autre, mais ils sont modifiés eux-mêmes par les Adverbes de quantité. On dit:

Cet homme traite BEN fièrement ses infiricurs, et parle PEU décemment aus femmes. Une personne sage et parfaitement prudente ne dit rien sans en avoir BEN soigneusement examiné la valeur.

#### 6. VIII.

#### DESADVERBES D'AFFIRMATION, DE NÉCATION BY DE DOUTE.

Quelques Grammairiens ne mettent point au rang des Adrerbe, les mots qui expriement l'affirmation, la négation et le doute; les uus les classent parrui les coujonctions, les autres les nomment des particules; junsi peu importe que ces mots soient Adverbes, coujonctions, particules; ce qu'il ett essentiel de connoître, c'est la manière de les employer.

Les Adverbes d'affirmation sont: certes, sans doute, vraiment, oui; volontiers, soit, d'accord, etc. Il n'ya qu'un seul Adverbe de doute, c'est peut-être. Les Adverbes de négation sont: non, ne, ne pas, ne point, nullement, point du tout, nulle part.

On voit, par ces exemples, que la négative ne marche tantôt accompagnée de pas, ou de point, et tantôt seule : daus un instant, nous parlerons de l'usage de cettenégation, et des cas où l'on doit employer ou supprimer pas et point.

(Regnier-Desmarais, page 508. - Lévisac, page 176, tome H.)

#### DES ADVERBES DE COMPARAISON.

Les Adverhes qui, par cux-mêmes, marqueut comparaison ou différence de degrés dans les personnes ou daus les choses, sont: comme, de même, ainsi, plus, moins, pis, mieux, très, davantage, de plus, ni plus, ni moins, presque, quasi, ò peu-près, pour le plus, tout au plus, à qui mieux mieux, à cenvi, de mieux en mieux.

Comme une chose peut être ou égale, ou supérieure, ou inférieure à une autre en qualité ou en quantité, il y a aussi trois sortes de comparaison, ou degrés de signification.

comparaison, ou degres de signification. Comparaison d'égalité exprimée par les Adverbes : comme, de même, ainsi, pareillement, autant, aussi, si, etc.

Comparaison de supériorité exprimée par

les Adverbes : plus , davantage , de plus , pis, mieux, de mieux en mieux.

Comparaison d'infériorité exprimée par les Adverhes : moins, presque, quasi, à-peu-près,

tout au plus, etc.
L'usage vent qu'avec les Adverhes peu,
beaucoup, gudre, les signes de compansion
plan ou mons se mettent à la ville; ainsi l'on
dit: un peu plus, un peu moins pluse; puls,
beaucoup moins; gudre plus, gudre
moins; et, à l'egard de pie et de mieux, l'un
grand caeté anné lun et dans l'untre, on se
serre de beaucoup, comme: Il est susceup
muix que fandit, il est sus re qu'il n'étoit.

## §. X.

## DES ADVERBES D'INTERROGATION.

Ges Adverbes sont : combien, où, d'où, par où, comment, quand, pourquoi.

### ARTICLE III.

#### DE LA FORMATION DES ADVERBES SIMPLES. Eu parlaut ici de la formation des Adverbes

simples, on n'entend parler ni de eenx d'une syllake, comme oui, non, st, lâ, où, qui ne doivent leur formation à aueu autre mot français; ni de quelques autres, comme : pas, point, bien, mal, soil, qui sout pris de nepas et de nepoint, de bien et de mal, nons substantis, et de soil, troisème personne de l'impertatif du verbe étre.

peratu au veroe cere.

On ne prefeted pas non plus parler iei de
certains Adverbes qui ne font plus qu'un seul
mol, étant originairement formes, ou de deux
mots, comme : toujours, jamais, demain, aus
pris, après, argin, ensuite, beaucoup, etc., ou
méme de trois ou quatre, comme: désormais,
oujourd'hui, d'orinavant, auparesant; car
l'étymologie de ces Adverbes ne seroit pas ici
d'un errande utilité.

Il ne sera done question que des Adverbes terminés en ment, dont la formation présente quelques difficultés, à eause de la diversité de terminaison des adjectifs d'où ils dérivent.

Tous les Adverhes en ment sont formés d'un adjectif, et du substantifituien mente, substantifiatin mens, mentis, qui signific esprit, intention, manière.

Regnier-Demarais est d'avis d'en excepter instamment, notamment, incessamaier, incessamaier, scienument, comment, nuisamment, diablesment, mais M. Lemare, pag. 173 de as Gramaire, note 33°, fait observer que cet académicien n'est pas révé est exceptions, s'et fût occupé de l'étymologie de chaeun de ces mots.

Instamment, dit M. Lemnre, vient de l'adjectif instant, instante, qui n'étoit pas usité du temps de Regnier-Desmarais, mais qui l'est aujourd'hui, et qui vient évidemment de l'adjectif latin instans.

Notamment vient de l'adjectif actif notant , du verbe noter.

Incresamment vient de in négatif, et de cessamment, lequel vient de cessant, du verbe cesser: Sans cesser, sans tarder, Sciemment vient de l'adjectif latin sciens,

d'où le vieux mot français scient, qui se trouve dans tous les dictionnaires du vieux langage, qui signifie sachant, savant, qui sait.

Comment vient de l'adjectif qud et du substantif mente.-On a dit quament, quoment, comment. Et le sens confirme cette étymolo= gie, car, comment signifie de quelle ma= nière.

Nuitamment vient du latin noctans, noc= tantis, d'où le vieux mot français nuictant, et puis le mot inusité nuitant, qui passe la

Diablement, dit l'Académic, est du style familier. C'est une crasc de diaboliquement. La formation de ces Adverbes se fait par la

simple addition de ment aux adjectifs, avec quelques differences pourtant, suivant la différente terminaison des adjectifs.

PREMIÈRE RÈGLE. - Quand l'adjectif est ter = miné au masculin par une voyclie, la simple addition de ment forme l'Adverbe; ainsi de juste, honnéte, joli, vrai, résolu, absolu, se forment les Adverbes justement, honnétement, joliment, vraiment, résolument, absolument

Exception .- De impuni se formel'Adverbe impunément.

L'e muct des adjectifs masculins, aveugle, commode, conforme, énorme, se change en e fermé, aveuglément, commodément, conformément, énormément; l'e muct des adjectifs féminins, commune, confusc, expresse, importune, obscure, précise et profonde, se change également en c fermé, communément, confusément, etc., etc.

Les Adverbes follement, mollement, nouvellement, bellement, se forment des adjectifs féminins, folle, molle, nouvelle, belle.

Bellement, qui veut dire doucement, avee modération, est familier et très-peu usité. Remarque.-Quelques Grammairiens, tels

que Regnier Desmarais et Restaut, prétendent que e'est sur le féminin de l'adjectif terminé par une simple voyelle, que doit se former l'Adverbe ; d'autres sont d'avis que c'est sur le masculin; cette dernière opinion, qui est la plus générale, est fondée sur ce que l'a muet du féminin, se trouvant précédé d'une voyelle, et ayant un son muet et nul, ne pourroit avoir dans l'Adverbe qu'un son penible et difficile : qu'on en fasse l'essai sur quelques adjectifs, tels que poli, vrai, ingénu, assidu, et l'on verra le mauvais effet que produiroit l'emuct du féminin entre la voyelle dont il se trouveroit précédé, et la finale ment:

Poli, polie, poliement. - Vrai, vraic, vraiement.-Ingénu, ingénue, ingénuement. -Assidu, assidue , assiduement.

Pour se conformer à l'usage, dans l'orthographe de ces Adverbes, on seroit obligé d'ajouter que l'emuet, entre la voyelle prés cédente et la finale ment, ne doit pas s'y

(Wailly, pag. 101 .- Lévizac, pag. 194, tom. IL .-Sicard, pag. 386, t. III.)

DEUXIÈME RÉGLE. - Quand l'adjectif finit par un e fermé, la simple addition de ment fait l'Adverbe : ainsi de aise, determine, prive, sensé, etc., ctc., se forment les Adverbes aisément, déterminément, privément, sen= sément, ctc., etc.; où l'e, comme dans les adjectifs, est fermé et marqué d'un accent aigu.

Taoisième négle. - Quand l'adjectif est terminé au masculin par une consonue, l'Adverbe se forme de la terminaison féminine en y ajoutant ment: ainsi les adjectifs fort, franc, doux, vif, long, heureux, forment de leur féminin forte, franche, douce, vive, longue, heureuse, les Adverbes fortement, franchement, doucement, vivement, longues ment, houreusement.

Exception .- Gentil fait gentiment, parce que dans gentil, la lettre l ne se prononcepas. QUATRIÈME REGLE. - Quand l'adjectif est terminé au maseulin par ant ou par ent, l'Ad= verbe se forme de cet adjectif en changeant ant en amment, et ent en emment; ainsi de vaillant, élégant, constant, diligent, éloquent, évident, se forment les Adverbes vaillamment, élégamment, constamment, diligems ment, éloquemment, évidemment.

Exception .- Les adjectifs d'une seule syllabe forment exception a cette règle; c'est sur leur terminaison féminine que se forment les Adverbes, en ajoutant ment; comme dans ces exemples : lente, lentement. L'adjectif présent forme aussi de son féminin présente l'adverbe présontement, etc., etc.

Toutefois lorsque l'adjectif finit par deux voyelles, comme étourdie, vrnic, due, le besoin d'abreger a fait syncoper l'e muet. La rencontre des adjectifs féminins en ante, ente, avec ment, a aussi amené une construction bien naturelle. Car si l'on prononce un peu vite élégantement, prudentement, à peins fait-on entendrele v; d'abélégan-ment, qui s'est transformé en éléganment.

(M.Lemary, p. 1045) de nu Cours.)

Remarque. Les adjectifs terminés par ant et par ent forment l'Adverbe, aimsi que nons venons de la dire, en chiageant ant en amment, et ent en emment; e-ependant, flestant et Wailly voudroient que, puisque dans ces Adverbes on ne pranonce qu'un seul m, on n'en pât écrire qu'un seul m sis bienôt un pareil système brouilleroit tout dans l'orthographe, ans respect pour l'étymologie.

Au surplus, celte suppression n'est admise ni par l'Académie ni par les écrivains qui peuvent faire autorité.

#### ARTICLE IV. DE LA RÉPÉTITION DES ADVERSES.

Les Adverbes comparatifs si, aussi, plus et autant, daivent se répêter avant chaque adjectif, chaque verbe ou chaque Adverbe

qu'ils modifient.

Il est si sage, si bon qu'il n'a pas son

pareil. (L'Académie.)

Pros on remonte dans l'histoire, pres on

trouve de peuples qui honoroient un seul Dieu. (Pluche, Hist. du Ciel.) Plus je vais en avant plus je trouve qu'il

n'y a rien de si doux au monde que le repos de la conscience. (Racine, lettre 24 à son fils.) Pros les crimes sont impunis et excusés sur la terre, vros ils sont, dans les enfers, l'objet d'une vengeance implacable, à qui rien

n'échappe. (Fénélon, Télémaque, liv. XVIII.) L'ane est de son naturel Aussi humble, Aussi patient, Aussi tranquille, que le cheval est sier, ardent, impétueux.

(Buffon, Hist. net. de l'Ane.)

AUTANT le toucher concentre ses opérations autour de l'homme, AUTANT la vue étend les siennes au-delà de lui.

(J.-J. Rousseau, Émile, liv. II.) (Th. Corneille, sur la (85° Rem. de l'augelat. --L'Académie, pag. 508 de ses Observ., et le Dict, crit. de Féraud.)

Remurque.—D'Olivet est d'avis que, dans les phrases où les Adverbes comparatifs autant, aussi, plus, moirs se répètent, on ne doit pas ordinairement faire usage de la conjunction et.

Voici comment il établit son opinion: Dans cette phrase: Plus an lit Racine, plus on l'admire, il y a deus propositions simples: On lit Bacine, on l'admire, lesquelles prises séparément nont point encore de rapport ensemble; pour les unir et n'en faire qu'un éprase, je n'ai qu'à dire: On lit Hacine et on l'admire; n'ai qu'à dire: On lit Hacine et on l'admire; l'autre cer qu'et le courte à l'étaire l'ai et le s'agit plus de les unir, il bagit de marquer le s'agit plus de les unir, il bagit de marquer le moin, étc., dont l'an est loujourn nécessoiments, cet, dont l'un est loujourn nécessoiment, etc., de l'autre de l'autre l'au

Et non pas : ET plus les classes se multim

AUTANT les lois sont fortes avec les mœurs, AUTANT elles sont foibles sans les mœurs et contre les mœurs, et non pas: ET autant elles sont foibles.

## ARTICLE V. DE LA PLACE DES ADVERBES.

La place qu'on donne aux Adverbes est différente selon que le verbe est emplayé dans ses temps simples ou dans ses temps composés.

Lorsque le verbe est employé dans ses temps simples, on met ordinsirement l'Adeverbe après le verbe qu'il modifie. Il n'y a point d'offense que l'homme sente plus YIVE-MBRT que le mépris. (L'abbé Esprit.)

Que de gens prennent BARDIMENT le masque de la vertu. (Scudéry.) Si le verbe est à un temps composé, alors on place l'Adverbe entre l'auxiliaire et le

participe: On ne peut juger de la félicité de l'homme, qu'après qu'il a EXUNEUSEMENT fourni sa carrière. (Girard, pag. 145. t. ll. — Lévisse, pag. 205.

(Girard, psg. 145. t. II. — Lévisse, psg. 205 tome II.)

L'Adverbe hier peut se placer avant on après le verhe, mais jamais entre l'auxiliaire et le participe. On peut dire: Hera nous al-làmes, ou, nous all'aimes wern.— Quand mus anous serions arrivés; ou, quand nous serions arrivés men; mais on ne diroit pas bien, quand nous serions averions men arrivés.

(Le Dict. crit. de Ferand.)

Remarque. — On place toujours après le verbe les Adverbes composés, ainsi que ceux qui ont ou qui peuvent avoir un régime. On dit: Cetui qui juge à la hâte, juge auser ou-busaneaus mail. — Poter frère a posi de faux principes et l'est trompé pour avoir raisonné conséquements à est principes. On ne diroit

pas bien : pour avoir conséquemment raisonné

à ses principes. (Wailly, pag. 325 .- Levisac, pag. so5.) Cependant nous pensons qu'on pourreit dire , sans

que rela fut une faute : Asses ORDINAIREMENT celui qui juge à la hâte, juge assez mal. On place encore après le verbe les Adverbes qui marquent le temps d'une manière

relative ; on dit : Quand on a des défauts, il vautencore mieux s'en corriger TABB, que de ne s'en corriger Jamais. (Mêmes autorités.) Les Adverbes d'ordre et d'arrangement, de même que ceux qui marquent le temps d'une manière fixe, se mettent avant ou après le verbe : Il fait AUJOURD'HUI beau temps , il pleuvra DEMAIN. - AUJOURD'HUI il fait beau

temps , BEHAIR il pleuvra. (Mêmes autorités.) On doit placer avant le verbe les Adverbes comment, où, eombien, quand, pourquoi: Où la haine domine, la vérité fait naufrage. -Comment voulez-vous qu'on vous aide, vous qui, dans la prospérité, n'avez aidé personne? - Pornovot s'enorgueilliroit on de sa naissance, puisqu'elle est un pur effet du

hasard? (Mémes autorités.) A l'égard des Adverbes bien, mal, mieux, pis, etc., tons Adverbes de quantité, leur place est tantot arbitraire, et tantot elle ne

l'est pas.

Elle est arbitraire, quand ils sont employés avec l'infinitif d'un verbe; car, dans la rigueur de la Grammaire, on peut dire également : Bien faire son devoir .- Faire sien son devoir, etc., Mais quand les mêmes Adverbes sont employés avec les temps simples des verbes, alors ils ue peuvent plus être mis qu'après le verbe : Vous fites BIAN , il fit MAL ; faites MIRUX, il fera PIS; et avec les temps composés ils se placent entre l'auxiliaire et le participe : Vous avez MAL fait .- J'ai eté men recu.-Je l'ai MAL reçu.

Enfin l'Adverbe se place ordinairement avant l'adjectif qu'il modifie : Elle s'est montrée pour aimable. (Livinac.)

Si. au lieu de se servir d'Adverbes simples, on veut se servir d'Adverbes composés, ou de facons de parler adverbiales, alors c'est ordinairement après l'adjectif et après le participe que l'on place ces sortes d'Adverbes: It est heureux AU DERNIER POINT.

On ne prétend pas que ee que l'on vient de dire ici, comprenne tout ee qui peut appartenir à la manière dont il faut placer les Adverbes dans le discours ordinaire, car la place de la plupart est sipeu réglée par l'usage, que, comme il ne leur en a déterminé précisément aucune, c'est la justesse et la déligatesse de l'oreille de celui qui les emploie, qui doit décider de la place qui leur convient.

### ARTICLE VI.

#### OBSERVATIONS SUR L'EMPLOI DE PLUSIEURS ADVERBES ALENTOUR.

Voyez au chapitre des prépositions, page 366, ee que nous disons sur cet Adverbe. AUJOURD'RUI.

Cet Adverbe de temps signifie le jour où l'on est; Girard voudroit que l'on écrivit aujourdhui; mais l'usage et tous les Grammai= riens sont pour que l'on éerive aujourd'hui, avec une apostrophe entre le d et l'h, parce que ce mot veut dire au jour de hui.

JUSQU'AUJOURD'HUI, JUSQU'A AUJOURD'HUI. Sur la question de savoir si l'on doit écrire jusqu'aujourd'hui ou jusqu'à aujourd'hui, Th. Corneille, sur la 514 Rem. de Vaugelas. pense que, aujourd hui étant regardé comme un seul mot (attendu que, pour marquer que e est aujourd'huique je dois répondre sur une assignation qui m'a été donnée, je suis obligé de dire je suis assigne à aujourd'hui ), on-doit écrire jusqu'à anjourd'hui, ou mieux encore jusques a aujourd hui.

D'Olivet, dans sa 25e Rem. sur Racine, est d'avis qu'il faut éerire jusqu'à aujourd'hui comme on écrit jusqu'à hier, jusqu'à demain ; mais il trouve juste de permettre aux poètes, jusqu'aujourd'hui; sans quoi, ils ne pourroient jamais employer cette expression à cause de l'hiatus.

Wailly se décide pour jusqu'aujourd'hui, et la raison qu'il en donne est que, comme on ne sauroit dire jusqu'à ici, jusqu'à là jusqu'à auprès de Rouen, on ne doit pas plus dire, jusqu'à aujourd'hui; mais Féraud fait observer que l'Académie cite pour le sentiment contraires des exemples plus analogues : jusqu'à hier, jusqu'à demain; et il eroit qu'une sueilleure raison en faveur de jusqu'aujourd'hui, c'est que l'artiele contracté est déjà renfermé dans ce mot au jour d'hui (à le jour de hui), et qu'alors il n'y a pas nécessité de le répéter.

Enfin l'Académie, dans son Dictionnaire édition de 1762, a adopté jusqu'à aujourd'hui; mais dans celle de 1798, elle a mis jusqu'au= jourd'hui, de sorte qu'on peut dire qu'elle trouve bonnes les deux expressions; en effet ces deux manières de s'exprimer ont l'usage pour elles.

#### AUPABAVANT.

La véritable manière d'employer ee mot,

c'est d'en faire un Adverbe marquant priorité de temps, comme dans cet exemple : Alexan= dre danna à Porus un royaume plus grand que celui qu'il avoit AUPARAVART.

Ceux qui parlent et qui écrivent le mieux . ne s'en servent jamais que de cette façon; mais ceux qui négligent la pareté du langage font de cet Adverbe une préposition ; et, au lieu de dire : AVANT QUE de parler , il faut refléchir. - Parrivai AVANT lui ; ils disent : AUPARAVANT QUE de parler, il faut réfléchir. - Parrivai AUPARAVANT lui. Cette façon de parler blesse tellement les oreilles délicates. qu'il n'y en a point qui n'en soient choquées. (Th. Corneille, sur la 488º Rem. de Vaugelas. -

Menage , chap. 333. - Restant , peg. 407 et 433. Wailly, pag. 196 .- M. Lemare, pag. 175, et d'entres Grammairiens modernes.)

AUSSI, St , AUTANT , TANT.

Si et aussi se joignent aux adjectifs, aux participes et aux Adverbes :

Le monde est st eotrompu que l'on acquiert la reputation d'homme de bien seulement en ne faisant pas de mal.

(De Lévis, Pensée V.) Le plaisir de l'étude est un plaisir AUSSI tranquille que eclui des autres passions est inquiet. (Girard.)

Tant et autant accompagnent les substantifs et les verbes, à tout autre temps que les participes passés: Le mauvais exemple nuit AUTANT à la santé de l'ame que l'air contagieux à la santé du corps. (Marmontel.)

De tant de passions que nourrit notre cœur ,

Apprenes qu'il n'en est pas une Qui ne traine après soi le trouble, la douleur, Le repentir ou l'infortune.

(Modame Deshoulières , parlant du jeu.) (Le P. Buffier, uat 695 et 729 .- Wailly, pag. 263.

- Domergue, pag. 117 .- Girard, pag. 159, t. II.)

On peut néanmoins employer autant au lieu de aussi, avec deux adjectifs séparés sculement par que, et, par exemple, on pourra dire : Il est modeste AUTANT qu'instruit, Cette qualité est estimable AUTANT que rare; de même que : Il est avest madeste qu'instruit, cette qualité est aussi estimable que rare.

(Lévisac, pag. 281, t. II. - Sicard, pag. 261, t. II. -Boinvilliers, pag. 370.)

On observera que, lorsqu'on emploie aussi, il se place avant l'adjectif, et le que qui en dépend se place après; au lieu que, lorsqu'on se sert d'autant, il est toujours immédistement suivi de que, et ils se placent tous deux après le premier adjectif: les exemples qu'on vient de lire confirment cet usage.

On observera encore qu'après la conjonc« tion que, qui est placée après aussi et autres Adverbes, tels que plus, moins, il faut faire précéder cette conjonction de le : Elle n'est plus AUSSI douce qu'elle LE sembloit. - Il est PLUA instruit qu'on ne me L'avoit dit. Ainsi Rollin, qui a dit : Une place Ausst forte qu'étoit Cam rinthe, auroit du dire: Que L'étoit Corinthe.

De même M. Colin, au lieu de dire : Pous voit-il être recevable à intenter une action avest rigoureuse qu'est une eaisie? devoit dire , que L'est une saisie

( Le Dict. crit. de Féreud.) Sis'emploie dans les propositions negatives, et aussi dans les propositions affirmatives. Néamoins si peut être employé dans les

propositions affirmatives quand il signifie tellement: Il est devenu tout-à-coup si gros et si gras qu'il est à craindre qu'on ne le trouve un jour étouffé dans san lit (L'Academie.)

Les gens riches sont-ils st heureux? (Le P. Buffier, nº 695, -et le Dict. de l'Acedemie.)

Autant sert à énoncer une comparaison : J'aine Harace avtant que je l'admire. (Le P. Buffier.)

Mais, lorsqu'on ne veut qu'exprimer le nombre, sans énoncer aueune comparaison. il faut se servir de tant et non de autant : Cette tragédie offre TANT de beautés, ou un si grand nombre de beautés, que je l'aurois erue de Racine

(Fabre, pag. 262 .- et M. Boinvilliers, pag. 370.) L'usage a fixé l'emploi de l'Adverbe quari

aux seules propositions affirmatives où il v a comparaison, soit entre deux sujets, soit entre deux qualifications ou modifications, pour en exprimer l'égalité : Horace est aussi enne jouc que salide (Le P. Buffier.)-Aristide étoit AUSSI vaillant que juste

(Girard, pag. 159. t. 1.)

Toutefois, lorsque, dans les propositions affirmatives, il n'est question d'aucune comparaison d'égalité entre denx choses differentes, mais seulement de marquer, par quelque circonstance, le degré d'augmentation on de modification qu'on attribue au sujet, e'est à l'Adverbe si à y figurer.

L'amitie est une chose si précieuse qu'il ne faut pas la prodiguer. (Scudery.) (Girard, mime page .- Wailly,, pag. 391.)

Si la proposition est négative, Girard pretend que, même dans le cas de comparaison, il faut employer si: Personne ne vous a servi st utilement que je l'ai fait; espendant il y a bien des écrivains qui emploient alors, presque indifférement, si ou sausi: Il ne sera pas avis content qu'il e dit. — Il ne sera pas si constant qu'il le dit; et en effet la négation donne à la phrase une force exclisive qui semble demander dans ce easun Adverbe d'extension; la phrase, d'ailleurs, renferme nue comparaison.

Au surplus, dit Demandre, c'est à la justesse de l'esprit à décider, dans les circonstances particulières, laquelle doit l'emporter, et par conséquent s'il faut employer si ou aussi.

Les Adverbes aussi, si, autant, tant, employés comme Adverbes comparatifs, dephoyés comme Adverbes comparatifs, demandent que après eux, et jamais comme; on dira done i L'amour du prochain est tous les sentiments le plus auge et le plus utile; il est avass nécessaire dans la occident civile, pour le bonheur de notre vie, que dans la Flicités éternelle. Vous me deves AUTABI QUE lui.

(La Rochefoucauld.)

Ilest vrai que, dans Malherbe, dans Amyot,
dans Corneille et dans Molière, on trouve
une infinité d'exemples où comme est employé au lieu de que ; mais c'étoit le langago

ployé au lieu de que; mais cétoit le langage du temps où ils écrivoient. Aussi, dans le sens de igalement, pareils

lement, entre dans les propositions sfirmatives; Il a monté avast un grand courage, Au lieu de l'Adverbe aussi, on fait uage de non plas dans les propositions négatives; Il n'a pas montré nos ruts un grand courage. C'est dono à tort qu'un écrivain moderne a dit: Le patire n'a pas avas à regretter au perte. Il fant : n'a pas nos ruts à regrette ter, etc.

(Ménage, ch. 234.—Th. Corneille, sur le 73° et le 52° Rem. de Faugelas.—L'Académie, pag 76 et 264 de ses Observ. — Wailly, pag, 293, — et Sicard, pag, 262, t. II.)

BEAUCOUP, BIEN.

On feit sur ce sujet bien des récits bisarres ; Il s'en faut défier , les esprits sont fort rares. (M. Andrieux , les Etourdis , act. III, sc. 4.)

Un repentir efface souvent sign des péchés. (Bossuet.)

Chés. (Bossuet.)

On lasarde de perdre en voulant trop gagnor.

Bien des gens y sont pris.

(La Fontaine, le Héron.)

On fait NEN du bruit! hold! ho! qu'on se taise.

Bien et beaucoup, substituts l'un à l'autre dans ces phrases et autres semblables, donnent à peuprès le même résultat. Mais il n'en faut pas conclure que réellement ils ont le même sens, èt que si l'un est un nom de quantité, l'autre l'est aussi. Ils différent essentiellement par l'étymologie, par le sens, par l'espèce, par l'emploi et par la syntaxe.

Par l'étymologie: Bien est une altération du latin bené, altéré lui-même de boné, de bonus, et signific bonnement ou d'une bonne manière; t andis que beaucoup vient de bella copia (d'oi le français copieux), qui signifie belle quantité ou abondauce.
Par le sen: 5 il'entre dans un spectacle,

et que j'y trouve, contre mon attente, une grande quantité de monde, je dirai: Il r a auss du monde ici, et ce tour exprime nne sorte d'étonnement. Je dirai, au contraire, il y a axaucour de monde, si j'y arrive prévenu d'y trouver une grande affluent. On fait sur ce sujet (sur les revenants)

NELUCOUP de récits bizarres. (M. Lemare.)

BEAUCOUP DE gens y sont pris.

On fait beaucoup de bruit, et puis on se console; Sur les ailes du temps la tristesse s'envole. (La Fontaine, la jeune Veuve.)

Il a astroor e dargent signife seulement une grande quantité: Il a bien de l'argent paroit de plus marquer la confiance avec laquelle on assure la chose, ou même la satisfaction que l'on auroit d'avoit la somme que possède la personne dont on parle; et il sems ble qu'un avare ou un envieux diroit d'un homme riche: Il a bien de l'argent; lorsqu'un antre diroit: Il a succord d'argent.

Bine the denouse different aussi par l'esspèrer l'un est Adverbe de manière ou de qualité, c'est-à-dire, un mot qui n'a point de complément et qui n'excrec dans la phrase aucune influence sur un not suivant; l'autre est un Adverbe, on plutôt un nom, ou un substantif de quantité; aussi de dispussable différence, qui puroisse exister parmi let hommes, et l'on ne diroit pas le bien de l'argent, etc.

Enfin par la syntaxe : La syntaxe elle-

même prouve que bien n'est point un Adverbe de quantité ; car, à ce titre, il seroit suivi de la seule préposition sans déterminatif, et l'on diroit bien de, comme on dit beaucoup de, peu de.

#### (M. Lemare , pag. 65s de son Cours sual.) BEAUCOUP.

Ce mot, employé pour plusieurs, ne doit pas être mis tout seul. Il y faut ajouter pera sonnes ou gens, ou quelque autre substantif, comme: beaucoup de personnes pensent , beaucoup d'hommes sont d'avis.

(Vangelas , 456° Rem .- Th. Corneille , sur cette Rem. - Wailly, pag. 379, et Fernud, en mut Beaucoup.)

Cepeudant beaucoup peut passer dans la conversation, et dans la poésie où l'on se permet des licences, sans qu'on ajoute le mot personnes ou gens, pourvu qu'il serve de sujet au verbe.

Beaucoup en unt parlé, mais peu l'ont bien connu. (Foltaire , la Henriada, chant II.) Si, daus ee cas, beaucoup peut être employé seul, il est hors de doute qu'il ne peut l'être

daus les cas obliques, et alors on ne doit pas dire: C'est de l'avis de BRAVEOUP, j'ai entendu dire à BRAUCOUP. Il faut nécessairement dire : C'est de l'avis de BEAUCOUP de personnes, etc. Maison peut bien dire : J'en connois BEAU=

cour qui se persuadent, parce que le pronom en qui est avant beaucoup, fait sous-entendre personnes.

(Th. Corneille, sar la 456ª Rem. de Faugelas. -L'Academic, pag. 476 de ses Observ., et ses Décisions recucilties par Tallemant, pag. 42.)

Beaucoup, mis avant ou après le comparatif, sert à marquer une augmentation considérable; s'il est mis après, il doit toujours être précédé de la préposition de: Vous êtes plus savant DE BEAUCOUP. S'il est mis avant, on peut faire ou ne pas faire usage de la prés position DB, et dire: Vous étes beaucoup plus savant que lui, et vous êtes de beaucoup plus savant que lui; mais la seconde manière dit plus que la première.

(Le Dictionnaire de l'Academie, au mut Beaucoup, -et Marmontel, pag. 111.)

Enfin, s'il étoit question d'exprimer que la quantité qui devroit être dans un objet queleonque n'y est pas à beaucoup près, il faudroit dire, il s'en faut DE BEAUCOUF : Vous croyez m'avoir tout rendu, il s'en faut DE BRAUCOUP.

(L'Academie , édit. de 1762 , au mol Beaucoup ; Boiste et M. Laveaux , Diet. des Difficultés. ) Il s'en faut BE BEAUCOUP que la somme y

soit. (Mêmes autorités.)

Le pays n'est pas peuplé à proportion de

son étendue, il s'en faut DE REAUCOUF; mais, tel qu'il est, il possède autant de sujets qu'aun cun état chrétien.

(Voltaire, Hist. de l'empire de Russie, ch. II.)

Mais, si l'on avoit à spécifier une grande différence entre deux personnes ou deux choses, il faudroit faire usage de il s'en faut beaucoup : Le cadet n'est pas si sage que Paint, il s'en PAUT BEAUCOUP. (L'Académie, edit. de 1762 et de 1798, su mot Beaucoup.) -Il s'en PAUT BEAUCOUP que l'un soit du mérite de l'autre.

(Meme antorité, mêmes éditions , en mot Fallotr.)

L'auteur n'est pas l'ami du comte Lally , il S'en PAUT REAUCOUP.

(Voltaire, Siècle de Lauis XV, ch. 30.) Il s'en PAUT REAUCOUP qu'il fût si à plaindre (Racine, lettre à M. Levasseur.)

Il s'en PAUT BEAUCOUP cependant que don Garcie soit une pièce indigne d'estime.

(M. Auger, notice historiq. et avis sur don Garcie de Navarre.)

Il s'en PAUT BRAUCOUP que nos commerçants nous donnent l'idée de cette vertu dont nous parlent nos missionnaires : on peut les consulter sur les brigandages des mandarins. (Montesquieu , de l'Esprit des luis , ch. XX.)

Il s'en FALLOIT BEAUCOUP, avant Pierrele-Grand, que la Russie fut aussi puissante. (Voltaire, Hist. de l'emp. de Russie, , sous Pierrele-Grand, ch. 11.)

Foyce, ci-sprès, dans quel cas il faut employer ne après il s'en faut.

## CI, LA.

L'Adverbe de lieu ci, qui est l'abréviation de ici, sert à designer l'endroit où est celui qui parle, ou du moins uu lieu qui est pro= che de lui, on bien encore une chose presente ; il se met toujours à la suite d'un nom : Ce temps-c1; ce livre-c1. (L'Académie.)-Cette vie-ci n'est qu'un songe. (Voltaire.)

De cet exemple-ci ressonvenes-vous bien , Et, quand vous verries tout, ne croyes jamais rien. (Molsère, Sganarelle, se. dernièse.)

Certaine fille un peu trop fière Prétendoit trauver un mari

Jeuns , bien fait et beau , d'agréable manière , Paint froid , et point jalaux : notes ces deux points-ci.

(La Fontaine , la Fille , Fab. 129.) Joint à des adjectifs ou à des Adverbes, cs

les précède ordinairement. - Les témoins es présents.-C1-devant.-C1-après. Dans les épitaphes seulement, ci commence

la phrase : Ci-git, etc. (L'Académie.)

Dans les livres de commerce, etc., il se met à la suite de l'article d'un compte, pour marquer qu'on exprime en chiffres la somme qui est portée en toutes lettres.

Beanconp de personnes font la fante de dire : Cet homme 1et, ce moment 1ct; et, du temps de Vaugelas, tont Paris disoit, cet homme-es, ce temps-ca; mais la plus grande partie de la cour disoit est homme 1C1 . ce temps 101, et Vaugelas lui-même étoit pour cette façon de parler. Aujourd'hui il n'y a plus de choix : la première est la seule bonne; l'autre n'est que dans la bonche du neunle

(M. Auger, Comment. sur l'Étourdi, pag. 57, nº 3. -Les Décisions de l'Académie , pag. 169 .- Ses Observations, pag. 362.—Opuscules sor la lan-gue françeise, pag. 236.—Le P. Bonhours, p. 593 de ses Rem., et les Grammeiriens modernes.)

Ci s'oppose quelquefois à l'Adverbe là, qui alors se joint à un substantif pour faire voir que la chose dont on parle est éloignée : Cet homme-et, cet homme-Li.

Ci marque l'objet le plus proche ; là marque l'objet le plus éloigué.

(Restant, pag. 117, et le Dictiono. de l'Académie.) Pag. 3q1, nous parlerons de l'Adverbe ici

## COMBIER, QUE.

et de l'Adverbe la.

Combien , qui est un Adverbe de quantité , ue peut pas modifier un mot précédé d'un des Adverbes bien, très, fort, extrémement: et ce seroit mal s'exprimer que de dire, par exemple : Commen les grands sont extremement malheurcux d'être presque toujours trompés!

-Extrémement est do trop. Que, mis pour combien, est assujéti à la même règle ; ainsi *Crébillon a* fait une faute , lorsqu'il a dit :

Bélas ? après les pleurs que j'ai verses pour voos, Que cet beureux instant me doit être bien doux ! (Electre , act. III, sc. 5.)

Il falloit : Que cet heureux instant doit m'être doux! (Rem. gramm, et litter, de M. d'Arcq sur l'Électre de Crébillon.)

#### COMMENT, COMME.

Comment s'emploie pour signifier de quelle sorte, de quelle manière : Voulez-vous savoir COMMENT il faut donner? mettez-vous à la place de celui qui recoit.

(Mademe de Puysicux.) Ils'emploie encore par exclamation, et pour marquer l'étonnement où l'on est de quelque chose, et alors il signifie, est-il possible? Et je sais que de moi tu média , l'an passé .-

Comment l'aurois-je fait , si je n'étois pas né ? (La Fontaine , Fab. X.)

Comment so sout-ils vus ? depuis quand ? dans quele Boux ? (Racine, Phiedre, act. IV, sc. 6.)

Il se dit aussi dans la signification de pourquoi, d'où vient que? Connent prétendonsnous qu'un autre garde notre secret, si nous ne pouvons le garder nous-mêmes P

(La Rochefoucauld, 87e Pensie.) On peut quelquefois se servir de comme dans l'acception qui est particulière à comment; c'est-à dire, pour signifier de quelle manière : Je ne vous dirai pas comme la ville fut emportée d'assaut. - Voici comme l'affaire se passa. (Le Diet. de l'Académic.)

Un corur né pour servir sait mal comme on commande. (Corneille , Pompée , VI, sc. s.) Vous voyez comme les Empires se succèdent

les uns aux autres.

pas comme il faut.

de comme.

(Bossust, Discours sur l'Hist. universelle.) Daos la France un Martel , en Espagneno Pélage , Le grand Léon dans Rome, armé d'un salot coorage, Nous oot sssex appris comme oo peut la dompter. (Voltaire, Taocrède, act. l, sc. 1.)

Je ne seis poiot encor comme on meoque de foi. (Le même, OEpide, act. III, sc. 2.) (L'Academie .- Trévoux. - Wailly, pag. 89, et

Th. Corneille. sor la 297º Rem. de Vaugelas.) Cependant on doit être très-réservé sur cet emploi de comme au tieu de comment , parce que souvent cela feroit une équivoque; par exemple, quand on dit : Voyez comment il travaille, cela tombe sur la manière dont il travaille; et si l'on dit en raillant : Voyez comme il travaille, cela tombe sur la personne, et fait entendre que celui qui doit travailler ne travaille point, ou qu'il ne travaille

Ensuite, comme au lieu de comment ne vaut rien dans le sens interrogatif; Malherbe cependant a dit : Comme y fournirez-vous? Et Corneille: Albin, comme est-il mort?

(Trévoux.)

mais aucun d'enx n'est à imiler. (Wailly, pag. 381.) Foyez sux Conjonctions les différentes significations

### DAVASTAGE, PLUS.

Davantage étoit autrefois suivi d'un que; plusienrs bons auteurs, tels que Saint-Evre= mont, les deux Raeine, Montesquieu , Pascal et D'Alembert, l'ont employé avec cette conjouction; mais aujourd'hui c'est un Adverbe et rien de plus; en faire usage autrement, c'est, comme dit Dangrau (p. 230), faire un solécisme des plns barbares, quoique des plus communs.

Andry de Boisregard, Girard, Domergue, Demandre, Fabre el Lévizae ont émis une semblable opinion. Voici leurs motifs: plus est un mot comparatif après lequel vient nas urellement un our, ou un BL, davantage est un Adverbe qui, placé après le verbe qu'il modifie, ne pent jamais modifier nu adjectif, et dès-lors avoir un de ou un que à sa suite.

On dira done : La langue parolt s'altèrer tous les jours, mais le style se corrompt bien BAYANTAGE. (Yoltaire.)

Il est attaché à la nature qu'à mesure que nous sommes heureux, nous voulons l'être DATANTAGE. (Montesquieu, Arsace et Isménic.)

Dans les champs de l'honneur il nons faut du courage Mais je vois qu'en ces lieux il en faut davantage. Tel marche à l'enneul saus être épouvanté Qui n'ose dans les cours dire la vérité.

(M. Raynouard, les Templiers, set. I, sc. 1.)

Ainsi il y a nne faute dans les passages
suivants:

Ceux qui te reulent mal sont ceux que tu couserves ; Tu vas à qui te fuit , et toujours te réserves

A souffir en vivant deventage d'ennuis.

(Malherbe.)

Il n'y a rien assurément qui chatouille n\=

ANTAGE que les applaudissements; mais cet encens ne fait pas vivre. (Molière, le Bourgeois gentilhomme, act. 1, sc. 1.)

C'est eneure mal employer davantage, que de l'employer pour le plus; ainsi au lieu de : De toutes les fleurs d'un parterre, la rose est celle qui me plait DAVANTAGE; il faut dire : est celle qui me plait LE PLUS.

(Wailly, pag. 101.—Fabre, pag. 160.—Sicard, pag. 160, t. II. — Lévisac, pag. 103, t. II. le Diet. crit. de Féraud, et M. Lemare. p. 1058 de son Cours de laugus française.)

DESSUS, DESSOUS, DEDASS, DERORS.

Nous avons parlé de ces quatre Adverbes
au chapitre des Prépositions, page 369.

#### Environ.

Cet Adverbe signifie à-peu-près, un pou plus, un pou moiss.—Combien y a-t-il dans ce sac? Il y aunvinon trois cents francs; quatre cents francs ou environ. (L'Academie.)

Environ de n'est pas français; on dit : Îl étoit ENVIRON BEEX heures, et non pas environ de deux heures. (Meuges, 169e chap.,—et Féraud, Dict. crit.)

Il y eu a qui disent: La perte a été d'environ cinq ou six cent h'ommes; c'est dire deux fois la même chose. Cinq ou six cent home mes font un nombre incertaiu qui ne souffre pas qu'on y sjoute l'expression environ, marquant également quelque chose d'incertain. Pour s'exprimer correctement, il faut dire: La perte a d'B DE EURO ou six cents hommes; ou bien, la perte a été d'ERVIRON SIX CENTS hommes; ou encorc, d'environ cinq à six cents hommes, et non pas, d'environ cinq ou six cents hommes.

(Th. Corneille , sur le 284ª Rem. de Faugelas.)

#### Guène.

Guire vient du latin gere; d'où ager, tas, monceau. Guère réveille donc l'idée de bouscoup; mais comme cet Adverbe ne s'emploie jumais sans être précédé de la négative, alors ainsi employé, il signific, pas écaucoup, prese que, preque point : Il n'y a cetax de geur tout-d'fait désintérests. (V. Cadelmés) — On nt trouve cutra d'ingrats tant que l'on cet en état de faire du lien.

( La Rochefoncauld. Pensée 313.)

L'émulation et la jalousie Es se rencontrent avère que dans les personnes du même art, de même talent et de même condition.

(La Bruyère, II.)

(M. Lemare, pag. 1060 de sou cours de langue françoise.)

Il ne faut jamais dire de guère. Il ne s'en est un crista fallu, ne vaut rien; dites : Il ne s'en est orètas fallu; quand cet Adverbe demote une quantité comparée avec une autre, alors le deconfretiquais, il 70 m meure deux choses, et que l'une ne soit pas beaucoup plus grande que l'autre, on dit fort bien qu'elle ne la passe us orètas.

(Faugelas , 284º Rem. - Th. Corneille, sur cette Rem.)

L'Académie, dans son Diction., édition de 1798, ne paroît pas approuver entièrement cette opinion, puisqu'elle fait observer que l'on dit quelquefois familièrement : Il ne s'en faut pe grenn, pour dire, if ne s'en faut grenn; eependant, s'il nous est permis d'énoncer uotre sentiment aprés cette imposante autorité, nous ferons remarquer que l'Académic étant d'avis, au mot beaucoup, que l'on doit dire, quand il s'agit simplement d'une différence sans comparaison : Le cadet n'est pas si sage que l'ainé, il s'en PAUT REAUCOUF; et que, quand il s'agit d'exprimer que dans deux choses comparées entre elles, la quantité n'y est pas, on doit dire : Vous croyez m'avoir tout rendu, ils'EN FAUT DE BEAUCOUP; nous pensons. disons-nous, que, par une conséquence de ce principe, on doit être autorisé à dire : Il ne s'en faut goene qu'il ne soit aussi avancé que son frère ; et : Il ne s'en faut DE CUERE que ce vase ne soit plein.

Les poétes écrivent guère on guères selon le besoin de la mesure ou de la rime. ICI, LA.

Ici est le lieu même où est la personne qui parle. Là et un lieu different : le premer marque et spécific l'endroit, le second est plus vague; il a besoin pour être entendu, d'être accompagné de quelque signe de l'oil on de la main, ou encore d'avoir été déterminé auparavant dans le discours. On dit: Venz tci, venez ki; l'un est près, l'autre est éloigné.

(Les Synoo. de Beauxée, et le Dict. crit. de Féraud.)
. . . Ici-bes nous sommes pour souffeir.

(Florian, le Tourtereau.)

lei, signific en ce licu-ci : Je voudrois qu'il fût ici. — lei eommence un tel traité. Ici, très-souvent, est sprosé à là, et il maraque certains lieux que l'on désigne : let il r

a une forêt, 11 il y a une montagne.

Voyez page 389, ce que nous disons sur
le manvais emploi que l'on fait de l'Adverbe

#### Maiore.

Même est Adverbe quand il est employé dans la signification d'aussi, plus, encore. Voyez, page 197, ce que nons disons sur ce

Voyez, page 197, ce que nons disons sur ce mot; nons sommes entrés dans assez de détails, pour que nons puissions nous contenter dy renvoyer.

#### Migux.

Cet Adverbe signific parfaitement, d'une manière plus accomplie, d'une façon plus avantageuse: Il est à la cour mixex qu'homme du monde.

(L'Académie, Férand et M. Laveaux.)

Avec mieux, suivi de deux infinitifs, on met

de avant le second, quoique le premier ne soit pas précédé de cette préposition : Il vaut MIECA étouffer un bon mot qui est près de nous échapper, QUE DE chagriner qui que ce soit. (Bossuct.)

Il vaut mieux se taire que ne parler mal àpropos. — Il vaut mieux s'accommoder que ne plaider. (L'Académie.)

Il vaut mieux prévenir le mal que n'être réduit à le punir.

(Fénélon, Télémaque, liv. XIV.)

Vous ne pouvez faire MIEUX QUE DE vous
attacher à sa fortune. (Th. Corneille.)

J'aime MIEUX vous déplaire QUE DE vous tromper. (Même sutorité.) (Th. Corneille, sur la 333+ Rem. de Faugelas.—

L'Académie , pag. 453 de ses Observations. — Wailly, — et les Grammairiens modernes.) Quelques auteurs, tels que La Motte, Mou-

Quelques auteurs, tels que La Motte, Moutesquieu et Mirabeau, ont supprime le de : Marmontel, page 113 de 28 Grammaire, est même d'avis qu'on ne fait pas ne fante en l'entre l'entre de l'entre d'entre l'entre d'entre l'entre l'entre

#### MIEUX, PLUS.

Lorsqu'on vent elever un adjectif on un Adverbé au depré comparaif ou superbitif, et qu'on balance entre plus et miscur, ann trop assoir lequel doit être petréer, il faut tif. Si la qualité qu'il exprime est unexpitule tif. Si la qualité qu'il exprime cut unexpitule de plus grande quountie, d'extension, d'amepitation, on doit employer plus; mais, si elle est seulement susceptible de perfection, d'année de la comparaire de la contra de la contra de si clie n'est pas de nature à admettre du plus qualité, il faut servire d'amierz, ou on de qualité, il faut servire d'amierz,

Ains I'en dit: Cet homme est warx fuir que son frère, parce que l'adjectif fui n'est susceptible que de bont e on de qualité, que l'on per l'est part de l'est en l'est entre que caiste ne peut differer par le plus ou le moins d'existence exteulle, muis seulement par la manière d'existere, par la perfection de chacu des different êtres. Au contract, con dit: Cet homme sir rets aimable que son fière, proce qu'il ny pas, à prifer avec exactispare qu'il ny pas, à prifer avec exactismais qu'il peut y avoir plus d'anadelité dans an oblet que dans un sattre.

C'est ainsi que s'expriment Fabre, page 264 de sa Grammaire, et Demandre, dans son Dictionnaire de l'Elocution, à l'article Degrés de comparaison.

Sicard, pag. 863, t. II., rémonce avec sua lant de clarte de beaucoup plus brirement.
Plus et mieux, dit ce Grammairien distingué.
Plus et mieux, dit ce Grammairien distingué.
De la commandation de la commandation de consecuence de la commandation de la comman

MIRUX qu'une autre, pour dire qu'elle est meilleure, et qu'elle vaut ents qu'une autre, ponr dire que le prix en est plus grand.

Ne dites pas: Pai gagné MIFUX de cent francs.—Cette terre vaut MIFUX de cent mille france: mais dites, comme les gens qui parlent purement: Pai gagné reus de cent francs. — Cette terre vaut reus de cent mille francs.

(Fabre, pag. 265,—et le Diet. crit. de Féraud.)

Dans un instant nous ferons des observations plus étenducs sur l'Adverbe Plus.

#### JAMAIS.

Quelquefois, avec jamais, les noms appellatifs s'emploient sans article: Jamais noma n'a su plus de mecès a-ce causi peu de mérite. Mais, dans ec cas, ce nom appellatif doit s'employer au singulier, parce que jamais avec la négation est une expression excusive, qui alors n'a pas besoin de pluriel.

Roussenu fournit un exemple contraire : jamais montess n'ont joui, etc.; il falloit : jamais montes n'a joui.

(La Diet. erit. da Férand)

Voyez plus bas l'emploi de jamais avec ou
sans négative.

De l'usage de la Negative NE, PAS, POINT, et autres mots divers, appelés negatifs.

La négation s'exprime en français ou par ne ou non tout seul, ou par ne ou non, ac-

compagné de pas ou de point.

D'autre y joignent les Adverbes negatifs de comparaison, commer Tant, austant, aussi, plus, moine, mieux, piu, mutrement, etc.; les adjectifs negatifs de comparaison, meile leur, piur, moindre, autre, vtc.; les Adverse bes négatifs aboolse, rien i pameis, mullement, rerment, rimon, si ce n'est, étc.; les promons d'espaire, piur que, n'est, etc.; les promons d'espaire, but definité aussien, nut, parsonne, pau un, qu'un ce soit, étc.; estin les prépositions négatires, comme zens, avant que, etc.

Mais tous ees mots divers, appelés improprement mégatifs, ne portent ee nom qu'a raison de la négative ne, dont ils sont presque toujours accompagnés; tels que: Pium moins, pis, autrement : Cela est suus grand ou Monss grand; pis ou avratuant que pous ut dites.

(1. Accilium - Frand. - Pfully, pag. 292, -14.

(L'Academie - Forund. - IV ailly, pag. M. Lavaux.)

Jamas la fortune n'a placé un homme si haut qu'il n'eult besoin d'un ami

(Sinique.)

#### JAMARS :

De ses remords secrets , trista et lante victima , Jamais un criminel ne s'absout da son crime (414). (L. Racine, la Beligion, chapt I.)

RIEN: RIEN N'est plus commun que la mort, et nien N'est si rare que de n'en être pas surpris (4:5). (Nicole, Essai de morale, liv. 1.)

Belas! un fils n'a men qui ne soit à son père.

(Bacine, Athalie, act. IV, sc. 1.)
NULLEMENT: Il n'est nullement instruit de

cette affaire (4:6.) (L'Aeadémie.)

A moins que : à moins que vous ne soyez
modeste.

(L'Academie, edition de 1798.) (417.)

(414) Janus: Vertus sanats démenties. (Le président Hénault.) — l'ne règle encrés 1 et sanats violée. (Linguet.)

Pour la régularité de la phrase, il faut ajouter ne et le verbe être : qui na sont sanais démenties. — .
Oni n'a sanais tra tiolée.

Cependan jamuis se dit quelquefuis sans nêgatives Cest qu'en peut axua dise de plus fart, de miesa. — La puissonce des Normands étoit was puissance exterminatrie, e'il en plut sauxa (l'Acadimie); parce que, dans ces phraces, l'idée est alfernative; la première siguifie, con ne pourra jamuis en dire de miera; et la reconte, il y a cu plus d'une puiseance exterminatrice, et celle den Normands étoit de ca nombre.

#### (Féraud at M. Lavanux.)

(415) Auxx. Foyez, aux Remarques détachées, lettre R, que Rien, qui demande impérieusement la négative, peut opendant être employé sans la négative , lorsque l'idée que l'on vent exprimer est une idée affirmative.

(416) NULLIMENT. Nous ferons la même observation pour cette phrase de l'abbé Desfontaines : Un carant, sur livreurs versé dans les humanités latinee et françaisse, s'est qu'un pedant érudit.

Nullement ne peut modifier les participes et les adjectifs que par le moyen de la négatire ne et du verbe être. D'ailleurs les humanités latines et françaises

n'est pas correct.
(417) à mousa que. Corneille a dit dans OEdipe :

A moins que pour réguer la dastin les sépare.

Dans Agésilus :

A moins que v us ayez l'aven de Lysander.

Et Molière ( le Dépit amoureux 2 act. 12 sc. 1 ):

A moins que la suivante en fecse autent pour moi.

A Nouss qu'un homme un soit un monstre, la douceur d'une femme le ramène, et triomphe de lui tôt ou tard.

(J. J. Rousseau, Émile, liv. V.)
De frue que l'Chez les Perses, on marquoit sur un vegistre les services que chacun avoit rendus, de fred qu'à la honte du prince et au grand malheor de l'État, ils de de-

meurassent sans récompense (§18). (Bussuet, Disc. sur l'Hist. uoiv. Ille part., p. §35.) De peur que d'un coup-d'oril cat auguste visage. Ne fit trembler son bras, et glaçat son courage.

(Volture, la Henriade, chant II.)
PAS UN: Il n'y a PAS UN homme qui n'ait ses

défauts : le meilleur est celui qui en a le moins.

(Pensée d'Horace, liv. I, Satire tV.)

Nul à Paris ne se tient dans sà sphère. (Foltaire, Conte des Anes et des Chevaux, Étrennes

aux Sots.)

MBILLEUR, PIRE, MOINDRE: Cela est MEILLEUR
OU PIRE, MOINDRE que vous RE dites.

(L'Académie.)
Avern: Il n'y a svern de ses sujets qui nu

eraigne de le perdre (419). (Féncion, Télémaque, liv. VIII.)

PRESONNE: Il n'y appresonne qui n'entre tout neuf dans la vie, et les sottisce des pères sont perdues pour les enfauts.

(Fontenelle, Dial. de Socrate et de Montaigne.) (420) (Quant à sans, sinon, si de n'est, ce sont des mots composés de la négative ne. Poyez, plus bas, pag. 356 et suiv.)

Les dontes qui peuvent s'élever à l'égard des mots négotifs, ne regardent absolument que la négative ne, suivie d'un verbe, et précédée d'un que; les autres mots oppelés négatifs ne faisant naître oueune diffienté.

angative he hashed haiter outsine difficulties. After done de dissiper est doubt, et et poir etablir let régles qu'on doit suivre, soit pour établir let régles qu'on doit suivre, soit pour sous nous nous reinnous de l'ourrage de M. Colfan d'Ambly sur les négations dans la langue que nous opon la suivre suivre l'est aircrise d'éxemples d'un bon choix, et le plus complet que nous opon la sur ce sujet, serà la principale base de notre travoil. L'écadénie, de nous von la sur ce sujet, serà la principale base de notre travoil. L'écadénie, Beanée et l'Auteur anonyne d'un trailé des Négations, seront oussi nos guides. Nous commission de l'est de l'écadé d'une d'après de l'écadé d'une d'une d'une de l'est de l'écadé d'une d'une d'une de l'est de l'est d'une d'une d'une de l'est de l'est d'une d'une d'une de l'est d'une d'une d'une de l'est de l'est d'une d'une d'une d'une de l'est d'une d'

Nous commencerous par examiner quand if faut faire mag de la negative reagrisque, dans les phrases comporatives; etc., pour procéder à est comme avec ordre, pouvdisitiquerous, avec Benacée, deux sortes de compartifs; un dégolite, qui se marque par tant, autant, aussi, si l'autre d'inégolité, qui se marque par tant, autant, aussi, si l'autre d'inégolité, qui se marque par tant, autant, aussi, si l'autre d'inégolité, moint, ou par d'autres termes équivalents, accume : nieux melleur, pis, pier, (201).

12 Dans les comparatifs d'égalité, le que n'est jomais suvir de nez J en n'ai per sant de crédit que vous l'imaginez. (Beausie.) — La plus heureuse vie n'a pus avrast de plaisirs qu'elle a depinen. (Marmontel)— La cècit ne fait pas tars de bien dans le monde que se apparences font de mail. (La floshépuezuld. 64 l'enske.) Il vit avess magnifiquement qu'il se pett.

2º Dans les comparatifs d'inégalité marqués

C'est one liceoce qu'on ne doit pas imiter. En effet, à moins que est une de ces expressions qui cotraioent après elles les signes de la négative, encore plus par la force du sens, que par la raison grammaticale. A moins que je ne fasse est pour si je ne fais pas.

(418) Da rara que. Du temps de Molière, les poètes ne se faisoient pas de scrupule de retrancher la oégative. (M. Auger, pag. 20, nº 1, t. l.)

Et tu trembles de peur qu'un t'ote ton galant. Aujourd'hui ce secoit une faute.

Aujourd'hui ce sesoit nne faute.

(41g) Acces. Dans les phraces interrogatives ou de doute, on pent retraneher ne, parce que la doute et l'interrogation font le même effet que la négation. Voyez, plus has, si, précédé ou suivide ne, aucun damande la suppression de pas ou de point. (420) Pansonna. Dans ce sens, e'est-à-dire dans le sens de nut, oucum, qui que ce soit, ce prom nom oégatif ne doit s'employer qu'avec des verbes accompagnés d'une négative, ou d'une expression exclosive, comme sons.

Pour le cas on personne peut s'employer sans négation, royez pag. 190. Et à la fin de cet artiele, royez pag Observation

sur l'emploi de point sans la négative.

(4x1) Beauzée distingna deux comparais, fon d'égalité, et l'autré diségalité; et nous que 115) cous eu avons distingué trois; sevoir un rapport d'égalité, un rapport de supériorité et un rapport d'éjafériorité : ainsi Beauzée réunit le rapport de supériorité et celui d'infériorité un rapport de supériorité et celui d'infériorité un seul rapport d'inégalité, ce qui est absolument indifferent peut aperation dont nous allous traiter la different peut question dont nous allous traiter pur la comparais de la comparais et produité de la comparais de la comparais et produité de la comparais de la comparais de la comparais produité produité de la comparais produité produité de la comparais produité produité de la comparais produité produité de la comparais produité produité de la comparais produité de la comparais produité pr par plus, ou par moins, explicitement ou implicitement, ou bien par autre ou autrement, ou autre ement, ou autre termes équivalents la proposition subordonnée prend toujours ne, quandla proposition principles i rést ni négative ni interragative: C'est avere cous je xe pennois. — Il est fait tout autrement que volus re croyes.

(L'Academic.)

Te voilà immortel, mais Autenmen que tu Re l'avois prétendie. (Fésdon, Disl. à Messadre et de Citius); c personne ne se permettroit de dire, comme La Bruyère (Caract. ou Mœurs de ce niècle, chap. 2): Un glorieux est incapable de l'imaginer que les grands dont il est vu, pensent autenteux de su personne ovil fait lui même.

· (Beansée. Eucycl. meth., eu mot Négation.)

. . . Acomat, c'est assex.

Je me plains de mon sort moins que vons ne penses.

(Racine, Bajazet, act. II, sc. 3.)

Vom derives mierz que vom ne parles.—
Il est moins riche, mes riche qu'on ne croit.
(L'Acadèmie, au mot Ne.)—Il chante mierz,
beaucoup mierz qu'il ne fajoit.—Il et de Mierz requ qu'il ne crayoit. (L'Acadèmie, au
mot Mierz.)—Les sciences et les orts ayant été tres cultivés et virus répandus dans un siù cle qu'ils ne l'écoient auparavant, etc.

(Miers avairité.)

Objet infortuné des vengeances célestes, Je m'ebhorre encor plus que lu ne me détestes.

Je m'ebhorre encor plus que 1u ne me détestes. (Racine, Phédre, ect. II, sc. 5.)

Depuis l'invention de la poudre, les batailles sont beaucoup nouns sanglantes qu'elles nt l'étoient, parce qu'il n'y a presque plus de mêlée.

(Montesquieu, Lettres persannes, lettre 106.)
L'homme se fait PLUS de maux à lui-même
que ne lui en fait la nature. (Marmontel.)

L'avarice, l'ambitian, l'envie et la colère sont des plaies stus grandes et stus dangereuses dans les ames que les abcès et les ulcè-

res ne le sont dans le corps. (Fénélon.) La poésie est reve naturelle à tous les hommes qu'on ne le pense.

nes qu'on ne le peuse.
(Saint-Lambert, Disc. préliminaire de son poème des Saisons.)

Mais, all a proposition principale est negative, Benucke dit qu'il trouve constamment le ne supprince après le que; exemples : Cette guerre us fai pas souts. Neuveuse qu'atras sorti pute. (L'accessionis) — Ou est rei de ne pas ainer. (La Bruyier.) — La Hire disoit. Carles VII; 2 penue, sire, quon un prettre un reyaume perdre un reyaume reus gainent que voors un sutrass. (Bossy Polonis). Est de se pa etire.

pendant sa vie PLUS QU'ELER ÉTOIT; elle RE peut être après sa mort MORE-qu'ELLE EST. (Bouhours, qui, en pareil cas, ne construit jamais autrement.)

Les rochers de Thrace et de Thessalie un sont pas unus sourds, une insensibles aux plaintes des amants désesperés, que Télémaque l'un à ces offres.

(Fénélon , Télémeque , liv. XXI.)

Ne croyez pas que la reine aime elve M.de Guise qu'elle halt MM. de Condé. (Le président Hénault, François II.)—Assurez-vous qu'ou sur peut pas vous aimer eytos tendrement que IE LE PAIS. (J. Racine, lettre à son bla.)

. . . De ton retnur (de la paix) le labonreur charmá
Ne craint plus désormais qu'une melo étragère
Moissonne evant le temps le chemp qu'il e semé.
(J. Ractne, Idylle sur la Paix.)

(Beausee, Encycl. meth., ou mut Negation.)

C'est encore la même construction, si la proposition principale est interregative ou dubliative, et employée sans négation: Puise sixtux servir un maitre que 1 st. assur don Garcie (Le rouss de Zalée).—Le ne suit si en prose on peut militare rus qu'it suit (Buchume, ) — Creyet-vous qu'un homme (La rousse de La rouss

L'interrogation ou le deute, dans de pareils exemples, indique formellement la négation et en est l'équivalent. En effet, la proposition principale deviendroit en style simple: Je RE puis nituez servir un mattre que j'ai servi don Garcie; ou, en renversant les deux membres : J'ai mieux servi don Garcie que je RE puis servir auxen mattre.

Si le verbe principal du premier membre étoit accompant de ne pas ou ne point, ce premier membre indiqueroit formellement l'affirmation, il en seroit alors l'èquivalent, et exigeroit ne après que, dans le secand membre: Ne peut-on pas mittes servir un maître que vous si avez servi ilon Garcie?

Enfin, si le tour interrogatif se trouve dan, une comparaison d'égalité, sous la forme négalive, il faut faire usage de ne dans le secand membre : L'existence de Scipion sera-t-elle plus douteure dans dux sicétes qu'elle ne l'est aujourd'hui? Et, en parlant d'un homme habituellement malade, on dira; Est-il surux portant à la ville qu'il ne l'évit à la campagne.

(M. Collin d'Ambly, pag. 60.)

La syntaxe, par rapport à ne après que dans les phrases comparatives, parolt done pouvoir se reduire à trois règles justifiees, non-seulement par l'usage, mais par le raison=

nement. Pasmikar BRGLE. - Dans les comparatifs d'égalité, le que qui rénnit les deux membres de la comparaison, n'est jamais suivi de ne.

C'est parce que le second membre enonce affirmativement le terme auquel on compare le premier, pour affirmer on pour nier l'éga= lité du premier avec le second, en rendant simplement le premier positif ou négatif : e'est le procede le plus simple et le plus naturel : JE FIS OU JE NE FIS pas AUTANT de réponses victorieuses qu'on me fit d'objections : e'est àdire, on me fit des objections, et c'est le terme auquel je compare mes réponses vietorieuses : J'en fis , on je R'en fis pas un nome bre égal.

(Benuzée , Encycl. meth., an mot Negation.) Dauxième sègle. — Dans les comparatifs d'inégalité, caractérisés par plus ou par moins, explicitement ou implicitement enoncés, soit par autre, autrement, soit par d'autrestermes équivalents, si la proposition principale est affirmative, la proposition incidente doit prendre ne: Il est rivs riche qu'il ne l'étoit. -Vous écrivez MIEUX que vous se parlez,

(Benuzée.) On se voit d'un autre ceil qu'on ne voit son prochain.

(La Fontnine , la Besace.) Hest fait AUTREMENT que vous NE croyez.

(L'Academie.) Je vous entrods iel mieu.r que voos ne pensez. (Racine , Mithridate, act. 1f, sc. 4.)

Les pauvres sont MOINS souvent malades. faute de nourriture, que les riches na le sont pour en prendre trop. (Fénélon.)

Si daus toutes ees phrases, la négative est employée dans la proposition subordonnée, c'est pour faire sentir la différence qu'il y a entre ce qui est exprimé dans la première proposition, et ce qui est exprimé dans la seconde. Il est plus riche qu'il na l'étoit, exprime que la richesse qu'il possède présentement n'est pas égale à celle qu'il possédoit autrefois ; il possède plus , et il n'avoit pas ce plus : pour faire sentir ectte différence, il faut done employer la négation dans la proposition subordonnée. Si on la supprimoit, on n'exprimeroit pas cette différence, qui est cependant essentielle, puisqu'elle est dans la pensée. Mais on ne complète par la négation, paree qu'on ne nie pas l'existence de la richesse, on nie seulement l'existence d'une richesse plus grande. Le sens négatif ne se porte pas uniquement sur il est riche, mais sur il est plus riche.

(M. Collin d' Ambly, pog. 603.)

Tamsième ahole. - Dans les mêmes comparatifs d'inégalité, si la proposition princie pale est negative, la proposition subordonnée ne prend point ne : Il N'est pas rivs riche qu'il troit. - Vous n'écrivez pas MIEUX que YOUS PUBLEZ. - Vous nepensez pas AUTREMENT que Vous bires. (Beauzée.)

Les motifs' qui servent à justifier la seconde règle sont les mêmes pour cette troisième règle; et, en effet, dans les comparaisons d'inégalité, il y a toujonrs une proposition négative; de telle façon que si la proposition principale est affirmative, la proposition subordonnée doit être negative; et si la proposition principale est négative , la proposition subordonnée doit être affirmative : car, au moyen d'une simple conversion, on peut tous jours ramener la phrase dont le premier membre est negatif à la forme simple, et pour cela il suffit de mettre le second membre à la place du premier. Deux ou trois exemples vont le prouver.

Cette bhrase : Personne Ba peut être PLUS persuade que JE LE suis (Bouhours), se convertit en : Je suis plus persuadé que personne na peut l'être.

Celle-ci : Les rochers de Thessalie NE sont

pas rivs sourds ni rivs insensibles aux plaintes des amants désespérés que Télémaque L'ETOIT à toutes ces offres (Fention), se convertit en cette phrase : Télémaque étoit plus insensible à toutes ces offres que les rochers ME le sont, etc.

Enfin cette autre : On N'en peut pas user MIEUX que JE FAIS, je pense (Molière) ; c'est comme si l'on disoit : Je pense que l'en use mieux qu'on N'en peut user.

(M. Collin d'Ambly , pag. 55.) Au reste, ces deux règles ne sont vraies que quand on veut réellement faire entendre l'iné= galité dans la comparaison; car il est des cas où l'on prend le même tour pour marquer l'égalité réelle, au moyen d'une proposition negative qui nie l'inegalité. Pierre n'est pas moins riche que Paul, est un tour que l'on prend quelquefois pour faire entendre que l'un est aussi riche que l'autre. Cependant l'inégalité pouvant être en plus ou en moins, la negation simple de l'une n'emporte pas la négation de l'autre, et conséquemment if peut rester du doute, parce qu'il y a équivoque: mais on peut, en prenant le même tour, et selon lesens qu'on voudra donner à la phrase, éviter cette equivoque au moyen de ne mis ou supprimé après le que. Ainsi, pour exprimer qu'on est personale, et que personale ne peut l'être davantage, on dira : On 8x peut être plus persuadé que je le suis; et, pour dire qu'on n'est point persuadé, et que personne ne peut l'être davantage, on dira : On 8x peut être plus persuadé que je se le suis.

(Beauzee, Encycl. meth.)

Gette manière de Acsprimer se trouve au suplianjuntiles par l'acmple unitent. L'existence de Scipion va sera pas plus douteux tence de Scipion va sera pas plus douteux de de Scipion va sera pas plus douteux per de Scipion n'est par l'acque l'existence de Scipion n'est pas douteux enjourd'hui, et qu'elle ne le sera pas dans dix siècles, ta qu'elle ne le sera pas dans dix siècles, ta qu'elle nie sera pas dans dix siècles qu'elle ried, de certaine dans dix siècles qu'elle per de l'existence de Scipion sera aussi certaine dans dix siècles qu'elle l'est aujourd'hui, et

Si cette observation est aussi fondée qu'elle le parolt, il y a une faute dans les deux phrases suivantes : L'animal que l'on appetle cujuacu-apara ne diffère pas purs de notre chevrenil, que le cerf du Canada DIPPÈRE de notre cerf. (Buffon)

(Beauzée, Encycl. méth.)

En eflet, on voit ici une comparaison d'egalité, mise sous la forme d'une comparaison
d'inegalité. L'animal differe de notre cherecul, sutant que le cerd du Canada differe de
que le cerd du Canada differe de
comme l'ecquisea-upara differe de notre chevreuil. Au contraire, il veut dire qu'il n'y a
pa plus de différence entre les deux cerfs,
qu'entre le cherculi et le cujuacu-apara
differe. Me contraire d'une contraire de des contraires
au difference entre les du Conada
de Cona

Cependant vous m'aviez fait une réponse, et on ME peut avoir été perdue MIEVX qu'elle ME l'a été. (Madame de Sévigné.)

Il faut supprimer le ne du second membre de la phrase, parce que madame de Sévigné fait entendre que la réponse a été perdue MIRVX qu'aucune aure su l'a été.

4 (M. Collin d'Ambly, pag 58.)
Voyons présentement quels sont les mot avec lesquels on doit employer ne.

MOINS QUE, SANS QUE.

Ces deux expressions conjonctives lient une proposition subordonnée sous un rapport négatif. A moins que est toujours suivi de ne, et sans que n'en a pas besoin:

Un lièvre en son gite songroit ;

Car que faire en un gite , à moins que l'on ne songe! (La Fontaine, le Lièvre et les Grenouilles-) A moins que votre cœur, spimé d'un beau sèle, De vos nouveaux amis n'embrasse la querelle. (Racine, Alexandre-le-Grand, act. II , sc. 3.)

A moins que ses parents n'approuvent son dessein.
(Destouches, le Glorieux, act. 1, se. 9.)

Vous ne serez jamais payé, à MOINS QUE vous NE le fassiez mettre en prison. (Trivoux.) Je ne sors pus, à MOINS QU'il REfasse beau.

(Beauzée.)

Il n'en fera rien, à moiss que vous se lui

parliez. (L'Académis.)

Quelque's poètes copendant retranchent la négative quand elle les embarrasse; on en trouve des exemples dans Corneille et dans

Molière.
L'Académie elle-même ( dans son Dictionnaire, édition de 1963) met deux phrases, dont l'une, als négative, et l'autre ne la pas s'mais, dans l'édition de 1938, la phrase employée sans négative ne se trouve pas, et l'usage paroit s'être décidé contre cette suppression. (Vores p. 30, 2)

Sans que ne doit pas être suivi de la negative ne; et pour le prouver, nous ne pouvons mieux faire que d'analyser ce que dit M. Vollant, dans ses Lettres académiques sur la langue française, p. 27.

D'abord il examine si la préposition exclusition affirmative, tantôt dans une proposition affirmative, tantôt dans une proposition négative; et si, dans l'une comme dans l'autre de ces propositions, la négative ne n'a pas été rejetée par nos maîtres dans l'art d'ecrire.

Il lit, 10 dans Pascal: On ne pourra se moquer des passages d'Escobar ni des décisions si fantasques et si peu Chrétiennes devos autres auteurs, SARS QU'OR SOIT ACCESÉ de rire de la religion. (Lettre XIe.)

28 Dans Bossuet; Hélas! nous ne pouvons un moment arrêter les yeux sur la glore de la princesse, sans que la mort s'y mête aussitôt pour tout offusquer de son ombre. (Orsion fun. de mad. la duchesse d'Orléans.)

Et de ces deux exemples, il tire la conséquence que la proposition qui suit sans que, est réellement afirmative, en effet, Paucad ne veut-il pas faire entendre que l'on est accusé; Bossuet, que la mort se mêle à la gloire? et ni Pasacal mi Bossuet n'ont la tuage de la négative ne pour exprimer un sens affirmatie.

M. Vallant fait observer ensuite que La Fontaine a combiné l'expression sans que avec un sens négatif qui la précède, et avec un pareil sens qui la suit:

Jameis idole, quel qu'il fût (\*)

<sup>(\*)</sup> La Fontains, sinsi que plusieurs écri-

N'avoit eu ouisine si grasse ; Sans que, pour tout ce culte , à son hôte il échair Soccession, itésor, gain au jeu, nolle grâce.

(Liv. IV, I'Homme at l'idole de bois.)

Et que Regnard a dit dans le même sens :
Ne. le voyez-vous pas bien , sans que je vous

Le dise? (Le Retonrimpréva, sc. 20.)

Alors il se croit autorisé à inférer des qua-

tre exemples précédents, quelles qu'en soient les numces, et précisément parce qu'elles ne sont pas les memes, que nos auteurs n'admettent, dans aucun cas, la négative ne, pour complément de sans que.

Il y a plus, il est convaincu qu'elle n'est pas même reçue dans les propositions où sans que est suivi de ni-, d'aucun, de personne, de vien, de jamais. Et, pour prouver que cette assertion n'est

pas sans fondement, M. Vallant eite les exemples suivants :

Sans que ni vos respects , ni votre repentir , Ni votre dignité vous en pût gerentir

(Corneille, Pompée, ect. 11 sc. 3.)

Le soio de m'élaver est le seul qui me guide, Sans que rien, sur ce point, m'arrête ou m'intimide. (Crébillon, Xercès, ect. 1 sc. 1.)

Dens un mois, dans un cut, comment souffricon-nous, Seigneor, que taot de mers un séparent de vous ; Que le jour recommence et que le jour finése, Sans que jemats Titus puisse voir Bérénice, Sans que, de tout le jour, je paisse voir Titus ! (Racine, Béréoles, ect. IV, se. 5.)

Des puissances établies par le commerce. s'élèveit peu-à-peu, et sans que prasonnes ".m. apercoipe (Montesprieu, Grand, et Décad, des Romains, ch. VI.).— Pous ives par mer à la première occasion, sans qu'accen obstacle vois abbette, le surprendre en Macédoine. VOI O'Olivet, turd, de la 1re Philip.)

(Trevoux, Peraud, Restaut, Wally, et les Grammairiens modernes, au mot Que.)

Or, ajoute notre judicieux observateur, il est hors de doute que, si nous supprimons l'expression sans que employée dans ces exemples, il faudra dire, avec la négatire ne, Rien un m'arrête, rien un m'intimide. — Comment souffrirons-nous que jamais Titus un puisse." Cete, etc.

Ainsi les mots aucun, personne, rien: jamais, qui secombinent ordinairement avec ne, sont subordonnés à sans que, expression qui rejette la négative ne, avant un verbe.

vains de son temps, s fait le mot édole mesculin, ce qui est contre l'esage présent. Mais, se demande-t-il, pourquoi l'expression sans que entre-t-elle tonjours à l'exclusion de ne, soit dans les propositions affirmatives, soit dans les propositions négatives ?

Parce que telle proposition matériellement négative est en effet conditionnelle, et que celle dont elle est suivie, étant affirmative, doit exclure absolument la négative ne, après la préposition sans.

Et, pour ne rien hasarder en fait de prinscipes, M. Fallant analyse ainsi la plirase de Pascal et celle de Bossuet, citées plus baut:

12 Le sens de la phrase est celui-ci: Si Fou se moque des pasages d'Eccobar..., Pexception d'être accusé (exception renfermée dans le mot sans, ne peut se faire; ou bien: se moques-ton des passages d'Escobar...? or est accusi; ou bien: Se moquer des passages d'Escobar...; c'est se faire accussis...

Et, si l'on donne à la conjonction que sa vraie signification, qui est celle du mot ce, on rendra ainsi la proposition de Pascal. On ne pourra se moquer sans ou excepté ct, être accuré, saus ou excepté ct. L'accusation.

De ces differentes analyses, qui sont exace tement conformes à la pensée de Pascal, et dans lesquelles le verbe passif être accusé a évidemment un sens uffirmatif. M. Fallant conclut qu'une, proposition affirmative qui suit immédiafement les mots sans que, ne peut renferênce la négative na.

Il tire la mene consequence de la phrase de Bossuet, qu'il analyse ainsi: Si nous arrêtons les yeux sur la gloire de la princesse. L'exception de la mort qui s'y mêle, ne peut se faire; ou bien: Arrêton-hous les yeux sur la gloire...? la mort s'y white, ou bien: Arrêton les yeux sur la gloire...? est voir la mort s'y white.

Enfin M. Vallant est d'avis que tonte autre proposition subordonnée à sans que, et dont le sens est négatif, ne sauroit renfermer la négative; et, à l'appui de cette opinion, il cite les exemples suivants: Raoul, comte d'Eu et de Guines, accusé

d'intelligence avec les Anglais, est décapité, SARS Qu'on observe les formes de la procedure. (Hénaelt, Histoire de France, 3º rece, pag. 148.)

Tous les fieures do moode entreut so sein des mers, Sens que leurs flots vuis ravageot l'uoivers. (Lefranc de Pompignen, disc. 7.)

Toutes ces phrases, tant celles qui ont été analysés, que celles qui les suiveut, et dont on peut faire une semblable application, prouvent donc évidemment que toute proposition, soit affirmative, soit négative, qui suit immédiatement l'expression sans que, ne doit point être employée avec la négative ne.

#### AVANT QUE.

On doit faire usage de ne après avant que, toutes les fois qu'il y a du doute sur la réalité de l'action exprimée par le verbe qui vient après avant que; et l'on doit supprimér le ne toutes les fois que le verbe qui suit avant que exprime une action sur l'existence de laquelle il ne s'èlève aueun doute.

In ne s'évée aisein double. In eagle a vars que l'Ordean it soire, l'indique les nyécusitions que l'on doit prendre, et je n'affirme pas que l'Ordean it soire, l'indique les nyécusitions que l'on doit prendre, et je n'affirme pas que mort, un oisea alorsqu'il et emercie sans plus mort, un oisea alorsqu'il et emercie sans plus nide ou dans du coton, pour qu'il ne souffre par s'ANT que se plumes siete prun de sup-prime ielle ne, parce que je n'ai pas de doute un la nissance four de p plume, Quelques exemples pris dans not non étrivains controlle n'exemples pris dans not non étrivains controlle n'exemple pris dans not non étrivains controlle n'exemple nit dans not non étrivains controlle n'exemple nit dans not non étrivains controlle n'exemple que nou venons de doinner controlle n'exèc que nou venons de doinner de l'institution de doinner de l'archive de l'archive de l'archive n'exemple n'exemple

Marmontel a dit: A peinc chacun se contient dans l'attente du signal; hatez-vous de le donner vous-mêmes, AVART QUE vos trompettes BE vous échappent, et BE le donnent malgré vous.

N'avons-nous pas tu les satellites de Pompée environner Milon AVANT QU'il fut

Dans le premier exemple, il v a du doute

sur l'action future des trompettes; cela est si vraique, si l'on prend la précaution indiquée par le premier membre de la phrase, l'action à peindre après avant que n'existera pas. Dans le second exemple, il ne peut pas y avoir de doute sur le jugement de Milon, puisque le jugement avoit existé.

On lit dans Buffon :L'isatis, moins fort, mais beaucoup plus lèger que le glouton, lui sert de pourvoyeur: cclui-ci le suit à la chasse, et souvent lui enlève sa proie AYANT QU'IL RE l'ait entanée; au moins il la partage.

Lorsque le tigre leur fend et leur déchire le corps, c'est pour y plonger la tête et pour succr à longs traits le sang dont il vient d'ouvrir la source qui tarit presque toujours AVANT QUE su soif NE s'éteigne.

Dans ces deux circonstances le doute est bien étabit ; il peut se faire que la proie soit entamée par l'isatis, mais aussi elle peut ne pas l'être.

Dans le second exemple, la soif du tigre a'éteindra-t-elle ? S'il y a des probabilités ponr l'affirmative, il y en a davantage pour la négative; donc il falloit exprimer le doute, et mettre la dubitative ne.

C'est ainsi que Delille a dit ( trad. de l'Éneide ):

Je ne puis y toucher avant que des caux pures Du sang dunt je suis teint n'aient lavé les souliluret.

Que Racine, dans Athalie, a dit, sans employer la négative ne:

Avant que son destin s'explique par ma voix.

(Act. I , sc. 2.)

Bossuet (dans son Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriehe): Gand tombe avant qu'on pense à le munir.

Et Voltaire (Siècle de Louis XIV): Le roi voulut voir ce chef-d'œure (le Tartufe) AVART même qu'it fut achevé. (M. Perrier, Manuel des Amsteurs de la langue

française.)

#### NIER.

Le sens négatif de nier se porte sur la proposition subordonnée : ainsi je nu que je l'ai c dit, significà-peu-près : je dis que je su l'ai par dit; sauf, toutefois, la difference qui se trouve entre une proposition exprimée par un tour négatif, et la même proposition avec le tour position.

Avec je nie, le sens est moins décide, moins précis, et le verhe de la proposition subordonnée se met au subjonctif ; avec je dis, le sens est plus affirmatif, plus précis, et le verbe de la proposition subordonnée est à l'indicatif. Cette plurse : je sus qu'il l'auti, n'est pas exactement la contradictoire de , je dis ouil l'a fait.

(M. Collin d' Ambly, pag. 70.)

Sinons readous fe nie negatif, nous disons: jess sin par que je Faie skt. At non pas je Faie skt. Notre langue nie dux negative ententhe qui n'istiment pas comme en hitin, où ner nou veut dire et. Telle est l'opinion de Faugeta (lar Bens.) de Patrul sur cette Reun.), de L'éculeit de Patrul sur cette Reun.), de L'éculeit de l'éculeit sur cette Reun.), de L'éculeit de l'éculeit sur les des l'éculeits, au mot Négation), de Marmontel (paj. 300.) de Féraudi, de Lévisse , etc., etc.)

Et les écrivains paroissent l'avoir adoptée, puisqu'ou lit dans l'oltaire (la Princesse de Babylone): Après les quarante énormes diamants qu'il vous a donnés, vous un pouvez unes qu'il un soir le plus généreux des hommes.

Dans Boileau (Réfl. crit. sur Longin ) : Je RE RIEBAI PAS cependaut qu'il Re fût homme de tres-grand mérite, fort savant, surtout

dans les matières de physique.

Dans J .- J. Rousseau (Mélanges : le Persiflour) : On we peut wire que se we sois trèsfonde à m'ériger en Aristarque, en juge souverain des ouvrages nouveaux, etc. Dans D'Alembert : Je BE BIE PAS que nous

NR puissions en sentir quelque chose. Dans Fénélon (Diel. de Socrate et d'Alcibirde) : Vous NE sauriez NIER qu'un homme

n'apprenne bien des choses, quand il voyage et qu'il étudie sérieusement les mœurs des Et dans le Dictionnaire de l'Académie (édit.

de 1762) : Je NE NIE PAS que cela BEsoit. Il semble, dit M. Collin d'Ambly, que ce ne soit redondent, parce qu'il détruit le sens négatif de je nie, et que la valeur positive de cette phrase est à-peu-près, je dis que je l'ai dit : mais il faut observer que le sens de je nie se porte sur la proposition subordonnée, et qu'il ne peut être entièrement détruit que par une negetive dans cette proposition. En effet, je ne nie pas ne signifie pas exactement je dis oui, dn moins dans toutes les circonstances; il reste tonjours du négetif qui force le verbe de la proposition subordonnéeà être au subjonctif, et que le ne de cette proposition achève de détruire,

Quand je nie est interrogetif, l'interrogation produit l'effet de la négation , et elors il faut employer nedans la proposition subordonnée.

Peut-on HIER que la santé BE soit préférable aux richesses? (M. Collin d'Ambly et Féraud.)

Il est à remarquer, cependant, que quelques écrivains ont retranché avec nier, la négetive qui doit précéder le second verbe. J.-J. Rousseau a dit : Je ne NIE PAS qu'il AIT raison.

Cette manière de s'exprimer, dit Férend, est bien loin d'être edoptée per beaucoup d'écrivoins. L'Académie, d'oilleurs, s'est prononcée contre cette suppression, et déjà, du temps de Vaugelas, la négative étoit. comme le fait observer Th. Corneille, em= ployée même par le peuple.

Enfin , dans le sens affirmatif, il ne faut point de négative au verbe mis après nier : RIER que la puissance divine s'ETEND à toutes choses, c'est un blasphème. (Féraud.)

#### DÉSESPÉRER, DISCONVENIR.

On ditavee la négative, dans la proposition subordonnée comme sprès mer négatif ou interrogatif : On BE pésespéroit pas que vous nz devinssiez riche. (Beauzée et M. Laveaux.) - Je na Disaspina Pas que nous n'ayons du bean temps. (M. Collin d'Ambhy.) - Pouvezvous DésEnrénen que vous ne le revoyez quelque jour? (Le même.)

Je HE DISCONVIENS PAS que vous HE soyes instruit. (Beausée.)-Vous NE sauriez DISCON-VERIR que ce remède RE soit meilleur que tous les autres. (Sévigné.) - Vous RE sauriez Dis-CONVENIR qu'il NE vous ait parlé.

(Ferand, Lavoour, Diet. des diffic., et l'Academic, édit. de 1762.)

Nuza. On trouve aussi dans le Dictionnaire de l'Aeademie : Four BE SAURIER DESCUNVENIE qu'il vous all pure ; mais , comme le fait très-bien observer Ferand, c'est une fante; et d'allleurs ect exemple ue so trouve que dens l'édition de 1798, quim'est pas evouée par l'Académie.

#### DOUTER,

Le verbe douter produit à-peu-près les mêmes résultats que nier. Nous disons : Je BOUTE qu'il soit heureux, cela veut dire à-peuprès : je crois, je soupçonne qu'il N'est pas

Je BOUTE QUE le ris excessif CONVIENNE anx hommes, qui sont mortels. (La Bruyère.) Ainsi le sens de la négative de je doute, se

porte sur la proposition subordonnée. (M. Collin d'Ambly, pag. 73.)

Si douter est négatif, nous mettons ne dans la proposition subordonnée : (Même entorité.)

No doutes point, seignour, que ce coup ne la frappe, Qu'en reproches bioutôt sa douleur ne s'échappe. (Racine, Britannicus, act. ili, sc. 1.)

Et je ne donte point . quoiqu'il n'en ait rieu dit , Que tu ne sois de tout le complice meudit. (Molière, l'Etourdi, act. IV, se. 7.)

Je BE BOUTE PAS que le successeur qui m'est destiné n'ait plus de talent et de capacité que

(Fléchier.)

Je ne boute PAS que la vraie dévotion ne soit la source du repos. (La Bruyère.) Aucun physicien BE DOTTE aujourd'hui que la mer n'ait couvert une grande partie de la terre habitée. (D' Alembert,)

Je BE DOUTE PAS qu'il R'arrive. (L'Académie et M Lavoaux.)

Douler, lorsqu'il est interrogatif, exige égelement que le second verbe soit précédé

de ne : Doutez-vous qu'il ne vienne?

Doutsz-vous qu'il n'obéisse? (Féraud.) Doulez-your que l'Euxiu ne me porte en deux jours

Aux lieux . . . . ? (Racine, Mithridate, set. HS, sc. 1.) Ainsi, Crébilion a péché contre cette règle, quand il a dit, dans Rhadamiste :

Doutez-wous, quels que soient vos services passés, Qu'un retour criminel les sit tons efficés ? (Act. I, sc. 3.)

(M. Collin d' Ambly et Marmontel.)

Toursen Désemble Train

# EMPÉCHER, DÉFENDRE, TENIR. La proposition subordonnée de empécher

est toujours négative, parce que ce verbe exprime un obstacle pour qu'une chose ne soit pas, et jamais pour qu'elle soit. Cette proposition ne devient jamais positive, quand même empécher seroit négatif ou interrogatif:

J'empêche Je n'empêche pas qu'il un vienne.

Puis-je empécher )
M. Collin d'Ambly, qui donne cette règle
sur le verbe empécher, a pour lui l'autorité
d'un grand nombre d'écrivains.

Vons n'empécherez pas que ma gloire offensée N'en punisse aussitét la compable pensée.

(Resine.)

Il marche, dort, mange et boit tout comme

les autres; mais cela n'emplone pas qu'il ne soit fort malade. (Molière, le Malade imaginaire, act. 2, sc. 3.)

Les fautes d'Homère n'ont jamais EMPÈCHE qu'il ne fût sublime.

(Voltaire, Siècle de Louis XIV, t. III.)

Je n'empécue roint qu'on ne le donne.....

(Mad. Dacter, Odyssée.)

Cela n'EMPRCHOIX PAS qu'elle NE connût la

bonne littérature et qu'elle n'en parlât fort

lien (J.-J. Rousseau.)

Et dans le sens affirmatif: La pluie emprema qu'il re s'en alldt promener. (L'Académie.) La pluie presque continuelle Emprese qu'on me se promène dans les cours et dans les jardins. (Racine, 45º lettre à Boileau.)

dins. (Racine, 45° lettre à Boileau).
Cela n'empècue pas qu'à la sourdine, les
gens qui veulent s'instruire ne lisent des
ouvrages qu'il faut méditer. (Voltaire.)

Je couvrois ces matières-là d'un galimalias philosophique qui EMPRCHOTS que les yeux de tout le monde RE les reconnussens pour ce qu'elles étoient.

(Pontenelle, Dialogue de Platon et de Marguerite d'Ecosse.)

Cependant nous ferons observer que, pour le sens négatif seulement, cette règle a plus d'un contradicteur.

D'abord l'Académie dit indifféremment : Je n'ampètet pas qu'illes fasse, ou je n'ampècetesat pas qu'il fasse.

Et M. Auger, dans son Comment. sur le Misanthrope de Molière (2et. IV, se. 4), et sur Mélierte (aet. I, se. 4), paroît adopter ectte tournure de phrase.

Couraure de parase.

Ensuite Wailty, Féraud, MM. Boinvilliers,
Lemare et Chapsal disent positivement qu'on
e doit plus mettre ne après que, quand
empicher est accompagné de ne pas ou ne
point. Si l'on nu reut pas Jaire le bien, il nu
faut pas nurbeures que les autres le fasses.

Et Marmontel, qui croit que l'usage autorise h dire : je n'empéche pas qu'il na sorte, pense que, s'il sort en effet, il faut dire qu'il sorte sans négation; mais que, s'il ne sort point, alors, je n'empéche pas qu'il na sorte lut semble mieux dit.

De sorte que l'écrivain qui, dans le sens négatif, feroit usage de la négative ou qui la supprimeroit, ne seroit pas à blâmer.

Supprimeron, he seron las a balacer.

Differenta a beaucoup d'analogie avec empécher; l'un et l'autre expriment un obstacle apporté. Mai d'féndre, poporé direct de permettre, est un obstacle apporté par une volonté puissante qui agit; éest un ordre précis pour qu'une chore ne soit pas. Empécher est un obstacle qui ne suppose souvent ni volonté ni action; il peut être apporté par des êtres sans volonté et ne repos.

Notre langue considère l'ordre précis de défendre, et transporte le sens négatif sur la proposition subordonnée, qui n's jamais ne: J'ai prerend que vous pissiez cette chose. (L'Académic.)

Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est honne, Que j'avois défendu que vons vissiez personne.

(Molière, l'Ecole des Femmes, act. II, sc. 6.)
J'ai même défendu, par une expresse loi ,

Qu'on osat prononcer votre nom devant mol.
(Recine, Phèdre, act. 11, sc. 5.)

Il physkelt qu'aucun étranger entrèt dans la ville. (Foltaire, Charles XII.) Je pérends qu'on manche de ce côté. -- Je

DÉFENDS qu'on PRENE les armes. (Voltaire, pe Remarque sur Cornelle.) Plusieurs écrivains cependant ont feit usage

du verbe défendre avec la négative ne : Le roi dépandre de ne pas songer à ce ma= riage. (Mém. de Berwick.)

traisième pour DÉPERDRE au parlement de RE plus se mêler que des affaires civiles et criminelles. (D'Avrigny.)

Sa Majesté parent de nu rien écrire pour soutenir cette doctrine. (Le même.) Mais, comme le fait observer Féraud, la négativene doit d'autant plus être supprimée, dans chacune de ces phrases, que défendre de Ne pos songer, de Ni jamais se présenter, de Ni pois se méler, enfin de Ni rine étre, c'est vouloir qu'on songe, qu'on se présente, etc., etc.

TESUR. Lorsque la phrase principale offre une espèce d'obstacle, il faut avec ee verbe employer ne dans la phrase subordonnée; dans le cas contraire, il ne faut pas en faire usage. On dira done:

sage. Un dira done : Il rinnt à moi que cela se fame.

Il ne TIENT pas à moi que cela RE se fasse.

A quoi TIENT-il que cela RE se fasse?

(M. Collin d'Ambly.)

Il ne tient à rien
Il ne tient pas à
grand'chose.
Il a tieu à peu
(L'Academie et M. Laveaux.)

La phrase subordonnée est accompagnée de la négaire dans les cinq deraires exemples, parce que la phrase principale marque une especé d'obtacle. En effet, il ne suars par à moi peut se rendre par je n'empéche pau; il ne stars à rim, par il s'en figure; mais il n'en est pas sinsi de, il tust à moi, d'objand in contra d'un est passants de moi, cet deux espressions ne présentent par l'idée d'un obstucle, et ne peuvent se rendre par j'empéche.

Les Grammairiens et les Ecrivains viennent justifier ces principes : Je ne saie à quoi il TERRY que je RE lui rompe en visière.

(L'Académie.)

Il ne tiendra qu'à lui que le différend % se
vide par une balaille. (Yaugelas.)

Il ne 2182 pas à eux que la ville En fût démolie. (D'Ablancourt.) Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe.

(Molière, le Misanthrope, act. II, sc. 3.)

Il ne TIENDRA pas à moi qu'on HE vous rende

tout l'honneur qui vous est dû.
Si il un tient pas est interrogatif, on pent
supprimer ne.
Ne unur-il pas à moi que tout cela se

fasse?

En général, il me semble qu'on doit supprimer ne de la phrase subordonnée toutes les fois que la phrase principale, avec ses ac-

cessoires, ne présente pas l'idée d'un obstacle apporté. (M. Collin d'Ambly, pag. 77.) CRAINDRE, TREMBLER, APPRÉHENDER,

## AVOIR PEUR.

Craindre, employé par extension, exprime une affection pénible, un sentiment d'in= quiétude, et, dans ce sens, il est opposé à désirer; il signifie désirer négativement, de même que regretter signifie désirer ce qu'on n'a plus.

Comme on peut désirer la fraissite ou la non-réussite d'une sfinire, de même on peut craindre sa réussite ou sa non-réussite. Ainsi, je désire la réussite et je crains la non-réussite, sont deux phrases qui ont à-peu-près la même valeur; il en est de même de : je désire la non-réussite, et i je crains la réus-

Il y a donc deux eas à considérer dans l'emploi de craindre; lorsqu'on désire la chose, on lorsqu'on ne la désire pas.

1º Lorqu'on desire la chose, on cruint, on remble, on apprehende, on a peur qu'elle n'arrive pas. La proposition subordonnéo de craindre, de trembler, de opprehender, de cooir peur est toujours négative dans ce cas; elle a ne pas, quelque forme qu'ait la proposition principale :

Je chains, je termele, japprenner, jai peur qu'il n'arrive pas. Je nu ceains pas, je nu tremele pas, je

N'APPRÉHENDÉPAS, jen'al pas peun qu'il n'artive Pas.

CALGNEZ-TOSS, ARRESELZ-TOSS, APPÉRIESE BEZ-YOUS, AFEZ-YOUS FREI qu'él Parrise PARF Il semble que, dans ce cas, le sens négatif de je crains, je tremble, j'appréhende, j'ai peur, est détruit par le négatif de la proposition subordonnée; c'est à peu-près comme si l'on disoit 1 de ne désire pas qu'il n'arrive pas, je dèlire où'il arrive.

2º Lorsqu'on ne désire pas la chose, on la craint. La proposition subordonnée, dans ce cas, prend ne sans pas, si oraindre, trembler, appréhender, avoir peur n'est ni négatif ni interrogatif.

Je canins, je tremete, j'apprénende qu'il n'en arrive faute.

(L'Académie et M. Laveaux.)

J'ai prue qu'il n'en soit mauvais marchand.
(L'Académie). Je tremble qu'il en reviente.
(M. Laveaux.)

Ce ne de la proposition subordonnée, que d'Oliset appelle prohibitif, parott redondant et abusif à d'autres Grammairiens. Cependant il a lice en latin; c'est également l'usage constant et uniforme de tous nos écrivains, et nous sentons nou-mêmes que nous ne pourons le supprimer; il est donc fondé en

Ce ne employé, dans ce cas, après craina dre, trembler, appréhender, avoir peur, sert à achever le sens négatif annoncé par je crains. Le sens négatif de je crains ne se porte pas assez directement, assez efficacement sur la proposition subordounée; nous employons ce ne pour marquer sous quelrapport cette proposition doit être comprise :

Je n'ai jamais importuné Votre Majeste, pour lui demander du bien ; JE CEAIRS que je nz l'importune en lui disant qu'elle m'en a fait ("). (Flichier.)

Je crains presque, je crains qu'un songe ne m'abuse. (Racine.)

Je tremble qu'un discours , bélas ! trop véritable , Un jour ne leur reproche une mère coupable. (Racine , Phèdre, act III, ac. 3.)

Tremble qu'à mon retour , amant fier et jaloux , . Je n'immole avec toi deux perfides époux. (Colardeau , Caliste, act. I, sc. 3.)

JE TREMBLE que cela n'arrive. (L' Academia.)

Craignes, seigneur, craignes que le ciel rigoureux Ne vous balese sees pour exeueer vos vorux. (Bacine, Phedre, act. V, sc. 3.)

J'APPRÉSENDE un peu qu'il NE vous retienne. (Le meme, lettre à Bolleau.)

La même justesse d'esprit qui nous fait écrire de bonnes choses, nous fait APPRÉMENDES qu'elles BE le soient pas asses pour mériter d'étre lues. (La Bruvire, chep. Ier, p. 141.)

On APPRÉHENDE que la fièvre NE revienne. (L'Acedemie.)

Jusque-là que mes amis eurent rava que cela Nz me fit une affaire aupres de cet illustre ministre.

(Boileau , lettre à M. de Vivosos.)

J'ai penr que l'anivers, qui sait ma récompense , N'impute mes transports à ma reconnaissai (Le même, Epitre VIII.)

Quand on est bien portant,

On ne craint pas On craint peu On craint moins Doit-on craindre On vit sans craindre

Je croies peu qu'un grand roi puisse en être jaloux.

Car, dans tous ces cas, on a nne espèce de certitude que les excès n'incommoderont pas. Si cotte certitude n'a pas lieu, il faut emoloyer ne dans la proposition subordonnée. C'est ainsi que Crébillon a dit:

Et si je u'avuis creint que d'un si noir forfait Ma pitie ne m'eut fait soupçonner un secret.

(Xerars, set. V, sc. 8.)

( \*) De l'importuner eût été plus correct.

Le Soleil , étouné de tent d'effets divers , Eut penr de se voir lautile, Et qu'un sutre que lui n'éclairit l'univers.

(Racine, la Nymphe de la Seine à la reine,) J'ai PEUR que cela NE vous fasse de la

peine. (L'Académie.) Si craindre, appréhender, avoir peur,

trembler, sont accompagnés de ne pas, la proposition subordonnée ne prend pas ne : Je ne crains pas, je n'apprénende pas, je ne TREMBLE PAS, je N'AL PAS PEUR qu'il arrive. (L' Académie.)

Dans ce cas l'inquiétude cesse, il n'y a plus de désir qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas : Je suis tranquille, je suis súr qu'il n'arrivera pas. Il n'y a pas de ne dans la proposition subordonnée, parce que cette phrasc équivaut à-peu-près à celle-ci : Je NE crois PAS qu'il arrive, je crois qu'il n'arrivera pas.

Helas ! on ne craint pas qu'il venge un jour son père, On craint qu'il n'essuyit (412) les larmes de sa mère. (Recine , Andromsque, set. 1, sc. 4.)

Ne craignez point que prêt à vous désobeir , Il apprenne avec moi , seigneur , à vous trahir. (Crébillon, Xerxès, act. III , sc.)

Je ne chains ras qu'on soupçonne de partialité sur cet article, un homme que l'on n'a point accusé jusqu'ici d'être fort doucereux.

(Crébillon, Préface de la tragédie d'Idoménée.) . Vous ne deves pas craindre Qu'à prendre aucun parti je veuille vons contraindre.

(Destouches.) Dans tous ces cas, ne pas craindre iudique

une espèce d'incertitude : On est sur qu'il ne se vengera PAS ... Soyez súr qu'il B'apprendra PAS.

On aura les mêmes résultat « si craindre est interrogatif, ou accompagné de quelques mots qui produisent l'effet de la négation : Que les excès incommodent.

(Crebillon , Electre , ect. III. sc. 4.) Qual! craignes-vous dejl qu'ils ne solent écoutés ? (Racine, Phedre, set. IV, sc. 4.)

(422) Beaucoup de Grammairiens voudroient substituer qu'il s'essuie à qu'il n'essuydt, mais il n'y a pas le moindre doute que ce changement occasionneroit un contre-sens; car ici, l'ection d'essuyer les larmes cet conditionnelle : On CRAINT qu'il s'essuyat les larmes de sa mère, s'il restoit arec elle; on On crassprott qu'il a'esseylit, o'est Parec que, dans ces exemples, le sens interrogatif de craignes-vous n'est pas équivalent au négatif ne craignes-pas, soyre sûr. C'est ainsi que nous dirions: Vous avez l'air inquiet, esaignes-vous qu'il su soit arvio quelque chace de ficheux à vos enfants?

Cependant Racine a dit, dans Bérénice (act. V, sc. 5): Ono!! dans mon désespoir trouves-vons tant de

charmes?

Craignez-vous que mes yeux versent trop peu de

L'expression trop pou tient lieu de la mégative, car nous rendons le même sens par, cantenez-vous que mes yeux nu versent pas assez de larmes?

Si craindre est négatif et interrogatif en même temps, on doit mettre ne: Ne causenti-vous pas qu'il ni vienne? (pour dire, il pourroit bisn venir, espèce de menace.) (Marmontel et M. Auger, Comment. sur Molière,

don Garcle de Navarre, vol. II, pag. 203.)

Racine, au lieu de dire; dans Phèdre (cet.
V, sc. 3):

Craignes, seigneur, craignes que le ciel rigoureux Ne vous heisse esses pour exaucer vos vœux.

auroit pu dire :

Jarmes ?

Et ne craignes-vous pes que le ciel rigoureur

Ne roas hause asses, etc.
C'est encore ainsi qu'il s'exprime dans
Athalie (aet. III, sc. 5), où l'interrogation
n'est marquée que par le sens et la ponetua-

tion, et non par la transposition du pronom sujet : Vous sonfirez qu'il vous parle ? et vous se craignes

pas Que du fond de l'abime entr'ouvert sons ses pas, Il ne sorte à l'instant des feux qui avous embrasent, Ou qu'en tombent sur lui ces murs ne vous écrasent?

Il anroit pn dire : et ne craignez-vous pas....? — Mais il a voulu donner à cette phrase le même tour qu'à la précédente, vous souffrez.... qui signifie évidemment : comment pouvez-vous souffrir....?

Toutefois ee grand éerivain n'est pas si correct, quand il dit dans une lettre : Nz chaignez-vous foint que l'on vous fasse le

évidemment le même chose; et comme l'imparfait du subjonctif doit s'employer lorsqu'ou reut expriner une action dépendante d'une condition à laquelle ou ne s'attend point, poisqu'on se pera changer le passe, Racine, dont le text étoit sûr, a pu et di dire, on croait qu'il s'essuyül, et non pas : on croait qu'il s'essuyül, même traitement? au lieu de RE CRAIGREZvous foirt que l'on RE vous faise, parce que cette phrase peut se rendre par: vous devez craindre que l'on RE vous faise.....

(M. Collin d'Ambly, pag. 79 et suiv.)

#### SE DÉPIER.

Ce verbe syant à-peu-près le sens de eraindre, doit, pour la négative, snivre la même règle. Ainsi, puisqu'on dit: On doit cantone qu'ils na viennent, pourquoi ne diroit-on pas: On doit se nérsea qu'ils na viennent?

Au contraire, quand se défier est employé wec la négative, on la supprime avant le verbe régi, comme cela se pratique avec le verbe craindre : Je Na me serois jamais mant que vous dussies me manquer.

(L'Académie.) (Le Diet. erit. de Féraud.)

#### PREEDRE CARDE, GARDER.

Prendre garde, signifiant faire attention, observer, est suivi d'une proposition positive on négative, selon le sens

on négative, selon le sens:

PREBEZ-GARDE qu'on vous dit la vérité. —

PREBEZ-GARDE qu'on ne vous dit pas la vée

rité. (M. Collin d'Ambly.)
Prenez-crene que l'auteur na dit pas ce que
vous lui prêtez. (Beausée.)

Si prendre garde signific prendre des précautions, la proposition unbordonnée a tonjours ne, de même que pour le verbe empécher, parce que l'on prend des précautions pour qu'une chose ne soit pas, et non pas pour qu'elle soit; et alors l'esprit étant occupé du deir que la chose ne soit pas, il n'y a que la négation qui puisse exprimer ce désir :

PRENEZ-GARDE que celd N'arrive.

PREMEZ-GARDE qu'il ME sorte. (Beausée.)
PREMEZ-GARDE que cet enfant ME tombe.
(Féreud.)

Prends garde que jemais l'astre qui nons écisire Ne te voie eu ces lieux mettre un pied téméraire (Recine, Phidap, ect. IV, sc. 3.

(Beauzée, Encycl, mêth. — M. Collin d'Ambly, pag. 85, — et l'Auteur anonyme du truité des Négations, pag. 30.)

Garder. Dans le sens de prendre garde, ce verbe s'emploie quelquefois sans pronom personnel; mais c'est en poésie senlement : en prose ce seroit un néologisme.

Employé ainsi, garder exige ne dans la proposition subordonnée : Gardes qu'une voyelle à courir trop hâtée Ne soit d'une voyelle en son chemin heurtée. (Boileau , Art. poétique, chant L)

(Bolleau , Art. postique, chant L.)
Mels pour un vain bonheur qui vous a fait rimer ,
Gardez qu'un sot orgueil se vous vienne enfum

(Le même , chant. II.)

Gardez qu'avant le coup votre dessein n'éclata.

(Racine , Andromaque , act. III, sc. 1.)

Gardez, pour vous pnair de cet orgueil étrange, Que le ciel à la fin ne souffre qu'on vous venge. ( Corneitte, la Cid, act. V, sc. 4.)

#### IL S'EN FAUT.

Hi 'en faut exprime (dans toute as conjugation) une absence, une privation doutle sens negatif se porte sur la proposition subordonnée; alors, quand ce verbe n'est accompagnée, ni d'une negation, ni de quelque mot qui ait un sens n'égatif, tels que peus quêrre, preaque, rien, etc., etc., la proposition subordonnée s'emploie sans la négative ns.

IL S'EN VAUT beaucoup que l'un soit du mérite de l'autre.

, (L'Academie , édit. do 1762 et de 1798, au mot Falloir.)

IL S'EN PALLOIX cent pistoles que la somme entière y filt, (Beauzée.)

TARE S'ER PAUT qu'un chrétien doive hair son prochain, qu'au contraire il est obligé de le secourir et de faire du bien même à ses ennemis. (Trêvoux.)

Je puis vous assurer qu'il s'en Paut bien qu'on y meure de faim. (Recine, lett. XVI à Boileau.)

Il s'EN PALLOIT cependant bien que la tranquillité de Lusane eil l'air de l'insulte, et il étoit facile de voir qu'il se faisoit violence. (Marmontel, le bon marl.)

Le feu des volcans n'est pas si éloigné du sommet des montagnes, et u s'es sur men qu'il redescende au niveau des plaines. (Buffon.)

Si il s'en faut est precédé de la négative, ou des mots per, guiere, etc., qui ont un sens négatif, ou bien encore si la phrase marque interrogation, la proposition subordonnée preud la négative ne, qui alors compense ou détruit le négatif exprimé par le verbe il s'en faut:

PRU s'EN EST FALLU qu'il RE se soit tué.
(L'Académia, su mot Pen.)
Il re s'en faut pas de beaucoup (423) que la

somme n'y soit.
(M. Laveaux, Dict. des difficultés gramm.)

(425) Voyez, pag. 388, au mot Beaucoup; dans quel cas il faut dire, il s'en faut beaucoup; et il s'en faut de beaucoup. It s'en paur peu que l'un se soit du mérite de l'autre.

IL S'EN FALLOIT PEU qu'il N'eût achevé. — IL s'EN EST PEU FALLU qu'il N'ait été tué. (L'Académie, au mot Falloir.)

Il we s'en fallot guère qu'il n'en vint à bout. (Beuusée.) Il ne s'en faut parsque rien qu'il ne soit

aussi grand que son frère.
(Le Dict. crit, de Féreud, an mot Falloir.)

Pou s'an faut que Mathan ne m'ait nomme son père.

(Racine, Athalie, act. III, se. 6.)

PRU S'ER FAUT que je B'interrompe mon discours. (Fléchier.)

Pau s'enfaut que d'amonr la pauvrette na meure. (Molière, l'Etourdi , act. I, sc. 4.)

Un discours que rien ne lie et n'embara rasse, marche et coule de soi-même; et il s'en FAUT PRU qu'il n'aille quelquefois plus vite que la pensée même de l'orateur.

(Boileau , Traité du Sublime, ch. XVI.)

PRU s'an EST FALLU qu'il RE l'ait oblenue à la honte de la raison.

(D'Alembert.)

Voyez, aux Remarques détachées, une Observation sur la verbe Respirer, qui na s'emploie le plus ordinairement qu'avec la négative.

Présentement pour complèter nos observations un les expression négatives, il est nòcessaire d'examiner: — Dans quelles circonstances on peut élégamment supprimer les négatives pau et point. — Quand on doit les supprimer. — Quand pas est préferable à point, et réciproquement.— Estin, quelle est la place que les négatives doivent occuper dans le diseaux.

PREMIRE QUESTION. - Quand peut-on sup= primer was et roint?

On le peut après les verbes cesser, oser, pouvoir et savoir.

Il n'a cussi de gronder. — On n'osu l'abora der. — Je ne vuis, je ne suvuois me taire. (Le Dict. do l'Académie.)

Beauzée fait observer que ce ne seroit pas une faute que de dire: Il n'a PAS CESSÉ de gronder. —On ne FEET PAS avoir confiance en lui. — Je ne PUIS, je ne SATBOIS PAS me taire. Mais cela estmoins élégant.

Ses sujets ne enssann d'être heureux, que lorsqu'il cessa lui-même d'être fidèle à Dieu. (Massillon.)

Pourquot faut-il, ingret. . . Que vous a'oriez pour moi ce que j'ore pour vous ? . . (Racine.)

Grand roi, c'est mon défaut, je ne suurois flatter. (Boilesse, Discours su roi.)

Toutefois, comme le dit très bien M. Collin d'Ambly, il y a des circonstances où nous ne pouvons supprimer pas. Nons dirons bien : cei ouvrier ne exsus de travailler; mais il rou demande à quelle heure cet ouvrier cesse de travailler, nous répondrons : Cet ouvrier ne exsus pas de travailler ayant midi.

Ensuite foreque cesser, oser, pouvoir, n'ont pas pour complément un infinitif, ou lorsqu'ils sont employés sans complément, ils sont presque toujours suivis depas (étant employé dans le sens négatif): Dies ne FEUT PAS l'absurde.— 'Une sais rac et que c'est que d'avoir des repro-

ches à sefaire.—Il necesse pas, vous n'os ez pas.

Après le verbe bouger on supprime pas;
on dit : Il ne sous et des spectacles, pour dire
qu'il y est fort assidu.

DEUXIÈME QUESTION. - Quand doit-on superimer PAS et POINT?

Après les verbes doutse, nier, précédés de ne et suivis de la conjonction que, la phrase amenée par cette conjonction demande qu'on répète ne, mais tout seul : Je ne pouve pas, je ne me pas que cela me soit.

. (Le Dict. de l'Académie, un motaco). Beausée ajouch e de deux verbres, discomerant et désapéers : Le ne Discovrinze par moisse de l'académie de l'académie, de l'académie, dans son Dictionnaire, délition de 1760. L'âcre délante, dans son Dictionnaire, dait tion de 1760. L'âcre délante, dans son Dictionnaire, dait l'académie verbe disconvenir mais, dans l'édition de 1798, elle emploie disconvenir, vez et anns la negation. — Quant au verbe désapérier, la negation. — Quant au verbe désapérier de la disconvenir de 2791, et dans aucune de ce deux délition explique dans aucune de ce deux délition explique dans aucune de

Marmontel (pag. 300 de sa Gramm.) et Féraud (dans son Dict. crit.) pensent comme Beauzée, et sont d'avis que l'on doit dire : Je ne disconviens pas que cela un soil.

Après le verbe craindre, suivi de la conjonetion que, on suprime pas et point, lorsequ'il s'agit d'un effet qu'on ne désire pas : Un pare qui n'a imprés à ses capfants aucon principe de religion, doit toujours caarman ovi ils au tombent dans le travers; au com traire, il faut pas ou point, lorsqu'il s'agit d'un effet que l'on désire : Je caans que ce d'un effet que l'on désire : Je caans que ce que je dis au plais pas à tout le monde. (Le Bute. et L'écodime et Boussire.)

La même chose est à observer avec le verbe qui suit de peur que, de crainte que; ainsi lorsqu'on dit : de crainte qu'il ne perde son procès, on souhaite qu'il le gagne; et, de preva qu'il ne soit sas puni, on sonhaite qu'il soit puni. (Mêmes autorités.)

Elle est également à observer avec les verbes avoir peur, appréhender, trembler. (Mêmes autorités,)

Après prendre garde, quand il sigmile être sur ses gardes, on met le subjonctif, et l'on supprime pas et point: PRENEZ GARDE qu'il RE vous séduise, qu'il NE vous trompe.

(Le Dict. de l'Académie, su mot Prendre.)

Après le verbe tenir dans le sens de faire obstacte ou empéchement, employé ufirmatie vement ou négativement, le que doit être accompagé de ne seulement : Il ne titusans pas de mis qu'il vagages son procés. (L'Académic.) — Il ne tituot pas à lui qu'on n'oublide ies vicetoires.

Avee le verbe empécher on supprime pas et point après ne : Quand on le peut, il faut EMPÉCHER que le mal NE s'accomplisse (M. Laveaux.)

Empécher que Carron, dans la fatale harque; à linsi que le berger, ne passe le monarque. (Boilean.)

On supprime pas et point, quand l'étendue qu'on veut donner à la négative est suffisamment déclarée par d'autres termes qui la restreignent.

On se lit guère plus Rampule et Ménardière, (Boileau, Art poétique, chaut IV.)

Je NE sortirai de TROIS JOURS. (L'Académie.)

— Il R'y a GUERE de gens tout-à-fait désintés
ressés.

(Benuzés, Encycl. méth., an mot Ne, et Féraud.)
On par des termes qui excluent toute
restriction, et qui emportentavec cux-mêmes
la négative; tels que rien, jamais, personne,
aucun, nul, etc.:

Quand le peuple est le maître, on n'egit qu'en tumuite. La voix de la raison jamais ne se consulte.

(Corneille, Cians, set. 11, sc. 3.)

L'honnéte homme est celui qui fait tout le
bien qu'il peut, et un fait de mal à rEBSONU.

(Matcerno.)

Socrate disoit qu'il ne savoit qu'une chose, c'est qu'il me savoit elen. (Saint-Evremont.)

Tout est charmant, divin, aucun (424) mot ne le blesse. (Boileau, Art. poétique, ch. II.)

(426) Aucun précédé ou suivi de ne, est l'équivolent exact de pas un : Ainsi pas est non-seule-

prit.

Nul presque de tous ceux qui m'écoutent ici s'est content de sa destinée. (Massillon.)

Je ne veux Aucunement (425) troubler votre bonne fortune. (Même autorité.)

Ou enfin par des termes qui signifient les moindres parties d'un tout, et qui se mettent sans article; tels que goutte, mot, aucun : Le savant voit le double des autres, et l'ignorant NE voit GOUTTE, lors même qu'il croit voir le plus clair .- Il vaut mieux pe dire not que de dire des sottises. - Je x'en ai recueilli saix. -Je ER fais AUCUR cas de la hardiesse, si elle n'est accompagnée de la prudence. (Marmontel.)

Dans toutes ces phrases, si la conjonetion que, ou les relatifs qui et done, amènent une autre phrase qui soit négative, on y supprime pas et point : Je ne soupe jamais que je ne m'en trouve mal. - Je ne vois personne qui sa le loue. - Vous ne dites mot qui se soit applaudi.

(L'Academie , Beauzée et Th. Corneille, sur la 389º Remarque de Vaugeles.)

Si un adjectif naméral accompagne le substantif mot, il faut employer pas : Il ne dit PAS UN MOT qui ne soit à propos. (L'Académie, édit., de 1798.)

Il faut eneore employer pus avant la proposition de : Je ne fais PAS de doute que.-Il RE fait PAS de démarche inutile. (L'Acedémie, édit. de 1798.)

On supprime pas et point après la conjonction que, mise à la suite d'un terme compara= tif, ou de quelque équivalent : Vous écrives MINUX QUE vous ne parlez.- Il est moins riche. PLUS riche Qu'on BE croil. - C'est AUTRE chose QUE je EE croyois. (Le Dict. de l'Académie.)

ment inntile, mais même vicieux dans ce vers de Molière (l'Étourdi , act. I, scène 4):

Autrefals j'al connu cet honnéte garçon , Et vous n'avez pas lieu d'en prendre aucun soupço

C'est, comme s dit Molière lui-même, trop d'une négative. Cette faute est si fréquente dans Corneille et dana les autres poètes de la même époque, qu'on pourroit presque douter que c'en fut une slors. (M. Anger, Comment, sur Mollère, pag. 15, t. I.)

(405) Molière, a dit dans le Misanthrope act. V, sc. 2):

Je ne veux point, mousieur, d'une flaume importune Troubler aucunement vatre bonne fortune.

Mais, comme le fail très-bien observer M. Aus ger, point est de trop.

On supprime pas et point, lorsqu'avant la conjonction que, on doit sous-entendre rien, comme dans ces phrases :

Il un fait que rire. - Je un demande que le (Même autorité.)

On les supprime quand la conjonction que peut se résoudre par sinon , si ce n'est; comme dans ces phrases : Il ne tient qu'à vous. -Trop de lecture ne sert qu'à embrouiller l'es-(Même nutorité.)

On les supprime quand la conjonction que signific pourquoi au commencement d'une phrase : Que N'avons-nous autant d'ardeur pour la vertu que nous en avons pour le plais sir! ou quand elle sert à exprimer un désir, à former une imprécation : Out s'est-il à cent

lieues de moi! ( Le Dict. de l'Académie et Beausée.)

Après depuis que, ou il y a, suivi d'un mot qui signifie une quantité déterminée de temps, on les supprime quand le verbe est au prétérit : Dervis que je ne vous al vu, il s'est passe de bien grandes choses. (L'Académie.)

IL Y A six mois que je ne lui at Parle. ( Même autorité.)

Mais il faut pas ou point, si le verbe est nu présent : neruis que nous ne nous voyons pas. - IL T A six mois que je ne lui PARLE PAS.

(Le Diet. de l'Academie et Beausee.)

Après les conjonctions à moins que, et si, dans le sens d'à moins que, on met le subjonetif, et l'on supprime pas et point : Vous ne serez jamais instruit, à moins que vous s'étudiez beaucoup. - N'espérez pas obtenir les faveurs du ciel, st vous Et remplissez vos devoirs envers Dieu et envers les hommes. (Meme autorité.)

On les supprime, quand deux propositions négatives sont jointes par ni , comme : je un l'aime, BI NE l'estime; et quand cette cononetion ni est redoublée : NI les biens , BI les honneurs NE valent la santé. - Il est avantas geux de z'être BI pauvre BI riche. - Heureux qui s'a si dettes si procès!

(Meme autorité.)

Après sans, on supprime pas et point : Il a fait le releve de tout ce registre sans faute. - Sans Point de faule est une locution que l'on employoit autrefois, mais qui est rejetée

(Fargelas et Th. Corneille , 167º et 387º Rem .-Perand. )

depuis long-temps.

Ce que nous disons , sur la question de savoir si l'expression sans que peut recevoir la négative ne pour

plément, n'est pas saus intérêt ; on la trouvera résolue pag. 396 et suivantes.

On supprime pas et point, et même ne, quand on veut employer le mot rien, comme tenant lien dn mot quelque chose : Y a-t-il men de plus odieux qu'un ingrat? - C'est une lacheté de un faire contre sa conscience. -Qui vous dit nien? (L'Académie, au mot Rien.)

Quand rien est employé, comme signifiant néant, nulle chose, on supprime pas et point, mais on emploie ne : La science achève de polir un esprit bien tourné, elle n'a nien de rudeni de sauvage. (Marmontel, Belisaire.)

Le pénible fardeau de s'avoir rien à faire. (Boilean , Épitre XL)

(Restaut , pag. 165 .- Wailly, pag. 209 .- D'Olia vet, IV Remarque sur Racing.)

Voyes, aux Remarques détachées, ce que nous die sons sur le mot Rien.

TSOISTÈME QUESTION. - Dans quel ces PAS est-il préférable à roint, et réciproquement? 1º Pas énonce simplement la négative, point l'exprime avec beanconp plus de force. Le premier souvent ne nie la chose qu'en partie ou avee modification; le second la nie toujonrs absolument, totalement et sans réserve :

On dira : Vous ne croyez PAS une chose qu'on ne peut vous persuader. - Vous ne croyez roint celle que votre esprit rejette absolument. Dans le premier cas, il peut vous rester quelque donte ; vous êtes décidé dans le second.

On dira anssi : Il n'a PAS l'esprit , qu'il faudroit pour une telle place, parce que ecla suppose qu'il n'est pas réellement sans esprit; mais si l'on dit : Il n'a roint d'esprit, cela signifie qu'il en est entièrement dés pourvu.

Tontefois les poètes ne s'assujétissent pas scrupuleusement à cette règle, et dans l'em= ploi de l'un ou de l'autre de ces mots, ils consultent plus souvent l'oreille que l'exactitude grammaticale.

Cependant ees denx vers de Molière (Tar= tuffe, act. II, sc. 5.)

Je ne vous réponds par des volontés d'un père, Mais je na serai point à d'autres qu'à Valère.

marquent d'une manière bien précise la différenee qu'il est bon d'observer dans l'emploi de pas ou de point. 2º Par cette raison, pas vaut mieux que

point, avant les mots qui servent à marquer le degré de qualité ou de quantité; tels que : moins, plus, beaucoup, si fort, et antres semblables : Ciceron n'est PAS MOINS véhém

ment que Démosthène ; Démosthène n'est Pas st abondant que Cicéron.

(L' Academie , au mot , No,-et Beausee , Encycl, meth. , an mot Pas.)

Les riches ne sont PAS toujours PLUS heureux que les pauvres. (Restaut.)

Assez ordinairement if n'y a PAS BEAUCOUP d'argent chez les gens de lettres, (Beauzée.) Par la même raison, pas est préférable

avant les noms de nombre. Qui n'a PAS UN sou à dépenser, n'a PAS UN

grain de mérite à faire parottre. (Beausée.) (Th. Corneille, sur la 389° Rem. de Vaugelas, -et le Dict. de l'Académie, an mot Ne.)

3º De même pas convient mieux à quelque ehose de passager et d'accidentel; point à quelque chose de permanent et d'habituel : Il ne lit ras, c'est-à-dire, présentement; Il ne lit rouxt, e'est-à-dire, jamais, dans aucun temps. On dira également d'un homme qu'il ne dort rour, pour faire entendre qu'il a une insomnic habituelle; et qu'il ne dort PAS, pour marquer qu'actuellement il est éveillé. (Le Dict. de l'Académie , et Beausée , Encych méth.)

4º Par la même raison eneore, pas après tout marque une exclusion partielle, et point une exclusion totale : Tous ceux qu'on accue soit n'ont ras été convaincus; c'est-à-dire. Quelques-uns de ceux qu'on accusoit n'ont rss été convaincus; et tous ceux qu'on accum soit n'ont point été convaincus, veut dire. Aucun de ceux qu'on accusoit n'a été convaincu. (Beauzée.)

5º Quand pas on point entre dans l'interrogation : c'est avec des sens un pen différents; car, si ma question est accompagnée de quelque doute, je dirai : N'avez-vous POINT été là? N'est-ce POINT vous qui me trahissez? Mais, si j'en suis persuadé, je dirai par manière de reproche : N'avez-vous PAS été là? N'est-ce pas vous qui me trahissez? (L'Académie, su mot Ne; et Beausée, Encycl. méth.)

De même, lorsqu'on dit : N'avez-vous POINT vu un tel? l'interrogation n'est qu'une question simple, et lorsqu'on dit : N'avezvous PAS vu un tel? On veut marquer par là qu'on eroit que eclui qu'on interroge a vu eclm dont on parle.

(Le Dict. de l'Académie, au mot Point.) Point se met quelquefois sans la négative, et alors il y a cllipse, comme dans ees vers

de Crébillon (Catilina, act. I, sc. 4) : Souvenez-vous enfin qu'un généreux courage Pardonne à qui le bait, mais point à qui l'outrage. C'est-à-dire ne pardonne point à qui l'ou-

Point de bonheur sans vertu; c'est-à-dire : 1 Il n'y a rount de bonheur sans vertu.

Il en est de même quand point sert de réponse à une question : En voulez-vous? --POINT, e'est-à-dire, je n'en veux POINT.

L'usage le met aussi quelquefois seul avant un adjectif; et l'ellipse a encore lieu : Cet homms est bienfaisant, indulgent, roint soupconneux; c'est-à-dire : Il n'est point soupconneux.

Point , dans cette phrase , est employé au même nsage : Je le croyois mon ami, mais POINT.

Remarquez que pas ne sauroit être employé d'ancune de ces manières. (Le Dict. de l'Académie , celui de Féraud , et M.

Cependant plusieurs poètes se sont permis

l'ellipse de ne. Vôllà-t-il pas de vos Jérémiades. (Foltaire, cootes en vers.)

Voyes-vous pas s'enfuir les hôtes do borage? (Betille.) Voulez-vous pas que ce maîtré étourdi....

(Voltaire , contes en vers.) mais ees exemples sont à présent très-rares et ne sont point à imiter. Ménage, Th. Corneille, l'Académie condamnent cette suppression.

On a puse convaincre, par tont ce qui prétède, que la négation a différentes nuances. La négation ne seule est une négation trèsfoible; elle désigne ordinairement de l'ineer=

titude dans la volonté : Ja seos de veina en veine une subtile flamme Courir par tont mon corps sitôt que je te vois ; Et, dans les doux transports où s'égare mon ame, Je se saurois trouver de langue oi de voix.

(Boilean , Traité du Sublime , chap. VII , trud. d'une Ode de Sapho.)

Ne pas est une négation plus forte; elle tient le milieu entre ns et ns point : Ces idoles que le monde adore, à combien de tentations délicates ne sont elles pas exposées? (Bossuet )

Ne point est la négation la plus prononcée. ... Je ne cherche point , je ne reux point d'excuse : Il n'eo est point pour moi,lorsque l'amour m'accuse. (Voltaire , Alaire, act. III , sc. 4.)

Ces nuanees sont faciles à saisir ; il suffit , ponr les employer à propos, de se bien pénetrer de l'idee qu'on veut exprimer. (M. Chapsal , Dict. gramm.)

QUATRIÈME QUESTION. - Quelle est la place que les négatives doivent occuper dans le discours ?

Ne précède invariablement le verbe, et il précède également le pronom en régime, s'il y en a de joint an verbe; comme : Je nu pense PAS que; vous ne le pensez PAS.

(Le Dict. crit. de Férand, - et Lévisac.)

La place de pas et de point varic. On peut

indifféremment les mettre avant ou après le verbe, s'il est à l'infinitif: Pour ne POINT souffrir - Pour ne souffrir rotur : en cela on consulte l'oreille. A l'impératif, ils se placent toujours après le verbe : Ne faites ras cela. -N'allez PAS au jeu. Dans les temps simples du verbe, ils doivent toujours suivre le verbe : Il ne joue POINT. Dans les temps composés . ils se mettent entre l'auxiliaire et le participe : Il n'a roint joué.

(L'Académie, so mot Ne,- et le Dicl. crit. de Férand.)

#### PEU.

Peu est opposé à beaucoup. Il se construitde même, et signifie une petite quantité : Parler PEU et manger PEU ne fait jamais de mal.

Le peuplé est un animal à beaucoup de langues et PEU d'yeux. (Frédéric 11.) Le mot petit avant peu est vicieux on au moins inutile; en effet, peu, signifiant une petite quantité, dit alors tout ee qu'on veut (Trévoux , au mot Peu.)

Voltaire dit, au sujet de ee vers de Corneille (Sertorius, aet. II, sc. 2) :

Je n'ose m'éblouir d'un peu de nom femeox, L'adverbe peu ne va pas avec le niot nom : « Un peu de gloire, un peu de renommée, de « réputation, de puissance, se disent dans « toutes les langues , et un peu de nom ne se « dit dans aueune. Il y a une grammaire « commune à toutes les nations, qui ne pero met pas que les adverbes de quantité se o joignent à des choses qui n'ont pas de quana tité. On peut avoir plus ou moins de gloire a et de puissance, mais non pas plus ou moins a de nom. a (Comment. sur Corneille.) Peu et tout s'excluent l'un l'autre; aussi Voltaire a-t-il blamé eet autre vers de la même tragédie :

Et malgré tout le peu que la ciel m'a fait naître.

(Act. II, sc. 2.) a Tout le peu, dit-il, renferme une cons tradiction manifeste. ..

Quand c'est se joint à peu, et qu'un infinitif doit suivre, on ajoute scalement de, et non pas que de :

C'est pou d'être agréable et charmot dans un livre . Il faut savoir encore et converser et vivra (Boileau, Art poétique, chaot IV.)

C'EST PEU DE reconnoître la nécessité de mourir, l'importance même de bien mourir, si l'on n'en tire des motifs et des conséquences pour bien vivre. (Fleehier.)

C'est veu n'être elair, il faut être précis, car tous les genres d'écrire ont leur préci-(Marmontel , Poétique française.) C'est peu d'être un guerrier ; la modeste douceur Donne un prix aux vertus , et sied à la valeur. (Foltaire, Tancride, act. I, sc. 2.)

C'est peu de charmer l'ail , il faul parler au cour. (Delille.)

Foyes, aux Participes, pag. 357, quelle règle ou doit suivre à l'égard du Participe passé, employé dans les temps composés d'un verbe actif précédé des mots le peu de , et suivi d'un substantif singulier ou pluriel.

#### PEUT-ÉTRE.

Cetadverbe dubitatif se met toujours avee le trait d'union, et se joint le plus souvent avec un que : Prot-étar que oui, prot-étar qua non, PEUT-ETAR Qu'il viendra. Cependant il est permis de dire : Paur-straz viendra-t-il.

(L'Académie.)

C'est une négligenee de style de mettre le verbe pouvoir avec peut-étre, parce que ce mot, exprimant une idée de possibilité, ne sauroit modifier un verbe qui l'exprime également; ou, si l'on veut, paree que, comme le dit M. Lemare, ce mot n'est qu'un temps du verbe pouvoir et l'impersonnel être.

Cette phrase de Bossust: Mais reur-Eraz, au défaut de la fortune, les qualités de l'esprit, les grands desseins, les vaştes pensées, vouse NONT nous distinguer du reste des hommss;

et ees vers de La Harpe :

au'il roussisse.

Peut-être satisfait que ce grand cour fichisse , Le peuple, s'il vous volt soumis à sou pouvoir, Peut, cu votre faveur, se laisser émouvoir.

(Coriolau, act. I, sc. 1.)

ne sont done pas corrects. Cette remarque sur peut-être s'applique aux locutions il est possible, il est impossible. Alors on ne dira pas : Il est IMPOSSIBLE qu'il PEISSE

## reussir, mais simplement : Il est impossible PLUS.

(Wailly et Féraud)

Cet adverbe est suivi tantôt d'un que, et tantôt d'un de. Il demande un que lorsque l'on compare la

qualité d'une personne ou d'une chose à une autre, c'est-à-dire, lorsque l'adverbe plus sert a former un comparatif : L'envie est PLUS irréconciliable que la haine.

(La Rochefoucauld, Maxime 328.) ... Salomou a dit

Que femnse sage est plus que femme helle. (Voltaire, ce qui plait aux Dames.)

Mais l'adverbe plus doit être suivi de la préposition de : 1º lorsque l'on comparc d'une manière générale la qualité d'une personne ou d'une chose, avec celle de plusieurs per= sonnes ou de plusieurs choses; c'est-à-dire, lorsque l'adverbe plus forme un superlatif :

Démosthène fut l'oraleur le PLES éloquent DE la Grèce, et Caton le PLUS sage DES Romains, (Girard , pag. 155, 1. II , de ses Vrais princ.)

2ª Lorsque l'adverbe plus est adverbe de uantité, et non adverbe de comparaison : e'est-à-dire, lorsque le terme de comparaison énoncé après l'adverbe de quantité marque quelque mesure precise et positive de cette quantité.

(Girard, pag. \$56 .- Wailly, p. 304, el M. Laveaux.) On dira donc : Cela est rues long D'un quart. - Cela ne vaut pas rus b'un écu. (L'Académie, su mot Plus.) -Il est rus grand

DE toute la tête. (Wailly.) Girard s'autorise de ces exemples pour décider qu'il faut dire : Il est pars p'à demimort .- Il a été pues p'à demi-convaineu: parec que, dit-il, ees expressions de mesure qui sui»

vent l'adverbe plus, servent moins à faire terme de comparaison, qu'a spécifier la quantité différentielle entre les choses comparées, et que, par conséquent, elles doivent avoir la préposition de, et non la conjonction que, qui ne s'emploie que dans ce dernier cas. Wailly, M. Maugard et M. Laveaux émet-

tent la même opinion, et blament Racan d'avoir dit (dans sa stance sur la retraite) : La course de nos jours est plus qu'à demi faite.

Domergue, Demandre approuvent au contraire cette phrase. - Domerque est d'avis que sa décomposition ne sauroit amener de, parce que son véritable sens est : La course de nos jours est faite supérieurement à eeci,

à demi. Demandre pense que à demi, dans la phrase de Racan, est employé pour fixer le sens dans lequel faite est pris, pour marquer la juste valeur qu'on lui donne, plutôt que comme mesure : et en effet , ajoute-t il , supposons que la langue ait un adjectif, qui seul et d'un seul mot présente la même idée qu'à demi-faite, cet adjectif dans notre phrase se feroit précéder de que; or, à demi-faite, n'estil pas employé comme un seul mot, ne présentant qu'une idée simple de qualité inférieure de moitié à celle que nous exprimons par le mot faite? Demi ne s'unit-il pas ainsi aux noms qu'il précède, jusqu'à ne plus varier sa terminaison, quoiqu'il soit adjectif; ne dit-on pas demi-chopine, quoiqu'on disc

chopine et demie? etc. Enfin, M. Lemare analyse ainsi la phrase de Racan : La course de nos jours est faite à demi, et plus (que cela). Un ne diroit pas, ajoute-t-il : Cette course est faite rus D'a moitié, ear à et de s'opposent et ne peuveut jamais se modifier l'un l'autre; on ne dit pas même qu'une course est faite de moitié, mais 4 moitié.—Voyons si l'usage, on plutôt si les éerivains sont d'aceord avec ees trois Grame mairiens.

On trouve dans le Dictionnaire de l'Académie, an mot moitié, ees exemples : De l'argent plus d'à motthé dépensé. — Du vin plus d'à motthé bu. Ensuite, on lit dans La Fontaine (Fable

des deux Pigeons) :

Mais un fripon d'enfant ( eet âge est sens plité ) Prit sa fronde, et du coup tua plus d'à moitié La volatille malheureuse.

## (Fable de Belphégor) :

Je me suls dit seulement votre ami , De ceux qui sont emants plus d'à demi.

(Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la nature, t. Ier): Les glaces polaires sont déjà PLUS D'À MONTÉ fondues torsqu'elles arrivent sur le bane de Terre-Neuve.

(Les Amours de Psyché et de Cupidon) : Nos deux sœurs entendirent PLUS D'à DEMI ses

paroles et se rapprochérent.

On lit anssi dans Moreau (Histoire de la maison de France): Les évêques russ n'à mose

Tik laïques.

Et dans J.-J. Rousseau (Émile, liv. III):
Son apprentissage est dejà rivs n'i mottié.

(Livre IV): L'oubli de toute religion conduit à l'oubli des devoirs de l'homme. Ce progrès étoit déjà rus n'à montréfait dons le cour du libertin.

Et dans Buffon (Hist. nat. des minéraux, vol. IV, p. 343): Peurquoi necéderoit-on pas aux descendants des Mexicains et des Péruviens guelque portion de cès terres qui faisoient leur domaine, puisqu'elles sont si vastes et 7103 D'ARX TROIS QUARS inculles?

De sorte qu'il parolt que plus d'à demis pour lui l'usage et les bons écrivains; et nous croyons que en l'est pas san raison. En effet, organis et l'est pas la raison. En effet, plus du qu'art, plus de la moitité, plus et la demite; pourqu'oi, par analogie, ne diroit-on pas plus d'à moitif il la sigit dans toute ces phrases, ainsi que dans celle de Racan, de quantité; dono plus de est préferable à plus que.

Si l'adverle comparatif plus est univi d'un que, et d'un verbe à l'infinitif, on répète, avant cet infinitif, la préposition que demande l'adjectif qui précède: Il n'y a rien nu reus agriable que nu l'entre l'Academic.) — Nous sommes PLUS portés à nous excuser qu'à reconnottre nos torts. (W'atlly)

(Le Dict. crit. de Feraud,- et Wailly, pag. 292.)

Plus d'un, terme collectif partitif, ou adverbe de quantité, demande le verbe qui le suit au singulier : Aux temps les plus féconds en Phrynés, en Leu,

Plus d'une Penélope honora son pays.
(Boileau, Setire X.)

PLUS D'UN pays SEROIX peut-être devenu une solitude, si des vertus souvent ignorées ne combaltoient sans cesse les crimes ou les erreurs de la politique.

(La Harpe, Éloge de Fénélon.)
Plus d'une maia, conduite per l'emour,

Sut lui douner une seconde vie Per les couleurs et par la broderie.

(Grosset, Vert-vert, chant IV.)
Plus d'un béros, épris des fruits de mon étude,
Vient quelquefois chez moi goûter la solitude.
(Boileau, Épitre X.)

A vouloir trop voler de victoire en victoire , Plus d'un ambitieux diminua sa gloire. (Piron, Feruend Cortez, ect. 1, sc. 4.)

Plas d'un Mathieu Garo s'érige en novateur , Lucas est usurier , Colas egioteur.

(Delille, Poème de la Pillé, chani I.)

Nous ovons surs d'une ancienne pièce qui, 
étant corrigée, roundour aller à la postérité.
(l'ultaire, Ep. dédicet, de le trag, de Sophonibe.)

Purs d'un témoin a déposé.

(L'Académie.) Cependant, il est un cas où le pluriel scroit

nécessaire après plus d'un, est celui où l'on se serviroit de cette expression avec un rerbe pronominal, car, comme eette espée de verbe exprime l'action de deux ou de plusieurs su jets, alors il esteratia qu'il laudroit emplogre les plusiel. Marmontes nous en osfire un exemple dans est lenas, ch. XLV : à Paris on voit suc n'es fripon qui se depent l'un l'autre.

ple dans ses lineas, ch. ALV: à l'aris on voite.

Fixs b'us f'iron qui se sottest l'un l'autre.

Foyez, page 384, dens quel cas plus se répète;— page
394, dans quel cas on doit préferre l'emploi de Lude
vehe mieux à celul de l'adverbe plus;—et, an mot Ne
pag. 397, dans quel cas on doit mettre la négatire ne
enual leverbe qui suit l'adverbe comparatif plus.

Non plus s'emploie pour aussi, pareillement, quand la phrase est négative : Vous ne le voulez pas, je ne le veux pas RON PLUS.

La phrase suivante n'est donc pas exacte: L'ome de Mazarin, qui n'avoit pas la borbarie de celle de Cromwell, n'en avoit pos Aussi la grandeur. Il faut: n'en avoit pas NON PLES la grandeur.

## PLUTOT, PLUS TOT, PLUS TARD.

Plutôt, eomme le dit M. Lemare, n'est qu'une eontraction de plus tôt. Cependant, quoique ees deux expressions soient originairement identiques, il n'est jamais permis d'omployer l'une pour l'autre.

Plutôt s'emploie pour marquer le choix que l'on fait d'une chose par préférence à une autre, et s'écrit toujours en un seul mot : PLUTOR perdre tout que de vien faire contre sa conscience. (L'Académie.)

Il sembloit PLUTOT fait pour donner des lois à la littérature que pour en recevoir.

Nouveau prédicateur aujourd bui , je l'avone , Ecolier , on plutôt singe de Bourdaloue.

(Boileau , Satire X.)

Plus tôt s'emploie pour signifier plus vite, de meilleure heure; et plus tard s'oppose à plus tôt : ees deux expressions adverbiales de temps et de lieu e'écrivent en deux mots :

Mais il fant , croyea-mni , sans attendre plus tard , Ainsi que notre hymen presser notre depart.

(Racino , Mithridate, act. 1, sc. 3.) Le père mort , les trois femalles

Courent su testament sans attendre plus tard. (La Fontaine, Test. explique per Esope.) Il a été donné aux Chinois de commencer en

tout PLUS TOT que les autres peuples, pour ne plus faire aucun progres.

(Foltaire , Épitre dédicatoire de l'Orphelin de la Chine. )

. . . La vie Ou plus tôt ou plus tard doit nous être ravie ; ils peuvent de nos jours éteindre le flambeau :

La vertu brille encore au-delà du tombeau. (M. Rayanuard, les Tampliers, act. V, sc. 2.)

La mort nous aftend tous : peu importe à l'homme qui n'a rien à se reprocher qu'elle

arrive un peu PLUS TÔT, un peu PLUS TASB. (Trad. de Properce.) Plutôt est done mal employé dans le passage suivant : N'étoit-ce que l'erreur de Calvin que vous vouliez faire condamner sous le nom

de Jansénius? que ne le déclariez-vous vive TÔT? vous vous finsiez épargné bien de la (Pascal, VIII Lettre provinc.) Il est évident que, dans l'idée de Pascal,

il falloit : que ne le déclariez vous rivs 707 ? Mais il faut plutôt dans la phrase suivante: A quoi servent ces détours? Vous craignez de vous compromettre avec moi; que ne le dés clariez-vous ruvror? C'est-à-dire, que ne déclariez-vous ecla , PLUTÔT que d'employer

des détours P (M. Lemare, peg. 1079.) Suivi de la conjonction que, plutos veut tonjours être accompagné de la préposition de : Ceux qui nuisent à la réputation ou à la fortune des autres , PLUTÔT QUE DE perdre un bon mot, méritent une peine infamante.

(La Bruyère.) Que les dieux me fassent périr PLUTOT QUE ne souffrir que la mollesse et la volupté s'em= parent de mon cœur.

(Fénélon, Télémaque, liv. L.)

(Th. Corneille, sur la 331º Rem. de Vangelas .-Wailly, pag. 356. - Le Diet. de l'Academie.-Ferand; et M. Auger, Comment. sur la Mélicerte de Molière, set. 11, sc. 4.)

Enfin plus tôt, plus tard, s'emploient quekquefois substantivement, et alors ees expressions se construisent avec l'article ou son equivalent : Le PLUS TOT cera le mieux. (L'Académie, édit. de 1798.) - Il arrivera au PLUS TARD dans un mois. (Même autorité.)

POURTANT, CEPENDANT, NEARMOINS,

#### TOUTEFOLS.

Pourtant a plus de force et d'énergie : il assure avec fermeté, malgré tout ce qui pourroit être opposé. Cependant est moins absolu et moins ferme; il affirme sculement contre les apparences contraires. Néanmoins distingue deux choses qui paroissent opposées, et il en soutient une sans détruire l'autre. Tous tefois dit proprement une chose par exception; il fait entendre qu'elle n'est arrivée que dans l'occasion dont on parle.

Que toute la terre s'arme contre la vérité; on n'empéchera rous TANT pas qu'elle ne triom= phe. - Quelques docteure se piquent d'une morale severe, ils recherchent CEPERDANT tout ce qui peut flutter leur sensualité. - Corneille n'est pas toujours égal à lui-même, néanmoins Corngille est un excellent auteur. - Que ne haissolt pas Néron? TOUTEFOIS il aimoit la

courtisanne Poppée. (Girard, Synonymes.) Pourtant se met on immédiatement après le verbe, dans les temps simples, ou entre l'auxiliaire et le participe, dans les temps composés : Je voudrois POURTABT bien vous parler .- Quoiqu'il soit habile, il a POUNTART fait une grande faute. (L'Académie.)

Cependant se met avant ou après le verbe, ou après la conjonction et : CEPERDANT toutes les nymphes, assemblées autour de Mentor, prenoient plaisir à le questionner. (Fénélon, Télémague, liv. VII). - On crie beaucoup contre les vices, ET CEPERDART on ne se corrige point. (Girard)

Neanmoins se met également avant on après le verbe, et s'emploie avec on sans la conjonction et : Personne MEANMOINS n'ignore que les bons livres sont l'essence des meilleurs esprits. - Cet enfant est encore tres-jeune , ET NEARMOIRS il est fort sage. -Quoique Dieu ait une aversion infinie pour le crime , il ne l'empêche pas NÉABMOINS , pour ne pas faire violence à notre liberté.

Toutefois se place comme cependant et néanmoins, avant ou après le verbe : Quoique la langue du geste et celle de la voix soient également naturelles ; rours ous la première est plus facile et dépend moins des conventions.

Toutefois les froides seirées Commencent d'abréger le jonr.

(J.-B. Rousseau, Ode V, liv. 2.)
(Wally, pag. 326. - Girard, pag. 271, t. II, de sea

Vrais princ.)

Nora. Cependant que, pour pendent que, seroit i présent trèv-teleux : cependant est toujours adverbe et u'est jamais conjonction, ni préposition. Voltuire l'a employè ainsi, mais il faut le pardonner aux poites qui ont convent becoid d'une syllable de plan pour fair qui ont convent becoid d'une syllable de plan pour fair

## QUAND, LORSQUE, ALORS QUE, DES-LORS

(Le Dict. crit. de Férend.

Quand, adverbe de temps, a la même signification que les adverbes lorsque, dans le temps que: Quano d'honnétes gens sont dans le temps que: Quano d'honnétes gens sont dans le temps, c'est le moment de faire provision d'amis. (Trad. d'Horsee, Ég. IV.)—Quano ja suis avec mon ami, je ne suis pas seul, et nou ne sommes pas deux. (Praste de Pythegora)—Quano on ne trouve pas son repos en soiméme, et est inutile de le chercher ailleurs. (Praste d'absorbé la Bounsy: Nax. de La Ro-

chefoucauld.)
Employé au premier membre d'une période, quand demande au second membre que, mais on a le soin de ne pas changer le mode-

Quand un livre an Palais se wend et se débite, Que chacun par ses yeux juge de son mérite, etc. (Boilean, Satire IX.)

(Th. Corneille, sur la 71° Rem. de Veugelas.—et le Dictionn. crit. de Férand.)

Quand qui signific lorsque, s'emploie aussi pour lors même, quand même, supposé

Dans ees significations, ou bien encore dans l'interrogation, lorsque ne peut être employé pour quand: Quans sera-ce que vous viendrez me voir l'

(L'Académia.)

Quand vous mehatries, je ne m'en pleindrois pas (Racine , Phèdre, act JI, sc. 5-)

Quand le malheur ne serait bon Qu'à mettre un sot à la raison, Toujours seroit-ce à juste caose Qu'on le dit bon à quelque chose.

(La Fontaine, le Mulet se vantant de sa généalogie.)
Quand, dit M. Lemare, renferme un que
pour son premier élément; au contraire, que
est le dernier élément de lorsque : voità poura
quoi l'un peut servir dans les phruses intera

rogatives, et l'aulre ne le peut pas. Ces cas exceptés, quand et lorsque sont absolument synonymes, et l'orcille seule détermine le choix. Dans les exemples suivants, l'un ou l'autre pourroit être employé indifféremment :

Mais quand le peuple est maître, on n'agit qu'en tumulte :

La voix de la raison ismais ne se consulte.

(Corneille, Cinna, act. II, sc. 2.)

Lorsque dans un haut rang on a l'hear de paroltre,

Tout ce qu'on fait est teujonra bei et bon;

Et, suivant ce qu'on prut cire,

Les choses changent de nom.

(Molière, Prologue d'Amphitryon.)

Amour, emour, quend to nous tiens.

On peut bien dire. sdieu prudeace.
(La Fontaine, Fab. da Llon amoureux.)
On n'est pas digne de soutenir la justice et la vérité, QUARD on peut aimer quelque chose plus qu'elles.
(Massillon.)

Craint-on de voir les malheureux , Quand on veut sonlager leurs peines?

(Berns, le nouvel Elysée.)
L'honneur des femmes est mal gardé, QUAND
l'amour ou la religion ne sont pas ours avantpostes. (M. de Lévis, Réflex, mor.)

Demain, QUARD l'Aurore ovec ses doigts de rose entr'ouvrira les portes dorées de l'Orient, nous reprendrons, mon cher Télémaque, l'histoire de voe matheurs.

(Féncion, Télémaque, liv. IV.)

Dés-lors que s'emploie aussi pour lorsque;
et, quoique peu usité, il est fort convenable;

témoin eet exemple :

Les grands se font bonneur des-lors qu'ils nous font grâce,

(La Fontaine , Fab. 14 : Simonide préservé par les dieux.)

Alors que pour lorsque ne vaut plus rien dans la prose ordinaire; mais, comme le fait observer l'Académie, il est reçu dans le style élevé et en poésie: Alons que la trompette guerrière se fait entendre, tout l'ébronle, etc. [Le Dict, de l'Académie.)

. . On n'a d'amis elors qu'ils sont payés.

(F'oltaire, les Scythes, ect.IV, sc. s.)

Je n'aime point Thalie, alors que, sur la secue,

Elle prend gauchement l'habit de Melpomène.

(F'oltaire, les deux Siccles.)

La colère est avengla alors qu'elle est extreme. (L'abbé Aubert, Fab. 16, liv. 6 : le Lion et les Animanx.)

#### QUARD, QUART.

Pris dans la signification de pour ce qui est de, à l'égard de, ce mot s'écrit avec un t, et alors il est toujours suivi de à pris dans la signification de torsque, à quelle époque, dans quel temps, il s'écril avec un d. On écrira donc ! Cet homme a le cœur bon; QUABT à la tête, elle est mauvaise. Il n'est pour voir que l'æit du maître;

Il n'est pour voir que l'arit du maître; Quagt à moi, j'y mettrois ancor l'arit de l'amant. (Le Fontaine, l'OEil du maître.)

Ja ne sais pas s'ils out raison , Mais, quant à mai , qui ne sais bon Ou à maner , ma mort est certaine.

Qu'à manger, ma mort est certaine, (La Fontaine, Fab. 154, le Cochon, la Chèvre et le Nouton.)

parce que quont, dans ces exemples, peut se traduire par pour ce qui est de, ou par à l'évard de.

Mais aussi on éerira :

Le royaume, QUAND il a des besoins, est le premier pauvre.

(Voltaire, Siècle de Louis XIV, zu mot Egitse.)
L'omour est privé de son plus grand charme
00xx0 l'honnéteté l'abandonne.

(J.J. Rousseau.)

QUAND l'histoire seroit inutile aux outres
hommes, il faudroit la lire aux princes.

ommes, il faudroit la lire aux princes.
(Bossuet, Disc. sur l'Histoire universelle, I'a
partie.)

#### RIEN DE MOINS.

Il ne faut zirn de moins dans le monde qu'une vraie et naive impudence pour réussir. (La Bruyère, chap. VIII.) Le sens est : Il faut dans le monde une

vraie et naïve impullence. La Phèdre de Racine, qu'on dénigroit tant,

La Phédre de Racine, qu'on dénigroit tant n'étoit BIEN DE MOINS qu'un chef-d'œuvre. (Marmontel, Grammaire.)

Le sens est : La Phèdre de Rocine étoit un chef-d'œuvre. Écoutes bien cet homme, il n'est aux pu

MOINS qu'un sage. (Marmontel, Grammaire.)
Le sens est : Il est un sage.

Il n'est RIKH DE MOINS vrai, moins atlesté que ce que vous dites. (M. Collin d'Ambly.) Le sens est : Ce que vous dites est moins

vrai, moins attesté que quoi que ce soit; ce que vous dites n'est pas vrai.

Il ne pense à BIEN DE MOIRS qu'à vous sup-

planter. (M. Collin d'Ambly.)

Le sens est : Il pense seulement, uniquement à vous supplanter.

Après avoir ainsi établi le sens de ces deux expressions adverbiales, M. Lemare et M. Coilin d'Ambly font observer que l'Académie La France, qui a dans son sein une subsistance assurée et des richesses immortelles, ogil contre ses intérêts et méconnoit son génic, QUARD elle se livre à l'esprit de conquête.

(Rivarol, de l'Universalité de la Lang. franç.)

Quanta les hommes cesseront-ils de se

Parce que quand peut se traduire par lorsque, et, dans le dernier exemple, par à quelle époque.

(M. Lemare, et l'Académie dans son Dict.)

## QUELQUE.

Voyez, page 203, aux adjectifs pronominaux indéfinis, dans quels cas on le considère comme adverbe.

#### RIEN DE MOINS, RIEN MOINS.

Rien de moins s'emploie dans les phrases qui ont un sens affirmatif, et rien moins, dans celles qui ont un sens négatif.

#### RIEN MOIRS.

Il n'aspire à mun moins qu'à obtenir cette place; il ne l'accepteroit point, kui füt-elle offerte. (Marmontel.)

Le sens est : Il n'aspire pas à oblenir cette place.

Ne le craignez pas tant, il n'est RIEN MOINS que votre père. (L'Académie.)

Le sens est : Il n'est pas votre père.

N'écoutez point cet homme, car il n'est RIEN MOISS que sage. (M. Collin d'Ambly.) Le sens-est : Ce qu'il est le moins, c'est

sage; il n'est pas sage.
Il ne pense à BIER MOINS qu'à ses offaires.

(M. Collin d'Ambly.)

Le sens est: Il n'est aucune chose à quoi il
pense aussi peu qu'à ses affaires; il ne pense

pas à ses affaires.

Il ne pense à RIES MOIRs qu'à vous supplanter. (M. Collin d'Ambiy.)

Le seus est : Il pense moins à vous supplanter, qu'il ne pense à aucune chose; il ne pense

pas à vous supplanter. s'est étrangement trompée lorsque, dans son Dictionnaire (édit. de 1762), elle a prétendu que quelquefois eette phrase, il n'est auxa MONTS que volre père, vouloit dire il est votre père, et quelquefois il nest pas volre père. L'un el l'aute ruvouent beaucoup plus exact et plus simple, si l'on veut exprimer qu'il n'est pas votre père, de dire, sinsi qu'on vient del'elablir il l'au surs motts que voire per per veut exprimer te contraire, prève et si l'on veut exprimer te contraire, prève et si l'on veut exprimer te contraire, prève et si l'on veut exprimer te contraire, prevent et perme de pression qui prévent et ellement il équiveque que l'exadémie, tout en l'approvant a, ajoute qu'il faut éviter de veu seute.

#### SI CE N'EST.

Expression adverbiale, qui signifie excepté, et qui est invariable pour le temps et pour le verbe : L'ambitieux ne jouit de rien, si CE n'est de ses malheurs et de ses inquétudes.

Cependant, dans le cas où la négation seroit suivie de pas, alors le verbe étre perdroit la qualité d'adverbe, et changeroit de temps et de nombre: St ex ms sont pas de bons livres.

(Wailly, pag. 216.)

#### ►TOUT. Au ehapitre des *Pronom*s, pag. 199, nous

pourquoi les lisez-vous?

disons tout ee qu'il est nécessaire de savoir sur le mot tout employé adverbialement.

Tout de suite, de suite.

#### TOUT DE SCITE, DE SCITE

Phrases adverbiales qu'il ne faut pas confondre.

De suite signifie l'un après l'autre, sans interruption: Il a marché deux jours pe surs. — Il ne sauroit dire deux mots pe surs. — Il se diteneore de l'ordre dans lequel les choses doivent être rangées: Ces livres, ces médailles ne sont pas B surs.

Mais de suite, précédé de l'adverbe tout, signifie incontinent, sur l'heure : Il faut que les enfants obéissent rout de suite. — Il faut

envoyer chercher 1001 DE SUITE le médecin, suns quoi il seroit trop tard.

(L'Academie , Trevoux , et Richelet.)

#### 1

Y est quelquessis pronom relatif; mais, quand il s'agit d'une idée de localité, il est adverb-, et alors il signifie en cet endroit-la. Si done quelqu'un nous demandoit si un tel viendra à la campogne, il flaudroit répondre, il m'a dit qu'il viendrait; supprimer l'adverbe y seroit une faute contre la Grammaire.

Cependant Th. Corneille (sur la 115 Rem. de Vaugelas). Remarke (Energol meth., au mot Aller) et l'Académic (son Dict., même mot), fontobserver que, si le verbe commenseil par un i, alors, pour éviter la rencontre de deux i, dont la prononciation seroit trop rude, l'usage autorise à supprimer le pronom rejondroit, on m'a dit qu'il iroit et non pas qu'il x' nois.

Mais M. Bonfface est d'avis qu'à la vérité cette expression revanant souvent dans la conversation, l'euphonie a fait supprimer l'adverbe vant lit, mais il ne croit pas que, dans le discours soutenu et même dans l'écriture, ette uspression soit toitenée, et, pour justifier cette opinion, M. Bonfface cite Pie-Adon, dont le style est si harmonieux, et qui n'a pas exitait de faire dire à Calppuo dans son de l'adventis de l

Foyres, nux Remarques détachées, lettre P, une observation sur le mauvais emploi que l'on fait du pronom P, dans des cas où il uy a pas de relation à exprimer avec ce qui précède.

#### CHAPITRE VIII

### DE LA CONJONCTION.

#### ARTICLE PREMIER.

LES Conjonctions ne signifient pas l'objet de notre pensée; elles ne signifient que la manière dont notre esprit considère tout ce qui peut en être l'objet : e'est la partie systé. matique du discours, puisque c'est par leur moyen qu'on assemble les phrases, qu'on en lie le sens, et que l'on compose un tout de plusieurs portions qui , sans cette huitième cspèce de mots, ne paroitroient que comme des énumérations ou des phrases décousues, et non comme un onvrage suivi et affermi par les liens de l'analogie, par les conséquences et l'enchaînement de la raison. Si je dis, par exemple : Cicéron et Quintilien sont les auteurs les plus judicieux de l'antiquité, je porte de Quintilien le même jugement que j'énonce de Ciceron. Voilà le motif qui fait que je rase semble Ciceron avec Quintilien ; le mot et qui marque cette linison est une Conjonction.

Il en est de même, si l'on veut marquer quelque rapport d'opposition ou de disconvenance; si je dis : Il y a un avantage reel à étre instruit, et que j'ajoute ensuite sans ancune liaison : Il ne faut pas que la science inspire de l'orgueil, j'énonce deux sens sépau rés; mais si je veux rapprocher ces deux sens, et en former l'un de ces ensembles qu'on appelle période, j'aperçois d'abord de la disconvenance, et une sorte d'éloignement et d'opposition qui doit se trouver entre la science et l'orgueil. Ainsi, en les rassemblant, j'énoncerai cette idée accessoire par la Conjonction mais ; et je dirai qu'il y a un avan= tage riel à être instruit, unts qu'il ne faut pas que eet avantage inspire de l'orgueil. Ce mais rapproche les deux propositions ou membres de la periode, et les met en opposition. (Dumarsais, Encycl. meth., au mot Conjonc-

Ainsi, les Conjonctions servent à lier les

propositions, les idées.

Elles sont invariables comme les préposi-

tions et les adverbes, et il est toujours facile tions et les adverbes, et il est toujours facile de les distinguer de ces deux parties du discours, qui sont les seules avec lesquelles on puisse les confondre. En effet, la Coujonction, est employée pour faire une lisison dans le discours, differe de l'adverbe, en ce qu'elle ne sert à modifier en iun verbe, ni un adjectif, ni un adverbe; et elle differe de la préposition, en ce qu'elle n'exprime pas le rapport d'une chose avec une autre. (Restaut, pag. 451.) On compte autant de sortes de Conjonctions

qu'il y a de différences dans les points de vue sous lesquels notre esprit observe un rapport entre un mot et un autre mot, ou entre une pensée et une autre pensée; ces différences sont autant de manières partieulières de lier les propositions et les périodes.

(Dumarsels.)

#### ARTICLE II.

## DIVISION DES CONJONCTIONS.

On peut considérer les Conjonctions, ou relativement à l'expression, ou relativement à la signification.

Considerées relativement à l'espression, elles sont simples out composées. Les Consjonctions simples sont celles qui sont exprismétes en un seul mot, comme: £L, ou, mait, si, car, ni, aunzi, or, done, etc. Les Conjonce tions composées sont eelles qui se forment de plusieurs mot, comme: à mois que, poir que, pourva que, parceque, par conséquent, etc. On pourroit les applete loseitions evojanctius.

Considérées relativement à la signification, elles se divisent en différentes espèces qui répondent aux diverses opérations de l'esprit, et c'est sous ce rapport qu'il est essentiel de les connoître.

res common

Les Conjonctions sont copulatives, augmentatives, alternatives on disjonctives, hypothétiques, adversatives, périodiques, causalives ou de mosif, conclusives, explicatives et transitives.

Les Conjonctions copulations sont celles dont le sens ne s'étend pas au-delà de celui de la lisison, ny ajoutant accune idée partieus lière. Il y en a deux: rr, sr, qui ne different cutre elles, qu'en ce que la lisison que l'une caprime tombe purement un les elsoses pour les joindre; au lieu que la lisison exprimée par l'autre tombe directement sur la uégation attribuée aux choses pour la leur rendre commune :

Le sage est citoyen : il respecte à-la-fois Et le trésor des mœurs , et le dépôt des lois.

(Champfort, Poisies diverses.)

Heureux celui qui sait se contenter de peu l son sommeil n'est troublé, ni par les craintes, ni por les désirs honteux de l'avarice

(Trad. d'Horace, Ode XIII.) (Girard, pag. 259, t. II.)

Les Conjonctions augmentatives sont ains nommées, parce que, outre l'idée modificative de liaison, elles ont une idée accessoire d'aceroissement et d'augmentation, et désignent une addition faite à quelque chose qui précède : ce sont : DE FUDS, D'AILERDES, OUTRE QUE, RNORM, AS SURFUS!

L'oisivelé étouffe les talents, et un PLUs engendre les vices.

La plupart des riches sans naissonce sont fiers (1 pleins d'arrogance : ils sont D'AILLEURS brutaux et insolents.

Rien n'est plus amusant que l'histoire; outre qu'on y trouve d'excellentes instructions sur la politique, elle renferme d'utiles lecons de morale.

leçons de morale.

Il a véritablement quelques défauts; AU
SURPLUS it est honnéte homme.

La philosophie ne peut faire aucun bien que la religion ne fasse ENCORE mieux, et la religion en fait beaucoup que la philosophie ne sauroit faire.

(J.-J. Rousseau, Emile, liv. IV, note 41.)

Les Conjonctions alternativee ou disjonctivee sont celles qui marquent alternative, ou

partition, ou distinction, dans le sens des choses dont on parle; ce sont : ou, ou bien, sinon, lantot. L'instinct ou l'esprit des animaux varie, mais le sentiment est pareil dans toutes les

races; sous la peau de l'ours, vous retrouvez le cœur de la colombe. (M. de Châteaubriand, Génie du Christiania, ch. X.)

L'homme est incertain dans ses résolutions , TANTOT il veut une chose, TANTOT il en veut une

autre. (Restaut, psg. 616.)

Que la fortune soit sans reproche, j'accepte
ses faveurs; SINON, je les refuse.

(Reguiro-Denmaruis, pag., 651.)
Les Conjonctions hypothétiques et conditionnelles sont celles qui, cu liant un membre
du discours à un autre, servent à opporer,
entre les denx sens qu'elles joigneut, une
condition aans laquelle ce qui est exprimé
dans le principal des deux membres cesse
d'avoir lieu. Ces Conjonctions sont ; 55, sont.

POURVU QUE, À MOIRS QUE, QUAND (signifiant Bern que, Quoique), rien reterbu que, à condition que, à la charce que, au cas que, en cas oue.

SI Dieu agissoit toujoure d'une manière miraculeuse, on seroit comme forcé à le reconnostre, et alors il n'y auroit plus de foi.

Le bien qu'on fait n'est jamaie perdu; se les hommes l'oublient, les dieux s'en eouviennent et le récompensent.

(Fénélon , Télémaque, liv. XIV.)

La fortune, 2011 bonne ou mauvaise, 2011 passagère ou constante, ne peut rien sur l'ame du sage. (Marmontel.)

Bien des gens s'embarrassent peu de la route, rounve qu'elle les mêns à la source des richesees. Une ame honnéte, si elle a des torts, ne

eauroit être en paix avec elle-même, à MOINS qu'ils ne soient réparés. Un état touche à sa ruine, quand on élève

les mécontents aux premières dignités.
(Diderot.)

QUAND je n'auroie d'autre preuve de l'im-

matérialité de l'ame que le triomphe du méchant et l'oppression du juste en ce monde, cela seul m'empéchevoit d'en douter, (J-J. Rouseau, Émila, (iv.) Les Conjonctions adversatives sont celles qui marquent quelque différence, quelque

opposition ou restriction entre ce qui suit et ce qui précède; elles rassemblent les idées et font servir l'une à contrebalancer l'autre; telles sont : MALT, QUOIQUE, COMERNE QUE, ENCORE QUE, LOIN QUE, AU CONTRAIRE, AU LIEU DA, AU MOINS, DU MOINS :

Anciennement on avoit moins de savoir,

Le conquérant est craint, le sage est estimé; Mais le bienfaisant charme, et lui seul est aimé. (Voltaire, Réponse eu roi de Prusse.)

Il est beau d'aider de eon crédit un galant homme, quosqu'on ait quelque sujet de se plaindre de lui.

Commen que les malhonnétes gens prospèrent, ne pensez pas qu'ils soient heureux. (Marmontel) (Combien que, est une expression qui a vieilli.)

L'envie honore le mérile, ENCORE qu'elle s'efforce de l'avilir. (Le même.) L'adversité, Loin qu'elle soit un mal, est couvent un remêde, et le contre-poieon de la

proepérité. (Le même.)
Un homme est plus fidèle au secret d'autrui qu'au sien propre; une femme au contraint garde mieux son secret que celui d'autrui. (La Bruyère, des Femmes, chsp. III.)

and though

Les grands noms abaissent AU LIEU D'élever ceux qui na les savent pas soutenir.

( La Rochefouceuld , Maxim. 95.)

Quand nous sommes malheuroux, AT MOIRS avens-nous la mort, qui est comme un port assuré pour sortir de nos misères. (Boilean, Traité du Sablime, chap. VII.)

Il seroit à souhaiter, pour le bonheur du genre humain , qu'après les grands crimes , des spectres vengeurs poursuivissent DE MOINS ceux qui, par leur place st leur pouvoir, sont au-dessus des lois.

(Thomas, Essai sur les Éloges.) Les Conjonctions augmentatives sont celles

qui lient par extension de sens ; telles sont : JUSQUE, ENFIN, MEME : Il faut conserver un véritable ami susqu'à

la mort. Enrin , La Motte-Houdart prouva que

dans l'art d'écrire, on peut encore être quelque chose ou second rang.

(Voltaire, Siècle de Louis XIV, Beaux-Arts.) L'intérêt parle toutes sortes de langues , st joue toutes sortes de personnages , where celui

de désintéressé (La Rochefoucauld, 3oe Pensée, nº 2-1 (Girard , pag. 272.)

Les Conjonctions périodiques, autrement appelées de temps et d'ordre, servent, nonsculement's marquer une certaine circonstance de temps, mais elles servent tellement à la liaison et à l'ordre du discours, qu'elles contribuent à en joindre toutes les parties, et à rendre l'assemblage meilleur ; ee sont : Pre-DANT OUR, DURART QUE, TANDES QUE, TANT QUE, AUSSITÖT QUE, AVART QUE, DÉS QUE.

PENDANT QUE , DURANT QUE , les Romains méprisèrent les richesses, ils furent sobres et vertueux. (Bosswet, Hist, univ.)

TANNIS OUR tout change et périt dans la nature, la nature elle-même reste immuable et impérissable. (Marmontel.)

TANT QUE les hommes pourront mourir, et qu'ils aimeront à vivre , le médecin sera raille et bien payé.

(La Bruyère, De quelques usages, chap. XIV.) Tant que l'on hait beaucoup, on sime encore un peu. (Madame de la Suze.)

Aussiror que la Khan de Tartarie a diné. un héraut crie que tous les autres princes de la terre peuvent aller diner, si bon leur sem-(Mantesquieu, 44º Lettre persanne.)

L'amitié ne subsiste guère , Dès QUE l'estime réciproque est détruite.

Dis qu'on sent qu'on est en colère, il ne Saut ni parler ni agir. (Marmontel.)

Les Conjonctions causatives ou de motif renferment, dans la force de la liaison, la cause de quelque chose, ou la raison pour= quoi on l'a faite. Ce sont : Aven QUE, PARCE QUE, PUISQUE, CAR, COMME, DE MEME QUE, AUSSI, DE PEUR DE, DE PEUR QUE :

Dieu ne veul pas que les hommes goûtent ici-bas aucun bonheur certain , AFIN QUE . n'y trouvant rien de fixe, ils aspirent à une felicité plus durable. - Dieu accords quelquefois le sommeil aux méchants, ANIN QUE les bons soient tranquilles.

(Sedi, Fable orientale.)

Il y a des vérités qui sont la source des plus grands désordres, PARCE Qu'elles remuent toutes les passions. (Châteaubriand, Génie du Christianisme, 3º part.

ch. IV. ) Pursont Dieu ne punit pas toujours le cri-

ms, et ne récompense pas toujours la vertu sur la terre, à la mort tout ne peut être fini. Le culte que l'on rend aux Saints ne peut être regardé comme un culte profane et mon-

L'homme orgueilleux est insensé; CAR il est né foible, imbécille, indigent et nécessiteux. (Marmentel.)

dain, reusqu'il se rapports à Dieu.

Les hommes vivent CORRE s'ILS RE devoient jamais mourir : à les veir agir on diroit qu'ils n'en sont pas bien persuadés.

(Le Tourneur, trad. d'Young, Ire Nuit.) Haissez vos ennemis COMME si vous les deviez aimer un jour.

La prospérité éprouve les caractères . DE MENE QUE l'infortune. (Marmontel.)

Il a employé beaucoup de temps et beaucoup de soins à cet ouvrage ; AUSSI espère-t-il qu'on le trouvera utile.

Il faut rire avant que d'être heureux, DE PEUR de mourir sans avoir ri. (Le Brayère , du Cour, chap. IV.)

(Girard, pag. 277.) Les Conjonctions conclusives sont celles qui servent à déduire une conséquence d'une proposition précédente. Ce sont : Donc , vo QUE, ATTEMBU QUE, PAR CONSÉQUEET, C'EST POUR-

QUOI, AIRSI, PARTANT : Ja pense , nonc Dieu existe ; car ce qui pense en moi, je ne le dois point à moi-même. (La Bruyère, des Esprits forts, chap. XVI.)

L'homme bienfaisant ne s'indigne point de trouver des ingrats, ATTENDE QU'il, VE QU'il n'a pas complé sur la reconnoissance, et Qu'il se trouve payé par le plaisir d'avoir fait du bien. (Marmontet.)

l'eus uo maître autrefois, que je regrette fort . Et que je ne sers plus , attendu qu'il est mort. (Destouches, le Glarieux, act. I, sc. 3.)

L'envie est un sentiment triste et bas, un noir chagrin du bonheur d'autrui; elle est PAR CONSÉQUENT le supplice des ames viles . comme l'émulation est la passion des ames nobles. (Marmontel)

La fortune est inconstante : c'est pourouou on doit toujours avoir des sujets de crainte dans la prospérité, et des motifs d'espérance dans l'adversité.

Notre prince est juste et bon : AINSI vous pouvez espérer tout de sa magnanimité.

Les toorterelles se fuynicut ; Plus d'amour, partant plus de joie.

(La Fontaine , les Animaux malades de la peste.) (Restaut , pag. 422.)

Les Conjonctions explicatives sont celles qui lient par forme d'explication. C'est : Sa= voin, à laquelle on joint les quatre expressions snivantes, qui sont des locutions conjonc= tives : DE SORTE QUE, AINSI QUE, DE PACOR QUE, C'EST-A-DIRE.

Il y a trois choses à consulter , SAVOIR : le juste, l'honnéte et l'utile. (Marmontel.) Soyez sincère , franc et loyal , et conduisez-vous DE SORTE QUE vos parents puissent se

glorifier de vous avoir pour fils. Vaus connaisses l'impétaeuse ardeur De nos Français ; ces fous sont pieins d'honceur ; Ainsi qu'au bal, ils voot tous aux batailies.

(Voltaire, la Pucelle d'Orléans, chant IV.) Les quatre lettres I. N. R. I. qui sont au haut de la croix de Notre Seigneur , signifient Jesus Nazarenus, rex Judæorum, C'EST-

A-DIRE, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. (Girard, pag. 288.) Les Conjonctions transitives marquent un passage ou nne transition d'une chose à une antre. Telles sont : On , AU RESTE , DU RESTE ,

APRÈS TOUT, DE LA, QUART : Tout homme est inconstant; on, mon ami,

vous étes homme. AU RESTE, vous pouvez en toute occasion

compter sur mon zèle. Je vous ai dit ce que je pensois sur cette

affaire ; bu BESTE , consulter des personnes plus éclairées que moi.

Araks rout, est-il fort étrange qu'un jeune homme ne soit pas toujours sage?

(L'Acadimie.) Un homme parvenu emprunte sa règle de son poste et de son état; un il l'oubli, la liberté, l'arrogance, la dureté, l'ingratie

Gagnons l'estime des gens de bien ; Quant

à l'opinion de la multitude, menageons-la sans la flatter. (Marmontel.) (Restaut, pag. 48.)

# ARTICLE III.

# DU MODE QU'EXIGENT LES CONJONCTIONS.

Parmi les Conjonctions, il y en a qui veulent que le verbe de la proposition subordonnée soit à l'indicatif, et d'autres, qu'il soit au subjonctif. Comme nous en avons donné la liste, pages 317 et suivantes, §. 4, nous croyons devoir y renvoyer le lecteur , afin d'éviter ici une répétition inutile.

### ARTICLE IV.

# DE LA RÉPÉTITION DES CONJONCTIONS.

Les Conjonctions et, ni, ou, si, soit, etc., se répètent avant les mots qu'elles servent à lier :

Une roquette est uo vrai monstre à fair : Mais une femme , et tendre, et belle, et sage, De la nature est le plus digne novrage.

(Voltaire, la Prude, act. 1, sc. 5.) Rien n'est constant dans le monde NI les

fortunes les plus florissantes, xt les amities les plus vives, ni les réputations les plus brillantes, MI les faveurs les plus enviées. (Massillon, Sermon de la Toussaint.)

N'en doutes point, seigneur, soit raisoo, soit capriee Rome ne l'attend point pour son impératrice. (Racine, Bérénice, act. 11, sc. s.)

Moi seul je leur résiste : ou laurés , ou soumis . Ma funeste amitié pèse à tous mes amis,

(Bacine, Mithridate, act. III, sc. 1.) Et je serois heoreox, si la fai, ai l'houneur,

Ne me reprochoient point man injuste bonheur. (Le meme , Bajazet, act. 111, sc. 4.)

NOTA. A la fin de ce chapitre , on trouvera plusieurs observations sor l'emploi des conjonctions et , ní , sí. Si une longue suite de propositions sont subordonnées à un verbe principal au moven d'un que conjonctif, il faut répéter ce que à la tête de chacune de ces propositions. Ainsi l'on dira avec Fléchier : N'attendez pas, Messieurs, que j'ouvre ici une scène tragique, Que je présente ce grand homme étendu sur ses propres trophées, que je découvre ce corps pale et sanglant auprès duquel fume encore la foudre qui l'a frappé, QUE je fasse crier son sang comme celui d'Abel, et QUE j'expose à vos yeux l'image de la religion et de la patrie éplorée.

Ft avec Wailly :

Les Gaulois adoroient Apollon , Minerve , Jupiter et Mars, ils croyoient qu'Apollon chassoit les maladies; que Minerve présidoit aux travaux; que Jupiter étoit le souverain des cieux et Mars l'arbitre de la guerre.

Dans tout autre cas, on peut se dispenser de répéter le que; par exemple, il nous semble qu'on l'oscroit pas blimer cette phrase: Je crois que le ministre vous recevra et vous accordera sa protection; — et qu'il vous accordera seroit languissant.

Quelquefai austi il est des cas où, au lieu de ripetra la Conjonction si, et autres Conjonctions semblables, on met que se cette conjonctions semblables, on met que se cette conjonction, employes de la sorte après si, regit le subjonctif. Au lieu de dire : St vous de dire, etc., on dire : St vous si maire, si que l'autre, et que vous voutes me le persuder. — Quand le que tien la place d'une Conjonction autreque si, qu'il fundroit repeter, il demande l'Indication autre que cant l'autre d'une conjonction autre que caut l'autre d'une conjonction autre que caut l'autre d'une conjonction autre que caut l'autre d'une conjonction autre que tien la place d'une conjonction autre que caut l'autre d'une conjonction de la conjonction

(Le P. Buffer, no 667.)

Il faut éviter d'employer, dans une même phrase, la même Conjonction sous des rapports différents, c'est-à-dire, avec des mots qui sont de nature différente, la répétition de la Conjonction est, dans ce cas, une source d'obscurité.

Foyes, plus bas, pag. 421.

### ARTICLE V.

# DE LA PLACE DES CONJONCTIONS.

La place des Conjonctions dépend de celle qu'occupent les propositions qu'elles précèdent.

Quand une phrase est composée de deux propositions nuies par une Conjonction, l'harmonie et la clarté demandent ordinairement que la plus courte marche la première: Lonqu'on est honnéte homme, on a bien de la peine à soupeonner les autres de ne l'être pas.

Prisque la nature se contente de peu, à quoi bon une table servie avec somptuosité et avec profusion?

(Pensée de Cleèron, trad. de D'Olivet.)

QUAND on est vertueux, on ne peut haïr une
religion qui ne prêche que la vertu.

On placeroit mal à la fin de chacune de ces phrases la proposition particlle qui les coma nence. Si l'on disoit : On telè qui les coma soupconner son semblable de n'être pas hom nête hosme. Losaqu'o Si Est sol-mêne. — On ne peut hair une religion qui ne prêche que la vertu, quand on est vertueux; on ne s'exprimeroit ni avec grâce, ni avec harmonie. (Wailly, pag. 225, - et Lévisac, pag. 235, t. II.)

# ARTICLE VI.

### OBSERVATIONS SUR L'EMPLOI DE PLUSIEURS CONJONCTIONS.

A MOINS QUE DE, À MOINS DE.

A moins régit la préposition de avant un nom : l moins n'un prompt secours.

(L'Academia, Féraud et Laveaux.)

Avant un verbe, cette Conjonction régit

Avant un verbe, cette Conjonction régit que et le subjonctif : A moss que vous ne sous utile, vous ne serez pas recherché.

(Mémes autorités, et Beansée.)

A moins que se construit au sa avec l'infinitif et la préposition de : Il faut, à moins que
b'arandonnes les récompances éternelles, se

mortifier chaque jour, se renoncer pour ainsi dire soi-même.

Mais, devant un infinitif, faut-il toujours dire à moins que de, et jamais à moins de? L'Academie, page 353 de ses Observations sur Yaugelas, étoit d'avis que les deux mono-

L'Académie, page 353 de ses Observations sur Vaugelas, étoi d'avis que les deux monosyllabes que de sont necessaires. Dans son 
Dictionnaire, édit. de 1763, elle avoit emis la 
même opinion; mais, dans l'edition de 1793, 
elle a laissé le choix de dire à moins que de, 
ou à moins de. 
Wailly, Restaut et Marmontel se sont

rangés à ce dernier avis; et les Écrivains paroissent partager ce sentiment par l'emploi qu'ils font de l'une et de l'autre de ces deux expressions. — Seulement il nous semble que à moins que de a plus de force que d

moins de.

Au chapitre des Adverbes nous avons parlé de la question de savoir si à moins que doit être suivi de ne.

# At RESTE, Dt RESTE.

Ces deux Conjonetions, quoique prises sous vent l'une pour l'autre, ne sont pourtant pas synonymes. Ju reste s'emploie quand, aprés avoir exposé nn fait, ou traité une matière, on ajoute quelque chose dans le même genre, et qui a du rapport à ce qu'on a déjà dit :

Par exemple, après avoir parlé d'Hypéride, qui avoit une facilité merveilleuse à maire l'ironie, et avoir remarqué qu'il est tout plein de joux et de certaines pointes d'esprit, qui frappent toujours où il vise, Longin ajoute : Au auxz, il annaisonne toutes ces choses d'un tour et d'une grôce inimitable.

(Bolleeu, Traité du Sublime.)

C'est là ce qu'il y a de plus sage; su arre, c'est aussi ce qu'il y a de plus juste. (Marmontel.)

Madame doit dissimuler son mécontentes ment , faire bonne mine , et attendre tout du temps; AU RESTE, ells est maîtresse de sa cen=

duite. (Girard.) Mais on emploie du reste, quand ee qui

suit n'est pas dans le même genre que ee qui précède, et qu'il n'y a pas une relation essentielle; pur exemple : Cet homme est bisarre, emporté; DU RESTE, brave et intrépide. (Bonhours.) - Il est capricieux; DU AZSTE, honnéte homme. (L'Académie.) - Je ne demande à mes lecteurs que de lire tout, et de suite, avant que de juger; DU RESTE, qu'ils usent de tous leurs droits (Girard.) - Je crois que vous pouvez compter sur sa parole; DO RESTE, je n'en réponds pas. (Marmontel.)

(Les éditeurs du Dict. de Trévoux .- Marmontel, pag. 29t,-et Girard, pag. 290, t. 11.)

### COMME.

La Conjonetion comme, employée au premier membre d'une phrase, ne se répèle pas au second : l'usage a décidé que l'on doit y employer que, avec la Conjonetion et : COMME il étoit tres-habile homme, et que ses senti-(Vaugelas.) ments tenoient lieu de loi.

COMME Cambition n'a pas de frein, et que la soif des richesses nous consume tous, il en résulte que le bonheur nous fuit à mesure que nous le cherchons.

(Th. Corneille , sur la 71e Rem. de Faugelas.) COMME a beaucoup d'acceptions différentes; il signifie :

AINSI QUE : Les peuples , COMME les hommes , ne peuvent être heureux que dans un état de calme, et loin des grands efforts que supposent de grands besoins. (Thomas, Essai sur les Éloges, eb. 13.)

Il y a des heros en mal comma en bien. (La Rochefoucauld, Maxime 1850.)

DE MEME QUE : Le philosophisme est l'abus de la philosophie, comme la superstition est l'abus de la religion. (Boiste.)

La reconnoissance est le plus doux COMME le plus saint des devoirs.

(Thomas, Essai sur les Éloges.) DANS LETEMPS QUE : COMME Abraham étoit prés de frapper son fils Isaac, un ange vint l'avertir.

(Restaut.) Panen que, vu que : Comme l'estime publique est l'objet qui fait produire de grandes choses. c'est aussi par de grandes choses qu'il faut

l'obtenir, ou du moins la mériter. (D'Alembert.) En ourlour sours : Un véritable ami est

comme un autre soi-même. AUTANT QUE : Il n'y a rien qui rafratchisse.

le sang, comma d'avoir su éviter de faire une (La Bruyère, de l'Homme, ch. XI.) Prisque : comme toutes disgraces peuvent

arriver aux hommes, ils devroient être prévarés à toutes disgraces. (Le même.)

Parsqua : On se donne à Paris, sans se parler , comme un rendez-vous public , mais fort exact, tous les soirs, au Cours et aux Tuileries, pour se regarder au visage, et se désape prouver les uns les autres.

(Le même ; de la Ville, chap. VII.) (Faugelas, 2070 Rem. - Th. Corneille , sur cette Rem .- Wailly, pag. 380. - L' Académie, et M. Lavonux.)

Fores, à l'Accord du verbe avec son sujet, art. XIII pag. 274, quelle syntaxe on doit observer quand deux sujets sont liés par la Conjonction comme , et autres semblables.

Foyez aussi, pag. 389, l'emploi da comment.

### CRAINTE DE, DE CRAINTE DE, DE CRAINTE QUE, DE PEUR QUE.

Crainte de s'emploie avant un nom : Crainte d'accident; crainte de pis. - De crainte de . de crainte que avant un verbe : Ne nous lie vrons pas trop, DE CRAIRTE QU'on ne nous trompe. - L'orqueilleux n'approuve rien , pr CRAINTE DE se soumettre. (LeP. Rapin.)

On dit toujours de peur, et jamais peur de : DE PEUR DES voleurs; DE PEUE Qu'on ne vous critique. (L'Académie.) On le dit même avant un verbe à l'infinitif, quoique la répétition de la préposition de paroisse blesser l'oreille. Charles VII s'abstint de manger, par la crainte d'être empoisonné, et se laissa mourir DE PEUR DE mourir.

(Th. Corneille, sur la 5xº Rem. de Fougelas. -L'Académie, pag. 55 da ses Observ., et son Diet, -Wailly, pag. 389.)

Quelques-uns omettent la negative après de crainte, de peur ; et ils diseut, par exemple : Il renonçoit au plaisir DE PEUR, DE CRAINTE QUE, s'y abandonnant trop, il oublist ce qu'il devoit au service de son prince: il faut dire : De PEUR , DE CRAINTE QU'il N'Oben blidt.

(Vougelas , et Th. Corneille , 506º Rem. - Le Dictionuaire de l'Académie , au mot Ne, - et Beauzee, su mot Negation, et sux mots Crainte, Peur.)

### DE MÊME QUE.

Lorsqu'on a deux membres d'une comparaison, et qu'on met de même que, au commencement du premier, on met aussi ordinairement de même au commencement du second : DE MEME que la cire molle reçoit aisément toutes sortes d'empreintes et de fin gures, DE MEME un jeune homme reçoit facitement toutes les impressions qu'on veut lui donner. (L'Académie.) Da mime qua le soleil brille sur la terre, DE

mens le juste brillera dans les eieux. (Le Dict. de l'Académie et celul de Féraud , eu mol Méme.)

Cette Conjonction copulative est d'usage dans l'affirmation; sa fouetion est de lier simplement les parties d'oraison, et même les phrases d'un discours : C'est être foible ET timide que d'être inaccessible Et fier. (Massillon.)

Les gens de bien sont la seule source du bonheur ET de la prospérité des empires.

Le sage est ménager du temps et des paroles. (La Fontaine.)

Les personnes qui connoissent toute la délieatesse de la langue française, ont soin que les elsoses que cette Conjonction lie soient de même ordre, et qu'il y ait entre elles uniformité de rapport à l'égard de celle dont elles dépendent en commun; c'est-à-dire, que la Conjonction et ne doit joindre que des substantifs avee des substantifs, des adjectifs avec des adjectifs, des verbes avec des verbes. Les exemples vont éclairer ee précepte : si l'on dit : David étoit not et PROPRÈTE, on s'exprime bien, parce que les mots liés se trouvent du même ordre, roi et prophète élant substantifs.

Mais si l'on dit : David étoit sot et PRUDENT. on sent quelque chose qui déplait; c'est la différence d'ordre entre roi et prudent, l'un élant substantif et l'autre adjectif.

Il n'y a pareillement rien de choquant dans cette phrase : Saint Louis aimoit à chanter les louanges de Dieu ET à rendre la justice aux

Mais on ne seroit pas content de celle-ci : Saint Louis aimoit la justice Et à chanter de saints cantiques, à cause de la disparité des régimes.

(Girard, pag. 261, t. II, de ses Vrais principes .-Le Dict. critique de Féraud ; et Laveaux, son Diet. des difficultés, au mot Et.)

La Conjonction et rend louehe le discours, quand, précédée d'un régime direct, elle est suivie d'un sujet qui est séparé de son verbe par un grand nombre de mots; si je dis : Je condamne sa paresse, ET LES PAUTES que sa nonchalance lui a fait faire en beaucoup d'occasions, m'ont toujours paru inexcusables : il semble d'abord que sa paresse et les fautes, etc., soient tous deux régimes directs

et qu'on veuille dire : Je condamne sa paresse et les fautes que sa nonchalance lui a fait faire, etc. Pour éviter cet inconvenient, on pourroit dire : Je condamne sa paresse, ET i'ai toujours regardé comme inexcusables les fau-

(L'Académie, var le 119ª Rem. de Faugelas, page 129 de ses Observ. - Wailly, pag. 299.)

La copulative et, dit Marmontel, ne s'emploie point avee les mots qui, régis l'un par l'autre, sont naturellement lies par leur rapport de concordance : comme le sujet et le verbe, le verbe et son régime, le relatif et l'antécédent, l'adicetif et son substantif. C'est lorsque ces mots de même espèce , sans relation l'un avec l'autre, comme deux verbes, deux noms, deux adjectifs, se rénnissent pour former un terme composé, que la Conjonetion et est nécessaire entre les deux. Je dis entre les deux; car, s'il y en a trois on plusieurs , il n'en est plus de même , et l'usage de et varie selon le caractère qu'on veut donner à l'expression.

Ne s'agit-il que de la liaison de plusieurs mots ensemble, il suffit qu'avant le dernier, et marque cette agrégation : L'esprit, la science Et la vertu sont les véritables biens de l'homme.

Eile bûtit un nid, pond, couve et feit éclore. (La Fontaine, l'Alonette et ses petits , Fab. 22. liv. IV.)

Si deux adjectifs sont assez analognes pour qu'au second l'article soit inutile, il faut absolument que et en tienne lieu : La foible ar timide innocence. Et y est moins néces» saire, si l'artiele y est employé : La foible, la timide innocence. Mais s'il y a trois adjectifs, l'article y est indispensable, et et y devient superflu : L'humble, la foible, la timide innocence.

S'agit-il de donner à l'énumération plus de poids et plus d'énergie, et se répète à chaque mot, à commencer par le premier :

Onel caruege de toutes perts : On égorge à la fois les enfants , les vieillards,

Et la sonr et le frère , Et la fille et la mère, Le fils dans les bras de son père.

(Racine, Esther, act. I, sc. 5.) Et le riche, et le pauvre, et le foible, et le fort, Vont tous également des douleurs à le mort. (Voltaire.)

S'agit-il, non de lier les mots et les idéesmais d'en marquer, d'en graduer, d'en presser la succession, non-senlement la copulative et y seroit superflue, mais elle y seroit employée à contre-sens, car ee n'est plus le cas de lier, mais de graduer l'expression :

Femmes , moines , vieillards , tout étoit descradu ; L'attelage sunit , souffoit, étoit rendu. (La Fontaine , le Coche et la Mouche, Fab. 133.)

Captive, toujnurs triste, importune à moi-même (Racine , Andromaque, ect. 1, sc. 5.)

Tont nous trahit, la voix, le silence, les yeux. (Le même, act. II, ac. 4.)

Je le vis, je rougis, je pális à sa vue. (Le même, Phèdre, act. I, sc. 3.)

Il avoit votre port, vos yeux, votre langage. (Le meme, ect. II, sc. 5.)

Dis-Îni que l'amitié, l'allience , l'emonr Ne pourront empécher que les trois Curiaces Ne servent leur pays contre les trois Horaces.

(Corneille, Harace, act. II, sc. s.) On voit que et scroit froid dans ces vives gradations; surtout lorsque, pour rendre l'enumération plus rapide , on supprime l'article :

Je confesseral tout , exile, assassinets, Poison même. . .

(Racina, Britaunicus, ect. III, sc. 3) (Marmontel , pag. 261, Loron 7.)

ET, NI.

Ces deux Conjonctions différent entre elles en ce que la liaison exprimée par et, tombe purement sur les choses pour les joindre, ao lieu que la liaison exprimée par ni, tombe directement sur la négation attribuée aux choses pour la leur rendre commune. Elles se mettent l'une et l'autre à la tête de ce qu'elles lient, n'ayant point d'autre fonction que celle

La première ne se multiplie point dans l'énumération ; on n'en fait usage, comme on vient de le voir, que dans certains cas; mais il faut, dans l'énumération, multiplier ni autant de fois qu'il y a de choses auxquelles on veut rendre la négation commune; ainsi l'on dira : La religion commande des choses difficiles, mais elle n'est N1 affreuse, N1 farouehe, MI ernelle. (Benserade.)-Les enfants n'ont Bi passé Bi avenir; Et, ee qui ne nous arrive guère, ils jouissent du présent. (La Bruyère, ch. Xl.) C'est le sort des choses humaines de n'être ni stables ni permanentes. (Vaugelas.) - La boussole n'a point été trouvée par un marin, xi le télescope par un astronome, ni le microscope par un physicien, HI l'imprimerie par un homms de lettres, 11 la poudre à canon par un militaire. (L. Recire, note 173 du poème de la Religion,

ch. V.)

(Girard, Vreis principes de la Langue française, peg. 259, t. II.)

Lorsqu'il y a plusieurs verbes qui se succès

dent, c'est communément ne qui, avant le premier, tient la place de ni : Je ne veux . n ne dois, n ne puis obeir. (Marmontel , p. ss5.)

Observez que jamais avec ni répété, il ne faut ni pas , ni point. Ainsi l'on ne dira pas : Il ne faut pas être ni avare ra prodigue, mais bien : Il ne faut être ni avare ni prodique. (Vaugeles , 389e Remorque. - Th. Corneille et

Chapelain, sur cette Rem., pag. 16, t. III. - Le P. Buffier, zo 654, -et le P. Bouhours, pag. 89.) Corneille a fait cette faute dans Horace, ( acl. III, sc. 4.).

Vous ne counsisses point at l'emour, at ses traits,

Et Voltaire, son commentateur, l'a rele-

Quand la Conjonction ni n'est pas répétée, pas on point peut se rencontrer avec ni; aussi Boileau a-t-il dit :

Ms meison ne mon lit ne cont point faits pour vaus. (Satire X.)

Remerquous qu'il auroit été plus correct, et plus cauforme à l'usage, de dire : Ni ma maison Ni mon lit ne sont faite pour wous.

La Conjonction et sert à unir deux propos sitions affirmatives, comme : La vertu Er la science sont estimables; ou à lier une proposition affirmative avec une proposition négative, comme: Je plie Et ne romps pas : mais la Conjonction ni sert a lier les substantifs, les adjectifs, les verbes et les adverbes, quand le proposition est négative : Voyez les ois seaux du ciel, ils ne sement si ne moissona

nent. (Wailly, pag. 300,-et Demandre, Diet. de l'éloc.)

Cependant on trouve souvent et au lieu de ni, dans les propositions négatives; et ni au lieu de et , dans les propositions affirmatives; mais ceux qui veulent écrire purement doivent éviter de semblables fautes. Par exemple, au lieu de dire avec Roy ( dans le ballet des Éléments) :

Je ne connoissois pas Almanzor et l'Amont. il faut dire, attendo que la phrase est négative :

Je se connoissois pes Almanzor se l'Amour, (Dumersois, Encycl. meth., on mot Conjonction.)

De même, au lieu de : La poésie n'admet pas les expressions et les transpositions para ticulières qui ne peuvent pas trouver quelque» fois leur place en prose dans le style vif et élevé; il faut dire : La poésie n'admet pas les expressions at les transpositions, etc.; ou

plus élégamment : La poésie n'admet m les expressions ni les transpositions, etc. (Dumarsais, même ouvrage.)

Boileau a également manqué à l'exactitude qui le caractérise, quand il a dit du sonnet, qu'Apollon.

Defendit qu'un vers foible y put jamais entrer , Ní qo'un mot dejà mis osit s'y remoutrer.

(Art poétique, chaot II.)

Défendit n'étant pas employé négativement,
c'est et, et non pas ni que Boileau devoit

employer.

On a un semblable reproche à faire à La
Bruyère (de l'Homme, chap. XI), qui a dit:
Il n'est rien que les hommss aiment mieux à
conserver, Ir qu'ils ménogent moins que leur
propre vie, au lieu de Et qu'ils ménogent
moins, etc.

(Wally, pag. 300, - et M. Lemare, Ire édit. de son Cours théor. et prat., pag. 197.)

Toutefois Vaugetas (dans as ¼: Rem.) est d'avis que ni ne doit pa se mettre avant la seconde épithète, ou le second adjectif d'une proposition négative, quand cetto seconde épithète n'est que le synonyme de la première, et alors il piene que l'on ne doit pas dire: Il n'es point de mémoire d'un rus sans su plus furieux combot; mais hien : d'un plus rude st plus fluieux combot;

Cependant Th. Corneille et l'Académie, sur ectte remarque, préferent encore le ni ; Wailly et Domairon pensent que, comme nons n'avons point de synonymes parfaits, il faut toujours employer ni dans les propositions négatives.

Enfin avee mi, il est bon de retrancher la préposition de, exigée ordinairement par la négative: Quels serontnos transports à la vue de cet immense Occom, qui ne connott ni de fond, ni de termes, ni de rivages!

(P. du Rivet.)

Il seroit mieux de dire: qui ne connoît ni
fond, ni terme, ni rivage, sans de, et au
singulier. (Le Diet. crit de Féraud.)

Nora. Au chapitre des Verbes (Accord du serbe serce so Sujet) oou examinon is question de svoir is, lorque deux sojets sont liée par n' sripée, évalet seus ties qui le partie que l'on doit employer; et, aox d'accouvenances grammaticales, oous parlevous de plusieur cas où la Coajonetion n' et la Conjonetion et ont employée incorrectement.

On.

Ne dites pas: Lequel des deux fut le plus intrépide, pa César ou p'Alexandre? L'analyse qui suit fera connoître le viec de cette locution. Dans cette phrase: Lequel des deux fut le plus intrépide, pa César ou p'Alexandre? je distingue trois propositions: 1º Les quel des deux fut le plus intrépide ?' 2º César fut-il plue intrépide qu'Alexandre? (Cette proposition est elliptique. ) 30 Alexandre fut-il plus intrépide que César ? (Cette proposition est encore elliptique. ) Cesar et Alexandre sont donc, chaeun, le sujet d'une proposition : or , le sujet d'une proposition ne sauroit être précédé d'une préposition : l'un et l'autre sujets doivent être nommes purement et simplement, et alors il s'ensuit qu'on doit dire : Lequel des deux fut le plus intropule, Cassa ou ALEXANDRE? C'est sinsi que parlent les Latins , les Anglais , les Italiens, et tons les peuples qui ont une langue raisonnée. La préposition de que l'on a introduite dans ees sortes de locutions, ne peut être regardée comme cuphonique; c'est un terme ne de l'ignorance ou de l'inattention ; et la raison veut qu'on le proscrive.

Il faut dire également sans la préposition de : Ils ne savant qui ils doivent admirer le plus ou ve not qui donne une couronne, ou ve raiset qui la refuse ; parce que les substantifs roi et prince sont le régime direct du verbe admirer sous-entendu, et par conséquent régittent la préposition de, qui annonceroit un régime indirect.

Mais vous dires, par exemple: Duquel des deux a-t-on le plus honorablement pariés, par mon poiet par ex que la proposition sous-entendue est celle-ci: -4-t-on portis plus honorablement de mon oncle que de mon pera? où l'on voit que les substantifs père, oncle e fanta te régime indirect du verbe acutre parler, réclament impérieusement la préposition de

Ainsi, l'emploi de la préponition de cotoririe su toit de la Grammière, toutes cotoririe su toit de la Grammière, toutes les fois que les substantiés prince de la Conjonctione, not aujet on régime de la d'un verbe sous-entendu; et l'on connett, sans reconir à l'analyse, qu'ils sont sujéte ou régime directs, quand le moi interropait qu'ou deque l'est pas précède de la preposition de, comme dans ces deux phrase eitées. L'equel fuit le plus intripuis, O'éans ou Atexandre ? Its ne savont qui ilt dévient desirrer plus, ou un roqui, etc.

Cette opinion de M. Boimulliers, sur la suppression qu'il vent que l'on fasse de la préposition de, dans la première locution, ct conforme à eelle qu'à emise Domergue (psg. 333 de ses Solutions grammaticales). Toutefois nous nous permettrons de lui faire boserver que l'usage na point, comme il le dit dans sa Grammaire, stanctionnel l'emploi de la préposition de; et afin de le lui prouver, et de venir, d'ailleurs, à l'appui de ses excellentes raisons, nous lui citerons les exemples suivants:

Lamoignon, nous irons, libres d'inquiétuda, Discourir des vertus dont tu fais ton étude; Chercher quels sont les biens véritables ou faux; Si l'honnéte bomms en soi doit soufirir des défants, Quil chemia le plus droit à la gloire neus guide,

On la vaste science, on la verta solida.

On la vaste science, on la verta solida.

(Boilsan, Épitre VI.)

Lequel vaut mieux, et une ville superbeen
marbre, en or et argent, avec une campagne

négligée et stérile; or TRE CAMPAGRE cultivée et fertile, avec une ville médiocre et medeste dans ses mœure?

(Fénélon, Télémaque, liv. XXII.)

Commençens à être amis, et voyons lequel de nous deux sera de meilleure foi avec l'auv tre; ou mo, qui te laisse la vie, ou voi, qui me la devras?

(La Harps, Cours de litt., t. 11.)

On ne savoit, dans l'Europe, qui on devoit plaindre davantage (426), ov un suune raince accusé par son père, et condamné à la mort par ceux qui devoient être un jour see sujets, ou un raince qui ec croyoi obligé de sacrifier son propre fils au saluit de con empire.

(Voltaire , Hist. de Russie, année 1718.) Allez. On apprendra qui doit donner la loi ;

Qui de nous est César, on le pontife ou moi. (Folteire, Irène, act. IV, sc. 6.)

Je demande qui a le plus de religion, ou le CALOMNIATRUE qui persécute ou le CALOMNIA qui pardonne?

(Le même, Éplirs à mad. du Châtels 1, an tête de la trag. d'Alaire.)

Qui est plus criminet, à votre ovis, ou CELUI qui ochète un argent dont il a besoin, ou bien celui qui vole un argent dont il n'a

que faire (427) ? (Molière, l'Avare, act. [1, sc. 3.)

Queloùrai-ja in plus ou le cedence juste, Ou de ses vers aisés le tour harmonicux?

(Chaulieu.)

Lequel des deux a tert, ov ettvi qui cesse

d'aimer, ou extus qui cesse de plaire ? (Marmontel, les quatre Flacons, conte moral.)

(426) Cetta phrase de Voltaire reaferme une fante: dovantage, ainsi que neus l'avous fait voir, pag. 38g et 390, ne pouvant être empleyé pour le plus; mais nous la citons ics à cause de l'emploi de la Conjonetton ou saus la préposition de. On ne saveit ce qu'il falloit le plus admirer dans l'auteur (Champfort), ou son génie ou son ame.

(La Harpe, Cours de littée., Rem. sur Mostapha.) Qui des deux est plus fou, le prodigue ou l'avare ?

tul des deux est plus fou, le prodigue ou l'avare ( 427 bis ) ( Regnerd, Épit. à M. le marquis de ......)

A ces exemples nous ajouterous que Laveaux, dont l'opinion est d'un très-grand poids, est entièrement d'accord avec M. Be inwilliers.

Toutefois nous ne tairons pas que M. Lesmare n'est pas de leur avis , et il eroit avoir beaucoup fait en citant trois exemples ou le de est employe; mais cela suffit-il pour écarter les motifs donnés par M. Beinvilliers, et pour ne pas écrire comme les imposantes et noma breuses autorites que nous avons citées? éest es que nous ne cryoons pas.

Il faut éviter avec soin de joindre par la Conjonction eu, deux membres de phrase dont l'un exige la négative, et l'autre ne l'exige pas : des pays qui ent élé ou point ou ma déerist. (Burthélemy, 90; d'Auscharia.)— Il falloit : qui n'ent point été décrits, eu qui l'ont été fort mal.

On y trouve peu ou point d'eau douce; dites: enn'y trouve point d'eau douce, ou du meins on y en trouve fort peu. (Le Diet. crit. de Féraud.)

(Le Dict. crit. da Feraud.)

Au chapitre des Verbes (Accord du verbe avec son Sujet) nous parlons de la question de savoir si c'est le singulier ou la pluriet que l'on doit 'employar iorsque deux sujets sont liés par ou répité,

PARCE QUE, PAR CE QUE.

Parce que, séparé en deux mots, est une Conjonction qui sert à marquer la raison de ce qu'on a dit; elle siguific à cause que, d'autant que : La mémoire de Henri IV est et serx loujours chère aux Françuis, prace qu'il mettoit sa gloire et son bonheur à rendre con peuple heureux.

Rien n'enfle et n'éblouit les grandee ames, PARCE QUE rien n'est plus haut qu'elles. (Mussillon.)

Quand par ce que est séparé en trois mots, par est une préposition, ce est un pronom dés monstratif, qui en est le régime, et que est un

(627) Observez que Molière auroit du dire qui est le plus criminet; (627 bis) et Hognard: qui des deux est le plus fon. Veyez-en le motif, pag. 216, noto 246. pronom relatif, dont l'antécédent est ce : par ce que alors signifie par la chose, ou par les choses que.

(Restant, pag. 423 .- Wailly, pag. 109,-et le Dict. crit. de Fernud.)

. . . Et toi, fils de Vénus,

Vals par ce que je suis ce qu'eutrefois je fus. (Delette, Eneide, tiv. 5.)

Par ce que je vaus dis, ne croyes pas, mademe, Que je vcuille applaudir à sa nouvelle flamme. (Corneille, Arianc, act. 11, sc. 3.)

PENDANT QUE, TANDIS QUE.

Pendant que marque la simultanéité de deux événements, de deux choses : PENDANT QUE vous goutiez toutes sortes de plaisirs, l'enrichissois mo mémoire de la connoissonce des langues. Tandis que marque, non pas la simultanéité de deux événements, de deux choses, mais une opposition, soit entre le temps que cette Conjonetion indique, et un autre temps exprimé ou sous-entendu; soit entre deux actions qui se font simultanément: Foites des heureux , TANDIS QUE vous êtes riche , vous ne le serez peut-être pos toujours. Dans cette phrase , il y a opposition entre un temps exprimé, et un autre temps qui n'est que vagnement indiqué. - TARBIS QUE vous vous divertisses, je me consume dons le chagrin, lei on ne veut pas marquer précisés ment la simultanéité de deux choses , mais l'opposition de deux choses qui ne sont pas simultanées.

Nos meilleurs écrivains sont d'accord avec ees principes :

PENDANT QUE Rome était offligée d'une peste épouvantoble, saint Grégoire-le Grand fut élevé molgré lui sur le siège de Saint-Pierre; il apoiso la peste par ses prières.

(Bossuet.)

Ces Juifs dout vous voulce délivrer la neture , Que vous croyes, seigneur, le rebut des humains, D'une riche contrée autrefois sonversins , Pendant qu'ils u'aduroient que la Dieu de leurs

pères, Out vu bénir le cours de leurs destius prospères. (Racine, Esther, act. III , sc. 4.)

Dans ces deux exemples il y a simultanéité.

Mais dans ces vers de La Fontaine Pendant qu'un philosophe assure

Que toujours par leurs sens les hommes sont dupés , Un autre philosophe jure Qu'ils ue nous nnt jamais trompés.

(Fab. 158 : un Animal dans la Lune.)

il y a nne faute, car il n'y a pas expression de la simultaneité de deux événements, mais opposition entre deux événements simultanés. La Fontaine auroit du dire : Tondis qu'un

philosophe assure, etc. C'est l'estle du juste ; et le simple Innocence Y trouve snu repns ; tandis que la licenco

N'y trouve qu'un sujet d'effrol. (J. B. Rousseau, Ode sur la justice divine, liv. I.) Et que me servira que la Grèce m'admire,

Tandis que je serai le fable de l'Épire I (Recine, Andromaque, act. III, sc. 1.)

Un Astrologue un jour se laissa cheoir Autfoud d'un puits. Ou lui dit : peuvre Lete, Tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, Penses-tolire au-dessus de ta tête?

(La Fontaine , Fab. 35°, l'Astralogue.) Iei il v a opposition entre deux événements

Néanmoins on observera que l'Académie n'établit aucune différence dans l'emploi de ces deux conjonctions; mais, puisque le sens de pendont que n'est réellement pas celui de tandis que, il faut regarder ee silence comme un oubli, et alors se bien garder de les employer indistinctement.

QUE.

La Conjonction que est d'un grand usage. Elle sert à conduire le sens à sa perfection . étant toujours placée entre deux idées, dont celle qui précède est énoncée de manière qu'elle en fait tonjours attendre une autre pour former une proposition entière; en sorte que leur liaison ne consiste pas dans une pure fonction ou dans un simple rapport de dépendance, mais dans une union qui fait continuité (Girard, pag. 291 t. 11.)

Cette Conjonction se présente à chaque instant ; et il n'est , pour ainsi dire , point de phrase où elle ne se trouve; sans doute parce que l'usage lui a donné la faculté de conduire le sens à son terme par diverses voies; anssi Girord l'appelle-t-il Conjonction conduc-

Sa fonction la plus commune est d'être mise à la suite d'un grand nombre de verbes qui expriment des actions ou des opérations de l'esprit ; alors elle sert comme de passage à un autre verbe, on à une proposition qui explique et développe l'objet de ses opérations; comme dans cette phrase : Je crois que I'ome est immortelle. - Je doute que l'on puisse être heureux, torsqu'on o quelque foute à se reprocher. D'où il arrive que la Conjonction que doit toujours être suivie d'un autre verbe, qui so met tantôt à quelqu'un des temps de l'indicatif, tantôt à quelqu'un des temps du subjonctif; et à cet égard, les règles que nous avons données, pag. 317, pour le choix que l'on doit faire de chaeun

de ces deux temps, nous dispensent d'en parler ici. La Conjonction que sert encore à lier les

deux termes dans la comparaison: Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'o-(La Rochefoucauld, Maxime 326.) En traitant de l'Adverbe, pag. 393 et 394, nous avons donné dans les cas où, après que, dans les phrases com-

paratives, on doit faire ou ne pas faire usage de la negative No.

Oue sert à restreindre les phrases négatives, et alors ne que est mis pour seulement : On B'est heureux QUE loin du monde (428). -Il se met aussi pour ne rien : Je n'ai que faire ici; c'est-à-dire, je n'ai rien à faire ici.

Que sert à marquer un souhait, un commandement , une imprécation ; et alors il y a nn verbe sous-entendu qui le précède : Qu'il parte tout-à-l'heure , c'est-à-dire , je souhaite, je veux, j'ordonne qu'il parte tout-à l'heure.

Que, après l'impératif, se met pour afin que : Approchez que je vous parle.

Que se met encore après il y a, et alors il signifie depuis que : il y a deux ans que je ne

Oue signific et cependant : Les avares auroient tout l'or du Perou, ou ils en désireroient

Que, après l'interrogation, se met pour puisque :

Qu'avas-vous done, dit-il, que vous ce mang (Boileau, Satire III-) point? Que s'emploie encore pour l'énergie, et pour donner plus de force à ce qu'on dit :

C'est une chose bien difficile que de savoir conserver ce qu'on a.

Que se met pour lorsque, quand, si, etc., lorsqu'à des propositions qui commencent par ces mots, on en joint d'autres sous le même régime par le moyen de la Conjonction et : Lorsqu'on a des dispositions, ET Qu'on veut etudier, on fait des progrés rapides. - Un honnête homme ne doit jamais rien faire d'in= digne de lui, quand il ne seroit pas exposé aux regards du monde, Et qu'il n'auroit que lui-même pour témoin de ses actions. -Si les hommes étoient sages ET qu'ils suivissent les lumières de la raison , ils s'épargneroient bien des chagrins.

Enfin que se joint à beaucoup de mots, conjonctions, propositions, adverbes; tels que : Afin, sans, avant, après, encore, pourvu, ainsi , aussi , bien , des , etc. avec lesquels il forme des locutions conjonctives.

Dieu accorde le sommeil aux méchants, AVIN QUE les bons soient tranquilles.

(Pensée de Sadi.)

Le mérite des hommes a sa saison, AUSE BIEN OUR les fruits. Ainsi que la varto le crime a ses degrés. "

(Racine, Phidre, act. IV, sc. 2.) Les hommes ont la volonté de rendre ser-

vice susqu'à ce qu'ils en aient le pouvoir. (Fauvenargues.) Les grands hommes entreprennent de grandes choses, PARCE QU'elles sont grandes, et les fous, PARCE Qu'ils les croient faciles.

(La même.) Popave or'on sache la passion dominante de quelqu'un, on est assuré de lui plaire.

(Pascat.) Puisqu'oo plaide, et qu'oo meurt , et qu'oo devient malade,

Il faut des médecins, il faot des avocats. (La Fonteine, Fab. 145.) Platon compare l'or et la vertu à deux poids qu'on met dans une balance, et dont

l'un ne peut monter sans que l'autre baisse. (Barthelemy, Voyage d'Anacharsis, ch. LV, liv. 5.) L'honneur est comme one lle escerpée et sans bords : On n'y peut plus rentrar des qu'on co est dehors.

(Boilean, Satire X.) La Conjonction que a encore d'autres usages, et il n'y a qu'une longue habitude de la langue qui en puisse donner la connoise sance; on en tronvera dont nous ne parlons pas, dans le Dictionnaire de l'Académie, au-

# QUAND.

quel nous renvoyons.

Ce mot, lorsqu'il est employé comme Conjonction, signific encore que, quoique, bien que, et alors on s'en sert avec un des deux conditionnels : avec le conditionnel présent, si le verbe de la phrase relative est au futur ou au conditionnel présent : Je szaois votre ami, QUAND bien même vous ne le VOUDBLEZ pas.

Avec le conditionnel passé, si le verbe de la phrase relative est au conditionnel passé : Je ne senots pas YENE à bout d'achever QUAND J'AUROIS TRAVAILLE toute la journée.

<sup>(428)</sup> L'usage a placé ne que parmi les Conjonce tions; mais si on l'y conserve, c'est pour suivre la marche commune aux Grammairiens ; car ce n'esl pas une Conjucction, atlendu qu'elle ne sert point à lier une proposition à one entre. Dans celte phrase: On n'est houreux qua loin da monda, il n'y a qu'une proposition, par conséquent point de lisison à opérer. Ne que accompagne toujours un verbe oo on adjectif qu'il modifie; et, de cette dernière fonction, il résulte que c'est un adverbe.

On observe la même chose avec quand mis pour si quand vous aurize consurré quelqu'un sur votre ouvrage, pous n'aurize pas mieux aivasi. (Le Diet. de l'Academie.)

# Quoique. Cette Conjonction signific encore que, bien

que; elle s'écrit en un seul mot, et régit tous jours le subjonctif : Qeorqu'il ainsi la gloire, il la cherchoit dans le témoignage de ses actions, et non dans le témoignage des hommes. (Fitchier, Ornion fun. de M. de Montanier)

(Flechier, Ornison fun. de M. de Montausier.)

Quoique le ciel soit juste, il permet bien sonvent

Que l'iniquité règne, et marche en triomphant.

(Foliaire, don Pèdre, sct. V, sc. 1.)
On dira espendant bien : quoique peu riche il est généreux; mais alors le subjonetif est supprimé par l'ellipse.

(Th. Corneille, sur la 100° et la 479° Rem. de Faugelas. — Ménoge, 85° shap. de ses Observetions. — Restaut, pag. 437, — et Wailly, page

169 a. 19 a donc une faute dans cette phrase dont un Grammairien a fait un exemple: Je fis l'année dernière moins d'ouvrage, quoique je travalllal plus assidiument que je n'ai fait celle-ci; il falloit dire: quoique falls talecelle-ci; il falloit dire: quoique falls tale-

VALLÉ...

Paugelas, pags 145 de la re dittion de ses
Remarques, r'est servi de quoique avec le
Conditionnel passé: Quotore quelques-una
abbourse d'avis que, nonobtant l'equivoque,
d'avis qu'on dise Arrien, se jumais Arrian, pi
il devoit dire : Quotope quelques-una sotorre
d'avis qu'on dise toujours Arrien, ou mieux
encore : Quotope plasieurs sottes d'avis,
dia d'artier la ecophonic de que, quelques.

(Monge, 85 chap.)
Quoique ne doit point s'unir à dès participes présents : googes n'axar pu receuille les particularités de la vie de... il mêrite de l'avrient d

Lorsqu'un membre d'une periode commence par quoique, et que le commencement du second membre exigle la même marche, il ut faut pas répéter quoique au second membre, mais il faut mettre que à la place : Quoque Dieu noit bon, et qu'il soit toujours prit à resevoir les pécheurs à repentance, espendant, etc. (Le Diet. cirit. de Féraud.)

Enfin, prenez garde de ne jamais mettre celte Conjonction avec un que, à cause de la caeophonie. Ainsi, an lieu de dire : Je vous assure que, quoqu'il soit très-instruit et peune, il est très-modeste, dites : Je vous assure que, bien qu'il soil, etc.

(Faugelas, 100" Rem., - et l'Académie, pag. 106 de ses Observ.)

# QUOIQUE, QUOI QUE.

Quoique est, comme on vient de le voir, une Conjonction qui signifie encore que, bien que; mais quoi construit avec que et séparé de ce mot, signifie quelque chose que:

Sens la langue en un mot, l'auteur le pius divin (429) Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. (Boileau , Art. poétique, chant I.)

Souvenez-vous, quoi que le cour vous dise, De ne jameis former nulle hantise Qu'avec des gens deus le monde approuvés.

(J.-B. Rousseeu, Épitre XI, liv. s.)

Quoi que, dans ces exemples, veut dire
quelque chose que.

Foyez, ce que nous disons sur cette expression, pag. 205.

(Regnier-Desmarais, pag. 280, - et le Dict. de l'Académie.)

Cette Conjonction conditionnelle et dubitative peut se résoudre par en cas que, pourvu que, à moins que:

Nul empire n'est sûr , s'il n'el'emour pour base. (Fillefré.)

St la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. (J.-J. Rousseau, Émile, liv. 17.)

On peut se servir de si au premier et au second membre d'une période; mais il est plus élégant de changer le si du second membre en que, et alors, comme ce que marque par lui-même le doute, on fait usage du subjonctif:

C'est le dernier remède ; et e'il y fent venir , El que de mes malheurs cette phié vous dure , Yous seres libre elors de venger mon lojne. (P. Corneille, le Cid, act. III, sc. 2-)

Si vons saviez me honte, et qu'un evis fidèle De mes lúches combats vous portai le nouvelle. (Racine, Mithridate, act. IV. sc. 5.)

(Le P. Buffer, nº 667.—L'Acadêmie, pag. 393 de ses Observ. sur le 377.º Rem. de Vaugelas, — Marmontel, pag. 314.)

<sup>(429)</sup> Divin est une expression incorrecte. Foyez pag. 119, note 248, ce que nous disons à ce sujet.

## CHAPITRE IX.

## DE L'INTERJECTION.

I. Inventazione sert à peindre d'un seul trait les affections subites de l'ame; ce n'est, pour ainsi dire, qu'un eri, mais ce cri tient la place d'une proposition entière.

Les Interjections se divisent de la manière suivante, savoir :

to Pour la douleur ou l'affliction : Ah! aïe! ouf! ahi! hihi! hé! hélas!

2º Pour la joic et le désir : Ah! bon! 3º Pour la erainte : Ah! hé!

4° Pour l'aversion, le mépris, le dégoût :

Fi! fi done! 50 Pour la dérision : Oh! hé! zest!

6º Pour l'admiration : Oh! 7º Pour la surprise : Oh! ho!

8º Pour encourager : Çà! oh çà! 9º Pour avertir : Holà !hem! oh!

go Pour avertir : Holà !hem! oh! 100 Pour appeler : Holà! hé!

11º Pour le silence : Chut ! st! (Lévisac, page 332, tome !!.)

Il flut encore considérer comme Interjections certains mots qui ne le sont pas de leur nature, et qui le deviennent par l'usige qu'on en fait pour expriner quéque mouvement de l'ame; tels sont : Bon Dien! méricande janzi / tout beaut tels sont également le l'entre sont gris de literat l'agalement le l'entre sont gris de literat l'avcenture : Merbeil parkleut d'antre l'enblué etc, et une infinité d'autres expressions sembbables.

Beuscoup de personnes écrivent indistinetement les Interjections oh le that of oh le hole chi et the Cette discratic d'orthographe vient de la difficulté de représenter nettement, par l'ecriture, le mouvement de l'organe dans l'espèce de cri inarticulé que nous arrache une émolton vive. On n'a su où éctoil Tapiration; les uns l'ont misc après la voyelle, les autres auparavant.

Cependant il seroit avantageux, pour terminer cette incertitude, que l'on écrivit ces Interjections d'une manière uniforme; mais, comme nous n'en sommes pas à ce point cit que quelques lecteurs scrupuleux pourroient desirer d'ètre en état de faire un choix, nous allons, pour les satisfaire, leur donner une définition de chacune de ces sept Interjections : Ah! exprime la joie, la douleur , l'admi-

ration, la commisération, l'impatience. An!
quel plaisir! An! que cela me fait mal! An!
quel pitie! (Le Diet. de l'Acodémie.) — An!
que je suis heureux de revoir un omi!
(Domergue.)

Ah! que de la vertu les charmes sont pnissants?

(Th. Corneille, Essex, act. III, sc. 4:)

Ah! que le reaommée est injuste et trompeuse!

(Foltaire.)

Ah! ne me pariez pas d'un vieux celibataire.

(Doret, la Célibataire.)

Ah i a'il ast beureux, c'est sans donte un anfant.
(Villefré.)
Ah! n'est souvent qu'une particule explé=

tive, servant a rendre l'expression plus forte, plus énergique: Ah! si du fil d'Hector la perte étoit jurée. (Recine, Andromaque, act. 1, sc. 2.)

Ah! si d'une sutre chaîne il n'étoit point lié. (Le même , Bajaset, act. III, sc. 8.) Ha! est particulièrement employé pour

exprimer la surprise et l'étonnement.

Ha! Thomme savant, on vous y prend

aussi. (Domergue.)

Ha! voyons done qu'est-ce que l'éloquence?

HA! voyons donc qu'est-ce que l'éloquence? (Fénélon.)

Ha! vous êtes dévot, et vous vous emportez!

(Tartufe, act. II, sc. 2.)
Ha! vous voilà. (L'Acodémie.)

Mais pourquoi cette difference d'ortheorgraphe? voici la raison qu'en donne M. Bon/foce (pag. 290 de 201 Manuel): Si l'on éprouve un sentiment déjoic, de douleur, une émotion vive, on l'exprime en proferant le son a prolougé (all), et c'est le A qui, placé après ce son, peint cette durée.

Un homme, plongé dans ses réflexions, marche sans regarder devant lui; il trouve quelque chose qui l'arréte: un fossé par exemple; il fait un mouvement, et, dans as surprise, s'écrie: ha' ici le son n'est point prolongé, la voix s'arrête sur a, qui est précédé d'une aspiration causée par la frayeur, le saisissement.

Oh! s'emploie dans l'exclamation.
On! que nous ne sommes rien!

(Bossuet.)
On! qu'il est cruel de n'espérer plus!
(Fénélon, Télémoque, liv. XVIII.)

Oh! sert aussi à exprimer l'affirmation :
Ou! pour le coup j'avois tort.
(Domergue.)

Ou! que la nature est sèche, qu'elle est vide quand elle est expliquée par des son phistes!

(M. de Châteaubriand, Génic du Christ., val. I, eh. 8.)

L'Interjection ho ! marque l'étonnement ; Ho ! que me dites-vous là !

(Domergue et l'Académie.)
Elle sert aussi à appeler : Ho! venez un peu

ici. (Mêmes sutorités.)

Enfin l'Interjection ó sert à marquer les

autres passions, les autres mouvements de l'ame: O siècle! à temps! à mœurs! (L'Académie.)

O! qu'il est difficile de se modérer dans une grande fortunc! (Même eotorité.)

O! supréme plaisir de pratiquer la vertu!

(Domerque.)
O! si la sagesse étoit visible, de quel amour
les hommes s'enflammeroient pour elle!

(D'Olivet, trad, de Chefron.)

D'one ame généreuse, à valupté suprème !
Un mortel bicafaisant approche de Diru même !
(L. Racine, la Religion, chant (V.)
O mon filu! adorez Dicu, et ne cherchez

pas à le connoître. (L'abbé Barthélemy.)

O passion du jen ! hé quoi ! l'hamme en délire,

Meine avec des hochais, se blesse et se déchire l' (Lonierre.) Eh! exprime l'admiration, la surprise :

En! qui auroit pu croire que..... (L'Académie et Voltaire, [er set. des Écleireissements, addit, et correct., dern. vol.)

Eh! qoi n'e pes pleuré quelque perte cruelle?
(Delille.)

Hé! sert principalement à appeler : His! viens cà; ce qui ne se dit qu'à des personnes fort inférieures, (L'Académie et Voltaire.) Hé! convient mieux que eh! lorsqu'on reut avertir de prendre garde à quelque chose; comme : Hé! qu'allez-vous faire? (L'Academic.)

Hé! dit Caminade, semble avoir un degré de force que n'a pas ch! C'est pour cela qu'il faut écrire: hé bien! hé quoi! par un h initial, et non pas par un h final:

He bien : contentes done l'argueil qui vous enivre. (Boilesu, Épitre X.)

Voltaire est d'avis d'écrire: en quoi! en bien! On se sert aussi de hé! pour marquer la douleur: Hé! que je suu misérable! ou pour témoigner de la commisération: Hé! pauvre homme, que je vous plains! (L'Académie.)

Hé? mon père, nublice votre rang à me vuo. (Racine, Iphigénie, ect. U, sc. 2.)

Enfin, la tragédic et l'élégie emploient le plus souvent l'exclamation ch!

La comédie, la fable, le style familier font un plus grand usage de l'Interjection hé!

Les Interjections n'ont pas de place fixe dans le discours ; mais elles y figurent selon que le sentiment qui les produit, les manifest à l'extérieur : la scule attention qu'on doire avoir, écul de no jamais les placer entre deux mots que l'usage a reudui inséparables, comme entre les ujet el le verbe, entre l'adjectif et le substautif qu'il modifie.

L'Interfection ne preud ai l'inflexion du genre, ai celle du noubre. Cependant, fait observer Domergue, quand clie s'annonce par un substantif, cell subit la ili die substantif, cit preud le noubre qu'indique la stantif, cit preud le participation de la companie de la compani

Enfin, l'interjection est plus unitée dans le dialogue que dans le discours oratoire; elle convient plus à la comédie qu'à la tragédie, mais n'oublier pas que rien ne seroit plus déplacé dans une periode qu'une Interjection employée sans nécessité, et que n'avoucroit pas le sentiment.

## CHAPITRE X.

# DE L'ORTHOGRAPHE (480).

§. 1

Dass la première partie de cette Gramaire, nous sono conider les lettres selon le rapport qu'elles ont avec les sons, c'etableire, quant à la prenonciation : cie nous allons les sonsidérer comme représentatives du son, et destinées à le prémier average de la considérer comme représentatives excourage par c'etableire, quant à l'Orthographe, nous croyons indispensable de parier des motifs nu lesques de la considéres sons experier des motifs nu lesques les Errivains, tant annéens que modernes, fondent les différentes reformes qu'il lost voltus y latro-différentes reformes qu'il lost voltus y latro-différentes reformes qu'il lost voltus y latro-

La principale raison que donnent ces écrivains, c'est que les caractères appelés lettres sont institués pour représenter les diversions qu'on forme en parlant; que, cependant, il y a quantité de mots où les mêmes lettres se prononcent d'une manière très-différent, et

(630) Ce mot vient do deox mots grees, i plus (orthos), droit, correct; et γράφω (graphô), j'écris; ainsi les personocs qui ne metteot point de h après le f, foot ooe faute, et contre l'étymologie, et contre l'assge.

(Le Dict. de Morin et celoi de l'Académie.)

Quoique l'oo dise orthographe, il faut dire or=
thographier, et non orthographer.

(L'Academie , dans son Observation sur la 118º Rem. de Fangelas. — Th. Corneille, sur cette Rem. — Ménage, chap. 51.—Le Dictionn. de l'A-

cademie.)

Ajootons qu'aocienoement on disoit l'ortho-

graphie.

Tu cuiteras toute curnoonarum superflue et ne metiras aucunas lettres en tels mots, si tu ne les prononces en les lisant, etc. (Abrège de l'Art poétique de Roosard, édit. de 1521.)

De la M. Le duc ('un des rédacteurs du Manoel des Amsteurs de la Langue française) cocclut qu'il seroit plus reisonanble de dire Orthographie, car Orthographe oe derroit s'ectendre que de celui qui enseignement l'Orthographe, comme géographe s'enteod de celui qui pratique ou enseigne la géographe;

quantité d'autres où tantôt elles se prononcent, et tantôt elles ne se prononcent pas; et que, comme la parole écrite ne doit être proprement que l'inage de la parole prononée, il est juste par conséquent de réduire l'Orthographe à la prononciation propre etprimitive de chaque lettre.

Ce n'est pas tout : quand on aurs , disentlis, réglé l'Orthographe sur la prononciation, les femmes, les enfants et les étrangers ne erroit plus embarrassés, comme lis le sont, pour déviner de quelle manière il faut prononcer plusieurs unist, dans la prononciation desqueis les lettres, on se suppriment on s'alterent, de telle sorte qu'elles en se font par l'alternt, de telle sorte qu'elle rande nu son tout par l'alternt de cellui qu'elles ont pur ellesments.

Nous ne rapporterons pas ici les divers projets de ces réformateurs : cela seroit plus curieux qu'utile; et, puisque notre intention n'est pas de discuter leur plus ou moins de justesse, nous allons nons borner à les examiner sons un point de vue général.

C'est abuser du principe sur lequel ces nonveteurs se fondent, que de prétendre que les lettres étant instituées pour représente tes seus, t'écritere doit se capitamer à la pronouciation; car estre rûle générale a les et vouloir c'étomer toutce qui en est except, c'est comme si un Grammariren, se fondant sur les principes genéraux de la Grammaire, vouloit y ramener toutces et les capitales vouloir y ramener toutces qui en est vouloir y ramener toutces et les cammaires, vouloit y ramener toutces les conjugations de verbes irrégulaires d'une langue et butes les façons de parler, qu'un long et constant usage a delivree de la servitude de la yra-

Parmi toutes les langues que l'on connoît, il n'en est pas une seule dont loutel sei lettres se prononcent toujours de la même manière, et où le son des voyelles et des consonnes ne varie souvent, selon les différents mots qu'elles forment, parce qu'il est impossible que les diverses combinaisons des lettres n'apportent de la différence dans le son propre de chaque nation.

C'est ainsi que, dans la musique, les mêmes

notes ne retiennent pas entièrement le même son et la même force quand elles sont jointes, que quand elles sont separées, ou lorsqu'elles sont jointes avec de certaines notes, ou qu'elles le sont avec d'autres. Plusieurs couleurs différentes entre elles ne font pas non plus le même effet aux yeux, si elles sont vues seules et séparées, on si elles sont sues ensemble, et à une certaine distance les unes des antres. Et ee qu'on dit ici, soit des sons, soit des eouleurs, peut s'appliquer à toutes les choses simples, lorsqu'on vient à les combiner et à les joindre. Car telle est la loi de tonte combinaison, que deux choses mises ensemble empruntent toujours je ne sais quoi l'une de l'autre; de sorte que, quand même nous aurions autant de caractères que cerfainés langues orientales, il seroit toujours impossible que nous n'eussions pas plus de sons que

Pour revenir aux différente manières dont quéquefois les mêmas lêtres eprononcent dans toute les langues, selon les différentes combinations qu'elles forment, on peut avan-cer hardiment qu'il n'ya aucune langue dans l'univers dont les différentes articulations soient suffisamment exprimées par les léttres des on alphabet, et dans laquelle, par consequent, il n'arrive souvent que les mémas lettres servent à représenter des son différentes articulations de l'entre servent à représenter des son différentes articulations de l'entre servent à représenter des son différentes articulations de l'entre servent à représenter des son différentes articulations de l'entre servent à représenter des son différentes articulations de l'entre servent à représenter des son différentes articulations de l'entre d

de caractères.

Les Grammairiens hebraiques, en parlant de la prononciation des lettres, narquest que la lettre 2 a deux prononciations: avec le daghés 2, elle se prononce caph; et sans daghés 2, ou avec le raphé 2, elle se prononce comme leñ-chet. De même que notre langue a plusiens lettres qui ne se prononceat pa plusiens lettres qui ne se prononceat pa notiquent dans lemot oi clles l'écrivent; de même la langue hebraique a l'aleph; le Ar, et l'estre de l'appendient de la langue hebraique a l'aleph; le Ar, et l'estre de l'appendient de l'appendient de l'estre l'estre l'estre de l'estre l'estre

On suit pareillement que, chez les Grees, les amma avant un autre gamma, ou avant un cappa, ou un chi, ne se prononçuit à peu près que comme s'il étoit écrit par un n. Et de la vient que nous écrivons et nous prononçons par n la première syllabe des mots ange, ancre, anguille, et quantité d'autres, qui viennent du gree.

On n'a qu'à lire ensuite Priseien sur les lettres romaines, pour voir que l'Orthographe latine avoit antant d'anomalies que la nôtre; l'italien et l'espagnol n'en ont pas moins; il y en a en allemand d'aussi choquantes pour ceux qui veulent partout la précision géomés trique; et la langue anglaise, qui est selon les Anglais, un arbre saxon sur lequel le latin et le français ont été entès, peut fournir touteseule, plus d'exemples d'une Urthographe différente de la prouniesation, que toutes les autres langues ensemble.

Pourquoi Ihonneur de notre langue seroitil plus intéresse us uccès de tous les systemes que Dubois, Meigret, Pelletier, Rames, Runboud, De Leutiche, Vértigoult, l'abb. de Saint-Pierre, Dumarais, Duelos, Wailly et Veltaige on proposés pour réformer son Orthographe? Le ploire de la langue françaisenast vériablement intéresse qu'un maintien de ses usages, parce que ses usages font ses lois, ses richemes et ses béautiés.

Mais ce qu'on ne peut trop dire ni trop repeter à ceux qui , sur des raisons soécieuses mais mal entendues, veulent, de leur autorité privée : réformer l'Orthographe française e'est que l'usage n'a pas moius de droit et de juridiction sur la prononciation des mots que sur les mots mêmes; et, comme la prononciation de plusieurs mots vient à varier de temps en temps, selon le caprice de l'usage, il faudroit aussi de temps en temps varier l'Orthographe des mêmes mots, pour en représenter la prononciation courante. Ainsi la réforme qu'on feroit aujourd'hui pour que l'Orthographe fut d'accord avec la pronon= eiation, ne tarderoit guère à avoir besoin d'une antre réforme.

de Waltens reference de l'acceptant de la companya de l'acceptant que la prononciation doit être le modète de l'Orthographe, le Normand, èt l'Erard, le Bourguignon, le Procençal écris roient comme ils prononcent; esr, dans le vyatence des nouvelaures, cette liberté devroit vrages qui seroient vraiment français, et dont les mots ne seroient orramps que dans la prononciation et dans l'Orthographe; de la la nouve de l'alteration des sanciences de la la course de l'alteration des sanciences de la la course de l'alteration des sanciences de l'acceptant de l'ac

langues.

Sur l'objection faite par les prétendur réformateurs, que les femmes et les enfants répouvent de grandes difficultés à bien retenir la valeur de chaque lettre, et les differents variations qu'un long usage y a introduites, nous leur demanderons co l'on en seroil, si, par un sembhaie moit; si faloit aussitot y remédier par un changement uniforme de proposition de la constitution de les femmes qui veculent s'instruire par la fecture et cultiver leur espris, ne se servivioni as des unormanison et prosi, ne se servivioni as des unormanison de trate sussinale to sidle monde, pour la justeprononeiation de chaque lettre.

Sur l'autre objection qu'ils font, que les étrangers ont une très-grande peine à bien prononcer noire langue, nous ne pouvons nous empêcher d'être étonnés que l'on exige que la langue française fasse à l'égard des étrangers ce que nulle langue ne fait, ni ne doit faire , à l'égard de ceux pour qui elle est étrangère. La peine que nous avons de bien prononcer le ch, et certaines autres lettres de la langue allemande, ne nous a jamais fait prétendre que les Allemands dussent changer leurs caractères, pour nous en faciliter la prononciation. Nous n'avons jamais prétendu non plus que les Anglais, réglant leur Orthographe sur la notre, discontinuassent d'éerire par aune infinité de mots qu'ils prononcent par un e ouvert. La difficulté de la prononciation du x. du g et de l'i consonne des Espagnols. dans les mots axedrez, muger, ojos, et dans plusieurs autres semblables, ne fait point croire à cette nation qu'elle dut , pour ecla , réformer son Orthographe ou sa pronouciation. Enfin, quoique eeux qui commeneent à apprendre l'italien, soient surpris de voir qu'il faut prononeer figliuolo à-peu-près comme s'il étoit écrit filiouolo, et quelque peine qu'ils aient d'abord à accommoder leur écriture et leur prononciation à ec qui leur paroit extraordinaire en d'autres mots, où les lettres ont un son différent de celui de leur première institution, les Italiens ne se sont jamais erus pour cela obligés à rien innover dans leur langue pour la commodité de eeux qui ne la sa-

vent pas. De même que c'est à ceux qui sont étrangers dans un pays, de se conformer aux lois et aux contunes du pays, de même, c'est à ceux qui veulent apprendre une langue qui n'est pas la leur, de àssaigléir à se règlès ci à sei irrègulariles; et pourquoi changerionnous en cela nou suages pour les étrangers, qui ne dangent les leurs pour persouncé la langue, et qu'ils font à l'égrad des autres, et et que nous cuspons tous les jours de faire ce que nous cuspons tous les jours de faire l'egand de celle qui nous sont étrangères?

Si done ceux qui on proposé une reforme dans notre Orthorphie eu avoient bien examine les inconvenients; s'ils avoient considére ceq uis esti dans les autres langues; s'ils s'étoient bien pénetres de cette vériei incontestable, que notre Orthorphie est fondée sur la raison, puisqu'elle nous donne des notions plus faeiles de l'origine, et par conséquent de l'intelligence des mots, et que, par elle ou peut avoir une connoissance plus just et plus nette desvêgles de la grammaire; ils n'entreprendroient certainement pas de la réformer, ni sur le principe, dont ils abusent, que l'écriture doit représenter la prononciation; ni encoce moins sur la difficulté que les femmes et les enfants ont à apprendre à bien lire, ni enfin sur celle que les étrangers ont

à hien pronouere notre langue.

An surplus, etcla répond plus victorieussement encore que tout eq qu'on vient de lire,
aux divers projets tendant à la reforme de
aux divers projets tendant à la reforme de
Demarvia, le P. Duffur, le P. Bouhaurs,
M. de Port-Reyal, Benauke,
Girard, D'Olivet et le plus grand nombre
des Graman-irem modernes, es sont comstumment opposée à leur adoption; c'est que
aux Ervissons du Stele de Louis XIV, et enfin
tout auteur, quelque c'elbre, quelque celaire
qu'il soit, les ont rejetes.

Cependant, on est force de convenir qu'il auroit fallu observer quatre choses, pour amener à leur perfection les lettres considés rées comme sons:

1º Que toute lettre marquât quelque son; e'est-à-dire, qu'on n'écrivit rien qu'on ne prononcât:

2º Que tout son fût marqué parunc lettre, e'est-à-dire, qu'on ne prononçât rien qui ne fût cerit:

3º Que chaque lettre ne marquat qu'un son, ou simple, ou double : ear ee n'est pas contre la perfection de l'écriture qu'il y ait des lettres qui aient un son double, puisque par-là cliesta facilitent en l'abrégeant;

4º Qu'un même son ne fût point marqué par des lettres différentes.

Mais, comme il n'y a pas une seule langue où ecs quatre choses soient observées, on doit done suivre, avec une sorte de scrupule, l'Orthographe adoptée par les Grammairiens et les Ecrivains les plus accredités, et surtout celle qu'indique, dans son Dictionnaire, l'accudéme, ec cerps respectable auquel la naction a spécialement et exclusivement reconnu le droit d'y faire des changements.

De ee que uous venons de dire, concluons

L'Orthographe est la manière d'éerire les mots d'une langue conformément au bon usage, e'est-à-dire, à l'usage qu'ont adopté la majorité des cerivains, l'Académie et les

Grammairiens les plus accrédités.

Ainsi, uous écarterons tous les projets de réforme proposés par Dubois, Meigret, Bérrain, Duclos, Wailly, Voltaire, etc., etc., et avaut de parler des signes orthographiques,

qui sont : les accents , l'apostrophe , le tiret , le trêma ou diérèse , la cédille , la parenthèse , et les différentes marques de ponctuation , nous donnerons quelques principes géneraux d'Orthographe.

Voyes, S. I, Orthographe des werbes, ce que nous disons sur la proposition faite par un nommé Bérain et adaptée par Foltgire, de substituer la combination At à la combinaison or, dans les imparfeits, tes conditionnels, at plusieurs autres mois de notre langue.

### PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ORTHOGRAPHE.

L'Orthographe française ne paroit si difficile et si bizarre, que paree qu'on néglige beaucoup trop la distinction des genres et la dérivation : ces deux principes, à l'aide desquels on peut écrire sans difficulté la presque totalité de nos mots, sont les plus étendus qu'il y ait dans notre langue :

1º De la distinction des genres, résulte cette règle, qui s'applique à un très-grand nombre de mots :

On éerit avec un e muet final les substantifs féminins terminés par :

Le son at ; exemple : une raie , nne claie , une baie, etc., etc.; excepté la paix.

Le son i; exemple : une croisée, une épée, etc., etc.; excepté clef : les mots en tie, comme amilié; et ceux en té qui ne sout pas des participes employés substantivement. On écrira donc avec un e, charité, et avec deux. dictée: a cause du verbe dicter, dont il est le participe.

Remarque. - Les substantifs féminion en té qui expriment une idée de contenence , prennent tée : non assiettée (ce que contient une assiette); une hottée (ce que contient une botte ), etc. Ces substantifs sont : essiettée , charretée , hottée , jattée , platée , pelletée , potée , etc., etc.

Le son 1; exemple : la vie, la jalousie, etc.; execpté : souris, fourmi, brebis, houri, la

merci. Le son v; exemple : la rue, la vue, etc.,

excepté : bru , glu , une tribu , vertu-Le son EU; exemple : lieue, queue, etc.; sans

exception. Le son ot ; exemple : joie, proie, etc.; ex= cepté : la foi , une croix , la voix , une noix , de la poix.

Le son ou; exemple : joue, roue, etc.; exeepté : toux (cansée par un rhume).

De même, dans les substantifs dont le son final est al, ol, ul, ir, oir, ur : une cabale, une boussole, une bascule, de la cire, la gloire, la culture.

2º Très-souvent la consonne finale d'un mot ne sonne pas; pour la connoître, il faut avoir recours à la dérivation, c'est-à dire, il faut consulter les mots qui en sont formes, et qu'on appelle dérivés.

D'après ee principe on écrira :



Le nombre des mots qui sont terminés par une consonne nulle pour l'oreille et qui n'ont pas de dérivés, n'est pas grand, si l'on considère la multitude des mots auxquels le prineipe de la dérivation s'applique. Voiei les principaux :

Univars,

nœud, pied.

MOTS SANS DÉBLYÁS TERMINÉS PAR C.

Cotignao, tabae, arsenic, crie, flanc, slmansch.

MOTS SANS DÉBLYAS TERMINÉS PAR D. Fgard, etendard, bonlevard, brancard, différend (contestation), épinard, renard, brouillard, vieillard , tisserand , nid , plafond , lord , nord , muid ,

MOTS SANS DÉRIVÉS TERMINÉS PAR G.

Etang, Orang-ontang (singe.).

MOTE SANS DÉBIVÉS TERMINÉS PAR /.

Api, bailli, bistouri, démenti, parti, autruï et étui. MOTS SAMS DÉBIVÉS TERMINÉS PAR E. OU PAR P.

Nombril, beaucoup, coup, loup, trop, svril, alguszil, baril, fournil,

### MOTS SANS DÉSIVÉS TERMINÉS PAR S.

Appas (charmes), cas, canevas, frimas, chasselas, repas, verglas, ananas, cervelas, coutelas, fatras, galimatias, galetas, helas, lilas, platras, taffetas ; - dais , jais , biais , frais , marais , laquais , palais, panais, relais, désormais, jamais, mais, rais (rayon); - un mets, un legs, décès, congrès, abcès, près, auprès, après, voloutiers; - abattis, brehis, cacis, chassis, cliquetis, coloris, croquis, debris, devis, gaehis, glacis, bachis, logis, panaris, paradis, parvis, pilotis, radis, ris, souris (rire), une sonris, sursis, taillis, treillis, torticolis, buis, cambouis, puits, chenevis, - anchois, carquois, une ou deux fois, empois, minois, mois, poids (pesanteur), pois (légume), fonds (de terre), le remords, le corps, un mors (frein), le cours (et les composés : concours, secours, etc.), à rebours, toujonrs, velours ;- chaos, heros ;-talus, pins; - ailleurs at d'ailleurs.

### MOTS SANS DÉRIVÉS TERMINÉS PAR F.

Acbat, apparat, appăt (amorce), apoatet, apoatelat, apoatelat, apoatelat, apoatelat, apreliate, contrat, dețat, elocaret, etat, geojat, odorat, pensionnat, plagist, polentat, resullat; et un ausze grand mombre de mote où a test me finale ejoulete ĉi un mot françois: orgeat (orge), consulat (consul), pensionnat (pension), resultat (résultey), etc.

Un fait, un trait, et leurs composés forfait, attrait, portrait, ele, :—intérêt, banquet, bosquet, filet, hoquet, cabinet, et lous les mots où le son 6 final bret se fait entendre.

Acabit, appétit, bandit, biscuit, circuit, couflit, dédit, délit, habit, manuscrit, cf répit.

Détroit, endroit, surcreit,

Billot, bot(picd), canot, escargot, loriot, minot, cachot, camelot, charriot, chicot, dépôt, écôt, entrepôt, illot, impôt, javelot, mot, paquebot, pavot, prévôt, suppôt; — effort, port (de mer), remort, sort, tort, tôt et ses déricés.

Artichant, assunt, défant, héraut (d'armes), levraut, quartaut, marabout, surtout, atont.

### MOTS SANS DÉRLYÉS TERMIFÉS PAR # , OU PAR Z.

Choix, croix, noix, poix (gondron), roix, cruecific, perdix, dix, six, deux, faix (fardeon), la paix, la chaux, la faux, sur faux, le taux des derréen), le finx, le refaux, le courroux, la toux, ux poux, ux jalon, henreux, etc., le gus (fluide derigiromé), le nex, un tex (de chaussée), du ris (génete), assec, ches.

# §. 111.

Dans plusieurs mots de notre langue, on

double les consonnes, ou par raison d'étymologie, comme opposer, offrir, à cause d'opponere, offerre; ou contre l'étymologie, comme donner, honneur, personne, homme, etc., qui viennent de donare, honor, persona, home,

De telle sorte que l'usage seul peut apprendre quand les eonsonnes se doublent ou ne se doublent pas dans un mot. Cependant voici quelques remarques qui pourront être utiles en plusieurs occasions.

On ne double jamais les consonnes h, j, k, q, v, x; mais les consonnes b, e, d, f, g, l, m, n, p, r, s, t etz sont plus ou moins susceptibles de redoublement.

Une regle générale, et qui ne souffre que très-peu d'exceptions, c'est que quand les consonnes sont doublées, et que ce n'est pas par raison d'étymologie, c'est presque toujours parce que les syllabes qu'elles forment sont brèves.

Les consonnes, qui se doublent le plus ordinairement par cette raison, sont l, m, n, p, t, comme dans ces mots moelle, pomme, couronne, frapper, trompette.

Les mêmes consonnes sont simples dans les mots: poèle, dôme, trône, tempêle, parce que les syllabes qui les précèdent sont lon-

gues.

Cependant ees consonnes ne se doublent
pas après toutes les voyelles

Les voyelles a et e; et surtout la dernière, ont celles qui font le plus communément doubler le 1, dans les syllabes brèves, et ce doublement à l'égard de l'e sert encore à le faire prononcer ouvert, comme dans belle, selle, chandelle, libelle, sentinelle, vaisselle, etc.

Le m se double souvent après l'a, l'e et l'o quand la syllabe est brève : grammaire, ammoniae, femme, homme, somme, excepté le mot flamme, où l'a est long, quoique suivi de deux m.

Il en est de même à l'égard du n : bannir, canne, méridienne, colonne.

Le p se double à la fin, et plus souvent au commencement des mots après les voyelles a et o : sapper, envelopper, apprendre, rappor-

Le t'se double après a, e, o, il, mais principalement après e, tant pour avertir que la syllabe est brève que pour faire prononcer le ouvert: patle, battre, baguette, mou-

ter, opposer, opprimer, etc.

chette, etc.

Souvent la raison d'étymologie empêche

que les consonnes ne se doublent, quoique employées dans des syllabes brèves, comme dans scandale, lance, opérer, dispute, etc.

.Souvent aussi, sans aucune raison d'étymo= logie, et dans des mots purcment français, les syllabes sont brèves, et les consonnes simples, comme dans cabale, trame, chicane, étape, apanage, etc.

On peut encore établir une règle générale pour le doublement des consonnes, c'est que toutes les fois qu'un mot commence par les voyelles a on o, et qu'elles y sont employées comme prépositions inséparables, les consonnes qui les suivent se doublent. -On connoît que ces voyelles sont employées comme prépositions inséparables dans un mot, lorsqu'en les retranebant de ce mot, celui qui reste est un mot français qui entroit dans la composi= tion du premier. Ainsi, en retranchant la voyelle a dn mot apprendre, il reste prendre, qui est nn autre mot francais. La voyelle a y étoit donc employée comme préposition inséparable; par conséqueut apprendre est un mot composé, dont le simple est prendre.

Suivant cette regle, les consonnes sont doubles dans les mots acclamation, accoler, accommoder, accompagner, affermir, affronter, aggraver, allaiter, annoter, apparettre, approuver, arranger, arrondir, assieger, attendrir, attirer, opposer, oppressor, etc., parce qu'ils sont formés des mots simples clamcur, col, commode, compagnic, ferme, front, grave, lait, note, paroitre, prouver, ranger, rond, siège, tendre, tirer, poser, presser.

En général, quand une voyelle commence un mot composé, on double la consonne qui suit lorsqu'après cette consonne il y a une voyelle.

Enfin, on doit doubler la consonne dans la formation des temps des verbes, quand-ce doublement a licu à leur racine, qui est l'infinitif. On écrira donc vous frappez, ils moissonnent, je mouille, vous promettes, etc. , parce que l'infinitif de ces verbes s'écrit avec deux p, deux n, deux l, deux t, frapper, moissonner, mouiller, promettre, etc.

Présentement nous allons donner des régles particulières sur chacune de nos consonnes, afin d'éclaireir cette matière autant qu'il est possible de le faire.

Cette consonne se double dans abbaye, abbé, rabbin, sabbat, et dans les dérivés.

Le c se double dans les mots qui commens

cent par ac : Accablant, accent, accident, ac-

coucheur, accusateur, etc., etc.;

Excepté: acabit, acacia, académie, acagnarder, acajou, acanthe, acariátre, acatalepsie, acemement, acéphale, acerbe, acéré. acescence, acété, acide, acier, acolyte, acouse tique, acutangle, les dérivés, et tous les mots où la prononciation annonce qu'il ne faut qu'un e.

Par me: Bacchanale, baccalauréat, bacu chante, baccharis (sorte de plante), bacchas (sorte de lie), Baechus, baccifere,

Par ac : Ecclésiaste et les dérivés.

Par oc : Occasion, occulte, occupation, etc., etc.; excepté : oere, oculaire, oculiste et les cas où la prononciation annonce qu'il ne faut qu'un c: Ocean, etc.

D se double dans addition, adduction,

Et dans les dérivés : additionnel , adductour, etc.

La consonne f se double,

1º Dans les mots qui commencent: Par AV: Affirmer, affranchir, etc., etc.;

excepté : dfre, afin , afourragement, Afrique , et les dérivés. Par zr : Effrayer, etc., etc.; excepté :

éfaufiler, et éfourneau (sorte de voiture). Par Dir: difficile, etc., etc.) Par or: offense, etc., etc. Sansexception.

Par sur : suffisant, etc. , etc.) Par sour : souffler, etc., etc., excepté sou-

# 2º Lorsqu'elle est médiale; dans

fre, et les dérivés.

Beffroi.

Chiffe.

| es |
|----|
|    |
|    |

3º Lorsqu'elle est finale; dans

Bouffe, chiffe, escogriffe, étoffe, gaffe, greffe, griffe, touffe, truffe; partout ailleurs on ne met qu'un f : Tartufe, etc., etcG.

G ne se double que lorsqu'il a le son dur; encore n'est-ce que dans les mots agglutiner, agglomérer, aggrover, suggérer, et les dérivés.

### J et K.

J et K ne se doublent jamais.

### L médial.

La consonne l' médial se double toujours lorsqu'elle est mouillée : œillade, meilleur, d'ailleurs, mouillage, etc., etc.

Quand elle n'est pas mouillée, elle se double dans les mots qui commencent par al.

Alloitement, ollant, allée, ollège, allemand, aller, allèser, allévoir, alleu (franc), alliance, allié, allier, allitération, allouable, allumer, allumette, allure, dans leurs dérivés et dans tous ceux où l'on entend le son de deux l.

Elle se double dans ceux commençant par

Collationner, colle, collège, collerette, collet, colleter, colleur, collier, colline, dans lenrs dérivés et dans ceux où l'on entend le son de deux 1:

Et par II., où l'on entend le son de deux l. Hors de la l médial ne se double pas.

### I. final.

Cette consonne s'emploie dans les terminaisons suivantes, tantôt double, tantôt simple; mais souvent elle est suivie d'nn e mnet. C'est ce qui va être expliqué.

ALLE termine les mots balle, dalle, galle (une noix de), halle, intervalle, malle (coffre), je déballe, j'installe, j'intercalle, je ravalle.

AL on ALE règne partout ailleurs, selon que le mot est masculin ou féminin.

le mot est masculin ou féminin.

ELLE termine tous les substantifs et les ads jectifs féminins une bogatelle, une chapelle,

une mode nouvelle, etc., etc.
On en excepte sculement les mots Cybèle, clientèle, parallèle, grêle, hydrocèle, fidèle, infidèle, Philomèle.

Etts règne aussi dans rebelle, subst. mase. on adj. fém., et dans libelle, subst. mase.; ct dans tous les verbes en eler, lorsque la terminaison amène un e mnet : j'appelle, j'axcelle, etc., etc. Poyez ee qui est dit pages 240 et 24:

Ez règne partont ailleurs, à l'exception cependant de fidèle, infidèle, poèle, érysia

péle, modèle et zèle, tons substantifs mascu= lins qui se terminent par ele.

ILLE termine les mots suivants :

Codicitle, calville, distille (je), Gille, imbécille, mille (nombre, et mesure itinéraire), oscille, mantille, (sorte de mantelet), pupille, tranquille, vacille (je), vaudeville, ville

Mais IL termine les mots :

Alguasil, baril, bissextil, chartil, chenil, cil, civil, exil, fil, fournil, fiuil, gentil, (idolàtre), gril, il (pronom), incivil, mil, morfil, Nil, pistil, profil, puéril, persil, nombril, outil, sextil, subtil, viril, volatil.

Et 128 règne partout ailleurs.

Cependant cette terminaison il ou ile est quelquefois monillée; alors elle est tantôt double, tantôt simple. Elle se rend

Parille, 10 dans les substantifs et dans les adjectifs féminins puille, aiguille, coquille, treille, vétille, grille, etc., etc.

2º Dans les verbes je travaille, je brille, je fouille, etc., etc.

Mais elle se rend par IL dans les substantifs et dans les adjectifs masculins: Avril, babil, corail, grésil, péril, travail, sommeil et vermeil.

# M médial

Se double 10 Dans les mots qui commencent

Par com suivi d'une voyelle: Commettre, commentaire, etc.; excepté: comédie, comestible, cométe, comique, comité, Comus, et les dérivés.

Par in également suivi d'une voyelle : Immortel, immanquable, etc., etc.; excepté: image, imaginer, imiter, et les dérivés.

2º Se double dans les mots dommage, grammaire, grommeler, hommage, hommasse, sommeil, sommet.

3º Dans les adverbes qui sont formés d'adjectifs terminés an masculin par art ou par ext: Abondamment, antécédenment, arrogamment, concurremment, etc., etc. — On en excepte cependant les adverbes leniement et présentement, qui se forment sur la termimaison féminine des adjectifs.

### M final

Sc double dans les mots femme, flamme.— Dans les mots en GRAMME: programme, anagramme, épigramme, kilogramme.— Et dans gomme, homme, pomme, somme, etc.

| N se donble     | dans les mot | s suivants : |
|-----------------|--------------|--------------|
| Anneau.         | Cannibale.   | Innover.     |
| Année.          | Connoître.   | Manne.       |
| Anniversaire.   | Consivence.  | Monnoie.     |
| Annonce, et,    | Connétable.  | Nenni.       |
| tona cenx où    | Connexe.     | Nonne.       |
| l'on entend     | Donner.      | Pannean.     |
| les denx n.     | Ennemi,      | Paonneau.    |
| Dans les mots : | Ennoblir.    | Penne.       |
| Balonnette.     | Ennai,       | Pinne-mari   |
| Banneret,       | Hanneton.    | Sonner.      |
| Bannière.       | Hennir,      | Sonnet.      |
| Bannir.         | Honnête.     | Sonnez.      |
| Bienaal.        | Honneur.     | Tanner.      |
| Bonnement.      | Honnir.      | Tonneau.     |
| Bonnet.         | Innucent.    | Tonaer.      |
| Canneler.       | Innombrable. | Vanner.      |
| *** 1 . 1       |              |              |

Et dans les dérivés et composés : Ennuyer, connoissance, deshonnéte, etc., etc.; excepté: honorer, honorable, honorifique, formés du substantif honneur.

### N final. Se double

| 10 Dans I | es substantifs st | ivants :          |
|-----------|-------------------|-------------------|
| Antenne.  | Cretonne.         | Nanne.            |
| Antienne. | Etrenne.          | Panne.            |
| Banne.    | Garenne.          | Parguienne.       |
| Canne.    | Indienne          | Parsonne.         |
| Chaconne. | Julienne.         | Quatidienne.      |
| Colonne.  | Manne (pa=        | Surbonne.         |
| Consonne. | nier.)            | Suzanne.          |
| Concune.  | Méridienne.       | Tonne (subst.)    |
| Conronne. | Mordienne.        | Tonna (verbe.)    |
| 20 N se d | ouble dans les    | djectifs femining |
|           |                   |                   |

dont le masculin est En an : Paysan, paysanne; partisan, pare

lisanne, etc., etc.; on en excepte sultan, mahométan, océan, persan, ottomon, an= glican, dont le féminin est sultane, mahon métane, océane, persane, Porte ottomane, anglicane;

Ou en un : Ancien, ancienne, egyptien, egyptienne, etc.

30 Dans les dérivés des mots en ox, comme dans conditionnel, conditionnellement (a eause de condition); sonner, sonnerie, sonn neur à cause de son; bonne, bonnement, à eause de bon; bonification, bonifier, qui dé= rivent de bon; colonial, colonisation, qui dérivent de colon.

Cependant ee doublement n'a lieu que devant une voyelle, ear on éerit avec un seul n : bonheur, bonhomme, bonhomie, quoique dérivés de bon.

Sont exceptés : Bonification , bonifier , co= leninl, colonisation, denation, intonation,

national, démoniaque, limonade, patronal, septentrional, saumoneau, sonore et colonie.

4º Dans les féminins des adjectifs en on : han ron , baronne , bouffon , bouffanne , etc. , etc. ;

excepté, mignone, moutone et patrone. 50 Dans toutes les personnes des verbes de la première conjugaison qui ont pour consonnance one : abandonne, actionne, additionne, etc., etc.

6º Dans les verbes prendre, tenir , venir et leurs composés, lorsque la conjugaison amène le son d'un emuet après la consonnen: que je prenne, ils tiennent, que tn apprennes, qu'il vienne , etc.

### P médial

Se double dans les mots qui commencent Par Ar : apprendre, apporter, etc., etc. Excepté :

| Apaiser.       | Aplanir.      | Apostiller,        |
|----------------|---------------|--------------------|
| Apanage.       | Aplatir.      | Apostolat.         |
| Aparté.        | Aplomb.       | Apostrophe.        |
| Apathie.       | Apocalypse.   | A po théose,       |
| Apens (guet-). | Apoco.        | Apothicaira.       |
| Apercevoir.    | Apocope.      | Amotre.            |
| Apennin.       | Apoeryphe.    | Appréme.           |
| Apéritif.      | Apogée.       | Apre.              |
| Apetiaser.     | Apollan.      | Après.             |
| Apbérèse, et   | Apologétique. | Aprêta.            |
| tons les mots  | Apologna.     | Apreté.            |
| où le p est    | Apophthegme.  | Apte.              |
| suivi d'un h.  | Apoplexia.    | Aptitude.          |
| lpi.           | Apostasie.    | Apurer, et les dos |
| Apis,          | Apostbème.    | rivés.             |
| hitover        | Annetes       |                    |

Par Hir : hippocentaure, etc., sans exeep-

Par Hour : houppe, etc., excepté l'interjection houp.

Par or : opportun, opportunité, opposition, oppression, opprimer, opprobre et les dérivés. Partout ailleurs, tous les mots commencant par or s'écrivent avec un seul r.

Par ser : supplice, supplier, etc.; excepté : supin , suprême , suprématie , ct tous les mots qui commeucent par super; comme ; super= cherie, superfin, etc., etc.

### P final

Sc double dans les mots suivants : Développe(je). Grappa. Jappe (il). Echappe (j'). Lippe. Grippe. Echoppe. Happe (il). Nappe. Eaveloppe. Honppe. Nippe. Happe.

Frappe (je).

Rattrappa (ja).

Perroquet.

Perruche.

Et dans les dérivés et les composés : Échappade, agripper, développer, etc.

Partout ailleurs le p final est simple : Souper, coupure, troupe, etc.

La consonne q ne se double jamais; et, au lieu de la donbler, on la fait précéder d'un e, ee qui n'a lieu que dans acquérir, acquiescer, acquitter, et leurs dérivés.

# R médial

Se double dans les mots qui commencent

## 10 Por AR :

| Arrachar.<br>Arraisonner. | Arrher.<br>Arrhes. | Arroger. (s').<br>Arrondir. |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Arranger.                 | Arriéré.           | Arroser.                    |
| Arrenter.                 | Arrière-bon=       | Les dérivés, et             |
| Arrérager.                | tique.             | tons les mots               |
| Arrestation.              | Arrimage.          | comm. par ar=               |
| Arrêt.                    | Arriser.           | rière.                      |
| Arrêté.                   | Arriver.           |                             |
| Avedtor                   | Arrorance.         |                             |

Hors de là on n'emploie qu'un seul r. Par con : Corrégence , corrélatif, corridor. corriger, corroi, corrompre, corroyer, et les dérivés, et tous les mots où l'on entend le son de deux r.

Partout ailleurs le r est simple.

Par In : Irrécusable, irréfléchi, etc., etc., et tous les mots où l'on entend le son de denz r.

Ailleurs le r est simple.

2º Dans

| Barrer.     | Carreau.      | Diarrhée.    |
|-------------|---------------|--------------|
| Barrette.   | Carrefour.    | Errant.      |
| Barricade.  | Carrelage.    | Errata.      |
| Barrière.   | Carrer,       | Errement.    |
| Barriqua.   | Carrier.      | Erre.        |
| Bonrrage.   | Carrière.     | Errer.       |
| Bourrada.   | Carrillonner. | Erroné.      |
| Bourras.    | Carrioln.     | Fourrager.   |
| Bourrasque. | Carrosse.     | Fonrreau.    |
| Bourre.     | Carrousel.    | Fourrer.     |
| Bourreau.   | Carrure.      | Fourreur.    |
| Bourrée.    | Charretiar.   | Fourrier.    |
| Boarreler.  | Charretière.  | Garrot.      |
| Bourrelle.  | Charrette.    | Horreur.     |
| Bourrer .   | Charrue.      | Interrègne.  |
| Bourriche.  | Courrier.     | Interroger.  |
| Bourrique.  | Courroie.     | Interrompre. |
| Bourra.     | Courroneer.   | Jarre.       |
| Carre.      | Courroux.     | Jarret.      |
| Carré.      | Derrière.     | Jarreter.    |
|             |               |              |

| Larroa.        | Perruque.   | Terreau.     |
|----------------|-------------|--------------|
| Marraine.      | Porrean.    | Terre-plain. |
| Marri (fáché). | Pourrir.    | Terreur.     |
| Marron.        | Pyrrhonien. | Terrine.     |
| Marroquiner.   | Sarrasin.   | Territoire.  |
| Merrain.       | Sarrau.     | Terroir.     |
| Myrrhe.        | Sargette.   | Torréfier.   |
| Narrer.        | Serre.      | Torrent.     |
| Nourrir.       | Serre-tête. | Torride.     |
| Parrain.       | Serrer.     | Verrat.      |
| Parricide.     | Serrure.    | Verre.       |
| Perron.        | Squirre.    | Yerrou.      |

Terre.

Terrasse. Et dans les dérivés et les composés : Cara rossier, courroucer, debarrasser, etc.

Verrue.

30 R se double au futur et au conditionnel des verbes courir, envoyer, mourir, pouvoir, voir, et dans les composés de ces verbes, ainsi que dans eeux du verbe quérir, comme : acquérir, conquérir : je courrai, je courrois; je concourrai, je concourrois; j'enverrai, j'enverrois; je mourrai, je mourrois, je pourrai. je pourrois, je verrai, je verrois, j'acquerrai, je conquerrai.

Partout ailleurs r médial ne se double point.

# R final.

ARRE règne dans j'amarre, bagarre, barre (verbe et substantif), bécarre, bizarre, carre, je démarre, fanfarre, je chamarre, je contrecarre, je narre, simarre, tintamarre.

East regne dans cimeterre, desserre, querre, fumeterre, j'erre, je ferre, la guerre, lierre, parterre, pierre, je serre, serre (d'oiseau), terre, tonnerre, verre (vasc).

Osas règne dans i'abhorre, etc., et dans clorre.

Unan ne termine aueun mot.

Ounax règne dans bourre (substantif et verbe), dans les dérivés j'embourre, je débourre.

Evant termine les deux seuls mots beurre et leurre.

Ourze ne termine aueun mot.

# S médial.

On écrit par ssion, to les mots terminés Par Ession : Accession , agression , conces= sion, etc.

Par MISSION : Admission, commussion, emission, etc. Par cussion : Discussion , repercussion :

2º Les mots suivants : Compassion, passion, scission.

Assu règne dans basse , bécasse , bonasse , brasse, calebasse, carcasse, chasse, classe, cocasse, crasse, crevasse, cuirasse, culasse, échasse, embrasse, impasse, masse, parnasse, paperasse, paillasse, potasse, tasse, teignasse, tétasse, terrasse.

Aca dans les antres mots.

Ausz termine caisse, graisse , j'abaisse , il laisse, il affaisse, et les dérives j'encaisse, je délaisse, etc.

Esse règne dans tons les autres mots ; à l'exception cependant des quatre mots espèce, Grèce, nièce et pièce, qui ont la terminaison

Issa termine abscisse, coulisse, éclisse, écrevisse, esquisse, génisse, jaunisse, Jo= crisse, lisse, mélisse, métisse, Narcisse, pelisse , pythonisse , reglisse , lisse (adjectif) , saucisse, suisse, et les verbes je glisse, je plisse, etc., etc.

Iez règne partout ailleurs.

Arsse termine chausse , fausse (adjectif , gausse et housse. Mais avena lieu dans souce ct dans j'exauce ; et ocz dans atroce, féroce, négoce, noce, précoce et sacerdoce.

Ossz règne dans tous les autres mots. Ues règne dans ostuce, puce, prépuce, il

UssE partout ailleurs.

Atermoice

Dégoutter.

Athée.

T se double 10 dans les mots qui commencent

Àtre.

A troce.

Parat: Attention, attirer, attrister, etc., etc. Excepté : Atelier. Atlas. Atrabilaire, Atmosphère

Atome.

| Atblête.      | Atout.         | Et les dérivés. |
|---------------|----------------|-----------------|
| 2º Dans le    | corps des mots | suivants :      |
| Betterave.    | Démaillotter.  | Littérature.    |
| Botter.       | Égoutter.      | Mettre.         |
| Botteler.     | Émietter.      | Nettoyer.       |
| Brouetter.    | Emmaillotter.  | Pirouetter.     |
| Buvotter.     | Fouetter.      | Pittoresque.    |
| Carotter.     | Frotter.       | Quitter.        |
| Cette ( pron. | Garotter.      | Regretter.      |
| fém.)         | Gigotter.      | Ribotter.       |
| Chattemite.   | Gobelotter.    | Sagittaire.     |
| Crotter.      | Gratter.       | Sottise.        |
| Culotter.     | Grelotter,     | Tetter.         |
| Debotter.     | Guetter,       | Trompetter.     |
| Décrotter.    | Hutter.        | Vergetter.      |

Littéral.

Et dans les dérivés et composés : Littérales ment, nettoyage, commettre, permettre, etc.

ATTE règne dans Batte (subst. et v.) Gratte (il). Matte (plante). Chatte. Hyperbatte. Natte. Datte (fruit). Jatte. Patte ( d'ani= Flatte (il ). Latte.

Et dans les composés et les dérivés-ATE règne dans les autres mots.

ETTE règne dans baguette, assiette, brette, banquette, emplette, dette, et dans nombre d'autres ; sere regne aussi dans que je rachette , j'achette, je démette , j'entremette , je jette, j'étiquette, je feuillette, je fouette, j'interjette, que je promette, que je remette, que je soumette.

Mais on écrit avec un seul & :

Athlète, épithète, Escopète interprête, plan nète, poète, prophète, proxenète, replète, secrète.

ITTE règne dans être quitte, il quitte, il acquitte.

ITE règne partout ailleurs. OTTE termine les substantifs féminins :

Botte, calotte, carotte, cotte, crotte, culotte, écholotte, fiévrotte, flotte, gibelotte, griotte, grotte, hotte, huguenotte, linotte, marcette, marmotte, marotte, motte, polyglotte, quenotte, trotte, vieillotte : Et les verbes:

J'emmaillotte. Je balotte. Je besotte. Je frotte.

Je buvotte. Je garotte. Je déhotte. Je marmotte.

OTE partout ailleurs.

UTTE termine butte, hutte, lutte, et les verbes qui en sont formés. UTE règne dans les autres mots.

OUTTE termine le senl mot goutte (substantif et verbe.)

Ovre règne dans les autres mots.

Cette lettre ne se double que dans six mots devenus français: Waux-hall, Whigh, Wolm

fram (mine de fer), Wallon (langage), Whist ou Wisk, Wiski.

La lettre x, faisant les fonctions de deux consonnes ne se redouble jamais.

Z.

Le redoublement de la lettre z n'a lieu que dans lazzi.

Je rotte.

Je trotte.

# §. IV.

L'Orkographe des verbes demandant, par son importance, des developpemens particusliers, nous avonseru devoir en faireun article à part, qui, pour être bien compris dulceteur, este qu'il se rappelle ce que nous avons dit sur la farmation des temps, p. 236, et sur la conjugation des verbes tant réguliers qu'irréguliers, pag. 243 à 274.

La première personne ungulière du présent de l'indicatif est toujours termiace par un e muct dans les verbes de la première conjue gaison; tels que : prier, couvier, aimer, et dans ceux de la seconde qui ont l'infiniti en frir et en veir, tels que : offrir, souffrir ouvrir, couvrir. — Cueillir et ses composés suivent la même O'rlhographe. On écriza doncs

Je prie, je convie, j'aime, je souffre, j'ouvre, je couvre — Je cueille ; je recueille ; on excepte nppawrir, qui fait j'appauvris. (Restaut, psg. 360.)

Dans les verbes des trois autres conjugaissons, cette première personne est terminée par uu s. je finis, je reçois, je rends, je vais, je cours, je meurs, je conclus.

Norta, On trouve, dans planiteurs bons anteues, poites ou prossteurs, la première personne singulière du présent de l'indiestif de quelques verbes écrite sans x; commas i pé sas ; pé soû ; pé croir ; mais jaini que nous l'avan dit, pue, a 633, en perlain de la conjugation du verbe sour, ce serois actuellement pécher coûtre l'ange et contre la règle générale, que de les insites.

Exception. — Pouvoir, valoir, équivaloir, prévaloir, vouloir, verbes irréguliers de la troisième eonjugaison, prennent un x au lieu d'un s: je peux, je vaux, j'équivaux, je prévaux, je vaux.

La seconde personue singulière du présent de l'indicatif, de tous les temps simples, et dans tous les verbes, a toujours pour lettre finale un s:

Tu pries, tu offres, tu ourres, tu appeuvris, tu cueilles, tu priois, tu offreis, tu ouevrois, tu appauvrissois, tu cueillois, etc., etc. Cette rigle générale à une exception pour les verbes pour oir, vouloir, prévaloir, valoir, dans lesquels on met, à la seconde personne du priesent de l'indictif, un x au lieu d'un s: tu peux, tu veux, tu prévaux, tu vaux.

La troisième personne singulière du présent de l'indicatif est semblable à la première, dans les verbes qui ont ectte personne terminée par un e muet. Ainsi, je prie, j'offre, jouvre, je cueille, font : il prie, il offre, il ouvre, il cueille.

Quand la première personne singulière du

présent de l'indicatif finit par un s ou par un x, la troisième personne de ce temps finit par un t : je crois, il croit; je peux , il peut; je sais, il sait, etc.

Exceptions.—Les verbes en dre, terminés par és, à la première personne singulière du présent de l'indicatif, finissent par un d'à la troisseme personne singulière de ce même temps : Je couds, il toud; je réponds, il répond; je prends, il prend; je réponds, il répand, etc.

Les trois verbes absoudre, dissouthre, réroudre, et tous les verbes en aindre, enoisante et eindre ne conservant pas le d'a la première personne du singulier du présent de tindicatifs, fluissent régulièrement par un t'à la trois sième: J'absous, il absout; je dissous, il dissout; je résous, il résout; je erains, il crains; je peins, il prient; je joins, il joint; je disjoins, il disjoins, (etc., etc.

Le verbe vaincre et son composé convaincre gardeut le c aux trois premières personnes singulières du présent de l'indicatif je voines, tu vaines, d'vaine; je convaines, tu convaines, il convaine.

La première personne plurielle du présent de l'unearty, et, eu général, de tous les temps simples, et daus tous les verhes, a tous ours pour lettre fiusle un s. Nous aimous, nous aimous; nous dissolvons; nous cousions; nous cousions; nous voyons, nous

La seconde personne plurielle de tous les temps simples se termine en s ou en z.

Elle prend un s, quand la pénultième est un e muet : Vous dites , vous faites , vous aimètes , vous reçites , etc. Elle prend un z, quand la pénultième est un e fermé : Vous aimes , vous rendez , vous dédisez , vous mélises, etc.

Cette lettre sert à caractériser cette seconde personne, et à la distinguer du participe passé et du l'adajectif.

La troisième personne plurielle de tous les temps simples est généralement en nt : Ils aiment, ils diseut, ils reçurent, ils ambitionnèrent, etc.

Ces règles ne sont pas applicables aux temps composés.

18 Les terminaisons de l'imparfait de l'imditatif sont les mêmes dans tous les verbes, tant réguliers qu'irréguliers, saus aucune exception: pour le singulier, elles sont en cis, ois, oit; et pour le pluriel, en ions, iez, oient: J'aimois, tu nimois, it aimoit; nous aimiens, yous aimien, it à aimoient Je

voyois, tu voyoit, il voyois, nous voyions, vous voyiez, ils voyoient (431). (Restant, pag. 253. - Wailly, pag. 78 .- Levizac,

pag. 55, t. tt.)

(431) Pour remédier à l'inconvénient des diffés rents sons dela combinaison os, un nomme Berain, , avocat assez obscur an parlement de Ronen , proposa en 1675, d'y substituer la combinaison ni ; n'est-à-dire , d'écrire par na, tous les imparfaits et les conditionnela des verbes : J'nimais , j'nime= rnis, au lien de j'aimois, j'aimerois; certains infinitifs : paraître , disparaître , au lieu de paroitre, disparoitre ; d'ecrire de même par ni : faible et ses dérivés ; monnaie et ses dérivés : Français, Anglais, Hollandais, Irlandais, Polonais, Charolais, etc., etc., que l'on prononce Frances, Anglès , etc. , etc.

Muis co changement fut rejeté, et par les grands Écrivains du siècle de Louis XIV (\*), et depuis par les plus céléhres Grammairiens.

D'Olivet ( 120 Rem. sur Racine ) donna pour motif de son refus, que as a, de même que os, plusieurs sons. En effet, dans bienfaisant, cette combinaison a le son de l'e muct ; dans j'aimais, elle a le son de l'é ferme ; dans jamais , elle a le son de l'é onvert ; dans l'nimeras, elle a un son différent de j'aimois et de j'aimerois; enfin

dans donntrière, elle a, à peu près, le son de l'a. L'abbé Girard adopta d'abord cette innovation ; mais, lorsqu'il vit qu'il en résultoit de très-grands inconvénients, et qu'elle renversoit toutes les analogies, il se rétracta dans son ouvrage intitulé : Vrais principes de la Langue française (pag. 343, t. [1].

Dumarsais (Encycl. meth. , an mot Diphthon= que ), dont Voltaire a dit qu'il avoit dans l'esprit une dialectique trés-profonde et très-nette, jugea que la combinaison af n'est pas plus propre que ta combinaison of à représenter le son de l'é on-

(\*) Tous les manuscrits des Écrivaius du Siècle de Louis XIV, et les meilleures éditions que l'on a faites de leurs ouvrages, le prouvent ; et un fait , dont il est facile de se procurer la connaissance-, en achèvera la conviction.

Bacine, avoit mis dans la première édition de sa tergedia d'Andromaque, act. III, sc. 1. :

. . . Lasse de ses trompeors attraits Ao tieu de l'anlever , seigneur, je la fuirais.

Mais comme il se fit apparemment scrupule d'avoir adopte cette Orthographe pour rimer aux yeux, il corrigea dans les éditions suivantes :

. . . Lassé de ses trompeurs attraits , Ao licu de l'enlever , fuyez la pour ismais,

Le prétérit défini de l'indicatif a quatre terminaisons , 1º en ai , as , a , ames, ates , èrent : Je donnai, tu donnas, il donna : nous donnâmes, vous donnâtes, ils donnérent:

vert; si l'on écrit François, j'avois, c'est, disoit= il, parce que nos peres prononçoient ces mots en diphthongue , Fran-cois , j'a rois ; mais on n'a jamais prononcé François, j'avois, en faisant cotendre l'o et l'i : présentement que s'on prononce ces mots avec le son de l'é ouvert, ai l'on vonloit une réforme, il fallait plutôt la presdre, des mots accès, proces, succès, très, auprès, des, que de se régler sur palais, et un petit nomo bre de mota pareils, que l'on écrit par ai, à cause de l'étymologie palatium, et parce que telle étoit la prononciation de nos péres ; autrement c'est réformer un abus par un plus grands D'ailleurs, ajouta-t-il, ce chaugement renverse toutes les analogies parcilles à celles qu'il y a entre notion et connoître, apparoir et paroitre, notoire et connuissance, monnoic et monnoyeur, Anglois et anglomane, etc., etc.; enfin, il n'y a pas plus de raison de réformer François par Français, qu'il n'y en auroit de réformer palais par palois.

Domerque fut d'une opinion à peu près semhlable (dans la 2ª édition de sa Grammaire simple et dans ses Sol. gramm. ): Oi est mal, dit-il, parce que c'est un signe trompeur ; mais ai l'est également, puisqu'on le prononce d'une manière dans essai, délai, et d'uoe autre manière dans bienfuisant, j'aimui, j'aimerai, etc. Or, dans les réformes, on ne doit pas remplacer un abus par un abus. De la combinaison de l'aou de l'o avec l'a il ne peut résulter un à ; une voix simple ne doit s'exprimer que par un caractère simple. Dono le changement proposé par Bérnin augmente les difficultes, an lieu de les diminuer ; et ce n'étoit pes le peine de changer pour ne pas faire mieux.

Le chancelier Bucon et Boaugée pensoient également que c'est une prétention chimérique que de vouloir pervertir la nature des choses, de donner de la mobilité à celles qui sont essentiellement ermanentes, telle que l'orthographe ; et de lastihilité à celles qui sont essentiellement changeantes et variables, telle que la pronociation. Eh! devons-nous nous plaindre de l'incompatibilité des natures de deux choses qui ont d'ailleurs entre clies d'autres relations si intimes ? Applaudissons nons, an contraire, des avantages qui en résultent. Si l'orthographe est moins sujette que la voix à subir des changements de forme, elle devient par là-même dépositaire et témoin de l'ancienne pro22 sen ii, ii, ii, lmen, lien, irent. Je guéris, tu guéris, il guérit; nous guérimes, vous guérites, ils guérient; 32 en ins, ins, in, lmmes, intes, intent. Je vins, tu vins, il vint, nous vinnes, vous vintes, ils vintent; 42 en us, us, ut, dmes, dets, urent : Je reçus, tu reçus, il reçut, nous regimes, vous recites, ils requent.

Le futur de l'indicatir est toujours en rai, ras, ra, rons, rez, ront: Jaimerai, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimeres, ils aimeront

5° Le présent du CONDITIONNEL est en rois, rois, roit, rions, riez, roient; J'aimerois, tu aimerois, il aimeroit, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeroient. In formation dex temps, le finite re forms du perhamic de l'exfinite, ou moit mattere une avent le finale du del l'exfinite, ou request il ye en avent le r de l'Indiant, con c'end-dire qui de l'end-dire qui de l'end-qui d'end-dire qui de l'end-qui d'end-dire qui de l'end-dire qui de l'end-qui d'end-dire qui de l'end-qui d'end-dire qui de l'end-dire qui d'end-dire q'end-dire q'end-dire q'end-dire q'end-dire q'end-dire q'end-dire q'end-dire q'end-dire q'end

Ire Remarque.-Puisque , comme nous l'avons vu à

Cette remarque sur le futur est applicable au conditionnel présent. 2º Remarque. ... Suivaot la règle qui veut que l'on

2. Remarque. - Suivant la regle qui veut que l'o

nonciation des mots; elle conserre les traces de la génération d'une langue, et rend un hommas durable aux langues-méres, que la prononciation semble désavouer en les défigurant. ( Lises ce que nous disons à ce sojet au commencement de ce chap., pages 450 à 455.)

Ecfin l'Académie (\* ), oette autorité à laquelle est dévolue le droit de pronouver aut out ce qui intresse la langue française, après voir examis, discuté (lors même que l'ollaire étoit un des membres de cette compagnie ), les différentes raisons données pour et contre le changement de la combinaison et en la combinaison et en la combinaison et en la combinaison et ne vous lut jumis en faire masge.

Dans et état de choes, Pollaire, ne respectant ni l'opinion de ces imponates autriets, ni même (\*\*) celle de P'Alembert, le seul littérater qu'il ent desviu cooulter, se écleule le plas chaud partian du chargement proposé par Bhrain, puisqu'il a unanimement été rejeis par des Erritain qui, jaqué pheent, ont été no cordes, par des Grammairems dont l'opinion a topique née d'un tele-grand poids, par plasieras imprineurs qu'on peut reguêre comme d'excellentes autorités, et par l'Accodingi, le vira juge complette un fait de langeg, cefin, puisque ce changement reverse (unte les analogies, sugment les dificulties au liru de les diminers, etc., etc., nous croyens terre fondé à due qu'il peut auss inconstinaix au préfet de la compart en cette de la constituit de préfet de la compart de cette sourville ou ment empressé de l'empirer de cette sourville Orthographe, que parce qu'ils l'ent erne de Valdiré, nimitate ne cel les coortissas délizandre, qui se tropicest des bêres, lorqu'il Teremple de l'en raiture, il president it été du dis côté (\*).

Quoi qu'il en soit de tons ces motifs, de toutes ces imposantes autorités, comme le plan que nons avons embrasse nous impose l'obligation de dire à nos lecteurs tont ce qui peut contribuer à fixer leur opinion, nous ne leur tairons pas que l'usage paroit, depnis quelque temps, avoir asses generalement adopté le changement de la combinaison of en la combinaison as, accueilli par Voltaire, et l'Académie, croyent devoir déférer aveuglément à l'usage, fait, dit-on , imprimer son nonveau Dice tionnaire avec cette Orthographe. Des lors quelque honnes que soient les raisons données par les autorités que nous avons citées, il nous semble qu'elles ne doivent plus être invoquées, puisque, ainsi que nous l'avons dit au commencement de ce obspitre , l'usage at l'Académie sont les seuls régulateurs en fait d'Orthographe.

(\*) Foyez les différentes éditions de son Dietiononing aux mots Anglicisme. François, Imparfuit, Majisté, Maitre, Naître, Peuple, Harnois, etc., etc. que l'on prononce harnès, et Roide que l'on prononce rède.

(\*\*) D'Alembert, Pun des plus grands admirateurs de Foltaire, lui objecta, dans mus lettre qu'il lui adressa le 1 mars 1770, que Panacais écrit par af un représente pas mieux la pronoaciation de françois écrit par oi s qu'alois cet emploi de at, au lieu de oi, et un autre abus. (\*) Cette Orthographe holt, depuis la mort de Foldstre, tombée dan na nobli général, Joraquiu nommé Colas, prote da l'imprimerie du Monitaur en 1790, Imagina de l'yintroduire. Les personnes curieur se da vérifie es dai, neguerron fiellement a certitude que le 3) octobre 1790, dans la Monitaux, comme partout ailleura, on lamprimeit corror avez no e, deit pouvoir, et que le lendemain la métamorphose des o e a s'ett fisic. change roo re en rai pour le futur; rou re en rois pour le conditionnel précent, on derroit. dire et érire ja noyerai, je noyerais, je payerai, je payerais; je mais comme l'e du futur et du conditionnel présent de crebes ett must, ou change l'ye en : je noierai; je noierais, je painrai, je paierais.

Voyes, page 14t.
6 La seconde personne singulière de l'inpésanty est toujours semblable à la première personne du présent de l'indicatif.

Ainsi il ne faut pas mettre de sà ectte seconde personne lorsqu'il n'y en a point à la première personne du présent de l'indicatif, et, en conséquence, il faut écrire : aime, donne, souffre, cueille, parce que l'On dit et écrit : l'aime, je donne, je souffre, je cueille; et emplis, perçois, rends, parce que l'On dit et écrit : l'emplis, je reçois, je rends.

Exceptions. — Le verbe aller fait, à la première personne du présent de l'indicatif, je vais; et à la seconde personne singulière de l'impératif va. dvoir, qui fait j'ai, fait aie; être, qui fait je suis, fait ajis.

Dans le cas où la seconde personne singulère de l'impératif est terminee par un emuet, et est suivi ed l'inn des pronoms y, en; alors, pour éviter un biatus, on sjoute un euphonique, et l'on éerit : donne-s-ux, porte-s-x; on plutôt, ainsi que l'usage le veut : donneszx, porte-s-x;

Mais il faut avoir soin, dans cette expression, de ne pas écrire: donnes xx portes x; ce n'est pas ici une lettre élidée, c'est nne lettre ajoutée,

(Restaut. — Wailly. — Leviene, — et Sicard.)

Remarque. — On ne fait point usage de la lattre comphonique e, lorsqu'après la seconde personne de l'ima pératif terminée par un e muet, c'est la préposition en qui sall : Accurat nu échange ca bijou. — Southan

Expatience les caprices de cet homme.

O Dicu! porte en mon sein la douceur et la paix.

(Th. Corneille, sur la 1918 Rem. de Vaugelas.— Le P. Buffar, nº 533. — Restant, pag. 250. — Beauzés, au mot Élision.)

3° Le présent du subjonctif, dans les verbes des quatre conjugaisons, se termine en exe, ions, iez, ent: Que je prie, que tu pries, qu'il prie, que nous pritons, que vous priez, qu'ils prient. — Que je concluc, que tu conclues, qu'il conclue, que nous concluions, que vous concluiez, qu'il concluent.

Il n'y a d'exception que pour les auxiliaires avoir, et être: Que j'aic, que et a aies, qu'il ail, que nous ayons, que vous ayes, qu'ils aient. — Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyer, qu'ils soient.

Remerque.—La première et la troisième personne singulière du présent du subjonctif sont semblables, et se terminent, dans tous les verbes réguliers ou irrégulières par un e muet: Que ju coure, qu'il coure; qua je meure, qu'il meure; que ju rie, qu'il rie.

80 L'imparfait du subjonctif a quetre term minaisons : asse, isse, usse, insse :

Que je donnasse, que tu donnasses, qu'il donnat, que nous donnassions, que vous donnassiez, qu'ils donnassent.

Que je seutisse, que tu sentisses, qu'il semtit, que nous sentissions, que vous sentissiez, qu'ils sentissent.

Que je reçusse, que tu reçusses, qu'il reçut, que nous reçussions, que vons reçussiez, qu'ils reçussent.

Que je vinsse, que tu vinsses, qu'il vint, que nous vinssions, que vous vinssiez, qu'ils vinssent.

Il a'y a, comme on le voit, que la troissieme persone du singulier qui, à l'imparafait du indjonctif, ait un accent; ce qui, outre le q qu'elle prend, établit une diffierence remarquable entre elle et la troisième personne singulière du présirie défini, qui a la même finale, mais qui s'écrit unna accent et sans à la permière conjugation; il donna; et sans accent aux trois autres conjugations; il sentif, il requ', il vinit.

Remenya. — Lorsqu'on doute entre il fut et il fitt ; il donne eili donnét; estre il antit, il requi, il vint at il sentit, il proçei, il vint: sil se seus permet da dire nous finnes, nous donnâmes, nous sentimes, nous recimes, nous recimes, nous vinnes, il futt écrite, sus accest, il fut, il donne, il sentit, il reçut, il vint.

Le même procédé lève les dontes sur les terminaisons analogues: je serat, je serous, j'aimerat, j'aimerat, el catre je donnat, je donnois; ; si la sens permet de dire: zoos serous, nous aimerons, nous donnames, il faot, je serat, j'aimerat, je donnat.

9º Le présent de l'infinitif a quatre terminations, qui sont : En, donner; 12, rema plir; oin, recevoir; 22, rendre.

10° Le participe passé a douze terminaisons différentes; les principales sont en é, en i, en çu, en du, etc.: donné, empli, reçu, rendu.

Voyez les terminaisons des temps primitifs, p. 210, ou Chapitre des Verbes.

11° Le participe présent est tonjours term miné en aut: donnant, remplissant, recevant, rendant.

Ainsi, le même mot substantif ou adjectif, terminé en est, par ecla senl qu'il est employé comme partieire présent (ou comme adjectif verbal), proud la terminaison ant (432). Exemples:

Le perroquet et la perruche, le corbeau et la corneille, la bécasse et la bécassine, sont d'espèces purférentes.

C'est en DIFFERANT, de jour en jour, à s'occuper de son salut, que l'on arrive au moment où il n'est plus temps d'y songer.

Achille de Harlay, premier Passibure du Parlemen, pendant la lique, montra dans cette charge la fermeté et l'intégrité des anciens magistrats romains. — Les passions, rabaiburs presque toujours au choix que nous avons à faire d'un plan de couduite, y exercent leur injuste pouvoir.

Les envoyés des têtes couronnées n'ont pas tous la qualité d'ambassadeur; ily en a qui n'ont que celle de skisnex... C'est surtout en avsitons dans leurs diocèses, que les évêques accomplissent leurs obligations envers l'Église.

Si, dans les premières phrases, les mots diffèrent, président et résident, sont terminés en ent, ées parce qu'ille y sont employés comme adjectifs; mais, si, dans les secondes phrases, différent, président et résident sont terminés en ant, c'est qu'ils y sont employés comme participes.

Les mots intrigant, fatigant, extravagant s'écrivent sans n, lorsqu'ils sont employés comme adjectifs; mais on écrit intriguant, fatiguant, extravaguant, quand ils sont participes.

(Restaut, pag. 480.—Wailly, pag. 74. — Domergue, pag. 125 de son Journal, 1er mars 1786, et le Diet. de l'Académie.)

12º Quand l'infinitif est terminé par quer les lettres qu se conservent dans toute la conjugaison, lorsque la prononciation pourroit permettrequ'ony substituât unc, comme dans nous suffoquons, vous fabriquates, dérivés des verbes suffoquer, fabriquer, et que, sans altèrer la prononciation on pourroit écrirpar c: nons suffocons, vous fabricates. Mais hors de la conjugaison, ce changement a presque toujours lieu: on éerit par c; et non par dn, la suffocation, la fabrication.

Yopez ce que nons ditons, è ce sujet, psg. 435. 130 Les verbes en dre, où l'on entend le son an, se terminent en andre, comme: prendre, fendre, tendre, veudre, rendre, reprendre, refendre, ctc. Il faut en excepter répandre, On éerit par irel ex verbes dont le participe

On écrit par ire les verbes dont le participe présent se prononce vant ou zant; comme : lire, dire, écrire, souscrire.

Excepte : rire, sourire, bruire, maudire, frire.

Par consequent, tenir, nêtir, courir, etc., ne prendront pas d'e final, le participe ne se prononçaut ni zant ni vant.

Contraindre, craindre, plaindre, et leurs composés, sont les seuls verbes en aindre; tous les autres sont en eindre: Teindre, feindre. — Vaincre s'écrit aussi par ain. §. V1.

### DES LETTRES MAJUSCULES OU GRANDES LETTRES.

On appelle lettres Majuscules ou Grandes lettres, certaines lettres plus grandes que les autres, et qui ont une figure différente de celle des lettres que l'on appelle minuscules, ou petites lettres.

A est une lettre Majuscule; a est une lettre minuscule.

Eviter de faire Majuscules les lettres initiales dans les cas que nous allons établir, c'est, comme le dit Beauzée, une pratique contraire à un usage très-refléchi de la nation, pratique qui tend à bannir de notre écriture la netteté de l'expression, de laquelle dépend toujours la distinction précise des objets. Ajoutons que l'œil même est intéressé à la conservation des lettres Majuscules ; il s'éga = reroit, et se lasseroit de l'uniformité d'une page où toutes les lettres scroient constama ment égales. Les Grandes lettres , répandues avec intelligence parmi les petites, sont des points de repos pour l'œil, auquel elles offrent en même temps le plaisir de la variété; ce sont, en outre, des avis muets sur des obsera vations nécessaires; c'est une heurense invention de l'art, ponr augmenter ou pour fixer la lumière, et alors leur usage est d'un très-grand prix : les règles que nous allons donner méritent de fixer l'attention de nos lecteurs.

Afin de répandre plus de netteté dans les discours écrits, en y introduisant des distine-

Adhéront, Divergent, Président, Affluent, Excellent, Résident, Différent, Négligent, Violent.

C'es et de ces neuf mots que se forment les dérivées, et non des participes présents adhérant, du différant, etc., etc., sinsi l'on écrir a par en les mots : adhérence, uffluence, différence, divergence, excellence, vigligence, présidence, résis dence, violence.

<sup>(452)</sup> Neuf mots, sysut tous des dérivés, changent d'orthographe, en cessant d'être employés comme participes présents, ou comms adjectifs verbaux; ce aont:

tions sensibles, Porthographe exige que les lettres initiales de ecrtains mots soient Majuscules dans les cas suivants:

is Le premier mot d'un discours queleonque, et de toute proposition nouvelle qui commence après un point ou un almés, doit être distingué des autres par une lettre Luitiale Majusculs: Qurs. doigt a désigné à la mer la borne émodolis qu'elle doit respectre dans la state des sitéles? — Du qualques superies distinctions que se flatent les hommes, ils ont tous même origine, et cette origine est petile.

Il en est de même d'un discours direct que l'on cite, quoiqu'il soit précédé d'une ponetuation plus foible que le point, comme c'est Pordinaire après l'annonce qu'on en fait.

Je ne suis pas de cear qui diseat: Ce a'est rien.

C'est une femme qui se noie.

Je dis que e'est beaucoup; et ce sexe vent bien
Oue nous le regrettions, nuiscui il fais notre joie.

Que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. (La Fontaine, Fab. 58.) L'Initiale Majuscule sert, dans ce cas, à

L'Initiale Majuscute sert, dans ée cas, a distinguer les sens indépendants les uns des autres, et facilite par conséquent l'intelligence de ce qu'on lit. (Benusée, Encyel. meth., eu mot Initel.)

2º Les noms propres d'ange, d'homme, de femme, de fausse divinite, d'animaux, de royaume, de province, de rivière, de montagne, de ville, ou autres habitations, de constellation, de jour, de mois, de fleuve, de vaisseau, etc., etc., doivent avoir une înitials Maineaule. [Beausée, amémo avrage7.]

Le lendemain Thisbe sort et prévient Pyrame. (La Fontaine, les Filles de Minée.)

Avant qu'un tel dessein m'entre dans la pensée , On pourra voir la Seine à le Saint-Jean glacée , Arnauld à Charenton devenir lunguenot, Saint-Sorlin janséniste et Saint-Pavin bigot.

(Boileau, Salire 1.)

La Seine a des Bourbons, le Tibre a des Cesars.

(Le méma, Épitre au roi.)

(Le même, Épitre au roi.)

Plut à Dieu qu'on réglit aiosi tons les procès!

(La Fontaine, les Frélons et les Mouches à miel.)

Vénus, ainsi que Mars, demande le jeunesse-(Delille, Georgiques, liv. III.) Ls PORMIDABLE a mis à la voile.

Plutus, la Fortune et l'Amour Sont trois eveugles-nés qui gouvernent le mond (Foltaire, lettre à madame du Deffant, 2764.) Le nédecin Tant-pis elloit voir un melade,

Que visitoit aussi son confrère Tent-mieux.
(La Fonteine, les Nédeelns.)

La Grèce étoit en jeux pont le fils de Sémèle. (Le même les Filles de Minée.) L'amour lenguit sans Becchus et Cérès. (Deshoulières.) (Beauzès, Encycl. mèth.)

NOTA.—On doit regarder comme de vais Noma propres, les motts (Impun-Styries, Amelyne, Mer-Micdifferencie; ear c'est som ers noms qu'un a généralemontoulame d'eisjaser ces ileux... Il fast donc les contomesser par une Majazente : il en fast sami une sa second mot Élysies, Rompe, Méditerranée; sustrement on ceritorit que Champs et me Forments vauls en Nom propre. Par la même rislon, il net sufficial pas non plas de mettre une majazente en second mot.

Toutefois, si tous ees mois étoient unis par un tiret, et que le second ue fût pas un Nom propre, il ne faudroit pas da mejazzule à ce second mot. Ainti l'on écrite Port-Royal, Paya-Bas.

Les champs thessaliens, les monts idaliens ne sont pas de vrois Norm propries. Ce sont des lournaires pocilques pour dire : la Phessalie, l'Idalie. Aussi M. Dédet écris-il saus mejuscule ces mots et autres semhables.

(M. Lemare, note 527, pag. 314 de son Cours and., sere édit.)

L'emploi d'une lettre Initiale Majuscule est d'autant plus nécessire, dans tous ces cas, que les noms propres étant pour la ptupart appellatifs dans leur origine, une Initiale Majuscule lève tout d'un coup l'incertitude qu'il pourroit y avoir entre le sens appellatif et le sens individuel. Cette utilité de duisiguer les différents sens est le fondement des regles qui vont suivre immédiatement.

(Beauzée, Encycl. méth.)

3 Le nom Dieu, quand il designe individuellement FErre Supreme, doit avoir une Initiale Majuscule, parce qu'il est alors comme un nom propre: On doute de la dans une plains santé, st quand thydropiale stafformée on croit en Bluv. — La craime Duro set le commencement de la negrese.

Mais le nom Disu s'écrit avec une Initiale Miniecule, s'il est appliqué aux fausses divisi nités du paganisme; s'il est pris dans un sens figuré; ou lôten encore s'il est regardé comme sujet de quédque qualification déterminative, ou , ce qui est la même chose, comme nom appellatif.

On a compti jusqu'à esnt tinquanti-neuf DATEX qui lu paim ont adorte, (Trievoux.)—
Parmi lue hations les plus éclairés et les plus sages (les Grees et les Romains), le crime étoit adoré at reconnu nécessire au cutte des DATEX. (Essued, Disc., sur l'Hist., univ.)—Le DATE des misiricordes, le DATE des vongances, le DATE de Vorgances, le DATE de La PUEZ de La lerre.

(Beauzée, Enevel. méth.)

La murt est le scul dieu (433) que j'osois implorer. (Racine, Phidre, act. IV, se. 6.)

Dans tous ees eas, le mot Dieu est un vrai nom appellatif. (Même autorité.)

d'Lea noma des sciencies, des arth, des métiers, s'ils sont pris dans uns ens individuel qui distingue la science, Part, le métier, de toute sutre science, de tout autre art, de tout autre métier, doivent prendre une Initiale Mojaccule: La GNAMMIR a des princépes plus importants ei plus voilules qu'il re parort d'abord.— Les polest dieur que la Missour art propose de la company de la Missour art propose de la company de la Missour Les MENURIES emprende la secons de la Glowitzus et du DIBBIT pour fournir des conbellissements à PARENTECUES.

(Même autorité.)
Toutefois, ees noms rentrent dans la elasse des noms appellatifs, quand ils sont présentés

des nom appellatifs, quand ils sont présentes comme sujets d'un qualification d'éterminatire; et alors on les écrit suns latitole Majuse 
use; On a appliqué sans jugement la eauxusans letine à toutes les langues, comme si 
anna letine de doutes les langues comme si 
anna letine de doutes les langues comme si 
anna lette la des la doutes les langues la 
latine let la langues la 
latine la latine lette la 
question de souvier si la sessage italiente est 
question de souvier si la sessage italiente est 
question de souvier si la latine lette 
question de souvier si la latine la 
question de souvier si la latine la 
que la 
printer en Le un un un sur la 
la 
latine latine la 
latine l

50 On fait usage d'une lettre Initiale Monjuscule pour indiquer au leeteur tout Nomabstrait personnifié:

Les Vertus devroient être sœurs, Alusi que les Vites sont frères. (La Fontaine, Fab. 167 : les deux Chiens et l'Aue

murt.)
Jadis trop caressé des mains de la Mollesse,

Le Plaistr s'endurmit au sein do la Paresse. (Voltaire, Discours sur la Mudération.) Vouloir tromper le Ciel est folie à la Terre;

Le déclale des cœurs en ses détours n'auserre Rien qui ne soit d'abord éclairé par les Bieux. (La Fontaine, l'Oracle et l'Impie.)

(433) Dieu. On a critiqué mal à propos ce vers, cu disant, la mort n'est point un dieu, mais me décase. Cette critique est aburde: dése est pris ci dans un sens générique; c'est comme s'il y avoit, je n'esois implerer d'autre diéu que la mort. L'Allègorie babite un palais diaphane.

(Lemierra.)

. . . In Mollesse uppressée

Daus sa boucha à ca mot sent sa langue glacée ; Et, lasse de parler, succombaut sous l'effart , Soupire, étend les bres, ferne (¿eːl, et s'endort. (Botleau, le Lutriu, chaut III.)

Qui ne cuurt après la Fortune ? (La Funtaina, l'Homme qui court après la Furtune.) Sur les ailes du Temps la Tristesse s'auvula,

(Le même , le Jeune Vanve.) Sévigué, da qui les attraits

Serveut aux Gráces da modèle. (Le nième, le Liou amoureux.)

Si l'on peint les Gracus nues, c'est pour montrer qu'elles n'empruntent rien de l'art, et qu'elles n'ont d'autres charmes que ceux de la nature. (Bouhours.)

(M. Lemare, pag. 314, at Boiste, Dict. univ.) 60 11 faut donner des lettres Mojuscules pour initiales aux noms appellatifs des tribunaux, des compagnies, des eorps, et à eeux qui déterminent , par l'idée d'une profession ou d'une dignité, soit ecclésiastique, soit civile, lorsque ces noms sont employés sans complément déterminatif pour désigner individuellement leur objet : On comptoit aus trefois douze PARLEMENTS en France. - L'E= GLISE est la colonne et le soutien de la vérité. L'Académie a été étoblie pour connoître principolement de l'ornement , de l'embellissement et de l'augmentotion de la langue française.-L'Arbrux fait une belle peinture de la chorité. - Le Rot des rois est le souverain créateur du ciel et de la terre.

Mais esc notuse mots victivent ann Majucuele Initiale, ills not priventet dans le discours sans application individuelle, on a Happlication et theiginete par un complement determinatif : La fermate des nembres de PAILIMENT a convent fait is quot donn notre histoire.—Non devons prier pour l'union des Sausss.—On doit de grandes lumières aux ALBÉMISS del Europe.—Du avôrus doit surtous précher d'exemple. — Le lone at le soi des animaux; le phénix, le soi des oiseoux; le bouile, le soi des serpents.

7º Les adjectifs soint, grand, et semblables, doivent prendre une Initiate Majascute, lorsqu'ils entrett dans la composition d'un nom propre, eten font partie i Sant Pierre, SANTP Mad SANTE Madeloine, le SANTE SANT SANTE MADELOINE (ES SANTE), L'ENTE CARDE, Saint Grégoire le GANDE, L'ENTE Pierr, I de SANTE Trinité; le SANTE Exprit, le SANTE BIBLE. 80 Quand on adresse la parole à une personne, ou à un dres quelconque, le nom qui designe cette personne ou est être, ficti-il que avoir une fraite Majasa preplatif, dui avoir une fraite Majasa preplatif, dui avoir une fraite Majasa presente l'entre par l'idee de la seconde personne l'entre luty a plus qui avant profitége que l'annonce anjourd'hui au monde e 6, Citt. 1 à Tasart d'entre-twara de se profigie nouveal Cest demne-voura de est profigie que de L'annonce divin, il y ait tant d'inceffénse sutricti.)

sensibles. (Même autorité.)
C'est par la même raison que l'on écrit
avec une Initiale Majuscule : Monseigneur,
Monsieur, Madame, Mademoiselle, en

Grand Roi cesse de valacre , ou je cesse d'écrire.

adressant la parole aux personnes.

(Boilens , sat.) Cela arrive si souvent, qu'on a eru devoir écrire ces mots avec une Majuscule, même hors le cas de l'apostrophe. On a senti de puis qu'il falloit donner à eet usage universel un principe également universel; et l'on a imagine que c'étoit une affaire de politesse, comme si l'orthographe devoit peiudre autre chose que la parole avec les accessoires relatifs aux différents sens. Cette politesse déplacée a suggéré ensuite aux imprimeurs d'écrire avec des Majuscules les pronoms il, elle, quand ils se rapportent aux noms Roi ou Majesté. Ce sont de vrais abus, des fautes contre les vrais principes, car les pronoms se rappor= tant aux noms Roi ou Majesté, ils doivent toujours, et dans tous les eas, s'écrire avec une initiale minuscule, par cela seul que les pronoms il, elle, et en général les pronoms personnels , je , me , moi , tu , te , soi , il, elle, lui , leur, désignent trop clairement des individus déterminés, pour qu'on puisse s'y tromper. (Mêmes autorités.)

Beautée est même d'avis que Pon doit écrire avec une initiale misuscule : monsteur , mandeur, na najesté, dans les phrases pais vantes : Pai remé votre lettre « monsieur , ou à m. labbé N..., à madame, ou à Me-la duchesse de M.— Sa majesté, de, ctc., le nomma à cet emploi, dis qu'elle fui fauruité de sei minenta qualités; mais comme l'usage est contraire, nous n'engagerons pas nos lecteurs à se ranger à lavis de Beauch ;

gº Quand un mota plusieurs sena differents, il est assez convenable d'employer une Întitiale Mojuscule, pour désigner le sens le plus considérable. Cette attention est propre à prévenir bien des équivoques et à faciliter au lecteur l'intelligence de ce qu'il lit, en lui faisant apercevoir sur-lechamp dans quelle acception il doit preudre les mots dont il fiait usage. Ainsi l'on cérira avec une l'utilale Majurcule: Le Jeunesse, pour désigner les jeunes gens; et votre Gannassa, en parlant à un grand d'Epagane, à un réque; mais on écrira avec une minuscule: La jeunesse, pour designer les plus bel âge de la vie, et la granddur de Dieu, pour désigner son excellence.

On écrira le mot grand avec une Majuscule dans ectte phrase : Les Gaarns servient inutiles sur la terre, s'il ne s'y trouvoit des pauvres et des matheureux. (Massillon.)

Et avec une minuscule dans eelle-ei: Un GRABB homme excelle par un GRABB sens, par une vaste prévoyance et par une haute capacité.

Le mol Justice Vecirio per un grand J.

Le mol Justice Vecirio per un grand J.

Le morale explication un capital que l'ait que l'on rend à chaeun ce qui lui appare tint : La Surene est la premiere des vertus, elle est due à tous les hommes sans distince no un bien nonce, lorsqu'on voudra parter des officiers ou magistrats qui rendent la justice : Ébolgares cette idée qu'on a de la Justice, qu'elle duit toujourne irre effrayante, pui le des duit toujourne irre effrayante, pur le proposition de la contract de la miscrebta. Mais le nont justice véceria per un petit j. Incrupti li guiller bon dreit, rations i îl ne fust pas se futre verrett à soimine.

On écrira le mot Ciel par un grand C s'il signific Dieu.

Le Ciel reput toujours nos voux et notre encens. Et par un petit e, dans toules ses autres acceptions.

O Citt, s'écrira par un grand C, parec que eette exclamation est une sorte d'invocation à Dieu.

Père s'écrira par un petit p, quand il signifiera celui qui a un ou quelques enfants : Il n'y a qu'un bon gouvernement qui puisse encourager les pauvres à devenir rixas. Par un grand P, quand ee sera nn titre

d'honneur : Pènes conscrits.—Pènes de l'Église. La noblesse par un petit n est l'avantage d'être noble : La vertu est la vruie nontesse de

Phonume de bien.

La Noblesse par un grand N est le eorps des nobles: La Noblesse de France s'est de tout temps distinguée par son attachement à la

Monarchie.
Cette distinction doit même avoir lieu entre deux sens individuels d'un nom appellatif: Il se rendit au sirax (en parlant du lieu); il fut blûmé par le Sânar (en parlant du eorps); quoique dans les deux cas il s'agisse uniquement du sénat.

10º On écrira avec une Initiale Majuscule tout nom devenu commun, de nom propre qu'il étoit originairement, pourvu qu'il soit pris pour désigner la qualité principale qui caractérise le nom propre; exemple:

Oh, combien de Cisurs deviendront Laridons!
(La Fontaine, Fab. 166, l'Éducation.)

J'ai la, chez un conteur de fables , Qu'un second Rodillard, l'Alexandre des chats , L'Attila, le fiésu des rats ,

L'Attila, le fiéau des rats,

Vrai Cerbers. . . (Le même, Fab. 60 , le Chat et la vieux Rat.) Quand un Sully renaît, espère un Henri-quatre.

(Voltaire, le Temps présent, t. 14st de ses OEur.)
Que de l'éclies vont pillant les abeilles!
Que de Pradons s'érigent en Corneilles!
Que de Gauchats semblant des Massillons!

Que de Le Dains succèdent aux Bignons. (Le même, Étreunes aux Sots.) (Lemare, pag. 4t4.)

110 Il convient également de distinguer le titre d'un livre ou d'une pièce quelconque par une Initiale Majarcule. Il en est de même lorsqu'on le cite. On écrira done:

lorsqu'on le cite. On écrira done :

Fable des deux Amis.—Fable des deux Pi=
geons.

Daus ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe
Je ne reconnois plus l'auteur du Minasthrope.
(Boilean, Art poétique, chant III.)

(Bottens, Art poetique, casas sil-)
Toujours sor sa toilette est la Seinte-Écriture,
Et le Petit-Caréme est surtout as keture.

( Voltaire, Coute de Gertrude.)

(N. Lemere, pag. 315.)

12° Les noms qui expriment le principal sujet du discours doivent être distingués des autres par une grande lettre.

Ainà, dans le précédent chapitre sur l'Orhographe, ce dernier mot à dê être partout marqué d'une grande lettre, parce que l'Orthographe étoit l'objet de ee chapitre. Cette méthode a pour but de soutenie l'attention du lecteur, eu lui rappelant sans cesse le sujet de ce qu'il lit.

130 Dans la poésie, il est reçu, pour mieux assurer la distinction des vers, de mettre une Initiale Majuccule au commencement de chaque vers, grand ou petit; soit qu'il commence un sens, soit qu'il ne fasse que partie d'un sens commence :

Un jeune homme, loujours bouillant dans ses capeices, Est prompt à recesoir l'impression des vices ; Est vain dans ses discours, volageen ses désirs . Rétif à la censure, et fou dans les plaisirs. I.'áge viril, plus már, impire un air plus sage, Se pousse auprès des Grands, s'intrigue, se ménage, Contre les coups du sort souge à se maintenir, Et loin dans le présent regarde l'avenir. (Boileau, Art poétique, chant III.)

(Beauzée, Encycl. meth., et Boiste.) 14° Enfin, il y a de certains mots qu'on a coulume d'abrèger et de représenter par des lettres Majuscules, ainsi qu'il suit :

J.-C. Jésus-Christ.
N. S. NotreSeigneur.

N. S. Notre Seigneur.
N. S. J.-C. Notre Seigneur Jésus-Christ.

S. S. Sa Sainteté. S. M. Sa Majesté.

S. M. I. Sa Majesté Impériale. S. M. B. Sa Majesté Britaunique.

S. M. C. Sa Majesté Catholique. S. M. T. C. Sa Majesté Très-Chrétienne.

S. M. T. F. Sa Majesté Très-Fidèle. S. M. S. Sa Majesté Suédoise.

S. A. R. Son Altesse Royale.
S. A. I. Son Altesse Impériale.

S. A. I. Son Altesse Impéria S. Ex. Son Excellence.

S. Em. Son Éminence. Mgr Monseigneur.

M4 Marchand.

Mmc Madame. Mr Monsieur.

Negt Negociant.

§. VII.

# DES ACCENTS.

Il ne fast pas conformer les sécouts dontil il et ét question, chen III, l'he partie, page 33, avec cent dont nous allous parler; et, quois que les ancienns sient donné le même nom à la chose et au signe de la chose, ceux-ci ne sont que de pars signes d'Orthoprable qui se metitent sur une voyelle, soit pour en faire montient sur une voyelle, soit pour en faire pour faire distinguer le send simm out d'avec celui d'un autre mot qui s'écrit de même, mais dont le sens est different.

On reconnoit, dans la langue française, trois sortes d'Accent : l'Accent aigu, l'Accent grave, et l'Accent circonflexe.

L'Accent aigu (') se met sur tous les k fermér qui terminent la syllabe, ou qui son seulement suivis d'un s, signe du pluriel; La bonté, la rériét, l'ausemblée, les procédés, les prés émaillés. Mais on écries sans Accenaigu l'e fermé de nes, de berger, attendu que cen est point l'e, mais une des consonnes s, r, qui termine la syllabe. (M. Chappad).

L'Accent grave ( ) se met sur tous les à ous verts qui terminent la syllabe, comme dans: Pèle, règle, prophète, il mène, ou qui sont saivis d'un s qui achère le mot. Procèse, succès, décès, oprès (sont exceptès Ces, les, mes, tes, ses et des, article composé). D'après ce principe, on écrit : Pappette, terre, coquette, mer, secret, sans accent grave; car les consonnes s, rs, qui terminent la syllabe, en donnant à l'e le son ouvert,

rendent l'Accent inutile.

La letter x, qui fait les fonctions de deux consonnes, dont l'une appartient à la syllabe précédente, qu'elle termine, l'autre à la syllabe mivante, exige pour cette raison que l'envert, qui la précède, ne soit pas surmonté d'un accent grave, convexe, je vexe, cirrolleux. (Demergue, pag. sia den Grappe, sia den Grappe.

Il faut remarquer que l'e est toujours ouvert, lorsqu'il termine la syllabe, et qu'il est suivi d'une consonne et d'un emuet; exemple : Il espère, il pèse, modèle.

Sont excepties, ve les mots en ége, comme : Sacrilége, sortilége, etc., où l'e n'est point ouvert, mais fermé, quoiqu'il termine la syla labe, et qu'il soit suivi d'une consonne et d'un e muet.

2º Ces phrases: Aimé-je, dussé-je, veilléje, ctc., dans lesquelles l'e est également fermé, et prend un accent aigu.

Voyez plus bas ce que nuos disons sur l'emploi de la dièrèse, et, aux Remarques détachées, sur la manière d'écrire le mot Poète.

On fait également usage de l'Accent grave dans plusieurs mots, pour empécher qu'on ne les confonde avec d'autres; par exemple, on l'emploie pour le mot là, adverbe, afin de le distinguer de la, article, ou de la, pronom relatif:

L'égalité est au cimetière, mais elle n'est que là. (M. de Lévis.)

Où, pronom ou adverbe, s'écrit avec l'aceent grave: L'adversité est le ereuset où la vertu s'épure, et la pierre de touche où l'asmitié s'éprouse.

Où la vertu fiuit , Li commence le vice.

Ou, écrit sans accent, sert purement de liaison, et alors il est conjunction, et peut scremplacer par ou bien:

Les rois sont dans la main des dieux , Les instruments de la clémence Ou de la colère des cieux.

(J.-B. Rousseau, Oda IV, liv. 4.) (L'Academio.-Wailly .- Restaut.)

Des s'écrit avec l'accent grave quand il signifie à partir de, du moment où, puisque : L'homme bès sa naissance a le sentiment du plaisir et de la douleur. (Marmontel.) Et il s'écrit sans accent quand il est article composé; alors il peut se tourner par de les s

Des talents précoces murissent rarement.

La plupart des gens ne jugent des hommes que par la vogue qu'ils ont ou par leur fore

tune. (La Rochefoucauld, Maxime 212.)
A s'ecrit avec l'accent grave dans tous les
as où il est employé comme préposition: Il
n'y a pas de mérite à savoir l'orthographe,
mais il y a beaucoup de honte à l'ignorer; il
s'écrit sans accent, quand il forme la trois

sième personne du verbe avoir : La religion a pour piédestal l'humanité.

La peine a ses plaisirs , le péril a ses chartnes. (Voltaire, la Henrisde, chant IV.)

Ou quand il est employé substantivement :

Il ne sait ni a ni s.

On emploie l'accent circonflexe (\*) lorsque

la voyelle est longue, et qu'il y a suppression de lettre, comme dans les mois: Age, báiller, tête, épître, côte, où le son est long, et l'on écrivoit autrefois : Aage, basiller, teste, épitre, coste. Mais motion s'écrira sans accent circonflect sur l'o, parce qu'il y a sllongement de son, sans suppression de lettre.

D'après le principe que nous venons d'établir, il faut mettre un accent circonflexe, 1º sur a long qui précède ou ch, comme dans lache, tache, facheux; ou t, pronunce avec le son qui lui est propre, commedans château, gater, battir. Quoique l'a soit long dans nation , il ne prend pas d'accent circonflexe, parce que le t n'a pas le son qui lui est propre, mais celui du s .- 2ª Sur l'avant-dernier e des mots en ême : Même, blime, système, pro= bleme. (Excepté cependantles adjectifs numé= raux ordinaux, comme deuxième, troisieme, ctc.) - 3º Sur l'i des verbes en altre, comme naître; en oftre, comme paroftre, accroftre, dans tous les temps où i est suivi de t : Il naît, il paroitra, nous accroîtrons. Remarquez qu'on ne met jamais de point sur l surmonte d'un accent circonflexe.

4º Sur l'o qui précède les finales le, me, ne: Pôle, rôle, dôme, Jantôme, trône, zône. Cet accent se met encore sur les pronoms possessifs, le nôtre, le vôtre, etc.; mais on ne le met pas sur notre, votre, suivis d'un substantif et non précèdés de l'article.

On en fait également usage à la premètre te à la seconde personne plurielles du prétir défini de l'indicatif : Nous aimâmes, vous aimâtes, nous regimes, vous regiles, etc.; et à la troisième personne singulère de l'imparfait du subjonctif : Qu'il füt, qu'il edit, qu'il aimât, qu'il regit, çu'il edit, qu'il edit, qu'il aimât, qu'il regit, çu'il edit, qu'il

(L'Academie, Girard, Wailly, Restaut.)

Cet accent ne sa met pas sur l'u de la préposition sur, ni sur celui du substantif masculin mur.

Réfléchissez sun les merveilles de la nature, et oses dire qu'il n'y a point de Dieu.

On peut dans les prisons entrainar l'innocence, Mals l'homme généreux armé de sa constance, Sons le poids de ses fers n'est jamais abattu : S'ils pésent sur la crime, ils parent la vertn.

(M. Raynoward , les Tampliers.)

Mais on le met sur l'u des mots mur, sur (adjectifs), etc., parce qu'on écrivoit autrefois meur, seur. (Girard ot Boaugée.)

Ami sûr et douea amie Font le charme de la via-

(La Funtaine.)
Des reisins, mûrs apparemment,

Et couverts d'une peau vermeille. (Le méma, le Renard et les Raisins.)

Il se met aussi sur le mot dû, partieipe passé du verbe devoir, afin d'empêcher qu'on ne le confonde avec le mot du, article: Songez que votre cœur est un bien qui m'est bû.

Arrêtes; à set mouns voire respect est da ; La vertu, dant les fers, est toujours la vertu. (Gresset, Edouard, act. 111, sc. 6.)

Toutefois eo partieipe ne prend d'aecent ni au pluriel masculin, ni au féminin, tant singulier que pluriel; parec qu'alors le participe  $d\hat{u}$  ne peut être confondu avec l'artiele composé du (434).

(434) Pour no rien laisser à désirer sur l'accesmontion, nons allons donner ici la liste des mots dans lesquels on fait usage de l'accent circomflexe; bien entendu que nons n'y comprendrons pas ceux auxquels s'appliquent les règles contenues dans les derniers alinéa qui concernent cet accent.

Acre, âge, âne, appât, (amorce), âpre, blâme, dégât, mâle, mât, de vaisseau, pâle.

Anctire, apprels, arine, ariles, (de pissues), arries klebe, klier, kles, champlere, chine (arine), campelle, cripe, crite, dipleke, perspective, from a companels, herendre, prendreds, pr

Abtme, alné, puiné, diner, épitre, faite

Sans vans parer pour lui d'anne foi qui m'est due-(Recine, Mithridate, act. IV, sc. 4-) A ces beaux sentiments les dignités sont dues. (Piron, Métromanie, act. III, sc. 7-)

(Piron, Métromanie, act. ItI, sc. 7.) (Méme autorité.)

Enfin l'accent eireonflexe se met sur le mot til, participe passé du verbe taire, pour le distinguer du pronom tu; et sur crd, participe de croître, pour le distinguer de cru, participe de eroire;

( sommet ), fraiche, gaîté, gite, île, maître, regître, surcroît, traîner, traître. Apôtre, clôture, côté, côte, dépôt, entrepôt,

Apore, ctoure, cote, cote, aepot, entrepot, hôpital, hôte, hôtel, impôt, maltôte, ôter, rôder, rôt, rôti, suppôt, tôt, aussitôt, bientôt, plutôt, tantôt, trône. Août, affut, brûler, búche, chúte (\*), em»

hucke, couter, jeune (abstinence), flute, goult, joute, psyure, route.

Les dérivés s'écrivent écalement avec an accent

circonflexo: ácreté, blamer, arrêter, enchaîner, etc.

Ams. Co mol, depnis Montaigne, s'est toujours écrit saus acceut circoufleze : l'Académie, Trèroux, Gattel, Boiste, Girard, Rolland, Prépost, M. Noel ot M. Laraux n'on ont jamais fait usage. Cependant Férand, qui vouloit que l'on mit l'accept circonflexe sur tontes les syllabes longues, écrivoit ame avec cet accent : et quoiquo l'Academie n'ait point admis l'innovation proposée par ce grammairien , elle a cependant, dans son Dictionnaire, édition de 1798, écrit le mot ame avec l'accent circonflexe; mais comme cet accent suppose la suppression d'nne lettre, et que l'on n'a jamais écrit aamoni aeme; commo ensuito cet accent sert à rendre une syllabe longue, et que la première syllabe du mot aus est longue, d'après les règles générales do la prononciation, nous ne pouvons adopter la dernière décision de l'Acadéa mie , pnisqu'elle est contraire à tous les principes , et que d'ailleurs il nons est impossible de voir pour cette décision un motif raisonnable.

Tutivan: Ce mot devroit, par les mêmes motifs, s'écrire saus accent, puisque d'aillears il vient évidemment de theofrem; mois ici tous les lexicographes, et l'insage généralement adopté, en ont décidé autrement.

(Domergue , pag. 206 de ses Solnt. gramm.)

(\*) L'Académie écrit ce mat saus accent elreonflexe sur l'u; mais quelques Grammairieus sont d'avis que cet accent est indispensable. En effet, tout le monde pronance est » long : st l'accent est d'antant plus nécessaire que l'an pronouçuit autrefois cheute, et qu'alors l'accent doit remplacer l'e. Pour ne la plus almer j'ai cent fois combattu : Je n'ai pu l'oublier ; au moins je me suis tal.

(Racine, Béréules, act. V, sc. 7.)

Cet énfant a env en moins de rien.
(L'Académia.)

## S. VIII.

## DE L'APOSTROPHE.

L'Apostrophe est, dans la langue française, une petite marque en forme de virigule (\*), que l'on met au haut d'une lettre, pour mara que l'elision ou la suppression d'une voyelle, quand le mot suivant commence par une voyelle. (Le Dict. de l'Académie, et Dumersals.)

Nous ne connaissons que trois lettres, qui se trouvant à la fin d'un mot, se suppriment avant un autre mot commençant par une voyelle ou un A non aspiré. Ces trois lettres sonta, e muet, j', si nous en avons d'antres qui se suppriment dans quelques circonstances, onn applique point à cette suppression le terrane d'élision.

(Demander, Dict. de l'Elocuison.)

La lettre a et hi lettre e a ertranchent dans
l'artielc le, la, et dans le pronom le, la .Les vertus se perdent dans l'intérêt, comme
les fleuves se perdent dans la mer. (La Bochefoncauld, Mesime 171) — L'envie est dértruite par la véritable amité, et la coquetterie
ruite par la véritable amité, et la coquetterie

L'est par le véritable amour.

La lettre i s'élide dans la conjonction si, avant le pronom masculin si, tant au singuier qu'un pluriel. Il viendre s'it peat.—Il sa auront tort i ta se fichent (L' Academic, ); mais cela n'a fichent (L' Academic, ); mais cela n'a licu avant aueun autre not, par quel-que voyelle qu'il commence, quanda même ce seroit par un je et l'on dit et cert i Si elle seroit par un je et l'on dit et cert i Si elle situation de la commence de l'academic seroit par un je et l'on dit et cert i Si elle soul et un academic s'anni avant tendre de l'academic s'anni academic s'anni academ

(Le Diet, de l'Académia. — Th. Corneille, sur la 54ge Rem. de Vaugelas, — et Dumarsais, Encycl. méth., su mot Apostrophe.)

Si, précédé de la conjonction et, s'employoit autréois pour dire cepre dant, avec, cela, néannoius; et alors il ne perdoit jamais, sa voyelle, non pas même devant le pronom. Il estérave et vauillant, et sit est doux et fraile.

— Je souffre plus que vous, et si je ne me plains pas. (Le Dictionsiré de l'Acadenie.)

Employé dans ce sens, si est une expression qui a vieilli et dont on ne se sert plus.

L'e muct final s'élide toujours dans la prononciation et dans l'écriture, devant une voyelle, dans les monosyllahes: Je, me, te, se, que, ne, ce, le. On enmarque l'élision par l'Apostrophe: L'y cours, je s'y rendrai, je l'admire, etc. L'e muet de grande s'élide quelquefois dans la prononciation et même dans l'écritare, devant des substantifs feminins qui commencent par une consonne; et on dit et on étrit: Grand mêre, grande noi grand masse, grand'enhoire, grand sité. grand masse, grand'enhoire, grand'attle, grand'enher, grand'enhe,

(Th. Corneille, sur le 173\* Remarque de Veugelas.

-L'Academie, pag. 190 de ses Observ. - Restant, et le Diet. de l'Académie.)

Cependant il n'y a que les mots grand mère, grand tante, pour lesquels la règle soit génés rale; et si on supprime l'e de grande dans d'autres mots, ec ne peut être que dans le style marotique, dans la fable et dans le vauderille.

Le panvre femme eut si grand peur.

(La Foeteine, Fab. 184: le Meri, la Femme et le Voleur.)

Quand le mot grande est précédé de quelque prépositif, ou équivalent de l'article, l'e muet final ne souffre pas d'élision, et l'on dit: Une grande chambre, la plus grande chère, une très-grande misse, la plus grande peine, etc.

(Th. Corneille, earle 175º Rem. de Faugelas,—et l'Académie, peg. 130 de sés Observ.)

L'e muet de la préposition entre s'élide dans les verbes réciproques, s'entr'aider, s'entr'accorder, s'entr'accompagner, s'entr'a decuser, s'entr'excuser, s'entr'ouvrir, etc.

Féraud, Wailly, Demandre, Guéroult, Lévitac, écrivent avoc élision entr'elles, entr'eux, entr'autres, et M. Maugard a dit et écrit: Les véritables sages vivent ENTER eux retirés et tranquilles.

Trévoux écrit sans élision entre elles, entre une et deux heures;

Et l'Académie, aux mots Abouchement, Agent, etc., étc., écrit aussi entre eux; mais aux mots Commun, Premier, etc., elle écrit avec élision entr'eux.

Toutefois il n'y auncun doute que l'on écrit sans élision : Extre onze heures et midi. (L'Académie.)—Estre un bon et un manwais ami.—Estre auts. L'e final de jusque s'élide avant a, au, aux

ici: — Jusqu'à Rome. — Jusqu'au ciel. — Jusu qu'aux nues. — Jusqu'ici. (Le Dict. de l'Academie. Domergue. W'ailly, et

(Le Dict. de l'Académie , Domergue , Weilly , et Restant.)

L'e de puisque et de quoique s'élide, mais ee n'est que quand ees mots sont suivis de il, ils, elle, elles, on, un, une, ou d'un mot avec lequel ees eonjonctions sont immédiatement

Puisqu'ainsi est. - Puisqu'il le veut. Ouoiqu'elle soit. - Quoiqu'il soit.

Quoiqu'ille soit.—Quoiqu'il soit.
(L'Academie.)

Mais on écrira: Possqua aider les matheureux est un devoir-. Le maître de la maison me paroit un houme ginièreux, quotope un peu fier. (Valaire.) — Quoque strasses, on vint me chercher pour me faire roi. [Findlen, Tèlèm.)— Quoque suvisiense, il est toujours deux témoins qui nous regardent: Dieu et les conscience.

(Le même, Dial. de Dion et de Gélon.) (Domergue, pag. 156.)

L'e final de quelque s'élide devant un, une : ourtou'un, ourtou'un; et dans : quel ou'nt soit, quelle ou'ntre soit.

Dans les autres cas, l'e ne s'élide pas : l'avois de quelque espoir une foible étincelle ;

(Voltaire, Mérope, ect. 11, sc. 3.)

Paimerois mieux m'aller cacher dans

QUELQUE ILE déserte, que de me charger de gouverner une république. (Fénélon, Disl. de Dion et de Gélon.)

Comme je m'imagine que vous avez QUELQUE IMPATINEE devoir quelque chose de la Satire des Femmes, etc.

(Boileau, lettre à Bacine.)

Tâchez de trouver QUELQUE AUTRE chose qui
vous satisfasse. (Racine, lettre à Boileau.)

QUELQUE ÉLÉGANTE, QUELQUE ADMIRABLE, QUELQUE DIVERSE que soit la structure des végétaux, elle ne frappe pas assez un æil ignorant pour l'intéresser. (J.-J. Rousseu, Coalessions.)

(L'Académie, Domerque et Féraud.)
L'Académie ( ux mots Autre, Quelque ),

Wailly, Lévizac, Lhomond, MM. le Tellier et Guéroult, sont d'aris d'élider l'e final de quelque, quand il est suivi du mot Autre. L'e final de presque ne s'élide que dans presqu'ille; hors de là, on l'écrit sans élision:

presqu'ile; hors de là, on l'écrit sans élision : Un ouvrage Presque achevé, un habit Presque usé. (Le Dict, de l'Académie, ceux de Bichelet et de

(Le Dict. de l'Académie , ceux de Richelet et de Féraud.)

On peut regarder le climat comme la cause première et ressour unique de la couleur des hommes. (Buffen, Histoire de l'Homme.) Duns la constitution économique des États.

de longues victoires ressemblent reesque à des défaites.

(Thomas, Essai sur les Éloges, chap. 33.)

A et e ne s'élident pas dans les pronoms

relatifs LE., LA., placés après un impératif, ni dans là, adverbe: Menez-LL à Paris.—Ira-t-il Là avec vous? A et e ne s'élident pas non plus dans de, le,

la, que, ce, employés avant les mots huit, huitaine, huitième, onze, onzième, et avant l'expression oui et non.

De nort qu'ils étoient.— Le nort du mois.

Le onze de janvier.—Le out et le non.

(D'Olivet, Prosodie franç., pag. 53, et sulv. — Weilly, pag. 476. — Le Dict. de l'Academie, aux mots Huit, Onze, Oni, Un.) Jamais dans aucun eas, on ne doil, en écria

vant, élider l'e muet de la préposition contre: ainsi on écrit suns élision : Contre-allée, contre-amiral, contre-enquête, contre-heru mine, contre-ordre, etc., etc.

Oul, Lamoignon je fais les chagrins de la ville ; Et contre oux le campagne est mon naique etile. (Rolleau, Faitre VI.)

(Boileau , Epitre VI.)
(Les Dict. de l'Académie et de Féraud , à chacun de ces mots.)

Enfin les diphthongues moi et toi, placées après un impératif, s'élident devant en, jamais devant y : Donnez-u'en, va-t'en.

Mais on dit: Conduiser-y-moi, et non pas conduisez-m'r.

(Décis. de l'Académie, pag. 142.—Ses Observ. sur les Rem. de Vaugelas, pag. 110, — et son Dict., anz mots Moi et Me.)

# §. IX.

Le Tiret est un petit trait, droit et horizonial en cette manière (-), qu'on met entre deux mots que l'on veu unir, soit parce qu'ils sont eensés ne faire qu'un même mot, soit parce qu'il n'est pas permis de les séparer dans le discours.

On le met, 10 entre les mots radicaux des mots composés, tels que chef-d'œuvre, arcen-ciel, serre-tête.

(Besuzée, Escycl. méth., su mot Tiret.)
2º Entre les mots qui sont réunis pour ne

former qu'une sculé expression, comme : Cest-à-dire, vis-à-vis, peut-ère, au-delà, par-delà. (Le Dict. de l'Acadèmis.) 3º Entré le pronom personnel et le mot

même : Moi-même, lui même, nous-mêmes, vous-mêmes. (Même autorité.)

4° On le met après le verbe, quand il est suivi du pronom qui en est le sujet, ou des mots, également sujets, creton, pour quelque raison que se fasse cette transposition: Iraije? Viendrez-vous? Aussi le croyon-nous. Puisses-tu réussir! Étoit ce moi? Sont-ce vou livre? Que dit-on? (Bousée.) 5º Lorsque ces mota, il, elle, on (\$33), nont similaritampossà après un verbe termine par une voyelle, on place entre eux un reuphonique, que l'on sépare du verbe par un Tivet, et du sujet par un autre: M'aime-n-lilet plac approuve-n-on l'Puisa-r-il e déubiere!—
La mort à lex-elle pas toujours surpris, et ne moutre à l'extre pas toujours surpris, et ne mort à lex-elle pas toujours surpris, et ne moutre de l'extre pas toujours surpris, et ne moutre de l'extre pas toujours surpris, et ne domner?—
Quand de surpris pas surpris par surpris de donner n-on pas musit la surpris par surpris de donner n-on pas musit la surpris par surpris de donner n-on pas musit la surpris par surpris de donner n-on pas musit la surpris par surpris par l'extre de donner n-on pas musit la surpris par l'extre de donner n-on pas musit la surpris par l'extre de donner n-on pas musit la surpris par l'extre de donner n-on pas musit la surpris par l'extre de donner n-on pas musit la surpris par l'extre de donner n-on pas musit la surpris par l'extre de donner n-on pas musit la surpris par l'extre de donner n-on pas musit la surpris par l'extre de donner n-on pas musit la surpris par l'extre de donner n-on pas musit l'extre de donner n

Lorsque sur la nature on règle ses besoins , Combien s'épargne-t-on de travaux et de soins ! (Du Resnel.)

Observez bien que ce seroit une faute de mettre une apostrophe au lieu du second Tiert, comme beaucoup de gens le font sans réflexion. (Beauzée et l'Académie.)

6e Lorsqu'après les premières et les secondes persoanes de l'impératif, il y a pour complément l'un des mots : Moi, toi, nous, vous, les, las, lui, les, leur, en, y, on les joint aussi aux verbes par un Tiret, et l'on met même un second Tiret, s'il y a de suite deux deces mots pour complement de l'impératif : Donne-moi, dépéchez-vous, fattons-nous-

en, transportez-vous-y, accordez-la-leur, rends-la-lui. (Beouzée.)

Mais on cerit: Faites-moi lui parler, et non faites-moi-lui parler, et non faites-moi-lui parler, parce que lui est régime de parler, et non de faites. Fencs me parler, va te récréer, parce que me et te ne sont pas régis par les impératifs venes et va, mais par les infinitifs parler et récréer.

(Beausie, et le Dict. de Féraud, an mot Impératif.)

7º On réunit aussi par un Tiret les monosyllabes ei, da, ce, lorsqu'ils sont joints à des mots dont ils se peuvent être séparés, à cause de leur lisison intime avec ces mots: Célui-ci, celui-da, cet homme ci, cette femme-da, dehaut, la-bas, ci-dessus, ci-dessous, venez-çà, quels gens sont-ce-là — Qued discours estce-là ? (Restaut et l'Académic.)

Toutefois on éerira sans Tiret: C'est là une belle action. — Que me dites-vous là? — Sout-ce là tos gens? — Vous avez fuit là une belle affaire, parce que, dans ces phrases, là n'est pas un mot indispensable, nécessaire; il n'y estemployé que par une espèce de redondance, et pour donner plus de force et plus d'énergie au discours. (L'Académie.)

8° Tous les mots précédés de très se joignent également par un Tiret: Très-bien, trèsfort, très-vaillant, très-sagement (436); mais on écrit sans ee signe: Bien sage, bien aimable, fort bon, fort beau.

(Le Dict. de l'Académia.)

ge On réunit encore par un Tiret les mots précédés de la préposition contre; on n'en excepte pas même les cas où le mot qui suit cette préposition commence par une voyelle: Contre-allée, contre-amiral, contre-enquête, contre-hermine, etc. (L'Acadime)

10° Enfin, on fait usage du Tiret pour les noms de nombre, lorsque le dernier ne passe pas la dizaine; ainsi l'on éerit: Dix-sept, dixhuit, vingt-deux, mit huit cent trente-yois.

Quant à quatre-viagts, un nauge constant et invariable lui donne le trait d'union, et ce n'est pas sans raison, puisque, dans cette expression, on ne pense pas à la multiplication qu'elle exprime, mais seulement à l'idée qu'elle réveille de la inntiéme diazine. Il en est de même de quinze-vinge, expression où l'idée de la multiplication est si bien effacée que l'on dit ¿ Un quinze-vinget.

(L'Académie, aux mots, Dix, Fingt, Quatre-vingts. Gattel, Féraudet M. Le Duc, l'un des rédact. dn Man. des Amat. de la lang. franç.)

> Ş. X. Du tréma ou de la diérèse.

Le Trima ou la Diririe est une figure comporée de deux points disposés horizontalement, en cette manière ("), que l'on met sur une voyelle pour indiquer qu'on doit la prononcer séparément d'une autre voyelle qui la précède immédiatement, et avec laquelle elle formeroit, sans cela, une diphthongue, ou le signe emposé d'une voix simple.

(Besusée, Earyet. méth., et Girard.)
Quelques Grammairiens préferent de douner à ces deux points la dénomination de
déérèns, mot qui signifie division; parequ'en effet es signe orthographique divise
usépare une lettre d'und autre; et ils réservent le mot Tréma à l'une des trois voyelles e,

i, u, sur lesquelles on place la diérèse. (Bonuzée, Encycl. méth.)

<sup>(455)</sup> Observes bien que la lettre emphonique 4, ne servent qu'à empécher la rencontre de deux voyelles, cesse d'être employée, lorsqua le verbe qui précède on fait par une consonne, cette consonne étant toujours la lettre 1, comme dans cruisié-on, ou la lettre d, comme d'ans m'attendans, où se pend-on.?

<sup>(436)</sup> Cependant l'usage commence à pruserire le Tiret aux mots précédés de érès; en effet ce sigue orthographique n'est, dans ce cas, bon à rieu, et déjà plusieurs imprimeurs, an nombre desquels il fant mettre M. P. Didot, ue s'en sevrent plus.

L'usage général est d'employer la diérèse pour les mots paien, aieul, aie, hair, héroide, heroique, Esau, Antinous, faience, faiencier, laique, naif, etc.; aun d'indiquer que, dans chacun d'eux, la voyelle qui prés cède celle sur laquelle on place cette dierèse. doit être prononcée séparément; ou, si l'on aime micux, afin d'indiquer que la voyelle sur laquelle on la place commence une nouvelle syllabe, et ne forme, avec la voyelle qui la précède, ni une diphthongue, ni un signe composé d'une voix simple.

(L'Academie , Girard et Demandre, en mot

On mettra également la diérèse sur l'e qui se trouve après un u, précédé de g, dans le mot substantif cigue, et dans les adjectifs feminins ambigue, exigue, contigue, aigue, pour indiquer que cette voyelle doit faire une syllabe distincte de celle de l'u, et que ces mots doiveut être prononcés autrement que les mots intrigue, brigue, figue, etc., dans lesquels la lettre u n'est placée que pour donner au g une articulation dure.

(Demandre, au mot Tréma.)

Mais aussi on sc dispensera d'en faire usage dans les mots statue, charrue, vue, étendue, parce que leur prononciation est la même sons les deux points :

Ainsi que dans les mots poésie, poète, poéme, poétereau, poétique, poétiser.

(Le Dict. de l'Académie, édit. de 1798. - Domergue, pag, 162 de sa Grammeire, et 158 de son Journal, 1787 .- Wailly, pag. 473. - Restaut, pag. 35s.)

l'oyes les Remerques détechées, au mot Poète,

Il faut remarquer que l'y ne doit jamais être surmonté d'un Tréma. Ce seroit donc une faute d'écrire : citoren, moyen, essayer, Il ne scroit pas moins irrégulier de remplacer cette lettre par un i surmouté de deux points, ct d'écrire : Citoien, moien, etc.

(Le Diet. de l'Académie, édit. de 1798. - Beauzée, Encycl. meth., liv. 1 .- W ailly ,-et Restant.)

Enfin, ce scroit encore abuser de la diérèse, que de la mettre sur un i précédé d'un e accentué, parce que l'accent suffit pour faire détacher les deux voyelles; ou, en d'autres termes, lorsqu'une des deux voyelles peut être accentuce, le Trêma ou la diérèse est inutile, et l'accent est de règle : alors on écrira : Athéisme, déifié, réintégration, déiste , plébéiste.

(Le Dict. de l'Acadélnie, et Domergue, pag. 157 de se Gramm.)

#### 6. XI. DE LA CÉDILLE.

La Cédillé (437) est une petite figure tournée de droite à gauche (ç) que l'on place sous la lettre c, avant les voyelles a, o, u, lorsque, par raison d'étymologie, on conserve cette lettre. De glace, glacer, on écrit glacant, gleçon; de France, Français; de recevoir, recu, etc.

En ces occasions la Cédille sert à indiquer que le ene doit pas prendre la prononciation dure qu'on a coutume de lui donner avant l'une de ces trois lettres, mais qu'il doit avoir la prononciation douce du mot primitif.

(Dumarsais.) Par ce moyen, dit M. Maugard, le dérivé ne preud pas la lettre carectéristique, et conserve alnsi la mar-

que de son origine. Observez que ec seroit une fante d'écrire avec la Cédille recevoir, adoucir, etc.; puisque, dans ces mots, la voyelle qui suit le e n'est ni a, ni o, ni u, ct qu'alors le c a natu-

#### §. XII. DE LA PARESTRÈSE.

rellement le son doux.

La Parenthèse est une figure formée de cette manière ( ), et que l'on emploie pour elore une espèce de note qui jette un trait de lumière dans la phrase où elle est interposée, on qui v ajoute une idée qui ne s'enchaine pas avce les autres : elle doit être courte et vive. En voici plusieurs qui atteiguent ce but:

Je crois anssi (soif dit sans vous dépleire) Que semme prude, en sa vertu sévère . Peut en public feire beaucoup de bien , Meis en secret souvent ne valoir rien.

(Foltaire, la Prude, set. I, sc. 4.)

Je croyeis moi (juges de ma simplicité), Que l'on devoit rougir de la duplicité; Que trabir son ami c'étoit faire un grand erime, Et que rieu a'assurait plus de gloire et d'estime , Que de s'immoler meme aux droits de l'amitié.

(Destouches, le Dissipateur, act. 1, sc. 3.) Caton se la donne (la mort). - Socrete l'ettendit.

(Lemierre.)

(437) La Cédille est uno petito figure en forme de z, etc. Nos ancêtres écrivoient franczois, tecezon , faczon, etc. ; ils deplecèrent ensuite le a , le mirent sous le c, en le diminuant de grandeur; et du mot zede, ils firent le diminutif zedille, qu'on pronouce Cédille. (L'editeur des Bem. crit. sur le Diet. de l'Acade-

mic.)

### CHAPITRE XI.

# DE LA PONCTUATION (458).

La Ponervation est l'art de distinguer, par des signes reçue, les phrases entre elles, les sens partiels qui constituent ces phrases, et les différents degrés de subordination qui convicunent à chacun de ces sens.

De même que l'on ne parie que pour te faire entendre, de même ou vêrti que pour transmettre ses pensées sux lecteurs d'un emaires intiligible. Or, il en est a-peu-prés de la parole errite, comme de la parole prononecte. Les repos de la Ponctuation du Si Ceriture, et le signe de la Ponctuation du Si Ceriture, et le signe de la Ponctuation du Si Ceriture, se correspondant toujours, indiquent égales ment la bision ou du disjonation des idees et supplées du minimité d'expressions. Aimi d'y aureit utunt d'houveriseinet supprimer d'in partie de la propie de la parole de la propie de la parole dela parole de la parole de la parole de la parole de la parole dela parole de la parole de la parole de la parole dela parole de la parole de la parole dela parole de la parole de la parole dela parole de la parole dela pa

Observations préliminaires sur la Ponctuation.

(458) Il existe un grand nombre de manuscrita ameins, où, ni les sens partiels qui constituent les phrases, ni les propositions se sont distingués en ancune manière; ce qui pourroit donner lien de penser que l'art de la Ponetuation étoit ignoré dans les premiers temps.

Les principes, sur certains points, en sont meme aujourd'hai i peu fixte par l'unage uniforme et constant des hons unteres, qu'an premier as-pect on seroit en effet disposé A croire que c'est man invention moderne; le P. Buffer (Gramm. fr., n° yr5) et Resisus' (chap. XVI) disent appressément que c'est une pratique introduite par les Grammariens dans ces dernien siteles.

Crammariens dans ces dernien siteles.

Coppensation i utova unan rès cerita ues ancesses une snite de témoignages qui démontrent que la nécessité de cette distination raisonaées étoit fait sentir da bonne heure, et il paroit bien constant que l'on avoit institué des caractères pour cette fin, et que la tradition s'en conservoit d'âge en âge.

Dans le septième siècle de l'ère chrétienne, Isidore de Séville dit que la Ponctuation est une figure particulière, placée à la manière d'une lettre, pour démontrer chaque division des mots, des seus et des vers. ou à ma l'ascer dans le discours écritles signe de la Pontustient, qu'à supprimer ou à malplacer dans la parole les repos de la voix : les mars les autres acrerata determiner le sens; et il y a telle suite de mots qui n'auroient, sun le scourse des panses ou des cerectères sun le scourse des panses ou des cerectères sun le scourse des panses ou des relations incertaine et équirong, qu'une signification incertaine et équirong, qu'une signification incerprésenter des sens contradictions incermanière dont on y placeroit ces caractères. (Researé, Grama, giérie, pag. 52, chap. X.)

Pour rendrecela sensible, nous allons metatre sous les yeux de nos lecteurs plusieurs phrases absolument semblables, mais qui seront chacune ponctuées d'une manière différente.

Voici ses termes: Nota est figura propria in littera modum posita, ad demonstrandam unamm quamque verbi, sententiarumque, ac versuum rationem.

drittate, qui viveii II y a plus de 2000 ans; dimitt (Rébers, 1, III, 5) qu'il n'ouis pontiure ( désatrias) les écrits d'Hércellte, craignant de donner dans quelque contre-seas. Le Philosophe de Slagre, son-senhemat sentoit la aécessité de fair avec instillègnecé des passes convenables dans l'éconories de discorre, et de les marquer la companyable de la companyable de la companyable dans l'éconories et crit, mais il consosient mème l'auge des points parc cette destination ; le mot l'appe de points parc cette destination ; le mot separe por des points, des intervalles. C'éctres consosient una de restre distination

Crevon Connoissor anna ces notes distinctive ves, et l'asage qu'il convencit d'en faire. Dans ses Oraisons, livre III, no 44, il est fait mention de signes, de notes destinées à marquer des repos et des mesures, qu'il a qualifiées: librariorum note.

De tello sorte que l'on pent raisonablemen penser que l'invention des signes distinifié de la Ponctuation est fort ancienne, et que certainement client est de l'autre de l'est de l'est de l'est de l'est citon, si l'imprimerie, qui est is propre à éterniser les inventions de l'esprit humain, rût existé dans ces premiers temps. Règne de crime en crime ; cufin te voilà roi. Regne ; de crime en crime , enfirte voilà roi. (Corneille , Rodogune , act. V, sc. 4)

Suivant la première Ponctuation, on exhorte eelui à qui l'on parleà accumuler erime sur erime pendant son règne; suivant la seconde, on fait entendre qu'à force de crimes il est devenu roi.

Régnez en père , lorsque vous aurez vaine cu: souvenez-vous que vous avez un maître dans le ciel.

Régnes en père : lorsque vous aures vaincu, souvenez-vous que vous aves un maitre dans le ciel.

Le sens de la première Ponctuation est nne exhortation à régner en père, après avoir vainen : celui de la seconde est une exhortation à se souvenir de Dieu, quand on aura vainen.

Il viola toutes les lois ; pour venir à bout de ses desseins, il ne respecta pas même la pudeur des dames.

Il viola toutes les lois , pour venir à bout de ses desseins; il ne respecta pas même la pudeur des dames.

Le sens que nous offre la première Ponce tuation est qu'il outragea les dames pour venir à bout de ses desseins ; eelui qu'offre la sceonde est qu'après avoir violé toutes les lois pour venir à bout de ses desseins, il outragea même encore les dames.

Il propageoit sa religion ; l'Alcoran d'une main et l'épée dans l'autre, il mourut empoisonné.

Il propageoit sa religion, l'Akoran d'une main et l'épée dans l'autre ; il mourut eme

poisonné.

Suivant la première Ponctuation, ces mots l'Alcoran d'une main , et l'épée dans l'autre , désignent la manière dont Mahomet mourut; suivant la seconde, ils désignent la manière dont Mahomet propageoit sa religion.

Ce prince, défenseur de Tarquin-le Superbe, chassé de Rome, alla assièger cette

Ce prince, défenseur de Tarquin-le-Superbe chassé de Rome, alla assièger cette wille.

La première Ponetuation indique que ee prince avoit été chassé de Rome ; la seconde que Tarquin-le-Superhe avoit souffert l'ex-

Cependant, malgré l'importance manifeste, et la nécessité bien démontrée de la Ponctuation, on n'est pas eneore convenu tout-à-

fait de l'usage de ses divers signes, car la plupart du temps chaque auteur se fait son système sur eet objet ; et le système de plusieurs, c'est de n'en point avoir. Quelquesuns en ont proposé de partieuliers , et le publie ne les a pas admis. Est-ce sa faute, ou eelle des auteurs? Il est certain qu'il est trèsdifficile, ou même impossible d'établir sur la Ponetuation un système inste et sur lequel tout le monde s'accorde, soit à eause de la variété infinie qui se rencontre dans la manière dont les phrases et les mots peuvent être arrangés, soit à cause des idées que chaeun se forme à cette occasion. Toutefois voici sur cette matière ce que nons avons de plus généralement approuvé et de plus complet; e'est dans le Traité de Ponetuation de Beauzes que nous puisons, en grande partie, ee qu'on

Les exraetères usuels de la Ponctuation sont : La virgule (,); le point-virgule (;); les deux-points (:); le point (.); le point interrogatif (?); le point exclamatif ou admiratif (!); les points suspensifs (......) : le trait de séparation (-); le guillemet («); et

l'alinia. Le choix de ces caractères devant dépendre de la proportion qu'il convient d'établir dans les pauses , l'art de ponetuer se réduit à bien connoître les principes de cette proportion. Or, elle doit se régler, 10 sur le besoin de res . pirer; 2º sur la distinction des sens partiels qui constituent les propositions totales; 3º sur les différents degrés de subordination qui conviennent à chacun de ces sens partiels, dans l'ensemble d'une proposition ou d'une période.

#### ARTICLE PREMIER.

#### DE LA VIRCULE.

La Virgule indique la moindre de toutes les pauses, une pause presque insensible. On l'emploie 10 pour séparer entre elles les parties semblables d'une même phrase; savoir :

Les sujets se rapportant au même verbe : La richesse, le plaisir, la santé, deviennent

des maux pour qui ne sait pas en user. (Théor. des Sentim, agréables, ch. XIV.)

Les plaisirs de l'esprit , la tranquillité de l'ame , la joie , la satisfaction intérieure , se trouvent aussi souvent à la suite d'une médiocre fortune que dans le cortège des rois. Les attributs se rapportant au même sujet : La charité est patiente, douce, bienfais

sante, etc.

Plusieurs verbes se rapportant au même

Il alla dans cette caverne, trouva des instruments, abatit des peupliers, et mit en un seul jour un vaisseau en état de voguer. (Fénélon, Télémaqua)

Les régimes d'un même mot, quand ils sont de la même nature ;

Il sait régler ses goûts, ses travaux, ses plaisirs. (Voltaire, Epître sur la Modératinu.)

Remarque. — Si deux parties semblables d'une même phrase, c'est-à-dire, si deux susjets, ou deux attributs, ou deux regimes, on 
deux propositions de la même nature, son 
liées par une des conjonations xx, xx, oo, c, ct 
que les deux ensemble n'excéedint pas la portee commune de la respiration, la conjonation 
suffit pour narquer la diversité des parties; 
et alors la Firquée est inutile, puisque le 
besoin de respièrer ne la réclame pas:

Un style toujours noble Et rapide distingue les écrits de Bossuet. (Thomas.)

Il parle de ce qu'il ue sait point ou de ce qu'il sait mal. Ni l'or ni le grandeur ne nous rendent benreux.

(La Fontaine, Fab. 241, Philémen et Baucis.)
Mais si les deux parties semblables, réunies

par la conjonction, ont une certaine étendue, qui empéche qu'on ne puisse aisement les prononcer de suite sans respirer, alors, nonobatant la conjonction, qui marque la diversité, il faut faire usage de la Firgule, pour indiquer la pause; c'est le besoin seul de respirer qui fait ici la loi:

Tout reconnuit ses leis, on brigua um sppni. (Boileau, vers pour mattre an bas du buste du roi.) Nul n'ast content de sa fortune,

Ni mécontent de son esprit.
(Madame Deshoulières, Réflexion 8.)
Je porte un cœur sensible, et suis épouse et mère.

2º Dans les phrases où un sens total est enoneé par plusieurs propositions qui se succédent rapidement, et dont chacune a un sens fini et qui semble complet, la simple Virgule sufit encore pour séparer ces propositions, si aucune d'elles n'est subdivisée:

Tibulle est sans contredit le premier des poites érotiques; sa philosophie est douce, sa mélancolie est touchante, son coloris est brillant, ses tabl-aux sont animés, su sensibilité est profonde.

On débute dans cette période par une proposition générale qui est séparée du reste par une l'onctuation plus forte, les autres propositions sont comme differents aspects et divers développements de la première.

30 Si une proposition est simple et sans

inversion (439), et que l'étendue n'exeède pas la portée commune de la respiration, elle doit s'écrire de suite sans aucun signe de poncetuation:

Le cœur d'une mère est le chef-d'œuvre de nature. (Grétry.)

Un malheureux est une chose sacrée.
(Sénèque la philosophe.)

Un misanthrope est un honnête homme qui n'a pas bien cherché. (M. de Lingrée, 393º Réfiex. mor.)

Un mortel bianfaisant approche de Dieu même. . (L. Racine, la Religinu, chant V, vers 153.)

Mais si l'étendue d'une proposition excéde la portée ordinaire de la respiration, il faut y marquer des repos par des Virgules placées de manière qu'elles servent à y distinguer quelque-nues des parties constructives, comme : Le sujet logique (4i0), la totalité d'un complement objectif (4ir), d'un complement circonstanciel du verbe, un attribut total, etc.

(3-9) L'inversion, ainsi qu'on le verra dans le chapitre missant, est une figure qui a lien lorsqu'on s'écurte de l'ardre ordinaire de la construea tion simple; Exemple; Couz-dà asuis sont Reureux en possèdent les faveurs de la fortune, qui pourroient être heureux sans les possèder. Suivant la construction simple, on cui dit: Couzqui pourroient être heureux sans possèder les faveurs de la fortune, sont seuth heureux.

(440) Le sujet logique consiste dans l'expression tetale de ce qui constitue le mjet, ou, comme d'autres disent, le numinatif de la plures. On dit le sujet logique, par opposition un sujet grammatical, qui ne censiste que dans un moi. Par exemple: La junuses d'une femme est pour cile les jardies d'armide, unis le delere et au lout j'a junuses est le sujet grammatical, la jennesse d'une femme est le nijet legique.

(411) La complement est une addition à quiet en moi par mises détermine a dévalepper le seus. Le complément objetif est chich qui exprime l'objet de l'action, il complément terraispoire l'objet de l'action, il complément terraismont circonstanciel exprime une tirensissen. Le 
action de l'action de l'action une tirensissen, le 
action de l'action de l'action une tirensissen. Le 
déscours prime planes l'action planes de déscours prime planes de situates avant 
avez reversus de déscours prime est une complement objectif, et, pour des tapiques est de 
planes de bijectif, et, pour des tapiques est de 
constanciel.

Example on la Virgule distingue le sujet logique :

logique:

Le plaisir de soulager un infortané, est un remède sûr contre la peine que nous fait sa présence.

Exemple où la Virgule sépare les complés ments objectifs :

Heureuse l'ame chrétienne qui sait se réjouir sans dissipation, s'attrister sans abate tement, désirer sans inquiétude, acquérir sans injustice, possèder sans orgueil, et peru dre sans douleur!

(Flechier, Oration fundher du chanc. Le Tellier.)
Exemple où la Virgule sert à distinguer les compléments sireonstanciels:

compléments sireonstanciels:

L'Amérique fut découverte par Christophe
Colomb, en 1491, sous le règne d'Isabelle.

Lorsque l'ordre naturel d'une proposition simple est trouble par quelque inversion, la partie transposée doit être terminée par une Virgule, si elle commense la proposition; si elle est enclavée dans d'autres parties decette proposition, elle doit être plasée entre deux Virgules.

Exemples de la première espèce : De tous les plaisirs, il n'en est guère de plus félicieux que celui que l'on goûte après une

délicieux que celui que l'on goute après une bonne action.

Exemple de la seconde espèce: Houreux qui, dans le sein de ses dieux domesti-

ques , Se dérobe au fracas des tempétes publiques !

(Delille, l'Homme des Champs, chant II.)

Cependant il ne faut pas employer la Virgule, lorsque l'inversion a pour objet le complément terminatif d'un nom, ee qui arrive
sonvent en poésie, comme dans ces vers:

Celui qui met un frein à la fureur des flots , Sait aussi des méchants arrêter les comolots.

(Racine, Athalie, act. 1, sa. 2.)
où des méchants est le complément détermin

natif de complots.

Il en est de même de tout autre complément déplacé par l'inversion, s'il est d'une petite

déplacé par l'inversion, s'il est d'une petite étendue: Je ne sentis point devant lui le désordre où la présence des grands hommes nous jette ordinairement.

(Montesquieu, Dial. de Sylle et d'Eucrate.)

Les mots où nous jette ordinairment, ne sont point sèparés de la présence d'un grand homme qui en est le sujet. On comprend par cecique le renversement d'ordre, amené par l'inversion, ne rompt pas la liaison des idées consécutives; et la Ponctuation seroit en contradiction avec l'ordre actuel de la phrase, si Pon introduisoit des pauses où la liaison des idées est continuée.

4º Il faut mettre entre deux Virgules touteproposition incidente, purement explicative, et ésrire de suite, sans l'irgule, toute propocition in deste determination.

sition incidente determinative. Une proposition incidente explicative est celle qu'on peut retrancher de la phrase sans altèrer le seas de la proposition principale, comme dans cette phrase: Les passions, qui sobre 1.5 million principale, comme dans cette phrase: Les passions, qui sobre 1.5 million 1.5 million principale, comme de notre révolte contre la rasion (Peuséus de Cierons, trabaises per D'Olfred), oul l'incidente explicative est: qui sont les maladies de l'anne.

Le proposition incidente déterminative et indispensable à l'énonciation du seus de la proposition principale, tellement que cette demière offirciot au sur sensa il fon supprimoit l'incidente determinative. Exemple: N vous fire pas aux hommes qui outragent la voiriet dans leurs discours. En effet, retrantes l'incidente déterminative, goi outragent de l'entraliste de l'entraliste qui outragent principale offire un sens genéral, qui n'est pas cetul qu'on veut caprimer.

Il faut donc écrire avec la Virgule :

Tandis que vous vivres, le sort, qui toujours change, Na vous a point promis un boubeur sons mélange. (Racine, Iphigenie, act. 1, sc. 1-)

Lavie, DISOIT SOCRATE, ne doit être que la méditation de la mort.

Les hommes les plus houreux, en apparence, ont besoin defaire, de temps en temps, un tour à l'école du malheur.

(Le Cardinal de Roban.)

Et sans Firgule:

La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont
servis pour l'acquérir.

[La Rocho]ocauld, Maxime 157.)
5º On fait usage de la Virgule quand un adjectif ou un substantif suivi de quelquee compléments, soit qu'il commence, soit qu'il termine la phrase, peutse retrancher sans en

altèrer le sens : Le fruit meurt en naissant, dans son germe infecté. (Voltaire , la Henrisde, chaut IV.)

Soumis avec respect à sa volonté sainte, Je crains Dien, char Abuer, et n'el point d'autre

creints. (Rocine, Athalie, act. 1, xc. 1)
ATIBES DE TLAIBES, nous nous flattons d'en
recevoir de tous les objets inconnus qui seme
blent nous en promettre

(Théoria des Sentiments agréables.)
Daigne , daigne , mon Dieu , sur Mathan et sur ella
Répandre cet esprit d'imprudence et d'errenr ,

De la chute des rois funeste event-coureur ! (Racine , Athalie, act. 1, sc. 2.) 6º On fait encore usage de la *Firgule* quand les propositions avec leur régime qui se trouvent au commencement on à la fin de la phrase, et qui forment un complément circonstanciel, peuvent se retrancher sans nuire

an sens principal de la phrase.

On les met entre deux Virgules, si elles se trouvent au milieu de la phrase: Le cœur, sous êtra roucus, n'a pas besoin que l'ima-

gination soit émue.

7º On fait également usage d'une Virgule, on l'on met entre deux Virgules les mots en apostrophe, selon qu'ils se trouvent au commencement, dans le corps, ou à la fin de la phrase: Taixvas, eddez aux consuls. (Révolations Rom., t. ll.) — Vous avez vaineux, Ptistires.

Un ami, don du ciel, est le vrai bien du sage. ¡(Foltaire, Discours sur l'Humme.)

8º La Virgule s'emploie aussi pour remplacer le verbe qui est sous-entendu dans le second membre de la phrase:

On a tonjours raison, le Destin, tonjuurs tort. (La Fontaine, Fable 138, l'Ingratitude et l'Injustice des Hommes envers le Fortune.)

des Hommes envers le Fortune.)

La Virgule remplace ici le verbe a sonsentendu.

L'éloge de Démosthènes revient sous la plume de Cicéron, comme L'éloge de Racine, sous la plume de Voltaire.

Sous-entendu revient, suppléé par la Virgule qui est misc après Raeine.

Il teroit trés-ficile de multiplier les chserations que l'on pourroit faire sur l'usage de la Viejude, en cutrant dans le détail suffit d'avoir exposé les règles les plus générales, et qui sont d'une nécessité plus commune, parce que, quand on en aura compris le sens, la raison et le fondement, on suratré-bien poneture dans les autres cas qui ne sont pas icé detaillés!

# ARTICLE II.

### DU POINT-VIRGULE.

Le Point-Virgule marque une pause plus forte que la virgule.

1º Lorsque les parties semblables d'une proposition, ou les membres d'une période, ont d'autres parties subdivisées par la virgule, pour quelques-nnes des raisons énoncées plus baut, ces parties semblables ou ces membres doivent être séparés les uns des autres par un Point-Virgule:

Le bien de la fortune est un bien périssable : Queud ou bûtit sur elle ; on bâtit sur le sable ; Plus on est élevé, plus on court de dangers. Les grands pinssout en butte aux coups de la tempéte; Et la rage des vents brise pintôt le faîte

Da palais de aos rois , que da toit des bergers.
(Rucan.)

Platon et Cicéron, chez les anciens, Clarke et Leionitz, chez les modernes, ont prouvé métaphy siguement et presque géoméa triquement, l'existence du Souverain Étre; les plus grands génies, dans tous les siècles, ont eru à ce dogme consolateur.

(M. de Châteaubriand , Génie du Christianisme ,

on, iii, Pantet-on dass un poète la vigueur de l'ante, les sentiments soblines, c'est Corel ante, les sentiments soblines, c'est Corel antenier de la competit de la competit de de homonisme, de la competit de la positi, la rigio partie la corres, l'enhousieure, c'est Despréaux la verve, l'enhousieure, c'est Jean-Bojits Rousseau, les creyons noirs, les peintures effrayantes, c'est Crichillon; le coloris qui donne aux pendes, billon; le coloris qui donne aux pendes, man s'est l'alteriage un éclat bloudiment, e'est l'alteriage un cleat bloudide l'alteriage un clean de l'alter

à Vulteire à l'Académie française.)

Dans ces exemples, on voit des phrases liées ensemble par le sens, et qui sont séparées les unes des autres par un Point-Visquie, parce que chacune de ces phrases a des parties subalternes distingnées par la virgule.

2º Lorsque plusieurs propositions incidentes sont accumules sur le même antécédent, et que toutes ou quelque-unes d'entre elles sont unbdirisées pur des virquels, il faut les téparer les unes des autres par un Poin-Figul. Si clies sont déterminatives, la première tiendra immediatement à l'antécéent; si elles sont explicatives, la première sera séparée de l'antécédent par une virquel, es celon la quarième règle du premier article. Exemple: Politesse moble, qui sait approuver sans

fadeur, touer som jelousie, ruiller som aigreur, qui ainti le visitolite sewe plus de galti que de malice; qui jette de l'agriman te le choes les plus sérieuxes, ont par le sel de l'ironie, noit par le finese de l'aprese son; qui paux légèrement du grave à l'emjout; sui se faire entrede en se fai sont devision; qui paux légèrement du grave à l'emjout; sui se faire entrede en se fai sont devicion à de maisse sur les sont de la les couleurs d'une joie douce. Ce sont ici de repopultan indicelnes expliciters, et c'est pour cela qu'il y a une virgule après l'antée cédent politises môte.

30 Dans le style conpé, si quelqu'une des propositions détachées, qui forment le sens total, est divisée, par quelque cause que ce soit, en parties subalternes distinguées par des virgules, il faut séparer par un Point-Virgule les propositions partielles du sens total; c'est-à-dire, celles qui concourent de la même manière à l'intégrité de ce sens total :

L'étalou générenz a le port plein d'andace ; Sur ses jarrets pliants se balance avec grace. Aueun bruit ne l'émeut ; le premier du troupeau', Il fend l'unde écumante , affronte ne pont nouveau. Il a le ventre court , l'enculure hardie , Une tête effilée , nne croupe arrondie ; On voit sur sou poitrail ses muscles se gontler, Et ses perfs tressaillir , et ses veines s'enfler. Que du cleirun bruyant le son guerrier l'évelile , Je le vois s'agiter, trembler, dresser l'oreille ; Sun épine se duuble , et frémit sur son dus ; D'une épaisse criplère il fait houdir les fluts ; De ses nesceux brûlants il respire la guerre ; Ses yeux rouleut dn feu , son pied creuse la terre.

(Delille, traduct, des Géorgiques, liv. III.)

4ª Dans l'énumération de plusieurs choses opposées ou seulement différentes, que l'on compare deux à deux, il faut séparer les uns des autres, par un Point-Virgule, les membres de l'énumération qui renferment une comparaison; et, par une simple virgule, les parties subalternes de ces membres comparatifs.

On a dit de La Motte : Il vouloit rire comme La Fontaine; mais il n'avoit pas la bouche faite comme lui: il faisoit la grimace.

En général, dans toute énumération dont les principaux articles sont subdivisés, pour quelque raison que ce puisse être, il faut distinguer les parties subalternes par la virgule, et les articles principaux par un Point-Virgule. Exemple: La brillent d'un éclat immortel les vertus politiques, morales et chrétiennes des Le Tellier, des Lamoignon et des Montausier , là les reines , les princesses, les héroines chrétiennes recoivent une couronne de louange qui ne périra jamais; là Turenne paroit aussi grand qu'il l'étoit à la tête des armées et dans le sein de la vic-

(L'abbé Collin , perleut des Oraisous fanchres de

Flechier.) ARTICLE III.

#### DES DEUX-POINTS.

Les Deux-Points expriment un repos encore plus considérable que le point-virgule. On les emploie, se après une phrase finic, mais suivie d'une autre qui l'éclaireit, ou qui sert à la développer :

Les cieux instruisent la terre A révérer leur outeur : Tunt ce que leur glabe ens Célèbre un Dien créateur. Quel plus sublime centique Que ce consert magnifique

De tous les bélestes corps ! Quelle grandenr infinie i Quelle divine harmonie Résulte de leurs accords !

(J. - B. Rousseau, Ode II, livre I.)

Le Système de la nature, qui détruit tout : le livre de l'Esprit, qui fait tout hair, ne sont pas de mon gout : foible, j'ai besoin d'appui ; sensible , j'ai besoin d'aimer.

(Mademoiselle Clairon.)

Est-il done , entre nuus , rien de plus despotique , Que l'esprit d'un état qui pesse en république? Vos lois sunt vos tyrans : leur berbare riguem Devient sourde en mérite , au sang , à le feveur : Le sénet vons opprime , et le peuple vous brave ; Il faut s'en faire eraindre , on ramper leur escleve. (Voltaire , Brutus, ect. II, sc. s.)

2º Après une proposition qui annonce une

énumération : On demande quatre choses à une semme: que la vertu habite dans son cœur; que la modestie brille sur son front; que la douceur

découle de ses levres, et que le travail occupe ses mains. Et avant la proposition qui est précédée

d'une énumération: Du leit, dn pain, des fruits, de l'herbe, une unde

pure : C'étoit de nos sieux le seine nunrriture.

3º On met les Deux-Points après qu'on a annoncé un discours direct qu'on va rapporter , soit qu'on le cite comme avant été dit ou écrit, soit qu'on le propose comme pouvant

être dit par un autre ou par soi-même. Prthagore a dit: Mon ami est un autre moi-même; et Plaute : Le bien que l'on fait à d'honnétes gens n'est jumais perdu.

La mort n'effraie point l'homme vertueux qui, satisfait du rôle qu'il a joué, se retire de la scène avec tranquilité, et dit: l'ai vécu, j'ai bien fourni la carrière que le sort m'avoit tracée. (D'Olfvet, trad. de Cicéron.)

#### ARTICLE IV. DU POINT.

On distingue trois sortes de Points : Le Point simple, le Point interrogatif et le Point admiratif ou exclamatif.

10 On met le Point simple à la fin de toutes

les phrases qui ont un sens tout-à-fait indépendant de ce qui suit, ou du moins qui n'ont de liaison avec la suite que par la convenance de la matière, et l'analogie générale des pensées dirigées vers une même fin :

Le travell est souvent le père du plaisir. Je plaiss l'homme accablé du poids de sun Inisir. (Voltaire, Discours sur la modération.)

On ne peut douter que cette foule de grands to homme qui partirent sou le rigine de Louis XIV, ne flit le fruit d'un gouvernement tatuel ; et déclui su couvernement attents ; et éclui s'un couvernement et un les aux d'avoir eu appriche d'avoir et appriche ce homme que leur fortann e rend obteurs, une de teur les aux de leur fortann e rend obteurs, avec de charding de leur fortann e rend obteurs, avec de charding de leur nais année à approcher des rois, mai qui tout quelquefois destinés à a houver leur résidents à de houver leur résidents à des leurs de le

(Thomas, Essai sur les Éloges, ch. 33.)

27 Le Point interrogati/n'indique pas une pose plus grande que les dux politat, que le point-virgule, que la virgule même, telon (l'étandue des phrases, et le degre de lision qu'elle ont entre elles. Il se met à la fin de toute proposition qui interroge, soit qu'elle soit pelane ou elliptique, soit qu'elle partie du discours ou elle se trever, soit partie du discours ou elle se traver, soit pronomete directement par un autre. Exemples:

Peut-on regarder le ciel, et contempler ce qui e'y passe, sans voir, avec toute l'évidence possible, qu'il est gouverné par une suprême, par une divine intelligence ? (Pensée de Cicéron.)

Qu'y a-t-il de plus beau? l'univers. — De plus fort? la nécessité. — De plus difficile? de se connoître. — De plus facile? de donner des avis. — De plus rare? un véritable ami. (Thulès de Miles: Voyag d'Anscharis, ch. XXIX.)

S'il felloit condamner Tous les ingrats qui sont en monde ,

A qui faudroit-il pardonner?

(La Fontaine.)

Si la phrase interrogative n'est pas directe, et que la forme en soit rendue dépendante de la construction grammaticale d'une proposition principale qui précéde, ou ne doit pas mettre le Point interrogatif, et la Pone-tuation doit se régler sur la proposition principale daps la quelle celle-ci n'est qu'incidente. Exemples:

Mentor BENANDA ensuite à Idoménée QUELLE étoit la conduite de Protésilas dans le changement des affaires.

(Fenelon, Telemaque liv. Xtt.)

S'il falloit condamner tous les ingrats qui sont au monde, DITES-MOL à qui il faudrois pardonner. (Lemare, ch. V, p. 1237.)

3º Le Point exelamatif termine toutes les phrases qui expriment la surprise, la terreur, la pitié, la tendresse, ou quelque autre sentiment que ee puisse être. Exemple:

ment que ce puisse circ. Exemple: Que l'homme est un être étonnant! Après Dieu c'est le plus inconcevable. Que l'homme est vil! que l'homme est auguste! quel contraste de riehesse et de pawreté, d'abjection et de grandeur!

(Le Tourneur, Disc. prélim, de la traduct, des Nuits d'Young.)

Amilié, doux penchant des hamains vertueux , Le plus beau des besoles , et le plus saint des nomeds ; Le ciel te fit pour l'humme, et sartont pour le sage ; Trop souvent l'infortune est son triste partage ; The blenfishant ensis vient essuyer ass pleur. Trop heurenx deux mortels duant te charmes les cours! Leurs plairies soot plus vifa et leurs meux s'affoblissen;

En se réunissant, leurs ames s'agrandissent.
(Delille, Épitre sur l'utilité de la retr., pour les gens de lett.)

gens de lett.)

Le Point exclamatif se place immédiate-

ment après l'exclamation :

Hélas ! quel est le prix des vertus ? La souffrance.

En quoi ! homme, pouvez-vous penser que

tout soit corps, et matière en vous P (Bossnet, Oraisan paur la fite de taus les Saints.)

Cependant O ne prend point de Ponetuation immédiate: à cervel lei indocile! (Molière); et non pas : ò l'errelle indocile. De même lorsque l'exelamation est répétée, le Point szelamati') ne se met qu'après la dernière exelamation oh, oh!

Quelquefois il arrive qu'une période exprime, soit l'interrogation, soit l'exelamation, dans une première phrase partielle, sans que les suivantes qui lisontières, lui resemblienți quelquefois suisi, toutes ese phrase partiellea ont la même forme d'exelamation ou d'interrogation.

On demande si, dans le premier car, le signe de la Ponetuation doit être renvoyé la fin de toute la période, ou place à la fin de la phrase partielle à laquelle il convient. On demande de même, dans le second cas, sic ce signe doit être répêté après ebaque phrase partielle, ou bien s'il doit être renvoyé après la dernière.

Faut-il ponetuer ainsi? Pouvois-je prévoir tant de mauvaise foi de votre part, vu toutes les assurances que vous aviez eu soin de me donner de votre droiture? ou bien : Pouveisje prévoir tant de mauvaise foi de votre part ? vu toutes les assurances que vous aviez eu soin de me donner de votre droiture.

Que l'homme est aveugle, puisque l'expé= rience même la plus souvent répétée parvient si rarement à l'éclairer! ou bien : Que l'homme est aveugle! puisque l'expérience même la plus souvent répétée parvient si rarement à L'éclairer. Quoique l'on voie quelques auteurs suivre la dernière méthode, il nous paroît cependant qu'en général la première est prés férable.

Mais il n'en est pas de même, lorsque chaue phrase partielle est soumise à la même forme, alors on peut marquer le point d'Interrogation on d'Exclamation, après chaque phrase, on senlement à la fin de la période, parce que l'usage est partagé là-dessus. On écrira done également : Peut-on soutenir que le vice soit toujours puni ! et que la vertu soit toujours récompensée? Que les sages sont en petit nombre! et qu'il est rare d'en trouver! ou bien : Peut-on soutenir que le vice soit toujours puni, et que la vertu soit toujours récompensée? Que les sages sont en petit nombre, et qu'il est rare d'en trouver!

Dans le choix, la dernière pratique nous paroftroit encore la meilleure ; mais il ne faudroit qu'un bien léger changement, que la conjonction et retranchée, par exemple, pour rendre la première pratique nécessaire et scule bonne.

(Demandre , Diet. de l'élocut., ou mot Ponctuation.)

# ARTICLE V.

#### DES POINTS SUSPENSIES.

On trouve souvent, surtout chez les poètes, plusieurs points de suite; ils ne s'emploient que dans de grands mouvements de passion, lorsque les sentiments qui oppressent l'ame ne pouvant se faire jour tous en même temps, on laisse échapper des phrases interronspues et sans suite, qui peignent avec force le désordre intérieur. Cette ponetuation peut également avoir lieu dans le genre sérieux, et dans le genre plaisant :

J'aime... A ce mot fatal je tremble, je frissonne. (Racine, Phidre, ect. I, sc.J.) J'sime ...

Après le malheur effroyable Qui vient d'erriver à mes yeux, Je croirei désormais, grands dieux i Qu'il n'est rien d'incroyable J'ai vn... sans mourir de donleur .

J'si vu... (siècles futurs, vous ne le pourres croire!) Ah! j'en frémis encor de dépit et d'horreur ; J'ai vu... man verre plein, et je n'ei pu le boire.

ARTICLE VI.

#### DU TRAIT DE SÉPARATION.

Le Trait de séparation est, quant à la forme, semblable au trait d'union (-); il s'emploie pour éviter la répétition de dit-il, répond-il, et pour annoncer le changement d'interlocuteur:

L'homme , sourd à me vaix, comme à celle du sage, Ne dira-t-Il jemais : C'est essez , jouissous ? Hite-toi , mon ami : tu n'es pastant à vivre.

Je te rebets ce mot, car il vaut tout un livre : Jouis. - Je leferai. - Meis quand done? - Des demain. -Eh! mon emi , la mort te peut prendre eu chemin.

Jouis des sujourd'hui. . . (La Fontaine, Fab. 169 : le Loup et le Chasseur.) DES GUILLEMETS.

# ARTICLE VII.

Le Guillemet est une espèce de caractère ui représente deux sortes de virgules assemblées; on le met avant le premier mot et avant chaque ligne d'un discours cité ou supposé, on bien encore interrompu par un récit; on le met également après le dernier mot du discours:

Quel plaisir de penser et de dire en vous-même : Pertout, en ce rooment, on me bénit , nu m'alme ;

« On ne volt point le peuple à mon nom s'elermer ; a Le ciel dans tous leurs pleurs ne m'entend point nommer :

a Leur sombre inimitié ne fait point mon visage; a Je vois valer partout les cœurs à mon passage ! a (Recine, Britannicus, set. IV, sc. 3.)

Je songeais cette nuit que , de mel consumé, Côte-à-côte d'un penvre on m'evoit inhumé ,

Et que , n'en pouvant pas souffrir le voisinage ,

En mort de qualité, je lut tins ce langage : a Retire-toi, coquin ! ve pourrir loin d'ici ;

a Il ne t'appartient pas de m'approcher sinsi. a Coquin ? (ce me dit-il , d'anc arrogance extrême) « Va chercher tes coquins eilleurs, coquin toi-meme!

« Ici tous sont égaux ; je ne te dois plus rien :

a Je suis sur mon fumier , comme tot sur le tien. a (P. Patrix, Ecrivein, mort en 1672-)

Si la citation est en vers dans un ouvrage en prose, les Guillemets sont superflus; la manière de l'écrire la distingue suffisamment. Si la citation est courte, l'écriture à la main la souligne, et l'impression la rend en lettres italiques.

### ARTICLE VIII. DE L'ALINÉA.

Ferire Alinea ou à la ligne, c'est abandonner la ligne où l'on vient de terminer une phrase, quoique cette ligne ne soit pas remplie, et commencer la phrase qui suit, an commencement de la ligne suivante, laquelle, pour devenir plus semble, rentre un peu endedans, comme on le vest au mot Ecrire, qui commence cette défiution, et à tous les Alinsa decette Grammaire.

On doit employer ce signe de distinction pour différencier, par exemple, les diverses preuves d'une même vérité; les diverses con-

sidérations que l'on peut faire sur un même fait, sur un même projet; leu differentes affaires dont on parle dans une lettre, dans un mémoire; en un mot, toutes les fois que l'on passe d'un point de vue dont l'exposition a eu une certaine étendue, à un antre point de vue qui permet de prendare un repos plus considérable que celui du point.

(Benuzde, Encycl., in-folip, su mot Prononciation.)

# CHAPITRE XIL

# DE LA CONSTRUCTION GRAMMATICALE

### ARTICLE PREMIER.

### DE LA CONSTRUCTION GRAMMATICALE.

La Construction grammaticale est , en général, l'arrangement des mots dans le discours, tel qu'il est fixé dans chaque langue par un usage long et constant. Toute construction est done bonne, toutes les fois qu'elle est conforme aux règles établies par cet usage ; et elle est viciouse toutes les fois qu'elle s'en écarte. Or, cet usage peut être fondé, ou sur le caractère et la nature des hommes qui parlent une même langue, ou sur la nature de la langue qui est parlée. Dans le premier cas, il y a dans chaque langue une construction qui doit lui être commune avec toutes les autres langues, puisque les hommes, ayant partont le même fonds d'idées et de sentiments, avec les mêmes organes, ont du nécessairement adopter la manière la plus prompte et la plus sure de manifester ce qui se passe en eux, et suivre, pour y reussir, l'impulsion même de la nature, qui a, en tous lieux, une marche constante. Mais, dans le second cas, chaque langue a une construction qui lui est propre et qui tire son origine de l'influence du climat sur les organes, et par consequent sur les opérations de l'esprit. Ces deux constructions se melent et se combinent ensemble. De cette combinaison résulte un tont plus ou moins puisé dans la nature, et ce tout est ee qui constitue le génie de la langue : le génie d'une Jangue n'est done que l'babitude que l'esprit

a contractée de transmettre, ou de recevoir les idées dans un tel ordre plutôt que dans un autre.

Par Construction grammaticale, nous emtendons, dans lalaque finençais, fordre que le génie de cette langue reut qu'on donne, dans le discorar, sua nuel captese de mots que nous avons distinguées : or, cet ordre, qu'es ets issentiel de connoître pour s'exprimer avec clarté et avec justesse, n'est pas conjoura siès saiter, parce que le genie de notre hangue diffère en deux points principaux de celui dels langues auciennes.

La première cause de différence vient de ce que, les substantifs regis n'y ayant point de caractère exterienr qui les distingue des substantifs régissants, il n'est possible de les reconnoitre que par la place qu'ils occupent dans le discours ; au lieu que, dans les langues anciennes, dans le latin, par exemple, les régissants et les régis sont si bien distingués les uns des autres, par la seule inflexion caractéristique des cas, qu'il est indifférent qu'ils alcut telle ou telle place. D'où il suit que, dans la langue française, il y a, relativement à ces mots, un ordre fixe de construction dont on ne peut s'écarter sans s'exposer à n'etre pas entendu, parec que cette construction est la seule qui ôte toute équivoque, en présentant les idées à l'esprit de celui qui écoute, dans l'ordre selon lequel elles sont concues dans l'esprit de celui qui parle, ou selon lequel il veut les présenter.

De là ce principe fondamental, que de deux substantifs dont l'un est régissant, et l'autre regi, c'est le regissant qui marche ordinairement avant le régi; principe dont l'application est faeile pour tous les mots régissants et

régis.

La seconde cause de différence vient de cette multitude d'auxiliaires et d'autres petits mots, dont la langue française est hérissée, mais dont elle ne peut se passer, afin d'exprimer les divers rapports que les Latins mar= quoient par la différence des inflexions dans curs mets

L'auxiliaire avoir pour l'actif; l'auxiliaire être pour le passif; souvent la réunion de ces deux auxiliaires; le que conjonetif; les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, etc., sont autant de sources de confusion, d'embarras et de difficultés.

De là, pour ne pas déchirer l'oreille par des sons désagréables, on est souvent forcé de préférer l'actif au passif, l'infinitif aux autres modes; de changer, selon les phrases la place des pronoms personnels; de mettre le verbe entre les deux mots négatifs; de ne faire contraster les idées opposées qu'en masse, etc-Cette contrainte entraîne un ordre différent dans la suite de l'enchaînement des mots, et par conséquent des constructions variées. mais toutes propres à la langue française.

La Construction est irrévocablement fixée, pour les phrases expositives, interrogatives, ou impérntives.

(Lévisac , pag. 240 et suiv. , t. II.) La phrase expositive est celle qui décrit simplement, soit en narrant, soit en faisant une bypothèse, soit en tirant une consé-

Si l'équité régnoit dans le cœur de tous les hommes; si la vérité et la vertu leur éthient plus chères que les plaisirs, la fortune et les honneurs, ils servieut heureux.

Puisqu'il y a des crimes impunis et des vertus sans récompense dans ce monde, il faut qu'il y ait une autre vie où chacun recoive selon ses œuvres.

La phrase interrogative est celle qui a un tour d'enquête ; qu'elle peut prendre par manière de question, de doute, ou d'avis, comme ou voit dans ees exemples : Sommes-nous plus heureux dans l'élévation que dans la médiocrité? Se voit on des mêmes yeux que Ion regarde les autres?

La phrase impérative est celle qui com= mande, qui exborte, ou qui supplie : Pruples, obeissez à vos rois. - Rois, daignez

preter l'oreille à la voix des malheureux. (Girard, pag. 116, t. t. de sa Grammaire.)

ll ne s'agit pas , dans ee que nous allons dire, de l'accord des mots entre eux; nous en avons fixé les règles, en traitant de chaque espèce de mots.

Nous allons seulcisent parler de la manière dout ils doiveut figurer dans le discours, et de la place qu'ils doivent respectivement y occuper.

PREMIÈRE RÈGLE .- Dans la phrase expositive, le sujet marche ordinairement avant le verbe, et celui-ci précède à son tour le régime direct et le régime indirect, lorsqu'ils sont énoncés par des expressions formelles, etnon simplement désignés par des pronoms personnels ou relatifs. Ainsi l'on dit : Le sage trouve son bonheur dans le témoignage d'une bonne conscience.

On ne sauroit changer eet ordre saus ren= verser entièrement le sens.

Cette règle s'observe également dans la phrase impératire, qui n'admet de sujet qu'en troisième personne. On diroit done : Que tout soit soumis à la volonté divine.

Elle a lieu aussi dans la phrase interrogative sculement, lorsque le sujet est énoncé par le pronom qui, ou par un mot accompagné du pronom quel, comme dans les deux phrases suivaules: Qui peut se flatter d'être sans prévention? - Quelle raison triomphe du préjugé?

Mais, lorsque le sujet est énoncé par un autre pronom qui ou quel, alors il ne se place qu'après le verbe. Si néanmoins ce verbe étoit à un temps composé, et que le sujet fut énoncé par un pronom personnel, ou par le pronom on , il se mettroit entre l'auxiliaire et le narticine. Exemples: A quoi sert-su sans protection? ( on parle du mérite ). - Avezvocs princire dans le secret du cabinet? - A. t-on suivi les maximes d'équité dans tous les jugements?

Deuxième récel. - Le sujet des petites phrases faites en formules de citation, et pla= cées comme phrases incidentes, pour appuyer ce que l'on dit, doit nécessairement marcher après son verbe, ou du moins se placer entre l'anxiliaire et le participe, quandil est énoncé par un pronom personnel, ou par l'indéfini on. En voici la preuve: Enfin , DISOIT CE BOR not, je ne me croirai heureux qu'autant que i aurni fait le bonheur de mon peuple. - Songez done, LUI A-T-ON DIT , combien vous sersz aimé.

TROTSTÈME RÈGLE. - Il y a, dans la phrase expositive, une autre occasion où le sujet peut se placer après le verbe, et quelquefois avec plus de griée que devant. C'est lorsque le sens exchat lout régime direct, ou que de moins il n'est enouée que par un de ces pronoms, se, que, le, or par le pronom indéfini tel; comme dans ces exemples: Ce ou pense le philosom dans ces exemples: Ce ou pense le philosom phe n'est pas toujours es que dicte la ration.—Cest ainsi que su voolit la Providence.—Tu, parué n'on yeux l'éclat de sa beauté.—Tu test est nogrand ecour.

Le sujet pourroit encore être placé après le verbe, s'il y avoit à la tête de la phrase quelque mot qui, selon l'assege, favorisat cette sorte d'inversion; on be diroit pas bien: obéit-il, pour il obéit; mais on diroit fort bien; abss., obéit-il sur-le champ.

Quantitus nicit. — Le verbe ne marche jamais à la tête de la phrase expositive; mais il sy trouve assec ordinairement dans la plurase interrogative et impérative: Gaostano de cirle in tourmentant les hommes ?—Rès eux ta propre conduite, avant de censurer celle des autres.

Cisoparius nicia. — Lorsque la regime direct el terigime inicia sont disonies par des pronoms personnels una accompagnos de proposition, son par des relatificantes que establica participate de la compagno del compagno de la compagno del la compag

Quand un de ces protonts exprime le régime direct, et l'aufre, le régime indirect, me, le, le, se, noux, voits, paroissent toujours les pariers et autres de la fet et le le la fet. Après et en la tel et le le la fet. Après et en la tel et le le la fet. Après et en la fet et le le la fet. Après et le l'est et l'entre protont en la fet le l'entre de l'

On suit cette règle dans la phrase impérative, pour la troisième personne, et même pour la seconde et la première, a le tour est négatif: Qu'on ME LE pardonne, j'ai cru bien j'aire. —Ne LUI EN éparguez pas la peine.

Tout change, si le tour est affirmatif, dans le commandement fait en seconde et en première personne. Less membres éonners par ces pronoms vont alors se placer immédiatement après le verbe. de facon que le, fa. fet, preunent la première place, et faisant reculer les autres, le pronome en qui étoit près du verbe, s'en trouve le plus élongue: Remoyes-tx-vou demain.—Présentez-les-leue de bonne grace.
— Panissez-les-en rigoureusement.— Approchons-zous-en avec respect.

Sixième aècle. — Le régime direct énoncé par le pronom tout, ou par le substantifrien, se place après le verbe, quand celui-ci est énoncé par un temps simple; on dit : Il soum met rout.

Mais, quand le verbe est à un temps composé, ce régime direct se net entre les deux; ainsi l'on dit: l'arour soumis; il n'a man dit.

Stribus Noll.—Le circontantial monoco par l'adverbe a pluce, pour l'ordinaire, in mediatement après le verbe dans la piamendiatement après le verbe dans la piamenta expositier, inais il se met prespote tonjoure entre l'auxiliaire et le participe, quand le verbe est à un tempe compose; on dire : Pardonnoss aux autres, comme si nous faise nous sovere des fautes, et distonna-nous da mad, comme si nous n'orous JAMAS para dans d'aprosnos——la grand nous de parre na personne, mais il ne s'occupe ACCURMENS. Corones nou estre.

Cette rigle n'est pas si genérale qu'elle ne soufre exception pour est-aines coujonctions outre extense coujonctions qui, yetanată la suste, du verbe, ne peuvent abolument êve dioiguer, et, n'ême pour bullet par le compartitude, qui, quolqu'ill si de temps et d'habit suiter, au compartitude qui, quolqu'ill si de temps et d'habit suiters mots, precident néammoin ceux qui expriment la manière : Fous vous rondes pour emportement di les plassirs vous attendent, d'une peuve autendent de la plassir suite attendent, d'une peuve après très-profrontainent.

Lorsque la netteté du seus n'en soufire pas, ce n'est plus à la Grammaire, mais au goût de l'écrivain, de décider s'il doit placer le circonstanciel composé au commencement, au milleu, où la lin de la phrasc on peut douc également dive: Es reu du restra il a fait ans grande fortune. — Il a fait n'en grande fortune en ser de l'entre de l'en

Remarquons seulement que les circonstanciels se placent rarement entre l'auxiliaire et le participe, du moins en prose. Ainsi l'on dit communément : Il s'est démasqué tror rôt, et rarement : Il s'est tror rôt démasqué.

Dans la forme imperatire, il est remoyé après tous les pronoms personnels ou relatifs, qui, n'étant pas accompagnés d'une préposition, suivent le verbe, pour faire la fonction de régime direct ou de régime indirect: Répondes-lui Hardiment. — Offrons-la-lui Que LIMMENT.

Quelquefois dans les phrases impératives où deux régimes (l'un direct et l'autre indirect) sont employés, l'adverbe peut être placé entre ces deux régimes; éest alors la netteté du sens ou l'harmonie qui doit en determiner la place; l'alies-lui anserveuxenners vooisservations.—Adresser-voux unididatative lui.—Sacrifices-leur rivorte celle-ci. à lui.—Sacrifices-leur rivorte celle-ci.

Herribas séals.—La place du conjonetif, énoncé par de simple cenjoncitons, dépend de la nature de ces conjonctions; les unes se mettent à la têce de la plaras, comme: Mais, mota, comme: Done, pourtant; et quelquesnes n'ont point de place determinee; tels sont : Copendant, néamoins. Mais nous ne cryons pas accessire d'en parler ici, attendu composa pas accessire d'en parler ici, attendu les reparde est développe de huntére à se laiser rien à destine de la presentation de la service de la consensation de la parler de la service de la consensation de la service de la consensation de la c

Quant su conjonctif énonce par des expressions compostes de plusieurs mois, il occupe le premier rang dans les phrases qu'il lie : Il a voula viere comme les opulents, na nonze que, s'aisé il est devenu pauver.—Elle auit se randre s'anable, a novar voètle, fai oublier randre s'anable, a novar voètle, fai oublier de laideur de son visiage.—Nous sommes somettromps par les apparences, c'estr-lostes, qu'il ne faut par juger des gens sur la mise.

guil in efaut par juger des gens sur la mise.

nge, 234; et aisé, 1, 1, 1)

Voils tout ee qu'on peut dire sur la Construction Grammaticale des membres de la phrase dans la forme expositive, interesgalive et impérative; mais l'ordre uccessif des rapports des mots n'est pas toujours exactement suivi dans l'exécution de la parole : la vivacité de l'imagination, l'empressement à Lirie comooltre ee qu'on pense, le conicours des idées accessoires, l'harmonie, le combre-

le rhythme, etc., font souvent que l'on mapprimedes mois, dont on se content d'unoncer les corrélatifs. On interrompt l'ordre de l'analyre, en domes aux mois une place qui, qu'on auroit du leur donner. Gependant celui, qu'on auroit du l'eur donner. Gependant celui, qu'on auroit du l'eur donner. Gependant celui, qu'on auroit qu'il leur de l'euroit, audre le result exclusife l'euroit, autour le result de l'euroit, auleur le

Cestence occasions quel'analogie est d'un grand usage, et ce n'est que par analogie, par imitation, et allant du connu à l'inconnu que nous pouvont conceroir e qu'on nous pourrions conseroir e qu'on nous pourrions nous comprentre dans reque nous netudons dire? Ce seroit pour nous un langue inconnu et inintelligible. La connoissace et la pratique de cette analogie ne z'acquièrent que par imitation, et par l'abilinde, qui est de le premières années de notre via.

Les façons de parler dont l'analogie est pour ainsi dire l'interprète, sont des phrases, de la Construction Figurle; et cette construction est celle où l'ordre et le procédé de l'analyse énouicative ne sont pas suivis, quoiqu'ils doivent toujonrs être aperçus, rectifiés ou suppléés.

#### ARTICLE II.

### DE LA CONSTRUCTION PIGURÉE.

La Construction figurée est sinsi aspeké, parce qu'en office elle prend une figure, une forme qui n'est pas celle de h. Construction grammaticate j. in verité, elle est autorisée par l'usage, nuis elle n'est pas conforme à la manière de partier la plus regulière, c'est-à-dire à h. Construction directe et grammaticate de des question. Lors donc que con dit que la Construction est figurée, ou mieux enore n'airecte et irrégulière, or, elle peut être irrégulière, ou par Ellipse, ou par Pléoname, ou par Sylipse, ou par Inversion; c'est ec qu'on appelle les quatre figures de most.

(Dumarrais, Encycl. meth., et Livizac, pag. 351, tom. 11.)

# Ş. I.

DE L'ELLIPSE.

L'Ellipse est une figure de construction qui consiste à supprimer un ou plusieurs mots, afin d'ajouter à la précision, sans rien êter à

a clarté. (La Hurpe, Cours de littérature.)

Cette figure doit son introduction dans les

Jagues au désir qu'ent naturellement les hommes d'abrégre l'eliscours. En éfet, elle le rend plus vif et plus concis, «this donne, par ces qualités, un plus grând degré d'intérété et degréce : mais pour qu'une l'llipse soit bonne, il faut, comme nous venons de le dire, que l'erprit puisse suppléer aisement la valeur des moté qu'on a juée à propos d'on saveur de motété de la valeur des motété qu'on a juée à propos d'on saveur de la valeur de motété de la puel que font plus par le partie de la quelque chose de trop brusse que et par condequent de désagréble.

(Domerative Lévisse)

L'Ellipse est fréquente dans notre langue, comme dans toutes les antres; cepredant telle y est blem moins ordinaire qu'elle se l'est dans les langues qui ont des cas, parce, que, and ans celles-ci, le rapport du mot exprimé avec lemot sous-entendu est indiqué par une termination relative; as lite qu'elle français, et dans les langues dont les mote gardent en les langues dont les mote gardent que l'ordre, no aborrel, of mécliment aperça et rétabli par l'exprit, qui paisse faire entendre le sen de mote énoncés.

(Dumarsais.)

L'emploi de l'Ellipré exige donc, dans la langue française, beaucoup de réserve et de précaution, pour que le style ne soit pas obscur. Néammoins elle est très-fréquemment employée, et tous nos bons Errivains en sont remplis. En voici quelques exemples : Celui qui rend un service doit l'oublier.

celui qui le reçoit, s'en souvenir.

(Pensée de Démosthènes.)

Apprenons de nos malheurs à jouir des moindres biens, de nos fautes, à n'en plus commettre, de nos ennemis, à riformer notre conduite, et des méchants, à mieux sentir tout le prix des bons. (M. de Lingrée.)

L'opulence est dans les mœurs et non dans les richesses.

(Montesquieu, grand, at décad, des Rom., chap. X.)
Notre mérite nous attire la louange des
honnêtes gens, et notre étoile, celle du public.

(La Rochefoucauld, Maxima 165.)

Le vieillard est riche de ce qu'il possède, et le jeune homme, de ce qu'il éspère.

(Sedi, Fable orientale.)

Le brave ne se connoît que dans la guerre, le sage, que dans la colère, l'ami, dans le besoin.

(Sentence persanse.)

Toutes ees Ellipses sont telles, que eelui qui lit ou qui écoute entend si aisément le sens, qu'il ne s'aperçoit pas seulement qu'il y

ait des mots supprimés dans ce qu'il lit, ou dans ce qu'on lui dit; mais, quoique ces Ellipies soient bonnes, quoiqu'elles soient reques par l'usage, il est certain qu'elles n'ont pas ce genre de beauté dont on trouve plus d'un exemple dans nos grands poêtes.

Lorque Corneille fait dire à Nérine, confidenté de Médée, dans la tragédie de ce nom:

Contre tant d'ennemis, que nous reste-t-il ? et que Médée répond :

dee repond :

Mol., dis-je, et e'est-assez. Mol...

ee moi, qui est pour je me reste, est sublime et dit plus qu'un long discours.

Lorsque, dans une autre tragédie de Corneille, Prusias dit à Nicomède (act. IV., sc. 3): Et que dois-je être P Roi, réplique Nicomède, ce seul mot dittout. Voilà du sublime, et du vrai sublime, qui n'auroit pas licu sans

l'expression elliptique. (
Lévizee, pag. 259, t. 11.)

Quant aux Ellipses qui ont besoin d'un commentaire pour fêre c'entendes, l'usageles rejette; et, par exemple, si, dans une prosition, le verbe est an singulier; il fout que chesen des sujets soit au singulier comme l'ui repond à chesen en particulier, comme l'il étoit répeté : et s'il y en a quelqu'un qui soit au pluriel, entel e verbe et echiel. Ji in ya plus consordance, l'Ellipse est irrégulière. Ainni lorsque Racine a dit:

... Les rois dans le ciel ont un juge sévère, L'innocence un vengeur, et l'arphelin un père. (Athalie, act. V, sc. dern.)

Voltaire : Vous régi santes.

Vous régues , Londre est libre , et vos luis florissantes. (La Henriade, chant II.)

Et Montesquieu (Esprit des lois, ch. 28): Le peuple jouit des refus du prince, et les courtisans, de ses grâces. Ces Errivains se sont donné une licenee que

leur nom peut à peine faire pardonner. (Marmontel, p. 348.)

Une licence plus grande encore dans l'Ellipse, c'est de supposer la répétition du verbe, lorsque le temps est changé;

J'ensse été près du Gauge esclare des faux dieux, Chrétienne dans Paris, musulmane en cos lioux. (J'oltaire, Zaire, act. I, sc. 1.)

Car le verbe sons-entendu avant musu/-mane est je suis, et non pas j'eusse été. (Même autorité.)

Un autre défaut dans l'Etlipse, c'est la

différence du passif à l'actif; comme si l'on dit : En Almant on veut l'etre. - J'Al mois .

je me flattois de l'ETER. Qui ne sait point aimer n'est pas digne de l'Are,

On se permettoit cette Ellipse du temps de Vaugelas, et récemment encore quelques bons Écrivaius se la sont permise :

On ne trompe pas long-temps les home mies sur leurs intérêts, et ils ne halssent rien tant que de L'ETRE. (Fauvenarques.) Mais, quoique cela s'entende, l'expression

ne repond pas au sens; elle présente un faux regime. (Th. Corneille, sur la 37º Rem. de Vaugelas.

Dumarsats , pag. 92, t. 1. - Beausée , Encyclopedic methodique, au mot Repetition.)

Cependant l'Ellipse semble bonne à Marmontel, lorsqu'entre deux adjectifs de divers genres, tous deux au meme nombre, la désinence est semblable pour tous les deux. Comme lorsqu'un homme dit a une femme : Vous stes sensible, je le suis plus que vous. Vous avez eté malade, et moi je le suis. -Vous êles jeude, et jene le suis par.

Vaugelus (433º Rem.) et Th. Corneille (sur ectte Rem.) ne désapprouvoient pas absolument qu'une femme dit : Je suis plus grunde que mon frère ; et un homme : Je suis plus grand que ma sœur; mais ils sont d'avis que l'on doit éviter ce tour de phrase.

L'Academie, consultée à cet egard, a pensé ue ces locutions sont fort bonnes, parce que l'adjectif, pour ne regarder qu'un des deux sexes, ne laisse pas de convenir à l'autre par la sous-entente, qui tacatement le fait du genre qu'il faut.

Andry de Boisregard ( page 238 de ses Reflexions sur la langue française ), Chapelain (sur la Remarque de Vaugelas), Wailly (p. 151 de sa Grammaire ) et Lévisae (p. 263), se sont rangés à l'avis de l'Académie, et l'usage l'a confirmé. En effet, St-Evremond a dit : L'ame des semmes coquettes n'est pas moins FARDER que leur visage.

Madame de Maintenon : Je suis aussi LASSE du monde que les gens de la cour le sont de

La Bruyère : La foiblesse est plus orposit

ù la vertu que le vice. Lorsque, dans une proposition, l'un des

deux membres est affirmatif, et l'autre négatif, on doit répéter le verbe; et ce seroit, d'après l'avis de Beauzée (l'neyel. meth., su mot Répetition) et de Dumarsais (p, 217, t. I), une incorrection , une Ellipse irreguliere. que de s'en dispenser.

Lors donc que Corneille a dit (dans le Cid\_ act. III, sc. 6):

L'emour n'est qu'un plaisir, et l'honneur un devoir. il a fait ce que l'on appelle une Ellipse irrén gulière, et il cut évité cette incorrection s'il cut dit :

L'amour u'est qu'ou plaisir, l'houveur est au devoir. (L'Academie, Sentim. sur le Cid.)

Les Grammairiens que nous venons de citer sont d'avis d'appliquer cette règle aux propositions liées par la conjonction mais, et dont l'un des deux membres est affirmatif et l'autre négatif. Suivant eux , c'est une faute que de dire : Notre réputation ne dépend pas du caprice des hommes, mais des actions louables que nous fuisons.

M. Lemare pense au contraire que mais, servant à marquer une idée d'opposition ou de restriction, annonce assez par lui-même dans quel sens (affirmatif ou negatif) est pris le second membre de la phrase; des lors il croit que la répetition du verbe, absolument inutile , seroit fastidicuse et ne serviroit qu'à entraver la marche du style ; en effet elle est contraire à l'usage des meilleurs Ecrivains, afasi qu'on peut s'en convainere par les exemples suivants :

L'harmonie NE fiuppe pas simplement l'oreille, MAIS l'esprit.

(Boileau, Traité du sublime.)

Les richesses engendrent le faste et la mollesse , qui na sont point des en funs batards , MAIS leurs vraies et legitimes productions. (Le meme, Traite du sublime, ch. 35,)

Le flambeau de la critique ne doit pas bruler. MAIS éclairer. (Favart.)

Il n'est pas dans l'esprit humain de se mettre à la place des gens qui sont plus heureux. MAIs seulement de ceux qui sont plus à plain-(J. J. Rousseau, Emile.)

Curius, à qui les Samnites offroient de l'or, répondit que son plaisir n'étoit pas d'en avoir, mais de commander à ceux qui en avoient.

(Bossuet, Hist. pulverselle, Itl\* partie.) Quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux; et puisqu'on ne sauroit les gagner que par les louanges, ce n'est pas la fuute de ceux qui flattent, usts de ceux qui veulent être flattes. (Molière, l'Avare, act. I, sc. 1.)

Ce ne sont pas les places qui honorent les hommes, mass les hommes qui honorent les

places. (Mot d'Agésilss.) Enfin, comme le fait observer Marmontel ( Grammaire, pag. 358 ), dans la langue

usuelle, le besoit que l'on a communément de dire vite, a introduit infiniment plus de ces abréviations que dans la langue soigneusement écrite; c'est pour cels que le style familier en adent, dans toutes les langues, beaucoup plus que dans le style noble. Combien y a-t-il moins de tours ellipitques dans Racine et dans Fénélon que dans Molère, La Fontaine et malame de Seivigaé!

Mais en revanche, la langue noble, surtont la langue poétique, a bien d'autres licences et d'autres hardiesses. Racine, le modèle dans l'art d'errire la tragédie, Racine, le plus pur, le plus élégant de nos poètes, s'est permis souvent ce qu'on ne passeroit à aucun Écrivain de nos jour.

Aimi, au défaut de l'usseç, l'analogie l'a untories dur l'.-Effrici dessa armes, comme on dit, la terreur de son non. Il a pu dire: Il prend l'Aumbies ous sa défense, comme on dit, sous sa garde, sons sa protection, puisque l'un comme les deux autres Presintentl'image d'un bouclier. Il a pu dire: Persicunte le pler sa le fist, comme ou diroit, se vaeger du père sur le, fist, publique l'action est oppressive, et que sur le peint mieux que dans. Il a pu dire: Mon ame inquiétée d'une erainte; et, dans le même con:

La Grèce en ma faveur est trop inquiétée.
(Andromaque, act. 1, sc. 11.)

puisque cette expression inquiétée a plus d'énergie qu'inquiète; elle signific troubée, agitée, ce qu'inquiète ne diroit pas; car on ne dit pas inquiéte en faveur de quelqu'un.— Enfin il a été permis à Racine de dire : En votre main, au lieu de, en vos mains.

. . . Savez-vous si demain
Sa liberté, ses jours seront en voire main?
(Bajazet, act. I, sc. 7.)

et en ma main , au lieu de , en mes mains :

J'en dois compte , madame , à l'empire romain, Qui croit ruir sou salut ou sa perte cu ma muin.

(Britamicus, set. 1, sc. 2.)
parce qu'en image, et familièrement parlant,
dans ma main, est plus vif, plus fort, que
dans mes mains: Je tiens cette affaire dans
ma main. — Je tiens sa fortune dans ma
main.

Il y a encore, ajoute Marmontel, une foule de l y autoritors elliptiques, dont la plupart ne sont susceptibles d'aucune construction analytique, mais que l'usage autorise, et qui, reçues dans le langage, ne sont plus soumises à aucun examen.

#### §. II. DU PLÉONASME:

Cette seconde figure de construction est le contraire de l'ellipse. Dans celle-ci on supprime des mots nécessires à la plenitude de la plaraie, mais dont on peut aisément supplere la valeur; dans celle-là, on ajoute des mots superflus qui pourroient être retranchés sans ricu faire perdre du sens.

Lorsque ces mots superflus, quant au sens, donnent au discours ou plus de grâce, ou plus de netteté, ou enfin plus de force et d'energie, le Pléonasme est une figure autorisée et même nécessaire.

(Dumarsais, Eucycl. méth., au mot Construction , at sa Logique, pag. 116.)

Quand on dit: Louis XII, tr rox rox louis XII, meria de glorieură urmonu de Pive du Peuple; ces mots le bon roi Louis XII marraquent genere plus expressément la bouté de ce prince, que si l'on cut dit lebon roi Louis XII, sans répéter le nom proprei pour ajouter l'épithète de bon, qui fixe l'attention sur la bouté.

( Duclos, Supplément à la Grammaire de Port-Royal, pag. 222.)

La repétition du régime dans ce vers de

Eh i que m'a fait , e moi, cette Troie où je cours ? (Iphigénie, act. IV, sc. 6.)

marque non-sculement qu'Achille n'avoit point d'intérêt personnel dansla guerre, mais il le distingue d'Agamemon, dont on fait sentir l'intérêt direct. (Même autonie.) La répétition du mot vu, et des mots de mes yeux, dans Voltaire (Mêrope, act. Y.

sc. 6):

Les éclairs sont moins prompts ; je l'ai vu de mes

Je l'ai va qui frappoit ce monstre audacieux. dans La Fontaine (le Dépositaire infidèle) :

Mais cufin, je l'ai vu, ou de mes yeux, rous dis-je.

et dans Molière:

Ic l'ai vu, dis-je, vu, de mespropres yeux vu, Ce qu'on appelle vu, (Tartufe, act. V, se. 3.)

est donc grammaticalement une double superfluité; jamis cette superfluité ajoute des idées accessoires, qui augmentent l'énergie du kens, et qui font entendre qu'on ne parle pas sur le rapport douteux d'autrui, ou qu'on n'a pas vu la chose par hasard et sans attentiou, mais qu'on la vue avec reflexion, et qu'on ne l'assure que d'après sa propre expérience bien constatée. (Beausée, Eacycl. meth., su mot Pléonasme.)

L'usage permet encore plusieurs Pléonasmes qui n'emportent avec eux auenn genre de beauté, mais qui ne sont cependant point

regardés comme vicieux dans le style familier:

Je monte en haut. — Je descends en bas. —

J'ai uni ces deux terres ensemble (442).

(Le Diet. de l'Académie.)

Je l'ai entendu de mes propres oreilles. — Voler en l'air.

(Fangelas , 160\* Rem.; Th. Corneille et l'Académie dans ses Observ. sur cette Remarque.)

... Point de bruit davantage.

( Moltère, l'Ecole des Femmes , act. 11, sc. 6.)

La flamme MONTE ## BAUT. — Les pierres

TOMBERT D'EN HAUT. — Je le LUI ai dit a LUI-MÈME. (Wailly.)

Qu'on ne laisse monter sucuat ame là haut. (Racine, les Plaideurs, act. 1, se 6.)

(442) Loin de voir un Pléonasme dans l'expression monter en haut, descendre en bas, M. Lareaser y voit une ellipse, o'est à-dire, le contraire. Monter at descandre no se construisent pas sans complément. Vous descendez, d'où? de la chambre; mais un homme dont les appartements sont partie an bas de la maison, et partie dans le haut, dira fort bien à ses gens s'il est an rezde-chaussee; Montes en haut; et s'il est en baut; doscendes en bas; e'est-à-dire, montes dans les appartements que j'ai en baut, descendez dans les appartements que j'ai en bas; à moins qu'il ne veuille désigner un lieu partienlier, et alors il le nomme. Le besoin tonjours renaissant d'exprimer indéterminément l'idée de montée et de descente a sollicité l'ellipse, dont un des principaux services est de faire dire en peu de mots ce qu'il faut dire souvent.

Emir excended. Plusicure, dit Frenzed, condement cette expression comme un Felenzamen, ome superfluit de mots; mais Françolas (160 Ro. maqua) (Lospelant et Fl. Correctile Post approuvée. Os sait bien qu'on su peut vair; mas entre excendre; mais cassi on an peut voir que de ses year, at extendre que de ses orzilles. Jains pur la même raisos, il l'ambric condumer. Je Cui vu de sess year; je l'ai extenduce de movrilles, etc., expressions ginistratement repors.

None ao oroyone pos, fait observer M. Lareque

sont des lieenees qui servent à exprimer ce que l'on veut dire d'une plus forte manière.

Mais le Plionasme qui n'est pas autorisé par l'usage, et qui n'apporte ni plus de netteté, ni plus de gréee, ni plus d'énergie, est un vice, ou du moins une negligenee que l'on doit eviter. Ainsi on ne doit pas joindre à un substantif une épithete qui n'ajoute rien au sens, et qui n'offre que la même idée. Ce vers de Fotaire (le Dépositaire, set. 1, se. 2):

Mes amplois sont bian lourds. - Je la sais. - Bien pesants.

est vicieux; car si les emplois sont lourds, ils sont pesants.

L'ustrus séparoit par une LAGOU DE TERES dues mers voisines, office encore le même vice; car c'est comme si l'on disoit, L'istâme, séparoit par un tithes, puisque un istâme set une langue de terre entre deux mers. Dans cette phrase : Il se vit voacé MALOSÉ UN de pronocer à son entreprise, l'épithète malgré dui, n'ajontait rien au sens, est une superfébtion grammaticale, car on ne peut êire forcé que malgré soi.

(au mot casemble) aur cettle Remarque, quo l'expression, unir casemble, paisso due justifie pur les expressions, fe clà et de me propres gouer, fe l'ai entande de mos propres certifica. Il il, a rellement l'élecution, en presant ce de la li, a rellement l'élecution, en presant ce mots qui paroissest superfins par rapport à l'indépendent de l'est de seus grammaticle, et qui servent pourtant à p sjointer des idées accessivires, surabondantes, a principal de l'est grammaticle ment complète; à 1 il los la phres est de l'acceptant de l'acceptant

Au contraire, dans une deux charce enarenté, et la "y a pue de l'éconsene, et sans lo moi ceemide, le sens grammatical ne seroit pas compelle. La felte, uné ce na verbe seit qui exigen régime direct et un régime indirect; on unsit une régime direct et un régime indirect; on unsit une tractieriem, cus à princierre aurec chour. Ainsi quand on dit, on les a unix, à moiss qu'on ne purle de deux manta que l'on anuixis, la phrase n'est pas complète; car o no réspinse pas à quoi on d'autres choure. Enerephi est donc atensités a la unix. On pouvoil les mis ; on examelle, on d'autres choure. Enerephi est donc atensités à la Têleonsene, in périgalocipe. Ensin des substantis à peu-près synonymes, accumulés dans une méme phrase, forment des Ptéonasmes que le bon goût réprouve. Ainsì, Poiture auroit dû rejeter cette phrase: Cieron avoit ten-lu les sonses et les simires de l'éloquence, parce que limites n'ajoute rien à l'idee de bornes.

(Dumarsais, Encycl. meth., au mot Construction.)

#### S. 111.

#### DE LA SYLLEPSE OU SYNTHÈSE.

La Syllapse a lieu lorsque les mois sont uniposés solon la pentée, plutde que selon l'usage de la construction grammaticale, comme quand jet dis 11 le stat la heure; car selon la construction, il laudroit dire: Elles sont sin heure; comme con diti ceneure: Il sont sir, hust; ct comme con diti eneure: Il sont sir, hust; ct comme con diti eneure: Il sont sir, hust; ct comme con diti eneure: Il sont sir, hust; ct comme con diti eneure: Il sont sir, hust; ct comme con diti eneure; na sont prétent de la marquer une fette de la marquer une return prétent que le de ce heures, savoir la sistème, a pentée, qui se fice sur celle-le, sant faire attention aux mois, fait que je dis 11 le sat sir durers, platôt que : Elles sont six heures.

( MM. de Port-Royal , Gramm. gén. et rais. des fig. de const., pag. 219.)

Cest encore par cette figure que l'on peut trendre raison de certaines plirases où l'on caprime la nagaire ne, quoisqui il semble qu'elle doire être apprimee, comme lorsquoi dut i; perindra qu'el se vouve, l'empte qu'elle doire être encore l'ai peur qu'il s'onne blire, etc. encore l'ai pie peur qu'il s'onne du desir que la elone curierie par, on a la volonté de faire tout ce qu'on pourra, afin que rien a'apport d'obstacle à ce q'uni soin haite; voilà ce qu'i fait fonnere la négation.

et sa Logique, pag. 119. )

C'est aussi par une figure semblable que Voltaire a dit :

Jenne et charmant objet dont le sort de la guerre , Propice à ma vicillesse, honora cette teree,

Your n'étes point towbée en de barbares mains ; Tout respecte avec moi vos malbeureux destins. , (J'oltaire, Mahomet, act. 1, sc. 2.)

Tombée est iei au féminin, par ce que l'auteur était plus occupé de Palmire, a qui ces paroless'adressent, que de la qualification de jeune et charmant objet, qu'il lui donne.

Quand La Bruyère (des Femmos, chap. III) a dit: Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la personne intéressée, n'est qu'infidèle; s'un la croit fidèle, elle est perfide. In, est un tone élégant et fort bon, parce que ce n'est pas le mot personne qui reste à l'esprit, c'est l'idée d'homme, de mari.

(Condillac, de l'Art d'écrire, ch. XI, liv. 12.) L'emploi de la Syll pse est encore trèsheureux dans ces vers de Raeine (Athalie, act. IV, sc. 3):

Entre le peuvre et vous , vous prendres Dieu pour juge.

Vous sourceaut mon fils, que, exclié sous ce lin, Comme eux vous futes pauvre, et, comme eux, orphelin.

La régularité de la construction demandoir comme tui, vuissurce promons rapporte au mot pauver; mais le poète cubilie qu'il a employé e emet plénd es on idée, il ne voit que les pauvres et les orphetins en genéral, et c'est sur ces étres si indéressants qu'il porte toute son attention: comme eux est done la seule expression que Radine a du employer, puisiqu'elle répond si bien à l'idée et au sentiment qui l'occupent.

(Lévizac, pag. 268, t. 21.) §. IV.

#### DE L'INVERSION OU BYPERBATE.

L'Inversion consiste dans le déplacement des mots qui composent un discours, dans l'interversion de l'ordre rigoureux déterminé par la succession des idées, et fixé par la Grammaire.

Cette figure étoit, pour ainsi dire, naturelle au latin. Comme il n'y avoit que les terminaisons des mots qui, dans l'usage ordinaire, fussent les signes de la relatiou que les mots avoient entre eux, les Latins n'avoient égard qu'a ces terminaisons, et ils plaçaient les mots selou qu'ils se présentoient à l'imagination, ou selon que eet arrangement leur paroissoit produire une cadence et une harmonie plus agréable; mais, parce qu'en français les noms ne elangent poiut de terminaison, nous sommes obligés communément de suivre l'ordre de la relation que les mots ont eutre eux. Ainsi nous ne saurions faire usage des Iuversions , que lorsqu'il est aisé de les ramener à l'ordre de la construction grammaticale. Cette figure donne souvent aux phrases plus de rapidité, de grâce, d'énergie; quelquefois même clie ajoute à la clarté en évitant les amphibologies; et alors on doit, même dans le discours ordinaire, la préférer à la construction grammaticale.

(Domarsais, Easyel, mith, an mot Construction.) Quand Flechier, dans son Oraison functor du due de Montausier a dit. Cefut après un soleanel et magnifique saerifice, où coula le sang de millé victimes, que Salomon, etc.; cette phrase a certainement plus degrace que S'il cût dit, suivant la construction grammaticale : Sacrifice où le sang de mille victimes coula. (Même autorité.)

Si le même écrivain eût dit: Cet aigle dont le vot hardi avoit d'abord effrayé nos provinces, prenoit déjà l'essor pour se sauververs les montagnes, il n'eût fait que raeonter un fait; mais il a fait an tableau en disant: Déjà prenoit l'essor, pour se sauver-vers les

montagnes, cet aigle dout le vol hardi avoit

d'abord effrayé nos provinces.

Prenait l'essor, est la principale action, c'est celle qu'il faut peindre sur le devant du tableau. - Déjà est une circonstance nécessaire, qui viendroit trop tard si elle ne commencoit pas la phrase. L'action se peint avec toute sa promptitude dans dejà prenoit l'essor; elle se ralentiroit , si l'on disoit il prenoit dejà l'essar. - Pour se sauver vers les montagnes est unc action subordonnée, et ce n'est pas sur elle que le plus grand jour dait tomber. Si Fliehier eut dit : Pour se sauver vers les montagnes déjà prenaît l'essar, le eoup de pinceau eut été manqué. - Enfiu, dont le vol hardi avait d'abord effrayé nos provinces, est une action encore plus éloignée ; aussi l'orateur la rejette-t-il à la fin comme dans la partie fuyante : elle n'est la que paur contraster, pour faire ressortir davantage l'action principale.

( Condillac, de l'Art d'écrire, chap. XIV, liv. 2, )

Chacun demande à Dieu avec larmes, qu'il abrige ses jours paur prolonger nes vie si professeur on enteul un cri de la nation, ou plutôt de plusieurs nations intéressées daus eette perte. Elle approche néamoins cette mort inezorable, qui, par un seul cusp qu'elle frappe, vient percer le sein d'une infinité de familles. (Bossuet.)

L'approche de la mort est une peinture d'autant plus vive qu'elle suit immédiatement le cri des nations. L'inversion fait toute la beauté de ce dernier membre; cependant, si Bosnet et dit dans le premier membre; chacun avec larmes demande, cette transparsitud aurait rendu plus sensible l'image que funt ces mots avec larmes (Mens autorité).

O nuit désastreuse! 6 nuit effroyable, où retentit tout-à-coup, comme un éclat de tonznerre, cette étonnaute nouvelle: Madame se meirt, Madame est marte! (Meme sutorité.)

A cet endroit de l'oraison funèbre de Madame, tout le monde répandit des larmes; mais il est lien vraisemblable qu'on n'en auroit pas répandu, si Bassuct avoit dit: O nuit dénativase! o nuit effrayable! où cette étamante nauvelle, Madame se meurt, Madame est morte, retentit tout-à-coup comme un éclat de tonnerre! Il falloit pour l'image qu'après avoir peint la promptitude avec laquelle on fut frappé de cette nouvelle, la voix de l'oraleur tembit avec ces mois: Madame se meurt. Madame est morte.

(Méme autorité)

L'Inversion est très-propre à augmenter la force des contrastes, et par là elle donne, pour-ainsi dire, plus de relief à une idée, et la fait resortir davantage. Bossuet pouvoit la fait resortir davantage.

dire :

Doute pécheurs envayes par Jésus-Christ, et témoiss de sa résurrection, ont accompli dors, ni plus tôt, ni plus tard, es que les philosophes n'ont osé tenter, es que les prophètes ni le peuple juif, lorsqu'il a été le plus protégé et le plus fidèle, n'ont pu faire.

Mais Bassact se sert d'une Inversion , par laquelle il fac d'abrol l'espriu un le publio sophes , sur les prophètes , sur le peuple juif protègé et fidèle; il nous fait sentir toute la grandeur de l'entreprise , avant de parler de ceux qui l'ont accomplie, et le lour qu'il prend doit toute sa beaut à l'adrasse qu'il a de reas voyer les deure pédeurer l'accomplissement à la fin de la phrase. Il s'exprime ainsi:

Alors seulement, et ni plus tôt, ni plus tard, ce que les philosophes n'ent oué tenter, ce que les prophètes, ni le peuple juif, lorsqu'il a été le plus protègé et le plus fidèle, n'ent pu faire; doute péheurs, euvoyés par Jésus-Christ, et témoirs de sa résurrection, Cont accomple font accomple font accomple nouvelle.

En general, l'art de faire valoir une idée consiste à la mettre à la place où elle doit frapper le plus : Celui qui n'a égard en écrivant qu'au goût de 200 siècle, tonge plus à sa personne qu'à ses écrits : il faut toujours tendre à la perfection ; et alors cette justice qui mus est quelquefois refude par nos contemporains, la postraité aut tous la rendre.

(La Brayère, des Ouvrages de l'espeit, chap. l.)
Par cette Inversion, La Bruyère fait mieux
seutir le matif qu'un écrivain doit se proposer que s'il eût dit : Et alars la postérité sait
aous rendre cette justice, etc.

(Méme autorité, même chap.)

L'Inversion ett commune à la prose ct à la prose ct à la prose poésic, et cellec in a guêre plus de privilège que la prose; néaumoins les Inversions, quois que dels même nature, y son plus fréquentes, parce que plus l'esprit sera saimé de passions fortes et de sentimens vifs, plus il s'en persontern aséme seus s'en aperecoir. Toutéció il faut prendre garde que les Inversions ne donneut lieu à des phrases louches, equivo

ques, et où l'esprit ne puisse pas aisément retablir la construction grammaticale, car on ne doit jamais perdre de vue que l'on ne parle que pour être entendu, et que c'est la le premicr but de la parole, le premier objet de toutes les langues. Si donc les inversions sont forcées, si les règles de la langue sont violées, l'esprit est mécontent, et condamne le poète. Nous pourrions citer beaucoup d'exemples d'Inversious vicieuses, nous nous hornerons à un seul. Boileau a dit (Satire I) :

Que George vive ici, puisque George v sait vivre , Qu'un million comptant , par ses fourbes acquis , De clerc, jadis laquais, a fait comte et marquis; Que Jacquin vive ici, dont l'adresse funeste A plus cousé de moux que la guerre et la peste.

Dans cette première phrase, le relatif que, qui amène la phrase incidente un million, ete., se trouve séparé de son antécédent George . par vive ici, puisque George y sait vivre, ce qui n'est pas permis dans notre langue; ainsi cette Inversion ne peut être toléréc. La même faute se trouve dans la seconde phrase.

( Lévisac, pag. 255. t. II. )

#### S. V. DES GALLICISMES.

Quoique toutes les langues paroissent construites sur un plan uniforme dans leurs parties essentielles , elles offrent cenendant des particularités, soit dans l'emploi des mots, soit dans la manière de les arranger, qui s'écartant des règles ordinaires, distinguent une langue de toutes les autres. Ces locutions particulières s'appellent Idiotismes.

Lorsqu'on a voulu distinguer les idiotismes propres a une langue en partieulier, on leur a donné un nom analogue à celui de cette langue. Les idiotismes de la langue française s'appellent Gallieismes, comme ceux du gree s'appellent heliénismes ; ceux du latin latinismes ; ceux de l'anglais anglicismes : ceux de l'allemand germanismes. Ainsi idiotisme désigne le genre , dont les antres mots sont les espèces.

Le Gallicisme étant nne façon de s'exprimer particulière à notre langue, ectte partis cularité d'expression peut se trouver,

10 Dans le sens d'un mot simple;

2º Dans l'association de plusieurs mots; 3. Dans l'emploi d'une figure ;

4º Dans la construction de la phrasc. Quelques exemples suffirent pour justifier et éclaireir ces distinctions.

1. Il ne peut y avoir de Galliscisme de la

première espèce que dans les mots qui, étant conque à plusieurs langues, ont pris dans la nôtre une signification toute particulière, et éloignée de celle du mot primitif.

Ainsi nos langues modernes ont adopté le mot sentiment, dérivé du primitif latin sene tire; mais ce mot a pris dans chacune d'elles des nuances d'acception particulières à chae cune d'elles. En italien , sentimento exprime deux idées différentes : 10 l'opinion qu'on a sur un objet ou sur une question; 2º la faculté de sentir. En anglais , sentiment ne signific que le premier de ces deux sens, celui d'opi-

En espagnol, sentimento signific souffrance. comme le verbe sentire a le sens du mot latin pati (souffrir).

En français, le mot sentiment a pris beaucoup plus d'extension ; non-seulement il désigne en général toutes les affections de l'ame, mais il exprime plus particulièrement la passion de l'amour. « Son sentiment étoit si o profond, dit l'auteur de la Princesse de « Clèves, que rien au monde ne pouvoit la a distraire des objets qui servoient à le nourrir. . Traduisez cette phrase dans toute autre langue, en conservant le mot sentiment, et vous ferez un Gallicisme. Les Anglais en ont fait un, en créant le mot sentimental, qui a un sens plus étendu que leur substantif sentiment, mais qui est parfaitement analogue à l'usage que nous avons fait du mot sentiment, et qui ne pouvoit par conséquent, manquer d'être adopté par nos écrivains à sentiment.

Les altérations du sens de beaucoup de mots, dues à la frivolité, aux caprices de la mode, sont inconcevables, et produisent souvent des Gallicismes : c'est ainsi que nous disons : Un homme de condition , pour désigner un gentilhomme; et, dans le langage populaire : Un homme en condition , pour désigner un domestique.

Nous donnons dans le langage familier, aux termes honnéte et honnétement, raison= nable et raisonnablement, des acceptions aussi bizarres qu'éloignées du sens primitif et naturel de ces mots. Lisette dit à Géronte, dans le méchant, de Gresset :

#### El vous vous fachez même aues honnétement. ( Act. 1, sc. 2. )

On dit, dans le même style, qu'un homme est raisonnablement ennuyeux. Molière a fait un usuge plaisant de l'adjectif raisonna« ble , dans les Fourberies de Scapin : « Il me · faut un cheval de service, et je n'en saurois « avoir un tant soit peu raisonnable, à moins « de soixante pistoles. »

11 Des associations singulières de mots,

en changeant tout-héait le sens des termes, produisent souvent des Gallicismes. Ainsi, le même adjectif, mis avant ou après sou substantif, exprime des idees differentes. Il y a loin d'un bon homme à un homme bon; d'un galant homme à un homme galant; d'un brave homme à un homme merse; d'une age femme à une femme sage; d'une certains nouvelle à une nouvelle craime nouvelle craime nouvelle craime nouvelle craime.

Le mot autre perd sa signification étant joint à nous ou à vous : Vous autres, nous autres. Géronte dit, dans le Méchant, de Gresset :

...Fous autres fortes têtes, Fous voild! vous prenez tous les gens pour des bêtes. (Act. 1, sc. 4.)

Il y adeux Gallicismes dans ec peu de mota: vous autres, et vous voil. A. — A cela prix, pour dire excepté cela, est aussi un Gallicisme, « A une grande vantié prix, les homes. » dit La Ruchefoucault. — Mawais grade préside prix de la Ruchefoucault. — Mawais grade président la responsar.

III. Les Gallicimes de figures sont trèmombreux, quoign'on ne doire y comprendre que les expressions figurées employées dans l'usage commun de la largue, et non celles qui pourroient être autorisées seulement par des exemples particuliers. Ces une figure bien hardie et particulière à notre idiôme, que celle qu'on emploie tous les jours en disant : Comment vous portes-vous? il is porte mai pour dire comment est votre encer plus bizarres dans leur formate crisimaire: How do you do i signifie littleralement, comment faites-vous faires peur dire comment vous poteste-ous ?

Dans leur langue, le mot do (faire) se met avant les autres verbes, comme purement explétif, sans en changer le sens. Toutes les phrases où on l'emploie sinsi, sont des angliciames.

Let expressions figurées qui forment des diliciames, sont tirese plus généralement d'anciens usages qui nous étoient vraisembiblièment plus finitiers qu'aux autres nations; comme les tournois, la chasse, le jeu de paume, etc. Ainsi on dit romprene uvisière à quelqu un, pour dire l'attaquer, le contredire avec aigreur et avec emportement sur ses opinions, ses prétentions, etc.; parce qu'il n'etott pas permi, dans les joilets in dans les tournois, de frapper à la visière de sopa adversaire. Étre à bout, à bout de voie, sont des termes de chasse.

Servir sur les deux toits, donner dans le travers, friere la corde, sont des termes de la paume. C'est de ce jeu que sont venues aussi ces locutious: Il me la donne belle ; vous me la baillez bonne. C'est une ellipse où le mot balle est sous-cuelendu. Empaumer quelqu'un, empaumer une affaire vient de la même source.

Il y a des figures, même très-hardies, dont l'emploi, dans la langue commune, ne peut s'expliquer. Nous en avons surtont tiré un grand nombre des verbes qui sont d'un usage plus ordinaire; tels que étre, avoir, faire, aller, venir, entrer, sortir, perdre, gngner, etc. Nous ne citerons que les expressions suivantes : Etre au fait des usages, d'une aventure; il s'est tué; il s'est ou mourir; je me suis trouvé mal; quand le médecin est venu, elle s'est trouvée morte ; faire la barbe; faire les ongles, pour ôter la barbe, couper les ongles ; nous allons rester ; il vient de s'en aller; je sors de maladie; perdre un objet de vue; gagner une maladie; se mettre à rire, à dormir; se louer de quelqu'un, de quelque chose, etc. C'est une image assez hardie que d'appeler

une chose en l'air une chose sans fondement; que de dire un conte en l'air, parler en l'air, — On trouve dans les plaideurs :

Et d'une cause en l'air il le faut bien leurrer.
(Act. III, sc, s.)

S'oublier pour oublier ce qu'on est, est encore un Gallicisme, comme, se mettre en quatre, pour dire, faire tous ses efforts.

IV. Les Gallecimes de construction sont aisés à reconnotre, parce qu'ils sont presque tous, dans certaines constructions, courraires aux règles ordinaires de la syntaxe; d'autres sont des clipses; quedques uns ne peuvent être attribués qu'aux inexplicables bizarrerès de l'usage.

Il y a, pour dire, il est, il existe, est na Gallieisne qui se reproduit dans beaucoup de plarases. Il y avoit autrefois na noi; il y a deux ans que je ne l'ai vu; il y a h parier que cela n'arrivera pas, etc., etc., sont antant de Gallieismes. Il y en a deux dans la phrase suivante: Il n'y a pas jusqu'aux enfants qui ne s'en mèlent.

Il n'est rien moins que généreux, pour dire : Il n'est point généreux. On ne laisse pas de s'amuser, malgré les calamités publiques; vous sext beau dire, sont encore des Galliciemes.

imes. L'usage bizarre que nous faisons du mot en dans un grand nombre de phrases, est une source de Gallieismes ; comme , à qui en avez-vous? où vout-il en venir? en vouloir a quelon'un : en user mal : en mal agir avec loi ; on en vint ana mains

Si j'étois que de vous, est un Gallieisme employé par Molière dans les Femmes sa-

Je ne souffrirois pas , sifétois que de vous , Que jameis d'Henriette il put être l'époux.

(Act. IV, sc. 2.) On disoit à un bomme qui avoit fait une

sottise : Si l'étois que de vous , j'irois me pendre tout-à-l'heure, Eh bien I soyez que de moi, répondit-il au donneur d'avis. » La raillerie de Ciceron, dit Gedorn (trad.

de Quintilien, livre VI): a je ne sais quoi d'honnête, et qui sent son bien. . Cette dernière expression est un vrai Gallieisme, qui ne sera bientôt plus qu'un barbarisme. De plus longs détails nous paroissent inuti-

les. C'est aux maitres à faire connoître ees Gallicismes, lorsqu'ils se présentent.

Cependant nons fiuirons ce chapitre par quelques réflexions sur l'emploi des Gallicismes.

On doit distinguer, relativement au style, trois sortes de Gallicismes. La première est celle des Gallicismes que le genre noble et élevé admet, parce qu'ils communiquent au style de l'énergie, de la grâce et de la variété. La deoxième est celle des Gallicismes, qui ne conviennent qu'au style léger, familier et badin. La troisième enfin est celle de ces Gallicismes que la bonne compagnie proscrit, et qu'on ne trouve employés que dans le style burlesque, bas et populaire.

C'est des deux premières sortes de Gallieismes que M. de Rivarot a dit : « Les tour-· nurcs particulières d'une langue, qu'on ap= · pelle idiotismes, si embarrassantes pour les e étrangers, sont pourtant ce qui donne · éminemment de la grâce au langage; Pascal, « Molière, Mme de Sévigné, Voltaire en foura millent. Les Français trouvent aux Galli-

· cismes le charme que les Grees trouveient

· aux hellénismes. Mais tout dépend de leur

. beureux emploi : il constitue le bon gout · chez nous : il constituoit l'urbanité chez les a latins, et l'attieisme chez les Grees. On s sent, ajoute-t-il, que je ne parle pas ici · du jargon du petit peuple, mais de la langue

a nationale, parlée par le public, et cultivée

· par les gens de goût. » L'heureux emploi des Gallieismes de Ja

première classe est réservé au génie. Un esprit fin et délicat fait usage de eeux de la seconde. L'homme bien élevé se sert rarement de ceux de la troisième : ils sont le signe d'un esprit bas et rampant

De ee genre sont une infinité d'expressions proverbiales, qui sont de vrais Gallicismes. Pur langage dn peuple, on ne les trouve, comme le fait observer M. de Rivarol, ni dans les livres, ni dans le monde.

L'emploides Gallieismes est moins fréquent à mesure que le genre est plus élevé : on n'en trouve qu'un très-petit nombre dans le poème épique, dans la tragédie, et dans les discours sur de grands objets. Corneille, Raeine, Flechier, Bossuet, etc., en ont très-peu. Mais on les trouve en abondance dans la comédie, dans les poèmes surdes snjets plai= sants, et dans tout ce qui a rapport an style simple et familier. Voltaire, Gresset, La Fontaine, Mm de Sévigné, etc., en sont pleins. Mais ici il y a nne grande distinction à faire. L'emploi des Gallicismes donne de la grace et de la legèreté au style de Voltaire; de la finesse et le ton du jour à celui de Gresset: de l'enjouement et de la plaisanterie à celui de Pascal : de la délicatesse, de la naïveté, et une gráce inexprimable à celui de La Fontaine et de Mme de Sévigué : mais il ne donne qu'un ton lourd et pédant à celui de l'abbé D'Olivet : et la raison en est que ce dernier n'ayant recu qu'une éducation de eollége, n'a pu faire perdre à ces locutions ce qu'elles ont contracté de bas en passant dans toutes les bouches, au lieu que les premiers les ont ennoblies par le goût qui les a dirigés dans le choix qu'ils en ont fait, et par la manière dont ils les ont amenés dans le

(Beausée, Douchet, Lévisac et Suard.)

#### CHAPITRE XIII

## DES QUALITÉS QUI CONTRIBUENT A LA PERFECTION DU LANGAGE ET DU STYLE.

Pageantament que nous avons dit tout cequ'il est indispensable de savoir sur la Construction grammaticale, sur la Construction figurée, et sur les Gallieismes, il est nécessaire que nous entretenions nos lecteurs des Qualités qui contribuent à la perfection du langage et du style, sous le rapport de l'exactitude grammaticale.

La pureté, la netteté, la propriété des expressions, sont des qualités indispensables, soit que l'on parle, soit que l'on écrive; et e'est mal parler sa langue que de les négli=

L'éléganee, la grâce, la précision, la force la richesse, le naturel, sont d'une nécessité moins rigoureuse; mais leur réunion constitue l'Écrivain distingué.

### ARTICLE PREMIER DES QUALITÉS QUI CONTRIBUENT A LA PER-

# PECTION DE LANCACE

La pureté consiste à n'employer que les mots et les locutions que les règles, ou du moins que l'usage autorise.

La netteté consiste dans l'arrangement des mots

La propriété des expressions a pour objet la convenance qui doit exister entre les mots, et le sens que l'on veut exprimer.

(Marmontel , pag. 376, 378 et 490.)

Partout où ces qualités ne se rencontrent pas, il y a ou Barbarisme, on Soleeisme, ou Disconvenance, on Equivoque, ou Amphibologie.

### §. I.

#### DU BARBARISME (443).

Le Barbarisme est une faute contre la pureté du langage, un tour étranger à la langue que l'on parle,

On fait un Barbarisme, 10 en employant un

(443) Tout le monde sait que le mot barbarisme signifie expression, tour barbare, c'est-à-dire étranger, parce que tous les peuples étrangers étoient appelés Barbares par les Grees et les Romains.

mot qui n'est adopté ni par l'Académie ni par les bons Écrivains; par exemple : Élogier, au lieu de louer : par contre, au lieu de au contraire : embrouillamini , au lieu de brouilla=

mini , paralesic , au lieu de paralysic. (Bumarsais, Encycl. meth., au mot Barbarisme.)

2º En prenant un mot dans un sens différent de celui qui lui est assigné par l'usage; par exemple, lorsqu'on se sert d'un adverbe comme si c'étoit une préposition : l'est arrivé AUPAN RAVANT midi , pour dire avant midi ; DESSUS la table, pour dire sur la table; presons le lit. pour sous le lit. (Le mêmc.)

3º En mettant des prépositions, des conjonctions, ou d'autres mots, où il n'en faut pas; en employant ceux qu'il faut omettre, ou bien en omettant ceux qu'il faut employer ; comme lorsqu'on dit ¿ Se venger sur l'un et l'autre, au lieu de se venger sur l'un et sur l'autre; il ne manquera de faire son devoir. au lien de il ne manquera pas de faire son devoir; les père et mère sont obligés, au lieu de le père et la mère, ou les parents sont obli= gés. (Vaugelas, 545° Rem.)

4º En donnant à un mot un nombre que l'usage lui refuse, comme : Bonheurs, chastetés , mis au pluriel au lieu du singulier ; ou catacombe, funéraille, mis au singulier au lieu du pluriel. (Même autorité.)

5º En terminant un mot autrement que l'usage ne le veut : comme si l'on disoit des yeux de bœuf, pour des œils de bœuf; des ails pour des aulx.

90 C'est encore faire un Barbavisme que de donner aux parties d'un verbe des formes différentes de eclles que l'usage autorise; par exemple, d'écrire, il soye, il aye, au lieu de, il soit, il ait.

7º Enfin plusieurs, trompés par une fausse analogie entre le simple et les composés, disent : Vons contredites, vous médites, vous maudites , comme on dit : Vous dites et vous redites; c'est un Barbarisme : la pureté de la langue demande, vous contredisez, vous médiscs, vous maudisses,

(Beausée, Encycl. meth.)

#### §. II.

#### DU SOLÉCISME (444).

Le Solécisme viole les règles établies pour la pureté du langage. Il est possible de faire des Solécismes en

plusieurs manières :

se Contre le genre des noms. J.-J. Rousseau (Emile, liv. 1) fait un Solécisme de genre, quand il dit : Leurs pleurs sont sonxes, iée Loucers pleurs d'un enfant; ELES ne sont point fourrage de la nature. Les mots bomens, longues, elles, sont au feminin, quoiqu'ils se rapportent à pleurs, qui est un nom masseulis.

2º Contre le genre et contre le nombre. P. Corneillé (Pompée, act. III, e.) fait dire par Archorée, parlant de l'arrivée de César en Egypte: Il venoit à TEIN voile: c'est un Soléciene contre le genre, puisque voile de vaisseau a toujours été féminin; c'est un Soléciense contre le nombre, car on ne dit, et l'onn évoit dire qu'au pluriel, aller, voguer à pleiner voiles.

5º Contre les temps. D. Calmet dit: Denis, informé de la marche d'Hichoir, le subratur de grandmatin, avant qu'it torre ui ramasses, ni ranger son armés. Le blus-que-parfait du subjonetif if eit pu ne doit être subordonné qu'un prétérit du verbe précédent; il est ici subordonné avant avant de la verbe précédent; il est ici subordonné à surprend, qui est au présent; cest un Solécisme, il falloit dire, ou surpris au premier verbe, ou qu'il air pa su surpris au premier verbe, ou qu'il air pa su

second.

4 C'est faire an Solècisme contre le Régime
que de mettre le complément d'un mot sous
une autre forme que celle qui est déterminée
par la syntaxe. On dit, dans le roman de Zaïde,
en parlant des fenêtres d'une chambre : Je
crus un jour » Le a voir «XENTENES COUTT.
Il y a là deux Solècismes de Régime. 1º La
préposition de est de trop ; le verbe croère.

(144) Soldeisme vient du latin Soldeismus, fait du gree vanaurrari (Soldeismus), lormá de Zásanai du gree vanaurrari (Soldeismus), lormá de Zásanai van ya joutanta la tennámiano, greeque «parei (seman), (simitatina)); parce que dana cette ville, fondés sons de la completa de Soldeismus, que representa esta completa de la langue greeque a concernir d'Abbrica, la parcet de la langue greeque a correspit (disentes); le parcet de la langue greeque a correspit (disentes); le reromenço esta de la ville de Soldei, que l'Ona fais par de la ville de Soldeismus; c'est de Soldeismus; c'e

suivi d'un infinitif, ne régit pas une préposation. se Les représentant fenètres est le comaplément d'ouvrir, et non d'avoir-entenduce, le le participe des temps composés d'un verbe actif ne se met en concordance qu'avec son régime direct, quand il en est précédé, et conséquemment entendues pêche contre cette régle de systates: il falloit dire: : le crus un

jour les avoie ENTERDE conveir.

L'exemple commun qui l. s autorise, dit
Massillon, en parlant des moenrs du sièle, p prouve seulement que la vertu est rare, Mass Nos Yaz que le décordre Est permis. Dans et exemple, mais non pas signific mais ne prouve pas, et ce verbe neight l'egit le subjonetif; est permis est donc un Soléeisme de régime, et Corateur devoit dire, mais non pas que le

désordre soit permis.

(Beausée Eucyel. méth., un mot Solécisme.)

#### §. 111.

#### DES DISCONVENANCES GRAMMATICALES.

Il y a Disconveuance grammaticale quand les mots qui composent les divers membres d'une phrase ou d'une période sont construits contre l'analogie, ou contre les règles de la syntaxe. Ce que nous voulons dire s'entendra mieux par des exemples.

Il y a Disconvenance entre les membres d'une phrase, quand, le premier membre étant affirmatif, on le joint su second par la coujonction ni: Nous défendons que vous insulties au matheur, si que vous lui refusies votre assistance.

Il faut : Nous défendons que vous insulties au malheur et que, cte. (Lévisec, art. III, des Vices de construction, S. Ier,

tome II.)

La même Disconvenance a licuquand, dans une phrase, le premier membre étant négatif, on le joint au second membre par la conjoneation et; ainsi ne dites point: Il n'a jamais counu l'amitié ET ses douceurs; dites ! Il n'a

jamais counu l'amitié na ses douceurs. (M. Boinvilliers, pag. 422 de 12 Gramm.)

Il y a sussi Disconomance entre les deux membres d'une phrase, quand le premier étant à l'indéfini, on met le second su défini. Cett Disconomance estrouve dans ce passage clet bien de la commentation de la commentation de 1<sup>th</sup> Lettre à M. le Vayer 1; Le secret, so comme talle manière, que vous fassies concevoire au fecture que vous cortex. Il falloit, pour evitee chiar que rous contex. Il falloit, pour evitee vous contex une chore abunde, est de vous vous contex une chore abunde, est de vous énoncer, etc.; ou beaucoup mieux, le secret en contant est que l'on fasse concevoir qu'on ne croit pas soi-même ce que l'on conte; ou, plus simplement : qu'on ne le croit pas soimême. (Lévisae, même article.)

L'emploi des différents temps du prétérit est une autre source de Disconvenance. En voici un exemple :

Il regarde votre malheur comme une punition du peu de complai unice que vous 12xx ur pour luidans le temps qu'il vous pria, cle. Le prétérit composé avez eu cet une faute; il ne peut passe construire avec le pria, prétérit défini, qui marque qu'il 'agit d'un temps entièrement écouie, et dont il ne reste plus rien : l'analogie exigéoi que vous edtes.

Il seroit trop long de donner des exemples de toutes les Disconvenances qui résultent du manvais emploi des temps, dans les différents modes. Bornons-nous à avertir que rien n'est pluscommun, parce que eet emploi des temps est une des plus grandes difficultés de la langue français en

Pour éviter ees sortes de Disconvenances, il fant bien connoître l'emploi et l'usage des temps; et c'est pour cette raison que nous sommes entrés dans de si grands développements sur ce sujet.

Nous pourrions ausi offir à no lecteurs un grand nombre de Disconvenances de mots, car il i'en rencontre beaucoup dans no Estatin, et même dans ceux qui sont les plus caissis, et même dans ceux qui sont les plus ceux de la comparticité de la contre de la comparticité de la contre qui les expriments mais, comme ce seroit sortir un peu de nos fonctions de ceroit sortir un peu de nos fonctions de commanifera, nous nous contenterons de recommander à ceux qui cerivent, la plus grande commander à ceux qui cerivent, la plus grande de la commande de la comma

#### §. IV.

#### DES PHRASES ÉQUIVOQUES, AMPHIBOLOGI-QUES, LOUCHES.

Équivoque, amphibologique, louche, désignent également un défaut de netteté; mais ils indiquent ce défaut avec des nuances différentes.

Ce qui rend une Phrase éguivoque; c'est l'indétermination essentielle à certains mots employés de manière que l'application natus relle n'en est pas fixée avec assez de précistion.

Ce qui rend une Phrase amphibologique, c'est l'emploi fautif ou mal ordonné des prom moms qui, que, dont, etc.—II, le, la, etc.—

Son, sa, ses, etc. — Quelquefois aussi e'est parce que des mots ne sont pas dans la place que marque la liaison des idees, etquelquefois e'est par le simple rapprochement de certains mots qui semblent se foudre en un, et signifier par eonséquent toute autre chose.

Enfin, ce qui rend une Phrase louche, c'est lorsque les mots qui la composent semblent, au premier coup-d'eil, avoir un certain rapport, quoique véritablement ils en aient un autre, de telle façon que les idées ne sont ni claires ni intelligibles. (Beausée)

De quelque manière qu'une phrase soit, ou équivoque, ou amphibologique, ou louche, elle a l'espèce de vice le plus condamnable, puisqu'elle pèche contre la clarté. La clarté, dit D'Alembert, qui est la loi fondamentale du discours, consiste à se faire entendre sans peine; on y parvient par deux moyens : en mettant les idées chacune à sa place, dans l'ordre naturel, et en exprimant chacune de ces idées. Les idées sont exprimées nettement et facilement, si l'on a évite les tours ambigus, les phrases trop longues, trop chargées d'idées incidentes et accessoires à l'idee principale; les tours épigrammatiques, dont la multitude ne peut sentir la finesse ; car l'orateur doit se souvenir qu'il parle pour la multitude.

# DES PHRASES ÉQUIVOQUES.

Une Phrase est équivoque en plusieurs manières.

La première manière a livu, quand un not est de l'apère deceux qui, sous la manne rosse est de l'apère deceux qui, sous la manne rosse verses significations propres : tel est le mot coia, qui se dit d'une sorte de fruit, d'un inatrument destiné à fendre; d'un augle, et de la matrice qui sert à marquer les monnoies et les médalles. Tel est encore le mot son; quelquefoiartitel possessifi, quelque fois non, signifiant tantolt un bruit qui frappe l'orcille, et tantol la partie la plus grossière du Mê moult. L'intelligence du sens setted de cette moult. L'intelligence du sens setted de cette tanco oi Ton en fait usage, et rarement il y a du doute.

La seconde manière, quand un mot est de l'espèce de ceu qui ont à la vérité une signia fication et une orthographe différentes, mais dont la pronoquication est la même, ou prese que la même pour l'oreille : tels sont les mots cerint (entouré); sain (dout la constitution n'est point aliérée); saint (souversinement parfait, vou sersé); sein (point incentraire voi intérieure); seing (signature). Cest ensecre aux circonstances à determiner le remo

que l'indentité de son semble dérober à l'om reille.

La troisième manière, enfin, a lieu lorsqu'un mot est de l'espèce de ceur qui, outre le sens propre qu'ils tiennent de leur destination primitive, sont enorce autorisée, par quelque analogie frappante, à dire les signet d'un sens figure tout différent : let est, par cemple, dans le Maries force (est. 1, sc. 0), avoir s'il (rer bien de se marier, est d'abord trompé par une Equivoque que le docteur explique aux-le-champ.

Sasarazza. Je veux vous parlet de quelque chose. Parsane. Bi de quelle Lassea voule-trous vous servir aves moi? Sasa. De quelle Lasson? Pare. Oui. Sasa. Parbleu! de la Lasson que j'ei dans la Douche: je erois que je u'irai pas empunter celle de mon voisin. Pare. Je vous dis de quel itido me, de quel langage? Sasa. Ab! c'est une autre af-

(Beauzée , Encycl. meth. , su mot Équivoque-)

Les Equivoques peuvent être encore occasionées par le simple rapprochement de certains mots dont la rénnion semble former d'autres mots, ou dire autre chose que ce qu'on a réellement intention de dire : par exemple, si l'on disoit : Je regarde votre amitié comme le plus grand DES AVANTAGES que vous puissiez m'accorder .- Le plus grand DES PLAISIES que vous puissiez me faire est de m'ecrire souvent .- Il sembleroit que l'on dit : Je regarde votre amitié comme le plus grand DESAVANTAGE que vous puissiez m'accorder. -Le plus grand DEPLAISIE, que vous puissiez me faire, etc. Alors, quoique ees phrases n'aient rien d'irrégulier dans la construction, comme la clarté est le principal mérite de notre langue, on est force de remédier à ces Equivoques; et, pour cela, il faut dire : Je regarde votre amitie comme un des plus grands AVAR-TAGES . Ou comme le plus grand AVANTAGE; ct c'est un des plus grands PLAISIRS, ou le plus grand PLUSIR que, etc.

(Andry de Boisreg. , pag. 302 , et Beausde , mêma

Enfin ceux qui cherchent à sc distinguer par des jeux de mots, des quolibets, des rebus, n'y parviennent guère que par l'abus des termes équivoques.

> Dieu ne créa que paur les sots Les méchants discurs de bons mat:. (La Fontaine, le Rieur et les Poissons.)

Cependant, quand ces jeux de mots sont spirituels et délicats, ils peuvent avoir lieu dans la conversation, dans les lettres, dans les épigrammes, dans les madrigaux, dans les impromptu, et autrespetitespièces de ce genre. Voltaire pouvoit dire à Destouches (Lettre 95° du Recuell des lettres en vers):

> Auteur solide, ingénieux, Qui du théâtre étes le mattre, Vous qui fites le Glorieux, Il oe tiendroit qu'à vous de l'être.

Ces sortes de jeux de mots ne sont point interdits, lorsqu'on les donne pour un badis nage qui exprime un sentiment, ou pour une idee passagére; car, si cette idée paroissoit le fruit d'un erfelexion sérieues, si on la dée bitoit d'un ton dogmatique, elle acroit regarde avec raison comme une petitesse frivole. (Le Chevalier de Jaucourt, Eocycl. méth., set. Jeu de mosts.)

# DES PHRASES AMPHIBOLOGIQUES.

L'emploi des pronoms qui, que, dont, etc., est une source d'Amphibologies, parec que ees pronoms, n'ayant par eux-mêmes ni nombre, nigenre déterminé, ont une relation nécessairement douteuse, lorsqu'ils ne tieunent pas immédiatement à leur antécedent, ou qu'il se rencontre quelque autre mot auquel on puisse les rapporter. Exemple : C'est la cause de cet eff.t, post je vous entretiendrai à loisir. Ou ne sait si dont se rapporte à la cause ou à Peffet; c'est pourquoi, si l'on veut qu'il se rapporte à la cause, il faut dire : C'est la cause de cet effet, DE LIQUELLE je vous entretiendrai; et si l'on veut qu'il se rapporte à l'effet, il faut dire : C'est la cause de cet effet, provet je vous entretiendrai; ou micux encore : C'est de la cause de cet effet que je vous entretiendrai.

(Beauzée , Encycl. meth. , su mol Équivoque.)

Mais, si les deux noms auxquels peut se rapporte le pronom sont du même genre et du même nombre, le lour que l'on vient d'insideure ne cemédie à rien. Que faire done pour levre l'Amphibologie de cette phrase? C'est left du l'homme sors on a dit tant de mai. Il est indispensable d'en changer le fortait et moitre : si dout a rapport à cel homme, dittes i Cerhomme dons on a dit tant de mai, d'internation de l'outer de mais de l'internation de l'outer de l'internation de l'outer qui ne coli proférable l'ambiguité, à l'Obsentité.

L'emploi des pronoms de la troisieme personne, il, elle, lui, ils, eux, elles, leurpeut également donner lieu à des Amphiologies, parce que les objets qu'ils expriment étant de la troisième personne, dès qu'il y a dans le discours plusieurs noms du mêne nombre et du même genre, il doit y avoir incertitude sur la relation des pronoms, qui est indéterminée, à moins qu'on ne sache rendre cette relation bien sensible par quelques-uns de ces moyens qui ne manquent guère à ceux qui savent écrire : Bien que l'homme juste ait toujours été le temple vivont de Dieu , 11 n'a pas laisse de vontoir demeurer par une présence spéciale en des lieux consacrés à sa gloire. Il semble d'abord que cet il, sujet, se rapporte au sujet l'homme juste qui commence la période, parce qu'en effet les lois de notre construction l'y font rapporter; cependant sclop le sens, que l'on ne reconnoit qu'à la fin de tonte la période, il doit se rapporter à Dieu.

Pour faire disparoltre l'Amphilologie, al n'y a qu'à faire de Dieu le suice du premier membre, et dire : Bien que Dieu sit toujours just de Hommer juste son temple vivant, 11 n'n pa laisié, etc. On pourroit dire encoerbien que Hommer juste soit toujours été le temple vivant de la Divinité, 1111 n'appendie daissi de voudoir, etc. Le changement de genre suffit pour faire disparoltre l'Amphilo bologie. Gleausée, Eusey, méth.)

Les adjectifs possessifs de la troisième per= sonne son, sa, ses, leur, leurs, et les pros noms le sien , la sienne , les siens , les sieunes, sont, pour la même raison d'indétermination, dans le même cas. De là l'Amphibologie de cette phrase : Il a toujours aimé cette personne au milieu de son adversité. Ce pronom son est équivoque, car on ne sait s'il se rapporte à cette personne, ou à il qui est celui qui a aimé : quel moyen employer? Il faut donner un autre tour à la phrase, ou la changer. On dira, selon le sens qu'on a en vue : An milieu de son adversité il a toujours aimé cette personne, parce que son se rapporte alors nécessairement à il ;ou bien dans un autre sens: Il a toujonra aime cette pera sonne au milieu de l'adversité où ELLE a été, où elle est tombée, cle. (Brausso, Encycl. meth. , et Faugelas, 548º Rem.)

Le pronon le, le, lea, quandil est employe seul aver celation hu non appellatif untecdent, peut aussi rendre la phrase Amphibiologique, s'il est precede de plusieurs noms de même nombre et de même genre, auxquels on paisse le rapporter. En voici un exemple tire d'un eclèbre auteur : Qui rousere-mus qui de soi notiene ai bours se domination, et al. de soi notiene ai bours se abmination, et al. de proporte de la contraction de la convention de la concention de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la conlation de la coneèdent, et que vie est le plus proche, il fait Amphibologie et obscurité. Il étoit facile de corriger l'Amphibologie en disant à la fin : Sans quedque dessein d'étendre sa puissance plus avant. (Némes autorités.)

L'Amphibologie peut emcore avoir lieu parce que des uoms ne sont pas dans la place que marque la liaison des idees , sinsi dans cette phrase : Samue offrit son hodocauste à Diea, et u fui fait aigrable, qu'ui longa au mine moment de grandt sounceres contre un mine moment de grandt sounceres contre viest pas sensible. Pour remedier à ette misquite, et ultipart de dire: Sommet offrit son hodocauste, et Dieu le trovae si agréable, qu'ui, etc. (Condilice, chep. 1, 1pp. 352.)

Le principe de la liaison des idées nons apprendra comment on peut éviter ces des fauts : il suffira de faire des observations sur quelques exemples : Le roi fit venir le maré= chal; IL LUI dit: Il est évidemment le roi, et tui le maréchal. Or vous remarquerez que, dans la seconde proposition, les pronoms suivent la même subordination que vous avez donnée aux noms de la première. Si fit venir est subordonné à roi, dit l'est à il; et si le moréchal est subordonné à fit venir, lui l'est à dit. La règle est donc, en pareil eas, de conserver dans la seconde proposition la subordination qui est dans la première. Multiplions les noms et les pronoms, et nous verrons ee principe se confirmer :

Le comte dit au roi que le maréchal vouloit attaquer l'ennemi; et s. L'assura (445) qu'il LE forceroit dans ses retranchements.

Joneword dani 18st settendaumatus.

Il n'y a point d'Amphibologie dans cette période, quoique le premier membre rendérme quatre noms. La subordination est asacte, parce que les pronoms d'une proposition da mêma geure principale, et de la controllation de mêma geure principale, et de la ubordination de la phinodrodinnel. Ple autre est la phinodrodinnel. Ple autre est la phinodrodinnel da primière il 18 aprincipale du première il 18 a principale du première il 18 a principale du première il 18 a principale donnel du première il 18 aprincipale donnel du première il 18 principale du première il 18 aprincipale du première il 18 aprin

Il n'est pas inutile de faire remarquer que quelquefois, en s'écartant de cette espèce de

<sup>(445)</sup> Observez que il l'ossura est une faute; il lui assura et la seute manière correcte de parler. Voyes en les motifs au mot ossurer, Remarques detachère.

subordination, on en lie souvent mieux les idées. Vous direz : Il aime cette femme , mais ELLE ne l'aime pas, plutôt que : Il aime cette femme, mais il n'en est pas aimé. Ce renversement a bonne grace toutes les fois que les membres d'une période expriment des idées qui sont en opposition. Cela fait voir que les régles particulières ne sont jamais suffisan= tes, et qu'il faut toujours en revenir au principe de la liaison des idées, qui peut seul éclairer dans tous les eas

(Condillac, page 338.)

DES PHRASES LOUCHES OU EMBARRASSÉES. Exemples de quelques expressions qui rendent les constructions louches ou du moins embarrassées :

. Tous les jours de ses vers, qu'à grand bruit il récite , Il met chez lui voisins , parents , smis en fuite. (Boileau , Satire VII.)

Il met de ses vers chez lui en fuite, pour il chasse de chez lui avec ses vers. La syntaxe de notre langue ne permet pas de pareilles

constructions. (Condillac , de l'Art d'écrire , chap. XII.)

Et ne savez-vous pas que , sur ce mont sacré , Qui na vole au sommet tombe au plus bas degré?

(Boileau , Satire IX.) Vole au sommet sur le mont, et tombe au

plus bas degré sur le mont! (Même sutorité, même chap.)

El n'alles pas toujours , d'une pointe frivole , Arguiser par la queue une épigramme folls. (Boilean , Art poctique , chant II-)

Aiguiser d'une pointe par la queue!

Pour dire, variez votre style, si vons voulez mériter les applaudissements du public, le même écrivain preud ce tour :

Voulez-vous du public mériter les amours ? Sans cesse en cerivant variez vos discours. (Art poctique, chaut I.) Varierses discours, c'est proprement écrire

sur différents sujets. Les amours , pour les applaudissements, est mal encore. En cerivant est inutile.

(Même sutgrité , même chap.)

L'auteur des figures de la Bible dit : Lorsque le combat se donna, Moise s'adressa a Dieuen tenant ses mains étendues, et formant ainsi la figure de la croix, qui devoit étre un jour si salutaire , ur si redoutable à nos eunemis. Ne diroit-on pas que si salutaire a pour régime nos ennems, aussi bien que si redoutable, à cause de la conjonction et, qui joint ces deux adjectifs? Pour remédier à cet inconvénient de la construction , qui est loue eĥe, il n'avoit qu'a dire, selon la correction du P. Bouhours : Qui devoit être un jour si salutaire aux fideles, et si redoutable à leurs ennemis.

(Th. Corneille, sur la 5;8º Rem. de Vaugelas.)

Une phrase peut encore être louche, lorsque, par sa construction, on semble supposer comme réel ce qu'on a pourtant intention de nier, ou comme faux ce qu'au contraire on prétend affirmer : Si je ne vais pas vous voir ee n'est pas parce que s'at du refroidissement pour vous; le verbe j'ai à l'indicatif, à cause de parce que, est un aveu réel du refroidisment dont on veut pourtant se défendre : mais en disant : Ce n'est point que J'Are du refroidissement pour vous; j'aie au subjonctif, à cause du que après la négation, est un désaveu formel et sans ambiguité du refroidissement dont on se défend.

(Andry de Boisregard , pag. 101.)

### ARTICLE II.

#### DES QUALITÉS RÉCESSAIRES A LA PERFECTION BU STYLE

La grâce, l'élégance, la noblesse, la force, le naturel, et toutes ecs beautes de langage et de style qui appartiennent au sentiment, sont au-dessus des règles : le goût en est l'arbitre ; et il est plus aisé de les sentir à la lecture de nos grands écrivains, qu'il ne seroitaisé de les définir, ou de les décrire. D'ailleurs, ce qui a rapport au style étant plutôt l'objet de la rhétorique que de la Grammaire, nous nous bornerons sur cet article à une seule observation.

L'art d'écrire parsaitement dans tous les genres eonsiste d'abord à bien prendre le ton de son suict : à savoir ensuite choisir l'expression la plus analogue à la pensée, au sentiment, à l'image que l'on veut rendre; à éviter d'être commun , sans eesser d'être naturel ; à ne donner à chaque phrase qu'un tour simple et faeile, mais eependant a diversifier les formes, les couleurs, les tours, les mouvements du style, se souvenant surtout de ce précepte que Montesquieu a tracé en parlant des ou= vrages de goût :

« Les choses que nous voyons successive» « ment doivent avoir de la variété; celles que a nous apereceons d'un coup-d'ail doivent « avoir de la symétrie. »

(Marmontel . page 511 de ta Gramm.)

#### CHAPITRE XIV.

### DE LA PHRASE, DE LA PÉRIODE,

# DES MEMBRES QUI ENTREST DANS LA COMPOSITION D'UE PHEASE, ET DE LA MANIÈRE DE L'ANALYSEE.

§. I.

#### DE LA PERASE.

Les mots ne sont pas seulement établis pour représenter chaeun une idée, ou pour distinguer un objet; ils sont encore chargés de représenter par leur assemblage l'union des idées, pour exprimer un sens suivi, c'est-àdire. l'image de la pensée.

Tout assemblage de mots, fait pour rendre un sens, est ce qu'on appelle une *Phrase*; de sorte que c'est le sens qui borne la phrase; elle commence et finit avec lui; et sclon qu'il est plus ou moins composé, elle a plus ou moins de parties. (Girard, pag. 30, 1.1.)

§. 11

# DE LA PÉRIODE.

Une phrase formée de plusieurs propositions qui ne sont point parties intégrantes les unes des autres, mais qui sont tellement liées ensemble que les unes supposent nécessairement les autres pour la périntude du sens total, est ce qu'on appelle une Période. Les propositions partielles de la Période. Es propositions partielles de la Période.

cauzee.)

On distingue en général deux sortes de Périodes savoir à Bériode simple et la Pêriode comporé. La période simple et celle qui n'a qu'un membre, comme La vortu scule est da vraie noblesse. C'est cequ'on spaple autrement Proposition. La Période composée est celle qui a plusieurs membres, et l'en en distingue de trois sortes; savoir : la Période à deux membres, la Période à deux membres, et la Période à quarte membres.

Une vraie Période oratoire ne doit avoir ni moins de deux membres, ni plus de quatre; ce n'est pas que les Périodes simples ne puiss sent avoir lieu dans le discours; mais leur brièveté le rendroit trop decousu, et en banniroit l'harmonie, pour peu qu'elles y fussent multipliées.

Dès qu'une Période passe quatre membres, elle perd le nom de Période, et prend eclui de Discours périodiques.

Pnisque, ponr diminner les peines, il importe beaucoup de les avoir vues d'avance et de s'y attendre.

il faut donc que les maux inséparables de l'humanité soient toujours présents à l'esprit de l'homme.

Péniode a Trois numers.
Pourquoi voudriez-vous être respecté dans vos

malbeurs; vous qui dans vos prospérités avez montré tant d'insolence; vous qui n'avez jamais accordé une larme, na ren gard aux infortunés?

ni j'ai acquis de la facilité dans l'art de parler, on je suis eu effet médiocrement exercé; si des avantages de ce genre sont dus en partie à l'étude et au goût des belles-lettres, auxquelles, il est vrai, je ne fus étranger à aucune époque de

ma vie; c'est sertoutà Aulus Licinius, ici présent, qu'apm partient en ce moment le droit d'en réclamer la jonissance et les fruits.

(Marmontel , Encyclop. meth. , au mot Période.) §. III.

DES MEMBRES QUI ENTRENT DANS LA COMPO-SITION D'UNE PHRASE ET DE LA MARIÈRE

DE L'ANALYSER.

La première chose nécessaire pour former

une proposition, c'est le sujet : il est l'objet principal de la pensée, et tient le premier rang dans la phrase.

Ce qui sert à exprimer ce qu'on affirme du sujet, l'application qu'on en lait, soit d'ac= tion, soit de manière d'être, y concourt par la fonctiou d'attribution; puisque, par son moyen, on approprie cette action à la personne ou à la chose dont ou parle. Cette attribution est ce que les Grammarirens appellent Muribut/ (verbe); il est immédiatement soumis au sujet, et toujours obligé d'en suivre le nombre et la personne, quelquefois même le ceure.

Ce qui cut destine à représenter le chose que l'effirmation a directement en vue t par qui elle est apécifiec, figure comme objet c'est se que les Grammarien appellent Objetif (rei-gime direct du verbe ); il est toujours regime direct du verbe ); il est toujours regime direct du verbe ). El objet (regime direct peut être ou un nom, ou un pronom, un p

Ce qui doit marquer le lut auquel abouiti l'affirmation ou celui duquel celle part, présente naturellement un Terme, Il est le complement indirect de l'attribut (verbe) auquel il est lie par une préposition, qui indique le rapport qu'il y e eutre l'une t'Estarte. Cequae trième membre de la phrase répond au datif des Latins, ou à l'accusatif précéde d'une préposition, ou à l'ababitif parcillement précéde d'une préposition.

Cc qu'on emploie à exposer, soit la manière d'être de l'Attributif (verbe), soit la circonstance dans laquelle il a lieu, forme un einquième membre que l'on nomme Circonstanciet j les most squi expriment cette manière d'être ou cette circonstance sont ou des adverbes, ou des expressions adverbiales, ou quelque autre expression marquant une circonstance te temps, de lieu, d'action.

Ce'qui sert à joindre ou à unit une phrase à une autre pour les faire encourier entemble à la plenitude du sens, est un sixième nemapes appels Conjont/(coinotein); il n'est sous le régime d'aucune des autres parties de la phrase, et souvent Autribud(yèreb) ous le sien; il est ordinairement exprime par des conjonctions, par des adrerbes conjonctifs, ou par tout autre mot propre à indiquer la jonction ou l'union.

Enfin, ce qui est mis dans la phrase par forme d'addition, pour appuçer sur la chose, ou pour énoncer un mouvement de l'ame, se nomme Adjenctif. Ce membre n'est pas absolument nécessaire dans la phrase où il se trouve, elle peut subsister sanslui; et on peut le supprimer saus en altèrer le sens : la suppression qu'on en feroit pourroit tout au plus diminuer la force et l'énergie du discours.

( Girard , pag. 90 t. I, — et Demandre, au mot Construction.)

Autant il est nécessaire de donner une attention particulière à ces termes de Sujet, Attributif (verbe), Objectif (regime direct), Terminatif (regime indirect), Circonstanciel, Conjonctif, et Adjonctif, pour connoitre parfaitement les règles de la construction , autant il est important de s'en rendre l'usare familier, pour éviter les circonlocations, et pour mettre dans son langage eet ordre et cette elarté sans lesquels on ne peut pas être compris parfaitement. Surtout il ne faut iamais oublier que ee sont sept différentes parties constructives, sur lesquelles roulent l'ordre et la composition des phrases, ou sept membres qui en forment le corps : ainsi, d'après leur importance et la nécessité de les bien connoître, et pour rendre par des exemples ees définitions sensibles, nous allons mettre sous les yeux de nos lecteurs l'analyse d'une période.

analyse has members n'une période sous des departs aspects. (Per Girard.)

« Monsicar, quoique le mérite ait ordinairem ent » un svantage solide sur la fortune; cependant, » chose étrange! nous donnoss toujours la préfé-» rence à celle-ci. »

Cette période est composée de deux phrases dans chacune desquelles se trouvent les sept membres mentionnés. Voyons par quel mot chacun y figure.

Le Sujet est énoncé dans la première phrase par ces deux mots le mérite, et nous, parce qu'ils font l'action des attributifs avoir et donner.

L'Attribut/(verbe)e se voit dans ait et donnons, puisqu'ils y servent à affirmer es que l'on attribue au uijet. Chaeun de ces Attribut/(verbe), suit, comme on le voit, le réegime auquel l'assujétit son sujet, ait set rouve au singuier et la troisième personne, pour se conformer à son sujet, qui est le mérite, et donnons à la première personne du pluriel, parce que nous, qui est son sujet, est de pareil nombre et de pareille personne.

L'Objectif (régime direct) est exprimé dans l'une de ces plirases par ces mots : un assunstage solide, et dans l'autre par ceux-ei: la préférence; car ils représentent la-chose que l'affirmation a directement en vue, et par laquelle elle est spécifiée, en nommant l'avantace solide avon vent que le mérite ait sur la fortune, et la préférence que nous donnons à celle-ci.

Le Terminatif (régime indirect), devant marquer le but auquel aboutit l'affirmation, ou celui duquel elle part, figure évidemment dans ces mots: sur la fortune, et dans ces autres à celle-ci.

Le Circonstanciel de la première phrase est ordinairement, celui de la seconde est toujours, puisque ces deux mots u'ont la d'autre objet que d'énoncer une circonstance qui modifie l'attribution.

Le Conjonetif se présente iei dans les mots quoique et erpendant; ils y lieut les deux sens exprimés par les deux phrases, de manière que l'un a rapport à l'autre, et qu'il en résulte un sens complet qui fait celui de la période.

L'Adjonctif est, dans le premier membre de la période, Monieur; dans le second, ces deux mots : chose titragre; car, peu essenticle à la proposition, ils ne sont là que par forme d'accompagnement; l'un, pour appuyer par un tour d'apostrophe, l'autre, pour joindre à l'expression de la pensée celle d'un mouroment de surprise et de bliane.

(Gramm. de Ginard, pag. 93, t. 1.)

Voils le principal mystère de la construction, et son premier fondement assez seusiblement démontrés dans cette à nalyse; mais , après avoir expliquelles diverses fonctions des membres qui entrent dans la structure de la phrase, il nous semble que les observations suivantes se présentent naturellement.

On voit d'abord qu'il n'est pas esseutiel à la phrase de renfermer tous ces membres ; l'Adjoneil's "y trouvant rarement, le Composetif à vy autilité que lorequi listi spartie donceil's à vy autilité que lorequi listi spartie et enones; souvent auxie, il u's y apas de Ternia auxilitéres, aux les sous et le constanciel, somme quand on dit : Un male Ameruze est un rôces escrée. Bustres fois, on n'a dessein que d'exprimer la simple action du sujet, aux lui donner ui terme ni objet (regime indirect et direct), et un objet (regime indirect et direct).

De cette observation suit nécessirement celle-ci ; qu'une phrase peut être compléte sans l'intervention des cinq derniers membres dont nous avons parlé, mais qu'elle ne saureit se passer d'un sujet ni d'un attribusif (verbe), on expressément énoné, ou du moins sousentendu. pare qu'on ne peut parler, sans parler d'une chose, et sans affirmer on nier quelepue autre close. Enfin si quelquefois, dans une réponse à une interrogation, un seul mot semble faire une plarsae, éest qu'on sous-entend des mots suffixamment exprimés par tout ce qui précède. Dis-lors qu'ils sont assez entendus, l'esprit le supplée, et c'est comme s'ils étoient répétés: Qui cous ai bien instruit l' — La noture; c'est-à-dire, la nature m'a si bien instruit.

month on connol him les principe de la construction, on prend le goid de l'elégance par de fréquentes lectures des auteurs qui on le plus de réputation : il est donn nécessire de s'en bien pénetrer, et de se mettre en etat d'en faire l'application aur toutes sortes de sujets. C'est pour que l'on counoisse minou ce rejètes, que nous eropous devriu jouter à l'est pour que l'on counoisse minou en régles de l'entre production de la consideration de la configuration de l'est de l'est de la consideration de l'est de l'est de la consideration de l'est d

#### ANALYSE BES NECY PREMIERS VERS DU RÉCIT DE LA MORT D'HIPPOLYTE. (Par Lávhac.)

A poine nous sortium den porte de Tréviene, Il évilte ure ou deux es pardes diligir à latinite us ou lettre suttour de lai rangés : la mirait tout parsifi le chemia de Michiese; Se main sur ses chereus, tissoit fluttre les réastes superhes couriers, qu'un vegait sutrafois Picins d'une ordere si noble mètri à se voir , L'est morre mainteaunt els très beissée, Sembloient se conformer à a triste pennée.

A prine est une conjonction simple qui se présente ici sous la forme d'un adverbe, mais qui n'en est pas un, puisque ce mot ne modifie ni un nom, ni un verbe, ni un adverbe. Nous, pronom pluriel de la première per-

sonne, est le sujet.

Sortions, imparfait du verbe sortir, est à la première personne du pluriel, parce que le verbe doit toujours s'accorder en nombre et

cu personne avec son sujet.

Des, mot composé, mis pour de les, cointraction qui a toujours lieu, excepté quand l'adjectif tout se trouve joint su substantif. Il faut la préposition de, parce que sortir est un de ces verbes qui la régissent, et l'article les, parce que l'article doit toujours s'accorde en genre et en nombre avec le substantif qu'il accomjagne.

Portes, substantif pluriel, pris dans un sens individuel, et régime indirect du verbe

De, préposition qui nuit portes au mot Trézène qui le restrein!. Trézène, nom de ville, régime du substantif portes; il doit par conséquent marcher le dernier, parce que c'est une règle générale que tout substantif régissant soit placé avant celui qu'il régit.

Le poète a employé l'imparfait, parce que, selon les principes sur l'emploi des temps, l'imparfait marque le passe avec rapport au présent. Ainsi, nous sortious, est la seule expression propre; elle marque que l'action de sortir se passoit à peine, lorsque l'action dont il s'agit dans le récit a eu lieu.

II, pronom de la troisième personne, toujours sujet, est iei pour Hippolyte, héros de l'action.

Étoit est au singulier et à la troisième per sonne, paree que il, son sujet, est à ce nombre et à cette personne.

Sur, préposition de lieu, du nombre decelles qui régissent les noms sans le secours d'une autre préposition.

Son, adjectif possessifmasculin et singulier, parce qu'il est joint au substantif char, qui est dece genre et de ce nombre, et dont il determine la signification. Il prend le genre et le nombre, parce qu'il est un véritable adejectif.

Ses gardes affligés. Affligés est un adjectif qui s'accorde en nombre et en genre avec le substantifganles qu'il modifie, parce quecette concordance est une règle generale dans la banque fraugaie, et il marche après le substautif, parce que cette place est celle de tout adjectif de cette espèce.

Imitoient son silence. Silence est régime direct du verbe imitolent, parce que ce verbe régit le nom sans préposition.

Autour de lni rangés. Autour est une préposition du nombre de celles qui ne régissent le noin ou les pronons qui les suivent qu'à l'aide d'une autre préposition, paree qu'alors

il y a cllipse d'un nom entre les deux prépos sitions. De est une préposition qui est le régime de celle qui précède.

Lui est un pronom personnel du nombre de ecux qui sont tantôt en sujet et tantôt en régime.

Quant à la construction, on remarquera qu'il y a invertion dans le second et dans le troisieme vers, c'est-à-dire que la construction grammaticale ordinaire al y est pas observée; que, selon les règles usitées du discours, l'ordre des mots devoit être : Ses gardes affigés, rangés autour de fint, funitoient son affigés, rangés autour de fint, funitoient son

silence; mais que le poète a changé cet ordre, pour donner plus de force, plus d'élégance au discours.

Il mivoit tout pensif. Tout est pris adverbialement, et modifie en eette qualité l'adjectif pensif, ce qui donne de l'energie et de la grée à l'expression. On observera à ce sujet que les mots ne sont pas tellement fises et determinse qu'ils ne ebangent quelquefois de nature, et que c'est par conséquent l'emploi qu'on en fait qui decide de leur qualité.

Il y a une légère inversion dans le second vers, l'edre de mots devoit étre '5 a main laisoit flotter les rônes un ses cheonus, pure que le sujet doit être plue finmediatepure que le sujet doit être plue finmediatete de la commentation de la commentation de la contenta de la commentation de la commentation de la comcatera, d'alegance, ou d'harmonie, qui engage à changer est ordre; mais le poéte ne l'est pas conformé à ette règle, parce que l'auge autorie à placer entre le sujet et le verbe une custle une dans les surfes lances, qui custle une dans les autres lances.

Superbes est un adjectif à terminaison féminine, et par conséquent des deux genres.

Que est nn pronom relatif qui se rapporte au substantif coarsiers, et qui en outre lie ee qui suit à cet antécédent, propriétes qui distinguent tout pronom relatif

Pour connoître le que relatif, on doit casminer si l'on peut le tourner par legael et le substantif qui précède: dans ce cas, c'est un vrai pronour relatif; dans le cas contraire, c'est une vraic conjonction. Dans le passage que nous analysons, que est un pronour relatif, parce qu'il est pour ces mots lerquels coursiers.

On est un pronom indéfini qui figure comme sujet du verbe soyoit.

Pleins est un adjectif du nombre de ceux qui ne sont pas suivis d'une préposition, quand ils sont pris dans une signification générale, mais qui doivent en être suivis lorsqu'on veut les restricties. Il est ie rèsetreint par ces mots d'une ardear si noble, et il relatif que.

Ces neuf vers étincellent de besutés, et respirent la grâce; doux, faciles, harmonieux, ils semblent nés d'eux-mêmes sous la plume de Bacine. Tout y est grand, mais simple; caractère auquel vous distingueres toujours l'homme de goût du pédant qui n'aligne que des mots. Les quatre derniers surtout sont au-dessus de tout éloge.

ANALYSE GRAMMATICALE ET RAISONNÉE DES DEUX PREMIERS VERS DE L'IDILLE DE MADAME DESHOULIÈRES, INTITULÉE LES MOUTONS. (PAR DEMARSAIS.)

Helas! petits moutous, que vous étes heureux!

Vous palesca dans nos champs, saus sonei, sans alarmes.

Vous êtes heureux. C'est la proposition.

Hélas! petits moutons. Ce sont les adjoints à la proposition; c'est-à-dire que ce sont des motsqui n'entrent grammaticalement ni dans le sujet, ui dans l'attribut de la proposi-

tion.

Hélas! est une interjection qui marque un sentiment de compassion. Ce sentiment a ici pour objet la personne même qui parle. Elle se croit dans un état plus malleureux que la

se croit dans un état plus malheureux que la condition des moutons. Hélas équivaut à une proposition. Petits moutons. Ces deux mots sont en

apostrophe; ils marquent que c'est aux moustons que l'auteur adressé la parole: il leur parle comme à des personnes raisonnables. Moutons, c'est le substantif; c'est-à-dire, le

suppôt, l'être existant, c'est le mot qui explique vous.

Petits: c'est l'adjectif ou qualificatif : c'est
le support que l'en researche le support de la support de la

le mot qui marque que l'on regarde le substantif avec la qualification que ce mot exprime.

Petit moisom. Selan Fordre de l'Analyse noncaiure de la pensée, il fluorioti dire moutons petits, car petits suppose mouton petits, car petits suppose mouton ne met petits au pluriel et au masculin, que parce que moutons cet au pluriel et au maschin. Ludjectif unit e genre el te nombre de son notatantif, parce que l'adjectif avoi de son notatantif, parce que l'adjectif avoi tot lelle qualification. Mais parce que ces différentes considérations de l'esprit se foan intéricurement dans le même instant, et qu'elles ne sont divisées que par la nécessité de l'monciation, à construction susulleplace, un gré de l'usage, certains adjectifs avant, et d'autres après leurs substantifs.

Que vous êtes heureux! Que est pris adverbialement. Ainsi, que modifie l'adjectif heureux : il marque une manière d'être, et vaut autant que l'adverbe combien.

Vous est le sujet de la proposition; c'est l'objet du jugement. Vous est le pronom de la seconde personne; il est ici au pluriel.

la seconde personne; il est sei au pluriel. Étes heureux, c'est l'attribut; c'est ce qu'on iure de vous.

Étes est le verbe qui, outre la valeur uu

signification particulière de marquer l'existence, fait connoître l'action de l'esprit qui attribue cette existence heureuse à vous : et c'est par cette propriété que ce mot est verbe. On affirme que vous existez heureux.

Les autres mots ne sont que des dénominations; mais le verbe, outre la valeur ou siguification particulière du qualificatif qu'il renferme, marque encore l'action de l'esprit qui attribue ou applique cette valeur à nn sujet.

Étes. La terminaison de ce verbe marque le nombre, la personne, et le temps présente. Heureux est le qualificatif, que l'esprit considère comme uni et identifié à vous, à votre existence; c'est ce que nous appelons le rapport d'identité.

Vous paissez dans nos champs, sans souci, sans alarmes.

Voici unc autre proposition :

Four est encore le ujet simple: : c'est un pronom substantif, car c'est le nom de la secconde personne, can tant qu'elle est la personne qui onadresse la pravle; commer or, pape, sont des nons de personnes en tant qu'elles possèdent es diguidés. Essuiste, les circonstances font connoitre de quel roi ou de quel pape en entend parte. De même, ric, les circoconstances, les adjoints, font connoître que ce war, es cont les moutous.

Paissez est le verbe; il appartient à la classe des verbes neutres, car il n'a pas de régime direct.

Dans nos champs, voilà une circonstance de l'action.

Dans est une préposition qui marque une

vue de l'esprit par rapport au lieu. Ces mots, dans nos champs, font un sens particulier, qui entre dans la composition de la proposition. Ces sortes de sens sont souvent

exprimés en un seul mot, qu'on appelle adverbe.

Sans souci, voils encore une préposition avec son complément : c'est un complément circonstanciel.

Cest un sens particulier qui fait une incise; incise vient du latin incisum, qui signifie coupé. Cest un seus détaché qui ajoute une circonstance de plus à la proposition. Si cesus étoit supprimé, la proposition suroit une circonstance de moins; mais elle n'en seroit pas moins proposition.

Sans alarmes est une autre préposition avec son complément; c'est encore un complément circonstanciel.

# REMARQUES DÉTACHÉES

# SUR UN GRAND NOMBRE DE MOTS,

# SUR L'EMPLOI VICIEUX

DE CERTAINES LOCUTIONS.

A, considéré comme vayelle, est substantif masculin, snivant l'appellation ancienne et l'appellation moderne. (L'Académie.)

ABSURDE. Domergue pense qu'absurde se dit des personnes aussi bien que des choses, et que ce mot, appliqué aux personnes, ne doit pas blesser le gont le plus délicat. La raison qu'il en donne, c'est qu'une opinion absurde est con= traire au sens commun, et que l'homme qui agit contre le sens commun est un homme absurde. Mais Féraud n'est pas de cet avis. De ce qu'ab= surde, dit-il, signific qui est contraire au sens commun, on peut conclure qu'un homme qui agit contre le sens commun tient une conduite absurde; mais on ne sauroit en inférer qu'on puisse dire que tel homme est absurde. - Ce= pendant puisque Voltaire, le traducteur des Lettres de tord Chesterfield, Boiste, Wailly, M. Laveaux, et l'Académie (dans son Diet., édit. de 1798) disent qu'un homme qui est su= jet à faire on à dire des choses absurdes , est un homme absurde, nous pensons qu'on peut trèsbien employer ce mot dans cette accaption. L'usage an surplus en a décidé, et l'usage l'emporte sur tons les raisonnements qui lui sont contraires.

AGABIT. Qualité honne on mauvaise de certaines choses, comme des fruits et des légue

mes. Ce substantif est masculin : Ces poires , ces lentilles sont d'un bon acasir.

Tel est l'avis de l'Académie, de Trévoux et de tous les lexicographes. Ainsi Boursault a eu tort d'employer ce mot au féminin, et d'en crire acabie.

J.-B. Rossseau (dans son Epit. & Clém. Mar rel), Boisry (dans la Concidie anonyme), Le Chaussée (dans les Préjugés à la mode), et Boursault (dans Étope à la ville), ont fit tassgo du mot acabit su figuré; mair, comme le fait observer Féraud, ectemplol n'est bon que dan le style marotique, ou dans le style comique.

ACACIA. Arbre de baute tige. Ménage (Observ. sur la lang. franç., ch. 160), Trévoux, Th. Cornsille (Observ. sur Vaugelan), Féraud et M. Laveaux sont d'avis que l'on doit écrire ce mot, au pluriel, sans s'inal; mais l'Académie, édit. de 1762 et de 1798, en met un.

ACCLIMATER. Ce mot, de nouvelle origine, a été employé pour la première fois par l'abbé Raynal. Il signific accoutumer à la température d'un nouvean climat: Il faut du temps pour acclimates une plante étrangère.

On dit aussi avec le pronom personnel s'accelmater, pour dire, so faire à un nonveau climust. Les habitants de l'Europe s'accelmater difficilement aux Antilles.

L'Académie n'a reconnu ee mot quo dans

Accond. Dans le sens de consentement, union d'esprit, conformité do volontés, ce mot no s'emploie qu'au singulier, et le plus souvent avec la préposition de : Mettre des gans d'Accond; ills sont tombés d'accond. (L'Acodémic-)

Quand deux personnes qui pensent sont d'accom, sans s'être donne le mot, il y a beaucoup à parier qu'elles ont raison. (Foliaire, lettre à d'Alembert.)

La forme du corps et le tempérament sont d'accoun avec le naturel (dans le chat). (Baffon, Mist des Quadamp.)

P. Corneille a dit, dans le Menteur (act. II, sc. I): Mon affaire est d'Accons; mais Volstaire, en condamant ette expression, a fort bien fait remarquer que les hommes sont d'accord, et que les affaires sont accordées, terminées, accomnodées, fusies.

ACTUEL. Si on consulto l'Académie et lo plus grand nombre des lexicographes, cet adajectifparoitroit ne dovoir so diroque des choses.

Cependant on dit tribunal actuel, président et actuel, ce qui vout dire tribunal, président et actuel, ce qui vout dire tribunal, président et cette acception, de sarte que le mot actuel sembleroit présentement pouvoir se dire des personnes, du moins dans certains ens.

ADDITION. En additionment les adjectifs de nombre, faut-il se servir du verbe faire, ou du verbe être? faut-il dire, par exemple: deux et deux vont quatre, ou bien deux et deux sont quatre?

Brossette décide que la première manière est préférable à touto autre; St.-Mure dit au contraire que la acconde cet dans i bonno, et peut-être plus couformé à la règle. Le premier louo Boileau d'avoir changé sont en font, dans ce vers de sa 8° saitre :

Cinq et quatre font neuf , étez deux , reste sept.

Le second assure que rien a étoit moins uéscessaire que ce changemont. Quoi qu'il en soit, les éditeurs du Dictionnaire de Travoux et M. Laveaux se servent du verbe faire; et l'Accadémie, à ce mot, dit: Deux et deux roxt quatre, et non pas sont; et l'usage a ést prouoncé en favour de cette opinion.

À COMPTE. Manière de parler abrégée, pour dire, donné ou reçu quelque chose sur la somme due; Il a été payé cinq cents francs à compte sur les mille francs qui lui sondus,

A compte s'emploie aussi substantivement et s'écrit sans s au plariel : Je lui ai donné deux à compte.

Cependant Beanzée (Eneyel. méth., au mot Néologie) est d'avis d'écriro acompte aubstantif, en na seul mot, et alors dos acomptes avec un s. Sons la ferme adverbialo, il adopte l'orthographo de l'Académie: Voita toujours mille francs à Courts sur ce que je vous dois.

## AVOIR AFFAIRE A , A TOIR AFFAIRE AVEC.

Assir affaire à quelqu'un, suppose pous vier, autoricé, force, aupériorité de la part de celui à qui l'On a affaire; et dépendance, inféficiré, l'hesoin de la part de celui qui a faire. Chiui qui veut obtenir ann galee, unu faveur, a fafuire au maintre ou à use commis; il n'a pas affaire avec le misigner à veu juez; il n'a pas affaire avec se suges. — Un inérieur a affaire à conserve se suges. — Un inérieur a affaire à on supérieurs, on ce qui regarde la abunduiation, et no nops avec sos supfeteurs.

Oh! l'étrange chose que d'avoir AFFAIRE À des bêtes! (Molière, le Bourgeois gentilhom» me, act. III.)

Avoir affaire avec quelqu'un, suppose canour a flatires, discussion's differend, contessatation. Un commis a affaire avec le ministre, et qu'il hi en dit son avis. — Un associé a affaire avec son associé, loraqu'il st etient ensomble de leurs affaires communes. — Il faut éviter d'avoir affaire avec des fripons.

On dit qu'uno femme a eu affaire avec un homme, on un homme avec une femme, pau dire qu'ils ont eu ensemble un commerce de galanterie. (M. Laveaux, Det. des Diffic.)

Observes que avoir affaire à ou avec est la sente manière d'écrire cotte expression; et si l'on trouve quotquofois avoir à faire, o est une irrégularité qu'il no faut pas imiter, et qui provient le plus sonvent de la négligence de l'imprimour.

#### AVOIR APPAIRE DE.

Avoir affaire de, signifio avoir besoin de. Ha affaire n'argent.— J'ai affaire de vous, ne sortes pas.— En ee sens, on dit, par mécontentement ou par mépris, J'ai bien affaire pa cel homme-là pour dire je ne me soucie guire de lui: et dans la même acception J'ai bien AFFAISE DE tout cela — Qu'ai je AFFAISE DE toutes ces querelles ? Mais l'Académie est d'as vis que cetto locution est du style families; cependant nous ferons observer qu'elle se trouve dans la tragédic, dans le haut comique, et dans d'antres ouvrages qui ne sont pas du style familller.

Qu'avom-nous affaire de vie, Si neus ne pouvons être à vous ?, (P. Corneille, Psyché, act. V, sc, z.)

Qu'al-je affeira du trône et de la main d'au roi? (Th. Corneille, Ariene, act. III, éc.4.)

Qu'ayona-nous ATPARR n'un nouvel aisteur, qui se pare des imaginations des Grecs, et denne au monde leurs lumières pour les siehe nes? (Saint-Écremont, s.IV, p. 2.) Leur savoir jala France au beaucoup nécessaire. Et des tières qu'ils fout l'écue à beau office.

(Molicre, ice Femmes myantes, act. IV., sc.3)

ACIB. Co verbe est teujours nentes. L'anage premet de dire i. Na acasa galant homes, en homme di homes, en homme di homes, en di neme di homes en di ser que del un pope en agri son au mat les P. Boucheurs (19g. 161 de seu Bens). Il Acorseile (un la 122º Born de Vangelar), I L'acadésai (19g. 250 de ser Obsers), e com acum de la companie de la colonia de la companie de la colonia de la companie de la colonia del l

AGE, subst. masculin. La durée ordinaire de la vie. Le mot de Louis XIV au maréchal de Villeroi, après la perie de la batuille de Ramillies: M. le maréchal, on n'est pas heureux à sorma des, est un modèle de délicatesse. À hor dere suit été une faute.

(Firmed, Dict. wit.)

Il y ade la difference entre afgetar à Luga de Les première expressive monthe designe simplement l'App, et la résonde, à l'idére l'app, comble joindre cell dépopue, le dirin dons Jai na pit tois en 20 ans, et nen pas, fui an la qui est à tien anc 30 ans, et nen pas, fui an la qui est à tien anc 30 ans, per qu'il ne s'agit la que de l'age de mon fits. Mais le direit Pontenelle est mort à L'ale ne 39 ans et apt mois, Il y a la et l'idée de l'age, et une joée d'appure 2 que ne surroit companir.

(Dumérque, p. 453 de ses Sointions grammaticales.)

AIDER. Ce verbe est tantôt actif et tantôt neutre; en dit aidea à une personne et aidea une personne.

Aiden à une reasonne, c'est la soulager, en

partageant personnellement sa peine, son travail; comme dans ces phrases: atnez un peu à ce pauvre homme. (L'Académie.) Il LUI a Alpž à porter ce fardéau.

Télémaque, voyant Mentor qui lui tendoit la main, pour LUI MUEE à nager, ne songea plus qu'à sortir de l'île fatale.

J'AIDAT AU Rhodien confus à se relever.
(Le même, liv. V.)

Dans nos études, quand mon thême étoit fini, je voi sinom à faire le sien. (Confessions de J.J. Rousseau, liv. I.)

Il parut sensible à l'atlention que j'eus de L'ul Alean à sortir du batedu. (Le même, Mélanges, Promensie 2°.)

Dôis-je demeurer auprès de mon fils pour avoir soin de ses affaires, at LOI AIDER à gouverner se états? (Mad. Decier, trad. da l'Odysée d'Homère, liv. XIX.)

AIDER UNE PRADORNE, Cest lui prêter secours auss partiègre personnellement se peine ou son travail. Colui qui prête de l'argett à une personne, pour payer une partie de ses dettes, aign exterpérsonne à payer ses dettes,—lls se sont appauvris pour atuns les pauvres.

On divause: Al Ca arek de son argent à better calle maison, et nen pass Alexi a arek. On doit s'aider et e unstas antres, et non pas, les uns aux untres comme e dit Bosinets Rous sons addont fine l'autre i porte nos melleurs. Reus sons addont fine l'autre i porte nos melleurs. Reus Bosinets (se d'autre i porte nos melleurs.

Dieu ama aux fous et aux enfants est und phraso censacrée, qui ne doit pas lirer à conséquence pour d'autres.

Avec les choses, aider à fait fort bion. Il faut que votre memoire area au peu à la mienne: (Telessaque.)
Le repord esprit AIDE à la guérison du corps, sont des phrases três-correctes.

AIRULS, AIRUX, ANCETRES, Paranicul, aiculs, on antend précisément le grand-père paternel et le grand-père maternel: Il (M. de Montausier) rucontoit avec plaisir les services que son aixut avoit rendus à Herri IV.

Elevé sous les yeux d'un vizue vénérable.
(D'Aguessenn.)

Ses deux sinus ont rempli les premières charges. (L'Academie.)

Par aïeux ou ancêtres, on entend coux qui ont devuncé nos aïeuls, o est-dire tous ceux de qui l'on descend; Il a hérité ce droit de ses Aïeux, de ses archrass: Ce long amas d'eseux , que vous diffemez tous , Sont autant de témnins qui parlent contre vaus.

(Boileau , Sat. V.)

(Th. Corneille , sur la 318° Rem. de Vaugelas.—
Le Ditt. de l'Académie, et M. Laveaux.)

Les patriarches et les élus sont nos ANCÉ-TARS. (Massillon.)

Les familles (en Chine) s'assemblent en particulier, à certains jours, pour honorer leurs anchemes. (Voltaire.)

Nos ancitras, nos sieux, nos pères; cos expressions son hepen-père synomyes, lorsaque, sons avoir égard à sa propre famille, no les applique en gérént et insidientement aux personnes de la usation qui out précédé le temps on aoux vivous; gliete différent en ce qu'il se trouve une gradation d'anciennesée, de figon que nou aïeux les out devancés, et que no ancières sont les plus reculés don anotre, que nou aïeux les out devancés, et que nou ancières sont les plus reculés don anotre.

Nous sommes descendants les uns des autres; mais, si l'on veut particulariser cetts descendance, il fant dire quo nous sommes les enfants de non rènes, les nereux de nos Aleux, et la postérité de nos anchrans.

(Synonymer de Besuzée.)

AIGLE. Lorsqu'on veut désigner cet oisean,
qui est le plus grand et le plus fort des olseaux
de proie, ce substantif, d'après le plus grand

de proie, ce substantif, d'après le plus grand nombre des Grammairiens, des Lexicographes et des Naturalistes, doit être mis au rang des noms qui sont du mascuën.

(Bossuet, Oraison fun. du Prince de Condé.) On fit entendre à l'aigle, enfin, qu'elle avnit tort.

(La Fontaine, Fab. de l'Aigle et l'Escarbot.) L'aigle fère et rapida, aux aîles étendues, Suit l'objet de sa flamme étance dans les nues.

Sait Pobjet de sa flamme dancé dans les nues. (Folsaire, Discours sur l'égalité des conditions.) Mais hientôt, à son tour, Une aigle au bec tranchant dévore le vantour;

Une sigle au bectranchant devore le vantour; L'homme d'un plumb moriel, atteint cette sigle sittère.

(Voltaire , Pneme sur le Désastre de Lisbonne.)

Entre les aigles qu'on nourrissoit dans le palais de Montézume, roi du Mexique, il y en avoit une si chande qu'elle mangeoit un mouton à tous ses repas. (Trépous.) Mais l'Académie a formellement reconnu, dans son édition de 1798, que aigle est du genre masculin, quand il désigne un olseau de proie; en voici quelques exemples:

Un aigle, sur un champ prétendant droit d'aubaine, Ne feit point appeter un eigle à la buitaine. (Boileau, Satire VII.)

Ne sais-tu pas encoro, homme foible et superbe, Que l'insecte insensible, ensevelt sous l'herbe, Et l'aigle impérieux qui piane au haut du ciel, Rentrent dans le néant aux yeux de l'Éternel? (Foltaire, Mahomet, act. 1, sc. 4.)

L'espèce de l'ague connun est moins pure, et la race en paroit moin noble que celle du canns actue. [Buffon, Histoire naturelle.]
Figurément, et en parlant d'un homme de génie et d'un esprit supérieur, sigle est également masculin, et il n's jemais eu d'autre geure: C'est un auca dont je ne dois pas suivre le vol.

L'Aigle d'une maison n'est qu'un sot dans une autre. (Gresset, la Méchant, set. IV, sc. 7.)

En termes d'armoiries et de devises, ce mot est toujours féminin :

Le seul nom de Louis, redoutable aux tyrans, Arrêta la fureur de ces fiers conquérants, Fit flotter sur le Raab leurs déponities captives, Et rendit la victoire aux ainles facilitées.

Et rendit in victoire aux aigtes jugitivas.

(Fléchier , cité par Trévaux.)

Nos consuls , devant lui , cachnient l'aigle indignée.

(Le Harpe, Coriolan, act. 1, sc. 3)

Il porte sur le tout d'azur, à faigle
érioris d'argent.

(L'Académie, an mot Aigle et an mot Éploys.)

On dit aussi au féminin: l'AMBE ROMAINE, les
AIGLES ROMAINES, pour les enseignes des légions
romaines, parce que, au baut de ces enseignes. étoit la figure d'un aigle.

(Le Dictinun de l'Académie.)

Pour quoi , malgré nos chaînes , Avans-nous combattu sous les aigles romaines ? (Voltaire, les Guébres , act. I , sc. 1.)

Le roi de Prusse fit porter devant son régiment l'AIGLE SOMAINE ÉTIONES en relief au haut d'un bôton doré. (Voltaire, Siècle de Louis XIV.)

Et vnyant, pour surcroit de douleur et de bains, Parmi ses étendards porter l'aigle romaine. 4-x (Racine, Mithridate, act. V, sc. 4-)

(L'Académie, p. 283 de ses Observ., son Dict., et tons les lexicographes modernes.)

AIGUISER, verbe actif. Rendre aigu, plus pointu, plus tranchant: Aicuisea le fer d'une lance, Aicuisea la pointe d'un couteau. Aicuise sea un pieu, un bâton. Figurement, II se dit de l'esprit et de quelque passions : La nécessité asousa éceprit. (L'écuilémia,) — Le vice à sucrus courte la loi, et devient plus fin à mesure qu'elle devient plus fernec. (Servan.) — L'autre lionnceau, qui n'avoit point quité les déserts, avoit souvent atorisé son courage par une cruelle faine.

Raiguiser est un barbarisme.

Arn. Substautif masculio. Manière, appaerence, estérieur, et généralement tout ce
qui regarde le maintien, la contenance, la
mine, le port, la grâce, et toutes les façens
de faire.

Deli-ou dir: Catte fenume a l'air sons, enacisox, on cette fenume a l'air sonsse, cascisos? Deli-ou dire: Cette robe a l'air bien ratr, ou cette robe a l'air bien ratra? Enfin doli-ou dire: Cette fenume a l'air caesas, sosses, sorreuse, ou cette fenume a l'air caesa, cosses, sorreux ?

Les Grammairiens qui ent traité de cette difficulté, quoique assez d'accord entre eux sur les principes, different heaucoup sur la manière de la récoudre. Analysone ce qu'ils nont dit, consultons les Écrivains, et après cela nous eu déduirons des conséqueuces qui peut-être saitérout nes lecturs.

Léviue est d'avis que, quand la miet de la phres est un une personne, l'adquest qui mit le meure deit s'accerder en garre et en teme de des faccerder, mais il pense que, quand le miet man l'accerder, mais il pense que, quand le miet man l'accerder eve ce aujet et non avec le mot eir; aimi il vent que l'en dies : Cette fénne a l'air acr, cancient; et ette ponne a l'air cohe, n'ann avec le mot eir; aimi il vent per l'en de l'en controlle de l

Dans la première phrase, dit-il, le mot air est pris pour manière, façou, et généralement tont ce qui regarde le port, la grâce, et toutes les façons de faire; dans la seconde, le met air est pris pour apparence, extérieur.

M. Sicard resout antrement la question

Dans cette expression, dit cet estimable grammatière, extra rausse à Cut, on us prett pas séparer ceu deux mots, a Cuir-ità estimate il deliment qu'il un fermien qu'une comb et même tides, qu'on pourroit exprime sont est même tides, qu'on pourroit exprime sont estimate des presents qu'une comb et même tides, qu'on pourroit exprimers avoire faire est un verbe neutre sina que paroitre cod medien que leve diroit, cette faume paroite bonnes, gracieuxe, de même que faire faire de l'aire cette sense, cité carterie.

Mais , ajoute M., Sicard, il u'en seroit pas

de même si, as lieu de dire: Cette femese e zian, es disoit Cette femese e za za; cet alers o, secoit sur l'air, bon cu marvais que se aferroi l'aperil, e descrir an aperiler. En effet, e se aferroi l'aperil, e descrir an aperiler. En effet, e mente e de l'aperiler de

Eu conséquence, M. Sicard couelut que, dans co second eas, ou doit dire: Cette femme a un ain son, chacinux.

M. Lemare pense que, pour décider la

question, il faut choisir un adjectif qui precente une idée mieux délerainée que celui de bon, met baud deut la signification est trèsvague, puisqu'on l'empleie pour désignar tout ec qui plait; il choisit dene l'adjectif campagnard, et su d'avis qu'on peut dire d'une femme: Elle a l'air Campagnarde, ct elle a l'air campagnarde, et

Le première phrase, dici-i, cuprime que cette famme a la mine, l'apparence d'être de la estapezne, ou campagnarde; et alors odeune à entendre que peut-être en effet elle est de la campagne. La seconde phrase pent de dicte de de campagne. La seconde phrase pent d'une femme conuue pour citadine, fidt-elle même du rang le plin sitiugué, mais d'it-elle même du rang le plin sitiugué, mais qui , sans avoir le costume d'une campagnarde, en a l'attitude, les mœurs, le langage, etc.

Si l'ou veui, ajeute M. Lemare, exprimer qu'une femme paroît être beuue, ou peut dire, cette dame a l'air..... aossu. Cela sone tend fart bien. Mais il n'est pas permis de dire que cette femme à l'air aos y, pour signifier qu'elle paroît être bonne; car l'air bon présente un autre seus, un sens très-équivou que. Ou no sait trep ce que c'est qu'un air

Enfin voiel ce que pense Domergus (Jonra, de la langue franç., nº 23, octobre 1791, p. 97), ou plutôt voici la règle qu'il propose: « Toutes les feis que l'adjectif précédé du

met air peut raisonnoblement qualifier comet, il fant le masculin singulier; ou dire denne; Cette femme a l'Ais 20%, strattur, cocquer, tarbon, calanti; parco que es un sont pas les qualifies intéricures de la femme que l'ou considère, autrement ou diroit, cette femme est bonne, sprituelle, coquettes, etc.; c'est son extérieur que l'on a cur vue; la bonté, l'eprit, la coquetterie, cet verus; la bonté, l'eprit, la coquetterie cur vue; la bonté, l'eprit, la coquetterie.

a la friponnerie , la grandeur , se peignent

a dans les traits, dans la physionomie, dans les manières de la personne dont on parle; a le moindre de ses gestes sollicie l'attribution de bonté, d'esprit, da coquetterie, etc.; a le mot qui peint cette attribution doit ne c'ètre en rapport avec l'actrieur, avec l'air

e, qui l'afait mitre.

Il lest à vra, ajquie Domergue, que bon, 
spirituel, coguet, etc., ne modifient pas 
te mat fanne dum in plus entre de la 
te mat fanne dum in plus etc. 
te mat fanne de la 
tenta de 
tenta d

e Mais toutes les fois que l'adjecété précédé
unot air ne peut par raisonanhlement le
quilifier, il faut employer un autre tour
qui concille co qu'on doit à la peasée et à
l'expression et, dans oc cas, on doit dire :
Cette femime a l'âir d'Erra grosse de six
moise cette robe sus pasob bien faite petite

«terre un easoft ensemende». Haton-nous préventeure d'uffirir à nos lecteur les exemples que nous avons pu trouver; on, pour rendre à chiecu ce qui a partient, les comples que M. Boniface a recueilli dans le 4 cuméro de son Manael des Ambieurs de la tingue française. (4° aunée). Ne vous y fies par, elle a ma foi les yeux friptons. I de la trouve Van Bon cooper.

Mesdemoiselles de Telmon, surgrises de L'AR ENTERDY que Raimond et Adèle avoient l'un avec l'autre, essayèrent de les tiver de cette situation. Je ne suis point d'avis qu'on vous peigne en amazone, vous avez l'Art (rop vous, point d'avis qu'on vous peigne en amazone, vous avez l'Art (rop vous, france le lettre XIX).

(Bolleau , les Héros de Roman.)

Bon dicu, qu'elle cat jolic, et qu'elle a Fair migraon /
( Molière , l'Étuardi , act, 111 , se. 10. )
Elles ont l'ele hautain , mais l'accuell familier.

Elles ont l'air hautain, mois l'accuell familier.

(Foltaire.)

Elle a l'air bien FURIDORD. (Voltaire,

l'Écossoise, act. I, sc. 5.)

Elle avoit l'air timude, embarrassé.
(Le même, l'Easaat prodigne, ect. IV, sc. 7.)

Les femmes de Java ont l'air poux.

(Buffon, Histoice de l'Homme.)
Elle avoit l'air arraigh. (Marmontel.)

. . . Elle e l'air doux , Et semble assez docile.

(Collin d'Harleville, le vieux Célibat., ect. III.,

Accusera-t-on les femmes de Paris d'avoir l'air gauche et emenenses ? (J.-J. Rousseau.)

Qu'elle est laide à présent, et qu'elle a l'airmanvais! (Regnard, Démocrite, act. IV, sc. 7.)

Les femmes des Caraïbes ont l'air plus GNI, plus BIANT que les hommes. (Buffon, Ilistoire naturelle de l'Homme, vol. V, p. 189.)

De grace, dites-moi, parlant slocerement, Suus l'habit de Veous avois-je l'aurcharmant? (Regnard, les Ménechnes, act. I, sc. 3.)

Cette femme a l'air conquenant. — Cette fille a l'air nanoi, l'air reipon.

(Le Dict. de l'Académie, édit. de 1763 et 1798, sux mots Conquérant, Hardi, Fripon.)

Cette soupe a l'air BONNE. (La Harpe, décision donnée en 1792, à l'occasion d'un pari fait su cette question.) Cette proposition n'a pas l'air sérieuss.

( Foltaire, Rem. sur les Horaces. )
Cette robe a l'air bien PAITE. Cette terre a
l'air assemencés. ( Fobre. )

De tout ee qu'on vient de lire, il résulte que les Grammatières se sont pes d'accord sur la masière de résoudre cette difficutié, et que Donergue, dont l'opiani est la plus raisonnable, étude la question su tieu de la décèder; autient par le partie per permet presque jamais d'employer le tour que prescuit Donergue en cettions ses (paroitre, avoir l'air d'être), et qu'au contraire on se set journelment dans le conversation, et méme dans le discour, de cette questions de la conversation, et même dans le discour, de cette que d'autient de la conversation, et même dans le discour, de cette que d'autient de la conversation, et même dans le discour, de cette que d'autient de la conversation et de la courte de la conversation et même dans le discour, de cette que d'autient de la conversation et même dans le discour, de cette que d'autient de la conversation et la conversation et de la conversation et la co

Avoir l'air se dit ou des êtres animés, ou des choses.

10 S'il se dit des êtres animés, ou l'adjectif qui suit le mot air exprime une faculté morale, une qualité, une distinction métaphysique; ou hica il exprime une forme, une manière d'être purement physique.

Dans le premier cas, l'adjectif, pouvant toujours risonnablement qualifier le mot air, doit s'accorder avec ce substantif: Certe dame a l'air 200, a l'air canso (un air de dignité, une physionomie noble).—Elle a l'air Licase et partair. — L'air rett et stogett dans tout ce qu'elle fait. — L'air une et discusser.

L'air post et partaire au l'air une et sistemant de l'air une et sistemant de l'air une et sistemant de l'air en l'air en et sistemant.

Dans le second, une qualité physique ne ponvant jamais être attribuée au mot air, l'adjectif s'accorde avec le nom do la personne ou de l'animal, et non avec le mot air : Cette dame a l'air bien varre, et l'air cannne (parolt d'une haute taille). — Cette demoistile a l'air

Lionen et raite pour la danse. Elle a l'air bien retite pour son age.

2º Quand avoir l'air est employé en parlant des chares, point de difficulté ! Indépetif alors ne peut s'accorder avec le mot air, parec qu'un d'eu nanime ne peut avoir que des qualificas tions physiques; ainsi l'on dira : Cette pyrasmide a l'air narta (elevée). Cette table de marbre a l'air route et bien tanvatuits. Cette pluse a fini route et bien tanvatuits. Cette pluse a fini route et air state alors al cari route et bien tanvatuits. Cette pluse a fini route et air solidement construits. Cette boule a l'air bien construits.

Si l'ou trouve dans les ouvrages des meilleurs écrivains des exemples où le mot air donne le genre à l'adjectif, bien que cet adjectif ait rapport à un nom de chose, c'est souvent na raffinment d'édigeme et de délie catesse par lequel l'anteur semble donner de la vie à des abjets privés de sentiment, afin de rendre son discours plus vif et plus anime, et

de donner à son idée plus de grâce ou d'énergie. C'est dans cette intention mus doute que J.-J. Rousseau (Émile) a dit: La tuile s L'ata plus propre et plus cvi que le chaume.

Et Fénélon (fable XXVe), en parlant des statues: En voildune qui a l'ain bien chossien.

Mais ce sont des exceptions sur l'empfoi desquelles il n'appartient qu'au goût et à l'oreille de décider.

Voici une autre difficulté :

Le président Hénault a dit : Cela a bien DE L'AIR d'une chimère.

Et Racine (lett. 19 à son fils): Vous ne devez pus trouver étrange que, vous aimant comme je fais, je sois si facile à m'alarmer sur toutes les chases qui ont vez. Lus d'une faute.

Mais Féraud fait observer, à l'occasion de ces deux phrases, que co de est inuité, et contre l'usage; en effet, en n'est que quand on parle de la ressemblance qui existe entre les traits du visage de deux personnes, que le de a éemploie avant le mot air : Its ont bien par L'ass I'un de l'autre. — Its ont beaucoup n'air Fun de l'autre.

AJOUTER. Voy. Joindre.

AMRISTIE, ARMISTICE. Ces deux mots ne doivent être confondus ni quant au sens, ni quent au genre.

Amnistie est un substantif feminin qui se dit du pardon que le souverain accorde à ses sujets, principalement pour crime de rébelulion ou de désertion;

Et Armistice, un substantif masculin qui signifie suspension d'armes pour un petit espace de temps. Dans l'edition de 1762, l'Académie avoit indiqué le mot armistice comme étant du féminin; quelques écrivains l'avoient employé ainsi; et entre autres Voltaire, dans son Histoire de l'Empire de Russie, chapitre II, avoit dit:

Le comte de Steinboch demanda UNE AR-MISTICE, jugeant que Stanislas alloit abdiquer.

Mais l'Académié, dans sa dernière déliton, a mis e mot au nombre de ceux qui sont musculias; et Trévoux. Richelet, Wallety, Féroud. Gattel, Laveaux, Boiste, et Noël, ant sanctionné cette demitére decision, arec d'autant plus de raison, que ce mot est tiet du mot armitatium, qui est neutre, et que, ess sortes de mots sont ordinairement masculias en français.

An, Année. An est masculin; année est féminin.

An est un élément déterminé du temps; il est dans la darée ce que le point est dans la darée ce que le point est dans la darée ce que le point est dans marquer une époque, ainsi que pour déterminer l'étendue d'une durée; comme on considère le point sans étendue, on envisage l'an sus attention à sa durée.

Mais l'année est envisagée comme étant de même me durée déterminée, et divisible en ses parties. L'année a douse mois, 365 jours, l'année a quatre saisons. De là vient qu'on qualifie l'année par les événements qui en out rempil la durée.

La preve que le mot an d'apprime qu'inne du duré simple, « est qu'îl-se place ordinairement du tatte qualité, « est qu'îl-se place ordinairement dans les dates seu les nombres, « qu'îl ne prend jamais de qualificatifs proprenent dits, au lieu qu'année est propre à être qualifié, « et ne figure pes aussi hien avec les nombres : Get nouvage pura pura la première foit l'as 1612. — Une « vais i heureuse est celle que l'on phair aux apuni et als misfrantie.

( Brantie, Borycl. meth., au mot An.)

Si l'on veut seulement indiquer la durée de la guerre, on dit vingt ans de guerre; mais on dira vingt années de gærre, pour faire sentir les effets produits par la durée de la guerre.

Voltaire a dit, dans son siècle de Lonis XIV :

Pendant neuf cents années, notre génie n présque toujéurs été rétréci sous un gouvernement gothique, et il a du se servir du mot année, parce que, dans cette phrase, il s'agit d'une durée qui a produit un effet, qui a rétréci le génie de la nation.

Ce n'est que par une licence poétique que La Fontaine s pu dire :

.... Je suls sourd , les ans en sont la cense.

Les ans ne sont la cause de rien, ils ne présentent qu'une durée simple, sans énergie et sans effet. (M. Laveaux, Diet. des Diffie.)

ANGORA, subst. masc. et adjectif des deux genres. On appelle ainsi des lapins, des chèvres , des chats , des boucs , qui différent des nôtres par le poil , qu'ils ont très-long et trèsfourni; ces animaux portent le nom d'An= gora , parce qu'ils proviennent d'une ancienne ville de l'Asie-Mineure, dans la Natolie, appelée Angora ou Angoury. Ainsi il faut dire : Un chat, une chèvre d'Angora, eu tout sin plement un angora.

Nos dames, au lieu de dire angora, disent angola, apparemment parce que ce nom est plus doux à prononcer; mais Angola est un grand pays de la basse Ethiopie, sur la côte occidentale de l'Afrique, où l'on ne veit ni chats, ni chèvres, ni lapins à poils soyeux, etc. ( Buffon , Hist, natur. du Chat. - Le Dict. de

Trévoux , de Boiste, de M. Laveaux et de Phis lippon de la Mhdelaine, p. 46.)

ANIMAUX. Les mots qui expriment le eri des animaux et leurs parties communes, sont essentiels à connoître, puisque l'impropriété des mets centribue à rendre le style ebscur-

# CRI DES ANIMAUX :

| L'abeille bourdonne.            | Le corbean eroasse (*).              | La mésange titinne.            |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| L'aigle, l'agami trompette.     | Le crapaud coasse.                   | Le milan huit.                 |
| L'alonette grisolle, tirelire.  | Le erocodile lamente.                | Le moineau pépie.              |
| L'ane brait.                    | Le courfis siffle.                   | La mouche bourdonne.           |
| L'ane sauvage brame.            | Le dindon glougloute, glou-          | Le mouton béle.                |
| La belette belotte.             | glotte.                              | L'e monton bere.               |
| Le hélier blattère.             | L'éléphant barète , barronne.        | L'oie siffle.                  |
| Le bœuf beugle, mugit.          | Times -/                             | L'once fremit.                 |
| Le bourdon bourdonne.           | L'epervier glapit, piaille.          | L'orfraie hurle.               |
| Le houe mouette.                | L'étourneau pisote.<br>Le faon rule. | L'ours gronielle.              |
| La brehis bêle.                 |                                      | Le paon braille, criaille.     |
|                                 | La fauvette fredonne.                | La perdrix cacabe.             |
| Le huffle souffle , beugle.     | Le geni cajole.                      | Le perroquet cause.            |
| Le huter bouffe.                | La grenouille coasse (").            | La pie jacasse, jasarde.       |
| La caille carcaille, margotte.  | Le grillon grésillone.               | Le pigeon roucoule.            |
| Le conard nasille.              | La grive gringotte.                  | Le pinson frigotte.            |
| Le cerf brame.                  | La grue craque, gruine.              | La poule glousse.              |
| Le chat miaulent                | Le guespier; gazouille.              | Les petits poulets piaulent.   |
| Les chais sauvages (            | Le hanneton bourdonne.               | Le ramier gemit.               |
| La chauve-souris grince.        | Le hibon hue.                        | Le rat ravit.                  |
| Le cheval hennit.               | L'hirondelle gazouille.              | Le renard glapit.              |
| Le chien aboie.                 | La huppe pupule.                     | Le roitelet gazouille.         |
| Les petits chiens glapissent,   | Le jars jargonne.                    | Le rossignol gringotte.        |
| jappent.                        | Le lapin glapit.                     | Le sanglier nasille, gromelle. |
| La chouette hue.                | Le léopard miaule.                   | Le serpent siffle.             |
| La eigale craquette, frissonne. | La linotte gazouille.                | La souris ehicotte.            |
| La eigogne, elaquette, cra-     |                                      | Le taureau mugit 2             |
| quette.                         | Le loriot siffle.                    | Le tigre rauque, rognonne.     |
| Le cochon grogne.               | Le loup hurle.                       | La tourterelle gemit           |
| La colombe gemit.               | Le mangous coasse.                   | La truie grogne.               |
| Le coq coquetine.               | Le merle siffle.                     | La vache mugit.                |
|                                 |                                      |                                |

nare de l'Académie, et de Trevoux ; de Buffon , l'abbé de Marolles , traduction de la Phislonsile, et le Gradus français, leure C.)

(') Les bons écrivains ne confordent pes croas= | démie dans son Dict., ont employé coasser pour les grenouilles, et croasser pour les cerbesux.

ser et coasser. Segrais , Lafare , J.-B. Rousscau, Voltaire , Detille, Fontanes , et l'Aca-

#### PARTIES DES ARIMAUX.

On dit, d'après l'Académie et Trévoux, le pied d'un cheval, d'un boeuf, d'un veau, d'nn cerf, d'nn chameau, d'nn éléphant, d'un élan , d'un mouton , d'nn cochon , d'une chès vre, etc.; et, d'après Buffon , d'un écureuil, d'une grenouille, d'un crapaud. En général pied se dit en parlant des animaux chez lesquels cette partie est de corne. On dit égale= ment , d'après l'Académie et Trévoux , la PATE d'nn chien, d'un chat, d'un tièvre, d'nn lapin, d'un loup, d'un lion, d'un ours, d'nn singe, d'un rat, etc.; et, d'après Buffon, d'une grenouille , d'un crapaud. - On se sert aussi du mot PATE en parlant de tous les oiseaux, bormis des oiseaux de proie; et, en général, des animaux chez lesquels cette partie n'est pas de corne.

Ou dit : la souche d'un cheval , d'un cha= meau, d'un ane, d'un mulet , d'un bœuf , d'un eléphant, etc., et en général en parlant des bêtes de somme et de voiture.

On se sert du mot surur en parlant des poissons, des reptiles, et de la plupart des quadrupèdes : La gueule d'un brochet , d'un crocodile, d'une carpe, d'une truite, d'un serpent, d'une vipère, d'un lézard, d'un tion, d'un tigre, d'un chien, d'un loup, d'un chat, etc.

L'Académie dit aussi la bouche d'un saum . mon, d'une carpe, d'une grenouille. Mais le mot gueule s'applique plus perticulièrement aux carnivores ; il exprime plutôt la voracité sanguinaire que le mot bouche. Pour les volatiles on fait usage du mot sec.

Ouand on parle de cette partie qui comprend la gueule et le nez, on dit : le caois d'un cochon; le museau d'un chien, d'un renard, d'une belette , d'une grenouille ; le morte d'un cerf, d'un taureau, d'un bœuf, et de certaines bêtes féroces, comme le lion, le tigre, le léopard. (Mêmes antorités. )

On donne le nom de Dérenses on BROCHES anz deux grosses dents crochnes ou affilées qui sortent de la gueule du sanglier.

(Mêmes antorités.) On dit la TiTE d'un lion , d'un cheval , d'un mouton, d'un oiseau, d'nn poisson, d'une mouche , d'un serpent.

Mais on donne aussi à la tête de quelques animaux le nom de nuan; et l'on dit : la nuaz d'un sanglier, d'un brochet, d'un saumon. d'un loup, etc. Le grand bois que le cerf porte sur le de-

vant de la tête , et qu'il met bas tous les ans , vers le mois d'avril , s'appelle tête ou bois.

Enfin on se sert, en général, du mot anêre

pour les poissons. Mais en parlant de la baleine, de la sèche, on dit, os de sèche, os de baleine. (Memes autorites.)

Anonie , Exnonie On conford ces deux verbes.

Anoblir ne se dit que des personnes ; il simine conférer la noblesse, donner à quelqu'un le titre et la qualité de noble. On ne peut l'em= ployer que dans ce sens, dit l'Académie dans son Dictionnaire, édition de 1798, au mot Ennoblir : Cette femme fut ANORLIE sous Henri IV. - Il n'y a que le roi qui puisse ANOBLIE.

Le titre de haut et puissant seigneur a été pris par des anosass, par des roturiers qui avoient acheté chèrement des offices.

(Voltaire , Histoire de l'empire de Russie , 1717.) Ennoblir signifie donner de l'éclat , de la considération , de l'importance à une chose : on ne le dit pas des personnes :

Les sciences , les beaux-arts , ENNOBLISSENT une langue. (L'Académie.)

Pour Exhouse l'art du poète dramatique on lui donne pour objet d'instruire aussi bien que de plaire. (Corneille.) Le plus digne objet de la listérature, le seul même qui l'ENNOBLISSE, c'est son utilité

morale. (Mormontel, Essai sur les Romans.) . . . Raphaël n'a jamais Entendn l'art d'embellir un palais-C'est moi ( le Goft ) qui sais ennobler la nature. ( Voltaire , le Temple du Gout. )

La Touche remarque que l'Académie (en 1730) n'avoit admis que le mot ennoblir, qu'elle expliquoit per rendre plus noble , plus illustre; mais cela ne significit, ni ne signific,

faire noble, donner des lettres de noblesse (\*). ANTIQUE. L'Académie, Trévoux, Févaud, Gattel, etc., etc., sont d'avis que l'on peut, dana le style badin, se servir du mot antique , en parlant des personnes avancées eu âge ; et . fort de ces autorités , nous avions cité ces deux phrases: Cet homme est un peu antique. --Cette femme est une antique; mais M. Laveaux trouve que, si l'on parle ainsi, ce ne peut âtre que dans quelques coteries de jeunes gens mal élevés : quand on dit qu'un homme, qu'une femme a l'air antique, on ne veut pas, selon

<sup>(\*)</sup> Domergue, dans son Juntal de la langue françalse, voudroit que l'on dit toujours eanoblir, soit au propre, soit au figuré : son opinion est fandée sar ce que la métaphore n'a jamais changé l'orthographe d'un mot ; quoi qu'il en snit , la distinction établis par l'Academie a été consacrée par l'usage des Errisains.

lai, dire qu'ils ont l'air vieux, mois qu'ils out des manières, de habillements dont la mode est passée depuis bien long-temps; une femme peut ne pas être vieille, et avoir i sir antique. Cette critique de N. Lavanaz est bien séréra. Il mous semble que beaucoup d'expressions que l'on rejette dans le atyle élevé peuvent trèbien être admiser salm le style conquiue, surtout lorsque ces expressions ont le sel de la bonne plaismette.

Gresset ne s'est point fait de scrupule de dire :

Très-rurement les antiques discrètes Logentent l'oiseau.

(Ver-Vert, ch. L.)
et personne, que nous sachions, ne s'est avisé

de eritiquer l'expression d'antique , appliquée à une mère visitandine. Il y a plus , e'est qu'on lit dans Boilean :

Leissons heurier (\*) là-bas tous ces domnés antiques. (Sat. XII.) Je veux que la valeur de ses aseux *antiques* 

Ait fooroi de matiére aux plus vieilles ébrouiques.
(Sat. V.)

Et dans Voltaire :

Heureux Helveticos

Nos antiques amis et nos coccitoyeos

(La Bataille de Footenoi.) et après de semblables autorités nous eroyons que l'on peut, sans aueun scrupule, faire usage

dans le style comique, et quelquefois dans le style élevé, du mot antique, en parlant des personnes. Da reste, M. Laveaux s dit luimème, au mot Impardonnable : « L'astroge Faugedas à jugé tro l'égérement, etc., etc. » Aott. Il y a long-temps qu'on s'occupe de

AOUT. Il y a long-temps qu'on s'occupe de corriger la mavaise prononciation de ce mot, puisque, du temps de Ménage, le président de de Bellière a souoit qu'il eropoir entendre des chats misalter. Loutes les fois que les procureurs disoient à l'audience, la mi-a-out: Il était impossible d'attacher plus de ridicule à cette c'il nuge prononciation, et écpendant on n'en est pas encore corrigé.

En vain Boileau l'a rectifiée par ces vers (Satire III):

Je cooseos de bon cœur, pour punir ma folie , Que tous les vies, pour moi, deviennent vios de Brie ; Qu'l Paris le giber masque tous tes hirers, Es qu'à prices uno noi du'ît for masque de poix verir, on s'obstine toujours à dire a-oût. D'où peat veuir cette error, coutre luquelle les meilleures traisons semblent échouer ? écst sûrement, sid M. Bou/farc, dans son Mancel, p. 3.68, parce que l'orthographe de em met présente à l'esti un a , qui cerpodant doit être aud dans la production de la consideration, comme à l'esti dans celle des la consideration, comme à l'est dans celle des la consideration, comme à l'est dans celle des la consideration de l'estimation de l'estimation de la la consideration de l'estimation de

Peut-être alors faudroit il suivre le conseil de Waitly, qui voudroit que l'on écrivit out, au lieu d'août, sinsi que La Fontaine l'a fait, dans sa fable de la Cigale et la Fourmi.

> Je vous pairai, lui dit-elle, Avant l'oit, foi d'aoimal, Iotérêt et principal,

et dans celle du Laboureur et ses Enfants :

Remues sotre champ des qu'on surs fait l'ovice

Quoi qu'il en soit do cette suppression, nous devions faire remarquer que l'usage ne l'a pas eneore sanctionnée.

APPLAIDIR. Ce verbe s'emploie tsutôt à l'actif, tantôt un cutte: -/pplaudir une chose, une personne, e'est témoigner par des hattements de mains, par des cris, que l'ou approuve une chose, qu'on la trouve bien faite, bien exécutée, et que l'on félicite celni qui l'a faite ou crécutée.

Tel vous semble applander, qui vous raille et vous joue, ( Boileau , l'Art poétique, ch. I. )

Le publie dédaigneux hait ce valu artifice , Il siste la coquette , ii applandit l'actrice , ( Dorat , la Déclamation , ch. I. )

Il a fait une harangue que tout le monde a APPLAUDIE. (L'Académie.)

Toot le peuple à grands eris applaudit sa victoira. ( Saurin , Spurtacos , act. II, sc. t.)

Soo armée à graods cris applandit son courage. ( Delillo , Trad. de l'Éoéide , liv. X. )

Applandir une chose, une personne, se dit aussi pour exprimer une vivo approbation que l'on donne à une personne ou à une chose; le vous applandis beaucoup de vous être conduit ainsi. (L'Académic.) Dés que le faux, te mauvait et l'indicent sont applandis and les ouvrages d'esprit, ils le sont bientôt dans les meures publiques. (Massillon.)

Applaudir à une chose, e'est temoigner qu'on la trouve bonne, belle, juste, raisonnable, digne d'éloges; e'est temoigner qu'on

<sup>(\*)</sup> Hearler. On a dit autrefoit hearler, ainsi que le prouve ce vers de Boileau; mais hurier est à présent le sul usité : et en effet d'est plus conforme à son étymologie urdore, moi liblien, fait, par contraction, du latio ululare, qui a la même algaidiention.

l'apptouve: Quels stéaux pour les grands que ces hommes nés pour applaudir à leurs passions l (Massilion.) — Il est bon d'applaudir à un acte de vertu, de dévouement, de grandeur d'ame.

Vs chercher des smis dant l'estime funeste Honore l'adultère , applandisse à l'inceste. ( Racine , Phèdre , act. IV , sc. 2. )

Applaudir à une personne, e'est la féliciter des moyens qu'elle a choisis et employés pour faire une chose: Quand un homme est dans la faveur, tout le monde lui applaudit.

(L'Académie.)
L'ami Bonneau d'un gros rire applaudet
A son bon roi, qui montre de l'esprit.

(Voltaire.)

Applaudir s'emploie aussi pronominalement, et acris il signifie se féliciter, ou encore se vaute, glorifier : Il est facheux de s'applavent tout seul. (U Académie.) Quel supplice d'Arendre un fat qui s'applavent d'une pensée triviale l (L'abbé de Bellegarde.)

Un cœur noble est content de ce qu'il trouve en lui , Et ue s'applandit point des qualités d'autrui,

(Eoileau, Ep. 1X.)
APPRENTI, substantif masc. APPRENTIE,

substantif fémioin.

Au propre, celui ou celle qui apprend un métier; au figuré, personne enoore peu exercée dans l'art ou le métier qu'elle professe. Autrefois on écrivait et l'on prononcoit apprentif et

apprentive.

La Touche trenve bon le met apprentive.

Richelet adopte apprentisse, et le défend contre la critique d'un savant de province.

Mais l'Académie, Féraud, Gattel, Waitly, n'indiquent que le met apprentie pour le fé-

Et on lit dans Boileau (Xe satire) :

De livres et d'écrits bourgeois admirateur, Vais-je épouser lei quelque apprentie auteur?

Apriès-Dixèr se dit de l'espace de temps qui est entre le dincr et le soir : Il passe toutes les arrès-dixèrs avec sa famille. — Je n'aipoint d'affaire cette arrès-dixèr. (L'Acadèmie.)

APRÉS-SOUPÉE est le temps qui est entre le souper et le coucher IIs passent toutes leurs APRÉS-SOUPÉES en bonne compagnie. — Une belle arrès-soupée. (Nême sutorité.)

APRÈS-MIDI est la partie du jour qui est depnis le midi jusqu'au seir : Je vous ai at= tendu toute l'arnès-midi. (Méme autorité.)

Ces trois mets sont, cemme on le voit, icminins et écrits avec un trait d'unien; cependant, lorsqu'en veut marquer simplement une époque postérioure au diner, au seuper, on dit : J'irai vous voir après diner, après souper, ou, si l'on vout, après le diner, après le souper, et alors on ne met pas de trait d'union. (L'Académie aux mots Diner, Midi, Souper.)

August. Quelques personnes, ainsi que le fait observer i l'endemie, font masculin le mot apprisrere i l'endemie, font masculin le mot apprismidil. L'editeur des procès-rebaux de l'Acasdémie grammaticale croit en trouver la raison dans la nature même de ce mot e l'appris-midil dans la nature même de ce mot e l'appris-midil me compare des moments qui s'évoluent depuis de croire, me l'appris de croire, de croire, me l'appris de l'appris de croire, de croire, cellin, c'est que l'august de fait d'emini, no veut parler de la durée entire de cette partie du lour.

Mais M. Laveaux (son Diet. des Diffic., au mot Après) ne voit aucune dissérence d'idée ou de genre dans j'irai vous voir cette après mi.i., ou firai passer cette après midi avec vous dans chaeune de ces phrasos, c'est toujours l'espace de temps, et l'espace de temps consideré comme durée. Toute la différence, c'est que, dans le second exemple, l'espace de temps est déterminé, et qu'il ne l'est pas dans le premier. Alors, il ne pense pas que cette distinction soit nécessaire; et il est d'avis que, si l'on veut exprimer comme époque l'espace de temps qui suit l'heure de midi, il suffit do dire avec la préposition , et sans faire ussge du trait d'union : J'irai vons voir après midi, aujourd'hui après midi, dema'u après midi.

pres midi. Argot, Ergot, Ergoteur, Ergoter. Sou=

vent on confond ces mets.

Argot, en terme de jardinage, se dit de l'extrémité d'une brauche morte.

Il signific aussi un certain jargon dont se servent entre eux les filous.

Ergot est l'espèce de petit engle pointu qui vient au derrière du pied de certains animaux, tels que le coq, le chien. Aux sangliers, on l'appelle les gardes; aux eerfs, on l'appelle les os, etc.

Ergoteur est un torme familior qui se dit d'un homme pointilleux, msupportable : alers ergoter, c'est pointiller, disputer et argumenter sur tout, et sans cesse.

Cette personne sait angoten ou est angotén, sont denc de mauvaises locutions; de même que argot, au lieu de erget, quand on veut parler de l'ongle pointu des coqs et des chiens, etc., seroit une mauvaise expres-

ARMISTICE. Voy. p. 493.

chevron.

Arries, Denier à Dieu. Ces deux mots ne signifient pes tout-à-fait le même chose. Arrhes se dit de l'argent qu'une personne donne au vendeur pour assurance de l'exécution d'un marché, et qu'elle perd si le marché à pes lien

per sa faute. (L'Académie. )

Le peuple e substitué mal-à-propos le mot

erres au mot arrhes. (Lettre de Voltaire à D'Olivet , sur la nous. édit.

de sa Prosodie.)

Le denier à Dieu ne s'impute pas sur le prix, et c'est en cels qu'il diffère des arrhes.

Quelques-uns disent dernier à Dieu, au lieu de denier à Dieu, la seule expression qui soit autorisée.

ASSURER. On dit assurer quelque chose 1 quelque in de quelque ehose. Assurer vout un régimo indirect de personne, quand il signific certifier, donner

pour súr:

Il assure 1 100s sus AMIS que le succès de cette entreprise dépend des démarches que vous ferez.

(Demerque.)

Assurer vout un régime direct de personne, lorsqu'il vout dire témoigner: Celui qui amsure le plus un sientatura de sa reconnoissance, n'est pas toujours le plus reconnoissant.

(Le mème.)

(Le Dictionnaire de l'Académie ; et Domergue , pag. 415 de ses Solut. gramm.) Doit-on diro, s'ASSUEER AUX bontés de

quelqu'un, ou bien : s'assunza pans les bontés de quelqu'un ? Racine a dit:

Mais je m'assure encore aux bontés de tou frère. (Bajazet , ect. II, ec. 2.)

Et La Harpe, à l'occasion do ce vors, est d'avis que l'on doit dire: Je m'asstelle hara vos bontés, et non pas: je m'asstelle l'us bontés.

(Cours de Littérature.)

On dit s'assurer sur, dans le sens d'avoir confiance.

Ne vous assures point sur ce emur inconstant. .(Racine, Phèdre, act. V, ac. 3.)

Ne vous assures point sur ma faible pulssance, { Racine, lphig., act. ly, sc. 4-} Il en gémit, et dit que sur personne Il ne faudra s'assurer désormais.

( Voltaire , l'Enfant prodigue, act. V, ac. 2.) Béins ! trop assuré sur la fui des serments.

(Voltaire, la Heuriada, chaut II.)

Corneille et Raeine out employé assure:

au lieu de rassurer

(Corneille, les Bursces, set. IV, se. 4.)

Princesse, assures-rous, je les prends sous ma garde.
( Racine, Athalie, act. II, sc. 7. )

O boate qui m'assure antant qu'elle m'honore ! (Recine, Esther, act. II, sc. 7.)

M'assur, dit Foltaire, ne signifie psi me rassure, et e'est me rassure que l'auleur ontend. Je suis effesté, on me rassure ; je doute d'une chose, on m'assure qu'elle est ainsi..... Assurer rer avec un fejime direct no s'emploie que certifier: J'assure ce fait..... En termes d'art, il signifie a ffermir: Assure cette soive. ce

ATTENDRE. Alteindre à so dit des choses auxquelles on ne peut parvenir qu'avec dife ficulté, qu'en faisant des efforts dirigés vers elles :

(Remarques our Corneille.)

ATTEINDRE 1 une certaine hauteur, ATTEING DRE AU plancher, ATTEINDRE AU but, ATTEINDRE AU faite de la gloire. (L'Académie.)

Il sergit digne des lumières de notre siècle de ne rien négliger pour ATTEISMEE À la per-fection de la langue. (Domergue.)

Il vaut mieux exceller dans le médioere que de s'égarer en voulant attentant grand et au sublime. La découverte du calcul infinitésimal, que

Newton a faite, a donné lieu de dire au savant Halley qu'il n'est pas permis à un mortel d'attennes de plus près 1 la Divinité. (Voltaire, Siècle de Lonis XIV, ch. 34.)

Ses traductions en vers de différents morceaux du théditre gree sont extrémement foibles : il (Racine le file) a mieux réussi dans celle du Paradis perda, quoiqu'il n'arreunn pas à l'énergie de l'original. (La Harpe, Conts de Litt., t. VIII.)

Les mauvais écrivains de Rome sentoient bien qu'il étoit plus aisé d'éviter la bouffissure des orateurs de l'Asie, que d'ATTENDAR À l'éloquente simplicité de Démosthènes. (La Harpe, Cours de Litt., p. 3-8, liv. II.)

Atteindre, avec le régime direct, se dit des personnes en général, et des choses auxquelles on partient sans difficulté, sans effort, et pour ainsi dire malgré sei : — Atteinage un certain âge. (L'Académie.)

Lucinde vient d'attersnea b'instant où fin nit l'enfance. (Domorgue.)

La préposition à est tellement faite pour désigner la tendance, la direction vers un obsjet, que, quoiqui on dise atteindre quelqu'un dans le sens ne frapper, attraper, on doit dire atteindre 1 quelqu'un, s'il s'agit de se diriger, de tendre physiquement vers quelqu'un. Paul est assis dans un fanteuil suspenda à huit piede da tarre, et jet dis à se jeunes emans-sudes qui s'élancent à lui : Mes amis, vous faites de vains efforts, vous n'ATTEINDREZ jamais A Paul.

De ces principes découlent les règles sui=

10 On doit dire : Atteindre un certain age, parce qu'on atteint les années sans difficulté, sans effort, et, à conp sur , malgré

20 On doit dire : Atteindre à la perfection. parce que, pour parvenir à la perfection, il v a des difficultés à vaincre , des efforts à faire , un mouvement de tendance.

3º Enfin on doit dire : Il est difficile d'are TEINDRE Racine , paree qu'ioi atteindre est employé dans le sens d'égaler, et qu'alors il en prend le régime ou complément.

Voyons présentement si ces règles données sur les compléments d'atteindre sont conformes à l'étymologie.

Atteindre vient d'attingere, anciennement ad tangere, toucher à. Ne perdons pas de vue cette étymologie; elle nous éclairers sur le complément indirect d'atteindre. Ce complément a du être seul dans l'origine, parce que la logique n'en désigne pas d'autres. En effet, ou a dit, atteindre au but, c'est-à-dire, toucher une partie du but ; atteindre au plancher, c'est-à-dire, toucher une partie du plancher. Le complément direct n'a pu venir d'abord dans l'esprit, parce que, n'ayant d'application qu'à un tout , il répugnoit de le marier à une expression qui, dès la première syllabe, annonce une partie.

Atteindre à , introduit dans la langue par des latinistes, y tronve toucher à , qui nous étoit venu du provençal touca, on de l'italien tocare; et comme tonte synonymie parfaite n'est admise dans ancun idiôme bieu constitné, l'usage mit une différence entre toucher à et atteindre à : l'un et l'autre désignèreut une partie, mais le premier, une partie touchée de près sans difficulté ; l'autre, une partie touchée de loin avec difficulté. De sorte qu'il fut tacitement convenu de dire : J'ai un sac de mille francs AUQUEL je ne TOUCHERAI pas; et: Voilà une montagne bien haute, je ne pourrai jamais ATTRINDER AU sommet. De là ces expressions consacrées par l'usage, fondées sur l'étymologie, sur la force des mots : Atteindre au but, atteindre à la perfection:

Jusqu'ici atteindre à porte à l'esprit et une idée de partie et une idée de difficulté.

Une troisième idée va naître de ces deux-là . celle de parvenir. Atteindre au but, à la perfection, o est parvenir au but, à la perfection. Mais, quand on sera parvenu à une chose sans difficulté, dira-t-ou atteindre à? non . parce que l'idée de difficulté est devenne dominante ; et alors , pour mettro une différence entre les choses auxquelles on parvient sans efforts, l'usage adopta pour ces dernières le complément direct : ATTENNEE UN certain age. Elle n'a pas attratat son cinquième lus-

Quand il s'est agi ensuite d'appliquer attein= dre aux personnes, l'usage u'a considéré que le sens que réveilloit ce mot. Atteindre présentoit à l'esprit tantôt l'idée de frapper, tantôt celle d'attraper , tantôt celle d'egaler , et on lui a donné le complément des mots dont il rappeloit l'idée. Ou a dit , dans le sens de frapper : ATTENDRE QUELQU'UE d'un coup de pierre ; dans le sens d'attraper : On eut beau courir, on ne put pas attempas ce filou : dans le sens d'égaler : Il est difficile d'attenne RACINE.

La règle donnée sur les compléments d'at= teindre est done conforme à l'étymologie, et accommodée aux idées accessoires que ce verbo s'est à-peu pres appropriées.

Mais quand on dit : Yous n'ATTERDRES jamais à Paul, n'est-on pas en contradiction avec la règle? puisque Paul est une personne, il doit former un complément direct. - La contradiction n'est qu'apparente : Paul assis dans un fauteuil suspendu, à la hauteur duquel ses esmarades thehent de s'élever, est considéré non comme un être animé, comme un homme qu'on veuille frapper, attraper ou égaler, mais comme une chose à laquelle ou s'efforce d'atteindre.

(Domergue, Solutions gramm., p. 187 et suivantes.)

B , substantif masculin , suivant l'appellation ancienne et l'appellation moderne ( Le Dict. de l'Académie. )

BÉJAURE, subst. neasc. Au propre, oiseau jeune et niais ; au figuré et familièrement , ce mot a été dit par corruption de bec jaune, par allusion aux oisons et autres oiseaux niais et tout jounes, qui , avant d'être en état de sortir du nid , out le bec jaune; et ou l'a appliqué aux jeunes gens simples et sans expérience. Cependant au lieu de dire : Ce jeune homme a eu son BEC JAUNE, on dit : Ce jeune homme a eu son péjaune.

BATTRE, voyez la Remarque sur le mot Jouer.

BOSSURE, verbe actif, se dit des bosses qu'on fait à de la vaisselle, d'or, d'argent, d'étain, en la laissant tomber, ou de quelque autre manière.

BOSSELER est un autre verbe actif qui s'emploie en parlant du travail en bosse sur la vaisselle d'or , ou d'argent , ou de teut autre métal. (L'Académie, Trévoux, Féraud et les lexicographes modernes.)

Bosseler se dit quelquefois dans le même sens que bossuer; mais, comme le remarquent Trévoux et nombre de Grammairiens, cette expression en ce sens n'est plus usitée.

BRISE , BISE , substantif féminin.

Brise, terme de marine, est un nom que l'on donne à de petits vents frais et périodiques qui soufflent dans certains parages. Que la brise à la soir est douce et parflumée! Il se dit en core de certains vents périodiques, violents et dangereux pour les navires: Les vaisseaux sont à l'abri des plus fortes brises. (Raynel.)

Bise est un vent froid et sec qui règue dans le fort de l'hiver, et qui souffle cutre l'Est et le Nord. (L'Académie, Trévoux et Richelet.)

BROULLAMINI, subst. masc. Desordre, brouillerie, confusion. Il est plus eommun au propre qu'au figuré; mais il n'est que du style familier: Il y a là dedans trop de RROULLA-MINI. (Meines autorités.)

Embrouillamini ne se trouve dans aucun dicunaire; espendant Voltaire a dit, dans sa Correspondance générale (t. 7½, liv. 71):
Il y a au 3º acte un embrouillamini qui me déplair; unsi sel cet écrivain s'est servi d'une mauvaise expression.

BRUINEN. Ce verbe unipersonnel se dit de la bruine, d'une petite pluie froide, fine, et qui tombe très-lentement : Il ancian, il ne pleut pus bien fort, il ne fait que naturen.
(L'Academie et Trévoux.)

Beaucoup de personnes disent abusivement : il sacuine, on il brouillasse.

BRUT. Plusieurs bons auteurs ont écrit avec un e final brute au masculin commo au féminin, surteut dans le sens figuré. On en touve des exemples dans Massillon, La Bruyère, l'abbé Grozier, et même dans Voltaire, qui en a fait usage au propre.

Que lui reviendroit-it de ces brutes ouvrages?

(Foltsire, de la Liberté.)
Aujourd'hui on seroit plus scrupuleux.

Autrefois on disoit adjectivement et dans tous les siyles: Cet homme est une bété brute, a les manières trutes; présentement on ne le dit que dans le style bas.

C.

C, subst. masc. saivant l'appellation ancienne et l'appellation mederne. (L'Académic.)

CABANON, subst. mase. Nom que l'on donnoit dans quelques prisons, et particulièrement à Bicètre, à des caehets très-obscurs, dans lesquels on enfermoit les vantiens. Le peuple dit, per cerruption : galbanon. ( Le Dict. de l'Acedeuse. )

CACHETER, PERITAR, PEULLETER, CHA-PELER, etc. II. 'sepit d'établi : comment a doit prononce ces mois. D'abord Reguier-Desnoarat, Buffer, Restaut, D'Olive, Domaranis, etc., s'accordent sur ce point, 1º qu'on ne sauroii prononcer deux e mueis de suite à la fin des mots (1007E page 4); se qu'il faut toujours s'arrêter sur la syllabe qui précède nn e muet, et également à la fin des

Retaud (page 558 de as Grammaire) doune pour règle, que, eschetted uverte cacheter; chapelle du verbe chapeler; f'euillette du verbe feulletre, et tous te sutres mois de centendre l'e pénultième un peu ouvert, comme anns cachette, chapelle, f'euillette, etc., nons substantifs; nais qué à l'égard des temps où la letter è, no bien il letter é, s'est pas retours etc., l'e pénultième ure sur les services etc., etc., l'e pénultième reste muei, et ne et fait point sette.

L'abbé Froment nous apprend (dans son supplem. à la Grammaire de Mu, de Port-Royat, page 7) que l'écadémie, esmaltée, en 156, as angle de la promocition de ces remainer plarette, je cachette, et les autres remainer plarette, je cachette, et les autres peut ouveri : je furête, je cachete, et les autres peut ouveri : je furête, je cachete, et la jouter que cette décision et condumne à l'analogie de la langue de cette réseau principae de la langue de cette réseau principae de la langue cette destine et cette resultant principae de la langue cette destine et cette resultant principae de la langue de cette réseau principae de la langue de la langue de cette réseau principae de la langue de

marque. Enfin l'Académie (dans son Journal, recueilli par l'abbé de Choiry en 1669) a été d'airs qu'en général les verbes qui ont un c à la péaultieme rendent féminiu cet e de la peaultieme, l'enqu'il est suivi d'un syllabe mascaline, et par exemple que lon dit cescheter, fémiliere, chapeler avec des e c'éminius; mais que ces e deviennent masculina quand la demirée yalbe est féminies, comme dans je faultiette, je chapelle, et qu'elvane, tant que l'aprence, je carbete, je chapele,

jo nivele, etc.

Je ne veux point avoir un espion qui furète de tous côtés pour voir s'il n'y a rien
à voler. (Molière, l'Avure, act. V, sc. 3.)

CACOCHYME, adjectifdes deux genres, malsain, de mauvaise complexion; copps cacocarvae. Il se dit aussi quelquefois des personnes, mais plus pour exprimer la bizarrerie de l'esprit que la manvaise habitude du corps: Cet homme est cacochyme. (L'Accidente) . . . Un vieillard cacochyma .

Chargé de soixante et dix ans,

Cacochisme est un barbarisme.

CACOPHONIE, subst. féminin. En grammaire, c'est nn vice d'élocution qui consiste en nn son désagréable, produit par la rencontre de deux lettres, ou de deux syllabes, ou bien encore par la répétition trop fréquente des mêmes lettres ou des mêmes syllabes. (Dumarsais.) On cite, comme exemple de cacophonie, ces vers de Voltaire :

Non, il n'est rien que sa verto n'honore. (Nanine, act. III, se. 8.)

Eli bien; chère Azema, ce ciel parle par vous. (Sémiramis, act. V, sc. 2.)

Glaca sa foible main.,

(Même pièce, act. IV, sc. s.) Plusieurs disent cacaphonie au lien de ca= cophonie, le seul mot qui soit conforme à l'éstymologie.

CAFÉ, subst. masc. Beaucoup de personnes écrivent ce mot avec deux f : msis, dans le Dictionnaire de l'Académie, dans ceux de Féraud, de Richelet, de Trévoux, et dans l'Encyclopédie iu folio , il n'est imprimé qu'aveo un soul f: Jean Therenot, auteur d'un Voyage en Asie, apporta, dit-on, en 1656, le CAFF. en France.

CALQUER, DÉCALQUER. On confond quels quefois ces deux expressions, quolqu'elles different essentiellement dans leur significa» tion.

Calquer, c'ost contre-tirer un dessin, en passant une pointe sur les traits de l'eriginal pour les imprimer sur un papier, sur une tois le , etc. La copie ainsi faite se nomme catque.

Décalquer, c'est reporter les traits du calque sur un autre papier , une autre toile , etc. (L'Academie, et le Dict. des Sciences et des Arts.)

CASURI., ELLE, adjectif : fortnit, accidentel, qui pent arriver on n'arriver pas : Je ne suis si cet homme vous tiendra ce qu'il vous a promis , cela est fort CASUEL. - C'est un évén nement bien CASUEL.

(L'Académie et Trévoux.) Le peuple de Paris emploie ce mot dans le sens de fragile. Il dit, par exemple, que la por-

celaine est belle, qu'elle est CASURLLE, au lieu de dire qu'elle est fragile, cassante; cette faute est tres-commune. CÉCITÉ, subst. fém. État d'une personne

aveugle.

La Touche trouvoit ce mot barbare; il dit pourtant qu'il seroit à souhaiter qu'il fut en

usage, parce que aveuglement ne se dit point au propre.

Ce souhait est accompli : Buffon ne s'est pas fait de scrupule de dire : La saule incommodité à laquelle les Lapons soient sujets, est la

On lit aussi dans Delille (Poème de la Pitié. chant I):

. . . Plus d'un charmant ouvrage Étoit perdu pour moi, mais à me cécité Ta secourable voix en transmet la beauté.

et dans sa traduction du Paradis perdu, liv. 7. J'irai, je churmorai la discorde inhumaine,

Ma triste cécité , les cris de mes rivaux. Et l'Académie dit positivement que cécité se dit an propre, et que le mot aveuglement ne se dil qu'au figuré.

CHALEUREUX, EUSE, adjectif; qui a beaucoup de chaleur naturelle : Ce vieillard est

encore GHALEUREUX. Ou adit autrefois chaloureux; et l'Académie, dans la première édition de son Dictionnaire, disoit indifféremment chalcureux et chalou-

reux. Des la seconde édition, elle ne laisse plus le choix. Chaleureux ne s'applique qu'aux personnes,

et n'est guère en usage. (L'Academie, édițion de 1798.) CHANGER. Ce verbe, dans le sens de quitter

nne chose, s'en défaire pour en prendre une autre à la place, demande la préposition pour, ou la préposition contre : Il a CHANGE sa vaisselle vieille pour de la neuve. -- Il a CHARGE ses tableaux contra des meubles.

Mais, dans le sens de convertir , mettre à la place d'une chose une chose d'une autre pature, oe verbe demande la préposition en : Les alchimistes prétendent pouvoir chancas toutes sortes de métaux en or. (L'Academie.)

Comment on un plomb vil l'or pur s'est-il changé ? (Athalie, act. III, sc. 7.)

On ditaussi an figuré: La médisance CHANGE ou convertit les vertus EN vices. (L'abbé de Bellegarde. ) - L'intemperance des hommes CHANGE EN poisons mortels les aliments destines à conserver leur vie. (Telem., liv. XVII.)

Changer le mal en bien, c'est le pinisir d'un Dieu. (Delille, Traduction do Paradis perdu , liv. I.)

· Une condition meilleure Change en des noces ces transports.

(La Fontaine, Fab. 214, la janne Veuve.) Racine n'est donc point correct, lorsqu'il dit (daus Bérénice, act, I, so. 3) :

Prot-être, avant la nuit, l'heureuse Béréoice Change le nom de reine au nom d'imperatrice.

Il est vrai que l'on dit : Dans le sacrement de l'Eucharistie le pain est cuance au corps de Notre Seigneur ; mais, comme le fait obser= ver D'Olivet (dans ses Remarques sur Racine), cet exemple est une phrase consacrée qui ne fait pas los pour le langage commun.

CHASTE. Ménage, Féraud, Gattel sont d'am vis que cet adjectif ne se dit plus des personnes, si ce n'est en parlant de Diane, d'Hippolyte,

de Joseph , de Suzanne. J.-B. Rousseau, ajontent-ils, a dit:

> Bâtez-yous, & chaste Lucine ? Jamais plus illustre origine

Ne fut digus de vos faveurs. (Ods I, liv. 2.)

mais on sait que Lucine est la même que Quoi qu'il en soit, l'Académie donne cet

exemple, homme chaste, femme chaste; et il nons semble que l'usage est d'accord avec le sentiment de cette savanto société.

CHATAIN, adj. das deux genres. On ne se sert de oe mot que pour exprimer cette oouleur de cheveux qui est entre le blond et le noir, et qui se rapproche de la teinte de la châtaigne : snivi d'un autre adjectif qui le modifie, le mot châtain ne prend point la marque du pluriel, parce qu'alors il est employé comme nne sorte de substantif: Il a les cheveux CEA= TAIR clair, o'est-à-dire d'un châtain clair. (Les Dictionn. de Trévoux, de Richelet, de l'Académie, et Domergue, dans ses Exercices orthographiques, p. 107.)

COLOPHANE, subst. féminin. Préparation de téréhenthine dont les joueurs d'instruments à cordes de boyaux se servent pour dégraisser les crins de leur archet.

Plusieurs disent colophone, et il est ainsi imprimé dans le Dictionnaire de Trévoux, qui met aussi colaphane.

Il est vrai que, snivant Pline, oette substance résinense nous a été apportée de Colophone, ville d'Ionie; ainsi , selon les règles , on devroit dire colophone; mais, selon l'usage, qui est plus fort que les règles, il faut dire colophane.

On ignore pourquoi colaphane est indiqué dans Trévoux; mais, si présentement on employoit ce mot, il seroit bien certainement regardé comme un barbarisme.

(Le Diet. de l'Académie.)

COLORER, COLORIER. Le premier de ces deux verbes se dit au propre et su figuré; le second ne se dit qu'au propre.

Colorer signifie an propre danner la couleur, de la couleur ; et il se dit des couleurs

naturellee: Leso!eil cozona les fruits, les fleurs, les nuéee. La nature colone les pierreries. (L' Academie.)

Lorsque Arachaé, sur des métiers divers, L'airuille en milu coloroit l'univers. 1 Bernis.

. . . L'Aurore étincelante et purs Des roses du matin colorost la nature-(Colardeau.)

Au figuré , il signifie donner une apparence trompense à quelque chose de mauvais ; Il n'est point de si méchante action qu'un flatteur, qu'un sophiste ne sache colores. L'ingret, d'un feux respect colorent son injere,

Se leve par avance. (Racine , Britannicus, act. 1, sc. 1.) Dans leur rébellion les chefs des ianissaires,

Cherchant à coforer leurs dessoins sanguinaires. (Ls mome, Bajaset, act. II, sc. r.)

Colorier est un terme de peinture qui se dit des couleurs artificielles, comme les lumières, les ombres , enfin de l'imitation des couleurs que les objets nons présentent, suivant leur possition et le degré de leur éloignement : Ce peintre colorie mirux qu'il ne dessine. - Le Titien colorioit parfaitement.

(L' Academie, Ferand, Gattel, Wally.)

COMPARER. M. Boinvilliere est d'avis que I'on doit dire : Companse une chose à une autre, plutôt que companen une chose avec une autre. Cependant l'Académie , dans son Dic= tionnaire, édition de 1798, donne pour exemple de l'emploi de ce mot : Companne Virgile et Homère, Virgile à Homère, Virgile AVEC Homère, ce qui d'abord détrait l'objection de M. Boinvilliers; ensuite, quoique l'Acaden mie n'assigne pas de différence entre ces trois locutions, ce qui paroltroit insinuer qu'on peut les employer indistinctement, il n'en est pas moins vrai qu'il doit y en avoir ; cer il n'est pes naturel que l'on fasse usage de deux prépositions différentes pour exprimer le mêma rapport, et que ce même rapport se trouve aussi exprimé sans l'une on sans l'autre de ces prépositions.

Essayons de découvrir ces différences : Quand on compare deux choses, on suppose qu'il y a entre l'une et l'autro des rapports que l'on ne connoît point, et qu'on cherebe à découvrir. On me présente denx pièces de toile que je vois pour la première fois , je les coms pare, et je juge de la ressemblance ou de la différence qu'il y a entre elles; mais, dans companen une chose à une autre, la préposie tion à marque un rapport entre deux idées dont l'une est supposée applicable à l'autre. Or , voici comment je conçois ce rapport. Après avoir examiné une des deux pièces da

toile, et m'être fait une idée de ses qualités, si je veux appliquer cette idée des qualités connues de la première pièce, aux qualités inconnues do la secondo, je dois dire : Companons maine tenant cette pièce à l'autre. Dans ces deux cas, on suppose que les pièces ont quelque chose de commun qui est le fondement de la comparaison : par oxemple, ce que les deux pièces de toile out de commun, c'est que l'uno et l'autre est un tissa de fil ou de coton. Ou ne sauroit ea ce sens comparer l'nne à l'autre deux choses qui n'ont rien de commu, on ne com= pare pas une pièce de toile à une barre de fer. Cependant on peut établir une comparaison entre une pièce de toile et nne barre de fer, non pour appliquer à l'une l'idée des qualités de l'autre, d'après une base commune ; mais , an contraire, pour établir la différence de leurs qualités, d'après la différence de leur nature : alors je dirai comparer une pièce de toile AVEC une barre de fer, et non à une barre de fer. Les orateurs chrétiens discut tous les jours : COMPAREZ la vic du juste avec celle du pécheur, et vous verrez combien l'une est heureuse et l'autre misérable ; s'ils disoient à celle da pécheur, ils s'exprimeroient mal. Ou compage La vertu avec le vice , mais on ne compare pas la vertu an vice. Comparer à suppose done une analogie, un rapport commun de ressemblance entre les deux termes ; comparer avec, éloigne l'idée de ce rapport. Buffon a marqué exactotement ectte différence dans les phrases snivantes: Companons les œuvres de la nature aux ouvrages de l'homme. Il y a analogie, il y a un rapport commun de ressemblance entre les œu= vres et les ouvrages, et e'est cette analogie, c'est cette ressemblance qui est la base de la comparaison. Que l'on compare la docilité, la soumission du chien avec la fierté et la férocité da tigre; l'un paroit être l'ami de l'homme et l'autre son ennemi. Ici nul raport de ressemblance, rien de commun entre les deux termes : au contraire, ils sont tout-àfait opposés. C'est, je crois, d'après ces nnan= ecs dans les expressions, que l'on dit : Il n'y a pas d'ég'ise que l'on puisse compage à St .-Pierre de Rome, c'est-à-dire qui ait avec cette église quelque chose de commun qui paisse servir de hase à la comparaison. On ne diroit pas: Il n'y a-point d'église que l'on puisse COMPARER AVEC St.-Pierre de Rome. C'est par la même raison on'un homme orgneilleux dit: Vous osez vous companza à moi! et uou pas : Vous occurous companie avec moil c'est-àdire : vous osez supposer qu'il y a entre vous et moi quelque chose de commun qui puisse servir de base à une comparaison.

Cette distinction faite par M. Laveguz, forte

d'excellentes raisons, nous a paru d'autant plus précieuse à mettre sons les yeux de nos lecteurs, que la plupart des écrivains ne l'ont pas faite.

# COMPLIMENTER, FAIRE COMPLIMENT.

Faire compliment, faire un compliment \( \lambda \), o'est faire une harangue conrte et flatteuse. — Complimenter, ne se dit guère que des compliments d'apparat, d'un discours respectuens.

Il y a souveut une nuance entre faire compliment à quelqu'un, et complimenter quelqu'un. Elle est plus facile à saisir qu'à définir. On complimente les rois dans certaines circontances, mais on ne leur fait pas un compliment ni des compliments.

# COMPRIS, EXCEPTÉ, JOINT, INCLUS.

L'usage veut qu'on éerive :

Il donne tous les ans mille écus aux pauvres, T compris, non compris les aumônes extraordinaires.

Et: Il donne tous les ans mille éens aux pau-

vres, les aumônes extraordinairee y compus sus, non compusus. Ils ont tous péri, nucurit cinq ou six per=

sonnes.

Et:

Ils ont tous péri, cinq ou six personnes exceptées.

Il est vraisemblable, dit Domergue, que, dans ces deux premiers cas, l'adjectif ou le participe passé, placé avant le nom, so rapporte à ecci, soua-entendu: ceci compris, ceci excepté, etc.

Mais quo, placé après le nom, il en prend le genre et le nombre: Les aumônes extraorédinaires compaisss; cinq ou six personnes EXCEPTÉES.

L'usage veut qu'on écrive :

Vous trouverez ci-soint, ei-inclus, copie de ce que vous demandez.

Et:

Vous trouverez CI-JOINTE, CI-IECLUSE, LA

copie que vous mc demandez.

Joint, instan, précédés do ci, et placés avant un nom dont le seu ast raque, comme: con pic, etc., "accordent avec cesi, sous-entendu: ecsi joint, ceci signate, etc. place de ma lettre. Vous rouveres Ci-101XT, et-11CLES copie, etc. Mais, quand l'euonciation est précise, comme La copie, Ma promesse, éto., I caprit, plus attentif, voit mieux le rapport qui exis entre joint, inclus et le nom; et l'accord a liée.

Vons trouverez ci-soists une copie de ma

Avec le verbe être, le vague de l'enonciation n'empêche plus l'accord d'avoir lieu, et l'on éent: Copie de ma lettre est CI-018Es, CI-

En effet, joint, inclus, placés après un nom, quel qu'il-soit, se rapportant nécessaie remont à ce nom, doivent en adopter les inflexions, (Doncergue, p. 84 de ses Exercices

orthographiques.)
 COMPTER. Vôyez au mot rien, une Remarque sur son emploi avec ce mot.

CONFIER, SE CONFIER, METTRE SA CON-

COMPLANCE, FIRE.

Chacua de ces verbes présente quelques

hiffieultés, à cause de la différence de leurs régimes.

CONSIER, verbe actif, signifie commettre quelque chose à la fidelité, à la discrétion de quelqu'un. Il régit la préposition à : Con-

rich un secret à son ami. (L'Académie, Trévoux et Féraud.) D'Olivet, dans sa 32 Remarque sur Racine, blàme ce grand écrivain d'avoir dit dans Mithri-

date ( act. I , se. 1 ):

Elle trahit mon père , et rendit aux Romaies
La place et les trésors confiée en ses maios.

La place et les trésors confiés en ses mains. Et dans Britanuieus (act. II, sc. 3): Plus l'al cherché, madame, et plus je cherche encor

En quelles mains je dois confier ce trèsor.

Mais Geoffroy, l'un des commentateurs de

Racine, est d'avis que, si se confier en ne se dit pas en prose, on peut le dire en vers.
Se capriza, verbe réciproque, qui signifie

s'assurer, prendre confiance, veut pour régime la préposition en : Je me conviens la providence de Dieu.—Il s'est convié en ses propres forces; — En ses amis. (D'Olivet et Férand.) Trévoux et Richelet disent se confier

quelqu'uu, mais les bons Écrivains n'ont pas sanctionné cette epinion.

On hit dans le Turtufe (met. III, se. 3): Et leur langue indiscrète, en qui Pon se confe.

Desbotore i such où leur coue sacribe.

Dans Tolema que (liv. XI): Heureux le roi
qui aime son peuple, qui en est ainré, qui se

qui aime son peuple, qui en est aime, qui se conne en ses colsius, et qui n leur confiancel Et (liv. XII): Un roine peut se passer de

m'nistres qui le soulagent, et EN qui il se constr., puisqu'il ne peut tout faire. Enfin, dans Flèchier (psnégyrique de St.-

Ennn, dans ricenter (psing) inde de Ser François de Paul): Sera-t-il venu si loin pour désoler un roi qui su constit EN son pouvoir et LN sa vertu? METTER SA CONFIGNCE signifie, mettre son espérance ferme en quelqu'un, en quelque chuse. En parlant des personnes ou des choses, il faut faire usage de la préposition en on dans:

Qui dans le Dieu du clel a mis sa confiance! (Estlier, act. II, sc. 9.)

Quiconque met sa conflance en ses richesses, on dans ses richesses, en éprouvera la fragilité. (Bonhours, p. 231 de ses Rem. Boov.; Diet. de

L'Academie et Féraud.)
Trévoux dit: Il ne faut pas metter su

CONTIANCE AUX choses du monde.

PRENDEZ CONFILNCE, se dit également de l'assurance qu'inspirent la probité, la discrétion de quelqu'un; et, dans ce seus, on se sort encore de la préposition en, lorsqu'il s'agit des persounes. Ha paus CONFILNCE EX MO

(L'.Acudemne et Ferand.) et Hardy sont d'avis qu'il s'agit des choses, Bouhours et H'a: lly sont d'avis qu'ilors on doit firire usaga do la préposition à, et uon de la préposition en; qu'en conséquence on ne doit pas dire : Il a pass contrasce en cette affaire, mais à cette

affaire.

Marmontel (p. 158 de sa Grammaire) dit:
PRENDRE CONTIANCE EN la probité de quels
qu'un. Nous n'osons pas pronoucer; mais
toujours est-il vrai qu'en parlant des personnes, l'Acadénnie et les Grammairiens veulent
la préposition en.

Avois Conflance demande aussi la préposition en : Avoir Conflance en quelqu'un. — Elle n abusé de la conflance quo a voir en elle (mêmes autorités). Elle a une Conflance en tière en M. d'Alemberz. (Foltaire, 136» lettre.)

Le verbe se rien signifie compter sur quelqu'un ou sur quelque chose; il régit à et en pour les personnes, et à, en et sur pour les choses.

Il doit espendant, dit M. Laiveaux, y avoir une difference entre se for à se fore na. et se firer sur. Voici eumme il croit qu'on peut l'expliquer: Nous nons rons à quelqu'un, parce que nous croyans qu'il ne nous trompers pas. On ne sait à que se rixa, parce qu'on craint d'être trompé. Nous nous rions à une chose quand nous croyans qu'ello ne trompera pas notre cepriennee.

Plus il ze fie à vous, plus je dois espérer.

(Folisire, Bratus, act. il, sc. 4.)

Vous fiez-vous encore à de si foibles armes?

(Racine, Iphigente, act. V., sc. s.)

Se FIER EN quelqu'un, se dit par opposition à toute autre personne en qui l'on n'auroit pu se confier: Je me FIE EN VOUS, — Je ne me FIE qu'EN VOUS; vous ètes le seul en qui je mette

On se rus sus une personne, quand on croît qu'elle a tous les moyens nécessaires pour efectuere ce qu'on désire: Dans cette maiheureuse affaire je me rus sus vous pour me tirer d'emservas; je me rus sus vous pour me tirer d'enservas; je me rus sus ous talents, sus votre adresse, sus votre doquence. — Je n'ai point d'inquiètude, je me rus sus mon innocence.

CONSÉQUENT, ENTE, adjectif. Ce qui est discord avec soi-néme dans toutes ses parties. On dit qu'un homme est conséquent, lorsque sa conduite est d'accord avec ses principes, que ses actions sont d'accord avec ses principes, que se actions sont d'accord avec ses pensées, ses démarches avec ses intérêts; on dit dans le même sens : un raisonnement conséquent; une conduite conséquent; une démarche conséquent; une conduite conséquent ; une démarche conséquent.

Dans tonte autre signification, le mot conséquent est mai empoyé, et c'est faire une faote que de dire, dans le sens d'important, considérable: Ce marché est conséquent. Cette maison est conséquent. Ce style est mercantile.

Il fant dire: Ce marché est considérable, important; ou bieu encore: Ce marché est de conséquence, cette terre est de conséquence.

Comme les rois de Macédoine ne pouvoient pus entretenir in grand nombre de troupes, le moindre échee était ve conséquence. (Nontesquieu, Grand. et Décad. des Romains, ch.

En voici une que, par avance, je vais vous écrire, parce qu'elle me paroit plus nu conséquence que les autres. (Boileau, lett, à M. de Maucroix.)

(Denorgue, Salulosa gramm, p. 3.3.)

COSOMERS, COSSIMEN. L'Idée consumue de destruction entre dans la signification mue de destruction entre dans la signification de ces deux mois. Consommer suppose une destruction utile, nécessaire et relative à la consumer présone une destruction de plusieurs chouse à la fois, une destruction accessive de tous les parties d'un c'haug, mais une destruction pure et simple, abstraction de destruction pure et simple, abstraction de activité de la vielle de ... excomments une destruction pure et simple, abstraction de a vielle de ... excomments une production de la vielle de ... excomments une production de la vielle de ... excomments une destruction de la vielle de ... excomments une destruction de la vielle de ... excomments une destruction de la vielle de ... et dérait.

On consomme beaucoup de bois dans cette muison.—Le f u de cette cheminée étoit si ardent qu'il consoma trois bûches en un quartd'heure.

Consommer et consumer emportent aussi

le seme et la signification d'achever; mais consumer achève en détriusiant et on anéndissant le sujet, et consommer achève en le mettant dans la dernière pércétoin et dans ous accomplissement entier. Ainsi, Un homme cossonsité dans les sciences n'a certainment pas cossenti tout son temps dans l'inaction où dans extent tout son temps dans l'inaction où dans un suttant partituire dans la débande, on ne doit put espèver de cossonsité jausait su tabilissement homorable.

établissement honorable. (Beauseu)

L'esprits'use comme toutes choses: les sciene
cos sont ses a iments, elles le nourrissent et le
CONSUMENT. (La Bruwire.)

Nous autres hommes, c'est souvent par unnité, quelquefois par intérêt, que nous consumoss notre vie dans la culture des arts. (Voltaire, Epitre à madame du Châtelet sur la tragédie d'Alure.)

On CONSOMME un traité, une affaire. On CONSOMME un sucrifice, un maringe.—On CONSOMME un sucrifice, un maringe.—On CONSOMENT.

CORPULENCE, subst. Ein. La taillo de l'homme considérée par rapport à sa grosseur et à sa grandeur: Cethomme est d'une grosse, d'une petite convulence.

(L'Academe, Richelet, Laveaux, etc.)
Malane Dunoyer a fait improprement usage
du mot corporence.

du mot corporence.

On trouve dans les anciens dictionnaires le mot corporu, dont on ue se sert plus à présent; mais il n'est question dans aucure de l'adjectif corpore; aiusi, cet homme est bien coaponé est

aussi une mauvaise locution.

Voyez le mot Membru.

COUCHER (se), verhe pronominal. Voyez la Remarque sur le verbe se promener.

COU-DE-PILD, CODDE PIRD, Doit-en écries cou-de-fiele en trois mots, ou coude pied en deux mots? Une dissertation que M. Batlin afti innérer clause le Manuel des Amateurs de la langue française, deuxième aumée, sur cette difficulté, ne laissant rien à disirre, nous avons eru ne pouvoir mieux faire que de la mettre sous les yeax de nos lecteurs.

son ic y year to no sectors, marie e dition.

L'éculemin, dans son Diemsche e dition.

L'éculemin, dans son Diemsche e dition en le control e de la control e

cou-de-pied. Boiste, d'après Gattel, dit qu'il vaut mieux écrire cou-de-pied : ainsi il y a deux usages; il faut donc chercher les raisone qui pourront déterminer à faire choix de l'un plutôt que de l'autre.

Si l'autorité seule devoit nous décider, celle d'un grand nombre de dictionnaires, celle surtout de livres d'anatomie, nous feroit rejeter l'orthorraphe des dernières éditions du Dictionnaire de l'Académie, quand bien même nous ne considérerions pas le peu de ressemblance qu'il y a entre le dessus du pied et le coude, qui est l'angle extérieur formé par la flexion du bras. (Encycl.) Nous trouvons d'ailleurs de bien fortes raisons en faveur de l'autre manière d'écsire, que nous avons probablement tirée de l'italien collo del piede : la parte di sopra di esso, della piegatura al fusolo (la Crusca. ) ( cou-du-pied ; la partie du dessus du pied , depuis l'endroit où il se plie jusqu'au péroné, os extérieur de la jambe. ) La preuve en est que Furetière, en 1690, Joubert, en 1737; et l'Encyclopédie, en 1765, écrivent cou-dupied; Boyer l'écrit de même, et le rend en auglais par instep, qui est, dit-il , the upper part of the foot ( la partie supérieure du pied ). Cette expression vient, non de ce que collo signific con , mais de ce qu'il significit anciennement la parte più alta del monte, collo, giogo ( la partie la plus haute de la montagne, colline,

cime ). Le Dante a dit (Paradiso, canto IV):

... È natura, Cli'al sommo pinge noi, di collo in collo.

(C'est la nature qui, de cime en cime , nous pousse au dernier degré.)

Et Zibaldone d'Andrea: Ebbe molti tempj in Pafo, a in sul collo

del monte Parnasso.

(Il eut plusieurs temples à Paphos, et sur le sommet du mont Parnasse.) On trouve à peu près la même signification

On trouve a peu pres la meme signification en latin; car collum montis signific le penchant d'une montagne.

Janque ferè medium Pernassi frondes prater

Colla tenebat iter. Il s'avançoit déjà presque au milieu des cimes

touffues du Parnasse. (Stace, dans sa Thébaide,

Et en effet ce que nous appelons le cou-depied, est bien la partie la plus élevée, le penchant du pied.

Enfin, dans le Dictionuaire royal, on lit le cou-du-pied, tarsus; dans celui de Robert Étienne, augmenté par Thierry, en 1564, dans calui de Nicot, en 1605: plancus, qui a le col du pied bien bas; et dans celui de Vene-

roni: collo del piede, col ou cou de pied. Ainsi tout se rénnit pour prouver que l'on doit écrire cou-de-pied en trois mots, paisque le mot cou, anciennement écrit col, tiré de l'italice ou même du latin, réveille une idée d'étaien ou même du latin, réveille une idée d'étavation, de pente, qui convient parfastement au dessus du pied.

(M. Ballin, Manuel des Amat. de la lang. franç., 4°e anuée , p. 151 et 244.)

COUTUME. Avoir coutume se dit des personnes, des animaux, et même des corps inne nimés: Les jeunes gens laborietax oux coutume de se lever matin — Les pierres qui viennent d'être tirées de la carrière oux coutums de se fondre à la gelée. (L'Académie.)

Les charmes de son esprit ont entretenu dans mon cœur les ardeurs que l'hyménée a couvoux d'éteindre. (Villefré.)

On dit que les éléphants ont cocrons de saluer tous les matins le soleil, (Trévoux.)

Nous ne pensons pas que avoir coutame puisse sa dire des corps inauimés. Le mot cous tuine vient du latin consuetudo, qui signifie habitude contractée, et ne se dit point des choses insnimées. Dans le temps que l'ou disoit avoir contume, des choses inanimées, on lui préféroit avoir accoutumé, qui ne valoit guère mieux. Avoir accoutume a été rejeté, et avoir coutume est resté dans les dictionnaires, quoiqu'il soit aussi banni du langage. L'Académie dit: Ce pommier a couveme de donner beaucoup de fruits : cette cheminée A COUTUME de fumer. On pourroit donc dire aussi ; Une plume qui a courome de bien écrire; un canif qui a courume de bien couper, etc. Pourquoi détourner un mot de sa véritable signification, pour exprimer des choses que l'on exprime naturellement d'une autre manière? Ne peut-ou pas dire : Ce pommier donne ordinairement beaucoup de fruits .- Les pierres nouvel lement tirées de la carrière sont sujr'tes à se fendre , etc.

On dit notir contame lorsqu'on parle d'une chose sues commune, asses ordinaire et qui se volt souvent: xous corrext de mentire, de se volt souvent: xous corrext de mentire, de sue contame extraordinaire, simplière, on dit novie contame : 121 y des pays of les fommus our la corrente de se percer la nes pour y participation de la contame : 121 y des pays of les fommus our la corrente de les fommus our la corrente de la contame : 121 y des pays of les fommus our la corrente de la contame de la mine presque tous teurs actes par une comparation. (Voletaire, lettre à M. Meffel.)

Avoir la coutume, dit Féraud, n'est pas correct, l'article la est de trop. C'est aussi l'opis nion de Gattel. Mais, fait observer M. Laveaux, comme la coutume de finir tous les actes de tragédie par une comparaison, u'est connus que de la nation anglaise, la critique de Férand et de Gattel est mal fondée, et Voltaire a dù dire ont la continue et non serviciones

dire ont la contume, et non pas ont contume.

CRASSARE, poire dont la peau est rude et la
chair tendre, delicate, avec une eau douce, sue

crée et de bon goût. (L'Académie, édit. de 1762 et de 1798 : Trévoux, Richelet, Wailly, Boiste, Catineau, M. Lo-

Richelet, Wailly , Boiste, Catineau, M. Laveaux, stc.)

Une infinité de personnes, ou plutôt, pres=

que tout le monde, dit creusane, mais ee mot ne se trouve dans aucun des Dictionnaires que nous venons de citer.

Cnorre. De bons auteurs emploient quelquefois ce verbe activement, et alors il signifie faire croître, augmenter. Motherbe a dit:

A des cœurs bien toochés tarder la jooissance, C'est iofsilliblement teur croître les désirs. Racine (Bejazet, act. III., sc. 3);

Je oe prends point plaisie à croître ma misère. (Iphigénie, aet. IV, sc. 1):

(Iphigenie, aet. IV, sc. 1): Toverras que les dieux n'aut dieté cet gracle,

Que pour croître à la foissa gloire et moit tourment. (Esther, act. III, sc. 3): Que ce oouvel honneur va croître son audace !

Flechier;

Les discours, le commerce des gens du monde font caoltaz, malgré nous, vaz rovia de désirs séculiers dans nos cœurs.

Enfin Corneille, dans le Cid (act. II, ec. 7) et dans le Mort de l'Ompée (act. III, sc. 4), a également donné à croirre un régime direct. Cependant ces phrases, où croître est employé dans une signification active, ont été blâmées par beancoup de personnes; néemmoins on ne peut ses douter qu'en poésie on ne peutisse

employer activement ce verbe; c'etoit là l'opinion de Foltaire, de d'Olivet, et de l'Académie, dans son Dictionnaire, edition de 1798. Foyes, page 219, de quel auxiliaire on doit faire

usage avec les temps composés da ce verbe. CROIRE QUELQU'UN OU QUELQUE CHOSE.

CROIRE À QUELQU'UN, À QUELQUE CHOSE.

Croire quelque chose, c'est y donner
croyance, l'estimer véritable : Je caois cell,

je le caois.

Les chrétiens chosent tout ce que l'Église enseigne. Ils chount les mystères, les articles du symbole, la communion des saints. (Le Diet. de l'Academie.)

C'est un aveuglement de vivre mal en caorant Dieu. (Pascal.) Impie, tu ne caorons pas la religion!

(Fénélon.)

Croire à quelque chose, c'est y ajonter foi, y avoir confiance, s'y fier; la croyance, dans

ce cas, me paroît moins directe : Il proteste de son unnocence, mais jen'y caois pas.

Origène, Eusèbe, Bossuet, Pascal, Fénélon, Bacon, Leibnitz our env à la vérité de l'histoire de Moise. (M. de Châteaubriand.)

toire de Moise. (M. de Châteaubriand)
Il n'y a point de différence, dit Bossuet,
entre caoias L'Écusa catholique et caoias à
l'Église catholique.

Il vent dire, fait observer Férand, que, dèslà qu'on croit qu'il existe nne église catholique, on doit croire ce qu'elle enseigne.

...Ocial | qu'on doit peu croire

Aux dehors impossots des humsines vertus !

(Gresset, Édooard III, act. II, sc. 6.)

(Gresset, Edooard III, act. II, sc. 6.)

Croire quelqu'un, c'est ajouter foi à ce qu'il

dit: C'est un menteur, on ne 12 caort plus.

Caorse-les, ils veulent votre bien.

« Il ne can't point les médeeins. «

(L'Acedémie.)

Croire à quelqu'un, c'est croire à son existence. Dans le même sens, on dit: Caoire à
quelque chose, caoire à la magie.

Il ne reut point choire les gens sensés qui lui ossurent qu'on ne doit point choire aux revenants. Croire aux sorciers, c'est croire qu'il y en , qu'il en existe. Croire les corciers, c'est croire rei ce qu'ils vous disent.

(Extrait des procès-verbaux de l'Acodémie grem.) L'Académie dit en croire quelqu'un, meia elle ne fait pas remarquer que l'on disoit aussi, en croire quelque chose.

Si j'en crots sa fierté , si j'eo crots ses hauts faits , Sans d'oute il est issu d'uoe race divine, (Delille, trad, de l'Éoéide,)

(Delille, trad. de l'Eoéide.) Que n'en croyois-je alora ma teodresse alarmée ! (Racine, Iphigénie , act. I, sc. 1.)

(M. Levenur, Diet. des difficultés de la lang. franç.) CROTEZ-VOTS QU'IL LE FEEA? CROTEZ-VOUS QU'IL LE PASSA? Ces deux expressions, selon l'exectitude de

la langue, sont très-différentes, quoique le peuple ait coutume de les confondre. Quend on dit: Croyez-vous qu'il le FERA? on témoigne par ces expressions qu'on est persnadé qu'il ne le fera pas; o'est comme si l'on

disoit: Éter-vous assez simple pour croire qu'il le reas? Quand on dit, su contraire: croyez-vous qu'il be rasse? ce subjenctif dont en feit usage merque que l'on donte véritablement s'il l'est et c'est comme si l'on disoit: Je ne asis s'il le

FERA, qu'en pensez-vous?

Ce que l'on dit ici du verbe faire se doit enu
tendre de tous les autres verbes.

Ces réflexions, qui sont de Andry de Boisregard, sont une conséquence de ce principe, qu'on emploie l'indicatif, quand on vent affirmer d'une manière directe, positive et indépendante; et que l'on se sert du subjonctif , quand on veut exprimer l'affirmation d'une manière qui tienne du doute, du souhait, etc.

D.

D est substantif masenlin, snivant l'appellas tion ancienne et l'appellation moderne. (L'Académie.)

DANGERRUS, ELSE, adjectif. l'érilleux, qui met en danger, qui expose au danger: Une personne sage méprise les froides et DANGERESS fictions des romans. [Bosuet.]—ll est DANGERUX d'avoir sans cesse sous les yeux l'objet de son péché. (La Besumelle.)

Il ne faut ni dire ni écrire dangéreux, comme s'il y avoit un accent aigu sur l'é.

(1/Académie et Richelet.)

Voyez, page 135, quels sont les régimes de

de cet adjectif.

DÉCEASEM. Ce mot, employé mal-à-propos
ponr cesser, et dont on fait un fréquent usage
depuis quelque temps, n'est pas français. Si
vous voules dire qu'une personne parle contis
nuellement, dites qu'elle ne départe point, on
tout simplement qu'elle ne case de parler;
mais dire qu'elle ne accassa de porier, est
une très-mauvais locution.

Observez que départer ne s'emploie qu'avec la négative, et dans le style familier; on ne diroit donc pas bien : il déparle, pour signifier il ne sait ce qu'il dit. (L'Académie.)

. . . . . Ma joie est extrême

D'y voir certaines gens , tout fiers de leur maintien, Qui ne déparlent pas, et qui ne disent rien. (Régnard, Démocrite, act. 11, sc. 5-)

Poiot ue manquoit du don de la parois L'oiseau disert ; hormis dans les repas, Tel qu'une nome, il ne déparioit pas,

(Gresset, Ver-vert, ch. II.)

DECOMBRES, subst. masc. pluriel Les pierres et les menus plàiras de sulle valeur, qui

demeurent après qu'on a chaltu un hâtiment. On dit: Il faut enlever rous ces décousars, et non pas toutes ces décousars. (L'Académic, Féraud et Trérous.)

(L'Académic, Féraud et Trévoux.)

AU DÉFAUT DE, À DÉFAUT DE, phrases adverbiales.

Au défaut de signifie à la place de. — À défaut de signifie faute de :
Le styls de Fénèlon, qui n'est jamais im=

petueux ni chaud, est du moins tonjours èlén gant; at défaut de la force, il a la correce tion st la grace. (Thomas, Élage de Fléchier.)

on st In grice. (Thomas, Éloge de Fléchier C'est-à-dire, à la place de la force.

Au nitrar or la véalité, on cherche à se repaitre de clamères. (M. Laveaux.) Au vérsur ve la fortune, les qualités de Vesprit pourront nous distinguer du reste des hommes. (La Bruyère.)

Féraud est d'avis que à défaut de ne se dit qu'au palais; M. Laveaux fait plus, il regarde cette expression comme un barbarisme.

Quoi qu'il en soit, il n'y a sucun doute que l'expression à défuut ne puisse être employée, lorsqu'elle est précédée de l'un des adjectifs pronominaux possessifs mon, ton, son, commo dans oes phrases: à son bérver, je vous server rait à Non bérver, ce sera mon frère qui viendra. — À TON DÉFAUT, j'en prendrai un autre.

(Richelet, l'Académie, édit. de 1762 et de 1798.)
DÉFENDRE. Ce verbe n'est pris neutralement que quand it signife prohiber, ne vouloir pras; hors de là il est actif, et alors il ne doit jameis s'employer sans un régime direct.
Le fameux Arraudid viextboor le jansénisme

avec l'impétuosité de son éloquence. (Voltaire.)

Corneille , dans Sertorins (act. I , sc. 2), a done fait une fante, lorsqu'il a dit:

Et qu'au lieu d'attaquer il a peine à défendre. Elle est d'autant plus à remarquer, dit Pa-

lissot, qu'aujourd'bui même elle échappe à des jeunes gens qui passent pour bien éerire. Effect tivement, Legouvé l'a faite dans son poème du Mérite des femmes:

Le peur régnoit partont : plus de cours , plus d'ami; Le Français du Français paroissoit l'ennemi ; Chocun savoit mourir , nul ne savait défendre.

Voyez, aux Observatioos sur plusieurs adverbes et sur leur emploi, p. 400, si l'on peut, après le que conjonctif qui lie le verbe défender à un autre verbe, faire usage de la négative

Définitif. Doit-on dire en définitif ou bien

en definitive?

On peut dire, il n gagné son procés par sentence définitive; mais il n'en est pas de même
de l'expression n'etfinitir, ol le nom te tombe
pas sur un substantif. Ici le mot définitir de le nome te tombe
pas sur un substantif. Ici le mot définitir est en
composition avec la préposition en, qui en fait
une expression adverbaile, de même que l'adjeetif ree, lorsqu'il est en composition avec la
préposition à, devient expression adverbaile,
dans cette phress, la rivière est à sec.

En définité et définitéement sont de valeur approchaote, tous deux sont également invariables.

( M. Le François , un des rédicteurs du Journal de la Langue françoise.)

A l'appui de ces metifs, nous citerons les exemples suivants :

En périnitir, après des années entières d'amertume, de douleurs, de tourments de toute espèce, vous vous trouvez avec votre innocence, qui ne sert à rien, et la réputation d'un traeassier, qui éloigne de tout.

tion d'un traeassier, qui éloigne de tout. (Linguet.) Souvent on se donne bien de la peine pour

n'être ENDÉFINITE que rid eule. (Malesherbe.) Dans les d'élibérations les plus sages , l'intérét pent se laisser d'istraire, ébranler, mais EN BÉFINITE il donne son vote. (Boiste.)

Et le Dictionnaire de Féraud, qui est une bonne autorité, nous apprend qu'en définité est l'expression dont on se sert au palais, et que le Dictionnaire de Droit et le Rédacteur des Causes célèbres n'en indiquent pas d'autres.

Cependant, quelques lexicographes parolitroient actuellement pen cher pour en définitive: et MM. de la Chambre des Députés, ainsi que MM. les avocats, ne se servent plas que de cette deruière expression. Borones-nous alors au rôle de rapporteur, et laissons nos lectens choisir celle des deux expressions qui leur conviendra le mieux.

DÉGISCANDÉ, ÉE. Cet adjectif se dit, dans le style familier, d'une personne qui n'a pas une contenance, une démarche assurée, dont le corps vacille, comme si elle étoit disloquée. (L'Acadômie, Trécoux et Richelel.)

Madane de Sévigné, Voltaire, Trévoux, Féraud, et quelques écrivains eités par eux ont employé ce mot, non-seulement en parlant des personnes, mais aussi eu parlant des choses: Euprit péannanné, style nécincanné, pensées bécincannés,

DÉGRAFER, verbe actif. Détacher une chose qui étoit attachée avec une agrafe ou des agrafes: DÉGRAFER un habit, une jube. (L'Académie.)

Quelques personnes, dit Trévoux, font usage de désagrafer; mais nous ne connoissons aucun dictionnaire qui fasse mention de ce mot.

### DÉJEUNER, DINER, SOUPER.

Ces trois verbes veulent la préposition avec, avant un nom de personne, et la préposition de, avant le nom de la chose que l'on mange; on dira done : j'ai méretai, misé, souvé avac mon ami, et : J'ai méretai misé, souvé avac acré n'un bon paté.

(Le Dict. de l'Acudémie, édit. de 1798; M. Boinvilliers, Gattel, et M. Chapsal.) On dira également: na quoi avez-vous

néjeuné, niné, soupé? et non pas : avec quoi avez vous néjeuné, niné, soupé? (Némes sutorités.)

Toutefois M. Laveaux n'est pas d'avis que l'on s'exprime ainsi; il pense bien qu'il ne faut pas dire: J'ai vésseusé avac du páté, parce qu'on dit, j'ai BESEUSÉ AVEC mon ami,

et que cet avec rendroit le sens louche; musi il trouve que le d rend de même le sens louche, dans: J'ai bizevié vun bon paté, ent on dit: vizzuxan Be bon appétit, an bonne heure; et il pense qu'il faut dire: J'ai pris du ceff à vizzuxan; J'ai mangé du paté à mon niszvats; qu'avez-vous mangé à paté à mon niszvats; qu'avez-vous mangé à

votre năzeră, à votre năst, à votre socră t Nous ne saurious voir, avec M. Levourx, une ciquivoque dans cette construction: Digiener-le piale; elle nous prativavir toute la clarit desirable, et il nous semble que ce scroii (unher dans le parisme que de la repiete pour les modifs qu'il allègne. Nous sionterous que l'opision de ce Gramaniem est en apparition seve di sement de Livguer de la companie de la companie de conmairiem qui se sont occupés de cette difficiellé. Quelques auterno net alopté il distination que nous proposons, et entre autres La Fontaire, qui a dit:

L'oiseau n'est plus ; vous en avez diné. { T. I, p. 131, édit. in-8.}

Et Voltaire (Apologie de la Fable):

Le motin estholique, et le soir idolitre, Déjeunent de l'Autel, et soupant du Théstre.

Nous ne blâmeront pas eependant la tournaire que M. Laveaux propose : elle rend la pensée sans violer la langue, et a l'avantage de satisfaire eeux à qui déjeuner de, diner de, ete., pourroit déplaire.

Délauxia, verbe seit. Quand déliver aim, il no guile liver, metre entre les mains, il no peut avoir deux régimes de personnes. On dit bien nétivare des marchaelluse à quele qu'un; mais on me doit pas diro: zéarvas au presonner à quelqu'un, diris, an lives de van marchaellus qu'un quelqu'un, diris, an lives de vous marchaellus qu'es production de la company de la c

(Le P. Bouhours, Rem. nouv. - Wailly, p. 381.) DÉPARLER. Voyes DÉCESSER.

DÉPARTIR. Ce verbe, dans le sens de distribuer, partager, se conjugue sur partir: Dieu Bi= PART ses graces à qui il lus plait. (L'Académie.) Il est vroi que du ciel la prudence infinie

Départ à chaque penple un différent génie.

( Corneille. )

SE DÍFIRTIR, dans le sens de s'écarter de son devoir, et dans celui de se désister, se conjugue de même: Les états où la multitude gouverne se nirarrars aussi facilement des lois que du culte de leurs pères (Massillon.) — Elle s'est

fait des règles dont elle ne se DEPART point.

(J.-J. Rousseau.) (Feraud, Lemere et Lavéaux.)

Déplorable, adjectif des deux genres, ne se dit que des choses, dit l'Académie, dans son Dictionnaire, édition de 1762: Le sac d'une ville est un spectacle nirion aux.

Cependant on lit, dans l'édition de 1798, qu'en poésic et dans le style soutenu, déporable peut se dire des personnes: Famille mirroxantx; nitroxantx nictime. En effet, Racines appliqué ce mot à des personnes, dans Phèdre (act. II, sc. 2, ct. act. IV, sc. 1), et dans Andromaque (act. 1, sc. 1).

Corneille, Crébillon et Voltaire en ont également fait unsge: Corneille, dans Médée (act. III, se. 3); — Crébillon, dans Iduménée (act. IV, se. 4), et dans Atrée et Thyeste (act. I, se. 5), etc., etc.; — Voltaire, dans Tancrède (act. IV, se. 6).

Cependant, puisque déplorable est un adjectif verbal dérivé du verbe déplorer; et que l'on ne dit pas déplorer quelqu'un, on ne doit done pas dire une personne déplorable.— Cette faute semble devenir de jour en jour

moins commane. DESIR, DESIRER. On s'obstine au théâtre, dans la declamation et dans le chant, à prononeer l'e de ces deux mots comme un e muet ; mais le s qui est après n'est pas une lettre purement cuphonique, elle fait partio du mot auquel la préposition de est ajoutée : ainsi cette prononciation estdéfectueuse; elle est d'ailleurs contraire à l'usage, qui veut que l'on prononce l'é sign ; et cet usage, consacré par le Diction= naire de l'Académie, par eeux de Richelet, de Féraud, de Trévoux, de Wailly , de M. Laveaux, et par nos meilleurs Grammairiena, est eppnyé de l'autorité de Voltaire et de Lekain. Il semble, dit M. Morel (page 41, cb. 2, art 1er; Essai sur les voix de la laugue française), que l'on prenne à tâche de vouloir justifier le reproehe que nous font les étrangers , de rendre notre langue sourde, monotone et efféminée par la multiplication de l'e muet,

DESSEIN, DESSIN. Dessein, écrit avec un e mnet après le s, signifie intention, volonté, projet: Dieu se moque de tous les Bussins des hommes.— Tous les dessins des hommes ne de vroient avoir qu'un but, celui d'une bonne mort.

Orthographié de même, ce mot se prend eneore pour la pensée, lo plan, la conception, l'ordre, la distribution d'un tableau, d'un poème, d'un livre, d'un hâtiment : Le nussurs de ce tableau, de cette tragédie, de ce poème, est bien ordonné.

Ce mot s'écrit sans e muet après le s , quand il exprime, soit l'art d'imiter au crayon ou à la

plinac les formes que les objets présentent à nos yeux, soit l'imitation de ces objets: Une légère incorrection de nassis qu'on daigneroit a peine apercevoir dans un tableau est impardonnable dans une statue. (Diderot.)

Le ussus est la base d'un grand nombre d'arts. (Le même.) (Eneyel. in-fol., W ailly, Trévoux, Gattel, Rolland, et l'Académie, édition de 1798.)

Aneiennement ees deux mots s'écrivoient, dans toutes leurs acceptions, d'une manière uniforme, o'est-dire, avet le ment; et l'écadémic, dans son Dictionn-déliton de 1763, comsacroit cette orthographe; mais on a rur devoir la clanger, malgré les plaintes de quelques lexicographes, apparentment dans la crainte de confondre deux mots de significations si différentes.

DICTON, DICTUM, subst. masc. Ces mots, qui ne se ressemblent aucunement quant su sens, ne doivent être ni prononcés ni écrits de même.

Dieton se dit, en style familier et en mauvais langage, d'un proverbe ou d'une sentence. — C'est aussi une raillerie ou un mot plaisant et piquant contro quelqu'un.

(L'Académie et Trévoux.) Le refrain la plus commun, le DICTON le

plus trivial a souvent fourni les traits les plus heureux. (La Harpe, Cours de litt., t. VI.) Je trouve cela bien troussé; et il y a là dedans de petits unerons assez jolis.

(Nolière, le Bourgeois Gestilh., I, a.)
Dictum, not emprundé du lain, est este partie d'un arrêt ou d'un jagement qui eontient ee que le juge prononce et ordonne, et que l'on nomme autremont dispositif: Les juges signent et ne mettent au greffe que le dictre de leur jugement; les greffiers d'exsent le ou sur

Les pièces du procès. (Mémes autorités.)

DIGNE, INDIGNE, adjectif des deux genres.

Digne signifie qui mérite quelque chose, et indigne, qui ne mérite pas, qui n'est pas die gne.

Le premier, sans négation, se dit du bien comme du mal, ou, si l'on vent, il so prend en bonne et en mauvaise part: Il est picka de pardon, il est micke de mort. — Il est dicke de louange, il est bicke de mépris.

(l'Académie, M. Lavenur, etc.) Il parolt qu'il avoit été plus impatient que BICNE de régner. (Voltaire, Bistoire de Charles XII, éhap. 1.)

Je mourois ce matin digne d'être pleurée. (Recine, Phêdre, act. III, sc. 3.)

Avec une négation, ou quelque modificatif équivalent, digne ne se dit que du bien: Il n'est pas bione d'une récompense; il n'est pas nione de votre estime; il n'est pas nione de votre amitié. — On ne divoit pas: Il n'est pas bione de punition; il faudroit dire: Il ne mèrite pas une punition (M. Laveaux et Féraud.)

INDIGNE ne se prend qu'en mauvaise part: Il est innigne de vos bontés, de pardon. (L'Amcadémie.) — La fraude et le déguisement sont IEDIGNES d'un honnéte homme. (Trévous.)

Rougis de te charger de ces indignes chaines.
(S.-Évremond.)

Indigne de vous plaire et de vous approcher.

(Racine, Phèdre, act. III, sc. 3.)

Un noble orgueil m'apprend qu'étact fille de roi.

Tgul autre qu'un monarque est indigne da moi. (Corneille, la Cid, act. 1, sc. 3.) (L'Académie, et Andry de Boisregord, p. 263 de

ses Refl.)

Ainsi, pour signifier que quelqu'un ne méritoit pas les malheurs dont il est accablé, on

ne doit pas dire qu'il en étoit innigne.

Racine, qui a dit dans les Frères ennemis:

Méoères , en un mot, digue frère d'Hémon.

Ethrop indigne aussi d'être fils de Créon-(Act. III, sc. 3.)

s'est denc exprimé incorrectement.

De même, l'Académie u auroit pas du donner pour exemple: Il est indicas qu'on lui

fasse des reproches.

Andry de Boisregard remarque aussi qu'on s'exprimeroit mal, si l'on disoit : Il est indican

de punition, de mort; au lieu de dire: Il ne mérite pas de mourir, d'étre puni. DISPARITION. subst. fém. L'action de disparoître: Sa pusparition subite alarma sa

paroître: Sa dispantion subite alarma sa famille. (L'Académie.) Le participe passé du verbe disparoître est,

nispaeu, un: On remet à l'avenir son repos et ses joies, à cet âge où souvent les meilleurs biens ont déjà nispaeu, la santé et la jeunesse. (La Bruyère, chap. XI.) Quoi! de quelque côté que je jette la vua,

La foi de tous les cœurs est pour moi disparue.

(Racine, Mithridate, act, III, sc. 4.)

Beaucoup d'écrivaius, apparemment à cause

Beaucoup d'écrivaius, apparemment à eause de ce participe, se sont servis du mot disparaution: Hermione, fille d'Hélène, s'apercevant de la mispaguion de sa mère.

(Guyz, Voyage litt. de la Grèce.)

De tous ceux que sa DISPARVITOR (de Vol=
taire) a semblé affliger, les philosophes ont
été le plus promptement consolés. (Linquet.)

On trouve encore cette expression dans l'Année littéraire, et aillenrs; mais le plus grand nombre emploie disparition; tous les dictionnaires et les bons auteurs l'admettent, et ne font pas même mention du moi disparition; effin. disparition est analogue pour l'orthograpbe à apparition, dout il est l'opposé, et alors il est préférable.

(L'Academie, Féraud, et M. Laveaux.)

Disputes prend le pronom personuel dans le seus de prétendre concurremment à, et slors il est suivi d'un régime direct : On se asperse

la prééminence, un rang, un héritage.
Plusieurs villes se mispotent l'honneur

d'avoir donné le jour à Homère. (Barthélemy, Voyage d'Auscharis.) Leur admiration s'aecroft insensiblement lorsqu'ils examinent à loisir ces temples, ces

portiques, ess édifices publics que tous les arts se sont murrat la gloire d'embellir. (Le même.) Employé dans un sens absolu, indépendant,

et significant étre en débat, avoir contestation, e'est un gaseonisme que d'en feire usage avec le pronom personnel; stors, au lieu de dire: Ils sez sont long-temps uispuris, dites ils ont long-temps nispuris.

Ils maputent perpétuellement, il a maputé contre lui, avec lui.

(Le Diet, de l'Académie, Boiste et Féraud.)

Je viens pour vous combattre et non pour disputer.

(Voltaire, Don Pèdre, set. JV, sc. 2.)

Dans les guerres civiles de Rome, les plus
grands capitaines et les plus puissants hommes qui aient jamais été, nespurouns des
Cempire de la moitié du monde connu. Voje

On est die que, jaloux l'un de l'autre, ils nispuroisent de vertu et de gloire.

(Marmontel.)

Cependant Féraud cet d'avis qu'il est mieux, surtout cu prose, de faire usage avec ce régime de la préposition avec, ou de l'adverbe ensemble; ou bien eucore du pronom le et de la préposition à :

Néron et Domitien misputoient ensemble de cruauté.

Caton ne prétendoit pas le DESPUTAR AUX riches en opulence, ni en intrigues AVEC les factieux; mais il BISPUTOIT DE Valeur AVEC les plus braves, DE retenue AVEC les plus mon destes, D'intégrité AVEC les plus gens cle bien.

Ces deux femmes misputent entre elles DE ... beauté et DE vertu.

DISSIMULER. Co verbe, quoique daus so sens négatif, semble exiger l'indicatif: le ne missimule pas que je n'ai pas toujours été de cet avis. Au contraire, dans le sens assimants, il régit le subjonctif: Il dissimule qu'il eut

part à cette action.
La raisen eu est que dissimuler porte avec
lui le sens négatif. Dissimuler, c'est ne pas monter, ne pas faire parolire, de sorte que, quand

66

il est joint avec une négative, le seus devient affirmatif. Ne pouvoir dissimuler, c'est être ubligé de montrer, du faire, de dire; au constraire, quand dissimuler est sans négative, c'est alors que le sens est variament négatif, et que le subjonetif est dans l'analogie et dans le génie de la langue. (Féraud, son Diet. crit.)

Foyce plus has l'emploi du veche ignorer. Dist'INGUER, Disc'HENRE, L'Académie et les écrivains font usage avec ces deux verbes tantó de la préposition avec, et tantó de la préposition de Dans le Dictionnaire de l'Académie on trouve ces exemples: DISTINGUER ADMINISTRATER ADMINISTRAT

l'ami d'avec le flatteur. Dans Murmontel:

On n'a qu'à lire Virgile ou Racine, on DIS-TINGUES aisément le génie qu'iles élève d'ANNC le talent qui les soutient, et qui ne les quitte jamais.

Dans Montesquieu, Temple de Gnide, IVe

Bien loin que la multiplicité des plaisirs donne aux Sybarites plus de délicatesse, ils ne peuvent plus bistingues un sentiment d'avec un sentiment.

Dans Boileau, Sat. IX:

Ma muse en attaquant, charitable et discrète. Sait de l'honne d'honneur distinguer le poète. Dans Racine, Bajazot:

Elevee avec lui dans le sein de sa mere,

J'appris à distinguer Bajazet de son frère. Dans Boiste :

Ce qui aistingue essentiellement l'homme des animaux, c'est qu'il a l'idée de Dieu. On trouve aussi dans le Dictionnaire de l'A=

cadémie : Diserrara le flatteur d'avre l'ami. Dans Ablancourt : La foiblesse de la raison humaine empéche

La foiblesse de la raison humaine empéche souvent de DESCENNER le vrai d'AVEC le faux, le bon d'AVEC le mauvais.

Et dans l'Académie : Discranza le bon pu mauvais.

Dans Racine:
On verra l'innocent discerne du compable.

Dans Boileau :
. . . . Sachez de l'ami discerner le flatteur.

Cepeddant M. Laveaux est d'avis que mistinceau me choi e d'es autre, é est siair les numeres qu'il y a entre les qualités embogues de deux choses: Il fant autrenceau la bienfair ance ne la charrité, la piète la dévotion; et que pulmorent me chose d'avec une autre, c'est démètes entre deux choses qui paroissent sembalbels les qualités réelles qu'ils rendent differentes: Il est difficile de nastractes un hopomet homme d'avec un hyportie. Et il en mête homme d'avec un hyportie. Et il en eon elut que di tinguer de supposant des nuanees, et distinguer d'avec supposant des différences, la préposition avec ou la préposition de ne doit pas être employée indistinetement, ainsi que le font la plupart des écrivains.

Ne saisisant pas, de manière à être parfaitement convairen. I al ditintition que propose M. Laveaux, nous laissons nos lecteurs libres d'adopter ou de rejeter son opinion. Senlement nous feruns olserrer que, pour le verbe ditezerner, M. Laveaux ne fait aucune observation sur l'emploi quo le éerimin font in distintece ment de la préposition avec et de la préposition de.

DIVERS, exprimant la difference des temps, des lieux, des personnes, des choses, s'emploie toujours au pluriet; est lorqui'it y a diversité, il y s nécessisiement deux objets au moins : Il faut avoir eu affaire à nytrass personne pour connoitre le monde; autant d'hommes, autant d'options biverses, personnes autant d'options biverses, personnes autant d'options biverses, personnes de autant d'autant d'options biverses, personnes de la contra d'options biverses de la contra d'options biverses d'options d'options biverses d'options biverses d'options d'op

L'Académie eependant a dit: Ils sont d'opinion BIVERE; mais cette phrase, qui est fautive, ne se tronve que dans l'édition de 1798. (l'erund, son Dict. crit., et M. Lovenux.)

DOUTE. Son ancienue orthographe cloid doubte, qui est évidemment fait de dubitatio et non de dubium, dans lequel le 1 n'entre pas en construction; aussi ce mot a-t-il été longtemps féminin : Nos doubtes seront éclatreies... C'est la doubte que j'ai que ce dernier effort... Je l'ai tiré d'ici pour la doubte que j'avois que... (Molleche).

DROITE (λ). Façon de parler adverbiale, qui signifie à main droite: Tourner λ bhoite, se placer λ broite.

(Le Diet. de l'Académie, édit. de 1762 et de 1798 . M. Laveaux.)

On dit à droite et à gauche, pour dire de différents côtés : Frapper à droite et à gauche. (Mêmes autorités.) Il entend à droite et à gauche différents

propos sur son compte. (J.-J. Rousseau.)
Celui qui a dit qu'à la courcomme à l'armée,
quand on voit tomber à moitre et à aavcure,
on crie serre! n'a eu que trop raison.

(Foltaire, liv. 114, 1762.) Autrefois on disoit à droit.

Le Dictionuaire de l'Académie, édition de 1694, ainsi que plusieurs écrivains de ce temps, en font foi.

Ils ont cru sans donte que l'expression saverbinle à droit signifioit au côté droit; mais les Écrivains qui disent actuellement à droite svec l'Académie, sont d'avis que cette expression signifie à main droite.

(Le Diet, crit, de Fernud, Domergue, p. 166 de ses Solut. Gram., et Marmontel, p. 93 de sa Gramm.) Doit-on dire: Mademoiselle, marchez DROI-TE; ou . Mademeiselle, marchez DROIT?

Pour résondre cette question, il est nécessaire de remonier au principe établi au chapitre de l'Aliquiff, p. 275, que, toutes les fois qu'un adjectif modifie au verbe, il est pris adverbialement, et conséquemment invariable; mais que, lorsqu'il remplit as fonction naturelle et ordinaire, c'est-à-dire, lorsqu'il modifie un nom, il doit en prendre le gener et le nombre.

De ce principe bien recennu, decoule naturellement cette solution; ou doit dire :

Mademoiselle, marchez Dautt, ei l'on a întention de lui dire de marcher, de se diriger en ligne directe, parce que, dans ee cas, droit medifie le verbe:

Mere ecrovisse, un jour, à sa fille disoit :

Comme tu vas, bon dieu! ne peux-tu marcher droit? (La Fontaine, Fahle de l'Errevisse et sa tille.) Et: Mailemoiselle, marchez daorte, si on

rent lui dire de marche; marche sont est personne soit droite, parce qu'iei l'adjectif droite modifie vous, qui est sous-entendu, et représente mademoiselle.

A l'égard de cette phrase, mademoiselle, tenes-veus paorre, elle n'effre pas de difficulté, puisque le pronom vous qui y est exprimé, est du féminin, et qu'il est écidemment medifié par l'adicetif.

Levez is tête; encor, Soyez droite, approchez. Faut-il teadre toujours le dos quand vous marchez?

(Regnard, le Distrait,)
En général, les mères exhortent leurs filles
à se conduire avec sagesse; mass élès insistent beaucoup sur la nécessité de se tenir
noute, d'effacer leurs épaules, etc. (Barthélemy, Voyage du jeune Angels, éb. 26.)

ŝ.

E, subst. masc., suivant l'appellation ano cienne et l'appellation moderne. (Le Diet, de l'Acadimic.)

Naus ne répéterons pas iei les observations que nous avous faites dans la première partie de cette Grammaire, p. 7, sur cette voyelle, et principalement sur l'e maet; nous y renvoyons.

EBÈNE. Voltaire a fait ce mot masculin :

Je vis Martin Fréron, à la mordre attaclé, Cousumer de ses dents tout l'ébène ébréché,

Cette licence n'est pas heureuse. Ce qui a surement trompé Veltaire, c'est que les Latius appeloient l'ébène, ebeuns; mais il n'a pas remarqué que presque tous lee nems d'arbres de cette terminaison sont féminins. (M. Nodier.)

ECLAIRER. Lersque ce verbe renferme la sisgnification d'instruire, de donner de la claricé à l'esprit, il doit être suivi d'un régime direct toujonts exprimé: Cette lecture lui à bien ECLAIRE l'esprit. (L'Académie.) — Celui qui ECLAIRE ses semblables est un bon citeyen. (Dumarsais.)

Ou'il entre : ses avis m'éclaireront peut-être. (Racine, Esther, set. II, sc. 4.)

C'est-o-dire , éclaireront moi,

Mais éclairer n'a point un régime direct exprimé, s'il désigne l'action d'apporter de la lumière à quelqu'un peur qu'il voie clair: Euryclée échanort à ce jeune prince. (Mad. Dacier, trad. de l'Odyssée.)

ÉCLAIREZ À Monsieur. (L'Académir.)
Il y a dans ees phrases une ellipse; est ce
n'est pas la personne qu'on doit éclairer, mais
le lieu où elle passe. C'est daus ee sens-là qu'on
dit qu'un appartement, qu'un sulon sont bien
£CLAIRÉS. (Féraud, Gattel, Wally et Noël.)

EDEEDON, subst. masc. C'est le duvet doux, cheud et léger d'un oisean qui n'est point un sigle, mais unc espèce d'oic des mers du Nord, que l'on ne voit pas dans nes coutrées, et qui ne descend guère plus bas que vers les côtes de l'Écoase.

Cet oiseau s'appelle Eider, son duvet eiderdon, ou duvet d'euler, dont on a falt ensuite édre-don.

(Hist. nat. de Buffio, et Diet. de Valm. ds Bonnere.) L'innocence dort et repose sur la dure, le crime veille et s'agite sur le moltananon. (Gaillard.)

Aigledon n'est point an mot reçu.

EFFRACTION, subst. féminin. Terme de puatique. Fracture, rupture que fait un volcur pour dérober. On dit, ce vol a étéfait avec EFFRAC-TION.

Fraction, en ce sens, seroit un gasconisme; ce mot n'est guère d'usago que dans quelques phrases adoptées par les catholiques; comme, da reaction de l'hostie en deux parties se fait par le prêtre.

(Trivoux, Richelet et L'Académie.) ÉGALER, EGALISER. Ces deux verbes ne sont point synonymes. Le premier se dit des personnes et des choses; le second ne se dit que des choses.

Égaler est de tous les styles, et même du discours cemmun : La recette koale la dépense. (Raynal.) La mort koale tous les hômmes.

(1.2 deadémes)

La lengue et la courte vie sont teutes kova

LEES par la mort, parce qu'elle les efface toutes également. (Bossuet )

En quelque cong divers que deux cœurs soient placés,

Quand I smour les unit, il les égale asses.
(Quinsult.)

Rouband, dans ees Synonymes français, s'ex-

Au jugement de Voltaire, c'est un barbarisme de mots que de dire égaliser pour égaler les fortunes. Cepeudant égaliser est un mot français qui se trouve dans tous les dictionnais res; ils l'iudiquent à la vérité comme un mot anoien, mais la critique même sembleroit prouver qu'il n'est pas absolument inutile.

Égaliser a une idée propre, bien distincte, et différente de l'idéo propre d'égaler. Par sa simple torminaison verbale, egaler signific proprement, être ou mettre à l'égal d'un autre, etc., etc.; égaliser, par sa terminaison composée, signifie rendre égal, plein, uni, semblable, pareil, otc., comme aiguiser signific rendre aigu: volatiliser, rendre volatil, etc. Les deux terminaisons sout très-différentes : l'une marque purement l'étot de la choso, ee qu'elle est : l'autre exprime une action, ce qu'on fait de la chose. Egaliser rend à la lettre les verbes latins exequare, inaquare, etc.; égaler ne rend que la valeur du verbe simple æquare.

Dans sa valeur propre, le mot égaler a un sens exclusif; le mot égaliser ne sauroit le suppléer. Ainsi l'on doit dire avec Vaugelas , qu'Alexandre s'étoit proposé d'égales en tout la gloire de Bacchus .- Avec La Bruyère, que Corneille ne peut être Égazé dans les endroits où il excelie. - Avec le même écrivain , qu'il semble qu'aimer quelqu'un e'est l'ÉGALER à soi.

- Enfin . avec Boileau , que

Rien n'égale en foreur, en monstrueux capriers , Une fansse vartu qui s'abandonne sux vices.

Egaler , lorsqu'il est secondairement pris et employé dons le sons d'égaliser, exprime d'une manière vague et indéterminée l'action de travailler à mettre de niveau, sur la même ligne. Les Latins distinguent, par les composés d'æ= quare, différentes manières d'égaliser, en retranchant d'un côté, ou en ajoutant de l'autre, ou en appareillant deux choses différentes, etc. Egaliser exprimera ces différentes manières . et eu général l'intention, un soin particulier, un travail, le travail propre de faire disparoître les inégalités notables d'une chose, et particulière= ment celui d'établir l'égalité entre deux choses qui sont faites pour être égales , et qui no l'étoient pas; ou encore celui de diviser une masse en portions égales, et e'est sous ee der= nior aspect que les jurisconsultes nous le pré= senteut en disant : égaliser les lots , faire les

Enonie, ER, adjectif; qui est sans honte, saus pudeur. Ce mot est vienx; cependant il est encore usité dans la conversation , et le mot effronté, qu'on y a substitué, ne signifie pas la meme chose. (Trévoux.)

paris égales.

Ehonte marque plus la corruption du cœur, et effirente la légérate de l'esprit et l'indiscrétion.

On dire d'une femme qui a perdu toute pudeur : cette femme est énontée; et d'un hommo léger et impudent, c'est un EFFRONTÉ.

C'est à Andry de Boisregard que l'on doit ees distinctions, qu'on peut regarder comme extrêmement délicates, mais qui ne sont pas à dédaignor.

Delionté, dont quelques personnes se servent, ne se lit ui dans le Dictionnaire de l'Académie. ni dans ceux de Trévoux , de Richelet , de Wailly, de Féraud, de Danet , de Noel. Le Dictionnaire de Boiste est le seul où il en soit question; et Marmontel (Encycl. meth., au mot Usage) en parle aussi, mais il n'en parlo que comme d'un vieux mot que l'on devroit faire revivre.

EMINENT, ENTE; IMMINENT, TE, adjectifs. Chacun de ces mots est à conserver dans notre langue; si le second a vicitli, commo on le prétend, ce n'est pas qu'il ressemble au premier, c'est que leur différence échappe souvent aux

meilleurs esprits.

Eminent donne l'idée d'un mal, d'un péril qu'on peut regarder comme très-grand, mais dont on a lc temps d'examiner la grandeur ; et imminent donne l'idée d'un mal, d'un péril qu'on peut regarder comme présent et inévita » ble. L'un s'envisage seulement avec orainte . l'autre s'envisage avec effroi. On dira donc d'un malheurenz qui doit expier son erime sur l'és chafaud, qu'il est dans un péril ÉMINEST ; d'un homme qui a fait une entreprise téméraire qu'il voyoit bien qu'il se mettoit dans un péril ÉMINENT; mais on dira d'un criminel qu'on meno au supplice, ou d'un bomme surpris par des voleurs, qu'il est dans un péril IMMINENT.

(Le P. Chifflet, p. 303, et Caminade, p. 683, t. s , Table enelyt.)

Imminent est en quelque sorte le superlatif

de éminent ; et éminent, au contraire , eignifie figurément excellent, et surpassant tous les autres : Un homme tuinent en doctrine, en piété; d'un savoir éminent, d'une éminente vertu. (Le Dict. de l'Académie.) Des dignités ÉMINENTES. (Bossuet.)

Un seigneur ÉMINENT en richesse, en puis-(Bossuet.)

EMPLIR, quelques Grammairiens ont remarqué que le verbe emplir ne se dit que de ce qui contient des choses liquides, et qu'en parlaut d'autres objets , il faut dire remplir. L'Acadéruie n'a point adopté cette remarque.

Emplir, dit M. Laveaux, e'est combler exactement la capacité d'une chose, de manière qu'il ne reste point de vide; et l'on dit : EMPLIS un sae de blé, aussi bien que EXPLIR un tonneau de vin.

REMPLER se dit des lieux, des endroits où l'on

met une grande quantité de choses, soit que ces houx soient destinés à les recevoir, soit qu'ils ne le soient pas; et ponr cela il n'est pas nécesasire que la capacité do ces lioux, do cer ondroits soit exactement pleine, il suffit qu'il y ait une grande quantité de choses dont on les remplis: On assurar une cave de vini, un grenier de grains, une rue de gravotis, une bassecour de fiumies.

Remplir se dit aussi, s'il s'agit d'achever de mettre dans des vaisseaux, dans des vases, ce qu'il faut pour qu'ils soient pleins: Ce tonneau n'est pas plein, il faut le aumerra.

Ensuito emplir ne se dit qu'au propre, et alors on peut reproeber à Boileau d'avoir dit au figurét

De sa vaste folie emplir toute la terre. (Satire VIII.)

et à Voltaire d'avoir dit dans Mérope (act. IV,

sc. 5): L'honneur et la vengeauce empliront tous les cœurs.

Mais remptir so dit su propre et au figuré.

EMPRUNTER. Ce verbe, quand il a pour régime indirect un nom de choso, veut que ce régime soit marqué par la préposition de : La tune empayse sa lumière ou saleil.

(L'Académie.) La vertu emprente son éclat ne la Divinité.

Un heros, qui de la victoire Emprunte son unique gloire,

N'est heros que quelques moments.

(J.-B. Rousseau, Ode II, IIv. 3.)

Accompagné d'un régimo Indirect de persona ne, il prend indifféremment la préposition à, ou la préposition de; du moins e ées tains que l'usage paroît en avoir décidó. Ainsi, EMPAUNER à quelqu'un seroit anssi bien dit que EMPAUN-

TER DE quelqu'un.

Paur empécher les emprunts, d'où naissent
la fainéantise, les fraudes et la chicane, le roi
Asychis ne permettait aux Égyptiens d'une
PRUNTUR qu'à conditian d'engager le corps de
leur père à colui DON OR EMPSUNOIT.

(Bossuet, Disc. sur l'hist. voiv., 3º part., p. /o5.)
Virgile a EMPRUNTÉ D'Hamère quelques
comparaisans, quelques descriptions.

C'éctaire, toui un la poète épieue, ch. 3). Cependant Féraud pense quo é est préferable pour les personnes . ct de pour les chosest ou M. Laveaux est d'avis qu'il faut temployer dé, lorque la chose emprustée vôte rén à celui qui la prése : Il a survaex ri le com, de brar, la planse de quelqu'un; et que l'on met à lorsqu'il est question d'un effet dont quelqu'un se dussaisti pour en laisser l'usago à un survadir si survair à little franca è mon fiver et ni l'une ni l'autre de ces deux opinions ne se touvant consectée par les écrivairs, nons

croyons que l'on peut, ainsi que nons l'avons dit, employer à aussi bien que de.

ENFORCIA, RENFORCEA, significant lun et Yautre, rendro ou dovenir plus fort. La banne nourriture a enforci ce cheval. Ce vin s'enyoucna à la gelée...—On a enviocé l'armée. Cette place se envrocet tous les jours. Ce jeune homme s'est bien envroacé dans le calcul, aux échec, sur la langue greaque.

(L'Académie, Trécoux et Richelet.)
Quelques personnes, pensant apparement
que l'on dit enforcer, renfarcir, ont forgé les
participes enforcé, renfarcir; mais ces infinis
ties etce participes sont atunat de barbarismes,
car on uo connoît qu'enforcir et renfarcer,
dont les participes passés sont EMPORCI, REF-

FORCE.

Ausi ceux qui disent: Cet enfant est arms
FORCE, ces bas sont remposers, au lieu de cet
enfant est armporek, ces bas sant remporeks,
au repores, s'expriment mal.

Observer que l'on peut dire: Cet enfant a beaucoup enfonct en peu de temps. Copendant renfarcé vaut mieux, puisque, comme le dissent l'Académie, Trévoux et M. Laveaux, lo verbe enforcir s'emplois rarement en parlant

sent l'Acatièmie, Trévoux et M. Laveaux, i di verbe enforcir s'emploie rarement en parlant des personnes. ERBUYART, ENAUYEUX. Ces deux mots se disent également do tout ce qui ennuie; mais l'adjectif verbal ennuyant indique assez, par sa

l'adjectit verna ennuy an touquo sesc., par se terminaison active, quil doit êtro appliqué à nue action, et la terminaison cuz indiquo une qualité imbéronte au sujet auquel on l'appliquo. Ainsi l'on pourra diro, selon los circonstances, ennuy ant ou ennuy sex des personnes ou des choses. Un homme ennuyeux est un homme qui,

Un homme ennuyeux est un nomme qui, par sa simplicité, par sa sottise, par l'habitude do bavarder, ou d'importuner de toute autre manière, a tout ce qu'il faut pour ennuyer:

—Iln'y a pas de persannage plus ENNUYEUX qu'un sat qui veut faire le plaisant.

Un discours ennuyeux ost un discours long et diffus, qui, n'ayant ni suite, ni liaison, ni intérêt, ne peut être lu ni entondu sans causer de l'ennui : Va, le roi n'a pas lu ton mémaire ERRUYECS. (Voltaire.)

Un homme ennuy ant est un hommo qui ennuic actuellement par sa présence, par ses discours, ou de quelque autre manière :

Il n'y a pas d'hamme qui ait assez d'esprit pour n'être jamais ENSUTATE. (Vauvenagues) —Un discaurs ennuyant est un discours qui ennnie actuellement, soit parce qu'il est mal fait, soit parce qu'il est mal débité.

Un hommo peut être ennuyant sans être ennuyeux; c'est-à-dire qu'il peut, par défaut d'attention ou de jugement, faire des choses qui omnient, quoique, on général, il ait toutes les qualités nécessaires pour étre agrébal, et qu'il te soil ordinairement. Lui jaume homme amouternest et compour, il paire sus ceres de onn conservation de la compour de la compour

Le plus souvent lei l'on parle sans rien dire; Et les plus annuyeux savent s'y mieux conduire, (Folture, l'Indiscret, act, I, sc, t,)

Cette remarque sur les mots ennayant et eunayeux est de M. Laccaux. La distinctión qu'il en fatt est nouvelle; nous invitons nos lecteurs à la nièditer; car jasqu'à preient, ainsi que le fait lacevere l'A. aclaire, dans son Diet, édit. do 1758, on no s'est guère servi du mot crusyant pour les personnes.

À UNIXI, À UNIXOBRIE, sont deux expressions advobiales; à l'envi signifio avec émulation, à qui mieux mieux. Chacan à Unixi faisot géoire de suvoir et de dire quelques partien miris de sa vic et de se vorteus l'un disott qu'il r'est aimé de tout le monde sans intérêt; l'autre, qu'il l'étut parvenu à être admiré sans envis

(Mascoron, Ornison funèbre de Turenne.) À l'étourdie signifie à la manière d'un étourdi: Agir à L'Étouranne.

gir à t'étaremt. (Vaugelas, Trévoux, Férand, et le Diet, Gramm.)

Entre les pattes d'un lion, Un rat sortit de terre assez à l'étourdie.

(La Fontaine, fab. 33: le Lion et le Rat.)
On trouve dans plusieurs livres à l'envie avec
e final; sans doute on doit attribuer cette fauto
à l'inattention des imprimeurs.

ENVIE; voyez, lettre P, pubter envie. Épouvanten, 1. Académic ne dit point si

ce verhe peut être suivi de la préposition par, nu de la préposition de. Il est certain que l'on dit, il ne ai épouvantera pas pas ses menaces; l'oltuire cependant a dit dans la Henriade (chant IV):

Le superbe d'Aumale, et Nemours, et Brissae, D'un coupable parti défenseurs tutrépades. I pouvantoirent Valuis de leurs ancels rapides.

Malgré ecla, nous pensons que la préposition par est le régaue qu'on emploie le plus fréquemment. Acanmoius nous n'oscrons pas condanuer la préposition de, dont l'emploi, en pasreil cas, semble plutôt réservé aux poètes qu'aux prosatours.

EBMITE, EMBITAGE. La lettre A dee mode hermite, Aeromitage, dis Domorgue, a para institute à l'Accademne, qui la retranchee dans notre orthographe, est, ou le signo de l'appirament de l'accademne, qui le signo de l'appirament de l'appiram

(Jonn. de la lang fraue., p. 298, 1, 17 janv. 1, 25.)
Trévoux, Férmul, Gattel, Planche, Noel, et Boiste sont également d'avis qu'il ne faut point faire usage de la lettre H.

Envsipèle, subst. masc. Éruption superficielle, inflammatoire, qui s'étend facilement sur la peau, et qui est accompagnée d'une chasleur aere et brûlante.

Autrefois on ecrivoit farestrelle, et l'on faisoit co mot féminin : Une grande farestrelle à la jambe la fnisoit benucoup souffrir. (Vie de Mad. de la Vallière.)

Présentement l'Arndémic, Trévoux, Wailaly, Gattel, etc., écrivont katsipèle, conformément à l'étymologie, et ne reconnoissent plus ce mot que commo masculin.

ESPÉRER, Ce verbo ne porte à l'esprit que l'idée d'une chose future, car l'espérance ne peut avoir pour objet ni ce qui est actuel, ni ce qui est passé; il no doit donc pas être suivi d'un verbe au passé on au présent, commo dans ces phrases:

Ferran que Pauline se porte bien, puisque vous ne n'eu parlez pas. (Mad. de Sevigné.)

— L'erreur des libertuns et des bévétiques vient de ce qu'ils espéaent que les vévités de la foi se peuvent connoître avec évidence. (Malébranche)

Espérer n'étoit pas le termé propre : ces écri= vains auraient du se servir, soit du verbe croire, soit du verbe penser, ou se flatter que.

(Le Diet, crit, de Férond.)

Il en est de même pour les verbes prometre, compter. Ainsi l'on ne doit pas dire: Je compte que vous travailles à ce que je vous at demandé; mais que vous travailleres.

(Trivoux et Fernud.)

EVANGILE. Trevoux a fuit ce mot du feminin, ainsi que Boileau, qui a écrit (Satire II):
La première evangile est dite: L'Académie

ot tous les Grammairiens le font masculin.

EVIER, subst. masc. Ce mot signifie le con-

duit par où s'écoulent les eaux, les lavares, les immondices d'une euisine; il vient du latin eviare. Beaucoup de femmes , quoique parlant assez bien leur langue, disent nn levier, un lavoir, et c'est une rareté de les entendre dire un évier, qui est le terme propre.

(L'improvisateur français.) EVITER. Ce verbe signifie esquiver, fuir quelque chose de nuisible ou de désagréable, s'éloigner de, et n'a point d'autre sens. On évite un coup, un piège; on évite un ennuyeux.

Pour iveren les tentations, il n'est pas bon d'y songer sans cesse. (J.-J. Rousseau.) Le caractère de l'esprit juste est d'évites l'erreur en évitant de porter des jugements.

(Condillac.) Possédé d'un ennui qu'il ne sauroit dompter, Il craint d'être à soi-même, et songe à s'éviter.

(Boileau, Ep V.) De combien de soupirs interrumpant le enurs,

Ai-je evité vos yeux que je cherehois tonjours ! (Racine, Britann., III. sc. 8.)

Eviter n'a point de régime indiroct, ainsi on ne sauroit en faire usage dans le sens d'épargner; evites quelque chose à quelqu'un, pré= sente done nne faute grave. En effet, si je dis à quelqu'un : Je veux vous évites cette peine . ec que j'énonce est en opposition avec ma pen= sée; ear au lieu d'éviter la peine à la personne à qui je parle , je veux la prendre sur moi en la faisant éviter, ou en l'épargnant à cette personne. Éviter une peine , un danger à quel= qu'un, ne doit done se dire dans aueunc langue, paree que e'est contre le sens commun : est-il possible d'éviter une chose à ou pour quelqu'un, si l'on veut que la personne évite elle-même cette chose?

On évite une chose nurement et simplement. dit Domergue; mais on ne l'évite ni à soi ni aux autres, puisque éviter n'a point de régimo indirect.

Nos bons Ecrivains ont employé le verbe épargner dans le sens qu'on veut donner à éviter, ou bien ils ont dit faire éviter :

Et vus refus crucls, loin d'épargner ma peine, Excitent ma douleur, ma colère, ma haine. (Racine, Beren, act. III, se. 3.)

Un ruisseau par son cours, le vent par son halcine, Peut à leurs foibles brus éparguer lant de peine. (L. Racine, to Religion, ch. III.) . . . . . . . . Et pour en amasser,

Il ne faut épargner ni crime, ni parjure,

(Borlean, Sat. VIII.) Vons me pourriez sans doute épargarrquelque peine, Si vous vauliez svoir l'ame toute romaine.

(Curneille, Sertorius, act. III, sc. 3.) Je dals beaucoup, sans daute, au sanel qui l'amène ; Mais enfin tu pouvois t'epargner cette peine.

(Th. Corneille, is comite d'Essex, act. IV, sc. 1.)

Je me donne de la peine pour en ÉPARGARA à nos Français, qui, généralement parlant, voudroient apprendre sans étudier, (Veltaire.) (Domergue, p. 343 de ses Solut, gramm., et M. Bo-

nifaco, éditeur du Maquel des Amateurs de la

langue franç., p. 308.)

Excuse. - Demander excuse, employé com= me synonyme de demander pardon, est un vrai galimatias qui choque egalement et l'usage et la raison. En effet on ne peut pas exiger des exeuses d'une personne qu'on a offensée; ou la réparation seroit pire que l'offeuse. Si done, i'ai commis une faute cuvers quelqu'un, ou contre la eivilité, ou contre la discrétion , je dirai : je vous fais mes excuses, je vous prie de m'excuser; alors quand celui que j'ai offensé est satisfait, il recoit mes excuses, mais il ne m'accorde point d'excuses. (Le P. Boukours, p. 44.) Madame de Sivigné a dit: je vous demande excuse; mais c'est en plaisautant. En général les bons Écrivains ont dit : je vous fais exeuse:

Pour vous, je ne seux point, mnusieur, vnus faire excuse.

Je vons sers beautroop plus que je ue vons abuse. (Molière, l'École des Maris, act, III, se. dern.)

Qual! tu faisois excuse à qui m usuit braver! (P. Cornville, Nicomède, 1, 4.)

Peus de l'ambitiun, je n'en fais point d'excuse. (Foltaire.) Monsieur, je vous PAIS mes exeuses de tout

ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier. Menage, Domergue, Waitly. L'Academie. dans son Dictionnaire, edition de 1762, et. comme nous venons de le dire, lo l'. Bouhours, rejettent absolument Jemander excuse. Il est vrai qu'on lit dans le Dictionn. de l'Academie (édition de 1798), que le mot excuse n'est guere d'usage qu'avec les verbes Faire et Demander; mais d'abord l'Académie, en contradiction avec elle-même, ne sauroit contre-balaucer l'autorité des bons écrivains, ni celle des Grammairiens qui se sont occupés de cette difficulté; ensuite on ne doit considérer comme l'opinion de l'Académie que celle qui est émise dans l'édition qu'elle a reconnue, e'est-à-dire, celle de 1762.

EXCUSE, PARDON.On fait excuse d'une faute apparente, on demando par lon d'une faute réelle : l'un est pour se justifier, et part d'un fond do politesse; l'autre est pour arrêter la vengeance, ou pour empêcher la punition, et désigne un mouvement do repentir.

Le bon esprit PAIT EXCUSES facilement. Le bon cour yart parbonner promptoment. (Synunymes de Girard.)

EAGUSABLE, INEXCUSABLE, PARDONNABLE, IMPARDONABLE, adjectifs.

Excusable, Inexcusable se disent des per-

sonnes et des choses, par la raison que le verbe excuser peut avoir pour régime direct un nom de personne, ou un nom de chose.

Cet homme est fort EXCUSABLE d'avoir fait cela. Cette faute n'est pas EXCUSABLE. (l'Acad.) Tous libres d'être bout, tous se sont faits coupables; Les anges, file du ciel, furent mains excusables. (Beillie, le Paradis perdu, liv. 3.)

PARDONNEA. Quand co verbe a pour régime nn nom de personne, c'est toujonrs le régime indirect qu'il faut employer, on dit : La mort ne pardonne à personne, et non pas la mort ne pardonne personne.

On hit dans Racine (Phèdre, II, 5):

Des droits de ses enfants une mère jalouse, Pardonne revement su fils d'une antre épouse. dans Boileau (Ép. XII):

Pardannez-vous sans peine a tons vas canemis?

dans La Fontaine (fab. VII: la Besace): Nous mus pardonnons tout, et rien aux autres hommes.

dans Publius Syrus: Parnonnez souvent aux autres, jamais à vous-même; dans Voltaire (Catilina, III, 8):

On pardonne sisément i ceux qui sont à craindre. Quand pardonner a pour régime un nom de close, il prend soit le régime direct, soit le régime indirect : On rADDONNE placifement la régifique de us tyrle, mais on ne rADDONNE par toutes les paérilités qu'un auteur a mises dans un livre.—Le monde juge sévérement de tout,

et ne Pardonne pas la moindre sottise.
(L'Academie.)
Dieu Pardonne tout, et les hommes rien.
(l'illedieu.)

On PARDONNE une offense, nne injure, une insulte; mais on ne PARDONNE pas à quelqu'un ses talents, son mérite, sa supériorité.

(M. Laveaux.)
Il ne pardonne point les endroits négligés.
(Boileau, Art poétique; cls. 4.)

Il us pardunne pas aux vers de la Pucelle. (Buileau, Satira IX.)

(Buileau, Satira IX.)

Pardunne, cher Hector, à ma crédulité.

(Retire, Androwsque set. III, 10.6.)
PARDOSPARIE, INVARDOSPARIE. M. Laweaux (au mot alfiectf.) est d'avis, simis que veaux (au mot alfiectf.) est d'avis, simis que vet. dans leurs Rem. sur Racine, est les Gramsvet est de la compartie de l

Il nou semble que ce rapprochement da moi impardonnable seve le moi triréprochable n'est pas heureux. En effet, le moi inexcusable se di dans le seus que l'ou veut donnar à langadonnable, de même que le moi rexcusable se til dans le seus de pardonnable, et dans sucun til dans le seus de pardonnable, et dans sucun veaux, on ne trouve d'exemple où le moi lespardonnable soit employ en parlant des perssonnes, quoique l'on en trouve peur le moi irripprochable.

D'ailleurs n'est-ce pss de la part de M. LaD'ailleurs n'est-ce pss de la part de M. Laveaux une contradiction de dire que le mot
pardonnab'e ne se dit pas des personnes, parce
que l'on ne dit pas pardonner une personne,
et de vouloir cependant que l'on diso cette personne est la PARDADSASSAL.

Ce qu'ont dit tous les Grammairiens et l'Acacadémie est beaucoup plus conséquent; tous sond d'avis que l'on dise cette, faute est pabousmares, impanonable, puisque l'on dit pardonner une faute ; mais ila no veulent pas plus que l'on dise cette personne est impandonable, puisque que cette personne est parlonnable, puisque

l'on ne dit pas pardonner une personne.

Les écrivsins se sont conformés à cette décission. Aucnn d'ou no s'est servi du mot pardonnable, ni du mot impardonnable, en parlant des personnes.

Corneille a dit dans le Cid, (act. III, sc. 4):
Madame, croyes-mul, vous seres excusable.
Racine ( Phèdre, act. I, sc. 1):

Un long amas d'honneur rend Thèsée exensable. Crébillon (Pyrraus, act. IV, sc. 4): Je ne sais si l'Amour pent nous rendre exensables,

Mais il ne doit jamais nous rendre méprisables. Et Boiste : On est inexcusable de ne pas profiter de

Fexemple et de l'expérience d'autrui.

INTER L'EXEMENT EN GEUGG'EN. Cette locution, dit M. Chapsal, n'est pas française: 
on suit l'exemple de quelqu'un, et on initie 
quelqu'un.—En effet, imiter signifie, d'après 
la définition qu'en donnent l'Académie et tous 
les lonicographes, suivre l'exemple, prendrepour exemple; de sorte que mettre le mot 
exemple avec le mot imiter, nous semble réelslement une incorrection.

Copendas, fait observe le même critique, or regardant comme me faule triture d'extese a fequelyd'un; il ne faut pas croire qu'inient l'externation de la marche de la consideration à cience; en effet, on doit dire, imiter l'exemple, lonque exemple se piris dans une asse physique et matériel. Un maître doune à ses élètres une comple écopier, soit d'exciture, soit de dessin; nile les élètres doivent thereber à imiter cette exemple, con optimal les traits du dessin ou de l'écriture. Ainsi , ce n'est que lorsque ce mot est employé au moral, qu'on doit dire : suivre l'exemple, au lieu de, imiter l'exemple.

Quoi qu'il en soit, et sans desappronver l'observation que fait M. Chapsal , puisqu'elle est fondée sur la définition que l'Académie a donnée au mot imiter, nous dirons que les écrivains les plus corrects ont indifféremment dit suivre l'exemple de quelqu'un , et imiter l'exemple de quelqu'un. Nous nous bornerons aux cita= tions suivantes :

Je suis fils de César , j'ai son exemple à suivre. (Voltaire , le Triumvirat , sci. V, sc. 2.)

Ils suivent votre exemple, ils seront sans clémence. (Le même, Agathocle, act. IV, sc. 2.) Suivez donc son exemple, écoutee ses maximes.

(Delille . la Piété, ch. L.) Initez un si bel exemple, et laissez là vos deseendants (Bossuet.)

Que la Grèce Instruite imite votre exemple. (Voltaire, les Lois de Minos, act. V, se. dern.)

Je ne connois personne Qui ne duive imiter l'exemple que je donne.

(Recine, Mithridate, ect. 1, sc. 9.) Imite mon exemple : et lorsun'une cabale .

Un flot de vains auteurs follement te ravale , Profite de leur haine.

(Boileau, Ep. VII.) Imites cet exemple , à leur prison stérile

Enlevee ces brigands. (Delille, le Pitié, ch. 2.)

Vous pouvee, sans roughr, Imiter mon exemple, à mes lois obeir. (Longepierre, Medee, set. 1V, sc. 5.)

EXPIRER. Ce verbe est du nombre des verbes neutres qui admettent les deux auxiliaires être et avoir ; mais il faut distinguer le sons propre du sens figuré. Dans le sens propre, il convient aux personnes, ainsi qu'aux animaux, et se conjugue avec avoir. On dit donc : Jesus-Christ a expiré sur l'arbre de la croix , et non pas : Jésus-Christ Est'expiré .- Il a expiré

entre mes bras, et non pas, il est expiré... (L'Academie, ou mot expirer , édit. de 1762 et de 1798; d'Olivet, dans ses Rem. sur Racine, et le

P. Brumois.) Lorsque le requin n Explai, on voit encore pendant long-temps les différentes parties de son corps donner tous les signes d'une grande irritabilité (M. de Lacépède, Poissons ovipares.)

Dans le sens figuré expirer ne convient qu'aux choses inanimées, et se conjugue avec être : La trève Est expirée, et uon pas a expiré. (Même autorité.)

D'après ces principes, il est elair qu'on dira aussi bien : Mon bail expens, il faut que je me retire. - La trève Expinie, on reprendra les urmes, que: mon bail éxant expiné, il faut que je me retire; la trève étant explais, on reprendra les armes; parce que , dans tous les verbes neutres qui se conjugnent avec avoir. l'auxiliaire peut être sous-entendu.

Mais on s'exprimeroit incorrectement si l'on disoit : un homme expiré, puisque expirer, quant aux personnes, ne se dit qu'avec l'auxi liaire avoir, et qu'ay ant ne se supprime jamais; d'ailleurs expirer , quant aux personnes , est , de même que marcher, un verbe neutre; or, comme on ne peut pas dire un homme marché, de mênie on ne peut pas dire un homme expiré.

Le principe que nous rappelons ici se trouve consacré par d'Olivet, dans une remarque qu'il a faite sur ees vers du grand Racine :

... A ces mote, ce héros expiré N'a laisse dans mes beus qu'un corps défiguré.

(Racine, Phedre, set, V, sc. 6.)

La Grammaire exige: ce héros avant expiré. Le Gendre, Linguet, madame de Sevigne, et Voltaire ( dans Zaire, V, 10, dans les Gues bres, V, 5, et dans sa préface du commentaire sur la Sophonisbe de Cornei le ) , ont aussi fait usage de cette mauvaise locutiou.

Mais l'Académie et tous les Grammairiens en ont également fait justice.

#### EXPRÈS . EXPRESSÉMENT.

Expressement n'est pas la même chose qu'ex= près. Exprés signifie à dessein ; expressément veut dire en termes exprès, formels. On fait une chose EXPRES; on dit une chose EXPRESSEMENT. Ainsi dans ees vers de l'École des Maris (act. II. sc. a):

J'ei voulu l'acheter l'édit expressement,

Afin que d'Isabelle il soit lu hentement. c'est du mot expres que Molière aurait dù se

(Bret, Commentaire sur Molière.) Hautement donne lieu à une faute semblable ; c'est aussi un mot pris dans une fausse acception , à cause de sa grande affinité avec le mot propre. On dit hautement sa pensée, e'est-àdire hardiment, résolument; on lit, on parle haut , c'est-à-dire d'une voix haute.

(M. Auger, Commentaire sur Molière.)

F. substantif, est féminin, suivant l'appellation ancienne, et masculin, suivant l'appellation (Le Dict. de l'Academie.) moderne.

FAIRE. Quand ce verbe est précédé de la né» gative ne, et suivi de la conjonction que et d'un infinitif, il s'emploie avec ou sans la prés . position de : mais l'emploi ou la suppression de cette préposition change absolument le sens de la phrase, et en effet : Cet homme NE PAIT QUE DE sortir, NE FAIT QUE D'arriver , signifie qu'il y a tres peu de temps qu'il est sorti, qu'il est arrivé.

Et: Cet homme ne vait qu'entrer et sortie, ne vait que jouer, signifie qu'il est dans un mouvement continuel, qu'il joue sans cesse, qu'il entre et sort sans cesse.

(L'Academie et M. Auger, Conmentaire sur Motière, Préc. rid., act. II, sc. 12-)

De cette observation, il suit nécessairement que ce seroit ma s'exprimer que de dire, «ma faire usage de la préposition de : Il se rair que sortir de malende, car l'intention de celui qui parle n'est pas de dire qu'il sort sans cesse de maladite, mai d'exprimer qu'il sort sans cesse de maladite, mai d'exprimer qu'il sort tout récemment de maladite; l'ertot, au lieu de dire: qid à pein de dis-buil sans, et de rairasti qu'e pour sortir des écoles, devoit done dire: et de d'autorité de cooles, desoit done dire: et de d'autorité de cooles.

Et Des Essarts, qui a écrit: Abandonner un enfant qui se part que sortir des entrailles de amère, a' done aussi, en omettant la préposition de, dit autre ohose que es qu'il avoit intention de dire. (Le Diet. crit. da Féraud.)

Paire se met souvent pour un autre verbe qu'on ne veut pa-répère, comme : le n'éci-i plus autant que je ranous autréfois, e éta-ladite, que jéceivois. — Un a pas aussi bien usurié sa dernière fille qu'il x rart les autres, c'est-la-die, qu'il a marle l'augeles.—Onne peut l'inécesser-plus tendrement que je ne vais (que je ne mitiresser) à ce qui con touche. (Un de brigges) — Paire de l'estate de l'estate (un éta brigges) — Paire de l'estate de l'estate les régimes qu'ont te verbes qu'il remplace.

Une des propriétés du rethe faire est de 1.1 de dentifier avec l'infinit qui le suit immédiatetement, et de ne former avec est infinit qui les suit entre est est toijours actif. D'où il résulte que le verhe faire dest tres actif. D'où il résulte que le verhe faire dest tres nous, fet, les, les prosportification arrêgine direct, car un verhe actifie peut avoir deux régime direct. On LETT réberre in emploi, on LETT, faire este élemente; et qu'il veut verbe à l'infinit il a point après luis e régime direct. On LETT renouver à ses prétentions ; on LETT renouver à ses prétentions ;

Ehfin on obsorvera que, toutes les fois que le mot, faire n'est pas suivi d'un article on de sou équivalent, il forme une façon de parler tellement familière qu'on ne peut en général l'employer daus le vers lécoique; aussi Foldarier, dans son Commentaire sur Cornelle, a-til blèmé ce grand tragique d'avoir dit dans Nicoméde (act. II, sec. 2):

Muis gardez-vous aussi d'oublier votre faute ; Et comme elle *fait brêche* au pouvoir souverain, etc. Faire breche, dit Voltaire, ne doit pas trouver place dans un vers.

On en exclure conséquemment faire assaut, faire force de voiles, faire de nécessité vertu, faire ferme, faire halte, etc. etc.

FATIGUER. La Fontaine, l'auteur des Lett. édifiantes, Buffon, et nombre d'écrivains ont fait ce verbe neutre, et l'ont employé au lieu du verbe pronominal se fatiguer, se donner de la fatigue. (Trévoux.)

Ensuite l'Académie, Féraud et M. Laveaux offrent cet exemple: Il fatigue trop, de sorte qu'il faut regarder cet emploi comme suffisamment autorisé.

Filigrane, subst. masc. Onvrage d'orfévrerie en or ou en argent, travaillé à jour, et fait en forme de petits grains ou de petits filets.

torme de petits grains ou de petits filets. Ce mot vient de l'italien filigrana, fait du lastin filum, fil, filet, et de granum grain, filet à

grains.

Quelques auteurs ont écrit filagramme ou

filagrane.

Mais l'Acndémie, Trévoux, Richelet, Féraud, Lunier, Gattel, l'abbé Prévost, Boiste, Noël et d'autres lexicographes, n'indiquent que filigrane.

Laccaux, bon grammairien, parolt préférer filagrane; mais, comme il ne donne aucum motif pour justifier eette préférence, nous peusons que filigrane est le seul mot que l'on doire employar, puisque l'étymologie, les meilleures autorités et l'usage ne désignent que celui-là.

Finale, substantif. Ce mot, ainsi orthographié dans tous les Dictiounaires, signific plusieurs choses différentes en musique. Il signific la manière dont on finit un mor-

ceau de musique, la cadence, la terminaison finale, autrement dit la tonique.

Il signifie aussi le morceau d'ensemble par lequel se termine un acte ou l'ouvrage entier, et, si l'on veut, le morceau final qui fait l'attente de l'auditeur, et qu'il s'apprête à louer ou à blàmer.

L'Académie et les lexicographes donnent à ce mot le genre féminin dans les deux sens.

Mais Doniergue est d'avis que, dans le pramier sens, dans le sens de la cadence, de la terminaison finale, on doit dire au féminin la finale, et que, dans le sens du morceau final, on doit dire au masculin le final.

Ce Grammairien, auquel on doit tant de remarques utiles sur la langue française, fonde son opinion sur ce que le mot final, sinsi que la chose, nous vient des Italiens, et que dans leur langue il est, lorsqu'il signifie le morcoau final, du genre masculin: Ecco un bet finals, disenti-ils; ils sous-entendent pezzo, qui veut dire morceau. D'ailleurs, sjoute Domerque. fenal est évidenment un négetif, ou platés un adjectif obstatifié er vou genre ne doit pas étre arbitraire, comme il l'est pour quelques substatifie, qui nous viennest d'une l'angue substatifie, qui nous viennest d'une l'angue vant la loi du mbatasifi sous-entendu, doivent vant la loi du mbatasifi sous-entendu, doivent difficaté, ent nauceulin, et morces usu-ensterne du ma l'adjectif substatifié final, quait l'indie, ent nauceulin, et morces usu-ensterne du ma l'adjectif substatifié final, quait d'un autre genre que du genre mascria.

Beaucenp de musiciens, plusieurs littérateurs, parmi lesqués il faut mettre La Harpe (Courde littérature), et M. Framery, le rédecteur de l'article finale dans l'Encyclopédie méthodique, ne se servent de ce mot dans le seus que nouv-renons d'indiquer, qu'au masculin; al faut expérce que tout le monde finira par lui donner ce seutre.

Fixer, verbe actif. Reudre fixe, stable, invariable. On dit: Fixea la valeur des monnoies: Fixes un jour, une heure.

Et fixunt de ses vœux l'inconstance fatale,

Phèdro, depuis long-temps, ne eraint plus da rivale. (Racine, Phèdre, 2ct. 1, sc. 1.)

La louange qu'on nous donne sert au moins

à nous rixea dans la pratique des vertus. (La Rochefoucauld.)

On dit aussi rixxa ses regards sur quelqu'un, pour dire les arrêter sur quelqu'un: C'est sur les dépositaires de l'autorité que doit se rixan

l'œil vigilant et sévère du prince.
(Marmontel, Bélissire, 11.)
Et au figuré : FIXER les regards de quelqu'un,

pour dire, devenir l'objet de son attention, de sa passiou.

La France, qui depuis long-temps vizz tous

les regards de l'Europe. (Mastillon.)
D'après ces définitions, prises dans l'Acadéa
mie, on sent cembien il est abusif d'employer
ce verbe dans le sens de regarder, et de dire
fixer quelqu'un, fixer un objet, peur dire le
resarder fixement.

La phrase suivante renferme donc une fante: Plus 11. Fixoit ce tableau, plus 11. attiroit son admiration.

Il faut: Plus il angandert ce tableau, plus il attiroit, etc.

Delitte, l'un des plus cerreets et des plus élégants de nos poètes modernes, a fait aussi un mauvais emploi de ce verbe dans sa traduction de l'Énéide:

Ah! quend pourrs ton fils te presser sur son sein, , Mes yeux fixer tes yeux, ma main serrer ta main.

Voltaire (Questions encyclopédiques, su mot langue fivançaise) s'exprime ainsi sur le verbe fixer: « Quelques Gascons hasarderent de dire: J'ai « FIXÈ cette dame, pour je l'ai regardée fixe» « ment; j'ai FIXÈ mes yeux sur elle. De là ost « venue la mode de dire: FIXE une personne.

« Alers vous ne savez pas si l'on entend par ce « moi : J'oi rendu cette personne moins vo» « lage; ou si l'en entend : Je l'ai observée, j'ai « rrai mes regards sur elle. Veilà une uou»

u velle source d'équivoques. »
Les meilleurs écrivains ne se font pas de scrupule de dire regarder fixement, au lieu d'employer le verbe fixer eu ce seus : On ne peut

REGARDER FIXEMENT le soleil. (L'Académie.)
Les aigles, dit-on, accoutument leurs petits

à REGARDER FIXEMENT le soleil. (Buffon.)

Pendant qu'il parloit, Diomède étonné le
REGARDEIT FIXEMENT.

(Fenchon, Telémaque, liv. XXI.)

Examinez long-temps les choses les plus faciles, vous vous accoutumerez ainsi à ne-

GARDER FIXEMENT la vérité et à la reconnoître. (Thomas.) (M. Boniface, Man. des Amat. de la Lang. franç.,

FLAIRER, FLECKER.

FLAIRER, FLECREE

On confond souvent ces deux verbes: peutétre est-e parce qu'on lit dans le Dict. de 1/dcadémic, édition de 1651, «Mairer on prononce « redinairement/fleurer; » ou renores, pace que Moilire, dans sa comédie de l'École des Maris (act. 1, sc. 2), dans l'intention de rendre apparemment l'orthographe conforme à la prononcaition de son temps, a écrit fleurer pour flairer.

Ousing<sup>41</sup> en soit, aujourd'hui en distingue

Quosqu'il en soit, aujourd hut en distingue ces deux verbes flairer et fleurer, parec qu'ils ont des sens très-différents.

Flairer, verbe actif, signifie, au propre, seutir par l'odorat: Flaisaz un peu cette rose.

— Ses chiens rlaisaxt le gibier des qu'il a passé en quelque lieu. Fleurer, en ce seus, seu roit une faute.

Au figuré et dans le style familier, il se dit pour pressentir, prévoir : Il a FLAIME cette affaire de loin. (L'Acadimie.)—Bien des lecteurs, à force de FLAIMEN le vomanesque, en soupconnent même où il n'y en a pas.

(Trevoux.)

(Delille, la Conversation.)

Fleurer, webe neutre, signifie répandre une odeur, exhaler une edeur: Cela Tlexa bon. (L'.Académic.)—Les tubéreuses Fleurist bon. Figurément et proverbialement, on did d'une fairer qui proit bonne et avantageuse: Ce'a Fleure comme baume,—Flata comme baume, seroit mal did ( Trievas et l'Académic)

roit mai dit. (Tréroux et l'Académic.) Fond, Fonds, Fond s'écrit saus s final lersu (Le Franc.)

qu'il signifie la partie la plus basse, la plus creuse de ce qui contient ou de ce qui peut contenir quelque chose : le fond d'un puits, le fond d'une poche, d'un sac.

Ter cris, semblables au tonnerre, Jusqu'ao fond de l'abline ont porté la terreur.

On l'écrit aussi sans s , dans ces expressions , batir dans un ronn, pour bâtir dens un lieu bas; mettre un rond à un tonneau, pour y mettre des douves ; le ronn d'un carrosse , pour l'endroit opposé à la glace qui est sur le devant .--De fond en comble, depuis les fondements jusqu'au faite, et par analogie le ronn d'un bois, le FOND d'une allée, pour l'endroit le plus élois ané par où l'on entre.

Ou encore dans le sens de profondenr : Cette cuve n'a pas assez de ronn. La digestion se fait dans le ronn de l'estomac. Et en terme de marino: prendre vonn. Couler à vonn. Bon

FOND , bas FORD. Et dans un sens figuré, lorsqu'il signifie le

point principal d'une affaire , d'une question , d'une querelle , ou encore en morale , l'objet le plus intérieur, le plus caché : Le ronn de son affaire n'est pas clair. - Dieu seul comsoit le

vonn des cœurs. Nul ne trouve tout dans son rows.

(Vauvenargues.) Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cour. (Racine, Phedre, act. IV, sc. 1.)

Ensin lorsqu'il exprime le fondement sur lequel on établit une chose : Batir sur un FOND de sable, et dans le même sens : broderie sur un roan de satin. - Etoffe à rosa blanc , à rond vert; on par analogie, le ronn d'un poème , le ronn d'une pièce de théâtre , et fi= gurément, faire von sur l'amitie de quelqu'un.

Mais on écrit fonds avec un s final, au ainsulier comme au pluriel, quand on veut parler de la terre relativement aux fruits qu'elle produit : Cultiver un ronns. Il ne faut pas bas tir sur le ronds d'autrui. Le ronda emporte la superficie pour l'architecte, mais la super-, ficie emvorte le vosas pour le peintre.

l'ar extension, de la propriété, et alors il est opposé à usufruit : Je n'ai que l'usufruit de

cette rente, un autre a le rouns. Par analogie, d'une somme d'argent : Ce particulier est en ronna ; - et dans le même sens, du capital d'une somme d'argent : Il a mangé

son rouns, outre ses revenus. Jean s'en alla comme il étoit venu ,

En terme de commerce, de toutes les mare

Mangeant le fonds avec le revenu. (La Fontaine, son Épitaphe.) chandises d'un marchand : Il a vendu son rozne

Enfin fonds s'écrit avec un s, lorsqu'on veut parler de l'esprit, des mœurs, du savoir, de la capacité d'une personne : Cet homme a un rords de raison, de probité, et un esprit juste, ce qui est le roran de tous les vra s talents. Cet autre a un rosps d'inclination basse, un rosas d'humeur, de malice.

(Vaugelas, 315e Rem. - L'Académie, sur cette Remarq. , pag. 318 de ses Observ. , son Dict. dans toutes les éditions. - Domergue , p. 250 de ses Solut. Gramm .- Les Dict. de Trevoux , de Fue retière , de Danet , de Féraud , de Gattel , de

Weilly, de Boiste; de M. Planche; etc., etc ) Toutefois nous ferons observer que M. Laveaux veut que fond s'écrive sans s, dans tontes ces acceptions. Pour toute réponse nous le renverrons aux autorités que nous venons de citer.

FONTS, écrit avec un t et un s final, se dit d'un grand vaisseau de pierre ou de marbre, où on conserve l'eau dont on se sert pour baptiser; on met le t, par analogie avec le mot Fontaine : Les ronts baptismaux.-Tenir un enfant sur les PONTS.

FOULE, comme multitude, nombre, et autres termes semblables, ne peut se dire que de pluaieurs, et ne doit pas avoir après lui un nom au singulier, ee nom fût-il un nom collectif; on dit: une foule ne sounars, une multitude d'ua-BITARTS, un grand nombre DE CITOTERS; mais on ne dit pas : une foule d'armée , une multitude de ville, un grandnombre de peuple, etc., - Voltaire dit pourtant : escorté d'une foule ne nonzassa. (Histoire du parlement de Paris.) - Et Prévost (Histoire des Voyages) : une foule na Prupia. Il me semble que, escorté d'une FOULE de gentilshommes, d'une FOULE de gens du peuple, auroit été plus corract.

(Le Dict. crit. de Féraud.) FROID , FRAIS , FROIDEUR , FROIDURE.

Froid est opposé à chaud; c'est un corps privé de chaleur. Frais tient le milieu entre le froid et le chaud, mais en sorte pourtant que le froid est plus seusible que le chaud. Le pre: mier se prononce froit, et le second se prononce fré, l'é très-ouvert .- Froideur est la qualité de ce qui est froid; on dit : La raotneve de l'eau, du marbre, du temps, de la vieillesse. (L'Academie.)

Quelques-uns ont douté que le mot froideur fut bon au propre, ile ont cru qu'il ne devoit s'employer qu'au figuré, et qu'il falloit dire: Le fioid de la saison. Mais froideur, au propre, a été approuvé; et l'Académie ( dans son Dictionnaire, et ses Décisions, p. 23) l'a confirmé.-La PROIDEUR de l'hiver a été excessive, est une phrase très correcte, dit Trévoux.

Froidure signifie le freid répandu dans l'air ; il ne se dit qu'au propre : La Faoint au regne dans les lieux situés vers le septentrion. (L'Academie.)

Soleil , père de la nature ,

Viens répandre au ces lieux tes fécondes chaleurs ; Dissipa les frimas , éenrte la froidure Qui brule not fruits et uns fleors. (J.-B. Rousseau, captale XV.)

Alasi que la chaleur le miel craint la froidure. (Delitle, trad. des Géorgiques, liv. IV.)

On se sert aussi de ce mot pour signifier l'hiver , mais en ce seus , il n'est d'usage qu'en peésie :

> Oh! qu'après la triste froidure . Nos yeux , amis de la vardure. Sant enshantes de son retpur ! (J.-B. Rousseau , Ode XI , liv. s.)

Attends que dans les cienx disparaisse l'Arcture . Et ponrsuis Jusqu'an temps où règne la froidure.

(Delille , Georg. liv. I.) Et des que l'Aquilon , ramenant la froidure, Vient de ces noirs frimas attrister la nature.

(Boeleau, Salire VIII.) FRANCIPANE, substantif féminio. Parfum que l'on donne à des peaux qui servent à fsire des gants, des sachets, etc. - Ce nem se dit aussi d'une espèce de pâtisserie faite de crême, d'amandes, etc. (L'Académie et Trévoux.)

Frangipane, inventenr de ce parfum, éteit un seigneur romain, de l'aneieune maisen des Frangipani.

Besueenp de persounes disent improprement franchipane.

#### PUNERAIRE, FUREBRE.

Funéraire. Se dit de ce qui concerne les fumérailles, tels que les frais funéraires. On sppelle eolonne funéraire, une colenne qui supporte une urne eù l'en suppose que les cendres de quelqu'un sont renfermées. En général l'epithète de funéraire se donne à ce qui porte avec soi l'empreinte de la tristesse. Ainsi nn ornement, nue lampe, une torche, sont des objets funéraires, des objets qui parlent uniquement aux yeux.

Funèbre se dit de ce qui appartient à la mort, de ce qui est capable d'en rappeler l'idée, de ce qui porte avec soi l'empreinte de la douleur, enfin de ee qui parle vivement au cœur : Une cérémonie, une pompe, une oraison, sont des objets funebres. On dira donc plutôt : des cris, des accents funébres que des cris, des accents funéraires, parec que les eris, les accents parlent au eœur, et nen aux yeux.

Fun, n'est d'usage que dans cette phrase au rue et à mesure, pour dire à mesure que (expressien conjonetive). On dit aussi à run et à mesure, pour signifier la même chose : mais le premier est employé par les notaires, le second est du discours ordinaire et familier.

(Trévoux, Richelet et l'Académie.) L'Académie ne dit pas à mesure de , dont quelques bons auteurs se sont servis

L'Allemagne est la s'ule puissance qui se fortifie à MESUAR de ses pertes. (Montesquieu.) - Les Romains augmentoient toujours leurs prétentions à MESURE de leurs défaites.

(Le même.) Les lois ont été obligées de changer, à mzsuna du changement des mœurs et des usages. \* (Le Président Hénault.)

G, substantif, est masculin, suivant l'appellation ancienne et l'appellation moderne.

GARDE NATIONAL. Quand ce mot est empleyé dans un sens collectif, c'est-à-dire pour dési= gner la totalité des citoyens armés, chargés de veiller an maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, il faut en faire usage au féminin, et dire : La GAEDE BATIONALE de France, de la ville de Bordeaux , et au pluriel , les GARDES BATIOBALES.

Mais si le met garde national est employé dans un sens individuel , e'est-à-dire , pour désigner un ou plusieurs eitoyens faisant partie de cette garde, il est masculin, et alors on dit un GARDE NATIONAL du département de la Seine, du Rhône, de la ville de Bordeaux, et au plus riel . des GARDES NATIONAUX.

Observes que garde national n'est point un substantif composé; ainsi il faut l'écrire sans trait d'union.

GÉAST, GÉASTE, homme ou femme d'une taille excessive, cemparée avec la taille ordinaire des antres hemmes, ou des autres femmes. Beaucono de personnes qui parlent bien, disent geanne , parce qu'elles le tronvent plus donx ; mais, cemme le mot géante est le seul mot fé= minin recu par Trevoux, par Richelet, etc., et par l'Académie , il ne faut pas en empleyer d'autre ; l'analogie , d'ailleurs , n'est point favorable à géanne; car puisqu'on écrit géant avec un t, il est plus naturel de dire géante que géanne.

GERANIUM, subst. masc. (Prononces géraniome.) Plante dont on convoit un tres-grand. nombre d'espèces.

Généranium est un barbarisme.

Richelet écrit et pronence géranion; cela (L'Académie et Trévous.) n'est pas recu. GUET, subst. masc. On dit fignrément d'un homme qui est daus un lieu peur ebserver ec qui se passe : Il a l'œil et l'oreille au guer.

(L'Academie , Laveaux , Gattel , etc.)

On avoit mis des gent au guct. (La Fontaine. )

On dit aussi, en parlant de quelques animaux : Les oies, les chiens sont de bon quet. - De bonne guette seroit une mauvaise locution.

(Trévoux et l'Académie.)

H, substantif, est féminin suivant l'appella= tion ancienne, et masculin suivant l'appellation moderne. (L'Académie.)

Toutes les remarques à faire sur cette lettre sont à la pago 20 à 23, première partie, chapie.

HASARD, subst. masc. Combinaison de circonstances indépendantes de nous, que nous ne pouvous ni empêcher, ni prévoir et dont nons ignorous la cause et les suites, etc. Co mot, dit Ménage, vient de l'espagnol azar, qui signifio un as , et qui se prend aussi pour le hasard du dé: malgré cette étymologie, il est mieux d'écrire hasard avec un s, comme l'Académie, les lexicographes of les bons auteurs, que hazard avec un z : C'est un mal effroynble que de vivre au nasan, et de suivre témérairement les opinions que l'on a reçues sans discernement. (Nicole.)

Oe a vu le viu et le hasard Impirer quelquefois une muse grossière.

(Boileau, Art poét., ch. s.)

Quolques personnes disent: à l'hasard, j'ha= sarde, qu'hasardez-vous? Co sont autant de fantes : en général, tontes les fois que le h est aspiré, on n'olido point la voyelle qui précède. ( Trevoux, l'Academie, et tous les lex cographes. )

HÉBÉTER. Comme ce mot vient de bête, dont le promier e a un accent circonflexe, on devroit peut-être écrire hébèter, et c'est ainsi qu'on l'és crivoit autrefois. Mais l'Académie en a décidé autrement ; et la manière dont on prononce généralement hébèter est conforme à cette décision, si ce n'est qu'on prononce le second e ouvert et même long , lorsque la syllabe qui le suit est terminée par un e muet. - Embéter , dont se servont les geus du peuplo, ne se trouvo dans auoun Dictionnairo.

HÉMORRAGIE, subst. fem. Terme de méde= cino. C'est uno perte do sang qui coule par quel= que partie du corps que ce soit, et qui se fait ou par la rupture de vaisseaux senguins, lorsque lo sang y est trop abondant, ou par leur érosion, lorsqu'il est trop acro : ainsi une hémorrag e de sang est un pléonasme, car hémorragie, signifiant une perte do sang, en dit assez, et n'a pas besoin des mots de sang à sa suite,

(Lévisac, pag. 856, t. 1 de sa Gramm:)

HÉRITER. Lorsque ce verbe a deux regimes, on fait usage du régime indirect pour les personnes, et du régime direct pour les choses.

Vous aves hérité ce nom de vos sieux.

(Corneille , Sertorius, act. III, se. s.)

Appius avoit neuté de son père son attachement inviolable pour les intérets du sénat. (Vertot.)

Cette noblesse manque et s'éleint en nous, des que nous néaltors pu nom , sans néaltes DES vertus qui l'ont rendu illustre. (Massillon.) Dona Petronilla avoit némité le royaune d'Aragon, immédiatement de son père

(Le P. d'Orleans,) Presque tous leurs descendants HÉRITÉRENT d'eux cette disposition d'antipathie et de

haine. (Rollin.) Le berger qui jadis hérita le hauthois.

Du grand pasteur de Syracuse. (Fontenelle.)

Racine le fils, à qui son père avoit appris à étudier les anciens et à les admirer, mais qui n'avoit pas minité de lui le talent de lut= ter contre eux, otc.

(La Harpe, Cours de littér., t. I.) La vertu est le seul bien qu'il ait neuré de

ses parents. (L'Académie.) Quand hériter n'a qu'un régimo, c'est toujours le régime indirect, soit de la personne soit

de la chose , quo l'on emploio ; il a néarre de son oncle.-Il a ninità de ses vertus. (Méme autorité.) Il faut avoir néesté pes vertus de ses pères,

pour avoir le droit de jouir de leur gloire. De votre injusta haine il u'a point hérité.

(Racine.) HIC, CHIC. Ces deux mots sont du style fa= milier et populaise. Le premier est un terme

latin qui se dit on parlant du nœud ou de la principalo difficulté d'uno affairo : Voità le BIC. (L'Académie.) Lo second signific abus des procedures , finesses, subtilités captieuses. On dit : Cet homme

entend le CHIC, pour dire que cet homme est vorsé dans les détours de la chicano; ou bien , est fin , rusé , adroit. (Le Dict. de Trévoux, et Wailly.)

HUILE. Co nom est féminin, quoiquo venu d'oleum qui est neutre, et quoique un neutre en latin produise presque toujours un masculin en français. Toutefois dans l'est et dans lo midi, le mot huile est oncore masculin, et un de nos bons écrivains lui a donne co genre dans sa traduction des Satires d'Horace.

Que l'huile sur le feu rissole en pétillaut , S'eleve en pyramide, et soit servi brilant. (Le comte Daru.)

HUBLUBERLU, terme populaire. Brusquement, inconsidérément : Il est entré tout uva-LUBERLU , sans dire gare. Quelquofois co mot s'emploie adjectivement, et même substantivement; dans ce cas, il signifie brusque, étonrdi: C'est un homme munument; c'est un montegantu. (L'Académie, édit de 1762 et de 1798.) Richelet et Trévoux disent hurlubrelu; le

peuple dit, hustuberlu; cette dernière expression est bien eertainement un barbarisme. HYMNE est mesculiu, quand il se dit d'un chant profane on d'un chant particulier: Des

hymnes anciens, des hymnes guerriers.

A voir de quel sit effroyable,

A voir de quel sir effroyable,
Runlant les yeux, tordant les mains
Santeul nous lit ses hymnes voins,
Diroit-on pas que c'est le diable
One Lien force à longe les Seints?

Que Dien force à louer les Seints ? (Bosleau , Épigr. feite chee le Roi en présence de Senteuil méme.)

Il est féminin quand on parle des hymnes qu'on chante dans l'Église: Chanter, entonner une humne. — Après que l'humne fut chantée.

Les anciennes hymnes de l'Église ont le mérite de la simplicité, mais n'ont que celuilà. (Marmontel, Élém. de litt., t. IV, liv. 2.)

l et J.

I et J. substantifs masculins, suivant l'ap-

pellation ancienne et l'appellation moderne.

(L'Académie.)

IGNORER, verbe actif, a plusieurs acceptions:
il signific ne savoir pas quelque chose, n'en être

pas instruit, informe: Tous les méchants sonoaant ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent fuir. (Pascol.) Avec rien, il signifie savoir tout: Il est si

Savant qu'il n'ignore aven. (L'Académie.)

Cependant, ignorer est nentre dans cette
phrase familière: Il n'ignore de rien.

Monsieur l'abbé , vons n'ignorez de rien, Et ne visane mémoire si féconde.

(J.-B. Rousseau, Odo XIII\* Épigr., liv. II.)

Lavonas régit ordinoirement les rhoues; mais quelquefois aussi il régit également les personnes, et dans ce sens il signifie ne pas connoîtice: Parmi des désirs trop curieux de savoir tout, nous sommes réduits à la nécesité de ne savoir preque rien, et de uous scones nousmêmes.

J'ai raogé sous vos lois vingt peuples de l'Aurore, Qu'en siècle de Bélus on symmeté encore.

(Foliaire, Semiramis, act. III, sc. 6.)

Ceux qui n'ont jamais souffert ne savent rien; ils ne connoissent ni les biens ui les maux, ils tous neux les hommes, ils s'ucs onsert eux-mêmes. (Telémagee, liv. XV.)

L'homme veut connoître les astres, et il s's= cnoon lui-même. (Pascol.) Peet-il admettre un Dicu que mon emant abhorre?

(Foliare, Zaste, act. I, sc. 1.)

(Le Dict. critiq. de Férand, et M. Laveaux.) Remarque. - Le que après ignorer régit-il l'indieatif ou le subionetif? Il y a des exemples pour l'un et pour l'autre cas ; mais le subjonetif est plus autorisé, queod la phrase est affirmative, et l'indicatif, quand elle est négative : On 16NORA communément que Tristan ALT mis en vers l'office de la Sainte Vierge. (Volteire.)-Dens la phrase négative , Targe lui fait régir le subjonetif précédé de le négative ne, deux ehoses qui sont contre l'usage. On lit dans un ouvrage moderne : Il n'icnonoit pas que les maximes qu'il avoit adoptées s'attinassant sur lui la haine, etc. C'est le régimode douter. Il falloit : Il ne doutait pas qu'elles n'attirassent, on il n'ignonost pas qu'elles lui attren-GOIEST, etc.

Au premier aspect, il parolt donc qu'ignorer suit une règle toute contraire à celle que suivent les verbes qui expriment la croyance, lesquels régissent l'indieatif, quand la phrase est affirmative, et le subjonctif, quand elle est négative, ce qui semble assez bizerre. Mais quand on v réfléchit un peu, on ne voit plus ni bizarrerie, niexception, et l'on comprend qu'ignorer rentre dans la règle géoérale de ces verbes : car ignorer sous l'apparence d'affirmation a réellement le sens négatif, et indique du doute, de l'intertitude, puisque ignorer, c'est ne pas savoir; et ne pas ignorer sous une apparence de négation a le sens affirmatif et marque quelque chose de eertain et de positif, attendu que ne par ignorer, e'est savoir. On dira donc: J'ignorois ou je ne savois pas que vous pussiez venir, et : Je n'ignorois pas ou je savois que vous (Mêma autorité ) DEVIAZ venir. Voyez p. 511, l'emploi du vorbe Dissimuler.

IL EST, IL Y A. Ces deux expressions, qui sont souvent employées l'uoe pour l'antre, offrent cependant quelque différence. Il est, sema ble exprimer quelque chose de plus général, et ily a, quelque chose de plus particulier, de plus appliceble à une eireonstance particulière. Quand jo dis, par exemple : 12 ast des dangers auxquels l'homme le plus sage ne sauroit échapper. Je n'exprime qu'en générel l'existence de ces dangers, et je ne les applique à aucun ess partieulier. Mais lorsque je dis, st Y A dans cette affaire des dangers auxquels vous ne pouvez échapper, je n'indique plus les daogers d'une munière vague et générale, mais je les suppose existent réellement d'une menière partieulière et déterminée. C'est alors qu'on doit employer il y a, et que il est seroit une faute: IL v A dans Horace des passages que l'on explique difficiement, et non pas it tor deux florace, etc. Il en est de mêmo lorque, par ce sortes de phrases, on vest faire na reproche insucet à quelquim. Si fon rest expreimer avec quelque ménagonent, on dit : it, var des gena aut contaire, on vent faire satti plus vicement l'application que l'on fait de cette observation à la conduite de la personne à qui l'or parle, on dire: it v. des gens qui ne se comportent pas a sagement se te c'el preque comme à l'on fait comportent pas a sagement se te c'el preque comme à l'on fait comportent pas si sagement se te c'el preque comme à l'on fait comportent pas si sagement se trail de l'el preque comme à l'on fait comportent pas si sagement est resultation de l'el preque comme l'on fait comportent pas si sagement est resultation de l'el preque comme l'en fait de mem sens griefferel dans les vers suivants ;

ieme sens general dans les vers sulvants : Il est des contre-lemps qu'il faut qu'an sage essuie.

(Racine, Esther, act. III, sc. 1.)

Il est des nœuds secr-ts, il est des sympathies.

(Corneille, Rodogune, act. V, sc. 5.)

Cependant, comme l'expression il y a forme nn hiatus assez désagréable, les poètes et les orateurs préfèrent dans tous les cas il est à il y a.—Voltaire dit, daus Sémiramis (act. V, sc. ders.):

. . . Il est donc des forfaits

Que le controux des diens ne pardonne jamais!

Dans l'exactitude du sens, Voltaire auroit du dire, il y a done des forfaits, car il s'agit cit d'un forfait particulier; mais il y a n'est pas souffert en vers.

La nima différence se renarque encore entre ces repression, larqu'un les assona ex ela uségation. On dit: 1. 15 ° A que la religion qui 
puisse nous consoler des homes éroites de la 
vie, parce que le sons tombe sur une idéo parientillere, la religion et ce o seroit uns éraprimer que de dire: 1. 1. X'est que la religion qui 
puisse nous consoler; mais il flust dive: 1. 15 ° ser 
rien que je ne fazes pour vous s'onlager, parce 
qu'ille les esta bombe avu une bide générale, 1. 11 
'a l'art en général ausune choez, etc.; je direi 
var en la faire, 1. 15 ° a Frai en jour moir, 
parce qu'il n'y a sucun objet partientier que l'on 
parce qu'il n'y a sucun objet partientier que l'on 
parce qu'il n'y a sucun objet partientier que l'on 
puisse mancer on boire, etc.

Je sais que, dans la conversation, on met imdissement il y a ou il n'y a dans les cas où
le sens général exigeroit il eta ou il n'est; mais,
si la nuance que nous venons d'indiquer est
réelle, pourquoi ne l'exprimeroit-on pas dans
lo discours? Les poètes, an contraire, metteut
toujours il est, ou il n'est, au lieu de il y a et il
n'y a.

Il n'est que les grands cours Qui sentent la pitié que l'on doit sux malbeurs.

(La Harpe, Philoctète, act. I, sc. 4.) (M. Laveaux.)

It n'est, suivi de rien et de me, vaut une

affirmation : It n'est nien sur la terre qui nz soit sujet à quelque vieissitude ; c'est-à-dire , tout sur la terre est, clc.

Dans les phrases qui expriment une caception, rien s'emploie sans négation; alors, au lieu de qui, il démande que : La v'est nats par tel. qu' l'imitera. (Th. Corneille, sur la 303 et la 333 r Rem. de Vangelas.)

Voyez plus has, lettre R, ce que nous disons sur l'emploi du pronom Rien.

ILLISBLE, L'ALISBLE, Plusieur bons écrivains et des leuicographes emploient aujourd hni ces deux mots dans des sen différents. Ils disent illisible, des ouvrages qui sont si maurais que fon ne peut en supporter la lecture, ou bien on-core, de ceux qui sont tellement contraires aux bonnes mœura qu'on ne doit pas les lire.

(Lureaux, Boiste et M. Noël.)

Pourquoi n'ont ils écrit que d'illisieles
ouvrages? (La Harpe, Conts de Littér.)

Et ils disent intisible, de l'écriture, des caractères si mal formés qu'on ne peut les lire, les déchiffrer: On s'efforce de déchiffrer l'écriture ILLISIBLE d'un ami.—Sa main ne forme que des caractères IBLISIBLES.

(Foltaire, Hist. de Bussie.)

IMAGINER, S'IMAGINER. L'identité du vorbe peut induire en erreur sur le choix de ces deux termes, qui ont expendant des différences trèsgrandes, tant par rapport au sens que par rapport à la syntaxe.

Imaginer, c'est créer, inventer, on bien eneore se former dans l'esprit l'idée de quelque chose.

Celui qui vasava les premiers caractères de l'alphabet, a bien des droits à la reconnissance du genre hunain. — La principale qualité d'un pointre, d'un poète, e'est de bien Macastra un destin avant que de l'exécuter (Beaucée.) — C'est une erreur très pitoyable d'unasavas que l'exercice du corps unite aux opérations de l'esprit. (J.-J. Roussou).

Simaginer, c'est se figurer quelque chose sans fondement, on simplement, croire, se persuader quelque chose:

On invanit conjours qu'on a plut de mise et de perfections qu'on n'en en effet.—
La plupar des écrivains polimiques invanis est avoir béen domitiléeur adversaires lors qu'ils leur ont dit beaucoup d'injures.— On s'invanis qu'on aux quelque jour letonps de penser à la mort; et, sur cette fausse aumence, on paus es uir sans y penser. (Beau-zie, Encycl. méth.—Et le P. Bonhours, page 346 de seo Observa.

Imaginer, sans pronom personnel, ne peut

bable.

amais être suivi immédiatomont d'un que, ni d'un infinitif : on dit bion : On ne peut rien THAGINER de plus intéressant. - J'IMAGINE UNE chose, un moyen de .... mais on no doit pas dire: · -- J'imagina qua cela est. -- Il imagine ètre un grand homme; il faut dire : je m'IMAGINE QUE cela est, il s'imagine être un grand homme.

(Le Dict, crit, de Féraud.) Voyoz, pag. 345, uno observation sur l'om= ploi du participe passé du verbo pronominal s'imaginer.

IMITABLE, IMMITABLE. - Imitable differo d'inimitable, on ce quo celui-oi so dit du bien on du beau auquel on ne pent atteindre : Virgile est inimitable. La Phèdre de Racine est inimitable :

Et qu'imitable se dit, mais toujours avec la négstivo, des porsonnes ou des choses qu'il faut se gardor d'imiter : Je sens si vivement ce que le père du théatre a de sublime, qu'il m'est permis plus qu'à personne de montrer en quoi il N'EST PAS IMITABLE ( Voltaire, sa dornière remarque sur le Sertorius do Corneille.)

(Trévoux , Féraud et Laveaux, son Dict, des diffie,) Toutefois l'Académie et plusieurs lexieographes disent qu'imitable signifie qui peut être imité, qui doit être imité; et ils donnont est exemplo: Cela n'est pas IMITABLE.

Mais il nous semblo que ce qui n'est pas IMPRARLE, no pent, ni ne doit etro imité.

L'emploi quo Trévoux, Férand et Laveaux disent que l'on doit faire du mot imitable, et la phrase do Voltaire, qui vient fortifier cetto opinion, est donc préférable.

# INIMITABLE, INCOMPARABLE, INDICIBLE.

« Messiours de l'Académie ont proposé eette a phrese : La nature a des beautés INIMITABLES a à l'art; elle a d'abord paru vicieuso : ees ox= « pressions négatives , décisives , inimitable , « incomparable, indicible, et une infinité d'aue tres, no régissent rien ordinairement; parce a que eo qu'on peut y ajouter est inutile ot res dondant, car dire qu'un homme est incompau rable, c'est dire qu'on ne peut le comparer à a personne: une joio indicible est cello qu'on . ne pent exprimer par aucune parole; mimis table est ce qu'nne personne ne pent imiter : « ainsi, il semble qu'il y a faute ou ploonasme e à diro: que la nature a des beautés inimira-« mas à l'art ; espondant , après un mur exae men, après avoir diseuté plusieurs exemples · qui ont paru très-bons, il a été décidé qu'inia mitable va ordinairement sans regime , mais a quo, dans le stylo soutenu, ou lorsqu'il y a « quelquo comparaison, il peut en souffrir un. »

(Les Décisions de l'Académie. pag. 17.)

### IMPASSIBLE, PASSIBLE

IMPASSIBLE. Non susceptible de souffrance, dit l'Académie ainsi que tous les lexicographos. D'après cette définition , cet sdjoctif, qui n'est que du stylo didactique, no devroit donc se diro que des choses : Nature , substance , matière , ame, corps impassible.

Le corps de J .- C. après sa résurrection devint IMPASSIBLE.

Je ne donnerai mon cœur qu'à des beautés IMPASSIBLES et immortelles. Les stocciens prétendent constituer l'ame de

leur sage dans un état IMPASSIBLE et impertur-(Bossuet.)

Boiste cependant pense que l'on peut diro d'un hommo qu'il est impassible; ou effot, tout lo mondo le dit, surtout dopuis quelque temps. mais alors on donne à ce mot une accoption qui u'est indiquée dans aucun dictionnaire. Nous no prétendons pas blâmer cette oxtension ; néane moins nous dovions en faire la romarquo.

Passiele. On donne aussi à cet adjectif une autre acception que celle qui est indiquée par tous les lexicographes. Il signific, selon eux. eapable de souffrir, et il u'est guère d'usage que dans le stylo dogmatiquo. Cependant on dit aujourd'hui en style ordinaire, dans le sena de supporter , je ne puis être PASSIBLE de ces frais, et certsinement cette extension est moins forece que cello que l'on s'est permise pour le mot impassible; de sorte que l'on peut sans difficulté l'adopter.

IMMORAL, MORAL. Immoral, dit Domergue. est un mot do nonvelle création que je trouve fort bon. Mais que doit-il signifier? le contraire de moral . commo injuste , inexact , significat le contraire do juste, d'exact. Or, quo signifie moral? il signifio, d'après la définition donnée par l'Académie ot tous les loxicographos, ce qui regardo les mœnrs, ce qui est propro à inspirer les bonnes mœurs : Il ne faut nigliger ni l'éducation physique, ni l'éducation MORALE .l'éducation morale ost la partio de l'éducation relative aux mœurs, qui formo les mœnrs.

Ainsi, moral ne signifient pas qui a des mœurs, immoral ne doit pas signifier qui n'a point de mœurs ; il doit signifier, qui est contraire aux bonnes mœurs. On peut done dire d'un Livre qui tend à dépraver les mœurs, qu'il est immoral; mais certainement on ne le doit pas dire d'une personne : espendant beaucoup d'écrivains s'on sont sorvis, ot l'Académie , qui ue l'avoit point indiqué dans l'édition de 1762. a, dans cello do 1798, donné cet exemple : C'est l'homme le plus IMMORAL que je connoisse.

Il faut donc alors oublier tentes les bonnes raisons qui viennent d'être dites contre eot emploi, et déférer à l'usage, puisque l'usage le veut ou bien faire choix d'un autre adjectif qui rende la pensée sans choquer le sens commun.

ta penso sus constant de moral, il ne devroit également pas se dire, en parlant des personnes, si l'on vouloit se renfermer dans sa véritable acception : néanmoins , puisque l'Académie et quelques écrivains l'ont employé, nous n'osen rons pas désapprouver cette exteusion.

rons pas uesapprous promis pas uesapprous de Embortz. Cet adjectif ne derroit se dire que de Dieu et des anges, puisque, d'après la définition qu'en donnent tous les lexieographes, il signific qui ne mourra point, qui n'est point sujet à la dissolution, à la mort.

jet à la divodution, a la mort.
Néamuoin tous les jours, on dit d'un bon roi,
d'un grand capitaine, d'un homme d'un génio
supérieur, qui lest ieunorete; mais alors c'est
dans le seus liguré qui on se permet cette extension, et il est bean sans doute d'accorder l'immortalité à des êtres dont les actions les rapamortalité à des êtres dont les actions les rapamortalité à des êtres dont les actions les rapa-

prochent do la Divinité.

Quoi qu'il en soit, les écrivains scrupuleux aiment mieux dire: Le nom de ce bon roi est INMONTEL. — Les hauls faits de ce grand capitaine, les ouvrages de cet écrivain sont INMONTE.

# IMMÉDIAT, MÉDIAT.

Immédiat so dit des personnes et des choses, et médiat ne se dit que des choses. Le premier not s'entend de la personne qui suit on qui précède une autre personne, sout de suite, sans intervalle, sans interruption: prédecesseur, successeur IMMÉNAT, — pouvoir IMMÉNAT.

Un préfet est un administrateur immédiat, et ses pouvoirs sont immédiats, parce qu'il les tient directement du roi.

Immédiat se dit aussi de la chose qui est produite, qui agit sans intermédiairo: cause IMMÉ= BATA. ellet UMÉDIAT.

duite, qui agit sans incentionale de suite effet innéport.

Toutes les créatures sont dans une perpés tuelle dépendance du concours innéport de

Médiat. Ce terme est de pen d'usage, on ne a'en sert le plus ordinairement que dans le style didactique. Médiat est relatif à deux extrêmes, et s'entend de la chose qui les sépare : cause, autorité, juridiction Médiatz. pouvoir MÉDIAT.

Un sous-préfet est aussi un administrateur IMMÉDIAT À l'égard du préfet; mais il n'a que des pouvoirs MéDIATS, parce qu'il ne les tient que du préfet, tandis que celui-ci, comme nous l'avons dit, tient les siens du roi.

IMPATIENT. Selon le P. Bouhours, cet adjece tif ne doit point avoir de régime, et l'Académie ne lui en donne point Ménage étoit d'un autre sentament, et plusieurs écrivains ont pensé comme lui : IMPATIENTS DE toute domin ation.

(Vertot.) - IMPATIENTS DE leur exil. (Histoire d'Angleterre. )

Duns les champs de la Thrace un coursier orgueilleux. Impatient du frein, vole et hondit sur l'herbe. (Voltaire, la Heuriade, ch. VIII.)

On tel que d'Apollon le ministre terrible , Impatient du dieu dont le soulle invincible

Agite tous ses sens.
(J.-B. Rousseau, Ode r., liv. III.)

Impatient du troit dont la pointe l'irrite, L'étalon surses pieds se redresse et s'agite. (Gaston, trad. de l'Énéide, liv. XI.)

Il seroit à souhaitet que l'assac consacràt ce régime, mais il n'est pas encore asses autorisé. Dans les phraces précédentes, impatient signifie, qui ne peut souffrie. Dans les exemples uivants, l'ueut dire: Qui détire ariemment, qui attend avec impatience. Or, dans ce seus, le régime des nonse est encore plus mité: La noblesse, INTATIBATION gloire, ne demandoit qu' à marcher.

Le peuple, impatient de cette mart cruelle, L'attend comme une frie augusta et solennelle. (l'oltaire, les Lois de Minos, act. IV, sc. 3.)

Nos valsseaux vous demandeut , Impatients du port et de l'oisiveie.

(Gilbert, Ods sur la guerre présente.)

Enfin , impatient , signifant qui désire ardemment , régit fort bien do et l'infinitif : INFAIENTES avour ce qui en arrivera. (L'Academie.
Impatient dejà de se laisses séculor.

Au premier imposteur arme pour me détruire. (Corneille, Héraelius, set. 1, se. 1.)

Impatient dejà d'expier son offense. (Racine, Phèdre, act. II, sc. 5.)

L'épi germe et s'elancs impatient d'éclore. (Roucher, les mois, ch. II.) Henri ne l'attend point ; ce chef, que rian n'arrête,

Impatient de vaincre, à son depart s'apprête.
(l'olusire, la Heurisde, ch. III.)
S'impatienter se dit sans régime : La vic est trop courte pour qu'ou se tue, ce n'est pas la

S'impatenter e a tem segue. La surseque.

trop courte pour qu'on se tue, ce n'est pas la peine de s'impatintes. — Rousseau cependant fait régit à ce verbe de c'infinaîtif. Tu 'IMPATENTES DE ABOUT Où J'en veux venir; mus l'usage n'admet pas ce régime; et cu cliet i elé tée ja pua correct s'ileutôti, tu es impatiex de savoir où j'en veux venir. (Le Diet, crit, de Fèraud, e M. Laveaux.)

IMPLORER, v. a. Cost demander, avec toutes les marques de l'instance, quelque seconra, quelque faveur. On IMPLORE l'assistance de Dieu, la miséricorde, la grace du Saint-Era prit, la clémence du vainqueur. (L'Académis. Véstié que j'implore, schiru de doccadre!

(Racine.)

Ic n'ai point implore ta puissance immortelle. (Le meme, Phidre, set. IV, sc. 3.) L'Académie ne dit implorer que de Dieu

annula Grande

et des choses, et Féraud conclut de là qu'on ne le dit point des personnes.

Voiei des exemples qui prouvent le contraire : Moi jalouse! et Thésée est celui que j'implore!

(Rucine, Phèdre, act. IV, sc. 4-)
I'ose vous implorer at pour ma propre vie.
(Le mema.)

La Mort est le scul dieu que j'osois implorer. (Le même, Phèdre, act. IV, sc. 6.) Lei la mort est personnifiée.

Helas! Ils n'imploroient i contre leurs assessins.

(Voltaire, Henriada.)

IMFORM. La difficulté que présente l'emplei de creyche, serve ou sans la préposition en, est d'autant moins airée à résoudre, que beaucoup décrivain on cle mofindu les deux expressions impozer et ni impozer pensuite, que l'Académ me ne pent pas étte insoquée à es sujet, puisque, dans l'article de son Dictionnaire où il en est parle, elle est en centralietais avec elle est en contralietais avec et de l'académ en l'académ et de l'académ et d'académ et d'aca

pour signifier imprimer du respect.

Lois du faste de Rome, et das pompes mondaises.

Des temples consacrés aux vanités humaines, Dont l'appareil superbe impose à l'Univers, L'humble Religion se cache eu des déserts,

( V oltaire, la Heariade, ch. IV.)

Aristide et Périclés IMFOSOLENT autant par la gravité de leur maintien que par la force de leur éloquence. (Barthélemy, Voyage d'A-

neeharsis, tom. II.)
Soit timidité, soit paresse, Louis XII ignora le grand art des hommes en place, celui
d'impost à la renommée. (Thomas, Essai sur

les éloges, ch. XXVII.)

Ils demandent un chef digne de leur courage,

Dont le nom seul impase à ce peuple volage.

(Voltaire, Bratus, act. 1, sc. 4.)

D'où vient qu'une bergère, assise sur les fleurs , Simpla dans ses habits, plus simple dans ses mon Impose à ses amants surpris da sa sagesse ?

(Bernts, la Religion vengée, ebant V.)

Imposer s'emploie aussi dans le sens de eauser de l'admiration :

Sa fermeté m'impose, et je l'excuse même De condamner en moi l'autorité saprême,

(Voltaire, la mort de César, act. 1, ac. 1.)

Ou bien eneore pour signifier, prendre sur
quelqu'un un eretaiu ascendant, qui, en lui
faisant illusion, l'empéche de juger comme il
le voudroit, ou eomme il devroit juger; d'agir
comme il voudroit, ou devroit agir:

Car vous savez qu'un air da mode impose A nos Français plus que touta autre chose.

(J.-B. Rousseau. Épitra 6, liv. 1.)

Notre bonne contenance i Mross à l'ennemi (Voltaire.) Après le départ de Colomb , qui leur imro=

SolT par sa présence et son autorité, etc. (Histoire de l'Amérique, tom. II, Traduction de Suard et Morellet.)

Dans toutes eos aeceptions imposer renfermo un sens d'illusion , de fausse apparence; mais les moyens d'illusion opèrent sans intention de la part de celui qui les possède.

En imposer se prend en mauvaise part; il se dit pour mentir, faire accroire, abuser.

Ja sens avec effroi , dans le rang où nous sommes, Combien il est affrenx d'en imposer aux hommes.

(Guymond de la Touche, Iphlgenia, act. II, sc. 6.)
La dame, qui depuis long-temps
Connoît à fond votre personne,

A dit: ficias ! je ini pardonne D'en vouloir imposer aux gens,

(Foltotre, Ep. 1 M. la due de la Feuillade.)

Le thédtre doit an imposen aux yeux, qu'il
faut toujours séduire les premiers.

(Le mima, Disc. sur la Trag.)

Qu'elle ne pense pas que par de vaines plaintes,

Des soupirs affectés, et qualques larmes feintes, Aux yeux d'un conquerant on puisse en imposer. (La mème, l'Orph. de la Chine, ect. III, se. 1.) Là imposer renforme nn sens d'illusion, de

fausse apparence: mais les moyens d'illusion sont mis en usage à dessein de tromper, d'am buser.

buser.
D'après ee qui précède, il est évident qu'on devra dire avec M. Laveaux.

L'uir noble et simple de l'innocre intons. La L'air composé d'un hyportie EN INOSI. La majesté du trône intoss. Quelquefois le faste d'un sot EN INTOSE. — L'honnéte homme qui dit franchement la vérité, vintoss. Le fripon qui cherche à se tirer d'offaire par des menssonges, EN INTOSE.

Jonger, AN INFORM.
Conséquement César a dú dire de Brutus
(Mort de César, act. 1, se. 1): sa fermete
mixeros, et non pas mêm cimpore, est César ne
vonhoit pas dire que Brutus la tromport, sa penscé étoit que Brutus le pénétroit d'admiration.
Mais aussi Orosmane devoit dire à Nérestan
(Zestre, act. V, so. den.), su m'an Mirrosoits,

(Zaire, act. V, so. dern.), tu m'an imposois, pour me déshonorer, au lieu de tu m'imposois puisqu'il eroyoit que Nérestan avoit dessein de le tromper. Bossuet n'attroit pas du non plus dire: il nous

suppose nne mauvaise intention rapprochée; il vait dono dire: il nous occus o cross de l'UII V-rosta, car , il nous accuse , de lui IN INFORMA De même Massillon auroit di directo craindra de vous EN INFORMA quand l'imposture n'aura plus à attentier que votre colère; le mot d'imposture marquant iei l'intention, le dessein de tromper.

Molière emploie asses fréquemment le verbe imposer avec un régime direct, dans le sens d'attribuer, mettre sur le compte de :

On ne pent imposer de tache à cette fille.
a-t-il dit dans l'Étourdi (act. 111, sc. 3). Mais, alors même, imposer une tache étoit uno meuvaisc expression. On disoit déjà, comme on dit encore aujourd'bui, imprimer une tache.

Ils pourrolent à son nom imprimer quelque tache.

(Corneille, la Menteur, act. V, sc. 1.)

(M. Auger, Comment. sur l'Étourdi, p. 89, n. 3.)
INDIGNE, voyez lo mot DECNE.

INENTIMABLE. On dit inestimable, mais co n'est pas pour signifier lo contraire do son simple estimable, dont lo sens est, digne d'être estimé. Inestimable signifie qui ost d'une si grando valeur, qu'on n'en susuoti fixer le prix: Le diamant, qui est placé su haut du sceptre de l'empereur de Russie, est d'un prix inestinable.

D'ailleurs co mot ne se dit quo des choses; conséquemment on no doit pas dire; c'est un homme INESTIMABLE, ponr dire, c'est un bommo qui no mérite point d'êtro estimé.

(Th. Corneille, sur la 543e rem. de Vaugelas.— Domergue, p. 229 de ses Solut. gramm., el l'A= cadémie, dans son Dictionu., au mot inestimable.)

INFECTER, INFESTER. Ou a souvout confonduce deux verbes:

Infecter signifie gâtor, communiquer sa puanteur, sa corruption: La peste avoit infecté

teur, sa corruption: La peste avoit invent toute la ville, tout le pays. (L'Académie.) De quel front eet ennemi de Dien

Veut-il infecter l'air qu'ou respire en ce lieu ? (Recine, Athalie, act. III, sc. 5.) On le dit aussi figurément des choses qui cor-

on le ut aussi guerrantes. L'avarice, l'ins térét, l'amour-propre, la vanité, le plaisir, ces sources empoisonnées de toutes les actions des hommes, n'ont jamais INBECTÉ ce cœur-(Miscaron, Oraison fun. de Turenne.)

De peur que l'idoldtrie n'infectint tout le genre humain et n'éteignit tout-à-faitla conn noissance de Dieu, Dieu appela d'en haut son

serviteur Abra ham.
(Bossuet, Disc. sur l'Hist. univ.)
Il forma dens Peris cette ligue funeste

Il forma dans Paris cette ligue tuneste Qui bientôt de la France *infecta* tout le reste. (La Henriade, ch. III.)

Il est bien cruel, bien honseux pour l'esprit humain, que la littérature soit travectés de ces haines personnelles, de ces cabales, de ces intrigues qui devroient être le partage des es» claves de la fortune.

(Voltaire, Disc. prélim., trag. d'Alsire.)
Infester, signifio piller, ravager par des irruptions, par des oourses fréquentes; il signifie
aussi incommoder, lourmenter:

Les pirates ont INVESTE nos côtes — Les rats INVESTENT cette maison. (L'Académie.) Avant Louis XIV, les grands chemins n'ém

toient réparés, ni gardés; les brigands les INFESTOLENT; les rues de Paris, étroites, mal pavées et convertes d'immondices, étoient remplies de voleurs.

(Voinire, Siècle de Louis XIV, t. l.)

Autrefois on pensoit que les malins esprits
se faisoient un plaisir d'investra les châteaux
inhabités. (Trévoux.)

inhabités. (Iréroux.)

Athènes, avec ses vaisseaux, surrators les
possessions des Lacédémoniens; et ceuz-ci,
avec leurs armées de terre, désoloient l'Atti-

que. (La Harpe, Cours de Litt., t. II, ch. 6.)

La Messénie, la Laconie étoient, le jour, la
nuit, investies par des ennemis affamés les
uns des autres. (Yoysge d'Anach., ch. 60.)

uns des autres. (Yoyage d'Asach., cn. 40.)

Il convertit une famille qui étoit investés
par le démon. (Lettres édifiantes.)
De ces définitions et des exemples dont nous

De ces définitions et des exemples dont nous les avons fait suivre, on doit conclure que le verbe invectua est mal employé dans ces vers de Detille (Énéido, liv. 3): Valu espoir! Géleno, la reine des Harpies,

Valu espoir! Geleno, la reme des marpies, Infecta ces beanx lieux de ses troupes impies.

Il falloit : infesta.

Car on na gato pas, on no corrompt pas de

beaux lieux avoc des troupes impies, mais on les expose aux ravagos. Infinité. La syntaxe de cette expression est

la même que celleidu mot Sorre. Voyes ce mot, lettre S. IMBERBE. L'Académie n'avoit point indiqué

or mot dans son édition de 1763; Trévoux et Féraud n'en avoion pas non plus parté; mais il en est question dans l'édition de 1796, ot dans quelques Dictionnaires modernes. L'Académic fait cet adjectif des deux genres, et ollo donne pour exemplo du féminin, plusieurs nations de l'Amérique sont immans.

Los ustions, commo lo fait observer très-bien M. Laveaux, ne sont point imberbes; il n'y a que les bommes de certaires rations qui le soiont. Co mot ne se dit quo de ceux qui n'out point de barbe, et qui deivent, o un qui devoreint en avoir, suivant les idees communes. On dit quo los femmes n'ont point de barbe, mais on uo dit pas qu'elles sont insussion.

IMPANICABLE, Foliaire a dit en parlant de cortains sujets do tragédic: Ce ann les sujets tel plus ingruts e els plus impanicables; mais, see lon Féraud, nil nanlogio, in l'anago, n'admetten comot en ce sens jusqu'e ac qu'on dise, pratiquer un sujet de tragédic ou de comédie, il creit que sujet imparitable n'en tya le mot propreféraud n'a pas fait attention qu'on ne pratique pas un eprit, un caractère, une humeru, une humeru, une humeru, une humeru, une humeru, une mation, un appartement, et qu'en dit cependant un esprit imparticable, un caractère imparticable, une humeur imparticable, une maieson imparticable, un appartement imparticaole. (M. Laveaux.)

IRHABILETÉ. Ce met signifie manque d'babileté, ineapacité. La Harpe et quelques lexiscegraphes disent inhabilité, et on en fait usage an barreau. A la vérité, e'est un latinisma; mais en français c'est un barbarisme.

INSULTER. Ce verbe, employé activement, so dit dans le sens de maltraiter quelqu'un de fait eu de parole, de propos délibéré: Cet ivrogne a INSULTÉ son hôte. (1) Académie.)

INSULTÉ son hôte. (L'Académie.)

Il INSULTE violemment, dans ses lettres,
P.Académie, dans laquelle il sollicite une
place. (Voltaire.)

N'insultez pas lei ceux qui vous ont saovés.

(La même, Zulima, act. I, ac. I.)

Dans cette signification, insulter ne se dit
que des personnes.

(L'Academie, Férnud, Gattel, M. Laseaux.) Employé neutralement, in sulter signific manquer à ce que l'en doit aux personnes et aux cheses: c'est l'idée d'insulter pris activement, combinée avec celled è lacheté. Il se dit des personnes et des choses:

Il ne faut pas insultre aux misérables. Il insulte à la raison, au bon sens, au bon goût.

Vondroit-il insulter à la haina publique?

(Racine, Iphigraia, act. 1, sc. 1.)

N'approche pas de lui, mon fils, car il croiroit que tu voudrois LUI INSULTES dans son malheur. (Tèlémaque, liv. XIX.)

matheur. (100mmaque, iv. XIX.)

Combien vois on de femmes, parce qu'elles
ne tombent pas dans des piéges grossiers, sasultra à la fragilité es à la foiblesse!

(Flichier.)

Il n'est pas permis d'insultan à une mourante. (Voltaire, liv. I, à d'Alembert.)

Songez-vous qu'un monarque, à qui vous insultes, Poorroit punir an vons le chef des révoltés? (La Harpe, Warwick, act. IV, sc. 4.)

Pascal (Previne., liv. 2) a dit: INSULTANT CONTAB le premier qui s'opposoit à son avis.— C'est une faute; on insulte à quelqu'un, et non pas centre quelqu'un.

Il paroit, au reste, que cette faute n'est qu'un simple latiniume, et que Paccal a employé insulter dans l'acception proprodu latin*insultare*, annter sur ou contre; de la préposition in, sur ou contre, et de saltare, fréquentait de salire, sauter : ce n'est que par extension qu'insultare signifié faire insulte.

INVECTIVER signifie, déclamer centre quelqu'un, déchirer sa réputation. Ce verbe est toujours nautre; ainsi l'en dit; lavactives contre quelqu'un, invactivas contre le vice; et non pas invactivas quelqu'un, invactivas le vice. On ne sauroit trop invactivas contre le luxe des femmes d'aujourd'hui.— It ne faust point invactivas contre les absents. (Tréous.)

Et contre un monde de recettes, Et des moyens de plaire aux yeux, Invectivoit tout de son mieux.

(La Fontaine, page 47, tome II.) (L'Académie, p. 135 de ses Observ., et son Diction-

La Laurense, p. 100 as even de la latina naire.;

JAILLIR, REJAILLIR, Jaillir, selon l'Académie, no se dit qu'an propre; cependant Voltaire a dit: Il faut que les ames pensantes se

frottent l'une contre l'autre pour faire Inilia de la lumière. Et il neus semble qu'en ne sauroit reprocher à cet écrivain l'emplei qu'il fait do co verbe. A

l'égard du verbe rejaillir, il est certain qu'il so dit au figuré anssi bien qu'an propre: La gloire des ancêtres BETAILLIT jusque sur les descendants. (L'Académie.)

JAN, terme du jeu do trietae. Petit Jan, Grand Jan; Jan de retour.

Quelle que seit l'erigine de ce met, il est écrit aiusi dans le Traité du trictrac, dans le Dictionnaire de l'*Académie* et celui de *Trévoux*.

Richelet écrit Jean, avec un e entre le j et l'a, ce qui ne doit pas être imité.

JOHDRE, Ĉe verbe aetif, employé dans le sens d'ajouter, de mettre une close avec nne autre, de même nature, du même ordre de choese, on serte qu'elles fissent in tout, demande pour second régime la préposition à :—Il faut POINDRE ce petit trait à VI livre que vous avec fait. (L'Academio.)—Je vous prie de 101NBRE et par Vous Prières NX miennes. (Ffenad.)

Mais dans le sens de unir, allier, il demande avec aussi bien que à: Elle épossa Jean Frédéric, due de Brunswick et de Hanovre, qui avoit soux le savoir xuxe la valeur, la relie gion catholique xux le sverius de sa maison, etc. (Bosuet, Oraison funcbre d'Anne de Gonagueu.)

Zénobie, reine de Palmyre, se rendit célèmbre par toute la terre, pour avoir 10181 la « chasteté xvzc la beauté, et le savoir xvac la valeur. (Bossuet, Discours sur l'Histoire unimverselle.)

Le plus heureux des hommes est celui qui 101117 l'esprit à la raison, la douceur à la bonté, la patience su courage. (Boiste.)

Le travail joint à la guité Souffre et surmonte toutes choses.

(Bernis.)

JONGHETS, subst. mase. pluriel. Sorte do jen ancien dent parle Ovide. On jeuoit autrefeis aux jonchets avec de petits brins de jene, anxquels ent succédé de petits brins de paille, et ensuite de petits bâtons d'ivoire ou d'os. C'est des brins de jonc que lui vient sen nom, cemmeil parolt par le Dietiennaire étymelegique de Ménage.

Ainsi Honchets est un barbarisme.
(Encycl.in-folio, l'Académie, Trévoux, Richelet et les lexicographes.)

JOUER, TOUCHER, SONNER, BATTRE, PIN-

Jour- est un mot générque qui se dit de tont les instruments de mesque. Toucher est plus spécialement affecté au instruments à touher; tels que le dauccin, l'erque, ét. Sonner se dit des instruments à vent et à sons harmoniques; tels que it rempette, le ce, il tempes. Battre spartient à ceux que manique, l'apparent à ceux que en l'apparent à conservation de la comlembre. Il combinet. Pincer n'est prepre qu'un instruments à cordes auxquels en fait rendre de sons ce mephysont les doigs au lieu d'archot; tels que la harpe, la guitare, je luth, le théorbe.

Cela établi, voyons quelle est la nature de chacun de ces verbes, afin de avoir comment on doit en faire nage. D'abord jouer et sonner sent dens verbes neutres dont les régimes doivent être précédée d'une préposition. Mais teau cher, battre et pincer, qui sont des verbes actifs, ent pour régime des régimes directs qui ne premente point de préposition préprendit pour premente point de préposition.

On dit tencher quietque chouse, comme l'orgue, le clavenie, l'épinente, le forte pinne y datter quedque chouse, comme la caisse, le tambeunie (), les timbles pinner quedque chouse, and comme comme comme comme comme comme et et en qui notoche, ce qu'en hat, ce qu'on pince, at l'objet ou le régime direct de l'action ce, at l'objet ou le régime direct de l'action cuprime par le verher mais la choue deut on touche, dont on pince, dont on les, il act que le meyen on l'instrument dont se se ret pour loumer de l'action de l'action de l'action de l'action indirect du verbe; qu'apteu chouse i régime indirect du verbe; i régime comme l'action de l'action de

Cela bise ontendu, il est clair qu'il faut dire Josure de la fliste, di violon : some du cor r, Josure de la fliste, di violon : some du cor r, de la trompette; et l'oucher 11 clavecin, l'ère que, tt. Jersepiano, et was qu'en charcin, du foste-pino, de l'orgue; l'incer la harpe, il ca guitre. Le théoche, le luth, et non pinece de la harpe, de la guitre, du théorbe, du luth; flutte ret La caire, tt. tembourin, tet timbales , et non de la caise, du tambourin, des timbales . Cet article, qui est l'inalyse de celui qu'i fuit inséer M. Mored dans le Jeurnal de la langue française, étoit d'untant plan sécessaire, que l'Académie, au mot pincer, éditions de 1762 et de 1796, dit! Pincer la guitare, le Luth; l'Beucher l'orgue, le clauceir, le fortepiare, et, dans l'édition de 1762, au mot harge, et celled 1795, au mot harge et au met piano, elle dit Pincer on Toucher de la barpe, du piano.

Le P. Cotin avoit de l'esprit, faisoit des vers, parloit bien, chanteit mieux, avoit la voix belle, toucheit l'ergue et le clavec f. (J.-J. Rousseau, ses Conf., liv. V, p. 23.)

JOUR, verbe neutre, ne se dit que des choses avantageuses et agréables : Nul ne peut être heureux s'il ne souvi de sa prepre estima.

(J.-J. Rousseau.)

On sourt de ses travaux, de la lumière, d'une parfaite santé.

(L'Academie, Tréouse et Richelet.) Cets done mal s'exprimer que de dire: Cette personne sourt d'une mauvaise santé, 1011 d'une mauvaise spitutation e use liét, une mauvaise réputation ne sont par une cource de jouissance. Dans cette, une mans vaise santé, une mauvaine réputation ne sont par de Massilton. L'increvoir et de l'academie phrace de Massilton. L'increvoir de cet altériet, et il mourre d'erin que de ses mantières, jouir de ses malheurs est une expression d'autant plus belle, qu'elle paroit plus irrégulière.

Il est des peines dont le seuvenir cause une serte de jouissance à l'boume sensible et malaheurenx; cet exemple pris dans Saint-Lambert, Épitaphe d'Helvétius, justific cette pensée:

Je t'si perdu. Près de ta cendre Je viens jouir de ma douleur. (Le Dict. crit. de Féreud.)

JUGER, se construit tantôt avec un régime direct, tantôt avec un régime suivi de la prépos sition de.

(Dicu) Juge tous les mortels avec d'égales lois-

J'appelle vérité, cette règle éternelle, cette lumière intérieure qui sucz nos actions, qui nons approuve ou qui nous condamne.

(Massillon.)

En ce sens juger signifie rendre la justice, perter un arrêt.

Mais se faire une idée, se former une opinien

bonne ou manvaise d'une personne ou d'une chese; ou bien encore décider en bien ou en mal du mérite d'autrui, de ses pensées, du mostif de ses actions, juger prend toujours de. Ne sucre promptement de personne ni en

bien ni en mal. (Fénélon.)

La vertu simple et sincère sucz pes autres
par elle même. (Massillon.)

D'après les effets que l'en veit, en sucr DES chescs que l'en ne veit pas. (Condillac.)

<sup>(\*)</sup> Voyez numot Tambour, dans quelles acceptions on dit battre le tambour et battre du tambour.

Juggons les actions uns hommes, et laissons Dieu juger DE leur foi. (J .- J . Rousseau, lettre à d'Alembert.)

Toutefois on lit dans Corneille : Et vous pouves juger les soins qu'elle an a pris ;

Et dans Molière :

Et vous pouvez juger ce que je devois faire. Mais ee sont là des licences que se permet-

tent quelquefois les poètes, et que les prosateurs auroient tort d'imiter. Corne lle a dit dans Rodogune (act. I, sc.

One de sources de baine ! hélas ! juges le reste ; et Voltaire, à l'occasion de ce vers, s'exprime

ainsi : jugez du reste, étoit l'expression propre, mais elle n'en est pas plus digne de la tragédie. Juger quelque chose, e'est porter un arrêt; juger de quelque chose , c'est dire son sentiment. (Remarques sur Corneille.)

K, substantif masculin, suivant l'appellation ancienne et l'appellation moderne.

(L'Académie.) KIRSCHWASSER, subst. mase. Mot corrompn des deux mots allomands, kirsch-wasser, qui signifient littérs lement eau de cerise. Beaucoup de personnes écrivent kirsch-was, d'autres prononcent kersch-wasser: l'une et l'autre mas nière sont des fautes

(Le Dict. allemand-français de Mauvillon, et la Grammaire allem, de Gottsched.)

L, substantif féminin, suivant l'appellation ancienne, et masculin, suivant l'appellation (L'Académie.) moderne.

LA OC, signifiant dans cet endroit, est unanimement réprouvé. On dit : C'estal que je demeure, et non , c'est Là où je demeure. - C'est Là Que je veux aller, et non, c'est là où je veux aller. La raison en est qu'il y auroit deux adverbes, où le verbe ne domande qu'une seule modification.

Ou a dit là où, dans le sens de lorsque : En fait de mots, l'anulogie n'a lieu que Là où l'u= sage l'autorise. (Beauzée.)

Les gens de bien meurent dans une douce espérance, Là où les méchants sont tourmentés de remords. (L'Académie.)

Mais cette expression commence à vicillir, même en ec seus

LAMENTER. Ce verbe est vieux comme verbe actif; on ne dit plus lamenter la mort, la ruine de quelqu'un ; mais on dit neutralement, vous avez beau pleurer et lamenter, et mieux encore, avec le pronom personnel, vous avez beau pleurer et vous lamenter.

Cependant on lit dans Boileau (Sat. III.) :

Lamentant tristement une chanson bachique ; Et dans J .- J. Rousseau, la Nouvelle Hélotse : Rien n'est plus ennuye :x que d'entendre tou-

jours lamenter un enfant. LAIDERON, sabst. fém. Jeune femme ou jeune fille qui est laide, mais qui n'est pas sans agrément , ajoute l'Académie : Voyez cette petite LAIDERON qui fait la coquette. - C'est une LAI= DERON qui ne déplait pas.

Madame de La Suze a écrit : Ces pauvres LAIDERONNES s'ajustoient de leur mieux ; e'est une faute quant an féminin, et quant à l'orthographe. (L'Académie et Trévoux.)

LARRON. Celui qui dérobe, qui prend furtivement quelque chose : C'est un fin, un subtil LARRON. - Au féminin on dit : LARRONNESSE : larronne seroit une faute. (L' Académie , Trévoux, Richelet.)

LIAIS, subst. masc. Sorte de pierre dure, dont on fait des appuis, des balustrades, des dalles pour couvrir les terrasses, etc.

(L'Academie, Trévoux.) Pierre de LIERRE est une faute.

LINCEUL. L'Académie, Trévoux, Féraud, Gattel, Laveaux, Boiste, Wailly, Noël écrivent linceul, et veulent que l'on prononce leinseul ; cependant le Diet. des rimes de Boiste et celui de Philippon de la Madelaine mettent linceuil.

Et le poète Lebrun a dit dans son Élégie II. liv. t:

Quand ma feoide dépouille étendue au cercuet! Sera couverte, hélas! du funcbre linceuil. Mais Domergue, bon grammairien et bon

iuge, d'accord avec les lexicographes que nous venons d'invoquer, en fait justice dans son Manuel des Étrangers , dans lequel il dit (p. 158) que l'on a tort d'éerire linceuil, et de le faire rimer avec cercueil.

LIRE, verbe actif.

Régulièrement il faut dire en interrogeant, lis-je bien? et non lisé-je bien? Si on trouve lis-je bien trop dur à l'oreille, il n'y a qu'à pren» dre un autre tour do phrase

(Th. Corneille, sur la 203º Rem. de Vaugelas, et l'Académie, page 234 de ses Observ.)

Lire se dit figurément , pour apereevoir, voir, connoître, découvrir, pénétrer dans la connois= sauce de quelque chose d'obseur et de caché : LIRE dans les astres, dans l'avenir ; LIRE dans la pensée, dans le cœur, dans les yeux de (L'Académie.)

On dit aussi : LIAE quelque chose sur. . . ? Ceux dont la conduite est le fruit d'une application laborieuse, laissent tien sur leur

visage l'importance de leurs desseins. ( Le P. de la Rue.)

" Et César, qui lisoit sa peur sur son visage,

Le flattoit par pitié, pour lui donner courage. (Corneille, Pumpée, act. III, sc. 1.)

Il se déguise en vain, je lis sur son visage Des fiers Domitius l'humeur triste et sanvage. (Racine, Britannicus, aet. I, se. 1.) Se laisser LIRE, se faire LIRE, se dlt d'un li=

vre qu'on lit sans ennui. L'abbé Desfontaines aimoit ces expressions, et il en faisoit un fréquent usage.

#### LITEAUX, LINTEAU.

Liteaux, subst. masc. pluriel, se dit des raies coloréas qui traversent certaines toiles d'une lisière à l'autre : Il n'y a que les pièces de toiles pleines, dest nées à faire des nappes et des serviettes, qui aient des LITRAUX. (L'Académie.)

Linteau est la pièce de bois qui selmet en travers au-dessus de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, ponr soutenir la maçonnerie; ainsi, lorsqu'on vent parler de serviettes , de nappes, on a tort de dire , serviettes à LIN= TRAUX.

# DE LOIS À LOIS, DE LOIS EN LOIS.

Ces phrases adverbiales signifient à une distance considérable de lieu ou de temps, en égard à la chose dont on parle, Planter des arbres de LOIN à LOIS. Elles signifient aussi, rarement : Il ne me vient plus voir que BE LOIR à LOIN.

(L'Academie, édit, de 1761 et de 1798, Trevoux, Ferand. )

D'Olivet termine ainsi sa 41º Remarque, sur ce vers de Racine : Gráce aux dieux! mon melhaur passe mon espérance.

(Androm., act.V, sc. 5.) a Ces sortes de hardiesses font un merveil-« leux effet dans la poésie , lorsqu'elles sont

a placées à propos et de LOIN à LOIN. Le même auteur dit en parlant de lui-même. et de J.-B. Rousseau : Nous avions toujours continué à nous écrire DE LOIN à LOIN.

(Biblioth. rais., t. II, 1741.) De loin en loin, qui a la même signification, sembleroit être una meilleure locution, et beaucoup plus sonvent employée que de toin à toin; car plusieurs de nos auteurs, tels que l'abbé Desfontaines, J.-J. Rousseau, Linguet, l'abbé Grosier, La Harpe, dans son Cours de littér., p. 506, t. I, en ont fait usago; cependant, chose étrange! elle n'est indiquée que dans le Dict. de Gattel, dans celui de Féraud, et dans celui de M. Laveaux.

M , substantif, est féminin, snivant l'appellation aneicane, et masculin, suivant l'appellas (L' Académie.)

MAJESTE. Ce mot se dit, par excellence, de

Dieu; ot par extension, des Rois, des Emperenrs , et de leurs épouses.

Quand il est modifié par un adjectif on par un participe, on met le féminin : Votre Maissté est trop PRUDENTE , votre MAIESTE est SUP-PLIÉR.

Mais quand il est modifié par des substantifs employés adjectivement, les sentiments sont partagés sur le genre. Les uns disent : Depuis que votre Majesté est maître, d'autres disent, MAITRESSE de la Franche-Comté. Cependant maître est plus conforme à l'usage, et la raison on est que ee mot peut être regardé comme un véritable substantif. On dit : Sa Maresté est le PÈRE et le PROTECTEUR de son peuple ; on doit dire de même, Sa Majesté est maîtan et non pas maîtanssu de la Franche-Comté.

(Le P. Bouhours, Féraud et M. Lemare.)

Il est hors de doute, dit Th. Corneille ( sur la 533º Remarque de Vaugelas), que, quand il s'agit de donner aux rois un titre qui les distingue particulièrement, on doit toujours se servir de vous, et qu'il fout dire : vous étes, Sire, non-seulement le plue grand des rois, mais de tous les hommes le plus clément. On dira bien : Votre majesté est infiniment éclasnéa; mais on ne peut pas dire : Votre Majasté est le plus éclairé, ni la plus éclairée de tous les rois.

MAL, subst. masc., a plusieurs significations. Quelques personnes disent, dans le sens d'incommodité, de peine : J'ai eu bien du MAL à me procurer votre adresse. - On a bien du Mal à gagner sa vie. - Il se donne bien du MAL pour nourrir sa famille. Ces manières de parler ne sont autorisées que dans le style familier : partout ailleurs il faut dire : i'ai eu bien de la ruine.

MARIER. Dans le propre on dit marier à , dans le figuré on dit marier à ou avec ; mais , comme le dit M. Laveaux, il y a cette différence entre marier à et marier avec, que la première expression s'entend de deux choses qui se confondent ensemble, et dont l'union forme un tout :

Les bergers unis aux bergères

Pormeront des danses légères, Et marfront leurs voix en son des chalun

(Gresset, trad. de l'Églugue V, de Virgile,) et que la seconde s'entend des choses qui ne sont que jointes ensemble, et restent distinctes après leur jonetion : Marier la vigne AVEC l'ormeau.

MASSACRANT, TE. Ce mot, dont on fait usage dans la conversation , ne se trouve dans aucun dictionnaire; on dit: Il est a ujourd'hui d'une humeur massacrante; mais il nous semble que massacrant ne peut pas avoir une analogie naturelle avec l'idée qu'on veut exprimer. Il

vaut beancoup mieux dire: Il est aujour l'hui | de bien mauvaise humeur, ou il est d'une humeur bien bourrue.

MARTYR. Ce mot se dit de celui ou de celle qui souffre des peines, des supplices, et mêmo la mort pour la défense de la religion : Saint Étienne a été le premier MARTYR. - Sainte Cécile est vierge et mastres. (L'Acodémie.)

Il se dil aussi par analogie d'un homme on d'une femme qui a beauconp souffort pour une cause profane, ou qui s'expose, par sa conduite, à beauconp de disgraces : Il y a des martras de vanité aussi bien que de piété. (Nicole.)

L'Ampur est un dangereux maître,

Tous ses sujets soot ses martyrs.

(Scudery.) Martyre , écrit par nn e fioal , sert à exprimer le supplice même, la mort ou les tourments endurés pour la foi ; el, dans cette signification, il ne se dit point au pluriel.

L'église a attaché des honneurs à l'opprobre, et aux souffrances du MARTYRE.

(Saint-Evremont.) Il serl encore, par analogie et par exagération, à exprimer toutes sortes de poines de corps et d'esprit: C'est un marty re que d'avoir affaire

à des gens de mauvaise foi. (L'Académie.) Et plosicors, qui tantot oot appriagnoo marty re, Bien loio d'y preodre part, o'so ont rieu fait que rire. (Molière, le C. imagio., sc. 16.)

(L'Académie, Trévoux et Féraud.) MATIN, SOIR. On dit dans le style soutenu : Hier AU soir, demain AU soir, hier AU matin . demain Au matin. Mais dans la conversation on peut dire : hier soir , demain soir , hier

matin, demain matin. (L'Academie, sur la 405" Rem. de l'augelas, et daos soo Diet. aux mots matin, soir, demaia.) Celui-ci done l'ayant frappé, je le lui rap=

portai le lendemain AU MATIN. (Lettre de Boileau , do 6 mars 1707, so bas de sa XVIII Epigramme. )

Ménage fail remarquer que demain indique un futur dans ces phrases : Il usr namain fête , quelle fête BST-CE DEMAIN? o'est-à-dire, il sera demain fête ; quelle fête sera-ce demain? MATINIER, MATINAL, MATINEUX. Ces trois

adjectifs n'éveillent pas la même idée : Matinier aignifie qui appartient au matin, et il n'est guère d'usage que dans cette phrase : J'ai vu l'étoile MATINIÈGE.

Matinal , qui s'est levé malin : Vous n'éles pas toujours matinal.

Antégor, le premier, sort des bras du sommeil, Et vicot au rendra-vous attendre le soleil.

La déesse des bois o'est poiot si matinale. (La Fontaine.)

Matineux, qui a l'habitude de se lever ma-

tin : Les femmes ne sont guère matineuses. (L'Académie.) - Notre gentilhomme étoit fort matineux, et chasseur. (Histoire de Don Quichotte.)

Ce jour-là le soleil fut asses matineux. (La Fontaine, liv. 3.) Les coqs, toi disolt-il, oot beau chanter matio,

Je sois plus matineux encore. (La Fontaine, fub. VI, liv. 11.)

(Roubaud, Syogoymes.) MÉLER, au propre, signifie faire nn mélange, mettre plusionrs choses ensemble avec une sorte de confusion, e1 alors il demaode la préposition

avecafin dit mêler de l'eau avec du vin, et meler de l'eau l du vin. signifie joindro, unir une chose à une autre ; en ce seus il régit la préposition à . Dieu mêlle sagement aux douceurs de ce monde, des (Flichier.) amertumes salutaires.

Et méle, en se vaoiant soi-même à tont propos, Les lounges d'un fat à celles d'un béros

(Boileau , Disc. su Rol.) Mélons au r chaots de victoire

Les douces chaosoos d'amour. (Quianult.)

MEMBRU, UE. MEMBRÉ, ÉE, adjectifs. Le remier mot se dit d'un homme qui a les membres gros el forts : On peint Hercule fort et мамаат.

Le second s'emploie comme terme de blason. On dit que les jambes et les cuisses des aigles et d'autres animaux sont mamagées, quand elles sont d'un email différent de celui de l'ani-(L'Académie.)

MEME (a) .- L'Académie est d'avis que cette facon de parler adverbiale ne s'emploie qu'avec les verbes être , mettre , laisser ; mais elle fait observer que cette loculion est familière; cependant il seroil difficile de la remplacer exace tement par d'autres expressions.

METTRE À MÈME, el ÉTRE à même de faire une chose, signifient, mettre ou être à portée de la faire, donner on avoir des facilités pour la faire. Ces façons de parler sont bizarres, et ne sont pas certainement du bon style. Pinsieurs écrivains, lels que l'abbé Guénée, l'abbé Gros sier el Linguet en ont cependant fait usage. MESSIRE JEAN (poire de); subst. feminin.

Espèce do poire rousse fort suorée, qui est mure en octobre et en novembre. (L'Academie, Trévoux et Richelet.)

Poire de Misserjan est une faute. METAL , METAIL Subst. maso

Alétal se dit d'un corps minéral qui se forme dans les entrailles de la terre, et qui est fusible et malléable.

Métail est une composition de métaux, on un

mélange de métaux avec ce que l'on appelle des demi-métaux.

demi-métaux.

Ainsi l'or est un métal; et le similor un métail.

Roubaud, Buffon, plusieurs autres auteurs estimés, Boiste, Luveaux et Nodier, font cette

distinction.

Dans le Dict. de l'Académie, édit. de 1762 et de 1798, il n'en est pas question.

MIDI, MINUIT.

Midi est le milieu du jour, le moment où le soleil est parvenu au méridien, cerole qui partage le monde en deux parties égales, ou, ce qui est la même chose, en deux bémissières, l'un orientel, l'autre occidental.

Minuit est le milieu de la nuit où le soleil se trouve dans la particula memien qui est au-dessous de l'horison, la partic absolument opposée à celle où est le soleil lorsqu'il est midi.

Ces deux noms substantifs sont masculins, et a semploient point au plintel; on dit. Thrai vous voir à min paicis. — Il est mintre de Demi, moi et de deux ; fine de deux ; sur les mintres, aux fils miscules ; de mintres de deux ; sur les mintres, aux fils miscules ; sur les mintres, aux fils miscules ; sur les mintres ;

non pas a sonné, encore moins out sonné; mais on dit: Ékorloge a sonné, parce que n'est l'horloge qui sonne, au lieu que ee sont les heures qui sont sonnées par l'horloge.

(Voyez page 497, les mots Après midi, Après diné, elc.)

(Faugelas, 83º Rem., l'Académie, page 98 da ses Observations, et le Diet, crit, de Férand.)

Mille employé comme adjectif numéral, est des deux genrea, et do même que les autres nombres eardineux, il ne prend point la marque du pluriel: Sour Charles V, il n'y avoit à la Bibliodicique du Roi que goo volumes; par sentement elle en possède plus de trois cent MILLA, sans compter yo MILLA manuscritst.

Mille, à plus forte raison, suit la même syntaxe lorsqu'il n'est pas précédé d'un autre nombre.

Puisse le ciel verser sur toutes vos années Mulle prospérités l'une à l'autre enchaînces !

( Bouhours, p. 287. — Buffier, p. 371. — Wailly, p. 178. — Trévoux et l'Académe.)

Dans la supputation ordinaire des années, mille perd sa dernière syllabe; sinsi l'on écrit: L'an ML huit cent seize, et non pas, l'an mille, etc. Dans eette signification, mil se dil pour millième. — En latin, millesimus. (Même sutroité) Toutefois, voici une observation de Domergue, qui peut apporter une modification à cette seconde remarque.

En fait de millétime, et it ce Grammatien. Insequ'il s'agit de celui de Londe où l'on se trouse, ou qui vient de s'éculer; d'un millésine, enfin, dont on parle sourent, le besoin d'abriger a fait écrire mil; mais, s'il s'agit d'un millétime rarement employel, hen millér reate tout entier. On dira done l'an aux lu hui centreire, et l'an cieny autres, bui cent viungé de la créotion.— Mercier a fait un ouvrage qui a pour liter ! An deux MILIS quatre cent quarante.

Mille s'emploie encore pour signifier un espace de chemin contenant environ mille pas géométiques, ce qui fait un peu plus din tiers de la lieue commune; en ce sens mille est substantif, et alors il prend un s au pluriel:
Les MILLES d'Angleterre son fun peu plus longs que les MILLES d'Iulie. La latin, milliarium.

(Vaugelas, 373° Rem., Wailly, Trévoux et l'Ameademie.)

Observez que dix, vingt, cent et mille se

mettent quelquelois pour un nombre incertain
mais lort grand, et qu'ils suivent la même syntaxe: Nous tenons nu monde par MILLE chal=
ues.

(Nécole.)

Heureux, heureux mille fois

L'eofant que le Seigneur reod docilis à ses lois : (Racine, Atlaile, act. II, se. 9.)

Mille et mille douceurs y semblent attaclèes,
Qui oc sont qu'on amas d'amertumes cacleèrs.

(Corneille, Héraclios, act. I, sc. 1.)

Fingt fois sur le métier remettes votre ouvrage.

Polisses le mos casse et le repolisses.

(Bolleau, Art voit.)

.....Cent fois la bête a vu l'homme hypocoodre Adorer le mêtal que loi-même il fit fondre, (Le même, Sat. VIII.)

Les poètes emploient aussi trois fois pour dire plusieurs fois.

(Lemarc, p. 691 de son Cours de ls lang. franç.)

MINABLE. Ge mot, employé pour exprimer
qn'une personne on une chose fait pitié, n'est

pas français dans ce sens.

MORAL, Voy. la Remarque sur ce mot, au
mot Intmoval.

MOURIR, verbe neutre, s'emploie sonvent avec le verbe fauve; mais il ne se dit pas avec le passif de ce verbe: Il a été fait murrar est une construction barbare et très-vicieuse. Dites: On l'afait mourir, ou bien: Il a été

exécuté. (Fangelas et Th. Corneille, 245 a Rem. – Férand

(Faugelas et Th. Corneille, 245a Rem. - Féraud et Trivoux.)

Observez que l'on dit bien mounts de faim , de chagrin, de douleur , mounts de ses blessures; msis qu'il ne faut pas dire, novaix d'un poignard, d'une épée, d'un boulet de canon. Il faut dire, novaiu d'un ceup de poignard, d'un coup d'épée, etc., (10 Par de Frend).

d'un coup d'épée, etc. (Le Diet. de Féraud.) On ue dit pas je meurs d'aller, je meurs de savoir; muis je meurs d'envie d'aller, de savoir; et celu ne se dit que dans la conversation

familière. (Foltaire, Comment. sur Corneille.)
MOUSSEUX, EUSE. MOUSSU, UR.

Municea se dit de ve qui mousse, de ce qui in de la filia bencomp de mousse. Vi no de Champagne souvairs. Bêter souvairs qui souvair se dit e ce qui est convert de mousse. Cette pierre est souvair. (L'deadémie.) — Cette carpe cett souvair. (L'deadémie.) — Cette carpe cett souvair. (L'deadémie.) — Marchale sili avoir sivilié.) — Marchale sili avoir sur cette souvaire. (Meme autorité.) — Marchale sili avoir sur de la company de la com

....L'oril se plait à voir, au pied des trones moussus, Leur aimable nuinn et leurs groupes coufus.

(Castel, les Plantes, ch. III.)

Quelques poètes on fait le mot MOUSSEUX

synonyme de moussu, e'est-à dire qu'ils lui ont donné le sens de ceuvert de mousse : *Une rose* mousseuse.

Une crotte mousseuse, un coteau vardayant.

Une grotte moussense, un coteau vardnyant.
(Roucher, les Mois, ch. VII.)
Parmi des rocs moussens: une claire funtaine

(M. Michaud.)
Mais ee sont des licences, ou plutôt des

Bandit, s'échappe, tombe, etc.

Mais ee sont des licences, ou plutôt des fautes que l'on ne saureit tolérer dans la prose.

N, substantif, est féminin, snivant l'appel» lation ancienne, et masculin suivant l'appella-

tion moderne.

Voyez, dans la première partie de cet envrage,
page 6, ce que nous avens dit sur l'articulation

NAIN, NAINE, homme ou femme d'une taille beaucoup an-dessous de la taille ordinaire. Un joti NAIN, une jotie NAINE.

(L'Académie, Trévoux et Richelet.)
Nine est un barbarisme.

NATUREL. Cetzdjectif se dit des personnes et des choses: Enfunt naturel, graces naturelles, instabilité naturelle.

Naturel s'emploie substantivement dans plusieurs acceptions; Destouches z dit dans le Glorieux (act. III, sc. 5.):

Charges le naturel, il revient au galup.

On lit sussi dans l'abbé Dubosc : Parteut eù les Européens ent porté leurs armes, ils ent subjugué les naturels du pays.

Mais il seroit ridicule de dire au singulier :

C'est un nature', c'est une naturelle du pays. Même au pluriel, en ne le dit pus toutseul. On écrit de Gorée que le navire a été brûté par les naturels, est une meuvaise phrase.

Enfin il ne se dit point avec les noms des nations européennes: Les naturels d'Espagne, de France, seroit une mauvaise locution.

### NÉOLOGIE, NÉOLOGISME.

Néologie signific proprement invention, neage, emploi de termes nouveaux, ct par exercitension, l'emplei des mets anciens, dans un sens nouveau eu différent de leur signification ordinaire: La métacota, ou l'art de faire, d'employer des mots nouveaux, demande

beaucoup de gout et de discrétion.

Le Néologisme consista dans l'abus ou dans l'usage affecté des niots nouveaux, ou des mots ridienlement détornée de leur sens naturel, ou de leur emploi ordinaire.

(Roubaud et M. Planche.)

# NEUF (A), DE NEUF.

Ces deux expressions adverbiales ne signifient pas précisément la même chose. A neuf se dit des choses que l'on raccom-

mode, que l'on répare de manière qu'elles soient d'un gussi bon usage, ou qu'elles paroissent aussi fraiches que si elles étoient neures: Refaire un bâtiment à BEUF, remettre un tableau à BEUF, blanchir des bas à BEUF.

De neuf, se dit de choses toutes neuves. On dit qu'une personne a fait tabiller ses gens de neur, pour dire qu'elle leur a fait faire des habits neufs.

(L'Academie, Trévaux, Féraud, et M. Lavonux.)

O est substantif museulin suivant l'appellation ancienne et l'appellation moderne.

(L'Académie.) OBSERVER. La signification la plus erdinaire de ee verbe est celle de remarquer : Avez-vous observé ce passage; - Vous ètes prié d'observer ces choses ;- J'ai observé dans mes veya= ges que...; - J'ai observé dans un tel auteur que ... (I.'Academie.) Quand il'a cette acception, et qu'il est employé avec un régime indirect de personne répondant au datif, il doit alors, comme le verbe remarquer, signifiant la même chose . être précédé du verbe faire. Ainsi on dira : Je VOUS PAIS observer que. - Je PAIS observer à l'assemblée que , et nou pas : Je vous observe que ; l'observe à l'assemblée que, por la raison que l'on ne diroit pas : Je vous remarque que, je remarque à l'assemblée que, muis : Je vous fais remarquer que, je fais remarquer à l'ass semblée que.

Cette double construction du verbe observer est en analogie avec celles-ci: Je vous lis une lettre, je vous fais lire une lettre.

Quelquefois le régime indirect de personne est sous-entendn, et dans ce cas la construction oft encore la même. Conséquemment, celui qui adresse la parole à une assemblée ou à quelqui un doit dire: J'ai déjà fait ossavus que les députés négligent de se revétir de leur costume. Voiet quelques exemples à l'appui de cette

remarque:

Fattes leur même observes que rien ne

contribue plus à l'économie et à la propreté, que de tenir chaque chose en sa place. (Fénélon.)

La juste défiance de moi-même m'oblige seulement à vous FAIRA OMERVAR qu'en peignant les misères humaines, mon but étoit excusable, et même louable, à ce que je crois. (J.-J. Rousseau.)

Je me borne à PAIRE OBBREVER à un enfant ce qu'il fait continuellement. (Camélile) J'ai oui dire que quelqu'un PAISANT ORDENVER à Voltaire qu'un fait n'étoit pas tel qu'il l'am voit raconté: Je le sais bien, dit-ll, mais avouez qu'il est mieux comme je le raconte. (Marmonte.)

Au lien de faire observer, quelques écrivains ont employé le verbe remarques précédé du verbe faire.

On PERA REMARCES à l'enfant que ces principes et ces règles, auparavant inusiles à son instruction, lui deviennent nécessaires pour mettre de l'ordre dans ses connoissances. (Condiller.)

Ils lui FORT REMARQUEN que Bliombéris n'a pas encore le moindre désavantage. (Florien.) (Le Dict. de l'Aculémie; Bonergue, pag. 1908 de sou Journal, et 333 de ses Solutions grammaticales; Férnud, et M. Laveaux, dans sou Dict. des

Faire une observation, dans le sens de faire remquer, est également incorrect; en effet, puisque dans ce eas, on ne doit pas dire, observer à quelqu'un, il ne faut done pas dire: faire une observation à quelqu'un; Je vous fais cette observation à quelqu'un. Je vous fais cette observation à quelqu'un. — Je vous PAIS FAIR CETC observation à quelqu'un. — Je vous PAIS FAIR CETC observation.

(Domargue, page 233 de ses Solutions et les autorités citées.)

OMBRACKU, OMBREX. Le premier adjectifi ese dit au propre que des chevatu, cese muleis, etc., qui sont sujets à avoir peur et à s'arrêter, ou à se jeter subtiement de chiq quand ils voient leur ombre, ou quelque chijex qui les surprend; ainsi on ne dit poist de ligex combrageux.— Le second ne se dit qu'en poésis: Dans la auit ténébreuse Dont un bois vaste entoure une vallée ombreuse,

D'ou remeau précieux se esche le tresor. (Delille, trad. de l'Énéide, liv. VI.) Il aperçoit déjà ses vastes colonnades,

Ses partiques ombreux, ses mobiles arcodes.
(Baour-Lorman, Jérusal, del., ch. XVIII.)

ONNIES. Ce nouveau substantif, sur lo graro duquel on s'est pes encorê três, nons gerno duquel on s'est pes encorê três, non semble devoir être du masculin, comme le sont eng eferial les most qui, dérisant du latin, sont masculins ou neutres. Les personnes qui font le mot omnible féminin, invoquent l'ellipse de substantif voiture; mais ce motif sufficil pour écarter cetul que nous donnons? on peut avoir dans l'esprit le mot carrosce assai bien que le most noisers.

OECRESTE. On prononce orkestre. Cétoit, id Hélibine, chen les Grece, la partie la plus basso du théâtre, et où l'on exécutoit les dance. Chen les Romains, cétoient le lieu où se plaçoient les sénateurs, à-peu-près ce qu'on appelle aujourd'hui le parterre. Parmi nous, cette le lieu où on met la symphonie. — Il se dit ansai de la réunion de tous les musiciens.

(L'Académie, son Diet., édit de 1694; Richelet, édit. de 1759.)

Boiste, Trévoux, etc., font ce mot féminin; mais l'Académie et l'usage ne lui donnent plus que le masculin.

Oracte est, sinsi que nous l'avons dit au

chapitre des substantis, marcuin au singuiser, et féminis au pluviel : Il paroit, par un nomo bre infini d'auteur, que les restantists occurs ont une origine trè-ancienne, et tous les historiens conviennent que la Parsuta qui parut en France est CLUM dont l'emperaur Constantin Copronyme fit présent en 759 au roi Fépin.

Fabre est d'avis qu'il ne faut pas dire: C'est UN des plus ESLLES ORCUES, ni: c'est UN des plus ERLUE ORCUES, ni même : c'est UN des plus ERLUES ORCUES.

La règle d'accord, dit co Grammainen, sembleviat ustione la premité locution: Cest cu des plus attats ouclas, est une phrase et ligitique; upplous les ellipses, nous aurons : Cest cu, oucra du nombre des plus attats ouccus; or , an, correspondant à orgat au singuler, qui est musculine con certifique de la contra production de la contra production de la contra production de la contra production de la même phrase, le même substantif sous deux arreit tops logament quie de prévente, dans la même phrase, le même substantif sous deux genres differents, cette souvers ne peut étre admise. Les deux autres, n'étant pas conformes de la loi d'accord, d'orient également étre rejec-

Domergue pense que c'estdéjà uue bizarrerie

de demor à un même substantif, un genre au singuiler, et un autre genre un pluriel; et il creit, ainsi que Fabre, qu'elle seroit hien plus frappantei elleuer touveit dans la même plurase; et alors il et d'avis que, dans le cas proposé, orgun 'adopto qu'un genre, et d'est le masteilin, d'alord pure qu'il est plus soble, commes lin, d'alord pure qu'il est plus soble, commes d'été emplore le permine, c'est hi un'étérmiser l'ordre. De serte qu'il veut qu'on dise : C'est wê de plus l'avis coters.

Fidde au plan que nous avons adopté de nous bomers à rapporter l'opinion des Grammariens qui jouissent d'une réputation méritee, nous revoyan n'y pas d'orger on dianta qu'en général, au partie de la comparation de la comparation de la lution offer quelque doute, soit parce qu'il y a poud de Crammariens qui ainet mis aire opinione, d'a vaut misur checche un autre tour de phrase q et aut misur checche un autre tour de phrase q et en ma partie de la comparation de la comparation

OUTRAGEUX, OUTRAGEANT, adjectifs.

Outrageux, outrageuse, qui fait outrage, se
dit des personnes et des choses: C'est le propre des harengères d'être outrageuse en

paroles.—Ces discours sont outsageux.

(L'Académie, Tricoux, Firand, etc.)

Voltaire, dans son Commentaire sur Cormellle, s'exprime ainsi sur ce vers de Polycuete, act. V, sc. 2:

Cesse de me tenir ce discours outrageux.

« Le mot outrageux n'est pas usité, mais « plusienra auteurs s'en sont heureusement « aervis. Nous ne sommes pas osses riches pour « nous priver de ce que nous avous.»

Nous ignorous, si le mot outrageux a jamais cessé d'être usité, mais il est dans tons les diotionnaires. Outrageant, outrageante, qui ontrage, ne

se dit que des choses: Il se présente toujours dans la vie une affaire facheuse et outrans CELATE.

Souvenez-vous que les paroles ouvenezamentes ne servent qu'à aigrir les esprits.

(L'abbe Barthelemy.)

OUVAGE DE L'ESPRIT, OUVAGE D'ESPRIT, OU outer On entend par ouvrage de l'esprit, un outvrage de la raison et de cette intelligence qui distingue l'homme de la bête. On eutend par ouvrage d'asprit, un ouvrage de la raison polic, de cette fine intelligence qui distingue un homme d'un autre homme.

Tout ce que les hommes inventent dans les sciences et dans les arts est un ouvrage DE L'aspair. Les compositions ingénieuses des

gens de lettres, soit en prose, soit en vers, sont des ouvrages n'espair.

Le plus grand nombre des ouvrages DE L'ESPRIT ne sont pas des ouvrages D'ESPRIT.

(Rouhours, pro. 659 de sea Remarques.)
Les 3 stiemes des règles qui constituent la logique, la rhétorique, la poétique, sont de beaux ovvalors se 12 spart.—La Théorie des sentiments agréables; le Lutrin, la Henriade, Athalie, le Tartufe sont d'excellents ovvalors ser 5 septer. (Beauxel, Symonymes.)

D

P, substantif mesculin, suivant l'appellation ancienna et l'appellation moderne.

PARAPLUIE, PARATORBERRE, substantifa masculins.

Parapluie est une sorte de petit pavillon portatif qu'on étend au-dessus de la tête pour se garantir de la pluie.

Paraconnerve est une barre ou verge de fer, terminée en pointe qui n'est in émousée ai le émousée ai le émousée ai le émousée ai le leplus élevé d'un édifice. A cette verge on adapte une chaîne composée de filis de for ud le latous tressés, et enduits d'une conche de vernis gras-, lagorelle chaîne, communiquant avec le terrais inférieur ou avec un puist, préserve des effets, du tonnerve ni lattinait san explosion.

Onclques personnes écrivent ces deux mots avec un trait d'union: Para-pluie, para-tonnerre, comme s'ils étoient composés; mais cette orthographe est centraire à celle qu'ont adoptés Wailly, Boiste, Gattet, M. Laveaux,

Valmont de Bomare, et l'Académie.

PARDONNABLE, PARDONNER. Voyet le mot
Excusable.

# MAL PARLER, PARLER MAL.

Beauzée pense que ces deux expressions ne sont pas synonymes. Mal parler tombe, selou lni, sur les choses que l'on dit, et parler mat, sur la manière de les dire : le premier est contre la morale, et le second contre la Grammaire.

C'est mat parter que de dire des obsess ofefenantes, surtost à ceux à qui l'10 no doit du respect, de tenir des propos inconsidérés, deplacés, qui peuron nuire à celui qui les tent, e uì à ceux dont on parle. C'est parter mat que d'employ est es expression bars d'hange; d'user de termes équiroques; de constituire des parties de termes équiroques; de constituire des d'effecter des figures s'giantesques en parlant de choses communes ou médiocres; de choquer le quantité en faisant longues les syllabes qui doivent étre loriers, ou brèves les syllabes qui doivent étre longues. Il ne faut ni MAL PARLER des absents , ni
PARLER MAL devant les savants, etc.

Observes me cette distinct

Observez que cette distinction n'a lieu qu'à l'infinitif et dans les temps composés du verbe parter. On ne diroit pas, il mal parle, il mal

PARTAGER. Quand on conserve une portion de ce que l'on partage, on doit dire, partager avec: C'est une loi inviolable (cheztes Indiens)

de PARTAGEA le peu qu'ils ont AVEC leurs parents qui sont dans le besoin.

(Lettres édifiantes.)

Crébillon met la préposition à à la place de ce régime: LUI PARTAGES un sceptre, pour partager un sceptre Avec lui.

Corneille lui en avoit donné l'exemple :

Et de son amitié je ne puis l'exiger . Sans vous valer un bien qu'il 1000s doit partager.

(Léon à Irène, dans Pulchérie.)
L'un et l'autre devolent dire : PARTACER AVEC
ini ; AVEC POUS. (Le Dict. crit de Férmal)

lui; avec vous. (Le Dict. crit. de Féraud.) Quand on ne réserve rien pour soi, on doit dire, partager entre, et non pas à : Le reste, il le PARTAGEOUT ENTRE les premiers pauvres

qu'il trouvoit. (Lettres édifiantes.)
Au lieu de : Elle partaceoit aux pauvres le peu qu'elle gagnoît, il faut dire, entre les pauvres.

Ce régime de la préposition à, est celui de distribuer.

PARTICIPER À, c'est avoir part à quelque choso: C'est rauricipea en quelque sorte av crime que de ne le pas empécher quand on le

peut. (L'Académie.)

Participer à ma gloire, au lieu de la souiller;

Tiche à t'an revétir, son à m'eu dépouiller.

(Corneille, Harsen, set. V, se. 7.)

Participer de, c'est tenir de la nature de quelque chose: Plusieur des défauts que l'on rencontre dans La Fontaine, PARTICIPANT quelquefois Das qualités aimables qui les avoient fait noitre.

(Champfort, Éloge de La Fantaine.)

Dejà de Vesperus la douteuse lomière, Qui participe ensemble et de l'ombre et du jour,

Eclaroit à demi le terrestre sejour.

(Delille, le Paradis perdu, liv. IX.)

Le pathétique Participe du sublime autant
que le sublime participe du beau et de l'a-

greable. ( Boileau, Truité du Sublime, chapitre XXIV.) Un insecte qui entrevoit l'infini PARTICIPA

ne la grandeur qui vous étonne.
(Vay. d'Anscharsis, chap. XXX.)

Thomas, dans son Essai sur les Éloges, a mis un régime pour l'autre, lorsqu'il a dit: On peut dire que l'éloquence des auteurs ituliens PARTICIPE à ce caractère général; il fulloit , un ce caractère général. (Le Dict. crit. de Féraud.) Quolques uns disent participer, pour prendre

pari à : Je pasticipe à votre douleur. L'Acadén miedit que ce mot n'est guère d'usage en ce sens, et que l'on dit plus ordinairement prendre part.

Féraud est d'avis que le bon goût rejette cette expression.

PASSANT, ANTE, adjectif. Quoique avec la terminsison active, cet adjectif verbal a le sens passif; il ne se dit pas de celul qui passe, mais de l'endroit où l'on passe fréquenment :

Dans le rang que vous tenez, dans la plus

brillante et la plus vous tenez, dans la plus brillante et la plus vissante province de France, joindre l'économie à la magnificence d'un empereur, c'est ce qui n'est pas imagis nable.

nable.

Passant sime à suivre le aubstantif; mais iei, à cause du superlatifet du voisinage de brillant, il précède élégamment. (Le Dict. crit. de Féraud.)

L'Académie, Trésoux, Wailly, Boise, M. Laveaux, et Nocl, ne mettent que chemin passant, rue pasante, mais Férmud et Gattel pensent qu'on peut dire aussi viile, province passante, où abondent les étraugers, les voyageurs.

Toujonrs est-il certain que chemin passager, rue ou ville passagère, sont des locutions viscicuses, puisque le mot passager ne se dit que dece qui passe vite, qui ne dure qu'un instant.

de ce qui passe vite, qui ne dure qu'un instant.

PEINTURER, verbe actif. Barbouiller, peindre
une chose d'une senle couleur. On peinture les
contrevents, les gouttlères, les grilles, les travéea, les treillages, les boiseries, etc.

Andry de Boisregard, Ménage, Nicot, Monnet, Trévoux, Wailly, M. Laveaux, Noël et l'Académie, sont d'avis que ce terme est bon et même nécessaire. Cependant il n'est pas encore généralement adopté.

PRADUR. Co substantif est natentita lorsquo s'en set pour signifier un comp sente suspenda à une verge de for, a un fil de seie, qui, par ses viltations en allant et venant sus tour d'un point fits, par la forta de venant sus est à règle le nouvements d'un service de serviper de la companyation de la companyapara de la companyation de la companyation de se se vibrations, il marque les secondes.

Pendule est fiminin lorsqu'on veut parler d'enceute espèce d'horlège à poids ou à ressort, à laquelle est joint un pendule ou balancier, qui en règle les mouvements: La pressitan PERNULE ou la première horlog- dont l'histoire ait fait mention, est celle de Richard Wallingford, abbé de St.-Albun, qui vivoit en 1395.

(L'Academie, Trevoux, et l'Encycl. io folio, t.XII.)

PERCLUS, adjectif. Impotent de tout le corps ou d'une partie du corps. On dit : Cette fenume est PERCLUSE, et non pas perclue.

Cette observation est d'autant plus nécessaire, que perclue a été employé soit par Baffon, soit par son imprimeur, dans le supplément à l'Hissoloire naturelle, tome II, à l'oudrois du ce grand écrivain parte de deux filles mées en 1701, qui tenoient eusemble du côté gauche par les reins: Jadish dévent practus.

PÉRIODE est massaiin, si, dans l'Capace qu'un désigne sous le som de période, en ne considére qu'un seul points; on dire donc : Dé-monthères et Cicipenne ai par le Cityanene à mouthaine et Cicipenne ai par le Cityanene à l'America de la gioire et de la fire ture, c'ha-dire au plus hau peint de la période que parsont l'éloquence, la gioire, la fortune. On dire mans, en perinta d'un expect de le nopre voquez auxel, en printa d'un expect de l'approvaguez dernie point de loide de la cré, c'est-à-dire le dernier point de la période qua parcourse la réserve de l'approvent de

Le mot point, qui est dans l'esprit sans être dans la phrase, donne le genre masculin au mot période.

PÉRIODE, du féminin grec περίεδες, périodos (chemin autour), est féminiu en français tontes les fois qu'il présente nn sens conforme à son étymologie. — Ainsi il est féminin:

étymologie. — Ainsi il est féminin : Quand on veut parler du temps qu'un astre met à faire sa révolution, ou de la durée de son cours pour revenir au même point d'où il est patti : la rémons solaire est de 365 jours 5 heures 49 minutes. La rémons lunaire est de

27 jours 7 heures 43 minutes; Quand on veut parler de l'époque, du tempa temarqueble par où, en différentes occasions et selon les différentes nations, on commence à compter les authes: selle est la visions callipique et la visiona méthonique, qui sont deux corrections du calendier des Grees. Telle est encore la visione Julienne, inventée par Seatencore la visione Julienne, inventée par Sea-

liger, qui enferme 7980 ans; etc., etc.,
De l'espace de temps qui s'écoule entre deux
époques : l'Histoire se divise en différentes
passiones :

De la révolution d'une fièvre qui revient en de certains temps réglés; La fièvre quarte et toutes les autres fièvres intermittentes ont leurs péasones réglées;

Enfin d'un assemblage de phrases et do propositions qui , liées entre elles forment un sens total , par le rapport qu'elles ont les unes avec les autres : La vianona orntoire est une phrase où plusieurs pensées viennent rayonner autour d'une pensée insportante.

PETTO (in), expression emprantée de l'italien, qui signifia en secret : Le pape a fait deux cardinaux, et en a réservé un in PETTO. (L'Académie, Wailly et Férand.)

In peeto est une fante.

Pien, substantif masc. Beaucoup de personnes pensant pouvoir écrire ce mot avec ou sans d'a mais l'Académie et les lesicographes ne donnent pas le choix. Tous preservent l'emploi de cette consonne, comme étant d'ailleurs conforme à l'étymologie.

PIED DE ROS, subst. masc. Mesure géométrique dont on faisoit autrefois usage en France, et qui contenoit donze ponces de long. Plusienrs personnes confondent lem ot pied de

roi avec celui de pied droit, qui ne s'emploie qu'en architecture, et qui signifie la partie du jambage d'nne fenêtre on d'une porte. (L'Academie et Trivoux.)

PINCER. Voyez la remarque sur le verbe

#### PIRE , PIS.

Piur, adjectif des deux genres, est l'opposé de meilleur, els comparatif de mauvair, méchant, muisible; il se rapporte tuujours à un de la commentation ou féminia. — Au superlatif on dit le pire. — Quand pire forme une comparaison, il est ordinairement suivi de la conjonce tion que: Ce vin-da est raus qua permeire; quand il est superlatif, il régit de : Ce vin-da est le raux pur ésat le raise que ses le raux pur ésat le raux pur ésat le raux pur ésat le raise pur ésat le comment de la comment de la

Ln eondition des hommes seroit max que celle des bétes, si la solide philosophie et la vraie religion ne les soutenoient. (Fénélon.)

Il y a de manvais exemples qui sont PIRES que les evimes, et plus d'États ont péri, parce qu'on a violé les mœurs, que parce qu'on a violé les lois.

(Montesquieu , Grand. et Décad. des Romains , cls. Vtif.)

Les hommes seroient peut-être, PIRES s'ils venoient à manquer de eenseurs. (La Bruyère) Lus visses des ennemis (disoit un ancien) ce sont les flatteurs; et ura vires de tous les flat-

teurs, ce sont les plaisirs.
(Bussiet, Serm. du caréme.)
Les eritiques acharnés contre les gouvernements feroient comme eux et vina encore.
(Boiste.)

Le pire des états, c'est l'état populaire, Et toutefois le seul qui dans Rome peut plaire. (Corneille, Clana, act. 11, sc. 1.)

Pis est l'opposé de mieux, et se dit pour plus maljil ne se joint pas à des substantifs masculius ou féminins, mais seulement à des noms on à des pronoms indéterminés, qui n'ont proprement pas de genre; sinsi on l'emploie.

18 Lorsqu'il so rapporte à quelque mot dont

le genre est neutre (1): Rien n'est vis qu'une mauvaise langue. — Ce que je trouve de vis. — Il n'y a rien de vis que cela. (2).

(L'Academic)

2º Lorsqu'il est employé lui-même comme
un nom neutro: Le ris de l'affaire est que...
Il met les choses au ris (L'academic et Féraud.) — Le ris de tout cela est qu'on ne sauroit plus mal écrire.

(Voltaire, Commentaire our Suphonishe.)

3. Lorsqu'il fait la fonction d'adverbo : It en dit res que pendre.—Au res aller, au res faire.

alt Ha que penare.—Au HS alter, au HS faire.
(Même antorité)
L'homme personnel est nécessairement en=
nuyé; et, qui, ris est, ennuyeux. (M. de Ségur.)

Peut faire dans les biens trouver la pauvreté, Et nous réduire à pis que la mendicité (Boileau; Satire X)

Bacchus le déclare hérétique, Et janséulste, qui pis est.

(Le meme, Chanson faite à Báville.)

Il n'y a que le peuple qui dise tant FIRE, de mal en FIRE; au lieu de tant FIS, de mal en FIS. (Roubaud, VAcadémie, Gattel, Noël,

Waitly, Planche, M. Lavaux, et M. Lemare.)
D'sprès ce qu'on vient de lire, il est évident que Molière, au lieu de dire dans l'Impromptu de Verssilles, sc. I, la prose est ris encoque les vers, devoit dire: la prose est rise en-

core que les vers.

PLAIDER, verbe neutre. Soutenir une contestation en justice: C'est un mauvais métier
testation en pustice. L'y a dix ans qu'ils PLAIBEST l'un contre l'autre. (L'Acodémie.)

(1) Domerque dos os le genro neutre à quelques mots déterminés, tels que rien, ee, cela, le. il; comme dans : uns n'est becu que le vois, ce n'est pas cela; de ne u suis pas ; u est certain que; ce. Il regarde également comme neotres, le beou, le rari, lutile, l'agràble, et les expressions qui sont analogues.

(2) On ht dans le Dictionnaire de l'Acadénie, le pig qui paire arriere. Mil. del l'Acadénie ont vo apparenment dans cette expression le pis, on sojet susceptible de produire une section, us sujet représenté par le qui relatif. Mais an lien de gomerne le verbe comme si l'on disoit, le pis est arrieré, la non doit l'are rappelé par le que relatif, et alors il faut dire: Le pis qu'il puisse en orrierer.

C'est ainsi que l'nn dit, ce qu'il y o de pis, quelque chose qu'il fosse, parce que daos cette pbrase l'action n'est pas produite par l'antécés dent du relatif.

En outre, le pis qu'il puisse orriver, et ce qu'il peut arriver de pire, sont daux proposse tions identiques, et pire ne peut pas être adverbe dans l'une, et sojet dans l'autre. Ce verbe se disoit autrefois à l'actif dans la sens de faire un procés à quelqu'un , l'appeler cu jugement: Il a été obligé de FLAIDER SON TU-TEVR , pour lui faire rendre compte. (L'Académie.)—Il y a trente ans que ces deux familles SE PLAIDER. ((Trécous)

Le mnindre d'entre nous, sons argent , sans speul , Eut plaidé la prélatet le chantre, avi c lui. (Bosleau, le Lutrin, ch. III.)

Et c'est un grand hasard s'il concint votre affaire, Sans plaider le caré, le gendre et le notaire. (Racine, les Plaideurs, act. 1, sc. 5.)

Aujourd'hui on dit Flader contrequelqu'un.

PLAINDER, Quade de verbe s'emploie avec le pronom personnel, il signific temoigner du mécontentement contre quelqu'un, ou quele que chose : Cuzz qui emploient mal leur temps sont les premiers à as Flatena de so brièveté.

(La Brujère).

Il signifie assais te lamenter : Li malheureux.

As spantes uses etamenter. On manieur ses Be Plaint du ciel, des astres, de la fortune; Ou bien encore: se refisser le nécessaire pour se nourrir, se vétir, se passer par avarice des choses les plus nécessaires à la vie: Cet homme se plaint un habit; il est plaint même

le pain que ses enfants mangent. (Trévoux, Féraud, Gattel, etc.) Oh! la bella leçan pour la plupart des pères!

Ile sa plaignent souvent les chinses nécessaires.
(Destouches, le Dissipatrar, act. 1, sc. 8.)
(Andry de Boisregard, p. 521. – Wally, p. 344,
Planche, Gattal, Noël, et le Diet, de l'Académie.)

SE PLAINDRE DE CE QUE, SE PLAINDRE QUE.

Lorsque le verbe de la proposition subordone née est à l'indicatif, ces deux locutions s'emploient indifféremment l'une pour l'autre; lorsqu'il est au subjonetif, se plaindre que est la senle qui soit autorisée.

Emploi de l'indiestif.

Ne nous Flatonons pas de ce que la reine, sa fille, dans un étatplus tranquille, donne aussi un sujet moins vif à nos discours. (Bossuet.)

On se PLAIRT en Perse DE CR QUE le royaume Est gouverné par deux ou trois femmes. (Montesquieu.)

Cloire SE PLAIGNET DE CE QUE des élèves l'A-VOIRRE appelée par son nom. (Florian.) Les gens de merse PLAIGNERT QUE j'ai favorisé les gens de la compagne.

(Marmontel, le Trépled d'Hélène.) à Souvent une mère qui passe sa vie au jeu, à la comédie, et dans les conversations indécentes, «S PLUST QU'elle ne PAUT trouver une

gouvernante capable d'élever sa fille.

(Fénélon.)

Parlez, Phèdre se plaint que je suis outragé. (Racine, Phèdre, act. III. sc. 1.) Combien de fois s'est on PLAINT QUE les affaires n'AVOIENT ni règle ni fin?

Harvey se présenta encore une fois, et dit qu'il s'ktoit plais que Charles V, qui étoit empereur, also sons it trop bien sur la physique, et que présentement il se plaice out qu' É = rasistrate, qui étoit médecin, ne paisonnoit pas ausce bien sur la médecine.

(Fontenelle, Jugement de Pluion, lettre des Vivanis

Permetter que mon amitie se PLAIGNE que vous AVER hasardé dans votrepréface des chuses ses sur lesquelles vous deviez auparavant me consulter. (Foliaire.)

Ils SE PLAIGNOIENT, peut-être avec justice, QUE les nobles et les patriciens ne TRAVAIL-LOIENT qu'à se rendre seuls maîtres du gouvernement. (Vertot.)

Il est plus sisé de sentir que de démontrer que flossues, par cemple, se seroit expriné aussi correctement, s'il eût dit: Ne nous plaimann par que, et Montequiou: On se plaimi que, an lieu de : Ne nous plaignons pas de ce que, on se plaimit de ce que. En effet cette de character de libre coumo la fait observer M. Boniface, de dans sou Manuel, à lieu dans publicuers autres verbes mis à l'indicatif, où elle ne ebange eu auteune façon le seas de la phrase verbes mis à l'indicatif, où elle ne ebange eu auteune façon le seas de la phrase.

Eusuite il est facile de se convaincre que les Écrivains qui ont employé que, avec se plaindre suivi de l'indicatif, pouvoieut également employer de ce que.

Mais ce qu'il faut encoreremarquer, o'est que, dans tous ces exemples, la plainte est fondée, il n'y a point de doute sur l'estieuce de la mois pour celui qui parte : ainsi se plaindre de ce que, ou, par ellipse, se plaindre que, suivi d'un indiesatif, suppose un sujet de plainte.

Emploi du subjonetif.
Il est ridicule de se persense que Montalte

AIT ramassé toutes ces erreurs dans un seul livre. (Pascal.)

Je m'informerai si elles st PLAIGNOIERT qu'on les Eux ennuyées. (Rocine.) Quelques-uns ont pris l'intérêt de Narcisse,

et st sont Plaints que j'en tosse fait un trèsmèchant homme.

(Racine, première préface de Britannicus.)

Vous-même, monsieur, pouvez-vous vous

TLAINDRE qu'on N'AIT pas rendu justice à votre Dialogue de l'Amour et de l'Amitié? (Boileau, Lettre à M. Perraph.)

Paurre comme je croyois l'être, je n'avois pas droit de un flande que l'on voutur me rendre ménagère du peu d'argent qu'on me donnoit. (Marmontel.)

Le verbe de la propositiou subordonnée, mis au subjonctif, fait voir que la plainte n'est pas fondée, du moins pour celui qui parle, et alors se plaindre de ce que ne pourroit pas être substitué à se plaindre que.

PLANE. Vaugelas (325\* Rem.) veut que, quand on se sert de co verbe en terme de civie lité et de respect, ou supprime la préposition de : Vous PLAIT-il me faire cet honneur? Il lui a PLE m'honneur d'une viite.

Pre m'honorer d'une visite.

De Wailly pense qu'il est toujours mieux d'en faire usage, et en effet l'Académie, dans

ces sortes de phrases, ue la supprime point.

Autre question qui offre plus d'intérêt. Doiton répondre à quelqu'un qui vous offre quelque chose, ce qu'il vous FLAIRA, ou bieu doit-ou
répondre, ce qui vous FLAIRA?

Vaugelas (4º Rem.) est d'avis qu'il faut répoudre : Ce qu'il vous PLAIRA, et uou pas , ce qui vous PLAIRA. Voici ses raisous :

On dit i Co o''t wom ratata, parce qu'on consentred des mote quo l'on supprime par élégance; comme quand je dit j'e vons rendrave; comme quand je dit j'e vons rendrave; comme quand je dit j'e vons rendrave; com l'en tour tenta, il fant sous entendres, que je vous rendr. Et uinsi dans cous entendre, que je vous rendr. Et uinsi dans cous les endroits oil l'on se cett de cette façon de puter, j' frent lout ce qu'il vous plaira, on consentend, que j' fasse; cets, outre qu'il est plus élégant de le supprimer, il seroli importum d'à y spoute toojairs cette queue dans un usago sussi fréquent qu'ot cetui de ce terme de courtoirs et de civili consiste de civilise.

1. Académie (pag. 6 de ses Observations sur Vaugelas), Féraud (Dict. erit.), d'Olivet (32° Rem. sur Racine), et plusieurs Grammairiens modernes ont adopté cette opiuion.

Voioi l'analyse de oelle qu'ont émise M. Laveaux et M. Lemare.

Ce qui te plaira signifie ce qui te sera agréa-

ble; et ce qu'il te plaira, ee que tu voudras.— Je fais ce qu'il me platt, signifie jo fais ce qui m'est sgréable; et je fais ce qui me platt, veut dire je fais ma volonté.

Des exemples vont fortifier cette distinction :

Je tombe d'accord de tout ce que vous voudrez dire, penser.

Qui pent ce qui lui est agréable.

Non, je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plait.

Tout marche par cabale et par pur inférêt.

(Mollère, Médisant, V, 1.)

Qui peut ce qui lui plaît, commande alors qu'il prie. (Corneille, Scriorius, V, 2.) Les hommes seront toujours ce qu'it plaira aux femmes. (J.-J. Rousseau.)

Ce qu'elles veudrent, ce qu'il leur plaira qu'ils seient.

Je vous prie tous deux de ne vous point en aller qu'on ne m'ait apporte mon habit. — Tout ce qu'il vous plaira.

(Molière, le Bourg, gent., 1, 2.)

Tout ce que vons voudrez, tout ce qu'il vous
plaira que nous fassions.

Si l'on réunit toutes ces epinions et tous ces exemples, on verra que, lorsqu'il y a cllipso, et quo l'on a intention d'exprimer la volonté, il faut diro ce qu'il vons plaira; mais que s'ilo y a pan d'ellipse, si l'on a intention d'exprimer que la closo est agréable, il faut faire usage de

ce qui vous plaiva. (L' Académic, Trévour et Richelet.)

PIETE, LANNES, Ces deux expressions out de différences rensequables. Voice icomme M. Lavenus, les établist. Les larmes sont nos lymés, quelle quasquis le cause qui la rende visible. On verse des LÉNES de Joie, éteristesse, d'admiration, de doublem; etc. On a les your baingnés de LENES, on a des LENES des your baingnés de LENES, on a des LENES deux yeurs baingnés de LENES, on a des LENES deux yeurs baingnés des LENES, on a des LENES deux yeurs berequières per deux de la comment de la comm

Lusignan répand des larmes, lersque, ignorant si ses enfants vivent encore, il cherche des lumières qui puissent l'éclairer sur leur sort: ...Daos l'espoir doot j'entrevoir les charmes,

Ne m'abandonnes pas , Dicu qui voyes mes larmes ! (Zarc, act. U, sc. 3.)

S'il cut appris la mort de sea enfants, en aureit vu couler ses pleurs. Zaïre, désirant de s'éloigner d'Orosmane, veut

aller cacher ses larmes loin de lui. Ses maiheurs sont un secret; elle ne doit parier que de larmes.

. . . Ah! souffrez que, loio de votre vue, Seigneur, j'aille cacher mes larmes, mes cuouis. {Act. III, sc. 6.}

Mais aux yeux d'Orosmane, ces larmes sont des pleurs, parce qu'il eroit Zaire en preie à une grande donleur.

Mais pottrquoi done ces plaurz, ces regrets, ceste fuite, Cette douleur si sombre co ses regards écrite?

(Act. 111. sc. 7.)

(Act. III, sc. 7.)

La reine assise, et Robert appelé.
Je sais, dit-il, votre sceret, Mesdames,
Ce qui vous plait, en tous lieux, en tous temps,
N'est pastoujours d'avoir beaucoup d'umants, etc.
(Foltaire, Ce qui pish aux Dames.)

La chose qui est agréable aux dames. Ici il n'y a point d'ellipse. Il faut.

Prendre l'état QUI vons plairs le plus. (Voltaire, le Pauvre Diable.)

L'état qui vous sera le plus agréable. Point d'ellipse.

L'esclave qui a remis à Zaïre le billet de Nérestan, n'a vu dans Zaïre que des larmes; il ignore la eause qui les fait eouler.

Elic a páli, tremble, ses yeux versoient des larmes.
(Acte V, sc. 6.)

Mais, lorsque Orosmane creit son malheur certain, lersqu'it se croit trahi par celle qu'il adore, lorsque son cœur est en proie anx passions les plus tumultneuses, ce n'est plus de

Larmes qu'il s'agit :

Voilà les premiers pleurs qui conlent de mes yeux.

(Acte V, sc. 8.)

Ces pleurs

Du sang qui va couler sont les avant-coureurs.
(Méme acte, même scène.)
On peut remarquer les mêmes différences

dans les exemples suivants :

. Vos yeux de larmes moins trempés,
A pleurer vos malbeurs étoleot moins occupés.

(Rucine, 1phig., acte 11, sc. 1 )
De mes larmes au ciel j'offrols le sserifice.
(Le meme, Esther, acte 1, sc. 1.)

Triste , levant au cisl des yeux mouillés de larmes.
(Britaon. , act. II, sc. 2.)
Vos genéreuses malus s'empressent d'effucer

Les larmes que le ciel me condamne à verser. (Foltaire, Mahomet, acte 1, sc. 2.)

A ces mots on lui vit répandre un torrent de LLEMES. (Montesquieu, Lettres persueus). Il s'arrêta un moment et ses LARMES coulè= rent plus que jamais. (Le même.) Exemples de l'emplei du mot pleurs:

Quels malheurs dans ce billet tracés Vous arrachent, seigneoe, les pleurs que vous verses?

( Racine , Iphig. , acte I , sc. 1. )

Cette image cruelle

Sera pour moi de pleurs une source éternelle. (Racine, Phèdre, acta V, sc. 6.) I'en verse éncor des pleurs de douleor et da rage.

(Foliaire, Mahomet, acte II, sc. 3.)

La différence entre pleurs of larmes est bien
marquée dans ce vers de l'oltaire, où Tane
erède dit à Argire:

Pardonnes . . . . daus l'état où vous étes, Si je méle à vos pleurs mes larmes indiscrètes. (acte Ili, sc. 4.)

It est vrai qu'il y a dans do bons auteurs, et particulièrement dans les poétes, des exemples contraires à la distinction qui vient d'être établie; mais en peut croire que c'est souvent la gêne de le mesure eu le besoin de la rime qui a fait confondre ces deux expressions : d'ailleurs il suffit que cette distinction se trouve justifiée par le plus grand nombre d'exemples , pour quo l'on soit autorisé à la regarder comme bien foudée.

L'Académie ne dit point des pleurs de joie, et nous ne eroyens pas que l'exemple de Voltaire puisse autoriser à le dire :

Le peuple impatient verse des pleurs de joses ( Merope, acte V, sc., 3.)

Le beros, à ces mots, verse des pleurs de joie. (La Henriade, ch. VI.)

Le mot pleurs nens semble consacré aux douleurs profeudes, au désespoir, à la fureur, à la rage. - Bossuet a employé cette expression dans toute l'étendue de sa signification, lorsqu'il a dit, en parlant de l'enfer : C'est là que règne un PLEUR éternel. Pleurs, il est vrai, n'e point de singulier; mais qui oserait condamner cette énergique expression?

PLIER, PLOYER.

Plier ne suppose pas de résistance à vaincre; ployer, au contraire, suppose des efforts de la part de celui qui fait l'action. Ainsi plier se dit des choses qui se plient facilement , et qui gar= dent leur pli ; tandis que plover s'emploie en parlant des corps roides qui fléchissent avec peine sous l'effort, et qui tendent à revenir dans leur premier état. Conséquemment on PLIE de la mousse ine, et on PLOIT une branche d'arbre.

Au figuré, cependant, les écrivains emploient plier avec la signification que nous venons d'assigner à ployer. En effet, l'usage permet de dire plier son esprit, plier son humeur, plier sous l'autorité, plier sous les ordres. .

Tu dois à tou état plier tou caractère. ( Voltaire , Alzire , act. I. sc. 4.)

. . . La loi plia mes premiers ans A la religion des heureux musulmans.

(Le meme, Zuire, act. t, sc. 1. ) Ces exemples prouvent , quoi qu'en aient dit Th. Corneille , Féraud et même l'Académie,

que plier peut fort bien s'employer dans la poésie et dans le baut style. Quant à ployer, il ne se présente, à cet égard, oucun doute. Bossuet a dit : Que tout PLOIE, et que tout soit souple quand Dien commande. Racine :

ti'est lui qui, decent moi, refusoit de ployer-(Esther, act. II , sc. 1.) Soutiendres-vous un faix sous qui Rome succombe, Sous qui le grand Pompée a lui-même ploye? (Cornetlle.)

Déjà Dôle et Salins sous le joug out ployé. ( Boileau , l'Art poétique , ch. IV. ) PLURIEL, terme de Gremmaire qui s'emploie

ponr caractériser un des nombres destinés à marquar la quotité. Ainsi nombre pluriel se dit du mot dent on se sert dans les noms , dans les verbes poor marquer plusieurs personnes ou plusieurs choses.

On en fait usage comme substentif : Conjun guer le PLURIEL d'un verbe; on en fait aussi usage comme adjectif : terminaison FLURIELLE, substantif PLURIEL

Vaugelas, dans sa 442 Remarque, s'exprime ainsi sur le mot pluriel :

« Je mets toujours pluriel avec upe I. quois « que tous les Grammairiens eient toujours a écrit plurier, avec un r. La raison sur laquelle « je me fonde, est que venant du latin pluralis, « où il v a une / en la dernière syllabe , il faut e nécessairement qu'il la retienne en la même « syllabe en français : ce qui a trompé nos Gram-« mairiens , c'est sans doute parce qu'ou dit a singulier avec un r à la fin , et alors ils ent « eru qu'il falloit écrire plurier également avec « un r, no songeant pas que singulier vient de e singularis, qui a un r à la fin. »

L'Académie, sur cette Remarque, fait observer que l'usage s'est entièrement déclaré pour plariel, et que c'est einsi qu'il faut parler et écrire : dans son Dictionnaire , elle ne l'orthogrophic pas autrement , et le P. Buffier , Régnier Desmarais, Dumarsais, Girard, d'Olivet, et tons les Grammairens modernes font de mème.

ger avec son orthographe, e'est-à-dire que l'on

Ainsi la prononciation de ce mot a dù chandoit faire sonner le ! finat. Du temps de Molière, on prenonçoit dejà : Tou esprit, je l'avoue, est bien matériel :

Je n'est qu'on singulier ; avons est plursel. ( Les Femm. sav., act ti, sc. 6.) POÈTE , subst. masc. Écrivain qui compose

des ouvrages en vers ; Pour être route ce n'est pas assez de fa re des vers, il faut encore iuventer, et être fertile en fictions. (L'Academie et Trévoux.)

En perlant d'une femme , on dit qu'elle est poète : Quelques uns des ouvrages de mademoiselle Bernard, morte en 1712, ont de la lézéreté et de la délicatesse; ce voirte peut te= nir vang parmi les Scuderi et les Deshoulières. (Le P. Buther.)

On ne diroit pas avec l'article, la roète Bernard, ni encore moins la roktessu. (Féraud.) (Le Diet. de L'Académie, édit. de 1762 et de 1798. )

Remarquez que c'est un accent grave que l'on met sur le premier e de ce mot, poète : c'est ainsi que l'écrivent toutes les personnes qui se piquent d'être correcteg : c'est ainsi que l'écrivent Féraud , Jacquemard , Gattel , Beauzée (Encyl. méth. ) , MM. Cormont , Boiste, Lasveaux, etc.

Cependant l'Aeadémie, dans son Dict. (édit. de 1762 et de 1798 ), Wailly et Trévoux mettent un tréma sur l'é.

Mais Domergue ( page 157 de sa Gramm. ) lenr repondra que, lorsqu'une des deux voyelles peut être accontnéo, le tréma est inutilo, et l'accent est de riguenr ; ct en effet, an lien d'écrire Briseis , Robinson Crusoe , Israelites, on écrit Briseis Robinson Crusoe, Israelites; consequemment on doit substituer dans les mots poëte, poeme, l'accent grave au tréma.

PORTER ENVIE, ENVIER. Ces deux expressions significat désirer avec une sorte de chagrin ce qui appartient à un antre; mais le P. Bouhours (p. 452 de ses Rem. nouv. ) est d'avis que chacune de ces expressions donne a sa passion des tournures différentes.

Envier , dit ce eritique , no so dit que des choses , et porter envie ne se dit que des personnes : il ne faut point Exvita le bien d'aus trui.

Le sage ne PORTE ENVIE à personne.

"Je ne lui ENVIE point sa bonne fortune.—Je POETE ENVIE à mon ami de ce qu'il a le plaisir

d'être avec vous. Voiture, ajoute Bouhours, a exactement observé cette distinction dans uno de ses lettres à M. Costar , dans laquelle il s'exprime ainsi : Moi , qui en toute autre occasion, me réjouis de vos avantages plus que des miens propres, et qui ne vous ENVIR pas votre esprit, votre science, ni votre réputation, je vous PORTE ENvit d'avoir été huit jours à Balzac.

(L'Académie.)

Tontefois nous ferons remarquer que La Bruyère , Bossuet (dans son discours sur l'Hist. univ. 2º p.), Fontenelle, Marmontel (dans los Incas ) . Molière ( dans le Turtufe , act. V ) , Voltaire (dans Catilina, et dans son Hist. da Russie , 2º part. chap. 147) , La Harpe (dans son cours de Littérat. , t. I), et oufin l'Académie, ont aussi fait usage du verhe envier en parlant des personnes; de sorte qu'il nous semble qu'on ne doit pas hlàmer trop sévèrement cenx qui l'emploient dans cette signification, Quoi qu'il on soit, l'nsago d'aujourd hui est contraire à cette manière de s'exprimer, et les Grammairiens, ainsi que le plus grand nombre des Écrivains modernes, sont d'accord sur ce point.

PORTANT, partic, présent du verbe porter na doit pas s'employer comme adjectif verbal pont ce qui a rapport à la santé. Ainsi on pe dit pas : Cette personne est bien PORTANTE, mais cette personne se porte bien.

POSTRUME. Qui est né après la mort de son père. - Et par extension, ouvrage, qui a paru après la mort de son auteur. D'après cette définition donnée par l'Académie et tous les le zico= graphes, il somblo, comme le remsrque Féraud que posthume se rapporte tonjonrs au défunt, non pas dans un sens passif, mais dans un sens . octif; que, c'est ce qui est émané de lui qui est posthume. Ainsi los œuvres d'un autonr, impri= mées après son décès, sont des œuvres posthus mes; mais lo jugement qu'en portent des personnes vivantes, n'est pas un jugement posthu=

Cependant d'Alembert a dit que l'adoption de Molière, faite par l'Académie, était une adoption posthume, parce qu'elle avoit été faite après sa mort; mais si adoption, qui a un sena passif, avoit un sens actif, cette expression voudroit dire que l'Académie seroit morte, et qu'elle auroit adopté Molière par un codicile.

Fontenelle a dit aussi de Descartes , qu'il n'a reçu que des honneurs posthumes. Cette phrase a lo même vice que colle de d'Alembert; car ceux qui rendoient ces honneurs à Descartes vivoient oncore.

Enfin La Motte s'est également trompé dans l'emploi qu'il a fait du mot posthume, lorsqu'il a dit quo les réputations sont presque toujours posthumes.

POST-SCRIPTUM, subst. masculin. Co mot latin se dit de ce qu'on sjoute à un mémoire, à uno lettre, après la signature, et s'écrit en abrégé par ces deux lettres P. S.

On prononce pos-scriptum, mais on ne l'écrit pas. (Le Dict. de l'Académie, et celui de Trisoux.) PULMONAIRE , PULMONIQUE. Le Gendre ecrit poulmonaire, poulmonique, L'analogie

favorise cette orthographe, ot encore plus celle de poumonaire, poumonique, poumonie, ces mots étant dérivés du mot français poumon ; l'étymologie latine pulmo , pulmonarius , aiusi que l'usage , y sont contraires.

PRÉLUDER, L'Academie, dans son Dictionnaire, édit. de 1762, n'indique ce verbe que neutre, sans régime et seulement au propre; mais, dans l'édition do 1798, elle dit qu'on s'en sert figurément dans le sens de faire nno chose pen importante, pour en venir à une fort importante : Il PRÉLUDOIT aux batailles par des es earmouches.

Féraud est de cet avis, et il pense que ce seroit nne fauto de lui donner un régime direct; en offet, les écrivains ne l'emploient qu'avec un régime indirect.

. , . Jeuns alouette, habitante des airs. Tu meurs an *préludant à* les tendres concerts. (Delille, l'Homma des champs , ch. t.)

Tout brillent de rosée, il (le solait) préludoit au jour. (Le même, trad. du Paradis perdu, ch. V.)

PRIER. Nous avons dit, au chapitre où il est question du régime des verbes, que prier, suivi d'un infinitif, prend toujonrs de , excepté dans nne seule eirconstance, et cette circonstance est lorsque ce verbe est suivi du mot diner. En offet on dit , prier à diner , et prier az diner ; or voici la différence qui existe entre ces deux phrases. Pour la sentir, il faut savoir que la préposition à indique toujours un but, nne ten= dance à un but. Si j'ai fait préparer un dîner pour quelques personnes, ce diner est un but ponr cenx que je dois y inviter, et je les Pair à diner, c'est-à dire, à un repas que j'ai fait préparer pour enx. Mais si une personne vient me voir an moment où je suis près de me mettre à table avec ceux que j'ai priés à diner, je la prie ne diner, parce que ce diner n'avoit pas été préparé ponr elle. Il en est de même si je rencontre dans la rue quelqu'un que je n'avois point intention de prier à diner, et pour lequel je n'avois rien fait préparer, je le prie ne diner.

Fai envoyé chez lui pour le rassa à diner. Il est venu me voir à l'heure du diner, et je l'ai priè va diner. La première expression marque un dessein prémédité, la seconde expression est

un terme de reneontre et d'occasion.

Ainsi prier un diner est une invitation fortuite, et prier à diner, est une invitation de

tuite, et prier à diner, est nue invitation de cérémonie. (Minage, 43e chap. — Th. Corneille, sur la 38e Rum. de l'augeles. — Beauzée; M. Laveaux.

son Dict. de la lang. franç., at plusicurs Gramm. modernes.)
Au passif, on ne se sert que de la préposition d, avant le verbe diner, je suis prie à diner.
Inviter suppose encore plus d'appareil que les deux expressions prier à diner, et prier ps

PROLONGER, PROROGER.

diner

PROJUNCER, PROGREE.

L'abbé Desfontaines a fort bien remarqué
que ces deux verbes ne sont pas synonymes.

Prolonger, c'est rendre de plus longue durée
le temps que l'on avoit fité pour faire quelque
chose; et proroger, c'est élogient, c'est remettre le terme auquel on devoit faire quelque
chose; prolonger s'entend donc d'elspace du
temps, et Proroger du terme et non de l'espace.

(Lo Diet, c'ilà de Férond.)

D'après ces définitions, nous pensons que l'on doit dire : Protongra un délai, et Protongra le terme.

En Angleterre, Paonogra le parlement, c'est

remettre à un autre jour l'ouverture du parlelement, le moment de ses séances. Ce verbe n'a cette signification que dans cette occasion.

PROMENER. Ce verbe, dans le sens de marcher, d'aller, soit à pied, soit à cheval, s'emploie toujours avec le pronom personnel: ainsi on ne doit pas dire: Allons fromener, il est allé fromene, il fant dire: Allons NOUS FROMENER, il est allé s'romener.

(Menage, 157°s ch. de ses Observat. —Th. Corneille sur la 16° Rem. de Yaugelas. — Et l'Académie, p. 23 de ses Observat.)

Il est vrai que l'on dit : je l'enverrai bien PROMENZA, je l'ai envoyé PROMENZA; mais dans ces façons de parler familières, on sons-entend SE. (Le Dict. du l'Académics)

Si promener étoit pris dans la signification de conduire, faire marcher, soit un homme, soit une bête, alors on l'emploieroit activement, et l'on diroit: Il a bien raomené ces krangers par la ville.—Il est bien de raomenen CEVAL échauffé avant que de le mettre à l'éa

curie. (L'Académie.)
Le verbe promener s'emploieroit également
bien comme verbe actif, dans ce sens figuré:
PROMENER SON ESPRIT sur divers objets.

(Même antorité.)

Du loisir au travail, du repos à l'étude,

(Delille, Dithyr, sur l'Immortalité de l'ame.)

...On promener nos jours et nos misères ? (Le même, trad. du Paradis perdu, ch. XI.)

Les verbes baigner, moucher, demandent aussi d'être employés avec le pronom personnel, et ce seroit mis s'expirier que de dire: allons alguers, au lieu de : allons NOUS BAIGNES, de mouche béaucoup, an lieu de : De M. MOGERS béaucoup. En effet, chacme de ces verbes expirimant une action, il faut absolument faire connoître quel en est l'objet.

Cependant, pour dire qu'on a mis une personne dans le bain on doitdire dans le sens actif: On L'A BAIGNÉS.

(Le Diet. de l'Académie, à chacun de ces mots.) Le vetbe coucher, qui a quelques rapports

Lo vethe concher, qui a quelques rapporta avec cas vethes, en ce qu'il s'emploie comme verbe réfléchi ; je vais un coucuna, il est allé sa coccuta; et comme verbe seil : il fant coccuta, est ENPANT, en diffère en ce qu'il s'emploie une con plusienrs muits en quelque endroit. Il a coccuté le premier jour à l'ontainebleau.—Il vais cotenta à quarte litere d'ici.

PROPRE DE , PROPRE à Propre de s'emploie dans le sens de seul convenable , réservé à : Le midi est l'exposition PROPRE DE cet

arbuste. (I. Academie.) Il se dit aussi d'un attributnécessairement lie à l'essence d'une chose: le raorte De singe est de contrefaire. (Il Aecademie.) — La pueleur est une vertu raorte DU seze. (Beaucé.) — La magnanion té est une vertu paorte Des héros. (D' Abbancourt.)

Le PROPRE DES hommes est de s'instruire beaucoup plus par l'épreuve des maux que par la jouissance des bieus. (Raynol.)

Propre à s'emploie dans le sens de qui peut servir à ; qui est d'usage : L'aimant est vaorag à frotter l'aiguille d'une boussole. (Trévoux.) —Les gens froids et mélancoliques sont paos pass à l'étude. (Le Dict. de l'Academic.)

PROPRE A, PROPRE POUR.

Voiei ce que penso Roubaud sur ces deux expressions:

Propre à désigne des dispositions plus on moins deligrées, une aptitude ou une expacifie moins deligrées, une aptitude ou une expacifie nécessaire, mais peut-être insuffisante, une vocation ou no destination entorer imparfaite. Propre pour marque des dispositions prochaines, une capacife plutif qu'un aptitude entires et absolue, une vocation ou une destination immédiate. In deux mots, la première de ces loeutions désigne plutifu un pouvoir écloigné, et la seconde un pouvoir prochain.

Aimi l'homme propre à une chose a des talest relatifs à le hoise: I'homme propre pour la chose a le talent mêmede la chose. L'h homme propre pour la chose a le talent mêmede la chose. L'h homme provant lout, n' a prantaglement novar nort tout. Un savant, en état de donner de bonnes tout. Un savant, en état de donner de bonnes cepan, set propre pour une chaire; un jeune homme, en état de recevoir se instructions, est propres aux sciences: le premier a toutes les actuellement; la second a les qualités et les conditions nécessires pour s'instruite un étre instruit avec le temps. On est tout formé à l'égrand de la chose par lequelle on est propre : il faudra se former à l'égrand de la chose à l'aquelle on est propre.

Un objet est propre pour faire, et propre à devenir : un bois est propre pour teindre ou donner de la teinture : une étoffe est propre à teindre ou à recevoir la teinture.

(Roubaud, Synon.)

O.

Q est substantif masculin, mivant l'appellation aucienne et l'appellation moderne. (L'Académie.)

QUANTES, adjectif qui n'a point de singulier. On l'employoit autrefois assez fréquemment dans le langage familier; aujourd'hui cette expression est rejetée dans le langage populaire. Je vous accompagnerai ches lui Toutis et qu'enties rois qu'il voudra, signific je vous accompagnerai autant de fois qu'il voudra.

Danet et Trévoux écrivent toutefois et quantes sans s à toute, et faisant de toutefois un seul mot. Ce sont deux fautes contre l'isage. (L'Academie, Féraud et Weilly.)

QUART, substantif masculin. C'est la quantiéme partie d'un tout. Ce mot, mis par les Grammairiens an rang des noms de nombre distributifs, prend-la marque du pluriel: Cette horloge sonne les QUARTS. (L'Académie.)

On appelle le quart d'heure de Rabelais, un le moment de payer sa dépense dans une subberge, sa perte su jeu, ou ce qu'on a acheté à crédit. On le dit aussi an Eguré : L'ilée de la mort nous annonce un quari-buttus qui est pour tout le monde le quart-buttus de Rambelais. (Le Diet. crit de Féraud.)

QUATRE. On écrit entre quarte yeux, pour signifier étée-détée, et l'on dit quatres yeux, pour la douceur de la prononcision. C'est ainsi que s'exprime l'Académie au mot (GEA et au mot l'eux; mais en observera que c'est dans l'édition de 1-98 de son Dictionnaire; et, comme nous l'avons dit plusieurs fois, cette édition n'est pas reconnue par toute l'Académ e.

Richelet et Trévoux écrivent quatre yeux , et ils ne parlent pas de la prononciation.

et ibn e partent pas de la prononcistion.

Rauzelé (Enze), entitud, au mon Euphonique) set d'ava qu'il seroit mieux d'etrare

seuen dunte sur la prenoncision de cette
expression; il pense d'ailleurs qu'il y suroit
de l'inconvenient à ne pas y introduire de s,
car autrement il faudroit prononcer quate
youze, en allèraid lo premier mot, ou quatre
ieux, en décomposant le second, comme cetui
d'autre qu'en qu'en me giée il run il sautre
d'autre qu'en qu'en me giée il run il sautre
plus, de l'autre qu'en ne giée il run il sautre
plus, de l'autre qu'en en giée il run il sautre
plus, de l'autre qu'en en giée il run étautre
plus, de l'autre qu'en en giée il ren étaigné par
quatre.

Il est vrai de dire qu'il y a hu certain usage ca faveur de estle pronoucition proposée par Bonazée, mais c'est l'usage des personnes à qui moter orthographe est absolutent incomme. Deux hommes grossiers sat une querelle, ils emençent à nou asommes jonais entre certars-strax, dit l'un deux, tu me le paise mençent à l'annue l'annue de la prosonnes d

reu/s; et alors pourquoi d'euphonie en cuphonic, n'iroit-en pas jusqu'à dire linits-yeux? car enfin lo s est plus doux que le t.

Entre quatre yeux est donc la seule prononciation qu'on puisse admettre; elle ost d'silleurs conforme à celle qu'ont adoptée Domeigue, Lemare, pag. 689 de ses Cours de langue française; la presque totalité des Grammairions et des littérateurs distingués.

QUELQUE CHOSE.

Fangelas, dans as for et sa fay? Remarque, après avoir longurennet craminé quel genre demande cette expression, pense qu'il vaut mieux lui donner un adjectif masculin qu'un féminin : et qu'il est mieux d'écrire : il y a quetque Const daus ce livre qui métic d'être un, que ; il y a quelque chost qui mérite d'être une.

La Motte-le-Vayer, sur celte Remarque, croit que l'on peut faire usage de l'nn ou de

l'autre genre.

Th. Corneille ne laisse pas le choix, il est

d'avis que le maseulin doit seul être employé. Févaud, Wailly, Girard, M. Keirod, et plusients autres Grammainens modernes, na presente pas qu'il puisse y aviré de doute sur le genre que l'on doit donner à l'adjectif qui aecompage qu'alque clous, c'est-durie qu'ils vaclent que l'on dise 1 Ne dissa pas à votre vaclent que l'on dise 1 Ne dissa pas à votre de l'roverse, je vous 1t donner de l'hour lorsque vous pouvez 1x lui donner à l'hour même.

Enfin l'deadémie, dans sés Observations sur les Remarques de Fauguilas, et dans son Dictionnaire au mot chose, tranche la difficulté en disant, en termes exprés, que, quand quelque chose est considéré comme un seul mot, quand il répoud à l'aliquid des Latins, il est toojours masculin:

. . . Retenes de moi ce salutaire avis :

Pour savoir quelque chose, il faut l'avoir appris.

(M. Andrieux.)

De toutes ces epinions, à-peu-près unenimes, il résulte qu'il y a une faute dans ce qui

Quand on aura de vous quelque chose à prétendre , Accordez-la civilement ;

auit: .

Accorder-in civilement; Et, pour obliger doublement, No la fastes jamais attendre.

Tentefois, dit Wailly, s'il y a un adjoetif entre quelque chose, alors ce n'est plus un seul mot, et chose reprend son genre féminin; c'est-à-dire que l'on éerina: Quetous settes entre conses que rous éerviere, elles ne seront jamais goûtées, si vous les prononces mal.

Après quelque chose, Vaugelas est d'avis qu'un peut supprimer de avant les adjectifs qui regissent cette préposition; la raison qu'il en donne, c'est que cette répétition rend la phrase dure et désagréable, il veut que l'on dise; il l'Exhortoit à fuire quroque const digne de sa naissance, au lieu de : Il Exhortoit à faire quelque chose et digne de anaissance.

L'Academie (dans son Diet.) dit que souvent l'adjectif qui suit quelque chose est precédé de la préposition de : quelque chose de fucheux, de merveilleux.

De Waitly, Livizac et Demandre pensent que la dureté du son n'est pas une raison suffis sante pour faire la suppression proposée par Vaugelas; d'abord, parce que cette formule ayant été de tout temps dans la langue , elle est conforme à l'usage; ensuite, parce que ce chan= gement sereit une faute, en ce que le mot chose, joint à que/que, change de nature, et ne présente pas une idée déterminée, comme lorsqu'il est uni à tout autre prépositif ; ce qui fait que , de substantif, it devient pronom indéfini. Vaugelas lui-même paroît être de cet avis dans unc autre remarque, où il avoue que quelque chose est un seul mot qui est toujours maseulin. Or , dans notre langue , le pronom indéfini est suivi de la préposition dez. aucun DE vous; nul DE vous; pas un DE vous; personne DE vous ; qui que ce soit DE vous ; rien DE solule ; quoi que ce soit DE bon , etc. , parce que l'effet de cette préposition est de faire disperuitre la signification vague que ce pronom a de lui-même, on la déterminant à un objet particulier; et, dans ce cas, comme le fait observer Dumarsais, l'adjectif placé après de, perd aussi sa nature, et devient un vrai substantif, car ce ne sont pas les mots en cux-mêmes qui décident de leur nature , mais c'est l'emploi qu'on en fait.

Bret, dans son Commentaire sur Amphytrion (act. II, scéne 3), n'adopte pas non plus lu supapression de la préposition de , et il trouve que Molière manque à l'exactitude grammaticale, lorsqu'il fait dire à Sosie:

Je crains fort, pour mon fait , quelque chose appro-{ebaut.

an licu de : quelque chose D'approchant.

Et les bons écrivains font usage de cette préposition; Voltaire a dit, dans sa 1/3º lettre à d'Alembert: Heureux si Bayle avoit plus respecté les mœurs et la religion, ou QUELQUE CHOSE D'APEROCEANT.

La Harpe, dans son Cours de Littérature, a également dit : Si Eschrie et Sophocle n'ont pas eu cette idée, ils ont du concevoir quelque CHOSE D'APPROCHANT.

De sorte que l'on peut hardiment conclure que, dans les phrases où l'on pencheroit à supprimer de pour éviter un sou dur et désagréable, il est beaucoup mieux d'employer un autre tour, ce qui est aisé , puisqu'il y eu a un très-bon , qui consiste , par exemple, à modifier quelque chose par le relatif qui , sujet d'une proposition incidente déterminative ; comme : Il l'exhortait à faire QUELQUE CHOSE qui fut digne de sa naissance.

QUINCAILLERIE , subst. fem. Trévoux et Restaut écrivent clincaillerie; mais l'Académie et les lexicographes modernes ne font usage que du mot quincaillerie, conformément à son éty= mologie. En effet quincaillerie vient de quinque, qui veut dire cinq, parce que, lorsque anciennement on prelevoit un droit exhorbitaut à chaque veute de marchandises, on en exceptoit seulement les objets d'une valeur au-dessous de cinq sous, qu'on a appelés, à cause de cela sans doute, quincaillerie.

B est substantif féminin, suivent l'appellation ancienne, et substantif masculiu, suivant l'appellation moderne. (L'Académie.)

ENTENDRE RAILLERIE, c'est prendre bien ce qu'ou nous dit, et ne s'en point facher : Néron, tout Néron qu'il étoit, extendit très-bien RAIL-LERIE sur ses vers . et ne crut pas que l'empereur, en cette occasion, dút prendre les intérêts du poète. (Boileau, Disc. sur la Satire.) J'ai reconnu en vous une qualité que j'es=

time fort , c'est que vous ENTENDEZ très bien BAILLERIE, quand d'autres que moi vous font la guerre sur vos petits défauts.

(Racine , Lettres à 100 fils.)

He, mon Dien i tout cela n'e rico dont il s'offense . Il entend raillerie sutaut qu'homme de France. (Molière, les Femmes sav., act. IV, sc. 3.)

Le galant homnie ENTEND RAILLERIE et pardonne l'injure. (Trublet, Essais de Litt.)

Entendre la raillerie, c'est entendre l'art de railler; comme eutendre la poésie, c'est entendre l'art et le génie des vers. ( Le ch. de Jaucourt, Encycl., in-fol.) Peu de gens ENTENDENT la fine et innocente SAILLERIE.

(Le P. Bouhours, pag. 40 de ses Rem. ) RAISONNER, RÉSONNER sont deux verbes neutres qui ont des significations bien différentes.

Raisonner signifie faire usage de sa raison pour connoître la vérité : La logique opprend l'art de bien RAISONNER, de RAISONNER en forme. (Trévoux ) - La soumission est la source des lumières; plus on veut natsonnes, plus on s'égare, plus on doute, plus Dieu permet que (Massillon.)

Résonner signifie reteutir, renvoyer le son : Les grands parleurs sont comme les tonneaux vides qui nisonnant plus que les pleins.

les doutes augmentent.

(Pensée de Phocion.)

La grotte de Calypso ne RESORBOIT plus de ( Fénélon, Télém , liv. I. ) son chant. (Trévoux , Richelet et l' Académie.)

De leurs douces chaosons, instruits par la nature, Mille tendres oiseaux foof resonner les airs.

(J.-B. Rousseau.)

RANCUNIER, IÈRE, adjectif. Qui est sujet à la rancune, qui garde de la rancune. C'est un homme nanconien, un esprit nanconien. Ce mot s'emploje aussi comme substautif : C'est un RAN-CUNIER, une RANCUNIÈRE; et dans les deux cas il ost familier.

(L' Academie , Trévoux et plosieurs Gramm. mod.) Rancuneux, rancuneuse, est un barbarisme. Boiste , qui a dit au mot haineux que eet ade jectif s'entend d'un homme rancaneux, naturellemeut porté à la haine, est d'autant plus à reprendre en cela, qu'à la lettre r, il n'indique que le mot rancunier.

# SE RANGER DU, SE RANGER À.

Se ranger du parti de quelqu'nu, c'est s'uuir avec lui contre d'autres personnes qui ont na intérêt contraire. Cicéron, s'étant aance pu parti de Pompée, entreprit la défense de Ligarius, son ami, accusé d'avoir porté les armes contre César. (Le P. Rapin.)

Seigneur, n'attirez point le tonnerre en ces lieux ; Ranges-vous du parti des destios et des dieux. (Corneille , Pompée, act. I, sc. 1.)

Je oe murmure poiot qu'uoc amitie commune Se range du parti que flatte la fortune. (Racine, Britanoicus, act. III, sc. 7.)

Sa RANGER à l'opinion de quelqu'un, c'est déclarer qu'on l'adupte : Tous les opinants su BANGESENT A son avis. (L'Académie.) - Pentêtre objectera-t-on que Gresset fait dire à Sidney (act. I, sc 5) :

Depuis qu'a ce parti mos esprit s'est range.

mais ici, se ranger à un parti ne signifie pas plus s'unir avec quelqu'uu , que déclarer qu'on adopte son opinion; il signific seulement preudre une résolution, une détermination.

( Le Dict. crit. de Férand , Trévoux et la Dict. de L'Académie.

RAPIÉCER, RAPIÉCETER, RAPETASSER. Ces trois mots souvent employés indistinctement, et cependant ils présentent des différens ces assez sensibles :

Rapiècer, c'est raccommoder en mettant une pièce ou des pièces.

Rapiéceter, c'est remettre sans cesse de nourelles pièces, ou mettre heaucoup de petites pièces; ce verbe marque la réduplication ou un diminutif.

Rapetasser, e'est raccommoder grossièrement de vicilles hardes.

On rapièce un bas, du linge, un rideau, auquel on met proprement une pièce. On rapiécette le linge, les vétements, les meubles qu'on est toujours à rapiècer, où l'on ne voit que pièces et morcaux. On rapetasz les vieilles hardes qui ne sont plus que des lambeaux rocousus ensemble, ou appliqués les uns sur les autres. (Beausée, Syona.)

Féraud fait observer, sur rapetasser, que ee mot, au figuré, ne doit être admis que dans le atyle comique ou satirique.

RAPPELER, verbe actif réduplicatif; appeler de nouveau : Jel'ai appelé et a verezé sans qu'il m'ait répondu. Il signife plus ordinairement, faire revenir la personne qui s'en va, quoiqu'on ne l'ait pas encore appelée : Je m'en allois, et il m'a narprué. (L'écadémie)

Il veut les rappeler, et sa voix les effraie. (Racine, Phiedre, ect. V. sc. 6.)

(Kacine, Phedre, ect. V. sc. 6.
..... Ss bouche, trois fois
Voulant les rappeler, ne trouve plus de voix.

( Bosleau , le Lutriu, ch. II. )

Rappeler signifie encore représenter les idées des choses passées: Nous rapeztors même par l'imagination ce qui nous est échappé de ce monde. (Massillon.)—Un cœur vertueux s'afflige en rapperant le souvenir de ses passions dérèclies.

(Fénélos de l'Existence de Dieu, ch. XLVIII.)
On dit aussi dans le même sons : RAPPRER

sa jeunesse, sa mémoire, et se EAPPELEE quel= que chose dans la mémoire. (Urbain Domergue, p. 121.—L'Académie et Trè-

(Urbain Domergue , p. 121.-L'Académie et Trèvoux.)

Observes qu'on ne doit pas dire: Je me xur-PALLA DE cté véniment, ea cettle pirase veut dire: je rappelle à moi de cet événement; on, à moi, et de cet événement; sont deux régimes indirects, et il est de principe que tout verbe actif veut un régime direct. Il faut donc dire, pour a'exprimer correctement je m'on abr-PALLA; qui est la même chose que, je rappelle à moi de cetn, on doit dire: je me xx xxxxxxx. Si se RAPPELER DE quelque chose présente une faute grave, se RAPPELER D'AVOIR foit quelque chose est une locution que l'usage a admise.

Dans le Dictionnaire de l'Académie, édition de 1798, on lit: Se rappeler sejoint aveel suxisliaire avoir et la préposition de : je me aappelle l'avoir vu, n'nvoir fait; et avec le que conjonetif: je me nappelle qu'il m'a dit.

Féraud dit que se rappeler régit de avec l'infinitif; mais il pense que, dans ee eas, la préposition de est employée par euphonie.

Domergue et Domairon sont d'avis que l'emploi de la préposition de, entre se rappeler et un infinitif, est autorisé par analogie avec les eonstructions espèrer de, désirer de, préfer rer de.

Enfin, les écrivains viennent à l'appui de ces autorités.

On lit dans Rouhaud: La réminiscence est le plus lèger et le plus loibé des souvenirs, ou plutôt c'est un ressouvenir si foible et si lèger, qu'en nous rappelant une chose, nous ne nous rappellons pas, ou NOUS NE NOUS NAPPLONS qu'à peine D'EN AVOIR eu peut-être quelque idle.

Dens Condillac: quand nous commençons à réflichir, nous ne voyons pas comment les idées et les marimes que nous trouvons en nous, auroient pu sy introduire; nous na NOUR RAPPELLORS FAS D'EN avoir été privés.

Dans J.-J. Rousseau (la Nouvelle Héloise) : Il s'est experit de vous avoir vu.

Dans La Harpe (Cours de Littérature): Je crois tout ce morceau absolument neuf; du moins ne me apprezh-se pas b'en avoir vu nulle part un semblable.

Dans M. de Châteaubriand: Nous nous Rape PELONS D'AVOIR trouvé une fois un ni. ( de bous vreuil dans un rosier

RAPPORT A , RAPPORT AVEC. Une chose a rapport à une autre, quand l'une conduit à l'autre, ou parce qu'elle en dépend, ou parce qu'elle en vient, ou parce qu'elle en fait souvenir, ou par quelque autre raison : ainsi, les sua jets ont approat AUX princes, les effets AUX eauses, les copies aux originaux. (Beausée.)-Les actions humaines sont bonnes ou mauvaises, selon qu'e les ont expront à une bonne ou à une mauvaise fin. (L'Académie. ) - Et une chose a rapport avec une autre chose, anand elle lui est aualogne, conforme, semblable. Une copie, en termes de peinture, a RAPPORT AVEC l'original, si elle lui ressemble, et qu'elle en représente tous les traits : mais, bien qu'elle soit imparfaite, elle ne laisse pas d'avoir rapport à l'original. ( Beauzée. ) - La langue italienne a grand BAPPORT, a un grand BAPPORT Avac la langue latine. (L' Académie; Beausée, Synon, - Le P. Bouhours, pag. 361 de ses Rem. 1

RAPPORT (PAR), expression qui tient lieu de préposition, et qui signific, pour ce qui est de , quant à ce qui regarde ; on dit : Toutes les actions d'un chrétien doivent être faites (L'Académie.) PLA RAPPORT à Dieu.

Cetto manière de s'énencer n'a rien que de très-correct; mais ce qui ne l'est pas, et co qui est très-commun parmi le peuple, c'est de dire: Par rapport que, par rapport à ce que, au lien de : Par la raison que , parce que. Si l'on demande à un euvrier : Que me eoûtera cela? que me demandez-vous pour ce parquet? il répond : Je ne puis eneore vous le dire, TAR RAPPORT QUE je ne sais pas ce qu'il faudra de bois, ou PAR RAPPORT QUE je n'ai pas encore pris la mesure de votre appartement. (Le Diet. de Trévoux.)

RÉBARRATIF, IVE, adjectif; qui a l'humenr bourrno, fantasque et rebutante : C'est un grand defaut à un ministre, à un juge, à un homme en place, d'etre BERLERATIF. - Une figure REBARBATIVE n'est pas susceptible d'amol-

On disoit autrefois rébarbaratif. Molière a empleyé cette expression dans le Florentin, seene 7; présentement ce seroit un barbarisme. (Trevoux, Fernud, Richelet et l'Academie.) REBOURS, substantif maseulin, qui se dit

principalement du contre-poil des étoffes : on prend le rebours d'une étoffe, pour mieux la nettever. - Ce mot s'emploie plus ordinaires ment au figuré, pour signifier le centre-pied, tout le contraire de ce qu'il faut : Les ministres, les hommes en place, sont souvent obligés de dire le araouns de ce qu'ils pensent. Il est du style familier. Arebours, au rebours, sont des manières

de parler adverbiales , qui voulont dire à contre-sens : Vergeter, épousseter un drap à neaoras. - Les sorciers disent leurs prières à BREOTIES. On dit aussi au rebours, et à rebours du bon

sens.

Au rebours signifie encore au contraire. J.-B. Rousseau l'a employé en ce sens dans son Épigramme contre les Journalistes de Trévoux.

Petits soteurs. . . . . Vous vous tues à chercher dans les môtres (ouvrages) De quoi blimer, et l'y trouves très-bico ;

Nous, au resours, pous cherchons dans les vôtres De quai louer, et neus n'y troovons rien.

Les ignorants disent à la rebours. ( Le Diet, de l'Academie, )

RÉCÉPISSÉ, substantif masculin ; écrit par lequel on reconnelt avoir reçu des pièces, des paniers de quelqu'un pour en prendre communication : Quand vous me rendrez mes arctpissés, je vous rendrai tous vos papiers. (L'Academie.)

Ce terme est purement latin, et signifie avoir recu. Il ost demenré, ainsi que plusieurs autres, dans la pratique, parco que les expéditions se faisoiont en latin, et il est du petit nombre de ceux qui , ayant passé du latin dans netre langue, prennent un s au pluriel.

(Trevoux, Richelet et l'Academie.)

RÉGLISSE. Plante qui pousse de hautes tiges à la hauteur de trois à quatre pieds, et dont la racine sert à faire de la tisane.

Vaugelas, Nicot, Ménage écrivent reguelisse et reguelice ; d'autres emploient ce mot au maseulin ; mais Ménage (75° ch.). Wailly, tons les lexicographes, et l'Académie (dans son Observ. sur la 291º Rem. de l'augelas, et dans son Diet. }, ne le mettent qu'au feminin.

RESPIRER, se dit figurément pont souhaiter ardemment, aimer a ee passion; en ce sens on l'emploie plus ordinairement avec la négative suivie de que : Il ne exspiae que les plaisirs. (L'Académie.) - Un tyran na auspire qua le sang et le earnage; un usurier ne nesriee ora le pain : un homme outragé, ore la ven-

geance. (Trévoux.) (L'Académie et Féraud.) Je na sasrigois que le service du roi et l'intérêt de l'État. (Paroles du prince de Coudé, rapportées dans son Orais, fan, prenencée par Bossuet. )

Peut-être, dit d'Olivet ( dans ses Rem. ann Racine ) , trouvers-t-on une espèce de bisarrerie do restreindre le verbe respirer, pris en sen premier sens , à la négative ; néanmoins il faut l'appeler une délieutesse, une finesse qui est de nature à ne pouvoir se trouver quo dans une langue extrêmement cultivée.

Respirer, ajento ce critique, loraqu'il est empleyé sans la négative, a communément une autre signification. Tout arspine ici la picté, aignifie, non pas que tout désire ici la piété, mais que tout donne ici des marques de piété.

D'eù il faut concluro que l'on peut dire également, il respire la vengeance, et il ne respire que vengeance. La première phrase signifie quo la vengeance est l'objet de ses désirs, et la secondo, que ce désir est porté à un si hant point qu'il abserbe tous les autres , et que l'homme dout on le dit, sacrifierait tont pour se venger.

RESSENTIMENT. Ce met s'est dit indifféreme

ment des bienfsits, des offenses, des bons et

des mauvais offices. Aujeurd'hui , dit l'Académie , il ne se dit guere qu'en parlant des injures : On doit son

crifier son BESSENTIMENT au bien de l'État. Un bon chrétien ne doit garder de EESSEE-

TIMERT contre personne. Ainsi , au lieu de dire comme Delille , parlant du chien (les trois Règnes de la nature,

ch. VIII ): Gordant du bienfait le doux EES-SENTIMENT, on dire , gardant du bienfait le doux souvenir. Voltaire, dans son Commentaire sur Cor-

neille, et M. Auger, dans son Commentaire sur Molière (Dou Garcie de Navarre, p. 205), pensent également que ea mot ne s'empleie maintenant que peur exprimer le souvenir des injures reçues, et non celui des bienfaits.

RESSERTIR, Le P. Bouhours (p. 28 de ses Rem. ) est d'avis que ressentir se prend en bonne et en mauvaise part, et que se ressentir ne se prend qu'en mauvaise part; qu'ainsi on diroit bien : Je zzeszs Lz plaisir qu'il m'a fait, l'injure qu'il m'a faite; mais qu'on ne peurroit pas dite : Il se anssant des déréglements de sa jaunesse.

Trévoux et Féraud se sont rangés de cet

Mais l'Academie dit que se ressentir peut s'employer pour signifier aveir part à quelque événement heureux eu malheureux, et qu'on peut très-bien dire : Je me nessens de la libéralité, de la protection de cette personne. -Si je fais une grande fortune, mes amis s'en RESSERTIEONT.

L'usage est d'accord avec l'Académie.

RÉTABLIR, verbe actif. Remettre su premier état, en ben état, en meilleur état : Sa maison étoit toute ruinée, il l'a fait nétablin -On a BETABLE eet homme dans sa charge, dans ses biens, dans teus ses droits. - Le fils de Dieu a fondé son temple si solidement, qu'il n'aura jamais besoin qu'on le nitablisse. (Bossuel.)

D'après cette définition et ces exemples . la pbrase suivante, qui est de Vaugelas, n'est pas correcte : Avec un ren fort considérable, il marcha pour BETASLIB le désordre des provinces révoltées.

C'est l'erdre, dit l'Académie, qu'ou rétablit, et non pas le désordre; Vaugelas depoit dire : Avec un renfort considérable il marcha pour BÉTASLIR L'ORDER.

REUNIR. Verbe zetif. Ce verbe signifiant possider en même temps ne veut point que la préposition à seit placée avant un de ses régimes; sinsi ne dites pas :

Caton nevrissoir la vaillance à la sugesse, Muis dites : Caton untustance

ET la sogesse Si on veuloit employer la préposition o . il

faudroit se servir du verbe unir. Caton UNISSOIT la vaillance 1 la sagesse.

D'après ce principe, en doit se garder d'imiter deux auteurs modernes qui ont dit :

Cette jeune personne nivar les graces à la beauté. - Votre ami nkung la modestie Au mérite. - Turenne sécussoit la prudence à lo hardiesse.

Il faut : Cette jeune personne nauer les gráces ET la beauté. - Votre ami nécest la modestie ET le mérite. - Turenne BÉUNISSOIT la prudence ay lo hardiesse.

Ou bien en se servant du verbe unir :

Cette jeune personne until les graces à la beauté. - Votre ami TRIT la modestie AU mérite. - Turenne UNISSOIT la prudence à la hardiesse. (M. Larcoux.)

RICHESSE, subst. fém., signifie, su singulier, epulence, abondance de biens : La RICHESE d'une province, c'est lo culture des terres, la nourriture des bestiaux, le commerce.

Fuyes ces lieux charmants qu'arrose le Permesse ; Ce n'est point sur ses bords qu'habite la richesse.

(Boileas, Art. poét., ch. IV.) On dit aussi , an figure , lo richesse d'une

l'angue, dans le même seus qu'on dit qu'une langue est riche. On dit également, les enfants font la BICHESSE des pères. La BICHESSE du sage est sa modération. (L'Académie.) Richestes, su pluriel, se dit lorsqu'ou veut

exprimer une quantité considérable de biens de diverses espéces : Les EICHESSES enorgueillissent. (L'Académie.) - Jouissons paisibles ment des nicursius ne les cherchons pas avec inquietude; il faut en être le maitre, et non pas l'esclave, et ne nous point inquieter,nine nous point désespérer de leur perte

(St.-Evremont.) Le vrai chrétien est peu touché des monesses

(Massillon.) qu'il méprise. Féraud pense que la contrainte de la rime a fait préférer à L. Racine le singulier au pluriel, dans une occasion où celui-ci méritoit la pré-

férence : Beureux qui, de la segene Attendant lout son secour N'a point mis dans la richesse

L'espoir de ses derpiers jours. (Cant, sur le Bonbeur des Justes.)

Mais M. Laveaux croit que, dans la richesse est sussi bien dit que dans les richesses. Per le première expression , richesse s'entend dans un sens collectif, et par la seconde, dans un sens distributif.

RISQUE, pétil, danger: Un menteur court grand navora de n'être jamais cru, lors même qu'il dit la vêrité. — Il y a des honmes qui mettent une sorte d'intrépidité à courir tout Le rusque de l'avenir, ne pensant jamais apprésent. (La Bruyère.)

Le genre de risque a été leng-temps ineertain, Pascat, Scarron, Bouhours, l'ont empleyé au féminin; mais le masculin a prévalu.

Ménage (p. 46e de ses Additions et Changes ments), et Trévoux, dans son Dictionnaire, pensent que ce mot est ordinairement masenlin.

L'Académie est également de cet avis ; elle en excepte cependant cette phrase où l'en dit : à TOUTE BISQUE, pour dire à tout hasard.

RIES. Ce mot est mis erdinairement par les grammairiens au membre des promoss indéfinis, il signific chose, quelque chose; quand en veut exprimer aulie chose, il faut ne vien, équivalent de non-chose, vest-à-dire, la négation aveo le mot rien : Nous sommes de telle nature, qu'il Ny a uxu au montle qui se faite auta admirer qu'un homme qui sait être malheureux avec courage.

(Recine, Préf. de le trag. d'Alexandre.)
Les grands ambitieux, et les misérables qui
wont nun à perdre, aiment teujours le changement. (Bossuet, Disc. sur l'hist. univ. p. 503,
3° part.)

Rien n'est plus incertein que notre dernière beure : Heurense incertitude, eimable abscurité ,

Per où la divine honté A veiller, à prier sans cesse nous convie.

(L'abbé Testu.)

(D'Olivet, 49° Rem. sur Recine.—Domergue, page 393 de ses Solut. gramm., et les Autorités cidessus.)

Boileau a denc fait nne faute , lersqu'il a dit dans sa Ve Satire :

La unit à bien dormir, et le juur é rien faire.

Il devoit dire à NE BREN faire.

Sì l'en veut conserver à rien as véritable sis guifection de choes, quelque chee, on l'emploie sans négatien, et, en cesa, en n'en nituasque dan les phraesse de deute, directifuide en d'interrogation: Je donte que nus zoir plus capable de faire désteter les gouvernement populaire, que toutcequi 'est passé en Françe il y quelque année » P «-ot-la sux de plus rare qui un demi-sawat modeste? (Domergue). — Qui voun di tust? (L'écademie).

( Wailly, Restaut, I' Academie, Domergue,)

L'insage eependant permet quelquefois que le verbe qui vient après rien, dans la signification de chose, et suivi d'un pronom relatif, soit accompagné de la négatien, comme dans cette phrase:

Il n'est rien que le temps n'absorbe et ne dévore. (J.-B. Rousseau, Ode au prince Eugène de Savoie.)

Il autorise aussi à supprimerla négation avec rien dans le sens de nulle chose, quand il est empleyé avec le verbe compter : Il compus peur auen tous les services qu'on lui rend (L'Académie.)

Je junis d'une paix profonde, Et, pour m'assurer le seul bien Que l'un doit estimer en monde, Tout ce que je n'ei pes, je le compte pour rien. (Regnier-Desmerais.)

Vous qui craignez les dieux, et qui aimez votre devoir, COMPTEZ vous pour RIER de servir votre roi. (Tèlémsque, liv. XIV.)

Et comptez-vous pour rien Dieu qui combet, pour nous? (Recine, Athalie, act. 1. sc. 2.)

Je les compte pour rien! ab ciel! quelle injustice! (Le même, Bêrên., act. IV, sc. 5.)

( Domergue , Solut. gramm. , p. 394. - Ferund , Dict. vrit.)

Toutefeis Ménage, et, sprès lul, Wailly, pensent qu'il seroit mieux de dire: Ne comptezveus pour rien?

R'en, immédiatement suivid'un adjectif, régit la préposition de 2 Hn'ya sus su nificheux que. (1. Nacidemie, a mon riem.) — je ne vis jamais sus su tel. (Nême autorité, au met tel.) — Quand on n'a sus su Ryand que la naissance, en et et l'on parolit d'autant plus petit que cette naissance est plus grande. (Trublet.) — Il n'est sus su meilleur que de prendre le ton haut. (Le P. Suffier.)

Jamais l'amont ne forma rien de tel. (Foltaire.)

(Regnier-Desmarais, page 577 .- Weilly, page 173.)

Il faut cependant ebserver que, quand on empleis d'inestren, su lieu dei n'j a rien, on peut, peur la deucear de la pronenciation, on peut, peur la deucear de la pronenciation, supprimes le de devant l'algicetif etg' c'est l'avis de Th. Corneille, sur la 281 et la 333 Res' marque de Fauge(as; et c'est ainsi qu'en on usé Surrasin, dans sa Ballade à mademoiselle Beuteville ; Il n'est RIES RI que d'enlever.

L'abbé Reyre ( fable du Fermier et la Peisrier):

Il n'est, ma foi, rien tel que le richesse, Poor avair grood nambre d'amis.

Poor avoir greed numbre d'amis.

Beileau (dans une lettre adressée sous le
nem de Veiture à M. de Vivenne): C'estfort

peu de chose qu'un demi-dieu, quand il est mort; il s'ast aux tzu que d'être vivant. Fontonello: Comme il s'est avas tzu que de prophéliser des choses éloignées, en atten lant

prophétiser des choses éloignées, en atten lant l'événement ; il s'est aven tet aussi que de débiter des fables, en attendant l'allégorie.

Molière (le C. Imag., act. I, sc. 2):
... Il n'est rien tel, madame, croves-mei.

... Il n'est rien tel, madame, croyes-mei, Que d'evoir un mari la nuit suprès de soi,

Ne fût-ce que pour l'heur d'avair qui vous salue D'on, Dieu vous soit eo side, slors qu'on éteraue.

Rien, suivi de que, on de comme, régit également de et l'infinitif: Rien n'est si beau que de pardonner - Rien ne porte malheur comme. De payer ses dettes.

Cette dernière pensée, fait ebserver Féraud, est de Regnard, dans le Joueur; mais, comme il y aveit nne syllabe de trop pour faire le vers, il a retranché le de :

Rien ne porte melbeurcomme payer ses dettes. Eu certaines provinces, bien des gens disent : Cela ne fait na auxi; il faut dire : Cela ne fait

Ne savoir atan DE aten est du style familier, et signifie ne savoir absolument atan.

...... Ne sochest rien de rien, Au susdit eloitre enfermé par son bien.

(Vert-vert, ch, III.)
Nouvel habitent de ce mende,

Ignorant le mai et le bien, Plutôt, ne sachant rien de rien, Un joune rat......

(L'Académie, et le Dict. erit. de Féraud.)

Rien , pris dans un sens déterminé, et signi-

fiant néant, nul, nulle chose ou chose de peu d'importance, suit les règles des autres substantis; il peut être accompagné de l'article ou de l'un de ses équivaleuts, et s'employer au pluriel: Dans l'ordre de la nature rien ne se fait pa suas. (L'Accienie.) — Il vaut mieux ne rien dire que de dire pus auxes. (Billous)

Un sooge, an rien , tout lui fait peur, Quand it s'egit de ce qu'il eime. (La Fontaine, les Deux Amis.)

On dit aussi: Cet homme ne m'est aux, pour dire, il n'est point mon parent; et: Cet homme ne m'est de aux, pour dire, je n'y prends nul intérêt. (L'Acedémic au mot rien.)
On a souvent demandé si l'on doit dire: Cela

on a souvent demandé si l'on doit dire : Cela ne sert de Rien, cela ne sert à Rien. — A quei sert-il? ou de quoi sert-il?

Ce qui ne sert de rien ne peut être employé

utilement est hers de tout service : Par reconnoissance, il nourrit un vieux cheval qui ne lai sent de nien.

Ce domestique est infirme, il ne me saar plus de saan. — Vous étes aveugle, des lunet= tes ne vous servincient de rien.

Neus eumes beau pleurer, nos larmes ne survetent de nien. (Florian.)

Il met toote sa gloire et sou souverain bien A grossir ou trésor qui ne ini tert de rien; Plus il le voit secru, moios il en mit l'usage,

Plus il le valt accru, moios il co sait l'usage.

( Bailean, Sat. [V. )

Teutes ces phrases éveillent l'idée d'une

nullité absolue de service.

\*Ce qui ne sert à rien aujourd'hui peut servir demain à quelque chose : Il a des talents qui

ne lui seaveat à etes.

Vous pouvez prendre mon cheval, car il ne
me seat à etes aujourd'hui.

Ici il y a nne nullité mementanée de service, un défaut d'emplei.

Fénélon (Télém., liv. V) a, dans le même sens, préféré à à de dans cette phrase: A quoi sear-ti à un peuple que son Roi subjugue d'autres nations, si l'on est malheureux sous son règne?

Et Corneille :

A qual me serviroit cette vie importune!

Copendant on dit quelquefeis, surtont en vers, que pour à quai, dans la même signification Que sant le silence, quand le remords crie? (J.-J. Roussean.)

Du sele de ma loi que sert de vous parer?
(Racine, Athalie, act. 1, sc. 1.)
Que nous servent, bélas! ces regrets superfins?

(Le même, Esther, act. 1, sc. 5.)

Que servent tes regrets?

(Crebillon, Idom., ect. V, sc. 1.)
(Extrait des Procès-verbaux de l'Académie , gramm.)

RUSTAUD, RUSTAE. C'est faute d'édineation, faute d'usage, qu'on est rusaud; c'est par humeur et par rudesse de caractère qu'on est rustre. Un gros, nn fraue paysan a l'eir rustaud, la mine rustaude; un bomme fatouche et beurra a l'air rustre, le mine rustre. (Rusbouch, Syson.)

S.

S. Ce substantif est féminin suivant l'appele lation ancienue, et masculin suivant l'appellation moderne. (L'Académie.)

SAIGNER. Beaucoup de persennes, dans l'intention de distinguer le sens propre d'avec le sens figuré, disent : SAIGNER PAR le nez, sal-GRER AU nez, en parlant de quelqu'un qui perd du sang par le nes; et dans un sens proverbial et figuré, elles disent: Saice au ne nes, pour dire manquer de résolution, de ocurage; mais saigner au nez ne voudroit dire autre chose que tire du sang da nes comme on en tire du bras, du pied, etc.; sinsi, au figuré comme au propre, saice au nez est la senle espression qui soit admiser.

(Le Dict. de l'Académie, édit. de 1762 et de 1798. — Uré. Domergue, page 121. — Gattel, su mot suigner, et su mot nes. — M. Boinvilliers, page 208 de sa Grumm.—M. Lavesux, etc., etc.)

DE SANG PROID, DE SANG RASSIS. Ménage (ch. 327° de ses Observ.) est d'avis qu'il vaut mieux dire de sang froid, comme les Italiens qui disent a sangue freddo, et de sens rassis, comme les Latins disent sedaté mente.

Roubaud dit de sang froid, de préférence à de sens froid, par le raison que è est le propro du sang et non pas du sens, de s'échauffer, de s'ensisammer, de se refroidir, de se glacer: Ja l'avanc entre 2009, quand je lai fa l'affront,

J'eus le sang un peu chaud, et le bras un peu prompt. (Le Cid, act. 11, ac. 1.)

dit le comte de Gormas à don Arias.

Il préfère nunsi de sens rassis à de sang rassis, quoiqu'on entende par le mot sens, soit le jugement et la raison , soit le sens on les organes , soit le sens ou le bon sens, l'assiette on l'état naturel de la chose. Rassis suppose seulement le trouble, l'agitation , un désordre ; il marque le retonr de la chose dans son assiette, dans sa remière situation, à son état naturel. Ainsi l'on dira fort bien de sens rassis, pour désigner que la chose a repris son vrai sens , son état propre; - de sens rassis, pour exprimer la cossation du désordre des sens , des esprits ; de sens rassis, lorsque le sens, la raison, l'esprit, auparavant agités on troublés, seront rentrés dans le calme et dans l'ordre accoutumé. C'est ainsi que, par trois acceptions différentes, sens rassis rend également bien la même idée. Enfin on dit : Étre hors de suas , n'être pas dans son bon suns, avoir les suns renversés, perdre le suas. - Qui perd son bien, perd son saxs, et non pas, perd son saas.

. . . Je bais ces vains auteurs Qui s'affligent par art , et fous de sens rassis , S'érigent, pour rimer , en amoureux transis.

Présentement si l'on consulte le Dietionnaire de l'Académie, édit. de 1762 et de 1798, on lire an mot sang : « On appelle sur raots, « Fétat de l'ame qui n'est agitée d'aucune « passion violente.»

(Boilean, Art poét., ch. II.)

Et, an mot sens, mêmes éditions: « Ce mot a signifie la faculté de comprendre la chose, et a d'en juger selon la droite raison: Il est de « SENS rassis; il a le sens troublé, égaré. » Il est vrai qu'au mot rassis, édit, de 1762, on

hi: • On dit fréquement, de song russ: »
pour dies sans ére dans, sans ter toublé ; »
mais ce n'est agitu mot russi; et daus cette
détiens, que l'Acadenie écrit auns gruss; et
alers elle se trouve d'une opinion centraire à
cit celle qu'elle écret a mot russi et celle qu'elle
aire elle se trouve d'une opinion centraire à
cit celle qu'elle écret a mot russi et un mots
sens, dans l'édition de 13/8. En canedquence,
mons pessons que de song russi est une faute
cchappe à l'imprimeur, et que l'on doit derive
aung froid, de ser resusse puisse d'alleurs
qu'est despuée Ménage, Rouward, Wailly,
Trivoux, Gestre, des, etc.

SECORD. Ca mot, employé comme adjectif numéral, exprime le rang qui ast immédiatement après l'adjectif numéral premier : Il n'est pas le premier, il n'est que le sECORD.

(L'Académie.)

Tans les premiers farfails coûtent quelques efforts; Mais, Attale, an commet les seconds sans remords. (Racine, les Frères Enn., act. ltl, ac. 6.)

Lorsque, dans une comparsione, on 'est servi d'abord du mot premier, on doit, dit M. Boinvilliers, faire usage ensuite du mot second; on n'imite done pan inhitorien qui a dit: D'emocrite et Heraclite étoient deux philosophes dun caractère toin opposi; le rauxia rivil perpirutellement des fol es hamains. 3. NATA profit il Moltanies du les mains. 2. NATA profit il Moltanies du les rauxia rivil. Le accora pleuroli... on encers: l'ext nicis. L'ara pleuroli... on encers:

Cetto opinion peut svoir quelque fondement; copendant Le Harpe e dit (dans son Cara do Litterstore, en periant de Cernelliest de Recine); Le rarrain, anterilement porte du grand a subordonnel Cart à son grânte; l'Avran, plus supple es plus fiestles, a sun, dans in terrener de la piète, la reserve anterier de di terrener de la piète, la reserve anterier de de regiment de maine : de sotte que nous pencherion à eraire que octe tournure de phrase n'est pas une fiest successive de la revere.

SECORD, DEUXIÈME. On dit également le premier, le second, le troisième, le quatrième, etc., et le premier, le DEUXIÈME, le trois sième, et le quatrième, etc.

Mais il y a cette différence, que le deuxième fait songer pécessairement au troisième, qu'il

éveille l'idée d'une série, et que le second éveille l'idée d'ordre sans celle de série. On dira donc d'un ouvrage qui n'a que deux tomes : voici le steors tome, et non pas le detixième; et de celni qui en s plus de deux : voici le BEURIRM LOME, ou, si l'on veut, voici le se-CONS LOME.

On dit per le même raison je demenre au second, parce qu'on ne veut pas faire l'énumération des étages de la maison ; on reut senlement indiquer qu'on demenre au-dessus du premier.

(M. Chapsal, et M. Boniface, Manuel des Amateurs de la lang. fr. 1º année , nº 8.)

SEMAINE, subst. fem. Division la temps, de sep joures en spic joures, depuis de diamache, qui est le premier, jusqu'us named i inclusivement (L'Encycle, in-folio, a une Oscanian.— La Commographia de Buy de Moreas, p. 83 — La Commographia de Buy de Moreas, p. 83 — un mot Semaine. Dimancer, Landa, un mot Semaine. Dimancer, Landa, cut mot Semaine. Dimancer, Landa, de de M. And, et les Tables chronlogiques de Lenglet Duferson.

Besucoup d'auteurs, et à lur exemple, besucoup d'auteurs, et ivent lundy, mardy, mercredy, etc., avec uni grec final au lieu d'un i voyelle, mais, commo cette lettre n'est plan admise dans notre ortheraphe, pour les mots qui sont purement francés, c'est une faute de les mitter. (Memesantorités)

SERS. Ayant plus d'ume fois fait sage, dans te cours de cette Grammaire, da mots sens ropres sens figuré, sens abstrait, ens concret, sens absola, sens relatif, sens défini, sens indéfini, aous croyons devoir onner à mo lecteurs une définition exacte damot sens sous ces diverses acceptions.

Et d'abord sens propre, sens figuré s'appliaquent aux mota, et sens abstrait, sens concret, sens absolu, sens relatif, sens défini et sens indéfini s'appliquent aux phrases et aux idées. Le sens propre est la signification primitive

du moi sans aucune allération, comme quaud on dit. Le feu b'ulle, la lumière nous éclaire, les mots brût, éclaire, sont exployés dans la signification primitive qui leur appartient et qui convient à chacun d'eux, ef dés-lors ils sont dans le sens propre.

Le seas figurés lieu, lorsqu'un mot, tout en conservant sa signification naturelle, et lié à un sutre mot suquel il ne couvient que sous un rapport métaphoriques, sinai dans cette phrases: l'ne imagionation brillante, brillante; les mots brillante, brillante, sont dans le sens figuré, parce qu'on semble donner aux faeultés invisibles de l'esprit, la propriété physique par laquelle le fen et le lumière font impression sur nos organes.

La sen obstruit en en goferial celui dans lequel en s'occupe d'une penede ann resir égard eux nutres choses qui ont un rapport naturel et nécessire avec cette penede. Par exemple, loute substance physique est naturela lement étendus en lengueur, en largeur, c el na profondeur : si on s'occupe de la profondeur, sans égard à la longueur, ni à la largeur, on fait obstruction de ces deux demètres, on considére de la companya de la companya de la la consequence de la companya de la companya de la companya de la la companya de la la companya de la compan

Le seus concret, su contraire consiste due le sujet uni su mode co le mode un in su sujet, c'est-d-dire à regarder le sujet est le qualité comme ne faisset qu'une même chose et un étre particulier; per exemple, ces phrases : l'me conque table a deux chenaux de poste, un tableus gracieux, sont dans un seus concret, a contraire de la conferme de la co

Le sera absolu est un ens qui exprime une chose considéré en elle-même, et qui n'a sucun rapport à un autre ; un seus qui est accompli, circonacrit, et ann sucune sorte de relation; par excepple, si je dis que la terre est opaque, cette phrase est dans le seus absolus on n'attend rien de plus, aucune idée relative, ancune idée accessoire, aucun objet de comparaison ou de dépendance.

Le sens relatif, au contraire, est nn sens qui a relstion à quelque chose, ou qui sert à l'expression de quelque rapport; par exemple, si je dis que l'esprit est préférable à la beauté, cette phrase est dans le sens relatif, pareq que je considére l'esprit relativement à la beauté.

Le sens défini s'entend d'une phrese où le sens est déterminé, où le sajet est dénommé, comme quand je dis : Un cube est un corps régulier, composé de sis fuese carrées, qui toutes sont égales aussi b en que ses angles; le sens défini de cette phrese est déterminé et tombe sur nn objet particulier qui est le cube.

Le sen indéfini s'entend de toutes les façons de parler qui ont quelque chose de vague, c'est-à-dire, qui ne présentent rien de fixe à l'idée, qui n'expriment enfin qu'une pensée générale nue pensée qui ne tombe sur aucun objet particulier; par exemple, si je dia: Croison avoir satisfait à tous les devoirs de chréstien, quand on n'a rendu service à personne?

Cette phrase offre nue pensée générale, le sens est indéterminé, îndéfini, car on ne désigne qui que ce soit de qui l'eu dise qu'il n'a rendu service à persoune ( Encyclop. in-fol., au mot Sens. -Fontenai, Dietionnaire de l'Elocution )

SERS DESSUS DESSUES. Façon de parler adverhiale et familière qui signifie qu'une chese est totalement beuleversée.

Vaugelas (31º Rem. ) veut que l'en écrive sans dessus dessous avec un a au mot sans. pour dire que la cenfusion est telle dans la chose dont ou parle, et l'ordre tellement renverse, qu'en n'y reconnelt plus ce qui devroit êtro dessus ou dessous.

Chapelain et Th. Corneille peusent qu'il fant écrire sens dessus dessous avec un e au mot sens; et ils creient que c'est la seule henne orthegraphe, la seule qui puisse exprimer que ce qui éteit dans une bounc situation se trouve dans une autre.

Ménage, dans ses Observations sur la langue française, 13 chapitre, est de ce sentament, et il dit que sens est un vieux mot gauleis qui signific côté, comme en cette phrase du vieux language, quiest encore en usage parmi le peuple : Tournez-vous d'un autre sens, c'est-à-dire. tournez-vous d'un autre côté; il est d'avis qu'alors sens dessus desseus signifie que, quand la chose est reuversée, ce qui est au côté d'en haut se trouve au-dessous; et il ne pense pas que, dans cette phrase : renverser un coffre suns prasus prisous, le coffre renversé n'ait ni dessus ni desseus, étant certain qu'il a un nouveau dessous qui est au dessna, ce qui lui semble fort bien exprimé par ces paroles, sens dessus dessous.

Le P. Chifflet ( Essai d'une parfaite Gramm., pag. 115 de l'édit d'Auvers), et De la Touche (Art de hien parler , pag. 413 ) se rangent

également à cet avis. Le Dictionnaire de Richelet, celui de Trévoux, et celui de Féraud l'adoptent oussi.

Plusieurs écrivains eu out de même fait usage; Racine a dit: Nos bombes tombaient aussi à tous moments surces demi-lunes, et sembloient les renverser sens dessus dessous. (Lett. XVIII

Je crois qu'à mon avis toot le monde radote, On'il a la tête vide et sens dessus dessous. (Regnier, sat. XIV.)

à Boileau.)

Et Molière (les Femmes sav., act. II, sc. 7.)

Vous devries brûler tout ce meuble inutile,

El voos méler no peu de ce qu'onfait ches veus, Dù nous voyoos aller toot sens dessus dessous.

Enfin l'Académie, dans son Dictionn. ( édit. de 1762 et de 1798), a levé toute insertitude en écrivant sans dessus dessous, avec un e au mot sens .- Lemare, M. Laveaux, Gattel, Boiste, ct Wailly atc., out aussi adopté cette erthographe.

Sens sus dessous est un harharisme. SENTINELLE, subst. fem. Seldat qui fait le guet le jour eu la nuit peur la garde d'un camp,

d'un palais, etc. Dans l'Encrelepédie in-folie, dans Demergue, Trivouz, Richelet, Wailly, Féraud, et eufin dans le Dictionnaire de l'Académie, édit. de 1762, ce met est toujours empleyé au feminin.

Cependan, dans l'édit, de 1708, l'Académie dit que quelcues écrivains le font masculin; en effet, on en touve des exemples dans Voltaire, qui a dit au ens fignré :

Ce sentimen si prompt, dans oos cerurs répandu, Partiel teus sos dangars sentinelle assidu.

( discours sur la Nature du Plaisir. )

Dans Dellle ( trad, du Paradis perdn , liv. 2.):

Ces postes mesaçants, ces nombreux sentinelles Qui veillent mit et jour aux portes éternelles.

Dans M. deFentanes : L'oreille du lion est le plus súa SETINELLE.

Mais il es possible que ces écrivains aient pensé que le net sentinelle veut dire un homme faisant sentnelle.

Il est possible aussi que ce soient les eutrares de la resification qui aient fercé ces écrivains d'en hire usage au masculin; quoi qu'il en soit, l'uage a décidé en faveur du fémia nin.

SERVIR : cla ne sert DE rien, cela ne sert à rien. Voyez , p. 554, au mot rien , si ces deux locutions peuvent être employées indistinctes ment.

SEUL, place avant son substantif, a un sens hien différent de sen! placé après.

Un seul met signifie un mot considéré relativement à sa signification, à son énergie, le seul qu'en puisse employer pour exprimer ce que l'on veut dire. En un mot seul signifie, un met considéré

numériquement, to met qui n'est peint accompagué d'autres mola. Ces deux seus sem bien marques dans ces vers

de Boileau : Coochons qu'ici-bas le seul bonneur solide,

C'est de preudre toujonre la vérité pour guide ; D'accomplir tout le biro que le ciel nons inspire,

Et d'etre justa enfin ; ce mo' seul veul tont dire. (Sat, sur le vrai et le faox Honneur.)

Dans l'édition in-12, faite on 1701, il y a ce and mot veut tout dire; e'est une faute , dit Brossette (nn des commentateurs de Boilean), un sens tont différent et qui est éloigné de la pensée du poète, ear ce seul mot signifieroit, que ce mot est le seul qu'on puisse employer ponr exprimer ee que l'on vent dire; an lieu que ce mot seul signifie , ce mot tout seul , et sans qu'en y ajoute autre chose, veut tout dire et fait asses comprendre en quoi consiste le véri» table bonneur.

Même, place avant on après le substantif, présente aussi deux sens fort différents ; par exemple : C'est la même vertu , signifie cette vertu n'est pas autre que celle dont il vient d'é= tre question ; au lieu que e'est la vertu même, veut dire, c'est la vertu par excellence, la vertu, en quelque sorte, personnifiée.

( M. Auger , Comm. sur Molière : Don Garcle de Nav., act. IV. sc. 10.)

(Dict. crit. de Fdraud.) Seul ne s'emploie guère avec un adverbe de quantité. On ne dit pas : j'ai été FORT SEUL , BEAUCOUP SEUL aujourd'hui, PLUS SEUL qu'hier. Madame de Sévigné dit pourtant : Je suis ici Taks-sauln; mais comme le fait observer Péraud, on n'y regarde pas de si près dans une lettre. - L'adverbe tout fait cependant exception : j'étois Tour SEUL.

Soc, Socie, substantifs masculins. Ces deux mots s'écrivent , comme on le voit , d'uoe manière différente, et ils ont chacun leur accep-

Soc est un instrument de fer qui fait partie d'une ebarrue, et qui sert à fendre et à renverser la terre, quand on laboure : Ce noc est use il faut se reforger.

Socle est un corps carré plus large que haut, et qui sert de base à toutes décorations d'architecture; il se dit aussi d'un petit piedestal sur lequel on pose des vasea, des statues, etc. : Socia de bois, Socia de marbre.

(Trévoux et l'Académie, ) SOLENNEL, ELLE, adjectif. Ce qui se fait avec beaucoup d'appareil, de pompe, et de cé-

rémonie. On prononce tonjonrs solanel, et cela s'observe également dans les dérivés. (L'Academie , Trevoux, Wailly, et Urbain Domergue, p. 144 de sa Grammaire.)

Il y a des personnes qui écrivent solemnel par mn, à cause de solemnis ; d'autres écrivent solennel par deux nn, à canse de solennis. En effet, les Latins ont solemnis et solennis. Le premier, qui vient de sol omnis, tent le soleil. signifie ce que l'on fait tons les jours , ce qu'on a coutame de faire. Pline a dit : Hoc solemne

habeo facere, je fais cette ebose tous les jours, j'ai l'habitude de faire cette chose tous les jours Suétone a employé ce mot dans le même aens.

Le second, dérivé de sol annuus, soleil an= nuel, qui exprime ce qui se fait tons les ans. Cette seconde signification a senle passé dans notre langue, et jour solennel, en français, signific proprement jour anniversaire, jour qui. dans la révolution annuelle du soleil , répond à celui qu'on veut rendre mémorable. Ainsi , parmi les ebrétiens, Noël, Paques, etc., sont des fêtes so/ennelles, des jonrs distingués tous les ans des jours ordinaires par la cessation du travail et par la pompe des cérémonies de l'Église. Tel est le véritable sens de solennel , solennité, solenniser, seos anquel l'usage a donné de l'extension : car solennel signifie aussi ce qui est accompagné de cérémonies publiques extraordinaires, ee qui est revêta de toutes les formes requises , comme cela se pratique dans les fêtes anniversaires.

De ces observations il est aisé de conclure que notre solenne! et ses dérivés, ne venant pas de solemnis, sol omnis, mais de solennis, sol annuus, on doit adopter le double n, et c'est l'orthographe que l'Académie a consacrée. Si solennel par deum n, conforme à l'étymologie . ne l'est pas à la prononciation, solemne! par mn, n'est conforme ni à la prononciation ni à l'étymologie.

(Urbain Bomergue, page 395 de ses Solut. gramm.)

SONGER , PENSER. Penser signific avoir vaguement une chose dans l'esprit, s'en occuper, y attacher sa pensée, y donner son attention , roffechir, mediter. Songer signific seulement rouler une idée dans son esprit, y faire quolque attention, se la rappeler, s'en occuper légèrement . l'avoir présente à sa mémoire. Vous ne direz point songer profondément, mûrement, fortement : vous direz penser, toutes les fois qu'il a'agira de réflexion, de méditation , d'occupation snivie : Vous PERSEZ à la chose que vous avez à cœur ; il suffit qu'une chose soit présente à votre esprit pour que vous y son-GIEZ.

Quelqu'un qui vous donne une commission, vous recommande d'y songer , c'eat-à-dire, de ne pas l'oublier : si c'est une affaire grave dont vous deviez vous occuper, il vous recommandera d'y penser.

Songez à ce que vous faites, signifie, faitesquelque attention ; occupez-vous-en. PENSEE à ce que vous avez à faire, signifie, réfléchissez y, donner-y toute votre attention.

A l'homme qu'il suffit d'avertir , vous dite, songez-y. - A celui que vons voulez corriger rons dites pensez-y bien.

Une absence d'esprit fait que vous ne souses pas à ce que vous dites ; la préoccupation de l'esprit fait que vous n'y PERSEZ pas.

Il ny a qu'à vensen aux petites choses, il faut souch aux grandes: Les gens qui soment beaucoup aux petites, ne pensent guère aux grandes.

Quand on a soixante ans, il ne suffit pas de songen à soi, il faut y PENSEN, se disposer à bien mourir. (Roubaud.)

SONNER. Voyez la Remarque sur le mot midi, et celle sur le mot jouer.

Sonte (TOUTE). Ménage, 326' chapitre de ses Observations , pense qu'il est plus élègant de dire tonjours toute ortre au singulier; mais que cependant, quand toute sorte est employé absolument, et précédé d'au relatif, il faut mettre le pluţiel, comme dans cette pbrasc: Il y en a de pours soutrs.

Vaugelas (135s Rem.) est d'avi que, ponr nne plus graude perfection, on mette toutes sortes avec des mots pluriels, et toute sorte avec des mots singuilers: Je vous souhaite rours sonts de bonheur, rouvis soutis de prospérités. — Dieu vous préserve de touts sonts de maiser.

Th. Corneille, surcette Rem., et l'écadémic [1982, 157] de set Observations) vuelent qu'on mette tonte sorte au toutes sortes avec des mots pluviels: Toers sours de matheurs, roteres sours d'amineux; muis l'un et l'autre veulent qu'avec des mots singulières, on mette toute sorte au singulièr: Je vous sondaite roters sours de bonheur, et non pas TOUTE, sours sours de bonheur.

De ee qui précède, il résulte qu'on peut dire: Toute sonte de livres, et toutes sontes de livres; mais nous ne pensous pas cependant que l'un puisse absolument s'employer pour l'autre; nous croyons, d'après Domergue, que le singulier, se rapprochant plus du sens de chaque, exprime mieux une idée de détail : toute sorte de livres ; et que le pluriel, se rapprochant plus du sens de tous, exprime mieux une idée collective : toutes sortes de livres. De sorte que, quand on dit j'entends de tous côtes, on n'a dans l'esprit qu'une idée collective, et nne personne qui soupire après l'arrivée de son ami devroit dire : A tout moment je crois le voir venir, patce qu'elle compte chaque moment d'une longue absence.

Dans les phrases où le mot sorte estemployé, on ne considère pas ce mot pour l'accord du verbe, mais cet accord est déterminé par le substantif qui suit; ainsi on dit: Il n'y a sourz de soir qu'il n'ait rais, et non prise.—Il n'est soute de caresses qu'il ne m'ait PAITES. - Il n'y a soute de soins qu'il n'ait eus.

Telle est l'opinion de Vaugelas (489 Rem.) de Th. Corneille (sur cette Rem.); de l'Académie (page 511 de ses Observ.); de Girard

(p. 102, t. 1); et de Wailly (page 141). Les motifs qui déterminent à faire l'accord , non avec sorte, mais avec le substantif qui suit, sont les mêmes que nons avons donnés, quand nons avons parlé des collectifs partitifs (p. 286 et sniv.). Sorte appartient à cette classe de mots, et l'on écrit : Il n'est sorte de caresses qu'il ne m'ait PAITES; comme on écrit une infinité de personnes que j'ai vers. Sorte n'est point ici le mot dominant de la phrase, le mot sur lequel l'esprit s'arrête, et auquel se rattachent les mots susceptibles de prendre l'accord ; il n'est que partie accessoire dans la phrase, ce n'est qu'une espèce de modificatif du mot caresses : Il n'est sorte de caresses, c'est-à-dire, TOUTES les caresses ; jouant le rôle des mots qui reçoivent l'accord, il ne sauroit le communiquer, et c'est donc avec le substantif caresses que cet accord

Cette remarque sur toule sorte est applicable à une infinité, toute espèce, et autres mots sems blables.

doit avoir lieu.

SOUQUENILLE, subst feminin. Surtont fort long, fait de grosse toile.

Molière a dit sequenille; le peuple dit souguenille; mais le vrai mot est souquenille. (Trévoux, Férand at l'Académie.)

SOUPRER. Ce veche neutre a dispress signisfications. Dens les emud aspirer, pretendre à une chose, la désirer, la rechercher avec ardour, avec passion, il est erdinairement suiri de la préposition après, ou de la préposition pour: Les avares soursares ann ceue aviks les richesses; les ambitieux araks les homeurs, les dignités; les amants pous le cœur de leure maîtresses.

Mon cour vous est connu, salgneur, et je puis dire Qu'on ne l'a jamais vu souptrer pour l'empire. (Racine, Bérésice, act. 5, sc. 7.) Il souptroet le soir, si sa main fortunée

N'avoit par ses bienfaits signalé la jonrnée.
(Boileau, Épitre 1.)

Le vrai chrétien sourtes arais un bonheur éternel. (Massillon.)

Plusieurs poètes ont employé le verbe soupirer dans le sens actif: Tantét vous souperiez mes prines.

Tantút vons chantiez mes plaisirs.
(Malherbe.)
Mon cœur, qui sonpire saos cesso

Mon cœur, qui sonpire saos cess Les ennuis dont il est touché.

(Racan.)

Ce n'étoit pas jadis sur ce ton ridicule Qu'amont dictoit les vers *que souptroit* Tiballe. (Boilean, Art poétique, ch. H.)

Toi qui, d'un même joug souffrent l'oppression, M'aidois à soupirer les malheurs de Sion. (Racine, Esther, act. 1, sc. 1.)

Pétrarque soupira ses vers et ses amours.

(Foltaire, la Henriade, ch. IX.)

Mais l'Académie pense que cette hardiesse seroit une faute en prose.

Sourcil, subst. masc. Poils courts, qui aont en forme d'are au bas du front, et au-dessus de l'œil: Le mariehal de Turenne avoit les sourcils gros et assemblés, es qui lui faisoit

une physionomie malheureuse.
(Bussy-Rabutia.)

Prononces sourci, et ne confondez pas ce mot uvec le mot souei, qu'signific soin facheux : les soucis importuns voltigent, comme des hibous dans la nuit, autour des lambris dorés.

(Trévoux, Férand et l'Académie.)

SOURD BY MURY, SOURD-MURY.

La dénomination de sourd et muet désigne un individu muet en même temps qu'il est sourd, mais chez lequel le mutisme est indépendant de la surdité. La dénomination de sourd-must dés signe un individu mnet en même temps qu'il est sourd, mais chez lequel le mutisme n'est qu'une conséquence de la surdité. Le sourd et muet est affligé de deux infirmités distinctes : le sourd-muet a bien les deux mêmes infirmités, mais la seconde n'est qu'nne suite de la première. On pourroit rendre l'oule au sourd et muet, sans qu'on cût lieu d'espérer qu'on pût lui dooner l'usage de la parole : si l'on faisoit entendre un sourd-muet, il est plus que probable que bientôt il exprimeroit ses idées à l'aide de signes articulés. Supposons même que le sourd et muet et le sourd-muet restent constamment sourds : dans cet état , le premier restera pareillement muet, et le second, sans être habile à percevoir des sons, peut aequérir l'usage de la parole par des moyens méceniques, étrangers eux sensations acoustiques. Telle est la différence du sourdet muet au sourd-muet ; ainsi ces denx dénominations différent en ce que l'une est un terme composé, et l'autre un terme complexe d'une proposition, pour parler le langage du logicien. Il se pourroit faire que ce que l'on doit appeler ordinairement an sourd-must fut un sourd et muet ; c'est-à-dire, qu'étant sonrd de naissance, il fût en même temps, et indépen-

damment de cette infirmité, muet par vice d'ore ganisation; mais cette rencontre fortuite et indépendante de ces deux infirmités existe peutêtre une fois sur mille, quand l'inverse a lien dana le cas contraire : voilà pourquoi on doit dire: l'Institution des sourds muets, et non l'Institue tion des sourds et muêts. Si cette dernière expression est plus usitée, c'est qu'il existe une errour dans l'esprit de la plupart decenx qui s'en servent, c'est qu'ils croient que le mutisme de ceux qu'ils appellent sourds et muets, est ches eux, indépendant, et seulement concomitant de la surdité. Sur ce point, l'expression est exacte, le jugement sent qu'elle énonce est faux. Ou'on rectifie les idées, et le langage prendra la forme convenable à la rectitude des conceptions. (M. Butet; un des collaborateurs du Manuel des

(M. Butet; un des collaborateurs du Manuel d Amateurs de la Langue fr.)

SOUSCEPTION, SESCEIPTION, subst. fem.
Quelquedio on confind eas deux mote; cogens
ant souscriptions e sell de la signature mise au
na has d'one fette par celui qui l'a écrite, ace
compagnée de certains termes de civilité; et
macription se dit de ce qui est écrit au-deux
d'un acté, d'une requête, ou encreve ud ord une
lettes, d'une minute ou d'un sete mis gous enchoppe. (D'essays, Richelet, et L'acadismic.)

SOUVENIR (SE), RESSOUVENIR (SE). Vaugelas (17º Rem.) et Th. Corneille (sur cette Remarque ) sont d'avis qu'on doit employer se souvenir, en parlent de choses que l'on peut eneore appeler présentes : Je me souviens trèsbien de ce que je vous ai dit ce matin, il r a quelques jours ; et qu'il feut dire se ressouvenir, en parlant de choses qui sont éloignées, et que le temps semble avoir effacées de notre esprit: Il m'a tlit que dans ma jeunesse il fréquentoit la maison de mon père, j'ai eu beaucoup de peine à m'en EESSOUVENIE, à m'en rappeler le souvenir. Cependant, fait observer Th. Corneille, la plupart emploient indifféremment l'un et l'autre verbe, et même pintôt se ressouvenir que se souvenir. Mais il est beaucoup mieux de faire la distinction qui vient d'être iudiquée.

SPHIN. Ce mot est mis au nombre des substautifs macculins par l'Académie, Trévoux, Férand, Wailly, Galtel, etc.; par Amyot (tradnetion de Plutarque, vie de Cicéron); La Fontaine; l'obbe Tailemant; Andry de Boiss regard, et l'obbe Barthélemy;

Et au nombre des subtantifs maseulins et féminins, par Ménage, Richelet et le chevalier de Jaucourt.

L'abbé de Marolles ( dans sa traduction de

l'OEdipe de Sénèque), M. de Juigné (dans sen Dict. hist. poét.), et M. Noël (dans son Dictionnaire de la Fable), le font féminin.

Les écrivains qui s'en servent comme substantif masculin, disent que le Sphinz étoit un monstre, et que monstre est masculin ; ils ajoustent encore qu'il a la terminaison de lynx, qui est aussi masculin.

Ceux qui le regardent comme féminin, appnient leur epinion sur ce que Sphynx, ou plutôt Sphinge, selon Pausanias, étoit une fille naturelle de Laius, roi de Thèbes.

Quoi qu'il en soit, l'Académie adoptant le comme nous l'avens dit, le marculin, neus l'ismiterons; et nous direns que le Sphinz étoit un monstre fabnleux anquel les anciens desnoient ordinairement le visage et le buste d'une femme, le cerps d'un lion, et les siles d'un aigfe.

STENTOR, subst. masc. C'est un homme dont parle Homère, au 5º livre de l'Iliade. Sa veix était plus éclatante que l'airain; seul, il se faisoit entendre de plus loin que cinquante hommes des plas robustes, et il serveit da trompette à l'armée.

(Le Dict. de la Fable de M. Noël.)

C'est sûrement par allusion à cat homme que
l'on dit d'une personna qui a la veir extrémement
forte: Elle a une voix de Syrayes.

Quelques-uns disent : Une voix de CENTATEE,

ais c'est nne faute grossière. STOMACAL, ALE. STOMACHIQUE.

Ces deux adjectifs se disent de ce qui est bon peur l'estomac et le fortifie: Le bon vin est fort stemacal eu stemachique.—Poudrestomacale eu stomachique.

Stomachique est quelquefois substantif. On dit: C'est un bon stomachque, mais on ne dit point: C'est un bon stomacat. Stomacal se dit plutôt des choses naturelles;

at stomachique, des compositions artificielles.
(Le Dict. crit. de Féraud.)

SUCCOMBER, verbe neutre, suivi tantét de la

préposition sous, et tauté de la préposition à. Succomber sous éraplois les reque le régine en représenté comme un poide qui par sa presanteur nous fait ployer. Seccassas sous le fair, seur la charge, [L'Académie.) On dit aussi figurement: Seccassas aute le travail, sous le fair des affaires, parce qu'alors le vavail et les affaires sont comme un peide qui accable celui qui en est charge.

On se sert de succomber à, lersque le régime

représente un ebjet vers lequel en se laisse entralner, par lequel on se laisse vaincre : STCcemmen à la douleur, à la tentation.

(L'Academie.)

. . . Lorsque succombant au msi qui la déchire Ses mains laiseaut flotter les réacs de l'empire. (Voltaire, Sémiramis, act. 1, sc. 1.)

Le même poète n'est donc pas correct, quand il dit dans une autre tragédia :

Un vieillard qui succombe au poids de ses années. (Zalre, act. III, sc. 3.)

Ses années, sont ici un peids qui accable lo vieillard; Voltaire devoit done dire: Qui succombe sons.

SUPPLÉER UNE CHOSE, SUPPLÉER À UNE CHOSE.

Ces deux manières de s'exprimer ont des sens très-différents.

Suppléer une chose, e est ajeuter en objeta de la même nature, ce qui manque; c'est fournir ce qu'il faut de surplus, pour quo cette chose soit cemplète: Ce sac doit être de mille francs, et ce qu'il y a de moins 31 LE SUPPLÉRAI; je suppléerai LE REST. (L'Accdémie.)

Suppléer à une chose, c'est remplacer une chose par une autre chose qui en tient lieu, queique d'une nature différente; et alors suppléer signific tenir lieu de.

On vit Saint Louis suprient par sa vertu à l'inégalité du nombre, et soutenir lui seul le poids de l'armée. (Fléchier.)

Souvent, dans les disputes, les injures sura rifers aux raisons. (L'Académic.)—Les qualités du cœur surrifers a celles de l'esprit, en pagduitent en partie les effets. (Trublet.) Surrifé à mombre, surrife Lis raisons, Lis

qualités de l'esprit, seroit incorrect. (Wailly et le Diet. de Férand.)

Le titre de brave et franc chevalier annonceit l'honneur, et ne un supritort jamais. (Thomas.) Il falleit, et n'y supritort jamais,

Remarques qu'avec un nom, on un pronom de personne qui lui sert de régime, supptéer ne prend jamais la préposition à : on dit suppléer quelqu'un. — S'il ne vient pas, je le suppléera; etc verba signifie, dans ce cas, représenter une personne absente, en faire les fonctions.

SUSCEPTIBLE, CAPABLE. Denx termes qui se prennent, chacun, dans une acception différente.

Capable signifie, qui est en état de faire, et se dit des personnes. Susceptible signifie, qui peut receveir, et se dit des choses.

(La Harpe, Cours de Littérat., t. 1, p. 118.

Mélanchton, le plus CAPABLE des disciples de Luther. (Bossuel.)

de Luther. (Bossuet.)
On ne dit capable, en parlant des choses, que dans cette acception: Cette salle est capable de contenir tant de personnes; ce vase est

CAPARLE de tenir tant de pintes; et, en ce sens, il ne s'emploie qu'avec tenir ou contenir. On ne dit susceptible, en parlant des personnes, que pour donner à entendre qu'elles sont trop sensibles, trop promptes à s'offenser.

Vous savaz à quel point Orente est susceptible.
(Palissot.)

Dans l'édition de 1798, l'Acadèmie mis au mombre des cemples : Cette personne est sus-caprinas d'une charge, d'une grace, etc., c'est-à-dire, les qualités nécessaire pour l'obbetoir; mais cet exemple ne se trouve pardann l'édition de 1969, ni d'ans Trèvoux, Férund, etc., et nous ne connoissons pas d'auteurs estimés qui en aient fait usage.

SUSTERTER, verbe actif. Nourrir, entretenir la vie par le moyen des aliments: Le pain est la meilleure nourriture et qui sustent le plus. — Le vin austent les ivrognes.

Quoique ce mot s'emploir peu dans le bant style, on pourroit dire au figure! La lecture de l'Écriture Sainte et plus prore qu'accune autre à auxystran l'ame. (Trévoux.) Quelques auters (La Fontaine entre autre) écrit substanter ; mais sustenter sait lo seul moi reconnu par Richelet, Férand J. Trévoux. Wailly, I deadémie et les lexicographes modernes.

SYNONYME se dit des mots qui, se ressemblant par une idée commine, sont néammoins distingnés les uns des autres par quelque idée accessoire et particulière à chacun d'eux, d'où naît, presque toujours, une nécessité de eboix pour les placer à propos et parler avec justesse.

Il faut encore que les synonymes, pont être bien employés, ajoutent à la clarié et à la force de l'expression. Co seruit donc éxprimer ma que de dire: Quels vaceus et quelles LARMES ne répandent ils pas pour se déliver des reproches de leur conscience—Les copps après la mort sont réduits en CRABRE et ca proussièse.

Mais on dira bien: Longin entend, par le sublime, ce qui fait qu'un ouvrage RELÈVE, aAVIT, TRAESPOSTE, Parce que ces trois verbes enchérissent l'un sur l'autre.

T.

T, substantif, est maseulin, sniyant l'appellation ancienne et l'appellation moderne. (L'Academie.) TAIE, subst. fém. Linge qui sert d'enveloppe à un orciller qu'on met sur le chevet du lit, et où l'on appuie sa tête.

L'Académie, dens son Dictionnaire, édition de 1798, indique têt et taie, et elle fait observer qu'ou devroit écrire têt, à cause de l'étymologie latine regere, couvrie. Trévoux, Richelet, Wailly, Gattel, Féraud, Boiste, Laweaux, et le Dictionnaire de l'Académie, édition do 1762, n'indiquent que le mot taie.

Tete d'oreiller est un barbarisme.

TAMBOUR (BATTRE DU) BATTRE LE TAM-

Battre du tambour signifie tirer des sons du tambour : jouer du tambonr : Il a appris à sattre du tambous.

(L'Académie, su mot Tambour, et M. Laveaux.) Recommencez vos chants, et vous autres

RATTEZ nu TAMBOUR, et sonnez de la trompette.
( Foltaire, trad. de Caldéron, Tout est vérité et lout est mansoage.)

Battre le tambour, signific donner une am nonce, un signil avee le tambour. On artiture, Tambour pour rassembler la troupe. (L'Académie édition de 1798.) — CE fui à l'entrée d'Édouard 111 dans Calais, l'un 157, que l'on entendit artible la Tambour pour lu première fois. (M. Laveaux.)

TÉMOIN. Ce substantif, placé au commencement d'un membre de phrase, est toujonrs invariable.

Témoin les victoires qu'il a remportées, — Témoin les blessures dont il est encore tout couvert. (L'Académie.) La diction dépend de la Grammaire, vémoin

les beaux vers de Corneille. (Voltaire.)
Mais dans cette phrase: Je vous prends tous
à τέκοιπ, l'expression témoin doit-elle rester
an singulier, ou doit-elle être mise au pluriel?

C'est M. Boniface qui ve répendre :

Ce n'est pas la première fais que, cette question est agitée: l'augelar, dans es Remarques, est d'aris que l'on écrire: Le vous prends tous d'arisons, sans à éconie, et sem moits sont qu'à témoin se prend la devribialement et alors qu'à témoin se prend la devribialement et alors qu'à diet étte sinvaible, commo nons en avone planieurs exemples dans notre langue, écla que s' vous prends tous d'acastra, en ainquite, p' vous prends tous d'acastra, en la mignifie, p' vous prends tous d'acastra, en se son, signifie témoignage.

L'Académie, dans ses Observations sur Vauagelas, a été de l'avis de ce grammairien, e'estde-dire qué elle a adopté le singulier; mais on netrouve d'exemple à l'appui dé son opinion, quedans l'édition de 1798, dans lequelle, on lit, au unt témoir : Je vous prends tous à Trèsons.

Furetière , Trévoux , Th. Corneille , Ménage, Joubert, Gattel, Feraud, et d'autres encore condamnent le pluriel. Voiei quelques exemplos qui viennent à l'appni de leur décision.

Les féciaux alloient en personne vers ceux qui avoient fait tort aux Romains, et s'ils ne pouvoient pas les porter à leur rendre justice, ils leur déclaroient la guerre ; mais aux paravant, ils prenoient les dieux à Témoin. ( Plutarque , Vie de Numa. )

lris , je prends le ciel et les dieux à témoin , Que vous étes l'objet de mon plus tendre soin, (Madame de la Suze.)

Il part les dieux et les hommes à témois de tous les maux que causeroit à la république

une pareille innovation. (Fertot, Révolut. rom., liv. L.) Je vous prends à TÉMOID, vous tous qui m'écontex et qui voyez mes larmes. (Massillon.)

Je prends à temoin Ces bois, ces prairies. (Idylle de Ma lame Deshoulières à ses Enfants-)

Ainsi il est démontré que l'expression à témoin signifie témoignage, et doit rester au sin= gulier ; qu'elle est en parfaite analogie avec prendre à garant, à caution, à partie ; enfin, que l'Académie et plusieurs bons Grammairiens s'accordent à l'écrire toujours au singnlict.

Il en est de même do eos expressions : pren= dre à GARANT; prendre à CAUTION; prendre à PARTIE; où les substantifs garant, caution, partie, fignrent comme advorbes, et par conséquent ne changent point de terminaison.

Observez que je vous prends à témoin et je vous prends pour témoin , n'ont pas le même sens; voyez p. f21 , ch. III, art. 2.

TEMPS, substantif masculin. Quelques personnes retranehent de ce mot la lettre caractéristique p , et cela apparemment parce qu'elle no se prononce pas ; mais cetto orthographo est contraire à celle qu'ent adoptée Trévoux . Beauzée, Wailly, Girard, Domergue, et l'Académie dans son Dictionnaire, édit. de 1762 et de 1798; de plus, elle est contraire à l'éty= mologie du mot, et à son analogie avec les mots temporel, temporiser, où so trouve la lettre p. Ces mêmes autorités écrivent également l'adverbe long-temps avec un p au second mot.

TENDROR, TENDOR, TENDRETÉ, substantifs féminins.

Tendron se dit du bourgeon ou rejoton tene dre de quelques arbres et de quelques plantes .

tols que : les TENDRONS des cardes, des choux. des radis, des raves, des artichauts.

Il se dit encore des cartilages qui sont à l'ex= trémité des os do la poitrino do quelques animaux ; et, dans cette signification, on dit : Une fricassée de TENDRONS de veau, et non pas de TENDONS de veau.

Tendon s'entend de la partie du musele par laquelle il est attaché à l'os, autrement dit, son extrémité : la suture du TENDOR est une opération très délicate en chirurgie.

(Trevoux, Richelet et l'Acedemie.) Tendreté s'emploio pour exprimer la qualité de eo qui est tendre. On n'en fait usago qu'en parlant des viandes, des fruits, des légumes : La TINDELTÉ d'un gigot, d'un lapereau, de ces legumes, de ces fruits : tendresse, on co sens, scroit une faute grossière. (Mêmes autorités.)

THÉRIAQUE, substantif féminin. Composition médicinale en forme d'opiat, doot la base est la chair de vipère.

Quelques anteurs , tels que le P. Rapin , Menage ot Th. Corneille, font eo mot mas » enlin; mais l'Académie, dans son Dictionnaire, et tous les auteurs d'ouvrages de médecine ot de pharmacie, le font féminin : La THÉRIAQUE, dont Adromachus le père, médecin de Neron, est l'inventeur, est une im tation de l'antidote qui fut composé par Mithridate, roi de Pont. (L'Académie et Trévoux.)

Timoné. Féraud pense que l'emploi do ce mot est très-borné; on ne doit suivant lui , en faire usage qu'en style de dévotion, et au fémis nin : La princesse palatine croyait voir partout dans ses actions un amour-propre déguisé en vertu; quel supplice à une conscience TIMOniz! Cependant l'Académie, dans l'édition de 1708, a donné cet exemple : il est trop TIMORE; mais dans l'édition de 1762 , on lit que ce mot ne s'emploie guère au masculin , et tous les faiseurs de dictionnaires se sont rangés é cet avis : cependant M. Laveaux veut que l'on puisse dire, un esprit timoré.

### .TOMBER PAR TERRE, TOMBER A TERRE.

Ces deux expressions ne so ressemblent pas autant que l'on ergiroit. Tomber par terre se dit de ee qui , tonchant à terre , tombo de sa hauteur; et tomber à terre, do ce qui , étant élevé au-dessus de terro , tombe d'on haut. Un homme , par oxemple, qui passe dans nno rue , et qui vient à tomber, tombe par terre, et non pas à terre, car il y étoit déjà ; mais un couvreur à qui le piod manque sur lo toit, tombe à terre, ot non pas par terre. - Un arbre tombe par terre , mais le fruit de l'arbre tombe à terre.

Ils étoient si serrés les uns contre les autres,

qu'ils ne pouvoient lancer leurs javelots ; s'ils en lancoient quelques uns, ils se reneontroient et s'entrechoquoient, de sorte que la plupart TOMBOIRNT à TERRE sans effet. (Vaugelas, trad. de Quinte-Curce, l. 3, ch. 2.)

Là , près d'un Guarini , Térence tombe à terre. (Boileau , le Lutrin , cb. v.)

Étes-vons iel près', mansieur , tombé per terre? (Foltaire, le Dépositaire , act. III, sc. 2.)

Lors donc que Jésus leur dit : C'est moi ils furent renversés, et TOMBÉRANT PAR TARRA. (Traduction du Nouveau Testament , Jean 18 . 6.) (Andry de Boisregard, Réflexions sur l'usage présent, toma 11.)

TOME, VOLUME, aubst. masc. Le volume pent contenir plusieurs tomes, mais le tome ne peut faire plusieurs volumes : la reliure sépare les volumes, et la division de l'ouvrage distingue les tomes.

Il est évident, d'après cela, qu'nn dictions naire peut former plusieurs volumes mais non pas plusieurs tomes : Il ne faut pas toujours juger de la science de l'auteur par la grosseur du volume. - Il y a beaucoup d'ouvrages en plusieurs tours qui seroient meilleurs s'ils étoient réduits en un seul. (L'abbé Girard,)

Cependant, comme le fait observer M. Law veaux, ces deux termes se prennent assez sous vent l'un pour l'autre, et l'on dit indistinctes ment, j'ai perdu un volume ou un tome de l'Histoire de France. .

TOUCHER, voyer Jouer.

TRAITER.On ditassex indifféremment TRAITER une matière, une question, et TRAITER D'une matière, n'une question ; cependant, quand on spécifie la matière, la question, il faut dire, tra ter de : Dans son ouvrage, il TAMITE DES

plantes, DES métaux, DE l'économie. (Férand.) Comme j'ai dejà TRAITE DE cette matière dans ma neuvième satire, il est bon d'y ren= voyer mon leeteur.

(Boilenu , Discours sur la Satire.) Cette Histoire des oiseaux seroit trop volus mineuse, si j'eusse TRAITÉ de chaque espèce en partieulier.

(Buffon , Plan de l'onvrage , Hist. nat. des Oiseaux.) On lit dans l'Année littéraire : L'auteur TRAITE les moyens d'étudier l'histoire. Il me semble, dit Féraud, qu'il faut dire : TRAITE

Das moyens. On dit : TRAITER une affaire , aussi bien que TRAITER D'une affaire ; mais M. Laveaux pense que TRAITER une affaire, c'est l'examiner à

fond et TRAITER D'une affaire, c'est la discuter: Le rapporteur a bien TRAITÉ l'affaire ; et les juges ont taaté DE cette affaire pendant deux heures. Employé pour négocier nne acquisition . s

traiter est toujours suivi de la préposition de : Il a TRAITÉ DE cette charge , DE cette terre. -Je TRAITEROIS volontiers DE toutes mes prétentions. (L'Académie )

L'auteur des Révolutions romaines s'est donc mal exprimé , lorsqu'il a dit : Il falloit que le peuple autorisat ses magistrats à convoquer des assemblées pour TRAITER ses droits; il devoit dire, pour TRAITER DE ses droits.

(La Touche,pag, 526, et le Dictione. crit. de Féraud.) Traiter, dans la signification de reconnoitre our , qualifier de , se met avec la préposition de avant les noms qui expriment les qualifications que l'on donne : il le TRASTA D'imposteur, Da fripon.

Enfin TRAITES quelqu'un D'ami, c'est ini en donner le nom , et le TRAITER EN ami , c'est agir à son égard comme on le fait avec un ami. (Le Diet. crit. de Féraud.)

TRAMONTANE, subst. fém. On appelle ainsi, en Italie et sur la Mediterranée , an vent qui souffle du côté qui est au-delà des monts, par rape port à l'Italie; sur l'Océan, on l'appelle vent du Nord

Tramontane s'entend aussi de l'étoile polaire an du Nord, en tant qu'elle sert à conduire les vaisseaux sur mer ; de la on dit figurément et en style familier: Il a perdu LA TRAMONTANE, c'està-dire, il est déconcerté, il ne sait plus où il en est : L'indignation, la fureur, le délire, s'emparèrent de moi, je perdis LA TRAMOSTANE. (J.-J. Roussenn.) (Andry de Boisregard, p. 689. - Trevoux, Riche-

let , et [ Acad.) Tramontade est un barbarisme.

TRANSVASER, verbe actif. Verser d'un vase dans un autre ; il ne se dit que des liquenrs . du vin. (L'Académie et Richelet.)

Quelques-uns disent, transvider, mais le motn'est pas français.

Taks. Ce mot qui; comme nous l'avons vu p. 117 est en français le signe du superlatif absolu, ne s'associe guêre bien avec les participes, surfout avec ceux des verbes pronominaux : Il s'en est Très-occupé .- Cette nouvelle s'est Thès-répandue. - Génes étoit toujours très-menacée par les Piémontois (Voltaire.)

On doit se servir de benucoup , fort, on de tout antre adverbe équivalent.

Il fant remarquer cependant qu'on peut employer tres avec certains participes employés comme adjectifs verbaux, c'est à dira.

peur exprimer l'état, la manière d'être, du mot [ augnel ils se rappertent; comme fáché, humi-· lid, occupé : Il fut Taks-humilié ; il est Taksoccupé. Dans ce cas le participe n'a pas de rés gime, et alors même il vaut mieux employer fert, beaucoup, etc.

Très ne modifie pas nen plus les substantifs; ainsi cette phrase de Marivaux : Nous étions partis raks-marin de cette ville , n'est pas cor-

recte. Il falloit dire : de TRES-GRAND matin. (Le Dict, crit, de Feraud.) TRIAGR , subst. masc. Choir , se dit tant de l'action par laquelle on choisit, que de la chese

cheisie: Faire le TRIAGE. - Voilà un beautriage. Il y a des personnes qui disent trayage, et, dans le même sens , trayer ; l'un et l'autre sont des fautes. (Trépoux, Richelet et l'Académic.)

TROUVER BON, TROUVER MAUVAIS, Lorsque ces expressions peuvent se réseudre par trouver bien, trouver mal, alors ben et mauvais sont pris adverbialement, et répondent an bene probare, male probare des Latins : J'ai TROUVÉ BOR la réprimande que vous avez faite

à ma fille. J'ai TREUVÉ BON OU MAUVAIS la liberté que vous avez prise.

En effet, trouver ben en mauvais qu'une chose ait été faite, ce n'est pas dire qu'on trouve cette chose bonne ou mauvaise en elle-même; c'est dire qu'on trouve bien ou mal ce qui a été fait, ce qui a été dit.

Mais en dira très-bien : J'ai Taeuvé conne et bien placée la réprimande que veus avez faite. -J'ai TROUVÉ BORKE l'action que vous trouvez MAUVAISE; parce que, dans ces phrases, benne,

mauvaise, sont là peur qualifier le substantif :

trouve bonne, mauvaise en elle-même. (M. Lemare, p. 174.)

c'est réellement la réprimande, l'action qu'en TI U. Cette lettre est du genre masculin, suivant

l'appellation ancienue et l'appellation moderne. Il en est de même de la lettre V. (L'Académic.) UN DE ct L'UN DE signifient l'un et l'autre nne unité extraite de plusieurs unités; mais un de présente une idée indéterminée ou déterminée

d'une manière incomplète, au lieu que l'un de exprime une idée cemplètement déterminée, ou, pour mieux dire, doublement déterminée, saveir par un nom ou un prenom qui précède, et par un nombre précis qui suit.

On dira done : Henri IV esten DEs meilleurs princes qui aient régné sur la France, perce que un, déterminé par le substantif Henri, ne l'est pas par meilleurs princes, qui n'exprime pas un nombre précis.

Un ses quarante de l'Académie française a bien voulu être de mon avis, perce qu'ici, quoiqu'il y ait un nombre précis, un ne se rapporte cependant à aucun substantif ou pronom qui précède.

Mais en dira : Ducis, l'un des quarante de l'Agadémie française, vient d'obtenir un nouveau triomphe sur la scène, parce que, dans ce cas, la détermination est complète; l'unité est donblement déterminée. Il v a, tout à la fois, un substantif qui précède (Ducis), et un nembre precis (quarante), qui suit. (Domertue, 14 Gramm, simplifier, p. 61.)

### D'après les mêmes principes on devra dire sussi :

Un de mes plus grands plaisirs seroit d'être utile.

UNE des neuf Muses s'appelle Terpsichore. Une des trois Graces est tembée, et s'est cassé un bras.

Il est certain que letdeit sjeuter à un, à une, une idée d'individualité. L'un de, l'une de , ceuvient pour exprimer l'unité prise dans un nombre fixe, cemme deux, trois, neuf, qua-

La bienfaisance est l'un des deux plaisirs que je préfère à tous les autres : l'étude est le second.

Terpsichere est l'une des neuf Muses. Thalie est l'une des trois Graces.

rante, et se rapportant à un substantif qui ait précédé, deux conditions qui deivent être réunies peur nécessiter l'emplei de le.

Ainsi en n'imitera pas en cela les passages suivants :

Vous savez que son père est L'on de mes meilleurs amis.

(Madame de Séviene.)

Il falleit, est un de mes meilleurs amis ; car, quoique le substantif de un ait été nommé, il na fait point partie d'un nembre fixe.

Ne nous associous qu'avecque nos égaux, Ou bien , il nous faudra eraindre Le destin d'un de ces pots. (La Fontaine , liv. V, fab. 2.)

Vos jolis vers remplis de grace Enchainent nos esprits avec des nœuds de fleurs.

Votre convent est le parnasse , Vous êtes UNE des NEUP sœurs.

Il felloit de l'un de ces pots, car les deux conditions sout remplies. On a parlé du pot de terre et du pot de fer, et le nombre est fixe.

Il falloit l'une des neuf sœurs, par la même analogie.

(M. Lemare, Cours de Lang. franc., vol. II, p. 688.)

Ouelquefois un se supprime également ; on dirs très bien : Il se trouva grand nombre de sénateurs, de chevaliers, lorsqu'on délibéra là-dessus. Tel est l'avis de Wailly et de Féraud; mais, comme ils le remarquent, cette suppression n'a lieu qu'avec le mot nombre. En effet, ce scroit un gascounisme que de dire ; trois heures et quart, deux aunes et quart ; monsieur tel, madame telle; il faut absolument dire: et un quart; monsieur un tel, madame une telle. (Le Dict, crit, de Féraud.)

VASISTAS, subst. masc. Petite partie d'une porte ou d'une fenêtre, laquelle partic s'onvre et se ferme à volonté. Ce mot vient de trois mots allemands was ist das ? ( quoi est cela? ) que l'on a estropiés, comme la plupart des mots qui nous viennent des langues étran-

Vagistas, qui est dans la bouche d'une infinité de personnes, se trouve on ne sait ponrquoi dans le Dictionnaire de Gattel; mais il ne se trouve que là. (Diet. allem. de Mauvillon.)

VENGERESSE. VINDICATIF. VINDICATIVE. L'un et l'autre se disent des personnes et des choses : un Dieu venceur. -Tisiphone vancuarssa. Les remords vancauns. - Tonnerre Vangaga , foudre Vangagesta.

Si quelque transgresseur enfreint cetta promasse, Qu'il éprouve , grand Dieu , la fureur vengeresse.

(Racine, Athalie, act, IV, sc. 3.) Il ( Dien ) adoucit les traits de sa main vengerosse ;

Il ne suit point punir des moments de faiblesse. (Voltaire , la Henriade , ch. VII.) Les muties , qu'éparguoit une main vengeresse,

. Prennient d'un roi slément la verte pour foiblesse. (Méma ouvrage, ch. X.) Homme, esprit, amour-propre visitients;

personne, ame VINDICATIVE. Observez que vengeur, vengeresse, se dit de celui ou de celle qui punit, qui venge; et

vindicatif, vindicative, se dit de celui ou de celle qui aime à se venger, qui est porté à la

It y a donc bien de la différence cutre un Dieu vengeur et un Dieu vindicatif. Le premier n'exprime qu'un Dieu juste; le second désigne une passion injuste, qui est toujours uno marque de foiblesse, et qui ne peut convenir à Dicu-

Conséquemment l'Académie a fait, dans son édition de 1708, un abus du mot vindicatif. lorsqu'elle a dit : « On appelle Justice vindicative, la Justice qui punit les crimes. » - La Justice est la vengeresse des crimes, mais elle ne peut pas être vindicative.

Ensuite vengeresse ne se dit que dans lo style soutenu.

VERIMEUX, VÉRÉREUX.- Venimeux no se dit proprement que des animeux, et vénéneux que des plantes : Légume vénéraux, suo vé-

néneox, qualité vénémeuse. Au figuré on dit vénéneux, en style de thés ologie. Langage viningex, doctrine vini-

VERMICELLE, subt. masc. Mot corrompu do l'italien. Espèce de pâte que l'on mange en

potage. - 11 faut prononcer vermichelle. (Richelet, Trevoux, et l'Academie.) VERY, VERYE Cet adjectif a bien des significations. On les trouvers toutes dans le

dictionnaire. Autrefois on écrivoit verd su masculin, avec un d final; et an féminin avec un t et un e : l'usage a changé cette orthographe, et présentement on écrit vert et verte.

(Urbaia Domergue, p. 143, et le Diet. de l'Aca-

VIDE, adject. des deux genres. Ce mot, qui s'écrivoit avec un u ( vuide ), s'écrit maintenant sans cette lettre. (L'Académie.)

VINGT ET UN. Ou a douté pendant quelque temps s'il fout écrire VINCT et un CHEVAL, vingt et un AN, vingt et un jove ; ou vingt et un CHEVAUX, vingt et un ans, vingt et un jouns, avec une s au pluriel. L'Académie, consultéo sur cette question, décida ( sinsi qu'on le voit, page 166 de ses observations sur Vaugelas) qu'il faut dire vingt et un CHEVAL, vingt et un an, vingt et un toun; mais que, quaud il y a un adjectif après le suBslantif, il fant alors rapporter cet adjectif à tont le nombre entier, et dire : Il y a vingtet un CHEVAUX enharnas 73

chés; mais que dans vingt et un an, vingt et un sorn, les mois an et sorn doivent ehacun demeurer au singulier, quoiqu'on mette l'adjectif au pluriel, et alors que l'on doit dire: Il a vingt et un an accomplis.—Il a vingt et un sorn passés, etc.

L'Académie regardoit ces façons de parler comme elliptiques: c'est disoit-elle, comme s'il y avoit: Il a vingt ABS accomplis et UN AN, il a vingt sours passés et UN 1008.

Th. Corneille, et plusieurs Grammairiens adopterent cette décision. Mais, si l'on consulte de Latouche ( pag. 321, t. 2 de son Art de bien parler ), Restaut ( page 4:8 de sa Grammaire), de Wailly ( page 178 ), Lévizac ( page 290, t. I.r ), on acquiert la conviction que le temps a abrogé cette façon de parler, et que la raison l'a emporté sur un caprice passager de l'usage. En effet, disent ces Grammai= riens, vingt et un est un nom de nombre formé de deux autres, et qui n'est pas moins pluriel que celni de quinze, exprimé en un seul mot : ainsi il ne peut modifier qu'un substantif pluriel; d'ailleurs, on ne veut pas parler d'une seule année, d'un seul jour, mais de plusieurs; en conséquence, ils en concinent que l'on doit écrire : vingt et un ans , vinet et un socas, vingt et un ANS accomplis, vingt et un sovas passes, de même que l'on écrit: vingt et un chevaux, vingt et un chevaux enharnachés, vingt-cinq ANS accomplis, et de même qu'on a toujours écrit, quinze ans, quinze jours.

Nos auteurs ont adopté cette opinion: Marmontel écrit vingt et un navines. — Thomas, quatre-vingt-un ans. — Foltaire, vingt et un ans, etc., etc.

VIOLONCELLE, subs. masc. Mot corrompu de l'italien. C'est l'instrument de basse le plus sonore, qui exécute parfaitement ses sons, et qui rend tonte sorte de musique, pleine, simple, figurée.

(L'Academie et Trévoux.)
On prononce violonchelle.

VISER, verbe neutre, ne doit pas être accompagnd d'un régime direct, au propre, il se dit pour mirer, regarder un but, sfin d'y adresser un coup de pierre, d'arme à feu, etc.: Il visor A ce but là. — Si a blessé cet homme, c'est bien par malheur, il n'y visore pas. — Il ne Le visor pas, seroit une mavarise locntion.

Au figuré, viser signifie, avoir en vue une certaine fin, une certaine affaire: Il ne vise point à cette charge-là.—Je ne sais où il vise, à quoi il vise.—Il ne vise point cette charge; je ne sais ce qu'il vise, seroit également une faute. (Le Diet. de l'Académie, édition de 1762, Trévoux, Richelet, et Feraud.)

Cependant, dans l'édition de 1798, l'Acadinc fait observer que le verbe viser se prend activement dans certains eas que l'usage autorise, et elle est d'avis qu'on peut dire alors: On a VISE CET HOMME au cœur, on a VISE CET ARIS-MAL à la tête.

VOIR GOUTZE. Il s'est glisse, à l'égard de cette loention, un mot qui, quoique employé par beaucoup de personnes, n'en est pas moina inutile et déplacé: Nyant les yeux fermés, per n'y voir pas du tout.—L'Amour est un periodieu qui n'y voir GOUTZE.—On diroit que vous n'y voir GOUTZE.—On diroit que vous n'y voir gout clais.

Mais pourquoi faire usaga de sa prenous y 7 la resprise point relations avec or qui précide ; c'est cependant là le seul cas où il soit nécessaire. Sil est permis de dire: Ce d'adapue set si obseur, que les plus doctes n'i voisse, dont en a purle precidement, on est obligé de détermière cet is intention par le promom y, de défermière cet is intention par le promom y, de défermière cet is intention par le promom y, de defermière cet is electrique par le constitue de la const

Ainsi quand voir goutte est employé dans sa signification propre, dans le sens de ne voir pas du tout, il ne veut pas le pronom y; mais quand il est employé dans le sens de comprendre, dans le sens figuré, il peut en être accompagné.

Si donc on vent parler correctement, on dira: Ayant les yeux fermés, je me vois pas du tout.

L'Amour est un pelit dieu qui ma voir GOUTE, etc. etc.

On peint l'amour avougle, il peut l'être sans doute : Mais l'intérêt l'est plus, et souvent ne voit goutte. (Voltaire, le Déposits, acts II, sc. 6.)

A la vérice il ne d'avançois, en quelque corte, qu'en laborante, pure qu'en le vetorre razus. E luffon, Quedr. ovip, s. 1, p. 183.) Hest vrai que, dans l'éclition et 1958, I-fact-démie, au most goutte, e la je. en 1958, I-fact-démie, au most goutte, e m'en de la goutte e mais d'abord ces deux dernières phrases ne se touveun pes dans l'éclition de 1951, la dernière qui ait dei reconnue pes I-faculémie; sensules les ne contredient pa les principes c'abblica pronony y, qu'on peut se vervir de ce prusons en ce qui précéde, et c'est airement dans ce sens que l'éculémie donne pour exemple, je n y voir goutte.

X. Cette lettre est du genre masculin, suivant l'appellation ancienne et l'appellation moderne ; et elle est la seule qui fasse exception à la règle que nous avens donnée, page 13, et qui est relative an genre des lettres qui ne se prononcent qu'avec le secours des veyelles dont en lea fait précéder.

Y. Cette lettre, la vingt-quetrième de l'alphabet . est du genre masculin , suivant l'appellatien ancienne et l'appellation moderne.

Veyez, p. 31, ce que nous avens dit sur l'y et sur son emploi.

Z . subst. mase. . suivant l'appellation ancienne et l'appellation moderne. (L'Academie.) Voyez les mets eù l'en fait usage de cette lettre, p. 32.

ZEST, ZESTE. Le s et le t se fent sentir dans ces deux mets.

Sans e final, ce met ne s'empleic que dans

cette phrase proverbiale et familière : entre le zist et le zust ; entre denx , tant bien que mal.

Zest est anssi une espèce d'interjection qui sert à marquer qu'on veut rejeter ce qu'une personne dit : Elle se vante de faire telle

chese , zust ! Écrit avec un e final, zeste s'empleie pour signifier ce qui est au-dedana de la noix, et qui

la sépare en quatre ; en ce sens il est substantif masculin. Il se dit aussi, mais familièrement, pour mar-

quer le peu de cas que l'on fait d'uncchose, eu son peu de valeur : Cela ne vaut pas un zeste. Enfin, il énonce cette partie mines que l'en

enlève sur le dessus de l'écerce d'un citren, d'une orange, d'un cédrat, ctc.: Ceuper un ZESTE, des ZESTES confits.

(L'Academie et Trévoux.)

ZIGZAG , subst. masc. Ce mot , qui parmi aca diversea significations, s'emploie pour exprimer une suite de lignes l'une au-dessus de l'autre, formant entre elles des angles très-aigus, s'écrit au plariel zigzags, et ce n'est pas un mot cemposé, ainsi que l'a indiqué un Grammairien moderne. (L'Académie et Trévous.)



# TABLE ANALYTIQUE

## DES MATIÈRES.

NOTA. Nous ne croyons pas inntile de faire remarquer que, pour donoer à cette table ne plus grand degré d'utilité en facilitant les recherches, souvent nous arons indique un mot dans trois endroits différents. l'ar exemple, on désire de savoir comment s'écrit le mot chef-d'auvre au pluriel ; on l'apprendra, soit su mot Chefd'auvre , lettre C; soit au mot Pluriel , lettre P ; soit su mot Substantif composé , lettre S.

A voyelle; sa prononc., 4. Mots où a ne se rononce pas, 7. S'il prend un s au plur., 74. Si Voltaire a eu raison de substituer la lettre a à la lettre o dans beaucoup de mots, 441, note 431. Cas où a ne prend pas d'accent, 449. Cas où on l'élide, 451; son genre, 487.

A préposit. ; cas où le nom qui en est précédé doit être mis au pl., 93. Adjectifs qui demandent pour régime cette préposit, 130, note 261. Si placée avant un verbe à l'inf. elle indique toujours un rég. indir., 287. Verbes qui demandent pour rég. la préposit. à, 291; qui demandent à ou de, 306. Différence entre à ou de dans ces denx phrases: C'est au maitre de parler et au disciple d'écouter : C'est à mon tour à faire : C'est à vous de parler après moi , 307. Si, pour éviter plusieurs à de suite, on doit preferer l'indio. ou le subj. à l'infin., 32). Quelle règle on doit observer lorsque le partie, passé d'un verbe est suivi d'un infin. et précédé de la prépos, d. 355. Ocelles sont les prepos, qui veulent être snivies de la préposit. à, 364. Dans quel oas à doit être répété, dans quel eas il ne le doit pas, 365. Si à préposit. doit prendre un accent, 419.

A', nans, an, véritable signific. et emploi de ces prép., 370. Distinction à faire, entre être à lu ville et être dans la ville, 372; entre être à la campagne et être dans la campagne, ibid. Si : il y avoit sept à huit personnes dans cette assemblee, est une locut. correcte, 373.

A AUJOURD'HUL. Vovet Aujourd hui. ASATTRE; sa conjug., 266 ASAT-JOUR; son orthog, au plur. , 81.

AGAT-PAIM , AGAT-VOIX ; leur orthog. au plu-ABAT-VENT; son orth. au pl., 81.

ASSATIAL; son plur. mase., 110. ARRILLE; son cri, 494. Asimas; pourquoi pent-on dire abimer dans la douleur, 228, note 338.

Astatir; comment on y supplée en français, 95, et note 234.

ABORDANT; si avec cet adject. accompagné

d'un rég., le subst. qui est après doit toujours être au plur., 93, ct note 231 bis.

ABORDEA; dans quel cas il fant dire, il a abordé, on bien il est abordé, 223 Asoutia; prépos, qu'il demande devant un infin., 291.

Asores; orth. ane. de os verbe, i i; sa conjug., 211.

Aszácé, Asinz; leur genre, 57. Augican; son orth. ane., 14.

ASSEVIATION; mots que l'on abrège et que l'on représente por des lettres majuso., 448, ASSERT; son reg., 132

ABSINTHE; son genre, 60, note 95. Assorman; sa conjug., 265; son part. au

maso., ibid., et 268. Asstrnia (\*); conjug. de ce verbe irrég. 217 et 254; prépos. qu'il demande devant un infip., 297

Australian; si ce verbe est usité, 265. Asstrait (nom); daus quel cas prend une init. majusc., 446

ABSTRAIT (sens); ce que c'est; voy. le mot Sens. Assuna; son rég., 132. Si l'on peut dire

d'un homme qu'il est absurde, 487. Astern (s'); quelle préposit. il demande devant un infin., 291.

ACASIT; son g., 487. ACACIA; son orth. au plur., 487.

Accent; ec qu'on entend par occents prosodiques, 33. Combien il y ena, ibid. Quels noms on leur donnait antrefois, et leur différence avec les acconts imprimés, ibid. Ce que c'est que l'accent oratoire , l'accent grammatical , ibid. Ne pas confondre l'accent orat, avec l'accent prosod., ibid. Si c'est un acceut aigu ou un accent grave que l'on met dans les phr. interrog. sur l'e muct qui termine un vorbe employé au prés, de l'indic., 149, note 270, Pourquoi l'on met un accent grave sur l'e qui précède ne dans ic verbe promener, 235, noto 360. Pourquoi l'on ne met point d'accent sur l'e ouvert qui précède la lettre x, 449. V. le mot Prononciation.

Accents impaines; ce que c'est, 448. Sur quelles lettres et dans quels mots se met l'accent aigu, ibid; l'accent grave, ibid; l'accent cir-confl., 449. Liste des mots dans lesquels on fait usage de l'accent circonflexe, 450, note 434

ACCESSOIRE; son g., 57. ACCLIMATER; 487.

Accost; son orth. au pl., 488. Accoun de l'Article avec le subst., 96; de l'Adjectif avec le substant., 120. Exception à l'égard des adject. demi , nu . feu , et à l'égard d'adj. pris adverbialem. , ibid. Accord de l'adj. se rapportant à deux ou plusieurs subst. distincts, 122; de l'adject. placé après deux ou plusicurs subst. qui sont synon., ibid., ou bien orsque, dans une phrase, l'esprit ne considère que le dernicr subst., ibid. — Accord du Pron. le, tenant la place d'un nom, soit commun soit propre , 180; de l'adj. précédé du subst. personne, 191; de l'adj. meme, 197; de l'adj. tout, 199; de l'adj. quel , 202; de l'adj. quelque, ibid; do l'adj. quel suivi de que, ibid.; du Verbe avec son sujet, 276; du Verbe lorsqu'il a deux ou plusicurs sujets de la troisième personne, 277; lorsqu'il est précédé de plusieurs subst. non lies par la conjonet. et, ibid. Exceptions, quand les subst. ont une sorte de synon. , ibid. ; lorsque l'esprit s'arrête sur le dernier, 278. Ac-cord du Verbe, lorsqu'il so rapporte à plusieurs aujets de différ. pers., 279; lorsqu'il a deux sujets de la trois, pers, unis par la conjonet. ou, ibid; lorsque les deux sujets, unis par cetto jone., sont des pron. de différ. personnes, ibid; lorsqu'une expression réunit tous les sujets en un scul , 280 ; lorsque deux subst. ou deux pron. sont liés par une des conj. de même que , aussi bien que, etc., ibid.; lorsque le dernier des subst. cst le sujet d'un verbe sous-entendu , ibid. Accord du Verbe après l'un et l'autre, 281; après ni l'un ni l'autre, 282; après un, une , joints à de , des , 281 ; après un eollectif partit., 286; après un collectif gén., ibid. Ac-cord de l'Adjectif verbal, 332 à 338; du Participe passé sans aux., 340; du Participe passé

faisant partie des temps composés des verbes, soit not., soit pass., soit nent., soit pron., soit unipers., 340 à 346. V. Participe.

Accorden (s') son rég. devant un infin., 291. Accorden; son g., 57. Accouche ; dans quel cas on dit a accou-ché—est accouchée, 220.

ACCORDAILLES; s'il a un sing., 74.

Accounts; son aux., 222; sa .conjng., 249. Accaoina; temps en naage, et de quel verbe il est toujours accompagne, 265.

Acceptran; son auxil., 223. Sa conjug., 265. ACCURILITE; sa conj., 250. Accusativ; comment on y supplée en fran-

çais , 95 , note 234. ACCUSER, S'ACCUSER, ÉTRE ACCUSER ; préposit. qu'ils demandent devant un infin. , 297

Асилания (г); préposit, qu'il demande de-vant un infin., 291.

Acnéson; sa prononc., 22.

ACHETER; son orth., 240. Achevan; son orth., 241; prépos. qu'il de-mande devant un infin., 297. A COMPTE; son orth au sing et an plur., 488.

À côré ; si l'on pent se dispenser d'employer de à la suite de cette prépos., 374. Acquesta, conjug. de ce verbe irrég.,

247. Son orth. et son emploi , ibid. Acquers; s'il a un sing., 74, note 190.

Acaz; son gen., 60. ACROSTICHE; son g., 57.

ACTIF (verbe); ce qu'il exprime et à quoi on le reconnoît, 211. — V. le mot Verbe. Si tout verbe actif a son verbe passif, 242

ACTUEL; si cet adj. pentse dire des pers. 488. ADAGE, ADEPTE; leurg., 57.

Annenest; si ce mot ayant un dérivé change d'erth, en cessant d'être employé comme participe pres. on comme adj. vcrb., 444, note,

ADDITION; si deux et deux sont quatre est une phrase correcte, 488.

ADJECTIV ; si les adj. pris substantivem. prennent la marque du plur., 72. Ce qu'exprime cette partie d'oraison, (06 et la note. Comment l'adj. peut quelquefois devenir subst., ibid. Combien il y a de sortes d'adj. ; et si un . tout , nul , quelque, ancun, chaque, tel, quel, ce, cet, mon, ton, son, vos, votre, notre, sont de véritables adjectifs, ibid. Leur variation accidentelle, ibid. Ce qu'il y a à considérer dans les adj., ibid. Leur genre, et comment se forme leur féminin , 107. Observ. sur le fémin. dos adj. en eur et en teur, ibid. et suiv. Leur nombre, et manière de former leur plur., 109. Pluriel au masc. des adject. en al, et observ. sur plusieurs d'entre eux anxquels on pourroit donner un plur., \$40 à \$44. Si on doit supprimer le t au plur, des adject, terminés par ant, ent, 144. Comment les adjectifs qualifient les objets, et combien il v a de Degrés de qualification, ibid. Ce que c'est que le positif ou premier degré de qualification , le second degré , le troisième degré, 114 et 115. Règles sur ces trois degrés de qualification , 116 et suiv. S'il y a des adj. qui ne sont pas susceptibles de comparaison et pour quel motif, 119.—Voy. lett. d, le mot Degré de qualific. Accord des adject., Règle génér., 120; Exception à l'égard des adject. demi, nu, feu, et de quelques adj. pris ad-verb., ibid. Règles particulières sur l'accord des adject., 121. S'il fant dire la bouche et les yeux ovvents. - Un tempérament, une douceur soutence .- Le fer, le bandeau, la flamme est toute parts. Un cours de langue YRAN-CAISE, STALIENNE et ESPAGNOLE, les cotes personnelle et mobiliaire; les premier et second volumes , 121 à 123. Ce que l'on crige de l'adjectif, 123. Adjectifs employés comme subst., ibid. Quel est le verbe qui peut immédiatement régir un adject., ibid. Principes généraux sur la place des adj., ibid. Ponrquoi l'on ne donne pas la liste des adject, qui se placent habituellement après leurs subst.; des adject, qui précèdent le plus souvent les subst. qu'its qualificnt ; des adjeet, qui so mettent également bien avant ou après le subst. ; des adject. qui, dans le style simple, se mettent après le substant,, et qui , en vers et dans le style poét., se plaisent à le précéder, (25, Adj. qui donnent une acception différente, suivant qu'ils sont placés avant ou après, 125 à 129. Rem. sur les adject. brave, grand, parfait, jeune, propre, simple, vilain, ibid., notes 255 à 262. Régime des adject., 129 à 131. Voyez le mot Régime des Adjectifs de nombre; leur place, 124, et note 252. Com-bien on en distingue, 133. A quoi servent les adj. de nombre card., les adject. de nombre ordin., (40. Emploi de l'un et de l'autre, (41 d 446. - Voyez lettre n le mot Nom. Des Adject. pronomin. et ponrquei on les appelle ainsi, (48, Desadiect, pronomin, possessifs, et leur emploi, 162. Voyes mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, nos, vos, leur. Des adjectifs pronom. démonstrat., 165. — Voy. ce, cette, cet, ces. Des adject. pronomin. indéf., 195.—Voyes chaque, quelconque, nul, aucun, pas un, meme, plusieurs, tout, quel et quelque. Si l'adj. se met au pluriel lorsqu'une personne se parlant à elle-même fait usage de la première personue du plur. de l'impératif, 451 et 316, et note 381. Si la place de l'adject. empêche que le participe passé , empleyé dans les temps composés d'un verbe actif, et précé-de de son rég. dir., prenne l'accord, 347. Quels sont les adj. qui , par la seule addition de ment, servent à former l'adverbe, 383. Dans quel eas un adject doit prendre une initiale majuscule, 446. Si dans une proposit. l'ellipse est bonne lorsque deux adject, sont de genre différent, ot si une femme peut dire : Je suis plus guanna que mon frère, 468. - Voyez lettre V, les mots voyelles nas. pour la pronone. de la

COUS. n finale dans les adj.

ADJECTIF VERBAL, 332 à 338.— V. le mot Participe.

Anjactive (verbes); à quels verbes ou a donné ce nom, 211. — V. le mot Verbe.

Apponerie; 483. V. Membre de la phrase.

Anmerrae; sa cenjug., 271.

ADORE; son reg., 133.

ADROIT; sou reg., 133 Anvansa ; ce que c'est, 378. Sa fonction ordinaire et co qui distingue cette partie d'oraison des autres parties , ibid. Adv. qui out un rég., 379. Adj. qui deviennent de véritables adv., 380. Division des adv., ibid. Adv. considérés par rapport à leur forme, ibid.; par rapport a leur signific., ibid. Formation des adv. simples termines en ment, 382. Si c'est sur le maseulin on sur le féminin que doit se former Padv., 383. Comment il se forme quand l'adjectif finit par un e fermé, ibid. Quand l'adj. est terminé au masculin par une consonne , ibid. Quand il est terminé au mase, par ant, ou par ent, ibid. Adjectifs qui fout exception à cette regle, ibid. Comment se forme l'adv. lorsque l'adj. finit par deux voyelles, ibid. Répétition des adv., 384. Leur place, ibid. Observ. sur l'emploi de plusicurs adverbes , 385 à 444.

ADVERSES DE QUARTITÉ; ce que c'est, et si on ne les assimile pas à des collect, partit. 285. Si l'adv., le pronom et le verbe précédé de ces adv. demandant le sing. ou le plur., 285 et 286. Anvananal; si on peut donner un plur. à cet

adj., 414.

Az; dans quel mot cette voy. combin. a le son de l'a, 7.

AFFARLE; son reg., 433

AFFAIRE; son g. anc., 4

ATTAIRE; différ. entre avoir affaire à et avoir affaire avec, 488. Signif. de avoir affaire de,

Arracran; préposit, que ce verbe demande devant un infin., 297.

AFFINACE; son genre, 57.

AFFINCE (s'), tree AFFINOE; préposit. que ce verbe demande devant un infin., 292.

Arra ove; si cette conj. demande le snbj., 382, note 389; si alle est conjonction causative, 417.

AFFLUENT; si oe mot ayant un dérivé, change d'orth. en cessant d'être employé comme partic. ou comme adj. verbal, 441, note 432.

AFFRONT; son gen., 57. Aca; son g. anc., 42; son emplei, 489. Acé Da, A L'Aca DE; leur différ., 489.

Acra; si l'on peut dire : il en a bien aci ,

Acia (s'), prépos, que ca verbe demande devant un infin., 288.

Acaus, Acaus-castus; leur pronouc., 47.
Acais; conjug. de ce verbe et son orth. au
fut. et aupartic. pass. employé su féminin, 238.
Acusans (s'); prépos. que demande ce verbe
devant un infin., 291.

An! dans quel cas cetta interject. s'écrit ainsi,

At; pronono., de cette voy. comb., 7. Observ.
sor le changem. propesé, de substituer ai à or,
440 et 441, et note §31.

Aun: si ce subst, est toui. m., 46.

Ainen; si aider à une personne, et aider une personne, s'emploient indifféremm., 489.

Ais; pronono. de cette voy. combinde, 9.

Aisuls, alaux, accerass; leur emploi, 489.

Aicla; si ce subst. est touj. m., 490.

Aigue; son ori, 494.
Aigue; voy. Accent.
Aigue-manian; son orth. au pl., 84.

Alguilla, Aiguillos ; lour prononc., 47.
Alguilla, sa prononc., ibid., note 11. Son
emploi, 490.

Art; son pl., et s'il est d'un usage habituel, 78, et note 215.

Att.; pl. aum. des subst. qui ont cette termin., 78.

Alman mieux; son rég. avant un infin., 289.

Dans quel sens il demande le subj., 318.

Atman, dans le sens de prendre plaisir;
quelle prépos. il demande devant un iufin., 224.

Aixcar; conjug. des verbes qui ont cette ter-

min., 275 et 440.
Arster, riedae, orstee; conjug. de tous

les verbes qui ont la termin. aindre, 272 et 440; qui ont la termin. eindre, ibid.; la termin. oindre, ibid.

Aussi que; quel est le sujet qui règle l'ac-cord, dans les phrases où cette location conjonctive est employée, 280. Si ainsi que peut so

dire pour comme, 420.

AIR; emploi de ce subst. avcc un nom de pers., avec un nom de ch., 491.: S'il n'est pas mieux do distinguer une qualité meralo , uno qualité physique, pour savoir s'il faut diro; Cette femme a l'air méchant - Cette femme a l'air bossue, 491. Si : Cela a bien l'aird une chimère, est correct, 493.

Ais, Ainz; leur g., 57 et 60.

Aise (étre bien); prépos, que demande ce ver-be devant un inf., 298. AIX-LA-CHAPELLE, et AIX en Provence; leur

pron., 31. AJOCTER. V. Joindre.

AL; pl. an m. des subst. et des adj. qui ont cette termin., 78 et 110. A LA CAMPAGNE, dans quel cas peut se dire, 372.

ALAMAIC, ALAHTER; leur g., 57.

ALARMANT; son reg., 133. ALENTOUR; si ce mot peut être employé com-

me prépos., 366. ALCER; sa pronone., 26 et nete \*.

ALIRI; sen orth. au pl., 73.

ALINEA; s'il prend un s au plur., 74. Ce que c'est que ce signe orthogr, ct quand en en fait usage, 462.

ALLELUIA; sa pronone. et son orth. an pl., 74, nete 186.

ALLEE; son auxil., 249. Sa conjug., 243. Si l'on doit preférer je vais à je vas, 244. Dans quel cas l'impérat. va prendun s, ibid. Par quello raisen le peuple dit : va-t'en ville, ibid. Si être allé ot avoir été penvent indifféremm. êtro employés l'un pour l'autre, ibid. Si aller n'a pas un teut antre sens que venir, 245. Si, suivi d'un infin., il demande une prépos. 289. Si l'on doit écrire : elle s'est ALLE plaindre , ct elle est ALLES (s en ); sa conjug., 245. Si je me suis

en allé est une expression correcte, ibid. Si je m'en vais est préférable à je m'en vas, ibid. Si Va-t'en deit s'écrire ainsi, 246. Si l'on peut dire : cette eau fait en ALLEE les rougeurs, ibid. Peurquoi ce verbe deit être regardé comme verbe pronom. essentiel, 213 et 344. Règle pour son partic., 344.

ALLOHAL; sen plur. au masc., 110.

ALMANACH; sa pronenc., 22. ALERS QUE; dans quel style en peut faire usage de cet adv., 412. V. Quand.

ALOUETTE; son cri, 494. ALPHABET: cc que c'ost , 1. Cembien le nôtre renferme do lottrea, ibid.

ALTIER; sa prenonc., 26, note 40. ALVEOLE; son g., 57.

AMADIS, AMADOU; leur g., 57.

AMAIGAMR; sen g., 57, ct note 75.

AMANDE (des livres de pâte d'), un oltre d'amandes; s'il faut écrire ainsi, 91. AMATEUR; si amatrice est bon, 108.

AMBITIEUX; si cet adj. régit les noms, 1. Mauvais emploi que l'on en fait, note 263.

Americanea; préposit que demande ce v. devant un infin., 298. AMBRE, AMIDON; leur g., 57.

AME; s'il faut l'accent circonfi. sur l'a. 450. note 434.

AMERITME; si ce mot a un plur., 66, note 117. AMICAL; pl. au m. do cet adject., 110. AMMISTIE, ARMISTICE; leur signif. et leur g.,

493. À merns qua; si cette conjenct. demando le subj., 322, nete 389. Si elle demande tenj. ne . 393 et 395. Si elle demande la suppress. de pas,

406. Si à moins que de est mieux que à moins de, 419.
AMORCELER; sen erth. et sa conjug., 240.

Amova; g. au sing. et au pl. de co subst., 42. AMPHIROLOGIE; ce que c'est, 478. - V. le mot Equivoque. AMPHIGOURI; sen g., 57.

An ; dans quel mot octte finale ne se redouble pas au fcm., 107 et 437 An, Annén; si ces deux subst. s'emploient in-

différemm. I'nn pour l'autre, 493. ANAGRAMME, ANALYSE; leur g., 60. ANALYSE GRAMMATICALE; maniero d'y procé-

der 454 à 456. - Trois medèles d'analyse, ANATHÈME; son g., 57.

Ancèraes; si ce subst. a un sing., 75, et note 191. Son omploi, 489. ARE, ARE SAUVAGE; leur cri, 494.

ANGAR ; peurquoi co mot devroit s'écrire ainsi. 19, note 18. Anga; si cc subst. est touj. m., 46.

ANGLICAN ; son orth. au femin., 107. ANGLICISME: 473. Angona ; siun chat angora eu un chat angola

est bien dit, 494. ANIMALCULE, ANXIVERSAIRE; lour g. , 57. ANIMAUX ( cris des ), PARTIES DES ANIMAUX ,

494. Animen (s); reg. de ce v. devant un infin., 291.

ANNAL; son pl. au m., 110. ANNÉE. V. An.

Annéa; comments'écrivent mille et cent lersqu'il est question de la date des années, 146. Anostia; sen usago, 495.

Anemat; sen pluriel au mase., 111.

ANT, ENT; s'il est bon de supprimor le t final au plur des subst, eu des adj, qui ont cette termin. au sing. , 79 ot 114. Comment les adj. qui ont l'une de ces termin. servent à former l'adv., 383. Pour quels mots la termin. ant est préférée à la terminais. ent , et réciproquem., 444.

ANTÉRIEDA (prétérit); 210 et 314. V. Pré-

ANTÉRIEUREMENT; place de cetady., et son rég., 379, nete 413.

ARTICHAMBRE; son g., 60, note 96. ANTINOTE, ANTRE; leur g., 57

ARTIQUE; si cet adj. peut so dire d'une pers. avancée en age , 495. Si on peut s'on servir pour le mot Ancien , ibid.

ANTONOMASE; on quoi consiste cette figure do rhétor., 63, noto 114. Si son emploi ne détermine pas à faire usage de la lettre s pour le pl. des noms propres, ibid.

Ao ; dans quels mots les denx lettres de cette voyello combinéo se font entendre, 7.

Aout, Aouste, Aouteron, leur pronone., 7. Rem. sur lo mot Aout, 496 Aoûté; sa pron. , 7

APARTE; s'il prend un s au pl., 73. APERCEVOIR; sa conjug. et son orth., 232 ct 264. Dans quel eas et pourquoi le partie, pass. du verbe pron. s'apercevoir prend l'accord, 343 et note 39

APOTHÉOSE; son g., 60.
APOSTROPHE; 451. — V. le mot Élision. APPAROTE; si ce verbo est en usago, 256 APPAROÎTEZ; son auxil., 223. Sa con APPARTENIR; préposit, que demande eo verbe devant un infin.,298. Si appartenant pent quelquefois être regardé comme adj. verbal , 336 ,

note 396. APPAS; s'il peut se dire au sing., 192. Sa différ. aveo le mot appat, ibid. APPELER; conjug. et orthogr. de ce verbe.

240. Pourquoi il est des temps où on double la lettre /, ibid. APPELLATION ; l'anc. et la nouv., 43 ct note Observat. intéressantes sur la manière enscinée par MM. de Pert-Royal, de nommer les

lettres , ibid. APPLIUNTE; prépos, que demande ce verbe devant un infin. et ses rég. quand il est suivi d'nn nom . 496

APPLIQUER (s') son reg. devant un infin., 294. APPRÉCIATAUN ; fém. de ce subst., 106 APPAÉRENZE; préposit, que demande ce ver-be devant un inf., 298. Dans quel cas co v. demande le subj., 317; demande la négat., 402;

demande la suppress. de , 405 APPRENDRE; sa conjug. , 273. Apprendre ct s'apprendre; prépos, que demande en verbe de-

vant un infin., 201 APPRENTI; son fém., 52 et 497. APRE; son reg., 430 et 433 à la note.

APRÈS-DEMAIN ; son pl., 87 APRÈS-DINÉE, APRÈS-MIDI, APRÈS-SOUPÉE;

leur g. et leur orth., 60. Leur pl., 87. Leur emploi , 497 Arrantes; prépos, que ce verbe demande devant un infin., 291.

APPUI-MAIN; son plur., 81, et note 218. APPUYER; son orth. ot sa conjug., 211.

AQUATILE ; sa signific. et son emplei, 25, et note 38 AQUEDUC; son g., 57, et noto 76.

A qui; son emploi, 173.S'il est un cas où on peut lo dire des choses, 179.

ARBERS, ARBUSTES; leur g., 56 ARC, ARARESQUES; lour g., 57 et 60. Aac-BOUTANT; son pl., 81. ARC-DOUBLEAU, Age-EB-CIEL; leur pl., 87. ARCHEVÉQUE, ARCHIÉPISCOPAL; feur pro-

none., 22 ARCHIEFISCOPAL; son pl. nu m., 410. Авсистура; sa prononc., 22

Aspeus; si ce mot a un pl., 65, note 118. ARETE; son emploi, 49

Argue; son g., 60, ct note 97.

Argor, Ergor; lours diverses signif., 497. Angura; conjug. et orth. de ce verbe, 239. ARMISTICE,

Aremates ; si les noms d'aromates prennent la marquo du plur. , et motif de la règle , 65 , et note 116

ARRES, DESIER-A-DIEU; lour signif., 498 ABRIÉRE-GOUTIOUR , ABRIÉRE-CORS , ARRIÉRE-GARRE, ARRIÈRE GOUT, ARRIÈRE-NEVER, ARRIÈRE-PENSÉE, ABRIÈRE-PETIT-FILS, ABRIÈRE-POINT, ARRIÉRE-SAISON, ARRIÈRE-VASSAL; leur orth. au plur., 87

ARRIVER; son auxil., 219. ARROGER (s'); si le partic. p. de co v.,

que essentiellem. pronom., prend l'ac-Assosois; son g., 57. Ausenic; sa pronone. , 14

ARSENICAL; son pl., 110. ARTÈRE; son g., 6

Agricus: définition do cette partie d'oraison 94. S'il y a d'autres artieles que le, la, les, ibid., note 233. Comment ont été formés les quatre articles composés au, aux, du, des, 94 et 95. Erreur de plusieurs grammair. qui eroient qu'il y a des eas dans la lang. franç., ibid., note 234; qui eroient qu'il y a des art. déf. et indéf., ibid. Accord de l'art. avec le subst., 96. Cas où on doit répéter l'art., 98. S'il est correct de diro : Les premier et second étages; les vingtième et trentième pages; les sim-ples et bonnes gens, ibid. et 122. Cas où on ne doit pas répéter l'article, 98. Place de l'art., 99. Dans quel cas on doit en faire usage, (00. Dans quel eas on ne le doit pas, 103. Si l'artiele qu'on met dans le superlat. relat. avant plus, moins mieux, pire, ctc., doit s'accorder avec le subst., 116, et note 244. S'il s'accorde dans lo supert. absolu, 117. Si un pronom peut su rapporter à un nom qui n'a ni articlo ni équi-

ARTIFICE, As; lear g., 57. Aurs (noms d'); dans quel cas ils doivent pren-

dre une majuse., 446. Asile, Aspic; leur gen., 57.

ASPECT; sa prononc., 29 Aspiration ; quand une lettre est aspirée, et

valent, 206.

quel effet l'aspiration produit sur la voy, qui suit l'aspiration, 17. Liste de tous les mots où la lettre h est aspirce , 18 à 21.

Aspinen; prépos, que demande ce vorbe devant un infin., 291

Assaillia; conjug. de ce verbe défect., et remarque sur son emploi, 247.

Assassin; 57. Si lo mot assassin pris comme subst. se peut dire; s'il se peut dire comme adjectif, et dans quel style, note 77.

jectif, et dans quel style, note 77.

Asseora', s'asseora; leur conj., 256.

Assez (c'est) que; si cette express. conj. de

mande le subj., 323. Assinu; son rég., 133, à la note.

Assignan; prepos, que demande ce verbo devant un infin , 292.

Assiss; sa sign. au pl., et au singul. 75, note 193.

Astránsoos, Astams; leur g., 57. Assuéria (s'); prépos. que demande es devant un infin., 292.

Assurer; doit-on diro s'assurer aux bontés de quelqu'un, ou s'assurer dans les bontés de quelqu'un, ou s'assurer sur les bontés de quelqu'un, 498.

Азтаниван; за conj., 272. Атмозриван; зоп g., 57, note 98.

ATOME; son g., 57.
ATOME; si cet adj. a un sing., 417, note

194. A TRAVERS, V. Travers.

ATTACHER (s); prépos. que demande ce verbe devant un infin., 292. ATTACHER (s'), ATTAQUER (s'); ponrquoi ces

ATTACHEA (s'), ATTAQUEA (s'); ponrquoi ces v. doivent être considérés comme v. pronom. essentiels, 214. Règle pour leur partic. pass., 342.

342.
ATTEINDRE; sa conjng., 272. Observ. sur ses rég., 498.

ATTREET; so conjug. et son orth., 240.
ATTREETIF; son rég., 491, à la note.
ATTREETA (2); prép. que demande ce verbe
devant un infin., 292. Ponrquoi og v. doit être

regardé comme v. pronom. essentiel , 214., Règle pour son partic., 343, note 399. ATZENDAR; prépos. que demande ce v. de-

vant nn infin. , 292. S'il demande le subjonct., 317.

ATTENDU; quend invariable, 340; quand variable, ibid.

ATTENDU; pourquoi on prop. leadeny 6, 30

ATTICISME; pourquoi on pron. les deux 1., 30.
ATTRAIRE; temps en nsage, 265.
ATTRIBUT; ce que c'est, 207, et note 281,

483.
ATTRIBUTIF, 483. V. lettro m: Membres de

la phrase.
Au; si au est un art., 95.

Ac; prononc. de cette voy. combinée, 7. Si nous avons beaucoup de mots qui aient cette terminais., 78, note 243. Si au plar. ces mots prennent touj. nn x, ibid.

prennent touj. nn x, ibid.

Ao cas ora; si cette conjonc. demande le subj., 322, note 389.

subj., 322, note 389. Aucun; son rég. comme adj., 433, à la note. S'il a toujours rapport à un subst. de pers. ou

S'il a toujour rapport à un subst. de pers. ou de choses, 196. Dans quet cas il se dit sans négat., ibid. Si on l'emploie au plur., ibid. Dans que ce so une doit pas faire usage de la négative, toid. Si aucun demande le subj., 324. S'il demande la négative, 393, et note 419. S'il demande la suppriseasion de part, 405, et note 124.

ADCURAMENT; ai après cet adv. il faut supprimer pas, 406, et note 425. AUDITOIRE; son g., 58, note 78.

AUGMENTER (s): prépos. que demande ce v. devant un infin., 292.

ADJOURD'HOI; sa sign. et son emploi, 385.

ADJOURD'HUI; JOSQO'À ADJOURD'HUI; si jusqu'aujourd'hui peut aussi bien se dire que jus-

qu'à aujourd'hui, 385.

Auna; son g. et son orth., 46, note 53.

AUPARAVANT: si ce mot peut être employ

AUPARAVANT; si ce mot peut être employé antrement que comme adv., 385.

Auražs pr., Auraix nr., si ces doux expressions pouvent a employer l'une pour l'autre, 368. Auraža pr., Pažs na; ce que ces deux expres-

sions indiquent, et si on peut employer indifféremment l'une aussi bien que l'autre, 368. Augort, l'Laquella; 478 et suiv. Voyez Le-

AU RESTE, Do RESTE; si ces expressions peuvent être regardées comme synonymes, 419.

Arsa; pour quel degré de signif. s'emploie cet adv., 415. Dans quel cas aussi se répète, 384. Arec quelle partie d'oraison on en fait una-ga, 386. Sa place, lorsqu'on l'emploie pour autant, ibid. De quoi ifaut faire précéder la conjonct. que placée après aussi, ibid. Employé comme adv. compar., si comme est bon, 687. Dans quelles propos. on fait usage de cet adv., jöd. Sil demande ns. 392 et al.

Aussi, Si, Autant, Tant; leur emploi 115 et 385. Si aussi peut remplacer non plus. V. Aussi.

Aossi aim que; dans les phrases où cette expression est employée, quel est le sujet qui règle l'accord, 280.

Aostaal; s'il a un plur. au mas., 110.

ACTANT; pour quel degré de signific. s'em-200 de la companya quel cas il serépète, 384. Quand on pout employer autant au lieu de aussi, 386. À quoi sert autant; bibl. Si, employé comme adv. de compar, on peut faire usage de comme, 387. S'il demande ne, 392 et 393.

AUTEUR; son fém., 52. AUTO-UA-FÉ; son orth. au plur., 74, et note

ACTOMMAL; son pl. au m., 110.

AUTOMNE; son g. quand l'adject. est placé eprès , quand il est plocé avant, 43.

Acrosista; prépos., que demande ce v. devant un infin., 292. Auroux; véritable usage de cette prépos., 366

Artis; quando disirgentee compositione.
Artis; quando on disi regarder compositione.
191. Quando on disi le regarder compositione.
191. Quando on disi le regarder compositione.
191. Anno anticle, 192. Si l'on doit derive : En voici bien d'un antre, ou en voici bien d'un antre, ou en voici bien d'un antre, but, Si sive a untre le gue doit toujoun étre suivi de ne, 392. Sil demande la suppression de par dans la phrase subord., 393.
Voy. lettre L, les mots l'un l'autre, l'un et l'autre; pour leur emploi.

AUTREMEST; si l'on dit : il parle autrement qu'il pense, ou bien qu'il ne pense, 392 et 393. Autaux; si ce mot auroit du être mis au nombre des pronoms , 490 , note 279 ; empfoi de ce pron. indéf. , 490. Si les adject, pronom. possessifs peuvent se rapporter au pronom autrui, ibid. Si l'on peut dire : il ne faut pas désirer le bien desautres, ibid.

Aux; si ee n'est pas une contraction de à les, 95. AUXERRE, AUXERGOIS, AUXONNE; leur pro-

nonc., 30 AUXILIANES (verbes); quels sont ces v. et a quoi ils servent. 214. Quand être et avoir sont auxifiaires, 215. Conjugais. de ces deux v., et observat. sur chacun d'eux, 245 et 217. Choix à faire de l'un de ces auxil. pour former les t. comp. de nombre de v., 218 à 224. Voy. les mots Verbe, Avoir, Étre.

AVALANCHE; son g., 60

Avant : véritable significat. de cette prépos. Voir quand on doit la préférer à la prépos. devant, ibid.

AVANT-REC, AVANT-BRAS; AVANT-COURS, AVANT-COUREUR , AVANT-DRANICA , AVANT-AVANT-GARDE, AVANT-MAIN, AVANT-MOR, AVANT-PIRU, AVANT-PROPOS, AVANT-TOIT, AVANT-TRAIN, AVANT-VRILLE; leur orth. au pl., 87.

AVANT-BIER; sa prononc., 30. AVANT-POSTE; sou pl., 87

AVANT QUE; si cette conjonction demande le subj., 323. Si l'on peut mettre indifféremm. avant que avec se subj., et avant que de ou avant deuvec s'inûn., ibid, note 390. Si avant avant ac avec l'inlin., ibid, note 396. Si avant que peut présentem, se dire avec un inlin. 368. AVANT QUE DE, AVANT DE; faquelie de ces

deux focut. on doit préférer, 367. Si avant que veut être snivi de ne, 398. AVANT-SCENE; son g., 60, note 99; son

plur., 87 Avé, Avé-Maria; leur orth. an pl., 73. Avec; préposit., 362; dans ses phrases où elle est employée, quel est le sujet qui règle

Aventa; son emploi, 255

Avraria ; préposit, que demande ce v. devant Avaugte, Avana; lenr régime, 433 et 434.

AVILIA (s); prépos. qu'il demande devant un infin., Avisza (s'); son rég. avant nn infin., 2

Ponrquoi ce v. doit être regardé comme v. pronom. essentiel, 214. Règle pour son partie.,

Avota; si ce v., comme v. actif, a un passif, 212, note 288. A quoi sert le v. auxil. avoir Dans quet cas il est auxil. , 215. Dans quel cas il est v. actif, ibid. Sa conjug. , ibid. Comment se forment les t. comp. de ce v., 216, notes 200 à 306. S'il fant écrire j'avais par un a ou par un o, ibid. Si l'on peut dire qu'il aye, 217, note 301. Emploi de avoir comme auxil., 218 à 224. Si l'auxil. étre que f'on donne à plusieurs v. ueutres n'est pas employé pour le v. avoir.

213. Régime de ce v. dans le sens de devoir, devant un infin., 292. Si son partie. ayant peut être variable, 338.

Avora courtus; son reg. avant un infin. . 299 et 306. Avota conplance; 504. V. le mot Con-

fiance. Avoia PEUR. V. Peur. ATANT; si ce partic, est tonjours invar., \$38.

B; son g., 13, 499. Sa prononciation commencement, au milieu, et à la fin des mots, ibid. En cas de redoublem., 14. Mots où b se redoubte, 435

BAIGNER (se); si l'on peut dire : je vais Battleta; son fem., 107.

Bun-mass; son. pl., 81.

Bal; son pl. , 78.

BILINCEA (étre en suspens); son rég. devant nn iuf., 292

Bannov; sonpl., 78.

Barat; son pl. au m., 444.
Bartiswat; sa pron., 24. Son pl. au m., 440.
Bartistaiae, Bartistent; leur pronone., 4. Si ces daux mots signifient la même chose, ibid., note 37 BARRARISME; ce que c'est, et son étym., 476,

note 443; ne pas le confondre avec le solé-eisme, ibid. Exemple de fautes contre la pu-reté du fangage et du style, ibid. BARRE-DE-BOUC, BARRE-DE-CHÈVAS, BARRE

DE-JUPITER; leur orth. au pf. , 87 BARR, BARRE; s'ils sont touj. m., 46. Bas; si ce mot est quelquefois invariable,

120 et 121. Bas DE sore Nortes ( des ); pourquoi on écrit

ainsi cette expression, 286, note 378.

Bis-Pond, Bis-NILLER, Bis VENTEE; leur orth. an pl., 87. Bassa-contar, Basse-Fosse, Bassa-LICE,

Basse-Taille, Bassa-voile; leur orth, au pl., Bassesse; dans quelle acception ce mot peut se dire zu pt., 66, note 119.

Butter; sa conjug. 266. Si on dit battre le tambour, et battre du tambour, 499. V. le mot Tambour.

Barza; prononc. de ce v. et son orth., 211. Si bayer aux corneilles est bon , 242, et note

BÉARN; sa prononc., 2 Base; dans quel cas on dit bel, 7.

Beaucoup, Bern; emploi de beaucoup, comme mot de quantité, 357; de bien comme adv., ibid. Differ remarquable entre beaucoup et bien , ibid.

BEAUCOUP: si cet adv. peut être employé scul, 388. A quoi il sert, mis devantou après le terme comparat., ibid. Différ. rem. entre il s'en faut de beaucoup et il s'en faut beaucoup, ibid. Si avec cet adv., pas est préférable à point, 407.

BRAU-FILS, BEAU-FRENK, BEAU-PRNE, BEL-ESPRIT; leur orth. au pl., 8 BEAUTÉ; si ce mot a un pl., 66, note 120. BEC; son emploi, 495. BEC-FIGUE, BEC-B'ANE, BEC-BE-CANNE, BEC-DE-CORSIN; lenr orth. au pl., 87 BEGATER: orth, et emploi de ce v., 241. Boundon; son cri, 494 BÉJAUNE; 499. BOUT-RIME; son pl BELETTE; son cri, 49 BÉLIER; son cri, 494. BELLE-DE-JOUE, BELLE - FILLE , BELLE - MÈRE , BELLE-SCEUR; leur orth. au pl., 8 BELLE-DE-SUIT; son pl., 81 et 87 BÉNÉFICIAL; s'il a un pl. au masc., 414. BÉNEE; sa conjug., 248. Ses deux partic. et subst., 125, note 255 teur usage, ibid. BRAVO; son orth. au pl., 74. BERGAIL, BÉTAIL; si ecs deux subst. ont un pl., 78 BERGE; si ce subst. est tonj. m., 46 BESTIAUX; si ce mot est le pl. de bétail, 78, note 216. BIEN; si le n final se lie touj. avec la voy. du mot sniv., 9 BIEN, BEAUCOUP; 387. V. Beaucoup. Birn que; si cette conjonct. demande le subj., 323. 500. BIEN-AIMÉ, BIEN-ÉTRE, BIEN-FONUS; leur pl., 87. BIEN-ENTENDU QUE; si cette loc. coni, demande l'ind., 322, note 289

BIERFAISANCE; observat. sur sa prononc. et son orth., 7 et 27 BIENSEANCE; s'il a un plur., 66, note 422. BIRNNAL: si cet adj. a un pl. au masc., 114. Bise; sa signification, 50

BLimes; prépos que demande ce verbe devant nn infin., 706. BLANC-BEC, BLANC-SEING, BLANC-SIGNÉ; leur

orth. au pi., 81, 84 et 87. BLEU; son pl., 78. Bocal; son pl., 7 Bonur; son cri, 49

BORUF, BORUFS, BORUF-GRAS, BORUF-SALÉ; leur pr., 16, et note (0. Boxur (wil de ); t. d'architect.', son pl., 78.

BOIRE; sa conjug., 266; s'il est bien employé au figuré. Bon; son comparat.; si plus bon pent se dire, 115. Si bon est quelquefois invar., 121. Sa

significat. placé avant , placé après , 125. Вом-силеттем ; son pl., 81. BONNEUR; s'il se dit au plar., 66, note 123.

BONTE; s'il se dit an plur., 66, note 121. Bonzal; s'il a un pl. an m., fl. BORGER; son fém., 407, note 239. BORNE; dans quel sons fi n'a pas de sing.,

note 195 Bonnes, Bonnes (se); prépos. que de-mande ce v. devant un infin., 292. Bossura , Bosserer; 499

Bovc ; son cri , 494 Boucus; si ce mot, qui se dit en parlant des

chevaux, et, en général, des bêtes de sommo et de voiture, se dit aussi d'un saumon, d'unc carpe, d'uno grenouille, 495.

BOUCHE-TROU; son pl., 87 Bougen; si après ce verbo on supp. pas, Bounding; sa conjug. et son emploi, 218 Bouquers ( des ) de JASMIN, un BOUQUET DE BOSES, des BOUQUETS DE FIRUR D'ORINGE, un Borquer DE FLEURS ; pourquoi s'écrit ainsi , 87.

BOUTE-EN-TRAIN, BOUTE-FEU, BOUTE-TOUT-CUIRE; leur orth. au pl., 81 ct 87. BRACHIAL; son pl., 410

BRAIRE; temps en usage, 266. BRANCHE-CRINE; son pl., 87. BRAVE; sa signific. place avant ou après son

Barsis; son cri, 494 BREVES (syllabes); comment elles se pro-

noncent, 34 et 35. V. le mot Quantité.
Briss, Biss; 506. BRISE-COU; son pl., 81 et 87 BRISE-RAISON, BRISE-SCELLE, BRISE-TOUT; BRISE-VENT; leur orthogr. an pl., 81 et 87.

BROULLAMIST; si embrouillamini est bon,

BRUINER; si brouiliasser est bon, 500. BROUSSAILLES; si ce mot a un sing., Bavina; temps en usage, 267. Quand il est adj. verb., ibid. BRULE-TOUT; son plur., 87.

Brolan; prépos. que demande ce v. devaut 1 infin., 298. Quel mode il demande, 317. un infin., 2 BRUMAL, BRUTAL ; s'ils ont un pl. au m., Baut; an pronouc., 29. Si brute au masc. est correct, 500.

BRUXELLES ; sa prononc., 30. BUFFLE; son cri, 494. Bursal; son pl., 470. Buton; son cri, 494.

C. 14; son genre, 500. Sa prouonc. au commencement, au milieu et à la fin des mots, 14. Se prononc. dans Claude, prune de reine Claude , violoncelle , vermicelle , ibid. Dana quel cas il faut prononcer les deux c, ibid.

Dans quel cas c se redouble, 435. Mots où on

Pécrit avec la cédile , 451. CA; si l'on peut dire ça , au lien de cela , 171. CABANON; si calbanon est français, 500.

CACRETER; son orth. et sa conj., 240, et note 362. Sa prononc., 500. CACOCHYME, CACOPHONIE; 500. CAFÉ; son orth., 501.

CALLE ; son cri, 49 CALLE-LAIT; son pl., 87 CAILLOT ROSAT; son pl., 87 CAISSE; si f'on dit battre de la caisse. Voyez

le mot Jouer. CALQUE; son genre, 58. CALQUER, DÉCALQUEE; 501.

CAMPAGNE; dans quel cas on peut dire : il

est en campagne, il est à la campagne, 372. CAMARD; son cri, 494. CARONIAL; si cet adj. a un pl. au masc., 111. CAPABLE, SUSCEPTIBLE; leur acception diffé-

rente,562. Foy. le mot Susceptible.

Ciritiz; son plur. au m., 110. CAPITALES (lettres); leur usage, 444. V. le

mot Majuscule. Câpre; si ce subst. est touj. masc., 47.

CAPRICES (des) DE PEMME, une PENSION DE Francs; si l'on doit cerire ainsi , 91. CAPTIF; différence entre j'ai étécaptif, et j'ai

demeuré captif, 221, nete 322 CAPTIVITE; s'il se dit au pl., 67, note 127.

CARDINAL; son pl. au mosc., 110. CARDINAL; sen ctymol., et sa véritable signi-

fic., et pourquei on dit adj. de nombres cardinaux, 146, note 265. - Voy. le mot Adjectif et le met Nembre pour la syntaxe des adjectifs de nembros cardinaux. CARBINAUX (nembres); pourquoi on les ap-

elle ainsi; leur fermation et leur emplei, 146. Leur syntoxe et leur emplei, 147 et suiv. -Voy., lettre N, le mot Nom de nombre. CAREME-PRENANT; son pl., 87.

CARTOUCHE; a'il est touj. masc., 47.

Cas; s'il y a des cas dans notre langue, 95 . note 234.

CAS (au) QOE, En CAS QUE; si ces deux exress. conj. demandent fe subj., 323 note 392. Casse-cov; son pl., 82 et 87.

CASSE-ROISETTES; s'il s'écrit oinsi au sing., 85 et 87.

Cassa-xorx'; son pl., 85 ct 87. CASSE-TETE , CASSE-CUL; lour plur., 87.

CASURL: si ce met dans le sens de fragile, est bon, 501

CE; comment se distingue ce, pron. démonstrat., de ce adj. pren. démonstrat., 165. Emploi de ce, comme pron. démonstr., ibid. De quel pron. il tient lieu lorsqu'il est relatif à ce qui précède dans le disceurs, 166. Quand avec ce, en doit faire usage du pron. personnel il, ibid. Quand il est employé par énorgio, ibid. Dans quel cas ce doit être répété, ibid. Quand ce est mis pour le mot chesc, ibid. Cinq regles partientières à ce, employé avant le verbe etre, 166, 167 et 325. Si l'au doit répéter ce, quand le verbe étre est suivi d'un v , ou d'un adj., ou d'nn subst du nombre sing., eu enfin d'un pron. personnel, 168 et suiv. Quand ce précède na nom propre et le pron. relatif qui , quelle syntaxe à observer pour le verbe, 176. S'il faut dire : le plus bel attribut des dieux est. ov c'est la bienfuisance, 168. Si ce pron. est indispensable lersque l'infin. qui sert de sujet a un rég. d'une certaine étendue, 325 ; lorsqu'il y a deux ou plusieurs inf. de auite employés commesubj. ibid.,

CE, CET, CETTE, CES; dans quel cas ces pron. sont adj. pronom. démonstr.; leur emploict leur significat., 171.

Cect, Cela; en quei ils différent des pron. démonstr., celui-ci, celui-là, 171. Leur em-ploi, ibid. Dans quel cos ils peuvent se dire des pers., ibid. Si, dans une phrase, le sujet est énencé par le pron. cela, on ne doit pas faire accorder le partie, passé d'un v. précédé de son rég. direct, 348.

CÉCITÉ, 501.

CÉDILLE; dans quel cas on met une cédiffe sens le c des v. apercevoir, concevoir, déce-voir, percevoir, 231, nete 355. Ce que c'est que ce signe orthegr., et pour quelle lettre en en fait nsage, 454, et note 437. Si on peut le mettre sous le c qui précède la voy. e ou i, ibid. CEINDRE; sa conjug., 272

CELA. Voy. Coci. Céreana; si cet adject. demande toujours le plur., 93, note 231 et 231 bis; ses réges (34,

à la note. Carri : emploi de ce pron. démonstr., 168. - Faute que font beauconp de négec. ibid.

Cas où celui s'emploie sans rapport à un nom, ibid.; où on le supprime, ibid. Si ce pron. peut être snivî immédiatem. d'un adj. on d'un partie., et si celle bâtic, ceux terminés sont des expressions corr., 169. Si l'asage admet le rapport de celui avec un subst. pl , ibid.

CELUI-CI, CELUI-LA; signific. et emploi de cos pron., 170. Dans quel cas ils peuvent être suivis du qui relatif, ibid. Ce que désigne chacun de ces pron. démonstr., ibid.

CENDRE; si, dans l'expression réduire en cendre, il faut un s à cendre, 150, note 271. Si ce mot se dit pour la mort, ibid.

CENT; dans quel cas il prend le s, 147; s'il se dit pour na nombre incertain, 536. CENT-SUISSES; s'il s'écritains au sing., 85 et 87. CENTIÈME ( le trois) : et les trois CERTIÈMES :

leur differ., 148, note 268. CENTIME; son g., 58, et nete 79. CEPERDANT; 411. V. Pourtant. - Si Cepen-

dant que est bon , 41 f. CENTRAL; s'il e un plur. au masc., 414.

Cas; eenjug. des v. dont l'infin. est ainsi terminé, 238. Son orth., 239. Czaźmonial; si cetadj. o un pl. au m., 111.

CRAF; sa pron., 16. Son cri, 494. Voy: le mot Animaux. CERP-VOLANT; son pl., 87.

CESTAIN; acception qu'il donne au subst. lorsqn'il est place devant, ou lersqu'il est place après, 125. Ca sont; si cettelocut. peut régir le sing., 167.

CESSAN; dans quel oas on se sert avec ce v. de être, 221; de avoir, ibid. Prépos. que demande ce v. devant un infin., 298. Si après cesser on peut supprimer pas, 404. Si décesser cst hon , 508.

C'ast; si après c'est, suivi d'un nom ou d'une répos., il faut faire usage de que ou de à qui . 167 et 168. Quand on dit c'est à vous de, et c'est à vous à , 307.

C'EST ASSEZ QUE; si avec cette expression il faut le subj., 523. CET. Voyes Ce.

Cu; sa prononc. dans les mots purem. franc., 21 : dans les mots dérivés du grec ou de quetques langues orientales, 22.

CHACUR; dans quel cas ce pron. indéfini ne se dit que des pers., 188. Dans quel cas il se dit des pers. et des choses, ibid. Si chacun d'eux furent d'avis est correct, ibid. Emploi de ce pron. par rapport aux adject. possessifs son et leur, ibid. et suiv. - Ponctuat. à observer quand Chacun est suivi de leur, leurs, et quand il est suivi da son, sa, ses, 189, note 278. Tournure de phrase où l'emploi de son et de leur dépend de l'intention de l'écrivain, ibid. Si chacun a un plur.; si un chacun peut se dire, ibid. Si c'est le sing. que l'on emploie lorsque chacun réunit tous les sujets en un senl, 280

CHAGREN; si comme subst. il a un pl., 67, note 724.

Chaleungux; si chaloureux est autorisé, 501. CRAMPS ELYSEES. Champs Thessaliens; & ces mots doivent être écrits ainsi , 445. CHANCELER; sa conjugais. et son orth, 240.

CHANGER; dans quel eas prend avoir; dans quel cas prend etre, 222. Son rég., 501. CHANTEUR; son fém., 107, note 238.

CHAPELER; son orth., 240, note 362. Sa prononc., 500.

Chapon (des coulis de); un coulis d'écrepisses; sices expressions doivent s'écrire ainsi,92 CHAQUE; ce que c'est que ce mot, et à quoi il sert, 195. Moyen pour ne pas le confondre avec chacun, ibid.

Change (à la) que; si cette locut. conj. de-mande l ind., 322, note 389. CHARGER, SECHARGER; préposit, que demande

ce v. devant un infin., 298 Cuantré; quandil se dit au pl., 67, note 125. CHASSE-CRIEN, CHASSE-COUSIN; leur orth-

au pl., 85 et 87. CHASSE-COQUIN; son orth. au pl., 87. CHASSE-MARÉE; son pl., 82 et 87

Chasse-Morches; s'il s'écrit ainsi au sing., 85 et 8%

CHASSEUR; son fém., 108. CHASTE; s'il se dit des pers. , 502. Cuar (wil de); t. de lapid.; son pl., 78. CHAT, CHAT SAUVAGE; leur eri, 494.

CHAT-HUANT; son pl., 87. CHATAIN; son emploiet son fém., 109 et 502. CHAUPPE CIRE , CHAUSSE-PIED; leur pl. , 87. CHAUSSE-TRAPE; son orth. an pl., 87

Charve-sourts; son pl., 82, son cri, 494. CHEF-D'ORUVAE; sa promonc., 16. Son p 82. S'il peut se prendre en mauvaise part, ibid. note 219.

CHENE-VERT; son pl., 87. CREPTEL; sa prononc., 24. CHER; cetadj. est quelquefois invariable, 121 CHERCHER; son reg. devant un infin., 292,

CHEVAL; son cri , 494. CHEVAU LÉGERS ; s'il s'écrit ainsi au sing., 85. CHÈVEL-FEUILLE; CHÈVEE-PIED; leur plur. 87.

CHEVRE PLENS; si on l'écrit ainsi au sing., 86, CHIAR-LIT; son pl., 87 CHICHE FACE; son pl., 87.

Ситем; зоцеть, 494.

CHIEN-LOUP, CHIEN-MARIN; leur pl., 87.

CHIFFRE; si les chiffres nat un pl . 74. Сигосварнатав; за ргонопе., 22. Caora; son auxil., 219. Temps en usage,

256. Comment on a dit autrefois , sort à l'inf. , soit au partie., ibid.

Chotsia; prépos. que demande ce v. devant un infia., 298. CHOUETTE; son eri, 494.

Cuot-FLEER; son pl., 82. Снаєтівите; sa pronon., 8, note 3. CHRIST, JESUS-CHRIST; leur pronone., 29.

Cnv, tr. Voy. Choir. Cr; à quoi sert cet adv., 388. S'il est permis de dire, cet homme ici, ce moment ici, ibid.

Cr, Là; ce que marquent l'une et l'autre de ces expressions, 388. CICOGNE; sa pron. et son orthogr. anc., 14 et

CIEL; dans quel cas on dit ciels au pl., 78.

Quand il prend un grand C, 447. CIEL DE LIT, CIEL DE TABLEAU; leur pl., 87.

CIGALE; son cri, 494. CICARE; son g., 58, note 80. CIGOGNE; son cri, 494.

CI-JOINT; son empl , 503. Cit; sa pronnnc., 22, Cinq Pota CERT; sa prinon., 25

CIRCONCIRE; temps en usage., 267. CIRCONSPECT; sa pron., 29.

CIECONSTANCIBL; 482. Voy. Membres de la phrase. CISEAU; quand il se dit au sing., 76, note 197.

Civil; son rég., 134, à la note. CLAIR; quand cet adject, se prend adverbialement, 121.

CLAIRE-VOIE; son pl., 87. CLAQUE-OBEILLE; son pl., 85. CLARTÉ; s'il se dit au pl., 67, note 128. CLATTE; sa pron., 14. Voy. Prune. CLAUSTRAL; pl. au masc. de cet adj., 1110.

CLEF; sa pron., 16 CLERC, CLERC-A-MAÎTRE; leur pron., 14. CLERICAL; s'il a un pl. au masc., 111, CLOAQUE, COCHE; s'ils sont touj masc., 47. CLORE; temps en usage, 267. Verbe avec

lequel il s'emploie souvent, ibid. Coassen; si co mot se dit des grenouilles et des corbeaux, 494.

Cocnon; son cri, 494. Co-stat; son pl., 87.

COIFFE SAUBE; son pl., 87. COGNAT; sa pron., 17.

Coinc; si e'est ainsi que ce mot devroit touj. s'écrire, et pourquoi, 17, note 12. Cor. Voyes Cou

Contant; si cc subst. pent se dire au pl., 67. note 126.

COLIN-MATLLARN; son pl., 85. COLLATÉRAL; son pl., 110

COLLÉCE, COLLATION, COLLATIONNES; et collegial, collation, collationner, ayant un autre sens, leur pronone., 23.

Collectal; si cet adj. a un plur. au mase i ii. Collectives (noms); pourquoi on les appelle ainsi , et combien on eu distingue , 40. De quoi sont composés les collectifs partitifs, les collectifs generaux, ibid. Regle d'accord, 285 à 287. Si le collectif partitif permet que l'adject., le pron. et le v., soient mis au singul., quoiqu'il soit accompagné de subst. pl., 286. Voy. Adverbes de quantité, lett. A, pourquoi on écrit des bas de soie notes, une robe de satin stanc, 286, note 378. Si avec la plupart, le v. sc met touj. au pl., ibid. Si une troupe de voleurs, et la troupe de voleurs demandent que le v. soit mis au même nombre . ibid.

COLOMBE; son cri, 494.

COLOPHAGE ; 502 Coloars, colores; ne pas les confondre, 502.

Colossat; si cet adj, a un pl. au masc., 111. COMBATTER; sa conjug., 266. Régime que lni donneut les poètes, ibid.

Comstan; quel est l'accord de l'adj., du pron., du v., lorsque cet adverbe de quantité est suivi d'un subst., 286. Si combien de suivi d'un subst. peut être le rég. direct d'un v., 340, note 397. Quand le participe précédé de combien de, et d'un subst., est var., 258 et note 409. Si avec combien on peut faire usage de

bien, très, fort, 389. COMMANDER; prépos. que demande ee v. de-vant un infin., 298.

COMME; quel est le sujet qui règle l'accord dans les phrases où plusieurs sujets sont liés par cette conjonet., 280. Si, avec les adv. aussi, si, autant, tant, c'est comme que l'on répète dans le second membre d'une phrase, 387. Acception différ. de cette conj., 420.

COMMENCES ; regit tantôt à , tantôt de , 306.

COMMENSAL; SON pl., 110. COMMENT, COMME; dans quel sens on er

ploie comment, 389. Si l'on peut quelquefois faire usage de comme, au lieu de comment, ibid COMMEST; étymol. de cet adv., 383. Son emplni, 389.

COMMUN; sa signifie., placé avant ou après son subst., 125. Son rég., 134. Sa signif., employé saus rég. et employé avec de, ibid. COMPARABLE; son reg. 134.

COMPARAISON COMPARATIF; 115. Voyez Degrés de qualification , lettre D.

Compania; différ entre comparer à et comparer avec, 102. Companoia; si on peut l'employer autre part qu'au palais, 257.

COMPAROITER; son auxil., 218, note 315. COMPATIBLE; son rég. au sing., au pl. 134.

COMPLAIRE (se); préposit que demande ce v. devant un infin., 292. Si le partic. passé de ee v. est invar., 344.

Complainant; son rég., 135. COMPLEMENT; ce que c'est que le complém. objectif, 287, 463 et 483. Le Complèm. cir-

constanciel, ibid. Voy. le mot Régime COMPLIMENTEN, faire COMPLIMENT; 503

Componen (substantifs); 79. V. le mot Subst. COMPRIS, EXCEPTÉ, JOINT, INCLUS; leur empl. 340.

COMPTS, CONTEMPTEUS; leur prononc., 24. COMPTES; si ce verbe devant un infin. demande une préposit., 289. Son emploi avec rien, 504.

Comté; son g. ancien, 42.

Concerry; s'il prend un s au pl., 73. CONCEVOIR; ce que e'est, 40.

CONCLUEE; sa conjug., 267. S'il vaut mieux écrire il conclud , que il conclut , ibid. Si conclure peut se dire des choses , ibid.

Concousia; sa conjug., 249; son rég. de-vant un infin., 292.

CONDAMBER, CONDAMNER (se); quelle prépos. ils demandent avant un inf.., 292

CONDITIONNEL; oe qu'exprime ce mode, 210 et 315. Combien il y a de conditionn. et à quoi ils servent, ibid. A quels temps correspondent les temps du conditionn., 327. Quand le verbe est à l'un des condit., dans quel cas on met le verbe de la proposit, subordonn, à l'imparf, du subj..., 33t. Si cette phrase : On craint qu'il n'essuyat, est correcte, 402. Orth. du condprés., 442.

CONDUCTOR (se); temps en usage, 257. CONDUCTE; s'il a un pl., 67, note 129.

CONFIDENT; son reg., 135. CONFIER, SE CONFIER, METTER SA CONFIANCE, PRENDER COMPLEMEN, AVOIR CONFLANCE, et SE

rita; rég. de chacun de ees verbes, 504. CONPIRE; temps en usage, 267. Si son partieipe passé peut se dire au fig., ibid.

Conformement; sa place et son rég., 379, note 413. Conrus; dans quel cas il prend de ,....

CONJECTURAL; son plur. au mase., 144. Conjournion; si deux subst. sin. peuvent

jamais être unis par la conjonet. et, 122, et 421. Pour quels nombres cardinanx on fait usage de cette ennj., 147. Ce que signifie cette huitième partie d'oraison, 415. Son usage, ibid. Comment la distinguer des préposit. et des adv., ibid. Si l'on en compte besucoup, ibid. Division des conjonet., 415 à 418. Mode qu'elles exigent, ibid. Cas où les conjonet. doivent se répéter, ibid. Leur place, 419. Observat. sur plusieurs conjonot., que nous n'indiquerons pas ici, parce qu'on les trouvers dans eette table à l'ordre alphabet, de leur lettre init., 419 4 427.

Conjugation; ce que l'on appelle ainsi, 215. A combien de classes elles sont réduites , ibid. Quelle est la terminaison de la 15°, de la 2°, de la 3° et de la 4° conjug., ibid. Conjugaison des deux verbes auxil. avoir et être, 215 à 218. Modèle de la rre, de la 20, de la 30 et de la 40 conjug., 226, 229, 230 et 232. Manière de conjuguer un verbe sur un autre verbe, 228 et 29. Modèle de conjug. des verbes passifs, 233; des verbes neutres, 234; des verbes pronomi-naux, ibid.; des verbes unipers., 235; des verbes dont l'inf. est terminé en ger, 237; en éer, 238; en cer, ibid.. eo uer, 239; du verbe appeler, 240; des verbes dont l'infin. est ter-miné en yer ouen uyer, 211; entier, 242; des verbes irreg. et défect. de la 100, de la 20, de In 3e et de la 4e el., 243 à 247, 247 à 256, 256 à 265, 265 à 276.

CONFERT; si cet ad], a nn pl. an mase., fit. CONJURER ; préposit, que demande ce verbe devant un infin., 298.

CONNOTESANCE; s'il se dit an pl., 67, note 130. Convoltes; sa conjugaison, 272. Dans quel cas il prend de, ibid. Son auxil;

CONNU; son rég., 139.

Conquesta ; temps en usage de ce verbe défect. et irrég., 217. Constitute, préposit, que demande es verbe devant un inf., 299.

Consentia; préposit, qu'il demande devant un infin , 293. - Quand il veut le subj., 318. Consiquemment; sa place et sen rég., 379,

nete 413. Conséquent; manvais emplei que l'on fait de ee mot, 505.

CONSIDERATION; s'il se dit an pl., 67, note (34. Consisten; prepos. qu'il demande devant un infin., 293

CONSOLANT; ses rég., 135.

Consoler (se); quelle prépos. il demande devant un inf. Consonnes, Consumea; emploi de ebseun

de ees verbes, 505.

Consonnes; ce que e'est, et en quei elles différent des voy., 12. Comment on les faisoit sonner antrefois, et comment elles sonnent présentement, 13. Son propre et son accidentel des consonnes au commencement, au milieu et à la fin des mots , 13 à 32. Consonnes qui ne redoublent, 434.; qui ne se redoublent jamais , ibid. Règles générales sur les consonnes qui sont susceptibles de redoublement, 435. Règles particulières sur chacune de ces censonnes, ibid. Voyez le mot Doublement.

Conspinent; quelle prépos. il demande devant un infin., 293.

CONSTANT; ses rég., 135.

CONSTELLATION; si les noms de constell. s'écrivent par une majuse., 445. Constauction (vices de); 463. Voy. les mots

Barbarisme, Solecisme, Disconvenance, Equi-

voque, Amphibologie.

CONSTRUCTION GRAMMATICALE; son objet, et dans quel eas elle est benne, 463; vicieuse ibid. Motif pour lequel l'ordre que les nenf parties du discours doivent observer entre elles n'est pas facile à saisir, ibid. Ordre que deivent garder entre eux les membres de la phrase expositive, interrogative, impérative, et règles à eet égard, 464 à 466. Place du sujet, 464; du verbe, ibid.; du régime, soit dir., soit indir., 465.; du circonstanciel ou de l'adv., ibid.; du eenjonetif, 466. Voyez Membres de la phrase.

Constauction riccaéa; ce que e'est, et pourquei elle est ainsi appelée, 406. Cembien il y a de sories de figures, ibid. — V. les mets Ellipse, Pleonasme, Syllepse, Hyperbate eu

Inversion , Gallicisme. Consumer. Voy. Consommer.

Censumus (se); quelle préposit, il demande devant un infin., 293.

CONTENTEMENT; si ee subst. a un pl., 67, note (32.

CONTENTER (se); préposit. qu'il demande de-vant un infin., 299. CONTINUAN; préposit, qu'il demande devant

un inf., 306. CONTAINDAE; préposit, qu'il demande de-vant un infin., 309.

CONTRAINTE; si ee mot ann pl., 68, note 735. CONTRE; si l'e de cette preposit, peut quelquefois s'élider, 452. Si tous les mots précédés

de contre se joignent par un tiret, 453 CONTRE-ALLEE, CONTRE-SASSE, CONTRE-ÉPREUVE, CONTRE-ESPALIER, CONTRE-PUGUE, CONTRE-LETTRE, CONTRE-MAÎTRE, CONTRE-MARCHE, CONTRE-MARQUE, CONTRE-ORDER, CONTRE-RÉVOLUTION, CONTRE-RUSE, etc., etc.; lenr ortb. au pl., 87 et 88.

CONTRE-DANSE, CONTRE-POISON; leur pl., 82. CONTREDIRE; su conjug., 269. Si l'on dit vous me contredisez, et à l'impér., contredi-

sez-moi, ibid. Son rég., ibid. CONTRE-JOUR; sen pl., 82

CONTRAVENIA; son auxil., 249. CONTRE-VÉRITÉ; son pl., 82.

Contenuta; quelle prépesit. il demande devant un infin., 293. CONVENABLEMENT; sa place et son rég., 379 .

note 413. Convenia; son auxil., 249. Quelle préposit. il demande devant un infin., 299.

Convension (Prononciation de la); 37 et 39. - Voy. le mot Prononciation

Convira; si ee verbe demande une préposit. devent un infin., 293

Co paopaiéraige: son nt., 88, Coo-1 L'ANE; son pl., 82.

Coo, Coo D'INDE; leur prononciat., 25. Son eri, 494.

Coa; si l'en dit: senner du cor ou donner du cor, 531, au mot jeuer. Conail; son pl., 78.

CORSEAU; son eri. 494. CORDIAL; son pl., 110.

CORNETTA; s'il est toujours mase., 47. Coaroak; si ee mot se dit. 505. CORPS-DE-GARDA; CORPS-DE-LOGIS; leur pl., 88.

CORPULENCE : si corporence est ben . 505. Congespondance pes remps; quandelle peut avoir lieu, et quel est le temps qui prescrit au verbe de la propos. subord. le temps qu'il doit preudre, 326. Cerrespondance des temps de l'ind. entre eux, ibid. Lersque deux verbes sont unis par la conjonet. que, dans quel cas on met le verbe de la prop. subord. à l'ind., 327 et 328. A quel temps on le met, s'il exprime une action passagère, 327; si l'on yout exprimer un passé antérieur au 1er verbe , ibid ; si l'on veut marquer un futur abs., 328; si le 2º verbe exprime une ebose vraie dans tous les temps, tbid.; s'il s'agit de quelque chose qui existe au moment que l'nn parle , ibid., 331. Plusieurs fautes commises par des écrivains estimés. 328. Correspondance des temps du subionet, avec ceux de l'indie., 330. Ce qui doit déterminer le choix à faire entre le prés. et le prétérit, l'imparf, et le plus-que parfait, ibid. et suiv-

Corrices; préposit, que ce verbe demande devant un infin., 299. Côré (à); rég. de ectte préposit., 374.

COTIGNAC; sa prononc., 14, note 8. Coroten; orth. de ce verbe, 241 ot noto 365.

Cov ; quand se prononce col , 6 Covenes (une femme en); pourquoi on doit écrire ainsi , 93.

Covenen; si ce mot peut se dire au pl., 68, note 133. Corcera (se); mauvais emploi que l'on en

fait , 505.

Coveou; son plur., 78. COU-DE-PIED; son étym., 505 Cours-ne-rish (des ); un Cour-n'ongles; ai c'est ainsi que eas mots doivent s'écrire, 91. CODDRE; sa conjug., 268. Observat. sur son

futur, sur son prétérit déf., ibid. COULEUR; son g. aneien, 44. COTLIS ( des ) DE CHAPON , UN COTLIS D'ÉCRE-

VISSES; s'il faut écrire sinsi, 92. COUPABLE; son rég., 135.

COUPE-GORGE, COUPE-JARRET, COUPE-PÂTE: leur pl., 82 et note 220.

Course; dans quel cas on dit un couple, 44. Corazer; s'il se dit au pl., 68, note 134. Course; son auxil., 218, note 346. Sa conj. 249. Si le participe passé de ce verbe prez

quelquefois l'accord, 343. Covalis; son cri, 494. Counax; dans quel sens on peut faire ussge

de ce verbe, 249. Count: si l'on dit : ils demeurèrent court on

courts.. Count-viru; sl court prend l'accord, 121. COURTE-POINTS; son pl., 82.

Coûten; quelle préposit, il demande de-vant un min., 293. Si ce verbe peut quelquefois être regardé comme verbe actif, et si son

partie. passé est toujours invar., 360 COUTUME (avoir); son reg. avant un infin. , 306. Son usage, 506.

COUVER-CHEF, COUVER-FEU; leur pl., 82 et 83. Cocyan-rians; s'il s'écrit ainsi au sing., 86.

Corvain; sa conjug., 252. Casse; son g., 58, note 41

CRAINDRE; sa conjug., 272. Préposit. que demande co verbe devart un infin., 299. Dans quel cas ee v. demande le subj., 317. Si crainte, empl. comme part., peut se dire, 348. Quand avec ce verbe il faut mettre ne pas, dans la phrase subord., 401. Cas où il demande ne toot scul, ibid; où il demande la suppression de pas, 405.

Causers (dc) que; si cette expression demande le subj., 382, note 389; son emploi et sa place, 420. Si la négative est exigée après de crainte de, de crainte que, 392 ct 420.

CRAPAUD; son cri, 494. Chassanz (poire de); 507. CRAVATE; s'il est touj. masc., 47. CRE; si la règle qui dit que la 3º pers. du

prés. de l'indic. finit par un t, lorsque la 1re pers. singulière de ce temps finit par un s, est applicable aux verbes en cre, 440.

CRÉATEUR; son fém., 108.

Cafea; sa conjug. et son orth. au fut. ot au part. passé, masc. et fém., 238 CREPE; s'il est tonjours masc., 47 et note 54.

Cnève-coeva; son pl., 83. CREUSANS; si ce mot se trouve dans le dict.

Case-case; son pl., 83. CRIER; sa conj. et son orth., 213, note 366. Si le partie, de ce verbe preud quelquefoia

l'accord , 343. CRI DES ANIMAUX : 494. Caoassea; si ce mot se dit des corbeaux ou

des grenonilles, 494. CROE-RN-JAMERS; son pl., 83.

Cacconite; sen ciè, 494. Csoins; sa conjug., 268. Si ce verbe devant un infin: demande une prépos., 289. Si em-ployé affirmativem. il demonde le subjonct., 318. S'il fant dire, clle n'est pas aussi belle juc je l'avois eru ou crue, 356. Véritable significat. de ces doux expressions : Croire quelqu'un, et croire à quelqu'un; 507. Si en croire quelque chose peut se dire. Si ces loentions : Croyez-vous qu'il fera ; croyez-vous qu'il le fasse, ont des sens différents, ibid. Cnofran, son auxil., 222 et 223. Sa conjug., 268. Si l'u du partic. cru et du partie accru prend un accent, ibid. et 450. Emploi de

ee verbe, 507. Caoix-pa-Par-pigu; son plur., 88. Caoqua-norga; s'il s'écrit ainsi au sing.,88. CRUEL; sa signif., place avant ou après son

subst., 266. Scs rég., 135. CRUBAL; si cet adj. a un pl. au masc., iii. CURILLIR; sa conjug., 249. Comment on a dit autrefois, et si à présent on peut dire, cuciller, je cucillirai, je cueillai, j ai cueillé, etc., ibid.

CUL-DE-BASSE-FOSSE, CUL-DE-LAMPE, CUL-DE-SAC; leur pl , 88.

CUL-DE-JATTE; son pl., 83. CURE-DENTS, CURE-OREILLES; s'ils s'écrivent ainsi on sing., 86 CURIAL; son pl. 110.

Cuataux ; ses rég., 135. CURIOSITE; s'il peut se dire an pl., 68, note : 36.

D; son g., 43 ot 508. Sa pronone. au commencement et au milieu des mote, et si le d final, suivi d'une voy-, se fait toujours entendre, 14. Sa pronone, en cas de redoublement, ibid. Mots on il se redouble, 435.

DAIGNES; si devant un infin, il demande une préposit., 289.

DAINE; sa pronone., 41 et note 52. DAME JEANNE; son pl., 83

DANGEREUX; ses reg., 135. Son orth. et sa pronone., 508. Dans; 370. Voy. Sous.

Dans, En, à; véritable signifie. et emploi de ces préposit., 370. Distinction à faire entre étre dans la ville, étre en ville, et être à la ville, 372; entre il arrivera dans trois jours, et il arrivera en trois jours , ibid.; entre être . a la campagne, et être en campagne, ibid. Si après dans, l'adv. y peut être employé, 373 .. DANS LE TEMPS QUE; si cette expression peut se dire pour comme, 420.

Data; son g. ancien, 42. Date des années; comments'écrit, 147.—Voy. le mot Mille, 535. DATIF; comment on y supplée en franç., 95, note 234.

DAVANTAGE, PLUS; si davantage peut être

auivi de que, 389. En quoi ces deux expressions différent, 390. Leur emploi, ibid. Si davan-tage peut quelquelois modifier un adj., ibid. S'il peut remplacer le plus , ibid.

Dr.; quand deux noms sont unis par cette préposit, si c'est du singulier ou du pluriel qu'il fant faire usage, 90. Principe genéral, loid. Dans quel cas de est préfére à l'art. composé des, 100. Si l'on doit dire voilà pu bon papier , plutot que voilà ne bon papier , 101. Si, quand le subst. n'est employé que pour en déterminer un autre , on ne doit pas préférer de à du , 103. Si on met de avant les noms, quand, en les employant, on ne veut rien déterminer sur l'étendue de leur signific. ibid. Quels sont les noms devant lesquels on met toujours de, ibid. Cas où, quoique le subst. soit à la suite d'un verbe accompagné d'une négation, il faut employer des plutôt que de, 104. V. le mot Article. Quels sont les udjectifs qui demandent de pour rég., 130 à 144. Si on doit dire , le deux de mars , ou le deux mars, 146, note 267. Si l'on doit faire usage de cette préposit, après un nom précèdé du relat, en et d'un nom de nombre, 148; avant un inf. précédé du pronom ce, 166; après les adj. pronomin. nul, aucun, pas un, 197; si de placé avant un verbe à l'inf. indique toujours un régime direct, 287. Si, employé dans un sens partitif, et précedant un subst. rég. dir., il indique un rég. indir., 288. Dans quel cas on doit préférer as à par, que régit le verbe passif, ibid. Si l'on doit faire usage de la prépoa. de, après les verbes croire, compter, devoir, entendre, prétendre, 289 à compter, accour, enteriare, precentire, ES a 300; après les verbes supèrer, desirer, etc., ibid. Quels sont les verbes qui demandent de, 297; qui demandent tantôt à, tantôt ne, 300, Si, pour éviter plusieurs de de suite, on doit préférer à l'înf., le mode ind. ou subj., 325. Règle à observer lorsqu'un participe passé est suivi d'un infin. précédé de la prepos. de, 355. Différents rapports de la prépos. de. 361. Prépos. qui veulent en être suivies , ibid. Cas où on ne peut se dispenser de répéter de , 365. Cas où on ne le doit pas, ibid. Si l'on est obligé d'en faire usage après avant que, 367; après en fuce, vis-à vis, à côté, 374; après la prépos. près, ibid. Si avec mieux un met de avant l'inf., 394. S'il n'y a pas une différence très-grande entre : Il s'en faut de beaucoup, il ne s'en faut de guère, il s'en faut de peu; ot: Il s'en faut beaucoup, il ne s'en faut guère, il s'en faut peu, 388, 390. Si avant la préposit. de, il faut employer pas, 406. S'il est plus correct de dire, c'est peu de, que c'est peu que de , 408. Si , lorsque l'adv. est au

simple degré comparat., on ne doit pas preférer que à de, et au superl., de à que, 409. Si la course de nos jours est plus D'à moitie faite, est mieux que la course de nos jours est plus Qu'à moitie faite , ibid. S'il faut foire usage de la prépos. de après plutôt que, 411; après crante, peur, 420. Cas où l'e de cette préposit. s'élide, 452. S'il faut employer de après avoir l'air, après quelque chose, après préférer, après

traiter, 549. Diser; sa prononciat., 29. S'il prend un s

au pl., 73. Disotas; son emploi, 266. DECALQUES; 501.

DÉCAMPER; son auxil., 222. Décépea : son auxil., 219.

Décemplant; sicet adj. a un'pl. au masc.; 111. Décence; si ce mot a un pl., 68. DECERBAL; son pl., 110

DE CE QUE; si se plaindre de ce que, et se plaindre que , expriment doux sens différents . 508.

Décessea; si ce mot est franç. , 508. Décavora ; si ce verbe s'emploie encore prés., 232, note 357. Sa conj. et son orth., ibid. Dichola, son auxil., 222. Sa conj., 257.

Déciden, Se déciden; son rég. dans le sens de Résoudre, 304. - Voy. ce mot. Décimal; si cet adject. a un pl. au masc.,

Décime; son g., 58.

DÉCLAMATION. Voyer Prononciation. Décomsags; son g., 58 et 508. Découdre ; sa conjug., 268. Décambites; ne signifie pas la meme chose

que décrier, 243, note 367 Décaire; sa conjug. et son orth., 243. Dif-férence de signif. avec décréditer, ib., note 367.

Décaoitre ; son auxil., 222 ct 223 DÉDAIGNES; préposit, qu'il demande devant

nn infin., 299. DÉDAIGNEUX; son rég., 136.

DEDANS; quand oc mot est ou prépos. ou

adv., 369. Son emploi dans les deux cas, 370. DÉDIBE; si vous vous dédites, est préférable à vous vous dédisez, 269.

Dévaille ; temps en usage de ee verbe irrég. et defect., 250

Diraur; si à défaut de , est bon , 508. Défectifs (verbes); ce que o'est que les

verbes défect., 215. Leur conjug., 243 à 276. Voy. le mot Irrégulier.

DEFENDEUR; son fem., 107.

DEFERDAR; prépos. que demande ce verbo devant un infin., 299. Si la proposit. subord. prend ne après ce verbe, et si il défendit de NE pas faire est correct, 400. Si on peut faire usage de défendre sans regime direct., 508. DEFENSES; 495, Voy. le mot Animaux.

Diricit; son orth. au pl., 73.

Diriza; régit tantôt à, tantôt de, 307. Dans quel cas se défier demande la négat., 403. Définitive ou en définitef , 508et 509.

DEFINI, Voy. le mot Prétérit. S'il y a des

articles définis, et des articles indéfinis, 95, note 231 .- Voy. le mot Article. Dégénéré, dans quel cas il faut dire il a dé-généré, ou bien il est dégénéré, 219.

Digingande; si degigande est bon, 509.

DÉGRAFER; si désagrafer peut se dire , 509. DEGRÉS DE SIGNIFICATION OU DE QUALIFICA-TION dans les adject., ce que c'est, 114. Ce qu'on entend par positif, ibid., par compara-tif, ibid., par superlatif, ibid. Ce qu'enonce la compar, de superiorité, ibid., la compar. d'infériorité, ibid. , la compar, d'égalité, 115. Adect. qui forment seuls une comparaison, ibid. Fante à éviter entre deux termes de comparaison, ibid. Où se doit placer l'attribution qu'on veut égaler à la première , ibid. Cc qu'on entend par superlatif et combien on en distingue, ibid. Ce qu'exprime le super/atif relatif, et comment on le forme, 116. Si l'article est nécessaire quand on veut exprimer ce superl. , ibid. , notes 214 et 245. Si meilleur a un superl. , 116. Si l'art, prend dans le superlatif relatif les inflexions du subst., 117, Ce qu'exprime le superlatif absolu, et comment il se forme, ibid. Si dans ce surperlatif l'article prend les inflexions du subst. , ibid. Si le plus , modifiant un adv. , ou non suivi d'un adject., prend le genre et le nombre, 118. Opinion de Marmontel sur la déclinabilité ou l'indéclinabilité de l'art, au superl. ibid à 119. Si parmi les adject, il en est qui ne sont pas susceptibles de comparais. , 119, et les notes 247 et 248, Si la langue française a de ces termes que l'on appelle superlat., 119. Si le pronom relatif qui, avant pour antéced. un subst. modifié par un adject, employé an superl. , demande toujours le subjonctif., 321, et note 386 S'il est un cas où l'on ne doit pas en faire usage, 322, note 387. Si le que est suivi de ne dans les comparatifs d'égalité, 393; dans les comparatifs d'inegalité, ou, si l'on veut, de supériorité et d'in-

fériorité, ibid. Si après la conjonet. que mise à la suite d'un terme comparat, on supprime pas, 406. Denoas; quand ce mot est ou préposit ou adv., 370. Son emploi dans les denz cas, ibit. Désecuse; s'il faut dire, j'ai déjeune n'un bon pate, ou bien avec un bon pate, 509.

Dézinenea ; prépos, que demande ce v. devant un infin., 299.

Déuce; son g.au sing. et au pl., 44. DELIER; sa conjug. et son orth., 243.

Détivata; son emploi dans le sens de livrer, 500

DÉLOYAL; s'il a un pl. au masc., iii. DENAIN MATIN; si cette locution est aussi bonne que, demain au matin. Voy. Matin.

DEMANDER; prépos. qu'exige ce v. devant un infin., 309.

DEMANDER EXCUSES; si cette locut, est préférable à celle de faire des excuses ou faire excuse, 517

DEMANDAUR; son fém., 107.

De même que; quel est le sujet qui règle l'accord dans les phrases où cette express, est employée, 280. Si de même que peut ae dire pour comme, 420. Si, dans une comparaison, on répète de même dans le second membre, ibid.

DIMEDERA; dans quel cas on dit a demeure, est demeuré, 221, et note 321.

DEMI; son orth. placé après ou avant le subst., 120. Si cet adject, se met quelquefois au pl. ibid. Si plus d'à demi est meilleur que plus qu'à demi, 409.

DEMI-DIED, DEMI-REURE; et plusieurs autres commençant par demi ; leur pl., 88 et note

Démonstratifs (pronoms); 165 à 171. Adject. pronom. démonstratifs, 171 .- Voy. le mot Pronom

Démonvoir; en quel style, et à quel temps ce verbe est en usage , 258. DENIER & DIED; 498

DÉNONCIATERE ; son fem., 108.

Diracten; si décesser au lieu de déparler est bon, 508.

DÉPARTIR; SE DÉPARTIR; emploi de chacun de cos verbes, 509.

Dépendamment; si cet adv. peut avoir un rég., et sa place, 379, note 413.

DE PEUR QUE; si cette expression conjonct. demande le subj., 322 "note 389. Si elle veut toujours ne, 393 et note 418. Cas où elle demande la suppression de pas, 405. S'il est permis de dire peur de , au lieu de de peur de , 420.

DÉPLAIRE (se); si le partic. passé de ce v. peut prendre l'accord, 341.

Déplosasts; si on pent le dire des personnes, 509.

DEPLOYER; son orth. et sa conj., 244. Dépositaire; son fem., 52. DEPUIS QUE ; cas où l'on supprime pas dans la

phrase subord., 406. DE QUI; son emploi, 179. Cas où de qui pent être employé aussi bien que dont, ibid DERIVATION; si les diminutifs no suivent pas

le genre des nombres dont ils dérivent, 57. S'il n'est pas souvent très-bon d'avoir recours à la dérivation pour councitre l'orth. d'un mot, 433. Mots sans dérivés terminés par c, par d, par g, par i, par l, par p, par s, et par t, ibid. et 434.

Drantes; différence entre la dernière année et l'année dernière, 126. Si le relatif après dernier demando le subj., 32t.

Drs; à quoi sert cet article composé, 95. Dans quel cas on en fait usage, 100. S'il est un cas où, même avec le sens partit., il fant emplayer des, 101 et 104. Cas où, quoique le subst. soit à la suite d'un verbe accompagné d'une négation , il faut faire usage de des , plutôt que de de , 104. Voy. le mot Article et le

DES ; dans quel cas ce mot prend un accent .

Désaccoutumen; prépos, que demande ce verbe devant un infin., 299. DESCENORE ; quand il fant dire, il a descendu, ou bien il Est descendu, 223. Si descendre en

bas peut se dire, 470, note 442. Désespéana ; préposit, que demando ce verbe devant un infin., 299. Si ce verbe demande la négat dans lo phrase subord., et s'il faut dire : je NE désespère pas que cela NE soit, 399. Si avec ce verbe on doit supprimer pas dans la

phrase subord., 405.
Désespois ; si ce mot ne pourrait pes se dire

au plur., 68, note 138.

Désian; prépos. que demande ee vorbe devant nn infin., 209.

Désia, Désiara; observ. sur la prononc. et l'orth. de ces deux mots, 509.

Dès Loas que; si cet adv. mis ponr lorsque est bon, 412. Dessein, Dessen; leur signific. et leur em-

ploi, 540.

Dessres, Dessous, Denans, Denons; leur emploi comme adv., leur emploi comme préposit., 369.

DE SUITE, TOUT DE SUITE; leur emploi,

DETELRE; sa conjug. et son orth., 240. DÉTEAMNEE; préposit. que demande et verbe devant un infin., 293.

Détermine (se); prépos. que demande ce verbe devant un infin., 293.

verbe devant un infin., 293.

Déresten: prépos que demande ce verbe devant un infin., 299.

DEUXIÈME; quand il est préférable à second, 556. Voy. le mot Second.

DEVANT; son véritable emploi, 367.

DEVENTE; son auxil., 219. Ce qu'il régit.,

255.
Davens, Vens; leur emploi, 370.
Devensen; si ce mot est bon an fig., 228,

DÉVETTE (se); temps en usage, 256 DEVOIR; si devant un inf. il demande de,

289. Pour quel motif quelques écoliers prononcentilis mal devrious, 251, note 336. Seus de duz, ibid. Si lorque devoir set employé comme verbe pronom: on peut supprimer un des pronoms, 16id. Se devoir; son reg., 229. Quand son partic, est variable, 356. Quand in e l'est pas, 16id.

DIABLEMENT; étymologie de cet adv., 383. DIAGONAL, DIAMETRAL; si ces adj. ont un plur. ou niasc., 111 et 114.

DIALECTR; son g., 58, note 82.

DIAMETRAL; si cet adject. a un plur., 441.

Dictor. Dictor. regitable emploi de ce

Dicron, Dicron; veritable emploi de ces deax mots, 510. Digages 453.—Voy, le mot Tréma.

Dire; si l'on peut faire usage du pron. on , en parlant de Dieu , 185. Si ce mot peut être précédé de par, 288. S'il doit toujours être éerit

par un D majusc., 445.

Dezu; si ce mot est bien employé à la suite d'un nom féminin, 446, note-433.

Divréarmint; place et rég. de cet adv., 379, note 443. Divréarn; si ce mot ayant un dérivé change d'orth. en cessant d'être employé comme par-

d'orth, en cessant d'être employé comme partier prés, ou comme adj. verbal , 444 et note 432.

Dirriana; prépos que demande ce verbe devant un inf., 299. DIFFICILE; rég. de cetadj., 136. DIGRE, INDIGRE; observat. snr l'emploi de l'adject. indigne, 510.

Diminutirs; g. qu'ils snivent, 57. Dinnon; son cri, 494.

Dinen; différence entre prier à diner, et prier de diner; s'il faut dire: j'ai diné n'un bon pdté, ou bien: j'ai diné n'un bon pdté. Voyez Après-dinée, lettre A, 509.

Voyez Après-dinée, lettre A, 509.

Departmoneux; son essenee, 10. Principes sur la pron. des diphth., ibid. Leur nombre, 11.

la pron. des diphth., ibid. Leur nombre, 14. Observ. sur ebacune d'elles et principalem. anr la diphth. oi, 11. S'il y a des triphth. daus notre langue, 12. Diaz; sa conjug., 269. Dans quel style ce verbe peut avoir de pour prépos., ibid. Que de-

mande ee verbe devant uu infin., 299. Si on diroit, employé pour il semble, demaode touj, que le verbe de la propos subordonnée soit mia au subj., 320.

DISCONTINUER; préposit, que demande ce verbe devant un inf., 300. DISCONVENANCES GRAMMATICALES; ce que

e'est, 477. Disconv. dans les mots, dans les divers membres d'une phrase, d'une période, ibid.

Disconvenie, préposit que demande ce verbe

DISCONVENIE; prepose, que demande de neige devant un inf., 300. Si es verbe demande la neige dans la phrase subord., et s'il faut dire, je næ disconvens pas que cela næ soit, 339. Cas où l'On doit supprimer pas dans la phrase subord., 405.

Discount; sa conjug., 249. Si discourir de a nu sens différent de discourir sur, ibid. Discount; si le premier mot d'un discours

doit prendre uoe lettre majusc., 445 et 448. Discurra (se); préposit, que demande ce verbe suivi d'un inf., 300.

Disparition; son usage, et si disparution peut être toleré, 511. Disparolina; dans quel eas on dit a disparu,

et est disparu, 219.

Dispensen, Dispensen (se); préposit. que demande ce verbe devant un infin., 300.

Disrosen, Disrosen (se); quelle prépos. il demande devactun inf., 293.

DISPUTER (se); pourquoi ce verbe doit être mis au nombre des verbes pronom. essentiels, 244. Règle pour son partic., 343. Si l'on peut dire ils se sont long temps disputés, 511.

Dissinction; pour quel motif ce verbe demande l'indicat, dans le sens négatif; et le subj. dans le sons effirmatif, 514. Dissoudre; sa conjug., 269. Si dissolu peut

etre employé comme partic, de ce verbe , ibid.

Dissonden: prépos, que demande ce verbe devantuninf., 300.

devantaniaf., 300.
Distinction des gennes; s'il n'en résulte pas
plusieurs règles, 433.

Distinguer d'avec, 511.

Distracter; sa conj., 275.
Divers; sa prononc., 27. S'il peut se dire avec un sing., 512. Divearia; quelle prépos il demande devant un infin., 293. DIVIN; si cet adj. est susceptible de com-

par . t 19, note 248. Divinités (fausses); si leurs noms s'écrivent par une grande lettre, 445.

DIXAIN; si l'on écrit ainsi , 30, Docta; son reg. et son emploi, 136.

DOCTEUR; son fem. , 52.

Doctoral; si cet adj. a un pl. an mase., Docratrat; si cet adj. a un plur au masc.,

444 Dorr at Avera; leur pl., 88 Dot; s'il est touj masc. , 47.

DONANIAL; sen plur. au masc. , 110. Dompten; sa prononc., 24.

Doxe; sa pronone. , 14.

Donnas; quelle préposit. il demande devant un inf., 293.

Don; emploi de ee pron. relat., 179. Cas où il est préférable à de quoi, ibid. S'il peut être précèdé d'une préposit., ibid. Cas où on doit préférer duquel, de laquelle, ibid. Cas où il faut faire usage du subj. avec ce prenom, 321.

Doamin; sa conjug. et son emploi comme verbe et comme subst., 254.

DOTAL : son pl., 110. D'où, 179. Vey. Où.

Dovatation; sa prenene., 7.

DOUBLEMENT DAS CONSORNAS; si les gon sonnes ne se redoublent pas quelquefois par raison d'étymol., et quelquesois contre l'éty-mologie, 434. Consonnes qui se redonblent, ibid.; qui ne se redonblent pas, ibid. Si les consennes se redoublent toutes les fois qu'an mot commence par a ou par o, et qu'une de ces voyelles y est empleyée comme préposit. inséparable , 435. Si l'on ne doit pes redeubler la consonne dans la formation des verbes, quand ee redoublement a lieu à leur raeine qui est l'infin., ibid. Règles générales et par-ticulières, ibid. Dans quels mots se redouble la lettre a, ibid, ; la lettre c, ibid. ; la lettre n, ibid.; la lettre v, ibid.; la lettre c, 436; si s et K se redoublent, ibid.; quand se redouble la lett. L, ibid.; la lett. M, la lett. R, 436 et 437; la lettre P, ibid.; si la lettre Q se redouble, 438. Quand se redouble la lettre R , ibid.; In lettre s , ibid. ; la lettre T , ibid. ; la lettre V , 439. Si la lettre x se redouble, ibid. Quand la

lettre z, se redeuble, ibid. DOUBLE-FLEUR, DOUBLE-FEUILLE; leur pl.,

Dovezun; si ce subst. a un plur., 68, nete 437.

Doutza; prépos. que demande es verbe de-vant un infin., 300. Quand ce verbe demande te subj.;318; s'il demande la nég. dans la phrase aubord. , et s'il faut dire : je ne doute pas que ceta NE soit , 399. S'il exige là négat. , lors-qu'il est interrog. , ibid. Si avec es verbe on doit supprimer pas dans la phrase subord., 405.

Sa pouraa ; pourquoi ee verbe doit être re-

gardé comme verbe pronom. essentiel, 244 Régle penr sen partie., 344. Doux; sen rég., 130, note 264.

Diaz; s'il faut appliquer aux verbes en dre la règle qui dit que la 3º pers. du prés. de l'ind. finit par nn e, lorsque la 1re pers. finit par un s, 440. Comment se termine l'infin. des verbes où

I'on entend le sen an, 444. Deotre (a); si à droite est bon , 5/2. S'il

faut dire : mademoiselle, tenez-vous droite, ou droit, ibid.

Dzole; sen fém. , et dans quel style on pent dire drólesse, 107, note 239:

Dr, article; de quoi il se compose, 95. -Voyez de , des , et le mot Article.

Du ; si , comme partie. du verbe devoir , ce mot prend l'accent circonfl. , 450. DUCAL; s'il a un plur. an masc., 114.

Duo; son orth. au pl. , 73. Dureteara; si cu subst. a un plur. art masc.,

DUQUEL, DE LAQUELLE; son emploi, 178 .--

Voy. Lequel. Cas eu ces pronoms doivent être préférés à dont, 178 .- Voy. Dont. Dun; rég. de cet adj. , 136.

Duant; sa place et son véritable emploi 369. Ce que cette prépos, exprime comparati-vem. à la prépos. pendant, ibid. DU RESTA, AU RESTA; 419. - Voy. Au

restc. Dusst-sa; si dussai-je ou dussè-je sent tolérés, 149 et 449.

E; genre de cette voy. , 4 et 512. Combien notre langue a de sortes d'e , 4. Différ. seusible entre l'e dans le corps d'un mot, a la fin d'uu mot, et dans les monosyll., ibid. Si, dans la langue frac., il peut y avoir deux e muets de suite, 5. Peurquoi l'e ferioé est appelé mase., et pourquoi l'e muet est appelé féminin, 4 et 5. Si tous les adject, terminés par un e muet servant également pour le mosc., 107. Comment se ebange l'e muet du verbe qui précède je, 149, note 270, et 449. Dans quel cas or met un accent grave sur l'e des verbes aches er , dépecer, enlever, mener, etc., 241. Si les mots terminés en ment, et derivés d'un verbe en oyer, ayer, ier, ouer et uer, prennent touf, un e avant la dernière syllabe, 243, note 366. Sur quelle sorte d'e se met l'accent aigu, 448. Sur quelle sorte d'e se met l'accent grave, ibid. Si, dans la pronene. , l'e muet final s'élide toujours avant une voy., 5, note 1, et 451. Si, dans l'écriture, on doit l'élider dans les mets grande, contre. entre, puisque, parce que, quoique, quelque, 451 et suiv. Pour quel motif on emploie la diérèse dans les mots paien, aieul, Esaii, naif, cigue, contigue, aigue, 454. Prononc. de l'e penul-tième dans quelques temps des verbes cacheter, fureter, feuilleter, chapeler, 500.

Esu; prononc. de cette voy. combinée, Mots qui ont cette termin. , 78 , uote 243. S'ils prennent nn x nu un s au pluriel , 110. EAU-FORTE; son pl., 88. EAU-DE-VIE; son pl., 83.

ERATTER; son emploi, 266

ÉCARLATE, ÉCHAPPATOIRE, ÉCHAPPÉR, ÉCHARpa; leur g., 60 ECHAPPEN: son auxil., 222

ECHEA, ECHECS; leur prononc., 14. Есно; son g. , 60; son emploi , 47, et note

Son orthogr, au plur., Еснега; temps en usage, 257. Son auxil.,22 Ecnovan; sen auxil., 220

Ectata; son g., 58 ECLUBCIE; si ce verbe peut se dire sans rég.

ind, , 230, note ÉCLAIRER ; si l'on dit : éclairez Monsieur, ou éclairez à Monsieur , 513.

Éctoaz; temps en usage et son auxil., 269. ECOUTE-S'IL-PLETT; son plur., 88

Ecaibe; sa conj., 270. Ecarritan; son g., 61.

ECROU; son plur., EDEPDON; son ctymol., et si Aigledon est

reen, 513 Egn; modèle de conjug. des verbes dont l'inf. est terminé ainsi , 238. Comment s'orth. le partic. fem. de ce verbe, ibid.

Erroncen (s'); préposit, que demande ce verbe devant un infin., 306

EFFRACTION, PRACTION; 51 EFFROTABLE; son emploi et son reg., 436.

EGALER, EGALISER; dans quel style est permis l'emploi de égaliser, 513. Ecz : comment se forme la pénultième des mois en ege, et de quel accent elle est sur-

montée , 149 note 27 En! He! differ. emplois de ces deux interjec-

tions, 428 Enonti; si dehonte est bon. 114

EINDAR; conjug. des verbes qui ont cette termin. , 272 et 440.

ELECTORAL; son pl. au mase. , fff.

ELEPHART: son eri. 494. Elea; conj. et orth. des verbes qui ent cetto termin., 240.

Elisinn; ee que c'est, 45t. Quelles sont les lettres qui s'élident, ibid. Dans quel cas a, e, i, s'élident, ibid. Si l'e mnet s'élide dans les mots grande, entre, contre, puisque quoique, quelque, 451 et suiv. Cas où il ne s'élide pas, 452. Cas où moi et toi s'élident,

ibid. Voy. le mot Apostrophe.

ELLE; emploi de cc pron. , 456. Si on le dit toujours des choses, quand il est le fém. de lui, ibid. Son emploi avec les préposil. de ct à , ou bien avee après ou avec , 157. S'il peut servir de reg, indir. à un verbe actif, ibid.; si on le peut mettre après un verbe neutre ou un verbe réciproque, ibid. Cas où il faut répéter le pron. elle, ibid. S'il peut s'employer pour rappeler des phrases entières, ibid. Son emploi quand il se rapporte aux choses , ibid. Quand il se rapporte aux personnes ou aux cheses personnifiées, ibid.

ELLIPSE; phrases où le subj. est employé paree qu'il y a ellipse de la préposit. principale, 324. Ce que c'est qu'une ellipse, 466. Caractère de la bonne ellipse, ibid. Parti que l'homme de génie tire de cette figure de con-struction, 467. Quand l'ellipse est viciense, ibid.; Si ces phrases, j'aimois, je me flattois de l'être, je suis plus beun que ma sœur, sont nutorisées, 468. Ce que l'on doit faire, quand dans une proos. I'un des deux membres est affirmatif et autre négat., ibid.; lorsque les deux membres sont lies par la con onct. mais, ibid.

EMALL; son pl., 78.
EMBLLIE; dans quol cas en dit a embelti , est embelli, 222

EMELÉME; son g., 58, note 83.: EMINENT, IMMINENT; leurs differ. signif. et

leur emploi, 514 EMINENTISSIME; d'où vient ce mot, 119 EMOUVOIR, S'EMOUVOIR; leur orthogr. au fut.,

258. Dans quel temps on en fait usage, ibid. Empicura; prepos, que demande se verbe devant un infin., 300. Quand il demande le subje, 318. S'il faut dire : j'empêche, je n'empêche pas, puis je empêcher qu'il na vienne, 400.

Cas où l'on doit supprimer pas dans la pbrase subord., 403. S'empécher; prépos, que demande ee verbe

devant un inf. , 300.

Empiana; s'il prend tantôt étre, tantôt avoir 221, et note 323

EMPLATER; son g., 58, note 84. EMPLIA; sa conjug. , 229. Si ce verbe est du style noble, 514

EMPLOYER, S'EMPLOYER; conjug. et orth. de ec verbo, 241. Quelle prépos. il demande de-vant un infin., 293.

EMPRESSER (s); préposit. que demande ce verbe devant un infin., 309. EMPRUNTER; sou rég. pour les choses, peur

les pers. , 514. En ; prenone.. de cette voyelle nasalle, 8 Ex; si, quand un nombre cardinal est pro eédé de ce relatif, l'adject, qui le suit doit

prendre de , 148 Ex: si l'on pent dire, on ne peut pas avoir plus d'esprit qu'il a , ou plus a esprit qu'il en a, 183. Emploi de ee pron. relat., ibid. S'il peut être considéré comme faisant les fonctions de rég. dir. , ibid. Se place ordinaire . ibid. Ce que l'on doit faire, lorsqu'il s'agit de choses, pour savoir si l'en doit préférer en à son. sa, ses, ibid. Si ce pron. peut entrer en relation avec le pron. autrui , 190. Dans quel cas et dans quels verbes en ajonte un s euphonique avant le pronom en , 227, note 335. Si ce pronom peut être mis avent un participe prés., 339. S'il a quelque influence sur le partic. passé, 356 et 357. Si on peut l'employer avant le verbe agir, 489. — Voyer Lettres eupho-

niques. En ; dans quel cas un nom précédé de eette prép. s'emploie au pl., 90; si l'on doit dire : je m'en suis alle, ou bien : je me suis en allé, 245. Je m'en vais me promener, ou bien : je mis me promener , ibid. S'il faut à l'imper. écrire, va-t'en, ou va-t-en, ibid. Si l'on peut

dire, cette èaufaiten aller les rougeurs, 246, 32 en n'est pas la marque caractéristique du gérondif, 338. Ce qui doit déterminer la répetit, ou la noir répetit, de cetle préposit, devant le gérondif, 339. Quand elle doil se répéter avant chaque nom, chaque pronom, chaque infin., 365, Quelles diphthongues s'étidant devant en, 432.— Voy. Lettres euphomiques.

432.— Voy. Lettres suphonques.

En, Dans, À; rétitable signific. et emploi
de chacune de ces préposit., 370. Distinct. à
faire entre ces capress.; être en ville, être dans
la ville, être à la ville, ibid.; entre : il arrivera
en trois jours, et il arrivera dans trois jours,

ibid.; entre: etre à la campagne, et, étre ch campagne, ibid. En cas ques si cette locut. conjonct. demande le subi., 323.

ENCLORE; sa conjuge, 267.

ENCORE QUE; si cette conj. demande le

subj., 323. Si elle est correcte.

Excounces; quelle préposit. il demande

devant un infin., 294.

Enna ; orth. des verbes qui ont cette terminais, 241. Leur conjug., 272.

Enna ; quels sont les verbes qui se termi-

Expaz; quels sont les verbes qui se terminent ainsi, 444.

ENDURCI; son reg., 436.
EN PACE; si l'on peut se dispenser d'employer de à la suite de cette prépos., 374.

ENFANCE; s'il se dit an pl., 68, note 139. ENFANT; son fein., 52. ENFORGER, RENFONCER; signific. et emploi

de ces deux verhes, 515.

ENFUR (s'); sa conjug., 251. Si il s'en est enfin, est correct, ibid

ENGAGES; prépos, que demande ce verbe devant un inf., 294. ENGAGES (s') quand demande à, quand de-

mande de, 294. Enmanna (s'); quelle préposit. il demande

devant un inf., 291.

Ewin; conjug. et orth. des verbes qui ont cette terminais., 255.

ENIVER; sa pronouciation, 23.

ENER; son pl., 76.

ENER; sa prononc. dans hennir, 20, et dans solennel, 23.

Exrossin; son emploi, 495.

Ennuyant, Ennuyeux; significat. et emploi de ces deux adj. , 518.

EN QUELQUE SONTE; si cette expression peut se dire pour comme, 420. ENQUERIR (s'); temps et emploi de ce verbe defect, et irrég., 247.

ENEAGER; préposit, que demande ce verbe devant un inf., 300.

Energy orth. de cc verbe, 241 et 242. Emerione; s'il est toujours masc., 47, note 56. Sa signific. au plur., ibid.

Ensetonen; quelle préposit, il demande devant un infin., 294.

Ensequan (s'): sa conjug., 274. Si dans les

Enscivae (s); sa conjug., 274. Si dans les temps simples on peut faire usage du pron. en, 274.

ENT; si l'on a raison de supprimer au plu-

riel le t, dans les substant, ou adject, qui ont cette terminaison, 79 et 114. Comment se change cette termin. dans les mots employés commo participes prés., 444.

EXTENDRE; dans le sens d'ouir, si devant un inf. il demande une prépos., 289. Régime de s'entendre, 294. Dans quel cas entendre demande le subj., 349.

ENTERRE; s'il faut écrire: son image TOUT entière, ou bien: son image TOUTE entière, 200. ENTRAVES; si ce mot a un sing., 76, note 198.

ENTAR; son usage avec les verbes pronom.; si l'e final de ce mot s'élide touj., 45f.

ENTRE-ACTES, ENTRECOTES; si ces subst. composés s'écriveut ainsi au sing., 86 et 88.

ENTRE-NUIRE (s'); si le participe passé de ce verbe prend l'accord. 344.

verbe prend l'accord, 344.

Enterpanar, prépos, que demande ce verbe devant un inf., 300.

ENTRE-sot; son genre, <u>58</u>, et note <u>85</u>. Son plur., <u>88</u>.

ENTRE; si l'on peut faire usage de l'anxit.

avoir avcc co verbe, 224. Son auxil., 223.

A L'ENVI, A L'ETOURDERIE; leur emploi et leur orth., 515.

Voy. Porter envie.

Environ; signific. de cet adv., 390. Si on

peut en faire usage avec un nombre incertain, ibid.

ENVOYER; conjng. de ce verbe irreg., 241 et

Eo; prononc. de cette voy. combinée, 8. Ezarczen; son emploi an lieu d'éviter, 516. Ezarczen; son genre, 61. Ezarczentox, Voyes, le mot Appellation.

EPERVIES; son cri, 494.
EPHÉMÉRIDES; son genre, 58, note 86.
EPIDERME; son genre, 58.

EPINE-VINETTE; son plur., 88. EPISOPAL; son pl., au masc., 140. EPISORE; son g., 58, note 87. EPITUPE; son g., 67, note 100.

EPITAPRE; son g., 61, note 100. EPITAPRE, ÉQUIVOQUE; leur g., 61, notes 101 et 102.

Erogvinten; quand ce verbe regit par, regit de, 516.

EQUILATÉRAL; son pl., † 11. EQUINOXE; son genre, 58.

EQUIVALENTS DE L'ARTICLE; 94, note 233 EQUIVALOR; son emploi et son rég., 263.

EQUYOQUE, ANDRIBOLOGIQUE, LOUGHES 166finit, de chaen de ces mosts, 478. Ce qui rend une phrase amphibolog, louche, bbird, Sin motest équivoque de plusicurs maniere, ibird. Sources d'amphibologies, 479, Si le principe de la plus grande lision daiss les idées n'est pas le vrai moyen pour éviter les anphibologi, 489. Plusieure actumples de plurses

amphibolog., ibid. Phrases louches ou emhorrassices, 481. — Voyez le mot Louche. Ex; pronone de cette termin., dans la lecture, dans le discours soutenu, ou dans les vers, 25 et 26. Modèle de conjug. des verbes régul. dont l'infin, est ainsi terminé, 226, Conjug. des verhes irrégul, ou défect, qui ont

cette termin., 243 à 247.

Ergor; si on dit, les ergots du cerf. 497. ERMITAGE: son genre et son orth., 515. ERMITE, ERMITAGE; si c'est ainsi que cer mots doivent s'écrire, 515.

ERRATA; son orth. an pl., 73. Si l'on peut dire un erratum quand il n'y a qu'une faute, ibid., note 184.

ERYRIPRER; comment il s'écrivait autrefois, 515.

ESCLAVE; son fém.

ESCOMPTA; son g., 68

Espace; s'il est touj. masc., 47. Espace ( toute ); s'il faut écrire cette expression avec on sans la marque du pl. Voy. le mot

Sorte. Esrgnan; si ce verbe devant un infin. demande nne préposit., 289. Dans quel cas, avec espérer, il faut faire usage du futur,

515. Espota; s'il a un plur. , son emploi, 68, note

Espair; quand if peut se dire au plur. , 68,

note 142. Essayen : Whand regit à, quand regit de,

309. Ensure-wargs; s'il s'écrit ainsi an singulier.

ESTAMINET; son genre, 59. Estampes (recueil d'); ai cette expression doit tonjours prendre le s. 91. ESTAMPILLE; son genre, 61.

ET; si cette conjonct s'emploie avec tous les noms de nombre, et si l'on peut dire vingt ar deux, etc., 147. Si deux subst. synon. doivent etre unis par la conj. et, 122 et 278,

A quelle règle est assujetti le verbe, lorsqu'il a deux ou plusieurs sujets de la 3º pers. qui sont unis par la conjonet. et, 277. Quel est le cas où l'on ne doit pas faire unage de cette eonjonet., 278. Si dans les phrases où on répète les adv. compar. plus, autant, il faut faire usage de la conjonet. et, 384. Véritable fonction de cette conjonet. , 421. Dans quel cas elle rend louche le discours, ibid. Choses qu'elle doit lier, ibid. Si et doit toujours se répéter, ibid. Dans quel cas elle est indispen-sable, ibid. Dans quel cas elle est superflue, ibid. ET, NI; en quoi différent ces deux conjone.,

422. Si dans l'énumération, on doit multiplier ni, ibid. Si, après ni répété, on peut faire usage de pas ou de point, ihid. Quand pas ou point pent se rencontrer avec ni, ihid. A quoi sert la conjonet. et , ibid.; la conjonet. m, ibid. Prendre garde de les employer l'une pour l'autre, ibid. S'il est hon de retrancher, avec ni, la prépos. de, 433. ETAL, LTAU; leur pl., 78

ETART; si ee partie, prend quelquefois l'ac-cord, 338. - Voy. Étre.

Éré; genre de ce suhst., 59.

Ετέ; ai comme participe il est variable . Éverenote; son genre, 59

ETER; orth. des verbes qui ont cette term. 240, note 362.

ETRRNEL; si cet adj. est susceptible de compar., 419. ETHÉRÉ; ai cet adj. s'écrit ainsi au masc.,

109 ETIMCELEA; sa conj. et son orth., 240.

Fronza (s'); préposit que demande ce verbe devant un infin, 300. Quand ce verbe veut le subjonet., 318, note 385. Fronzaix (&F); emploi de cette express.

adverh., 515. ETOURNEAU; son tri, 494.

ETRANGER; son reg. , 136.

ETRE; dans quel eas ce verbe , précédé immédiatement du pronom ce, doit se mettre an sing., ou au pl., 166 et auiv. Si ce ne seroit pas une faute que de dire, par ex.: Ca sua a nous tous qui nous ressentons de sa bonté, 167, Comment on appelle le verhe être lorsqu'il n'est pas verhe auxil., 215. A quoi sert l'aux. étre, 214. Si être n'est pas quelquefois verbe adject., 215. Sa conjug., 217. S'il faut écrire j'étois , par nn a au lieu d'un o, ibid , note 306, et 431. S'il faut dire qu'il sore, 218, note 312. Si tous les verbes unip. prennent l'auxil. être, 214. Rem. sur l'emploi de l'aux. être, 218 à 224. Dans quelle espèce de verhes on fait, pour les temps composés, usage de l'auxil. étre, 237. Pour quel motif on fait usage, pour la conjug. des temps composés des verbes pronom., de l'auxil. étre, plutôt que de l'auxil. avoir , ihid. Quelle prépos. demande ce v. suivi d'un infin., 302. Si son part. étant et son partie, etc sont variables, 338 et 348.

ÉTRES ASSTRAITS PRESONNIFIÉS; S'ils doivent être écrits avec une initiale majuse., 446.

ETUDIER ( s') ; son rég. avant un infin. , 294. Eu; prononciation de ces deux vov. dans les mots Europe , heureux , et comme partic. du verbe avoir, 8.

Eu, Ou, Ai, Au; si ces voy. forment des diphth., 7. Leur pronone., ibid.

Eu, Ou, Au; si les mots qui ont cette termin. prennent un s on un x au pluriel,

EUPHONIQUES (lettres); oe que e'est, et dans quel cas on les emploie, 151, et note 272; 185, 227, et note 335. Si, lorsqu'on s'en sert, on doit faire usage de l'apostrophe et du trait d'union , 151 , note 272. S'il faut mettre une lettre euphonique après la seconde pers. de l'impér. terminée par un e muet, lorsqu'an lieu du pronom en , c'est la préposit. en , 227 , note 335. Si on met une lettre euphonique , lorsque le verbe qui precède on finit par une consonne; comme dans, où se PEND-ox? 453, note 435.

Eun; fem. des subst. et des adj. en eur. 407 et 108.

ECATDICE, EUROPR , St.-Tustaens; leur prononc., 8.

Fusz ; quelle idée éveille cette finale, 108. Eux; si ce pron. pl. de lui, s'emploie comme rég. direct, 157. Sa place, ibid. Ce qu'il est,

code d'une préposit., ibid.; non précédé, ibid. Si on peut employer enx après un subst. anivi de la prépos. de, ibid. Cas où il faut répéter eux , et ce qu'il sert à rappeler, 158.

Evangias; s'il est quelquefois du féminin,516. Evecas; son genre ancien, 42. EVENTAIL; son genre, 59. Si cette express.

avoir l'éventail en main set bien orthographiée, 93. EVENTAIRE; son genre, 59.

Eventure (-a'); quelle prépos. il demande devant un inf., 294.

Eviza, son étymol. ; si levier, ou lavier est bon , 516.

Evitan ; prépes, que demande ce v. devant un inf., 300. Si éviter une peine à quelqu'un ; est une locution correcte, 516

EXAMEN; sa pronone., 8, note 4. Exertint; si cet adj. est susceptible de compar., 119. Si, ayant un dérivé, il change d'orth, en cessant d'être employé comme partie.

prés. ou comme adj. verb. , 414, note 43 Excellentissine; d'où vient ce mot, 119.

Excelles; quelle prépos, il demande devant un infin., 294.

Excerté; sa syntaxe, placé avant un subst., 120, 340 et 503. Excirca, s'excirca; quelle préposit. de-

mandent ces v. devant un infin., 294 Exclamatir (point); usage de ce signe orth., 461

Excluse; sa conjug., 270. Son participe passé, et si excluse est bon, ibid. Excursivement; place etrég. de cet adv., 379,

et note 413. Excusage, INEXCUSABLE; 517. Si l'on peut dire cette personne est pardonnable,

impardonnable, ibid. Excusza (s'); quand il demande de devant un inf., 300.

Excusus (faire); si demander excuses est correct, 517

EXEAT; son orth. au pl., 73. FRENPLE; si ce mot est tantôt mase., et tan-

tot fem. , 44. Si imiter l'exemple pent se dire, 518 EXEMPT, EXEMPTION; leur pronono., 24.

Expacter; son g., 59. Exnoarra; quelle préposit. il demande de-vant un inf., 294.

Exit. Exoner; leur g., 59.

Exonstrant; pourquoi il s'écrit ainst, 31, note 47.

Expenses; s'il se dit au pl., 68, note 141. Expérimental; s'il a un pl. au mase., 1/2. EXPERT; son reg., 136. Explana; si cet homme est expiré est une

locut. autorisée, 519.

Exposen (s'); quelle préposit. il demande devant un infin., 294. Expres, Expressément; ne pas confondre

ces deux express., 519.

EXPRESSION ADVERBIALE; co que c'est, 380. EXTRAIRE; sa conjug. , 27 EXTRAVAGANT; dans quel cas ce mot doit

être écrit avec un u. 444. Extraent; si cet adj. est susceptible de compar., 119, note 247.

EXTREMENT; s'il prend quelquefois un rég., et sa place, 379.

Ex-voro; son orth. au plur., 73 Er, Et, Ett; prononc. de ces voyelles combinées, 7

F, son genre, 15 et 519. Sa prononc. au com mencement, au milieu, et à la fin des mots. ibid. En cas de redoublement , 16. Mots où il se redouble, 444. FABRICANT; dans quel cas on écrit fabri-

quant, 414. Face (en); quelle préposit, demande cette

express., 374. 436.

FACILE; son reg., 138.

Facos (de la); pourquoi il ne faut pas dire ; de la façon que j'ai dite, 348,

Facron; son pl. et sa pronone., 73, note 183. Faillin; temps en usage de ce verbe défect., PATER; ai faire justice, faire grace.

raison, sont des expressions correct., 206. Se conjug., 278. Auteurs qui ne sont pas d'avis d'adopter la nouvelle manière d'écrire plusieurs temps de ce verbe, ibid. Si ce verbe devant un infin. demande une prépos. , 290. Si le partic. passé de ce verbe, suivi d'un infin., doit toujours rester invariable, 354. Différence entre : Il ne part que de sortir , et il ne part que sortir , 519. Observat. sur l'emploi de ce verbe avec la pron. Lui ou leur, 311 et 513. Si faire briche, faire assaut, faire force de Paine compliment; 503.

Fallote; sa conjug., 257. Si ce verbe de-vant un infin. demande une prépos., 290. Différ. remarquable entre il s'en faut de beaucoup et il s'en faut beaucoup, 388. Cas où il s'en faut s'emploie avec ou sans négat., 404. Voy. lettre p, pour l'emploi de peu s'en faut

FAMEUX; si, avec cet adj. accompagné d'un rég., le subst. qui suit doit toujours être mia au pl., 93, note 231 bis. Son emploi et son rég. 136.

Faox; sa pronone., 7. Son cri, 494. Fat; si ect adj. a un fem., 109.

FATAL; s'il a un plur. au mosc., 112. FATIGART, FATIGUART; quand ce mot doit être écrit avec ou sans u. 444.

FATIOURE; si ee verbe peut se dire sans le pron. pers., 520.

Faricuan (se); prépos, que demande ce verbe devant un infin., 294. FAUROURG, BOURG; leur pronone., 17-

PAUSSE COUCHE, FAUSSE-PENETRE, FAUSSE-PORTE, FAUSSE-CLEF, FAUX-GRAME, FAUX-FUTANT: leur plur . 88.

FAUVETTE; san cri, 494. FAUX; sa signific. place avant on après son

snbst., 126.

Fixe; s'il a' un pl. au masc., 112. Fixonn; si, avec cet adj. accompagné d'un rég., le subst. qui suit doit touj. être mis au pl.,

note 234 hiz. Son rég. et son emploi, 137.
 FEINDRE; sa conjug., 272. Prépos. que demande ce verbe devant un infin., 300.

FÉLICITÉ; si ce mot est mal employé au plur, 69, note (43.

FELEUTER, sr. FELEUTER; prépos, que demendent ces verbes devant un infin, 201.
FÉRININ, son usego, 42. Variations de III.
FÉRININ, son usego, 42. Variations de III.
FÉRININ, son usego, 42. Variations de III.
FÉRININ, son le l'infinente ponte manc et pour le fémin, fédic. Mode qui sont manc, et femi, jédic. Mode qui sont manc, et femi, jédic. Mode se genera differents, d'une même consenguier, qui sert à déterminer ai un subst, et fé muin, 55. Mote qui sont fémi, d'oppe le sens, 32. Laire de subst. fem. 60. vii faut ecriter, fa fait, 62. et de l'altre de subst. (107, et tode 238. 81 45, 63. et not 113. Adjectité eur qu'ui iont deux fermes pour le fém., (107, et tode 238. 81

eraint, peut être employé, 348. FIMME; si une femme peut dire: je suis plus grande que mon frère, 468.

FEMMS ( des eaprices de); une pension de femmes; s'il faut mettre un s'a femme, 91.

FEMME-CALANTE; sa signific., comparée avec l'express. homme galant, 426. Fégalt; son pl. au masc., 140.

Fan; dans quel cas il se dit au pl., 65, et note 1 t6.

FERR; dans quelle phrase on peut l'emplayer, 250. FERTILE; si; avec ect adj. accompagné d'un

rég., le subst. qui suit doit toujours être mis au pl., 93, note 231 bis. Quand il pent se dire absolum., 137. Quand il se dit avec la prépos. en. ibid.

FESSE-MATRIEU; son pl., 83. FETE-DIEU; son pl., 88.

FEU; si cet adj. a un pl. 120. Sa syntaxe, place après ou avant le subst., ibid. Si l'on peut touj. dire la feue reine, ibid.

FRUILITER; orth. et conjug. de ec verbe, 240. Sa prononc., 500.

Fibre; son genre, 61, note 103.

Ficklen; sa conjug. et son orth., 240. Finkle; son rég., 137. Fien (se); son rég., 504.

First A mans; son pl., 83.
First 's 'il se dit au pl., 69, note 144.
First : a'il a un plur, au mase., 114.

FILIAL; a'il a un plur, au mase., 414.
FILICANNE; si filigrame ou filagrane sont
bons, 520.

Filot; son orth. au pl., 78.
Filo; sa prononc. en prose et en vers, 28,

uote 42.
Fin-be-non-necevois; son orth. au pl., 88

Final; si cet adj. a un pl., au masc., 112

Ce que c'est que les lettres finales dans les verbes, 227, note 337.

Fixals; si ce mot subst., doit tonjours s'écriré ainsi, et prepdre touj. le genre fém., 520. Fixal; s'il a un plur. au masc., 112. Fixal; mauvaissemploi que l'on fait de ce

verbe, 520. Flara; son genre, 59.

FLANKE, FIRVERS, leur emploi, 521.
FLANME; si ce mot peut se dire au pl., 69.

note 145.

FLATIER (se); préposit, que demande ce verbe devant un infin., 301;

FLEER BE LES, Lis; pronone. du mot lis dans ces deux express., 28, note 43.

FLEURER; voy. Flairer.

FLEURER; son usage et sa conjug., dans le sens propre, dans le sens fig.; 250. Si florissort est préférable à fleurissoit, fhid.

FOIRLE; son reg., 137. Fol; Voy. Fou.

FOLLE-ENCHERR; son pl., 88.
FOND, FONDA, FONDS; s'ils significant la
meme chose, 521 et 522.

FORDAMENTAL; son plur., 110.
FORCER; préposit, que demande ce verbe devant un inf., 309.

evant un inf., 309.
Foret; s'il est touj. mase., 47.
Forealer; son usage, 270.

FORMATION BU PLUBIBL DES SUBSTANTIFS; 65, 73, 74. Exceptions, 77. Formation du genre des Adject., 106. Exceptions, 107. Formation du pl. des adj., 110. Exceptions, ibid. et suiv. Formation des temps des verbes, 256. Com-

ment s'appellent les tomps qui servent à former les autres temps, ibid. — Voy, le mot Verbe, le mot Tenps et le mot Primitif. Formation des adv., 382. Règles et exceptions, 383.

FORMIDABLE; si, avec cet adj. accompagne d'un rég., le subst. qui suit doit touj. être mis au pl., 93, mote 231. Si on peut lui donner la prépos. d, 437.

FORT; si cet adj. est quelquefois invar., 121. Quand il se dit avec la prépos. de, 137.

Fou; dans quel eas la voy. u se change en 1, 14. Son orth. au pl., 78. Foudan; son genre au pr. et au fig., 46.

FOULLE-AU-POT; son pl., 83.
FOULE; quand on doit, après ce collectif partitif, employer le sing. on le plur., 285. Si foulc peut être modifié par nu nom au sing., 522.

peut être modifié par nn nom au sing., 942.
FOURBE; s'il est touj. mase., 47, note 57.
Faltinon, Eppartion; 513.
Falt; s'il a un sing., 76, note 199.

FRAIS, PROIDURE, FROIDERS; emploi do chacune de ces express., 522.

FRANC-ALLEU, PRANC-REAL, PRANC-SALÉ; leur pl., 88. FRANÇOIS; beaucoup d'écrivains emploient un

François; beaucoupd écrivains emploient un a su lieu d'un o (français); observ. à ce sujet. 441, et note 431.

FRANCIPANE; si franchipane est bon, 523.
FRÉMIR; prépos, que demande ce verbe devant un infin., 301.

FRIPE-SAUCE; son pl., 88.

FRIRE: temps en usage .. 270. Comment on pplée auxtemps qui manquest , ibid. Faoin , Frais , Faoinura , Faoinura ; leur

véritable signific., 522 FROMAGE (les yeux du); si cette express. est

bonne, 78. FRUGAL; s'il a un plur. du masc., 612 Fura; sa conjug., 250. - Voyez Senfuie.

Funcasiae, Funcase; lenr emploi , 523 Fun; si an fur et à mesure est meilleur que à fur et à mesure, 523

FURETER; orth , et conjug. de ce verbe , 240 s Sa pronone., 500 Funkun; si ce met peut se dire au plur., et

sa signific., 69, note 146 FURIEUX; sa sigoif. placé avant ou après son subst., 126. Son rég., 137

Fus (ie); si cette locution, employée pour j'allai, je suis allé, est autorisée, 245.

Fusse-JE; si fussai-je ou fusse-je est bon, 146 et 449, note 270.

FUTUR; si les jugements que nous portons des schoses qui sont l'objet de nos pensées se rapportent quelquefois à un temps futur, 200. Combien il y a de sortes de juturs, 210 et 345. De quel temps on forme le futur, 237. Soil orthogr. dans les verbes en eer, en ter, en uer, 238, 239 et 242. Ce qu'exprime le futur abs., 315; le fut. passe, ibid. Emploi de ces futurs , ibid. A quels temps de l'indic. ils correspondent , 327. Quels temps on doit employer si l'on veut marquer un fut. abs., ibid. Différ. de ces deux locut.: Croyez-vous qu'il Le fasse? Croyez-vous qu'il le fera? 507 les verbes esperer, promettre, compter, penser, s'attendre, ne doivent pas touj. être employés avec rapport au fut., 516.

G; sa pron., 16. Son genre, 523. Sa pronono, au com menc., au milien, et a

la fin des mots, 16 et 17. En cas de redoublem., 7. Suivi de la cons. n; ibid. Dans quels motsg se redouble, 436.
Guan; s'il veut quelquefois le subjonctif,
318, note 385. Son acception différente de

celle du verbe parier , même note. GAGNE-DENIRR, GAGNE PAIN, GAGNE-PETIT;

leur pl., 83.

GALANT; sa signif. place avant ou après son subst., 🕻 🗷

GALLICISME; ee que c'est que cette fig., et si le gallieisme n'est pas une locut. particulière appelée idiotisme, 473. Si cette fig. ne peut pas se rencontrer: 1º dans le sens d'un mot simple; 2º dans l'association de plusieurs mots; 3º dans l'emploi d'une figure; 4º dans la construct. de la phr., 473 à 475. Examen de la première distinction, 473; de la deuxième distinction ibid.; de la troisième, 474; de la quatriema, ibid. Combien on reconnoît de gallicismes, relativem, au style, 475; leur

emploi dans le style élevé , dans le style léger , dans lestyle bartesque, ibid. GANGRENE; SE Promonc., 17

GARDE; a'il est touj. masc. 48 et note 59. Regle gen. pour son orth., lorsqu'il eufre dans la composit. d'un autre mot, 83, note 221. Voir s'il se dit d'une pers., s'il se dit d'une chose, ibid " Aveia Galas; préposit que demande ce verbe devant un infin., 301.

GARDE-COZE, GARDE CRAMPETER, GARDE-MAGASIN, etc., etc., leur pl., 83, et note 221.

GUADE FOUS, GUNDE ROBES, C GARDE MEURLES; GARDE-NATIONALE; dans quel cos on dit

GARDE-NOTE; son pl., 83. GARDER, GARDER (se); préposit, que de-mandent ces verbes devant un infin. et leur

emploi, 301. Si le verbe garder demande ne dans la phrase subord., 40

GATE-METIER; son plur., 83 GEAT; son cri, 494

GEANT; son fent., 523 Gémin; son reg. et son emploi, 301

General; si ce subst. change de forme au fém., 52. Son plur., 250 GÉNÉRALISME; si en français il y a d'autres

mots que l'on appelle superl., 119 GÉNITIF; comment on y supplée en français,

96, dans la note. GENOU; son pl., 78

GREER; pourquot imaginé, 41. Subst. dont le genre a changé, 42. Subst. de differ. g. ayant la même signif., ibid. ; de différ. g. , d'une même consonnance, mais ayant differ. signif., 46. Subst. servant à désigner les deux sexes , 52. Principe général auquel il faut rementer pour savoir distinguor le geure des subst., 55. Règles générales, ibid., notes 71, 72, 73 et 74. Liste des subst. sur le genre desquels on pontroit avoir quelque incertitude, . Du genre des Adj., 107. Exception à la regle generale, ibid. A quel genre on met l'adj. placé après deux subst. distincts, (22; après deux ou plus. subst. qui sont synon. . toid. ; ou bien lorsque dans une phrase l'esprit ne considère que le dernier subst , ibid. Il est nécessaire de ne pas négliger la distinction du genre pour l'orthogr., 400. Par quelle figure on explique pourquoi le g. fém. ou le g. mase. a été employé quelquefois contre la règle de l'ac-

cord , 5 GENS; si l'adj. qui accompagne ce subst. doit être toujours mis au m , 45. Motifs de la règle, ibid. Si ce mot se dit d'un nombre déterminé, ibid.

GENTIL; sa prononc., 2

GEOMETRE; son fém., 52

Gra; modèles de conj. des verbes qui ont l'infin. ainsi terminé, 237. Dans quel eas et pour quel motif on met un e mnet après lo g dans les verbes en ger, lorsque cette cons. est suivie de a ou de o , 238

GERANIUM; si generarium est bon , 523. GERMANISME; or que c'est , 473.

Gésenur; ce que c'est, et comment le distinguer du partic. pres., 338. Ce qu'il exprime, ibid. Règles sur son emploi, ibid. Quand dans une même phrase, il y a plusieurs gérondife de suite, ce qu'il faut consulter pour savoir s'il faut répéter ou non la préposition en, ibid. Si on peut mettre le pron. relat. en devant un gér., 339. S'il est nécessaire de se rappeler à quoi se rapporte le ger. pour savoir bien l'employer, ibid. Rappert régulier du gérondif, ibid. Rapport irrégulier du gérondif, ibid.

GESIA; prononc. de gisons, de gisent, 27. Temps en usage, 251.

GESSNAR; sa prononc., 16. GISANT; sa prononc., 254.

Givat; a'il est touj. masc., 48. GLACIAL; s'il a un plur. au mase., 112. GLESULE; pourquoi mase., 56.

GLOIRE; quand il sedit au pinr., 69, note 147.

GLOSIFIES (se); prépos que demande ce verbe devant un inf., 30 i. Gn; prononc. de ces deux lettres combin., 17. Genz-movenes; s'il s'écrit ainsi au sing., 86. Gonge-CHAUDE ; son orth au pl., 88

Geür; s'il se dit an pl., 69, note 148. Gourre; si ce mot demande la suppression de pas, dans la phr. subord., 406. Si l'on peut

dire d'un aveugle, il n'y voit goutte. Voy.

Rassas Gaace; prépos, que demaude ce verbe devant un infin., 301.

Gaammaias; ce qu'elle enseigne, 1. De combien de parties elle est composée, et combien clle admet de principes, ibid. Distinct. entre une grammaire générale et une grammaire par-ticulière, ibid. Pronone. du mot grammaire et du mot grammatiste, 23.

GRAMMATICAL; si cel adj. a un pl. au mase., 112. GSAND; son orth. dans les mets compe

88. Sa signifio., placé avant ou après son subst., 426. S'il est vrai que, quand il est question d'une femme, cet adj n'a rapport qu'à la taille, ibid. Quaud cet adj. prend une majusculo, 447. avant quels mots l'e de grande a'élide, et pour quels motifs on l'élide, 452.

Gaannia; son auxil., 222 GRAND-MAÎTAR, GRAND-PÈRA; leur pl., 88. GRAND'-MERR, GRAND'-MESSR, GRAND'-TANTE;

leur plur., 88 et note 225 GRAS-Devalz; son pl., 88. GRATTE-CUL; son pl., 88.

GRAVEUR; son fem., 52. Gazyra; s'il est toniours mase., 48. Garnetilla; son cri. 494.

GRILLON; son cri, 494.

GRIPPE-SOU, sen pl., 83. GROIN; son emploi, 495. GROIS; son emploi, 495. GROIS; sa signific. placé avant ou après sen subst., 289. Son rég., 138. GROS-RRC, GROS-BLANC, GROS-TEXTE; leur

plar., 88. GRUE; son cri, 494.

Guena; si cet adv. demande le verbe de la proposit, subord, au subj., 322. Etymolegie de

ce met, 390. Sa signific.ibid. Si on pent l'empleyer autrement qu'avec la nég., 390. Si fon peut jameis dire de guère, ibid. Si om peut l'écrire avec un s final, ibid. Si, employé avec il s'en faut, il demande la négative, 404. Si guere demande la suppression de pas, 405. Guastiza; son cri, 494.

GUET; a'il fant dire, un chieu de bon guet ou de bonne guette, 523.

GUET-A-PANS; son pl., 88. GUEULS; 495. Voyez le met Animaux.

Gui; mots où la voy, u ne se fait pas entendre , 17. Mots où elle se fait entendre , ibid. Guina; sa pronone., 17. S'il est teuj. masc., "

48. Son emploi an sing. et au pl., note 60. Gring-AME; son pl., 88.

Guine (le), de Guisa; leur pren., 17.

GUILLMET; ce que c'est, et quand on en fait usage, 462. — Voy. le mot Ponctuation. GUITARE; ai l'en dit pincer de la guitare, 532.

H., 17. Son genre, 523. Comment on peut considérer cette lettre, 13 et 17. Dans quels cas elle est aspirée ou mactte, 17 et 18. Quel son elle denne , lorsqu'elle est aspirée , à la vevelle qui la suit , ibid. S'il v a une règle générale pour distinguer les mots où l'on aspire la lettre h de ceux où elle est muctte, 18, et note 13. Table de mots eu le h ost aspiré. ibid, et suiv. Observ, sur les mots hachis, hacher, haine, hangar, halener, hanseatique, happelourde, harem, hautbois, haute-contre, hautesse, Henri, hésiter, héros , hochepot, hourvari, notes 14, 15, 16, et page 18 et sniv. Propone, de cette consonne après c . 21 : après 1, 23; après p, 24; après r, 27; après t, 29. Si elle est nulle après x , 30.

Ha! Au! différence entre ces deux interj.,428. Hasica; quand on peut, lui donner la pré-

pos. 4 , 138

HARIT; differ. entre un habit nouveau et un nouvel habit, 128.

HASITUES, S'HABITUES; préposit. que mandent ces verbes devant un infin., 294. Hacmis; si le h de ce met est aspiré, 18, nete 14. HACHURES; sa prononc. et son emploi, 18, note (5

HAINE; sa prononc., 18, nete 16; s'il se dit au pl., 69 , note 149. HATA; son orth. et sa prenenc., 251. Obser-

vat. sur la manière d'écrire ce verbe à la première et à la deuxième pers. pl. du prétérit dé-fini, ibid. Temps en usage; ibid. Préposit. que demande ce verbe suivi d'un inf., 294. HALBINA; quand il pent se dire au pl., 69, note 150.

HALRARA; sa prononc., 18, note 17. HAMECON; son genre, 59

HANGARD; si ce mot doit s'écrire ainsi, 19 notel 8 HANNETEN; son cri 494.

HANSEATIQUE; sa pronenc. et son emplei, 19, note 19.

MAPPELOURDE; sa prononc. et sun emploi, 19, note 20 HARRH; si le A est aspiré, (9, nute 26.

HARNOIS; sa prononc. , 49 Hyara; si l'on dit , pincer de la Harpe, 532

HASARD; sa prunonc., 19. Quand se dit au pt., 70, nute (51. Son étymol. et son urth., 524. HASARDER (se); préposit que demande ée

verbe devant un infin. , 294 et 301. Hiran (se); prépos. quo demande ce verbe devant un inf., 301.

HAUSSE-COL; son pl., 83. HATT; sa significat, place avant vu après sun subst., t27

HAUT, HAUTEMENT; distinction à faire entre ces deux express. Leur emploi, 524.

HAUTBOIS, HAUTE-CUNTRE, HAUTESSE; si le h est aspiré, 19, notes 22, 23 et 24. H tor DE CHAUSSES; a'il a cerit ainsi au sing

HAUTE-CORTRE, HAUTE-FUTAIE, HAUT-LE-CURPS; leur pronouc., 49, note 23; leur pl., 83 et 84. HAVRE-SAC; sa prunonc., 20. Son pl., 84.

Son étymol., ibid Hi son emploi, 428

HEETER; sa pronone. et son emploi, 524. HECATOMAE, HECTARE, HÉMISTICHE; Teur genre . 5

HÉLIOTRUPA; a'il est toujours masc., 48.

HELLÉNISME; ce que c'est, 473. Hémogragie; si hémorragie de sang peut se dire . 524 HENNIR; sa prenonc., 20.

HENNISSEMENT; su prononciat., 20, note 24 bis. HENRI; quand le h s'aspire, 20, note 25 HÉRITER; si cc verbe peut se dire à l'actif, 521 Héaus; si les dérivés de ce mot se pronouc. avec aspirat., 20, note 26.

HÉSITER; si le h s'aspire, 20, note 27. Prépos. quo demande ce verbe devant un inf., 294.

HEUREUX; ses rég. , 138. HIATUS; 15, dans quels cas il est autorisé,

Histor; son cri, 494 Hie, Cuic; leur emploi, 521. HIER; place de cet adv., 381 HIEROGLYPHE, HOLOCYCSTE; leur genre, 59. HIPP et IlTP; observat. sur cette orth., 3f. HISOSBELLE; son cri. 494 HUCHEPUT, HOCHET; si le A s'aspire, 20, notes 28 et 29.

HULLANDER , HULLANDE , HULLANDAIS ; leur prononc., 20

Homme ; différence entre un galant homme et un homme galant; entre un honnéte homme et un homme honnéte; entre un brave homme et un homme brave; un vitain homme et un homme 1 ilain; un simple homme et un homme simple, 125, 127, 128, 129, et les notes 255, 258, 261, 262. Si l'express. de parfait honnete homme est bonne , 129 , note 252 Plur de honnete homme, ibid. , note ibid.

HUMUNYMAS; ce que c'est, 35. Table d'humonymes qui ont une signific. differ. qu'ils sont pronuncés longs uu brefs, ibid. Honnère; sa signific. placé avant ou après son aubst., 127, nute 258

HUNNEUR; dans quel cas se dit au sing., au pl., 70, note 154.

HONNIE; sa prunonc., 20, note 30 HUNTE; s'il se dit au plur., 70, note 152 Avus nunra; préposit, que demande ce verbe devant nu inf., 301.

Hontoca; son genre, 61

Hontuge; s'il faut dire, l'horloge a sonné, vu l'horloge est sonné, 535. HURIZON; sun genre, 59.

HURIZUNTAL; s'il a un pl., 11 HUROSCOPE; son genre, 59, note 80

Hozs; dans quel cas cette préposit, s'em-ploie avec la préposit. de, 361 et 370; sans la préposit. de, 365. Veyes Sous. Hous-D'ORDVEE; sun pl. , 84.

HôTEL; sun genre, HOTEL-DIEU; son pl., 89.

HUTTENTUT , HOTTER , HUULEUX ; si le h s'as-

pire, 20, notes 30, 34, 32.

Housevar; son genre, 33; son etymul. et son orth., 20, note 33. Si boulvari peut être toléré, ibid.

HUILE; son g. ct son emploi au masc., 524. HUILE D'OLIVE (de l'); s il faut un s'à olive, 92 Hvir; si le h s'aspire, 21, note 34. Si le f se fait touj. entendre, 29.

HUPPE; son cri , 494. HURE; Voy. le mot Animaux HUBEUREREU; son emplui, 524.

HYDER; son genre, 61, note 104.
HYMEN; sa pronunc., 8, note 4. Quand un peut le dire au plur., 70, note 153. HYMNE; s'il est touj. masc., 524

HTPERBATE UN INVERSION; son genre , 64, et ce que c'est que cette fig., 471 à 473. En quoi sun emploi est necessaire, et pourquoi un doit la préférer à la constr. gramm. , 472. Plusieura exemples d'hyperbates ou d'inversions beureu-ses, ibid. et suiv.

I; son genre, 43 et 525. Quand on met l'i après l'y', dans les verbes qui se terminent en oyer, en ayer et en uyer, et pour quel motif, 241 à 243, et notes 363, 364, 365, 366, 367, 368 et 369. Si l'on met un point sur l'a surmoute d'un accent circonflexe, 449. Cas où cette lettre souffre elision, 451. Motif pour lequel on place la diérèse sur la lettre i des mots aïeux, faience, eto., 454. Pourquoi il ne faut pas en faire usage sur l'i des mots déiste, athéiste, etc., ibid.

Ict, LA; signif. de chacun de ces adverbes, Leur emploi, ibid. IDÉAL; si cet adj. a un pl. an masc., (12. Interisme; ce que c'est,

IDOLATRE; sun reg. , 438. Inter; son g., 61, note 105.

In ; sa prononc., 8. S'il est permis de sup-

rimer l'e dans je prierai et autres verbes semblables , ibid.

Inn; conjug. des verbes qui ont cette ter-min., 241:

IGNE; si cet adj. s'écrit ainsi au fém., 109. IGNOMINIE, IGNORANCE; quand se disent au plur., 70, notes 159 et 160

IGNORANT; ses reg. , 138

Ignonen; son neage, 525. S'il est vrai que ce verbe régit le subjonet. dans le sens affirm., et l'indic. dans le sens négatif, ibid.

IL; emploi de ce pron pers., 455. Ce qu'il exprime dans les verbes unipersonn., 455 et 214. Co qu'il doit rappeler, ibid. Dans quel cas ce prou ne doit pas précéder le verbe , 155. Dans quel cas on doit le répéter, 205

IL EST, IL Y A; quand on peut faire usage de il est, pour il y a, 5:5

ILLEGAL; s'il a un pl. au masc. , 112. IL a ser; si cette locution pent touj. être employée pour il n'y a, 525. Son emploi suivi de rien, et de ne, ibid.

IL NY A; son usage, 526. ILS. Voyez It.

ILS, IL; prononc. des mots qui ont cette termin., 22. Dans quel eas il prend le son mouillé, ibid.

IL S'AN PAUT; cas où il s'en faut de beaucoup est mieux que, il s'en faut beaucoup, 388, Cos où cette express. s'emploie avec ou sans negat., 404.

IL SUFFIT OUR; si cette express. conjonct. demande le subj., 323.
Lr A; quand cette express demande la

suppress. de pas, dans la phrase subord., 400 Si il est s'emploie bien pour il y a, 525.

ILLUSTRISSIME; d'où vient ce mot, 119. lmage; son genre, 61, note 406 IMAGINER, SIMAGINES; differ. considérable entre ces deux express., 526

IMAGINES (5'); si le partic. passé de ce verbe prend l'accord, 345, note 401.

IMBERRE; ai l'on peut dire : nation imberbe , 526. IMBOIRE; observation sur ce mot, 266.

IMEROGLIO; son pl., 74.
IMITABLE. Voyez INIMITABLE.
IMITABLE, INIMITABLE; en quoi ils diffèrent,

IMPTABLE, INCOMPARABLE, INDICIBLE; leur

véritable signif., 526 et 52 IMITSA L'EXAMPLE DE QUELQU'CE; sit cette

express. est franç., 527.

IMM; prononc. des mots qui commencent par imm, 23.

IMMANQUARLE; sa pronone. , 23 IMMÉDIAT, MÉDIAT; leur véritable signif.,52

IMMÉMORIAL; s'il a un plur. au masc. , 114 IMMENSE; si cet adj. est susceptible de compar., 119. IMMINENT, EMINENT; 514.

IMMORBICES; sice mot peut se dire au sing.,7

IMMORAL; si cetadj. a un plur. au masc., 112. Si ee mot se dit des pers. , 527 Immostat; si cet sdject. est suscept. de com-

par., 119. Si on peut le dire des pers., 527 IMPARDONNARIA; si cet adject. se dit des pers.,

IMPARFAIT; comment s'orth. la 3º pers. sis

de l'imparf. du subj., 227, note 337, et p. 443.

Ce qu'exprime ce temps à l'indic, et au subi, et dans quel cas on s'en sert, 317. A quels temps de l'indic: correspond l'imparfait de ce mode, 326. A quel temps de l'indie. correspond l'imparfait dn subj., 330. Lorsque les deux verbes sont unis par que, à quel temps du subi, correspond l'imparf. de l'indie., si le second verbe expr me une action passagère, 328; si le second verbe exprime une chose vraie dans tous les temps, ibid. Dans quel cas on fait usage du présent du subjonctif, au lieu de l'imparf., 330. Qu'est-ce qui doit déterminer le choix à faire entre l'imparfait et le plus-que-parfait, 331. Orth. de la fre et de la 2º pers. pl. de l'imparf. de l'indic., 440 ; de l'im-

parf. dn subj., 443 IMPARTIAL; si cet adj. a un plur. au masc.,

IMPASSIBLE; si on peut le dire des pers., IMPATIENT; si ce mot peut avoir un rég.,

528. IMPATIENTES (s'); s'il prend un rég., 528. IMPENÉTSABLE; son rég., 135

IMPÉRATIF; place du pron. rég. dir. ou indir. quand le verbe est à l'impér., 311 et 312. Ce qu'exprime ee mode, 210 et 316. Ponrquoi il n'a pas de tre pers. au sing., 210. S'il n'a qn'un temps, 316. Usage que l'on fsit de la 1re pers. du plur. de l'impér. , quoiqu'il ne s'agisse que d'une seule pers. , ibid. Si dans ce cas l'adj. doit être mis au sing. ou au plur. , ibid. Orth. de l'impér., 443

IMPERIAL; si eet adj. a un pinr. au masc.,112. IMPERIALE; son genre, 61.
IMPERSONNEL; 214. — Voy. Unipersonnel. IMPLORER; si ce verbe pent se dire des pers.,

228, note 311, son emploi, 528 IMPORTER; son usage, 246. Quel reg. apres que m'importe, ibid.

IMPOSER, EN IMPOSER; deux express, que beaucoup d'écriv. ont souvent confoudues , 528. Si ee verbe est bon dans le sens d'imprimer, ibid. a

IMPOSSIBLE; si ce mot peut être employé avec le verbe pouvoir , avec le mot peut-être ,

Impostava; si le subst. et l'adj. ont un fém., 108.

IMPRATICABLE; son emploi, 530. IMPRÉCNER, IMPRÉCNATION ; leur pr IMPRIMER ; eas où ce verbe est preferable au

verbe imposer, 528 et 529. IMPROMPTU; son ortbogr. au pl., 73. S'il devroit s'écrire ainsi , ibid. , note 185.

IMPRUDENCE; s'il se dit an plur., 71, note

IMPUDEUR, IMPUDENCE; ne pas confondre ces deux mots, 74, notes 453 et 165. IMPUISSANCE; s'il a un plur., 74, note 462. S'il se dit des choses, s'il se dit des hommes,

lmrun; si cet adj. est suscept. de compar.,

IMPUTEA; préposit. que demande ce verbe devant un infin., 302.

INCENDIE; son genre, 59.

Incertain; observ. sur son rég., 139. INCESSAMMENT; étymol. de cet adv., 383 INCLÉMENCE; s'il se dit an plnr., 70, note 155. INCLUS; 340, 503 et 504.

INCOGNITO; sa prononc., 17. INCOMPABABLE. Voy. Inimitable.

INCOMPATIBLE, INCONCILIABLE; si l'on peut au sing, en faire usage sans la préposit. , avec, 139.

INCONCEVABLE, INCONNU. INABORDABLE, INAC-CESSIBLE, INCONSOLUBLE; leur régime, 139 et

INCUBABLE; a'il a un rég. , 140. INDÉCENCE; quand it se dit au plur., 70,

note 156.

Inoérini; s'il y a des articles ind., 97, note Inoérini (Prétérit), 240 et 213.-V. le mot

Pritérie. INDEMNA, INDEMNITÉ; lenr pronone., 23. INOÉPENOAMMENT; place et rég. de cet adv.

INDICATIF; ce qu'exprime ce mode, 210 et 312. Emploi de ses temps, 312 à 315. — Voy. les mots Présent, Imparfait, Prétérit défin. et indéfini, Prétérit antérieur, Plus que parfait, Futur, et le mot Formation, lettre F.

Dans quol cas on doit mettre à l'indicatif le verbe de la proposit. subord., 317, note 382. Dans quel cas on doit faire usage de ce mode, uoiqu'on ait fait usage de l'interrog., 349 Avec quels verbes il faut l'employer, Dans quel cas le verbe sembler demande l'ind., 320. Dans quel cas on doit faire usage de l'in-dic., quand la préposit. subord. est liéo à la préposit. princip. par un dos pron. relat. qui , que, dont, où, etc., 321. Conjonct. qui de-mandent l'indie., 322, note 389. Quel est le verbe, dans la phrase composée, qui prescrit le temps que l'on doit employer, 326. Correspondance des temps de l'indicatif, ibid. A quels temps de l'indicatif correspondent le présent de l'indicatif, ibid. ; l'imparfait, les prétérits, ibid., le plus-que-parfait, ibid., les futurs, 327, les conditionnels, ibid. Rapport de correspondance qui résulte entre les temps du mode indicatif, quand deux verbes sont unis par que, ibid. A quel temps de l'ind. cor-respondent le présent du subj., 330; l'imparf., le parfait, ibid., le plus-que-parfait, ibid. Orth. du prés. de l'ind., à la 1re, 2º et 3º pers. aing, et pl., 440. S'il est permis de supprimer, dans quelques verbes, la lettre s, à la 1ºº pers. sing. du présent de l'indic. , ibid. Si, dans tous les verbes et à tous les temps simples , la 2º pers. sing. a toujours un s, ibid. Comment a'orth. la 3e pers, des verbes en dre et en cre, ibid. Si la fre pers. plur. a toujours un s', ibid. Comment se termine la 2º pers. plur., ibid., la \* pers. pl. de tous les temps simples, ibid. Difference entre Croyez-vous qu'il le fera? et Croyez-vous qu'il le fasse, 507.

Inoice; son genre, 59. INDICIALE; sa signific., 527.

INMENE; son véritable emploi, 511.

Indienes; préposit. que demande ce verbe devant un iufin. , 302.

Indicatré; quand se dit au plur. , 70 , noie

Indiscrátion; s'il se dit au plur., 70, note 158.

INDOCILE; son rég., 140. In Douza, In-sziza, In-rolto; lcur orth. au plur., 74.

INDULGENT ; régime de cet adj. , 140. INEBRANCABLE; son reg., 140. INEGAL; si cet adj. a un plur. au masc., 112.

INESTIMABLE; sa signific. ct son emploi, 529. INEXCUSABLE; son emploi, 517. INEXORABLE; son reg., 140.

INEXPLICABLE; son reg., et s'il se dit des pers., 140. INFATIGABLE; son reg. , 140.

INFECTER, INFESTER; si ces deux verbes ont la même signific., 529.

INFÉRIBOR , INFIDÈLE; leur régime , 140. INFÉRIZOREMENT; place et rég. de cet adv., 379, et note 413.

INFINITÉ; quand on doit, après ee collect. partit., employer le sing. ou le pluriel, 285. —Synt. du mot infinité, 530.—V. le mot Sorte. INFINITIF: prononc. des inf. en er, suivis ou non snivis d'une voy. , 26. Si l'e des inf en er peut rimer avec l'e ouvert, ibid., note 41. Ce qu'exprime ce mode, 210 et 324. Combien on distingue de temps dans l'infinit., ibid. Ce que chaeun d'eux désigne, ibid. Quels temps on forme avec le présent de l'infin., 236. Ce qu'il est susceptible d'exprimer, 324. Sa fonction, 325. Si l'on doit mettre à l'infin. tout verbe placé immédiatement après un autre verbe, ibid. Si on emploie l'infinit. comme nom ovec l'article et avec d'autres adject., ibid. Si on préfère le mode infinit, à l'indic. ou au subj., ibid. Dans quel cas l'infinitif serait une faute, ibid. A quoi il est essentiel que l'inf., précédé d'une préposit., se rapporte, pour éviter toute équivoque, 326. Ce qui doit déterminer l'accord ou le non accord du participe passé du verbe, conjugué avec l'auxil. avoir., et suivi d'un verbe à l'indicatif non précédé de préposit., 350; d'un verbe à l'inf., précédé des préositions à on de, 355. Orth, des temps de l'infin., 443.

INFORMER ( s' ) s'il dit plus que s'enquérir, 247. Régime impropre donné à ce verbe , 310. INGÉNIEOX, ÎNGRAT; leur rég., 141. INGÉBEE ( s'); prépos. que demande ce verbe

devant un infin., 302. INHABILETÉ; si Inhabilité est bon, 530. INIMITABLE, INCOMPABABLE, INCICIBLE, 527. INITIAL; si cet adj. a un plur. au masc. , 412. INJUBIEOX; son rég., 141.

INJOSTICE; s'il se dit au plur., 7t , note 161. Inn ; prononc. des mots qui commencent par inn, 6.

INNOCENCE; s'il se dit au plur., 71, note 166. INNOCEST, INNOMERIALE; leur prononc., 6. Inquier; sa signific. suivi des preposit. de

on sur, 111.

INSATIABLE; son rég., 141. INSECTE; sou genre, 59

INSÉPARABLE; son rég., 141. INSOLENT; son reg., 141.

INSPIRATRUB; son fem., 109. Inspirent; préposit, que demande ce verbe devant un infin., 302.

INSTAMMENT; étym. de cet adv., 383. INSTANCES ; dans quel sens il n'a pas de sing., 76, note 200.

Instantant ; si cet adject. , s'écrit ainsi an fém., 109.

Instrutar; sa conjug., 271. Son prétérit défini actuel, ibid. Préposit. qu'il demande suivi d'un infin., 294, et note 379.

INSTRUMENTAL: s'il a un plur, an masc., 114. INSULTA; son genre ancien, 42 ct 62, note

INSCLUES: si ce verbe peut avoir un rég. direct., 530. INTERDIBE; sa conjng. , 269. Si vous inter-

dites est préférable à vous interdisez, ibid. Interessen (s'); préposit, que demande ce verbe devant un infin. . 295 et note 380.

INTERFECTION; à quoi sert cette IX partie d'orais., 428. Comment elle se divise, ibid.; s'il est bon d'écrire indistinctement les interjeet, ah! et ha! of oh! et ho! eh! et he! ibid. Ce qu'exprime chacune d'elles, ibid. Pourquoi cette différence d'orthogr., ibid. Emploi des interject., ibid. Leur place fixe, 429. Si l'interject, prend l'inflexion du genre et du nom-bre, ibid. Où elle est plus usitée, ibid.

INTERLIGNE; s'il est touj. masc., 48, et note 61.

INTERMÈDE; son genre, 59. INTERROGATIF ( point ); emploi de ce signe orth., 46t. Sa place, dans le cas où une pé-riode exprime l'interrog. dans toutes les phr. partielles , 462. INTERROCATION : s'il n'est point un cas où

l'interrog, n'esprime point le doute ; et alors, si , dans ce cas, le verbe de la proposit, subord, sc met au subjonct., 319. Si , dans l'interrog., pas on point font un sens differ. . 407.

INTERROGATIVE ( phrase ); voyez le mot Interrogatif. INTERSTICA, INTERVALLE; leur genre, 59.

INTONATIONS; comment on doit les observer dans les trois sortes de prononc., 38. INTRIGANT, INTRIGUANT; pourquoi cette ma-

nière différ. d'écrire le même mot , 444. INVECTIVER; si invectiver quelqu'un, peut

se dire, 531.

INVENTABLE; son genre, 59. INVENTERS; son feminin, 107 et 108. INVERSION, 471. Voyez le mot Hyperbate.

INVINCIALE; si on peut lui donner pour rég. la préposit. à, 142 INVITER; preposit, que demande ec verbe

INVULNERABLE; son reg. , 142, devant un infin., 295. In; conjug. des verbes régul. dont l'infin.

est ainsi terminé, 229; des verbes irrég. on defect., 247 à 256.

In, In; pronone. des mots qui ont cette termin., 26.

IRR, IR; dans quel cas il faut écrire par ire l'infin. des verbes où l'on entend le son ir, 444. IRR; prononc. des mots commençant par irr. 27.

IRRÉGULIERS (verbes); conjug. des verbes irrég. de la t™ conjug., 243 à 247; de la 2 conjug., 247 à 256; de la 3 conjug., 256 à 265; de la 4 conjug., 265 à 276.—Les observ. sur chacun de ses verbes sont à la snite de

chaque eonjug. Issue; temps en usage, et sa significat., 252. ISTRME; son genre, 59, note 90. Ivotae; son genre, 59, note 90.

Ivansse; s'il se dit au plur., 71, note 167.

J.

J; son genre, 13 et 525. Sa prononc., 22. Son usage, ibid.

J'at; sa prononc., 215 et note 291. JAILLIE, REJAILLIE; emploi de chacun de ces verbes, 231. Si jaillir se dit au figuré,

JALOUX; son rég., cas où il peut être suivi de la préposit. sur, 142. Son emploi comme subst. ibid.

Jamais: comment avec ect adv. s'emploient les noms appellat., 392. Si jamais avec la négative demande toujours ne, ibid., note 414. S'il demande la suppress. de pas dans la phrase subord., 406. Jan; 534.

JARS: son cri. 494.

JASMIN, ( des bouquets de ) deroses; si ces express. doivent être écrites ainsi, 91. JE; fonction de ce pron. pers. , 149. Sa

place, ibid. En quoi se change l'e muet dans les phrases interrog. du verbe qui précède je , ibid. , note 270. Ce que l'on doit faire lorsque dans ee eas le changement produit un son désagréable, 150. Si c'est du plur. qu'il faut faire usage quand au lieu de je on emploie nous, 154. Sarépét., 205. Si o'est l'accent aigu ou l'accent grave que l'on met sur l'e des verbes employés à l'impératif et suivis de je , 449.

JESUS , JESUS-CHRIST; leur prononc., 28. -Abrev. du mot Jesus-Christ, 418.

Jeten; dans quel temps ce verbe prend deux t, 241 ct note 362.

JEUDI. Voy. Semaine. JEUNE; sa signific. placé avant ou après son aubstant., 128, note 259.

JEUNESSE; quand ce mot s'écrit avec une majusc., 447. JRUX DE MOTS ; dans quel cas ils sont permis,

Јолсин; за ртопопс., 22.

Joinnat; dans quel sens ce verbe demande à, et dans quel sens il demande avec, 531. JOINT (ci-); 503. JONCHETS; si honchets doit se dire, 531.

Jouen; sa conjug., 279. Comment il s'orthographie au futur, ibid.; à la tre et à la 2º pers. du prés. du subj., ibid. - Son emploi comme terme do mus. 534. .

Journ; si l'on pent dire : il jouit d'une mauvaise reputation, d'une mauvaise sante, 532. Jours (nonis des); leur genre, 55.

JOOVENCEAO; son fém., 109. JOVIAL; s'il a un plur. an masc., 114.

Jugga: ce que c'est. Jugan; preposit, que demande ce verbe de-vent un infin., 302. Son emploi et sa signif., 532.

Justuse; son genre, 62 Juaza; prépos, que demande ce verbe de-vant un infin. 302.

Jusque; ce qu'exprime cette prépos., 2 Dans quel cas on paut l'écrire avec un s fina ibid. Ce que marque jusqu'à, jusqu'aux, ibid.

Cas où l'e final de jusque s'élide, 451. Jusqu'à Aujouan noi; s'il est permis d'écrire jusqu'aujourd'hui , 385.

Juste; si ce met prend touj. l'accord , 121.

Jostick; dans quel cas il s'écrit avec une initiale majusc. , 447.

K; son genre, 13 et 532. Sa prononc., Pour quels mots on en fait usage, ibid. KIESCH-WASSER; son étymol., 532

# L.

L; son g., 43, et 532. Sa prononc. au con mencement, au milieu, et à la fin des mots, 2 Quel son la voyelle i placée avant / donne à cette lettre, ibid. Sa pron. en cas de doublement, ibid. Pourquoi on emploie / devant on , 185. Verbes qui prennent dans quelques temps tantot deux L, tantot un seul, 240. Ces où cette lettre so redouble, 436. Cas ou l'a du pron. la s'élide. 451

LA; 94. - Voy. le mot Article.

La; - Voy. le mot Le, pronom, 480. Là; ca que marque cet adv. , 388. Différ. de signif. avec ici, 391. Si là prend toujours l'ac-ceut grave, 449. Dans quel cas on met à la snite de ce mot le tiret, 452. Dans quel cas on ne le met pas, ibid.

LABIAL; s'if a un plur. au masc. , 112.

LACRYMAL; son plur., 110. Lacs; sa prononc., 14.

LAIDERON; si laiderone au fem. est bou, 533 LAISSER; si, dans le signifio. de permettre, ce verbe demande une preposit., 290. S'il de-

mande à dans la signific. de transmettre, 302 S'il demande de dans la signific. de cesser, s'abstenir, ibid. Si le participe passé de ce verbe suivi d'un infin. est assujéti aux règles des antres participes, 352. Examen des object. faites par nombre de Grammairiens qui voudraient que le participe laisse suivi d'un infin. ne prit jamais l'accord, 353, note 407.

LAMENTER; son emploi, s'il est bon comme verbe actif, 533

LANGAGE; qualités qui contribuent à sa

perfection, et ce qui arrive lorsqu'elles ne se rencontrent pas , 176. - Voy. Barbarisme , Solecisme, Disconvenance, Equivoque, Am

phibologie. LANGUE LATINA; si les mots qui dérivent de cette langue et qui commencent par un h doivent tous être prononcés sans aspir., 18,

note 13. Si en général ceux qui dérivent d'un mot masc., latin doivent, pour les noms de villes, être du geme masc. , 56, note 74, et de même pour le féin.

Lion; sa prononc., 7. Là où; s'il y a un cas où l'on pulsse faire usage de cette locut. , 532.

LAPIN; son eri, 494 La Plopart; si ce mot, employé absolum.,

régit touj. le verbe au pl., 28 LAQUE; son genre . 48. LARMES. — Voy. Pleurs.

LARMOYER; sa conjugaison et sen orth., 241.

LARRON; son fem., 533.

LASSER (se); préposit, que demande ce v. devant un infin. LATERAL; son pl., 110

LATINISME; ce que c'est, 473 LAVE-MAINS; si ce mot a cerit ainsi an sing.,

LAW; sa prononc., 30 LAZZI; son orth an pl., 73

LE; 94. Voyez le mot Article. - Voyez le mot Degrés de signification, pour le cas où il faut que l'article prenne les inflexions du substantif auquel il correspond, 114. - Voyez le mot Adjectif pour savoir si l'un doit écrire les premiers et deuxième étages. Le premier A et le second volume on volumes , 98, et 122 LE; cas on l'e de ce mot, comme plecé après l'impérat, d'un verbe, doit se prononcer ou ne pas se prononcer, 5, note 1. Cas où il s'élide, 451.

LE pronom; moyen de le distinguer de l'article, 180. Son emploi, ibid. Sa place, ibid. Si plasienrs écrivains qui se sont quelquefois écartés de la règle ont commis réellement une faute, 184. S'il est invariable lorsqu'il tient la place de toute une proposit, on d'un verbe, ibid.; lorsqu'il tient la place d'un nom, soit commun, soit propre, ibid. ; d'un adject., 182. Moyen de reconnaître si le tient la place d'un subst. on d'un adject., ibid. Si, quand un verbe a deux reg., il est permis d'omettre le pron. le, et alors s'il faut dire payez-lui, ou payez-le-lui, ibid. Autre cas où l'ou ne doit pas le répéter, ibid. Prendre garde de l'éloigner da subst. auquel il se rapporte, ibid. Cas où le, pron., force le par-tic. à prendre l'accord, 340, et note 397. S'il faut dire, cette fenue n est pas aussi belle que je L'avois crue, pensée, imaginée, 356. Dens quel cas ce pronom rend le participe passé invar. , 340 et 356. Si, après la conj. que placée après aussi, plus, moins, on peut se dispenser de faire usage de le, 416, note 244.

LECTURE ( Prononc. de la); si elle differe de celle de la déclamat. et de la conversat., 39.

LEGAL; son pl., 110 LEGER; sa prononc., 26, note 40. LEGISLATEUR; son fem. 108.

Légeme ; son geure , 593

La LEUR; - Voyez Le mien. La mien, le tien, le sien, le nôtre, la vôtar, LE LEUR; emploi de ces pron. poss., 160 et suiv. Fante assez ordinaire qui se comi dans la correspond. entre négoc., 161. Dans quel cas ces pron. ne peuvent pas se rapporter à des subst. de choses , *ibid*. Dans quel cas ils doivent être préférés à un pron. personn. correspondant, ibid. Emploi des pron. poss quand on parle des animaux et des ohoses, ibid. Cas où ils font les fonctions de subst. , ibid. Si le nôtre, le vôtre, s'écrivent ainsi, ibid.

La MIRUX; 116. - Voy. le mot Mieux, ct le mot Dégrés de signification, lettre D. Le norne; - Voy. le Mien.

LENT; son reg. , 142. LEOPARD; son cri, 494

LE PLUS, LA PLOS; 116. - Voyea le met Degrés de signification , lettre D.

LEGOEL, LAQUELLE; emploi de ce pronom relatif, 478. Si l'on s'en scrt en sujet ou en rég. dir., ibid. S'il est d'un usage plus, étendu en reg. indirect, soit en parlant des pers., soit en parlant des ch., ibid. Voy. Qui. Cas où le pron. lequel régi par la préposit. de (duquelle, de laquelle) no doit pas être préféré à dont, 179. Cas où ce sont les sculs dont on puisse se servir, ibid. Cas où it est indiffér. d'employer de qui, ou duquel, de laquelle, ibid. Cas où il est mieux d'en faire usage , ibid.; où il faut les éviter, ibid. Cas où auquel, à laquelle sont d'un usage très-ordinaire, ibid. Cas où l'on peut indifféremment employer que ou lequel, laquelle, ibid.; cas où on ne le peut pas, ibid. Voy. Dont.

LES; orth. des verbes terminés en ler,

LES; dans quel cas les, article au pl., est mal employé devant un nom propre , 6 on peut dire les cotes personnelle, mobilière et somptuaire. — Les premier et second volu-mes, †22 et †23. — Voy Le. La sizn; †60. — Voy. le Mien.

LE TIEN; 160 - Voy. le Mien. Larrage de l'alphabet; combien il v en a de sortes, t. Si par le mot de lettres eu n'entend pes quelquefois le son, et quelquefois le caractère qui sert à exprimer le son , 2. Ce que c'est que les voyelles pures et simples, 3; les voyelles combinées avec d'autres , 2 ; voyelles nasales, 8 ; les diphthongues , 10. I cur prononc., ibid. Dans quel sens on dit une lettre labiale, linguale, palatale, sifflante, nasale et gutturale, 12. Cc que c'est qu'une consonne, ibid. Leur nombre, ibid. S'il faut mettre le h an rang des consonnes, ibid. Comment on faisait sonner autrefois les consonnes, 14. Genre des fettres suivant f'appellation anc. et mod., ibid. Table des consonnes et leur prononc. au commencement, au milieu et à la fin des mots, 13 à 32. Prononc. de gn, ch et i, 17, 22. Si les lettres de l'alphabet ont un plur., 545. Pourquoi et dans quel cas on fait usage de lettres appelces euphoniques, 151, 185, 227, 244, notes 272, 276, 335; de lettres majus, minuscules , 414 a 418. - Vov. les mots l'orelle , Consonne, Diphthongue, Majuscule, Minus-

LETTERS EUPHONIQUES: - Voy. Euphonique. LETTRES RADICALES; ce que c'est, 228.

Leus; pronom personnel; prendre garde de le confondre avec l'adjectif pronom. post. leur, 188. Emploi de leur comme pronom personnel, ibid. A quelle partie d'oraison il est toujours joint, et ce qu'il désigne, ibid. Sa place, ibid. Dans quel eas avec chacun on

doit employer leur, 188 et 189.

Lrus; adjectif pronom. poss.; son emploi, 164. S'il pent se dire des animaux at des choses manimées, ibid. Comment on peut le distinguer du pron. personnel leur, ibid .- Voy. pour son emploi et pour sa répétition, mou, ma, mes. Si . dans cette locat. : Tous les maris étaient au bal avec LEVAs femmes , le pronom leurs est bien éerit avec un s , 165. Pourquoi leur est écrit sans a dans cette locut. : nous devons approuver LEUR conduite, ibid. Se garantir des équivoques que peut causer l'emploi de ce pronom, ibid. et 311. Lorsqu'un verbe est actif, et qu'il n'est point suivi d'un reg. clir. , si c'est leur que l'on doit employer , ibid. Voy. LE MIRE pour l'emploi du pron. poss. le leur. LEVER; si ce subst. peut se dire au plur. ,

68, note 133 LE VOILL QUI VIENT, OD LE VOILL QU'IL VIENT;

Le vôtas; 150. - Voy. le Mien. Lavana; son genre, 79 LE; prononc. de ces deux lettres précédées

d'unc voy., 23 Liais (pierre de); 533

LIMERAL; son plur., HO. Lianz; ses rég. , 142 à la note. Limita; s'il a un sing. , 76, note 201.

Linceut; son orth., sa pron.; écrivains qui on font un mauvais emploi, 533 LINGOAL; si cet adj. a un plur. au mesc., 112.

LINOTTE; son cri, 494 Lion; son cri, 494.

Liquerian; sa prononc., 25. Lias; sa conjug., 270. Observat. sur f'em-ploi de ce verbe, 533.

Lis; se prononc. , 28, note 43; son genre, 48. Flaon de lis ; sa prononc., 28 et note 44. LISTE de tous les subst. où la lettre h est aspirée, 18. - Liste de mots pour lesquels on fait usage d'nn i gree avent le son d'un i , 31. -Liste des mols dans lesquels il entre un z, 32. - Liste d'homon, qui ont une siguific, différ. selon qu'ils sont prononcés longs ou brefs, 35. — Liste de subst. de différ. genres, d'une même consonuance, mais sous différ. signifie.,

46. — Liste de subst. sur lesquels on pourroit avoir quelque incertitude, 57 et les notes.— Liste de subst., qui n'ont pas de plur., 65, et les notes; qui n'ont pas de sing., 24 et les notes. - Liste des substant, composés le plus en usage, orthographies ainsi qu'ils doivent l'être au plur. , 87. - Liste d'adjectif termines en al , et observat. sur la manière de les écrire au pl., 110 à 114. - Liste des verbes pronom. essentiels, nécessaires à connoitre pour l'ap-

dication des règles sur les participes, 213. -Liste des verbes irrég., leur conjug., et observ. sur le plus grand nombre d'entre eux, 276 .- Liste de verbes accompagnés d'un infin. nécessaire à consulter pour savoir s'ils doivent se mettre sans rég., 289; ou être suivis de la prépos. à, 291 à 297; de la préposit. de, 297 à 306, ou de l'anne ou de l'autre de ces prépositions, 306 à 310. - Voy. le mot Tableau. Lar DE PLUME (un); s'il feut no s à plume, 9

LITEAUX, LINTEAUX; s'il faut dire serviette à Liteaux ou à linteaux , 533

LITTÉRAL; s'il a un plur. an masc. , 112

Local; son plur. comme subst., 78, note 244; comme adj., 440. Loi; son orth. au plur., 34. Loin à loin (de); de Loin en loin; si ces doux express, sont également bonnes, 534.

Loss Que; si ectte express. conj. demande le subj., 322, note 389.

Lomenical; s'il a un plur. au masculin, 142. L'on; dans quel cas préférable à on , 18 Longua (syllabes); comment elles se pro-nonc., 33 et 34.— Voy. le mot Quantité. Lonior; son cri., 494. Lonaqua; 412.— Voy. Quand, Alors que. Losanca; son genre, 62.

LOUGHE; 481. Examen de plusieurs phrases louches, ibid.

Lové (étre ); conjug. de ce verbe passif,

Loura (se); pourquoi ce verbe dans le sens de se féliciter doit être regardé comme verbe pronoin. essentiel, 244. Règle pour son partic., 345.

Lour; son cri, 494. LOUP-CEAVIER, LOUP-GARON, LOUP-MARIN;

leur plur., 89. Louras; son genre, 48.

LOYAL: s'il a un plur. au masc. Lui; emploi de ce pron. pers. 455. Sa place, ibid. Ce qu'il faut faire quand il est joint à un nom ou à nn pron., ibid. Différence entre ce pron. et ceux de la première pers., 156. Dans quel cas lui peut être employé en parlant des choses, ibid. Se garantir des équivoques que peut causer l'emploi de ce pronom, 311 et suiv. Luinz; temps en ussge, 271.

L'UN L'AUTRE; emploi de ce pronom indéf., 92. De quoi tient lien l'un, ibid.; l'autre ibid. Si l'on doit employer l'un l'autre, ni l'un ni l'autre, au lieu de les uns les autres, ni les uns ni les autres, quand il est question de plus de deux pers., 193.

L'EN ET L'AUTRE ; ce que ces mots expriment, 193. Quand on les met au rang des pron., ibid ; au rang des adj , ibid. Si l'on peut se dispenser de répéter la préposit, qui précède le mot l'au-tre, ibid. Place de l'un et l'autre, adject., bid.; pronom, ibid. Quelle règlo suivent les mots employés comme régime, ibid. Essentiel de ne pas confondre l'un et l'autre avec l'un l'antre, ibid. Si lo subst. doit être mis au sing. après Fun et l'autre, 194. Quel nombre doit prendre le verbe après l'un et l'autre, 281.

L'UN OU L'AUTRE; si c'est le sing. ou le plur. que l'on doit employer avec cette express., L'UN BI L'AUTRE (ni ); 282. - Vov. Ni. LUSTRAL; s'il a un pl. au masc., 112 LUTE; si l'on dit pincer du luth, 532

## M.

M; son genre; 13 et 531. Sa prononc. au mencement, au milieu et à la fin des mots. 23. Son de m suivi de l'une des trois lettres m, b, p, ibid. Son de m en cas de redoublem., ibid. Mots où il se redouble, 436.

Ma; 162. - Voy. Mon MACHIAVEL; sa pron., 2

MACHINAL; si cet adj. a un plur. au mase.,

MADAME; s'il faut touj. écrire ce mot avec une lettre majusc., 447. Son abrév., 448. MAGISTRAL; si cet adj. a un plur. au masc.,

MAGNANIME; sa pronono., MAINS (avoir le van en); l'éventail en main :

si ces deux express. doiveut s'écrire ainsi, 93. MAHOMÉTAN; son orth. au fém. , 107. MAIN-LEVÉE; son pl., 89

MATAR; s'il faut dire les préfet et maires de la ville de Paris, 98. Voyes le mot le, et le mot article.

Mais; de quel nombre on fait usage quand cette conjouction est placée avant le dernier

sujet sing., 280. S'il faut répéter le verbe avant mais, quand le premier membre de la phrase est affirmatif, et le second négatif on réciproquem., 468 Mairan; si l'on peut éerire mairan de lan-

gues française, anglaise, italienne, MAITRE-ES-ARTS; son sing. et son plur., 89. Majeszá; à quelle personne on donne ce titre, 534. Si l'on doit dire : votre Majeste

est maitre, ou bien votre Majeste est maitresse, ibid.

MAJUSCULES ( lettres) ; ce que c'est, et pourquoi elles sont introduites dans l'écriture , 444. Cas où l'on en fait usage , 445 à 448. Si le premier mot d'un Discours, les Noms propres, le nom de Dieu, les noms des Sciences, des Arts, des Métiers, des Étres abstraits ou personnifiés, les Noms appellstifs, etc., etc., doivent touj. être écrits avec une Majuse., 446.

Mal; observ. sur le mauvais emploi que l'on fait de ce mot , 534.

MAL-AISE, MAL-ETER; leur plur., 89. Malcar que; si cette locut. conj. des

le subj., 322, note 389. Son emploi, 373. Si mulgré que est d'usage autrement qu'avec le verbe avoir, ibid.

MAL-ENTENDU; son orth. au pinr., 87 Malfalae; son emploi, et son auxil., 270 MALHONNETS; sa signific. , place avant ou

après son subst. , 12 MAL PARLER, PARLER MAL; si ces deux exress. sont synon., 539

MANCHE; s'il est toni, masc., 48.

MARES; son genre et s'il a un sing., 76, note

Mangen; sa conjug. et son orth., 237. Pouroi on met un e muet après le g dans ce verbe,

238.

Mangous; son cri, 494. MANGEVER; s'il est touj. masc. , 48. Manquen; quand oc verbe suivi d'un in-

fin. régit à ; quand il régit de , 307. MARCHAND; si , quand ce mot est suivi de la prepos. de, et d'un subst., il veut touj. que ce subst. soit au sing., 91.

et leur emploi, 534.

MARIER; distinction entre merier à ct ma-rier avec , 534. MARITAL, MARTIAL; si ees adj. ont un plur. au mase,, 112 et 114.

MARTIEE; si ce subst. sc dit au plur., 71, note 192. MARTER, MACTER; leurs différentes signif.

Masculin; son usage, 41. Variat de l'usage, ibid, Nombre de subst. auxquels l'usage u'a pas assigué de termin, différ, pour le mase. et pour te fem. , ibid. Mots qui sont masc. et fem., 41 et 42. Mots d'une même consorrance, mais qui, sons différ. significat., sont de genre

differ. , 46. Substantifs dont la termin. sert à en faire connoltre le genre, 53. Genre des noms de ville en général, 56, note 74. Liste de subst. mesc. sur le genre desquels on pourroit evoir quelque incertitude, 57. Liste de substantifs fem., 60. Plusieurs adj. en al , qui au masc. n'ont pas de pl., 110. D'autres qui pourreient en evoir, quoique non indiqués dans le dictionnaire, 114. Si c'est sur le mese. ou le fém. d'un adj. terminé par une voyelle qu'il convient de former l'adv., 383. Si un homme peut dire, je suis plus grand que ma sœur, 468.

MASSACRANT, TE; si ce mot est français, 534. MATÉRIAUX, MATINES; si ces mots ont un

sing. , 76. MATIN; si l'on peut dire : Demain matin , ou bien : demain au matin; demain soir , ou

demain nu soir . 535. MATINIER, MATINAL, MATINEUX; signific. de ehacun de ces mots, 535.

MATRIMONIAL; si cet adj. a un plur. au masc., 112. MACDINE; sa conjug., 274.

MAUVAIS; sa signific. plucé avant ou après

son subst., 127 Mz; emploi de ee pron. person., 151. Sa place, ibid. Quand il se répète, ibid. Quand il

est rég. du verbe, 3 so, note 397. MECHANCETÉ; dans quel cas on peut s'en servir au plur., 71, note 170.

MÉCHANT : sa signif. placé avant on après son subst., 128.

MECONTEST; quand il ne se dit qu'an plur. , 76, note 203.

Médecin; son fem., 52.

MÉDIAT, IMMÉDIAT; leur vérit. signif., 528. Menteat, Mentat; s'ilsont un plur, nu masc., 413.

Ménicinat, si ect adj. a un plur. au masc.,

MEDIBE: s'il est bon de dire : vous médites , 269.

Méniten; préposit, que demande ce verbe devant un infin., 302.

Mérviez; son usage, 270. MEILLEUR; ce qu'il exprime, 115.De quel mot il est le comparatif, ibid. Pour quel degré de signific. on fait usage de le meilleur, ibid. De quel mot il est le superl., 116, note 246. — V. ponr sa syntaxe lettre p , le mot Degrés de si-

gnific. Si le meilleur demande le subj. , 321. S'il demande la négative, 392, 393. MELCHISEDEC; sa prononc., 22.

Melka; son emploi au plur, et au fig. , 535. MELER ('se); dens le sons de s'occuper de; son reg. evant un infin., 302.

MEMBERS DE LA PREASE; quels ils sont , 482. Ce que c'est que le Sujet, l'Attributif, ou Verbe ; l'Objet ou Régime direct ; le Terme ou Régime indirect; le Circonstantiel; le Conjonctif et l' Adjunctif, 482 et 483. Analyse de chacun des membres d'une période, sous ses différents espects, 483. Membres indispensables pour rendre une phrese complète, 484. Voyez les mots Phrase, Construction gramm., pour la place de chaeun des membres de la phrese.

MEMBAU, MEMBAÉ; si l'ou pent dire cet homme est bien membré, 535.

Mème; son emploi comme edj., 197; comme edv., 198. Dans quel cas on écrit nous-même vous-même, sans s, 197, note 280. Sa signif. placé avant ou eprès son subst., 535.

MEME QUE ( de ); 420. - Voyez lettre D. Mems (a); si ectte express, peut être employée avec être, mettre, 535.

MÉMOIRE; s'il est touj. masc. , 48. MENACER; préposit que denunde ce verbe devant un inf., 302.

Minagre; reg. de cet adj., 142 à la note. Ment; si les nons terminés en ment et dérivés d'un verbe en ayer, oyer, ier, ouer, et uer, prenuent toujours un e muet avant la

dernière syllabe, 241, note 363. Comment se forment les adverbes qui ont cette termin., MENTAL; s'il a un pl. an mase., 113.

MENTIN; sa conjug., 252. Si je ments est correct, ibid. Son auxil., ibid. Mérais; s'il se dit au plur., 71, note 168.

Menenant; se prononc., 25. MERE; si oe mot prend l'accent grave, 149, note 270.

Ménipional; son plur. eu mase., 110. MÉRITER; préposit que demande ce vérbe devant un inf., 302.

MERLE; son eri, 494. MER MEDITERRANÉE, MER ROUGE; si ces mots doivent être écrita ainai , 445.

Mrs. - Vov. Mon.

Mésange; son g., 62, note 108. Son cri,

MESSAOTA; temps qui sont en usage, 257. Massina-JEAN; son plur. , 84. Si Missèrejan est bon, 535.

METAIL, METAL; leur emploi, 535.

MÉTAUX; genre des noms de métaux, 55, note 72. Pourquoi ils ne prennent pas la marque du pl. 65.

Mériens (noms de); dans quel cas ils doivent prendre une majuse., 446

METTER, SE METTER; sa conjug., 271. Préposit, qu'ils demandent devant un inf. , 295.

Маттае А меме; 535. METTRE SA CONFIANCE; 504.

Maurt-de-faim, Mezzo-Termine, MI-AGUT, MI-CARÉME; leur plur., 89.

MICHEL, MICHEL-ANGR; leur pronone., 22, MINI, MINUIT; si l'on peut dire : Sur les midi, sur les minuit, midi ont soune ou sont

sonnés, 535, Voy. Après-midi, lett. A., 497. Mien; Voy. le mien. Mizex, Pres; quand I'nn doit être preféré à l'autre , 391. Si cette phrase : J'ai

mieux de cent francs, est correcte, 392. MIRUX ; pour quel degré de signif, s'emploie cet adv., 115. Dans quel eas l'article est ne saire devant mieux, 116, note 244, - Voy. pour la syntaxe de le mieux, lettre p, Degrés de signific. et le mot Plus. Si, lorsqu'un subst. est modifié par le mieux, il faut faire usage du subj., 321. Ce que mieux signifie, 391. Si, avec mieux,

il faut se servir de la prépos. de avant le second infin., 392. Quand mieux doit être préféré à plus, ibid. Si meux demande tonjours ne dans la phrase subordonnée, 394. S'il demande la suppress. de pas, 406. Si, avec cet adv., pas est préférable à point, ibid.

MILAN; son cri, 494. MILLE, MIL, MILLES; observat. sur chacun de ces mots, 536. Si mille se dit pour un nombre inecrtain, ibid. Quand il perd sa derniero syllabe, ibid. Dans quel cas il prend la marque

du pluriel, ibid. MILLE-PIEDS, MILLE-PEUILLES; s'écrivent ainsi

au sing., 89. MILLE-FLEURS; comment s'écrit au sing. , au plur., 89.

MINABLE; si ce mot est français, 536. MINISTRE; son genre et son emploi, 59, note 91.

MINUIT; son genre, 59, note 92. Voy. Midi. Minuscules (lettres) ; co que c'est, et dans quel cas il faut préférer les lettres majusc., 414

a 448. Voy. le mot Majuscule. Miskaa; dans quel cas ce mot peut se dire

an pl. , 71 , note 171. Miseniconne; s'il a un plur., 71.

MISÉRICORAIRUX; son emploi et son reg., 142. Mone; s'il est touj. masc., 48

Mones; ce que c'est, et à quoi ils servent, 210. Combien il y en a, ibid. Ce que chacun d'enx exprime, 211 et suiv. Leur emploi, 312 à 342. Voy. les mots Indicatif, Conditionnel, Impératif, Subjonctif, Infinitif.

Modification; si un adj. ou un partic. peut être modifié par celui, celle, +69.

Moetras; sa prononc., 27. Si ce mot a un ngulier. 76.

singulier, 76.
Moi; sa fonction, 150. Quand il se joint à je, à nous, à vous, ibid. Emploi de moi, après une prépos., ibid.; après une conj., ibid., ou bien quand le verbe est à l'impératif, ibid. Place de ce pron., ibid.A quel temps se met le verbe après moi, suivi de qui, 173. Si moi qui s'intéresse, est correct, 174. Cas où moi s'clide, 452.

Moinnag ( le ) ; fonction de ce superl. , 116, note 244; si, lorsqu'un subst. est modifié par ce mot, il faut faire usage du subj., 321, note 386. Si moindre demande ne dans la ph. subord. 391.

MOTNEAU; son cri, 494.

Moins; pour quel degré de siguific. on fait usage de moins, 115. — Voy. lettre n, Degrés de significat., et lettre r au mot Plus pour la syntaxe de le moins. Dans quel cas l'art. est nécessaire devant moins, 116, notes 241 et 245. Si lorsqu'nn substantif est modifié par le moins, il faut faire usage du subjonctif, 321. Si, lorsque moins est répété, il faut faire usage de la conjonet. et, 384. Si moins demande toujours la negative, 392 à 394. Si cet adv. , pas est préférable à point, 407

Moins our (a); 392 et note 414. - Voyez lettre A, à moins que.

Moins ( rien ), rien De Moins; 413. - Voy. le mot Rien. Mots; son genre, 55. Si on pluralise fes

noms de mois, 74. Môle; s'il est touj. masc., 49.

Mollassa; s'il a un plur. , 72. Momentane; s'il s'écrit ainsi au masc. , 109. Mon, Ma, Mrs; emploi de ces adjectifs

pronom. posses., 162. Ce que l'on doit faire, lorsque le pron. pers. n'otopas l'équivoque, ibid. Dans quel cas les adj. pronom. se remplacent par l'art., ibid. Dans quel ens ils se répètent, 163. Simes père et mère est une locution correcte, 165,

Monacat; si cetadj. aun plur. au masc., 114. Monostlibe; son genre, 59. Mossement; son abreviation, 448.

Monstern; sa prononc., 25. Pourquoi on écrit Monsieur, Madame avec une majusc., 447. Monragna; genre des noms de montagnes, 56. S'ils s'écrivent par une majusc., 445. Monvicule; son genre, 57 et 59.

Monten; son auxil., 223. Si monter en haut peut se dire, 470, et note 442. MONTRER; son rég. avant un inf. 295.

Mosat; son plur., 110. Sa place, s'il se dit des personnes, 527.

Monate; si ce subst. a un plur. , 72. Monr, Monra; sa signific. placé avant ou après son subst., 128

Monrez; si cet adj. est suscept. de compa-raison, 119. MORTE-SAISON; son plur., 89.

Monue ( des marchandes de ) ; de harengs ; si on doit cerire ainsi ces mots, 91.

Mor; dans quel cas cette express. demande la suppres. ou l'emploi de pas, 406 Mors ; ce qu'ils expriment, considérés comme

sons, 1; considérés comme moven de rendre nos pensees, 4 et 40. Leur divisjon, ibid.

Table de mots qui ont uno signif. différ. seton qu'ils sont prononcés longs ou brefs, 35. Règle pour le genre des Mots composés , 57 ; pour les Diminutifs, ibid., pour la manière d'écrire au plur. les mots composés, 79.

Si lo premier mot d'un Discours quelconque, de toute Proposition nouvelle, doit toujours être éerit par une majuse. , 445. Si un mot a plusieurs sens différ. , quel est celni que l'on écrit avec une initiale majusc. , 446,

Arrangement des mots dans la Phrase expositivo, dans la l'hrase impérative, et dans la

Phrase interrogat., 464, Dans quel eas la repetit, de mots, quoique superflus, est autorisée, 469. Dans quel eas

les jeux de mots ne sont pas interdits, 479. Mora comrosés; règle pour leur genre, 57. Manière de les écrire au sing, et au plur, 79 à 90 -Voy. le mot Substantif.

Mov; si l'u peut se changer en 1, 7. Son plur., 110 et mote 240.

MOUCHE; son cri, 494. MOUCHER; si l'on peut dire : Je mouche

beaucoup, 547. MOUBER; sa conjug., 268 et 271.

MOTFLE, MOTLE; s'ils sont touj. mase., 49, et note 62

MOUILLE-BOUCHE; son plur., 84. MOUBANT; si cet adj. pent avoir de pour

rég., 142 à la note. MOURIN; son auxil., 252, sa conjug., ibid. Quand ee verbe devent nn infin. demande de 302. Si il a été fait mourir est correct , 536. Si mourir d'un boulet de canon, si mourir

d'aller sont de bonnes locut., ibid Mousse; s'il est touj., masc., 49.

Mousserx, Moussu; leur emploi, 536. Mouton; son cri, 494.

MOUVOIR; dans quel style les temps de ce verbe sont en usage, 257. MUFIE; 495. — Voyer le mot Animaux. MUNICIPAL; son plur. , 410.

Mûn; si l'on met un accent circonfl. aur ce mot, lorsqu'il est adj., 450. Museru; 495. - Voy, le mot Animaux,

Musicat; si cet adj. a un plur. au masc., 114. Musique (un recueil de); d'estampes; si musique, estampes doivent être écrits ainsi , 91.

## N.

N; son genre, 13 et 537. Sa prononeist. au commencement, au milieu, et à la fin des mots, 23. En cas de redoublement, 24. Pronone. de solennel, hennir, hennissement, ibid. - Voy. lettre V. Voy. nasales. Dans quels verbes, et dans quels mots n se double, 211 et 437. NATE: son fém., 537.

NAITE; son auxil.; sa conjug., 271. NARCIRSE, NACRE; leur genre, 59, 61. NASAL, NATAL, NUMÉRAL; si ees adject. ont

un plur. au mase. , 113. NASALES (voyelles); 8 et suiv .- Voyez le mot Voyelles.

NATIONAL; son plur. , 140.

NATIONAUX; si ce mot est bon comme subst. 76 . note 204 NATURAL; son emploi comme substant. 537.

NAUFRAGE : observ. sur l'emploi de ce mot . 93, note 231.

NAVAL; si l'on peut dire : des combats navals , 113.

NAVIRE; son genre ancieu, 42.

NE; comment s'exprime la négation en français, 392. Mots appelés négatifs qui sont toujours accompagnés de ne, ibid. Règles à suivre our savoir si l'on doit retrancher la négativo ou l'admettre, ibid. à 406. Si le que doit être suivi de ne dans les compar. d'égalité, 395, dans les compar. d'inégalité , quand la proposit. principale n'est ni négative ni interrogative , ibid. ; quand elle est l'une ou l'autre, ibid. Motifs des règles données pour chacun de ces eus, ibid. Si la proposit. subord. prend ne après à moins que, 396 et 397, après sans que, ibid. après avant que, 398, après aier, ibid., après désespèrer, 399., discouvenir, ibid., douter, ibid., empécher, défendre et tenir, 400 et 401; craindre, trembler, appréhender, ibid., et 402, après se défier, 403, prendre garde, ibid., il s'en faut,

Différence dans l'emploi de ne , ne pas et ne point, 407. Place de ces négatives . ibid. Par quelle figure on pent rendre raison de certaines phrases où la négative est exprimée, quoiqu'il semble qu'elle doive être supprimée, 471. Si respirer dans le sens de souhaiter ardenment,

s'emploic autrement qu'avee la négat. Des négations pas et point, 392 à 399. Verbes après lesquels on peut supprimer pas et point, 404. Verbes et termes après lesquels on le doit, 404 à 407. Dans quels eus pas est préférable à point et réciproquement, 407. Différences remarquables entre ne, ne pas et ne point,

408. Place que les négatives doivent occuper dans le discours, ibid. NÉARMOINS; son emploi, 411. Voyez Pourtunt , lettre P.

NÉCESSAIRE, ses rég., 442 à la note.

NEGATION; comment elle s'exprime en fran-çais, 392 -- Voy. le mot Ne.

NÉGLIGERT ; si ce mot , ayant un dérivé , ehange d'orthogr, en cessant d'être employé comme part. prés. ou comme adj. verb., 444. Négligen; préposit, que demande ee verbe

devant un infin., 302. NEGOCIANT; son abréviation, 448

NEIGER ; temps en usage de ce verbe défect., 235 et 247

NÉOLOGIE, NÉOLOGISME; leur signifie., 537. NEFAS, NE FOINT; differ. dans l'emploi de ees deux negat., 392. Lenr place, ibid. - V. Ne.. NE QUE; si cet expression ost conjonet. ou

adv., 424 note 428. Son emploi. Differ. . 424. entre : il ne fait que de sortir, et il ne fait que sortir . 519. NERF, NERFS, NEUF. NEUFS; leur prononc., 46.

NERF-FERRURE; son plur. , 89. NEUF; - V. le mot Nonveau.

A NEUF, DENEUF; leur differ, signifie., 537.

NEUTRA (verbe); en quoi il diffère da verbe actif, et ce qu'il exprime, 212. Combien il y en a de sortes, 213. Commeut ou peut le distinguer du verbe actif, ibid. De quel auxil. en doit se servir pour les temps composés des verbes neutres, ibid. Modele de conjug. des verbes neutres qui prennent l'auxiliaire etre , 231. Comment on forme les temps composés de ces verbes,248 of 234, Si le partic, passé d'un verbe neutre prend l'accord, 343. S'il faut l'accord du partic, lorsque ce partic, est un verbe actif, et l'infin. un verbe neutre, 356; lorsque co partic, est un verbe neutre, et l'infin. un verbe actif, ibid. Si les verbes valoir et conter doivent toujours être regardés comme verbes neutres , 360. — Vey. le mot Verbe, et le mot Participe.

Nt; si c'est le sing, ou le plur que l'en doit employer après ni répété, 282 et 284. Si ni demande toujours la negative, 392. Cas où cette conjenct, demande la suppression de pas dans la phrase subord. , 404. Avant quels mots ni se répète, 418 et 422. Ce que c'est que cette cenjenct., et en quoi elle différe de et, 422; son emploi, ibid. Si avec ni il faut retrancher de,

423. - Voy. Et.

NIER; prépos. que demande ce v. devant un iuf., 202. Si avec nier le verbe de la propos. subord, se met au subjonct., 318 et 338. Si je ne nie pos que je ne l'aie ett, est mieux que je na nie pos que 12 E 13E dit, 3398. Si avec nier, dans le sens affirmatif, il faut la négat. 399. Cas ou l'on doit supprimer pas dans la phrase subord.,

NI L'UN NI L'AUTRE; si c'est le sing. où le plur. que l'on deit employer après cette expression, 283

Nippes; s'il a un sing. , 76. NIVELER; sa conjug. et son orlb , 240. Sa

prouon., 50 NonLESSE; s'il a un plur., 72. Quand il s'écrit par un grand n, 447.

Nomene (un grand) de; où se met l'adj., le pron., le partic., et le verbe après ce col-lect. partit., 285.

Nom; ce que c'est qu'un Nom propre, un Nom commun ou appellatif, 42. — Voy. le mot Substantif et le mot Adjectif. Règles à observer pour savoir distinguer le geure des noms, (55 et 156. Genre de nom des Jours, des

Mois, des Saisons, des Métsox, des Vents, des Mentagnes, 55 et 56. Voyez la note 74 peur le genre des noms do Vules. Voy, le met Sub-

stantifet le mot Adjectif.

Dans quel cas ou peut denner au Nom propre la marque du pluriel, 63. Si l'on doit écrire, les deux Corneille, les deux Racine sans s, 64, et note (15. Dans quel cas en lui donne l'article , 105. A quelle personue on doit mettre le verbe qui a le pron. relat. qui peur sujet, et précédé d'un Nom propre, 174. Si l'on écrit tenjours les Noms propres avec une majuscule initiale , 411 ct 447

Si les noms de Métaux, d'Aromates, de Vertus et de Vices. prennent la marque du plur., 65. Motif de la règle, note (16

Si les noms des Sciences, des Arts, des

Métiers, des Tribunaux, des Compagnies, des Corps, doivent toujours être écrits avec une majusc., si un nom peut avoir deux régimes, 445. Nembre; sing. et plur., 63. Si les noms pro-

pres employés avec l'art. plur. prennent quel-quefois la marque du plur., ibid. et suiv. Substant. qui n'ont qu'un seul nombre , 65. Exceptions, ibid. Règles particulières à la formation du nombre plur. des subst., ibid. Exceptions, 65, 73 et 74.

65. 73 et 74. Voy. les mots Singulier, Pluriel, Substantif, et Adjectif.

A quel nombre on deit mettre le substantif précédé de la prépos. de , 90; des préposit. a , en et sans, 93. Si l'on deit faire usage du plur. après le premer et le second soivi d'un subst., (23; après sei, 159; après en, 186; après cha-cun, 188; tout, 199; l'un ou l'autre, 279; l'un et l'autre, 284; ni l'un ni l'autre, 282; un de ceux qui, 284; plus d'un, 410.

Neminatir; comment on y supplée en franç., 95., nete 234. Voy. le mot Article.

Nombre des adjectifs, 109. Formation du plur. 110. Exceptions; ibid. Plur. des adject. en cau, ibid.; en al, ibid. et suiv. - Voy. lo mot Adjectif.

DES NOMBRES DANS LES VERBES, 209. Combien il y a de personnes dans chaque nombre,

ibid. - V. le met Personne.

DES NOMS DE NOMBRES; lour genre, (39; à uoi ils servent, 141. Emploi des Adjectifs de Nombres cardinaux, 140; de Nombres ordinaux, 139. Si on doit dire, le deux de mars', ou le deux mars, 146, noto 267. S'il y a des Noms de nembre qui sent employés substantivement, 146. Quels sout ceux des Noms de nembre cardinaux qui prouncnt la marque du pluriel, ibid. — Voy. le mot Vingt et le met Cent. Quels sont ceux qui se lient avec la conjone. et, 147. S'il faut faire usage de la préposit de apres l'adj. qui suit le Nombre cardinal , 148. Si tous les nombres ordinaux prenneut la marque du plur., ibid. Dans quet cas on fait usage du tirct pour les Noms de nombre, 453, note 436 .- Voy. le mot Collectif. Nombre que l'ou emploie quelque fois pour désigner beaucoup, un grand nombre ou bien plusieurs.

Non, 392 à 406. - Voy. Ne. Nones; si ce subst. a un sing. , 76, nete 205. NONDESTANT QUE; si cette locat, conj. de-

mande le verbe au subj., 322, note 389. Non PLUS; si cette expression adv. peut être remplacée par aussi, 410.

Non Paus que; si c'est le premier subst. qui règle l'accord , lorsque cette conjonct. lie plusienrs sujets, 280

Non-PAIRMENT, NON-VALEUR; leur plure, 89 Non que; si cette express, conj. demande le

Subjenct., 322, note 389. Notamment; étymel de cet adv., 382. Note; si les Notes de musique out un plur., 545, au mot Pluriel.

Netra , Netar Dame ; leur prenenc. , 25 Notae-Skicken; abréviat, de ce mot, 418. Noter, Votes, Nes, Ves; emploi de ces adj. pronom. possessifs, 163. Si notre, votre, pron. possessifs, premient l'acceut circonflexe, 164 Novanice (enfants en); pourquoi on doit

écrire ainsi. Nots; emploi de ce pron. pers. , 152. Quand nous est employé pour je, comment s'écrit le participe mis en rapport avec ce pron. , 154 Plece de *nous* et sa répétition , 152 et 205 Dens quel cas ce pronom force le participe à

l'accord, 310, note 39

Nouveau; dens quel cas il s'emploie adver-bialement, 421. Son emploi avec un subst. fém., ibid. Sa signific., placé evant ou après son subst., 12

Nu; sa syntaxe, placé après ou avant son subst. , 120. NUÉE; si sprès ce cellectif le subst. doit être

au plur. , 286 NUIRE; sa cenjug., 274. Son partic. passé, ibid.

Nuine (se); si le partic, passé de ce verbe pron. cst invar., 344. NUITAMMENT; etym. de cet adv., 382.

No., Accum, Pas ex; si ces tross adjectifs peuvont être employés l'un pour l'autre, 196. Emploi et signif, de nul, ibid. Quand il prend le plur., ibid. Emploi et accum, ibid. Si l'on peut en faire usege au plur., ibid. Emplei de pas un, 197. Préposit, que demandent ces trois adjectifs avant le subst. ou le pren. qui les suit , ibid. Si c'est le sing, que l'on emploie lorsque nul réunit tous les sujets en un seul, 280. Si aucun, accompagnant un subst., demande que le verbe de le proposition subord, soit mis au subj.,321. Si nul, aucun, pas un, demandent toujours ne, 392. Si nul peut s'associer à sans , 397. S'ils demandent la suppression de pas dans le pbrase subord. , 405

NULLEMENT; si après nullement il faut tonours faire usage de la négative, et s'il pent modifier les partic. et les adject., 392, et uete 414 NUMERAL; si cet adj. a un plur. , 413.

après l'express, numérale jeinte à mot, il faut

NUMÉRO; son erthogr., au plnr., 74. NUPTIAL; son plur. au masc. , 110.

o.

O; genre de cette veyelle, 43, et 537. Accent que l'on met, dans quelques mots, sur cette lettre, 449

O! On! He! nature et emplei de ces interj.,

Ozéin; si étre obéi est un passif, 212, note 287.

Orkissance; s'il a un plur., 72.

OBELISQUE; son genre, 50.
OBJET, OBJECTIFS; 483. Voyez les mets Régime et Membres de la phrase.

ORLIGER; quand ce verbe est snivi d'un infin.

régit à, quend il régit de, 208. Ossèques; son genre, 62 et 76. Ossenvation; si faire une observation, dan

lo sens de faire une remarque, est incerrect,538

OBSERVATOIRE, ORSTACLE; leur genre. OBSERVEE; mauvais usage que l'on fait de ce verbe , 537.

OBSTINER (s'); préposit. que demande ce verbe devant un infin.', 295. Occidental; sen plur, au masc. , 110.

Occuren (s'); suivi d'un infin. ce verbe demande tantot à, tantôt de , 308

OCEAN; sen orthogr. au 1em., 107. Ocar, Ope; lenr genre, 62 Oponar; s'il a un plur., 72

Offic; dans quel cas en dit auls au plnr.,78 OEu; pronone. de ces voyelles combin., 8. OEur, OEurs, OEurrans; leur pronone., 16.

OEuvaz; dans quel ces on dit uo bel œuvre, , une bonne œuvre, etc., ibid.

OFFICE: s'il est toujours mase., 49. Officieux; son régime, 143.

OFFRE; sen genre, et son emploi, 62, note 109. OFFEIR, S'OFFEIR; prépos. qu'ils demandent

devant un infin. , 29 On! 429. - Vey. O! O1; sa pronone. comme voyelle comb. , 8. Comme diphthongue, 11. Changement pro-posé par Bérain d'écrire ai au lieu de oi ; eb-

servat, à ce sujet, 442, à la note 431. Oir; son genre, 62. Son eri, 49

OINDRE; conjug. de ce verbe, 271. Cas où l'on en fait usage, ibid. Conjug. des verbes qui ont cette termin., 272 et 4

OING , OLYMPE; leur genre , 59. OIR; conjug. des verbes régul. dont l'infinitif est ninsi terminé, 230; des verbes irrégul. on défect., 256 à 265.

OLIVE ( huile d' ); si l'en deit écrire ainsi, 94. OMERAGEUX, OMEREUX; leur emploi, 53 OMBRE; son genre et son orth., 49 et note 63 OMBRE (poisson); si c'est ninsi qu'il feut l'é-

crire, 49, netc 63 OMNIRUS; si ce subst. est masc. en féminin,

538. Os; étym. et emplei de ce pron. ind., 185, et note 276. S'il se dit autrement que des pers., ibid. Mots après lesquels on met la lettre euphonique 4, evant on, ibid. Si l'on peut commencer nne phrase par l'on , ibid. Si on , pronom masculin, peut être employé en parlant d'une fem-me, 186. S'il peut être joint à un nom plur., ibid. Quand on doit repeter le pronom on , et dans quel style en peut l'employer peur la première pers. du sing. ou du plur., ibid. Ce que l'on doit observer en cas de répétition , ibid. S'il peut précéder les verbes unipers., Meyen à employer pour savoir si l'on doit feire ou no pas faire usage de la négative avant on ,

ONCE; son cri, 494. ONGLÉE; son genre, 62

ONGUENT; son genre, 59. ONZE; si l'on peut écrire unze, 146, note 266 ONZE, ONZIÈME; leur pronenc. précédés

d'une voyelle, 21. OFALE; sen genre, 62

OPERA; sen orth. au plur. , 74. OPÉRA-COMIQUE; son erthegr. au plur. , 89. OFICM; son genre, 50.

OPDSCULE; son genre, 59. On; s'il se dit au plur., 65 OBATEUR; son fem.,

ORATOIRE, ORCHESTRE, ORGANE; leur genre,

ORCHESTRE; son genre actuel et son emplei, ORDINAL; son plur. au masc. , 410. - Voy.

lettre N pour les noms de nombre Ordinaux et Cardinaux. Ordonner; préposit, que demande ce verbe

devant un infin., 302. Dans quel cas il demande le subi. 317.

ORFAIE; son cri, 494. Oace; si ce subst. est touj. masc.,

Oacue; son genre au sing, et au plur., 46. Si l'on dit tou.her de l'orgue, 538. Oacuelleux ; son régime et son emploi, +43 à la note.

ORIENTAL; sou plur. au masc. , 110. OMGINAL; s'il a un pl. su masc. , 113

ORTHOGRAPHE; si c'est ainsi que ce mot deit être écrit, 430, note 430. Si Orthographer est ben , note 430. Si Orthographia dans le sens que l'on emploie Orthographe ne seroit pss préférable , ibid. Motifs sur lesquels plusieurs grammairieus fondent les réformes qu'ils voudroient introduire dans l'arthographe, et observat. à ce sujot, 430 à 432. Définition de l'Orthographe, et ce qui doit lui servir de base. 432. Pourquoi elle paroit si difficile et si bizarre. et s'il n'est pas nécessaire pour l'Orthographe française de ne pas négligor la distinction du genre et la dérivation, 433. Règle qui résulte de la distinction des genres, ibid. Si ce n'est pas à la dérivation qu'il faut avoir recours lorsque la consonne finale d'un mot ne sonne pas ibid. Si le nombre des mots qui sont terminés par une consonne nulle peur l'oreille, et qui n'ont pas de dérivés, est considérable, ibid. Note sans derives, termines par c, 433; par d, ibid.; par g, ibid.; par i, ibid.; par f, ibid.; par f, ibid.; par s, 434; par t, ibid.; par x, 434.; par t, ibid.; par x, 444. Orthographe des Verbes , 440 à 444. - Voy. le mot Personne. Observat. sur le changement pro-posé de la combin. oi en la combinaison ai, 411, note 431. Orthogr. du Partic. prés. distingué du subst. et de l'adj. , 444, note 432

ORIFICE, ORTELL, OTAGE; leur genre, 59 ORTIE-GRIECHE; son plur., 89. Os. V. le mot Animaix, 4

Osen; si devant un infin. il veut une préposit. , 200. Si , après ce verbe on peut supprimer, pas, 404

OTTOMANE; si ce mot s'écrit ainsi, 107 Or: si les subst. qui ont cette termin. pren-

nent un x ou un s au plur. , 78.
On; à quelle règle est assujetti le verbe,

lorsque deux mots compesant le sujet d'un verbe sont unis par la conj. ou, 279; Si l'on trouve dans de bons Ecrivains des Exemples contre la regle, ibid. Quel en est quelquefois le motif, ibid. Si le prenom régime direct du participe a deux antécédents unis par ou , qui donne l'exclusion à l'un ou à l'autre, avec lequel doit-on faire secorder le participe , ibid. Lorsqu'il a deux sujets de différ. personnes , ibid. S'il faut dire : il y avoit sept ou huit personnes dans cette assemblée, plutôt que : il y avoit sept à huit personnes, etc., 373. Si ou doit se répéter , 415. Si lequel des deux fut le plus intrépide, de César ou d'Alexandre , est une phrase correcte, 423. Observation de Lemare, si elle est fondée, 424 Ce que l'on doit éviter lorsqu'on joint deux membres de la phrase par la conj. ou, 424. Si ou conj. prend un sccent , 44

Où; quand il est pron. abselu, pron. re-latif, 179. Si l'on peut en faire usage autrement que pour marquer une sorte de localité physique ou morale, ibid. Cas où dont doit être préféré à d'où , 180. Cas eu ce pron. de-mande le subj., 321. Si ou adv. prend un accent,

449. OURLE, OUTRAGE, OUVRAGE; leur genre, 59.

OUBLIER; sa conjug. et son orth., 243 368. Quand régit à, quand régit de, 308 Ours; conjug. et orth. des verbes qui ont ectte term., 239. Si les mots terminés en ant et qui sout dérivés d'un verbe en ouer prenent touj, su fut, et an condit, un e avant la

dernière syllabe, ibid. et 243, note 366 Out; sa pron. précédé d'une voy., 121.

OUIE; son genre, 62. Sil se dit au plur., 72, note (7)

Oun; temps de ce verbe en nsage, 252. Sa signific. et son emploi, ibid. Onns; son cri, 494

OUTRAGEUX , OFTRAGEART; leur place , leur emploi, 538

OUTRE-PASSE; son plur., 89. OUVEAGE DE L'ESPRIT, OUVEAGE D'ESPRIT;

emploi de ces deux locutions, 539. OUVRIR; sa conjug., 252. OVALE; sou genre, 59, note 93.

OYER; copiugais, et orthogr, des verbes qui ent cette termin. , 239. Si les mots terminés en ment et dérivés d'un verbe en oyer prennent toujours un e avant la dernière syllabe, 243.

### Р.

P; son genre, 43 et 539. Sa prononc. an commencement, au milieu et à la fin des mots, 24; avant la lettre h, ibid. Mots où on le redouble, 43

PAGE; s'il est touj, masc. , 49. PAIRN; pourquoi on l'écrit ainsi, 454. PAILLE-EN-CUL; son plur. ,

PAIN (les yeux du); si cette express. est correcte, 78 PAIN-DE-COUCOU; son plur., 89

Paraz; dans quel cas on dit une paire, plutot que une couple, 89.

PAITRE; temps eu usage, 272. Son emploi comme verbe actif, comme verbe neutre, et comme prenom, ibid. Quand se dit au propre, ibid.

Pampre; son genre, 59. Paon; sa pron., 7. Son eri, 494. PAQUES, PAQUE; Tour genre et leur emploi,

Pan; dons quel cas on doit préférer par à de, qui régit le verbe passif, 288. Si l'on peut employer quelquefois p.n, devant le nom de Dieu, ibid. Si par, prépos., doit touj. se

répéter, 365 PARADIGME de la conj. du verbe avoir, 245; du verbe étre, 217; des verbes de la 1re, de la 2º et de la 3º eonjug., 224 à 233. Des verbes dout l'infin. est terminé en ger, 237, en cer,

238, on cer, ibid, on ucr, 239. - Voy. le mot Conjugaison Paradoxal; s'il a un pl. au mase., 113

PARAFE; son genre, 60 PARALLELE; s'il est touj. masc., 49

PARAPLUIZ , PARATONNERS; si ces mots s'écrivent sans trait d'union, 539. PARCE QUE; si cette express, peut se dire

pour comme, 420. PARCE QUE, PAR CE QUE; pourquoi on ne

deit pas les confondre, 424. PARDONNABLE; si l'on peut dire : Cette personne est bien pardonnable, impardonnable

432, et : Il faut pardonner à ces petites erreurs, 548. PARDONNER; préposit, que demande ce verbe suivi d'un infin., 302; si on pout lui donner pour régime direct un nom de personne, 539.

Parenthése; figure de ce signe erth. et son emplei, 454. Paresse; s'il o un pl., ? Paresseux; ses rég., 1

Parrair; si cet odj. est suscept. de compar., 119, note 248. PARFAIT. - Voy. Prétérit.

PARFAIT HONNÉTE-HOMME; si cette locut. est , bonne, (27, note 258.

Parter: préposit que demande ce verbe s uivi d'un infin., 303. S'il demande quelque-fois le subj., 318, et note 385. Son acception différente de celle du verbe gager , même

Partra; si ce v. s'empleie au fig., 228, noto 342; si le participo passé de ce verbe neutre est touj. invar., 343 PARLER MAL et MAL PARLER; si ces deux

express. sont syn., 539 PARLER (se); si le partie, passé de co verbe pron. aecid. est toujours invar., 344

PARMI; quel usage en foit de cette prép. , 374.

Parcis; membrone, son genre, 62. Parot; son genre, 62

Parotestal; s'il a un pl. au masc., 143. Paroitre; son auxil., 222. Sa conjugaisen, 272. Pan où; 179. - Vov. Où.

PARTAGER ONTRE, et PARTAGER AVEC; leur emploi différ., 539

ARTIAL; s'il a un plur, au mase., 113. Participa; quels temps se forment avec le

partic. prés., 236; avec le participe passé, 237.

omment on conneit le sujet dons une phrase 277, 342; le régime direct, indirect, 287 et 342, et note 397. Quels temps exprine le participe, 326. Ce que signifie le nom de participe, 331, et note 393. En combien de classes on divise les partie., ibid. Terminaison du partic. présent et du participe passé, 332 du partie, présent et du participe passe, 332.
Avec quels mots il est possible de confondre le partie, présent, ibid. Pour quel motif il est essentiel de sovoir distinguor le partie, présent de l'adj. verbal, ibid. Leur nature, ibid. Moyens indiqués par les grammair, pour parvenir à ne pas les confondre , 333. Si l'analy se n'est pas un moyen plus sur, ibid. Quelles sont les différentes posit. que peuvent prendre ces deux expèces de mots, touj, termines en ant, 343. Analyse do mots en ant, énoncés saus reg., 333, et note 394. Analyse de mots en ant, précédés d'un rég. dir., ibid. Aualyse de mots en ant, suivis d'un rég. indir. 334 à 336. Si la position du rég. indir. influe sur la noturo du moten ant, 335, note 395. Opinion de La Harpe sur le partic prés., et sur l'adj. verb., ibid.; opinion de M. Daru, 336. Plusieurs phrases, dans lesquelles quelques écrivains ont attribué l'accord à des mots qui ont réellement le nature du verbe , ibid. Observ. sur l'emploi de mot séant et du mot appartenant, comme adj. et comme partic., 336, note 396. Si ayant, étant, peuvent januis descuir adj. verbaux, 337. Ce qu'expriment le partie, présent et le gerondif, et comment on peut les distinguer l'un de l'autre, ibid. Quelques règles sur la manière de les employer, ibid. Ce qu'il est bon d'examiner pour déterminer è quel temps il faut mettre le verbe de la proposit. subord., quand dans le premier membre de la pliraso c'est d'un participe présent que l'ou a fait usage, 338. Voy. le mot Gérondif. Si dans une phrase le rapport du partic. présent ne doit pas être déterminé d'une manière précise, 340. de Tableau synoptique ou Récapitulation des regles sur le participo présent et sur l'adjectif verbal, 339. Comment se change dans le partie, prés. la terminaisun

Cnt des mots subst. ou adj., 411.

Accond ou non Accord du partic. passé puand nous est employé pour je; comment s'écrit le partie. mis en rapport avec ce pron. 154. Quand le dernier subst. est le sujet d'un verbe sous-entendu, s'il faut dire, c'est une satire , et non un livre utile qu'il a composét, ou compost, 280; quand le partie. est empluyé sans l'auxil., s'il fant toujours l'accord, 340. Remarques sur les partic. excepté, supposé, vu, entendu, ci-joint, ci-inclus, ibid.; Sur le partie, passé mis au commencement d'une phrase, ibid. Mauvais emploi du partie. passe, et si le rapport de ce partie, ne doit pas touj. être déterminé d'une manière précise, ibid. Moyen dont il faut absolument faire usage pour résoudro les difficultés sar l'accord ou e non accurd des partie., 340 et 341, note 397. Dons quel eas est variable le partie, passé employé dans les temps composés d'un verbe actif, 341. Ce que l'on doit observer lorsqu'il DES KATIÈRES. . XXXIX

est précédé de deux régimes, 342. Ce qui determine l'accord du partie, passé employé dans les verbes passifs, ibid. Règles à observer lorsque le partic. passé, employé dans les temps des verbes neutres , est accompagné du verbe être, ibid.; lorsqu'il est accompagné du verbe avoir; 343. Ce qu'il est nécessaire de distinguer dans les verbes essentiellement ou aecidentellement pronomin., pour déterminer l'accord ou le non accord du partie. , ibid. Si le partic. passé dans les verbes essentiellement oronominaux, prend tonjours l'accord, ibid. Observat, sur le partic, passé du verbo s'apercevoir, sur celui du verbo so plaire, 343 et 314. notes 396 et 400; motif de la règle, ibid. Si les verbes s'attacher, se servir, s'aviser, s'apercevoir, se donter, s'en aller, sont soumis à la règle des verbes essentiellement pronom., 3t4.Si lo verbe s'arrager forme exception , ibid. Si le partie, passé employé dans les temps composos des verbes aceidentellement pronom. doit toujours prendro l'accord, ibid. Observat. sur le participe passé des verbes se pluire, se déplaire, se complnire, se rire, se sourire, se parler, se succéder, se nuire, s'entre nuire, ibid., et notes 400 et 401; sur le participe passé du verbe se persuader, 315, et note 40t. Sur le participe du verbe s'imaginer, ibid., note 401. Pour quet motif le participe présent employé dans les tems composés des verbes unipersonnels ne prend jamais l'accord, 346. Solution do plusieurs exceptions proposées par divers grammairiens contre l'accord du participo passe, 346 à 347. Remarques sur les partieipes été, plaint, craint, 348. Mo-tifs pour lesquois le participe passé employé dans les verbes actifs est variable, lorsque le régime le précède , 349. Difficultés que présente l'emploi du partieipe passé conjugué avec avoir, précédé d'un régime direct et immédiatement suivi d'un verbe à l'infin. , 350 à 352; l'emploi du participe laissé suivi d'un infin., 352 et 353, et note 407; du participe fait, 354 et 355; du participe passé employé dans les temps composés d'un verbe soit actif soit pronominal snivi d'un infin. précèdé des prépositions à ou de, 355; du participe quand l'infin. est sous-entendu, 356; du partic. précédé d'un que relatif, et suivi immédiatoment de la conjonction que, et d'un verbe, ibid.; du participe précédé du pronom, en, 357; du participe passé précédé des mots combien ile, que de, quel, quelle, 358, et note 409; pré-cédé des mots le peu de, 359; des partieipes valuet coûté, 360. Second tableau y noptique, ou Récapitulation des règles sur le participe passé, employé dans les verbes actifs, passifs, nentres, pronom. accident. ou esseut., et dans los verbes unipers., 360. Troisième tableau synoptique, ou Récapit des règles sur le participe passé, conjugué avec l'auxil. avoir, et accompagné d'un régime direct qui est, ou l'objet de l'action exprimée par cè participe, ou l'objet de l'action exprimée par le verbs dont le participe est snivi, 360.

PARTICIPER A, et PARTICIPER DE; leur signification et leur emploi, 540.

PARTIE (une) DE; necord après ce collect. partitif, 286.

PARTIES DES ARINAUE, 495.
PARTIES DU BISCOURS, 40.—V. les mois Substantif, Article, Adjectif, Pronom, Verbe, Préposition, Adverbe, Conjonction et Interjection.

Partir; son auxil., 219 et 223. Sa conjug., 253.

Partisan; son fém., 107, note 237.

Parsynn; son auxil., 2(8.)
Parsynn; do has, Dans quel cas on peut
supprimer par ou point, 300. Dans quel cas
on le doit, 366 do 17. Dans quel cas
on le doit, 366 do 17. Dans quel cas
preferable à point, at des réprenquement, 407 et
hibb. Si, des l'interregation, il y a une grande
bibl. Ge qu'exprime par semploré prés tout,
hibb. Si, dons l'interregation, il y a une grande
difference entre par et point, ibbd. Spoint
peut se mettre pour non; hibb. Plene de cette
negat, bibl. Difference remempulset dans
funcion, l'interregation par semploré peut
peut se un tre pour pour point
huence que par a sur la feçon de parter adverb, si ce n'ext, 414.

PASSACERE.—V. Passant.
PASSACERE.—V. Passant.
PASSACERE. is ill faut dire: Cette rue est bien
passante, bien fréquentée, plutôt que, cette

rue est bien passagere, 540.
Passe-droit, Passe-farole, Passe-partout,
Passe-passe, Passe-fort, etc.; leur plur.,

PASSER; dans quel eas on dit a passé, et passé, 223.

PASSERE; extension donnée à son ancienne signif. 527.

Passit (1verbe) j. ce qu'il exprime, 221. Si nous dervious admottre des rethes passifs, titid. Si tont verbe passif a un verbe actif, 242. Si l'in fait beaucoup d'usage du verbe passif ibi i. Conjug. de cette sorte de verbes, 233. Régle générale pour la formatiou du féminin du participe pass-é de ces verbes et de son plur, tôdil, note 338. — Voy, le mot Ferbe. Si dans une proposit. la différence du pessif & Lactif n'est pas une faute, 468. — V. le mot

Ellipse.

Pas un; si cette expression demande toujours ne. 392.

PASEN; 497. Voy. Nul.
PASTORAL; s'îl a un plur. au masc., 113.
PATER, PATER; leur signific. et leur genre, 50.
PATER; si ce not a un plur., 73.
PATRIMOMIAL; son plur. au masc., 113.
PATRIMOMIAL; son plur. au masc., 110.
PATROMAL; s'îl au nplur. au masc., 113.

PATTES DES ANIMAUX; 495.—Voy. Animaux. PAUVRE; son fém., 107, note 239. Sa signification placé avant on après son subst., 128. PAUVREE; s'il se dit au plur., 72, note 173.

PAYER; orth. de ce verbe, 241.

PAYS-BAS; si ce mot s'écrit ainsi, 415.

PEAUX DE MULET (des); s'ilfaut un s'à mulet,91.

Pécneva; son fêm., 107.

PECTORAL; s'il a un plur, au masc., 113. PÉCULE, PÉCULES; leur genre, 60 et 62. PEINDRE; sa conjug , 272. Cas nú il faut écrire : je l'ai vez peindre, je l'ai ve peindre,

PRINE (avoir); préposit. que demande ce

verbe devant un infin., 295.

Paintrae; son fem., 52.

PENTURER; sa signific., 540. PÉNAL; s'il a un plur. au masc., 114.

PENCHANT: si ce subst. se dit au plur. 72, nete 174. PENSANT; préposit., 369 .- Voy. Durant.

PENDANT QUE, TAROIS QUE; si cependant que pour pendant que, est bon, 411. Différence à remarquer dans l'emploi de ces deux conjonet., 425.

Peneule; taniôt mase., tantôt fém., 540. PÉRIALE; si cet adjectif peut avoir peur régime la préposit. à, 143.

PÉNETENTIELS , PÉNITENTIAUX; leur signifie. différ., 78.

Pensea; si dans le sens de croire ce verbo devant un infin. demande une préposit. , 290.

Dans le sens de être sur le point de, sen regimo , 295. Dans le sens de faire réflexion ibid. S'il faut dire : Elle n'est pas aussi belle que je l'avois pensé ou pensée , 356. PERSION DE FEMMES (une); s'il faut écrire

ainsi, 91. PENSUM; sa pronone. et son orth. au plur..74.

Peace-neige; ponrquoi du fém., 57. Son plur. 81.

Perce-orfilles; si ee mot s'écrit ainsi, 89. Pracue; s'il est touj. mase., 50. Pencius; son fem., 540.

PEEDRIX ( wil de ) , terme de lapidaire ; sen plur. 78. PERDEIX; son cri, 494.

PERE; s'il prend l'accent grave 149, note 270. Quand doit prendre une grande lettre, 447. PÉRIL ÉMINENT, IMMINENT; leur signific.

differ., 514.

Péniona; quand ce mot est masc., 541. Quand il est fémin , ibid. Pénione; quand la phrase prend le nom

de période, 482. Combien on en distingue de sortes, ibid.

Périn; dans quel eas on dit: il apéri, il est péri, 220, et la note 320. PERMETTEE; preposit, que demande ce verbe suivi d'un infin., 303. Dans quel sens ce verbe

demande le subj , 317.

Prasévénen ; préposit. qu'il demande devaut un infin., 295.

PERSISTER; préposit qu'il demande devant un infin., 295.

Personne; emploi de ce mot cemme subst. , Exception propesée par Vaugelas et Th. Corneille, 191. Emploi de ce mot cemme pennom, et accempagné de ne, ibid. Son emploi sans négation, ibid. Si ce pronom peut se dire des animaux, ibid. Si c'est le sing, que l'en doit

Paganoquer; son cri, 494. PERSAN; son orthogr. an fem., 107.

employer lorsque le met personne réunit tous les objets en un seul, 279. S'il est uu eas où le mot personne demande que la phrase subordon-née soit mise au subj., 321. Dans quel cas il demande la négat., 392; ou bien la suppression de pas dans la phrase subordonnée, 407. Peasonne; d'un ce mot est dérivé et ce

qu'il désigne en grammaire, 149. Pronoms de la fre, de la 2º et de la 3º personne, ibid. Lorsque dans une phrase le verbe se repporte à plusieurs pronoms de différ, personnes, quelle est la personne qui règle l'accord, 473 et 279. S'il est correct de dire : Il ne voit à son sort que moi qui s'intéresse, plutôt que d'empluyer un pronom de la première personne, et de dire : que moi qui m'interesse , 174. Combien dans les verbes en distingue de personnes, 209. Ce que e'est que la fre, la 2e et la 3º pers.; et comment elles sont exprimées , ibid. Si on les désigne autrement que par des pronoms, ibid. Usage de la 2ª et de la 3º personne, 209, note 385; Si dans les verbes, la tre personne siug, du prés, de l'ind, et de la 12º con jugais, est touj, terminde par un e muet, 229, et p. 440 Si aux verhes des trois autres conjugais. elle est touj, terminée par un s, ibid. Si les poètes ont le droit de supprimer eet s, ibid. Si dans tous les verbes la 20 pers. sing. preud touj. un s, ibid. Orthogr. de la 3 personne des verbes qui finissent à la première personne par un e muet, ibid.; des verbes en dre terminés par ds , ibid. ; des verbes en aindre, en oindre, et en eindre, ibid. Onhogr. des 3es personnes plur. du présent de l'indie., ibid. Quaud la 2° personne prend un s, un s, ibid. Si les terminais, de l'imparfait de l'iedic. sout les mêmes dans tous les verbes, ibid. -Voy. le mot Orthographe. Dans quel verbe le futur prend un e avec la syllabe pénultième, 442. Orthogr. de la seconde personne sing. de l'impérat., ibid. Comment s'orthographie la sceonde personne sing. de l'impérat. du verbe aller, 443. Dans quel cas on se sert de la lettre euphonique, ibid. Comment se terminent la première et la trois, personne sing, du présent du subjonctif dans les verbes, ibid.

Si la première et la seconde personne plar. du preterit defini et la troisième personne de l'imparf. du subj. ne prennent pas teuj. l'accent eirconflexe, 443 et 449.

Peasuades; prépos, que demande ce verbe devant un infin. 303.

Pensuacea (se); si le partie. passé de ce verbe peut prendre l'accent, 345, note 401. Preservouren, a'il s'écrit ainsi au sing., 86. PÉTALE; son genre, 60.

PESTE: s'il est toui, masc., 50. Petit; si petit peut se mettre devant peu,

408. PETIT; sa signific. placé avant ou après son

subst., 128. PETIT-LAIR, PETIT-MATRA, PETIT-NEVEC PETITE-NIÈCE, PETIT-TEXTE; lour pluriel,

PETIT PEU; si cetto locution est bonne,

Parro (in); sa signifie., 54f.

Pau; si cet adverbe de quantité, suivi d'un aubst., veut le sing. ou le plur., 286. S'il est un cas où peu demande que le verbe de la proposit, subord, soit mis au subj., 321. Si avec peu s'en faut, il fout faire usage de la négative, 406. Cc que signifie peu, et si petit devaut peu est bon. 408. Si un peu de nom se dit, ibid.; ai peu et fout s'excluent, ibid. Si c'est peu que de, est aussi bon que c'est peu de, ibid

PEU DE (le); cas ou cette locut. suivie d'un aubst, détermine l'accord du participe passé, 359 et 360.

PRU s'EN FAUT; si la négat. ne, est impérieusement exigée après cette expression., 40

Prus (avoir); préposit, que demande ce verbe devant un infin., 303. Cas où ce verbe demande le subj., 317; demande la négat.ne., 402. Prus out (de); si cette conj. demande le aubj., 323 Son emploi, 420. S'il est permis de dire peur de, ibid.; si elle demande la négat., ibid.

PEUT-ÉTAE; emplei et erthogr. de cet adv. 408 et 409. Si pouvoir, il est possible, il est impossible, peuvent se mettre avec peut-être ibid.

Pu; sa pronone. et son nsage, 24. PRILOSOPHE; son fém. , 5

PREASE; ce que c'est, 482. Ce que décrit la phrase expositive, impérative, interrogative, 464. Place du sujet, du verbe, des régimes, du circonstanciel et du conjonctif, dans chacune de ces phrases, 464, 465 et suiv. Mem-bres qui entreut dans la compesition d'une pbrase, 482. Manière de l'analyser, 483 et 484. - Voyez Equivoque, Amphibologie, Membres de la phrase, Analyse, et Construction grammaticale.

PIANO; si l'ou peut dire: Toucher du piano,

Piz; son eri, 494.

PIED; ponr quels animaus on fait usage de ce mot, 495. Comment on doit écrire ce mot, 541. Pina (aller à pied, sauter à pieds-joints); i c'est ainsi qu'il faut écrire ces deux expresaions, 93.

PIRD-A-PIRD , PIED-EN-CAP , PIED-A-TERRE ; leur prononciation . 15

PIED-A-TERRE, PIED-PLAT; leur plur., 84. PIED-DE-BORCE , PIED-D'ALOUETTE, PIED-BE-VEAU, PIRD-DROIT, PIED-À-TERRE, etc.; leur plur. , 89

Pique (se); préposit, que demande ce verbe devant un infinitif, 303

PIED-DROIT, et PIED-DE-ROI; leur signif., 541. Piegow; son cri 494. PINCE-MAILLE; son plur., 89.

Pincen; si l'on peut dire : pincer de la harpe, 532.

PINCETTES; si ce mot se dit au sing., 76, note 206.

Pinsen; son eri, 494.

PIQUE NIQUE; son pluriel, 84.

PIRE, PIS; si ces express. demandent toueura ne dans la phr. subord., 392. Leur différ. signifie.; leur étym.; leur emploi, 541. Si tant pire , de mal en pire peuvent jamais se dire , ibid. Pire comparatif de mauvais, 115. PITTORESQUE; sa prononc., 30.

PIVOINE; s'il est toujours masc., 50 PLACE DES ADJECTIFS ; (23. Voy. le mot Ad-

jectif. PLACET; son orthogr, an pluriel,

PLAIDEA: dans quel sens il se dit à l'actif, 512. PLAIN-CHANT; son plur., 84.

PLAINDER; sa conj. ,

Plainbra (se); pourquoi ce verbe doit être regardé comme verbe pron. essentiel, 214 Préposit, que demande ce verbe devant un infinit., 303. Si l'en peut dire : Elle s'est plainte de moi , 345. Sa signific. employée avec le pronom personnel, 542. Différence entre : Se plaindre que, et se plaindre de ce que, 54

Pranae (se); préposit, qu'il demande devant un infinit, 226. Si le partic. pasé de ce verbe prend l'accord, 344, et note 400. S'il faut dire: ce qu'i vous plaira, eu ce qu'il vous plaira,

PLASSANT; sa signific. place avant ou après son subst. , 128

PLUNE; sil est toujours masculin, 50 SE PAIRE UN PLAISIR; préposition que demande ce verbe devant un infin. , 303

PRENDRE PLAISIR ; préposit, qu'il demande devant un infin.

PLAT-RORD , PLATE-BANDE ; leur pluriel, 89. PLATIRE; son genre, 55, note 72.
PLAUSIBLE; s'il prend un régime, 143 PLÉORASME ; quelle est cette figure de con-

struction, et dans quel cas elle est autorisée et même nécessaire, 469. Pléonasmes qui n'emportent avec eux aucun genre de beautés, mais qui ne sent pas regardes comme vicieux, 470.

Dans quel cas cette fig. est réprouvée, 471.
Parene-Misène; son pluriel, 89. PLEURER; si ce verbe se dit des personnes aussi bien que des choses, 228, note 343. S'il est un cas où le partic. passe de ce verbe neutre prend l'accent, 343.

PLEURS , LARMES ; si le mot larmes peut être employé dans le même sens que le mot pleurs,

PLEUVEIR; temps en usage, 258. Si l'on peut s'en servir à l'impératif; au partie. prés.; au figuré, ibid.

Prica; manvais emplei de ce verbe, 243, nete 369. Cas où l'on peut dire ployer, 545; préposit, que demande ce verbe devant un in-finitif, 296.

PLUME, Voy. Plier. PLUME, s'il faut écrire, des marchands de

PLUME (ponr lit); et un marchand de PLUMES (à écrire), 91

PLUFART (Ia); si ce collectif, employé avec nn subst. pl. ou bien seul, demande que ses correspondants soient mis au pluriel, 2

PLUBIEL; pronone. du mot Pluriel, et a'il faut préférer pluriel à plurier, 545. Pourquoi en a invente le pluriel, 63. S'il n'y a pas des cas où les noms propres peuvent prendre la marque du pluriel, ibid. S'il n'y a pas des noms communs ou appelat, qui n'ont pas de plur., 64. Reison pour laquelle on emploie des pluciels pour des singuliers, 73, seconde observ. Pourquoi les noms de métaux et d'aromates, la plupart des Noms étrangers, les Lettres de l'alphabet, les Chiffres, les Notes de musique, et tous les mots de la langue considérés matériellement ne prennent point la marque du pl., 65, 73, 74 et 545. Comment se forme le pl. des Substantifs , et s'il n'y a pas plusicurs exceptions à la manière de les former, 77. Si les mots termines par eau, au, eu, ou, prennent uu x ou un s au plur, ibid. S'il y a beaucoup de mots qui soient terminés par an, 78, note 214. Si les mots terminés par al font toujours aux an pluriel, 78. Comment on écrit au pluriel les Substant. composés, 79. S'il n'y a pas des subst. composés qui, quoiqu'ils soient employés an singulier, doivent cependant prendre la marque du pluriel, ibid. et suiv. Liste de Substant. composés orthog, ainsi qu'ils doivent l'être au pl., 87 à 90. Cas où l'on doit mettre au pl. deux noms unis par la préposit. de, comme : marchand de plumes ( à éorire ), bouquet de roses, marchand de vins fins, etc., 91. Comment se forme le pluriel des adjectifs, 109 et 119. Exceptions, ibid. Adjectifs terminés en al, auxquels on peut assigner un pluriel au masculin , 110 à 114. Ceux qui n'ont pas de pluriel au masculin , 114. Si, dans le superlatif absolu, l'article prend la marque du pluriel, 116. Si le substantif doit être mis au pluriel parce que plusieurs adjectifs qui expriment differentes espèces d'un même genre l'accompagnent, 122. Noms de nombre qui prennent la marque du pluriel, 147. Si c'est du pluriel qu'il faut faire usage quand on n'adresse la parole qu'a une seule personne, 153; quand au lieu du pronom je on emploie nous, 154. Si on peut employer le pluriel evec le pronom soi, 160. Si l'on doit ecrire ; tous les maris étaient au bal avec LEURS femmes, on avec LEUR femme, 164. Si le pronom on se joint avec un nom pluriet, 186 S'il faut dire : chacun d'eux furent d'avis, ou chacun d'eux fut d'avis, 188. Si aucun pent quelquefois prendre le pluriel, 196. Si même, quoique précédé des pron. pluriels, nous on vous, prend tonjours le s, 197, note 280. Si le verbe doit être mis au pluriel, quand il se rapporte à plusieurs sujets de différentes person-nes, 279; quand il est placé oprès l'un et l'au-tre, 281; après ni l'un ni l'autre, 282; après un de, un des, 28t. Si, lorsquo dans une propos. le verbe est an singulier, un des sujets eut être mis au pluriel, 466. - Vey. le mot Ellipse. Par quelle figure on explique pourquoi dans une propos. le pron. est mis au pluriel, quoique se rapportant à un substantif singulier, 469. - Voy. le mot Pléonasme.

Pres; pour quel degré de signif. on fait usage de plus, 1 t5. Cas où l'article est nécessaire avant cet adverbe, 116, note 214. Si l'on peut se dispenser de répéter le plus, ibid. Si dans le superlatif absolu l'orticle qui précède les mots plus, moins, mieux, est suscepti-blo d'aucune distinction de genre et de nom-

bre, 117. Si lorsque plus, moins, mieux, n'est suivi ni d'un adjectif ni d'un participe, il faut toujours dire : le plus, le moins, le mieux. 118. Si lorsqu'un substantif est modifié p il fant toujours faire usage du subjonetif, 324, et note 386. Cas où plus, simple adverbe de comparaison, se répète, 384. Si lorsque plus est répété, il faut faire usage de la conjonction et, ibid. Quand plus doit être prefere à mieux, 392. Si plus demande toujours la négative, ibid. et 393. Si, avec toujours in negative, 10th, et 3.5. St, sive cet adverbe de comparation, pas est préferable à point, 407. Quand plus demande que, 409. Quand il demande de, bild Si la course de noi jours est Pirs qu'à motité fuite, est une phrase correcte, ibid. Si plus d'un, damande le verbe-au singulier, 410. Cas oû le pluriel est exige, ibid. Si non plus peut être pluriel est exige, ibid. Si non plus peut être remplacé par aussi, ibid. PLUS , DAVANTAGE ; 389. - Voy. Davan-

PLUS (le), LE MOINS, LE MIEUX; si ces mots, n'étant suivis ni d'un adj. , ni d'un participe, sont suscentibles de distinction de genre et de nombre, 148. — Voy. le mot Plus.

Plus, Mistra; cas où plus doit être préféré à mieux, 391.\*

PLUSIKURS; son emploi comme subst., 198, comme odj. pronom., ibid.

Pres-que Parpars; ee qu'exprime le plus-que-parfait de l'indicatif, et quelle est sa dif-férence avec le prétérit antér., 314. Ce qu'ex-prime le plus-que-parfait du subj., 317. A quels temps de l'indic, correspond le plus-queparfait , 327. A quel temps il répond , si le denxième verbe exprime une action passagère, ibid. Si le deuxième verbe exprime une chose vraie dans tous les temps, ibid. A quels temps de l'ind. eorrespond le plus-que-parfait du subj., 330. Ce qui doit déterminer le choix à faire entre l'imparfait et le plus-que-parfait,

PLUTÔT, PLUS TÔT, PLUS TARD; leur emplor et leur orth. , 410. Dans quel cas it faut préferer plutôt à plus tôt, 411. Dans quel cas plutôt veut la préposit. de , ibid. Quand plus tot et plus tard s'emploient substantivement,

PLUTÔT QUE; comment a lien l'accord du verbe lorsque denx subst. ou deux pron. sont liés par cette conj., 280.

POSTE; s'il est touj. masc. , 50. Poème, Poésie, Poère; si l'on doit pour ces mots faire usage de la diérèse, 453. Motif

de la suppression de la diérèse, 546. Fém. du mot Poete, ibid. Poésie; si, au commencement de chaque vers, il faut une majuscule, 448.

POETE; son fem. et son emploi, 52 et 546

POINDRE; sa conjug. et snn emploi, comma verbe actif et comme verbe neutre , 273.

POINT; 404. - Voyer Pas. POINT-VIRGULE, DEUX-POINTS, POINT, POINT-INTERROGATIF , POINTS-SUSPENSIFS , as que c'est, et dans quol eas on fait usage de ces signes orthograph., 455 à 462 .- Voy, le mot Ponetuation.

Potson; son genre aneien, 42.

Poisson (des marchandes de); de harengs, si l'on doit éerire ainsi, 91. PORCTUATION; observat. prélim., 455, note

438. A quoi elle sert, ibid. Exsmen de plusieurs phrases absolument semblables, mais qui , ponetuées de différentes manières . ont un tout autre sens , 455 et 456. Caractères usuels de la pouctuation et sur quels principes elle doit se regler, 456. Cas où l'on doit faire usage de la virgule, 456 à 459; du point-vir-gule, 459 et 460; des deux-points, 460; du point, 460 et 461; du point-interrogatif, ibid.; des points-suspensifs , 462; du trait de séparation, ibid.; des guillemets, ibid.; de l'alinéa, ibid.

PONTE; s'il est touj. mase., 50. PONTIFICAL; son plur, au mase., (10.

PONT-NEUF; son plur., 8-1.

Pose, Porc-Epics; leur pronone, 14 Poac érics; s'il s'écrit ainsi au sing. , 86

PORTS-CRAYON , PORTS - AIGUILLS; et autres aubst. précédés du mot porte; lenr plur.', 84. Ponte cars; s'il s'écrit ainsi au plur. et au sing., 89.

PORTE-MANTEAUX, PORTE-MONTRES, PORTE-BAMES; si ces mots s'écrivent ainsi au sing., 84

PORTE-OTTOMANE; son orthographo, 107. PORTE-MOUCHETTES; s'il s'écrit ainsi au sing.,

Ponten envis, Envisa; leur emploi, 516.

Poarza; si, cette personne est bien portante, est une bonne locution, 546, Porr-noval; pourquoi ce mot s'écrit ainsi,

Posé que ; si ectte locut. conj. demande le subj., 322.

Positir; 115. - Voyer Degres de qualification.

Possiala (il est), IL EST IMPOSSIALE; si ces locutions peuvent se dire avec peut-être, avec pouvoir, 408.

Posta; si ce met est touj. maso., 50. Postánieunement ; place et régime de cet adv., 379, note 413.

Postuume; mauvais emploi que de bons écrivains ont fait de ce mot, 546. Post-scalptum; son plur., 89. Son orthogr.

et sa prononc. , 547. Por-AU-Fau; son plur, 90, et note 227. Por-rounn; son plnr., 90.

POT-DE-VIN; son plur., 90. Pot de fleues et l'ot à fleue, l'ot de beuses et Por A azvana; si ees expressions ont une si-

gnification différente, 91, note 229. POULE; son cri, 494. POULET; sou cri, 494

POURPAR; s'il est touj. mase. , 50. Pour que; si cette locution conj. demando subj., 322, note 389.

Povaquoi; si cette express. mise pour que,

demando la suppress. de pas dans la phraso su-

bord. . 406. POURTANT, CRPENDANT, NÉANMOINS, TOUTErois; ee qu'exprime chacun de ees adv. 411. Leur emploi, ibid. - Si Cependant que pour

Povavoia; sa conjug. et son orthographe, 258.

Pendant que, est tolérable , ibit.

Povave que; si cette locat, conj. demande le subj., 322, note 389. Poussa-Pien; son plur., 90.

Forois promone des no tutr., 298. Sa con-jugaison, ibid. Si je puis doit être préferé à je peux, hid., Si je ne puis a autant de force que je ne puis pas. Si qui ne s'est pu faire que torrect, ibid. Si devant un infin. co verbe demende une prépoit., 290. Si le patteige passe de ce verbe cat variable, 356;

si après ce verbe on peut supprimer pas, 404. Pasceptonar; s'il a un plur, au mase. , 114. Pagcieux; son reg., 143, à la note.

Pannaz; s'il est permis de dire vous prédi-Paérénascement; place et rég. de cot adv.,

Patriara; si ee mot, suivi d'un infin., peut toujours être employé avec la préposit. de, 303.

Paerer; si l'on peut dire , les préfet et maires de la ville de Paris, 98 Parliminaine; son reg. , 143 , & la note. Pertuben; si l'on peut donner à ce verbe

un rég. dir. 547. Parmices; si ce mot a une signification plus

étendue que celle que lui doune l'Académie, 76 , note 208. Parmira; place de eet adj., 124, note 252. S'il faut dire : Je suis le premier qui ai dit,

ou bien je suis le premier qui ait dit , 176. S'il faut avec le premier faire toujours usage du subjonot. dans la proposit. subord., 321. Parnnan; sa conjug. et son orth., 273.

PRENDRA CONFIANCE; son rég., 504.

Passone game; prépos, que demande ee verbe devant un inf., 301. Quand il demande lo subjonct. , 318. Dans quelle significat. et dans quel sens ce verbe demande ne, 403. Cas où l'on doit supprimer pas dans la phrase sub., PRENDRE PLAISIR; son rég. suivi d'un infin.,

296. PRÉPARATIFS; son genre, 60.

Prépasa (se); préposit que demande co verbe devant un infin., 296.

Pagrosition ; si les prépos. à et de placées avant un infin. indiquent un rég. indir. 187. Si de employé dans un sons partitif et précédant un subst. indique un rég ind., 288. A quoi il est essentiel qu'un infin. précédé d'une préposit. se rapporte, afin d'éviter toute équivoque, 326. Ce qui doit déterminer l'accord dans le cas où le partic, est suivi d'un infin, précédé des prépos, à ou de, 355. Ce que les prépos, indiquent, 361. Leur usage, et si e'est par les prépos. que l'on supplée aux cas, ibid. Leurs rapports avec les noms, ibid. Leur division, ibid. Leus rég., 364. Cas où en les répète, 365. Cas où en ne les répète pas, ibid. Place que l'usage leur assigne, ibid. Observ. sur l'emplei

de plusieurs préposit., 366 à 378. A quel nombre doit se mettre un nem subst. précédé de l'une des prépos. à, en , eu sans ,

Pars; son reg. , 374 .- V. Pret, Auprès. Paks | Pakt; ne pas confondre ces deux express., 375. Rég. qu'on doit donner à chaeune d'elles, ibid.

Parscatar; préposit. que demande ce verbe

devant un infin. , 303.

PRÉSERT; quel temps on forme avec le présent de l'iedie. , 236; le présent de l'inf. , ibid. Ce qu'il exprime, et dans quel cas en en fait usage, 312. Si e'est autrement que par le sens qu'on distingne le prés. du subj. du futur, 317. A quel temps do l'indie. correspond le prés. de l'indie., 326; le prés, du condit., 327; le prés de l'ind., quand les deux verbes sont unis par que, ibid. Dans quel cas il faut faire usage du prés. de l'indic., quoique le verbe de la proposit. principale soit à l'imparfait., ou à l'un des préférits, on an plus-que-parfait, ibid. A quels temps de l'indie, correspond le prés, du subj., 330. Ce qui doit déterminer le choix entre le près, ou le prétérit du subj., l'imparfait ou le plus-que-parfait, ibid. Dans quel cas on fait usage du près. du subj. au lieu de l'imparf., ibid. Orthogr. du prés. du subj. dans tous les verbes, 443; et du prés.

de l'infin., ibid. PRÉSIDENT; si cet adj. ayant un dérivé,

change d'orth, en cessant d'être partie, prés,

au adject. verbal, 444. PRÉSIDIAL; son plur. au mase., 110. PRESQUE ; cas où en élide l'e final de ge mot,

PRESSER, se presser; préposit, que demande ce verbe devant un infin., 303.

PRESTIGES; son genre, 60. Passumen; prépos, que demande ce verbe devant un infinitif, 303.

Part; son rég. , 375. Ne pas confondre cet

adj. avec la prépos. près , ibid.

PRÉTENDRE; dans le sens de avoir intention, 236. Dans le sens de aspirer, 200. Dans quel cas ce verbe demaede le subj. 319; préposit. que demande ce verbe devant un infinitif, 296.

Parte-nom; sen pluriel, 90.

PRÉTÉRIT; combien on en distingue, 210 et 313. Quel temps on forme avec le prétérit défini , 236. A quoi sert le prétérit défini , 313 , le prétérit indéfini , ibid. Dans quel cas on se sert du prétérit défini , ibid.; du prétérit iedé-fini , ibid. Différence remarquable entre la prétérit défini et le prétérit indéfini, 314. Ce qu'exprime le prétérit autérieur, et en quoi il différe du prétérit défini et indéfini, ibid. Ce qu'exprime le prétérit du subj., 317. A quels temps de l'indiestif correspondent le prétérit délini, 326; et le prétérit indéfini, 326 à 330. Quand deux verbes sont unis par la

conj. que, à quels temps de l'indie, corres pondent le prétérit défini et l'indéfini , 330. A quels temps du subj. Ils correspondent, ibid. Orth. de la 3º personne singulière du prétérit défini , 441.

PRÉVALOIR; sa conjug., 259. Son subj., ibid. Sa signification comme verbe neutre et comme verbe pronom. , ibid. Son vrai régima comme

verbe centre, ibid. PRÉVENIE; son auxiliaire, 255.

PRÉVOTAL; son pluriel au masculin, #10. Patra; sa conj., 242. Préposition que de-mande ce verbe devant un infin., 303. Différence entre prier à diner, et prier de diner,

547. Patmattal; si cet adjectif a un pluriel au

masculin, 113. PRIMEVERE; son genre, 62, note 110.

PRIMITIES (temps); ce que e'est; combien on en distingue, 210 à 226. Leurs termin.

PRIMORDIAL; s'il a un pluriel au masculin . 113 PRINCIPAL; s'il a un pluriel au masc., 110.

PRIVATIVEMENT; place et reg. de cet adv., 379. at note 413.

PROCER; si l'on peut se dispenser d'empleyer de, à la suite de cette préposit. 364. Paccars : emploi de ce subst., 76, note 209.

Prengra; son emploi sans reg., 143 et 144, fi la note; avec la prépos. en, ibid.; avec la prépos. de, ibid.

PROJETER; son orth., 240. PROLONGER, PROROGER; leur véritable signi-

fication, 547 PROMENER (se); sa conjng. 235. S'il faut écrire promènes-toi, 235, note 360. Dans quel

eas en l'écrit avec un necent grave, ibid. Si l'on peut dire : ailons promener, 547 PROMETTAE, se PROMETTAE; prépos. que demande ee verbe devant un infin. . 303.

Promotvoir; temps en usage, 259.

PROMPT; son reg , 144 , à la note. PRONOMINAUX ( verbes ) ; quels sent ces verbes, et comment en les divise, 213. Ce que e'est que les Verbes pronom. accidentels, ibid. Essentiels, ibid. Liste des verbes pro-nom. essentiels, 213 et 214. Liste des verbes pronom. accidentels, qui, par la nature de leur signification, penvent être considérés comme verbes pronom. essentiels, 214. Si dans ces verbes le second pronom n'est pas toujoers régime direct , ibid. Si l'anxiliaire toujoers regime direct, 1012. Si l'anxiliaire étre dans les temps composés de ces verbes tient lieu de l'auxiliaire aveir, 214 et 219. note 319. Leur conjug., 234. S'il faut éerire promière-tei ou promière-toi, 235, note 360.

— Vey, le mot Verbe et le met Participe.

PRONOMS; ee que c'est, et lenr usage le plus ordinaire, 148. Avantage deet ils sont, ibid. Lenr division en Pronoms proprement dits, et en Adj. Pronom., 149. Des Pronoms personnels ; leur fonction, 149.

Leur place, 149 et 150.

Voyez je, moi, me, nous, tu, toi, nous,

vous, il, ils, lui, elle, eux, leur, se, soi. Des Pronoms possessifs; leur fonction, 160 4 165.

Voyez le mien, le tien , le sien , le nôtre , etc. Des Adjectifs pronom. possess.; leur fonction , 162.

Voyes, mon, ton, son, notre, votre, leur. Des Pronoms démonstr. ; leur fonction , 165

à 171. Voyez ce, celui celle, celui-ci, celle-ci, celui-là, celle-là, ceci, ceux, celles, ceux-ci, celles-ci, ceux-là, celles-là. Des Adjectifs pronom. démonstrat.; leux

fouct. , 171.

Voyez ce, cet, cette, ces. Des Pronoms relat. ; leur fonet. , 171 à 184.

Voyez qui, que, quoi, lequel, dont, où, le, la, les, en, y.
Des Pronoms indirects, leur fonet,, 184 à

195. Voyez on , quicenque , quelqu'un , chacun, autrui , personne, l'un l'autre , l'un et l'autre,

tout. Des Adjectifs pronom. indef.; leur fonct. 195 à 204.

Voyer chaque, quelconque, nul, aucun, pas un, même, plusieurs, tout, quel, quelque. Des expressions qui que ce soit, quoi que ce soit, quoique. 204.

De la Répétition des pronoms. V. le mot Répétition.

Règle applicable à tous les pron. , 206. Où se met le Verbe quand il se rapporte à plusieurs sujets de différ pers., 279; lorsque deux sujets réunis per la conjonction ou sont des pron., de différ. pers., 280 Place des Pro-

noms régimes, 310. PRONONCIATION des voyelles pures et simples, at principalement de l'e muet, 4 et 5, et note 1 : des voy. combin. entre elles, et principalement de la combinaison ai, 7; des voy. nasales, 8; des dipbthongues, 10; des consonnes, selon leur son propre ou leur son aceident. , soit au commencement , soit an milien , soit à la fin des mots, 42 et suiv. S'il n'est pas nécessaire, pour bien lire et pour bien parler, d'observer les syllabes longues et les syllabes brèves, 33. Règles relatives à la pronoue. de la déclamation, de la lecture, et de la con-versation, 37 à 39. Si la prononclation de la conversation ne souffre pas une infinité d'bia-tus, 39. Si les lettres finales n, d, s, t, x, z, se prononcent, dans les substant., de même que dans les adj., 9, 14, 27 et 29.

PROPORTIONNÉMENT; si cet adv. peut être suivi d'un rég. ; sa place , 379 , note 413. PROPOSER, SE PROPOSER; prépos que de mande ce verbe suivi d'un infinitif, 303.

Proposition; ee que c'est, 207, note 284. De quoi ella est composée, ibid. Ce que e'est qu'une proposit. principale ; une proposit. ineid., ibid. - Voy. le mot Subjenctif ( 316 à 331 ), pour savoir dans quel eas on met à ce mode le verbe de la proposit, subord, ou ineidente ; quand on supprime la proposit, prineipale, 323; on bien le verbe de cette proposition, 324, PROFRE; sa signif. place avant on après son subst., 128.

PROPRE , & PROPRE DE , PROPRE À , PROPRE pova, leur emploi, 548.

PROROGER; Voy. Prolonger. PROSUBIE; sa définition et ses propriétés, 33 et 36. Ce qu'il est nécessaire d'observer pour bien lire et pour bien parler, 37. Utilité réelle

de la prosodie, ibid. et 38. PROTESTRE ; prépos. que demande ce verbe devant un infinitif', 303.

PROVERRIAL, PROVINCIAL; s'ils ont un pluriel au masculin , #13.

Paovinea; si les noms de provinces s'écri-vent par une grande lettre , 445. Provoquer; préposition que demande oe

verbe devant nn infin., 296. PRUNE DE REINE CLAUDE; pronono, du mot claude, 14.

Pun; orth. netnelle de ce verbe, 204, note 361. Si ce terme peut s'employer dans une ode . ibid.

Puisqua ; si on élide tonj. l'e final de ce mot, Petssal-se; si cette orthog, est bonne, 149

note 270. PULMONAIRE, PULMONIQUE; son étym. et son emploi, 548

Punta; préposition que demande se verbe devant un infinitif, 304. PYRAMIDAL; s'il a un pluriel an masculin. 113.

Q; son genre, 13, et 548. Sa pronone. au amencement, au milieu et à la fin des mots, 25. Si Q se redouble, ibid. et 438.

Qu; sa prononc, et son usage au commen cement ou dans le corps d'un mot, 25. Quand qua le son de cou, de cu, de q, ibid. Dens quel cas qu se conserve dans toute la conjug. d'un verbe , 414.

QUADRAGÉSIMAE; si cet adj. a un pluriel au masculin, 114, QUADRATURE; term. de géom. et terme d'hor-

log., sa prononciat., 25. QUADRIGE et QUADRILLE; leur prononciat., 25. QUADRILLE; dans quel oas fem. , 50.

QUALITES qui contribuent à la perfection da langage et du style , 476 à 481. Qualités nécessaires à la perfect. du style , 476. — Voy. Barbarisme , Solécisme , Discon-

venance , Equivoque. QUAND; ce qu'il signifie, employé comme

conjonet., 426. Son emploi, ibid.

QUANE, LORSQUE, ALORS QUE, DES-LORS QUE; significat. de chacun de ces adverbes, 411. Si quand, employé au premier membre d'une periode, demande toujours un que au second membre, ibid. S'il s'emploie pour lors même, quand meme, supposé que, 412. Si, dans oes acceptions, lorsquepeut s'employer pourquand,

thid. Dans quel cas quand et lorsque sont identiques, ibid. Si alors que pour lorsque est bon dans la prose, ibid.

QUAND ET QUAND ; véritable orthogr. de cette

express., et son emploi, 375. QUAND , QUANT; leur signif., et dans quel aens l'on est préférable à l'autre, 412-

QUANQUAM, QUANQUAN; leur prononc., 25. QUANTES; son emploi, 548.

ODANTITÉ; ce qu'elle exprime, et nécessité de l'observer, 33. Comment on mesuro la durée des syllabes, 34. Règles générales sur la Quantité , ibid. Table d'homonymes , 35. Si, après ce collectif partit suivi d'un subst., il faut faire usage du singulier ou du pluriel.

QUART; si oe nom de nombre prond le pluriel,

QUART EN sus; ce que signifie cette expression en terme de finance, 376 OUASTAUT, IN-OUASTO; leur pronono., 25,

QUARTIER-MAITRE, QUARTIER-MESTRE, QUASI-CONTRAT; leur pluriel, 90.

QUATRANE, QUADRUPLE; leur pronono. , 25. QUATEAIN, QUADRATURE (terme d'horl.); leur prononc., 25.

QUATES-VINGTS; s'il doit s'écrire ainsi , 147, et 453. Quaras TRUX; observat, sur la pronono, de

cette location, 548. QUATRIENNAL; s'il a un pluriel au masculin,

Quatroa; son orthogr. an plut., 73.

Que; combien on distingue de que pronom , 176. Emploi du que absolu, et du que relatif, ibid. Si que peut être conjonct., ibid. Pourquoi il est essentiel de le distinguer du que conjonet., 177, Quand on doit le répéter, 206, Si, lorsque la propos. subord. est liée à la propos. principale par le relatif que, on doit touj. faire usage du subj. 324. Si que mis à la suite d'un grand nombre de conj. est la cause pour laquelle on fait usage du subj., 322, note 389. Si que, saivi d'un subst. peut être rég. direct, 340, note 397. Si un parlieipe précédé d'un que rel. et suivi immédistement de la cenj. que et d'un verbe, est toujonrs in-variable, 356. Si que de, suivi d'un subst., peut être avec ee subst. le régime direct d'un verbe; et alors si cette expression peut donner lieu à l'accord du partic., 344 et 358.

Que adverbe ; règle relative à que mis pour

combien, 389.

Que conjonction. Cas où pas ou point se supprime après la conjonct. que, 406. Cas où pas ou point ne se supprime point, ibid. Divers emplois de la conjonct. que, 425. Sa fonction la plus ordinaire , ibid. Si elle sert dans la compar., ibid. dans les phrases négat., ibid.; a marquer un souhait, un commandem., 426; nand cette conjonct. se met pour afin que , ibid.; pour depuis que, ibid.; pour lorsque, quand, si, ibid.; si elle se joint à beaucoup de conjonctions, prépositions, adverbes,

Quil; en oloi de cet adjectif pronominal indéfini , 202. S'il demende que le verbe de la proposit. subord, soit mis au subj. 322. Dana quel eas quel suivi d'un subst. est avec ce subst. reg. direct du verbe qui est à la suite, 340, note 397. Dans quel cas il n'est que sn jet, ibid. Quand il donne lieu à l'accord, ibid. note ibid.

OUPLCORQUE; sens de cet adject. pronom. employé avec une négat. 195. S'il sert anx deux genres, ibid.; s'il a nn plur, et où il se place, ibid. Son emploi sans negat., et ce qu'il

signifie, ibid. Quarque; emploi de eet adjectif pronomi-

nal indéfini, dans le sens de l'aliquis des Latins, 202, dans le sens de circiter, ibid. Si quelque demande que le verbe de la proposit. subord., soit mis au subj., 322. Cas où on elide l'e final de que/que, 452.

QUELQUE QUE, QUEL QUE; emploi de quelque joint à un subst. seul, ou accompagné de son adj. 202; suivi d'nn adj. seul, ou d'un adv., ibid.; suivi d'nn verbe, 203.

Quelque, Tour; différence qui existe entre ces deux expressions, 204.

Qualque caosa; son genro, 60. Si ee mot peut être précédé de la préposit. de , 549. Quel que, Tel que; prendre garde de

confondre ees deux expressions, 201. Quelou'es; signific. de ee pronom indéf, employé absolum., 187; employé relativom., ibid.

OU'AN DIRA-T-ON; son plur., 90. Quea; si , lorsque l'inf. d'un verbe a cette termin., les lettres qu se conservent dans toute la conjug. de ce verbe, 444.

Quina; temps en usage, 253. Our; sa fonetion, 472. Pourquoi on l'appelle pronom relat., ibid. Sa propriété, ibid. Dans quel eas il est propom absolu, on pronom relatif, ibid. Emploi de qui prenom absolu, ibid.; de qui prenom relatif, comme sujet et comme régime, ibid. Dans quel eas qui doit être préséré à lequel, ibid. - Voy. Lequel. Dans quel eas on ne doit pas le faire précéder d'une préposit., ibid. Si le pronom qui doit prendre le nombre et la personne de son antétedent, 173. S'il faut dire : Il n'est que moi qui s'intéresse, ou qui m'intéresse , 174. -Vous parles comme des hommes qui ENTENnez la matière, ou: comme des hommes que extendent la matière : nous étions deux qui étions ou qui étoient du même avis, 174 et 175. A quelle personne doit se mettre le verbe, lorsque c'est un nom propre qui précède la relatif qui, ibid.; lorsque la phrase est interrogat., 176; négat., ibid.; lorsque le nom pre est précéde du déterminatif ce , ibid. Emploi de qui, sujet, ibid. Cas où il se répète, ibid. Quand la proposit subord, liée à la proposit, principale par le pronom qui , doit être mise au subj., 321.

Quiconque; si ce pronom indéf. a un plur., 187. Son usage, ibid. Si, lorsque quiconque est employé dans le premier membre d'une phrase, an pent faire usage de il dans le 2º membre, ibid. Si ce pronom masc. peut être snivi d'un adject féminin, ibid.

QUINCAILLERIE; si c'est ainsi qu'il faut écrire ee mot , 450.

QUINQUENNAL; son plur. Eu masc. , 410. QUINTE-CORCE , QUINTILIEN ; leur prononcistion, 25.

OUINZE-VINCTS; s'il s'écrit ainsi an sing., 86. et 453.

Quiproquo; son orth. au plur., 73. Qui ore ca boit, Quoi que ce soit; emploi de ces denx express., avec ou sans négat, avec ou sans préposit. 204 et 322. Si elles deman-

dent la négat., 397 Qui-va-Là; son plur., 90.

Quoi; pronom absolu et pronom relatif; son emploi, 177. Dans quel eas ce pronom doit toujours être préféré à lequel, ibid. Dans quel cas il signifie que/que chose que, ibid. Son emploi,

Quorqua; signif. de cette conjonct. , et quel mode elle régit. 322 et 426. Si on peut l'unir à des participes prés., 427. Si on peut la répéter, ibid. CEs où l'e finel de quoique s'élide, 452 QUOIQUE, QUOI QUE; leur significet. diffé-

rente et leur emploi, 204 et 426 Quoi que ca soir; emploi de cette expres-sion, 204. Si elle demande que le verbe de la proposition subordonn, solt mis zu subj., 322. QUOLIERT ; son orthogr. Eu plnr. , 7:

R; son genre, (3 et 450. Sa prononciation au commencement, au milieu, et à la fin des mots, dans mercredi, monsieur, Alger, altier, leger, et les infinitifs des verbes en er, 25 et à le note. Si,quand r est suivi d'une voyelle, il se prononce touj. ibid. Sa pronone. en cas de redoublement, 27. Dans quels mots il se redouble, 438

RABAT-JOIR; son plur. , 90. RADICAL; s'il s un plur. Eu muse., 113. Ce que

e'est que les lettres radicules, 229 RAGE; si ce mot peut se dire au plur. , 72 note (7)

RAIGUISER; si ce motest bon. 490 et 491. RAILLERIE (entendre) , ERTENDRE LA RAILLE-

RAISONNAR; ce que c'est, 40. RAISONNER, RÉSONNER; signification de ces deux verbes, 550.

RAJEUNIA; son auxil., 219 et 222. Ramian; son eri, 494

RANCUARUX; si ee mot est français, 550. RANGER (se); différence entre se ranger à, et

se ranger du , 551. Rapiècea , Rapiècetea , Rapatassea; leur signific., 551.

RAPPELER; SE conj. et son orth., 240

RAPPELER (se) ; préposit. que demande ce verbe devant nn infin , 304. Si, se rappeler de cela, s'en rappeler, se rappeler d'avoir fait quelque chose, sont de bonnes locutions, 551.

RAPPORT A, RAPPORT AVEC; en quoi ils different, 552. PAR RAPPORT; dans quel sens il ne faut pas

ployer cette express., 552 RAREMENT; si cet Edv. demande touj. la négative, 392.

Rassasté (étre); préposit. que demanda ce verbe devant un infin., 304.

RASSECTE; sa conjug., 256. RAT; son cri, 494

Ravi (étre); préposit, que demande se verbe snivî d'un infin. , 304. Si ce verbe demande le subj., 318.

RAVOIA; temps en usage, 259. Dans quel style se ravoir peut se dire . if RATER; son orth., 244

RE; modèle de conjug. des verbes réguliers dont l'infin. est sinsi terminé, 232; des verbes irréguliers ou défectifs, 247 à 2 RÉSARRATIF; comment on disoit sutrefois.

552 REBOURS; si à la rebours est autorisé, 552.

RESUTÉ (être); préposit. que demande ce verbe devant un infin. , 304 Récépissé; son orthogr. au plur., 73. Son

emploi, 553 RECEPACOURS (verbes); Voyes Verbes pro-

ominaux, 213 RECOMMANDER; prép. que demande ce verbe devent un infin., 301.

RECONNOISSANCE; si ce mot a un plar., 72, note 176.

RECONNOISSANT; ses régimes, 144. Recoaquiara; temps en usage de ce verbe défect., 217.

RECOUDER; sa conjug. , 268 RECOUVER ; sa conjng., 252. Dans quel sens on dit, recouvert, recouver, ibid.

RECEVADLE; quand demande la préposit. à, 144, la préposit. de , ibid,

REDEVENIE; ee qu'il régit, 255. Rabiaa; sa conjug. , 269.

REDOUTABLE; son régime, 144. RÉDUIRE, SERÉDUIRE; préposit que demendent ces verbes devent un infin. , 296.

REFLEURIA; SE conjug., 250 REFUSER; próposit. que demande ce verbe devant un infin., 304.

Rigime ; ee que c'est que le rég. des adject. 129. S'il y a des adj. qui ne régissent rien , ibid. S'il y en a qui doivent nécessairement svoir un régime, ibid. S'il est des cas où un adi. peut s'employer sans régime, ibid. Prendre garde de donner un régime à un adj., qui ne doit point en avoir, ibid. Un régime autre que eelut qui lui est assigné par l'usage, 130. Cas où le rég. des adj. varie, 130, note 264. S'il n'y a pas des adj. qui ont un reg. fixe, ibid.; qui ont un rég. indifférent, et dans quel eas, 430 à 446. Si, dans les verbes pronomin. es-sentiels, le 2° pron. est touj. rég. direct, 213.

Cz qu'on appelle , en général , régime , objat

ou complément, 287 et 482. Ce que c'est que le règ, direct d'un verbe, 287; le rég, indir., ibid. Remarque essentielle sur ce qui constitue le reg. dir., ibid. Ce qu'un verbe peut avoir pour rég., 288. Quels règ. veulent avoir les differ, espèces de verbes, ibid Remarque sur le rég. des verbes pronomin. essentiels, ibid.; sur le rég. des verbes passifs, ibid. Quels sont les verbes qui peuvent régir un autre verbe saus préposit., 289 à 291; à l'aide de la préposit. à, 291 à 295; à l'aide de la pré-posit. de, 297 à 306; à l'aide de la préposit. d, ou de la preposit. de, 306 à 310. Par quoi un nom peut-il être régi, et ce que l'on doit observer, 310. Pour quel motif on ne doit pas dire : ne vous informez pas de ce que je deviendrai, ibid.; ni : c'est à vous, mon esprit, à qui je veux parler , ibid. Place des reg. noms , soit dir. , soit indir. , ibid. Prendre garde d'employer lui , au lieu de le , et le au lieu de lui, pour rég. du verbe, 311. Prendre garde aussi, quand on fait usage d'un verbe secompagné d'un infin. , au choix que l'on doit faire du pronom régime, ibid. l'lace des rég. pronom., ib d. Si un Adjectif verbal ne peut amais être suivi d'un reg. direct, 333. S'il peut l'être d'un régime indirect, et dans ce cas, quel est le moyen pour ne pas le confondre avec le Participe present, ibid. Comment se connolt le rég. direct. 287 et 340, note 397; le rég. indir., ibid. Où doit être placé le rég. dir. pour forcer à l'accord le participe passé, employé dans les temps comp. d'un verbe actif, 310; dans les temps comp. d'un verbe pronom. 343. Rég. des préposit., 364. Si l'adv. prend un rég., 379. S'il n'y a pas des adv. qui fassent exception au principe, et qui prennent un

rėg. , ibid. Ržgrassa; son genre . 552.

REGNAUD , REGNARD ; leur prononc. , 17. Ragazzza ; préposit. que demande ce verbe suivi d'un infin., 304.

REGSETTER, Avois sagest; préposit, que demandent ces verbes devant un infin., 304.

Réculinas (verbes); quels sont ceux que l'on appelle ainsi, 215. En combien de classes on les divise, 221. Modèles on paradigmes des quatre conjug. , 224 à 231. (Les observat. sur oes conjugais, sont à la suite de chacune d'elles, ) Formation des temps des verbes, 236, Leur orth., 440.

REINE-CLAUDE; son plur., 85.

REJAILLIE; son emploi, 531. REJETER; sa conjug. et son orth., 240.

Rijouia (se); prépos. que demande ce verbe snivi d'un infin.,

RELACHE; s'il est touj. msse. , 50. RELATIVEMENT; place et regime de cet adv. , 379, note 413.

Ralève-moustaghe; son plur., 90. Ralvina; sa conjug., 271. Si son partic. prés.

peut se dire au figure, ibid.

REMISE; s'il est touj. masc. 50.

Ramoans; son orth., 77, note 212 REMPLIE; si ee verbe est du style noble, 514.

Remus-ménacs; son plur., 90. Renaitse; sa conjug., 271. Observation sur son emploi, ibid. Son régime, ibid.

Ranago; son cri , 494. Rencontae; son genre aucien , 42.

Rander; sa conjug. , 232 RESPONDER, ENPORCIN; s'il est correct de

dire: ces bas sont renforcés, 515. RENNA; son genre, 60 Rines; dans quel style on en fait usage , 48 ,

Ranommia; si ee mot s un plur., 72, note

Ranoncen; son auxil., 218, et note 317. Préposit. que demando ce verbe devant un infin. .

296. Ranorvalea; sa conjug. et son orth., 240 RENVOYER; conjug. de ce verbe irrég. , 241 ,

246, et note 363. REPAITAE; sa conjug., 272. Son prétérit défini , ibid. Son emploi comme verbe neutre ,

comme verbe actif, ibid. REPARTIR; sa conjug. dans le sens de répliquer, de distribuer, 253, de partir de nou-

veau, ibid. REPENTIR (se): préposit- que demande ce

verbe suivi d'un infin., Repetition; de la répétition de l'Article. Cas où il doit être répété, 98. S'il fant répéter l'Article après plus, moins, mieux, modifiant les adj., 116, note 244. S'il est permis de dire

les premier et second étages ; les père et mère, plutôt que le premier et le second étage, le père

et la mère, 98 et 122.

De la repetition des pronoms : dans quel eas doit se répéter le pronom person. me , 151 ; les adject. pronomin. possess. 160; le pron-démonstr. ce, 165; l'adj. pronom. démonstr. ce, ibid.; le pronom relatif qui, 176; le pron. indéfini on , 185; le pronom indéfini tel, 195; l'adj. pronom. indéf. tout, 201. Règles génér. sur la répétition des pronoms, 206 et suiv.

De la répétition des prépositions : Celles qui en général doivent se répéter , 365. Celles qui ne se répètent que dans quelques cas , ibid. Celles qui ne doivent pas se répéter, ibid.

De la R pétition du verbe : Si dans un proposition on peut supposer la répétion du verbe lorsque le temps est changé, 468. Si on doit répéter le verbe lorsque l'un des deux nombres est affirm. et l'autre nég., ibid. Voy. le mot Ellipse.

De la Répétition des adv. : Dans quel cas doivent se répéter les sdv. compar., qu'il faut observer en cas de répétition, ibid. De la Repétition des conjonctions, 418. Celles

que l'on doit toujours répéter, 419. Ces où l'on emploie que, au lieu de répéter si, ibid. Rapos; s'il se dit au plur., 72, note 178

Rapnochen ; préposit, que demande ce verbe devant un infin. ,

Rirconan; preposit, que demande ce verbe devant un infin., 296.

RESIDENT; si cet adject, change d'orth, en cessant d'être partic, prés ou adject, verbal, 444.

Résignan; préposit, que demande ce verbe devant uu infin. , 296.

RÉSONNER; son emploi,

RESOUDER; sa conjugais., 268 et 273. Dans quol sens on dit résous, résolu, ibid. Si résous a nn fém., 109 at 273. Régime que l'on doit donner à ce verbe dans le sens de décider, 304 ou employé comme verbe passé, ibid.; ou comme verbe pronom., ibid

RESPECT; sa prononc., 2

RESPECTABLE; son reg., 144 Rzsziaen; dans quel sens il ne s'emploie qu'avec la négative, 552.

RESPONSABLE; son reg. , 144
RESSENTIMENT; son emploi,

RESSENTIA, SE RESSENTIA; emploi de ces deux verbes, 553 RESSORTIA; sa conjug. comme verbe neutre,

comme verbe actif, RESSOUVENIA (se), SE SOUVENIA; leur conjng. 255. Leur signification différente, 561.

RESSOUVENIR (se); préposit. que demande ce verbe devant un infin. RESTE (au), no aaste: leur emploi, 419.

RESTRA; dans quel cas on dit : a reste, est resté, 223

RESULTAA; temps en nsage de ce verbe dé-RETABLIA; si l'on dit rétablir le désordre, 553

Rionia; son emploi; ne pas le confondre avec unir, 553.

REVAILLE-MATIN; son pinr., 85. REVANANT-aon; son orthogr. an plur., 90. REVENIA; son auxil., 219.

RÉVÉRENDISSIME; d'où vient ce mot, 119. Ru; sa prononc., 27 RICHA; ses rég. , 144.

RICHESSA; emploi de ce mot au sing. et au plur., 550

RIEN; sa prononc. suivi d'un nom commenant par une voyelle, 10. Si c'est le sing. que l'on empleie lorsque rien réunit tous les su-jets en un seul, 280. S'il est un cas où ce mot demande que le verbe de la phrase anbord, soit mis au subj., 321. S'il demande tou-jours ne, 392. Si, lorsqu'il est employé avec il s'en faut, on doit aussi faire usage de ne, 405. Si avec rien, on doit supprimer pas dans la phrase subordounée, 407. Emploi de rien, signifiant nulle chose; signifiant quelque chose, 554; avec le verbe compter, ibid; avant un adj., ibid.; avec le pronom tel, 554 et 555; auivi de que ou de comme, ibid. Ne savoir rien de rien; ce que cette expression signifie, ibid. Emploi do rien pris dans un seus déterminé, 555. Différence entre il ne m'est rien, et il ne m'est de rien, ibid.; entre cela ne sert de rien, cela ne sert à rien, ibid.

RIPN MOINS, RIEN DE MOINS; sens de ces deux expressions, 414

RIBE; sa conjug., 273. Son emploi au fi-

gnré, bid. Son emploi comme subst., 274. Prépos, que demande ce verbe devant un infinitef, 30 Riza (se); son rég., 274. Si le partiei

passé de ce verbe est invariablo, 314. Risque ; 554.

Risquez ; quand ce verbe , snivi d'un infin., régit à ; quand il régit de, 296 et 308. Rivikar; si les noms de rivières s'écrivent

Ros; son orth. au plur., 31. Dans quel cas ce mot doit être écrit avec une initiale minuse.,446.

par une majuscule, 445

ROIDE, ROIDERA, ROIDIA; leur prononciation, 8, note 2 ROTTELET; son cri , 494.

Rosz-chotz, Rovez-conce; leur plur., 90. Rossickot; son cri, 494

Rougia; préposit que demande ce verbe devant un infin., 305. Rouat; cas où l'on dit royaux au fém. plur.,

10, note 241. ROTAUNE; si ce nom doit s'écrire par une majusc., 415.

RUBAL; son plur. au misse. , 110. RUSTADO, RUSTAZ; leur signification differente, 555.

- S.

S; son genre, 13 et 555. Sa prononciat. au commencement, au milieu et à la fin des mots, 27; suivi de c. ibid.; entre deux voyelles, ibid. Exceptions, ibid. Prononc. de gisons, gisoit, ibid.; de lis, tous, sens, etc., ibid.; à la fin d'un adject., 28; d'un subst., ibid.; en cas de redoublement, ibid. Pourquoi dans la deuxième, troisieme et quatrième conjug., la pre-mière personne au singulier du présent de l'ind. prend un z final, 229, note 348. Dans quel cas la lettre s doublée se prononce moins fort, 28.

Dans quel cas, et avaot quelles lettres, on ajoute un s euphonique, (5) et 227, note 335, et pag. 443. Ponrquoi on fait usage de la lettre z, au lieu de la lettre s., pour les secondes per-sonnes plurielles des verbes, 440. S'il est permis d'écrire, sans cette lettre, je voi, j'apercoi, je privoi, je doi, j'entrevoi, etc., 261 et 410. Mots prévoi, je doi, l'entrevoi, etc., 261 et 440. Mots où a se redouble, 438 et 439. Si l'on ajoute un a euphonique quand la deuxième personne sing. de l'impér., terminée par un e muet, est suivie de l'nn des pronoms y ou en, 443; si on l'ajoute quand en est préposition, ibid.

Sa; 163. - Voyer Son. SACERBOTAL; son plur. au mase., 410 SACRAMENTAL; son plur, an masc., 110. SACE-PENME; son plnr., 85

SAIGNER; si saigner au nez est bien dit,555 SAILLIE; sa conjug. dons le sens de jaillir, et en terme d'architecture, 253

SAINT; cas où il faut l'écrire avec une grande lettre , 416. S'il faut dire : la Saint-Jean est passé ou passée, 63, et note 113

SAINT-AUGUSTIN, SAINTE-BARRE; leur plur., 90. SAISONS; lenr genre, 43. SALAMANDRE; son genre, 62

SA MAJESTÉ, SA MAJESTÉ TRES-CHRÉTIENNE, cte.; leur abréviation, 448

SARBARIQUE; son genre, 62, note 111. SANG-DE-DESCHEN; son plur., 90.
SANG-PROID (de), DE SENS RASSIS; si c'est

ainsi que l'an doit écrire ces locutions, 556. SANGLIER; son cri, 491.

Sans; nombre anquel on doit mettre un substantif précédé de cette préposit., 93. Sa véritable signification, et son emploi, 375. Si sans peut s'associer avec plus, 376. Si sans crainte et sans pudeur dit plus que sans erainte ni pudeur, 375. Si après sans on sup-

prime pas et point, 407.

Sans que; si cette express. demande le subjonet., 322, à la note 389. Si avec saus que on peut employer ne, dans la ph. suhord., 396. Si on le peut, quand même cette expression seroit immediatement suivie d'un terme négatif, ibid. SARTE; s'il se dit au pluriel, 72, note 179.

SARIGUE; son genre, 60.

Sa sainteré; abréviation de ce mot, 448. SATTRE, SATIRE ; leur différente signification, 50, note 65.

SAUF-CONDUIT; son pluriel, 85. SAVOTR; sa conjugaison, 259. Sa véritable étym., et pourquoi on n'écrit plus scavoir avec un c après le s, ibid. Remarque sur l'emploi de ce verbe au subjono., ibid. Si je ne saurois, qui se dit pour je ne puis, se diroit pour je ne pourrois, 260. Si je ne saurois, employé ainsi, demande le verbe de le propos, subord. an subj. , ibid. Si savoir régit les pers. , ibid. Dans quel sens on se sert de savoir, ibid. Si, dans le sens de avoir pouvoir, ce verbo devant un infinitif demande une prépos., 290. Si ce verbe peut se mettre an subjenctif sans qu'un autre mot le précède , 321. Dans quelle accep tion il faut se servir du verbe savoir, quand après ce verbe on peut supprimer pas, 404. SAVOIR FAIRE, SAVOIR VIVEE : Jour pluriel, 90.

Sc; pronone. de ces deux lettres, 27 Sciemment; étym. de cet adverbe, 382 Sciences (noms des); dans quel cas ils doivent être écrits avec une majuse., 446

Scoure; dans quel cas masculin, et sa signification, 51,

SCRUTATEUR: son fém., 109.

SCULPTEUR; son fém., 52. SE; emploi de ce pronom personnel, 158. Dans quel cas il doit se répéter, ibid. Sa place, 159. Si un mot en ant, précédé du pronom se, peut être regardé comme adj. verb., 337. Dan quel cas ce pronom oblige le participe passé à l'accord, 379, et note 413. Sèvar; — Voyez Seoir.

SECOND; sa prunone. , 14, S'il faut faire usage du subjonet lorsque le pronom relatif que correspond à l'adj. pronom. second, 321. Quand second est préférable à deuxième, 556.

SECRET SECRÉTAIRE; leur prononc., 14. Saigneoanal; son plur, an masc. , 11t).

SEMAINE; munière d'orthogr, les noms des jours dont elle est composée, 557.

SEMBLER; si ce verbe devant un infinitif demande une préposit., 290; s'il est des cas où il veut le subj., 320.

Semi-pension, Semi-ton; leur plur., 90. S'EN ALLEE; 245. - Voyez Aller. Sénat ; dans quol cas il s'écrit avec une ma-

juscule, 447. SÉNATUS-CONSULTE; son plur., 90. S'ENFUE; sa conjugaison, 251. Si l'on peut

dire : it s'en est enfui, ibid. S'ENQUÉRIR; sa véritable significat, et sa con-

jugaison, 247

Saxs passos nassoos; si cette expression peut être orthographiée autrement, 558. Sanstale; son rég., 131, à la note.

Sans paopae, Sans Pigene, Sens Absolu , SENS ABSTRACT, SENS CORCRET, SENS HÉPINI, SENS INDÉFIEI; définition de chacune de ces expressions, 557 et suiv. Si, lorsqu'un nom est employé dans un sens indéfini, dans un sens général, c'est du sing, que l'on doit faire usage, 91. Si, lorsqu'on s'exprime dans le sena défini, on donne un régime au verbe, 129. Si ce n'est pas le sens de l'écrivain qui est le moyen le plus sur pour resoudre d'une manière setisfaisante toutes les difficultés grammaticales, 79 et 80, 265, 273 et 341.

SENS RASSIS ( de ), DE SANG-FROID : 556.

SENTINELLE; son genre, 558. SENTIR; sa conj., 253. Si être senti, est bou,

ibid. Si ce verbe devant un infin. demande une prépos., 290. SEPARATION ( trait de); 462 .- Voyer Trait.

Saora; à quel temps on peut faire usage de ce verbe, signifiant etre assis, 260. En quel style on peut faire usage de sis, sise, ibid. A quel temps on peut faire usage du verbe seoir, signifiant étre convenable, ibid. Préposit que demande ee verbe suivi d'un infin , 305. Dans quel cas le participe présent du verbe seoir (être assis) devient adj. verb., 336. SEPTEMBRE, SEPT; leur prononc., 24. S'il

faut, dans sept, faire entendre le t, ibid. Saptentaional , Sépulchal ; leur plur. au mass., 110.

Sébait; comment s'écrit au plur. , 78.

Sear; sa prononc., 16 Sániaissima; d'où vient ce mot, 119. SERPERT : son eri. 494.

SESPENTAIRE, SEXTE; sì ces mots sont toujours mase , 51.

Sannt-File, Sannt-Tète; leur plur., 85. SERRE-CISEAUX; 85 SERRE-PAPIERS, ibid. S'its s'ecrivent ainsi au sing., 90.

Sense-papies; pourquoi prend un s, 86. Sense-poent; son plur., 50.

Sanvia; sa conjug., 254. Préposit. que demande ce verbe devant un infinitif, 296. Signification et emploi de cette expression : cela ne sert de rien, cela ne sert à rien, 555.

Sa saavia; pourquoi ce verbe doit être regardé comme verbe pron, essentiel, 214. Règle pour son partie., 344.

Seur ; s'il fant dire : vous êtes le seul qui puissiez me dédomniager, ou bien : vous étes le seul qui put me dédommager, 174. S'il est un cas où ce mot demande que le verbe de la phrase subord, soit toujours mis au subj., 322, et note 387. Sa signification, place avant le substantif, 558. Place après, ibid.

Savian; ses rég , 145. SE BOUVENIR , SE RESSOUVENTR; leur of jugaison, 25. Leur signification différente, 561.

SEXTS; dans quel cus muse., 51. Suarespeare; sa prononc., 27.

Si; pour quel degré de signification on fait usage de si, 119; si suivi de que, si demande que le verbe de la propos, subord, soit mis au subj., 323. Avec quelle partie d'oraison on an

hát usage, 382 à 386. Si On pout répétes si, 384 à 418. Dan quelle propos, on enfaitu sage, 386. Si On peut se servir de comme dans le dousième nembre de la phrase, quand si est adv. compar., 397. Dans quelle cas s'asiv. demande que l'on supprime pas et point dans la proposit, avoir de la compartie de la compartie de projetif en la compartie de la

Rapport qu'exprime si employé comme conjonction, et dans quelle classe on doit la ranger, 415. Cas où il faut préférer que à si dans

ger, 415. Cas où il faut préférer que à si dans le second membre de la phrase, 418. Si CE N'EST; sa signification et son emploi,414.

SI CE N'EST QUE; si cette expression demande la suppression do pas dans la phrase subord., 407. SIEN. — Voyez Le sien.

Signer, Signer; leur prononc., 17.

SILENCE; s'il a un plur., 72, note 180. SIMPLE; son genre. 60. Sa signification, placé avant ou placé après le substantif, 128 note 261. SINULTANÉE: son orth, au masc. et au fem. 109.

SINGULIER; pourquoi on a distingué cette manière de signifier, 63. Si, en général, ce n'est pas toujours de ce nombre qu'il faut faire usage pour les noms propres, 63 et suiv: l'ourquoi les poètes ou prosateurs ont employé des plur-pour des sing ., 72, à la note, 2º observ. S'il n'y a pas, parmi les subst. communs ou appellat., beaucoup de noms qui n'ont pas de sing, et quel en est le motif, 74 et suiv. Cas où l'on doit mettre au sing, deux mots unis par la préposit. de; comme : des marchands de poisson, des marchands de vin; des gens de plumes, etc., 91 et 92. Adj. en al, qui quoique employes an plur., ne changent pay do tennin., 110 à 114. Si, daus le superl. absolu, l'article ne reste pas toujours au sing., 417. Si, en général, les noms de nombro ordinaux ne s'écrivent pas saus la marque du plur. 147. Si leur, pronom personnel, ne s'écrit pas toujours sans s, 158. S'il n'est pas mieux de dire : MON père et MA mère plutôt que; MES père et mère, 163; chacun d'eux Pti d'avis, plutôt que : chacun d'eux FURENT d'avis, 188. Si, en général, aucun no s'emploie pas au sing., 196. Si l'on ne doit pas ecrire, quand on n'adresse la parole qu'à une scule personne, vous etes AIME, plutôt que: vous etes aimes, 153. Si, lorsqu'on se sert de la première pers. du plur. de l'impér., quoiqu'il ne s'agisso quo d'une seule pers., il faut mettre l'adj. au sing., 153 284. Si, lorsqu'on se sert de nous pour je , il faut mettre le partic. passe saus la marque du pluriel , 154. S'il est un cas où il est permis de mettre le verbe au sing, quoique la phrase renfeime plusicurs sujets, 277 à 279. Si c'est toujours du sing, qu'il faut faire usage, après une express, qui reunit tous les sujeta en uu scul, 279; lorsque ainsi que est place comme en parenthèse, 280; lorsque plusieurs sujets sont lies par uno des conjonct de même que , aussi bien que, comme, non plus que, avec, ibid.; après le collect. partit., 285. Si plus d'un temoin a déposé, est mieux que : plus d'un témoin our deposé , 410. Si toute soure de livres,

peut s'écrire aussi bien que, Toutes sontes de livres, 560

Livres, 560
Sinon; si cette express. demande la négat.,
392. Si elle demande la suppress. de pas dans

la phrase subord., 407.
SIFET QUE; si cette locut, conj. demande le subj., 223.

subj., 223.

Six vingrs; si cette express, se dit encore, 147, note 268.

Sec, Socia; accep. de chacun de ces mots, 559. Social; s'il a un plur au masc., 113.

Societa; sil a un piur au masc., 113.
Soci emploi de ce pronom personnel, quand
il se rapporte à des personnes, 159. Si l'on peut
faire usage de soi, dans les préposit, qui présentent un sens déterminé, 16id. Emploi de ce
pronom, quand il se rapporte à des choses, 160.
Si soi peut se rapporter à un plur., 16id.

Soigneux; son regime, 132. Soi-MEME; si tout ce qui a été dit sur le pronsoi est applicable à soi-même, 160.

Sorn (avor); préposit, que demande ce verbe devant un inf., 305.

Soix (prendre); préposit, que demande ce verbe devant un inf. 305.

Sort; 234.—V. le mot Matin.
Sort; avant quels mots se répéte cette conj.418.

Sorr que; si cette locut, demande le subj.,323. Solbar; son fem., 52.

Solde; observat. sur son genre, 51.
Solfetisme; étymol. de co mot, 477. Sa signification, ibid. Exemples de Soléeismes contre le geure des noms, ibid.; contre le geure

et contre le nombre, ibid.; contre les temps, ibid.; contre le régime, ibid. Solunnel; sa pronouc., 24. Pourquoi égrit ainsi, 559.

Sono; s'il prend le s au plur., 73. Somme; son genre et sa signific., 51.

Sommer; prep. que demande ce verbe devant un iufin , 305. Son, Sa, Sys; place et emploi de ces adi, pos-

sess. 163. Règle à suivre quaud ils ont rapport aux choics non personnifices, ibid. Quelle loi ils suiveut quant à leur répétit., ibid. Dans quel cas ou doit avec chacan employer son. 188. Pour quel raison on dit son au lieu de sa devant un nom fein., ibid.

Son Artesse Royale, Son Excellence; lour abréviat., 448.

Songe-chern; son plur., 90 Songe-malice; son plur., 90.

SONGER, Preposit, que demande ce verbe devant un infin., 296. SONGER, PRESER; leur usage et leur véritable

signific., 559.

Sonner, si l'on dit: mid: a sonné ou est
sonné: l'hor/oge est sonné ou a sonné. Sonner

du cor, de la trompette, (60.

Sons superes, Sons anticulés ; à quelles lettres on a donné le premier nom, 2; le second, ibid. Son aigu, son grave; ce que c'est, 3.—

V. les mots Voyelles, Consonnes.

Sorte (toute); s'il faut écrite cette expression avec ou sans s. 160.

sion avec ou sans s, 560.

Sorte (une); quand on doit, après ce col-

Sorte (unc); quand on doit, apres ce colect. partit., employer le sing. ou le plur., 285. Sorten; si l'on dit il a sorti, 223. Su conjug. dans le sens de passer du dedans au dehors . 54; dans le sens d'obtenir, avoir, ibid. Différ. entre : Il ne fait que de sortir , ot : Il ne fait que sortir, 519

Sor-L'T-LAISSE ; son plur. , 90. Soubse; son usago, 274.

SOUTHE-BOULEUR; son plur., 90

Sourrain ; préposit, que demando ce verbe dovant un infin. , 305. Si ce verbe demande le aubj., 318. Sounaites; si co verba dovant na infin. de-mande une prépos. , 305.

Soules; si co verbo est bon an figure, 228, note 344.

Soulois; dans quel style on pout encore en faire nsago, 263. Sourçonnan; prépos, que demando co verbe

devant un ipfin. , Souren; si l'on doit dire, de quoi aves-vous

soupé, ou avec quoi avez-vous soupé, 497 Sovres ; substantif Voyer Après midi, 497. Soupinen; ses diverses signific., et les cas on on peut en faire usage, 56

Souquenille; si souguenille est bon, 560. Sourcit; sa prononc., 561.

Sounn; son rég., 145. Sound at MURT, Sound-MURT; no pas confondre ces deux expressions, 561

Source; temps en usage, 274. Son emploi au propre; au figuré, ibid.

Soutine; sa conjug., 274. Son emploi en figuré, ibid. Sourze (se); si lo participe passé do ce verbo estinvar , 344.

Souns; son genre ot sa signif. , 54. Sours; son cri, 494. Sous, Sun, Dans, Hons; lour emphi, 370.

SOUS-ABBRISSEAU, SOUS-BAIL, SOUS-PRÉPAU, OL plusiones mots précédés de sons ; leur plur., Sorscalption, Suscalption; leur signific., 561.

Sous-onnes; s'il s'écrit ainsi an sing., 86. Soustraine; so conjug., 275. Souvenia (se), sa assouvenia; leur emploi,

1. Prépos que demando ce verbe devant un SPÉCIAL; son plur., an masc., 110.

SPECULATEUR; son fém., 10 SPHINX; son genre, 3f et 56f SPIRAL; son plur. au masc., 110. SPIRALS; son gonre, 6

SPONTANE; son orthographo an masc. et au fém., 109

SQUELETTE; son genro, 60 STADE; son genre, 6 STALLE; son genre, 52, nete 112. STENTON; son usage, 562

Straitz; si accompagne d'un rég. le subst. , ni suit doit toujours être mis on plur., 93, note 231 bis.

STOMACAL, STOMACHIQUE; no pas les confondre, 562

STORAX; s'il se dit au plur. , 60 STYLE; qualités qui contribuent le plus à sa

perfection, et en quoi consiste l'art d'écrire excellemmont dans tous les genres, 476. à 481. - Voyez les mots Barbarisme , Solècisme ,

Disconvenance, Équivoque, Amphibologie. Subjectif, ou Suset; Voyes Membres de

cusionerir; ce qu'exprime co mode, 211 et 316. Pourquoi il est ainsi appelé, et quello difference il existe entre le subj. et l'indic., ibid. Combien le subj. a de temps , ibid. Si on distingue le futur du présent, autrement que par le sens, 317. Ce qu'oxprime l'imparfait, ibid. lo prétérit, ibid.; le plus-que-parfait du sub-jonct., ibid. Conjonctions qui demandent le anbj., 322, note 389. Dans quels cas on doit mottre au subj. le verbo de la propos. subordonnéo, 317. Après quels verbes on fait usage du subjouct, 319. Quand les verbes prétendre, entendre, sembler, etc., etc., demandent le subj., ibid. Dans quel cas on doit omployer le subj. quand la proposition subordonnaée est ilice à la proposition principale, per un des pron. relatifs qui, que, dont, etc., 32l et suiv. — Voyet los mots Superlatif, Personne, Rien, Peu, Guerre, Nul, Aucun, Seul, Unique, Quel, Quelque, Qui que, Quoi que, Si, Avant que, Bien que, Encore que, De peur que, En cas que, Sans que. Phrase où lo subj. est employé parces qu'il y a ellipse de la propos, princip., 324. Verbe qui se met au aubj. sans qu'un autre mot le précède, ibid. A quel temps de l'indicatif correspondent le présent, l'imparfait, le parfait et le plus-que-parfait du subj., 317.Ce qui doit déterminer le choix à faire entre le présent ou lo prétérit , l'impurfait on le plus-que-parfait du subj., 330. Dans quel cas on doit faire usage du prés du subj. au lieu do l'imparfait, ibid. Orthogr. da subj. dans les verbes des quatre conjugaisons, 443 SURSTANTIP; si, duns les substantifs dont la

finale, est n, on doit dans la prononcistion , lier cette lettre avec la voyello du mot snivant, 9. Si, dans le même cas, la lettre finale d ou la lettro finale t doit se faire entendre , 15 et 29. Definit. du mot Substantif', et division des subst. en noms propres, en noms commans, en noms collectifs , 41; leur genre, ibid. Noms différents donnés aux mâles et aux femelles , ibid. Subst. dont le genre a changé, 47 de différ, genres avant la même signification , ibid., de différ. geures, d'une même consonnance, mais avant différ, significations, 46 à 2; sous la memo inflexion, et sons lo memo genre, 52. Règles pour connoître de quel genre est un subst., 55. Liste des subst. sur le genre desgnels on pourroit avoir do l'incertitude , 52 Nombre des noms propres, 63; des noms communs, 65; il en nons propret, 03; acs nons communs, 65; il en nons propret doivent prendre la marque du plur., 63, et note (14. Subst. qui n'ont pes de plur., 523 24; qui n'ont pes de sing, 71 à 72. Quel en est lo motif, 65 373, note (82, 77 à 77. Pourquoi les noms de métaux ne s'emploient pas au plur. , 65 , note 116; les noms des vertus ot des vices, 7.1, note 182. Pourquoi des écrivains ont quelquefois employé des plur. pour des sing., ibid. Pormation du plur. dos subst., 77. Observat. sur l'omission que font plusieurs écrivains de la lettre T, dans le plur. des subst. terminés par ant et par ent, Si , lorsque deux subst, sont unis par de , le second doit être au sing. on an plur., 90;

DES RATIÈRES. EII

ou encore si nu subst. est précédé des prépo-sitions à , en , on sans , 93. Règle relative à la répétition de l'article, quand deux substantifs sont unis pour former un même sujet, 98. - Voy. le mot Asticia. Règle relative a l'emploi ou le non emploi de l'article, 99 a 105 .- Voy. le mot Asticia Ce que l'on appelle suhst. distincts, 121, note 250. Règle relative à l'accord de l'adjectif, 120. Voyes le mot Anixeris. Si l'on peut mettre au pluriel un substantif suivi de plusieurs adject, expri-mant différ, espèces d'un même genre, 121. Syntaxe de vingt et de cent , immédiatement suivis d'un subst., 146. Si le pronom le, tenant la place d'un nom, doit prendre l'accord, 181. Syntaxe du mot personne, employé comme substantif, 190; de tel, subst., 194; de même, précédé d'un soul substantif, 197; précédé de plusieurs subst., 198. Syntaxe de tout, 19 uel, 202; de quelque, joint à un subst., Règle relative à l'accord du verbe avec son aujet, 277. - Voy. le mot Acconn et le mot SURT. Si deux subst. synon. doivent jamais être unis par la conj. et . 122, 277. Syntaxe des collectifs, 285. Si le subst. sujet, placé après le partic. passé, empêche l'accord avec le régime qui précède, 346. Si dans une phrase l'accumulation des substantifs à pen près sy-

nowymes est autorisée, s. 70.

Des autharing's composite, 39. De quoi îls sont composée, i.bd. Opinioni diverses des grammais. un le manière de formet le plar. de grammais productione de la regional de

Voyez le mot Verbe.

SCRVENIR; son auxil., 249. Sa conjug., 255. SUCCÉDEA (16); si le partic. passé de ce verbe est invar., 344.

Suza; si l'on peut dire d'un vieillard qu'il succombe au poids de ses années, 562. Seers; sa conjug. et son orth, 238. Suza; sa eonjug. et son orth., 239.

Strrinz; sa conjug., 274. Préposit. que demande ce verbe suivi d'un infin., 305; quel mode il demande, 319.

SCGGÉRER; son rég. suivi d'nn inf., 305. Suivre; sa conjug., 274. Son emploi au figuré, ibid.

SUJET; son fémin. comme subst. , 107. Son

régime comme adj., 151.

SCHTT las principale fonction, 207, note 284.

Moyen de le counoitre, 277. Pour quel motif le vebe est obligée de sécorfer avec ons sigle, tôt d'Application de ce principe et ce que l'on doit faire lorrague le verbe a deur ou plusiers de considerate de la configuration de la confi

rête ur m subst. Voyen le mot Participe. Lerque les deux suites de la troisime personne sont unis par cu, 279; lorsque les deux nigles sont de differ, personnes, sid-d. Lorsque les sujets sont rénnis par l'expression chacun, personner, nul, etc., tid.!; par de même que, etc., tid.!; par l'am et l'autre, 280; par ni l'am ni courre, 20. Plece du sujet, 207 et del. Si le d'un verbe, précédit de son rêg. dir., empécho l'accord, 346.

SUIST LOGIQUE; ce que c'est, 457, note 440. SULLY; sa pronone., 22. SULTIES: son orth. su fém., 79.

SUPERFIE; s'il a un plur., 72.

SUPERIBUREMENT; place et reg. de cet adv. , 378, note 413.

SUPPRIATIF; 116.—V. Degres de qualificat. SUPPLERA; dans quel sens on dit suppléer una chose, et dans quel sens on dit suppléer à

TRE chose, 562. SUPPLIER; prépos. que demande ce verbe suivi d'un infin., 305.

SUPPORTABLE; sou rég., 145. SUPPOSÉ; sa syntaxe, placé avant un subst.,

120 et 340. Surross que ; si cette locut, demande le subj.,

Straime; si cet adj. est susceptible de com-

paraison, 119.
Sur ; rapport que marque cette prépos., 362.
Comment elle régit les noms, 361. Si cette pré-

posit. doit toujours être répétée, 366. Sen, Sen; emploi de ces deux préposit, 376. En seu; dans quel cas on se sert de cette façon de parler adverb., ibid.; ce que signifie en terme ordinaire, et en terme de finance, le

Mers, le quart en sus, jbid. Si l'accent circonflere se mei sur l'u du mot sur, preposit., 450; du mot sur, adj., ibid. Sur-arstrat; son plur., 90.

STREET, si ce verbe estactuellement on usage,

Sunrais (étre); quelle prépos, il demande devant un infin., 305; si ce verbe demande le subj. 317.

Subsholk; sa conjug. et dans quel sens il s'emploie, 260. Son orth., ibid. Sunvivat; sa conjug., 276. Observat. sur

son prétérit défini, 15id.

SUSCEPTIBLE, CAPARLE; leur acception différente, 562.

SUSCRIPTION; Voy. Souscription.
SUSTRETER; son usage, 563. Si on pent l'em-

ployer dans le hant style, ibid.

STLLAR; ce que c'est, f. Si on mesure les syllabes, relativem aux proportions immuables qui les rendent ou longues ou hrèves, ou bien relativem. à la lenteur ou à la vioncité accidentelle de la pronone., 34. Règles générales qui ont pour but de faire connoître nos longues, nos

brèves, et nos douteuses, ibid. Pourquoi il est essentiel de les comoltre, 35. STLLESS; quelle est cette figure, 471. Cas où elle a lieu, ibid.

SINDIC; s'il est permis de dire, les syndic et adjoints de. Voy. p. 98, Les préjet et maires de. SINDIAL; son plur, au masc., 110.

SYNONYMA; ce que l'on entend par ce mot.563... SYNONYMIE: s'il est permis d'employer la conjone t. et , lorsque, dans une phrase, les subst. ont une sorte de synonymie, 121, 278. A quelle règle, dans ce cas, le verbe est assujéti, ibid.

т.

T; son genre, 13, 563. Sa pronenciation au commencement, au milieu, et à la fin des mots, 28. Quand le t se double, s'il est plus ordinsire de n'en prenoncer qu'un , 30. Pourquoi il est des mots où l'on fait entendre les deux t, ibid. Remarque sur sa suppression au pluriel des substantifs et des adjectifs terminés en ant et en ent, 79 et 114. Quand le t se double, 439. Dans quel cas on fait usage du t euphonique, 453.

TA; 162.-Voyer Mon, ma, mes.

TABAC; sa prononc. , 14. TABLEAUX SYNOPTIQUES, ou Récapitulation des

règles sur le partic. passé on sur l'adj. verbal, 339 : sur le partic. des verbes actifs, passifs, neutres, pronomin., unipers., 349; sur le partio. passé conjugué avec avoir, etc. V. le mot Liste. TACHER; quand régit à , quand régit de , devent un infin., 308.

Paendre à Tâche; prépos, que demande ce verbe suivi d'un infin., 305.

TAIR; si tête d'oreiller est bon, 563.

TAILLE-DOUCE; son plur., 90.

TAILE; sa conjug., 274. Sen emploi comme verbe pronom., 275. S'il est régulier d'écrire tue an féminin du partie, passé de ce verbe , ibid. ; de dire au passif : Si ces circonstances eusgent eté sues , ibid. Si sur le partic. tu il faut un secent circonfl., 450.

TAIRE ( se ) ; pourquei ce verbe doit être regardé comme verbe pronom. essenael, 214, Règle sur son partie.

TALENT (rempli de); dans quel cas il faut écrire talent avec un s. 92. TAMSOUR; battre du tambour, battre le tambour, 563.

TANDIA QUE; sa prononc., 27.

TANDIA QUE; 42. - Voy. Pendant que. TANT ; quel est l'accord de l'adj. , du pronem

et du verbe lorsque eet adv. de quantite est suivi d'un subst., 386. Avec quelle partie d'o-raison en s'en sert, ibid. Quand cet adv. est préférable à autant, 387. Si, employé avec tant l'adverbe comparatif comme est aussi ben que

la eonjonct. que , 392. Si tant demande ne , 392 et 393. TANT PIS, DE MALEN PIS; si tant pis, de mal en pis, peut jamais se dire, 542.

TANT S'EN FAUT; si cette expression demande la négat., 404.

TAON; sa prononc., 7.
TAME; son genre, 62.
TATE-VIN, TAUPE-GRILLON; leur plur., 90.

Tas (des), des touffes d'herbes, un tas de PIERRES, si c'est ainsi que ces expressions doivent être écrites, 91.

TAGREAU; sen cri, 494.

Ta; sa place, 149 à 152. Emploi de ec pronom personnel, 152. Dans quel eas ce pronom force le partie. passé à l'accord, 340, nete 397.

Si l'en peut s'en servir avec l'adverbe y, 452. Ta DEUM; si ce mot a un plur., 74.

TEL; quand ee mot est pronom, 194; quand il est substantif', ibid.; quand il est adjectif, ibid. Cas où on doit le répéter, ibid.—V. Quetque. - V. Rien.

Tar que; si cette express, ne demande pas touj. l'indic., 204. - Voy. Que/que, Rien.

TEL QUEL; - Voy. Quel. TEMOIN; son fem., 52. Si au plur. ce mot prend toujours le s, 563. Différ, entre : je cous prends à témoin, et je vous prends pour té-

moin, 121, note 249, et 563. Etymologie de ce mot, et sen emploi dans divers cas, ibid. TEMPS; subst. maso., son orth, 564. TEMPS; ce que e est. 209. Combien il y en a,

210. Nombre des temps primitifs, ibid. Comment on appelle les temps formés des verbes primitifs, ibid. Terminais. des temps primitifs, 225. Formation des temps simples, ibid. A quoi serveut les temps primitifs, 226. Forma-tion des temps composés, 236. Pourquoi on conjugue les temps compesés des verbes pro-nom. avec etre, 237. Des temps et de leur emploi, 313. De la correspondance entre les temps 236. —Voyer Présent, Passé, Futur, Indica-tif, Imparfait, Présérit, Plus-que-parfait, Conditionnel, Subjonctif, Infinitif.

TENDAR; prépos, que demande ce verbe de-vant un infin., 297. TENDRESSE; s'il se dit au pluriel, 72, note 181.

Tandaon, Tendon, Tendrett; leurs diverses acceptious, 564

TENERRES; son genre et son orthegr, 62 et 76. TENIE; sa conjug et son orthogr., 240 et 251. Préposit, que demande ce verbe devant un inf., 297. Dans quel eas il faut, avec ce verbe, faire usage de la négative, 401. S'il faut avec tenir, supprimer pas, 405.
TERTER; prépesit, qu'il demande devant un

infin., 305. TERMA: 482. - Voy. Membres de la phrase.

TERMINAISON; ce qu'en appelle ainsi dans les verbes, 228 et 229 TERMINALSON; si la terminaison d'un subst.

peut servir à faire conneltre le gonre, 53. TERRE-PLEIN; son plur., 85.

TESTRE; son genre, 60. Tera-A-rère; son plur., 85. Tera-coance; son plur., 90.

Taun ; féminin des mots qui ont cette terminaison, 108.

TH; sa prononc., 30. TRÉATRAL; s'il a un pluriel au masc., 114.

Тиźатав; si ce mot doit être écrit avec l'ac-cent eirconflexe, 450, note 434. THÉRIAQUE; son genre, 62 et 564.

T; sa prononciation suivi cu nen suivi d'une voyelle, 29.

TIEN; - Voyor Le tien. Tixas EX SUS; ec que signific cette expression en terme erdinaire, 376; en terme de finance,

TIGE; son genre, 63.

TIGER; son cri, 494. Timone : emploi de ce mot, 564; si l'en pent dire, un esprit timoré, ibid.

TIMBALLES; si l'on dit battre des timballes, 532 TIME-BALLE, TIME-ROUCHON, TIME-ROUME,

Ting-Lian, etc.; leur plur. , 85. TIME-ROTTES; s'il s'écrit ainsi au sing., 86;

son plur., 90. TIRE-PIED; son plnr., 90.

Tiarr; ce que c'est que cette figure, et pour quels mote on en fait asage, 472. S'il faut écrire va-t-en, ou va-t en, 245. Faites-moi 'ui parler, plutôt que : Frites moi lui parier. C'est-là une belle nction, plutôt que : C'est là une belle ac-

tion, 453. Si ce signe orthographique se place avant des mots précédés de très, bien, ibid. Dans quel cas il se place avant les noms de nombre, ibid. - Voy. Euphoniques (!ettres.)

Tissen; dans quel temps on se sert de ce verbe, 275 .- Voyez Tistre.

Tistaz; temps en usage, 275. Sou emploi au propre, au figuré, et comme aubst. , ibid. Titre (le ) d'un livre ou d'une pièce : si on

doit l'écrire avec une lettre majuscule, 448, Tot; emploi de ce pronom persounel, 153. Si, dans les phrases imperatives, on met avec le pronom tor uu saux verbes de la première coningaison, et, par exemple, si l'un écrit figurestor, donnes tor, ibid. Où se met le verbe après

toi suivi de qui, 174. Si toi qui s'intéresse, est correct, ibid. Cas où toi s'élide, 453. TOMBER; son auxil., 219, note 318. Tomaga à Tense, Tonaga pas Tanas; si le

sens de ces deux locutions est le même, 564. Tome, Volume; ne pas confondre ces deux mots, 565. Ton. TA, TES; 153 .- Voy. Mon., ma., mes.

Pour quelle raison ou dit ton, au lieu de ta, 162. Ton; ce que c'est que le ton élevé, le ton baissé, et le ton élevé et baissé, 33.

Tort : dans quel cas il faut toujours écrire ce mot avec un s, 93

Torones (le); s'il a un plur. , 72, Torcuza; 565.-Voy. Joner, Pincer, 531

Toun; son geure et son emploi, 51, note 67. TOURTERELLE: sou cri. 494. Tors; sa pronone comme subst. et comm

adj., 28 et note 45.
Toussaint; s'il faut dire la Toussaint pro-

chain, ou prochaine, 63, uote 113. Tout: combien il y en a de sortes, 199. Sou emploi et sa signification comme substantif, ibid., comme ndject f, ibid., signifiant tout entier, ibid., signifiant chaque, ibid., signifiant une universalité collective, ib d. Emploi et signif. de tout, comme adverbe, 200 et suiv. Observ. sur la manière d'écrire tout avant autre, ibid., joiut à un nom de ville, de province, etc., 201. Cas où il faut répéter tout, ibid. Si le aing est plus correct que le plur., quand tont a la signification de chaque, ibid.; quand il précède un autre adverbe, ibid.; quand il est placé après l'adverbe tant, ibid. Si c'est le singulier que l'on emploie quand tout réunit tous les sujots en un seul, 280 Ce que marquent pas et point placés après tout, 408.

Tour, Qualque; difference entre ces deux

expressions, 200.

TOUT DE SUITE, Da SUITA; signification bien

distincte de ces deux expressions adverb. , 414. TOUTS-ROSSE. TOUTS-SAIRE. TOUTS-EPICE: leur plur., 90.

Tourserois; 411 .- Voyer Pourtant. Tours sours, s'il est bon d'écrire toujours

cette expression an sing , 560 TOU-TOU, TOUT-OU-BIRN; leur plur., 90.

Teaurcters; son fem., 52. TRACEDIE-OPERA; son orthogr. au plur., 90.

TRAIRE; sa conjug., 275.
TRAIT D'ONION; 452. - Voyez le mot Tiret.

TRAIT DE SÉPARATION, ce que c'est, et son usage, 462. — Voyez le mot Ponctuation. TRAITER; cas où avec ce verbe il faut faire

usage de la préposit. de, 565. TRAMONTANA; sa significat., 565.

TRABSI, TRANSISSEMENT; leur pronouc., 27. TRANSVASER; si transvider est bon, 565 TRANSVERSAL; s'il a un plur. au masc., 114. Tasvatt; dans quel eas ou dit travails au

plur., 78. Tanvaillea; préposit, qu'il demande devant un infiu., 297

Tavens (a), Ac Travens; quel rég. on donue à ces deux préposit , 376. Ce que signifient à travers le, au travers de, ibid

Trêus ou Drénèse; ce qu'indique ce signe orthographique, 453. Sur quelles lettres on le place, ibid. Si on peut substituer la voyelle i, surmontée de deux points , à la lettre y , 454. Si ce uo seroit pas uu abus que de le placer sur un i précédé d'un e accentué, 16 d. Pourquoi on a preféré d'en faire usage, au lieu de l'accent circonflexe, pour la première et la deuxième persoune plur, du prétér, défini, du verbe hair,

TREMALRE; prépos. que demande ce verbe suivi d'un iufin., 305. Cas où il demaude le subj. 317. Cas où il demande la negative , 401; où il demande la suppression de pas, 405.

TRENTE-RT-UR; son plur., 90 Tazs ; si les mots précèdes de très se joignent pat un tiret, 453. Si ee sigue du superlat. s'associe bien avec les participes, 565.

TRESSAILLIR; conjug. de ce verbe déf., 248. Observation sur son futur, ibid.

TRIAGE; 566.

TRIBUTAIRE; son rég., 132. TRIRNNAL; son plur. au mase., 110.

Tato; son orth. au plur., 73.

TRIOMPRAL; son plur. au mase., 110. TRIOMPHR; sou genre, 51. TRIPHTHONGES; s'il y en a dans notre langue.

TRIPE-MAUAME; son plur., 90.

TRIVIAL; s'il a un plur. au mas., 114. Taois cantiliurs; véritable signifie, de cette express., 148, note 269.

TROMPETTE; quand masc., 51. Si I'on dit: Sonner de la trompette, 531 et 532 .- V. Jouer, TROURLE-FÊTA; son plur., 90

TROU-MADAME; son plur., 90. TROUVER ROR, TROUVER MAUVAIS; emploi de

ces deux locutions, 566. TROUVER ( se ); prépos, que demande ce verbe suivi d'un infin., 306,

Tatte; son cri, 494.

To; emploi de ce pronom p sonnel, 152 à 455. Cas où il se répète, 205 Tù; participe du verbe taire ou m

fém.; son orth., 450. Tuezacula; son genre, 60.

Tuza; se conjug. et son orth. au futur, à le première et à la deuxième personne du présentdu subj., 239.

Tuileries; son genre et son orthogr. . 63. Turorza; dans quel eas le tutoiement est autorisé, 152.

### U.

U : genre de cette lettre , 43 et 566. Sa pronone. dans un, une, 6; après la consonne g, 46; après la consonne g, 25. Dans quel cas on met un accent sur l'u de il fut, il eut, il reçut, 450; sur l'u de ou conjonot., 449; sur l'u du partieipe du , 450. Pour quel motif on met une dié-rèse sur l'u des mots Esau, Antinous, etc., 454.

· Uant ; orth. de la première et de la denxième personne plur. , de l'imparfait de l'indio. et du présent du subj. des verbes dont le portieipe présent a cette terminaison, 339.

Uza; eonjug des verbes qui ont cette terminaison, 239. Pourquoi les poètes se permettent

de supprimer l'e muet an temps futur, 239. Un Uaz; leur pronone., comme adject. nunéral; comme équivalent de l'article, 6, 10. Cas ou l'u de une se prononce comme s'il étolt aspiré, et pour quel motif il se prononce sans

lixison avec la cousonne qui le précède. 21. Un ne, L'en ne; leur signification, 566. Un nes; cas où, après cette expression, il faut faire usage du sing., 284; du plur., ibid. S'il y a des eas où un est préférable à Pun de., 566.

Uniprasonnel (verbe) : si le rég. des adject. varie selon que l'unipers. a pour sujet il ou ce, 130, note 264. Ce que e'est que le verbe unipers. età quelle personne on en fait usage, 214. Fonction du pron. il dans ces verbes, sbid. S'il y o des verbes qui sont tantôt unipersonnels et tantôt personnels, ibid. Avec quel guxil. il se conjngue, ibid. Modèle de conjug. de ces verbes, 235. Si l'on fait usage du subj. après fes verbes unipers., 319. Quels sont eeux qui ne demandent pas le subj., 320. Si le participe passé d'un verbe unipers. ou employé unipersonnellement est

toujours invariable, 346. Unique; si cet odj. est susceptible de compa raison, 119; s'il n'a point de régime, 129. S'il est un eas où il demande le verbe de la proposit. subord. au subj., 322, note 387.

Uain; si una ensemble peut «e dire, 470, note 442. Dans quel cas ee verbe est préférable à réunir, 553.

Universet; son plur., 79. S'il est susceptible de compargison, 119.

Uneanité, Unne, Usine, Usuna; leur genro, 63. Ustansila; son genre, 60, note 91.

V; son genre, 13 et 567. Sa pr Dans quels mots il se double, ibid.

V 1; si, devant un y et en, eet impératif prend

tonjonrs un s eupb., et si l'on écrit vay mettre ordre, va-en arrêter le cours, 244. Si zutro-

fois on n'a pas écrit vat avec un t final, ibid. VACHE; son eri, 494. VACILLES; orth. de ce verbe, 228, note 346.

VADE-MECUM; son plur., 90.

VAGE; s'il est touj. mase., 51. VAINCRE; sa eonjug. et son orth.. 275. Observ.

sur l'emploi du présent de l'ind., ibid. Vais (je); si cette locut. est préférable à je vas, 244.

Valous; sa conjug. , 263. Comment il fait à la troisième personne du singul. du subjonct. . ibid. Dans quel cas on dit valant , vaillant , ibid. Si ce verbe pent être regardé comme verbe getif, et si son participe passé est toujours inveriable, 360.

Valcus mizex; si ee verbe suivi d'un infin. demande une préposit., 291.

VANEN MAIN (avoir le); si c'est ainsi que l'on doit écrire, 92. VA-NU-PIEDS; s'il s'écrit ainsi au sing. , 90.

VANT ou ZAAT; comment on écrit les verbes dont le partio, se prononce en vant ou en zant. 444. VANTRA (se); préposit, que demande ce verbe

suivi d'un iuf., 306. ASE; s'il est touj. mase., 51.

Vasistas; subst. masc. Son étymologie,

VAS-T, VA-T'EN; observ. sur ces locutions, 246.

VA-TOUT: son plur., 90. VENAL; son plur. zu mase. , 110.

VENGRUR, VENGREESSE; VINDICATIF, VINDI-CATIVE; leur emploi, 567. VENI-MECUM: son plur., 90.

VENIMSUX, Véségzux ; leur emploi, 567. Vanta; son guxil., 240. Sa conj. et son orth. , 255. Dans quel ess, lorsqu'il est joint au pronom se, il se dit avec grace, ibid. - A venir, sa signific. et son orthogr., ibid. - Quand ce verbe suivi d'un infin. régit à, quand il régit

de, 309. En venir; son reg., ibid Venes (no ns des); leur genre, 56. Venes; s'il a un sing. 77.

VERRAL (adj.); 332. - Voyes le mot Parti-

VERSAL; si ce mot a un plur. ou masc., 114. Venez : définition de cette partie d'oraison . 207. Si, avec l'affirmation, le verbe renferme d'autres signifie. , 208. Examen de plusieura definitions que nombre de grammer, ont donnces du verbe, ibid. Des personnes et du nombre dans les verbes, 209. Des temps du verbe , ibid. Des modes, 210. Combien il ven a , ibid.; Ce que e'est que le verbe substant., 209 et 315; les verbes adject., 211 et 215, Ce qu'exprime le verbe actif, ibid. Commont on le reconnoît, 211 et 234. Ce que c'est que le verbe passif, et comment on le reconnoît, 211, Si l'on devroit admettre des verbes passifs, 212. Si on préfère l'emploi du verbe actif à celui du verbe passif, ibid. Ce que e'est que le verbe neutre, ibid. Comment on le reconnoît, et combien il y en z de sortes, 213. Ce que c'est que les verbes pronomin., ibid. Comment on les divise, ibid.

Différence entre les verbes pronomin. accidentels et les verbes pronomin. essentiels, ibid. Si l'on peut se passer de deux pronoms de la même personne avec les verbes essentiellement pronomin., ibid. Liste des verbes pronomin. essentiels, ibid. Si un mot en ant, précedé du pronom se, n'est pas toujours le participe pré-sent d'un verbe pronomin; et alors s'il n'est pas toujours invar., 332 et 337. Si l'accord du participe passé des verbes essentiellement pronomin. a toujours lieu, 344. Dans quel cas le partio, passé des verbes accidentellement is partio, passe des verbes accinenteument pronomin prend l'accord, 345. Ce que c'est que les verbes unipersonnels, 213. Ce que c'est que les verbes auxiliaires, ibid. A quoi sert l'auxil. avoir, ibid. l'auxil. étre, ibid. Dans quel cas être est verbe substantif, ibid. Combien on distingue de conjugaisons dans les verbes, 215, Ce que e'est qu'un verbe regulier, un verbe irregulier, un verbe défectif, 215 et 243. Conju-gaison du verbe auxiliaire avoir, 215; du verbe ctre, 247. Remarque sur l'emploi de ces deux verbes, 218 à 224. Temps primitifs, 225. Conjug-gaison des verbes actifs, 225. Coojugaison dei verbes passifs, 233. Conjugaison dos verbes neutres, ibid. Conjuguison des verbes pronominaux 234. Pourquoi on eonjugue les temps compo-234. Pourquot on conjugue les temps compo-sés de ces verbes avec être 237. Conjugai-son des verbes unipersonnels 235. De la forma-tion des temps, 236. De la conjugaison des verbes dont l'infinitif est terminé en ger 237; des verbes dont l'infinitif est torminé en cer, 238 : des verbes dont l'infinitif est terminé en cer, ibid.; des verbes dont l'infinitif est terminé en uer. 239. De la conjugaison du verbe appeler, 240; des verbes dont l'infinitif est ter en yer, 241; des verbes dont l'infinitif est terminé en ier, 242. De la conjugaison des verbes irréguliers et défectifs, et observation sur cha-eun d'oux, 242 à 276. Voyes les mots Sujet, Rième, Verbe et Participe.

De l'accord du verbe avec son sujet, 277. De quel pronom il faut faire usage, lorsqu'un verbe est actif, et qu'il n'est point snivi d'un régime dir., 288. Quand il en est suivi, ibid.-Voyes le mot Accord et le mot Sujet.

Du régime des verbes, 287 à 310. Règles our se guider sur le choix que l'on doit faire

des prépositions de et par que régit le verbe passif. 288. —Voyez le mot Régime. Des temps, des modes et de leur emploi, 312 à 326 .- Voyez les mots Indicatif, Present, Imparfait , Preterit , Plus-que-parfait , Futur

Conditionnel, Imperatif, subjonetif, Infinitif, et le mot Participe. De la correspondance entre les temps , 326 à 331 .- Voyez le mot Correspondance.

De l'orthographe des verbes, 440. - Voves le mot Orthographe.

Place du verbe dans la phrase expositive, interrogative, et impérative, 464 et 465. Si la licence que prennent les écrivais de supposer la répétition du verbe lorsque le temps est changé, est antenisée, 467. - Voyez le mot Ellipse. -Si lorsque, dans nne proposition, l'un des deux membres est négatif et l'autre affirmatif, il faut répéter le verbe , 468

VER-COOUR, VER-LUISANT, VER-A-SOIE, VERT-DE-GRIR; leur plur., 90. Veagerres; s'il so dit au sing., 77, et note 211.

VERMICELLE; sa pronone. , 56 VERROU; son orthogr. au plur. , 78.

Vans; s'il faut toujours éerire avec une mafuso. le premier mot de chaque vers , 448

Vaas, Davass; emploi de ces préposit., 370. Vaar; s'il fant l'éerire ainsi, 56

VESTICAL; son plur. an masc., 110 Vaarus et de Vicas (noms de) ; s'ils prennent

la marque du plur., 66. Motifs de la règle, ibid.

VESTIGE; son genre, 60. VETTR; sa conjug. et son orthog., 255. Emploi du verbe pronomin. se vétir, et de quol auxiliaire on fait usage avec es verbe, ibid. Si

il se vetit, ils se vetissent, doivent se dire, ibid. Variatiz; si cette expression est bonne. -Voyer Vouloir. VICE-AMIRAL, VICE-PRESIDENT, VICE-ROI,

etc., lenr plur, 90 Victoaiaux; s'il s'emploie avec on sans ré-

'gime: 146, à la note. Son rég., ibid. Vine; son rég., 132. Son orth., 56 Vina BOUTEILLES; s'il s'écrit ainsi au sing.

86 et 20. Virtura ; son auxil. , 219 et 222.

ViF; son rég., 145. ViF-ascent; s'il a un plur., 65.

Vicoss; son genre, 52.
Vicus; so genre, 52.
Vicus; so significat place avant ou spresson subst., 122, note 262.
Vicus; difference outre: être en ville, être à la ville; être dans la ville, 372.

VILLES; leur genre en général, 56, et la note

Vis (des marchands de); de vins fins; si l'on doit écrire ainsi, 91.º Différence entre du vin nou a', du nouveau vin, 128. VINDICATIF; - Voyes Vengeur.

Vixer; sa prononciat., 26. Dans quel est il end la marque du pluriel, 147. - Voyes Quatre-vingts. Si l'on peut dire six vingts. . . sept vingts, ibid., note 268. Si l'on doit erire vingt et un jour, ou bien vingt et un jours, avec un s'a jour, 567.

VIOLENT; si cet adj. change d'orthogr., en cessant d'être participe passé ou adj. verbal, 444. note 432

Violoscette; sa prononc., 568 Vipžaz; son genre, 63.

VIRGINAL; s'il a un plur. su masc. , 114. VIRGULE; ee qu'indique ee signe orthogr., et dans quel eas on en fait nsage , 456 .- Voyez le mot Ponctuation.

Vis-A-vis; si l'on peut se dispenser d'em-ployer de à la suite de cette préposit., 374. Mauvais page que l'on en fait, 377. Vis-à-yis; plur, de ce subst. composé, 60.

Visea, son régime, 297 et 568. S'il est permis de dire, en parlant d'un homme, je ne le visois pas, ibid.

VITAL; son plur. su mase., 110 Vireatx; s'il se dit au sing., 77

VIVAE; sa conjugais. 276. Observation snr son prétérit défins, ibid ; sur ils ont vécu, ibid. ; sur vivre de, ibid. ; sur son emploi figuré, ibid.; sur Vive le roi , ibid.

Vivaes; s'il a up sing. , 77.

Vocal; s'il a un plur, au mase., 114. Voici, Voilà; dans quel cas on emple voici, dans quel cas on emploie voilà, 377. De quels mots l'un et l'autre sont formés, et pourquoi on dit le voilà qui vient, et non pas:

te voilà qu'il vient, 379. Voile; son genre, 52.

Vota; sa conjugaison, 263, Si l'on peut écrire je voi sans s, ibid. Orthographe de ce verbe aux premières et aux dernières person-nes plurielles de l'imparfait de l'indicatif et du présent du subjonctif, 264. Si ce verbe devant un inf. demando une préposit., 291.

VOIR COUTTE; si il n'y voit goutte, est une locut. correcte, 568.

Voisin s son rég. , 145. VOLE-AO-VENT; son plur., 85.

VOLTAIRE (orthographe dite de ); observa-

tiens sur cetto outhogr., 441.

Vozas, Vos; emploi de ces adjeculs pronomin. possess., 163.-Vovez Notre-

Voulors, sa conjug. , 264. Son orthographo. ibid. Si l'on peut dire, veuillez, ibid, que nous voulions, 265. Si vouloir est bon, omploye comme subst. . ibid. Si oe verbe devent un infin. demando uno prépos. , 291. Quand le participe passé de ce verbe est var., 356; quand il nel'est pas, ibid. S'il domande le subjonctif, 349

Voos ; emploi de ce pronom personnel, 153, Sa répat. et sa place, ibid. et 235. Quand vous est employé pour tu, comment s'orthôgra-phient le participe of l'adjectif, 153 et 154. Abus que l'on fait de ce pronom, 154. Dans quel cas ce pronom oblige le participe passé à prendre l'accord , 309 per hote 413.

Voytilis; co que c'ost, i.En quoi est dif-trent dos consonnes, ibid. Leur nombre, ot si a, e, i, o, u, sont les seules voyelles que nous ayons. 2. Des voyelles considérées par rapport h laurs sons aigus, gravos, longs, brefa, 4. Table do ces voyelles, ibid. Observations snr chacune d'ellos, sbid. ; ce que c'est que les voyelles combinées, 7. Lour prononciation, ibid. Comment plusieurs voyelles forment ce qu'on appelle une diphthongue, 10. - Voy. le mot

Diphthongue

VOYELLES NASALES; ce que c'est, 8. Comment elles se forment, ibid. Principo général pour leur pronono., d'autant plus nécessaire à connoître qu'au thésitre on paroît souvent l'ignorer, 9. Observ. sur la manière de lier le n final avec le mot suivant, dans le cas où cette liaison est oxigée, 91, note 5.

Vva; s'il se dit au plur., 73, note 182. Vo Que; si cette expression peut se dire pour comme, 420.

W; prononciation de cette double lettre, 30,

WHIST; sa pronone., sa signific ot s'il faut le préférer au mot whisk, 30.

X; son genre , 13 et 569. , Sa prononciation an commencement, au milieu, on à la fin des mots, 30. Prononciation dans Xavier, Auxerre, Auxerrois, ibid. Si cetto lettre se redouble, 34 et 439. Si l'on s'en sort pour le pluriel des mots roi, loi, etc., 31. Pourquoi on no mot point d'accent sur l'e onvert qui précède la lettre x, 449.

X; 439. Verbes qui prennent, à la première personne du présent de l'ind., un x au lieu d'un s, 439.

Y; son genre, 13 et 569. Sa prononciation quand elle fait seule lo mot on qu'olle est à la tête d'une syllabe immédiatement avant une voyelle, 34. Sa prononciation entre denx consonnes , entre deux voyolles, ibid. Cas où l'on supprime, où l'on consorvo cotto lottre dans les verbes dont l'infinitif est en ayer, oyer,

urer, 242. Liste de mots qui s'écrivent par y, et, règle pour s'avoir quand on doit préférer y-& i , 31. Dans quol cas et dans quels verbes on njoute un s emphon. svant lo pronom y, 227, note 335. Si Pa peut quelquefois être surmonté d'un uema, 454. Y; son omploi commo pronom relatif, (84,

Si on peut en faire nsage lorsqu'il s'agit des personnos, ibid. Si l'on doit dire d'un aveugle, qu'il n'y vôit goutte, ou qu'il ne voit goutte, 568. Voy. Voir coutte, lettreV. Y; dans quel sens ce mot est adverbe, 414.

i anns ques seus ce mot est au const. 1-12. Sion doit le supprimer pour éviter la rencontre de deux i, hid. Y az; orthogr. des verbes dont le participe présent a cette terminaison, 241.

Yan: conjug. des verbes qui ont cette termi-naison, 241. Si les inque termines en ment et dérivés des verbes eu yes, prennent toujours un e avant la dernière svilabe , ibid.

Yeux ; cas qui l'on peut se servir du mot œil au pfur. , 78.

Si l'on doit dire où écrife entre quatre yeux, ou bien entre quatre-syeux, 548

Z; son genre, 13 et 569. Sa prononciation scement, au milieu, ou à la fin des mots, 32. St, dans la conversation; on peut, quoique suivi d'une voyelle, ne pas le faire sentir à la fin des mots, ibid. Liste des mots où il cutre un z, ibid. Done quels mote le z se redouble, 439. Motif pour lequel on fait usage du z à la deuxième personne plur, des verbes dont la pénultième ost un e muet, 440.

Zźrnin, Zźrninz; leur signification et leur emploi, 32, note 50.

Zenq; son orthographo au plur., 74. Zest, Zeste; leur usage, 569. Ziczac; son orthogr. et son plar, 569.

Zinc; s'il se dit au plur., 65. Zoniacal; si cet adj. a un plus, au masc., 114.

FIN DE LA TABLE.



